

arch. 20 m



<36627283490013

<36627283490013

Bayer. Staatsbibliothek

# MUSÉE

DE

# SCULPTURE

ANTIQUE ET MODERNE

TOME PREMIER

Clarac Musée de Sculpturé

950

# SE TROUVE A PARIS CHEZ VICTOR TEXIER, GRAVEUR, RUE SAINT-HONORÉ, N° 545.

# MUSÉE DE SCULPTURE

## ANTIQUE ET MODERNE

0.1

## DESCRIPTION

HISTORIOUE ET GRAPHIQUE

#### DU LOUVRE ET DE TOUTES SES PARTIES

DES STATUES, BUSTES, BAS-RELIEFS ET INSCRIPTIONS DU MUSÉE ROYAL DES ANTIQUES ET DES TUILERIES

#### ET DE PLUS DE 2500 STATUES ANTIQUES

DONT CINO CENTS AU MOINS SONT INÉDITES

TIRÉES DES PRINCIPAUX MUSÉES ET DES DIVERSES COLLECTIONS DE L'EUROPE

**ACCOMPAGNÉE** 

D'UNE ICONOGRAPHIE ÉGYPTIENNE, GRECQUE ET ROMAINE

BY TERMINER

PAR L'ICONOGRAPHIE FRANÇAISE DU LOUVRE ET DES TUILERIES

#### PAR LE C" F. DE CLARAC

WEMBER LIBER DE L'INSTITET (ACRÉMIE DES BERGE-ARTS), OFFICIER DE LA LÉGION PHONNEUR CHYALIER DE S'LOUIS, DE MALIE, DE S'AINE DE RUSSIE (3º CLASME) CONSERVATERD DES ANTIQUES DU MUSÉE ROTAL EST DE LA SCULPTURA FARÇAISE DES NYS, AUSÉ ESTATUS PER LA SCULPTURA FARÇAISE MEMBER RONDELIER DE LA SOCIÉTÉ DES ANTICALIERS DE LONDRES

#### TOME PREMIER



# PARIS

IMPRIME PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX

### A L'IMPRIMERIE ROYALE

M DCCC XLI

318.2

REGIA.



# AVANT-PROPOS.

Lorsque j'entrepris, il y a bien des années, cet ouvrage, que j'espérais alors et que j'annonçais devoir être fini en trois ans, et qui n'est pas encore terminé, je ne pensais pas à le porter à une aussi grande étendue, et je ne me faisais pas une idée assez juste de tous les matériaux que j'avais à recueillir et qui devaient y entrer. J'étais loin aussi de m'attendre aux obstacles de plus d'un genre qui se présenteraient de tous côtés, obstacles dont une partie existe encore et qu'il ne m'a pas été possible, jusqu'à présent, d'éviter ou de surmonter. Mon ambition ne s'élevait pas bien haut, et peut-être eussé-je agi plus prudemment en ne lui laissant pas prendre un plus grand essor. Peu de temps s'était écoulé depuis que la science de l'archéologie avait perdu l'illustre Visconti, et que je lui avais succédé au musée du Louvre. Mes désirs alors se bornaient à me servir de ses excellens ouvrages et à marcher de loin sur ses traces dans la carrière qu'il avait si glorieusement parcourue à pas de géant. Plus on connaît, plus on approfondit le Musée Pio-Clémentin, l'iconographie et les autres savantes productions de ce grand antiquaire, plus on admire son immense érudition, toujours prête et toujours sûre; sa pénétration, son talent des rapprochemens, sa sagesse, sa retenue et sa clarté dans les interprétations, et plus on lui trouve une supériorité, une universalité de connaissances bien rare

I.

à toutes les époques; plus aussi l'on sent à quel petit nombre il est donné d'acquérir tout ce qu'exige la tâche si difficile d'un antiquaire accompli, qui devrait réunir toutes les facultés de l'esprit, de la mémoire et du goût, au sentiment intime des arts du dessin. Peut-être cette dernière qualité est-elle celle qui brille le moins chez plus d'un antiquaire, auquel des études graves et sévères, loin des monumens, n'ont pas permis de la développer, et peut-être Visconti luimême, bien que nourri au milieu des chefs-d'œuvre des anciens, ne la possédait-il pas au même point que ses autres mérites? Peut-être aussi parfois y aurait-il lieu à appeler de ses décisions sur la partie intrinsèque et technique de l'art, qu'il juge plus en antiquaire épris de la rareté ou de la singularité, qu'en artiste qui considère l'art en lui-même, et sous le rapport de sa valeur propre et de sa beauté. Il en est souvent ainsi de bien des antiquaires qui, séduits par l'attrait du caractère antique, donnent, en conscience, comme beaux, des ouvrages qui, ne se recommandant ni par l'invention, ni par l'intention, devraient, sous le point de vue du dessin et de l'exécution, exciter moins d'éloges que de critiques. Un des grands mérites de Visconti, et qu'on désirerait quelquesois à plusieurs des savans qui cherchent à le trouver en défaut, c'est d'être très-sobre d'érudition lorsqu'elle n'est pas indispensable, et de se faire bien comprendre : grand avantage, et qui dépend encore plus de celui qui discute que de son lecteur. Et certainement tant que la science de l'antiquité conservera quelque charme, et tant que l'on s'occupera de ses monumens, heureux seront les ouvrages qui pourront être jugés dignes d'être comparés à ceux de Visconti, et qui, offrant aux recherches une source aussi pure, aussi abondante, inviteront à y puiser à longs traits avec autant de plaisir et de fruit!

Je n'osais espérer arriver à ce but réservé à quelques élus de la science, en publiant, tel qu'il était, un ouvrage sur l'archéologie et sur les arts dont je m'occupais depuis longtemps. Une nouvelle carrière m'imposait de nouveaux devoirs et envers le public et envers moi-même. Après tout ce qu'avaient déjà fait paraître sur les musées de l'Europe des savans de grand talent, je ne pouvais me dissimuler qu'il ne fût fort à craindre qu'il ne me restât plus qu'à glaner ce qu'ils auraient négligé çà et là dans les riches moissons qu'avaient produites de toutes parts les domaines de l'antiquité. Mais

ces champs si vastes sont assez abondans pour que l'on n'ait pas à redouter de les voir jamais s'épuiser tout à fait. Leur richesse est si variée, qu'ils se prêtent à toute sorte de culture, et que même l'abondance des récoltes peut suppléer à leur qualité. J'ai donc aussi voulu glaner et joindre ma gerbe aux trésors dont ceux qui nous ont précédés ont enrichi la science de l'antiquité.

Mon projet n'avait d'abord été que de donner une description des antiques du Musée royal plus développée que celle que j'avais livrée au public en 1820. Elle devait être accompagnée de planches très-détaillées, qui eussent offert tous nos marbres et un choix de statues des divers musées et des collections de l'Europe. Mais ce n'eût été qu'un ouvrage de très-peu d'étendue et qu'une sorte de commentaire de la description que j'avais fait paraître, et qui avait été honorée d'un accueil assez favorable. Bientôt ce cadre me parut trop restreint, et ce recueil eût ressemblé à tant d'autres. Cependant, faisant la guerre à mes dépens, je ne pouvais avoir la pensée téméraire de lutter contre des colosses tels que les Musées du Vatican, du Capitole, la Galerie de Florence, les Musées de Dresde, du Louvre, œuvres immenses, riches de tout le luxe de la gravure et de la typographie, et qu'avaient produites, avec des sommes énormes, ou des gouvernemens ou des millionnaires. Si même de pareilles entreprises n'avaient pas été au-dessus de mes forces, peutêtre ne m'y serais-je pas livré. Ces ouvrages, et d'autres de ce genre, sont certainement d'une grande magnificence, et font honneur aux personnes auxquelles on les doit et aux pays où ils ont paru. Mais malheureusement leur utilité pour les arts et pour le plus grand nombre de ceux qui les cultivent n'est pas en raison directe de leur beauté. Destinés aux favoris de la fortune ou à de grandes bibliothèques, ils sont d'un prix qui leur met, pour ainsi dire, des entraves et les empêche de se répandre autant qu'on le désirerait. Souvent ils languissent, très-bien et trop bien conservés, superbement reliés et très-peu consultés, dans la bibliothèque du riche : mais il est bien rare qu'ils visitent l'atelier du peintre, du sculpteur ou même le cabinet du jeune savant, ou qu'ils y fassent un long séjour; ils sont trop beaux pour braver la poussière. Ce ne sont pas les yeux et les mains auxquels ils seraient le plus utiles qui peuvent le plus librement ou les parcourir, ou les étudier. Je me décidai donc à étendre mon plan, mais de manière que le prix de l'ouvrage fût à la portée d'un plus grand nombre de personnes, et à sacrifier la richesse à l'utilité. Il était impossible de penser à la gravure terminée, c'eût été trop cher, à moins qu'ainsi que Bouillon, dans son magnifique et excellent ouvrage, on n'eût le talent et la persévérance de dessiner et de graver ses planches de ses propres mains. J'eus donc recours à la gravure au trait moins dispendieuse, et qui me permettait de marcher d'un pas plus libre vers le but que je me proposais.

Plusieurs ouvrages du même genre avaient paru sur les marbres antiques du musée royal du Louvre; mais ils n'étaient pas de nature à décourager d'en essayer d'autres, et ils permettaient même l'espoir d'arriver à des résultats au moins aussi satisfaisans. On doit cependant, parmi ces productions, distinguer les MONUMENS ANTIQUES DU MUSÉE NAPOLÉON, publiés par Piranesi, dessinés et gravés par Piroli. Quoique, en général, la gravure en soit assez lâchée et souvent trop lestement faite, elle rend, assez ordinairement, le caractère de ses modèles, et peut-être ne désirerait-on pas plus de soin à ces planches, si on ne les considérai que comme des croquis spirituellement touchés, d'une pointe vive et légère, qui réveille suffisamment le souvenir des productions de la sculpture antique. Au reste cet ouvrage, dont le texte est écrit avec goût et une saine érudition par MM. Schweighaüser le fils et Petit-Radel, de l'académie des inscriptions, est soin de contenir toutes les richesses du Musée royal des antiques. Il est vrai aussi qu'il offre beaucoup de monumens que nous ne possédons plus, et dont les souvenirs excitent nos regrets; mais comme la publication en a été terminée en 1806, il doit naturellement y manquer toutes les nombreuses acquisitions qui depuis ont, sinon réparé, du moins adouci une partie de nos pertes. Cette production classique, et d'une lecture agréable, est, ainsi que la notice de Visconti, de la plus grande utilité pour bien connaître les antiques du Musée à ses diverses époques jusqu'en 1815.

Mais aucune des publications que l'on pourrait citer, ni celles qui séduisent par leur luxe, ni d'autres qui se présentent plus modestement, ne sont complètes. Ces ouvrages n'offrent qu'une partie des richesses de notre collection, et même Bouillon, beaucoup plus étendu que tous les autres, et que je mets toujours hors ligne, a laissé encore des lacunes à remplir. C'était donc, ce me semblait, rendre service aux arts, à l'archéologie et au Musée, que d'offrir un ensemble complet. C'est ce que j'ai entrepris, et j'ose croire qu'il n'a rien échappé à mes recherches et au crayon des dessinateurs qui m'ont prêté leur talent.

Faire connaître dans tous leurs détails les productions de la sculpture antique que possède le Louvre, ce n'était qu'achever ce que d'autres avaient déjà plus ou moins bien fait. Je ne crus pas devoir m'arrêter là : mon plan pouvait s'étendre et acquérir plus d'intérêt. Le palais qui, depuis tant de siècles, fait par sa beauté la gloire de Paris, après avoir longtemps, par sa force, servi à sa désense, et qui, malgré ses critiques auxquelles peuvent prêter les disparates de son architecture, n'en est pas moins un des plus somptueux édifices royaux de l'Europe; ce Louvre, dont l'origine se cache dans les obscurités des premiers temps de notre histoire, et se rattache presque au berceau de notre glorieuse monarchie, méritait bien d'attirer les regards d'une manière particulière. Il me semblait qu'on les arrêterait avec plaisir et avec une sorte de vénération sur cette antique demeure que nos rois se sont toujours plu à embellir, et où ils aimaient à venir prendre leurs esbats et se reposer des fatigues de la guerre au milieu des chefs-d'œuvre des arts de leur temps, des savans, des artistes auxquels ils les devaient, des guerriers qui avaient partagé leurs succès ou leurs revers, et des belles qui les consolaient ou les récompensaient. Notre Louvre ne pouvait-il pas bien d'ailleurs revendiquer les droits que l'on ne fait pas difficulté d'accorder aux monumens antiques grecs et romains, et qu'il est en état de soutenir par la richesse de ses souvenirs historiques et la beauté de ses détails? Les Grecs et les Romains ne montraient-ils point, avec un noble orgueil, du temps des Césars, des monumens qui ne dataient que de peu de siècles avant eux, et beaucoup moins anciens alors que ne l'est pour nous aujourd'hui le Louvre, si nous remontons à son origine? Pourquoi nos antiquités auraient-elles moins de prix à nos yeux, qu'à ceux des Grecs et des Romains les monumens de leur patrie? Je crus donc qu'avant d'exposer les trésors que nous a légués l'antiquité étrangère, je pouvais présenter l'histoire de notre antique palais qui les renferme. On avait, il est vrai, à me repro-

cher d'intervertir l'ordre des idées, de produire le moderne avant l'antique, et de parler des enfans avant de m'occuper de leurs pères. C'était certainement un inconvénient qui ne m'échappait pas plus qu'à tout autre; mais il ne me parut pas assez grave pour me détourner de mon projet. Je ne suis même pas persuadé que j'aie eu tort de le suivre; et il me semble très-naturel de parler du contenant avant de s'occuper du contenu. En géographie, n'est-il pas question d'une province avant de décrire les villes, et des villes avant d'en offrir les monumens? ce que, cependant, on ne peut pas pousser trop loin et avec trop de rigueur, car, pour la moindre chose, on commencerait par décrire l'univers. Je pensai d'ailleurs que l'intérêt des matériaux que j'avais à présenter plaiderait en ma faveur et me justifierait. On me pardonnera de n'ouvrir nos galeries, et de n'y montrer notre assemblée de dieux et de héros, qu'après avoir fait parcourir le palais dont nos riches salles ne sont qu'une brillante partie. Aussi n'ai-je rien négligé pour que mes planches offrissent la promenade du Louvre la plus complète et la plus variée; et j'ose espérer qu'aucune des parties que l'architecture, la sculpture et la peinture ont enrichies de leurs prestiges, ne s'est soustraite à mes recherches et à celles des artistes qui les ont si bien reproduites par leur crayon et leur pointe. Car, ne me contentant pas des détails de l'architecture et de la sculpture que nous offre le Louvre depuis François Ier jusqu'à nos jours, comme un résumé des talens d'un grand nombre de nos meilleurs artistes, qui ont empreint leurs caractères divers sur ces riches murailles, archives des arts de plusieurs siècles, je donne encore toutes les peintures dont, depuis la minorité de Louis XIV, ont été ornées nos salles de sculpture. Ces salles, brillant sous tant de rois, ont été témoins de tant d'événemens, des sages conseils de Charles V, des fêtes et des tournois de François Ier, de Henri II; des fureurs de la ligue, de la mort du bon Henri, des folies de la fronde, des plaisirs et des pompes de la cour d'Anne d'Autriche et de Louis XIV, et elles ont vu la monarchie croître, briller et tomber.

De toutes les peintures des temps déjà assez éloignés de nous, il ne reste malheureusement plus rien de celles dont le Primatice, le Rosso, Érard, du Breuil, Freminet, Janet, avaient enrichi les somptueux appartemens des reines au rez-de-chaussée du Louvre,

alors du côté de la Seine, ajourd'hui sur la cour. Il n'existe plus que celles qu'à l'élégante profusion des sculptures des Anguier, unit, pour décorer les appartemens d'Anne d'Autriche, Romanelli, dont aujourd'hui les ouvrages ne nous paraissent pas justifier toute la célébrité. Il ne manquait cependant pas de talent, et il enrichit de peintures, dont quelques-unes sont assez remarquables, les salles de l'hôtel Mazarin, aujourd'hui bibliothèque des manuscrits de la Bibliothèque royale. On trouvera aussi dans mes planches toutes les sculptures de la galerie d'Apollon, exécutées d'après les dessins de Le Brun par Girardon, les Marsy, Regnauldin et d'autres sculpteurs de mérite du règne de Louis XIV. Il est à regretter que l'on n'ait pas suivi pour cette galerie les beaux et sages projets de Poussin; certes c'eût été mieux; mais cette galerie devant être en partie changée, il est bon de conserver le souvenir de l'ensemble et des détails de sa décoration. Si le goût ne l'approuve pas dans toutes ces dispositions, et s'il voit avec peine, de même que dans plusieurs de nos salles de sculpture, un peuple de statues suspendues aux plasonds ou aux corniches couper les lignes de l'architecture et en rompre l'harmonie, cependant il est disposé à pardonner ces écarts à une architecture qui se déclarait indépendante, et associait à l'irrégularité de ses conceptions les caprices et les élans de la sculpture; et d'ailleurs offrir et signaler des erreurs, ce n'est pas engager à les suivre.

Après avoir présenté, dans tous ses immenses détails, l'antique demeure de nos rois, nous passons aux sculptures antiques renfermées dans ses nombreuses salles. Les ouvrages qui ont traité ce sujet commencent ordinairement par les statues; viennent ensuite les bustes, les bas-reliefs, les inscriptions et les autres antiquités. C'est ainsi que procèdent le Musée Capitolin de Bottari et le bel ouvrage de Bouillon. Dans d'autres recueils, tels que le Musée Pio-Clémentin de Visconti, le Musée Britannique de Combes, celui des Monumens antiques du musée Napoléon par Schweighaüser et Petit-Radel, tous les monumens sont entremêlés, mais en suivant, autant que possible, l'ordre des divinités, des sujets mythologiques et des personnages historiques. Ce classement méthodique a bien des avantages sous le rapport scientifique : cependant je n'ai pas cru devoir m'y astreindre; il m'a paru que, dans les planches, l'ordre alphabétique était plus commode pour les recherches, quitte ensuite à établir une

méthode plus scientifique pour le texte et pour des tables : c'est ce que j'ai fait. Des raisons particulières m'ont engagé à donner d'abord les bas-reliess du Musée, en les faisant suivre des autels, des inscriptions et des autres monumens divers. J'ai pensé que les basreliefs (et notre Musée est l'un des plus riches en ce genre de monumens), offrant plus que les statues une grande masse de détails mythologiques et archéologiques, il y avait quelque avantage à les mettre en première ligne; et qu'il serait plus commode d'y renvoyer lorsqu'on traiterait des statues. Mais devant, d'après le plan de mon ouvrage, produire tout ce que le Louvre renserme d'antique et de moderne, les bas-reliefs des XVI°, XVII° et XVIII° siècles de la ga-Ierie d'Angoulême ont dû faire suite à la collection des antiques; ce qui n'a nul inconvénient, puisque, si ces deux parties se touchent, elles ne se confondent pas, et qu'il était assez convenable de traiter, les uns près des autres, des monumens du même genre, en présentant, d'un côté, tous les bas-reliefs antiques du Musée royal, et de l'autre tous les modernes du Louvre. Il en est de même des inscriptions hiéroglyphiques, grecques et latines; peu importe qu'elles ne viennent qu'après des bas-reliefs modernes, puisqu'elles en sont entièrement séparées. Dans un voyage, des objets variés ne se montrent-ils pas ou successivement ou à la fois à vos regards, et de la description d'un lac on passe à celle d'une forêt; d'un temple antique à une église, et d'une inscription grecque à une collection moderne. Au lieu d'y perdre, l'intérêt y gagne et varie à chaque pas; et cependant j'ai été loin de me permettre tant de licences; malgré ses avantages, je n'ai pas eu recours à cet intérêt, qui naît de la diversité; l'antique et le moderne ont marché l'un à la suite de l'autre, mais à distance et sans se réunir.

J'ai donné tous mes soins à ce que les lettres des inscriptions eussent la même forme que sur les marbres, et il y en a beaucoup que j'ai copiées moi-même après les avoir fait mouler pour les mieux étudier. Quant aux inscriptions hiéroglyphiques, il serait difficile d'en trouver qui fussent rendues avec plus d'exactitude; les copies en avaient été revues avec un soin scrupuleux par mon collégue et mon ami Champollion le jeune, et elles ont été gravées par l'habile main de M. Bigant, avec cette connaissance du caractère et du style égyptiens qu'il possède si bien. Feu Salvolini, l'élève de Champollion,

que viennent d'avoir à regretter les études égyptiennes, m'a écrit qu'il serait bien à désirer que s'on reproduisît toujours les hiéroelvohes avec autant de netteté et d'exactitude que les miens, et qu'il n'en connaissait pas d'aussi bien rendus. Je ne donne que les inscriptions hiéroglyphiques du Musée royal des antiques; celles qui, en très-grand nombre et fort belles, feront un jour partie de notre grand Musée égyptien, n'entraient pas dans mon plan, spécialement destiné aux antiquités grecques et romaines. Elles mériteraient à elles seules un ouvrage qui serait très-considérable, de longue haleine, et que probablement on entreprendra quelque jour, si les monumens de l'Égypte, malgré le sort contraire qui semble s'acharner contre ceux qui cherchent à en sonder et à en dévoiler les mystères, conservent encore la faveur dont les ont dotés les immortelles découvertes de Champollion, et s'il se trouve quelques heureux savans qui, inspirés par son génie, possédant sa sagacité, sachent mettre à profit son précieux et abondant héritage.

Après les bas-reliefs, les inscriptions et les monumens qui les accompagnent paraît la nombreuse suite des statues du Musée royal, qui présente plusieurs chefs-d'œuvre de premier ordre, parmi une foule de productions de grand mérite et d'autres qui, ne marchant pas sur le même rang, ne sont nullement à dédaigner, et auxquelles bien des musées feraient sète. Il serait inutile, pour le moment, de parcourir ici tout ce qui mérite d'être remarqué dans cette brillante série de divinités et de grands hommes qu'ont rassemblés au Louvre la munificence et le goût de François Ier, de Henri IV, de l'empereur et de Louis XVIII. Plus tard ils passeront tous sous nos yeux. On sait que François Ier et Henri II, qui avait hérité de son goût éclairé pour les arts, avaient, à grands frais, enrichi de statues leurs palais et leurs châteaux, et entre autres Fontainebleau, qui, au rapport de Vasari, était une autre Rome. Se présentant en Italie comme émule du pape Léon X dans son amour pour les arts, qui avaient déjà pris le plus haut essor, François Ier ne se contentait pas d'attirer à lui, par ses faveurs et ses largesses, les artistes qui illustraient l'Italie, et étaient appelés à instruire et à embellir la France, il luttait encore, de goût et de libéralité, avec le pape et les princes italiens dans l'acquisition des monumens de la statuaire que la terre avait conservés, et qui, reparaissant au monde, revenaient, de même

que certains dieux de l'Olympe, une seconde fois à la vie. Ce n'était pas seulement de simples statues, du marbre, du bronze que voulait François Ier pour orner ses vastes palais et ses jardins, c'étaient des chess-d'œuvre qu'il lui fallait, et de ces statues dont l'Italie ne devait se séparer qu'à regret. C'étaient là de véritables et de brilfantes conquêtes pour la France, où elles venaient répandre le goût des arts, des belles choses, et allumer ce seu sacré dont paraissaient encore tout ardens les chess-d'œuvre des anciens. Ce sut vers cette époque que l'on fit en Italie, et surtout à Rome, des fouilles nombreuses et très-productives, et le nombre des statues, très-peu considérable à Rome lors de la première liste qu'en dressa l'Aldroandi dans son ouvrage de 1556, montait à plusieurs centaines en 1562, lors de la seconde édition. Aussi François Ier et Henri II, secondés dans leur utile magnificence, et bien servis par le Primatice, Benvenutto Cellini et d'autres artistes, réunirent-ils un grand nombre de belles statues qui, après avoir orné Fontainebleau, Versailles et divers palais, sont venues au Louvre fonder le Musée royal; et cette colonie de dieux et de héros, peu nombreuse d'abord, mais bien choisie, s'est successivement accrue et a été portée au point où nous la voyons aujourd'hui. Ce fut surtout par l'heureuse acquisition de la magnifique collection rassemblée pendant plusieurs siècles dans le palais et la villa de la maison Borghèse, et achetée par l'empereur, que le Musée vit tout à coup ses richesses augmentées, d'une manière tout à fait royale, des monumens les plus importans en statues, bas-reliefs, bustes et inscriptions. Quand il n'aurait été riche que de l'ancien fonds du domaine de la couronne, accru de la collection Borghèse, il se serait présenté sur la même ligne que les plus beaux musées de l'Europe. Mais la conquête de l'Italie avait enrichi le Musée d'une foule de chefs-d'œuvre qui l'avaient mis hors de pair et l'avaient élevé au comble de sa gloire; cette gloire se serait à jamais soutenue avec le même éclat si notre sagesse et notre bonheur eussent égalé notre courage; mais la victoire, si longtemps fidèle, fatiguée de nous suivre, ramena au Vatican et au Capitole les dieux et les héros, qui depuis quelques années en étaient exilés, et qui n'y sont peut-être pas plus utiles aux arts que dans la nouvelle patrie qu'on leur avait fait adopter. On ne saurait oublier ni passer sous silence que, lors des désastres du Musée, ce fut à la chaleureuse

intervention de Louis XVIII que la France dut de pouvoir conserver plusieurs chefs-d'œuvre qui, sans lui, eussent suivi les autres, et que ce monarque sut persuader au cardinal Albani de lui céder, de sa superbe collection, quelques belles statues et un nombre de basreliefs très-précieux. Ce fut aussi ce prince qui, cherchant à consoler le Musée d'une partie de ses pertes, qu'on n'avait pas à lui reprocher, fit l'acquisition de ce que renfermait de plus beau ou de plus rare la collection du comte de Choiseul-Goussier. C'est encore à lui que l'on doit cette admirable Vénus de Milo, ce chef-d'œuvre sans égal que nous envieront toujours tous les musées de l'Europe, et qui rappellera à jamais la noble générosité de M. le marquis de Rivière, qui en avait sait hommage à Louis XVIII.

Après les statues antiques du Musée viendront toutes les figures modernes de la galerie d'Angoulême, de quelques salles du Louvre et celles du jardin des Tuileries. Cette suite, assez nombreuse, est entièrement distincte des antiques; cependant le numérotage des planches est continu depuis le commencement de l'ouvrage jusqu'à la fin; car rien de plus incommode pour les recherches et pour les citations que des séries de numéros qui reprennent à chaque salle, ainsi que les offrent plusieurs musées et plusieurs ouvrages. Notre série moderne de la galerie d'Angoulême est intéressante et offre de belles productions de nos artistes depuis Louis XII jusqu'à nos jours. L'on y trouve des noms qui de tout temps eussent très-bien figuré parmi ceux que la sculpture cite avec le plus d'honneur.

Quelque nombreuses que soient les statues du Musée, ce n'est que peu de chose auprès de celles que présentent les planches qui les suivent, et qui contiendront, du moins je l'espère, toutes les statues antiques de tous les musées publics et de la plupart des collections particulières dont j'ai pu me procurer les dessins. Et ce n'est pas toujours, on peut le croire, une petite affaire de parvenir à les obtenir; trop souvent ces difficultés seraient propres à détourner de pareilles entreprises. Que de négociations! que de lenteurs avant que l'on daigne vous accorder de mettre le crayon à la main d'un dessinateur! il n'en coûterait pas plus de peine pour attacher le mineur à un bastion que l'on voudrait faire sauter, que pour établir un artiste devant les figures que vous désirez faire copier. Réunies par des gouvernemens ou par des amateurs, ces collections paraissent n'être faites

que dans l'intérêt des arts et de ceux qui les cultivent. On croirait qu'elles sont à leur service; qu'on doit s'empresser de leur offrir tous les moyens de les étudier, et d'en emporter de nombreux et utiles souvenirs. Il y a des pays, et surtout Paris, Londres et Munich, où cela se passe ainsi, et où l'étude, jouissant sans réserve de toute liberté et de tout secours, n'éprouve nulle prohibition, et là, dans ce vaste et noble commerce des arts, on ne peut être forcé à la contrebande puisqu'il n'y a aucuns droits. Mais malheureusement il n'en est pas ainsi partout, et l'on est loin de trouver les mêmes facilités. On conçoit, jusqu'à un certain point, que des possesseurs de belles productions de la peinture, dans leur passion jalouse, ne permettent que très-difficilement, ou même ne permettent pas à des mains habiles de faire des copies de certains tableaux, par la crainte de les voir passer un jour pour des originaux ou pour des répétitions de chefs-d'œuvre acquis à grand prix, et que l'on conserve avec un religieux respect et une espèce de tendre avarice : ce sont de ces trésors où l'on craindrait de voir venir se mêler des pièces fausses. Il en est de même des figurines en bronze, qu'il est assez simple de ne pas aimer à laisser mouler en plâtre, que des gens adroits reproduiraient bientôt en bronze, et tellement semblables aux originaux, que, placées dans des cabinets de réputation, elles pourraient disputer aux bronzes antiques qui les ont produites leur propre originalité: ce sont des enfans naturels qui usurpent des titres et s'emparent de la maison paternelle, et il est assez triste pour le possesseur de morceaux de grand prix de voir mettre en doute leur authenticité.

Mais il n'en est pas des statues antiques comme des tableaux ou des figurines en bronze. Quels risques pourrait courir l'intérêt ou l'honneur des musées ou des collections qui les possèdent, en permettant de les dessiner? aucuns; de mauvais dessins ne nuiraient même pas à la réputation de leurs beaux monumens : ils seraient certainement plus d'une fois vengés par des copies exactes et faites avec talent. Les statues n'ont pas plus à craindre que leurs propriétaires de se voir reproduites en marbre ou en bronze d'après les dessins les plus habilement exécutés, qui ne parviendraient jamais à rendre suspecte leur originalité, et ne pourraient que contribuer à les faire connaître. On ne conçoit donc pas les embarras que font éprouver certains musées, qui heureusement sont rares, pour accorder de des-

siner les statues antiques, du moins celles qui n'ont pas été publiées, privilége exclusif que se réservent quelques corps savans qui n'en profitent jamais. Leurs générations passent et meurent sur leurs trésors sans en jouir, et bien plus encore, sans en laisser jouir! Autant vaudrait, pour ainsi dire, qu'ils fussent encore enfouis sous terre, mais ailleurs : on pourrait espérer que des fouilles heureuses les feraient découvrir, et que, rendus au monde, ils deviendraient le partage de pays moins jaloux et qui en laisseraient mieux profiter la république des arts. A Paris, musées, bibliothèques, tout est ouvert; on n'a rien de caché pour ses amis, ni même pour ses ennemis; les académies royales, les corps savans, les personnes attachées à ces magnifiques et célèbres institutions n'y jouissent d'aucun privilége; dès qu'on s'y présente, on n'est plus étranger, et tout le monde v peut travailler comme en famille. Ce sont des richesses en commun; chacun, selon son talent, y a sa part, et la meilleure est pour l'esprit et le savoir, de quelque pays qu'ils nous arrivent. Nos musées et nos bibliothèques ne connaissent pas de nations étrangères; tout le monde v est Français. Ce qui est inédit comme ce qui a été publié cent fois, tout est à votre disposition, tout est à vous. Heureux celui à qui sa bienveillante étoile fait découvrir le premier quelque chose de nouveau; c'est son trésor, et sans droit pour personne; c'est bien à lui en propre : nul n'a rien à y réclamer, et il peut à sa volonté, et sous la forme qui lui plaît, faire part de sa bonne fortune au public. Cette généreuse communication de tout ce que nous possédons offre de grands avantages aux arts, et chacun peut s'efforcer, en toute liberté, de porter à sa perfection ce que d'autres ont la faculté d'étudier et de publier en même temps que lui.

Il en est à peu près de même en Angleterre: les établissemens en faveur des arts, le Musée britannique, celui d'Oxford, la plupart des collections particulières, offrent des secours abondans et faciles, et, comme en France, être étranger est un titre qui vous fait ouvrir les portes et plus grandes et plus vite. Je ne saurais résister à témoigner ici toute ma reconnaissance de l'accueil plus que bienveillant que j'ai toujours reçu au Musée britannique, où j'aurais pu me croire tout à fait au Louvre. Je n'ai aussi qu'à remercier, pour les facilités qu'ils m'ont offertes, en 1833, pour voir, étudier et faire dessiner les statues de leurs belles collections, lord Lansdowne et sir WILLIAM

HOPE, à Londres; lord EGREMONT, à Petworth; sir THOMAS W. COKE, à Holkham; le duc de BEDFORD, à Woburn; lord YARBOROUGH, à Apuldercombe, dans l'île de Wight; lord GREY, à Newby; seu M. BLUNDELL, à Ince; sir SMITH BARRY, à Marburyhall; lord PEMBROKE, à Wilton; se marquis de CARLISLE, à Howard-Castle. Grâces à seur bienveillance et à celle de M. ELIS, directeur, et de M. HAWKINS, conservateur des bronzes et des vases du Musée britannique, ainsi qu'à l'obligeance des directeurs de la collection Pomfret au musée d'Oxford, et du musée Fitz William à Cambridge, j'ai pu rapporter des notes sur plus de trois cent soixantequinze statues antiques, et j'en ai fait dessiner plus de quatre cents, dont la plus grande partie étaient inédites.

En Allemagne je n'ai pas trouvé moins de bienveillance, quoiqu'il ne m'ait pas été possible d'en faire le voyage comme je le désirais. S. M. le Roi de Bavière, cet auguste amateur des arts et de l'antiquité, dont le goût pur et éclairé a réuni une si précieuse collection de statues antiques et une foule d'autres monumens, a bien voulu me permettre de faire dessiner toutes les statues de sa magnifique glyptothèque, et j'ai à remercier M. Schorn, qui en était alors directeur, et qui est aujourd'hui à Weimar, d'avoir eu la complaisance de surveiller l'exécution des dessins. J'ai de même recu de Saint-Petersbourg, de Stockholm, tout ce que je pouvais désirer par l'entremise de notre ministère des affaires étrangères, et les aimables soins et le goût de mon ami M. Jules Desaugiers, directeur des consulats, et je pourrais aussi citer son frère M. Auguste Desaugiers, jadis consul à Copenhague, et dont l'obligeance, la mémoire, ainsi que la belle bibliothèque artistique, m'ont été d'une grande utilité. A Vienne, le savant et excellent M. STEINBÜCHEL DE RHEINWALL m'a rendu tous les services qui dépendaient de lui en me faisant dessiner, non-seulement les statues du Musée impérial des antiques qu'il dirige, mais même en mettant à ma disposition tous les dessins qu'il avait ou faits lui-même, ou recueillis en Italie, et qui certes ne sont pas les moins spirituellement touchés de ma collection. Turin, par les soins de M. BISCARRA, directeur de l'académie de peinture, et Parme, par ceux de M. Toschi, l'habile graveur de l'entrée de Henri IV, du baron Gérard, ont aussi contribué à mon recueil, ainsi que quelques autres villes de l'Italie, quoique ce ne soit pas

toutours dans cette seconde patrie des arts que l'on trouve le plus de facilités. Il est à Rome une collection si belle par les chefs-d'œuvre de la statuaire antique qu'elle renserme, et si connue par la difficulté d'y pénétrer, qu'il est inutile de la nommer. Tour à tour elle fait l'admiration et le désespoir des artistes et des amateurs assez heureux pour y être admis, ce qui est rare. Les yeux privilégiés peuvent s'y exercer et se complaire au milieu de toutes les merveilles qui attirent et séduisent les regards, mais la main y est paralysée et le crayon interdit : l'on se retire charmé de ce que l'on a vu, et désolé de ne pouvoir en emporter que des souvenirs. On dit, au reste, qu'autrefois l'admission dans cette magnifique galerie était facile, et qu'il était permis d'y dessiner; mais un jour une des plus belles statues fut mutilée et l'une de ses mains soustraite par un amateur frénétique, quelque Verrès, qui n'avait pas honte d'enrichir à bon marché sa collection par des larcins aussi coupables et aussi désastreux. La porte de cette précieuse collection fut alors fermée pour tout le monde. La proscription était dure; mais on la concoit; il est à regretter de ne pouvoir consigner le nom du barbare dont l'indigne action l'a si cruellement provoquée. Il serait bien à désirer aussi de connaître, pour lui donner une odieuse célébrité, telle que celle d'Érostrate, celui qui, admis, avec d'autres de ses compagnons de voyage, par M. Pyttakis, directeur des fouilles d'Athènes, à voir de magnifiques bas-reliefs du Parthénon nouvellement découverts, et dans le meilleur état, en a, presque en présence de M. Pyttakis, brisé à grands coups des nez et des mains, pour qu'ils ne fussent plus ni plus beaux, ni mieux conservés que les autres bas-reliefs du même temple, acquis de lord Elgin par le Musée britannique. N'est-ce pas un crime contre les arts, contre le droit des gens de toutes les nations, et qui mériterait de graves châtimens, ou du moins de faire rensermer pendant quelque temps, comme sou furieux, à Bedlam, celui qui s'en est rendu coupable et a mérité l'indignation de tous les amis des arts. Cet iconoclaste a été, dit-on, condamné à deux ans de mer, c'est-à-dire à bien vivre à son bord pendant ce temps, et à être sculement privé de la liberté de descendre à terre et du plaisir d'affer déshonorer d'autres monumens.

A Naples l'antiquaire, et surtout le dessinateur, sont bien loin d'être heureux au milieu des trésors qui les entourent aux Studii, à

Herculanum, à Pompéi, et ils éprouvent autant de regrets qu'ils peuvent espérer de jouissances. Ceci demande quelque restriction, ou du moins en demandait il y a quelque temps; car l'habile architecte M. Bonucci, directeur des fouilles de Pompéi, en homme éclairé et zélé pour le progrès des arts et de l'archéologie, avait eu le bon esprit de faire lever l'interdit qui pesait sur Pompéi, et grâces à lui il était permis d'en prendre les dessins, les mesures et d'enrichir ses porteseuilles. Mais j'ai appris (1839) que l'on n'avait pas joui longtemps du bienfait de cette heureuse permission, et qu'à présent on avait renouvelé, et avec toute rigueur, la proscription contre les calepins et les crayons : ce sont des objets de contrebande et devenus inutiles entre les mains des dessinateurs à Pompéi. Il en est de même à Pestum, où il faut user d'adresse et de subterfuges pour emporter un souvenir sur un bout de papier, si l'on n'est pas muni d'une permission bien en forme et duement conditionnée. Qu'on vous dise regardez, admirez, mais ne touchez pas, mira, ma non tocca, cela se conçoit parfaitement, et cela même doit être ainsi; car on voit de grands, beaux et solides monumens pour ainsi dire ruinés, ou du moins dégradés par les indiscrètes mains qui les touchent, frottent et polissent, et qui v gravant profondément, sur le marbre ou sur la pierre, des noms qu'on n'est nullement curieux de connaître et de conserver, font de ces vénérables restes des espèces de bureaux d'adresses, ou d'affiches, et des archives d'amour, de regrets, de peines, de plaisirs et des plus sottes réflexions. Qu'on cherche à préserver de ces insultes les monumens, rien de mieux, et l'on ne saurait être trop sévère sur ce point : mais quel tort leur ont jamais causé les regards et le crayon qui les retracent sur le calepin de l'artiste ou de l'amateur? Des milliers auraient ainsi exprimé leur admiration à Pompéi, à Pestum, qu'il ne serait pas tombé une écaille des pierres de leurs murailles, du marbre de leurs statues ou des couleurs de leurs peintures. On dirait vraiment que de telles désenses ont été lancées par des gens qui croient sérieusement aux sortiléges, au malocchio, au fascino, à la jettatura, et qui craignent qu'on ne jette des sorts sur leurs monumens. Autrefois j'ai vu de pareilles gens en Italie; mais c'étaient des paysans d'endroits écartés, peu fréquentés, et qui n'aimaient pas à me voir dessiner leurs chaumières ou leurs bestiaux, sur lesquels ils croyaient que je jeterais un sort. A Naples, aujourd'hui,

accorderait-on encore un tel pouvoir à la jettatura!!! Quant au musée royal des Studii à Naples, regardez tant qu'il vous plaira cette admirable collection; mais si vous voulez dessiner, ne vous adressez qu'à ce qui a déjà été publié par l'académie d'Herculanum ou par ses privilégiés; et l'on sait que malheureusement cette docte académie n'use que rarement de ses droits, et que le monde savant ne jouit que de loin en loin des résultats de ses précieuses recherches. Ses archives regorgent de dessins de monumens du plus haut intérêt, qui seraient la joie d'une foule de savans et d'artistes, et qui verront le jour, Dieu sait quand! Quelques générations d'académiciens passeront avant que ces dessins puissent sortir de ce tombeau, où ils sont bien mieux cachés que sous terre. Si les dessinateurs jouissaient encore à Naples de la liberté pleine et entière qu'ils n'y ont connue que pendant quelques années, et à laquelle j'avais été assez heureux de beaucoup contribuer, il y aurait longtemps que toutes les antiquités condamnées à rester inédites et ignorées seraient publiées, et qu'en enrichissant nos recueils elles auraient ajouté à la gloire archéologique de ces belles contrées qui leur donna le jour, et dont le sol protecteur les a conservées. N'est-il pas embarrassant pour le conservateur d'un musée des antiques tel que celui du Louvre, où tout le monde dessine bien ou mal tout ce qu'il veut et sans contrôle, d'être obligé, aux Studii de Naples, d'avoir recours à la ruse, comme pour commettre une mauvaise action, lorsqu'il désire faire dessiner des statues à l'index, c'est-à-dire inédites et réservées aux oubliettes de l'académie d'Herculanum? Et cependant c'est ce qui m'est arrivé, et j'avoue sans honte le larcin. Il y a quelques années, le dessinateur qui travaillait pour moi dans ses momens de loisir à Rome et à Naples, M. Féron, l'un de nos grands prix de peinture, eut assez d'adresse, sans compromettre ni tenter la fidélité des gardiens, pour les tromper et pour copier soixante et dix-huit statues inédites dont il lui avait été interdit de tracer le moindre croquis. La prise était bonne, la contrebande juste, et nous nous en félicitâmes en faveur de mes souscripteurs.

Comment les savans et les peintres napolitains ne mettent-ils pas leur gloire à faire connaître les trésors qu'ils possèdent, et dont les enrichit sans cesse et avec profusion une terre si fertile en beaux restes de l'antiquité? Ne les a-t-elle conservés dans son sein et ne les

ь

laisse-t-elle reparaître que pour les voir ensevelis de nouveau dans des salles où l'artiste n'a la permission de dessiner que le petit nombre de statues ou de monumens qui sont déjà connus? Pompéi, Herculanum, Stabies, Cumes et tant d'autres villes semblent réclamer contre cette rigueur peu digne d'une ville si près de Rome et si contraire à l'esprit et au goût des beaux-arts. Pourquoi ne pas permettre à leurs monumens d'acquérir toute la célébrité qu'ils méritent? Ces villes opposent moins de difficultés à ceux qui veulent les faire sortir de leurs tombeaux, que n'en éprouvent les artistes qui se hasardent à aller aux Studii étudier et faire connaître par leurs dessins ces monumens à l'Europe. Quel pays, quelle ville seraient plus propres que Naples à l'établissement d'un ouvrage périodique sur les fouilles et les déconvertes des antiquités qui semblent y naître chaque jour, comme dans d'autres contrées les fleurs et les fruits? De quel intérêt ne serait-ce pas pour les arts! Mais non; loin de là, on n'y fait rien paraître, et l'on s'oppose à ce que les étrangers pourraient y faire. Et c'est cependant à eux que l'on doit les plus beaux ouvrages qui, depuis quelques années, aient paru sur Naples et ses antiquités! Autant vaudrait rendre tous ces précieux débris à la terre qui les conserverait pour une époque où l'on saurait mieux les mettre à profit.

Au reste, à Rome même, cette ville où de tout temps les artistes ont joui de tant de liberté, et qu'ils regardent comme une seconde patrie, on éprouve à présent, dans bien des endroits, des difficultés pour dessiner, et il est même de belles collections du Vatican où il est interdit, non-seulement de prendre des croquis, mais même des notes. Il est à croire que bientôt l'on ira jusqu'à défendre de se rappeler les monumens étrusques et autres, et de les graver dans sa mémoire. Que doivent penser et dire de toutes ces défenses les mânes de Jules II, de Léon X, de Pie VI et de Pie VII? Et cependant ils n'entendaient pas trop mal l'antiquité, les arts, les collections et les avantages qu'en pouvaient retirer les artistes, et surtout les intérêts et la gloire de Rome.

Avant la permission que je fis accorder à tous les artistes, je crois en 1811, de dessiner partout à Naples et dans tout le royaume, à combien de dégoûts n'a pas été exposé mon pauvre ami Mazois, qui; s'if eût eu moins de courage et de tenacité, aurait abandonné son

ouvrage sur Pompéi, qui devait faire sa gloire, celle de cette ville si curieuse, et être si utile aux études archéologiques. Ce ne sut qu'à force de persévérance, de talent et de courses que ce jeune et habile architecte, à qui Pompéi devrait un monument, et que devraient cherir les manes de ses habitans qu'il rappelait, pour ainsi dire, à la vie; ce ne fut qu'au prix de mille fatigues qu'il recueillit, malgré toutes les surveillances, de côtés et d'autres, une quantité de mesures et de petits dessins faits à la dérobée, et que les gardiens, qu'il flattait ou qu'il intimidait, ne regardaient que comme des bagatelles de peu d'importance qui ne chargeaient que légèrement leur conscience, que Mazois, vivant de rien, n'avait guère le moyen de rassurer d'une manière plus efficace. Partout où il dessinait et où il mesurait, et que de fois n'en ai-je pas été le témoin, en l'aidant à détourner et à tromper les gardiens, il s'assurait par de petits repères de l'endroit où il avait laissé son travail; quelque temps après il y revenait et le reprenait, puis il réunissait tous ces dessins épars et formait un ensemble de chaque monument. Enfin il en recueillit une quantité si considérable, qu'il fut en mesure d'exécuter son grand projet et de commencer son magnifique ouvrage sur les ruines de Pompéi. Force fut alors, mais avec bien des regrets, à l'académie d'Herculanum de lui permettre de dessiner partout, et j'eus bien à me féliciter d'avoir été si souvent le complice de ses vols si intéressans et si innocens, qui lui ont fait tant d'honneur, ainsi qu'aux antiquités qu'il illustrait par ses recherches et par ses talens. S'il vivait encore, ce bon Mazois, il ne manquerait pas de s'unir à moi et de témoigner sa vive reconnaissance au nom des arts, des artistes et de Pompéi, à cette reine charmante qui régnait alors à Naples, et qui encouragea avec tant de zèle les efforts de Mazois, moins encore par son auguste protection que par son amabilité, son goût éclairé, et son aimable et constante affabilité. Et quel heureux élan n'imprimait-elle pas aux fouilles de Pompéi, dont, en peu d'années, elle rendit, pour ainsi dire, plus de parties importantes à la lumière qu'il n'y en avait eu d'exhumées des cendres du Vésuve depuis la découverte de cette ville engloutie! C'est à sa voix, et on peut le dire sans figure et au positif, car, sans cesse honorant, et des journées entières, à l'ardeur du soleil, les fouilles de Pompéi, elle excitait de la voix et du geste la foule des ouvriers, et nous en avons cu jusqu'à sept cents, les animait par sa présence et

par les gratifications considérables que répandaient parmi eux ses généreuses mains. C'est donc à la voix de cette belle reine Caroline. qui a si bien mérité de Naples, de ses antiquités et de Pompéi, que sont sortis de leurs cendres les murs et les tours de l'enceinte de la ville, la plus grande et la plus belle partie de la rue des Tombeaux, l'Amphithéâtre, la Basilique, plusieurs rues, une grande portion du Forum, dont Mazois et moi nous avons indiqué la position et commencé les fouilles. Depuis la fondation et la découverte de Pompéi, on n'y avait jamais vu un si grand mouvement et de plus heureux résultats, et jamais, en si peu de temps, on n'a rendu d'aussi notables services que la reine Caroline Murat à cette ville, dont toutes les pierres, si nous étions encore au temps d'Amphion, célébreraient par de mé-Iodieux accords ses bienfaits, sa grâce et ses Iouanges. Je suis d'autant plus libre de parler ainsi de cette princesse si remarquable dans toutes les positions où le sort l'a jetée, soit que la fortune lui ait été ou prospère ou funeste, que ce ne sont plus que de stériles hommages offerts par la reconnaissance à sa mémoire, et quelques simples fleurs jetées sur sa tombe. Au moment où je lui payais ce juste tribut d'éloges et d'actions de grâces au nom de Mazois, de Pompéi et au mien, elle était enlevée à ses nombreux amis, qui, après avoir eu le bonheur de la revoir quelques instans, ont éprouvé le vif chagrin de la perdre pour toujours (1).

(1) Il me serait facile et fort agréable de parler ici de tous les beaux projets qu'avait concus la reine Caroline Murat pour son Pompei, mais ce serait s'engager dans une trop longue route : quelques indications suffirent. Elle comptait augmenter considérablement les ateliers d'enfants qui déroulent les papyrus d'Herculanum; elle eût activé ce travail, entièrement mécanique, le scul que l'on puisse employer, qui traîne en longueur depuis tant et tant d'années, et qui, bien entendu, ne lui en aurait demandé que quelques-unes. On se serait borné à dérouler, à copier en sac simile et à graver les papyrus, que l'on eut envoyés sans commentaires et sans remplir les lacunes, aux diverses sociétés savantes de l'Europe. Depuis longtemps elles seraient en possession de tout ce que contiennent les manuscrits, et on saurait enfin à quoi s'en tenir sur leur mérite. La reine Caroline voulait aussi faire entièrement restaurer une des plus grandes maisons de Pompei, et la mettre dans l'état où elle devait être jadis. Meublée dans toutes ses parties et ornée d'un choix des objets si variés que produit Pompéi, remis, autant que possible, à leurs anciennes places, elle cut offert, par son ensemble et ses détails, une réunion d'un intérêt tel qu'aucun autre musée n'aurait pu être comparé à cette maison ainsi restituée. On eût pu rendre peu à peu le même service à quelques autres habitations; le nombre cependant n'en aurait jamais dû être que très-limité; de graves inconvéniens se seraient opposés à ce qu'on l'étendit trop, et cela se conçoit aisément : ces maisons ainsi rétablies auraient exigé qu'on augmentat de

Sil est difficile de se procurer à Naples des dessins des statues antiques de son magnifique Musée, du moins la prohibition ne regarde que celles qui sont inédites. En Espagne, à Madrid et à Saint-Ildephonse, l'on est encore plus sévère : là, on n'accorde que peu de chose, ici rien. Jusqu'à présent, tous mes efforts ont été encore plus infructueux que je ne pouvais le craindre. Mes liaisons avec plusieurs de nos ambassadeurs, leurs démarches obligeantes, tout a été inutile, et il ne m'a pas encore été possible d'obtenir un seul trait des belles statues que renferme en assez grand nombre le musée de Saint-Ildephonse. Il paraîtrait que c'est un parti pris, et que, jaloux de posséder seul ses chefs-d'œuvre antiques, le gouvernement se refuse à en laisser sortir même les images. Cette jalousie exclusive se conçoit pour une maîtresse à laquelle on consacre sa vie, tous ses soins, et qu'on voudrait soustraire à tous les regards; mais pour des statues qu'on regarde à peine, qu'on ne connaît pas et qu'on abandonne à la poussière, cela ne se comprend pas. On vous jette à la tête l'exemple de

beaucoup le nombre des gardiens, et il en aurait même fallu de particuliers spécialement attachés à quelques-uns de ces édifices. Car si l'on avait tenu à en donner une idée exacte, on n'aurait pas dû se contenter de n'en reformer qu'un seul; ce que son aurait trouvé dans des maisons d'un rang inférieur ne pouvant convenir à celles des plus riches particuliers, on cut été obligé d'offrir, pour ainsi dire, plusieurs spécimens des divers genres de demeures, pour que l'on pût se faire une idée plus juste de la vie de ceux qui y habitaient. Lorsque l'on connaît toutes les ruses que n'ont pas honte d'employer certains voyageurs pour dérober çà et là quelques restes de bronze on de peintures antiques, ou des lampes, ou des fragmens, on conçoit quelle cut du être la surveillance pour s'opposer à toutes ces petites rapines, qui finissent par former une masse assez considérable d'objets qui disparaissent. Cette surveillance de tons les instans eut été d'autant plus difficile à exercer qu'elle eut été en butte à bien des séductions et que d'ailleurs dans ces maisons restaurées, et où en général les diverses pièces ont pen de jour, il n'eut pas été facile de suivre pas à pas les visiteurs et de ne pas les perdre de vue dans bien de petits cabinets où l'on aurait eu de la peine à se remuer. Si jamais on exécutait ce plan de la reine Caroline, il serait indispensable de régler le nombre de personnes admises à la fois à visiter ces maisons; peutêtre aussi devraient-elles être entourées de grilles et même isolées, ce qui serait aisé à pratiquer, en en sacrifiant quelques-unes de peu d'intérêt, et dont le terrain libre laisserait quelque espace autour de ces petits musées. Mais ce qu'il y aurait de plus important ce serait, et c'était aussi le projet de la reine Caroline Murat, ce serait de déblaver entierement et de restaurer les murs d'enceinte de Pompei et d'en rétablir les portes, auxquelles veilleraient des gardiens. Ce serait le meilleur moyen de mettre à l'abri des déprédations journalières et surtout nocturnes, Pompéi, que protégerait la hauteur de ses murailles. Sans cette précaution, il n'est guère possible d'empêcher que l'on ne s'y introduise tres-facilement de plusieurs côtés, et de tromper pendant la nuit la surveillance des gardiens, quelque active et probe qu'elle puisse être. Il ne faudrait pas non

Naples, si chatouilleuse sur le sait de ses statues et de ses monumens inédits, et il est si bon, si utile qu'on tient à le suivre. Si c'est par amour pour l'antiquité, il est bien exclusif et nuit plus qu'un peu d'indissérence à la réputation des chess-d'œuvre; si ce n'est qu'une tendresse spéculative et pour laisser aux artistes espagnols seuls le privilége de publier leurs monumens, alors ils devraient se presser un peu plus d'en jouir et de nous faire part de leurs richesses. Il est fort heureux pour les artistes de ces contrées à prohibitions si sévères qu'e nous ne soyons plus aux temps des représailles; car on pourrait, au vu de leurs passe-ports, leur fermer les portes de nos bibliothèques et de nos musées, qui n'ont pour personne ni privilèges, ni mystères, et leur interdire du moins d'y exercer leur plume ou leur crayon.

J'ai eru devoir entrer dans ces détails pour faire connaître les obstacles qui se jettent à la traverse lorsqu'on entreprend un recuil aussi immense que celui auquel je travaille depuis tant d'années, et dont

plus penser que l'on put restaurer chacune des maisons choisies à cet effet, absolument comme elle était; ce ne serait même pas à désirer, car if n'y en a pas où l'on trouve tout ce qui a composé son ameublement. Les objets que l'on y découvre ne sont même plus dans les places qu'ils occupaient autrefois : ils ont été houleversés lors de la secousse qui ensevelit Pompei, et dans les maisons à un ou à deux étages, les meubles des parties supérieures effondrées se sont confondus avec ceux du rez-de-chaussée; on voit même la quelle fut la rapidité de l'invasion du rapillo (fragmens de pierre ponce) et des cendres, puisque dans les fouilles on trouve des objets qui touchent le pavement, et d'autres qui sont dans les cendres à un pied et jusqu'à deux et trois pieds du sol. Ces objets ne pourraient donc être replacés que d'après des probabilités et d'après des indications qu'un examen sévère et les connaissances archéologiques mettraient à même de recueillir çà et là. Chacune de ces maisons réunissant ce qui convient à celles du même genre, chez le riche propriétaire, le marchand et l'artisan, deviendrait un musée où l'on suivrait leur manière de vivre dans tous ses détails. On ferait, pour ainsi dire, pour ces maisons de Pompéi, ce que Mazois a fait pour le palais de Scaurus : cette pompeuse habitation qu'il décore du nom de cet opulent et fastueux romain, nous initie à la vie, au luxe et aux plaisirs de la classe la plus riche de Rome, dont Scaurus résume à fui seul la magnificence, les vices et les vertus, et c'est le luxe romain personnifié. Si la mort ne s'était pas si hâtée de détruire tous les projets de Mazois, il nous aurait offert, dans une série de charmans ouvrages, toute Ia vie des diverses classes de Rome, à la ville, aux champs, dans les temples, et jusqu'au dernier asile de la tombe. Sur une plus petite échelle, le beau plan de la reine Caroline nous présenterait, avec le plus vif intérêt, dans ses divers rapports, la vie des habitans de Pomper devenue, par le goût de cette reine pour les arts et par ses soins, le plus intéressant monument du monde et une ville-musée. - Honneurs et regrets à sa mémoire!!!

une foule de difficultés ont retardé l'entière publication. Il était à propos aussi de me justifier dans le cas où il me serait impossible de publier toutes les statues antiques de l'Europe ainsi que j'en avais le projet; si je ne puis parvenir à les compléter, et il est à craindre qu'il ne puisse guère en être autrement, on saura que ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre, et que je n'ai rien négligé de ce qui dépendait de moi pour que mon Musée fût tout à fait européen.

Cette idée de musée qui offrirait toutes les statues de l'Europe n'est pas si effrayante qu'on pourrait le supposer. Le mot toutes, on le pense bien, ne peut pas avoir ici une acception tout à fait mathématique, mais on l'étend jusqu'à des statues qui ne méritent même que quelques regards; car il en est un grand nombre qui, mutilées on manvaises, sans intérêt par leur sujet, répétées à satiété, n'ont quelque prix que pour leur propriétaire et pour le jardin ou le tien qu'elles sont censées décorer, et du reste, elles ne valent pas ta peine qu'on s'y arrête. Combien n'y en a-t-il pas en Italie de ce genre, et auxquelles on ne fait guère plus d'attention qu'à des troncs d'arbre ou à des bornes, qu'elles remplacent. Lorsqu'on les connaît, il suffit de les indiquer, et peut-être même est-ce assez inutile. Il en est une foule d'exemplaires, qui se ressemblent telfement qu'ils paraissent faits au même moule ou d'après le même modèle, à quelques plis ou à la conservation près. Donner le dessin d'une de ces statues d'un ordre très-inférieur et du même type, c'est les faire connaître toutes. On pourrait donc, sans aucun scrupule, élaguer cette foule de statues pareilles, qui ne comptent que pour le nombre, de l'idée d'un musée antique européen; une seule, dans cette grande assemblée, les représenterait toutes, et l'on n'aurait qu'à indiquer les endroits où se trouvent ses répétitions. Mais le nombre des statues antiques qui composent les musées publics, les grandes collections particulières ou qui, dans quelques villes, décorent les places, n'est pas, à beaucoup près, aussi considérable que se le figurent bien des personnes qui n'ont pas étudié ce sujet d'une manière spéciale. Les statues exposées en plein air ne sont qu'en petit nombre, et, à l'exception de quelques-unes de grand mérite qu'on cite à Florence, à Rome, et qu'on regrette de voir ainsi livrées à tous les vents, on n'y trouve que de très-médiocres productions. Si elles en étaient dignes, elles obtiendragent les honneurs des musées ou des collections, qui ne se trouvent jamais assez riches pour abandonner ce qu'ils pourraient montrer avec avantage. Ce sont donc les musées et les collections particulières qui renferment la grande masse des statues, auprès desquelles ne figurent que pour très-peu de chose celles des places et d'autres lieux à découvert. Il en était tout autrement chez les anciens, où l'on ne connaissait pas les musées du genre des nôtres, et où les places publiques, les promenades, les xystes, les stades, les théâtres, les bois sacrés, étaient aussi peuplés de statues et même plus que les temples, les palais et les autres édifices.

On se tromperait, au reste, étrangement, ainsi que l'ont fait plusieurs savans et des voyageurs qui n'ont pas mis à leurs recherches toute la critique que l'on était en droit d'attendre de leurs talens, si l'on croyait que le nombre des statues qui sont à Rome, et de celles que contiennent les musées et les collections particulières de l'Europe, est aussi immense qu'on se l'est quelquesois siguré. Tant s'en faut, et ce n'est même que peu de chose auprès de ce que devait en posséder en bronze et en marbre le monde ancien grec et romain, d'après ce que rapportent les auteurs.

Il est très-facile de fournir des preuves à l'appui de cette propo-

sition. Dans le recensement que l'Aldroandi, dans son édition de 1556, fait des statues de Rome, il ne s'y en trouve qu'un très-petit nombre. Mais, en peu d'années, il s'accrut prodigieusement; car, en 1562, son recueil en offre cinq cent trente et une, sans y comprendre une assez grande quantité de figures sans têtes et de torses qui depuis, sans doute, sont devenus des statues en leur rapportant des têtes et en les complétant. Mais le tout ne monterait pas, à beaucoup près, à sept cents. Il est bien probable que c'était tout ce que Rome possédait de statues exhumées par les fouilles. Et cependant depuis longtemps elles avaient pris une grande faveur et beaucoup d'extension sous des papes, tels que Jules II et Léon X, secondées par les riches familles princières de Rome, et animées par Michel-Ange, Raphaël et leurs écoles, qui brillaient depuis plus de soixante ans. On voit que l'Aldroandi se donna des soins particuliers pour connaître toutes les statues qui existaient à Rome. Car, indiquant les endroits où elles se trouvaient, il passe en revue non-seu-

lement les palais et les maisons tant soit peu remarquables, mais il pénètre même dans les moindres habitations, si elles renferment une

ou deux statues, quelques têtes ou quelques torses et même de modestes fragmens. C'est un inventaire complet de ce qui avait été ramené à la superficie de Rome. Mais certainement son sein en recelait encore une bien plus grande quantité. Des fouilles bien entendues, qui se succédaient presque tous les ans à Rome et aux environs, furent souvent très-productives; mais aussi bien des années plus infructueuses ne rendirent au jour que des bustes, des bas-reliefs ou des fragmens. Toutes ces fouilles ont eu, pour en conserver le souvenir, des témoins oculaires qui en ont enregistré avec soin les produits. C'étaient des antiquaires de mérite, tels que Flaminio Vacca, Ficoroni, Pietro Sante Bartoli, Winckelmann et Carlo Fea. Celui-ci a recueilli tous ces documens jusqu'en 1795, et il en a continué la série. Il assure même (1) que ce qu'il indique est tout ce qui a été découvert en statues depuis l'ouvrage de Flaminio Vacca, 1594, jusqu'en 1795. Ce nombre n'est pas très-considérable, et il ne faut pas oublier qu'une assez grande quantité de statues qu'avait produites le sol romain ne restèrent pas à Rome; qu'elle était devenue comme le trésor où l'Europe éclairée se fournissait de statues et de monumens, et qu'il en sortit de Rome, aux xvie et xviie siècles, temps de l'ardeur des souilles, une grande quantité qui, brillantes colonies, allèrent former des réunions considérables dans diverses contrées de l'Europe. Ainsi Rome fut loin de conserver toutes les statues qu'elle avait recouvrées. On ne peut donc être que très-surpris de voir à quel nombre prodigieux les portent, en 1755, l'abbé Barthélemy (2), et en 1770, le savant Oberlin (3), qui font monter, celui-ci à soixante mille et l'auteur d'Anacharsis à soixante et dix mille les statues existant de leur temps à Rome et aux environs; sans que l'on sache pourquoi Oberlin retranche dix mille statues d'un trait de plume des soixante et dix mille dont les antiquaires romains avaient, au rapport de l'abbé Barthélemy, si libéralement doté la ville éternelle. Mais on pourrait assurer, sans craindre de se tromper, qu'il n'y en eut jamais une telle quantité, même aux époques les plus florissantes de Rome, et encore moins aux temps modernes, après toutes les des-

<sup>(1)</sup> Miscellanea, etc., p. 15.

<sup>(2)</sup> Mem. de l'Acad. des inscrip., etc., t. XXVIII, p. 579.

<sup>(3)</sup> Orb. antiq. monum., etc., p. 127, éd. de 1790.

tructions dont le hasard, le temps et la barbarie les avaient rendues les victimes, et sur lesquelles l'avant-propos de mon troisième volume offrira quelques détails. L'on a de la peine à comprendre que ces calculs, exagérés à un tel point, aient été suivis sans plus d'examen par des antiquaires de grand mérite, tels que M. Jacobs (1), M. C. O. Müller (2), M. Raoul-Rochette (3), qui n'ont pas fait la moindre difficulté d'admettre les soixante mille statues d'Oberlin, Il y en a même qui ont enchéri sur ce nombre, et qui l'ont porté à plus de quatre-vingt mille (4), par la raison que depuis Oberlin les souilles avaient dû produire une immense quantité de statues. Il est aisé cependant d'acquérir la preuve qu'elle n'est pas, à bien des milliers près, aussi considérable qu'on voudrait bien le croire et le persuader. Cette preuve, je l'ai acquise, et de la manière la plus formelle, et par le recensement de tous les musées et des collections particulières, et par les dessins que j'ai fait faire partout, à Rome, même dans les magasins du Vatican et dans les villa des environs. Il ést inutile pour le moment d'entrer ici dans des détails qui se trouveront dans d'autres parties de mon ouvrage, et qui montreront qu'il n'y a peut-être pas, à beaucoup près, à Rome, deux mille cinq cents statues, en admettant même dans ce nombre de très-médiocres figures qui ne mériteraient pas d'être comptées. J'irai même plus loin d'après les recherches que mon recueil a nécessitées dans les diverses villes de l'Europe : je crois donc pouvoir assurer, d'une MANIÈRE POSITIVE, qu'en comptant Rome, si l'on repoussait les statues qui n'ont que deux pieds et au-dessous jusqu'à quinze ou dix-huit pouces, ON AURAIT DE LA PEINE À TROUVER DANS TOUTE L'EUROPE OUATRE MILLE STATUES ANTIQUES EN MARBRE, et IL N'Y EN À PAS, À BEAU-COUP PRÈS, CENT EN BRONZE, de grandeur naturelle ou peu au-dessous. Ces nombres diminueraient encore et notablement si l'on en exclusit celles où l'on ne retrouverait d'antique que le torse et peutêtre encore moins. Ainsi l'on peut croire, en toute confiance, que les spirante et dix mille et même les soixante mille statues données à

<sup>(1)</sup> Vermischte Schriften, etc., t. III, p. 472.

<sup>(2)</sup> Handbuch der Archæologie, p. 299.

<sup>(3)</sup> Cours d'archéologie, etc., p. 13; 1728.

<sup>(4)</sup> Dans un cours public d'archéologie; Paris, 5 août 1834.

Rome par l'abbé Barthélemy et Oberlin, ou par les antiquaires qu'ils ont consultés, peuvent se ranger parmi les hyperboles les plus extraordinaires qui soient jamais sorties de la tête exaltée d'un voyageur. L'on voit donc que si j'avais trouvé partout les facilités que j'avais droit d'espérer, je pouvais aisément parvenir à faire entrer dans mon recueil toutes les statues de l'Europe, et que c'eût été, comme on pouvait et l'on devait s'y attendre, un véritable musée européen.

Mes planches présentent, au reste, une telle quantité de statues de tous les degrés de beauté, depuis les chess-d'œuvre jusqu'à des sigures trèsordinaires, qu'on ne s'apercevra guère qu'il en manque quelquesunes parmi ces dernières. Elles ne seront regrettées que par ceux qui leur ont désendu de paraître. On peut, en esset, être certain que les statues dont je n'ai pu parvenir à me procurer les dessins, et que je ne tenais à avoir que pour être complet, ne sont pour la plupart que des figures de peu d'importance. Très-bien dans de petites collections, ou n'y nuisant pas, elles ne seraient que peu remarquées dans un grand musée, et probablement je ne les aurais pas admises si je m'étais borné à publier un choix, même considérable, de belles statues. D'ailleurs pour qu'on sache jusqu'à quel point l'on doit porter ses regrets, je ne manquerai pas d'offrir une liste des statues dont il ne m'a pas été possible d'obtenir les dessins. L'on verra qu'au fait, en nombre et en qualité, ce n'est que peu de chose auprès de celles que reproduira ma collection.

Il serait fort agréable pour les antiquaires et pour les amateurs, qu'en se présentant, chacune de ces nombreuses statues pût nous apparaître telle que jadis elle était, au sortir du marbre ou du bronze, et que, nous apportant tous ses titres, elle se sit reconnaître à ses traits, à son caractère et d'après ses attributs. Abrégeant nos recherches et les rendant plus sûres, elles nous apprendraient une foule de choses qu'on est avide de savoir, qu'on vous demande sur leur patrie, leur nom et leur auteur, et auxquelles, pour l'ordinaire, on est sort embarrassé de répondre. Il n'en est malheureusement pas ainsi; le temps, jaloux de nos plaisirs, ne nous a laissé souvent à interroger que les débris des productions de l'art qu'il a slétries et mutilées, et qui, pour la plupart, ne nous disant que bien peu, nous laissent tout à deviner sur ce qu'elles étaient lors de leur intégrité et de leurs succès. Il est bien peu de statues qui ne portent les tristes

empreintes des outrages du temps ou de la stupide ou cupide barbarie de l'homme. On ne pourrait en citer qu'un bien petit nombre qui aient conservé leur tête, leurs mains et surtout leur nez : parties les plus fragiles, elles étaient les plus exposées; aussi est-ce déjà un grand mérite pour une statue de nous être parvenue dans son intégrité. Si l'on offrait dans un musée les statues telles qu'on les trouve ordinairement, il est peu de personnes pour qui fût soutenable la vue de ces débris. Ce serait un vaste hôpital après une sanglante bataille; et encore dans un hôpital ces mutilations, ces blessures sont des trophées de la valeur, et mêlent de la gloire à ce douloureux spectacle: on n'y est arrivé qu'en disputant la victoire. Mais une suite de statues privées d'une partie du corps, de leurs membres, les unes sans têtes, les autres sans jambes, n'excite que de stériles regrets pour elles et pour nous, et de l'indignation contre ceux qui les ont mutilées et ont détruit en partie nos plaisirs. On est donc obligé, en général, lorsqu'il y a possibilité, de restaurer les statues pour les offrir aux amateurs dans un état présentable ou qui ne les repousse pas. Mais il est important pour l'étude de l'artiste et du savant, et pour l'interprétation des sujets, que l'on ne confonde pas les parties restituées avec celles qui se sont conservées. Aussi n'ai-je pas négligé, lorsque j'en ai eu la facilité, de les indiquer sur mes planches et dans mes explications. Il est à regretter que ce ne soit pas toujours praticable : peu d'ouvrages gravés donnent les restaurations; bien des collections n'aiment pas à les voir signaler, et ne vous les fournissent pas, sans doute pour laisser croire au Ioin à l'intégrité de statues qui souvent n'ont presque que le nom d'antique, et qui, vues de près, trahissent bien vite tout ce qu'elles doivent au secours du ciseau moderne. L'amour-propre des propriétaires ne jouit que jusqu'au moment des fatales découvertes, et il vaudrait mieux; dans l'intérêt de la science et de l'art, qu'on agît sans charlatanisme, et que de loin comme de près on sût à quoi s'en tenir. Il me semble que I'on y gagnerait; car certainement un dessin qui n'indique aucune restauration doit rendre suspecte une statue antique, et si elle n'est pas parfaitement connue pour son entière conservation, ce qui est très-rare, on peut soupçonner qu'elle a subi tant de restitutions qu'on est embarrassé de les désigner.

Beaucoup de statues sont des répétitions l'une de l'autre avec peu

de variétés ou de changemens. Un sujet ou la manière de le rendre avait obtenu du succès, il avait fait la réputation d'un statuaire; ceux qui auraient pu se présenter comme ses rivaux, mettant, à ce qu'il paraît, de côté tout amour-propre, et s'unissant au public pour ajouter à la renommée de l'ouvrage qu'il aimait, se plaisaient, en quelque sorte, à le multiplier en en répandant des copies plus ou moins exactes, selon le talent de chacun. Si l'on y apportait quelques modifications, elles n'étaient pas assez marquantes pour faire disparaître le premier type original qui avait servi de modèle. On trouvait, pour ainsi dire, parmi tous ces enfans, un certain air de famille qui permettait de remonter à celui qui en était comme le chef, et auguel ils le devaient. Quelques caractères créés par le génie des grands maîtres, des Phidias, des Alcamène, des Polyctète, des Scopas, des Praxitèle, étaient devenus presque sacrés : c'étaient des divinités descendues pour eux de l'Olympe, et qui s'étaient en leur faveur changées en marbre et en bronze. On n'en approchait qu'avec vénération. Si on les copiait, ce n'était qu'avec un religieux respect. L'on n'avait pas la prétention d'aller au delà de ce qui, par l'assentiment général, était devenu l'expression de la beauté et de la divinité. Ce devait bien être une cause de monotonie dans les productions de l'art; mais aussi conservait-on des types auxquels on reconnaissait une grande supériorité sur leurs émules. En voyant, en admirant certains chessd'œuvre antiques, et ce qui nous reste est peu de chose auprès de ce que nous avons à regretter, peut-être serait-on tenté de renoncer à l'idée de la perfectibilité du talent et de l'esprit humain, et à l'espoir de surpasser jamais ces grands maîtres, qu'il ne nous est accordé de juger que de si loin, et peut-être encore, la plupart du temps, que d'après des copies plus ou moins fidèles, plus ou moins mutilées, de leurs chessd'œuvre. De quels torrens de lumière ne serions-nous pas éblouis, si tout à coup nous apparaissaient Phidias entouré de son école; Praxitèle, de la sienne, environnés des sublimes productions de leur génie. Peut-être penserait-on comme alors, avec raison, que le génie, l'imagination de l'homme, avaient un terme qu'ils ne pouvaient dépasser; qu'il n'était accordé qu'à quelques êtres privilégiés et chéris des dieux de l'atteindre, et qu'il y avait présomption à vouloir s'élever plus haut vers des régions célestes interdites à nos efforts. On se contentait du type de beauté auquel était parvenu l'art, de cette beauté calme, plus variée dans ses formes que dans son expression, qui était le but des artistes grecs, et qu'on peut appeler idéale, puisque, n'appartenant complètement et dans toutes ses parties à personne, elle avait perdu le caractère de l'individualité, et que l'artiste n'en trouvait le modèle parsait que dans son imagination. Aussi reprochait-on à quelques statuaires de grand talent d'offrir les déesses sous les traits de leurs amies, dont la beauté admirable et digne de tous les hommages des hommes, et même de l'Olympe, ne justifiait pas leurs amans de les avoir élevées au rang des divinités. La beauté que la statuaire devait faire adorer ne se voyait nulle part et était l'apanage des dieux. On s'en était donc créé un type d'un caractère particulier, dégagé de toute idée d'individualité, et cependant il n'était pas hors de la nature; c'était elle dans sa naïveté, dans toute sa persection, vue avec âme, avec un sentiment exquis, tel que celui d'un amant qui découvre dans l'objet de son affection des beautés qu'un œil froid et insensible n'y saurait apercevoir : c'était la réunion harmonieuse et combinée, avec un goût vif et épuré, de ce que, dans ses divers caractères, selon les sexes et l'âge, la nature pouvait présenter de plus beau et de plus élevé. Et ce choix, ramené à l'unité et à l'accord par les hautes conceptions du génie, était la poésie de la sculpture. Les médailles de rois et de personnages grecs nous montrent, dans leurs nombreuses séries, que le type de beauté suivi par les statuaires grecs, et tel que nous l'ont transmis quelques-unes de leur productions, n'était pas un caractère que présentât communément, quelque belle qu'elle fût, la population de la Grèce. Il n'y a nul motif de penser que ces souverains et ces hommes célèbres ne sussent pas de la même nature et aussi beaux, en général, que le reste de la population grecque, et il est bien à présumer que s'il nous était parvenu une iconographie des diverses classes de ce peuple, elle nous offrirait dans son ensemble les mêmes caractères de figures et les mêmes variétés que la suite des portraits conservés par les médailles et les marbres. Eh bien! dans toute cette quantité considérable d'images, il en est très-peu, s'il en est, où l'on retrouve les types des têtes de divinités. On y voit très-fréquemment des nez bombés, aquilins, relevés; des fronts, des formes de tête qu'on chercherait vainement parmi celles des dieux ou des héros, qui semblent être d'une toute autre nature, plus harmonieuse dans toutes ses proportions et plus pure. Il faut que les artistes aient fait non-sculement un choix parmi ce qui journellement s'offrait à leurs yeux de plus beau, mais qu'ils l'aient encore, pour ainsi dire, perfectionné et rectifié. Cette dernière expression serait certainement exacte, car on voit que, dans le type de beauté de haut style adopté pour des divinités, l'on a rapproché le plus possible une partie du profil, le nez et le front, de la ligne droite, légèrement infléchie, et qui produit les contours les plus simples et les plus calmes, tels qu'ils convenaient à des êtres au-dessus de la nature humaine, et dont aucune passion ne devait altérer la beauté, que l'imagination ne pouvait représenter qu'en exagérant celle que le ciel avait accordée à l'homme, et qui n'était, pour le génie poétique de l'artiste, qu'un reflet de la beauté divine.

Les médailles ou les monnaies nous offrent donc les princes tels ou à peu près tels qu'ils étaient; c'étaient des portraits qui avaient cours, répandus partout, et que chacun devait reconnaître. L'exactitude de la ressemblance pouvait être de quelque importance. Le graveur était tenu de la reproduire; c'étaient des objets de commerce plutôt encore que des objets d'art. Il n'en était pas ainsi de ces mêmes têtes reproduites par la gravure sur pierre fine et la statuaire en marbre et en bronze. On voit qu'en général la glyptique flattait la ressemblance, la caressait, pour ainsi dire, et l'embellissait, et qu'elle tenait encore plus à la beauté qu'à la parfaite exactitude des traits et à la vérité. Il en était de même de la statuaire, de celle qui, née dans les temples, n'était presque consacrée qu'aux dieux ou aux héros. Elle tendait toujours à relever la nature humaine, à l'embellir et, en y mettant un peu d'idéal, à l'ennoblir, et à rapprocher les portraits qu'elle avait à reproduire des types que lui offrait son imagination. N'entrant pas dans les détails minutieux de la nature qu'elle avait sous les yeux, elle n'en saisissait que le grand ensemble et le caractère principal, pour ainsi dire la partie essentielle, l'esprit; c'était ce qu'elle jugeait digne de passer à la postérité et de plus propre à donner une juste idée des personnages immortalisés par son ciscau. Elle les traitait comme l'histoire, à grands traits et sans descendre aux détails de mémoires secrets. L'honneur d'une statue, grande récompense de la reconnaissance publique, était chez les anciens une sorte d'apothéose : il associait aux dieux celui qui l'avait méritée, dans tous les lieux où

il partageait avec eux les regards et les hommages de tout un peuple. Aussi n'est-il pas étonnant que la sculpture cherchât, en embellissant les images des grands hommes, à les rapprocher de celles des divinités, avec lesquelles elle pouvait leur trouver quelques rapports. Des statues et des bustes de personnages célèbres offrent des témoignages de ce système d'idéalisation des portraits, embellis par l'imagination des statuaires. Sous le rapport de la beauté des traits, ils présentent de grandes différences avec les têtes des mêmes personnes plus vulgairement vraies des monnaies ou des médailles. Cette vérité-ci était pour la multitude, la ressemblance embellie ou idéalisée était pour les esprits plus élevés et les yeux plus familiarisés avec les hautes conceptions de l'art.

Beaucoup de statues ne doivent leurs noms, leurs titres et souvent la plus grande partie de leur ensemble qu'aux sculpteurs qui les ont rétablies. Il en est tant qui ne nous sont parvenues que mutilées, privées de leur tête et des attributs qui les caractérisaient, que, faute de ces preuves à l'appui de la restauration, elle a dû souvent être très-arbitraire. Aussi en est-il résulté bien des usurpations et de fausses dénominations. L'on a dû fréquemment se tromper sur l'analogie que l'on a cru trouver entre telle ou telle statue connue et le fragment plus ou moins considérable que l'on voulait compléter; plus d'une fois, de simples mortels, dont les têtes-portraits n'existaient plus, auront reçu de nous les honneurs de l'apothéose, et, élevés au rang des dieux, ils ont accru notre Panthéon statuaire. Plus d'une de nos Vénus étaient sans doute de jolies femmes, dont les statues, retraçant leur image, servirent d'ornement à leurs bains et conservèrent au sein de leur famille le souvenir de leur beauté, qui probablement n'était pas exposée ainsi et sans voile aux regards du public. Elles ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'un jour, arrachées de leur asile, le secret de leurs attraits serait ainsi trahi et viendrait embellir nos musées; car il est peu de Grecques ou de Romaines, si ce ne sont les émules des Phryné et des Laïs, dont les charmes faisaient toute la richesse et toute la gloire, qui n'eussent pas trop de pudeur pour souffrir de se voir offertes à tous les yeux dans un aussi simple appareil que les statues de plusieurs de leurs déesses. Mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans des détails sur ce sujet et d'apprécier les titres et les prétentions des statues antiques; nous ne manquerons pas d'y

revenir lorsque les occasions s'en présenteront. Nous tâcherons de rendre à chacune ce qui lui est dû et de la mettre à sa place. On ne peut pas toujours y parvenir, faute de documens sur les lieux où les statues ont été trouvées : nous le tenterons, et quelquesois, grâce à ceux qui nous ont précédés et qui ont jeté des lumières sur bien des sujets obscurs contre lesquels, avant eux, d'autres avaient échoué, nous pourrons arriver à des résultats satisfaisans. Tout en conservant souvent les anciens noms donnés à tort à des statues, et sous lesquels depuis longtemps elles sont connues, nous nous permettrons de discuter leurs droits. On me saura peut-être quelque gré d'avoir offert de plusieurs côtés quelques-unes des statues les plus remarquables, soin que l'on n'avait encore pris que bien rarement dans des ouvrages d'archéologie et pour quelques cas particuliers, et cependant une statue dessinée avec exactitude sous plusieurs aspects présente plus d'intérêt et se fait mieux connaître à ceux qui ne sont pas à portée de la voir.

Lorsque je l'ai pu, j'ai fait dessiner partout d'après les statues originales, souvent aussi d'après des plâtres. A leur défaut j'ai eu recours aux ouvrages gravés, et me suis servi de ceux qui inspirent le plus de confiance et dont il est inutile de donner ici la nombreuse nomenclature. Il n'est aucun des recueils de statues que je n'aie mis à contribution. Malheureusement dans ce grand nombre il en est beaucoup que l'on ne peut consulter avec toute sécurité, et l'on a souvent à regretter de n'être pas conduit par des guides plus fidèles. Mais enfin à l'impossible nul n'est tenu, et j'ai fait pour le mieux. Le travail serait trop facile et trop agréable si l'on n'avait affaire qu'à des ouvrages faits avec talent et en conscience, tels que le Musée Pio-Clémentin de Visconti, le Musée Capitolin de Bottari, le Musée Britannique de Combe, les Spécimens des Dilettanti, de Londres; notre Musée par MM. Robillard Péronville, Pierre et Henri Laurent; l'Augusteum de Dresde par M. Becker; les Bronzes d'Herculanum, la Galerie de Florence, par Vicar, aux frais de M. de Joubert, trésorier des états de Languedoc, et surtout l'excellent et magnifique Musée de Bouillon. Ce sont de ces ouvrages, de ces beaux monumens qui font honneur aux pays et aux hommes qui les ont produits, et s'on ne saurait trop désirer de les voir se multiplier en faveur des arts et de ceux qui les cultivent.

Mais il s'en faut de beaucoup que les grands recueils que je viens de citer, et que tous ceux qui existent, bons ou médiocres, malgré toutes les richesses qu'ils présentent, aient suffi seuls à former la collection que je publie. Outre toutes les statues qu'ils contiennent, j'en offre quelques centaines qui étaient inédites, et que j'ai tirées des magasins du Vatican, du musée de Munich, des collections Borghèse, Albani, de toutes celles d'Angleterre et des autres pays, où f'on s'est fait un plaisir de me permettre de les faire dessiner, et j'en ai un véritable à en témoigner ici ma gratitude au nom des arts, de l'archéologie et au mien.

Pour que ma collection fût plus complète et plus utile aux recherches des artistes et des savans, j'ai joint aux statues une foule de figurines, en terre cuite ou en bronze, intéressantes par leur beauté, leur sujet ou leur costume. Ce sera comme un dédommagement, et même plus fort que ce que l'on perdra, pour les statues qu'il ne me sera pas possible de me procurer. D'ailleurs beaucoup de ces statuettes peuvent être considérées ou comme des copies, ou comme des maquettes, des projets de grandes figures, et c'est un titre à l'intérêt. Telle et telle figurine en bronze de la Bibliothèque royale, du Musée britannique, des collections Blacas, Pourtalès, des terres cuites du cabinet Durand, sont certainement dues à des sculpteurs de mérite, et parlent autant en leur faveur que des statues de mesure ordinaire. Pensée, mouvement, expression, facilité et finesse de travail, tout y est; elles sont grandes sous leurs petites dimensions. Que l'imagination les élève à la taille qu'elles auraient eue si on les avait exécutées, et elles prendront rang à côté des chefs-d'œuvre de la statuaire : on le voit par les dessins qui offrent de la même grandeur les colosses et les figurines.

Ainsi que je l'ai annoncé dans mon prospectus, le Musée de sculpture antique et moderne sera terminé par une iconographie. J'aurais pu m'y borner, d'après celle de l'illustre Visconti, aux images des Grecs et des Romains, et c'est un assez ample recueil pour les études archéologiques. Mais j'ai pensé qu'il serait bon d'y réunir une suite de têtes de divinités tirées des médailles antiques les plus belles et les mieux conservées. Cette série, très-riche en beaux types de figures variées, et offrant des caractères authentiques, ne sera pas sans intérêt pour les études du savant et de l'artiste : ils pourront

y comparer les styles divers que les différens pays grecs et romains ont donnés à leurs divinités, et l'on sait que les médailles, de même que les pierres gravées, au travail desquelles s'exercèrent, chez les anciens, les plus grands talens, offrent des modèles aussi parfaits que les plus belles têtes de statues et de bustes antiques.

Tout en suivant Visconti dans sa double iconographie, j'ai cru pouvoir m'en écarter en quelques points : ne voulant offrir que des têtes que l'on puisse regarder comme des portraits, ou positifs ou de convention, j'en ai écarté celles qui, provenant de temps barbares ou de décadence, et n'ayant presque pas trace de figure humaine, n'ont jamais pu être des portraits, et ne nous apprennent rien sur les traits, la physionomie des personnages qu'elles sont censées représenter; elles n'ont, ce me semble, nul droit de faire partie d'une iconographie.

Lorsque l'on examinera avec attention les têtes de mon recueil iconographique, il sera facile de reconnaître que celles qui sont tirées des médailles ne sont pas des copies des planches de Visconti : je n'en ai emprunté que les noms, et, à moins qu'il ne m'ait été impossible, comme pour quelques bustes et des pierres gravées, de recourir aux originaux, j'ai fait copier toutes les têtes d'après les médailles de la Bibliothèque royale, sous les yeux de MM. les conservateurs, qui ont reconnu que les dessins faits par M. Garson sont de la plus grande exactitude, et la gravure en a mis autant à les reproduire. On verra aussi dans mes planches que, pour donner plus de prix à mon iconographie, j'ai fait dessiner de deux et de trois côtés les bustes-portraits du Musée royal, et que j'en ai agi de même pour les têtes de statues de personnages dont nous n'avons pas de bustes. Il est souvent curieux de rapprocher des têtes de marbre ou de bronze les portraits que nous ont conservés les médailles.

Les précieuses découvertes et les immenses travaux auxquels s'est livré, en Égypte, notre Champollion, dont la perte si prématurée, au milieu de ses succès et de toutes ses espérances, se fait tous les jours plus vivement sentir, nous a enrichis d'une foule de dessins que lui ont fournis les monumens et qui sont un vrai trésor pour la science archéologique. Celle de l'iconographie peut trouver aussi à y faire une intéressante récolte, et peut-être, grâce aux noms qui accompagnent les figures que présentent en bas-relief, en statues ou

en peinture, les monumens, on peut en connaître les personnages et leurs époques avec au moins autant de certitude que la plupart de ceux des Grecs et des Romains. Ce qui peut offrir quelque garantie pour l'authenticité de ces portraits de rois et de reines de l'Égypte, et doit leur mériter le droit de prendre place dans l'iconographie. c'est de voir que la tête du personnage, dont les hiéroglyphes retracent le nom, présente toujours les mêmes traits sur les divers monumens qu'il éleva ou qui lui furent consacrés, ce qui montre qu'on en conserva religieusement le premier type, et qu'il servit aux copies qui en furent faites. On retrouve même souvent une sorte de ressemblance entre le père ou la mère et le fils, ce qui parle en faveur de l'opinion que ce sont des portraits. Il y a même des variétés de physionomies et de caractères nationaux et spécifiques de conformation de têtes et de profils entre les figures de différentes races, et l'on ne peut s'y méprendre en comparant les traits de Pharaons de race égyptienne avec ceux des conquérans éthiopiens, qui offrent un caractère particulier, et où l'on retrouve tout à fait le type de certaines races nègres. Et d'ailleurs quand il ne serait pas prouvé, d'une manière incontestable, que ces figures retracent les portraits parfaitement exacts des souverains dont ils portent les noms, ne suffit-il pas qu'ils aient passé pour tels, pour être dignes de trouver place dans une iconographie? N'y fait-on pas et n'y a-t-on pas fait entrer de tout temps des têtes qui ont toujours été connues pour être de convention, telles que celles d'Homère, de Lycurgue, de Romulus, de Numa et de tant d'autres qui appartiennent à des époques où, en Grèce et à Rome, les arts, à peine dans l'enfance, eussent été hors d'état de tracer un portrait avec quelque exactitude, et où depuis ils n'ont pu être reproduits, d'après des traditions, que de la manière la plus incertaine. Nous n'avons, de ces anciens temps de la Grèce et de Rome, aucun ouvrage qui pût autoriser, d'après la manière dont il serait exécuté, à regarder ces têtes comme de véritables portraits. Mais les anciens, tout en en reconnaissant la fausseté, les ont admis comme pouvant offrir une idée de ce que la tradition avait transmis sur ces célèbres personnages, Il est donc permis et nous devons même en agir ainsi pour ceux de l'Égypte, et l'on y est d'autant plus fondé, qu'à l'époque de ses anciens Pharaons, il n'en était pas de cette contrée comme de la Grèce au temps d'Homère et de Lycurgue.

Les auteurs nous apprennent qu'alors les arts n'étaient rien ou que très-peu de chose en Grèce. Par les monumens égyptiens, nous voyons, au contraire, encore mieux que par l'histoire qui leur est bien postérieure, que ces anciens Pharaons, les Aménophis, les Thouthmosis, les Rhamsès, et surtout le grand Rhamsès III, le conquérant Sésostris, avaient couvert les murailles de leurs temples et de leurs palais de riches bas-reliefs, et s'étaient vu élever des statues de toutes les matières, qui montrent qu'à ces époques si reculées la sculpture et la peinture étaient assez avancées en Égypte pour pouvoir tracer des portraits. Toutes ces considérations, basées sur ce que pouvait alors l'art en Égypte, nous autorisent donc à adopter ceux que Champollion a tirés des monumens, et qui, devant un jour paraître dans le grand ouvrage de notre commission, ont déjà été publiés par M. Rosellini. J'ai donc cru faire plaisir aux savans en les donnant dans mon iconographie. Ils ont été copiés, d'après les planches de M. Rosellini, avec toute l'exactitude et toute la finesse que l'on peut désirer, par M. Garson, qui a beaucoup travaillé pour la Bibliothèque royale et pour les planches de M. Mionnet. Les gravures sont de M. Bigant, et elles sont rendues avec une fidélité et une pureté de trait qui ne laissent rien à désirer.

Toutes ces additions ont porté les têtes de mon iconographie à un nombre très-considérable, et il n'y aura pas de têtes grecques et romaines connues comme portraits par des médailles, des marbres ou d'autres monumens authentiques, dont elles n'offriront une ou plusieurs images. On aimera, je pense, à y trouver, presque de la grandeur des pierres originales, tous les grands camées-portraits de la Bibliothèque royale de Paris et du cabinet impérial de Vienne, tels que s'agate de la Sainte-Chapelle, l'apothéose de Claude, etc. A l'aide des numéros qui accompagneront les noms des personnages dans le tableau chronologique, il sera facile de retrouver les têtes sur les planches, lors même que l'on aurait été forcé par certaines exigences de dispositions de dessin et de travail, de séparer divers types du même personnage. Quelques signes à la suite des notices dans le texte seront connaître, au premier coup d'œil, et les époques dont il nous reste le plus de ces têtes, et, si ces portraits sont des statues, des bustes, des médailles ou des pierres gravées.

En faisant ainsi connaître tous les personnages dont les images nous

ont été transmises par les productions des arts, on pourra les rapprocher des artistes de leur temps dont les auteurs anciens nous ont conservé les souvenirs et les époques; et nous les suivrons avec regret dans l'énumération des ouvrage que le temps nous a ravis. Toutes ces belles productions perdues ne nous apparaîtront, il est vrai, que comme de brillans rêves, et ils ne servent qu'à nous faire entrevoir et les richesses immenses de l'antiquité, et nos pertes en ce genre. Mais cependant l'imagination peut s'y complaire et s'essayer à recréer une partie de ces trésors des arts, et à rendre aux siècles où ils ont fleuri tout leur éclat. Mais ils en sont en partie dépouillés par l'ignorance où nous sommes des époques d'un grand nombre d'artistes. Il est à croire, au reste, pour l'honneur de Pline et de Pausanias, qu'ils n'en savaient pas plus que nous à cet égard, puisque si souvent, en passant en revue les statues et les tableaux dont ils font l'éloge, ils gardent le silence sur les artistes qui les ont mérités, ou bien ils ne nous disent rien sur le temps où ils ont vécu. On ne peut guère espérer de faire mieux que ces écrivains et de soulever le voile qu'ils n'ont pas même cherché à entr'ouvrir. Cependant plus d'une fois d'heureux rapprochemens tentés par la sagacité de la critique ont fait découvrir ou des choses que n'avaient pas entrevues les anciens, ou des erreurs où ils étaient tombés, Quelquefois, peut-être, avec l'aide des savans qui ont traité ces sujets, pourrons-nous rendre à leurs époques des artistes ou des ouvrages sur lesquels les auteurs, faute d'indications claires, nous ont laissés dans l'indécision, et quelquefois aussi serons-nous assez heureux pour donner un nom à des ouvrages anonymes, ou dont on ne nous a pas indiqué l'auteur.

Auprès du recueil des statues antiques, celui des statues modernes sera peu considérable, bien que cependant celles du Louvre et des Tuileries soient assez nombreuses : ce sont celles auxquelles se bornera le Musée de sculpture, et on les y trouvera toutes, tant celles de la galerie d'Angoulème et de diverses salles du Louvre, que les figures qui décorent les jardins des Tuileries. Une partie de ces statues sont de nos meilleurs maîtres, et, en les comparant avec les antiques, on verra comment, selon les différentes époques et les principes qui ont dirigé notre école de sculpture, elle s'est éloignée ou rapprochée de ceux des anciens. Parmi ces productions du ciseau français, on en trouvera plus d'une qu'ils n'eussent pas désavouées, et qui, si elles ne

peuvent pas soutenir la comparaison avec leurs ouvrages du premier ordre, ne seraient pas déplacées auprès de ceux d'un mérite moins transcendant, qui forment la majeure partie des musées, et qui, sans être des ches-d'œuvre, y sont vus avec plaisir. Je me dispense d'offrir ici la liste des statuaires qui, avec des mérites divers, ont illustré notre école, et dont nous aurons souvent l'occasion d'apprécier les talens dans la suite de cet ouvrage.

Donnant la collection des statues modernes de la galerie d'Angoulême et des Tuileries, je ne pouvais me dispenser d'y joindre la suite nombreuse des bustes qui s'y trouvent et qui ont été consacrés à la mémoire de nos rois et de nos hommes célèbres. Plusieurs sont fort beaux, et, comme ils remontent jusqu'à Louis XII, on peut y suivre la variété de style et d'exécution d'un bon nombre de nos sculpteurs. Cette iconographie, si elle n'est pas très-considérable, n'en présentera pas moins de l'intérêt et par les personnages dont elle nous offre les images, et par les sculpteurs au talent desquels on les doit.

Ayant annoncé dans mon prospectus que cet ouvrage, se présentant modestement et à un prix plus que modéré, n'a pu être gravé qu'au trait pour être à la portée de plus de monde, et surtout des artistes, il est inutile de le répéter ici. Mais il ne le sera pas d'ajouter quelques mots en faveur de cette manière de reproduire les statues et toutes les œuvres de la sculpture antique et de l'architecture, lorsque ces traits sont exécutés d'une main sûre, ferme et pure par des graveurs de talent et qui savent dessiner, tels que MM. Lenormand père et fils, Lebas, Reveil et quelques autres en très-petit nombre. Car on serait tout à fait dans l'erreur si l'on croyait que la gravure des statues antiques à l'eau forte et au simple trait est une chose facile. Bien loin de là, elle présente de grandes difficultés, et il faut que ce soit ainsi, puisque si peu de graveurs y réussissent; et je l'ai appris par ma triste expérience, avant été obligé de supprimer une foule de statues estropiées par des graveurs qui n'ont jamais pu bien dessiner un trait, et qui depuis ont fait de bonnes planches terminées. Il est vrai aussi que j'ai été réduit à la même extrémité pour des centaines de dessins de dessinateurs et de peintres habiles, auxquels on doit des tableaux de mérite, et qui n'ont jamais eu assez d'aisance de main pour réduire au trait des statues ou des bas-reliefs de petite proportion, et qui n'étaient, pour ainsi dire, qu'un jeu pour le crayon facile, spirituel et précis de feu Calmé et de M. Frémy. Il ne s'agit pas seulement d'un travail de patience comme pour la gravure à l'effet et terminée, il faut de la facilité et de l'adresse de main, une grande sûreté. Il faut que le trait soit net, correct, sans dureté; qu'il soit bien au premier coup; car il n'y a presque pas à y revenir; et moins on le reprend au burin, plus pur et plus frais il brille. Il est donc indispensable au bon graveur au trait de savoir non-seulement dessiner, mais de dessiner sans hésitation, sans tâtonnement et de manière à conduire sur le cuivre verni et sur le cuivre à nud glissant et revêche, sa pointe avec autant de liberté et d'assurance que le crayon sur le papier; et ici le danger de faux traits est peu de chose, tandis qu'il n'en est pas de même pour la gravure, où l'on ne peut pas toujours recouvrir de vernis liquide, et retoucher, sans les rendre lourdes, les parties défectueuses. Et si l'on veut effacer et repousser par derrière la planche, revernir, redessiner, faire remordre à l'eau forte, et raccorder les tons, on court encore bien plus de chances de tomber de Charybde en Scylla. Aussi, avec quelque habitude, aperçoit-on aisément ces retouches et ces reprises de traits. A son allure vive, la marche aisée, spirituelle de la pointe la fait aisément distinguer du travail brillant mais plus pénible du burin qui est venu à son aide. Le trait donc, au premier coup d'œil, semble peu de chose, mais, dessiné avec toute l'intelligence qu'il exige, il rend peut-être, aux yeux d'un artiste, une statue avec plus d'exactitude et de netteté qu'une gravure terminée et à l'effet. Souvent, en y faisant jouer la lumière et les ombres, on nuit à la pureté et au style des formes, et l'on fait perdre à la figure son caractère, que lui conserve un trait bien senti et calculé avec art. Certainement si, dans une proportion commode pour l'usage, et dont l'ambition resterait fort au-dessous de celle de ces assommans in-folio; si, à un prix moins élevé, on pouvait réunir toutes les statues et toutes les sculptures antiques de l'Europe, gravées à l'esset et sous plusieurs faces par un Bouillon ou par quelques dessinateurs auxquels il aurait légué son talent, ce serait excellent, préférable à tout, et je n'aurais jamais pensé à mon ouvrage. Mais quand reverrons-nous un dessinateur aussi habile, et qui consacre son talent et toute sa vie à un pareil ouvrage? Cela peut se rencontrer; mais peut-être attendra-t-on bien longtemps!

Il faut qu'il soit bien dissicile de réunir ce sentiment à cette sûreté

et à cette aisance de la main, car Bouillon, pour un certain nombre de ses planches, a employé des artistes de beaucoup de talent, et qui y ont fait même de bonnes choses; mais il est bien facile de distinguer leur travail de ce que l'on pourrait appeler le savant badinage de Bouisson, qu'il était très-intéressant de voir se jouer sur sa planche avec sa pointe qui alfait, venait çà et là comme sans y penser, sans suite, et sans qu'il eût l'air, pour ainsi dire, de s'en occuper et de la diriger. Mais quand on ne peut pas obtenir à l'eau forte des gravures à l'effet, terminées avec cet esprit, de simples traits bien sentis, lorsqu'ils ne dépassent pas une certaine dimension, sont préférables à des gravures ombrées médiocres; ils s'expriment avec plus de clarté et de fidélité. C'est tout ce que l'on peut demander et espérer, et ce trait suffit pour donner une idée nette d'une statue et la faire reconnaître aisément parmi celles qui peuvent lui ressembler. En effet, quelque bien que soit, même sur une grande échelle, la gravure terminée ou non d'une statue; on ne saurait se flatter qu'elle puisse seule, sur tous les points, servir, sous le rapport du dessin, à approfondir tout ce qui regarde cette figure, et qu'elle dispense de consulter, lorsqu'on le peut, le monument dont elle n'est que la traduction. C'est toujours à l'original qu'il faut avoir recours si l'on veut juger avec une entière connaissance de cause. Les gravures ne sont que des indications plus ou moins fidèles, et peut-être méritent-elles plus de confiance en raison de leur simplicité. Les traits se recommandent à ce titre; offrant la pureté et la liberté du dessin, s'ils n'ont pas le relief de la gravure ombrée, souvent aussi, plus nets dans leurs contours, ils dédommagent par plus de précision, et c'est le point important pour la sculpture. Ainsi les avantages et les inconvéniens se balancent; moins ambitieux, ils sont tout aussi utiles et méritent autant de confiance; modestes, ils se présentent à un prix qui ne peut effrayer personne, et se mettent mieux à la portée de tout le monde; et vous offrant la plus vaste galerie, cicérone fidèles et désintéressés, ils vous la font parcourir à peu de frais.

Après avoir exposé ce qui regarde les planches de mon ouvrage, je passerai au texte qui les explique et sur lequel je ne m'étendrai pas autant. Il m'a paru qu'avant d'entrer en matière sur la sculpture des anciens il était assez convenable, en faveur des personnes peu fami-liarisées avec les procédés des ateliers, de les leur faire connaître. Je

les y conduis, et, passant en revue les diverses substances plus ou moins propres à la sculpture, et qui y ont été employées, et les instrumens dont on y fait usage, nous y verrons modeler en argile une statue, qui sera reproduite en plâtre, en marbre, en bronze ou en bois. Ce sont des opérations très-simples et sur lesquelles on peut facilement, en quelques heures, acquérir des connaissances suffisantes, et cependant une foule de personnes, même parmi celles à qui les arts ne sont pas étrangers, qui comprennent même assez bien la partie manuelle de la peinture, n'ont pas la moindre idée de celle de la statuaire et de ses diverses branches, de sa marche, de ses outils et de ses moyens d'exécution, et ne se figurent nullement comment est produite une statue en marbre ou en bronze. Peu importe, il est vrai. à ceux qui la voient, pourvu qu'elle leur plaise; ce sont cependant des choses bonnes à savoir, ne fût-ce que pour n'être pas par trop étranger aux pratiques de l'art, si par hasard l'on entre dans un atelier. En y introduisant mes lecteurs, j'ai cherché à leur développer avec clarté ces procédés divers et variés du modeleur, du mouleur, du sculpteur et du fondeur, en offrant, pour ainsi dire, l'histoire de toutes les matières employées par les anciens et par les modernes dans la sculpture et la statuaire. Remontant à l'origine et à l'emploi des instrumens, nous suivons l'artiste dans toutes ses intéressantes et graduelles opérations, depuis le moment où, nouveau Prométhée, il tire une figure de la terre, la façonne, la crée, l'anime, jusqu'à celui où le marbre, le bronze, l'or et l'ivoire, devenus une divinité, un grand homme, commandent et recoivent les hommages de tout un peuple d'admirateurs.

J'ai cru devoir entrer dans des détails assez circonstanciés sur la sculpture polychrome, ou en matières diverses de couleurs et de nature, et surtout sur la statuaire chrysélephantine, ou en or et en ivoire, que notre goût moderne semble aujourd'hui réprouver, malgré la haute estime dont elle jouissait chez les anciens. Car l'on sait que ces brillantes substances, alliées aux émaux et aux pierres précieuses, produisirent, sous la main de Phidias, d'Alcamène et de leur école, ces chefs-d'œuvre colossaux dont la beauté sublime excita si longtemps à Olympie, à Athènes et dans tant d'autres villes célèbres, l'admiration de l'antiquité, et nous a valu le bel ouvrage de M. Quatremère de Quincy sur le Jupiter Olympien de Phidias. Toute cette partie technique de mon travail n'en était peut-être pas la plus facile,

et je me suis efforcé d'y mettre assez de clarté pour répandre quelque intérêt sur un sujet qui peut paraître aride. Pour rendre plus agréables et plus utiles aux amateurs les visites qu'ils pourraient faire aux ateliers des diverses branches de la sculpture, quelques planches font connaître les principaux instrumens du sculpteur et les opérations de la fonte, et aident à suivre plus facilement les explications que je donne. Peut-être ceux qui ignorent ces procédés me sauront-ils quelque gré de les leur avoir indiqués, et ceux qui les pratiquent verront-ils avec plaisir le soin que j'ai pris pour faire apprécier les difficultés et le mérite du bel art qu'ils cultivent et qu'ils m'ont fait connaître.

On aimera peut-être aussi à trouver ici des détails assez étendus sur les espèces si variées des marbres statuaires ou d'autres qualités connus des anciens et des modernes, et surtout sur les marbres et les diverses pierres antiques ou dont les gisemens sont perdus ou ignorés, et que nous ont conservés et nous rendent les monumens antiques, où souvent ils ont été employés avec la plus riche profusion. Nous aussi nous sommes riches en carrières de beaux marbres; pourquoi nos monumens sont-ils si pauvres? Ils deviendront antiques à leur tour; ils s'écrouleront aussi, et, plus tôt peut-être que ceux des anciens, ils offriront des ruines. Vraiment nous pensons peu aux jouissances de notre postérité; que trouvera-t-elle en soulevant sous les décombres les ronces qui se les disputeront? de la pierre et puis de la pierre, rongée, vieille avant le temps; ce ne sera qu'une précoce décrépitude, tandis que des monumens antiques en marbre, leurs ainés de quelques milliers d'années, montreront encore avec fierté, aux yeux étonnés de nos descendans, un peu honteux du triste héritage que nous leur aurons laissé, une verte et vénérable vieillesse.

Je ne citerai ici qu'en passant les nombreuses tables des proportions des plus belles statues antiques de personnages des deux sexes et de différens âges. Ce travail très-long, où je fus aidé avec la plus aimable obligeance et le soin le plus scrupuleux par deux de nos bons sculpteurs, MM. de Bay père et fils, avait déjà été fait, en partie, par Jean Cousin et par d'autres, mais avec moins d'extension que celui que je présente. Ils n'avaient opéré que sur quelques statues, et n'avaient donné qu'un petit nombre des rapports de proportions des diverses parties du corps entre elles et avec l'ensemble. Nos opérations se sont

étendues à quarante-trois statues et sur quatre-vingt-dix proportions. Certainement ce n'est pas là ce qui suffit pour produire une belle statue, pas plus que le compas et la règle pour ériger un beau monument. Là n'est pas le génie qui donne l'âme, la vie au marbre, au bronze; mais cela n'y nuit pas. Si les statuaires de l'antiquité se sont élevés à une perfection si désespérante pour ceux qui les ont suivis, c'est sans doute en s'attachant à des principes qu'ils avaient puisés dans la contemplation et l'étude de la nature la mieux choisie; et si le Doriphore de Polyctète leur servit de canon ou de règle pour les proportions d'un guerrier aux formes jeunes, élégantes et vigoureuses : n'est-ce pas une preuve qu'ils ne craignaient pas que leur génie bouillant se refroidit en s'astreignant à des règles qui avaient établi d'une manière positive le type de la beauté, telle qu'elle convenait à la sculpture, déité grave, sévère, qui, née dans les temples et parmi les dieux, aurait dédaigné d'employer son ciseau à des productions qui n'eussent pas été dignes de ses hautes pensées? Aussi les artistes anciens ne faisaient-ils nulle difficulté de se soumettre aux types qu'ils devaient aux sublimes inspirations du génie des Phidias, des Alcamène, des Myron, des Polyclète, des Scopas, des Praxitèle et d'autres grands maîtres qui laissèrent au monde des modèles qu'ils semblaient avoir dérobés aux cieux, et que les artistes se faisaient une religion de suivre comme les lecons des dieux. Il ne nous est parvenu que bien peu de l'héritage de ces grands hommes; mais ce sont encore ces précieux débris et l'étude de la belle nature, vue avec le sentiment des Grecs, qui seuls peuvent nous donner les conseils les plus sûrs. Heureux s'ils nous éloignent de ces faux systèmes, plus faciles, mais trompeurs, qui, en nous offrant pour modèle la nature quelle qu'elle soit, nous conduiraient bientôt à l'idéal de la laideur; et il ne serait pas difficile de citer de pompeux et hideux exemples qui, s'ils étaient suivis, menaceraient la sculpture d'un si désastreux avenir.

Après avoir familiarisé le lecteur avec la pratique et les expressions de la sculpture en général et de ses différentes branches, nous lui ouvrons les portes du palais qui en renferme tant de chefsd'œuvre. Remontant, autant qu'il nous a été possible, à l'incertaine origine de cet antique château de nos rois, nous cherchons à y jeter quelque lumière et à soulever le voile mystérieux et obscur qui la couvre. Les documens que l'on peut tirer des chroniques et de nos

écrivains les plus anciens n'offrant que des guides qui nous dirigent beaucoup moins qu'ils ne nous font errer à l'aventure à travers ces ténèbres, nous avons recours à des conjectures et à des rapprochemens avec des châteaux que présentent les peintures d'anciens manuscrits, et où l'on peut trouver, de même que dans l'antique roman de la Rose, dans l'architecture du donjon de Vincennes et de quelques parties de Saint-Denis, de l'analogie avec ce que devait offrir le Louvre, si ce n'est à ses premiers temps, du moins aux époques qui les ont suivis depuis Louis le Gros, Louis le Jeune, Philippe-Auguste, jusqu'à Saint-Louis et à Charles V. L'on sait que ce furent ces princes qui, lorsque le Louvre n'était plus un petit château de plaisance près de Paris, au milieu des bois sur le bord de la Seine, s'occupèrent le plus d'agrandir, d'embellir et de fortifier un manoir dont ils faisaient leur résidence habituelle et l'une des désenses de Paris, qu'ils voulaient être les premiers à protéger contre les attaques de l'ennemi. Privé de plans, de cartes à l'aide desquels on puisse remonter à des temps un peu anciens, et il n'y en a pas qui, antérieurs au plan de la tapisserie (1548), vous mènent au delà du milieu du XVIe siècle, n'ayant presque pour principaux documens que ceux que l'on peut tirer de du Breuil, de Corrozet, de Germain Brice, de Sauval, qui, bien que précieux, sont loin d'être toujours précis et satisfaisans; ce n'est pas chose aisée que de reconstruire le Louvre tel qu'il devait être à l'époque de Charles V. Déjà plusieurs fois il avait changé d'aspect, et il était bien différent de ce qu'il offrait sous la seconde race de nos rois; car il est assez probable qu'il existait des lors comme maison des bois. Pendant cette longue série d'années, ce château dut passer par toutes les vicissitudes qu'éprouva l'architecture, depuis le plein cintre romain jusqu'à l'ogive qui, naturalisée en France sous plusieurs formes, avec toutes ses variétés et sa licence d'ornemens, au retour des croisades, s'empara bientôt de tous nos édifices et leur fit prendre un caractère tout à fait nouveau.

Le Louvre, étant d'ailleurs un fort en même temps qu'un château de plaisance, se ressentit sans doute des changemens que reçurent successivement les armes et les moyens d'attaque et de défense. Ses murs et les nombreuses tours dont il était hérissé durent, lorsqu'ils eurent à résister et à protéger contre les essets prodigieux de la poudre, même dans l'ensance de cette terrible invention, se présenter

au combat et être armés d'une toute autre manière que lorsqu'ils n'avaient affaire qu'à des machines de guerre moins puissantes et qui n'avaient pas une si longue et si redoutable portée. Charles V, en agrandissant et en embellissant le Louvre de Philippe-Auguste, lui donna peut-être un aspect moins guerrier; rensermé par ce prince dans les murs de Paris, son importance comme château fort n'était plus la même, et craignant moins les attaques, il n'avait plus besoin d'être autant sur la défensive. Et d'ailleurs Charles V conserva la plus grande partie des fortes constructions de Philippe-Auguste, et entre autres la célèbre et formidable grande tour, l'essroi des grands vassaux qui en relevaient et qui, plus d'une fois, y subirent une dure prison lorsque, félons envers leur roi, ils manquaient à leur serment de sidélité. Peut-être trouvera-t-on, ainsi que l'ont pensé plusieurs de nos meilleurs architectes, qu'il m'est survenu quelque heureuse idée dans la restitution de cet antique Louvre, et que si je ne saurais prouver, d'une manière positive, qu'il était tel que je le présente, avec ses tours, ses tourelles et ses porteaux, on ne pourrait pas, d'un autre côté, fournir des preuves irréfragables qu'il était tout autrement, En parcil cas, ce qui est vraisemblable ne peut-il point passer pour plausible? Après Charles V et Charles VI on perd souvent de vue le Louvre jusqu'à François Ier et Henri II, qui, secondés des architectes du plus grand talent, et profitant de toutes les élégantes inspirations qui avaient animé les arts depuis leur renaissance, y firent de si grands changemens, que le Louvre prit un tout autre aspect, et qu'il perdit tout à fait celui d'un château fort. François Ier fit même disparaître, en 1527, la grande tour. Cependant, tout en agrandissant ce château et en en faisant un palais, en le décorant de toute la richesse de l'architecture et de la sculpture, il est presque positif, et peut-être trouvera-t-on que je le prouve, que Pierre Lescot respecta la plupart des antiques et solides fondations et des murailles de Charles V, et même de Philippe-Auguste. Je pense même que, sans craindre de se tromper, on pourrait croire que des salles actuelles du Louvre renferment et recouvrent de très-fortes murailles et des constructions circulaires, restes des murs et des tours du premier Louvre du 1xe ou du xe siècle.

Nous verrons aussi, et personne n'avait pensé à cette particularité curieuse que m'ont fait trouver les rapprochemens de mesures, que le

Louvre de Charles V, en partie détruit par François ler et par Henri II. eut encore une grande influence sur celui de Louis XIV et de Perrault. En effet, les murs de face de nos grandes salles sur la Seine. le long d'une partie du jardin de l'Infante, ont dû être élevés, de même que celui de la salle du candélabre, sur le revêtement des fossés de Charles V, qui avaient exactement la largeur qu'ont aujourd'hui ces salles, dont une partie des murs de resend actuels, ancienne facade de Levau et de D'Orbai, sur la rivière, étaient ceux de la facade de Charles V et de son maître des œuvres ou architecte, Raimond du Temple, conservés par Lescot, Levau et Perrault. Au reste, à partir de François Ier, l'histoire du Louvre n'offre plus rien de bien embarrassant et d'obscur sous le rapport de l'architecture. Nous la suivrons avec facilité sous Charles IX, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et leurs successeurs. Nous verrons les principaux événemens qui, à diverses époques de la monarchie, se sont passés dans ce palais. J'ai eu surtout le soin de ne passer sous silence aucun des artistes et même des ouvriers de renom qui y ont travaillé, et de donner des notices sur ceux des anciens temps dont les ouvrages n'existent plus, et sur ceux qui y ont laissé des souvenirs de leurs talens en architecture, en peinture et en sculpture.

Après avoir offert la description de ce qui appartient proprement au Louvre, je passe, dans le second volume, à celle de la belle suite de productions de la sculpture, qu'il a royalement reçues comme de nobles hôtes dans sa pompeuse enceinte. Nous y verrons les bas-re-liefs, les autels, les inscriptions, les monumens funèbres, précieux témoins du luxe et du goût de l'antiquité, et qui, dans leur élégant langage, nous initient à la vie religieuse, militaire et civile des anciens. Garans de ce que nous apprennent les auteurs, dont ils expliquent, confirment et fortifient les récits, ils nous apporteront encore d'autres témoignages que sans eux nous aurions ignorés.

Les bas-reliefs sont la partie la plus instructive, la plus éloquente de la sculpture. Leurs nombreux détails font connaître une foule de choses que ne nous offrent pas les statues, et ils en sont comme les savans commentaires. C'est ce qui m'a engagé à exposer cette branche de la sculpture en tête des antiquités comme devant nous fournir le plus de matériaux pour celles dont nous aurons ensuite à nous occuper.

Le troisième volume renferme le texte des statues. Il offre un avant-propos dans lequel j'essaye d'exposer les vicissitudes auxquelles elles ont été en butte chez les anciens depuis leurs premiers temps jusqu'à ceux où, après avoir été accumulées à Rome par la victoire et les spoliations, elles ont été dispersées par la barbarie et ont disparu. Nous chercherons à les suivre dans leurs nombreuses transmigrations et leur chute en Italie, en Grèce et en Orient. Entraînés au milieu des ruines de Constantinople, en proie aux fureurs iconoclastes des croisés, en 1204, assistant avec Nicétas en larmes aux affreuses funérailles de cette seconde Rome, nous apprendrons de lui et les chefs-d'œuvre qui y ont été brisés, ou que la flamme a dévorés, et le petit nombre de ceux qui avaient échappé à cette épouvantable ruine. Une liste de toutes les statues connues qui existaient à Constantinople avant ses désastres nous fera gémir sur l'étendue de ses pertes si funestes aux arts. Nous verrons ensuite en Italie le sol déchiré de toutes parts, et l'ardeur des fouilles faire sortir de leurs tombeaux et reparaître les statues aux xve et xvie siècles. Se répandant en Europe, elles y porteront le goût des arts et y formeront ces belles collections qui l'ont aidé à se développer, et qui font encore aujourd'hui les délices des gens de goût. Nous ferons connaître les statues retrouvées à Rome et aux environs, dans le xvie siècle, et que donne l'Aldroandi dans son édition de 1562. Pour plus de commodité. je les ai mises en ordre alphabétique; j'en ai agi de même pour les statues des collections publiques et particulières que possède actuellement l'Europe, et qui sont gravées dans de grands ouvrages: chacune est exposée séparément, mais elles se trouveront ensuite toutes réunies dans la série des statues de mon musée, qui, en offrant un grand nombre d'inédites, dépassera de quelques centaines celles que contient la réunion de tous ces ouvrages. On concevra aisément au premier coup d'œil que les statues que je publie sont en si grand nombre, qu'il n'était guère praticable de parler de chacune d'elles avec toute l'extension qu'elle eût pu réclamer, s'il ne s'était agi que de la description d'une collection peu considérable. Telle statue, d'ailleurs, qui dans une petite réunion produit un bon effet et peut attirer l'attention, n'a pas les mêmes avantages lorsqu'elle se trouve dans l'auguste assemblée de toutes les divinités et de tous les héros des temps anciens que l'Europe a pu

conserver. Effe ne peut plus prétendre aux mêmes hommages que chez elle, et, dans cette convocation générale, elle doit se contenter de quelques mots.

Le texte des statues les range dans un ordre méthodique et par classes, en offrant à la suite de chaque personnage mythologique ou historique tous ceux qui lui sont subordonnés ou qui tiennent à son histoire. Des tables très-complètes, l'une méthodique, l'autre alphabétique, les font retrouver très-facilement : elles offriront ainsi, ou du moins à bien peu d'exceptions près, toutes les statues antiques de l'Europe, et feront connaître les endroits où elles se trouvent.

Le quatrième volume du Musée de sculpture antique et moderne n'en sera peut-être pas, je crois, le moins intéressant. Servant de complément à ce qui le précède, il sera riche en notices et en documents utiles à la connaissance des arts de l'antiquité et à l'explication de leurs monumens. Un tableau chronologique abondant en détails concernant l'architecture, la peinture et la sculpture, leurs progrès, feur décadence depuis l'origine qu'on feur suppose jusqu'à la fin du vr siècle de notre ère, offrira, selon l'ordre chronologique. tous les artistes qui se sont fait un nom dans le monde ancien, et qui se trouvent cités par ses écrivains. Leurs ouvrages seront indiqués; ainsi l'on ne doit s'attendre à y trouver que ceux d'artistes d'époques et de noms connus. Ces tables chronologiques seront en même temps iconographiques, et elles indiqueront, aux dates où ils ont fleuri, tous les hommes célèbres dont les monumens antiques de toute espèce nous ont transmis les images. Mais en faisant paraître ces personnages suivant leurs époques, il ne m'a pas été possible de les ranger par classes, ainsi que l'a fait notre savant Visconti. Sa méthode a certainement de grands avantages, et il est agréable de trouver réunis tous ceux qui se sont fait un nom dans la carrière qu'ils ont parcourue; mais peut-être aussi le classement chronologique offre-t-il de même son intérêt, et de cette manière on saisit presque d'un coup d'œil la proportion qui se trouve, aux diverses époques, entre les différens états et les genres variés de talens et de succès. On voit, pour ainsi dire, le degré de crédit et de vogue dont ils ont joui, selon que le nombre de ceux qui les cultivaient s'accroît ou diminue, et il est intéressant de pouvoir le comparer avec celui des artistes leurs contemporains; c'est une sorte de statistique de l'intelligence humaine,

de la marche qu'elle a suivie et de ses résultats, et ces rapprochemens sont caractéristiques pour l'histoire de ses variations.

La seconde partie du quatrième volume contiendra, dans l'ordre alphabétique, tous les artistes de l'antiquité jusqu'à la fin du vi siècle de notre ère. Les derniers temps n'en offrent qu'un très-petit nombre, et ce ne sont que comme des feux légers qui luisent à peine çà et là au milieu des ténèbres qui se répandaient de toutes parts sur les pays où les arts avaient jeté le plus vif éclat, et où ils tombèrent, pendant si longtemps, dans un sommeil presque léthargique, que les génies de la peinture et de la sculpture eurent tant de peine à secouer. Tous les ouvrages d'artistes et d'époques connus ayant été mentionnés dans le tableau chronologique, la table alphabétique n'offrira que l'indication des passages principaux des auteurs où l'on peut puiser des renseignemens sur ces productions; mais elle fera connaître les ouvrages des artistes dont on ignore la date et qui ne se prêtent pas à un classement chronologique.

La gravure sur pierres fines ou la glyptique est une des branches de la scupture, et l'on peut dire que ses charmantes productions en camées et en intailles, ou du moins les empreintes de ses intailles, ne sont que des bas-reliefs en miniature. J'en parle avec assez de détails pour faire connaître le travail délicat de ses divers procédés, dont peu de personnes sont au fait. J'ai eu aussi le soin de faire connaître toutes les pierres gravées qui portent le nom de leur auteur, en indiquant celles qui laissent quelque doute sur leur authenticité. Ce travail est précédé d'une petite bibliothèque dactyliographique des écrivains modernes qui ont écrit sur les pierres gravées ou qui en ont publié des recueils, dont je cherche à apprécier les divers degrés de mérite. Parmi les monumens des arts de l'antiquité, ceux de la glyptique sont certainement les plus nombreux, les plus brillans et les plus solides, et peut-être aussi sont-ce ceux qui présentent le plus d'intérêt par leur durée, leur variété et par la pureté de leur dessin, de même que par la multiplicité des sujets mythologiques et historiques qu'ils fournissent à l'étude. Il est bien à regretter que ce bel art, cultivé avec tant d'honneur dès la haute antiquité, et qui a produit en France une foule de pierres dignes d'être mises à côté de celles des anciens, soit aujourd'hui si négligé, et que, ne servant pour ainsi dire qu'à des cachets, il ne soit plus regardé que comme un objet de mode tombé en désuétude.

Dans la troisième partie du quatrième volume seront rangés dans leurs classes respectives, par ordre alphabétique, tous les monumens d'architecture, de peinture et de sculpture grecs et romains dont on ne connaît ni les auteurs, ni les époques, et dont nous ont transmis le souvenir les principaux écrivains de l'antiquité, HÉRODOTE, DIO-DORE DE SICILE, DENYS D'HALICARNASSE, STRABON, TITE-LIVE, PLINE L'ANCIEN, PAUSANIAS, ATHÉNÉE, PHILOSTRATE, L'ANTHO-LOGIE GRECQUE et L'ANTHOLOGIE LATINE, HÉSYCHIUS, SUIDAS, les INSCRIPTIONS GRECOUES et les INSCRIPTIONS LATINES. Ces listes n'offriront pas de simples nomenclatures de monumens : c'eût été trop aride, et les détails que nous fournissent les auteurs y ajouteront quelque intérêt. On sait, au reste, que les anciens sont très-sobres sur ce point, et que ceux qui nous parlent le plus de monumens nous laissent presque toujours le regret de ne nous apprendre que trèspeu de chose sur ce qui les concerne, et rien n'est plus rare que de voir Pausanias, Pline ou Strabon, nos principaux guides, nous offrir des descriptions un peu circonstanciées. On dirait qu'ils se dispensaient d'arrêter ceux qui les suivaient devant des monumens trèsconnus et qu'on était sans cesse à même d'aller voir. Que de recherches, souvent inutiles, ils nous auraient épargnées! que de plaisir ils nous auraient légué, s'ils eussent bien voulu être un peu moins laconiques! Pour nous dédommager en quelque façon de ce dont ils ne nous ont pas fait part, seront indiqués, d'après les voyageurs modernes auxquels on doit les notions les plus exactes sur la Grèce, les monumens qui s'y trouvent encore et dont font mention les auteurs anciens, dont les citations seront suivies de l'indication de celles des voyageurs modernes qui nous apprendront l'état où étaient ces ruines lorsqu'ils les ont visitées. Ces trois parties comprendront donc tous les artistes et tous les monumens de l'antiquité connus par les auteurs anciens jusqu'à la fin de l'empire romain, et présenteront un coup d'œil assez étendu de l'ensemble que, d'après les écrivains et les monumens, nous offrent chez les Grecs et les Romains les arts dépendant du dessin.

Je crois pouvoir consigner ici qu'à l'exception de l'Antiquité expliquée de Montsaucon, qui contient dans ses planches environ trois

cent dix statues antiques, il n'y a pas un seul ouvrage qui en offre en gravures, à beaucoup près, ce nombre; et mon Musée; sans compter beaucoup de figures vues de plusieurs côtés, présentera peut-être DEUX MILLE QUATRE CENTS statues antiques; dont plus de DIX-HUIT CENTS ont déjà paru. Si l'on est tenté de reprocher à un ouvrage de si longue haleine la lenteur de sa marche, j'ose du moins espérer qu'on ne trouvera pas que l'auteur en ait négligé aucune partie dans la vaste et pénible carrière qu'il a parcourue. Peut-être me saura-t-on quelque gré d'avoir été, sur plusieurs points, beaucoup au delà de mes promesses. Il est aisé de reconnaître que ce vaste recueil n'a rien perdu à s'étendre, et que, soin de s'affaiblir en approchant du but, il a acquis, pour ainsi dire, de nouvelles forces. Grâces aux dessinateurs et aux graveurs qui m'ont prêté leurs talens, cet ouvrage; qui leur doit son principal mérite, réunit l'utile et l'agréable par la masse imposante de son ensemble et par l'immensité et la variété de ses détails.

Octobre 1839.





## MUSÉE DE SCULPTURE

ANTIQUE ET MODERNE.

## ESSAL

SUR LA PARTIE TECHNIQUE

DE LA

## SCULPTURE

SUR LES DIFFÉRENTES SUBSTANCES EMPLOYÉES PAR LES ANCIENS DANS LA PRATIQUE DE CET ART (1).

SI l'on traitait dans toute son étendue le sujet de cette notice, il offrirait d'abondans matériaux pour un ample ouvrage sur la partie technique de la sculpture : mais, vaste dans son ensemble, il est trop riche et trop varié

(1) On peut consulter sur les bois, les métaux, les pierres diverses et les autres matières employées par les anciens [François du Jon], De pictura veterum,

dans la sculpture, Pline, Histoire naturelle, liv. xvi, xxxiii - xxxvi; Junius

dans ses détails pour que je me flatte de pouvoir le considérer sous toutes ses faces et le suivre dans tous ses développemens. D'ailleurs, loin d'avoir la prétention d'instruire les artistes et les personnes familiarisées avec les procédés des arts, mon seul but est de donner quelque idée des pratiques de la seulpture aux gens du monde, qui, n'ayant pas fréquenté les ateliers, ignorent le genre et la succession des travaux auxquels sont soumis une masse de terre, de métal, un bloc de marbre, depuis le moment où, arrivés bruts dans l'atelier du statuaire, ils n'offraient encore aucune forme, jusqu'à celui où, brillant de toute leur beauté, ils en sortent sous les traits d'un dieu, d'un héros, d'un bienfaiteur de l'humanité, pour orner et animer les monumens, les palais et les temples.

Pour faire connaître à fond toutes les matières sur lesquelles s'est exercée la sculpture chez les anciens, il faudrait écrire l'histoire de toutes celles qui, dans les différens règnes de la nature, offrent quelque solidité : il n'en est pas, pour peu qu'elles puissent recevoir une forme, dont ne se soient servis les sculpteurs de l'antiquité. Il serait fort à desirer de pouvoir leur assigner le rang d'ancienneté qu'elles doivent occuper parmi les découvertes des arts, dont la marche, par cette méthode, se rattacherait à celle des connaissances dans plusieurs parties de l'histoire naturelle; malheureusement les documens nous manquent pour fixer avec précision ces époques. Toutefois, d'après les difficultés plus ou moins grandes qu'opposent à la main de l'artiste les diverses matières, on peut, suppléant au silence des auteurs sur cette question, admettre un ordre chronologique assez vraisemblable, et croire que celles qui présentaient plus de facilité d'exécution durent être les premières en usage dans l'enfance de l'art, qui ne se hasarda sans doute à attaquer les corps durs et revêches que lorsqu'il eut fait de grands progrès dans la pratique du travail. Il est donc probable, et les auteurs appuient cette hypothèse, que l'on a employé successivement l'argile, le bois, l'ivoire, les métaux, le plâtre, les pierres, telles que le marbre et d'autres substances analogues, et enfin les pierres dures. Pour suivre, autant que possible, cet ordre, conforme aux idées que l'on peut se faire de la marche et des inventions de la sculpture, je présenterai ici un aperçu préliminaire des matériaux qu'elle se soumit, et des procédés auxquels il est à croire que ses différentes branches eurent recours pour imiter en relief les formes que leur offrait la nature.

p. 276 - 296; Blasius Caryophyllus [Blaise Garofalo], De marmoribus antiquis; François Ficoroni; Ferber, Lettres minéralogiques sur l'Italie; le docteur Giov. Targioni Tozzeti, Voyage de Toscane; Goguet, Del'origine des lois, des arts, &c. 3 vol. in-8.º, Paris, 1820; M. Quatremère de Quincy, Jupiter Olympien, p. 24 et suiv., p. 132-163; E. Prosper Brard, Traité des pierres précieuses; ce qui a paru du Nouveau Dictionnaire des sciences naturelles,

publié à Strasbourg par M. Levrault, et du Dictionnaire classique d'histoire naturelle, publié à Paris par MM. Rey et Gravier; Winckelmann, Histoire de l'art, I. 1, c. 11, et l. v11, c. 1, de l'édition italienne de M. Carlo Fea, et surtout la nouvelle édition en allemand, avec les excellentes notes de MM. Henri Meyer et Jean Schultze, Dresde, 1808 - 1830; un petit ouvrage où M. Facius, éditeur de Pausanias, a réuni tout ce qui dans Plu-

Le tableau suivant offrira, sous un seul coup d'œil, l'ensemble et la suite des sujets dont on trouvera le développement dans le cours de cet Essai:

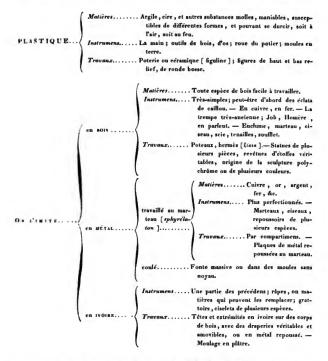

tarque a rapport aux arts, Leipsick et Cobourg, 1805; M. Mongez, Dictionnaire d'antiquités de l'Encyclopédie méthodique. On trouve encore de très-bonnes choses sur ce sujet dans les Antiquarische Aufsatzs de Heyne, Leipsick, 1788; ces dissertations ont été en partie traduites dans le Recueil de pièces intéressantes &c., publié par Jansen. Voyez aussi la première partie d'un Essai sur les' arts des anciens, inséré par M. Hirt d'Heidelberg dans l'Amalthea de M. le professeur Bœttiger. J'aurai occasion de faire connaitre, dans le cours de mon ouvrage, les nombreuses ressources que j'ai trouvées dans ce dernier recueil. Ces mémoires, la plupart sur l'archéologie, sont dus aux savans les plus recommandables de l'Allemague, tels que MM. Creutzer d'Heidelberg, Bœttiger de Dresde, Hirt, Thiersch, Sichelis, Brockhausen, de Volckel, Schorn de Stutgard, de Kæhler. Ossann, Meyer, &c.

| DE LA PLASTIQUE<br>NAISSENT | la TORRUTIQUE<br>et la statuaire<br>en or et en ivoire.                              | Matières De toute espèce : ivoire, bois, méisux, &c. Instrumens (iselet, burin [vios, caclum], &c. Réu- nion de tous ceux qui conviennent au travail par compartimens, en quelque matière que ce soit. Truvaux Statues en or et en ivoire. — Vases et ou- vrages d'or, d'argent, ornés de ciselures, de pierres lines, d'émaux ; l'oreficeria des Florentins.                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | ia Glтртіque/                                                                        | Matières Pierres fines, dures, &c.  Instrumens Probablement la roue, le touret, le viess  [ bouterolle ]. — Poudre de pierres fines très-dures; éclat de diamant, de saphir, &c.  Travaux Lettres, figures gravées sur pierres dures, en creux ou en relief.                                                                                                                                    |
|                             | la STATUAIRE en bronze, dans des moules à noyau [ å+2p:arrowsta, statuaria in ære ]. | Matières Bronze, fer, autres métaux. Instrumens Plusieurs des procédés de la plastique et du moulage en plâtre, en terre, en eire, &c. — Moules à noyau.  Trâvdux Statues en bronze, &c., à tête et extrémités en autres matières ; en pierre ou marbre ( acrolithes). — Statues entièrement en bronze.                                                                                         |
|                             | In Sculpture en marbre [ mapmacyyngia, yngi , scalptura ].                           | Matières Toute espèce de marbre.  Instrumens Peu différens des précédens. Ciseau [yai- pasts, yapylis, scalprum], masse, râpes, trépans, aplomb, sondes, compas.  Traveux Statues entièrement en marbre blane; poly- lithes [de plusieurs pierres réunies] à dra- peries de différentes couleurs, imitant les anciennes drapées en éctôfe [les acco- lithes, et les statues en or et en ivoire. |

Avant d'entrer dans quelques détails sur les différentes matières employées par la sculpture, il ne sera pas hors de propos de jeter un coup d'œil sur les instrumens dont elle a pu se servir pour les mettre en œuvre dès l'époque la plus reculée. Qu'on ne s'attende cependant pas que je remonte jusqu'à celle où des éclats de caillou et tout ce que la nature pouvait présenter de dur, de tranchant et d'aigu, offraient des outils à l'homme encore peu façonné et dont tous les arts se renfermaient dans le cercle étroit de ses besoins : ce n'étaient pas des outils, et il n'y avait pas encore de sculpture. Si l'art grossier qui en contenait le germe, essayait quelque figure informe, c'était sans doute avec les mêmes ustensiles qui servaient aux usages journaliers de la vie. Ainsi le sauvage avec le même caillou taille son fétiche, son arc ou son casse-tête, creuse et grave sa calebasse et dépèce son gibier. Et le berger des Alpes ne rappelle-t-il pas les premiers sculpteurs, lorsqu'il taille dans le sapin ses figures naïves avec le couteau qui lui sert à couper ses alimens?

Nous ne prendrons pas l'homme dans un état aussi voisin de la nature sauvage, et il devait avoir dejà reçu quelque culture lorsqu'il put avoir l'idée d'arts qui, quelque bruts qu'ils fussent encore, annonçaient une espèce de civilisation, et qui n'étaient pas absolument nécessaires à son existence, puisqu'il est des peuples qui ne paraissent pas malheureux, auxquels rien ne semble manquer, et qui n'en ont aucune notion; ils bornent tout leur génie et toute leur industric à se procurer ce qui leur est indispensable pour vivre, et le besoin leur en suggère facilement les moyens. Sans me livrer à de vaines recherches et à des hypothèses plus ou moins hasardées sur la découverte des métaux, dont le premier emploi se perd dans la nuit des temps, je les supposerai assez connus pour qu'on ait su les fondre d'une manière ou d'une autre, les forger et en former des outils grossiers sans doute, mais alors d'une grande utilité. Ainsi, lorsque dans le cours de cet Essai, dont l'objet principal est la sculpture, je rangerai les métaux dans une espèce d'ordre d'ancienneté, ce ne sera pas pour établir d'une manière positive que tel ou tel métal dut, avant tel autre, être mis en œuvre dans les arts pris en général; je me contenterai d'indiquer que ses propriétés donnent lieu de penser qu'il fut employé par la sculpture antérieurement à d'autres qu'elle trouva moins propres à ses travaux, ou qui lui opposaient plus d'obstacles à vaincre.

Lorsqu'on aura fait connaître les plus anciens instrumens, ceux du moins dont parlent les premiers écrivains, et qui par leur antiquité méritent le plus d'être cités, il serait inutile de rechercher quels sont ceux qui ont dû être inventés quand les arts eurent atteint un certain point de perfection. Du moment où, familiarisé avec la fonte des métaux, on aura su les forger et leur donner le degré de dureté convenable, chaque jour le besoin, la pratique, l'adresse des ouvriers, auront fait faire de nouveaux progrès à la fabrication des outils nécessaires, et ils se seront perfectionnés. En ce genre une amelioration en amène bien vîte une autre; et si un perfectionnement dans un outil fait employer un nouveau procédé d'exécution, de son côté ce procede rend le même service aux instrumens, et il conduit à en inventer de nouveaux : ils se tiennent, pour ainsi dire, par une sorte de filiation, et il est rare qu'on en invente un qui n'ait de rapport avec aucun autre. Ce ne peut être que l'œuvre du génie, qui franchit les distances et se crée des moyens inconnus avant ses heureuses inspirations; on mérite alors de passer à la postérité, comme Dédale, qui inventa, dit-on, la scie, le trépan, le niveau, le compas, outils qui durent faire une révolution dans tous les arts de cette époque.

La plupart des arts, et surtout ceux qui dépendent de la sculpture, demandent moins d'outils que d'adresse de main; et il leur en faut si peu, qu'on a pu pendant long-temps, à l'exemple de Vulcain, n'en employer qu'un bien petit nombre, pour exécuter des ouvrages qui pouvaient alors passer pour des chefs-d'œuvre. Les instrumens qui avaient servi à travailler le bois, les métaux, la pierre, pour les usages habituels de la vie et pour la construction de modestes demeures, ont dù aussi, avec de légères modifications, suffire, en général, aux travaux de la sculpture et des autres arts tels qu'on peut se les figurer à ces époques antérieures aux temps historiques. Nous pouvons donc, pour ne pas être arrêtés dans nos recherches sur les procédés et sur la marche des différentes branches de la sculpture, admettre comme inventés dès l'époque la plus reculée tous les instrumens d'une absolue nécessité, surtout ceux qui ont servi à fabriquer les autres, tels que le marteau, l'enclume, la scie, les ciseaux de différentes espèces, les forets. Plusieurs de ces outils, cités par les plus anciens écrivains, remontent, dans l'histoire sacrée, à Tubalcain, et, dans la profane, à Dédale, et même à Prométhée; ce qui est assez dire qu'on n'en connaît pas l'origine, et qu'elle se confond avec celle des premières sociétés.

Parmi les plus anciens instrumens, on peut mettre au premier rang l'enclume et le marteau. On leur dut tous les autres. De gros cailloux, des blocs de pierre dure, une masse de cuivre ou de fer fondu, ont pu tenir lieu de l'enclume, jusqu'à ce qu'on ait su lui donner des formes adaptées à ses différens usages, et y employer, au lieu de la fonte, du fer forgé et trempé. Il est question de l'enclume dans Job (1) et dans Homère (2). Les Grecs la nommaient axuwr; les Latins, incus. On la voit servir à toute sorte d'ouvrages, à ceux en or comme aux travaux en fer. Il est donc probable qu'il y avait des enclumes de plusieurs formes et de diverses grandeurs. Celle que Jupiter, dans un mouvement de mauvaise humeur, suspendit aux pieds de Junon, et la masse sur laquelle les Cyclopes forgeaient les foudres du maître des dieux ou les fers de Prométhée, étaient certainement d'une tout autre force que les enclumes à l'aide desquelles Vulcain façonne, ou les armes brillantes d'Achille, ou le filet d'or si artistement travaillé dont il enveloppe Vénus et Mars. Celle sur laquelle, dans l'Iliade, l'ouvrier bat l'or dont il recouvre les cornes du taureau que va sacrifier Nestor, est d'une petite dimension. D'après Homère, les enclumes de cette époque étaient portatives; lorsqu'on voulait s'en servir, on les plaçait dans un trou ménagé sur le haut d'un bloc destiné à cet usage, et désigné par le mot αχμόθε lov. La comparaison que d'anciens scholiastes font de l'enclume avec certains marteaux, montre qu'en général elle devait ressembler aux nôtres, et que, aplatie et carrée dans le milieu et à une extrémité, elle avait l'autre extrémité allongée et conique. Il y en avait aussi de plus effilées et qui devaient différer peu de nos bigornes. Au reste, du moment qu'en ayant fait une l'on en cut reconnu l'utilité, il fut bien aisé d'en modifier les formes suivant la nature du travail et de la matière; et comme dans les premiers temps on dut, ainsi que nous le verrons, employer beaucoup le marteau, il est naturel de croire que l'on cut une grande variété d'enclumes.

Mais, puisque j'ai dit plus haut un mot du ser trempé, il est bon, avant de parler plus en détail de ce métal, qui se soumet tous les autres, d'ajouter ici, seulement par rapport aux outils, que la trempe du ser a été connuc très anciennement; il n'a fallu qu'un ser rouge tombé par hasard dans

<sup>(1)</sup> Chap. xL1, v. 15 - 20.

<sup>(2)</sup> Il. xv, 19; xv111, 476, Odyss. 111, 434.

l'eau et que sa résistance aux instrumens fit trouver ensuite plus dur, pour en avoir donné l'idée et avoir fait naître celle de constater le fait par des expériences. Homère peint avec sa poésie ordinaire (1) la trempe du fer, qui lui doit sa force: il nous fait entendre le sifflement du métal au moment où, en incandescence, on le plonge dans l'eau, et il ne manque pas de dire que c'est dans l'eau froide; ce qui prouverait que l'on savait alors donner plusieurs degrés à la trempe, que les Grecs nommaient πμωμα, πωμας, de πμώω [je durcis].

Je ne parlerai pas en ce moment de la dureté qu'on avait appris à donner au cuivre, qui, comme on sait, sut pendant long-temps plus en usage que le fer dans la sabrication des armes et des outils; il en sera question dans un autre endroit. Il sussit à présent de voir que, la trempe du ser et le durcissement du cuivre étant connus, on ne manquait de rien pour faire de bons instrumens. Il paraît même que de très-bonne heure on sut réduire le ser en acier sans se rendre compte des moyens qui produisaient cet esset, et que le ser [σίδηερς] prenait alors le nom de χάνν [acier]. La distinction établie entre les outils purement de ser [σίσλα, σκίση, ἐρραλεία σιδύρεια] et ceux en chalybs [χανδίκα] d'après la nature des ouvrages auxquels ils étaient employés, montre que les premiers pouvaient n'être pas très-durs, et que les seconds devaient s'être beaucoup plus.

Le marteau, ainsi que je l'ai indiqué, doit être un des premiers instrumens que le besoin d'étendre le métal, de le façonner, de travailler la pierre, ait fait inventer. Les cailloux dont on se servit d'abord en donnèrent l'idée, et il était naturel de les remplacer par des métaux qui à plus de poids et de dureté joignaient l'avantage d'être plus tenaces et moins fragiles. Il est question de cet instrument dans Job, à l'endroit que j'ai déjà cité, et l'on voit que du temps d'Homère l'usage en était devenu nécessaire dans tous les ouvrages auxquels on employait les métaux (2). Mais il est probable que la première idée de faire un marteau en produisit un qui n'était pas entièrement semblable aux nôtres. Il est à croire qu'on en fit d'abord en fonte de

(1) Odyss. 1x. 391.

(2) II. XVIII, 477; Odyss. III, 434. Voyez aussi i Onomasticon de Julius Pollux, ouvrage aussi curieux qu'utile pour
tout ce qui a rapport aux usages de l'antiquisé, et où l'on trouve l'iudication succincte de ce qui concerne les différentes
professions. Cet auteur vivait, à ce qu'il parait, dans le second siècle de notre ère,
à une époque où les arts et les métiers
étaient encore dans toute leur splendeur,
et son ouvrage a dû servir de base à tous
les écrivains qui, depuis lui, onttraité ces
sujets, en le citant comme autorité. L'auteur de l'Etymologicum magnum, Hésy-

chius et Suidas, qui fournissentaussi beaucoup de documens précieux sur la partie technique des arts et des métiers, n'ont vécu que long-temps après Julius Pollux, et dans des siècles où les arts avaient perdu tout leur éclat et étaient même tombés dans la barbarie. Quoiqu'ils aient écrit d'après les auteurs anciens, dont plusieurs, connus alors, ne nous sont point parvenus, leur témoignage a bien plus de poids lorsqu'il se fonde sur celui de Julius Pollux. Cet auteur m'a été de la plus grande utilité dans mes recherches sur les outils des anciens. L'édition dont je me suis servi, est celle d'Hemsterhuis, Amst. 1706, 2 vol. in-fol. cuivre ou de fer : quelque grossière qu'elle pût être, il était plus facile, en la coulant, de lui faire prendre une forme qui convint au nouvel outil, d'y ménager un trou pour l'emmancher, que s'il avait fallu le forger et en percer la tête; ce qui demandait un outil pointu qui n'a pu être fait qu'après le marteau et avec son aide. Il se pourrait même que les marteaux qui remplacèrent ceux en caillou, ne fussent dans l'origine que des morceaux de fonte ajustés et liés au bout d'un manche de bois fourchu, ainsi qu'on voit chez les sauvages des haches de pierre dure qui ne sont pas percées et qui ne manquent pas de solidité. Il n'était pas difficile de faire l'empreinte de cet outil dans de l'argile et de le couler d'une seule pièce; bientôt le poids de cet instrument fit chercher le moyen de le rendre plus léger, et, fondant une tête percée d'un trou, on y adapta un manche de bois. Cet outil, une fois inventé, aura servi à en forger d'autres, comme il est arrivé pour l'enclume : on dut en proportionner la grandeur, le poids, et en varier la forme, suivant les ouvrages auxquels on l'employait.

Homère parle de deux espèces de marteaux, le paisip et la oqupa. Il ne cite le rhæster qu'une fois. Je croirais volontiers qu'il était plus lourd, plus fort que la sphyra; ce que pourrait autoriser l'étymologie de son nom, que l'on trouve dans paien [frapper avec force]. Le passage de ce poète ne nous apprend pas quelle était la forme de la sphyra; mais ce nom peut nous donner quelque indication pour la déterminer, si ce n'est d'une manière précise, du moins en général. La ressemblance de ce mot ou même son identité avec celui de souger, le talon en grec, peut suggérer l'idée que cette espèce de marteau avait par sa forme de l'analogie avec cette partie du corps. N'employons-nous pas aujourd'hui plusieurs outils ou des pièces de métal auxquels on a donné des dénominations qui rappellent certaines parties du corps de l'homme, des animaux, ou d'autres objets naturels avec lesquels ils ont quelque rapport; des mains, des bras, des jambes, des pieds de fer, une genouillère, le pied de chèvre, le bec de cane, le pélican, la feuille de sauge, le grain d'orge? Ce qui appuierait encore cette conjecture, c'est qu'une autre espèce de marteau, qui ne se trouve pas dans Homère, s'appelait xeo mois. Les scholiastes de Julius Pollux, et, entre autres, Hésychius, disent qu'on l'avait nommé ainsi parce que, d'un côté, il était pointu comme une des extrémités de l'enclume, et que, de l'autre, la tête en était aplatie à peu près comme la tempe [krotaphos] de l'homme. Ainsi tout porterait à penser que ce marteau avait reçu le nom de sphyra, parce qu'il était arrondi comme le talon de l'homme. On retrouve à peu près cette forme courbe dans le coquillage et dans des poissons du genre squale connus sous le nom de marteaux, et que par la même raison les anciens Grecs nommaient σφύραινα: l'espèce cestron, poisson qui appartient au squale marteau, rappelle que la xispa était aussi chez les Grecs une autre sorte de marteau. On peut d'autant mieux admettre que la sphyra était un outil de ce genre, à tête arrondie, qu'il convenait parsaitement alors au travail des métaux par retreint ou repoussé, nommé sphyrélaton, et dont nous nous occuperons bientôt : à l'aide de la sphyra on pouvait donner à des plaques minces toutes les formes que l'on desirait, et beaucoup plus facilement que si le marteau eût été à tête aplatie.

Il n'entrait pas dans les vues d'un poète tel qu'Homère de décrire toutes les formes et toutes les grandeurs de la sphyra; il lui suffisait de la nommer sans s'appesantir sur les détails : mais il est probable qu'il y en avait de plusieurs espèces, et que même on en faisait en bois; tels sont les marteaux longs et arrondis dont se servent les chaudronniers pour étendre, contourner et faconner leurs plaques de cuivre, ce qui est un véritable sphyrélaton ou travail repoussé. Il est à croire que lorsque, dans une épigramme de l'Anthologie grecque (1), le poète Pallas , celebrant le marteau qui a forgé le rasoir dont on s'est servi pour couper les cheveux de la belle Pamphylion, dit qu'il était d'or, ce n'est là qu'une expression poétique : l'une des Grâces avait fait ce rasoir, et les mains délicates de la déesse ne devaient travailler qu'avec des instrumens en or. Un marteau fait d'un métal aussi mou que l'or n'eût été d'aucun usage pour forger le bronze ou le fer. On trouve encore dans Pollux le wwg, marteau qui servait aux tailleurs de pierres, et qui sans doute devait être employé dans la sculpture pour débiter les blocs de marbre. On donnait aussi au marteau les noms de τοπές, τοπές, qui, venant de πίπθεν [frapper], désignoient d'une manière très-juste le typas ou le typis.

Ce que j'ai fait observer plus haut sur quelques outils, peut s'appliquer à la pince ou à la tenaille. Plusieurs animaux en auraient donné l'idée et presque le modèle, si le travail des métaux par le feu n'eût pas mis dans la nécessité de chercher à les saisir facilement et sans danger : la fourmi, d'autres insectes, l'écrevisse, le crabe [xaprires], sont munis de véritables pinces; aussi designa-t-on par ce dernier nom ce genre d'instrumens. Ce n'est cependant pas sous la dénomination de karkinos, mais sous celle de nofayea [forceps], qui saisit le feu, que la tenaille est désignée par Homère (2), qui ajoute, en parlant des pyragræ de Vulcain, qu'elles étaient faites avec art. Je ne vois chez les anciens rien que l'on puisse assimiler à l'étau. Cet instrument, qui demande la combinaison de plusieurs moyens de pression, est assez compliqué pour qu'on ne se hasarde pas à en faire remonter l'invention à une époque trop reculée. Il a fallu connaître la vis avant d'imaginer cette espèce de tenaille; et ce qui ferait croire qu'elle n'était pas en usage chez les anciens, même dans les derniers temps, c'est que Pollux, qui ordinairement nomme de suite plusieurs outils qui ont quelque rapport entre eux, n'en cite, après la pyragra et le karkinos, aucun qui reveille l'idee d'un étan.

Puisque j'en suis aux instrumens de la forge, qui produisirent tous les autres, je ne puis me dispenser de parler du soufflet [φύσαι, φυσπ'ως, de φύσειν, souffler; en latin, follis] mentionné par Homère (3), et dont l'extrémité qui touchait au feu se nommait ἀχροφύσιον. D'après ce que disent les scholiastes

<sup>(1)</sup> Branck, Anal. t. II, p. 506, ép. 11. (3) Il. xvIII, 372, 409, 412, 468, (2) Il. xvIII, 477; Odyss. III, 434. 470.

de Pollux (1), les physæ étaient faites d'outres de peau de bœuf auxquelles on donnait le nom particulier de μολγός. Ces soufflets n'étant pas faits comme les nôtres, et n'ayant qu'une ouverture qui aspirait et expirait l'air, il y avait de l'interruption dans le souffle, et l'on conçoit qu'il y eût dans la forge de Vulcain vingt soufflets qui agissaient alternativement, sans doute pour établir un courant d'air continu. Il paraît, d'après un passage d'Apollonius cité par M. Jacobs (2), que ces instrumens se nommaient aussi πρηκήρες [préstêres], du verbe πρήθειν [souffler, allumer].

Le métal se fondait dans des creusets [ youras]; on les trouve dans le même passage de l'Iliade (3). Quoique dans Homère il soit plusieurs fois question du foyer [iozaea], on n'y voit pas employé le mot iozaeidis, qui servait à désigner l'âtre de la forge. Il paraît aussi qu'il ne connaissait pas le charbon [ arfpanes et maein ou maeinn ], du moins dans le sens où nous entendons ce mot, pour le résultat de la combustion lente du bois sans le concours de l'air; et l'anthrakié, dans ses poèmes, n'est que la braise sur laquelle on faisait rôtir les chairs des victimes. Mais serait-ce trop hasarder que de soupçonner que la magian dont parle Pollux était la houille ou le charbon de terre, et que ce terme vient d'ixan, ancien mot qui signifiait terre, limon, que nous retrouvons dans argile, terre blanche, et de μάρ, racine de μαεχίτεν [dessécher]? Je ne dissimulerai cependant pas que, d'après l'interprétation des scholiastes, marillé aurait été des débris de charbon en partie brûlé, ce qu'on appelle poussier. Quelqu'utiles que fussent pour les outils les pierres propres à aviver leur tranchant [ anoras et 9maras, cotes des Latins ], on n'en trouve aucune dans Homère, qui cependant emploie une fois (4) le mot θήρων en décrivant un sanglier qui aiguise ses défenses. Il se peut que jadis on ait souvent ranimé le tranchant de plusieurs outils au moyen du marteau, ainsi qu'on le pratique encore pour les faux et les faucilles. On ne dut cependant pas être très-long-temps sans reconnaître la propriété qu'a le grain de certaines pierres de mordre sur les métaux les plus durs et de les user.

Après avoir jeté un coup d'œil sur l'attirail d'une forge, revenons aux outils que l'on y fabriquait aux premières époques des arts ou des métiers les plus nécessaires. L'invention de la hache suivit sans doute de près celle du marteau. Ce dernier instrument, avec lequel on pouvait user de toutes ses forces, dut suggérer l'idée très-simple de rendre tranchante l'une de ses extrémités, et même toutes les deux. On cut alors la hache à un ou à double taillant [πίλεκως, εκίπωρεσ], mentionnée si souvent dans Homère, ou comme instrument, ou comme arme. Deux passages de ce poète (5) apprennent que c'étaient deux outils différens en bronze on erre trempé; que le pélékys que Calypso donna à Ulysse était grand, à deux tranchans, et muni d'un manche [siλειδτ] en olivier bien ajusté. Le poète se

<sup>(1)</sup> x, 187. (2) Anthologie grecque, t. 1X, (3) xviii, 470. (4) Il. xi, 416. (5) Odyss. v, 237; ix, 391.

contente de dire que le sképarnon était d'un beau poli, et c'est aussi tout ce qu'en apprend une épigramme curieuse de Léonidas de Tarente (1). D'après ces indications, on peut croire que cet outil, dont Homère ne parle que dans ces deux endroits, était une hache plus fine que le pélékys, et qu'il servait à dresser et à unir les bois que l'on avait coupés et débités avec celui-ci, qui se représente assez fréquemment dans l'Iliade et dans l'Odyssée, Comme rien n'indique la disposition du tranchant du sképarnon et de ses variétés, rien n'empêcherait d'admettre qu'il y en avait où il était horizontal, comme dans nos herminettes, qui rappellent la forme de l'ascia des Romains. Ils ont traduit par ce mot celui de sképarnon. On conçoit d'autant plus facilement qu'Ulysse n'ait, pour ainsi dire, employé que ces deux outils pour tailler et polir les planches destinées à son navire (2), qu'il y a des pays où avec la hache et avec la doloire [ dolabra ], qui devait être une espèce de sképarnon, on exécute de belles charpentes et des ouvrages plus soignés. Quand on a vu ce que font les sauvages avec les outils les plus imparfaits, on n'est pas étonné qu'avec de l'adresse et de la patience on puisse tirer un grand parti de ceux qui sont les plus simples, et que, d'après la loi des douze tables, on ait dû, chez les anciens Romains, se servir seulement de l'ascia dans la construction des tombeaux. Mais nous verrons que ce ne furent pas les seuls instrumens que Calvoso donna à Ulysse.

Quoique les Romains aient traduit sképarnon par ascia, ce mot-ci aurait cependant plus de rapport avec l'agim, qu'on ne trouve qu'une fois dans Homère (3), et qui, d'après Hésychius, doit avoir été une hache à deux tranchans. Celle de Pisandre, dans le combat où il fut tué par Ménélas, était de bronze bien travaille et avait un long manche [πλεκκον] en bois d'olivier poli avec soin; et il semblerait que Pisandre, pour donner plus de force à son coup d'axiné, y avait mis un manche qui ordinairement était celui du pėlėkys (4). De petites haches se nommaient ažnista et ažnaera [ asciolæ ]. Il parait qu'il y avait aux pélèkes ou aux haches dont parle Homère (5), des anneaux par lesquels on les suspendait; car c'est à travers ces anneaux [ Jouogos ] que les prétendans de Pénélope devaient faire passer leurs flèches. C'est le seul endroit où il se serve de ce terme, et les commentateurs ne sont pas d'accord sur sa signification. D'après la composition de ce mot, qu'on traduirait par qui tient ou retient le bois, on pourrait y reconnaître le trou dans lequel on faisait entrer le manche de la hache. J'étais tenté de le croire; car au vers 76 du xx1.º livre de l'Odyssée il est question des haches et de l'obligation que Pénélope impose à ses prétendans : n'y parlant plus du sprozes, elle dit simplement, celui qui fera passer sa flèche à travers ees douze haches, &c. Il se peut qu'il n'y eût qu'un manche pour plusieurs haches, et qu'on ne les en munit qu'au moment de s'en servir. Le vers 190

<sup>(1)</sup> Voyez les Analectes de Brunck, t. I., p. 221, ép. 1v; l'Anthologie grecque de M. Jacobs, t. VII, p. 154, et les notes, t. I., p. 60.

<sup>(2)</sup> Voyez aussi Odyss. xxIII, 190.

<sup>(3)</sup> Il. xIII, 612.

<sup>(4)</sup> Voy. Pollux , x ; 146 , et les notes.

<sup>(5)</sup> Odyss. xix, 573, 578.

oppose cependant des difficultés à ce que, dans la circonstance dont il s'agit, on employat ainsi cet instrument : car on y voit Télémaque fixer en terre les douze pélèkes sur une même ligne, de manière que les trous soient l'un vis-à-vis de l'autre; ce qui ne serait pas praticable, s'il n'y avait que les fers des haches. D'ailleurs ce qui doit terminer la discussion, c'est qu'Homère (1) dit qu'Ulysse fait passer sa flèche à travers toutes les haches, et qu'il n'en manque pas une, depuis le premier manche. Il faut donc qu'elles aient été emmanchées, que les manches même aient été très-longs, ainsi qu'on l'apprend autre part, afin qu'ils aient pu s'élever à une hauteur commode pour le tir de l'arc. Tout ceci nous ramène à croire que le dryochos était un anneau qui, place sur le haut du manche ou de la tête de la hache, servait à la suspendre aux clous [πάναλοι ου πάτ αλοι] fixés aux murailles ou aux colonnes, dont il est fait mention plusieurs fois dans Homère, et d'où les héros détachaient leurs armes, lorsqu'elles n'étaient pas renfermées dans une espèce de coffre nommé ognier ou ofnasor par Homère (2), et destiné à serrer les instrumens, et surtout les haches : celui où Vulcain mettait ses outils était en argent.

Il est question dans Homère de clous et de chevilles de plusieurs espèces. Les viugos servaient à clouer, à unir les planches; Ulysse les emploie à cet usage dans son navire : il n'est pas dit s'ils étaient en métal ou en bois, non plus que l'apuoria ou l'apuos, espèce de clou ou de cheville. Dans tous les passages de l'Anthologie grecque, excepté l. VI, t. VII, ép. 11, οù χόμφος est le coutre de la charrue, ce mot et ses composés ne sont appliqués qu'à la construction des navires. Ce qui me ferait croire que le gomphos était, en général, une cheville de bois, c'est qu'Antiphile de Byzance dit, dans une épigramme (3), que ni le gomphos, ni le cuivre, ni le fer, ne maintiennent plus la charpente du navire, &c. C'est établir une différence entre les matières de ces trois sortes de liens, et il est probable que celui qui n'était ni en cuivre ni en fer était en bois. L'endroit de l'Odyssée que j'ai cité est le seul où Homère en parle; mais on trouve plusieurs fois dans ses poèmes les marano, qui, ainsi que je l'ai dit, servaient à accrocher les lyres, les arcs et toute autre chose, et sans doute à décorer les murailles. Le chantre divin Démodocus (4) suspend sa lyre d'or à un passalos; ce que rappellent nos clous terminés par des patères. Euryclée attache de même le manteau de Télémaque (5). Les clous se nommaient aussi nou: il paraît que ceux-ci étaient de métal. Mais dans Homère ils ne sont employés que pour l'ornement : tantôt (6) c'est un siège orné de clous d'argent; tantôt, dans l'Iliade, les épées sont enrichies de cette manière : mais, quoiqu'il y soit question de beaucoup d'ouvrages en or, on n'y voit pas de clous de ce métal. Les petits clous se nommaient naioroi; et les chevilles de bois, xurdanoi (7).

- (1) Odyss. xx1, 421.
- (2) Odyss. xx1, 61. (3) Brunck, Anal. t. II, p. 216, xxv11.
- (4) Odyss. viii, 67, 105.
- (5) Odyss. 1, 440.

- (6) Odyss. vii, 162.
- (7) Pollux, Onomasticon, x, 188.
  Voyez aussi le Dictionnaire grec et allemand de Schneider, aux mots Γόμφος, Πάσχαλος.

Je n'aurai plus rien à dire sur les instrumens de ce genre et sur les haches, lorsque j'aurai ajouté qu'à une époque où les dieux de la Grèce n'étaient que des poteaux, des poutres, à peine dégrossis, la hache put suffire seule à cette sculpture sauvage, et les divinités de l'olympe durent à ses informes essais les premiers hommages et les premières idoles de bois que leur consacrèrent les Grecs. Elle servait dans les combats et dans les sacrifices (1). Une épigramme de Léonidas de Tarente décore la lourde hache bien emmanchée du titre de chef des instrumens. Dans des pays et à des époques où les hommes moins rudes, ne se contentant plus de l'asile des forêts, les abattaient pour se construire des demeures plus commodes, la hache fut sans doute en grand honneur; et c'est encore le présent le plus agréable que l'on puisse offrir aux sauvages de l'Amérique. Je ferai aussi observer que, bien que les arts, surtout le travail du bois et des métaux, fussent déjà parvenus à un haut degré chez les Hébreux du temps de Moïse, ainsi que le prouvent les grands ouvrages qu'il fit exécuter, cependant le Pentateuque ne nous a transmis que les noms du marteau et de la hache, quoique la diversité des travaux qui y sont décrits ne permette pas de douter que l'on ne mît aussi beaucoup de variété dans la forme des outils.

Les passages d'Homère cités plus haut (2) nous fournissent encore une notion précieuse, celle de la 526/201, ou du niveau, de la règle, de l'aplomb, dont se sert Télémaque pour aligner les anneaux des haches et mettre celles-ci d'aplomb. On voit aussi dans un autre endroit de l'Odyssée (3) que l'on a dressé les montans d'une porte avec la stathmé [l'aplomb], et

c'est sans doute par cette raison qu'on les appelait τάθμοι.

Parmi les outils, la scie [ weiwr, serra des Latins ] est sans contredit l'un des plus utiles; et, quoique plus compliquée que les instrumens que nous avons déjà vus, elle remonte à une haute antiquité, et l'on en attribuait l'invention à Dédale, à qui l'arête dorsale d'un poisson en aurait donné l'idée. Cependant, selon Pline (4), il l'aurait due à la plante nommée chamædrys, espèce de germandrée dont les feuilles sont découpées. Malgré cette autorité, il me semble naturel de croire qu'un corps dur, dentelé, avec lequel on peut essayer d'entamer le bois, était plus propre que la feuille d'une plante à faire imaginer la scie. Une épigramme de Méléagre (5) donne aux pattes de cigale l'épithète de motorades [ qui ont la forme de scie], ce qui indique celle de cet outil; et le poisson que nous nommons scie était aussi connu chez les Grecs sous le nom de pristis. On voit dans une autre épigramme de Léonidas de Tarente (6) que la scie tendue ou polie avait le dos courbé, soit que la partie supérieure de la lame fût cintrée afin d'avoir plus de force, soit que la monture fût courbée en dessus, ainsi qu'on en fait encore. Au reste, l'invention de la scie annonce déjà des connaissances assez avancées dans le travail des métaux, qu'il fallait savoir laminer, rendre

<sup>(1)</sup> Odyss. 1x, 244, 249.
(2) Odyss. 111, 97, 114, 127, et v,
(3) Swii, 341.
(4) Liv. xxiv, chap. Lxxx.
(5) Brunck, Analecta, t. I, p. 32,
ép. cxi.
(6) Ibid. t. I, p. 237, ép. xxviii.

durs et élastiques, pour pouvoir faire des scies d'un bon usage : aussi est-il probable que ce ne fut que peu à peu que cet instrument fut porté à une sorte de perfection. Quoiqu'Homère ne le nomme pas, il le connaissait, puisqu'il compare (1) la blancheur de Pénélope à de l'ivoire scié; et il nous apprend (2) qu'on savait le scier en plaques pour en orner les lits, les siéges, les portes, et même pour faire entièrement celles-ci de cette belle matière, comme était une des portes du palais des Songes : l'épée de bronze qu'Alcinoüs donne à Ulysse, a une poignée d'argent, et le fourreau est d'ivoire nouvellement scié et orné de clous d'argent (3). Il est assez singulier qu'Homère, qui se plaît tant aux comparaisons, n'en ait pas tiré quelques-unes de la forme et du cri de la scie.

La scie mène naturellement à parler de la lime [pim, lima] (4), qui lui ressemble sous plus d'un rapport, et dont les écailles de certaines coquilles, des pierres à grain rude, les seuilles de quelques plantes, la peau de plusieurs poissons, entre autres celle du chien marin, nommé rhiné en gree, ont pu suggérer l'invention. Probablement même quelques-unes de ces substances tinrent lieu pendant long-temps de la lime. Elle doit être aussi ancienne que la scie, et lui fut toujours de la plus grande utilité, soit pour en découper les dents, soit pour en entretenir la pointe : cependant il n'en est nullement question dans Homère; et entre les outils dont il parle, il n'y en a aucun qui présente l'idée de la lime. Pline (5) ne la nomme pas parmi les inventions qu'il attribue à Dédale, telles que la scie, l'ascia, l'aplomb, la tarière, la colle, la colle de poisson; ni parmi les instrumens dont les arts sont redevables, selon lui, à Cinyre, fils d'Agriopas, roi de Chypre, qui, après avoir découvert les mines de cuivre de cette île, avait inventé les tuiles, les tenailles, le marteau, le levier et l'enclume.

Il nous reste encore à parler de quelques outils dont nous trouvons des indices dans les écrivains de la plus haute antiquité, et qui méritent que nous nous en occupions. J'ai fait connaître tous ceux dont se servait Vulcain; nous allons en voir quelques autres que Calypso fournit à Ulysse (6). Elle lui apporte le πρετσερ [terebra]. D'après la racine de ce mot, πίρειν [percer], ce devait être un instrument destiné à percer; mais il y a un grand nombre d'instrumens que leur forme rend propres à cet usage, et avec lesquels on peut faire des trous ronds ou carrés, des mortaises et divers assemblages. On est donc libre de choisir parmi les tarières, les vrilles, les ciseaux de plusieurs espèces, et d'admettre même la besaiguë, instrument avec lequel on peut creuser et planer, et qui eût été très-utile à Ulysse pour assembler les pièces de son navire. Ces outils sont très-simples, et il est à croire que sous le terme générique de teretra on en connaissait très-ancienment un grand nombre, qu'on faisait agir, soit en tournant, soit en les poussant à l'aide du maillet.

- (1) Odyss. xvIII, 195.
- (2) xix, 564.
- (3) Odyss. viii, 404.

- (4) Pollux, Onom. x11, 146.
- (5) Liv. vII, chap. LVI.
- (6) Odyss. v, 246.

Dans l'épigramme de Léonidas de Tarente citée plus haut, il est question de la juxam, qui se meut avec facilité; et il paraîtrait d'après Hesvchius que c'était le rabot. Il parle des Eiços et des Spénara, qui étaient les fers qu'on mettait dans le bois de la rhycané. Il est vrai que ce peut être tout aussi bien les mèches de trépan ou de foret qu'on ajuste dans un manche de bois. Mais ce qui me ferait croire que c'était plutôt un instrument du genre du ciseau et du rabot, c'est que Léonidas, immédiatement après, parle du trépan, et il me semble assez probable qu'il aura nommé plutôt deux outils différens que deux outils de même espèce. Au reste, les anciens faisaient avec les plus beaux bois, en plein ou en plaque, des tables de la plus grande dimension, et toute sorte de meubles, qu'ils incrustaient en ivoire, en écaille ou en metaux (1); et ils doivent avoir connu l'usage du rabot de plusieurs genres. A la manière dont Pline (2) parle de la runcina, qui enlève en copeaux onduleux le bois de sapin, ce ne peut être qu'un rabot, et son nom d'ailleurs a du rapport avec le terme rhycané. Le mot raptus dont cet auteur se sert pour exprimer l'action de cet instrument, a, de même que notre mot rabot et celui de rhycane, quelque analogie de son avec le bruit qu'il fait. Il est aussi très-probable que le gusio et le manifire, qui, par l'étymologie de leurs noms, ainsi que la rhycane, indiquent des outils pour unir et polir le bois, pouvaient être des espèces de rabots.

A la suite du teretron, Julius Pollux (3) place le τρύπατον, sans entrer dans aucun détail; mais, en rapprochant ce passage de ceux d'autres auteurs, il est aisé de prouver que c'étaient deux instrumens distincts, destinés tous deux à percer, mais par des moyens différens. Ce mot et ses analogues, τρυπαίνη, τρυπαίνον, dérivent de τρύπα [trou], qui vient de τερίω, τρύω, τρυπείω [ je perce]. Le trypanon étoit donc une sorte de trépan, de vrille. On le trouve d'ailleurs décrit dans Homère de manière à ne pas s'y tromper. Ulysse (4), racontant comment il s'y prit pour crever l'œil de Polyphème, compare la vitesse avec laquelle il fit tourner le pieu qu'il enfonça dans l'œil du cyclope, à celle que deux hommes impriment à un trypanon au moyen d'une courroie qui en entoure la tige et qu'ils tirent alternativement de chaque côté. C'est encore par une courroie ou une corde qu'on fait mouvoir sur eux-mêmes la drille du trépan et les instrumens de cette espèce dont on se sert dans la sculpture et dans plusieurs métiers. Suivant les commentateurs. Philippe de Thessalonique, dans une épigramme de l'Anthologie grecque (5). ferait croire, par l'épithète qu'il donne au trypanon, que de son temps, de

- (1) Pline, I. xIV, c. LXXXIII et LXXXIV.
- (2) Liv. xv1, chap. xL11.
- (3) Onom. I. vii, 113.
- (4) Odyss. 1x, 383.
- (5) Voyez Brunck, Anal. t. I, p. 221, ép. iv et xxviii; t. II, p. 215, ép. xv, et les notes de Jacobs. Dans ces épi grammes, Léonidas et après lui Philippe parlent de presque tous les instrumens

dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent, et les épithètes qu'ils leur donnent rendent bien les usages auxquels on les employait. On y voit la ταθμα, Γαρlomb, tendue en ligne droite et chargée d'un plomb; la σφύσς. le marteau à double tête qui frappe le bois; Γασίς, attachée des deux côtés, et qui creuse en tournant, ou, peut-être, quiest courbe; le πλεκυς, la

même qu'à l'époque d'Homère, on se servait d'une courroie pour faire tourner le trypanon, et c'est ainsi que Suidas explique cette épithète. Il paraîtrait, selon lui, que cette courroie se nommait ἀρὶς, ἀρίθες, et que c'est à tort que les annotateurs de Pollux (1) l'ont prise pour une lime (2). Ce sont, au reste, de ces points plus curieux qu'importans dans l'histoire des arts, et que, faute de données positives, il n'est guère possible de décider. Brunck (3), et d'après lui M. Jacobs (4), pensent que l'aris est la plane dont la lame a un manche à chaque extrémité et que l'on met en mouvement avec les deux mains; ce qu'indique, selon eux, contre l'autorité de Suidas, l'épithète que Philippe a jointe au nom de cet instrument. Ce qui pourrait faire pencher vers cette opinion, c'est que plus bas ce poète parle du trypanon; et si l'aris en eût été la courroie, il ne serait pas naturel qu'il l'cût séparée par quelques vers de l'instrument dont elle aurait fait partie.

Nous avons vu que l'idée de percer, exprimée par le verbe men, se trouvait dans la dénomination de plusieurs outils, auxquels on pourrait ajouter les κάλων πρέες et les χόμφων πρέες dont parle l'épigramme de Léonidas qui nous a déjà été d'une grande utilité. Il semblerait, et c'est l'opinion de Brunck et de M. Jacobs, que les seconds de ces torées étaient des vrilles pour percer les trous des chevilles, et que les autres, beaucoup plus forts et auxquels le poète unit l'épithète de ma proi [rapides], auraient été les tarières des charpentiers, propres à faire des trous où pouvaient passer des cordes ou des cables [κάλως]. Ces instrumens ne doivent pas, à proprement parler, être mis au rang de ceux du sculpteur, quoiqu'ils aient pu lui être utiles en plusieurs occasions, surtout lorsqu'il s'exerçait sur le bois, genre de sculpture qui avait souvent recours aux assemblages. Mais, en joignant aux inductions que nous fournissent ces outils celles que l'on peut tirer du mpeue, qui, selon Pollux, servait à creuser des puits, nous pouvons espérer de retrouver le m'ege du statuaire; les formes doivent en avoir été aussi variées que les usages : il donna son nom à la toreutique, l'une des plus belles branches de la statuaire, qui nous a déjà occupés dans l'introduction, et qui bientôt se représentera avec plus de détails. Cet outil, en général, est le même que le

lourde hache bien emmanchée, qui coupe les tronce d'arbre; le πείων, la scie, qui, marchant en ligne droite, suit la ligne tracée par le vermillon; le τρύπανον, que la main fait facilement tourner; le πρέπρεν rapide; l'αὐλός, le soufflet de forge hactant, ami du vent; la ρίπη, la lime sillonnée, qui mord l'or avec ses dents aiguês; le καρκίνες, la pince, qui saisit le feu de ses serres ouvertes; la μάλτια, petit vase qui sert à mettre le vermillon [μίλτην] pour les cordeaux; la ρχίνος [fidelia des Latins], cordeau teint en vermillon et qu'on pince avec l'extrémité des doigts pour tracer une ligne droite. Le pro-

verbe latin, ex eadem fidelia duos parietes dealbare, blanchir ou tracer une ligne blanche sur deux murailles avec le même cordeau, ou faire d'une pierre deux coups, montre que les Romains frottaient leur cordeau de blanc au lieu de vermillen. Il est bien question de quelques-uns de ces instrumens dans plusieurs des épigrammes de l'Anthologie grecque; mais il n'y a que celles que l'on vient de citer qui offrent tous ces détails.

- (1) vii, 113.
- (2) Voyez Schneider , au mot Apir.
- (3) Anal, t. III, p. 181.
- (4) Anthol. gr. t. IX, p. 158.

eælum des Romains, et que nos ciselets, de quelque forme qu'ils soient. Lorsqu'on en a parlé, on n'a fait qu'en indiquer le genre, sans en déterminer l'espèce. Le nom latin, venant du grec ωῖκο [creux], est d'accord avec le mot grec toros, et il montre assez que cet outil était destiné à creuser. Il paraît que c'est aussi de ωῖκο que dérive le mot latin cælum [ciel], par lequel on exprimait la concavité de la voûte des cieux. Par le genre d'ouvrages auxquels se livraient les artistes dont le toros a fait la réputation, on voit qu'il devait être principalement employé dans la ciselure, soit des métaux, soit de l'ivoire.

Quoique le mot πρευμα [ production du toros ] ait quelquesois été détourné, surtout par les Romains, de son sens primitif, et qu'ils l'aient appliqué à toute sorte de sculptures, il devait désigner particulièrement les travaux de la ciselure; et dans le Mentoris toreumata cœli d'Horace, le mot grec et le mot latin s'expliquent l'un par l'autre. Cette opinion a été rendue aussi probable que possible par M. Quatremère de Quincy dans son Jupiter Olympien, et il a réfuté celle des écrivains qui dans le Tofeus ou le 70095 avaient voulu voir le 70005, ou le tour. Ce n'est pas que les anciens ne connussent ce bel instrument, et qu'ils ne s'en servissent même avec habileté pour des ouvrages en toute sorte de métaux, en ivoire, en verre, enfin dans toutes les matières susceptibles d'être tournées; et il faudrait avoir vu avec bien peu d'attention une foule d'ustensiles et de vases antiques, pour ne pas y avoir remarqué le travail régulier du tour, la marche et les traces circulaires de l'outil. Quelques expressions d'Homère porteraient à croire que des pieds de lit, ornés d'ivoire, et même des boucliers, ont pu, des cette époque, être exécutés au tour.

Si l'on a élevé quelques difficultés au sujet du vers d'Horace,

#### . . . male tornatos incudi reddere versus,

c'est faute d'avoir aperçu le rapport qui pouvait exister entre le tour et l'enclume. Mais je ne vois là qu'une allusion du poète aux ouvrages en métaux faits sur le tour; s'ils sont manqués, il faut les refondre, les reforger sur l'enclume, pour les remettre ensuite sur le tour : il en est de même de ces vers mal tournés, que le poète condamne à être refondus, retravailles, pour ainsi dire reforges et remis sur le tour. Mais beaucoup d'ouvrages auxquels on donnait le nom de toreuma n'auraient pas pu être exécutés au tour, ou ne l'auraient été que sur le tour à guillocher ou à portraits. Rien ne nous autorise à croire que les anciens aient connu cet instrument, ou cette machine très-compliquée, et l'une des plus heureuses et des plus curieuses applications de la mécanique aux beaux-arts. Ainsi, dans la plupart des passages où il est question du toros et des toreumata, on peut hardiment rejeter l'idée du tour, et n'avoir recours, pour les expliquer, qu'aux procedes de la ciselure. Quelquefois cependant les auteurs paraissent réunir sous le même mot les idées de tour et de ciselure; et l'artiste qui exécuta le vase d'argent que lui demanda Anacréon, se chargea sans doute de tout ce qui y avait rapport : après l'avoir tourné ou fait au marteau, il a pu

le décorer d'ornemens appliqués en relief et faits avec le toros. C'est ce qu'indique le verbe employé par le poète, qui en cet endroit s'occupe plus du cep de vigne qui entoure le vase que de la manière dont il a été fait. En général, les descriptions des poètes sont si peu propres à donner des idées claires et positives sur les procédés des arts, que tailler un roseau à écrire (1) et sculpter une statue (2) se rendent dans l'Anthologie par le mot mesvier. Il n'est pas étonnant que Pline et d'autres auteurs peu familiers avec les pratiques des arts aient confondu les productions de la ciselure avec celles d'autres parties de la sculpture, et même avec le travail du marbre . puisque de nos jours encore on a vu bien des personnes, et même le comte de Caylus, confondre la ciselure et la gravure, qui offrent cependant des moyens et des résultats très-distincts. Leurs outils et la manière de les faire agir sont différens : la gravure ne se sert que de burins plus ou moins pointus, que l'on pousse avec la main; et la ciselure enlève le metal à l'aide de ciselets et de petits marteaux. Le travail de la gravure est toujours au-dessous de la surface que l'on grave, tandis que la ciselure, au contraire, a du relief, s'élève et s'abaisse, ménage des saillies et des creux; c'est la sculpture en métaux. Quelquefois elle peut, quittant le ciselet, saisir le burin de la gravure, qui ne peut pas user du même droit, et qui s'en tient à cet instrument et à de simples traits.

Si la toreutique recut son nom du toros, son principal instrument, la sculpture en marbre, γλυφή, dut aussi le sien au γλύφανον, γλυφείον, le scalprum des Romains, notre ciseau, de quelque espèce qu'il puisse être. Sous ces termes les Grecs et les Romains comprenaient sans doute une foule d'outils, comme nous sous ceux de ciseau, de ciselet, de poincon, de burin; et les noms divers des instrumens employés par les artistes nous auraient été conservés, si c'étaient eux qui nous eussent transmis, sur les arts qu'ils pratiquaient, les notions qui nous sont parvenues. Il serait donc inutile de rechercher dans les auteurs les formes que purent avoir toutes les sortes de glyphanon ou de scalprum; on n'y trouverait aucun renseignement. Il est à croire que l'on sut leur donner celles qu'exigeait le travail des différentes matières, et qu'alors, comme à présent, on les modifiait suivant les circonstances : les anciens ayant employé même habituellement dans la sculpture un plus grand nombre de substances que nous, il serait assez naturel de penser qu'ils avaient aussi plus de variété dans leurs outils. Sur ce point, comme sur tant d'autres, les monumens, surtout ceux de Pompéi, nous instruisent beaucoup mieux que les écrivains, qui, parlant de choses connues alors, n'ont pas songé à nous laisser des détails qui leur eussent paru minutieux et qui seraient devenus pour nous d'un grand prix. Les fouilles de cette ville, dont l'intérêt augmente chaque jour, ont fait découvrir une grande quantité d'outils dans les restes assez bien conservés d'une maison située dans la rue qui donne entrée à l'Odéon, près du petit temple, ou édicule, qu'on suppose avoir été

<sup>(1)</sup> Brunck, Analecta, t. III, pag. 232, (2) Brunck, Analecta, t. I, pag. 172, ép. ccclxxxvii. ép. xvi.

consacré à Esculape. Malgré les injures du temps et une rouille epaisse, ces instrumens en fer ont été reconnus pour ceux d'un sculpteur; et il y en avait à peu près de toutes les formes en usage aujourd'hui, tels que des scies, des sciotes, des ciseaux, des mèches de trépan, des forets, de figures et de grandeurs variées. Ces outils ne remontent pas, il est vrai, à une haute antiquité: mais il est cependant à présumer qu'ils devaient être à peu près pareils à ceux des anciens sculpteurs grecs; et si l'on voulait qu'une partie seulement de ces outils leur eût été connue, ce serait un mérite de plus pour ces grands artistes d'avoir pu produire tant de chefs-d'œuvre avec des moyens d'exécution moins étendus que ceux des sculpteurs qui leur ont succédé, et dont, après tant de siècles, ils font encore l'admiration et le désespoir.

Pour terminer ce qui regarde les instrumens propres à la sculpture, je dirai un mot de ceux qu'elle emploie aujourd'hui; ils doivent avoir tant de rapport avec ceux des anciens, qu'après les avoir décrits je croirai avoir fait connaître en partie ceux des sculpteurs de l'antiquité. Il n'y a rien de plus simple que les outils, pour la plupart en bois, dont on se sert pour modeler en terre ou en cire. Ce sont des ébauchoirs en buis, de différentes largeurs, les uns aplatis (pl. 1, n.º 1), les autres dentelés (n.º 2), pour dégrossir et préparer. On nomme ripes (n.º 5 et 6) des lames de fer dont le tranchant entaillé enlève la terre en y traçant de petits sillons qui la disposent à recevoir un travail plus fin. On se sert, à cet effet, d'échoppes de buis ou d'ivoire allongées et arrondies (n.º 3 et 4), qui ont un taillant émoussé, pour adoucir l'argile et pénétrer dans les parties où ne peut atteindre le pouce du sculpteur; car c'est là son meilleur instrument, celui qui donne le plus de sentiment et de vie à son ouvrage. Un basrelief de la villa Albani offre, à ce qu'il semble, le sculpteur C. Lollius Alcamenes, qui tient d'une main un buste et de l'autre un ébauchoir (1). Il paraît que dans leur travail les sculpteurs anciens ne se servaient pas seulement du pouce, ainsi qu'on le voit par plusieurs passages des auteurs, mais qu'ils employaient aussi leurs ongles, sans doute pour terminer les parties les plus délicates et donner à leur terre un certain poli. On sait qu'un des caractères distinctifs de quelques argiles, et, entre autres, de celle qui sert à modeler, c'est la propriété de se laisser polir avec l'ongle. Ce procédé des sculpteurs anciens avait donné lieu à des expressions familières. Les Romains disaient d'un homme ou d'un ouvrage bien fait, qu'il était factus ad unguem (ce que nous rendons par fait au tour), pour exprimer qu'il n'y manquait rien, de même qu'à une statue en argile à laquelle l'ongle du sculpteur avait donné le dernier fini. En expliquant ainsi par un procédé de l'art cette manière de parler que l'on avait interprétée dans un autre sens, Winckelmann paraît d'autant mieux fondé, que Polyclète, au rapport de Plutarque, disait que le moment où un bel ouvrage coutait le plus de peine, c'était lorsqu'on l'avait porté au point

<sup>(1)</sup> Voy. Winckelmann, Hist. de l'art, et Schultze; l'édit. de C. Fea, t. III, p. 435; L. VIII, c. 1, 5, 3, et les notes de MM. Meyer Zoega, Bassi-rilievi di Roma, pl. 23.

que la terre restât dans l'ongle du sculpteur; c'est-à-dire, lorsque par ce moyen il adoucissait ce qu'il pouvait y avoir encore de trop dur dans son travail, et qu'il y donnait la dernière main (1).

Les instrumens du sculpteur en marbre sont peu nombreux et d'une forme très-simple; il les varie d'ailleurs suivant le besoin, la commodité, et l'adresse de sa main. La planche n.º 1 en fera connaître les principaux; mais quelques momens passés dans un atelier en apprendraient davantage et avec plus d'agrement. La pointe (n.º 7 et 8), espèce de poinçon d'acier bien trempé, carré ou à pans coupés, terminé par une forte pointe plus ou moins longue, sert à dégrossir le marbre; on en régularise le travail et on le rend égal avec des ciseaux bien acérés, carrés ou arrondis ( n.º 9 et 11 ), et dont la longueur et la largeur dépendent des endroits où le sculpteur veut atteindre. A l'aide de l'ognette ou bec d'ane (n.º 10), ciseau pointu et dont le tranchant a peu de largeur, on évide les parties profondes et étroites. La gradine est d'un grand usage, surtout dans les endroits qu'on prépare à recevoir le fini ; c'est un ciseau denté, comme on le voit aux n.º 12 et 13. Il paraît, d'après des observations faites sur des statues antiques qui ne sont pas terminées, que la gradine des anciens n'était pas tout-à-fait comme la nôtre; les intervalles entre les dents étaient plus serrés, et produisaient un travail plus large et plus gras; ces gradines offraient une suite de petits trapèzes, au lieu que les nôtres présentent plutôt une série de triangles ou de carrés : cependant on se sert encore de gradines analogues à celles des anciens et que les Italiens nomment stracche [usées] (n.º 14), parce que les dents en sont émoussées. On conçoit qu'en faisant agir cet instrument dans un sens, ensuite dans un sens opposé et qui coupe le premier, et en répétant plusieurs fois cette opération, on sillonne régulièrement le marbre de petites raies croisées peu profondes, qui laissent entre elles des parties peu relevées, comme de petits témoins, qu'il est facile d'égaliser ou d'enlever au ciseau. On ne peut mieux comparer l'aspect de cette préparation qu'à celui des hachures larges et croisées d'un dessin ébauché.

Le trépan (fig. 15) est un instrument qui sert à percer ou à évider le marbre, au moyen de fraises ou de forets de différentes grosseurs (n.ºa 16 et 17); il se compose de plusieurs pièces. La drille ABCD est formée du montant AB, dont l'extrémité B reçoit le foret, et de la traverse CD, qui le fait tourner au moyen de la corde ADC. Ce mécanisme est trèssimple. Lorsqu'on fait faire à la traverse plusieurs tours, la corde d'un des deux côtés enveloppe le montant, et la traverse remonte; si on la force à reprendre sa première position, elle imprime en descendant un mouveant rapide de rotation au foret, qui en reçoit à l'instant un nouveau dans le sens oppose, par l'action de l'autre corde qui remplace la première dans le sens inverse; le foret se meut alors alternativement de droite à gauche et de gauche à droite. Une masse de plomb E, en donnant du poids à l'instrument, l'empêche de vaciller et rend plus prompts le mouvement et l'effet du foret. La

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire de l'art , loco cit., et les notes; Facius, Excerpta &c., p. 48.

drille est d'un emploi difficile dans les parties qu'il faut percer en dessous, telles que les narines et d'autres; celles qui sont délicates sont sujettes à se casser sous son poids. Aussi ces inconvéniens lui fontils préférer le violon (fig. 18), comme beaucoup plus commode et plus facile à manier. Le manche BE, que l'on tient à la main ou que l'on appuie contre la poitrine, est terminé par le fort pivot F, qui traverse dans la longueur le cylindre CD, au haut duquel est fixée une douille carrée AG, dans laquelle est enté en A le foret arrêté par une clavette H. Le cylindre, mobile autour du pivot, est mis en mouvement à l'aide d'un archet d'acier (fig. 19) que l'on tend à volonté au moven du petit engrenage a b; et la corde dont on entoure le rouleau, en allant et venant, le met en action comme l'arbre d'un tour. On attribue l'invention du trépan à Dédale, qui probablement ne s'en servit que pour le bois, l'emploi du marbre n'étant pas encore connu à cette époque. Ce qu'on vient de lire sur ces instrumens se rapporte parfaitement avec la description qu'Homère fait du trypanon et dont il a été question page 15. On voit par la manière dont sont traités les cheveux et d'autres parties de sculpture qu'on peut croire d'une grande antiquité, que l'on faisait peut-être moins usage du trépan à une époque reculée que dans des temps plus rapprochés. A l'aide de ces instrumens bien employés, et en évitant l'abus des trous ou des petits noirs trop multipliés, on peut donner au travail, surtout à celui des cheveux, beaucoup de légèreté et un effet piquant.

Des maillets ou des masses de fer (n.º 20) en parallélipipèdes de différens poids, emmanchés court, servent à faire agir le ciscau; il y en a pour degrossir qui pesent jusqu'à cinq livres. Afin d'en être plus maître et de mieux diriger son coup, le sculpteur, surtout lorsqu'il termine au ciseau, et qu'il n'a pas besoin de frapper très-fort, tient ordinairement la masse dans la main, sans se servir du manche, et il frappe par un des côtés plutôt que par les bouts. Les formes et la finesse des râpes qu'il emploie, sont très-variées : les unes, aplaties, pointues, ont un taillant ( n.º 21 ); d'autres, rondes et effilées, ressemblent à une queue de rat; il y en a de légèrement recourbées (n.º 22). C'est un des instrumens les plus difficiles à obtenir bons, bien taillés; Canova donnait un grand soin à ce que la trempe en fût douce, moelleuse, tant à cause du travail du marbre que de peur que la râpe, étant trop aigre, ne vint à se casser. Les rapes françaises, très-bien piquées et fines, très-durables, sont peut-être moins liantes que celles d'Italie, que le sculpteur plie à sa volonté et qui sont beaucoup moins chères. Le travail du ciseau et de la râpe bien combiné est le meilleur et le plus franc : on enlève avec la râpe les duretés du ciseau.

Pour donner à son ouvrage le dernier fini, le sculpteur se sert aussi de grès fin humecté d'eau, avec lequel il fait disparaître la trace de la râpe et retrouve le grain du marbre. On prend à cet effet des morceaux de meule fine de coutelier, auxquels on donne la forme qui convient pour pouvoir pénétrer dans les endroits qu'on veut terminer. On peut aussi employer la pierre ponce au poliment. C'est avec des compas de différentes grandeurs, à deux

et à trois pointes (n.º 30), que le sculpteur s'assure de ses distances, qu'il les établit, et qu'il mesure et règle ses épaisseurs. Il sera question de cet instrument dans un autre endroit. La sonde ( n.º 23 ), qui n'est qu'un bâton armé d'une pointe fine et effilée, lui est de la plus grande utilité, et il la consulte sans cesse pour apprécier les profondeurs. Il y a bien encore quelques autres instrumens et des machines très-ingénieuses employées pour abréger le travail; mais, comme ce qu'il y aurait à en dire suppose qu'on sait déjà de quelle manière il faut procéder dans l'exécution d'une statue en marbre, il convient de n'entrer dans de nouveaux détails que lorsque l'on aura suivi la marche de cette opération. On connaît à présent la plupart des instrumens anciens et modernes employés dans la sculpture, et nous pouvons passer à l'examen de ses différens travaux dans toutes les branches qui en font partie. Nous tâcherons d'assister, pour ainsi dire, à la naissance de ce bel art, et, n'en ayant ici pour objet que la partie matérielle et technique, nous pénétrerons dans ses ateliers, et nous suivrons ses procédés d'exécution, depuis ses premières ébauches jusqu'aux chefs-d'œuvre qui ont fait sa gloire.





# PLASTIQUE.

#### ARGILE OU TERRE GLAISE.

PAR sa nature onctueuse, liante et tenace, par la facilité que, réduite en pâte avec de l'eau, elle offre à la main de la modeler, pour ainsi dire, sans le secours d'aucun instrument, l'argile se présente comme la première matière dont on ait eu l'idée de se servir pour reproduire en relief les objets que l'on cherchait à imiter. Son nom, tout-à-sait grec, indique une terre blanche [ανγός, blanc; ίλυς, terre, limon]; et ce mélange d'alumine et de silice serait blanc, s'il était dans sa pureté, et s'il ne se trouvait souvent combiné, en différentes proportions, avec du fer, qui fait passer l'argile du gris blanc au bleuâtre et au verdâtre. Les Grecs appelaient aussi cette terre mois, et c'est même ainsi qu'elle est ordinairement nommée lorsqu'il s'agit des arts auxquels elle était employée. On reconnaît ses propriétés dans les noms de lutum figulinum, de creta figulina, que lui donnaient les Romains, et qui indiquent que c'était sur cette espèce de terre que s'exerçait le potier [ figulus ]. Cette dénomination distinctive a fait désigner, dans la nouvelle nomenclature minéralogique, par les épithètes de figuline et de plastique, les argiles propres au modelage. Outre le nom d'argile, passé des Grecs chez les Romains, cette terre avait encore chez les derniers celui de limus (1).

Du moment que l'on s'aperçut que l'argile, réduite en pâte d'une certaine consistance, se durcissait à l'air ou au soleil, on dut penser qu'une chaleur plus forte lui donnerait plus de résistance et de dureté. Il ne failut pas un grand nombre d'essais pour acquérir de la pratique sur ce point, et pour trouver de nouveaux procédés et différens points de cuisson. Il est déjà question d'argile cuite, de briques, dans le xi.º chapitre de la Genèse; c'est le plus ancien passage qui en parle. Pour peu qu'il se soit rencontré du sable et quelques sels sur ces briques ou sur des vases d'argile qu'on faisait cuire

(1) Si l'on desire connaître en détail tout on lira l'article de M. Brongniart dans le ce qui a rapport à l'argile et à ses usages, Nouv. Dict. des sciences naturelles.

à un feu ardent, il s'y produisit une espèce de couverte grossière, vitrifiée, ce qui arrive souvent dans les fourneaux de fonte; et, sans qu'on y eût songé, on avait trouvé le verre. Cette découverte dut avoir lieu dès les premiers temps en Orient, d'autant plus facilement, que dans beaucoup de contrées la terre y est imprégnée et couverte de sel et de nitre. On voit donc, dans l'Écriture sainte et dans l'histoire profane, que dès l'origine de la société on employa l'argile, ou crue ou cuite, à faire, soit des briques, soit des vases. Il n'y avait plus qu'un pas pour arriver à lui donner différentes formes et à créer l'art de modeler ou la plastique ( du mot grec πλάσειπ, former ).

Si l'on en croit les Grecs, qui s'attribuaient toutes les inventions, ce fut au Sicyonien Dibutade que l'on dut celle de la plastique, nommée avec raison la mère de la sculpture; car, avant d'exécuter une statue ou un autre ouvrage de sculpture, de quelque matière qu'il fût, il a dû toujours être indispensable, sauf de rares exceptions, d'en faire le modèle en argile. Mais nous reviendrons tout-à-l'heure sur ce point; dans ce moment nous répondrous aux prétentions des Grecs. Il est plus que probable, il est même certain, que la plastique est beaucoup plus ancienne que Dibutade A ne s'en rapporter même qu'à ceux des historiens grecs qui donnent le plus d'antiquité à l'établissement des états et des institutions de la Grèce, la civilisation et les arts y étaient bien jeunes auprès de ce qui existait déjà depuis plusieurs siècles chez les Égyptiens, les Babyloniens, les Hébreux, lorsque les Grecs sortaient à peine de l'état de barbarie. Si Dibutade est le premier qui ait eu en Grèce l'idée de la plastique et qui l'y ait pratiquée, sa découverte, transportée dans d'autres pays, n'y aurait pas eu l'honneur de la primauté. On ne voit même pas pourquoi les Grecs, et d'après eux Pline le naturaliste, lui donnent la gloire de cette invention; car, suivant leur mythologie, qui, au milieu de tant de fables, renferme beaucoup de traditions précieuses pour l'histoire des arts, Prométhée, l'un des anciens Titans, et d'une bien autre antiquité que Dibutade, forma l'homme avec de la terre; ce qui certainement présente chez les Grecs la première notion de la plastique, puisée peut-être dans les livres sacrés des Hébreux, où l'on voit Dieu creer l'homme avec du limon.

Quelques passages du livre de Job, plus ancien que la Genèse, sont aussi très-curieux sous le rapport de la plastique. Pourquoi, Seigneur, s'écrie-t-il, après m'avoir formé avec du limon, me rejetez-vous? A la manière dont il s'exprime, surtout dans les Septante, on croit voir un sculpteur mécontent de son ouvrage le détruire, en rejeter la terre dans la masse d'où il l'avait tirée, et, selon l'expression des ateliers, le remettre au baquet. Cet endroit n'est pas le seul dans Job qui ait rapport à la plastique, mais il nous suflit pour le moment.

Sans remonter à la naissance du monde et à la création de l'homme pour donner à la plastique l'origine la plus ancienne et la plus illustre, en n'invoquant l'autorité des livres saints que sous le rapport des arts, il paraît évident que les Égyptiens, les Phéniciens et les Hébreux ont connu et pratiqué la plastique long-temps avant les Grecs, quoique l'on trouve dans l'histoire des arts de la Grèce, et que l'on conservat du temps de Pausanias,

des ouvrages en argile cuite d'une haute antiquité. Il est d'ailleurs naturel de penser que, des que l'on reconnut à cette terre la double propriété de se faconner facilement étant humectée, et, lorsqu'elle est sèche, de se durcir au feu, on dut l'employer et à modeler et à mouler. Et que peut-il y avoir de plus favorable à l'imitation de la nature et de plus précieux pour la sculpture, qu'une substance qui a de la fermeté et du soutien, et qui permet à l'artiste de retoucher sans cesse et sans inconvenient son travail, de revenir sur ses idées, de remanier, de refondre son ouvrage? L'argile est donc pour le sculpteur ce que le cravon est pour le peintre; elle lui rend compte en un instant de ses compositions, et se prête à toute la fougue de son imagination: aussi les anciens attachaient-ils un grand prix à ces ébauches, à ces esquisses faciles, où brille tout l'esprit de l'artiste. Les Romains, empruntant un mot grec, les nommaient proplasmata, et Pline (1) dit qu'on estimait autant ceux d'Arcésilas que les ouvrages terminés d'autres sculpteurs. Au rapport de Suidas, les Grecs appelaient ces modèles xirracos, que les lexiques traduisent par proplasma, mot qui, ayant la même racine que celui de plastique, indique mieux que kinnabos une première ébauche en terre. Si ce n'était trop hasarder, je serais tenté de croire que cette expression, par son analogie avec celle de cinnabari [vermillon et même terre rouge (2)], retraçait un des usages familiers aux anciens, celui de teindre en rouge les figures de terre cuite, telles que le Jupiter Capitolin, que Tarquin

### (1) Liv. xxxv, ch. xLIV.

(2) Quoique Pline ( l. xxxIII , c. xxxVI et suiv.) sat qu'on retirait du mercure et du plomb deux couleurs, il les confond sous le nom de minium, dont il distingue une première espèce très-estimée, et une seconde qui l'était moins. Il n'en connaissait pas la nature, et l'on voit qu'il pensait qu'avec des qualités diverses c'était la même couleur produite par des métaux différens. La première de ces substances minérales était le vermillon ou cinabre [ sulfare rouge de mercure ], que l'on tirait de Colchos, d'Éphèse, d'Éthiopie, et de Sisapo dans la Bétique, aujourd'hui Almaden en Espagne, bourg célèbre par ses mines de vif-argent et son vermillon. Cette couleur était si recherchée par les Romains, qu'elle était presque sacrée, et qu'ils ne permettaient pas qu'on la préparat en Espagne : on apportait avec grand soin, et muni d'un sceau, le minerai a Rome; c'était la que l'on en retirait le minium, dont une loi avait fixé le prix à 70 sesterces la livre, (En évaluant d'après M. Letronne le sesterce de cette époque à 14 sous ou 70 centimes, ce seraient 49 fr. pour la livre romaine de 12 onces, valant des nôtres 10 onces 5 gros 53 grains, ou 327 grammes, 187; et l'once romaine, 27 grammes. 2656, ou 7 gros 9 grains 1/3.) Pline ajoute qu'on appelait aussi le minium cinnabari, en le confondant avec une couleur qui venait de l'Inde et qui y portait ce nom. On est étonné que, tout en reconnaissant cette erreur, il ajoute foi à la fable qui faisait naître cette couleur du sang d'un dragon mélé à celui d'un éléphant qui, blessé par ce reptile, l'écrasait de son poids en mourant. Malgré l'absurdité de cette origine, cette résine rouge a conservé le nom de sang-dragon. Si le vermillon n'était pas connu, ainsi qu'il est probable, dans les temps héroïques, on y suppléait par la rubrica, terre ou ocre rouge, que les Grecs nommaient milton, et que produisaient abondamment Lemnos, Sinope et d'autres endroits. Il n'en est cependant question qu'une fois dans les poèmes d'Homère (Il. 11, 637), au sujet des proues de navire, qui étaient peintes avec du milton. Il parait que chez les Romains on altérait la première espèce de minium en la mélant avec la seconde, l'Ancien fit faire par Turianus de Frégelles. Cette opinion pourrait s'appuyer d'un passage de Pline (1). Après avoir attribué l'invention de la plastique à Dibutade, qui remplit d'argile l'intérieur des contours de la figure d'un jeune homme que sa fille avait dessinée sur une muraille, cet auteur ajoute que Dibutade imagina aussi de mêler une terre rouge [rubrica] à l'argile qu'il employait dans ses ouvrages. C'était sans doute un moyen de donner plus d'effet aux ornemens en terre cuite dont il décora le premier les tuiles du bord des toits et les gouttières, bas-reliefs qu'il appela protypes. Cet usage se perpétua après lui; les fouilles de Rome et de Pompéi en offrent de fréquens exemples dans les antéfixes très-variés de formes et qui appartiennent à la plastique. Pline les nomme laterculi coetiles frontatique [tuiles cuites et ornées d'un fronton]. Aussi dut-on à cette invention de Dibutade l'idée de placer des figures dans les frontons des temples.

De même que le mot de peinture, pris généralement, embrasse toutes les manières de rendre les apparences des objets au moyen des couleurs, de même le modelé en terre, ou la plastique, dans le sens le plus étendu, comprend tous les différens genres de la sculpture, ou de l'art d'imiter la nature par des formes palpables. Souvent, cependant, les Grecs restreignent le mot de plastés à la simple signification de modeleur ou de sculpteur en terre, en cire, ou en toute autre substance molle ou maniable, et c'est dans cette acception que le mot plasticien est entendu aujourd'hui. Mais parmi les

qui est notre minium, ou oxide rouge de plomb. A la manière dont en parle Pline, on voit qu'on le retirait de ce métal au moyen du feu. Mais cet auteur confond encore ce minium avec le premier, lorsqu'il dit qu'on pourrait en extraire du vif-argent [hydrargyrum], tandis que ce n'est que du vermillon ou cinabre qu'on peut retirer le mercure, en le séparant du soufre avec lequel il est combiné. Ce que dit cet écrivain fait juger que la fabrication du minium était alors aussi dangereuse qu'elle l'est aujourd'hui. Il est bon de faire observer que du temps de cet auteur le vif-argent servait, comme à présent, à dorer sur l'argent et sur le cuivre (liv. xxxIII, ch. xLII). Nous reviendrons plus tard sur ce point intéressant,

Ce que je viens d'exposer au sujet du κιντάβος, serait comme non avenu, si au lieu de ce mot on lisait dans Suidas κάναβος, ainsi qu'on le trouve dans Julius Pollux (Onom. l. x, §. 189). Cependant, d'après ce que dit ce dernier, il paraitrait qu'il ne parle pas de la même chose que Suidas. Selon Pollux, le κάναβος aurait été le morceau de bois, le noyau,

autour duquel les faiscurs de poupces [ 1409 Thasei ] mettaient de la cire pour faire leurs petits modèles, qu'on moulait ensuite en terre; ce serait s'écarter de l'idée que Suidas donne du xirracos, qui cut été le modèle lui-même, le proplasma de Pline, sur lequel les sculpteurs se réglaient pour reproduire leurs ouvrages en grand. Et d'ailleurs il n'est guère permis de croire que le terme de coroplastos dont se sert Pollux puisse être appliqué à un sculpteur qui aurait modelé des figures de jeunes gens [xoegi], de jeunes filles [xood ], lorsqu'Isocrate, cité par l'empereur Julien et par Harpocration, s'exprime ainsi : C'est comme si l'on avait l'audace de dire que Phidias, le statuaire de la Minerve du Parthénon , est un x009 Alasos , un faiseur de poupées. ( Voyez les notes sur le passage cité de Pollux et sur le 5. 163 du liv. vii du même auteur. ) Il me semble donc que, malgré l'autorité imposante de M. Schneider dans son Dictionnaire, au mot Karacos, il peut y avoir quelque différence entre ce mot de Pollux et le nivacos de Suidas.

(1) Liv. xxxv, ch. xLIII.

termes en usage chez les Grecs pour exprimer la nature des travaux du sculpteur et celle des matières sur lesquelles il s'exerçait, on trouve ceux de πλάσης [modeleur], κης θπλάσης [modeleur en cire], πηππλάσης [modeleur de bas-reliefs], et άγαγμαππλάσης [modeleur de statues]; cependant ces dénominations ne sont pas réservées aux artistes qui ne travaillaient que la terre ou la cire, et l'on voit que par son antiquité la plastique conserva le privilége de réunir sous son nom l'ensemble de toutes les branches de la sculpture. Ne pourraiton même pas admettre que c'est du mot πίλος [argile] que l'on a formé par contraction ceux de πλάσειη, πλάσης, au lieu de πλάσειη, πλάσης [travailler, modeler en terre; modeleur], de sorte que le mot plastique exprimerait positivement le travail en argile? Ce ne serait alors qu'en s'éloignant du premier sens affecté à cette expression qu'on aurait employé le verbe plassein pour rendre l'idée générale de former.

Probablement on en a agi de même pour les mots κίραμος [vase de terre] et κιραμός γπ [terre de potier, argile]. Les premiers vases à boire furent faits avec des cornes d'animaux [κίραι]: imités en terre, ils conservèrent des traces de leur origine; on les appela kéramoi, même lorsqu'ayant changé de forme et de matière, ils ne rappelèrent plus les cornes que leur nom indiquait. La terre qui servait à les faire, reçut de même le nom de kéramis. On ne s'attend pas à retrouver encore le mot kéras dans l'etymologie de celui de cratère, grand vase qui, dans l'origine, servait à mêler l'eau et le vin; ce qu'on exprime en grec par κιεσάννημ: ce mot, d'où vient cratère, est lui-même dérivé de kéras, et dans le principe kérannumi dut signifier à la lettre, je fais un mélange dans une corne. Des vases en or, en argent, furent aussi nommés κιραμία (1); on les distinguait par le nom du métal, et ces mots réunissaient alors le souvenir des anciennes cornes à boire à l'idée de leur métamorphose en vases de terre et de métal.

On dirait qu'en honneur des premiers vases en argile, on avait voulu, au milieu des profusions du luxe, conserver la mémoire des modestes bienfaits de la céramique ou de la figuline: aussi, dans beaucoup de cérémonies, au rapport de Pline, les vases en terre avaient-ils la préférence sur les vases en métaux précieux. La poterie finit même par lutter avec les ouvrages d'or et d'argent: certains vases de terre l'emportèrent en valeur sur ceux qui étaient faits de ces métaux, et même sur les vases murrhins ou en ouyx orientale. En mélant des parfums à l'argile, on sut lui donner une odeur agréable. Il y eut aussi en terre des vases et des plats d'une dimension telle, qu'il fallut des fours exprès pour les cuire; et c'est ce que Pline appelle lancium paludes, des plats grands comme des étangs. Celui de Vitellius coûta un million de sesterces, environ 175,000 francs.

Dans la Vie d'Homère par Hérodote, on voit que ce poète fit des vers en l'honneur de la céramique, sous le titre de Képaros [le Fourneau], ou peut-être de Képaros [le Potiers]. Il paraît qu'en général le kérameus des Grecs n'était qu'un potier, le figulus des Romains. On peut cependant donner

<sup>(1)</sup> Pollux , Onom. l. x , §. 85.

à ce mot une interprétation plus relevée; car Pline, parlant de Dibutade, et ne l'appelant qu'un figulus, dit qu'il fut le premier qui reproduisit en terre la forme des figures humaines: aussi ce mot vientil de fingere [former], d'où dérivent figura et figurare. Le collége des figulini qu'établit Numa, n'était pas composé seulement de potiers, ou d'ouvriers en briques ou en vases de terre; il y avait sans doute aussi, dans cette corporation, des modeleurs de figures. Ce fut aux figulini de Véies, au rapport de Pline, et selon Plutarque dans la Vie de Publicola, qu'ent recours Tarquin le Superbe pour faire faire des quadriges en terre cuite [xequiv] dont il décora le fronton du temple de Jupiter Capitolin; Plutarque ne donne aux sculpteurs qui les firent que le titre générique de duurepoi [ouvriers].

Les potiers, dont les travaux étaient si utiles dans les usages de la vie domestique, furent donc les premiers plasticiens; ce fut à leurs essais, à leurs productions, que la sculpture dut sa naissance. Aussi la reconnaissance des Grecs conservait-elle avec un religieux respect un grand uombre de figures en terre qui remontaient à des temps très-reculés, et que Pausanias, dans ses voyages au second siècle de notre ère, vit encore en plusieurs endroits. Lorsque Pline eite un Coræbus comme l'inventeur de la figuline ou des ouvrages en terre cuite, il n'entend certainement pas parler de celui dont la victoire aux jeux olympiques sert de date au rétablissement des olympiades, l'an 776 avant Jesus-Christ; car Dibutade, qui était potier, remonte à une plus haute antiquité : le Corœbus auquel Pline attribue l'honneur d'avoir été le premier potier ou modeleur en argile, est un autre personnage de ce nom; mais nous ne pouvons pas déterminer l'époque où il vivait. Je ne puis m'empêcher de faire remarquer, en passant, qu'il ne paraît guère probable que l'invention de la roue ou du tour du potier ne soit pas plus ancienne que le philosophe scythe Anacharsis, à qui Pline en donne l'heureuse idée, et qui vivait dans le sixième ou le septième siècle avant Jésus-Christ. Comment, pendant plusieurs siècles, aurait-on fait des vases en terre sans trouver une machine aussi simple? Il est vrai que bien d'autres découvertes qui ne sont pas plus compliquées se sont fait attendre aussi long-temps; et n'a-t-il pas fallu qu'il naquit un Pascal pour que l'on cût des brouettes?

En adoptant l'espèce d'hiérarchie chronologique que, d'après leur nature, on peut établir parmi les matières employées par la sculpture, on est autorisé à croire que le sculpteur Dédale, fils d'Érechthée, roi d'Athènes, qui date du quatorzième siècle avant Jésus-Christ, devait connaître l'usage de l'argile. On n'avait conservé de lui, il est vrai, que des statues en bois, et, tous les ans, aux l'êtes qui portaient son nom à Platée, on en exposait douze à la vénération publique: mais on y joignait aussi des figures en argile; ce qui pouvait être en mémoire des travaux qu'il avait exécutés en ce genre. Il est probable que c'était aux antiques statues de terre cuite qui ornaient le faîte du portique royal, que le Céramique d'Athènes devait son nom, qu'on peut traduire par celui de tuileries. Ce bel endroit était en partie occupé par des ouvriers en terre, comme autre-fois l'emplacement où s'élève aujourd'hui le château royal des Tuileries.

Pausanias cependant (1) fait venir le nom de Céramique d'un ancien heros, Ceramus, fils de Bacchus et d'Ariadne. Mais les Grecs voyaient partout des héros pour fondateurs, et leur brillante imagination n'admettait que d'illustres origines. Il se peut d'ailleurs, ainsi que le pense Meursius (2), que ce Céramus ait donné son nom au Céramique de l'intérieur de la ville, tandis que le beau portique qui était dans les faubourgs et où l'on enterrait les guerriers morts pour leur patrie, aurait été ainsi appelé par la raison que l'on en a donnée plus haut. Je ferai aussi observer que l'on célébrait tous les ans, dans le Céramique hors de la ville, les Lampadophories, ou la fête de la course des lampes, en l'honneur de Minerve, de Prométhée et de Vulcain; ces divinités, qui présidaient aux beaux-arts, avaient sans doute les droits les mieux fondés pour revendiquer l'honneur de la découverte de la plastique, et, plus que tous les autres habitans de l'olympe, elles étaient intéressées à protéger le Céramique et l'art de la céramique. Et sans s'écarter des idées des anciens et d'après leur goût pour l'allégorie, ne trouverait-on pas dans cette triple union celle des trois parties de la plastique, l'invention, l'exécution des figures en argile, et l'art de les rendre solides et durables par le moyen du feu ?

Il serait inutile de citer ici les terres-cuites antiques qui nous restent en grand nombre; elles ne sont pas d'époques assez reculées pour avoir le droit de servir de témoins dans la question de la haute antiquité de la plastique : elles montrent seulement qu'elle était d'un grand usage dans des temps plus rapprochés; ce dont on pourrait être convaincu quand même il en existerait moins de preuves. Beaucoup de statues n'étaient pas destinées à être reproduites en marbre; on se bornait à les exécuter en terre, que l'on faisait cuire, et elles servaient à orner les monumens. Quant aux ouvrages de sculpture en marbre, il paraîtrait qu'ils ont toujours obligé de faire un modèle préparatoire en argile. Cependant, à en croire Pline, il faut que l'on n'ait pas de tout temps suivi cet usage. Il rapporte, en effet, que Lysistrate, frère de Lysippe, fut le premier qui établit cette méthode, dont, dit-il, on ne s'écarta plus. Le même auteur ne laisse pourtant pas de faire remarquer que Pasitèles, qui vivait du temps d'Auguste, ne sculptait jamais une statue sans en avoir fait d'abord le modèle en terre ou en cire; et les louanges qu'à ce sujet il donne à cet artiste prouveraient que cette pratique n'était pas générale, quoique l'on ne conçoive guère que l'on ait pu s'en dispenser; ce que nous examinerons encore à l'article de la sculpture en marbre.

Me réservant de parler dans un autre endroit de la sculpture colorée des anciens, je me bornerai à dire ici quelques mots des couleurs par rapport à l'argile. Un grand nombre de terres-cuites antiques, soit figurines, soit ornemens, ou même de grandes statues, telles que celles de Jupiter et de Junon du musée Bourbon de Naples, trouvées dans un temple de Pompei, et que Winckelmann (3) donne pour un Esculape et une Hygie, ont été recouvertes de couleurs posées à teintes plates, et qui n'avaient certainement pas pour

<sup>(1)</sup> L. 1, c. 111 .- (2) De pop. Attic. v. Keegunos. - (3) Hist. de l'art, 1. 1, c. 11, §. 2

but d'imiter celles de la nature. On préférait, sans doute, comme décoration, au ton uniforme et souvent terne de la terre cuite, une disposition de couleurs variées qui faisait mieux ressortir les figures ou les ornemens sur leurs fonds. Ces coulcurs, appliquées après coup et qui n'ont pas passé au feu, sont peu solides : les plus ordinaires sont le blanc, le rouge, le jaune, le bleu et le violet; elles ne sont pas rompues, et les teintes en sont pures. Le vermillon était la couleur que les anciens, en général, préféraient. On n'est pas étonné que les Éthiopiens, au rapport de Pline, aient frotté de cette brillante couleur leurs statues, et même que leurs chefs aient regardé comme une parure d'en être couverts, lorsqu'on voit les Egyptiens et les Grecs avoir le même goût, et qu'on se représente, à certaines époques, les triomphateurs romains, qui, pour paraître plus beaux et imiter leurs dieux, se barbouillaient tout le corps de vermillon, comme le font encore aujourd'hui les Caraïbes avec du rocou.

On trouve aussi des terres-cuites qui ont conservé des traces de dorures, et il v en a même sur des ornemens en relief de vases en terre assez grossière et qui à peine a passé au feu. C'était peut-être cette espèce de vases que l'on appelait chrusendètes; à moins qu'il n'y en eût auxquels on donnait de l'éclat en mélant des paillettes d'or à l'argile. J'ai vu à Naples des fragmens de vases dont la fracture, et même la superficie, altérée par le sejour dans la terre, avaient un aspect métallique qui tirait sur celui de l'or. Mais il se pourrait que ce fussent des feuilles de mica ou de talc, ou de ce qu'on appelle de l'or de chat, que l'on aurait pétries avec la terre

pour lui faire prendre un brillant qui approchât de celui de l'or.

Les nombreux moules en terre cuite, très-bien faits, découverts dans les ruines de Pompéi et d'Herculanum, font voir que l'on employait l'argile de cette manière à une époque où l'on connaissait d'autres moyens de mouler. Je ne puis être tout-à-fait de l'avis de M. Hirt, qui pense (1) que la plupart des moules que l'on conserve au musée de Portici, annoncent, par leur pureté, qu'ils ont été faits ou repoussés sur des ouvrages en métal. Il doit y en avoir dont les originaux étaient en métal; mais il me semble aussi que des moules faits sur des ouvrages de marbre, ou même de terre cuite bien réparée et adoucie, peuvent être aussi purs que s'ils étaient pris sur du bronze ou sur d'autres métaux. Ces moules curieux sont faits à peu de frais. On voit qu'on repoussait la terre avec les doigts, dont ils portent encore les traces. Je ferai remarquer ici, en faveur des amateurs de vases antiques en terre, que ces traces qui offrent l'empreinte de la peau des doigts, sont l'indice le plus certain de l'antiquité des anses ou des autres parties d'un vase où on les trouve; la restauration parvient rarement à imiter ce caractère d'authenticité. Il en est de même de la légère odeur de pierre à fusil que donnent les vases antiques sains, lorsqu'on les frotte avec la main, et qui vient de la nature de leur couverte, où il entrait, à ce qu'il paraît, de la lave; et l'on ne trouve pas cette odeur aux vases restaurés.

L'argile, d'un emploi très-facile, est fort agréable à travailler : se prêtant

<sup>(1)</sup> Amalthea, t. I.

à toutes les idées du sculpteur, obéissant à la plus légère impression de ses doigts, elle rend à l'instant, comme le pinceau sur la toile, le feu et la vivacité de ses conceptions; et, ainsi que nous l'avons vu lorsqu'il a été question des instrumens, il ne lui en faut que bien peu pour executer des chefs-d'œuvre. Pour modeler en argile, on choisit celle qui a la pâte la plus fine, la plus douce; et en la pétrissant avec de l'eau, en la battant, on la dégage des petites pierres ou des substances hétérogènes qu'elle peut contenir. Quelques terres-cuites antiques feraient croire que parfois les anciens modelcurs, pour donner plus de corps à leur argile, ou pour la dégraisser, ce qu'on fait aujourd'hui au moyen du sable, y mêlaient de petits graviers; à moins que ce ne soient des terres qui ont été mal préparces et dont on s'est servi pour des ouvrages de peu d'importance. Il se peut cependant que ces petites pierres mélées à l'argile aient été de quelque avantage dans la cuisson, et aient empêché la terre de se fendre. Quand elle est bien préparée, on la maintient dans un certain degré d'humidité. Avant de modeler une statue ou un buste, le sculpteur est obligé, pour donner une force de résistance à son ouvrage, d'en établir le noyau ou l'armature en bois ou en fer, suivant la grandeur de ses proportions, sur une base en madriers tournant sur un pivot et des galets; c'est ce que l'on nomme une selle, qui sert à faire tourner l'ouvrage pour le modeler et le voir sous toutes les faces (voyez pl. 6, fig. 1). Une pierre antique nous offre un sculpteur devant une statue placée sur une selle et à laquelle il travaille. C'est autour du novau qu'on applique l'argile, en prenant différens moyens pour l'y fixer. La masse ainsi disposée, le sculpteur, en enlevant ou en ajoutant de la terre, donne à l'ensemble de la figure et à toutes les parties la forme qui leur convient. Lorsqu'elles sont à leur point, il adoucit et unit celles qui le demandent, en promenant légèrement sur leur surface une échoppe de buis ou d'ivoire poli, pour refouler et égaliser la terre, qu'il a soin d'entretenir mouillée, en la couvrant de linges humides lorsqu'il cesse son travail; cette précaution empêche l'argile de se gercer.

Si la figure qu'on vient de terminer doit être moulée, on y procède par le moyen du plâtre : nous parlerons de cette opération lorsqu'il sera question de cette substance. Quant à ce qui regarde les bas-reliefs, il en est de même que pour les figures de ronde-bosse; pour leur donner du soutien, on les établit dans des châssis de madriers, dont la force dépend de la grandeur et du poids du bas-relief, et on les place à peu près comme des tableaux, et un peu inclinés en arrière, sur des espèces de chevalets. Si l'on veut faire cuire ces différens ouvrages en argile, on les fait sécher peu à peu, en ayant soin qu'ils ne se gercent pas. On les cuit alors dans des fourneaux adaptés à cet usage. L'opération de la dessiccation et celle de la cuisson font prendre du retrait à la terre; ce qui varie suivant sa qualité. Elle diminue ordinairement d'un septième dans ses proportions, et il est nécessaire d'avoir égard à ce retrait pour obtenir des figures d'une grandeur déterminée. Il est indispensable, afin d'arriver à ce résultat, de bien connaître son argile et la manière dont elle se comporte en séchant

et au seu, pour tenir son ouvrage un peu plus sort de dimensions et en proportion du retrait de la terre. Il paraît que les terres-cuites des anciens étaient beaucoup moins cuites que les nôtres; et même leurs vases, qui ne sont cuits, en général, qu'à dix ou douze degrés, sont plus tendres que nos faïences ordinaires: mais il m'a paru que des moules en argile, du musée de Portici, étaient beaucoup plus durs que les grandes statues de Jupiter et de Junon citées plus haut, et que d'autres figures en terre cuite qui font partie de ce musée de Naples, si beau et si peu connu.

#### CIRE.

LA souplesse et le moelleux de la cire, la facilité avec laquelle, amollie par une douce chaleur, elle reçoit toutes les formes, et reprend, en se refroidissant, de la dureté, surtout lorsqu'elle est mêlée à d'autres substances, la rendent très-propre à la plastique, et ce doit être une des substances sur lesquelles cet art s'est le plus tôt exerce pour modeler et pour faire des moules. Ne fût-on pas appuyé sur le témoignage des écrivains de l'antiquité, on aurait toute raison de croire que les anciens sculpteurs l'ont fait servir à cet usage. Mais, comme la cire, avant d'être entièrement dégagée du miel des rayons, demande plus de travail et de préparation que l'argile, et que, lorsqu'elle n'est pas combinée avec d'autres matières, elle cède moins facilement sous les doigts que cette terre, je croirais volontiers qu'elle ne fut employée que plus tard aux essais et aux pratiques de la sculpture. La cire, surtout celle que Pline appelle punique, était d'un usage habituel dans les arts chez les anciens. Elle entrait dans leurs couleurs, et y faisait l'office de l'huile, peut-être d'une manière plus avantageuse. Ceris pingere [peindre avec des cires] était le terme le plus usité pour exprimer la peinture que l'on rendait solide et brillante à l'aide de la cire mêlée à des substances onctueuses incorporées à la couleur par le moyen du feu et de l'instrument nommé cestrum. Du nom de cette opération, appelée par les Grecs exxavor, mot dérivé d'exxaio, je brûle [en latin, ustio et inuro], vintcelui d'encaustique donné à ce genre de peinture, sur lequel Vitruve et Pline offrent quelques détails, mais vagues et très-insuffisans.

Cet encaustique servait aussi à la sculpture. D'après ce que dit Pline (1), expliqué par M. Quatremère de Quincy (2), on ne peut plus douter que les anciens sculpteurs ne frottassent, au moyen de la chaleur, le marbre de leurs statues avec une matière onctueuse, qui en adoucissait l'éclat, lui donnait plus de moelleux et avait la propriété de le conserver. Il est très-vraisemblable que c'est grâce à ce procédé que certaines statues antiques n'ont perdu ni leur poli ni leur velouté; l'encaustique, gras par sa nature, les aura préservées de l'action destructive de l'humidité et des sels de la terre. Mais, au reste, à l'article de la sculpture en marbre, et dans d'autres endroits de cet ouvrage, il sera question plus au long de ce procédé, ainsi que de la

<sup>(1)</sup> Liv. xxxv, ch. x1.

<sup>(2)</sup> Jupiter Olympien , pag. 44 et suiv.

peinture à l'encaustique et des essais assez heureux qu'on a tentés pour la retrouver.

Mêlée à la térébenthine, la cire acquiert plus de liant et de ténacité : elle se modèle facilement, avec le secours d'un petit nombre d'instrumens, à peu près comme l'argile, qu'elle peut remplacer; elle a même sur cette terre l'avantage de ne pas se gercer et de ne craindre ni retrait ni altération. On s'en sert pour faire des maquettes ou de petits mannequins; et, sous ce rapport, elle est très-utile aux sculpteurs pour les esquisses ou les petits modèles qu'ils veulent conserver. Nous verrons bientôt que cette substance est très-importante dans la fonte des statues de bronze; et ce n'est que pour ne pas anticiper sur les opérations de cette branche de la statuaire, que nous remettons à compléter dans un autre endroit ce qu'il nous reste à dire de la cire et de ses emplois dans la sculpture.

On tire aussi avec la cire des épreuves dans des moules de plâtre pris sur nature. Après l'avoir fait fondre au bain-marie, on l'y applique à chaud avec le pinceau. Mais en se refroidissant elle prend du retrait; les formes perdent leur vivacité, souvent dans des proportions inégales, et l'on a toujours besoin de réparer la cire pour leur rendre de la fermeté. C'était ainsi que chez les Romains on faisait les portraits des ancêtres, que conservaient les grandes familles de Rome avec un religieux respect et avec une sorte d'orgueil, car c'était un titre de noblesse. Les auteurs, surtout Martial et Juvénal, lancent souvent des traits mordans contre cette prétention, que leurs satires ne détruisirent pas, et que d'autres écrivains regardaient comme un encouragement à la vertu. Plus les images placées dans les armaria de l'atrium, qui leur était consacré et dont elles partageaient les honneurs avec les dieux lares, étaient vieilles et enfumées, plus elles attiraient les regards et les hommages. Parmi tous les grands hommes de Rome, il n'y eut, au rapport de Valère-Maxime (1), cité par Morcelli (2), que Scipion l'Africain l'ancien dont on placa l'image dans la cella du temple de Jupiter Capitolin, et il fut le seul, dit-il, à qui le Capitole servit d'atrium.

Il n'y eut d'abord que les patriciens, lorsqu'ils avaient exercé des charges curules, telles que le consulat, l'édilité, la censure et la préture, qui eussent le droit de conserver et d'exposer les images de leurs ancêtres [jus imaginum]. Fiers de cette prérogative, ils ne la partagèrent avec les familles plébéiennes que lorsque celles-ci furent admises aux dignités curules. Mais ce n'était pas de sa propre autorité que l'on pouvait se permettre de placer dans son atrium les portraits de ses ancêtres, même lorsqu'ils avaient occupé ces charges; c'était le peuple qui conférait ce privilége: on lui en témoignait sa reconnaissance par une harangue qui retraçait les services qui avaient mérité cet honneur. Cette distinction était refuséc à ceux qui avaient souillé la noblesse de leur origine par une mauvaise conduite, ou qui étaient morts sous le poids d'une condamnation infamante. Ils étaient alors privés de l'honneur de paraître dans les fêtes publiques ou dans celles de la famille, portés en pompe par leurs parens et revêtus des costumes et

<sup>(1)</sup> Liv. viii, ch. xv, n.º 1.

<sup>(2)</sup> De stylo inscriptionum latinarum, p. 36

des insignes distinctifs de leurs places : on sait que c'était pour les triomphateurs la robe tissue d'or ; celle de pourpre, pour les consuls, les censeurs ; la prétexte, pour les édiles et les préteurs. D'après un passage de Juvénal (1), il paraîtrait que souvent ces portraits se faisaient du vivant des personnages; car il dit qu'on enlevait et qu'on brisait les images de ceux qui avaient été condamnés pour quelque crime. Elles étaient donc déjà placées dans la suite des portraits de famille, et l'on ne souffrait pas qu'elles y restassent; car il est probable que, si ces portraits n'eussent été moulés qu'après la mort, on ne se serait pas donné la peine de faire ceux qu'une condamnation n'aurait pas permis d'exposer.

Il paraît que les images des ancêtres étaient de deux sortes : celles qui se conservaient dans les armaria étaient des espèces de bustes en cire colorice, revêtus de véritables étoffes; les autres avaient la forme d'un masque dont se couvraient la figure, dans les cérémonies, ceux qui se chargeaient de représenter les ancêtres. Il est probable aussi que souvent on portait en pompe les bustes dont on vient de parler, qui pouvaient être creux et faits de manière à s'adapter sur des personnages vivans. Il est même à croire que, conservant les moules de plâtre qui avaient servi à faire les premières cires, on en moulait de nouvelles, lorsque ces portraits devaient s'ajuster sur un acteur; ceux que le temps avait noircis, et qui auraient fait un mauvais effet sur un personnage vivant, restaient comme titres de famille dans les armaria, confiés aux soins particuliers de l'esclave nommé atriensis, chargé de tout ce qui avait rapport à l'atrium. Il veillait à la conservation des inscriptions et des éloges placés au-dessous des images; il devait aussi renouveler souvent les couronnes et les fleurs dont on faisait hommage aux ancêtres qui avaient contribué à la gloire de leur patrie et de leur famille, et dont le culte était, pour ainsi dire, associé à celui des dieux et des héros.

Ce que je viens de dire sur les portraits des ancêtres me conduit naturellement à parler d'un passage curieux et très-obscur de Pline (2), où, selon son ordinaire, il nous laisse entièrement à deviner ce qu'il avait l'air de vouloir nous apprendre. D'après ce qu'il dit au commencement du chapitre, on voit que, pour faire passer à la postérité les portraits des ancêtres, on en multipliait autrefois les copies en peinture, en leur donnant toute la ressemblance possible. Mais cet usage était tout-à-fait tombé en désuétude au temps de cet auteur : on changeait même les têtes des statues; on y mettait des visages d'argent, qui différaient très-peu l'un de l'autre, de sorte que les inscriptions, composées souvent en vers et connues depuis long-temps, ne convenaient plus au nouveau personnage. N'attachant plus de prix qu'à la matière et à la valeur intrinsèque des statues ou des tableaux anciens, on en remplissait les galeries [pinacothèques], qui n'offraient plus que des visages étrangers à la famille. « Et tandis qu'on orne, dit Pline, les palestres avec des » figures d'athlètes, et que, le 20 de chaque mois, on rend dans toutes les » maisons des honneurs aux portraits d'Épicure, on paraît craindre de se » faire connaître et de laisser de son vivant son portrait à ses descendans,

<sup>(1)</sup> Sat. viii, v. 18.

<sup>(2)</sup> Liv. xxxv, ch. 11.

» et ce n'est plus son image, mais plutôt celle de sa fortune, qu'on trans» met à la postérité. » Ce n'était pas ainsi qu'agissaient les anciens Romains :
outre les portraits de leurs ancêtres, ils conservaient dans le tablinum, ou
leurs archives, toutes les pièces qui concernaient leur famille, et l'exposé de
ce que chacun de ses membres avait fait pendant sa magistrature. On décorait les façades et les portes des maisons en y exposant les images et les dépouilles des nations vaincues : ces trophées de famille étaient tellement sacrés, qu'un nouveau propriétaire n'avait pas le droit de les faire enlever;
« et, quoique changeant de maître, dit Pline, les maisons étaient toujours
» triomphantes; les trophées qui entouraient un nouveau possesseur étran» ger à la famille, s'il était sans vertu et sans courage, devenaient pour
» lui un continuel reproche. »

Après avoir fait ainsi l'éloge du respect que les anciens Romains montraient pour la gloire de leur famille et de leur pays, Pline ajoute, à la fin du chapitre, que Varron avait rendu un grand service en publiant la vie de près de sept cents personnages illustres, et en y joignant, en quelque sorte, leurs images. " Par cette invention, que les dieux eussent enviée, il ne souffrit pas que le temps fit perdre leurs portraits; non-seulement il leur » donna l'immortalité, mais encore il les répandit dans toute la terre, pour qu'ils fussent connus partout et qu'on pût les conserver et les tenir ren-" fermés. " Il paraît que Varron ne se borna pas aux Romains illustres, mais que son iconographie comprenait aussi de grands hommes des autres contrées. Voici le passage de Pline : Imaginum amore flagrasse quondam testes sunt, et Atticus ille Ciceronis, edito de his volumine, et Marcus Varro, benignissimo invento, insertis voluminum suorum facunditati non nominibus tantum septingentorum illustrium , sed et ALIQUO MODO IMAGINIBUS : non passus intercidere figuras, aut vetustatem ævi contra homines valere, inventor muneris ETIAM DIIS INVIDIOSI, quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut præsentes essent ubique et CLAUDI possent; et hoc quidem alienis ille præstitit.

Que pouvait être cette invention de Varron que les dieux mêmes auraient enviée, et par laquelle il avait, à ce qu'il paraît, multiplié les portraits des grands hommes qu'il recueillit dans les familles, et qu'il parvint sans doute à donner à bon compte et à mettre à la portée de tout le monde? Winckelmann (1) est porté à croire que c'étaient des plâtres, aisés à faire et peu coûteux, que Varron envoyait dans tous les pays. Mais ce n'aurait pas été une invention que les dieux eussent enviée : depuis long-temps on moulait en plâtre; et une collection de sept cents têtes, même réduites à de petites proportions d'après les images en cire, eût toujours été assez chère et d'un transport peu facile. Pline ne dit pas de quelle espèce étaient ces portraits, ni s'ils étaient en bas-relief ou de ronde-bosse. J'admettrais volontiers en partie, avec Winckelmann, que Varron avait fait prendre dans des moules en creux et de petite dimension, faits en pâte de verre ou autrement, des empreintes de plâtre ou de telle autre matière, d'après les

<sup>(1)</sup> Hist. de l'art, liv. 1, ch. 11, §. 37.

portraits conservés dans les familles. Pline aurait pu appeler avec raison ces figures de demi-relief, ces camées, aliquo modo imagines, des espèces d'images, dénomination consacrée particulièrement aux portraits des ancêtres faits de ronde-bosse et en cire. Le grand nombre de pâtes de verre antiques qui existe, prouve qu'elles étaient très-répandues, et que ce genre de travail avait été porté à une grande perfection; et il se pourrait que Varron, si versé dans tout ce qui concernait les arts, eût trouvé le premier le moyen d'employer le verre et les pâtes d'émaux à faire des empreintes de ce genre. De cette manière, il aurait été facile de multiplier ces portraits, de les rassembler en peu d'espace, de les donner et de les faire voyager à un prix modéré. C'eût été une très-belle invention de Varron. Ce qui ferait hésiter à interpréter ainsi le passage de Pline, c'est que, cet auteur s'occupant de la peinture, on scrait porté à croire que l'heureuse idée de Varron y avait rapport. Cependant, d'un autre côté, je ferai observer, ce que je n'avais pas d'abord remarqué, qu'immédiatement après avoir parlé de la découverte de Varron, Pline passe aux boucliers sur lesquels on mettait les portraits de ceux qui les avaient portés, boucliers que l'on consacrait dans les temples, ou dans les maisons des particuliers. Il est probable que sur les boucliers, ordinairement en bronze, en argent, et quelquefois même en or, les figures et les ornemens étaient en relief plutôt qu'en peinture. Le mot clypeus même (1) vient du grec γλύφω, qui indique que l'on y ciselait des figures. On sait que cet usage remontait à une haute antiquité : les héros de Thèbes, dans Eschyle, et ceux de Troie, dans Homère, se reconnaissent aux emblèmes qui décorent leurs boucliers. Aussi nommait-on clupea ou clupea de petits portraits de haut relief, ordinairement en bronze, ayant la forme arrondie de grands médaillons, et ressemblant en petit à des boucliers; on en a trouvé un grand nombre dans les ruines de Pompéi. Ces clypea donneraient assez l'idée de la collection qu'avait pu faire Varron, dans des dimensions plus petites et plus portatives. Ce n'eût été alors que des empreintes moulées dans des creux, telles qu'en offre la multitude de têtes gravées en intaglio, ou intailles, que nous a transmises l'antiquité, et que l'on aurait pu comparer, en quelque sorte, aux images des ancêtres.

Si dans le passage de Pline il s'agit de portraits peints ou dessinés, on pourrait chercher à l'expliquer de plusieurs manières; reste à trouver la plus satisfaisante, celle qui permettrait d'y reconnaître une invention et un procédé facile pour multiplier ces portraits à peu de frais. Les ingénieux commentateurs de Winckelmann, MM. Meyer et Schultze, pensent que Varron employait peut-être un grand nombre d'esclaves à copier ou à reproduire les figures de son iconographie; mais aurait-on pu nommer ce procédé ou cette fabrication une invention? De tout temps, pour multiplier un objet d'art, on a eu recours à des copies. Qui sait aussi si nous attachons à cette invention de Varron, sujet des éloges de Pline, la même idée qu'y attachait cet auteur? Nous voulons qu'elle ait rapport à une manière nouvelle imaginée par Varron

<sup>(1)</sup> Winckelmann , tome II de l'édition allemande , pag. 56 et 601.

pour repandre ces portraits, tandis que Pline ne le loue peut-être que d'avoir eu le premier l'idée d'en joindre à la biographie des hommes illustres, et il se peut qu'il n'y ait eu rien de nouveau dans ses moyens d'exécution. Il est probable cependant qu'il trouva une méthode plus économique et plus prompte pour faire ces portraits sans nuire à l'exactitude. Je n'ose m'arrêter à aucune idée qui ferait supposer que Varron conçut celle de la gravure, de quelque genre qu'elle fût et telle que nous l'entendons. Rien ne nous autorise à lui attribuer la gloire d'une pareille découverte, quoique l'on ait lieu d'être étonné que les cachets, les pierres gravées en creux, les empreintes sur la terre, les pâtes, le cuir, &c., aient pu avoir lieu pendant tant de siècles chez tous les peuples, depuis Job, qui en parle dans plusieurs endroits, jusqu'à Pline, sans faire naître l'idée de reproduire avec une couleur, sur la toile, le parchemin ou le papyrus, ces gravures légères qui sont si fréquentes sur les patères, les miroirs et d'autres ustensiles antiques; et il serait assez naturel que le hasard, qui sit faire dans le xv.º siècle cette belle découverte à Maso Finiguerra, eût favorisé de même avant lui quelque autre graveur sur métaux. Aussi n'est-ce pas sans regret que j'éloigne l'hypothèse d'une sorte de gravure sur métal ou sur bois inventée par Varron. et qui eût été sans doute bien digne d'exciter la jalousie des dieux. Mais, si ces portraits étaient des dessins, rien ne s'opposait à ce qu'on les multipliat par des contre-épreuves ou des calques qui auraient été exécutés avec le papyrus très-fin dont parle Pline, et qu'on pouvait rendre transparent au moyen de quelque gomme ou des préparations encaustiques dont les anciens se servaient pour relever l'éclat de leurs peintures. Faites à peu de frais, ces copies se seraient facilement répandues et auraient rempli le but que se proposait le plus docte des Romains : car, quoique je sois très-disposé à penser que Varron avait pu, au moyen de collections d'empreintes, former une nombreuse suite de portraits de grands hommes, cependant je ne puis dissimuler que le passage de Pline ne soit aussi favorable à une réunion de dessins joints par Varron aux volumes de sa biographie, ou plutôt qu'il y aurait insérés, ainsi que s'exprime notre auteur; ce qui peut-être n'aurait pu se dire de portraits en relief. Malgré tout ce que je viens d'exposer, et ce que l'on pourra se figurer encore sur ce sujet, je crains bien que ce qui restera de mieux démontré et de plus positif, ne soit le regret de ne pas trouver dans Pline une explication plus claire de cette invention de Varron, dont les dieux mêmes avaient lieu d'être jaloux.





## SCULPTURE EN BOIS.

Si l'on pouvait consentir à regarder comme des produits de la sculpture naissante les troncs, les poteaux à peine dégrossis, les espèces de fétiches auxquels les premiers peuples, en leur adressant des hommages et des vœux, donnèrent le nom de divinités, on ferait remonter la sculpture en bois à une antiquité aussi haute que la sculpture en argile, si même on ne lui en donnait pas une plus reculée : mais, si l'on admet qu'on ait voulu faconner ces troncs d'arbre et en faire des représentations informes d'hommes et d'animaux, on doit croire que, ne se prêtant pas au travail aussi complaisamment que l'argile, exigeant de meilleurs instrumens, le bois demandait que les procédés des arts cussent fait de grands progrès, et l'on conviendra qu'il dut être employé plus tard que l'argile aux essais de la sculpture. N'en est-il pas des arts dans leur enfance comme des hommes dans la leur? Ils n'entreprennent que ce qui leur paraît le plus facile et le plus à leur portée. L'argile cède sous les faibles doigts de l'enfant ; il lui faut plus de force, un conteau, quelques outils, pour s'attaquer au bois et pour tailler avec plus de peine des figures plus informes que celles qu'il modelait aisément en argile ou en pâte. Il est donc très-vraisemblable que le bois n'a que le second rang d'ancienneté parmi les substances qui fournirent des matériaux à la sculpture. Si dans la haute antiquité il est question moins fréquemment de statues en argile que de statues en bois, telles que les idoles qui, sous le nom de goara, reçurent pendant plusieurs siècles les hommages de la Grèce, et auxquelles on donnait ordinairement une origine céleste, c'est sans doute qu'il était plus facile de conserver celles-ci, et qu'étant plus légères et plus aisées à transporter d'un lieu à un autre ou dans les cérémonies, on leur donnait plus de soin. Plusieurs colosses en bois qui, du temps d'Hérodote, existaient à Thèbes et à Saïs en Égypte, remontaient à des temps très-reculés. Pausanias croit même qu'en Égypte le bois fut la matière des premières statues. Il pense aussi qu'on en fit de ce genre en Grèce avant Dédale, et que ces figures, quoiqu'on lui en attribuât l'invention, se nommaient avant lui dædala; et,

par conséquent, ce soulpteur, le plus ancien de ceux dont la Grèce ait conservé le souvenir, au lieu de transmettre son nom à ces statues de bois, l'aurait dû au contraîre à cette espèce de travail.

Les anciens auteurs nomment un assez grand nombre de bois employés par la sculpture, qui, lorsqu'elle n'était pas déterminée par les idées religieuses que l'on attachait à telle espèce plutôt qu'à telle autre, dut préférer celles qui, selon les localités, offraient le plus de facilité au travail, et qui se conservaient le plus long-temps; car, en fait d'idoles ou de simulacres des dieux, on tenait encore plus à la durée qu'à la beauté. Les difficultés d'exécution que le bois opposait aux premières tentatives de la sculpture, permettent de croire qu'elle cherchait à les éviter plutôt qu'à les vaincre. Il était plus aisé de tirer d'un bloc de bois une figure droite, raide, ayant les bras le long du corps et les jambes réunies, comme on voit celles des caisses de momies, que de donner du mouvement aux différentes parties du corps. Il eût fallu des assemblages, des armatures cachées, difficiles à placer, tandis que dans une figure droite on n'avait, pour ainsi dire, qu'à suivre le fil du bois, ainsi qu'on le voit dans ces petites figurines en sycomore qu'on trouve en si grand nombre dans les tombeaux égyptiens. Il est aussi plus que probable qu'à ces époques reculées toutes les statues et toutes les représentations de la sculpture étaient drapées, et que, cherchant à imiter ce qu'elle avait habituellement sous les yeux, elle n'aurait pas voulu offrir aux adorations des hommes des divinités moins bien vêtues que leurs adorateurs. Les temples étaient de bois; les dieux en étaient aussi : mais, pour satisfaire les regards, pour ajouter à l'illusion, à laquelle sans doute on aimait à se prêter, pour suppléer à l'insuffisance de l'art et à sa pauvreté, on habillait les statues de riches étoffes, et l'on y joignait, comme attributs, des objets réels qui servaient à établir des distinctions entre des figures sans caractère, où l'art, peu exercé, ne savait encore faire reconnaître ni l'âge ni le sexe. Cérès devait être couronnée de fleurs et d'épis véritables, et la guirlande de Bacchus était formée des lierres, des pampres et des raisins les plus beaux que produisait la contrée. La peau qui couvrait la poitrine de son simulacre, n'était que la dépouille du chevreau ou du faon qu'on lui avait sacrifié. Les statues alors n'étaient tout au plus que des espèces de mannequins informes, dont on changeait à volonté, et selon les idées de chaque lieu, le costume et les attributs. On le croit aisément, si l'on veut se rappeler que, six cents ans avant Jesus-Christ, la tragédie et la comédie, chez les Grecs, n'étaient encore que des farces grossières, compagnes des orgies, où

> Thespis fut le premier qui, barbouillé de lie, Promena par les bourgs cette heureuse folie, Et, d'acteurs mal ornés chargeant un tombereau, Amusa les passans d'un spectacle nouveau.

Ce furent ces mannequins vêtus qui probablement servirent de modèles aux draperies des premières statues en bois, que l'on ajusta en plis droits et

symétriques, de la manière la plus favorable à ce genre de travail. Cette même disposition se retrouve dans de très-anciennes figures en bronze et en marbre, qui sont sans doute des copies d'antiques idoles en bois. Un respect religieux avait voulu en perpétuer le souvenir en en conservant les formes primitives, quoiqu'on les reproduisit à des époques où la sculpture, dans toute sa vigueur, eût pu faire beaucoup mieux, et avec des matières qui se prétaient facilement à un travail moins sec et plus près de la nature. Ce respect de l'art dans sa perfection pour des types qui dataient de ses premiers essais, se représente, comme le fait remarquer M. Quatremère de Quincy, dans les têtes de Minerve des médailles d'Athènes; elles ont toute la rudesse et l'incorrection de l'enfance du dessin, tandis que d'autres têtes et des revers du même temps sont traités avec goût et avec toutes les ressources de la gravure. C'était sans doute le type d'une statue révérée et très-ancienne de la déesse; et l'on peut croire que la divinité qui présidait aux beaux-arts, pardonnait sans peine à ses adorateurs de la représenter sous des traits dont la grossièreté témoignait en faveur de l'antiquité de son culte.

La sculpture en bois, long-temps en honneur, ne fut même pas abandonnée, lorsque, plus habile et plus entreprenant, l'artiste osa s'exercer sur les métaux et sur le marbre. Dans les premiers temps où on les mit en œuvre, on ne se hasarda pas tout-à-coup à en faire des statues entières; on se contenta de donner une tête, des pieds et des mains en bronze ou en marbre à des statues dont le corps était de bois et souvent drapé d'étoffes réelles, suivant l'antique usage. Il y a lieu d'admettre, avec l'auteur du Jupiter Olympien, ainsi que nous le verrons plus bas, que ce genre de statues donna l'idée de la statuaire de plusieurs couleurs, en marbre ou en métaux, où l'on employa, en les perfectionnant, une partie des procédés de la sculpture en bois, et où cette substance jouait encore un grand rôle. Moins en usage aujourd'hui qu'autrefois, cette manière de sculpter ne s'emploie presque plus que pour les ornemens, et encore la remplace-t-on par des moyens plus faciles, aussi solides et plus économiques.

Comme on n'exécute une statue en bois que d'après un modèle, on prend, pour le reproduire avec exactitude, les mêmes moyens préparatoires que dans la sculpture en toute autre matière: nous nous occuperons de ces procédés à l'article où il sera question du marbre. Quant aux manières d'assembler les différentes parties, elles dépendent de la dimension de l'ouvrage, de la nature du bois, ainsi que les outils, qui, ne différant pas de ceux dont on se sert en général pour travailler le bois, ne peuvent guère être rangés parmi les instrumens du sculpteur.

17

## BOIS QUI, D'APRÈS LES AUTEURS ANCIENS, ONT SERVI À LA SCULPTURE.

Bris.— On fit des statues avec ce bois, qui, par la finesse et la dureté de son tissu, est bon à travailler; et d'ailleurs il n'est pas dit qu'on en sculptât de grandes figures, ou bien elles auraient été de plusieurs morceaux assemblés. Il est aussi à remarquer, quoiqu'il ne s'agisse pas ici positivement de la sculpture, que, dans plusieurs endroits de Pline le naturaliste, il est question de représentations d'hommes et d'animaux, de chasses, de flottes, que l'on faisait en taillant et en émondant les branches du buis, de l'if et du cyprès, ou bien l'on en formait des bordures dans les parterres. Ce genre de travail se nommait opus topiarium. D'après des peintures antiques du musée de Portici, qui expliquent très-bien les descriptions du Laurentum, campagne de Pline le jeune, on voit que ces buis, taillés et disposés en plusieurs compartimens, servaient d'ornement aux jardins romains, comme aux nôtres autrefois. Les tablettes de buis, enduites de cire, étaient employées pour le dessin, du temps d'Apelle; et chez les Romains et en Orient on les appliqua au même usage, ainsi qu'à l'écriture.

CEDRE. — Il était regardé comme incorruptible, et Pline (1) fait remarquer que les bois qui ont une odeur forte sont les plus durables: aussi tirait-on du cèdre une résine ou une huile dont on enduisait les bois et les objets qu'on voulait conserver; les poètes, et, entre autres, Horace, nous ont laissé des témoignages de cet usage. Ce bois servait souvent d'ame ou de noyau aux statues d'or et d'ivoire. Selon quelques auteurs, la Diane d'Éphèse était de cèdre. Dans les plus anciens livres de la Bible, il est souvent question d'ouvrages faits avec ce bois. Pline (2) dit que dans le temple d'Apollon à Utique il y avait des portes de cèdre qui dataient de quinze cent soixante-dix-huit ans.

CHÈNE. — Ce bois, par sa force et sa solidité, méritait de servir à la sculpture, et il est souvent cité.

CITRES. — Cet arbre, qu'on a pris long-temps pour le citronnier, était, à ce qu'il paraît, du genre du cyprès ou du genévrier : les plus beaux se trouvaient en Afrique, dans la Cyrénaïque, et surtout sur les monts Atlas et Ancorarius dans la Mauritanie et près du temple de Jupiter Ammon, le tronc y parvenait à une énorme dimension en diamètre, et les racines, ainsi que les loupes, en étaient très-recherchées. On en faisait les tables les plus précieuses et d'une grande largeur. M. Mongez lut, il y a quelques années, à l'Institut, un mémoire intéressant sur ce bois et sur ces tables. D'après ce que dit Pline (3), il paraît que le citrus était très-noucux, roncé,

(1) Liv. xv1, ch. LXXIX. (2) Ibid. (3) Liv. XIII, ch. XXIX et XXX.

très-varié de couleurs vives, et qu'il ne devait pas être très-propre à la sculpture (1).

Cyprès. — Cet arbre, très-beau dans le Levant et qui y parvient à de trèsfortes dimensions, a le bois léger, facile à travailler; par ces propriétés, et par sa durée, à laquelle on ne peut guère assigner de terme, il offrait à la sculpture toutes les qualités qu'elle peut desirer: aussi en faisait-elle un grand cas. Pline (2) cite une statue de Jupiter faite de ce bois et qui avait été consacrée au Capitole l'an 661 de Rome [97 avant Jésus-Christ]. Du temps de cet auteur, elle n'était pas d'une ancienneté qui méritât d'être remarquée; car le temple d'Éphèse avait des portes en cyprès qui existaient depuis quatre cents ans.

ÉBÈNE. — Ce bois, dur, d'un très-beau noir, presque incorruptible, était fort estimé à une époque très-reculée; on le tirait de l'Afrique et des Indes. Dipœne et Scyllis, d'Égine, sculpteurs du sixième siècle avant Jésus-Christ, en firent plusieurs statues. Comme on attachait quelque idée religieuse à sa couleur pour certains sujets, il est probable que ce fut pour le remplacer qu'on se servit du marbre noir, qui a beaucoup de rapport avec l'ébène travaillé et poli.

ÉRABLE. — Avant le règne de Numa, on avait taillé à coups de serpe dans le tronc d'un érable la grossière statue de Vertumne (3). Le sycomore, dont sont faites en général les caisses de momies égyptiennes et les petites figurines qu'on y trouve, et le FIGUIER, faciles à travailler et d'un blanc agréable, furent aussi adoptés pour les figures de quelques divinités, de même que le nêtre et l'IF. Le dernier de ces arbres, qui vit un grand nombre de siècles et devient d'une grosseur prodigieuse, a le bois d'un grain fin, serré, susceptible d'un beau poli, et il se prête bien au travail; cependant ses veines rouge foncé sur un fond plus clair ne devaient pas produire un bon effet lorsqu'on l'employait à sculpter des statues. Quant au hêtre, il est question, dans une épigramme d'Érycius (4), d'une statue colossale d'Hercule faite de ce bois, et à laquelle on avait donné une massue d'olivier sauvage.

Liége.— L'écorce de ce bois fut une des premières substances dont on se servit pour de petites figures, et ce ne put être qu'à une époque où l'on était peu difficile sur le fini du travail.

LIERRE.—Il est question, dans Homère, dans Athénée et dans d'autres auteurs, de vases faits avec ce bois; il paraîtrait même (5) que c'étaient les plus anciens vases en bois, et que, pour en conserver le souvenir, on donnaît le

<sup>(1)</sup> Outre Pline, Lucain et Pétrone, voyez aussi l'article Citrus du Dictionnaire des sciences naturelles.

<sup>(2)</sup> Liv. xvi, ch. Lxxix.

<sup>(3)</sup> Properce, liv. IV, élég. II, v. 59.

 <sup>(4)</sup> Brunck , Anal. t. II , pag. 296 ,
 ép. iv.
 (5) Voy. Etymol. magn. v. Κισσύζων.

nom de nasoccio, qui proprement signifie fait de lierre, à des vases de tout autre bois. On cite plusieurs sculpteurs qui se distinguèrent par la délicatesse des ornemens dont ils enrichirent des vases en bois de lierre.

Lotus.— On ne connaît pas positivement la nature de cet arbre, dont les anciens parlent si souvent et sur les fruits duquel Homère raconte tant de merveilles; quelques botanistes le croient de la famille des jujubiers. Mais il ne faut pas le confondre avec le lotus nymphæa, plante aquatique, dont la fleur symbolique est si fréquente dans les peintures et les sculptures égyptiennes. On sait que le bois du lotus servit à la sculpture; et il paraît, d'après Pline (1), qu'il était d'une couleur foncée. On employait aussi le myre, quoique la tige n'en soit jamais très-forte. L'olivier, dont le bois est lin, compacte, et dont le tronc a quelquefois un diamètre assez considérable, offrait à la sculpture assez de ressources pour qu'elle ait pu en tirer un parti avantageux; il paraît que dans cet arbre les racines étaient ce qu'on recherchait le plus. On sculptait aussi l'olivier sauvage.

PALMIER. — Le bois de ce bel arbre remplaça le liége, et cependant, en raison de ses fibres et du peu de consistance de l'intérieur de sa tige, il ne devait pas être favorable à la sculpture.

D'après les récits des auteurs anciens, on sait que la sculpture employa le bois de PÈCHER et celui de deux espèces de PEUPLIER, qui n'ont pas de grandes qualités; cependant le dernier, comme tous les bois tendres, a celle de moins se tourmenter et d'être moins sensible à la variation de température de l'air que les bois durs. Pline (2) parle du PERSICA, arbre d'Égypte qui ressemblait au poirier; d'après sa description, ce n'est pas le même que le malus persica, notre pêcher. Ce bois servait à faire des statues; et Pline dit qu'il était noir, et que sur ce point et pour la solidité il ne différait pas du lotus.

Le PIN et le POIRIER sauvage ont de la consistance, et le bois du dernier de ces arbres se prête bien au travail; il y avait à Samos une Junon qui en était faite (3).

PLATANE. — La sculpture en employait aussi le bois, dont le grain est blanc, fin et serré. Cet arbre était si estimé à cause de l'ombrage qu'il offre, qu'au rapport de Pline (4) on l'arrosait quelquefois avec du vin. Quoiqu'il prétende que les racines du platane s'en trouvaient très-bien, il est probable que c'était moins pour le faire croître que comme un hommage et une libation, en reconnaissance de l'appui qu'il prêtait souvent à la vigne, à laquelle on le mariait.

SAPIN. — Le bois de cet arbre avait, dit-on, servi à fabriquer la charpente du cheval de Troie. Je ne puis m'empêcher de faire remarquer ici

<sup>(1)</sup> Liv. xIII, ch, xVII.

<sup>(3)</sup> Paus. liv. 11, ch. xv11.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Liv. x11, ch. 1v.

une inadvertance qui s'est glissée dans la traduction de Pausanias par M. Clavier: ce savant attribue la construction de cette grande machine au sculpteur ou à l'ouvrier Durius, tandis que l'épithète de présence, que Pausanias donne à ce cheval, signifie simplement qu'il était en bois.

SAULE. — Le bois en est mou et d'un mauvais usage; on en fit cependant des représentations humaines, sans doute très-grossières. Elles surprennent encore moins que celles que l'on fabriquait en OSIER, quoique l'on citât un Esculape de Sparte et une Junon de Samos de ce genre, qui devaient n'être que des ouvrages de vannerie ou des paniers tressés en figures informes. C'était avec les branches de ces deux arbres qu'on fabriquait les statues colossales nommées argées, qu'on jetait tous les ans dans le Tibre. Les immenses colosses dans lesquels, au rapport de Tacite, les Germains brûlaient leurs prisonniers en l'honneur de Teutatès, étaient aussi en osier.

TILLEUL. — Le bois de cet arbre est doux, facile à travailler, et l'un des plus propres à la sculpture.

VIGNE. — On employa surtout la vigne sauvage et celle de Chypre. Selon quelques auteurs, la Diane d'Éphèse était de ce bois. Quoiqu'il y ait des souches de vigne d'une assez grande dimension, on ne voit pas bien ce qui peut l'avoir fait choisir pour sculpter des statues; il devait y avoir beaucoup d'assemblages: d'ailleurs ce bois est filandreux et se prête peu au travail.

On trouvera, dans le tableau chronologique des beaux-arts et dans le cours de cet ouvrage, l'indication des diverses statues de bois citées par les anciens.





# PLÂTRE ET MOULAGE.

Lest probable que le plâtre, cette substance d'une si grande utilité dans les arts, et surtout dans la sculpture, n'est pas cependant une des premières qu'elle ait employées. Il a fallu sans doute bien des essais sur différentes matières minérales, une grande expérience et des déconvertes dues au hasard, avant de parvenir à savoir que, pour pouvoir se servir de cette pierre calcaire, il était indispensable de la cuire, et même à un certain degré, de la broyer et de la mêler avec de l'eau dans une juste proportion, pour la rendre propre aux divers usages dont le plâtre est susceptible, soit pour former du ciment par son mélange avec d'autres matières, soit pour se prêter à rendre avec exactitude toutes les formes, comme moule et comme objet moulé. En admettant même qu'on eût découvert de bonne heure les propriétés du plâtre, il y avait encore bien des pas à faire avant de pouvoir en profiter. Cette substance ne se laisse pas, comme l'argile ou comme le bois, travailler dans sa masse; elle n'a jamais pu servir à faire un ouvrage original. Elle ne peut prétendre qu'à reproduire, en s'y adaptant, les formes qui ont été exécutées avec d'autres matières. Ses productions sont donc toujours des copies, ou, si l'on veut, des fac-simile d'autres ouvrages : une statue en plâtre en suppose une autre dont elle n'est que la répétition. Par les détails que nous donnerons sur l'emploi du platre, on verra qu'il a fallu sans doute bien des essais avant de parvenir à en faire des moules. Pour me conformer entièrement à l'ordre chronologique, peut-être aurais-je dû, d'après ces considérations, ne pas traiter ce qui a rapport au plâtre avant d'avoir parlé des métaux et du marbre; mais il est tellement nécessaire dans les travaux préparatoires de la fonte des statues et dans coux de la sculpture en marbre, que je me vois force de m'en occuper avant de passer à d'autres sujets, pour les traiter avec plus de clarté.

Ce serait inutilement qu'on chercherait à assigner l'époque à laquelle on a commencé à employer le plâtre pour reproduire et multiplier les statues; mais certainement elle est très-ancienne. Selon Pline (1), Lysistrate, frère de Lysippe, s'en servit le premier pour mouler sur nature; mais on voit dans Pausanias (2) qu'une statue colossale de Jupiter, commencée en or et en ivoire par Théocosme, élève de Phidias, fort antérieur à Lysistrate, avait été terminée en plâtre et en terre cuite. Du moment où l'on connut la nature de cette substance, il fut aisé de juger que, par la fluidité qu'on lui donne et par la dureté qu'elle acquiert et que l'on peut encore augmenter, elle était éminemment propre à tout ce qui a rapport au moulage. Avant d'entrer dans quelques détails sur les procédés de ce travail, il est à propos de faire connaître les propriétés du plâtre et la manière de le mêler avec l'eau, autrement dit, de le gâcher; car c'est le terme consacré par les mouleurs. Cette opération, qui paraît peu de chose, est d'autant plus importante, que le plâtre mal gâché ne peut plus servir. La consistance qu'il doit avoir en dépend. S'il y a trop d'eau, il est plus long à prendre et n'acquiert pas assez de solidité; s'il n'y en a pas assez, il se coagule trop vîte et est moins facile à employer. Aussi, quand il doit être exposé à l'air, et que l'on desire lui donner une grande dureté, est-il bon de diminuer la proportion de l'eau. La manière la plus sûre, dans l'usage habituel, est de verser le plâtre dans l'eau jusqu'à ce qu'il l'ait absorbée : on le gâchera alors facilement, et il ne se condensera ni trop vite ni trop lentement.

Il est très-essentiel de connaître la nature du platre dont on se sert. La pierre la plus tendre dans la carrière fournit ordinairement le meilleur; on la nomme roussette: n'occupant pas les parties supérieures, elle forme souvent des lits entre des bancs de pierres plus dures. Le plâtre destiné au moulage doit être bien calciné, très-blanc. Celui que l'on prépare dans les carrières est souvent, ou brûlé, ou à peine cuit et presque cru. Il paraît que, pour l'obtenir dans toute sa perfection, on doit le cuire dans un four de boulanger, chaussé comme pour le pain. Après avoir retiré le feu, on dispose par couches de quatre à cinq pouces d'épaisseur la pierre à plâtre brisée, bien sèche, extraite de la carrière depuis quelques mois. Au bout de douze heures, elle est cuite au degré convenable, et fournit du plâtre qui a toutes les qualités requises pour le moulage. Afin de lui donner la finesse nécessaire, après l'avoir bien battu et pilé, on le passe au tamis plus ou moins serré, quelquefois même au tamis de soie, lorsqu'il doit servir à mouler des objets très-délicats, tels que des médailles, des pierres gravées, et de petits modèles de monumens d'architecture.

Le plâtre, avant d'être employé, absorbe facilement l'humidité de l'air, et en s'éventant il perd de sa force: aussi est-il nécessaire de le conserver dans un endroit sec et renfermé. Tel plâtre d'ailleurs prend plus vîte: tel autre se fait plus attendre; ce qui arrive à celui qui est cuit et broyé depuis peu, mais alors il devient plus dur. Divers moyens remédient à ces inconvéniens: du sel, de l'eau chaude dans laquelle on a délayé un peu de plâtre, le font se coaguler plus vîte; on le retarde avec de la colle ou de l'urine. Mais ce qu'il y a de plus sûr, c'est de le gâcher à propos, et d'avoir

<sup>(1)</sup> Liv. xxxiv, ch. xLiv.

<sup>(2)</sup> Att. xL. Voyez la note de M. Siebelis.

soin, en le remuant lentement et également avec une spatule, qu'il ne s'y forme point de grumeaux, qui produiraient des soufflures, et empêcheraient la pâte d'être d'une consistance bien égale. Le plâtre étant gâché, il s'agit de procéder au moulage, dont il y a plusieurs espèces: l'estampage, le moulage à creux perdu, et celui qu'on appelle à bon creux.

Avant de parler de l'estampage, il est bon d'expliquer un terme qui revient souvent lorsqu'il est question d'un moulage quelconque; c'est celui de dépouille. Un objet sculpté en relief ou en creux est de dépouille lorsqu'il n'y a pas de parties rentrantes en dessous ( ce que les Italiens appellent sottosquadri), qui empêcheraient le plâtre dont on le couvre de s'en détacher. Dans les draperies, des plis creuses ou fouilles en cloche, ou dont le fond est plus large que l'ouverture, ne sont pas de dépouille; il en est de même de toutes les saillies dont la largeur supérieure surplomberait celle de leur base et la dépasserait. On conçoit aisément d'après cela que dans une statue les draperies sont moins de dépouille que le nu. Prenons pour exemple une sphère et une pyramide tronquée placées sur un plan. Si on les enveloppe de platre en commençant par le haut, il est aisé de voir que la sphère sera de dépouille jusqu'à son diamètre; que plus bas elle ne le sera plus, et qu'elle ne pourrait sortir du moule qui la renfermerait jusqu'à ce nouveau point. La pyramide tronquée, placée sur sa base, sera de dépouille ; rien ne retiendra le plâtre. Si on la pose, au contraire, sur la partie tronquée et qu'on la moule, elle ne sera plus de dépouille. Deux de ces pyramides placées dans ce sens à peu de distance l'une de l'autre, et couvertes de plâtre ainsi que leur intervalle, donnent une idée juste des plis fouillés en cloche et de toute autre partie rentrante dont l'ouverture est plus étroite que le fond. Il est clair que pour les dégager du moule il faudrait le briser, ou qu'on serait obligé de le faire en plusieurs pièces; ce que nécessite d'ailleurs le gonflement du plâtre. C'est le manque de dépouille qui rend difficiles à mouler les beaux camées, dans lesquels ordinairement, pour leur donner plus d'effet, on détache du fond les contours, en les creusant légèrement en dessous. Avant d'en tirer l'empreinte, on est obligé, pour les rendre de dépouille, de mastiquer les dessous; les contours sont alors perpendiculaires au fond : mais ils perdent de leur grace. de leur vivacité, et deviennent lourds; le jeu de la lumière n'y est plus le même. Pour remédier à ces inconveniens, il faut avoir recours à l'outil, et resouiller dans l'empreinte les parties empâtées, afin de leur redonner la netteté du camée original : mais, quelque adresse qu'on y mette, on risque de les altérer.

#### ESTAMPAGE.

CETTE opération, qui n'a lieu qu'avec de l'argile, est plus expéditive que le moulage en plâtre, pour obtenir, sur une figure de ronde-bosse ou sur un bas-relief, un moule que l'on fait d'une ou de plusieurs pièces, mais dont une seule remplace plusieurs de celles que l'on serait obligé de faire en plâtre. Il ne s'agit que de couvrir de terre glaise, qu'on repousse et qu'on fait entrer dans les creux, la partie qu'on veut estamper. L'argile fraîche, étant

molle et liante, se prête, lorsqu'on la dégage des endroits qui ne sont pas tout-à-fait de dépouille; mais l'empreinte est toujours moins nette qu'en plâtre. Après l'avoir retirée de dessus l'objet que l'on estampe et avoir réuni les pièces de ce moule, on y coule du plâtre; lorsqu'il est pris, on enlève l'argile, qui ne peut servir qu'à faire une seule épreuve.

## MOULES À CREUX PERDU.

On appelle ainsi les moules en plâtre qui, de même que dans l'estampage en terre, ne peuvent servir qu'une fois à reproduire l'objet, et que l'on est obligé de détruire pour pouvoir l'en tirer. On voit que ces moules doivent être d'une seule pièce, ou tout au plus de deux. Cette manière de mouler s'emploie en différentes circonstances, soit sur l'argile encore fraîche ou la cire, soit sur la nature vivante. Après avoir enveloppé l'argile ou la cire d'une couche épaisse de plâtre qu'on laisse prendre et durcir, on détruit peu à peu par le feu, si c'est de la cire, ou avec des instrumens, si c'est de l'argile, l'objet recouvert par le moule, dans lequel, par une ouverture que l'on y a ménagée, et qui a servi à dégager la cire ou l'argile, on coule du plâtre liquide pour obtenir une copie ou fac-simile du modèle détruit. L'opération devient alors l'inverse de la première; car, pour retirer ce que l'on a moulé, il s'agit d'enlever ou de briser avec un ciseau l'enveloppe en petits morceaux, en ayant soin de ne pas endommager ce qu'elle contient.

Si l'on moule sur la nature vivante quelque portion entière et de rondebosse, comme un pied, une main, une jambe, on y procède de manière à avoir un moule en deux morceaux, ou deux coques, qui se réunissent exactement. Pour y parvenir, on commence par frotter légèrement d'huile la partie que l'on veut mouler, afin que le plâtre n'y adhère pas : mais il ne faut que très-peu d'huile; s'il y en avait trop, elle produirait des soufflures. On pose ensuite au pinceau, avec du plâtre bien gâché, ni trop clair, ni trop épais, une première impression légère, qui pénètre partout. Comme le moule doit être en deux morceaux, on place sur cette première couche un fil un peu fort, qu'on a soin de disposer de façon à pouvoir, en le retirant, couper la seconde couche épaisse de plâtre dont on le couvrira. On laisse prendre le plâtre; mais il faut qu'il soit encore mou lorsqu'on le coupera en enlevant le fil. Par ce moyen, on empêche les deux pièces du moule de se rejoindre et de tenir l'une à l'autre par leurs tranches; ou, si elles ont un peu d'adhérence, lorsque le plâtre est durci, on les sépare avec un effort léger. Le point le plus important est de placer le fil de sorte que la partie que l'on moule soit de dépouille. Celles qui sont rondes, comme les jambes et les bras, n'offrent aucune difficulté; en appliquant le fil sur les côtés, ou sur le devant et le derrière de la jambe, le faisant passer sous le pied et le fixant avec un peu de platre dans ses deux extrémités, qui reviennent sur le genou, on sépare aisément le moule en deux morceaux. Mais il y a un peu moins de facilité à mouler les pieds, et surtout les mains; telle position demande que le fil, disposé avec grand soin, suive le

long des doigts les sinuosités et les intervalles qu'ils laissent entre eux, et qu'il ménage le moyen de les dégager sans briser les petites cloisons qu'ils forment dans le moule.

Dans certaines parties du corps, telles que le torse, cette opération devient plus difficile, à cause des mouvemens que la respiration occasionne dans le plâtre à mesure qu'on l'emploie, et pour réussir il faut de l'adresse et de la promptitude. Quant aux autres parties, elles ne demandent que de l'habitude de la part du mouleur et de la patience dans la personne qui se laisse mouler; il est surtout nécessaire qu'elle reste tranquille tant que le plâtre est encore mou, et qu'elle ne s'essiraie pas de la chaleur qu'il acquiert et qui va toujours en croissant, mais qui cependant ne parvient jamais à un degré qui puisse faire craindre le moindre accident, ou même qui devienne insupportable. Les moules que l'on prend ainsi sur nature, sont à creux perdu, et l'on est obligé de les casser peu à peu avec un ciseau, après y avoir coulé et laissé durcir le plâtre qui doit reproduire ce que l'on a moulé.

Lorsqu'on moule sur la nature morte, les chairs n'ayant plus le ressort que leur donnait la vie, il arrive souvent que les formes sont altérées par le plâtre, dont la chaleur les boursoufle et dont le poids les affaisse, de sorte que les traits deviennent souvent méconnaissables: aussi est-il à propos de ne pas mettre une couche trop épaisse. D'ailleurs, au moment de la mort, les yeux se ferment, le nez et la bouche se dépriment dans leurs contours, la figure perd son caractère et sa physionomie, que l'on cherche ordinairement en vain à reproduire dans la tête à laquelle le plâtre moulé sert de modèle. Il est ainsi très-rare, si l'on n'est aidé par quelque portrait, que ce procédé puisse faire obtenir une ressemblance exacte et conserver les traits de la personne qu'on regrette; on y retrouve presque toujours la froideur et l'empreinte de la mort.

M. Jacquet, très-habile mouleur du Musée royal du Louvre, a trouvé, pour mouler sur la nature vivante ou morte, une manière qui lui a trèsbien reussi, et au moyen de laquelle les parties charnues et flexibles du corps sont moins exposées à se déformer. Après avoir mis au pinceau la première impression légère de plâtre, il la recouvre de morceaux d'une mousseline fine et claire, qui s'y appliquent facilement, et il a soin de les disposer de façon à laisser libres les endroits où il compte placer son fil; il le pose, et, avant de donner la seconde couche épaisse de plâtre, il attend que la première ait pris assez de consistance pour résister à ce poids. La mousseline conserve une humidité qui favorise l'adhésion du nouveau plâtre : lorsqu'il est pris, on coupe les deux parties du moule en enlevant le fil par les deux bouts ; et quand le plâtre est arrivé à la dureté convenable, lorsqu'on le détache de la partie moulée, la première impression suit, et, par la solidité qu'elle avait acquise, elle a préservé les chairs, qui n'ont pas été refoulées par le poids du moule, et qui se reproduisent avec toute la pureté et le moelleux de leurs formes.

Par le moyen de moules à creux perdu, on prend avec la plus étonnante exactitude l'empreinte de petits animaux, tels que les lézards, les grenouilles,

les oiseaux, et même celle des fleurs. Après avoir mêlé au plâtre une certaine quantité d'argile ou de terre de pipe, on en enveloppe l'objet à mouler, et l'on ménage dans le moule un petit canal ou masselotte, et un conduit pour le dégagement de l'air: lorsque le moule est bien sec, on le fait cuire; l'animal, réduit en cendres, sort par la masselotte, qui sert ensuite à y couler du métal. En cassant ce moule, on en retire l'objet parfaitement moulé dans toutes ses parties les plus délicates.

Je croirais volontiers que Bernard Palissy a moulé ainsi sur nature la plus grande partie des petits animaux, des poissons, des coquilles et des fruits dont il a orné en haut relief ses belles faïences, et qui, pour la plupart, sont d'une vérité et d'une finesse d'exécution qu'on n'obtiendrait qu'avec la plus grande peine, si on les modelait d'après nature. En les disposant sur le fond d'un plat ou d'un vase uni, on pouvait facilement les mouler et en faire un creux, dans lequel, après avoir brûlé ou brisé ces objets, on repoussait la terre qui devait former le vase ou le plat, et l'on détruisait ensuite le moule. Ce qui me ferait penser que Bernard Palissy procedait ainsi, c'est qu'on ne trouve pas deux de ses faïences qui se ressemblent parfaitement; ce qui indiquerait des moules à creux perdu pris sur des objets naturels. L'habile potier en variait sans cesse la disposition; de sorte que les plats ou les vases d'un service, tous différens dans leurs détails, conservaient entre eux une certaine harmonie dans leur ensemble. On aurait pu cependant aussi, après avoir fait de cette manière un plat, en tirer un moule en plusieurs pièces, pour en reproduire d'autres pareils au premier; mais il y a tant de parties délicates détachées et qui ne sont pas de dépouille, que c'eût été un travail très-long et très-difficile.

## MOULES A BON CREUX.

Cette manière de mouler, la seule qu'on puisse mettre en usage lorsqu'on veut conserver le moule, est bien différente de celles que nous venons de décrire. Elle exige de l'habileté et une grande pratique, surtout lorsqu'il s'agit d'opérer sur des ouvrages en marbre, qui veulent être traités avec de grandes précautions, et qu'il est très-facile de casser ou de tacher. Le moule à bon creux se compose d'un grand nombre de morceaux que l'on peut détacher l'un de l'autre. Telle statue drapée en emploie donze cents et plus. L'ensemble de toutes ces pièces est contenu par une enveloppe ou chape formée aussi de plusieurs parties. Pour me faire mieux comprendre, il est nécessaire que j'entre dans quelques détails sur cette opération, qui demande beaucoup de soin et de temps. Il faut près de quatre mois de travail à trois bons ouvriers pour faire le moule du Laocoon, et l'on a passé six semaines à mouler la Polymnie du Musée royal, n.º 306.

Ayant déjà parlé du plâtre, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit de ses propriétés; mais, avant de décrire les procédés du moulage à bon creux, il convient de faire connaître le mastic qu'on est souvent obligé d'employer, comme plus élastique et plus doux, dans de certaines parties creuses où l'on ne pourrait se servir du plâtre, qui, durci, ne prête pas et devient cassant. Ce mastic est composé de cire, d'arcanson, espèce de colophane ou de résine cuite, et de plâtre fin et tamisé, dont quatre livres, mêlées à une de cire et à une d'arcanson, donnent six livres de mastic. Il se fond à un feu doux, prend toutes les formes et les conserve : mouillés d'un peu d'eau, les moreeaux n'adhèrent pas les uns aux autres et se détachent facilement. Il est presque inutile de parler des instrumens dont on se sert pour mouler à bon creux ou autrement, tant ils sont simples : ce ne sont que quelques spatules en fer de différentes largeurs, pour gâcher le plâtre et le poser; des pinceaux longs ou des brosses, pour en appliquer la première impression et le faire pénétrer partout; quelques râpes, de la peau de chien marin et du papier de verre, lorsqu'il s'agit de réparer les pièces, et des couteaux de bonne trempe pour les tailler ou les parer.

Pour mouler à bon creux une statue, on commence ordinairement par le bas. Après avoir humecté d'eau de savon une partie qui est de dépouille. on la couvre d'une certaine épaisseur de plâtre bien gâché; on le laisse prendre : mais il faut qu'il soit refroidi et qu'il ait produit son effet, qui, comme on l'a déjà dit, est de se gonfler, et qu'on puisse encore le couper facilement. On détache ce morceau, et, après l'avoir paré, pour se servir de l'expression recue, sur les différentes tranches et un peu en biseau, on le replace exactement à l'endroit d'où on l'avait enlevé; on le frotte de sayon. et l'on a soin de l'ajuster de manière que celui qui lui sera contigu soit bien disposé et s'en sépare aisément. Le second morceau et ceux qui suivent se font de la même manière. Le biseau de celui qui précède, en forme un en sens inverse dans le bord de celui qui le touche, et avec lequel il s'emboîte à recouvrement. On ne pare que les côtés qui attendent de nouvelles pièces ; ordinairement, et surtout dans celles qui sont un peu grandes, on encastre un bout de fil d'archal ou de corde, qui forme une boucle, et qui sert à les retirer. Sur le dessus de chaque morceau de cette première couche du moule, on entaille un enfoncement peu profond et demi-sphérique. Souvent, lorsqu'on a fait ainsi une portion du moule, on coule du plâtre sur toutes les pièces qui se trouvent contenues par cette plaque assez épaisse, nommée chapette, que l'on taille avec soin sur les bords, et dans laquelle les enfoncemens dont on vient de parler produisent des saillies qui font l'effet de tenons et empêchent les pièces de se déranger. Pour mieux les assujettir, on fixe dans le plâtre encore mou des ficelles qui font l'effet de boucles, et qu'on fait passer par un trou à travers la chapette, au-dessus de laquelle on les arrête, en les serrant avec des chevilles de bois qui servent de tourniquet. En procedant ainsi, on enveloppe toute la statue. Il en est de même pour les bas-reliefs.

S'il se trouve des parties qui ne soient pas de dépouille, on a recours au mastie, que l'on fait entrer dans les cavités d'où le plâtre ne pourrait pas sortir. On ajuste alors plusieurs morceaux de mastie les uns à côté des autres, de manière qu'ils remplissent le fond des creux et puissent se déplacer facilement. En les amollissant dans l'eau chaude, on leur fait prendre la forme que l'on desire, et l'eau les empêche d'adhérer les uns aux autres.

C'est l'opération la plus longue et la plus minutieuse du moulage; certains plis renfoncés et refouillés en cloche emploient quarante et cinquante morceaux de mastic. Lorsque la statue est ainsi couverte de morceaux de platre et de mastic qui se joignent parfaitement, et qui, en plusieurs endroits, sont contenus par des chapettes, elle est moulée, et il ne s'agit plus que d'entourer le tout d'une chape ou masse très-épaisse de plâtre formée de plusieurs pièces s'emboîtant à recouvrement, et qui maintient toutes les parties du moule. Cette chape est renforcée par des bandes et des liens de fer, qui, suivant la grandeur du moule, ont plus ou moins d'épaisseur, pour résister au travail du plâtre, qui se gonfle en s'échauffant et tend à disjoindre les pièces. C'est ce travail, et le relachement ou l'écart des parties du moule, qui occasionnent ces lignes saillantes ou coutures que l'on voit aux figures de plâtre moulées à bon creux et qui n'ont pas été réparées. Les artistes ne permettent pas qu'on enlève ces traces aux plâtres ou bosses qui servent à leurs études, de peur qu'on n'en altère les formes. En effet, il est presque impossible, vu le gonflement inégal du plâtre, que les pièces s'affleurent dans leurs joints avec une précision mathématique; pour peu qu'il y ait une légère différence de niveau entre elles, elle devient plus apparente lorsqu'on a ôté les coutures, ou bien l'on est obligé, pour que les contours se suivent parfaitement, de les affaiblir en raclant ce qu'il y a de trop en saillie dans les diverses parties de l'objet moulé.

Les grandes statues, et en général celles de dimensions ordinaires, dont les membres sont séparés du corps, obligent à faire plusieurs moules : par le moyen de points de repère, on raccorde facilement les différentes parties en les mettant ensemble, et on les assujettit avec des tenons et des clavettes, alin de pouvoir les démonter à volonté. Lorsque le moule est entièrement terminé, on le fait sécher pendant long-temps au soleil ou à l'étuve, et, avant de l'employer, on le passe, pour le durcir, à l'huile grasse, qui est de l'huile de lin cuite avec de la litharge.

Une statue colossale en marbre, telle que la Melpomène du Musée royal, ou l'un des colosses de Monte-Cavallo, se moule par les procédés que nous venons de décrire, avec le même soin et la même minutie de détails qu'une petite statue. Mais, s'il s'agit d'une figure colossale en terre, telle qu'une statue équestre, dont on veuille avoir le moule pour la reproduire en plâtre et ensuite en bronze, alors on opère différemment. On trace sur la terre du modèle la partie du corps qu'on veut mouler; on la moule, on coule le plâtre; après avoir enlevé cette partie du modèle en terre, on la remplace par celle qui est en plâtre, et l'on continue à mouler et à reformer toute la statue. Il est nécessaire de procéder de cette manière, qui est la plus expéditive, afin de ne pas donner à la terre le temps de se sécher et de se gercer; elle ne supporterait pas d'ailleurs le poids d'un moule entier. Pour contenir le platre et lui donner du soutien, on retient les pièces au moyen des armatures en bois et en fer dont l'intérieur du modèle en terre a été muni, et dont la force et la disposition dépendent de celles de la figure. Lorsque la statue est ainsi terminée, on la répare. Ce modèle sert à faire un autre moule en plâtre, qu'on garnit de cire lorsque la statue doit être fondue à

cire perdue. Je prendrai pour exemple d'un de ces énormes moules celui d'un cheval colossal destiné à être coulé en bronze, quoique ce moule, ainsi que nous le verrons, ne serve pas immédiatement à la fonte (1).

On commence par établir (pl. 2 et 3) sur un massif de pierre b un fort châssis d au-dessous des pieds du modèle du cheval, qui se trouve porté en l'air et soutenu à quelques pieds du sol de l'atelier par de puissantes barres de fer verticales g, qui passent dans le ventre et qu'on nomme pointals. Ce châssis est formé de grosses poutres de chêne, assujetties par des tirans c et par des boulons de fer; et, pour ajouter à sa solidité, on remplit de maconnerie les vides qu'il laisse entre les poutres et l'aire de l'atelier, comme on le voit planche 2, fig. 2. Destinée à porter le moule et à lui servir de base, cette charpente dépasse le modèle en longueur et en largeur, et ses bords sont de sept à huit pouces en dehors de l'aplomb des parties les plus saillantes du cheval; et c'est ce qui détermine l'épaisseur du moule. Le bâti est en ligne droite sur les côtés, et les deux extrémités, à la tête et à la queue. forment des avances ou circulaires ou à pans coupés. Afin d'empêcher les premières assises du moule de se déplacer, on cloue, de distance en distance, près des bords supérieurs latéraux du châssis, des morceaux de bois de trois pouces environ d'épaisseur dans le haut et en pyramide tronquée, qu'on laisse sortir d'un pouce, et qui, par leur saillie, se logeront dans la surface inférieure de la première assise du moule, la maintiendront, et serviront de repère pour remettre les pièces à leur place. Le dessus du châssis est, en outre, couvert d'une grille formée de plusieurs barres de fer qui sont fixées à leurs extrémités par de fortes vis sur le châssis.

C'est sur ce plancher que se construit le moule, qu'on élève carrément ou par assises. Les parties du modèle qui sont larges et de dépouille, telles que les épaules, le ventre, &c., peuvent être faites de grands morceaux. On veille à ce que les pièces du moule soient conformées et taillées sur leurs bords de manière à ne pas se gêner l'une l'autre lorsqu'on veut les déplacer, et l'on opère du reste comme pour les moules de moindres dimensions. Mais, au lieu d'être enveloppée d'une chape, cette masse (pl. 3, fig. 5) est retenue par de gros blocs de plâtre m qui embrassent immédiatement les chapettes l, et qui, à l'extérieur, semblables, par leur coupe carrée et par leurs joints ou leurs refends, à des pierres de taille de dix à douze pouces d'épaisseur, ont deux ou trois pieds de long sur un ou deux de largeur. On a soin de mettre entre les blocs des languettes de terre glaise; pendant le travail du plâtre, elles cèdent à sa poussée, qui, sans cette précaution, nuirait aux pièces du moule et les écarterait : par ce moyen, le gonflement du plâtre n'empêche pas ces blocs de rentrer à leurs places. Des anneaux de fer n, scellés dans les plus gros, servent à les mouvoir; et quand on les démonte, on les numérote et l'on prend des mesures pour les replacer exactement. Suivant les circonstances, on renforce le tout par

(1) Dans les planches 4 et 5, on trouvera réuni ce qui concerne le moulage en plâtre et ce qui a rapport à la fonte des statues en bronze; et c'est pour éviter un double emploi que j'ai placé l'explication de ces planches à l'article de ces statues, dont les opérations sont plus considérables que le simple moulage. de puissantes armatures en fer, qu'il est très-important de bien proportionner aux masses qu'elles doivent contenir et soutenir. Les parties légères, telles que les mèches détachées de la crinière et de la queue, des portions de draperie, des accessoires, demandent à être moulées séparément, soit en plâtre, soit en mastic; et l'on conçoit difficilement, lorsqu'on ne l'a pas vu, la quantité de petits moules partiels et complets qu'on est obligé de faire pour mouler une statue équestre. A l'article de la fonte des statues en bronze, nous ajouterons, sur les moules en plâtre et sur ceux dans lesquels cette matière entre comme partie essentielle, des détails qui ne seraient pas ici aussi bien à leur place.

Je suis obligé d'ajouter ici, au sujet du plâtre, plusieurs choses qui auraient été mieux placées au commencement de cet article, mais qui m'avaient échappé. Le nom de χόψος et celui de gypsus, que les Grecs et les Romains donnaient à cette substance calcaire, viennent, suivant le Grand Étymologique, de χάιψος (πὸς νόπα), terre cuite, et la composition de ce mot indique la nature de la pierre à plâtre, ou la cuisson qu'elle doit subir pour pouvoir être employée (1). Le mot plâtre, écrit autrefois plastre, désigne l'emploi de cette substance : il dérive sans doute de la même source que le terme de plastique, que l'on retrouve aussi, avec une acception différente, mais qui décèle la même origine, dans des mots employés par la médecine et la grammaire (2); et l'on voit que le plâtre, qui rend de si grands services à la sculpture, présente dans son nom la plus importante de ses propriétés, et l'idée d'une matière éminemment susceptible de toutes les formes que peut produire la plastique.

(1) Selou quelques auteurs, le gypse dont parle Hérodote ( 1. 111, 24; 1. v11, 69 ) n'aurait été que de la craie ou une terre blanche (voyez le Dictionuaire de Schneider, au mot Tujos), et le véritable platre ne se trouverait pour la première fois que dans Théophraste. Cependaut les passages de l'historien n'offrent rieu qui puisse autoriser cette opinion. Dans le premier, il est question des Éthiopiens, qui, de même que les Égyptiens, enduisent les corps morts d'une couche de gypse qu'ils ornent de peintures, en conservant, autant que possible, la ressemblance du défunt. Tout ceci convient parfaitement au plâtre, et il est employé de cette manière, avec quelque colle, sur les visages, les ornemens en carton ou en cuir des momies, et sur les caisses qui les renferment,

et où l'on trouve aussi des figurines en platre : il y en a qui remontent probablement au-delà du siècle d'Hérodote. Dans le second endroit où cet auteur fait meution du gypse, il dit que les Arabes, avant d'aller au combat, s'en frottent une moitié du corps, et l'autre moitié avec du miltos, vermillon ou ocre rouge (voyez p. 25); et quoique le miltos put n'être qu'une terre rouge , et le gypsos en être une blanche , cependant rien ne dit positivement que ce ne fût pas du plâtre. Il est bon aussi de reporter son attention sur la signification attribuée par l'Etymologicum magnum à ce mot, et qui n'aurait pas convenu à une terre qu'on n'eut fait que delayer, et qui n'eût pas eu besoin d'être préparée par la cuisson.

(2) Emplatre, cataplasme, métaplasme.



# STATUAIRE.

### CUIVRE, BRONZE OU AIRAIN.

Nous avons vu ce qui a rapport à la plastique proprement dite et à la sculpture en bois : le bronze va nous offrir une mine très-riche à exploiter. D'après l'autorité de Pline et les preuves apportées par M. Quatremère de Quincy, on ne peut guère douter aujourd'hui que l'art qui produisait les statues de bronze ne fût nommé par excellence et particulièrement la statuaire chez les anciens. Ayant considéré dans l'Introduction les progrès, les différentes manières et l'importance de cet art, nous n'aurons plus à nous occuper de ce qui concerne la statuaire que sous le rapport de la

matière et des procédés suivis pour la mettre en œuvre.

Le cuivre, soit qu'il reste dans sa pureté, soit qu'étant allié à l'étain, au zinc, dans différentes proportions, il reçoive le nom de bronze ou d'airain, est un des métaux qu'offrent le plus abondamment diverses contrées. C'est aussi l'un des plus faciles à tirer de la mine et à fondre : souvent il se présente presque à la surface de la terre, ou à peu de profondeur, avec son aspect métallique. Il faut bien connaître au contraire plusieurs des autres métaux, pour les distinguer ou les deviner sous l'enveloppe qui les recèle : on est obligé de les soumettre à plusieurs opérations pour les obtenir purs, après les avoir séparés des autres minéraux avec lesquels ils sont combinés. On a donc dû découvrir le cuivre de très-bonne heure, et l'on ne fut pas long-temps sans doute à lui reconnaître des qualités précieuses qui pouvaient le rendre de la plus grande utilité pour les arts. Aussi, de tous les métaux, fut-il le plus anciennement et le plus généralement employé dans les usages habituels de la vie, dans les arts de la paix et dans ceux de la guerre; il en est souvent question dans le livre de Joh, dans le Pentateuque, dans Homère et dans Hésiode. C'était dans les ornemens de leurs temples et dans la statuaire que les anciens trouvaient le plus bel emploi de ce métal, que sa solidité, sa fusibilité, et la manière dont il pénètre dans toutes les finesses du moule, rendent éminemment propre à la fonte des statues.

Malgré tous ces avantages, on est étonné, en lisant les anciens auteurs,

de la prodigieuse quantité de statues en bronze qui existaient autrefois dans la Grèce et à Rome, et dont le temps et les révolutions ont respecté un si petit nombre, et ne nous ont laissé, pour ainsi dire, presque rien, en proportion de ce qui a disparu. Au rapport de Pline (1), qui s'appuie de l'autorité et des recherches du consul Mucianus, il y avait de son temps à Athènes trois mille statues de bronze; autant à Olympie : on en comptait le même nombre à Delphes, malgré les pillages que cette ville avait éprouvés. Mummius en emporta une plus grande quantité de Corinthe, et en remplit Rome. Les Romains, dès les premiers temps de la république, avaient pris Volsinium, pour en enlever deux mille statues de bronze. Scaurus en plaça trois mille dans son théâtre. On pourrait encore y ajouter les colosses de Tarente, de Rhodes, cent autres moins considérables que possédait cette île, et dont un seul, selon Pline (2), eût illustré une ville. Il n'y avait presque pas de cités, de temples, de maisons de particuliers riches, qui ne renfermassent des statues de bronze; et l'on ne se hasarderait peut-être pas trop en avançant qu'à une certaine époque la Grèce, l'Asie mineure et l'Italie possédaient plus de trente mille statues de ce métal. Auprès de ces richesses, qu'avons-nous dans toute l'Europe, qui ne possède pas cinquante statues antiques en bronze, de grandeur naturelle, et qui en compte fort peu de petites qui, sous le rapport de l'art, méritent de fixer l'attention? La vérité de cette assertion est prouvée dans la suite de cet ouvrage, qui offre toutes les statues antiques connues en bronze. De quel honneur brillait alors la statuaire, qui peuplait le monde de ses superbes productions! à quelle facilité de pratique, à quel degré de perfection ne dut pas être porte cet art, négligé pendant si long-temps chez les modernes, qu'une belle statue de bronze est presque une apparition extraordinaire qui attire la foule comme un phénomène!

On s'accorde assez à reconnaître que le nom du cuivre lui vient de celui de l'île de Chypre [Kúzegs], dont les mines fort riches en fournissaient de très-célèbre. Cependant kypron n'est pas le nom du cuivre chez les Grecs : ils l'appelaient zanzés, chalcos; et, suivant l'Etymologicum magnum, ils lui auraient donné ce nom à cause de sa force, ànni, mot auquel ils auraient ajouté l'aspiration dorique x. Les Romains appelaient le cuivre æs Cyprium [airain de Chypre], ou simplement æs: le mot de cuprum ne se trouve pas dans les bons auteurs latins, quoique celui de cuivre, qui en dérive, ait prévalu. Le mot airain tire son étymologie d'æs, æris, ou de l'adjectif æreus. Quant à l'alliage connu sous le nom de bronze, je ne vois pas ce qui a pu le faire appeler ainsi chez les modernes. Les termes de bronze ou d'airain et de cuivre désignent à présent des combinaisons différentes; mais, ainsi que le fait remarquer le comte de Caylus, il ne parâit pas que les anciens eussent des mots particuliers pour indiquer chacun des alliages du cuivre.

Quoique le χαλκιύς des Grees sût proprement un ouvrier en cuivre ou en bronze; et que le verbe χαλκιύι désignât dans l'origine l'art de travailler ce métal, cependant on employa ces mots pour exprimer le travail des autres espèces de métaux, dont on combina le nom particulier avec les

<sup>(1)</sup> Liv. xxxIV, ch. xVII.

termes chalkeus, chalkeuein. Homère (1) donne simplement le nom de chalkeus à Vulcain et à l'ouvrier qui revêt de feuilles d'or qu'il vient de battre, les cornes du taureau que Nestor offre en sacrifice. Dans d'autres passages (2), le forgeron est de même appelé chalkeus; et ces exemples sont trop fréquens pour qu'il soit besoin de les citer. Cette manière de s'exprimer prouverait que le cuivre est le premier métal que les Grecs aient employé, et que les arts en conservèrent le souvenir, en adoptant pour les autres métaux des expressions qui rappelaient que le travail du cuivre était le plus ancien. C'est le seul qui ait joui de ce privilége; car on ne se servait pas de termes composés où entrât l'un des mots χυσός, or, άργιοςς, argent, πόλιοςς, fer, &c., en parlant d'ouvrages qui n'étaient pas faits de l'un ou de l'autre de ces métaux.

Ne serait-il pas aussi très-permis de croire que la religion des Grecs voulut consacrer les services que le bronze lui avait rendus en se prêtant à former les statues des dieux? Les fêtes les plus anciennes de la Grèce fournissent à ce métal un beau titre d'antiquité, que peuvent lui envier l'or et l'argent, qui n'obtinrent pas la même illustration. Les Chalcées, dont le nom se traduirait exactement par la fête du bronze ou des ouvriers en bronze, étaient une des plus antiques solennités des Athéniens. Consacrées d'abord à Minerve Ergané ou l'Ouvrière, et appelées Pandemion, parce que tout le peuple y prenait part, elles furent ensuite plus particulièrement célébrées en l'honneur de Vulcain par les ouvriers qui se livraient au travail des métaux. Ceux qui s'exercaient sur le bronze, devaient être fiers de ce qu'on avait dédié aux divinités qui présidaient aux arts, une fête à laquelle le bronze avait donné son nom, honneur qui ne fut pas accordé aux métaux les plus précieux, et qu'on regardait sans doute comme moins utiles. Il y avait à Rome un collège des ouvriers en bronze; c'était la troisième des corporations établies par Numa; et Pline (3) dit que l'antiquité de cette fondation la rend presque aussi respectable que celle de Rome. Il était politique, dans une ville nouvelle ou qu'on renouvelait, de donner de l'importance aux ouvriers pour les y attirer; et en les classant comme on l'avait fait pour les prêtres, on imprimait à cette institution un caractère religieux, qui facilitait les movens de les maintenir dans le devoir.

Les statuaires des époques où l'art fleurit en Grèce, ne se contentaient pas d'employer le cuivre de la plus belle qualité; ils cherchaient encore à le perfectionner par des alliages très-variés avec d'autres métaux : la grande habitude qu'ils avaient de l'employer, leur offrait de fréquentes occasions de multiplier les essais et de faire d'heureuses découvertes. On voit par ce que disent les auteurs, qu'on attachait presque autant de prix à la beauté et à la pureté de la matière, à sa couleur, qu'à la perfection de l'ouvrage : ce qui se conçoit facilement; car, aujourd'hui que la sculpture ne s'exerce, pour ainsi dire, que sur le marbre, le plus ou moins de pureté de cette pierre augmente ou diminue la valeur d'une statue; et si nos yeux étaient habitués, comme ceux des anciens, à voir sans cesse des statues de bronze,

<sup>(1)</sup> Odyss. 1, 430.

<sup>(2)</sup> Odyss. 1, 391.

<sup>(3)</sup> Liv. xxxIV, ch. 1.

ils saisiraient les nuances et les différences qui existent entre tel ou tel alliage, et leur assigneraient des rangs de mérite.

Pline (1), à la vue des chefs-d'œuvre de la Grèce et de Rome, se plaint de ce que long-temps avant son époque on eût perdu l'art de bien fondre le bronze, c'est-à-dire, de trouver de beaux alliages; car de son temps Zénodore fondait encore d'immenses colosses. Ce statuaire savait sans doute qu'en ajoutant de l'étain ou du zinc au cuivre on en augmente la fusibilité et la dureté; mais il ignorait peut-être les proportions de ces métaux nécessaires pour former un beau bronze. N'avant plus de méthode fixe, on tâtonnait dans ses essais, et l'on n'était pas certain des résultats. Pline fait remarquer qu'à mesure que la statuaire perdit de sa perfection, on donna moins de soin à celle des alliages. Cet art mettait cependant un prix exorbitant à ses ouvrages, produits alors par l'amour du gain, au lieu de l'être, comme dans les beaux temps de la Grèce, par le desir de la gloire. Il fallait qu'on attachât une grande valeur à la qualité de la matière, puisque Pline ajoute que personne ne l'emportait sur Zénodore dans l'art de modeler et de ciscler, et que ses modèles en terre étaient de la plus grande beauté. Le colosse de Néron haut de cent vingt pieds et celui de Mercure durent être des chefsd'œuvre de style et de forme. Le statuaire en avait réparé lui-même en partie le métal : malheureusement il n'était pas aussi beau qu'on l'aurait desiré; on ne possédait plus l'art des alliages. L'heureuse combinaison des métaux pour les produire devait être très-difficile, puisque l'on ne put y parvenir malgré les talens de Zénodore et les trésors prodigués par Néron pour son colosse et par la cité des Arvernes pour le Mercure. Il est bon de faire observer qu'il ne s'agit pas seulement des dépenses énormes faites par Néron, mais que Pline dit encore que ce prince était disposé à donner tout l'or et tout l'argent dont on aurait eu besoin; ce qui montre que ces métaux précieux, spécifiés ici non comme numéraire, mais comme matière, devaient entrer comme alliage dans la composition de bronze dont on regrettait la perte, et que la prodigalité de Néron ne put faire retrouver. Que dirait donc cet écrivain aujourd'hui que l'on ne recherche que bien rarement la perfection du métal, et que l'on n'emploie en général le cuivre que pour des figures d'ornement de peu d'importance, faites en fabrique par des ouvriers sans étude et sans talent, qui altèrent les modèles qu'on leur donne, tandis qu'autrefois le bronze faisait la gloire des Myron et des Lysippe? Cétait alors aussi qu'on attribuait leurs ouvrages aux dieux, et que dans chaque contrée les premiers personnages cherchaient à s'illustrer en consacrant leur pouvoir et leurs richesses aux progrès et à la prospérité des arts.

Mais les statuaires de ces brillantes époques, ainsi qu'on le vit depuis dans le siècle de Jules II, de Léon X, de François I. et, étaient en même temps sculpteurs, fondeurs, ciseleurs. Ne croyant pas rabaisser leurs talens en maniant le bronze, ils modelaient, fondaient, réparaient eux-mêmes leurs ouvrages, ou, connaissant à fond tous les procédés de ces arts et leurs ressources, ils en dirigeaient toutes les opérations. Ce qui le prouve, c'est ce

<sup>(1)</sup> Liv. xxxiv, ch. xviii.

qu'on lit dans Pline (1). Il dit que Praxitèle était plus heureux ou qu'il réussissait mieux en marbre qu'en bronze [ marmore felicior ]; que cependant il avait fait de très-belles statues de ce métal : ce qui montre que les statuaires d'alors travaillaient ou finissaient eux-mêmes leur bronze comme ils terminaient leur marbre; car, s'ils se fussent contentés de faire les modèles de leurs statues, et qu'ils les eussent abandonnés, pour les couler et les réparer, à des artistes en sous-œuvre, il n'y aurait pas eu de raison pour que l'on pût dire qu'ils réussissaient moins bien dans le bronze que dans le travail du marbre; l'opération n'eût pas dépendu d'eux. Il faut donc que Praxitèle et tous ces habiles statuaires en bronze auxquels Pline consacre la plus grande portion de son xxxiv.º livre, aient exécuté en grande partie leurs statues eux-mêmes, et que les uns, en leur supposant égalité de talent pour tout ce qui a rapport au dessin, aient été moins familiarisés que les autres avec le travail du métal, et leur aient cédé sur ce point, tandis qu'ils avaient sur eux l'avantage lorsqu'ils maniaient le marbre. Et d'ailleurs Pline eût-il mis au rang des plus grands statuaires des artistes secondaires, qui n'auraient eu d'autre talent que de couler des statues qui n'eussent été leurs ouvrages que dans la partie mécanique et la moins importante de l'art? Il me paraît donc évident, et que ces statuaires travaillaient eux-mêmes à leurs statues de bronze, et, d'un autre côté, que si Praxitèle était moins heureux dans ses statues en bronze que dans celles en marbre, c'est qu'il avait moins d'habitude dans un genre que dans l'autre, et qu'il calculait mieux l'effet que devaient produire ses figures en marbre, que celui qu'il attendait de ses ouvrages en métal.

Aujourd'hui, le sculpteur, n'étant qu'imparfaitement au fait des pratiques de la fonte, ne sachant pas se servir des instrumens du ciseleur, est obligé d'abandonner sa statue aux soins d'ouvriers qui, loin d'être artistes, n'ontaucune connaissance du dessin, ne savent que couper le métal, et bien souvent altèrent les contours en s'efforçant de les réparer. Le statuaire qui veut elever un monument en bronze, devrait être familiarisé avec l'artde fondre, et connaître assez les procédés de la chimie métallurgique pour s'assurer de ses opérations et de ses alliages. Il faudrait qu'ainsi que Benvenuto Cellini, il sut mettre la main à son ouvrage, et le ciseler, au moins dans les parties qui demandent tout le talent et le sentiment de l'artiste, et que le statuaire devrait se réserver et être en état de terminer. Si l'on voulait relever la statuaire en bronze, peut-être devrait-on aussi exiger des ciseleurs qui se destinent au travail des statues et à qui l'on confie l'opération la plus difficile, quelques études en sculpture, en dessin, en anatomie. Il faudrait qu'ils sussent modeler eux-mêmes une statue, et enfin qu'ils fussent sculpteurs en bronze : car on ne peut guère espérer de fondre une statue assez parfaitement pour qu'elle n'ait aucun besoin d'être réparée ; il y a même des réparations inévitables, en raison des procédés de la fonte. Un ouvrage en bronze qui n'est pas réparé, est presque toujours plus flou que l'original; ce qui se conçoit aisément, puisqu'en se refroidissant le métal prend un peu

<sup>(1)</sup> Liv. xxxiv, ch. xix, §. 10.

de retrait, et souvent inégalement, de manière qu'une statue de bronze, coulée sans défauts, ne remplirait pas avec une entière exactitude le moule d'où on l'aurait tirée. Et d'ailleurs le grain du métal coulé, qui donne de la rudesse à la superficie, sa couleur, son opacité, nécessitent à traiter une statue de bronze d'une autre manière qu'une statue en marbre. Quoique très-bien venue à la fonte, une figure en métal exige encore du travail; pour produire le même effet, elle demande à être plus finie qu'une statue de marbre, qui a pour l'œil quelque chose de plus doux et de plus flatteur. Je penserais même que le modèle d'une figure destinée à être coulée en bronze doit être combiné autrement que s'il devait être reproduit en marbre : si l'on suit un même système pour les saillies et les renfoncemens, on obtiendra des résultats très-différens. Ces statues, quoique pareilles en réalité si on les soumet au compas, ne produiront pas le même effet pour l'œil, qui ne les jugera pas semblables lorsqu'il n'y retrouvera plus le même ieu de la lumière et de l'ombre. Il serait peut-être avantageux, après avoir fini son modèle, de lui donner une couleur approchant de celle du beau bronze : on en apprécierait mieux l'effet que dans une figure en platre, dont la blancheur peut tromper sur celui qu'on veut obtenir du bronze; on serait alors à portée d'y faire des modifications que nécessiterait la différence des matières.

Ces observations pourraient être appuyées par des exemples qui leur serviraient de preuves. Certainement les platres du charmant Adorant en bronze de Berlin n'ont pas le même aspect que l'original; ils paraissent moins légers. Quelque beaux que soient des bronzes coulés sur la Vénus de Médicis ou sur le héros combattant, ils ne rendent pas avec une parfaite exactitude toute la beauté de ces admirables statues, dont l'effet a été calculé pour le marbre. La couleur sombre du bronze affaiblit dans quelques parties le dessin du chef-d'œuvre d'Agasias, et les formes de son héros perdent quelque chose de leur fermeté et sont moins prononcées. Je suis d'ailleurs tellement persuadé que les grands artistes de l'antiquité considéraient leurs productions sous tous ces rapports, que je croirais volontiers que si une statue de marbre gagnait à être fondue en bronze, ce serait une preuve que ce n'est qu'une belle copie faite d'après un original en bronze, et dans laquelle on n'aurait pas eu assez d'égard à la différence qu'en raison de celle du bronze et du marbre le statuaire et le sculpteur doivent apporter dans la composition et dans l'exécution de leurs ouvrages. Il me semble donc que, d'après ces considérations, le procédé que j'indique pour les statues qui doivent être coulées en bronze, ne pourrait avoir que d'heureux résultats. En exposant, ainsi que le pratiquaient les grands statuaires de l'antiquité, aux regards des artistes et du public, ces modèles dont la statue monumentale reproduite en bronze serait comme le fac-simile, le statuaire pourrait profiter des observations que son ouvrage ferait naître. Il éviterait souvent des fautes qui sont devenues irréparables lorsque la statue est coulée et en place, et ce serait pour lui et pour son ouvrage un des garans les plus certains et les plus honorables du succès.

Si , par la nature de la matière , on est obligé de réparer les statues de

bronze, il serait important que cette opération se fit avec assez de talent pour qu'on ne s'éloignat pas du modèle du sculpteur. Une statue qui vient d'être fondue, est dans un état à peu près semblable à celui d'une figure en marbre sortant des mains d'artistes secondaires pour passer dans celles du sculpteur, qui y met les finesses de détail, l'expression, et des recherches de travail qu'on pourrait comparer aux demi-teintes et aux reflets de la peinture. En donnant la dernière main, il y répand un sentiment qui tient à l'ame et au talent; il caresse, pour ainsi dire, il réchausse son ouvrage, qui gagne à ces dernières retouches et prend de la vie : aussi le marbre est-il presque toujours plus achevé, plus complet, que le modèle en plâtre. Le contraire arrive à la statue de bronze, qui, au lieu d'acquérir, doit perdre, puisqu'une fois fondue elle n'est pas remaniée par le statuaire, et qu'on la livre à des ouvriers qui la réparent, il est vrai, d'après son modèle, mais qui, n'avant ni le talent ni le sentiment du maître, doivent alterer la franchise de la touche et nuire à l'expression, quand même ils n'attaqueraient pas la pureté des contours.

Quant à la qualité de la matière, la dorure dont nous couvrons la plupart des figures de bronze, ou la couleur par laquelle on tâche d'imiter cette patine précieuse, l'arugo des Romains, que les bronzes antiques ne doivent qu'au temps, toutes ces recherches font que, dans l'usage habituel, il devient inutile d'employer un métal dont la beauté disparaîtrait sous ces additions étrangères. Tout ce que l'on demande à présent au bronze, c'est de bien couler, de remplir exactement le moule, et de se prêter à la dorure. Depuis plusieurs années cependant, grâce aux travaux et aux analyses de quelquesuns de nos habiles chimistes et minéralogistes, tels que MM. Mongez, Vauquelin, d'Arcet, membres de l'académie des sciences, on s'attache à perfectionner le bronze; et l'on doit citer, avec les éloges que méritent leurs efforts, MM. Soyer, très-bon ciseleur, passionné pour son art; Thomire, Carbonneau, et plusieurs autres, qui recherchent la pureté de ce métal et en étudient les alliages. M. Denière, chef d'une fonderie considérable, est un de ceux qui ont déjà obtenu le plus beau bronze, et l'on peut espérer que leur exemple engagera les autres maîtres fondeurs à apporter le même soin dans leurs combinaisons. En supposant que l'on ait composé un bronze d'une qualité supérieure, il faut, pour que la couleur de sa patine devienne pure et solide, que ce soit le métal lui-même qui la produise de sa propre substance, avec le concours lent et doux de l'air, de l'humidité, et qu'elle ne soit pas le résultat précipité des acides et des sels dont on humecte et dont on tourmente la superficie du bronze. Au bout de quelque temps, la surface d'un alliage bien combiné, bien homogène, s'oxiderait assez pour perdre son éclat et prendre une teinte douce et très-agréable. Il semble que quelques bronzes de Florence, du xvi.º siècle, ne doivent pas la leur à une fausse patine, et qu'on les a abandonnés à l'action du temps. C'est peut-être dans cette ville, où les arts retrouvèrent une nouvelle vie, que l'on a fait les plus beaux bronzes modernes.

Avant de parler des proportions des différens alliages de bronze ou

d'airain antiques et modernes, il convient de dire un mot des cuivres qui avaient le plus de réputation chez les anciens. Je crois devoir prévenir qu'en en parlant j'emploierai indifféremment les termés de bronze et de cuivre, sans y attacher l'idée des qualités spécifiques qu'on leur reconnaît aujourd'hui.

Nous avons déjà cité le cuivre de Chypre. Le bronze de Délos jouissait de la plus ancienne réputation; on l'employa d'abord aux supports et aux pieds des tables des triclinia, et il servit ensuite à représenter les dieux, les hommes et toute sorte d'animaux. Le Jupiter tonnant du Capitole était en bronze de Délos, que Polyclète préférait aux autres; le bronze d'Égine était aussi très-estimé, et Myron l'employait beaucoup: Pline fait remarquer que ces deux statuaires, émules l'un de l'autre, rivalisaient entre eux non seulement dans les parties les plus relevées de leur art, mais encore dans le choix de la matière. Du temps de cet auteur, on voyait dans le Forum boarium, à Rome, un bœuf fait de bronze d'Égine. Il n'y avait cependant pas de mines de cuivre dans cette île ; mais ses statuaires excellaient dans l'art de faire de beaux alliages avec le métal qu'ils recevaient des autres contrées. Le cuivre de Tartessus dans la Bétique (près de Cadix) avait de la célébrité. D'après ce que dit Pline (1), il me semble qu'on en tirait aussi de Syracuse, et que les chapiteaux des colonnes du Panthéon d'Agrippa et la couverture du temple de Vesta étaient de ce bronze. Le cuivre de Cordoue, appelé aussi cuivre de Marius du nom du possesseur, jouissait d'une grande renommée du temps de Pline : d'autres mines de ce métal étaient aussi désignées par le nom des propriétaires romains qui les exploitèrent du temps de César. On trouvait dans les Alpes, chez les Centrons [la Tarentaise en Savoie], une espèce de cuivre à laquelle on avait donné le nom de Salluste, ami d'Auguste. Ces mines, à l'époque de Pline, étaient d'un très-petit rapport. Celles de Livie avaient recu leur nom de celui de cette princesse. Pline ne dit pas dans quelle partie des Gaules elles étaient; elles s'épuisèrent assez vite, et ce cuivre n'en devint que plus recherché.

Ce que l'on trouve dans Pline (2) sur le cuivre, se borne à des notions faibles et rendues en termes obscurs sur ses alliages ou sur les proportions de ses combinaisons avec les autres métaux. On attribuait l'alliage magnifique de l'airain de Corinthe au hasard, à la fusion et au mélange de plusieurs métaux lors de l'embrasement de cette ville (l'an 146 avant Jésus-Christ). Mais il paraît, d'après Pline, que ce beau bronze, dont les Romains faisaient tant de cas, était plus ancien. Il dit aussi que, de son temps, bien des personnes, à l'exemple de Verrès et de Marc-Antoine, avaient la prétention de se connaître d'une façon toute particulière aux bronzes de Corinthe; mais il ajoute que ce n'était qu'une manière de se faire distinguer parmi les amateurs, et qu'au fond elles ne s'y entendaient pas mieux que les autres. Quand on sait avec quelle difficulté s'opèrent le mélange et la combinaison de plusieurs métaux de pesanteurs spécifiques différentes, et combien ils demandent à être remués ou brassés, on a de la peine à croire à cet alliage

<sup>(1)</sup> Liv. xxxIV, ch. VII.

fortuit de l'airain de Corinthe. Plusieurs métaux, tels que l'or, l'argent, le bronze, l'étain, le plomb, &c., abandonnés à la seule action du feu. n'auraient formé, même dans la supposition d'une fusion simultanée, que des masses confuses, composées de plusieurs couches, selon les pesanteurs spécifiques et la quantité de chacun de ces métaux; ou bien ils ne se seraient mélangés qu'imparfaitement, et n'auraient jamais produit un tout également combiné et propre à servir à la fonte des ouvrages du statuaire. Pline dit que l'on imitait l'airain de Corinthe par un alliage de cuivre, d'or et d'argent; mais on pourrait douter que les connaissances en métallurgie et en analyse chimique fussent alors parvenues au point de faire trouver d'une manière positive la composition de ce bronze et les proportions de son alliage. Notre auteur cite trois espèces d'alliages. Dans le blanc, l'argent dominait. Le second avait la couleur de l'or : il est probable que ce métal n'y entrait que pour une petite quantité; et s'il y était réparti bien uniformément, il s'opposait, en y conservant sa couleur, à ce que le temps produisît aussi facilement la belle teinte verte que les anciens aimaient à voir au bronze. Les métaux, dans la troisième qualité de l'airain de Corinthe, étaient combinés par parties égales.

On sait qu'il y avait un airain noir nommé hépatizon, parce que sa couleur, d'un rouge brun foncé, avait du rapport avec celle du foie, hépar en grec. Pline n'en connaissait pas la composition, et il paraît qu'elle était due en partie au hasard. Ce bronze, moins estimé que celui de Corinthe, l'était plus que ceux de Délos et d'Égine. L'or entrait, mais dans une proportion que nous ignorons, dans l'alliage nommé aurichalcum, qui peut-être n'avait que la couleur de ce métal, ou de l'or de Manheim et du similor, comme notre chrysocale; couleur qui était due, comme celle du laiton, selon l'opinion de M. Mongez, à un alliage de calamine ou oxide de zinc. Il paraît même que ce savant pense que l'aurichalcum était le laiton : mais est-il probable alors qu'on y aurait attaché autant de prix? On voit dans Pline (1) qu'il y avait un aurichaleum naturel, qui l'emporta sur le cuivre de Chypre, mais dont la réputation ne fut pas de longue durée; on n'en trouvait plus depuis long-temps à l'époque de cet auteur, qui dit que la terre, fatiguée, avait cessé de le produire : aurait-il ainsi parlé de ce métal, si ce n'eût été que du laiton?

Il semble que le cuivre de Chypre que l'on appelait coronarium, n'était pas un alliage particulier, mais une feuille très-mince de cuivre, comme notre clinquant, à laquelle, par le moyen du fiel de taureau, on donnait une couleur d'or : on s'en servait pour les couronnes des histrions. Lorsqu'on y ajoutait six scrupules d'or par once, ce cuivre devenait étincelant. Il est probable, d'après un passage de Pline, qu'on l'employait, comme aujour-d'hui le paillon, pour donner la feuille aux pierres précieuses de couleur et relever leur éclat par celui du métal dont on les double.

On donnait le nom de regulare à un alliage malléable, tandis que le caldarium n'était bon qu'à la fonte. Le premier était le χαλκὸς όλαπός ου πυπίας

<sup>(1)</sup> Liv. xxxiv, ch. ii.

des Grecs, qui supportait bien le travail du marteau, ainsi que l'indique l'épithète que lui donne Pollux (1). Les Grecs nommaient le second de ces bronzes zannie zwie ou προχίας [ cuivre fondu]; il se brisait sous le marteau. Cet alliage-ci ne pourrait-il pas être celui où une grande quantité d'étain rend le bronze très-sonore et très-cassant? Je serais tenté de croire que l'æs regulare, ou le bronze ductile, n'était allié que d'une petite portion d'étain, qui le rendait dur et élastique, propre à la fabrique des armes, après avoir été purifié au feu et forgé, comme l'ont prouvé M. Mongez (2) et M. d'Arcet. Pline fait l'éloge du bronze de Campanie. Il dit que dans cette contrée, ainsi que dans d'autres parties de l'Italie, on y mélait huit livres de plomb : mais il n'indique pas la proportion du cuivre; et certainement, si c'étaient huit livres de plomb par quintal, on n'aurait qu'un bronze trèsmauvais, et qui ne produirait qu'une patine d'un vert sale et tirant sur le noir. Notre auteur ajoute que dans la Campanie, à cause de la disette du bois, on fait bien recuire le bronze. Il rapporte aussi que dans les Gaules on fondait le cuivre entre des pierres chauffées à une haute température : on le recuisait plusieurs fois pour le rendre plus pur ; et il fait remarquer que plus la température de l'air était froide, mieux le cuivre entrait en fusion. Il est probable que ces pierres n'étaient autre chose que la calamine oxide de zinc ], dont on se sert aujourd'hui de la même manière pour fabriquer le cuivre jaune ou laiton. D'après Pline, pour faire le bronze destiné à la statuaire et aux tables sur lesquelles on gravait les inscriptions des monumens, on ajoutait au cuivre, probablement neuf ou tel qu'il venait de la mine, lorsqu'il était en fusion, un tiers de celui du commerce, que l'usage et le frottement, à ce qu'on croyait, avaient, pour ainsi dire, dompté et rendu plus moelleux et plus doux. Mais, ce cuivre recueilli de toutes parts, et qu'on appelle aujourd'hui mitraille pendante, étant à différens degrés de finesse ou de pureté, il n'était guère possible de déterminer la proportion de l'alliage du bronze qui en résultait. On y ajoutait encore douze livres pour cent de métal de soudure; car il paraît que c'est ce mélange d'étain et de plomb que Pline désigne par les mots plumbum argentarium. Au reste, tous ces documens sont très-peu clairs : il est impossible que ce mélange ait produit un beau bronze; le plomb y était en trop grande quantité.

Il y avait encore un bronze très-tendre, dont l'alliage se nommait temperatura formalis; ce qui, je crois, indiquait qu'il était propre au moulage, soit des statues, soit des monnaies, dont les moules et les coins s'appelaient formæ. Il entrait dans ce bronze un dixième de plomb et un vingtième d'étain; ce qui ne devait pas donner un bel alliage : il prenait une couleur connue alors sous le nom de color gracanicus; ce qui ne nous apprend pas ce que ce pouvait être. La dénomination d'ollaria qu'avait reçue une espèce de bronze, venait de ce qu'on en faisait des vases : il se composait

<sup>(1)</sup> vii, 105.

dans les Mémoires de l'Institut, classe (2) Voyez deux mémoires de ce sa- de littérature et beaux-arts, tome V, vant académicien sur le bronze antique pag. 187.

de trois ou quatre livres d'étain sur cent de cuivre. Au reste, dans les analyses de différens bronzes antiques, on n'a pas retrouvé les proportions indiquées par Pline; et, en combinant des alliages d'après ses données, on n'en a pas obtenu des bronzes qu'on puisse croire semblables à ceux dont il parle. Des essais multipliés n'ont donné que de l'étain allié au cuivre dans différentes proportions, de \( \frac{1}{8} \) de livre ou 0.625 pour cent jusqu'à 24 \( \frac{1}{128} \) ou 24.0072. Ce dernier alliage, qui est à peu près celui des cloches, est extrêmement aigre et cassant. Ceux où la proportion de l'étain se trouvait la plus faible, étaient plus doux et plus malléables. Au sujet de ces alliages, M. Mongez fait remarquer une particularité; c'est que l'étain, trois fois plus cher qu'il n'est aujourd'hui, était chez les Romains huit fois meilleur marché que le plomb: ce que l'on ne conçoit que difficilement; car on trouvait ce dernier métal en Italie, dans les Gaules et en Espagne, tandis qu'on tirait l'étain des îles Cassitérides près des côtes de la Grande-Bretagne, et qu'il en venait même de cette dernière contrée.

Pline parle aussi d'un alliage de cuivre et de fer dont était faite la tête d'une statue de Jocaste par Silanion. Mais ces deux métaux ne se combinent pas bien; et, quelque saible que soit la quantité du ser mêlé au cuivre, il en résulte un alliage très-aigre, très-cassant, et si peu maniable, que le fer se divise en petits grains d'une telle dureté, qu'ils émoussent et coupent les limes et les ciscaux de l'acier le mieux trempé. Les analyses de M. Mongez et de M. d'Arcet n'ont pas confirmé celles de Geoffroy citées par le comte de Caylus, et ils n'ont jamais pu retirer ni fer ni arsenic de leurs nombreux essais sur les bronzes antiques. Cependant, à l'article Bronze du Dictionnaire de technologie, qui renferme des choses très-curieuses sur ce métal. on voit qu'on peut allier le fer au cuivre dans de très-petites proportions, comme de 1 à 1.52, mais qu'il faut que ce soit du fer blanc ou fer étamé, et que sans cette précaution le fer ne s'unit que très-difficilement au cuivre. Il paraît, d'après les expériences réitérées de M. Mongez et de M. d'Arcet, qu'il faut entièrement renoncer aux idées que l'on avait eues sur la manière en usage chez les anciens pour donner à leurs armes en bronze une dureté comparable à celle de l'acier. On avait cru, et Goguet (1), le comte de Caylus (2), Geoffroy et Réaumur, avaient appuyé cette opinion par des expériences, que c'était à la trempe que le cuivre allié au fer devait cette dureté : mais probablement ces expériences ne furent pas faites avec l'exactitude que l'on eût pu desirer et que l'on sait y mettre aujourd'hui. Loin de durcir le bronze, il est prouvé que la trempe l'amollit et lui enlève sa qualité sonore; tandis que par un alliage d'étain bien combiné, et où ce métal n'entre que pour une petite partie, environ un vingtième, on obtient un bronze malléable, auquel on donne une grande dureté en le forgeant et en en resserrant les parties sous le marteau; il acquiert de l'élasticité et presque toutes les qualités de l'acier trempé.

Quant à ces statues dont certaines parties étaient d'alliages différens pour rendre sur le visage les impressions et les affections de l'ame par une sorte

<sup>(1)</sup> Orig. des lois, 6.º édit. t. 1, p. 176. (2) Recueil d'antiq. t. 1, p. 256 - 278.

de variété de tons, on ne voit pas jusqu'à quel point l'esset pouvait en être satisfaisant. Mais il ne s'agit pas de discuter ici ce point de critique et de goût; nous nous bornerons seulement à constater que, suivant les auteurs anciens, il y avait des statues de bronze qui offraient cette diversité de couleurs. Pline dit que le cuivre de Chypre auquel on ajoute du plomb, prend une couleur de pourpre propre aux robes prétextes des statues. Dans l'Athamas d'Aristonidas, la tête était de bronze allié de fer. Silanion, par un mélange de cuivre et d'argent, avait cherché, dans la figure de Jocaste, à donner l'idée de la pâleur de la mort. L'Amour en bronze décrit par Callistrate avait le visage vermeil et brillant. Ce qu'on peut inférer de la description et du genre de travail de ces statues, c'est qu'elles n'avaient pas été fondues d'un seul jet, et que certainement la tête était de rapport. Il est à croire aussi que ces figures devaient être drapées de manière qu'il fût impossible de voir l'endroit où les métaux de teintes différentes se réunissaient; ce qui aurait produit un effet désagréable : car il est superflu de dire qu'il eût été impossible, en fondant, de diriger l'alliage de telle sorte, que dans une partie donnée les teintes se mariassent et se perdissent l'une dans l'autre. On voit aussi dans Plutarque (1), qu'il y avait à Delphes des statues de bronze d'un bleu céleste qu'il compare à la couleur d'une lame d'acier trempé. Ce n'était certainement pas celle que ce métal avait naturellement; il ne la tenait que d'une patine produite par la perfection d'un alliage qui favorisait cette belle oxidation. Quelques petits bronzes et quelques médailles antiques donnent une idée de cette superbe patine.

Il paraît que l'on employait souvent le cuivre presque dans toute sa pureté, qui est telle, que nous ne pouvons l'obtenir à ce degré que par des opérations chimiques qui ne seraient pas praticables dans la fonte de masses considérables. Et d'ailleurs il est reconnu que les métaux purs, c'est-à-dire, sans alliage, se coulent mal et sont pâteux à la fonte; étant trop ductiles, ils ne viennent pas bien au travail et sont gras sous l'outil. Le cuivre des chevaux de Venise est pur à 0.997; et pour fondre ce métal et le rendre coulant, nous sommes obligés de le mêler à une bien plus grande quantité d'alliage. Les anciens avaient une telle pratique de la fonte, qu'il ne serait pas étonnant qu'ils eussent employé un flux ou fondant que nous ignorons, malgré nos connaissances en chimie et en métallurgie, et dont ils nous ont caché le secret, que le temps, le hasard, autant que les recherches, finiront peut-être par nous faire découvrir. Dans les plus beaux bronzes modernes, ceux de Florence, et ceux des frères Keller, dont on voit plusieurs statues dans le jardin des Tuileries, le cuivre sur cent parties est allie à sept parties de zinc, deux d'étain et une de plomb (2). Le bronze

(1) De Pythiæ oraculis, §. 2. Voyez Facius, Excerpta ex Plut. operibus, &c.,

(2) Telle est du moins la proportion indiquée dans quelques ouvrages; cependant l'analyse de plusieurs de ces bronzes a donné à M. d'Arcet des résultats un peu différens: il a trouvé (voyez l'Art du Doreur par M. d'Arcet) cuivre 91, zinc 5.33, ctain 1.70, plomb 1.37. Dans le Dictionnaire de technologie, on voit que l'analyse de trois échantillons de bronze des Keller a donné pour moyenne, cuivre 91.40, ctain 1.70, zinc 5.33, plomb 1.37. Il paraît de la statue de Henri IV par M. Lemot se compose de 87. 80 parties de cuivre rouge, de 5.10 d'étain, 6.59 de zinc et 0.58 de plomb. La statue de Louis XIV par M. Bosio offre à peu près les mêmes proportions d'alliage. Pour que le metal coule avec facilité, ne soit pas gras, et qu'il ait assez de fluidité pour remplir tous les creux du moule, il est très-important non seulement que la proportion du zinc et de l'étain avec le cuivre rouge soit convenable. mais encore qu'en les faisant fondre pour les combiner, les allier, on ne les mette pas tous à-la-fois dans le fourneau, mais qu'on suive à cet égard l'ordre indiqué par leurs différens degrés de fusibilité, en faisant fondre d'abord ceux qui en ont moins. Sans cette précaution, le bronze ne coule pas bien, et les métaux les plus fusibles, étant trop chaussés, forment des scories et occasionnent un grand déchet dans la matière, qui, en se raffinant et passant au cuivre rouge, diminue et perd sa fluidité. On peut voir sur ce point ce qui est rapporté dans l'article du Dictionnaire de technologie que j'ai déjà cité; on y trouvera des détails curieux et peu connus sur la colonne de la place Vendôme et sur plusieurs de nos statues en bronze. Il ne suffit pas que le métal se fonde facilement; il est encore aussi essentiel qu'en se refroidissant les pièces ne deviennent pas piquées, ou gercées, ou venteuses; ce qui opposerait de grandes difficultés au travail du ciseleur : ce n'est donc que de la juste combinaison des différens métaux qu'on peut attendre un bronze homogène dans toutes ses parties, et qui remplisse les vues du fondeur, du ciseleur et du doreur.

#### MOULAGE ET FONTE DES STATUES DE BRONZE.

Les anciens ne nous donnent aucun renseignement sur les moyens qu'ils employaient pour mouler et pour fondre leurs statues de bronze; et sur ce point, comme sur tant d'autres, Pline ne nous apprend rien. Mais, puisqu'ils opéraient sur les mêmes matières que nous et obtenaient à peu près les mêmes résultats, il est probable que leurs procédés différaient peu

que les frères Keller préféraient, comme plus faciles à fondre et plus favorables à la ciselure, les afliages quaternaires aux alliages binaires, où le cuivre n'est combiné qu'avec le zinc ou l'étain, et qui coulent moins bien. M. d'Arcet conseille comme un excellent alliage sous tons les rapports, cuivre pur 82 parties , zinc 18, étain 3, plomb 1,5; ou celui de cuivre 82, zinc 18, étain 1, plomb 3. Il recommande aussi l'alliage suivant, proposé par M. Léonard Tournu: cuivre 82.257, zinc 17.481, étain 0.238, plomb 0.024. En général, on obtient de bons alliages lorsque le zinc est uni au cuivre rouge dans une proportion beaucoup plus forte que l'étain, et surtout que le plomb, qui n'entre dans la combinaison que pour une très-faible partie. Je trouve dans l'ouvrage de M. d'Arcet un alliage dont il fait l'éloge, et qui résulte de 53.70 de cuivre, 33.55 de zinc, 2.25 d'étain , 0.25 de plomb. L'alliage ordinaire des fondeurs est, cuivre rouge 72, zinc 25.2, étain 3.5, plomb 0.3, parce qu'il se compose de 75 parties de cuivre jaune du commerce, qui contient cuivre pur 63.70 , zinc 33.55, étain 2.50 , plomb 0.25, et de 25 parties de cuivre ronge chargé de soudure et d'étamage, et qui contient cuivre rouge pur 97, étain 2.5, plomb 0.5; et en faisant la règle d'alliage on trouve le résultat ci-dessus.

des nôtres. Cependant l'énorme quantité de statues en bronze que produisaient les ateliers d'un seul statuaire tel que Lysippe, qui, au rapport de Pline (1), en fit plus de quinze cents, dont une seule eût rendu célèbre un autre statuaire, peut faire penser qu'une grande pratique de la fonte offrait alors aux statuaires, pour en faciliter et en abréger l'exécution, des ressources que nous ne possédons pas.

Quelques personnes cependant regardent les anciens comme beaucoup moins habiles que nous dans les procédés de la fonte, et l'on a même été jusqu'à prétendre que sur ce point ils étaient encore dans l'enfance de l'art. On avouera du moins qu'elle avait une bien grande pratique du bronze, cette enfance qui produisait, comme en se jouant, plus de statues de ce métal que nous n'en ferions dans le même espace de temps en terre ou en marbre. Pour appuyer cette opinion, on a cité des bronzes antiques où se trouvaient des soufflures et des défauts de fonte. Il est certain qu'il n'y a guère de statues antiques ni de modernes, si même il y en a, qui soient exemptes de ces imperfections que l'on a su masquer en les réparant avec adresse. Les anciens avaient sans doute, comme nous, recours à différens moyens pour ragréer les pièces qui n'avaient pas réussi à la fonte. Il est même probable que plus l'art de fondre alla en déclinant, plus on s'étudia à bien faire ces restaurations, et de la manière la moins apparente. Mais ces soufflures et ces défauts qu'offrent des bronzes antiques, ne sont pas des argumens très-solides pour prouver le manque d'habileté des anciens dans l'art de la fonte. Il y a des distinctions à faire entre anciens et anciens, et il faut se rappeler que ceux du temps de Pline n'avaient pas retrouvé le secret des beaux alliages employés par les statuaires qui les avaient précédés. Il est à croire que la perte de plus d'un procédé d'exécution avait suivi celle de ces mélanges qui, donnant au bronze une qualité supérieure, devaient mieux venir à la fonte et produire des ouvrages plus purs. D'après ce que dit notre auteur, il est bien à présumer que Myron, Polyclète et Lysippe, n'auraient été nullement satisfaits des bronzes dont on se contentait, qu'on trouvait même beaux, du temps des premiers empereurs romains, et que l'on s'estime heureux de posséder aujourd'hui.

S'il existe des bronzes d'une dimension remarquable qu'on puisse faire remonter avec quelque vraisemblance au-delà de cette époque, ils sont très-rares; et s'ils ont quelques défauts, ce témoignage serait encore trop faible pour attaquer le mérite de milliers de statues de bronze que le temps nous a ravies. La plus belle et la plus nombreuse collection de figures et de bustes antiques en bronze de grande proportion est, sans contredit, celle du musée de Naples. Ces précieux monumens, dont quelques-uns sont des chefs-d'œuvre par la correction du dessin et par la vérité, sont presques tous du temps des empereurs romains. S'il en est quelques-uns auxquels on puisse assigner une époque plus reculée, ce n'est pas cependant d'une manière incontestable. Tout en admirant la beauté de ces statues, si l'on se rappelle le passage de Pline, on ne devrait pas être étonné de

<sup>(1)</sup> Liv. xxxIV, ch. xVII.

les récouvrir quelques défauts dans les détails de la fonte. Mais, parmi les statues de Naples, je pourrais citer le Faune ivre, le Mercure assis, les bustes de Ptolémée Apion, de Bérénice, d'Archytas, d'Antinoüs, la tête colossale de cheval, chefs-d'œuvre auxquels je pourrais ajouter le bel Adorant de Berlin, de même qu'une grande quantité de bronzes de moyenne grandeur, pour prouver que, malgré la pénurie où nous nous trouvons de statues antiques de bronze, il y en a qui à une grande beauté réunissent l'avantage d'avoir été coulées avec habileté; et j'oserais avancer que celles où il se trouve des défauts importans dans la fonte, n'auraient pas été avouées par les grands statuaires des époques où l'art de fondre en bronze brillait de toute sa gloire dans la Grèce.

Lorsque l'on connaît l'immensité et la longueur des opérations qui précèdent la fonte d'une statue de bronze d'un certain volume, on peut s'étonner qu'il s'agisse ici de cette branche de la partie technique de la sculpture, avant qu'il ait été question de celle en marbre: mais il est positif, par le témoignage non seulement des auteurs profanes, mais même des écrivains sacrés, que la sculpture n'employa le marbre que long-temps après le cuivre et les autres métaux. Dans les anciens temps décrits par la Bible, il est souvent fait mention d'ouvrages en or, en bronze, et jamais de ceux

en marbre. On n'en trouve ni dans Homère, ni dans Hésiode.

Du moment que l'on eut appris, soit par des expériences, soit par le hasard, qui a tant de part à toutes les découvertes, que les métaux entraient en fusion par l'action violente du feu, et qu'en se refroidissant ils conservaient la forme de certaines substances sur lesquelles ils avaient coulé et qui avaient résiste à leur chaleur, on dut songer à profiter de cette propriété, et de là naissaient naturellement et l'idée de mouler et celle de trouver la matière qui convenait le mieux à cet emploi. Ce ne fut sans doute qu'après bien des tâtonnemens que l'on put y parvenir. Je n'ai pas encore ici en vue l'art de mouder arrivé à sa perfection et bravant les difficultés, mais seulement cet art absolument dans son origine, et n'avant, pour ainsi dire, que les instrumens indispensables pour fondre du métal. Qu'on suppose une statue informe d'argile ou de bois, que des ouvriers dans l'enfance de l'art voulussent reproduire en bronze ou tirer d'un bloc de marbre. Pour tailler celle-ci, ils auraient besoin de bien plus d'outils déjà assez perfectionnes; ils se donneraient beaucoup plus de peine que pour fondre la première, qui, coulée dans un moule imparfait, avec moins de travail que l'autre, approcherait peut-être davantage de son grossier modèle. Il est donc assez naturel de croire, sans avoir recours à aucune autorité, que l'emploi des métaux dans la sculpture a dû précéder celui du marbre.

Mais admettre cette priorité, ce n'est pas dire que l'on parvint tout de suite et facilement à ces moules combinés avec art, à ces fontes pures et légères que savaient en tirer les artistes des beaux temps de la Grèce. Cet art, ainsi que les autres, ne fit pas dès son début des progrès rapides; il marcha sans doute d'essais en essais pour arriver à la perfection. D'après ce qu'on lit dans les auteurs et d'après les observations faites sur les chevaux de bronze de Venise et sur d'autres statues, il est à présumer que les

anciens statuaires ne se faisaient pas un mérite de fondre les grandes masses d'un seul jet, et qu'ils aimaient mieux, pour faciliter l'opération, les diviser par parties qu'on coulait séparément et qu'on réunissait ensuite. Le travail du moulage devenait moins considérable; les assemblages étant faits avec adresse, le résultat était le même, et les joints n'étaient pas plus apparens que si la statue cût été coulée d'une seule pièce.

Ce qui vient d'être exposé nous conduit à distinguer, avec M. Quatremère de Quincy, trois différentes époques ou manières dans l'art de jeter les statues en fonte : la première se borna à couler en plein et sans noyau; la seconde s'exécutait en partie au marteau; et dans la troisième on imagina les moules à noyau. C'est de cette dernière méthode, la seule qui réunisse les procédés nécessaires pour obtenir une belle fonte, que nous nous occuperons particulièrement et avec quelques détails. Nous ne dirons qu'un mot des deux autres, très-imparfaites, et qui n'ont pu être employées que lorsque les moules à noyau n'étaient pas connus, ou depuis leur invention, dans des cas particuliers.

#### FONTE MASSIVE OU EN PLEIN.

CETTE espèce de fonte grossière ne devait être exécutée qu'avec des moules à creux perdu, en argile, que l'on prenait sur le modèle en terre ou en bois. On pouvait, après avoir laissé sécher le moule, détruire le modèle, s'il était en argile, à travers les trous ménages dans la base ou dans d'autres parties. S'il était en bois, comme dans les deux cas, le moule devait être cuit; il était facile de retirer de son intérieur le modèle réduit en charbon ou en cendres. Rien n'empêchait non plus de faire le moule en deux pièces, dans le sens de son épaisseur, et de les réunir comme deux coques. Je croirais même volontiers que, dans le principe, on put se contenter d'une de ces coques, celle, par exemple, de la partie antérieure de la statue que l'on moulait ou que l'on estampait dans l'argile, que l'on faisait ensuite durcir au feu. On enterrait cette espèce de moule de manière à pouvoir le remplir de métal fondu. Cette opération ressemblait à celle qui est en usage à présent pour couler la gueuse dans les hauts fourneaux. En supposant le moule d'une seule pièce, c'est-à-dire, une masse creuse et fermée de tous côtés, il était nécessaire, après l'avoir cuit, de l'enterrer ou de le disposer de façon qu'il pût résister à la chaleur et au poids du métal qui agissait en différens sens, et que l'on y coulait par une ouverture pratiquée à cet effet. On ne dut pas réussir du premier coup dans ce moulage grossier, et des expériences malheureuses apprirent sans doute que, pour éviter les accidens et les soufflures, il était indispensable de ménager des évents qui permissent à l'air refoulé par la matière en fusion, de sortir du moule, qu'il avait souvent brisé avant cette découverte. On conçoit que cette manière de mouler ne devait produire que des statues massives, et il est probable qu'à l'époque où on l'employait, leurs membres n'étaient pas séparés du corps et qu'on les fondait d'une seule pièce.

Par la manière dont s'exprime Moïse dans l'Exode, cet ouvrage le plus

curieux qui existe, ne fût-ce que sous le rapport des arts qu'il offre à une époque antérieure de plusieurs siècles aux temps historiques des Grecs, on voit que le veau d'or des Israélites dans le désert était un ouvrage fondu, et il est probable qu'il l'avait été par les procédés de cette première manière de fondre. Le texte des Septante, ch. xxxII, verset 4, porte expressément qu'Aaron, après avoir reçu des femmes des Hébreux leurs boucles d'oreilles et leurs ornemens en or, forma [ ἔπλασιν ] un modèle d'après le dessin, ou avec art, et qu'il en fit un veau en fonte; et au verset 24, le grand prêtre, s'excusant auprès de Moïse d'avoir fait cette idole, lui dit : « J'ai mis au feu cet or, et il en est sorti ce veau. » Ainsi c'était un ouvrage de fonte, de même que les statues des dieux fondues dont il est question au chapitre XXXIV, verset 17, et qui sont mises en opposition avec les idoles sculptées du verset 13, que Dieu ordonna de brûler, et qui vraisemblablement étaient de bois, à moins qu'on ne l'entende de statues de métal qu'on aurait fait fondre pour les détruire. On ne peut cependant guère admettre ce sens : l'écrivain sacré, dans ce passage, emploie pour chaque objet le terme qui convient le mieux à la manière de le détruire : Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous couperez les bois sacrés. Ces expressions sont précises; et celle dont Dieu se sert dans son arrêt contre les idoles sculptées, qu'il faut brûler et réduire en cendres, prouve qu'elles étaient en bois : le mot grec ne pourrait pas s'appliquer aussi bien à la fusion des métaux.

#### MOULAGE AU MARTEAU.

S'il est nécessaire, pour suivre une marche méthodique, de passer du simple au composé, et si les inventions et leurs procédés doivent se ranger suivant l'ordre de leur ancienneté, il convient de s'occuper des statues travaillées au marteau avant de parler de celles dues aux procédés de la fonte, quoique celles-ci remontent à une époque très-reculée. Les ouvrages faits au marteau par morceaux séparés et réunis par des assemblages ont certainement précédé ceux qui ont été exécutés au moyen de la fonte, non massive, mais creuse, qui exige beaucoup plus de détails d'opération, et qui annonce plus d'idées et de pratique dans les arts. Aussi les auteurs grecs, et d'après eux Pline, donnentils aux statues en fonte creuse moins d'anciennete qu'à celles qui étaient repoussées ou retreintes au marteau, procede nomme par les Grecs sphyrélaton, de sphyra [marteau], élaunein [battre, repousser] (1). Nous avons dejà vu, page 63, que χαλκός έλαπς était du bronze forgé; et le mot élaton, dans la composition des mots chrysélaton, argyrélaton, chalkélaton, indique un travail d'or, d'argent, de bronze, fait et repoussé au marteau (2).

Quoiqu'il soit question, ainsi que nous l'avons vu, de la fusion des métaux et d'idoles fondues dans les temps les plus anciens, décrits dans le livre de Job et dans l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome, il est pourtant probable que les sculptures de ces époques reculées étaient faites pour la plupart au

<sup>(1)</sup> Pollux, Onom. 1, vii, 107.

<sup>(2)</sup> Voyez plus haut, pag. 8.

marteau, ou que cet instrument entrait pour beaucoup dans les opérations qu'on faisait subir aux figures informes que pouvait produire la fonte massive. Les chérubins du tabernacle de Moïse étaient d'or travaillé au marteau; et même, d'après l'expression des Septante (1), on y reconnaît, ainsi que dans le chandelier à sept branches, les procédés d'un art dont nous nous occuperons bientôt : ces ouvrages étaient en partie faits au marteau et par assemblages. Ce fut aussi sans doute avec cet instrument que l'on façonna les lames d'or et d'argent qui recouvraient non seulement les leviers du tabernacle, mais même les autels et les colonnes qui l'entouraient, et dont les bases étaient d'airain et les chapiteaux d'argent fondu. On avait dû exécuter de la même manière les vases d'or pur destinés aux cérémonies, et les clochettes d'or qui bordaient le bas de la robe d'Aaron; et il fallait que l'or cût été allié d'un autre métal pour devenir dur et sonore (2). On voit aussi que ces mots, la sainteté est au Seigneur, tracés sur la lame d'or qui ornait la partie antérieure de la mitre d'Aaron, étaient faits au marteau et en relief : ainsi c'était par le procédé du sphyrélaton, en frappant les lettres sur le revers de la lame pour les faire ressortir de l'autre côté. Je cite ce passage d'après les Septante (3); car la Vulgate et la traduction française parlent du burin, et par conséquent de gravure en creux : mais il me semble que les lettres en relief devaient produire plus d'effet, être plus apparentes, et que le travail du marteau par retreint, leur convenant mieux que celui du burin, était aussi plus d'accord avec la magnificence du vêtement du grand prêtre. Je me borne à indiquer d'après l'Exode ces divers ouvrages, comme les monumens les plus anciens dont les détails nous aient été transmis de la manière la plus authentique. Les dix derniers chapitres de l'Exode et le Lévitique nous en fourniraient encore un grand nombre : mais il y a beaucoup de répétitions, et, dans la question dont il s'agit, quelques témoignages de plus n'ajouteraient rien de nouveau à ceux que nous venons d'entendre ; i'v aurai d'ailleurs recours dans une autre occasion.

Le troisième livre des Rois, dans le v.º chapitre et dans les suivans, décrit la construction du temple de Salomon et de son palais, et offre aussi des détails curieux sur le travail des métaux. On y distingue les ouvrages faits au marteau d'avec ceux qui étaient exécutés en fonte. Parmi les premiers, on remarque des boucliers d'or, des armes, et les chérubins de l'arche, qui étaient en bois recouvert de lames faites au marteau avec l'or le plus pur, tandis que les chapiteaux des colonnes, la mer d'airain et ses accessoires, avaient été coulés en bronze et réparés avec soin. On trouve même dans l'auteur sacré un renseignement intéressant, qui apprend que tous ces ouvrages considérables avaient été fondus sur les bords du Jourdain, entre Socoth et Seira, dans une plaine abondante en terre grasse ou en argile; ce qui montre que dès-lors l'argile servait au moulage et à la fonte.

Le petit nombre de productions en métal dont Homère donne la

<sup>(1)</sup> Exode, ch. xviii, v. 25. (2) Exode, ch. xxxviii, v. 33, 34. (3) Exode, chapitre xxxvii, vers la fin.

description, ne réveille que les idées de la sculpture faite au marteau. C'est toujours à l'aide de cet instrument, de l'enclume et des tenailles, que Vulcain et ses habiles ouvriers exécutent leurs ouvrages, et qu'ils façonnent le métal après l'avoir allié et fondu de la manière convenable. Dans tous leurs procédés on ne reconnaît que ceux du sphyrélaton, et l'on peut croire qu'ils se réduisaient à peu de chose à des époques où la sculpture en était encore à ses premiers essais. Il est à croire qu'on put faire alors des statues grossières sans se servir de modèles préparatoires, et qu'après avoir réduit en plaques des lingots de métal au moyen du marteau, on leur donnait une espèce de forme avec le même instrument, dont, suivant le besoin, on pouvait varier la grandeur et la figure.

Mais, lorsque la sculpture, ayant fait des progrès, chercha à imiter la nature, la pratique du sphyrelaton dut aussi se perfectionner : on ne travailla plus au hasard; il fallut s'astreindre à reproduire avec exactitude le modèle qu'avait fourni la plastique. Il est probable, et le genre de ce travail l'indique et l'exige même, qu'après avoir modelé en terre une statue, on la divisait par parties, dont on tirait des moules séparément en plâtre, en terre, ou en quelque autre matière, et qui étaient disposés de manière à n'embrasser qu'une portion de la circonférence du corps ou des membres; ce qu'on ne peut mieux comparer qu'aux deux parties d'une cuirasse qui devant et derrière suivrait les formes du corps. Par une seconde opération, ces moules étaient sans doute reproduits en métal d'une certaine épaisseur; on aurait pu même les faire en terre cuite, dure et épaisse, pour les parties qui ne demandaient pas à être repoussées avec force. Au moyen de marteaux plus ou moins arrondis, on battait et on repoussait des plaques minces de métal dans le creux de ces moules ou de ces coques, et on leur en faisait prendre les formes. Peut-être aussi le moule n'offrait-il pas tous les détails, et y en avait-il qui dépendaient de l'adresse de la main. L'ouvrage était susceptible de recevoir tout le fini convenable, qu'on lui donnait en se servant avec art du marteau, pour repousser plus ou moins la plaque de métal sur un tas ou masse épaisse d'un autre métal plus mou, tel que le plomb, qui se prétait à cette espèce de modelage.

Après avoir réparé les pièces sur leurs bords, on les réunissait, pour en recomposer la statue, soit par la soudure ou par des clous qu'on rivait à fleur des pièces, soit par quelque autre assemblage dont il est facile de se faire une idée. On conçoit aussi que l'on a pu combiner ensemble les opérations du sphyrélaton et celles de la fonte, et soumettre au travail du marteau des pièces coulées dans des moules. En resserrant par la percussion les pores du métal, on en augmentait la densité et la force, et il devenait plus propre à résister à l'action de l'air. Mais il était alors nécessaire de donner aux parties fondues plus d'épaisseur et moins de largeur qu'elles ne devaient en conserver, pour pouvoir, en les repoussant au marteau dans le moule de métal, arriver à la forme et à la dimension qu'on voulait obtenir, et qu'on n'aurait pu leur faire prendre si elles eussent été fondues de la même forme et de la même largeur que les parties du modèle. Le procédé du sphyrélaton permettait aussi de mettre dans l'emploi du métal plus d'économie

que dans la fonte, qui, bien que légère, ne peut pas être aussi mince que les ouvrages faits par retreint: aussi a-t-on dû avoir ordinairement recours à ce genre de travail pour les statues d'or et d'argent, et c'est ce que nous verrons lorsqu'il sera question de ces métaux précieux et de la toreutique, qui faisait un grand usage des pratiques du sphyrélaton. Cette manière d'exécuter des statues était encore en usage sous les empereurs, à l'époque la plus brillante des arts chez les Romains. Une épigramme de Ptolémée Chennus (1), qui vivait sous Trajan et sous Adrien, célèbre une statue d'or de Minerve, faite au sphyrélaton par Aristodieus, et rien n'empéche de croire qu'elle était de ce temps-là. Au reste, c'est le seul passage de l'Anthologie grecque où l'on trouve le mot sphyrélaton. Je remets à traiter dans un autre endroit ce qui a rapport à la troisième manière d'exécuter les statues de bronze, et ce ne sera qu'après avoir parlé des branches de la sculpture qu'on peut croire avoir précédé la fonte dans des moules à noyau.

#### IVOIRE.

J'AURAIS peut-être déjà dû parler de l'ivoire, cette belle substance, qui, selon Pline, était la plus convenable aux statues des dieux, et dont le travail, par ses procédés, a beaucoup de rapport avec celui du bois, et remonte de même à une haute antiquité; mais je n'ai pas cru devoir interrompre le fil de ce que j'avais à dire sur les métaux, qui d'ailleurs furent presque toujours unis à l'ivoire dans les ouvrages dont il est question dans les temps les plus reculés. Ce n'est pas que cette élégante matière, qui se met en œuvre sans de grandes difficultés, ne fût pas employée ou seule ou avec le bois; mais il est probable que ce ne fut presque jamais que pour les têtes et les extrémités des statues, ou pour quelques autres parties du corps, et qu'on ne s'en servait pas pour les draperies, qui se faisaient en bois et plus fréquemment encore en étoffes véritables ou en métal.

Quoique l'emploi de l'ivoire soit très-ancien, cependant il n'en est question ni dans le livre de Job, ni dans le Pentateuque, et ce n'est que vers l'époque de David et de Salomon que les livres saints en parlent: le commerce avec les Indes et l'Éthiopie avait acquis plus d'étendue, et ce dut en être une des principales branches. On voit au chapitre x du livre 11 des Rois, que l'ivoire faisait partie des denrées précieuses que Salomon tirait de l'Orient; cependant il ne figure point parmi les présens que lui apporte la reine de Saba. Il se pourrait même que l'on n'en eût pas alors une grande quantité; il n'en est pas fait mention dans la description des magnifiques ouvrages que Salomon fit exécuter dans le temple de Jérusalem et dans son palais. Le trône seul de ce roi était en ivoire, rehaussé par des ornemens en or de la plus grande richesse. C'est peut-être la première notion que nous offrent les auteurs anciens de la réunion de l'ivoire et de l'or, que nous verrons bientôt chez les Grecs produire les plus merveilleux ouvrages de l'art. Il est bien vrai qu'il en est question dans l'Iliade et l'Odyssée, dont les sujets sont

<sup>(1)</sup> Voyez Brunck, Anal. t. II, pag. 488, v.

antérieurs à la construction du temple de Salomon. Mais est-il certain qu'Homère, qui était à peu près contemporain de ce prince, et qui sans doute connaissait des ouvrages en ivoire, n'ait pas attribué aux Grecs et aux Troyens du temps du siége de Troie les connaissances qu'il avait et qui leur étaient encore étrangères? Il me semble que nous pouvons hésiter à croire que le travail de l'ivoire ait été pratiqué à cette époque dans la Grèce, où tout démontre que les arts étaient alors à peine dans leur première enfance. Je me réserve de parler avec plus de détail de l'ivoire, lorsqu'il sera question des statues d'or dont il formait une partie considérable. Il me suffisait d'indiquer ici cette belle matière comme l'une de celles que la sculpture employa les premières, lorsque, le travail du bois et le perfectionnement des instrumens l'ayant rendue plus entreprenante et plus adroite, elle put mettre plus de fini et de recherche dans ses ourrages.

#### STATUES D'OR.

Nous avons déjà vu, dans l'Introduction, que l'or réunissait les qualités que la statuaire pouvait desirer et rechercher dans un métal, et que ce n'était que sa cherté qui en rendait l'emploi aussi rare. Il me semble cependant que la couleur de l'or, surtout lorsqu'il est bruni, n'est pas aussi favorable à la sculpture que celle du bronze et d'autres matières : ses reflets, ses luisans, nuisent au calme des contours, et leur font tort; et c'était l'avis de Pline (1), qui lui préférait l'argent comme avant un éclat plus doux et qui approchait de la clarté du jour. Je doute qu'on puisse alléguer que ce n'est que le manque d'habitude de voir des statues en or qui a fait passer comme en principe qu'elles n'étaient pas d'un goût pur : car, si l'on ne fait pas des statues d'or, on en voit de dorées, et quelques-unes sont exécutées avec soin. L'or y produit le même effet que si elles étaient réellement de ce métal; et si elles plaisent sous le rapport du luxe et de la magnificence, elles ne sont pas aussi satisfaisantes, considérées comme production des arts. Lorsque Pline reproche à Néron d'avoir fait dorer des statues de Lysippe, il n'est pas probable que ce fût parce qu'on en avait altéré les formes et les finesses par l'opération de la dorure : on devait en avoir une assez grande habitude pour que ce travail ne sit courir aucun risque à la pureté des contours. La statue de bronze doré de Lillebonne est une preuve que les anciens doraient dans la perfection (2). Ne peut-on pas

- (1) Liv. xxxIII, ch. xIX.
- (2) Comme je me propose de parler, dans un autre endroit, de cette curieuse statue, déterrée le 24 juillet 1823 par M. Holley jeune, à Lillebonne, arrondissement du Havre, je n'en dirai un mot ici que sous le rapport du bronze, et plus bas sous celui de la dorure. On peut voir sur ces différens points les analyses de M. Vauquelin, membre de l'académie des sciences,

et de M. Houton-la-Billardière, professeur de chimie à Rouen, dans les tomes XXV, p. 395, XXVI, p. 107, XXVII, p. 111 des Annales de chimie et de physique. M. P. Rever a aussi publié sur ce sujet deux lettres intéressantes, dont la seconde édition a été imprimée à Évreux, chez Ancelle fils, en 1834. Soit que ces savans aient fait leurs analyses avec des fragmens qui contenaient plus ou moins de soudure.

croire que Pline regardait la couleur du bronze ou celle du marbre comme plus favorable à la sculpture, plus amie de l'œil, que celle de l'or, et qu'it pensait qu'en dorant une statue de bronze, on lui nuisait et on en changeait l'effet? En devenant plus riche, elle perdait tout le charme de sa simplicité. Il est à remarquer aussi que, chez les anciens, ce n'est qu'à l'époque où le mauvais goût commençait à s'introduire dans la sculpture, que, pour imiter l'or, on en revêtit les statues de bronze, auxquelles auparavant on attachait autant de prix que si elles eussent été d'or.

Quoiqu'il y ait quelques erreurs dans ce que Pline dit sur l'or, principalement sur sa pesanteur qu'il croit moindre que celle du plomb, cependant on voit que de son temps on connaissait bien toutes les propriétés qui rendent l'or le plus précieux des métaux. Je n'entrerai pas dans les détails très-circonstanciés que donne notre auteur (1) sur les différentes manières de l'extraire de la terre par le lavage, ou par d'autres moyens qui ressemblent à ceux qu'on emploie aujourd'hui. Dans le sujet qui nous occupe, nous n'avons besoin que de l'or prêt à être employé. C'était, comme à présent, en le faisant passer plusieurs fois au feu que les anciens le portaient au dernier degré de pureté, qu'il acquérait, dit Pline, sans rien perdre de son poids. Dans cette opération, de même qu'aujourd'hui, on se servait du plomb; et il paraît que le tasconium, espèce d'argile ou de terre absorbante qu'on employait pour les creusets, produisait le même résultat que les os calcinés dont nous faisons nos coupelles. Mais il est étonnant que Pline dise que l'or, qui résistait au feu de charbon le plus ardent, se fondait à un feu de paille; ce qu'il répète dans un autre passage. L'or ainsi purifié s'appelait obrussa et obryzum : les Grecs le nommaient γρυσός απεφθος, ou or qui a eté recuit au feu. Celui de Gaule, nommé albicratense, passait pour être de la nature la plus pure : il ne contenait qu'un trente-sixième d'argent.

Les anciens tiraient un grand parti de l'extrême malléabilité et de la ductilité de l'or pour le réduire en feuilles ou en fil; et l'on voit par ce qui nous reste de leurs dorures ou de leurs tissus, qu'ils y employaient ce métal très-pur. Souvent leurs tissus étaient entièrement de fils d'or sans laine: Pline (2) cite la tunique dont se revêtit Tarquin l'Ancien dans son triomphe, et un manteau que portait Agrippine la jeune, comme ayant été faits de cette manière. Réduit en feuilles, l'or en produisait jusqu'à sept cent

soit que le métal de la statue n'ait pas été exactement combiné, les résultats qu'ils ont obtenus ne sont pas tout-à-fait d'accord, M. Vauquelin a trouvé que le bronze contenait de 91.477 à 91.880 de cuivre, de zinc 8.4 à 8.5, d'étain et de plomb de 0.02 à 0.021. L'analyse n'a donné à M. la Billardière que 95 de cuivre pur et 5 d'étain; et M. d'Arcet a obtenu 82.513 de cuivre, 9.196 d'étain, 6.896 de plomb et 1.270 de zinc, et en outre

0.083 d'or et 0.043 d'argent, qui n'étaient qu'accidentellement alliés au bronze. D'après toutes les recherches qui ont été faites sur les différens alliages dont il a été question à la page 65, il paraît que celui-ci était loin d'être bon, que le zinc y était dans une proportion beaucoup trop faible, et que le plomb y entrait pour une trop forte partie.

- (1) Liv. xxx111, chap. xx1.
- (2) Ibid. chap. x1x.

cinquante par once. Ces feuilles avaient quatre doigts en carré : les plus fortes se nommaient bractea Pranestina, feuilles de Préneste [ Palestrine ]. parce que l'on s'en était servi dans cette ville pour dorer la statue de la déesse Fortune; on appelait quæstoriæ celles qui étaient plus faibles. Ces feuilles s'employaient dans la dorure sur les métaux, le bois, le marbre; et les objets dorés que le temps a conservés, prouvent que du temps des Romains la dorure était plus forte qu'elle ne l'est chez les modernes : car je ne remonterai pas aux premières époques, où l'on voit par la Bible et par Homère que la dorure était un placage qui devait être très épais. Mais, outre les feuilles pour dorer, les Romains en avaient aussi de plus épaisses destinées à faire les feuillages des couronnes. On en a trouvé dans les fouilles de Pompéi; elles sont beaucoup plus fortes que notre paillon. Il est aisé de reconnaître qu'elles n'ont pas été faites au laminoir, et l'on y apercoit les traces des coups de marteau. C'est de ces feuilles que sont fabriqués en grande partie les boucles d'oreilles, les fibules et d'autres bijoux que l'on déterre à Pompéi et à Herculanum. Quelquefois, pour leur donner du soutien, on en a rempli l'intérieur avec de la poix ou du mastic; ce qui rentre absolument dans les procedes du sphyrelaton, ou du travail par retreint. Ces feuilles d'or épaisses n'auraient pu servir à dorer ou à plaquer des statues ; il eût été difficile de les appliquer surtout dans les parties bombées. On sait par Pline (1) que, de même qu'à présent, on dorait sur l'argent et sur le cuivre au moven de l'amalgame de mercure, ou hydrargyrum, argent liquide : il en indique le procéde. Mais cependant on n'employait plus guère de son temps le mercure que pour l'argent; et par économie, au lieu de se servir de l'hydrargyrum, qui était rare, on avait recours, pour dorer le cuivre, à d'autres méthodes dont le résultat était moins solide (2).

La dorure des anciens ne faisant pas essentiellement partie de mon sujet, et n'en étant qu'un accessoire, je ne vais la présenter que dans ses rapports avec la statuaire. Je ne dirai même qu'un mot sur les procédés qui ont dû être mis en œuvre pour dorer la statue de Lillebonne, l'un des meilleurs exemples que l'on puisse citer de la dorure antique sur métaux; car on sait que celle des chevaux de Venise, avant qu'on l'eût réparée à Paris, et celle d'un Hercule du Vatican, étaient en trop mauvais état pour se prêter à des recherches exactes. Il n'en est pas ainsi de la statue de Lillebonne, dont une grande partie est très-bien conservée, et où l'or est aussi

(1) Liv. XXXIII, ch. XX, XXXII, XLII.
(2) Je suppose l'or au titre de 1000, valant 3444.44 francs le kilogramme, ou 1686.0533 francs la livre; 105.35 francs l'once ou 30.59 grammes; 3.444 francs le gramme, ou 0.18.128 centimes le grain. Si for n'était qu'à 900, titre de nos monnaies d'or, le kilogramme ne vaudrait que 3100 francs, et l'on n'aurait qu'à retrancher un dixième des valeurs que je donnerai, Mais l'alliage nuit à la malléabilité et à la ductilité de l'or, et, pour être étendu au degré auquel on parvient par le battage, il demande à être de la plus grande pureté. Quoique l'on ne trouve jamais l'or des anciens à 1000, et qu'il soit presque toujours allié d'un peu d'argent, cepen dant il est ordinairement pur ou à 1000, à un on deux millièmes près. La pesanteur spécifique de l'or forgé étant 19.3617, le poids du pied cube, ou 0.03428 mètre cube, est de 1355 livres 5 onces 60 grains, intact que s'il venoit d'être appliqué. Il paraît positif qu'il ne l'a pas été au moyen de l'amalgame. Les diverses analyses n'ont pas produit un atome de mercure; et s'il se fût volatilisé, il aurait été possible d'en reconnaître l'existence. On sait à quel point de précision les habiles chimistes que j'ai cités portent leurs analyses. D'ailleurs la dorure par l'amalgame pénètre

ou 663.2465 kilogrammes, et sa valeur, de 2,284,515.52 francs. Le pouce cube, ou 19.8363 centimètres cubes, pèse 12 onces 4 gros 28 grains, ou 383.92 grammes, et vaut 1322.92 francs. La livre romaine était de 12 onces, qui, d'après les nouvelles recherches de M. Letronne, valaient 10 de nos onces 5 gros 53 grains, ou 6173 grains, ou 327.187 grammes; l'once romaine, 7 gros 9.333 grains, ou 513.333 grains, ou 97.9656 grammes.

Le pied romain, de 12 onces ou pouces, avait 10 pouces 10.772 lignes du pied de roi, ou 0.295 millimètres; Fonce, 10.89796 lignes à 0.00008 près, ou 24.5833 millimètres à 0.0003 près; le dactyle ou doigt, seizième partie du pied romain ou trois quarts de Fonce, avait 8.17325 lig. du pied de roi, ou 18.4375 millimètres. Telles soat les données qui m'ont servi de bases dans les calculs dont j'offre les résultats dans le tableau suivant:

TABLEAU comparatif des Feuilles d'or chez les Romains avec celles que l'on bat à Paris pour dorer sur le bois ou sur les métaux.

| Nombre de feuilles d'or de Rome dans l'once romaine. | NOMBRE  de feuilles d'or de Paris dans l'once romaine. | GRANDEUR.                              |                             |                             | SURFACE TOTALE DEL FEUILLES. |                   | POIDS<br>DE LA FEUILLE |                  | ÉPAISSEUR. |             | VALEUS.   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|
|                                                      |                                                        | Dolgis<br>ro-<br>mains<br>en<br>carré. | Ponces<br>de roi<br>carrés. | Centi-<br>mètres<br>carrés. | Tohes<br>carrées.            | Môtres<br>carrés. | Grains.                | <b>Grammes</b> . | Lignes.    | Millimètres | Centimes. |
| 750.<br>(1)                                          |                                                        | 4-                                     | 7-42844.                    | 54-3904.                    | t. pi.<br>1, 2-31135-        | 4-04:85-          | a.683.                 | 0.0363.          | 0.00013.   | 0.0003.     | 12.52.    |
|                                                      | 427-733-<br>(2)                                        | 6.72.                                  | 21-0070-                    | 153-9351-                   | 1,26.39838.                  | 6,58303.          | 1.3.                   | 0.6374.          | 0.00008.   | 0,00018.    | 1-977-    |
|                                                      | (435-<br>(3)                                           | 5.26.                                  | 12.840.                     | 97.040.                     | 3,19.9.                      | 13.9252.          | 0.0036.                | 0.01911.         | 0.000045.  | 9.00008.    | 0.658.    |
| 20                                                   | \$621.77.<br>(4)                                       | 5.87.                                  | 16.                         | 117-245-                    | 17,12,92.32.                 | 65.911.           | 0.00026.               | 0.00485.         | 0.0000009. | 0.0000018.  | 0.01673.  |

<sup>(1)</sup> Il y avalt des feuilles plus faibles; mais Pline ne dit pas combien on en battait à l'once. Il paraît qu'elles avaient toujours la même grandeur, et que la différence n'était que dans l'épaisseur.

<sup>(</sup>a) Les feuilles d'or de Paris, qu'on appelle es agrez, pècen lo grains, ou 1,19 gramme les ag feuilles ou le livret; il y a 19 livrets 2/10 ou 480 feuilles à l'onec. Ces écuilles ont 4 pouces 7 lignes on carré, ou 124,070 millimètres en carré, ou 120,070 pouces carres, ou 13,091; centimètres; 340 couvrisient une surface de 1 rois 34,200; applics carrès, ou 7,387,45 mêtres carrès. Le tableau office leur rapport avec les écuilles romaines.

<sup>(3)</sup> Feuilles dont 25 pésent entre 8 et 10 grains; en prenant 9 pour moyenne proportionnelle, il y en a 1600 à l'onec ou dans 30,59 grammes, Elles ont 3 pouces 7 lignes en carré, ou 97.040 millimétres; et qui donne 12.840 pouces carrés, ou 97.040 contimétres carrés; 1600 couvrimient 3 toises 4,60 piedes carrés, ou 15.0449 o mêtres carrés.

<sup>(4)</sup> Feuilles de 6300 à l'once et de 4 pouces en carré, 108.280 millimétres, ou de 16 pouces carrés, ou 177.248 centimétres carrés: 6300 couvrisaient une surface de 19.45 toltes carrées, ou 73.350 mêtres carrés. Ce sont les feuilles les plus minces que l'on fasse,

le bronze, et dans la statue de Lillebonne elle est entièrement superficielle : cette figure doit donc avoir été dorée à la feuille unie au métal par quelque autre intermédiaire que le mercure. En examinant à la loupe des fragmens, M. d'Arcet y a découvert de petites raies en différens sens, qui résultent d'une préparation ou d'un léger grattage fait avec le rifloir pour favories l'adhérence de l'or sur le bronze. Il a remarqué aussi de très-petites souf-flures recouvertes d'or : ce qui prouve que l'or était en feuilles ; car , s'il eût été en amalgame, il serait entré dans les soufflures et les aurait tapissées intérieurement sans les masquer. Mais, sans pousser plus loin les recherches sur la dorure de la statue de Lillebonne, je passerai à des considérations d'un plus grand intérêt et qui touchent de plus près à la statuaire.

Le bronze de cette statue s'est trouvé, en général, dans un tel degré d'oxidation, quoiqu'il y eût encore des parties à l'état métallique, qu'il est aussi fragile que du verre. M. Houton-la-Billardière pense, et M. d'Arcet est de cet avis, que c'est l'or dont est recouvert le bronze qui a favorisé et décidé cette oxidation. Ce serait un effet galvanique tel que celui au moyen duquel on décompose l'eau, en mettant en communication l'extrémité en or et l'extrémité en cuivre qui terminent la pile de Volta. L'oxigène de l'eau se porte alors sur le cuivre et l'oxide, tandis que l'hydrogène, n'ayant pas d'action sur l'or, se dégage. M. Vauquelin ne partage pas tout-à-fait cette opinion, et il pense que la présence du plomb et de l'étain dans le bronze a pu déterminer l'oxidation, sans qu'il soit besoin d'admettre l'influence de l'or. Il se fonde sur ce que, l'or revêtant le brenze de la statue sans solution de continuité, il ne pouvait y avoir d'effet analogue à celui de la pile de Volta. Cependant, comme ce savant chimiste ajoute qu'il se pourrait qu'il v eût eu solution de continuité dans l'or de la statue, et qu'en effet il y en avait eu, puisque plusieurs parties étaient brisées ou lésées, il paraît que, cette circonstance étant admise, il se rapprocherait de l'idée ingénieuse de M. la Billardière. Si donc, par quelque événement facile à supposer, l'or applique à une statue de bronze vient à être déchiré dans quelques parties. et que l'humidité de la terre fasse éprouver son action au bronze que l'or enlevé laisse à découvert, alors il peut s'établir un effet galvanique très-puissant qui réduira le métal en un oxide très-friable. Si la statue n'eût pas été dorée, l'humidité et les sels de la terre ne l'auraient pas réduite en cet état : ces agens de destruction n'y auraient produit, selon la qualité du bronze, qu'un oxide qui ne lui eût pas été aussi nuisible, ou, pour parler le langage des antiquaires, il n'en serait résulté qu'une patine plus ou moins belle, et dont la solidité eût dépendu de la combinaison de l'alliage. Cette observation de M. la Billardière est d'un grand intérêt et fort importante : elle montrerait ou ferait craindre le danger qu'il peut y avoir à dorer des statues ou d'autres ouvrages en bronze destinés à être exposés à l'air ou à être endommagés; l'or dont on les fait briller hatant leur destruction, ces statues peuvent un jour se trouver dans un état d'oxidation qui ne permette pas d'y hasarder la moindre réparation, vu la fragilité de leur métal. D'un autre côté, ce me semble, on répondrait que si une statue de bronze doré était faite de manière à empêcher l'humidité de pénétrer dans l'intérieur, et s'il ne lui arrivait aucun accident qui en enlevât l'or, on pourrait avancer qu'elle serait indestructible, puisque l'humidité n'a pas d'action sur l'or. Ce métal, protégeant alors le bronze qu'il recouvre, contre l'humidité qu'il empêche de l'atteindre, le mettrait à l'abri de toute oxidation, et lui ferait, pour ainsi dire, partager le beau privilège qu'il possède à un si haut degré d'être inaltérable. Je laisse aux savans à discuter les opinions de M. la Billardière et de M. Vauquelin, et à établir par des expériences le degré de danger qu'il peut y avoir à dorer les statues de bronze exposées à l'air et destinées à passer à la postérité.

L'or se trouve, dit Pline (1), presque toujours allié à l'argent, qui y est dans les proportions de 1/8, 1/9, 1/10. Lorsqu'il n'y en a qu'un cinquième, on nomme ce melange electrum. Si la proportion de l'argent est plus forte, le métal est alors moins malléable et résiste au marteau. Il y avait de l'electrum artificiel. Les anciens estimaient beaucoup ce métal, et il en est plusieurs fois question dans Homère. On trouvait que cet or pâle brillait plus aux lumières que l'or et l'argent; et c'était cette qualité qui avait fait comparer son éclat à celui du soleil [κλέκ]ωρ], et qui lui avait mérité son nom. Pline dit que les vases en electrum prenaient les couleurs de l'iris ou de l'arc-en-ciel lorsqu'on y mettait du poison, qui y produisait un pétillement comme celui du feu. C'était probablement quand ces poisons contenaient quelque acide, qui, en se dégageant, agissait avec force et rapidité sur les parties d'argent qui étaient à la surface de ces vases. Hélène avait consacré à Minerve, dans le temple de cette déesse à Linde, ville de l'île de Rhodes, une coupe d'electrum; et l'on dit que ce précieux monument retraçait la forme gracieuse d'un de ses seins, d'après lequel il avait été modelé (2).

On donnait aussi à l'ambre jaune ou succin le nom d'electrum; et il se

(1) Liv. xxxIII, ch. xXIII.

(2) Je ne puis , au sujet de cette offrande de la belle Hélène, m'empêcher d'en citer une du même genre dont il est fait mention dans une belle inscription grecque trouvée à Caluno près d'Orope en Béotie. Copiée d'abord par M. Fauvel, elle a été publiée pour la première fois en entier en 1824, par M. Osann, jeune et savant professeur d'archéologie à Iéna. Le texte contient 52 lignes d'un côté et 50 au revers de la pierre. M. Osann y a joint un très-bon commentaire (p. 209-224 du recueil d'inscriptions grecques et latines qu'il publie sous le titre de Sylloge inscriptionum antiquarum Græcarum et Latinarum, &c. Darmstadii, 1894). Ce monument, qui faisait partie des marbres de lord Elgin, est actuellement au musée britannique; il n'est qu'indiqué au n.º 303 du catalogue de ce musée inti-

tulé Synopsis. M. Visconti, dans ses lettres sur les antiquités de lord Elgin (p. 153, n.º 32 ), ainsi que M. Raoul-Rochette dans son ouvrage sur celles du Bosphore cimmérien (p. 172) et dans ses dissertations sur différens sujets d'archéologie (p. 90), le citent, mais sans entrer dans des détails. Cette inscription, du second ou du troisième siècle avant Jésus-Christ, en dialecte dorique, ancienne langue de la Béotie, a été trouvée, ainsi qu'on l'a vu plus haut, près d'Orope, l'un des trois endroits où Amphiaraus, célèbre devin d'Argos, rendait des oracles. On sait qu'il était fils d'Oïclée , ou d'Apollon , et d'Hypermnestre ; qu'il épousa Ériphyle , sœur d'Adraste, dont il eut Alcméon et Amphiloque. Il fit partie de la chasse de Calydon et de l'expédition des Argonautes. Ce fut malgré lui qu'il se rendit à la première guerre de Thèbes, où il fut englouti pourrait que lorsqu'il en est parlé dans Homère, ce fût souvent cette belle substance qu'il désignât par le même nom que l'alliage de l'or et de l'argent. Les anciens avaient beaucoup de goût pour l'ambre jaune, qui, comme on le sait, naquit des pleurs que répandirent les sœurs de Phaéton sur les

avec son char. On invoquait ce héros pour connaître l'avenir, ou pour recouvrer la santé. Outre l'or et l'argent monnayés qu'on jetait dans une fontaine sacrée pour le remercier de ses consultations, on suspendait dans son temple la représentation en or ou en argent des parties du corps dont on croyait lui devoir la guérison. Cette inscription est un monument curieux de ces ex-voto nommés avadana [anathèmes] par les Grecs. L'assemblée générale des Béotiens décrète qu'on nommera trois magistrats pour faire le relevé exact de toutes ces offrandes, de leur poids, de leur valeur, Celles qui, étant tombées des murailles où on les attachait, sont en mauvais état, seront fondues, ainsi que les vases que le laps de temps a rendus hors d'usage ; et l'on en refera des vases et des ustensiles pour le service du temple. Les noms des donataires et la désignation de leurs offrandes seront inscrits sur une colonne de marbre. Tel est, en abrégé, le contenu du décret que présente la première partie de cette inscription. A la ligne 15, il est question de la manière dont on traitera les offrandes en argent. On les fera passer au feu, et on eu séparera l'étain; ce qui indique que ces ex-voto étaient faits de plaques d'argent travaillées au marteau et appliquées sur un fond d'étain, ou que ce métal était allié à l'argent dans une proportion assez considérable, et qu'on savait l'en extraire pour obtenir pur ce dernier métal. La seconde partie de l'inscription offre l'énumération et les noms des offrandes. Il y en a quarante-quatre en or, dont le poids total est de 1985 drachmes. En supposant l'or à 1000, et valant 3444.44 fr. le kilogramme, ou 3.44 fr. le gramme, la drachme attique, pesant, suivant M. Letronne, 4.36 grammes, vaudrait en or 15.10 francs. La valeur totale de ces offrandes ne monterait qu'à 29,804.05 fr. Elles sont pour la plupart très-légères; et il y en a trente-une qui ne

pèsent chacune que de 2 à 9 drachmes. Cétaient les vases qui avaient employé le plus d'or. Il y en a du poids de 92, de 100, de 144, de 176, de 183 drachmes : deux petits trépieds en pèsent 813; et un autre, 149. Il est aisé de voir que ce n'étaient que des ouvrages faits au marteau par les procédés du sphyrélaton; ce que prouvent encore mieux les représentations de différentes parties du corps offertes en ex-voto. Le sein consacré par Philia ne pèse que 8 drachmes ou 109.98 francs; d'autres parties offertes par différens donataires, et qui, développées, présenteraient à peu près la même surface, sont de 6 et 8 drachmes; une main en pèse 7. Il y a cependant une grande différence entre deux visages ou deux masques : l'un est de 29 drachmes. tandis que l'autre n'est que de 8. Mais celui-ci pouvait ne représenter que la face, et l'on avait peut-être joint à l'autre une partie des cheveux et de la barbe. D'ailleurs rien n'empêche de croire que l'un des donataires ait été plus généreux ou plus reconnaissant que l'autre, et qu'il ait employé une plaque d'or trois fois plus épaisse. Dans tous les cas, celui de ces deux masques qui pesait le plus n'avait que pour 435.51 francs d'or; ce ne serait que la 19.88 partie d'une plaque d'or d'un pied carré, ou 0.1055 mètre sur 0.001 d'épaisseur, et l'on n'aurait que 7.24 fois un pouce carré, ou 409.167 millimètres carrés. Il cût été impossible avec une aussi petite quantité d'or de fondre un masque de grandeur naturelle, qui n'a pu être travaillé que par retreint au marteau. Il en est de même pour les autres offrandes. Parmi celles en argent, qui sont peu considérables, et qui ne consistent en grande partie qu'en argent monnaye ou en petits lingots, je ne m'arreterai qu'à la dernière, qui pesait 144 drachmes, ou 627.84 grammes, ou 1 liv. 4 onces 4 gros 15 grains. On donne à cet ex-voto le nom de KYMA : ce mot signifie

bords de l'Éridan. Pline (1) ne croit pas à une pareille origine : après avoir discuté fort au long plusieurs sentimens, il pense que le succin se trouvait dans des îles de la mer du Nord, où on l'appelait glessum, et que c'était une résine comme celle du pin et la gomme du cerisier. C'est à peu près l'opinion que l'on en a aujourd'hui : elle est d'autant plus probable, que certaines résines, et, entre autres, celle du courbari, arbre de la Guiane, ressemblent tellement à l'ambre par la couleur, la transparence, la dureté. et les insectes qu'elles renferment, qu'on pourrait les prendre l'une pour l'autre. Les anciens faisaient de cette brillante résine des bijoux et de petits obiets. Les ruines antiques en offrent quelquefois; et il s'y en trouve même d'un assez grand volume. Les beaux cabinets de M. le duc de Blacas et de M. le comte de Pourtalès-Gorgier possèdent des morceaux d'ambre antique, travaillés de ronde-bosse et en bas-relief, d'une assez forte dimension : le monument de cette espèce que l'on voit dans la collection Pourtalès, porte le caractère d'une haute antiquité. Les grands morceaux modernes d'ambre, tels que ceux du musée de Berlin, autorisent à croire que les anciens, ainsi qu'ils le rapportent, purent en faire des statues pour imiter celles qui étaient en or. D'ailleurs ils n'en indiquent pas la grandeur, quoique Pline cite un morceau qui pesait treize livres [ 8 livres 5 onces 2 gros de notre poids ]; et il est probable que ces statues étaient de pièces de rapport. Le même auteur dit qu'on attachait un tel prix au succin. qu'une petite figure de cette substance valait autant que vingt esclaves. Les chapitres XI et XII de son XXXVII.º livre sont très-curieux sur ce suiet.

Il est reconnu que les anciens ont fait un grand usage de l'or dans leurs statues, et il nous reste à entrer dans quelques détails sur les modes d'opération auxquels ils ont pu avoir recours pour exécuter avec ce métal des figures de toutes dimensions, et souvent même de proportions colossales. Le procédé de la fonte massive dans des moules est trop dispendieux et demande une trop grande quantité de métal pour que l'on puisse admettre qu'il ait été frequemment pratiqué dans la confection des statues d'or. Cette méthode dut n'avoir lieu qu'à des époques très reculées, lorsque l'art était encore dans son enfance, ou quand il se présentait des circonstances où l'on se croyait obligé, par quelques motifs religieux ou de reconnaissance envers les dieux ou envers les rois, de leur offrir des statues d'une valeur considérable, et où le prix de la matière devait être en proportion des bienfaits que l'on avait reçus ou que l'on espérait. A en croire Lucien, dans son Jupiter Tragédien (2), où Mercure assigne d'une manière si plaisante les degrés de préséance des dieux dans l'olympe d'après la grandeur et la valeur intrinsèque et matérielle de leurs simulacres, il n'y aurait

flot ou vague. Je croirais volontiers que c'était l'image en argent d'une vague qu'Alphiades avait consacrée à Amphia-raüs en reconnaissance de quelque naufrage dont il se serait sauvé en invoquant son assistance; ou plutôt cette vague rappelait qu'Alphiades avait dà le réta-

blissement de sa santé à des eaux minérales qui étaient auprès d'un des temples d'Amphiaraüs, et dont, suivant Athénée (t. II, p. 46), les médecins Érasistrate et Événor recommandaient l'usage.

- (1) Liv. xxxv11, ch. x1.
- (2) Pag. 231 et 232.

eu de massives en or que des divinités de peuples barbares, telles que la Bendis des Thraces, Anubis, Attis, Mithras, &c. « Créées par Phidias et » par les plus habiles statuaires, les divinités des Greces, bien supérieures » sous le rapport de l'art, ne sont, pour la plupart, dit Mercure, qu'en bois, » en marbre, en bronze, et quelques-unes en ivoire. S'il s'en trouve qui » ont l'air d'être en or, elles n'en ont que l'apparence et ne sont que » légèrement revêtues de ce métal précieux, et il n'y en a que ce qu'il » faut pour feur donner de l'éclat. » Ce qui prouve, d'une part, qu'attachant un grand prix à ce métal dans les statues, on voulait faire croire qu'elles en étaient faites, et, de l'autre, qu'on cherchait à l'employer avec économie, en se bornant souvent à l'appliquer sur un fond d'une autre matière.

Cependant, malgré le trait mordant du critique, on sait par d'autres auteurs qu'à différentes époques on fit en Grèce des statues qui coûtèrent une quantité considérable d'or, et que la beauté du travail rendait aussi remarquables que la richesse de la matière. Parmi les statues qu'on peut croire avoir été d'or massif, je ne citerai que celle d'Anaïtis, déesse de Phrygie, dont parle Pline (1), et qui paraît remonter à une antiquité antérieure à celle des moules à noyau. Elle ne fut pas travaillée au marteau par les procédés du sphyrélaton, puisque Pline dit qu'elle était absolument pleine, nulld inanitate, et qu'elle avait été faite avant qu'on en eût exécuté aucune en bronze au marteau; ce qu'il appelle holosphyraton. Il est probable qu'ainsi que toutes les statues de ces époques reculées, celle d'Anaîtis était drapée; quoique l'on pût admettre, d'après l'anecdote rapportée par Pline, qu'elle avait les jambes nucs, ou du moins l'une des deux. Cette idole, pendant la guerre contre les Parthes, avait été enlevée par un soldat d'Antoine; et ce riche butin lui procura une assez grande fortune pour que quelques années après il fût en état de donner un souper splendide à Auguste, qui passait à Bologne. L'empereur, ignorant l'origine de l'opulence de ce vétéran, et lui parlant de ses campagnes, lui demanda s'il était vrai que celui qui avait osé porter la main sur la statue d'Anaïtis, cût été frappé d'aveuglement et fût tombé mort. « Vous soupez aujourd'hui aux frais d'une des jambes de la déesse, dit le vétéran; et » c'est à cette capture que je dois tout ce que je possède. » Il me semble que c'est une espèce d'indication que les jambes étaient en partie nues, ou qu'elles pouvaient le paraître, comme celles des figures égyptiennes légèrement drapées. Il est à croire que cette statue était de petite dimension. Je la suppose de la grandeur de la jolie Cérès drapée du Vatican, qui, en comptant la plinthe, a 3 pieds 10 pouces 10 lignes de hauteur. En la mesurant au moyen de l'eau, on trouve que son volume est, à très-peu de chose près, d'un pied cube, ou 0.03428 mètre : elle aurait pesé en or fondu 1348 livres ou 659.8460 kilogrammes; et à raison de 3444.44 francs le kilogramme, ou 1686.0533 francs la livre d'or, elle aurait valu 2,273,713 francs, somme plus que suffisante pour faire vivre long-temps dans l'opulence le vétéran qui avait enlevé la statue de la déesse.

<sup>(1)</sup> Liv. xxxv, ch. xxxiv.

Malgré l'exemple que je viens de citer, et quelques autres qu'on pourrait y ajouter, il est cependant probable que les auteurs anciens nous donnent souvent comme massives des statues qui ne passaient pour l'être que par la comparaison avec d'autres plus légères, qui, exécutées par le procédé du sphyrélaton, étaient moins riches en matière. On a pu regarder alors comme massives des statues coulées creuses, mais qui, par la nature de l'opération du moulage, même à noyau, devaient être beaucoup plus épaisses et d'un poids plus considérable que celles qui se travaillaient au marteau (1). On peut donc croire avec M. Quatremère de Quincy, dans son Jupiter Olympien, que les anciens ont souvent et presque toujours entendu par des statues massives en or, aurum solidum, celles qui avaient un certain poids convenu, qu'il pense avoir pu être de cent livres (2).

(1) Desirant savoir exactement ee que vaudrait une statue de la Vénus de Médicis en or forgé, de l'épaisseur d'une pièce de 20 francs, je l'ai fait mesurer de la manière la plus rigoureuse par un habile géomètre. En y comprenant la plinthe et le dauphin, elle a de surface 23.362 pieds carrés, ou 2.4647 mètres carrés. Toutes les courbes ont été réduites et calculées ; et l'on pourra juger de l'exactitude apportée dans ce travail lorsqu'on saura que, la partie droite et la gauche ayant été mesurées séparément, le pied, la jambe, la cuisse, le bras et la main gauches ont produit 0.4767 mètre carré, et les mêmes parties de droite, 0.4788, parce que de ce côté quelques lignes sont plus développées que de l'autre, à cause de l'attitude légèrement penchée vers la gauche, et d'ailleurs la différence n'est que de 0.0021 mètre. Voici les résultats que j'ai obtenus :

Jadmets que dans cette statue l'or serait partout de la même épaisseur, et qu'il est à 1000, valant 3444.44 francs le kilogramme et 3.44 francs le gramme; si l'or n'était qu'à 900, il vaudrait 3100 francs, et l'on n'aurait qu'à retrancher un dixième de la valeur que nous trouverons. Nous avons vu, pag. 77, le poids et la valeur du pied cube d'or forgé.

Le flan d'une pièce de 20 francs a un millimètre : ou 0.4873 ligne d'épaisseur. Je dois-cette mesure, ainsi que d'autres documens, à l'obligeance de M. d'Arcet; et le nommer, c'est dire qu'ils sont de la pluie grande exactitude. Un millimètre et un

dixième, ou 0.001.1, sont contenus 295.31 fois dans un pied ou 0.324.84 mètre. Ainsi, en divisant par 295.31 le poids du pied cube, on aura 2.2465 kilogrammes, ou 4 livres 9 onces 3 gros 63 grains, pour le poids d'une plaque d'or d'un pied carré, ou 0.1055 mètre; et en multipliant 2.2465 kilogrammes par 3444.44 francs, valeur du kilogramme d'or à 1000, on trouvera que cette plaque d'or vaut 7738.06 francs. Nous avons vu que la surface de la Vénus de Médicis était de 23,362 pieds carrés; en les multipliant par 7738.06, on aurait 180,802.03 francs pour la valeur de cette statue en or au titre que j'ai indiqué et de l'épaisseur d'un millimètre et un dixième. Comme il serait très-possible, en la faisant au marteau, d'y mettre moitié moins de métal et de lui donner du soutien en coulant du mastic dans le creux de la statue, ainsi que le pratiquaient les anciens pour ces bijoux très-légers en or et travaillés au marteau qu'on trouve à Pompéi, ou voit qu'une masse d'or de 90,400 fr., ou tout au plus de 100,000, suffisait pour faire de ce métal précieux, au moyen du marteau, une statue telle que la Vénus de Médicis. Dans le premier cas, elle aurait pesé 52.410 kilogrammes, et dans le second, 26.205 kilogrammes.

(2) Pour appuyer son opinion sur l'expression d'aurum solidum employée par les anciens, M. Quatremère de Quincy allègue un faitcité par Cicéron ( de Divinat. I. 1, c. xxiv), d'après le récit de Cœlius et de Silénus. Il y avait dans le Selon le savant académicien, cette quantité d'or aurait suffi pour une statue d'une grandeur ordinaire. En fixant ce poids, M. Quatremère tire ses inductions de plusieurs passages des auteurs anciens. Sans ajouter foi à l'existence, du moins fréquente, de statues véritablement massives en or, ne pourrait-on pas cependant être plus généreux sur la quantité de ce métal précieux qui suffisait pour faire passer une statue d'or pour massive, δλοκώσει, παίχρυσει [entièrement en or], par opposition avec celles qui n'étaient que dorées ou plaquées en or, ou faites de lames d'or très-minces, auxquelles on pouvait donner de la force au moyen d'une ame ou d'un noyau? Une statue de la Vénus de Médicis, qui n'a que quatre pieds neuf pouces,

temple de Junon Lacinienne, à Crotone, une colonne en or massif [ aurum solidum ] qu'Annibal voulut enlever; ce dont il fut détourné par un songe que lui envoya Junon. Le général carthaginois, pour savoir si cette colonne était massive, ou seulement dorée ou plaquée, l'avait fait percer; et avec l'or qu'on retira du trou, il consacra une petite génisse en or. M. Quatremère croit que cette colonne n'était qu'un cylindre creux de ce métal. Je ne puis être de son avis, et je pense au contraire qu'elle devait être massive. Il fallait d'abord que l'or qu'on retira du trou produisit un lingot assez fort pour qu'on pût en faire une petite génisse à placer au hant d'une colonne. En supposant le métal de la colonne assez épais, d'un pouce, par exemple, et le trou de trépan, d'un demi-pouce de diamètre, y aurait-il eu assez d'or pour faire cette statue, à moins qu'elle n'eût été extrêmement petite? Dans mon hypothèse, on n'aurait en qu'environ un cinquième de pouce cube d'or, ou une valeur de 263 fr.; la génisse aurait été bien peu de chose. En doublant et même en triplant ces proportions, cette offrande, peu digne de la déesse, aurait-elle suffi pour expier le sacrilége d'Annibal? On ne peut même pas admettre qu'on ait eu besoin de percer la colonne de part en part pour s'assurer si elle était pleine ou vide, et qu'on ait employe l'or retiré des deux côtés, puisqu'une fois que le trépan en aurait eu percé un, en arrivant au vide, on se serait apercu que la colonne était creuse, et il eut été inutile d'aller plus avant. Il faut d'ailleurs qu'on n'ait pas pu déplacer

facilement cette colonne; car son poids aurait indiqué si elle était massive ou vide. Si elle était restée debout et qu'on l'eût percée dans cette position, dans le cas où elle aurait été creuse, une grande partie de l'or enlevé par le trépan se serait perdue sans doute en tombant dans le vide ; ou si elle cut eu un novau de plomb, ou de quelque autre métal, la limaille en aurait bientôt averti. Je croirais donc que cette colonne formait un gros lingot qui faisait une des richesses du trésor du temple. En lui donnant six pieds de hauteur et six pouces de diamètre, dimension bien suffisante pour que cette masse d'or ent été une magnifique offrande, capable de tenter la cupidité d'Annibal, et qui méritait que la déesse et ses prêtres attachassent un grand prix à la conserver, elle aurait contenu 2036.376 pouces cubes d'or, et vaudrait 2.679,664 francs. La puissante Crotone était assez riche pour que le temple de Junon Lacinienne put posséder une colonne d'or d'une valeur double de celle-ci, qui cependant me semble convenir au récit de Cicéron, et donner lieu de croire que l'aurum solidum dont il parle dans cette circonstance, est bien une masse solide d'or. Le lingot qu'on aurait retiré du tron que fit faire Annibal dans cette colonne, eut été six fois plus considérable que celui que j'ai supposé d'abord; il aurait contenu 1 pouce 246 lignes cubes, valant 1578 francs : il eut suffi pour faire, par les procédés du sphyrélaton, une statue de génisse, petite, il est vrai, mais susceptible par sa dimension d'être placée sur le sommet d'une colonne de six pieds de hauteur, et d'y attirer les regards.

coulée en bronze avec toute la légèreté qu'il est possible d'obtenir sans nuire à la solidité, pèse 200 livres; comme la pesanteur spécifique de l'or fondu est à celle du cuivre comme 19.2581 est à 8.7880, si cette statue était fondue en or de la même épaisseur, elle peserait 438.28 livres. En la supposant coulée, je doute qu'on puisse lui donner moitié moins de force; ce qui porterait encore son poids à 219.14 livres. Peut-être alors serait-il très-difficile que le métal pût pénétrer dans toutes les parties du moule, si on ne laissait entre son creux et le noyau qu'un très-petit intervalle; ce qui aurait d'autant plus d'inconvéniens, qu'une statue, surtout en or, métal qui ne vient pas très-net à la fonte, quelque bien qu'elle ait réussi, a encore besoin d'être réparée, et qu'elle doit avoir assez d'épaisseur pour supporter cette opération, sans risquer d'être percée; ce qui arrive lorsque le métal est par trop minee; et il l'est déjà extrêmement en certaines parties dans une statue de la Vénus de Médicis en bronze qui ne pèse que 200 livres.

La ressource de travailler ou de repousser au marteau les pièces d'une statue qu'on aurait fondue, n'en diminuerait pas le poids : le métal se trouverait refoulé, plus mince; mais il y en aurait, sauf quelque déchet, à peu près la même quantité en moins d'espace, et la pesanteur serait, à peu de chose près, la même. Il est inutile de faire observer que j'ai pris pour exemple une statue de petite dimension et nue, et les draperies, quelque légères qu'on les coulât, devaient employer une plus grande quantité de matière que le nu. Il est donc plus que probable qu'il y eut peu de circonstances où l'on n'eût pas recours au procédé du martelage ou du sphyrélaton pour faire les statues en or, ou ce qui était de ce métal dans celles dont une grande partie était en ivoire ou en toute autre matière. Par ce moyen, en donnant à des plaques d'or une épaisseur convenable, on pouvait leur faire prendre par le retreint toutes les formes que l'on desirait. Après avoir fait séparément toutes les parties d'une statue, il était aisé de les assembler, et l'on était libre de mettre dans l'emploi de la matière une économie incompatible avec les procédés de la fonte. Au reste, quoi qu'il en soit du poids que l'on donnait ou que l'on pouvait donner aux statues d'or, ce qui est plus intéressant sous le rapport de la richesse d'un pays ou de son luxe que sous le point de vue de l'art, il n'y a rien de particulier à faire connaître sur des ouvrages de ce genre, qui, fondus ou faits au marteau, devaient être exécutés au moyen de la même suite d'opérations que s'ils eussent été de bronze.

L'argent, ce métal le plus précieux après l'or, a trop de rapport avec lui, surtout dans la statuaire; pour que je les sépare l'un de l'autre, et que je passe l'argent sous silence après avoir parlé des statues d'or. Il s'en faut de beaucoup que Pline (1) entre sur l'argent dans autant de détails que sur l'or; en en traitant, il a surtout en vue l'emploi que l'on en fit pour la monnaic et pour toute espèce d'objets inventés par le luxe, qui était monté à un tel point, qu'on fabriquait en argent les lits, les baignoires et les tables.

<sup>(1)</sup> Liv. xxxIII, ch. xLIII - LIV.

Les miroirs de ce métal étaient plus estimés que ceux de Brindes, qui n'étaient que de cuivre allié d'étain. On en faisait de tous les genres, et souvent la bizarrerie y avait beaucoup de part : les uns, à facettes, multipliaient les objets; d'autres, concaves ou convexes, ou de toutes les formes,

changeaient celles des figures.

Pline dit que les Égyptiens ne ciselaient pas l'argent, mais qu'ils le teignaient; ce qui indique que par des préparations particulières, combinées peut-être avec le mat et le bruni, on lui faisait prendre diverses teintes, et que c'était ainsi qu'ils peignaient, pour ainsi dire, leur Anubis sur leurs vases, sans employer la ressource des couleurs. Il paraît que pour les statues on préférait l'argent dont l'éclat avait été amorti par l'alliage d'un tiers de cuivre de Chypre, nommé coronarium (voy. p. 63), et de soufre en quantité égale à l'argent. Ce métal est un des moins propres à la fonte; il coule gras, vient mal, et a toujours besoin de beaucoup de réparations. Les auteurs anciens citent quelques statues d'argent, mais en petit nombre. Il est probable que si on l'employait moins que l'or à cet usage, c'est que, d'un côté, il n'était pas assez précieux pour le luxe ou pour la reconnaissance, et que, de l'autre, il n'offrait pas assez d'agrément au travail de la statuaire, qui ne lui trouvait ni les brillans avantages de l'or, ni les qualités solides du bronze.





# TOREUTIQUE.

STATUAIRE POLYCHRÔME, CHRYSÉLÉPHANTINE.

LES considérations auxquelles nous nous sommes livrés sur l'emploi de l'or en statues chez les anciens, nous menent naturellement à jeter un coup d'œil sur les plus brillantes productions de la statuaire, ces ouvrages prodigieux, ces colosses d'or et d'ivoire, dont l'antiquité ne parle qu'avec admiration, et que la beauté de leur travail rendait aussi précieux que la richesse de leur matière. Ne les ayant présentés dans l'Introduction que sous le rapport du goût, il convient de les envisager ici du côté de leur exécution, et d'entrer dans quelques détails à cet égard. On ne peut plus contester l'existence d'un grand nombre de statues de ce genre : le fait étant positif, il ne s'agit plus de discuter s'il était possible, mais de rechercher par quels procédés on était parvenu à le rendre possible. Les monumens ne nous offrent rien qui puisse nous guider et nous fournir des lumières pour éclaireir cette question, et les ouvrages en ivoire ou en or que l'on trouve dans les ruines de Pompéi et d'Herculanum ne sont pas de nature, vu leur peu d'importance, à nous être de quelque utilité dans la discussion de ce sujet.

Dans son bel ouvrage sur la statuaire en matières de différentes couleurs, principal objet de son Jupiter Olympien, M. Quatremère de Quincy a enrichi la langue de la sculpture de plusieurs mots qu'il a très-ingénieusement formés du grec, et qui, par leur composition, désignent d'une manière précise les diverses branches de la statuaire à plusieurs couleurs, qu'il nomme polychrôme [de πλύ, plusieurs, et de χεῶμα, couleur]. Parmi ces termes, celui de statuaire chryséléphantine indique qu'elle s'exécutait en or et en ivoire [χνντίς, οτ; ἐλέφας, ἐléphant, ivoire]. Avant de traiter ce qui concerne ces colosses d'or et d'ivoire, il est indispensable de faire connaître l'art qui enfantait ces chefs-d'œuvre : cet art était la TOREUTIQUE.

Les opinions des écrivains modernes qui en ont parlé, mais sans la traiter d'une manière spéciale, comme M. Quatremère de Quincy, peuvent, à peu d'exceptions près, se réduire à deux : l'une, qui regarde les productions de la torentique comme des ouvrages faits sur le tour; et l'autre, qui n'y voit que des bas-reliefs ou des ornemens relevés et cisclés en métal. La première de ces hypothèses compte parmi ses soutiens d'Hancarville, Wieland, l'abbé Gédoyn, qui n'est pas d'une grande autorité en fait d'arts, et Tomaselli, qui veut que la toreutique ait été l'art d'exécuter des statues au tour, opinion qui n'est pas admissible. Ces auteurs ont évidemment confondu le tour [moros] avec le ciselet [ 70095], et c'est ce que l'on trouve encore dans l'excellent Dictionnaire grec et français de M. Planche, qui explique les mots πρευπική, πέρευμια, et leurs dérivés, par les termes qui ont rapport au tour, en y joignant ceux qui expriment la ciselure, quoique les procédés en soient très-différens, ainsi que nous l'avons fait observer en parlant des instrumens (1). Il me semblerait donc que les articles Topros et Topos du Dictionnaire de M. Planche demanderaient quelques rectifications. Parmi les écrivains qui réduisent la toreutique à l'art de faire des bas-reliefs, on doit d'abord citer Winckelmann (2), qui ne dit que quelques mots de la toreutique, quoique les grands ouvrages qu'on lui devait eussent mérité de fixer plus long-temps son attention et de lui faire pousser plus loin ses recherches. Il ne regarda d'abord la toreutique que comme l'art de faire sur le tour des statues en ivoire; changeant ensuite d'opinion, il ne laissa à cet art que les petits bas-reliefs d'ornement en ivoire, et l'on ne voit pas que cette idée puisse s'accorder avec ce que nous savons des superbes travaux des premiers sculpteurs de l'antiquité, auxquels les anciens donnent le titre de toreutæ. Ne serait-ce pas beaucoup les rabaisser que de croire qu'ils n'exécutaient que de petits ornemens, ou que l'on se fut servi d'un mot particulièrement consacré à ce genre de travail pour désigner des statuaires tels que Phidias, Polyclète? Il me semble, au contraire, qu'en leur voyant donner le nom de toreutæ, on est tenté, même avant d'avoir lu l'ouvrage de M. Quatremère de Quincy, de penser que la toreutique, qui fit la gloire d'artistes celèbres par la grandeur de leurs chefs-d'œuvre, devait dans ses attributions comprendre toutes les branches de la statuaire. Nous verrons bientôt que l'auteur du Jupiter Olympien le prouve de manière à ne laisser lieu à aucun doute.

Heyne, qui a si bien écrit sur les arts des anciens, et qui souvent, par sa sagacité et son érudition, a répandu tant de lumières sur des sujets difficiles, ne s'est pas non plus bien rendu compte de ce qu'était la torcutique. Il exclut le tour, il est vrai; mais il ne la considère que comme l'art de ciscler des bas-reliefs ou des ornemens en métal, et il n'admet pas parmi ses productions les ouvrages en bois, en ivoire et en pierres dures. M. Facius, dans ses intéressans extraits de Plutarque (3), ainsi que M. Schneider dans son Dictionnaire gree, adoptent l'opinion avancée par Heyne dans le recueil

<sup>(1)</sup> Pag. 15.

et t. V, pag. 97 et 394 de l'édition de MM. Meyer et Schultze.

<sup>(2)</sup> Histoire de l'art, t. II, pag. 10, edition de C. Fea, et t. III, xxxiv, 25,

<sup>(3)</sup> Pag. 11 et 132.

de ses dissertations sur l'antiquité (1). Il me semble que Hardouin, quoique ses idées sur les arts ne soient pas toujours justes et qu'elles manquent souvent de critique, s'est plus approché du but que bien d'autres dans cette circonstance, en expliquant le mot toreuticiens par ceux de sculpteurs et de eiseleurs, qu'il réunit pour rendre l'idée que les Grecs et les Romains avaient de ces artistes.

Les académiciens d'Herculanum ne voient que des bas-reliefs dans les productions de la toreutique, de même que Joannon de Saint-Laurent (2) et Forcellini. Falconet (3) la réduit à la ciselure; et, dans le Dictionnaire d'antiquités de l'Encyclopédie méthodique, il est dit simplement que c'est la sculpture en ivoire. Requeno (4) veut que la toreutique ait fait ou coulé des statues avec de l'ivoire qu'elle avait le secret de fondre; opinion singulière, et dont nous nous occuperons dans un autre endroit. Selon Ernesti (5), la toreutique aurait embrassé, à l'exception de la plastique, toute la sculpture, soit en métaux, soit en marbre; et le savant antiquaire Bœttiger (6), en comprenant sous le nom générique de plastique toute la statuaire et la sculpture, n'y place pas la toreutique.

Aucune de ces opinions ne soutient, ainsi que le prouve M. Quatremère de Quincy, un examen approfondi, et ne peut servir à expliquer et à restituer d'une manière satisfaisante, d'après les descriptions des auteurs, les ouvrages qu'ils attribuent à la toreutique. Les recherches auxquelles ce profond écrivain s'est livré pour résoudre les difficultés et pénétrer les secrets de cette belle partie des arts des anciens, démontrent que la toreutique, aussi vaste dans l'ensemble de ses productions que variée dans l'emploi de ses procedés, n'était pas proprement la statuaire, en tant qu'on la considère comme l'art de couler des statues en bronze, mais qu'elle mettait à contribution toutes les branches de la sculpture. Si elle produisait des statues, des colosses, ce n'était pas par les mêmes moyens que la statuaire; et même leurs résultats, sous plusieurs rapports, étaient différens. L'essence de la toreutique était de procéder par assemblages, par compartimens, d'opérer par la division du travail. Réunissant des matières diverses, elle en formait par parties souvent très - multipliées un ensemble que la statuaire imita et reproduisit en n'employant qu'un métal, qu'elle fondait ou d'un jet ou en un petit nombre de pièces. Si la torcutique avait recours à la fonte, ce n'était que pour préparer son travail, dont elle exécutait la plus grande partie au ciselet [ toros ]. C'était là son principal instrument; soit qu'elle décorât d'ornemens en relief des vases d'or et d'argent et tous les meubles que le luxe des temples, des maisons et de la table, avait inventés dans sa magnificence; soit que, réunissant le bois, l'ivoire, l'or, l'argent, l'electrum et les autres métaux, elle en format les plus belles statues. La

(1) Antiquar. Aufsætze, t. II, p. 127-148; Virgile, Bucol. écl. III, v. 35-48, note 38. II. Voss, dans ses excellens commentaires sur Virgile, écl. III, p. 119, émet à peu près la même opinion que Heyne. Le Jupiter Olympien de M. Quatremère de Quincy n'avait pas encore paru.

(2) Acad. de Cortone, tom. II.

(3) Tom. III.

(4) Saggio di ristabilimento &c.

(5) Archaelog. litter. p. 58.

(6) Andeutungen zu 24 vortrægen &c.

toreutique dut sa naissance à la sculpture en bois; et la nature de ses procédés, de ses assemblages, rappelait son origine. S'élevant avec le luxe des particuliers et l'opulence des temples, elle remplaça par des statues de matières précieuses les divinités de bois et les étoffes véritables dont jadis on les couvrait avant qu'elle eût déployé toute la richesse de ses ressources.

Long-temps avant que l'art de la fonte eût inventé les moules à noyau, la toreutique, par les procédés plus simples du sphyrélaton, à l'aide du marteau et du ciselet, avait dejà produit dans tous les genres des ouvrages considérables, et que la nature de son travail par parties détachées rendait d'une exécution plus facile que dans toute autre manière de sculpter : aussi n'est-il pas étonnant qu'elle ait précédé la statuaire en bronze à moules à noyau et la sculpture en marbre, et qu'elle se soit maintenue en honneur lorsque ces arts furent parvenus à un haut degré de splendeur qui n'effaca jamais l'éclat dont brilla la toreutique. On ne peut mieux la comparer, pour ses procédés et ses résultats, qu'à l'oreficeria ou l'orfévrerie, telle que l'entendaient au xvi.º siècle, à Florence, les meilleurs artistes, qui s'exerçaient sur les métaux, l'ivoire, les émaux et les pierres précieuses dont ils ornaient leurs chefs-d'œuvre. Mais les orfévres d'alors, tels que les toreuticiens et les calatores [ ciscleurs ], ne se bornaient pas à n'être que des entrepreneurs d'orfévrerie : habiles sculpteurs, possedant toutes les ressources de leur art, ils exécutaient eux-mêmes les statues et les ouvrages dont ils avaient fait les modèles. De la même main qui avait cisclé une immense salière en argent, ou qui avait monté en or et en émail un vase d'onyx, ou serti la pierre gravée d'une bague, Benvenuto Cellini fondait et ciselait pour François I.er un Hercule colossal en argent, élevait sur la place de Florence la belle statue en bronze de Persée, ou sculptait en marbre l'admirable crucifix de l'Escurial.

D'après ce que nous venons d'exposer, on voit que toutes les parties de la sculpture et de la ciselure faisaient partie du domaine de la toreutique, et que, bien que les Romains traduisissent le toreutès des Grecs par le mot de calator [ ciseleur ], cette expression cependant avait une signification beaucoup plus étendue que celle qu'on lui assigne aujourd'hui; et il est aisé de concevoir que quelquefois on se soit même servi du terme toreutique pour désigner la sculpture en général. Par la nature de son travail, cet art dut être très-varié dans ses compositions, et adopter de préférence celles dont les sujets lui offraient le plus de ressources pour développer la multiplicité de ses moyens. On pourrait lui trouver, par la diversité des matières qu'il employait, quelque rapport avec la peinture, et c'était, pour ainsi dire, une manière de peindre en relief. Parmi les productions de la toreutique, la statuaire en or et en ivoire en formait certainement la plus riche dépendance; et, quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur le goût des anciens pour ce genre de statues, il ne mérite pas moins que nous nous en occupions. On pent sans scrupule accorder quelque attention à des ouvrages qui firent la gloire de Phidias et qu'admiraient Pericles et toute l'antiquité.

Il est bien à regretter que les auteurs anciens, dans un sujet d'un si

grand intérêt pour la partie mécanique de la sculpture, aient été aussiavares de notions techniques qu'ils le sont ordinairement dans tout ce qu'ils nous ont transmis sur les arts. Ce que l'on peut y puiser se réduit à peu de chose. A défaut de monumens et de documens positifs des anciens, suivons un moderne familiarisé avec toutes les opérations de la sculpture, et qui a recueilli et combiné tout ce qui a rapport à la toreutique. M. Quatremère de Quincy nous servira de guide dans les ateliers de Phidias; personne ne peut mieux nous en dévoiler les secrets. Sous ses auspices, nous verrons le plus grand statuaire de l'antiquité mettre en œuvre l'ivoire et l'or. Faisant tomber le voile qui nous dérobait les opérations de cet habile maître, il nous le montrera exécutant à découvert devant nous ses magnifiques ouvrages; et si le statuaire qui contribua tant à la gloire d'Athènes ne nous confie pas tous les mystères de son art, il ne nous en cachera que bien peu. Les suppositions du savant académicien me paraissent porter un tel caractère de certitude, que je dirais volontiers qu'il a travaillé de concert avec Phidias, et que, pour élever et décrire le Jupiter Olympien, l'un des auteurs de ce double chef-d'œuvre écrivait, tandis que l'autre sculptait.

En traitant de la sculpture en or et en ivoire, je ne prétends pas parler des figures de petite proportion ou même de grandeur ordinaire, que l'on a toujours pu faire sans difficulté, et qu'on tirerait aujourd'hui de morceaux d'ivoire, tels qu'on en trouve ordinairement. Les moyens d'exécution sont trop simples pour qu'il soit besoin de s'en occuper, et ils rentrent dans les procédés ordinaires de la sculpture et de la ciselure. Nous voulons élever des colosses; et par la réunion de compartimens d'ivoire dont on n'apercevra pas les joints, nous édifierons une de ces statues de cin-

quante pieds de hauteur.

Il est inutile de rechercher quels étaient les instrumens dont la toreutique se servait: comme ceux du sculpteur en bois, ils étaient varies, sans doute, et adaptés à la nature de la matière soumise à leur action; des râpes, des espèces de grattoirs, des ciselets (voyez pl. 1, n.º 28, 24, 25, 26), devaient être les outils les plus appropries au travail de l'ivoire, qui se racle plus aisement qu'il ne se coupe. Il est à croire que le besoin, l'expérience, et la nature du travail, auront aisément fait inventer tous les outils nécessaires; entre autres, l'écouane (n.º 27), sorte de râpe d'une grande utilité dans le travail du bois, de l'ivoire, de la corne, et même des métaux tendres: elle n'est taillée dans sa largeur que d'entailles parallèles tranchantes, plus ou moins profondes, suivant la finesse de l'écouane; le profil de ces tailles, dans sa longueur, offre celui d'une scie, et cet instrument agit comme une suite de petits rabots qui, enlevant sans effort, en rubans trèsminces, l'ivoire ou toute autre matière, lui donnent une sorte de poli.

Pour parvenir à exécuter un colosse en ivoire, il est superflu de recourir, avec des écrivains modernes, à des moyens impraticables, et de supposer, ou qu'une statue colossale n'était composée, comme une mosaïque, que de petits morceaux d'ivoire, ce qui eût été d'un travail très-long, minutieux, et probablement peu solide; ou que, pour emplover cette substance, on

l'amollissait en la fondant et la mélant avec du soufre (1); où bien que, la réduisant en poudre, on en faisait une pâte, au moyen de laquelle on pouvait modeler toutes les formes et leur donner les dimensions que l'on desirait. Ne s'est-on pas imaginé aussi que de grandes colonnes et les obélisques d'Égypte avaient été coulés, tandis que ceux qu'on trouve encore dans les carrières à moitié détachés de la masse du rocher, donnent un démenti formel à ces suppositions bizarres? Ainsi l'on a bien pu concevoir l'idée d'une pâte d'ivoire pour couler des statues, sans s'apercevoir que cet amalgame, d'un ton terne et maussade, eût fort peu ressemblé à l'ivoire, dont la couleur suave et le grain moelleux font tout le charme : ses fibres eussent été désunies, détruites; et, perdant son élasticité, sa ténacité, qui lui donnent beaucoup d'avantage sur les autres substances, l'ivoire se serait prêté au travail avec moins de facilité.

Ce n'est pas que d'après les témoignages des auteurs anciens, et, entre autres, de Théophraste, de Sénèque, on ne puisse croire et qu'il ne soit même certain que les anciens avaient le secret, qu'on attribuait au philosophe Démocrite, non de faire une pâte avec l'ivoire, ni de l'amollir, comme la cire ou comme le bois, qu'à l'aide de la vapeur et d'une presse on force à prendre les formes d'un moule d'acier ou de cuivre, mais de l'attendrir, de le rendre maniable, et de pouvoir redresser une surface courbe, et en courber une qui était plane. Parmi plusieurs substances employées à amollir l'ivoire ou à le rendre flexible, les anciens citent une espèce de bière d'orge et la racine de mandragore (2): on ne croit plus à leur efficacité; mais des expériences ont prouvé que la moutarde, l'eau chaude, la vapeur, agissaient sur l'ivoire et le rendaient pliant jusqu'à un certain point. Lorsque Démocrite eut fait cette découverte, elle dut avoir les plus heureux résultats. On concevra que l'on pouvait par ce moyen se procurer des plaques assez épaisses d'ivoire, d'une dimension double et triple de ce qu'elles étaient ordinairement, en ne les prenant que dans l'épaisseur de la défense de l'éléphant. Qu'on suppose un cylindre. creux ; que dans sa longueur on lui donne, d'un côté, un trait de scie, et qu'au moyen d'une substance, de la chaleur, on l'amollisse jusqu'à ce qu'on puisse à l'aide de vis ouvrir le cylindre et le développer : si l'on parvenait à en faire une plaque entièrement plane, elle serait d'une largeur triple du diamètre du cylindre. Mais il était inutile, pour exécuter une

(1) Voy. Requeno, &c. Dion Chrysost. (Or. XII, 108), Junius (De pict. vet. p. 290). Requeno a confondu le mot Sio [soufre] avec Sio [encens]: on employait l'encens, non pour le travail de l'ivoire et pour l'amollir, mais comme parfum dans les temples, et il entre dans les dépenses citées par Dion Chrysostome. Il se pourrait aussi que l'on s'en fût servicomme d'un mastic pour enduire et préserver le noyau en bois des statues d'ivoire, de même que

les Égyptiens faisaient usage de bitume, de naphte, des résines, pour conserver les caisses des momies.

(2) Il y a long-temps que les vertus de cette plante narcotique, à laquelle on en attribuait d'extraordinaires dans tous les genres, sont reléguées parmi les fables: on ne lui a pas retrouvé la propriété d'amollir l'ivoire. (Voyez le Nouveau Dietionnaire des sciences naturelles, publié par M. Levrault, article Mandragore.)

statue, d'avoir des dalles parfaitement planes, et il pouvait même être plus avantageux de leur conserver de la courbure selon celle des parties du corps où elles devaient être employées. Le point essentiel était d'obtenir des morceaux assez grands pour éviter d'être obligé de trop les multiplier; ce qui eût exposé à quelque inconvénient pour le coup d'œil et pour la solidité. Des cylindres de sept à huit pouces de diamètre et d'un jusqu'à deux pieds de longueur auraient donné des plaques qui eussent pu avoir jusqu'à vingt et vingt-quatre pouces de largeur. Les plus grandes que l'on tire aujourd'hui d'une défense d'éléphant, sont loin d'arriver à cette dimension; mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne sont débitées que dans la largeur naturelle de la défense, et sans avoir recours aux procédés que l'on a indiqués comme pouvant avoir été pratiqués par les anciens.

On pourrait objecter aussi qu'il devait être très-difficile de trouver des dents qui eussent de sept à huit pouces de diamètre dans la partie solide, qui est la meilleure à employer; car il est inutile de rappeler ici que les défenses de l'éléphant sont creuses depuis leur racine jusque vers la moitié de leur longueur. Cette difficulté, par rapport à leur dimension, n'en serait plus une, si l'on peut supposer, avec raison, qu'autrefois elles étaient plus grandes qu'aujourd'hui. Les dents fossiles que l'on trouve en plusieurs pays, semblent avoir appartenu à une race d'éléphans plus élevée que celle d'à présent, et les récits des auteurs autorisent à penser que ces animaux peuvent avoir été jadis plus forts. Quand ils ne l'auraient pas été, et en n'accordant à leurs défenses que cinq à six pouces de diamètre, mais en admettant qu'on savait les développer et en tirer des plaques trois fois plus larges, ou de quinze à dix-huit pouces sur une épaisseur d'un ou de deux pouces, on verra qu'elles étaient plus que suffisantes pour exécuter à compartimens des statues colossales en ivoire. Sans nous arrêter à des figures de moindres dimensions, avons la hardiesse, en suivant les données de M. Quatremère de Quincy, d'élever le Jupiter Olympien (1), qui avait environ cin-. quante-quatre pieds de proportion, et dont la tête, sans la barbe, devait avoir à peu près six pieds neuf pouces de haut : c'était la partie du corps qui par ses courbes offrait le plus de difficultés au travail en ivoire; et si nous pouvons la reproduire, le reste de la statue, composé de parties larges et de courbes moins fortes, ne nous embarrassera pas, et nous étendrons facilement nos opérations jusqu'à la poitrine, qui exigeait les plus grandes plaques d'ivoire. Mais, avant de mettre la main à l'œuvre, il est à propos

(1) Voyes pl. 3. Je me suis servi pour le Jupiter d'une jolie petite statue antique en marbre que possède M. Artaud, directeur du beau musée de Lyon. Elle est remarquable par sa pose, la grandeur de ses proportions, et par l'élégance et la conservation du siége sur lequel Jupiter est assis. Ne parlant de la statuaire chryséléphantine que sous le rapport des statues, je n'ai pas donné le trône, dont le savant

académicien a rétabli et développé la riche composition. J'ai sjouté la Victoire que soutient le dieu, et j'ai fait queques changemens à la coiffure du Jupiter, d'après l'ouvrage de M. Quatremère de Quincy et la superbe tête colossale de cette divinité au Vatican, en ayant recours aussi au Jupiter Ægiochus, qu'offre le beau camée de la bibliothèque de Venise.

de dire un mot de la masse de la statue, et des procédés au moyen desquels on parvenait à l'établir et à l'exécuter.

Phidias commençait, sans doute, par faire en terre, ensuite en plâtre, et de grandeur d'exécution, le modèle de sa statue, dont il conservait le moule; ce qui était d'autant plus indispensable pour une statue colossale en ivoire, que, ne pouvant être travaillée que par parties séparées, elle devait passer entre les mains de plusieurs artistes avant de recevoir la dernière touche du maître. Il est probable qu'en moulant on ne donnait qu'une certaine épaisseur au platre pour la facilité des opérations; on devait même procéder par grandes divisions, telles que la tête, la poitrine, deux autres parties pour le reste du torse, une pour les cuisses, et une ou deux autres pour les jambes. Ces grandes divisions, qui se raccordaient parfaitement ensemble, se subdivisaient en plusieurs portions que l'on y traçait, et qui devaient dépendre de la grandeur des plaques d'ivoire et des joints qu'on était obligé de pratiquer, et que l'on combinait de manière qu'ils fussent le plus possible dans des parties rentrantes, où ils étaient moins apparens. On sciait ensuite ces subdivisions et on les numérotait; on pouvait même mouler la figure de manière que le moule les fournit sans avoir besoin de décomposer le modèle. Nous verrons tout à-l'heure l'usage de ces subdivisions.

Comme il n'aurait pas été possible de réunir et d'ajuster les unes avec les autres les dalles d'ivoire, sans leur donner du soutien, il s'agissait de les doubler d'une manière solide, et de faire un noyau, probablement en bois, pour y établir cette espèce de placage. Ce noyau, lorsqu'il ne s'agissait que d'une statue de grandeur ordinaire, suffisait pour y fixer, comme sur un fond, des plaques d'ivoire de la grandeur convenable, et qu'on avait ébanchées d'après les parties séparées et correspondantes d'un modèle. Mais il n'était pas praticable d'opérer ainsi pour une statue colossale, et elle exigeait par ses proportions une tout autre marche dans l'exécution. Ce noyau, qui aurait pu être plein, ou à peu près, dans une petite statue, devait être creux dans un colosse. Toutes les convenances pour faciliter le travail et le transport des pièces l'indiqueraient, lorsqu'on ne le saurait pas par les auteurs anciens, entre autres par Baruch (1) et par Lucien (2), qui se moquent des dieux d'or, d'ivoire et de métaux précieux, dans l'intérieur desquels venaient se nicher les rats, les belettes et toute sorte de reptiles. On sait par le dernier de ces auteurs que ce novau creux en bois était renforce d'armatures de fer [μοχλοί], de clous [ Alos ], de coins [ opnis ], de chevilles [ youpos], de traverses [ xopuoi ], et enfin de tout ce qui pouvait lui donner de la solidité. Il est probable, d'après son récit, que, pour s'opposer à l'humidité, que ce genre d'ouvrage avait fort à craindre, on enduisait d'argile, de poix ou de goudron, les parois intérieures de ce noyau, auquel on donnait la forme qui lui convenait, c'est-àdire, celle de la statue, moins l'épaisseur que devaient avoir les pièces qui servaient à le revêtir. Lorsqu'elle n'était pas exécutée à l'endroit où elle devait être placée, il est à croire que, pour la commodité du transport, le noyau

<sup>(1)</sup> Ch. v1, v. 19.

<sup>(2)</sup> Gallus , p. 328 , §. 24.

pouvait se diviser par grandes parties qui se réunissaient ensuite; mais, dans tous les cas, les armatures devaient être ajustées de manière à avoir du jeu par le moyen de clavettes, de vis et d'écrous, et à pouvoir se resserrer ou se relâcher à volonté. Je n'entrerai pas dans le détail de ces armatures, qu'on peut aisément se figurer d'après l'attitude, la grandeur de la statue, et selon la direction des membres qui avaient plus ou moins besoin d'appui: on peut voir, dans le Jupiter Olympien de M. Quatremère de Quincy, avec quelle adresse il a combiné les armatures de la Minerve du Parthénon, dont je donne une réduction d'après la restauration qu'il en a faite dans son ouvrage; et telles, à peu près, durent être les dispositions employées par Phidias pour assurer à sa statue toute la solidité desirable (voy, pl. 5).

Le noyau est établi et n'offre encore que la masse d'une statue grossière; il faut en faire un dieu. Tandis qu'on élevait cette charpente, on s'occupait dans les ateliers de Phidias à disposer l'ivoire qui devait la changer en un colosse de cette belle substance. Il est probable qu'on découpait les subdivisions des grandes parties du modèle de plâtre, et qu'on les évidait par derrière pour ne leur laisser que l'épaisseur des plaques d'ivoire aux formes desquelles on les destinait pour modèles. On taillait ensuite des fonds en bois destinés à recevoir les plaques d'ivoire, et à la face extérieure desquels on donnait la forme du revers de ces dalles.

On concevra facilement que tout ce qui vient de s'opérer n'était qu'un travail préparatoire, une espèce d'ébauche, et que ces pièces détachées n'étaient pas encore, à beaucoup près, arrivées à la justesse de travail dont elles étaient susceptibles, et qu'elles ne pouvaient obtenir, avant de passer entre les mains du statuaire, que par une suite d'opérations partielles. Lorsque ces subdivisions de la statue étaient bien préparées, il s'agissait d'en réunir un certain nombre pour en former une des grandes divisions du modèle. Commençons par la tête. Elle aurait eu, sans les cheveus et la barbe, environ six pieds neuf pouces de hauteur; et en les y comprenant, elle pouvait en avoir à peu près neuf, sur près de sept de large. C'était plus d'espace qu'il n'en fallait pour établir en bois un noyau dans le creux duquel on avait la facilité de s'introduire pour y disposer l'armature. On pouvait d'ailleurs, dans le derrière de la tête, ménager une ouverture qui permît d'y mettre et d'y faire les scellemens qu'exigeaient les pièces placées à l'extérieur. Ce novau avait en masse la forme de la tête dégarnie de ses cheveux et de sa barbe ; il n'y manquait que les détails, dont on n'avait fait qu'indiquer la place, et l'on avait déduit de la grosseur de la face, dans tous les sens, l'épaisseur des morceaux d'ivoire qui devaient y être appliqués. Les parties de chair n'en demandaient pas une grande quantité; on n'avait à recouvrir qu'une superficie d'environ trois pieds et demi de haut sur autant de large. Tout cet espace pouvait se diviser, à partir de la ligne verticale du milieu, en huit ou neuf compartimens de chaque côté, ainsi qu'on le voit (pl. 4, fig. 2 et 3). Quoique ces divisions n'eussent employé que des morceaux d'ivoire de petites dimensions, rien n'empêchait d'en augmenter le nombre et d'en diminuer la grandeur, en suivant, autant que possible, dans leur conformation, celle des muscles de la figure.

Le nez, qui de son extrémité inférieure jusqu'au haut n'avait que vingt pouces, pouvait être composé de trois morceaux, un de chaque côté et celui du milieu. En faveur de la solidité, celui-ci, dont l'épaisseur n'était que de quatre à cinq pouces, devait être plein en grande partie : il reposait sur une partie legèrement saillante du noyau, et servait, pour ainsi dire, de contre-fort et d'appui aux autres parties de la figure ; c'était comme la clef de la voûte. Je croirais aussi que la saillie des sourcils et l'enchâssement des yeux étaient faits de morceaux épais d'ivoire, dans lesquels il était facile de modeler les formes courbes des paupières et du haut de l'œil : la racine supérieure du nez, en s'emboîtant entre les deux sourcils, servait de soutien à la grande arcade que forme leur réunion, et qui supportait le revêtement du front. Les lèvres, qui n'offraient qu'une longueur d'environ un pied sur six pouces d'épaisseur, devaient être tout au plus de deux pièces: l'une pour la lèvre inférieure, la plus visible et la plus forte; l'autre pour la supérieure. L'ajustage de ces compartimens d'ivoire ne présentait pas de grandes difficultés. En s'enchâssant l'un dans l'autre par leurs bords taillés à recouvrement, ils se prêtaient mutuellement de la force; ils en recevaient encore des cheveux et de la barbe qui les entouraient, et qui, scellés dans le noyau, s'opposaient à leur écartement. D'ailleurs des vis et des écrous qui traversaient le noyau, y fixaient ces morceaux d'ivoire, et il est probable, vu leur épaisseur, que c'était immédiatement et sans être appliqués sur des fonds de bois, ainsi que nous le verrons pour la poitrine.

Je ne donne le dessin d'un des bras (fig. 5) que pour indiquer les grandes divisions que l'on pouvait y établir et dont il est aisé de se représenter les subdivisions; et l'armature devait être d'autant plus simple, que le sceptre de Jupiter la soulageait et l'aidait à supporter le bras droit. Le gauche, pour ne pas céder au poids de la Victoire d'or et d'ivoire de forte proportion qu'il tenait, avait pour point d'appui le montant du trône sur lequel posait la main et que devait traverser l'armature de la statue de la Victoire.

Passons à la poitrine. Composée des deux pectoraux, elle est comprise, dans sa partie supérieure et dans l'inférieure, entre les clavicules et une ligne horizontale qui longe la partie inférieure du sternum et les dernières côtes, et elle est terminée des deux côtés par l'extrémité des clavicules, les aisselles et la partie latérale des côtes. D'après la proportion de cinquante-quatre pieds du Jupiter Olympien, et en s'en rapportant aux mesures du beau fragment qu'on voit au Musée royal (n.º 703), et que la grandeur de son style peut faire regarder comme une imitation du Jupiter de Phidias, la vaste poitrine de la statue du dieu d'Olympie pouvait avoir douze pieds dix pouces de large sur sept pieds dix pouces de hauteur : chacun des pectoraux aurait eu six pieds cinq pouces, à peu de chose près, de large. En employant des dalles d'ivoire de moins de deux pieds de hauteur sur quinze pouces de largeur, il en aurait fallu vingt sur quatre rangs pour former chacun des pectoraux, et il était facile de les disposer et de les ajuster suivant les plans et les courbes de la poitrine. Il n'était

pas nécessaire que les dalles fussent carrées et égales en superficie; on devait, pour leur donner plus de solidité, combiner leurs côtés de manière qu'ils pussent, en se joignant, entrer l'un dans l'autre, et s'ajuster à recouvrement, ainsi que nous l'avons vu pour la tête, et que le représente la planche 2, fig. 4 (1). Ces plaques étant ainsi disposées, il ne s'agissait plus que de les travailler ou de les dégrossir d'après les modèles partiels de plâtre, et l'on devait employer pour cette opération les procédés usités en sculpture pour reproduire un modèle avec exactitude. Et d'ailleurs, comme ce travail était divisé entre plusieurs personnes, chaque portion de ces compartimens, soumise à l'examen du statuaire, était présentée à la place qu'elle devait occuper, et elle n'y était fixée que lorsque le travail était tel qu'on pouvait le desirer. On appliquait les dalles sur leurs fonds partiels à l'aide de mastic, de colle de poisson, et même d'agrafes, de crampons, de vis, qu'on pouvait faire entrer jusqu'à une certaine profondeur dans le revers des plaques d'ivoire. Ce moyen devait être préféré aux colles et aux substances glutineuses, qui, par leur forte adhérence, eussent offert de grands obstacles lorsqu'on aurait été dans le cas de faire quelques restaurations à ces statues.

Ces deux pectoraux ainsi préparés, s'ils ne s'étaient joints que par leurs bords, n'auraient pas offert assez de solidité. Pour leur en donner, on les établissait sur un fond en bois qui avait toute la grandeur de la poitrine, et qu'on adaptait au noyau de la statue au moyen d'écrous et de vis de rappel, dont on pouvait faire passer les tiges à travers le noyau par des trous ménagés à cet effet, et l'on se réservait par ces dispositions la facilité de rapprocher les parties qui se seraient écartées. Quand le travail en était à ce point d'exécution, et qu'on s'était assuré de l'exactitude du rapport des parties avec le tout, on détachait les pectoraux pour en étudier les formes dans toutes leurs parties. Ce soin était sans doute confié par Phidias à ses plus habiles élèves, qui achevaient de disposer la statue à passer entre ses mains.

Lorsqu'on avait ainsi avancé le travail de toutes les parties en ivoire de la statue, et qu'on en avait formé sur leurs fonds les grandes divisions, on les replaçait sur le noyau, en commençant par le bas et par assises, comme nous l'avons vu pour les grands moules de plâtre. Le soin que l'on avait apporté dans ce travail de détail, doit faire croire que tout se combinait bien lors de la mise ensemble, et certainement chacun des sculpteurs employés par le statuaire mettait tout son talent à rendre chaque partie parfaitement conforme, sous tous les points, au modèle que Phidias l'avait chargé de reproduire. Il ne restait donc plus qu'à vérifier l'exactitude du colosse d'ivoire d'après le modèle en plâtre, et à le terminer en lui donnant le fini dont l'ivoire est susceptible et qui convenait à l'ouvrage. Il est inutile d'entrer dans les détails du poliment, qui n'offre aucune diffi-

(1) Pour que cette figure ne fût pas trop confuse, j'ai cru pouvoir diminuer le nombre des plaques; il conviendrait à une statue colossale de quelques pieds

moins grande que le Jupiter Olympien, et où l'on aurait eu à sa disposition des plaques de 2 pieds 3 pouces de hauteur sur 17 pouces de largeur. culté; il parait qu'outre les moyens que l'on pourrait mettre en usage aujourd'hui, on se servait encore de la racine du raifort, à laquelle on donnait sans doute une préparation que nous ne connaissons pas et qui était utile dans le travail de l'ivoire.

Si l'on n'avait eu à sa disposition que des plaques d'ivoire d'une moindre dimension, de la moitié ou du quart de celles que nous ayons supposées. ce n'eût pas été un obstacle à l'exécution d'une pareille statue; elle aurait seulement exigé plus de travail pour l'ajustage : mais l'ensemble n'en eût pas été moins bon et moins solide; le nombre même des compartimens n'eût pas nui à sa beauté. La hauteur à laquelle étaient placées les parties nues de ces colosses, et la distance où l'on devait en être pour les voir, n'auraient pas permis d'apercevoir les joints des pièces. Ils étaient sans doute presque insensibles, et ne devaient pas produire un plus mauvais effet que les coutures d'une statue de plâtre, qui disparaissent à une petite distance, ou que les commissures des pierres, qui ne détruisent pas la beauté des grandes mosaïques. Il était cependant avantageux d'employer des morceaux d'ivoire d'une grande dimension, qui, dans la répartition du travail, se prétaient à ce qu'on ne détaillat pas trop les formes partielles et à ce que les subdivisions fussent aussi grandes que possible.

Une statue de ce genre, malgré sa grandeur, ne devait pas demander autant de temps qu'on serait porté à le croire : la division du travail contribuait à l'abréger. Tandis qu'on s'occupait de l'ivoire, on pouvait de la même manière préparer l'or des draperies, qui se travaillaient au marteau par parties détachées. Il était facile de les rajuster les unes avec les autres sans qu'on aperçut les joints, au moyen d'assemblages dans les parties rentrantes; il est même à croire que rarement on y employait la soudure, et que c'étaient plutôt des ajustages à froid, à queue d'aronde, ou avec des clous adroitement cachés et dont les têtes affleuraient les pièces. Ce qu'on raconte au sujet de la Minerve du Parthénon par Phidias, en est une preuve. On l'accusa d'avoir soustrait une partie de l'or destiné à cette statue; pour se justifier, il en enleva les draperies, et, en en réunissant le poids à celui des déchets, on trouva que tout l'or avait été employé. Si les draperies et les accessoires eussent été soudés, on aurait risqué de nuire à la statue en la dépouillant, et de les endommager; il eût été d'ailleurs difficile de les replacer avec la même exactitude. Il est probable que, pour les draperies d'or, on se servait rarement du procédé de la fonte, qui eût été trop dispendieux, et qu'avec plus d'économie on pouvait remplacer par celui du sphyrelaton.

L'or, l'ivoire, tous les métaux, n'étaient pas les seuls matériaux que la toreutique mit en œuvre dans ses superbes productions. On voit par les descriptions de Pausanias et d'autres auteurs, que les ornemens, les draperies des statues d'or et d'ivoire, étaient de couleurs variées. Il était facile, par différens moyens, de donner à l'or des teintes diverses; mais ces ressources n'auraient pas suffi à la magnificence de ces colosses, qui frappaient autant les veux par leur richesse, que l'esprit par la grandeur de leur conception et la beauté de leur exécution. Des pierres précieuses enchâssées dans les

couronnes, les diadèmes, les chaussures, ou dans les autres accessoires, relevaient l'éclat de l'or et la douceur de l'ivoire; des émaux faisaient ressortir les dessins qui ornaient les bords des draperies. Réunissant dans la damasquinure le travail de tous les métaux, le toreuticien ciselait avec le plus grand soin tous les détails des ornemens ou des attributs. La grandeur de toutes les parties lui permettait de développer la variété de ses talens; et si, au premier abord, son ouvrage saisissait d'étonnement par la majesté et la masse imposante de son ensemble, de près il séduisait et retenait par l'agrément et le fini de ses détails. Les trônes sur lesquels on représentait ordinairement les divinités, offraient des parties de grande dimension et procuraient à l'artiste les moyens de déployer la fertilité de son génie dans la composition de riches bas-reliefs. Souvent il donnait pour supports ou pour ornemens à ces sièges des figures qui partout ailleurs auraient paru de forte proportion, mais qui près du colosse n'avaient que la grandeur qui convenait à des accessoires. M. Quatremère de Quincy a restitué plusieurs de ces trônes dans son Jupiter Olympien, et la manière dont il les a conçus donne une haute idée de ces belles compositions.

Le colosse d'or et d'ivoire étant terminé, il était important de le conserver, et surtout de le préserver de l'humidité, qui, agissant sur le bois et sur l'ivoire, aurait pu en relâcher les joints. Des chefs-d'œuvre élevés avec tant de frais méritaient bien qu'on leur donnât tous les soins : aussi voit-on qu'on avait chargé des personnes de la famille de Phidias de veiller à la conservation du Jupiter Olympien; on leur donnait le nom de phaidryntæ, de quisporen [ polir, nettoyer ]. Ces statues étaient, à une certaine distance, entourées d'une balustrade qui ne permettait pas de trop en approcher; elle posait sur un soubassement de marbre, élevé de quelques pouces au-dessus du pavé du temple, et qui servait à retenir l'huile qu'on répandait autour du socle de la statue pour arrêter l'humidité. Le même moyen était aussi employé intérieurement, pour empêcher le bois de se sécher ; on croyait d'ailleurs que l'huile était très-bonne pour conserver l'ivoire. Malgré ces précautions, vers le commencement du troisième siècle avant Jésus-Christ, les joints du Jupiter Olympien s'étaient relâchés, et l'on fut obligé d'en confier la restauration à Damophon de Messène. Il n'est pas dit si depuis on eut encore recours à cet expédient : mais il fallait que ces chefs-d'œuvre de la toreutique, ces colosses travailles au marteau et au ciselet, formes de compartimens d'or et d'ivoire, fussent d'une grande solidité; car il paraît que le Jupiter Olympien de Phidias existait encore à la sin du 1v.e siècle de notre ère.

# FONTE À MOULE À NOYAU.

Lonsque nous avons interrompu (p. 74) ce qui a rapport au bronze, ce n'était pas qu'il n'y eût encore beaucoup de choses à en dire; mais, d'après la marche que nous avons suivie en rendant compte de la partie technique de la sculpture, il n'était alors important de connaître que les

premières méthodes employées dans les temps anciens pour exécuter la statuaire en bronze par les procédés de la fonte massive et du sphyrélaton. La toreutique nous conduit à présenter l'art de fondre sous un autre point de vue. Il serait inutile de chercher dans les auteurs anciens des renseignemens sur la fonte à noyau, la seule au moyen de laquelle on puisse donner à une statue coulée l'épaisseur de métal qui lui convient. Mais, comme il est impossible que pour obtenir ce résultat on n'ait pas eu recours autrefois, d'une manière ou d'une autre, à peu près aux mêmes procédés que nous, c'est de ceux d'à présent que je vais donner une idée. Quoique nous ne connaissions pas les matières dont se servaient les anciens pour faire leurs moules, et que nous n'en mettions en usage qu'un petit nombre, il se peut qu'ils en aient employé plusieurs que nous ignorons et qui remplissaient mieux que les nôtres les conditions requises pour donner de bons moules et produire de belles fontes. Cette partie matérielle de la statuaire mériterait des recherches approfondies de la part de la métallurgie et de la chimie, qui pourraient rendre ainsi de grands services à la statuaire en bronze et mériter toute sa reconnaissance.

La fonte d'une statue équestre étant sans contredit parmi les opérations de ce genre l'une des plus grandes et des plus difficiles que l'on puisse exécuter, c'est de celle-là que je rendrai compte, d'après ce qui eut lieu pour la statue équestre de Louis XV, pour celle de Henri IV par M. Lemot, et pour les deux de Louis XIV, faites l'une pour Paris par M. Bosio, et l'autre pour Lyon par M. Lemot. Elles ont été fondues par MM. Pigiani, Carbonneau et Jacquet, et il m'a été facile de recueillir sur leurs travaux tous les détails que l'on peut desirer (1).

Il y a deux manières de couler une statue de bronze au moyen d'un moule à noyau: la première dans un moule de potée, la seconde dans un moule de sable. L'une et l'autre ont leurs avantages et leurs inconvéniens, que nous chercherons à balancer. C'est de la première que nous allons d'abord nous occuper. Nous commencerons par décrire le fourneau, indispensable dans les deux opérations, et de la bonne construction duquel dépend en grande partie la réussite de la fonte. Je prendrai pour exemple celui des ateliers du Roule, construit sous Louis XV, et qui est très-bon. On peut en voir le plan et les principales coupes dans les planches 4 et 5, où se trouve réuni ce qui a rapport au moulage en plâtre

(1) Il existe plusieurs ouvrages sur la fonte des statues de bronze: un article de l'Encyclopédie, qui pourrait être plus complet; deux descriptions in-folio très-détaillées des travaux exécutés pour la fonte et la mise en place des statues equestres de Louis XIV et de Louis XV (le premier de ces ouvrages est de Bostinad; et le second, de Mariette); un volume in-8.º par M. Lafolic, inspecteur des travaux publics de Paris, sur la statue de

Henri IV par M. Lemot, qui avait eu pour fondeur M. Pigiani, aidé de M. Jacquet. J'ai eu surtout recours à M. Jacquet, mouleur très-habile du Musée royal, et qui a exécuté la statue en bronze de Louis XIV par M. Lemot pour la ville de Lyon: j'en ai suivi avec soin toutes les opérations dès le principe, et M. Jacquet m'a d'ailleurs donné sur ce sujet tous les renscignemens qui m'étaient nécessaires.

et à la fonte des statues de bronze. Le tableau ci-joint donnera un aperçu préliminaire de la suite de ces opérations et des détails de construction qui en dépendent.

# Explication des Planches 4 et 5 (1).

## FOURNEAU, CHAUFFE ET FOSSE.

- I, Fourneau; on y voit (fig. 2) le métal en fusion.
- K, Chauffe.
- K', Grille de la chausse.
- L . Fosse.
- M, Portes et ouvertures pour le service du fourneau.
- N, Autel ou petit mur entre le fourneau et la chausse, par-dessus lequel la slamme passe de la chausse dans le fourneau.
- O, Plaque de fer pour soutenir le mur N contre la violence du feu.
- P, Ouvertures ayant leurs issues dans des tuyaux de cheminée supérieurs.
- P', Tuyaux pour l'échappement de la flamme et de la fumée.
- Q, Grands tuyaux de cheminée, dans lesquels se rassemble toute la fumée, et qui descendent jusque sur les deux portes M du fourneau.
- R, Trou du tampon.
- \* , Tampon.
- S, Ouverture pour l'introduction du bois dans la chausse.
- T, Pelle de fer pour boucher l'ouverture de la chausse.
- U, Petit mur de brique en forme de niche pour garantir la charpente voisine contre les accidens du feu.
- V, Cendrier.
- X , Ventouses.
- Y, Languettes de brique percées de trous par lesquels l'air extérieur venant par les ventouses entre dans la chausse, anime le seu, et produit l'esset d'un sousset.
- Z, Escalier pour monter sur la chauffe et sur le fourneau.
- a , Ancres passant dans les boucles des tirans de fer qui traversent en tout sens la maçonnerie et maintiennent toutes les parties du fourneau et de la chausse.

#### MOULE EN PLÂTRE.

- b, Massif de pierre pour le soutien et l'établissement du moule.
- c, Ancres et tirans de fer liant toutes les parties du massif et les empêchant de s'écarter.
- (1) Pour rendre cette explication plus correspondent dans le plan (pl. 4, fig. 1), claire, on a marqué des mêmes lettres dans les deux planches les parties qui se fig. 3, 4, 5, 6).

- d, Chassis de charpente.
- e, Barres de fer pour soutenir le moule de platre.

f. Armature.

g, Trois pointals garnis d'équerres et de leurs supports.

h, Grande traverse de l'armature. A partir de cette traverse, la partie inférieure, excepté l'armature des jambes, sert pour le modèle en plâtre; les armatures des jambes et du haut du corps sont ajoutées ensuite pour le modèle en cire, le noyau, et la fonte en bronze.

i, Traverses qui soutiennent le moule dans sa largeur et qui ne font pas partie de l'armature.

k, Moule de plâtre.

- Chapettes. Elles sont indiquées en noir pour les distinguer des pièces du moule qu'elles enveloppent, et des blocs supérieurs qui les recouvrent.
- m, Blocs de plâtre servant de chapes et qui maintiennent l'ensemble du moule.
- m', Coupe de ces blocs.
- n, Anneaux pour pouvoir saisir chaque pièce du moule.

### MODÈLE EN CIRE.

o, Épaisseur de la cire.

p, Attaches de laiton, dont la tête ronde et aplatie sert à retenir les cires et à les empêcher de s'écarter du noyau, principalement dans les parties inférieures, telles que le dessous de la tête et du ventre. On n'en a indiqué que quelques-unes, afin que le dessin ne devînt pas trop confus. Il en est de même de beaucoup de petits ferremens et de liens en fil d'archal, qui ne sont pas essentiels, et qui dépendent des circonstances et de la manière d'opérer du fondeur.

q , Jets.

q', Maitres jets.

r, Évents. Pour qu'on puisse au premier coup d'œil distinguer les jets d'avec les évents, ceux-ci sont blancs, et les jets ont été teintés de noir. Afin de ne pas rendre la figure trop chargée, on n'y a mis qu'une partie des jets et des évents; ce qui suffit pour donner une idée claire de leur disposition.

r, Maitres évents.

### MOULE DE POTÉE DESTINÉ À LA FONTE.

- s, Couches de potée mises au pinceau sur le cheval en cire. Comme elles n'ont que très-peu d'épaisseur, on n'a pu les indiquer que par une large ligne et quelques points.
- t, Gâteaux de potée recouvrant les couches de potée.

t', Coupe de ces gâteaux.

 u, Ensemble du moule de potée recouvert de briques de la même matière, employée sèche.

- v , Le même moule revêtu de ses bandages de fer , et disposé pour la fonte en bronze.
- x, Massif de brique, contenu dans son pourtour par un balcon de fer, servant de base au moule de potée.
- y, Tire-cires, ou conduits pour l'écoulement de la cire. Ce qui est réservé en blanc autour du cheval (fig. 6) indique la masse du moule lorsqu'il est terminé et renforcé de barres de fer, comme on le voit pl. 4, fig. 2.
- z, Grilles de fer placées dans la largeur d'une galerie autour du moule, et sur lesquelles on fait brûler le bois pour le recuit du moule de potée et l'écoulement des cires.
- z', Murs de brique et tuyaux pour le passage de la flamme et de la fumée.
- z", Arcade pour entretenir la libre circulation de la flamme.
- & et &, Murs de brique pour rétrécir la fosse, et remblai de terre foulée pour enterrer le moule. Afin d'en donner une idée claire, on l'a représenté vu par derrière sur la ligne G H du plan (pl. 4, fig. 1. c), et dégagé de la terre dont il est entouré lors de la fonte. La partie gauche de cette coupe prise sur la ligne C D, et marquée z, z', z'', &, &, &', montre de quelle manière est comblée la fosse pour l'enterrage du moule.
  - a b, Echeno ou bassin qui reçoit le métal en fusion (pl. 4, fig. 7).
    - R', Rigole pour faire couler le métal de la bouche R du fourneau dans l'écheno.
    - q , Jets; r, Évents; \*, Quenouillette en fer.
    - + , Caissons de brique où le métal surabondant se forme en lingots.

Le fourneau destiné à fondre le métal se compose de plusieurs parties. Quatre fortes murailles, en maçonnerie de brique, renferment un bassin rond (pl. 4, fig. 1.re), de onze pieds de diamètre sur quatre pieds de hauteur, construit en voûte de manière à concentrer la chaleur, et qui peut contenir et mettre en liquéfaction cinquante à soixante mille livres de métal (1). Deux grandes ouvertures carrées (pl. 4, 5, M) dans deux des côtés, fermées par de fortes portes de fer, servent à placer le métal dans le bassin et à le remuer lorsqu'il est en fusion. Une autre ouverture pratiquée sur le devant du fourneau au niveau de son fond, qui est en pente douce, sert à donner issue au métal lorsqu'il est au point de liquidité convenable. Ce trou est bouché en dedans par un fort tampon conique de terre, dont nous verrons bientôt la composition. Un mur N, que l'on nomme l'autel, s'élève dans la partie postérieure du fourneau et le sépare de la chausse K, endroit où l'on met le bois. Entre le haut de ce mur et la voûte, une large ouverture laisse à la flamme la liberté de communiquer de la chausse dans le fourneau. On jette le bois par une petite ouverture carrée

(1) Le plan représente deux coupes horizontales de la moitié du fourneau : l'une, répond, dans les coupes verticales, pl. 4, I, est prise dans la partie inférieure sur la fig. 2, et pl. 5, fig. 3 et 4, aux lettres P Q U. de sept à huit pouces, pratiquée dans le sommet de la chauffe; il tombe sur une grille K' en fer, très-solide et très-serrée, qui forme le fond de la chauffe et à travers laquelle passe la cendre. De grands tuyaux de cheminée P, placés intérieurement des deux côtés du fourneau au-dessus des portes, et qui s'élèvent plus haut que le bâtiment, servent d'issue à la flamme et à la fumée. Des galeries souterraines X Y, ménagées au-dessous de la chauffe, y communiquent et établissent de puissans courans d'air pour rendre la chaleur plus active.

En avant du massif du fourneau, et au-dessous de la bonde qui s'ouvre au niveau du sol de l'atelier, est creusée une fosse; à peu près ovale, de dix-huit pieds de long sur vingt-quatre pieds de profondeur; elle est revêtue dans tout son pourtour de gros blocs d'une espèce de grès. Trois galeries souterraines conduisent au fond de cette fosse, destinée à recevoir et à faire cuire le moule que l'on y construit, et dont il est nécessaire

de parler avant de terminer ce qui a rapport à la fosse.

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a déjà été dit du moule en plâtre à bon creux, que l'on fait sur la statue terminée en plâtre. Il suffit d'ajouter qu'il est rare que l'on ne fasse, quoiqu'on le puisse, qu'un seul moule pour une statue équestre colossale: mais ce ne serait qu'un travail plus considérable, plus de chances contre le succès de l'opération; et lorsqu'on réussit, on n'obtient pas un meilleur résultat qu'en faisant plusieurs moules (un pour le torse de la figure, deux autres pour les bras, et deux autres pour les jambes), que l'on ajuste ensuite par le moyen d'assemblages et d'armatures. Il n'y a qu'un seul moule principal pour le cheval: mais ce n'est pas celui de plâtre, dont nous avons parlé plus haut, qui sert à jeter la statue en fonte; il n'est destiné qu'à la mouler en cire. De cette opération très-importante dépendent la légèreté et la solidité de la fonte, selon que le travail de la cire a été plus ou moins bien entendu; ce que l'on verra bientôt.

Pour établir ce modèle énorme en cire, qui en emploie jusqu'à douze cents livres, on commence par faire, avec des moules de plâtre, des tablettes de cire mêlée de résine et de suif, de différentes longueurs et largeurs, et de deux jusqu'à trois et quatre lignes d'épaisseur. On prend l'une après l'autre toutes les pièces du moule; on les enduit d'huile grasse chaude, qu'on laisse sécher pendant quelques jours. Après les avoir légèrement frottees d'huile sur leur surface intérieure, on y passe au pinceau plusieurs couches de cire préparée, fondue au bain-marie ; on leur donne en général une ligne et demie d'épaisseur. Cette première impression étant refroidie, on y adapte les tablettes de la même matière, qu'on a eu soin de faire chausser légèrement au feu, et qu'on peut bretteler ou sillonner de petites entailles, ainsi que la cire dejà appliquée, quoique ce ne soit pas toujours nécessaire; et, en les repoussant avec les doigts, on fait prendre à ces tablettes la forme des premières couches. On calcule l'épaisseur de la cire d'après la force que l'on veut donner au métal, selon les différentes parties de la statue. Il est naturel que celles qui, par leur position, doivent supporter le plus grand poids, soient plus épaisses que celles qu'il est nécessaire de tenir très-légères pour soulager le reste de la masse : aussi les paturons des deux jambes qui portent sont-ils coulés massifs. C'est assez dire que dans ces parties la cire remplira à peu près toute la concavité du moule.

. Tandis que dans l'atelier de moulage on double de cire les pièces du moule, on construit dans le fond de la fosse une plate-forme en maçonnerie (pl. 4, fig. 1, 3; pl. 5, fig. 3), qui n'est pas pleine, mais qui est divisée en compartimens carrés; elle est destinée à supporter le châssis qui a servi au moulage dont il a été question plus haut, et sur lequel on doit remonter le moule. Le châssis étant établi, on monte le moule carrément et par assises, en commençant par l'intérieur des jambes et le dessous du ventre. On procède ainsi pour avoir la facilité de disposer des ferremens dans le creux du moule, dont la moitié extérieure reste ouverte. A mesure qu'on en place les pièces garnies de leurs cires, on en unit avec soin les joints pour n'y laisser aucun intervalle. Les jambes, qui supportent tout le poids du corps, devant avoir plus de force, on y met de distance en distance des bourrelets de cire, qui, en enveloppant les barres de fer qui les traverseront, y formeront des collets de métal qui leur serviront de renfort.

Le moule étant ainsi parvenu jusqu'au haut des jambes et vers le milieu du ventre, il s'agit de placer les grandes armatures f ou barres de fer qui doivent maintenir toute cette vaste machine et lui donner assez de solidité pour résister au poids et aux efforts qu'elle aura à supporter. Une de ces armatures h, épaisse environ de quatre pouces sur les quatre faces, traverse le moule dans sa longueur; sortant par une seule branche au poitrail et par deux à la croupe, elle est scellée dans des trous pratiqués dans les blocs de grès qui forment les parois de la fosse. Cette principale armature est soutenue par des barres verticales g, nommées pointals, auxquelles elle est fixée par des vis et des écrous; on la renforce en outre par trois autres barres de fer i, qui sortiront des flancs du cheval et seront scellées dans le mur. On en place aussi une dans la queue, Celle du col f en suivra la courbure et traversera la tête du cheval dans sa longueur; elle sera maintenue par une forte tige de fer, qui, servant d'arc-boutant, se rattachera à l'armature du poitrail. Toutes ces barres de fer se tiennent par des assemblages ou à vis ou à clavettes, que l'on peut démonter facilement : mais les plus importantes sont celles qui passent par les jambes du cheval, et sur lesquelles porte le poids de toute la statue. Ces fers sont très-difficiles à forger, tant à cause de la courbure exacte qu'il faut leur donner aux jarrets, aux paturons, qu'en raison de leur épaisseur, qui varie selon les parties où ils sont placés, et qui doit être parfaitement juste. Leur ajustage dans le moule demande aussi beaucoup de soin. Par le bas, ces armatures dépassent les sabots du cheval de trois pieds et demi, pour pouvoir être fixées dans le piédestal; et par le haut, elles entrent dans le corps et seront contenues après la fonte par de fortes barres de fer qui traverseront le cheval dans toute sa longueur. On établit encore dans le ventre de petites tiges transversales, qui servent à accrocher une grille de fanton fort ou de petites tringles carrées en fer, qui prendront la forme de cette partie du corps et contribueront à maintenir le noyau et à garantir la cire sur laquelle ce grillage s'applique. On dispose aussi en différens sens et de distance en distance sur toutes ces grandes armatures plusieurs petites tringles p, dont on voit quelques-unes dans la planche, et une grande quantité de fils d'archal tortillés comme des flocons de crins et que l'on approche le plus que l'on peut de la cire, à laquelle, en certains endroits, on les fixe au moyen de petits boutons aplatis qui forment des têtes à l'extrémité des fils d'archal (1).

En construisant le moule, on a soin d'y ménager des espèces de cheminées formées de gros tuyaux de poêle, dont l'un sort au-dessus de la croupe, un autre sur le dos et le troisième entre les oreilles du cheval; ces tuyaux, qui se réunissent en un seul, répondent à un fourneau pratiqué sous le ventre du cheval au - dessous de la base, et qui doit servir aux opérations de la cuisson.

Le moule étant entièrement élevé, et revêtu des blocs qui lui servent de chape, on ménage dans le dos du cheval une ouverture de deux pieds carres, et une autre entre les oreilles : il est alors entièrement creux, garni intérieurement de sa cire, et il s'agit d'en faire une masse pleine et solide, qui entre dans toutes les formes de la cire et qui la soutienne, lorsqu'on aura enlevé les pièces du moule; et c'est ce qu'on appelle le noyau. A travers les deux ouvertures dont nous venons de parler, on verse à baquets dans l'intérieur du moule une espèce de mortier composé de parties égales de brique pilée et de plâtre; la brique la plus tendre, la plus mal cuite, et la plus homogène de pâte, est la meilleure : on peut aussi remplir le moule à mesure qu'on l'élève, et cette manière même est plus commode et plus simple. On voit déjà que c'est par le moyen de ce noyau et de la cire qu'on donnera au métal qui doit la remplacer l'épaisseur que l'on desire. Ce noyau aura la forme du cheval, moins l'épaisseur de la cire et les ondulations inégales de sa surface intérieure; s'il en était dépouillé, il produirait l'effet d'une statue de cheval rongée par le temps et par les eaux, et qui, bien dans son ensemble, a perdu la justesse et le fini de ses contours.

Lorsque le noyau s'est consolidé, cé que favorisent les tringles et les fils d'archal qui retiennent de tous côtés le mortier, on démonte pièce à pièce le moule en plâtre, qui ne sera plus d'aucun usage pour cette statue; on enlève le châssis : le cheval en cire se trouve alors isolé et soutenu par ses traverses h, i. Le statuaire, faisant disparaître les coutures, répare la cire de manière qu'elle soit absolument aussi bien terminée que doit l'être la statue en bronze; il met en place toutes les parties délicates qui avaient exigé des moules séparés. En réparant la cire, il est important de lui

(1) La dimension de ma planche ne m'a permis de donner que les parties principales de cette espèce d'échafaudage en fer, dont on peut voir le détail dans le grand ouvrage de Mariette. Au reste, il n'y a rien de fixe pour la disposition et le nombre des armatures; elles dépendent des procédés de moulage et de fonte emdes

ployés par le fondeur, qui se règle d'après la pose, la grandeur de la statue, le poids qu'elle doit avoir et la solidité qu'elle exige. L'armature du Louis XIV de Lyon, fondu par M. Jacquet, était beaucoup moins compliquée que celle que, d'après Mariette, on avait employée pour la statue équestre de Louis XV.

conserver son épaisseur, de peur que, si on l'amincissait trop, le métal ne trouvât plus assez de vide pour pénétrer dans les parties que l'on aurait trop affaiblies; ce qui occasionnerait des lacunes ou des trous dans la fonte et pourrait causer de graves inconvéniens : c'est ce qui est arrivé à plus d'une statue par le peu de soin qu'ont pris des artistes secondaires ou des élèves chargés par le statuaire de réparer en grande partie son ouvrage. On ne doit pas négliger de sonder souvent la cire, pour s'assurer qu'elle a, selon les différentes parties, l'épaisseur qui lui est nécessaire; et l'on s'expose à ne pas la lui conserver, lorsque, voulant aller plus vite, on se sert de fers chauds pour égaliser ou enlever la cire, au lieu d'employer l'ébauchoir, l'échoppe, et de procéder avec précaution et de manière à ne pas perdre les finesses du modèle. On ne risque rien à remettre de la cire; ce ne serait que plus de métal à enlever dans la statue en bronze, tandis qu'il faudrait en ajouter et ajuster des morceaux après coup dans les endroits où la cire, et par conséquent le métal, qui, comme nous le ver-

rons, la remplace partout, viendraient à manquer.

L'opération très-longue du réparage étant finie, il reste à disposer sur la cire ce qui doit former les jets q et les évents r : ce sont des tuyaux dont les premiers sont destinés à porter le métal fondu dans toutes les parties du moule, et les seconds, à en faire en même temps sortir l'air, qui, dilaté avec une grande force par la chaleur de la matière ardente, s'opposerait à ce que le moule se remplit, ou qui le briserait s'il ne trouvait pas des issues : aussi ménage-t-on plus d'évents que de jets. Pour les établir, on forme de longs rouleaux cylindriques de cire, de huit à neuf lignes jusqu'à un pouce et demi de diamètre ; il est inutile de dire que ces rouleaux massifs produiront des tuyaux creux dans le dernier moule qui reste à faire. On place alors les gros rouleaux verticalement, ou à peu près, et à quelque distance l'un de l'autre, sur toute la surface du cheval en cire. Il en est de même pour tout autre objet à fondre. On les tient à trois ou quatre pouces du corps par le moven de plus petits cylindres, qui, leur servant d'appui, portent sur le cheval, et qui, dans le moule, deviendront de petits canaux de communication avec les grosses branches qui vont se réunir dans la partie supérieure de la fosse à des tuyaux encore plus forts et qui sont les maîtres jets q' et les maîtres évents r'. Dans la statue de Louis XIV fondue par M. Jacquet, il y avait neuf jets et quinze évents. A partir de ces jets, les petits tuyaux se dirigent vers le haut; c'est le contraire pour les petits rameaux des évents, qui se portent vers le bas. Les premiers sont ainsi disposés pour que la matière en fusion se précipite d'abord par les gros jets dans les parties les plus basses du moule et remonte ensuite par les ramifications. Par la position contraire des évents, l'air refoulé passe par les ramifications et ressort par les gros tuyaux, à mesure que le métal monte et le remplace. On dispose alternativement les jets et les évents, et il est nécessaire de faire aboutir de petites ramifications à un grand nombre de parties saillantes ou renfoncées, telles que les mèches de la crinière ou de la queue, et à tous les détails de la tête du cheval, pour y conduire le métal. Lorsque les jets et les évents sont tous placés, le cheval

est couvert d'un vaste réseau, qu'on ne peut mieux comparer qu'à l'effet que produit dans les pièces d'anatomie l'ensemble des artères et des veines, dont les unes ramènent vers le cœur le sang que les autres en avaient porté aux extrémités du corps. Dans la partie inférieure du moule on établit des tire-cires ou tuyaux y pour l'écoulement de la cire.

Le cheval en cire est à présent disposé de manière que l'on puisse faire en potée le véritable moule, ou celui dans lequel on coulera le métal. La potée se compose d'une terre sablonneuse que fournit Fontenay-aux-Roses, et de crottin de cheval, qu'on fait fermenter et pourrir. Ces substances, bien mêlées, séchées, réduites ensuite en poussière, et passées au tamis de soie, forment un terreau gras auquel on donne le degré de liquidité qui convient à l'emploi qu'on veut en faire, et l'on y ajoute de la bourre de veau trèsfine, qui fait prendre de la consistance et du maintien à la potée : ce mélange resiste au plus grand feu, ce que ne ferait pas le plâtre; et d'ailleurs le bronze fondu a, pour ainsi dire, horreur de cette substance et se retire sur lui-même lorsqu'il en approche. Mais peut-être, et ce serait à desirer, la chimie et la métallurgie trouveront-elles quelque jour une substance terreuse plus convenable aux moules pour la fonte, et qui dispensera d'employer le crottin et la bourre, matières végétales et animales, qui, n'étant pas de la même nature que la terre avec laquelle elles sont amalgamées, doivent se comporter différemment au feu, et qui probablement ne sont pas sans inconvénient pour la pureté et la finesse du grain de la superficie du bronze. Les premières couches de potée liquide s'appliquent sur toute la cire avec le pinceau, jusqu'au nombre de vingt et trente; on a soin de ne poser une couche que lorsque celle qui la précède est bien sèche. On forme ensuite, de potée moins liquide et à consistance de pâte, des gâteaux et des briques dont on se sert pour recouvrir les premières couches, boucher exactement tous les interstices, et donner au moule une épaisseur qui dans certaines parties va de cinq à six pouces. On voit que ce moule, enveloppant le modèle par une masse continue, est à creux perdu, et qu'il faudra le briser pour en retirer la statue. On le renforce en l'entourant de bandes de ser, de chaînes très - fortes, et d'un revêtement très-épais de plâtre et de terre ; on prend enfin tous les moyens pour lui donner le plus de solidité possible. ( Voyez la planche 4, fig. 2, L v v. )

Lorsque le moule est dans cet état et bien sec, il s'agit de le débarrasser de la cire qu'il renferme entre ses parois intérieures et le noyau, de la faire fondre et de le cuire. Pour cette opération, on diminue la grandeur de la fosse au moyen d'un mur peu épais dont on en revêt les parois. On dispose ensuite sous le moule, au niveau du dessous des pieds, un grillage de fer z appuyé sur de petits murs en brique; au-dessous de cette grille on établit un âtre pour le feu. Autour du moule, en partant de la grille, on range des briques sur champ à peu de distance l'une de l'autre, z; sur ce lit on en met un autre en sens inverse; et ainsi de suite jusqu'au haut de la fosse, de manière que l'air puisse circuler à travers les vides ménagés entre les briques. On jette encore dans les intervalles des bricaillons ou morceaux de briques et de tuiles cassées, qui, par leur irrégularité, laissent entre

eux des interstices qui, favorisant la circulation de l'air dans la fosse, servent à donner au feu plus d'activité. De petits murs d'appui consolident le moule et dirigent la chaleur. Le tout est recouvert de terre à four, fine et bien battue; dans le haut, on ménage des cheminées pour le passage du feu. On allume alors le fourneau de cuisson, en graduant d'abord la chaleur, afin d'achever de sécher le moule de potée et de fondre la cire, qui, coulant dès le lendemain par des ouvertures pratiquées dans le bas du moule, se rend par des conduits y, nommés tire-cires, dans des réservoirs disposés pour la recevoir; au bout de vingt-quatre heures il n'en reste plus.

La cire étant fondue, ce dont on s'aperçoit lorsqu'il ne sort plus de vapeurs des jets et des évents, il ne reste qu'à cuire le moule; ce qui demande sept jours et sept nuits d'un feu soutenu. La chaleur est quelquefois poussée à un degré assez haut pour ramollir et agglutiner ensemble les briques; ce qu'il faut éviter, de crainte de causer des dégâts dans le moule et de le déformer. Quand à travers les jets il paraît pénétré de feu et parvenu au rouge cerise, c'est signe qu'il est cuit : on suspend alors le feu; les ouvertures des jets et des évents sont bouchées avec des tampons en fer, et on laisse graduellement toute cette masse se refroidir; on enlève les bricaillons; le moule se dégage dans son contour, et l'on démolit le fourneau de cuisson.

Il s'agit à présent d'enterrer toute cette masse, pour la mettre en état de recevoir le métal sans en craindre la violence et le poids. Une forte couche de goudron dont on enduit le moule dans toutes ses parties, est destinée à le préserver de l'humidité de la terre. Pour lui donner toute la solidité possible, on l'enveloppe d'un mur d'environ quinze pouces d'épaisseur, dont les briques sont unies par du plâtre et de la terre à four en parties égales; ce mur touche de tous côtés le moule et fait corps avec lui. Il est important d'éviter la poussée, ou de s'y prêter; on laisse, à cet effet, entre ce mur et celui dont on avait garni la fosse, un intervalle de six pouces, qu'on remplit, après que la poussée du murage est faite, de terre fine que l'on bat et qui contient le mur. Ce revêtement étant parvenu à la hauteur des orifices des jets et des évents, on les continue avec des tuyaux de potée bien secs et qu'on unit avec la même matière. A mesure qu'on les élève, on les renferme dans un revêtement de brique et de potée, et l'on poursuit l'enterrage du moule et le remblai de la fosse.

Lorsque la fosse est entièrement comblée, jusqu'à la hauteur du moule, à deux pieds au-dessous de l'ouverture du fourneau, on termine la partie supérieure et l'on y construit l'écheno (pl. 4, fig. 7). C'est une espèce de bassin ou de grande rigole en maçonnerie, a, b, destinée à recevoir le métal en fusion, qui s'y rend de la bouche du fourneau R par un autre petit canal R'. On ne peut guère donner une idée précise de la forme de l'écheno, qui peut varier selon les circonstances et la forme du moule. Les jets g aboutissent dans le fond du bassin, tandis que les évents r, plus élevés, ressortent dans le haut d'un petit mur qui forme le tour de ce canal, qui, profond de dix-huit pouces, a, dans des parties, un pied, deux pieds et deux pieds et demi de large, et dans d'autres, seulement

sept à huit pouces. L'écheno qui a servi à fondre la statue de Louis XIV pour Lyon, était formé de trois parties ou de trois auges elliptiques allongées, et qui, bout à bout sur le niême plan, se communiquaient par des passages de sept à huit pouces de largeur. Ces passages resserrés servent à diviser plus facilement les saumons ou les lingots du métal surabondant qui restera après la fonte. Les parois intérieures de l'écheno étaient enduites d'un revêtement de plâtre et de sable battu, bien repoussé et bien ravalé. De distance en distance, on avait pratiqué, dans le côté extérieur du bassin, des ouvertures pour offrir des issues au trop-plein du métal, qui, après avoir rempli le moule, devait se former en lingots ou en gueuses dans plusieurs encaissemens carrés +, séparés l'un de l'autre par de petits murs de brique. Les tuyaux des jets et des évents étaient soigneusement fermés par des tampons d'étoupe, et l'on en avait garanti les orifices par des bouchons de fer garnis d'un anneau. Tout l'ensemble de l'écheno étant achevé, pour le secher, on le chauffe pendant quelques heures; le feu doit être doux et gradué, de peur qu'en le poussant trop on n'occasionne des crevasses.

Tout est à présent disposé pour la fonte de la statue, et l'on y procède lorsque la maconnerie de l'écheno est bien sèche; car la moindre humidité dans ce bassin ou dans le moule causerait les plus grands ravages, la perte du moule et de tous les travaux. Le moment de fondre la statue étant arrivé, on allume la chauffe K (pl. 4, fig. 2); on charge le fourneau I du métal nécessaire, et même en plus grande quantité qu'il n'en faut, et dans les proportions convenables pour l'alliage. Il est bon de faire observer que par des fontes d'essai l'on a déjà éprouvé la bonté du mélange pour s'assurer que le métal ne sera pas gras et coulera bien. Les charges du bronze se font par masses de deux ou trois milliers au plus. Si l'on a à sa disposition de gros lingots, on charge le fourneau avant d'allumer le feu : ils sont préférables aux petits, qui fondent avant que le fourneau ait acquis assez de chaleur pour ne pas laisser le métal se coaguler sur l'âtre ; ce qui occasionne des lenteurs dans l'opération. Pendant la fusion, on brasse le bronze de temps en temps avec des barres de fer pour favoriser l'alliage, et on enlève les scories qui surnagent à la surface.

Lorsque la matière est sur le point d'arriver au point de liquidité desiré, et que l'on a fait les dernières charges, on balaie l'écheno avec soin. Le maître fondeur enlève l'un après l'autre les bouchons et les tampons des jets, et les referme hermétiquement au moyen de quenouillettes : ce sont des barres de fer de trois à quatre pieds de long, terminées à un bout par une tête en cône tronqué, que l'on fait entrer avec précaution dans les orifices des évents, et qu'on lute avec un peu de potée liquide, qui est bientôt desséchée par la chaleur de l'écheno et des quenouillettes, que l'on fait rougir avant de les placer. On assigne des numéros à ces tiges de fer; chacune est confiée à un ouvrier qui doit l'enlever au signal qui lui en sera donné. Les numéros sont disposés de manière que le métal coule d'abord par les jets qui doivent le porter dans les parties les plus fortes, et qui, en demandant la plus grande quantité, ont besoin d'un plus grand

poids pour qu'il pénètre bien dans tous les détails du moule. Des ouvriers sont aussi chargés d'ouvrir les évents et de les allumer pour attirer l'air du moule et y faire monter la matière dans toutes ses parties.

L'opération d'une grande fonte demande des hommes intelligens, braves, · et qui ne se troublent pas au milieu des torrens de matière embrasée dont ils sont entourés; il faut qu'ils puissent résister à une excessive chaleur et à l'éclat éblouissant du métal en fusion. Pour s'en garantir jusqu'à un certain point, ils ont de grands chapeaux rabattus sur le côté, et ils garnissent leurs bras et leurs mains de larges manches terminées en mitaines de grosse toile mouillée et frottée de terre. Lorsque la fusion du métal est au degré convenable, on fait la dernière charge de zinc et de plomb, qui fondent en un instant. Tout est prêt alors pour couler. Les ouvriers sont à leur poste, et il règne un grand silence. Le maître fondeur, muni d'une forte barre de fer suspendue vers le milieu par une chaîne, enfonce d'un coup violent le tampon du fourneau; le métal sort avec violence comme un torrent de feu et de lave, et remplit l'écheno; on enlève les quenouillettes, on allume les évents; le bronze coule à travers les jets dans la capacité du moule; l'air et une vapeur épaisse et ardente, des flammes teintes de bleu et de vert, sortent avec force par les évents, qui rejettent le métal; il s'elance de toutes parts en gerbes de feu; les trop-pleins se remplissent, et la statue est coulée. Il est peu de coups d'œil plus piquans et plus pittoresques que celui d'une fonte considérable; elle excite un grand intérêt et beaucoup d'émotion : les ouvriers, au milieu du feu et de la fumée, ont l'ardeur des soldats dans un assaut; quoique l'affaire ne soit pas aussi périlleuse, elle n'est pas sans danger, et, sans la prévoyance et l'habileté du maître fondeur, elle en offrirait beaucoup. On partage ses inquiétudes et celles du statuaire sur la réussite de cette grande opération; et le peintre voudrait saisir ses pinceaux, s'il pouvait, en déployant toute la richesse de sa palette, espérer de rendre l'effet magique de cet imposant spectacle.

On ne peut retirer la statue du moule que lorsque le tout est refroidi, ce qui demande plusieurs jours, selon sa grandeur, et qu'après avoir démoli tout ce qui remplissait la fosse. Il s'agit ensuite de briser le noyau, de vider l'intérieur de la statue et de la dégager de ses armatures, en ne conservant que celles qui sont nécessaires pour sa mise en place et pour en assurer la solidité: ce travail est assez long; mais il n'offre ni intérêt ni difficulté. La statue étant débarrassée de tout ce qui lui est inutile, à l'aide de fortes machines, on la tire de la fosse pour pouvoir la réparer. Si la fonte a réussi, le bronze est presque aussi net que la cire, et l'on a moins de peine à le terminer par la ciselure; mais quelquefois des parties ne viennent pas bien, et l'on est obligé de les remplacer par d'autres que l'on fond et qu'on ajuste au moyen d'assemblages.

Il arrive souvent aussi que, soit par la trop grande ardeur du feu, soit en raison de la nature du moule de potée, il y a des parties de sa surface intérieure qui, s'abreuvant de métal ou s'y combinant, forment sur la superficie de la statue, surtout dans les parties inférieures, une croûte métallique très-épaisse, très-dure, et qui y adhère fortement. Elle

ne nuit cependant pas au bronze; et lorsqu'on l'en a dépouillé, ce qui exige beaucoup de temps, on le trouve très-pur sous cette grossière enveloppe. Il est bien à desirer que l'on puisse réussir à trouver quelque moyen d'éviter cette croûte dans la fonte des grandes statues. Avant de pouvoir les en dégager, on enlève les petits jets et les évents, qui se sont remplis de métal, et qui enveloppent le cheval d'un réseau de bronze pareil au réseau en cire dont nous avons parlé. N'ayant que huit à neuf lignes de diamètre, ces ramifications sont faciles à scier, et l'on bouche les trous qu'ont laissés dans la croupe, le poitrail et les flancs du cheval, les armatures scellées dans le mur de la fosse. Les autres parties de la statue équestre, beaucoup moins considérables que le cheval, se fondent par les mêmes procédés, mais dans de plus petits fourneaux. Le tout étant coulé séparément, réparé et ciselé, on rassemble les différens morceaux pour en recomposer la statue, et les joints sont ménagés de manière qu'il est impossible de les apercevoir.

Pour résumer ce qu'on vient de lire sur les opérations de la fonte d'une statue équestre colossale à cire perdue, nous allons les présenter en peu de mots, depuis le moment où le statuaire commence sa statue, jus-

qu'à celui où elle est prête à aller décorer un monument.

Le statuaire fait son petit modèle en terre. On le moule en platre, et il le répare.

Il l'exécute en grand en terre.

On le moule à creux perdu pour en avoir un plâtre.

Le plâtre est réparé.

On le moule à bon creux.

On garnit le moule avec de la cire.

On le construit dans la fosse et l'on place les armatures.

On finit d'élever le moule et d'y repousser la cire.

On coule le noyau.

Le moule est démonté.

Après avoir réparé la cire, on dispose les jets et les évents.

On fait le moule de potée.

On rétrécit et l'on remplit la fosse.

Fusion de la cire et cuisson du moule.

On l'enterre et l'on fait l'écheno.

Le moule étant prêt, on coule la statue.

On la tire du moule; elle est réparée, ciselée, assemblée, mise en place. Benvenuto Cellini, l'un des statuaires et des fondeurs les plus habiles qu'ait produits l'Italie moderne dans les temps brillans de sa gloire, employait, dans la foute des statues de bronze, des méthodes qui, en quelques points, différent des nôtres. Il est d'autant plus important de faire connaître les diverses manières d'opérer d'un artiste aussi consommé dans toutes les parties des nombreuses branches de la sculpture, que les documens qu'il nous offre dans ses Mémoires (1) sont presque les seuls qui nous restent de

<sup>(1)</sup> Voyez, à la suite du Traité de l'orlévrerie [Trattato dell'oreficeria] de Benextrémement curieux, le Traité de la

cette époque si heureuse pour les arts. D'ailleurs, parmi tant de beaux ouvrages qu'on devait à Cellini, et qui ont presque tous disparu, il choisit pour exemple de l'un de ses modes d'exécution son superbe bas-relief de la nymphe de Fontainebleau, production qu'il affectionnait d'une manière particulière, qu'il cite souvent, et qui fait aujourd'hui l'un des plus riches ornemens de la salle des Caryatides du Musée royal. Cette prédilection doit être un titre à nos yeux. Ce que Cellini nous apprend sur la fonte des statues de bronze de grandeur ordinaire, fait vivement regretter qu'il n'ait pas été à même d'exécuter en bronze pour Fontainebleau le monument colossal qu'y voulait élever François I.er, et pour lequel Cellini avait déjà moulé en plâtre, comme figure principale, un Mars de soixante pieds de

sculpture, dont les trois premiers chapitres renferment tous les détails de l'art de couler les statues de bronze. Ces deux traités, faits par un artiste d'un talent si justement admiré, et dont les ouvrages en fonte, en ciselure et en émail, sont audessus de tout ce qui a été exécuté depuis lui, et qui a consigné dans ces écrits les résultats de sa longue expérience, devraient être le manuel des orfévres, des fondeurs et des ciseleurs qui se sentent la noble ambition de porter leurs travaux à toute la perfection dont ils sont susceptibles, et que Benvenuto n'eût pas donnée aux siens sans la connaissance et la pratique du dessin et de l'art de modeler. Ce n'est que par le secours de ces arts que les jeunes gens que l'on destine au travail des métaux peuvent espérer de ne pas rester toute leur vie de simples ouvriers, et qu'ils peuvent aspirer à s'élever jusqu'au rang des artistes.

Ce que l'on trouve dans des auteurs de cette époque qui ont écrit sur la sculpture, la fonte et la ciselure, tels que Vigenère , Pomponius Gaurie , Demontiosius , Alde Manuce, n'apprend presque rien. Si même, pour les différens alliages de bronze, on s'en rapportait aux proportions que donne Gauric, qui cependant était statuaire et fondeur, on n'en obtiendrait que de médiocres résultats. Le plomb est ordinairement en trop forte quantité dans leurs mélanges, et l'on voit qu'ils s'en tiennent en grande partie à ceux qu'indique Pline. Il paraîtrait même qu'ils s'occupaient moins du bronze que de la perfection apportée dans le moulage, et que , laissant beaucoup au hasard dans la composition de leur métal, ils la variaient suivant les circonstances. On est autorisé à le croire par différens faits relatifs à la fonte des statues, rapportés par Benvenuto Cellini dans ses Mémoires et dans ses Traités sur la sculpture et sur l'orfevrerie. Avant déjà parlé des précieux ouvrages que nous a laissés cet habile homme sur toutes les parties techniques des différentes branches de la sculpture, je ne dirai qu'un mot sur les auteurs que je viens de citer, et dont les observations sont d'autant plus intéressantes, qu'ils vivaient à la plus brillante époque des arts en Italie. Il sont tous contemporains de Michel-Ange et de Cellini; ils paraissent même avoir puisé dans les écrits de ce dernier la plupart des notions qu'ils nous ont transmises, et il est assez singulier de voir que parmi tant d'artistes qu'ils citent, ils ne fassent aucune mention d'un statuaire tel que Cellini, auquel ils devaient probablement en partie la counaissance des procédés sur lesquels ils nous donnent des détails. Blaise de Vigenère ( de Saint-Pourçain en Bourbonnais , mort en 1596), dans les notes savantes qu'il a jointes à sa traduction des Statues de Callistrate, traite de la sculpture en marbre, des outils qu'on y emploie, de la fonte des statues, et , sous le circ de ferrumination , if parle au long de la soudure et de tout ce qui a rapport à la damasquinure et au travail des métaux et de la ciselure. Quoiqu'il ne cite pas Benvenuto Cellini, il paraitrait qu'il a profité de ses écrits : on retronve dans ceux de Vigenère une partie des manières d'opérer indiquées par Celhaut. Dans le chapitre V, qui traite des colosses, c'est encore un ouvrage commandé par un roi de France, c'est ce Mars, qui sert à Cellini à développer l'explication de ses principes et de sa manière d'opérer; tout ce qu'il dit à ce sujet est très-curieux. Si ce prodige de l'art eût été exécuté, cet ingénieux artiste nous aurait fait connaître les procédés qu'il ne fait qu'indiquer, et auxquels il aurait eu recours pour jeter en bronze cet énorme colosse, dont, au reste, il parle avec toute l'assurance du succès, que ses talens et son expérience rendaient certain. Ce colosse aurait été fait, par assises, en cent morceaux, réunis à froid par des queues d'aronde. C'eût été sans doute aussi Cellini que François I.er aurait chargé de reproduire en bronze la colonne Trajane, qu'il avait fait mouler en entier en plâtre. La

lini, et presque dans les mêmes termes. Au reste, Vigenère avait connu plusieurs des grands artistes de cette belle période des arts. Il avait nième, à ce qu'il semble, été lié avec Michel - Ange ; il parle de la manière dont il l'a vu travailler le marbre, et les renseignemens qu'il donne à cet égard sont très-curienx. Jules-César Boullenger, de Loudun, mort en 1628, savant antiquaire, dans ses denx livres snr la peinture, la plastique et la statuaire, s'est beaucoup servi du travail de Vigenère sur les deux Philostrate; souvent même il ne fait que le traduire. Son ouvrage, malgré le peu d'ordre qui y règne, offre cependant des choses utiles à recueillir. Il est en latin, et a été imprimé à Lyon en 1627. Pomponius Gauric, né vers la fin du xv.e siècle, était de Gifoni , dans le royaume de Naples: Il aimait et connaissait les arts, et parmi ses ouvrages il y en a qui traitent des différentes branches de la sculpture et de la peintnre. Des détails assez intéressans sur les procédés en usage de son temps autorisent à croire qu'il était sculpieur et fondeur. Il se vante même de n'avoir pas eu de maître, ainsi qu'on le rapportait de Silanion, l'un des bons sculpteurs de l'antiquité Probablement, au reste, il n'anra pas joui d'une grande renommée, et l'on n'a conservé aucune de ses productions, puisque M. le comte Cicognara, dans son Histoire de la sculpture, ne parle pas de lui, dn moins comme d'nn sculpteur, quoiqu'il se serve de ses écrits; et certainement un auteur tel que M. Cicognara , qui reproche anx écrivains français de ne lire que légérement les ouvrages italiens, ne voudrait

pas se mettre dans le cas d'encourir le même blâme. D'après ce que rapporte Gaurie, on lui aurait dù plusieurs inventions utiles dans le moulage et dans la fonte des statues. Il a aussi écrit sur la perspective et sur la physionomie. Ces petits traités se trouvent à la suite de la Dactyliothèque de Gorlée, édition de 1609, 1 vol. iu-4.º On y a réuni aussi ceux de Demontiosius, dont le nom français est Montjosieu, et qui a écrit sur la sculpture , la ciselurc et la peinture. Ses ouvrages ne sont tous, pour ainsi dire, qu'un commentaire de quelques passages de Pline; on y trouve des réflexions très-judicieuses, et en plusieurs endroits il a fait d'heureuses corrections au texte de l'auteur latin. Au reste, ces différens écrivains, se servaient sans doute de manuscrits dont les leçons n'ont pas été reçues après eux dans les textes imprimés; car, parmi les noms des artistes anciens qu'ils citent , il y en a beaucoup qui différent entièrement de ceux qu'on leur donne aujourd'hui. Montjosicu avait dedié ses traités au cardinal et au duc de Joyeuse, à l'éducation desquels il avait coopéré, et qu'il avait accompagnés en Italie. Ces écrits ont été imprimés dans la collection de Gronovius, t, X, et dans le Vitruve de Laet, Amsterd. 1649. Son voyage à Rome est sous le titre de Gallus Romæ hospes, 1585. Il y a aussi dans le volume cité de Gorlee quelques pages d'Alde Manuce sur la sculpture et la cisclure. En joignant à ces auteurs ce que l'on trouve dans Vasari sur la sculpture, on a à pen près tout ce qui a été écrit sur cet art à cette époque.

guerre s'opposa à l'exécution des grands projets de ce monarque, qui, portant dans les arts les idées les plus relevées, les favorisa de toute sa puissance, et qui, sans les circonstances malheureuses où il se trouva entraîné, leur eût donné en France tout l'éclat des beaux siècles de la Grèce et de Rome.

Benvenuto, dans l'exécution de son grand bas-relief en bronze au moven de la cire perdue, opère comme à présent. Voici l'extrait des procedés dont il rend compte. Je ne m'arrêterai qu'à ceux qui dissèrent des nôtres. Notre statuaire modèle en terre son bas-relief; il cût opéré de même pour une statue de grandeur ordinaire. La terre, en séchant, prend du retrait : il mesure cette diminution, retouche son ouvrage, et le fait cuire; ce qui ne se pratique plus ainsi. Le bas-relief étant cuit, Benvenuto le couvre d'une couche de cire égale en épaisseur à ce qu'il a perdu par le retrait. Il mêle ensuite avec soin, à l'aide d'eau imprégnée de crottin de cheval ou de bœuf très-finement broyé et tamisé, moitié de cendres de cornes de mouton, un sixième de plâtre, autant de tripoli et de limaille de fer. Ce mélange devait être assez liquide pour que l'on pût, avec une brosse douce de peintre, en mettre quelques couches sur la cire, ainsi que nous l'avons vu faire avec la potée. Lorsque ces impressions, dont la totalité n'a que l'épaisseur d'une lame de couteau, sont sèches, Cellini les recouvre de plusieurs couches de terre de fondeur, qui ne doit pas être trop grasse. Celle que l'on retire des trous faits dans la terre, est préférable à celle des rivières; et la terre des environs de Paris est la meilleure qu'ait rencontrée Benvenuto. Cette terre, au reste, ne s'employait pas seule et sans de longues préparations. Au lieu de bourre de veau, Benvenuto y mélait un tiers de tonture de drap. On battait long-temps, ce que notre artiste donne comme très-important et comme un secret, on battait ce mélange, qui avait la consistance de la pâte à faire le pain, avec une forte barre de fer, et on le laissait pourrir, en le maintenant mou, pendant quatre mois et plus. Devenant alors très-moelleux, sans être trop gras, il avait l'apparence d'un onguent. Trois couches de cette terre, chacune d'un doigt d'épaisseur, suffisaient : on avait soin de n'en appliquer une nouvelle que lorsque l'autre était sèche.

Par-dessus cette enveloppe, Benvenuto fait son moule en plâtre, et procéde comme aujourd'hui. Il paraît même que notre manière de mouler s'est perfectionnée, et qu'il n'employait pas le mastic, si utile pour les parties qui ne sont pas de dépouille. Le moule étant terminé et sec, il le garnissait intérieurement de cire en tablette, mais sans prendre la précautien, comme à présent, de mettre les premières couches à chaud avec un pinceau. Au lieu de cire, on pouvait aussi employer de la terre glaise ou de la pâte de farine. Au reste, ainsi que nous allons le voir, cette couche ne servait à Cellini que pour faire son noyau. Ce n'est pas encore la véritable cire perdue, et notre procédé a l'avantage de ne demander qu'une opération, tandis que celui du statuaire florentin en exigeait deux.

Lorsqu'il s'agissait d'une statue de grandeur ordinaire et dont le moule se faisait en deux parties principales, l'une pour le devant, l'autre pour le revers, après avoir couché à terre, le creux en dehors, chaque partie garnie de sa chape, Cellini mettait la cire et procédait à faire une armature, qu'il présentait au creux du moule pour s'assurer qu'elle en suivait exactement toutes les parties qui pouvaient avoir besoin de cet appui. Il enlevait alors cette armature, et, en l'entourant de la terre onctueuse dont il a été question plus haut, il en formait une nouvelle statue qu'il plaçait dans le moule de manière qu'en en remettant les deux parties l'une sur l'autre, elle touchât de tous côtés la cire. Ce moyen de faire ainsi le noyau devait être long. Ayant vérifié la justesse de cette statue, il la retirait, l'enveloppait du haut en bas de fil d'archal, et la faisait cuire. Il y mettait ensuite une impression légère d'un melange liquide de terre d'os calcinés, de briques pulvérisées, et de la terre onctueuse; un léger coup de feu durcissait cette nouvelle couche.

Ce noyau étant ainsi disposé, Benvenuto enlevait la cire du moule et y plaçait le noyau, en ayant soin qu'au moyen de supports en fer, il y eût autour un vide égal à l'épaisseur de la cire enlevée. Le poids du noyau devait rendre cette méthode sujette à bien des inconvéniens. Cela fait, on établissait plusieurs tuyaux faits de roseaux lutés avec de la terre et qui se communiquaient, pour pouvoir remplir le moule de cire fondue; on le dressait, on y coulait la cire et on la laissait refroidir. Après l'avoir réparée et avoir disposé les jets et les évents, Cellini faisait avec sa terre onctueuse, sur cette statue en cire, son moule pour le bronze. Il faisait fondre et écouler la cire jusqu'à parfaite siccité, en ayant soin de ménager le feu de manière à ne pas la faire bouillir; il le poussait ensuite pour cuire le moule; et il recommande de ne pas se servir de bois de chêne, ou de bois qui donne une trop forte chaleur, de peur qu'elle ne ramollisse et ne vitrifie quelques parties du moule ou qu'elle ne le déforme.

Benvenuto employait encore, pour jeter en bronze, d'autres moyens qu'il trouve plus faciles, mais moins sûrs. Il fait le modèle de sa statue avec la terre onctueuse, et, lorsqu'il est sec, il y met, avec une brosse douce, une impression de cire et de térébenthine bouillantes et mêlées par parties égales, en veillant à ne pas altérer avec la brosse les finesses de son ouvrage. On peut aussi, dit-il, poser ce léger enduit avec de la pâte liquide de farine, comme celle qu'emploient les cordonniers. Cette impression et une nouvelle couche à l'huile servaient à préserver la terre de l'humidité du plâtre avec lequel on faisait un moule sur ce modèle. Le reste de l'opération, qui avait rapport à la cire, au noyau et à la fonte, devait être le même que dans la première methode. Cellini trouvait à celle-ci le grand avantage de permettre de conserver le modèle même sur lequel le moule était fait et qui servait de guide pour réparer le bronze, tandis qu'en suivant les premiers procédés on était obligé de détruire le modèle dans le moule après avoir coulé la statue. C'était ainsi que pour son beau Persée de Florence le modèle en terre était devenu le noyau, et que Cellini regrettait de l'avoir brisé dans le moule par des trous pratiqués à cet effet; ce qui l'avait empêché d'y avoir recours pour terminer sa statue en bronze. Cette seconde methode employee par Cellini est celle qui, à la

composition de la terre près, est en usage aujourd'hui, ou du moins elle n'en diffère que très-peu lorsqu'on moule des figures de grandeur ordinaire de manière à en conserver le premier modèle, sans en faire une répétition en plâtre.

Benvenuto Cellini indique pour fondre en bronze une troisième manière de mouler qu'il regarde comme plus aisée, mais dont le succès ne lui paraît pas aussi certain. Il ne s'agit, au reste, que du noyau, qu'on peut couler, dit-il, en une seule fois dans le creux du moule garni de cire, en faisant un mortier liquide, composé de plâtre, de cendres d'os calcinés, et de briques pilées et réduites en poudre très-fine. C'est à peu près, ainsi qu'on l'a vu, le mortier dont on se sert aujourd'hui pour le noyau. Lorsque ce noyau était pris et dur, on le retirait revêtu de sa cire, sur laquelle, pour faire le dernier moule destiné à la fonte, se mettait une couche du même mélange, de deux doigts et demi d'épaisseur; on la laissait sécher, et, après l'avoir entourée de bandes de fer, on posait une seconde couche. Ayant fait fondre la cire, on cuisait le moule, qui, étant en plâtre mélangé comme on vient de le voir, demandait, suivant Cellini, moitié moins de feu que ceux en terre; et il ajoute que la qualité supérieure du plâtre de Paris permet de suivre cette méthode.

Cellini ne dit rien de particulier sur la manière dont il dispose son fourneau, sa fosse, et dont il enterre ses moules; il croit seulement qu'afin de faire couler plus facilement le bronze, il est bon, au moment de le laisser sortir du fourneau, d'y ajouter par cent livres de métal une demi-livre d'étain de plus que la proportion de l'alliage. Il recommande aussi, lorsqu'on repousse le tampon, de tenir pendant quelques instans dans le trou la barre de fer, pour empêcher le bronze de couler avec trop de violence, et de n'en laisser d'abord sortir qu'une certaine quantité; ce qui fait éviter les vents et les soufflures que son impétuosité peut causer lorsqu'il entre avec trop de précipitation dans le moule. Il est fâcheux que Cellini ne nous apprenne pas l'état de son bronze lorsqu'il le retirait du moule, et si cet état l'obligeait à beaucoup de réparations; il néglige aussi de nous faire con-nâtre dans quelles proportions entraient dans son bronze les différens métaux dont il le composait : ces documens eussent été précieux.

#### MOULAGE AU SABLE.

PAR cette opération, le moulage d'une statue, comme de tout autre objet, est sans doute moins long, moins dispendieux, et il réussit peutêtre aussi bien à lui donner toute sa perfection et la légèreté que l'on desire. Cette légèreté, au reste, n'est qu'une économie, et, pour l'œil, elle ne fait rien à la beauté de la statue. De beaux bronzes antiques, dans la collection du musée de Naples, sont très-légers, et annoncent beaucoup d'adresse dans la fonte; d'autres le sont moins et sont tout aussi beaux. La légèreté cependant, lorsqu'elle est bien combinée dans les différentes parties et qu'elle ne nuit pas à la solidité, est un avantage pour la mise en place d'une statue colossale. Si le métal, bien allié, est liant, tenace,

élastique, une statue légère résistera à des chocs aussi bien et peut-être mieux que si le bronze, plus épais, était aussi plus aigre et plus cassant.

Le moulage au sable, tel qu'on le pratique ordinairement, ne se prête pas à fondre d'un seul jet des masses aussi grandes que celles que l'on obtient en moulant à cire perdue; mais, comme nous l'avons déjà dit, la fonte d'un seul jet, plus étonnante, plus savante au premier apercu, ne présente peutêtre pas, en dernier résultat, des avantages plus réels que celle qui, plus modeste, n'opère, il est vrai, que sur des parties détachées, mais qu'on réunit au moyen de repères et d'assemblages bien entendus, pour recomposer l'ensemble de la statue, qui, une fois en place, ne laisse guère reconnaître si elle a été coulée d'une seule pièce ou par morceaux. Ce qui est important pour sa beauté et sa solidité, c'est que les joints ou les rentures, soit par assemblage, soit par la soudure, soient faits de manière à ne pas ressentir plus que les autres parties l'influence de l'atmosphère, et à ne pas accuser, en se relàchant, les endroits où les différentes pièces ont été réunies. Il est facile d'obvier à ce danger : l'on voit des statues antiques qui ont essuyé toutes les injures du temps, et dont on n'aperçoit les joints qu'avec peine. La fonte au sable offre peut-être un grand avantage : si une pièce considérable vient mal, en en coulant une nouvelle, il est plus aisé de réparer cet echec, que d'enlever et de remplacer, dans une statue fondue d'un seul jet, les parties qui n'ont pas réussi à la fonte, opération difficile, et qui n'est pas sans danger pour les portions saines de la statuc. Les obstacles que l'on y rencontre sont même en raison de la légèreté de la fonte. Si elle est trop mince, faute d'avoir bien ménagé l'épaisseur de la cire, on éprouve de grandes difficultés à fixer par la soudure ou autrement les pièces que l'on substitue aux parties défectueuses, surtout lorsqu'elles sont grandes et nombreuses. Il est à craindre que des statues de forte dimension qui ont subi de parcilles réparations, ne s'en ressentent quelque jour. Les agrafes et les tirans dont on les munit alors dans l'intérieur pour en assurer la solidité, peuvent ne pas suffire, et l'air et l'humidité agissent assez fortement à l'extérieur, principalement sur les endroits soudés, plus sujets que les autres à l'oxidation, pour les relâcher et faire paraître les raccords que l'on a voulu masquer.

Le moulage au sable est presque l'inverse du moulage à cire perdue. Nous avons vu que l'on garnissait de cire l'intérieur du moule de plâtre, pour faire sur la cire que l'on en tire le moule de potée; avec le sable on opère sur le modèle en plâtre, et le creux que l'on obtient remplace le moule de potée. De cette manière, le sable, appliqué sur la statue même, devrait produire une fonte plus pure et plus près de l'original que celle qui, dans la cire perdue, est le résultat d'un surmoulage et d'un réparage; ce qui est de peu d'importance pour une grande statue : mais, si la statue est petite, on conçoit que la cire tirée du premier moule, servant à en faire un second, doit reproduire une épreuve moins fine, plus empâtée que la première. Cependant on verra que le déplacement fréquent des pièces dans le moulage au sable en grand, les exposant à s'égrener, rend peut-être cette méthode moins sûre que celle de la cire perdue traitée avec soin.

Le sable qui sert au moulage est très-fin et un peu gras ; l'argile qu'il contient donne à ses grains une légère adhérence. Lorsqu'il est trop gras , il prend trop de retrait et ne reçoit pas bien l'évaporation du métal. Il est naturellement jaunâtre ; il devient noir par le charbon que l'on y mêle pour les opérations de la fonte. On fait usage de deux espèces de sable de qualités différentes. Celui de Fontenay-aux-Roses, qu'on tire de trous ou de bures de 80 à 100 pieds de profondeur, s'emploie pour le moulage proprement dit, ou pour les parties du creux qui doivent reproduire les formes du modèle et qui v seront immédiatement appliquées. Ce sable a besoin d'une préparation, qui consiste à le faire sécher sur des plaques de fonte qu'on chauffe jusqu'au point de les faire rougir. La chaleur dégage les gaz et les sels qu'il pourrait contenir, et qui nuiraient, par leur détonation lors du coulage du métal, à la pureté des grandes pièces. Après avoir chauffé fortement le sable, on le broie; on le frotte sur une planche avec des rouleaux; on y mêle environ un quart ou un tiers de vieux sable, ou du charbon passé à l'eau, pilé, séché et tamisé très-fin : c'est ce charbon que l'on appelle poussier ; il donne au sable de la légèreté, sans lui ôter le liant. La seconde espèce de sable, qu'on emploie pour les pièces qui ne touchent pas le modèle, comme le gros plâtre pour la chape dans le moulage à cire perdue, est plus gros que celui de Fontenay; il a plus de corps et est plus argileux. Il se trouve à Mont-rouge et à Chatenay, dans des carrières à la surface de la terre. Après l'avoir fait sécher au four et l'avoir étendu par couches de quelques pouces d'épaisseur, on l'humecte de manière que l'humidité les pénètre. Lorsqu'il est sec, on brise cette masse, et on la réduit en poussière. Ce sable battu est alors susceptible d'une dureté égale à celle de la pierre, et il s'unit bien au sable frotté; il est, au reste, très-propre aux grandes pièces, et celui de Fontenay aux ouvrages délicats.

Pour mouler au sable, il faut que l'armature du modèle en plâtre soit combinée de manière à pouvoir le démonter aisément, et qu'on ait la facilité de détacher les parties de la statue qui ont une grande saillie et qui ne sont pas de dépouille. On doit aussi calculer les coupes du moule et des pièces de rapport que l'on fera en sable, de sorte qu'on puisse, en les démontant, faire sortir sain et sans rupture de son empreinte le modèle en plâtre. Il est très-important que les coupes soient dans les endroits les moins apparens et les plus commodes pour les assemblages, afin que les joints ne paraissent pas lorsqu'on réunira les pièces. Il est bon aussi de faire observer, ce que j'ai omis en parlant du moulage à cire perdue, qu'il y a une précaution nécessaire dans la fonte des grandes pièces. Le bronze, en se refroidissant, prend du retrait : il est de deux lignes par pied dans la ligne perpendiculaire; d'une ligne et demie, dans le sens horizontal, pour les grandes pièces, et seulement d'une ligne lorsqu'elles sont moins fortes. On doit avoir égard à ce retrait dans le modèle en plâtre, et ajouter à la dimension déterminée un peu plus en hauteur qu'en largeur.

Dans le moulage au sable, de même que dans le moulage à cire perdue, on commence par le bas de la statue, et le moule, établi sur une forte plateforme, s'élève aussi carrément et par assises; mais on ne le fait pas dans la fosse, et on ne l'y descend pièce à pièce que lorsqu'il est terminé. C'est au moyen de grands caissons ou de chàssis de fonte, dont les uns, selon les coupes du modèle, sont en carré long, d'autres plus courts ou en forme de coin, que l'on moule les masses de sable qui feront en même temps office de moule et de chape. L'intérieur de ces châssis, dont les côtés sont à jour, est garni d'une armature en fer forgé, munie de hérissons; c'est ainsi que l'on nomme des mains de fer ou de petits crampons qui servent à retenir le sable, et qui, ajustés à vis sur l'armature, peuvent en être détachés.

Je n'entrerai pas dans tous les détails du moulage au sable par parties séparées, tel qu'il est habituellement en usage; sur plusieurs points, il a beaucoup de rapport avec le moulage au plâtre. Après avoir saupoudré de poussier la portion du modèle que l'on veut mouler, on la couvre de sable frotté, que l'on comprime fortement avec la main, et qu'on frappe même avec le manche d'un maillet, jusqu'à ce qu'on juge qu'elle a bien pris l'empreinte. Lorsque cette couche, assez épaisse, est au point de dureté convenable, on la pare en place et à facettes sur toutes ses faces extérieures; on la couvre de nouveau avec du poussier, et, à l'aide de deux aiguilles qu'on y enfonce obliquement, on retire cette pièce de dessus le modèle, pour s'assurer que l'empreinte en est bonne : si elle est exacte, on recommence l'opération du poussier et l'on replace cette pièce. A côté de celle-ci, on en fait une autre ; et ainsi de suite, par les mêmes moyens. Il s'agit alors de placer un châssis pour les y disposer. Pour cette opération, l'on se sert du sable battu dont nous avons parlé : on en remplit le chassis par couches, que l'on bat, afin que le sable prenne du corps et qu'il se joigne aux pièces moulées sans y adhérer; ce à quoi s'oppose d'ailleurs le poussier dont on les a saupoudrées. On continue ainsi de mouler toute la première assise du modèle et de remplir les châssis, que l'on met exactement à leurs places. La seconde assise se pose sur la première, et ainsi de suite. Cette opération terminée, et la statue étant moulée, pour démonter le moule on commence par le dernier châssis : on l'enlève, on le numérote, et, par le moyen de repères, on s'assure de la place qu'il occupait; il est placé sur des tréteaux avec des cales, le creux en dessus. On retire, l'une après l'autre, pour les remettre dans le sable du châssis qui leur sert de chape, toutes les pièces moulées. Celles qui tiennent au modèle se détachent à l'aide des aiguilles à relever. Si quelque morceau se brise , on le recolle avec de l'empois et des épingles de fer. Lorsque la partie arrachée est considérable et en mauvais état, on la remoule. Les petites pièces de rapport qui remplissaient les parties resouillées du modèle, sont fixées à leurs places dans le sable du châssis, au moyen d'empois et d'aiguilles de petit fil de fer. A l'aide d'un pinceau doux, on enduit l'intérieur du moule avec du poussier fin de charbon broyé à l'eau, tamisé, et dont trois parties sont mêlées à trois quarts de partie d'os calcinés et à un quart de blanc de Meudon : le tout est délayé, à consistance de bouillie claire, dans de l'eau de crottin preparée à cet effet. Cet enduit a pour but d'empêcher le sable de s'abreuver de bronze. Dans les petits moulages, on le remplace par le poncif.

poussière très-fine de terre à four cuite, dont on saupoudre les pièces du moule et qui prend l'empreinte avec une grande pureté. A mesure qu'on fait le moule, on ménage dans son épaisseur les jets, les évents et leurs ramifications: leurs orifices aboutissent à la surface du creux, et les grandes branches se portent et s'élèvent au-dessus de la partie supérieure. Du reste, on dispose ces jets et ces évents selon ce que requiert la forme des pièces.

Lorsque ce moule est prêt, on l'établit, pièce par pièce et par assises, dans la fosse destinée à le recevoir, et dans le fond de laquelle est le fourneau de cuisson. Il s'agit alors de former dans l'intérieur de ce moule le noyau, comme dans le moulage à cire perdue. On remonte le moule par assises, et on le remplit de sable, qu'on repousse fortement pour lui en faire prendre l'empreinte, mais cependant de manière à ne pas en altérer le creux. Le sable battu sert pour la masse du noyau, et l'on se contente de le revêtir à l'extérieur d'une couche de deux pouces d'épaisseur en sable frotté. En le construisant, on dispose dans sa masse, pour lui donner du soutien, une armature garnie de hérissons qui retiennent le sable, dont on a soin de ne pas trop fouler la couche supérieure. Le moule est ensuite démonté pour dévêtir le novau. A mesure qu'on enlève les pièces à coups de maillet, et le plus également possible, on refoule cette première couche. Ce refoulage fait prendre du retrait au novau ; et la mesure de cette diminution sera celle du vide qu'il doit v avoir entre le novau et le creux du moule, et déterminera l'épaisseur du métal. Pour s'assurer si elle est telle que le demandent les différentes parties de la statue, on applique, de trois pouces en trois pouces, sur le novau, des pincées de sable frotté, et l'on replace le châssis garni des pièces du moule de la partie qu'on vérifie. Le moule déprime les pincées de sable, et, en le retirant, on juge de l'épaisseur qu'aura le bronze par la saillie que font sur la superficie du noyau ces pincées de sable refoulées par le creux. Si le vide ménagé pour le métal est trop petit, on l'augmente en enlevant du sable. S'il est trop fort, on le diminue en en ajoutant. Chaque fois qu'on rapproche le moule du noyau, on le saupoudre de poussier; mais on gratte les endroits que l'on veut moucheter ou couvrir de ces petites pincées de sable qu'on appelle mouches : on peut aussi diminuer le noyau en raclant le sable avec un outil. En procedant ainsi par assises, on termine tout le noyau. Lorsqu'il est au point que l'on desire, on enlève les mouches et on le renferme dans le moule; en replaçant les châssis les uns près des autres, on a soin de coller entre leurs joints des bandes de papier joseph très-fin, qu'on laisse déborder jusque sur le noyau, et qui, servant à retenir le sable qui pourrait tomber dans le travail, l'empêchent de s'introduire dans le vide du moule. Tout étant à ce point, après avoir pris tous les moyens pour donner à cette masse la solidité convenable, on l'enterre et on la fait sécher à un feu doux; le moule et le noyau acquièrent alors la dureté nécessaire, et l'on procède à la fonte, qui n'offre rien de particulier.

La statue de Louis XIV de M. Bosio, à la place des Victoires, a été moulée au sable, dans les ateliers de M. Carbonneau. C'est aussi de cette méthode que se servent avec grand succès trois habiles fondeurs de Paris: M. Richard, très-adroit, surtout pour les petits objets, et qui, le premier, a très-bien réussi dans la fonte des médailles en bronze, procédé préparatoire adopté aujourd'hui à la monnaie des médailles; M. Potier le jeune, qui a fondu en argent la jolie petite statue de Henri IV exécutée en marbre par M. Bosio, et ciselée avec beaucoup de soin et de talent par M. Soyer; le troisième de ces fondeurs, M. Honoré, a coulé les bas-reliefs de la statue de Henri IV de M. Lemot.

En suivant ces procédés de moulage au sable, on ne fond les statues qu'en plusieurs morceaux qu'on réunit ensuite. Mais M. Launay, qui a fondu les deux tiers de la colonne de la place Vendôme (1), a employé des moyens qu'il croit plus prompts, plus économiques, et à l'aide desquels on peut exécuter, d'un seul jet, des morceaux de la plus grande dimension. Sa méthode, très-différente sur plusieurs points de celle des autres fondeurs, mérite d'être connue. C'est d'après un mémoire manuscrit qu'il

(1) Au milieu de très-bonnes observations que l'on trouve dans le Dictionnaire de technologie, à l'article Bronze, il parait qu'il s'est glissé, au sujet de la colonne de la place Vendôme, quelques inexactitudes qui peuvent tenir en partie à des fautes de typographie. Il y est dit (p. 516) que le poids total du bronze qui la compose est de 900,000 kilogrammes; ce qui n'est pas possible. M. Launay certifie qu'il n'y en a que 149,388 kilogrammes, ou 305,184 livres. Quand il n'aurait fondu que les deux tiers de la colonne, on serait encore loin de compte. L'ensemble du moulage est de 4,728 pieds carrés, et il a coûté 150,027 francs 71 centimes. On dit aussi ( p. 522 ) que le ciseleur a retiré 70,000 kilogrammes de copeaux de bronze, qui lui ont été abandonnés. Ce serait bien fort, si le poids total n'est que d'environ 150,000 kilogrammes; c'eûtété un bien grand bénéfice accordé au ciseleur, en outre du prix d'un franc par kilogramme qu'on lui donnait pour le cisclage. D'autres assurent que le marché fut fait par pied carré de basrelief. Il paraît certain que M. Launay, a qui d'ailleurs une commission a rendu toute justice sous le rapport de la probité, n'avait pas bien combiné son alliage ou les résultats de la fonte; que, n'ayant pas constaté les titres des canons de toute espèce qu'on lui livrait, et n'avant pas réglé son mélange d'après les données positives de nos habiles chimistes, il avait, par des fontes successives , trop raffiné son bronze ,

où il n'y avait plus assez de métal blanc. Il en est résulté que, bien que le titre moyen de tout le bronze de la colonne soit au moins aussi bon que celui des canons qu'on lui avait livrés, cependant il s'en faut de beaucoup qu'il soit égal dans toutes les parties. Celles d'en bas sont à un titre au-dessus de ce qu'on voulait, et celles d'en haut sont beaucoup au-dessous, parce que, près d'épuiser son bronze, lorsque l'opération n'était encore qu'aux deux tiers, le fondeur a forcé la proportion du métal blanc qu'il avait retiré des scories en raffinant trop son bronze, sans s'en apercevoir, et qu'en les employant il espérait compléter ce qui lui manquait. Il doit en arriver que, le bronze n'étant pas partout au même titre, l'oxidation n'en sera pas égale, et qu'il y a des particsauxquelles le temps donnera une belle couleur, tandis que d'autres resteront ternes. La manière dont les plaques de bronze ont été scellées et cramponnées dans le novau en pierre de la colonne, ne peut être que préjudiciable à ce grand monument, par la dilatation et le resserrement alternatifs qu'éprouve le bronze dans les chaleurs violentes de l'été et les grands froids de l'hiver, et qui, n'étant pas les mêmes dans la pierre, exposent le noyau et les bas-reliefs à se désunir et à se briser. Les guirlandes du socle avec leurs retours ont été fonducs d'une seule pièce, ainsi que chacun des grands bas-reliefs. Les moules avaient vingt pieds de long sur neuf de large.

m'a consié, que je vais en parler. Une des particularités de la manière d'opérer de M. Launay, c'est, d'abord, qu'au lieu de placer ses jets au dehors de la statue, il les met dans l'intérieur du noyau, à la surface duquel viennent aboutir leurs orifices, qui déversent le métal dans le vide laissé entre le noyau et le creux du moule; tandis que, dans les autres méthodes, les jets et les évents sont renfermés dans l'épaisseur du moule et enveloppent la statue. Cette disposition des jets de M. Launay peut offrir plus d'un avantage. Il y en a encore un très-grand à ne pas se servir d'armatures de fer pour l'intérieur de la statue, et à les sondre en bronze, comme il-le pratique, d'une seule pièce avec elle. Voici un précis de ses procédés.

Je n'ajouterai presque rien à ce que j'ai dit du moulage au sable ; car c'est celui-là que M. Launay emploie : il ne diffère des autres fondeurs. qu'en ce que ceux-ci n'opèrent que sur les parties détachées d'une statue colossale, et que lui en moule tout l'ensemble et fait le novau d'une seule pièce. En construisant son moule, ce fondeur place sur la plate-forme un tuyau de cuivre rouge de six pouces de diamètre et d'une ligne d'épaisseur, qui se compose de trois morceaux entrant l'un dans l'autre, et qu'on ne dispose successivement que lorsque dans le travail on est arrivé à la hauteur de chacun des bouts, dont le dernier sortira au-dessus du dos du cheval par un grand trou carré ménagé dans le moule, et aux quatre coins duquel seront places les évents. Ce trou sert au coulage et à retirer par morceaux le novau. On place encore des évents sur la tête, sur la croupe et dans d'autres parties saillantes. Ils sont faits avec des tuyaux qui n'ont que huit lignes de diamètre. Les orifices de ces conduits, qu'on place dans les sommités du moule, en affleurent la surface intérieure, et on les bouche, ainsi que ceux des jets qui sont à fleur de la superficie du noyau, avec des bouchons de liége, pour les préserver du sable qui pourrait y entrer. Supposons que le moule soit terminé d'après la marche que j'ai indiquée, et qu'on le reconstruise sur la plate-forme pour faire le noyau. Cette plateforme est établie sur un massif de pierres de taille épaisses de quinze pouces, qui recouvre le fourneau de cuisson, dans la voûte duquel on encastre un bout de tuyau à tubulure pour recevoir l'extrémité inférieure de celui dont il a été question, et qui servira au recuit du moule et du noyau, ainsi qu'à la coulée du bronze. Comme les jambes doivent être pleines ou massives en métal, leur moule restera creux: mais, pour leur donner plus de solidité, on y place de fortes armatures en bronze, qui pénètrent à travers la plate-forme et sont scellées dans le massif en pierres de taille. Ces armatures, garnies de hérissons, monteront jusque dans l'intérieur du cheval. Au gros tuyau de six pouces de diamètre en sont ajustés par le bas cinq de deux pouces qui se rendent aux pieds et à la queue, et qui, divisés en cing ramifications plus petites, deviendront des jets qui y porteront le bronze en remontant, et comme des siphons, ainsi qu'on le pratique dans la fonte des pièces de canon coulées creuses. Ce n'est qu'aux jarrets que commence le noyau; et pour empêcher qu'il ne tombe du sable dans le creux du moule des jambes, on le bouche soigneusement avec des étoupes

qui plus tard seront enlevées. Lorsqu'on est parvenu, en faisant le noyau, à la hauteur de l'intérieur du ventre, il s'agit d'y pratiquer une armature; on met dans le sable une barre de bronze dont les deux extrémités touchent les parois du moule; on en fait autant à différentes hauteurs, et l'on voit qu'en se joignant au métal de la statue, ces armatures feront corps avec elle et lui donneront une grande solidité. Le gros tuyau est percé dans son pourtour de trente-un trous, auxquels sont adaptés autant de tuyaux de cuivre rouge d'un pouce de diamètre, qui se divisent en plusieurs ramifications; et tous ces conduits, qui, en partant du gros jet, remontent, en formeront autant de petits qui distribueront de tous côtés le métal.

Lorsque l'on a terminé le noyau et replacé le moule, on procède au séchage de cette masse, et l'opération est en grand la même que celle qui a déjà été décrite; on s'aperçoit qu'elle est finie lorsqu'il ne sort plus de vapeurs par les évents. Mais il me semble que dans cette méthode, ainsi que dans l'autre, il doit y avoir, par l'effet de la cuisson et du dégagement de l'humidité, un peu de retrait dans le noyau et dans le moule: cependant le sable n'en prend que dans le sens de la hauteur; ce qui empêche de connaître d'une manière exacte l'épaisseur qu'aura le métal dans

certaines parties.

On a déjà vu que le gros tuyau employé pour la cuisson devait aussi servir à la fonte. Il n'y a pas à craindre qu'il se fonde dans cette opération, non plus que les petits tuyaux qui y sont entés. D'abord le cuivre rouge dont ils sont faits est beaucoup moins fusible que le bronze, et demande une plus haute température ; et d'ailleurs le passage rapide du métal liquide ne peut porter ces tuyaux qu'à une haute chaleur, qui ne parvient pas à un degré capable de les liquéfier et de les entraîner dans le torrent du bronze en fusion. Lorsque le moule est enterré en partie, et que l'on en est au point de pouvoir s'occuper de la fonte, il s'agit de disposer le gros tuyau pour cette opération, et d'en supprimer la partie inférieure qui a servi à la cuisson et qui est comprise entre la plate-forme et les cinq petits tuyaux qui doivent porter le métal dans les pieds et dans la queue. On a vu que la seconde partie de ce tuyau s'ajustait dans une tubulure; elle est de figure conique tronquée, et la base est en haut. On bouche cette tubulure au moyen d'un tampon de fonte qu'on fait glisser avec soin dans le tuyau avec une corde qu'on a affaiblie près de l'anneau du tampon, de manière à pouvoir la casser aisément. Après avoir assujetti ce tampon avec un refouloir, on introduit dans ce gros tuyau des gargousses de sable qu'on foule avec force et qu'on fait monter jusqu'à la hauteur des cinq petits tuyaux. Alors le gros jet n'a plus de communication avec le fourneau de cuisson, et se trouve disposé pour la coulée du metal; elle peut avoir lieu comme à l'ordinaire. Cependant M. Launay établit l'un près de l'autre deux fourneaux à réverbère, dont chacun peut contenir vingt-cinq milliers de métal. De chaque bouche sort un canal qui le conduit dans une forte chaudière de fonte de fer qui en contient seize milliers, et qui est établie au-dessus du gros jet, auquel correspond un orifice percé dans le fond de la chaudière, et fermé par une quenouillette qu'on lève à volonté à l'aide d'un levier disposé comme les bras d'une balance. Par ce moyen, le fondeur peut, selon le besoin, retarder ou hâter l'introduction du métal en fusion.

Tels sont en abrégé les procédés du moulage et de la fonte au sable proposés et employés par M. Launay; et l'on voit que sur plusieurs points ils diffèrent essentiellement de ceux qui sont ordinairement en usage. Avec cette méthode, on évite l'inconvénient très-grand de scier à la surface de la statue cette foule de ramifications en bronze qui, dans le moulage à cire perdue, résultent de la disposition des jets et des évents autour de la statue. C'est un travail de moins et une chance de plus en faveur de la pureté des détails. La manière dont se fait l'armature est plus simple et présente moins de difficultés et de frais, et le bronze, d'ailleurs, est moins susceptible d'oxidation que le fer. Je croirais aussi volontiers que dans cette méthode le métal en fusion a moins de chemin à parcourir que dans l'autre; qu'il coule mieux dans les tuyaux de cuivre que dans ceux en potée ou en sable, sujets à s'abreuver de bronze ou à s'egrener : il doit arriver dans le vide du moule avec une liquidité plus convenable pour le remplir, et l'on est moins exposé à des soufflures et à des gercures.

M. Launay paraît, au reste, si certain de ses opérations, qu'il se chargerait de fondre d'un seul jet la statue colossale de l'éléphant, haute de cinquante-quatre pieds avec la tour qu'il porte, et du poids de cinq à six cents milliers, en ménageant en bronze, dans l'intérieur de la jambe droite, l'escalier tournant qui doit y être pratiqué. Il se proposcrait même de placer sur son piédestal, en six heures et avec six hommes, cette énorme masse, par le moyen de procédés hydrauliques qu'il n'a pas consignés dans le mémoire manuserit qu'il m'a communiqué, mais qui, d'après l'explication qu'il m'en a donnée, s'ils ne sont pas d'une exécution trèsfacile, sont cependant loin d'être impossibles, ou même impraticables. Il est fâcheux que le succès des expériences en petit ne soit pas toujours un sûr garant de leur réussite lorsqu'on en fait l'application à des masses colossales.

M. Lecour, fondeur et ciseleur de Paris, a trouvé pour le moulage des statues de bronze un procédé entièrement nouveau, et pour lequel, au mois de mars 1817, il obtint un brevet d'invention de cinq ans, publié, après son expiration, sous le n.º 718, dans le recueil des brevets de ce genre. Ce procédé consiste à remplacer la cire par un nicital plus solide, mais moins fusible, et qui cependant se fond à une chaleur de soixante et quelques degrés du thermomètre de Réaumur. Ce métal est probablement celui qu'a inventé M. d'Arcet, et qui se compose de 8 parties de bismuth, de 5 de plomb, et de 3 d'étain; on sait qu'il se fond à soixantequatorze degrés, six de moins que la température de l'eau bouillante, et que c'est ce singulier alliage dont on se sert pour clicher les médailles ou tout autre objet en relief ou en creux.

La composition métallique de M. Lecour ou de M. d'Arcet réunit, à ce qu'il paraît, plusieurs avantages importans. Un des principaux serait une grande économie de temps : on sait que l'application de la cire en exige

beaucoup; tandis qu'en employant ce métal il ne s'agit, sans doute, que de faire un novau dans le creux du moule, ainsi que le pratiquait Cellini, et, au lieu de la cire dont il se servait, d'y couler du métal fusible. Le novau en étant revêtu, on a un nouveau modèle, sur lequel on peut, plus aisément que sur la cire, faire son moule en potée, ou même en terre à mouler. Le métal se prête à toutes les opérations du réparage, et court moins que la cire le risque d'être endommagé. Il offre assez de résistance, si l'on veut mouler au sable, pour que de tous côtés on puisse, sans crainte d'altérer le modèle, fouler et battre le sable, faire le novau et le moule, et leur donner toute la consistance requise. On n'est pas obligé au déplacement des pièces, lequel cause ordinairement des joints où s'introduit le bronze, qui alors abreuve le sable; ce qui nuit à la pureté de la fonte. Le métal de M. Lecour n'expose pas à ce danger ; comme il a besoin pour fondre d'une chaleur de plus de soixante degrés, on peut, en chauffant le moule jusqu'à ce point, sans risquer de faire couler le métal. sécher très-vite, ou la potée, ou toute autre matière terreuse dont on aurait fait le moule. Lorsqu'il est parfaitement sec, ce qui, à l'aide de la chaleur, ne demande que peu de temps, si on la pousse ensuite seulement jusqu'à 80 degrés, le métal fusible fond, et, par son poids, se dégageant entièrement du moule, il laisse absolument vide l'intervalle nécessaire autour du noyau. L'on n'a pas à craindre, comme avec la cire, que l'enveloppe de potée ait été altérée; en se séchant elle aura acquis assez de dureté pour que le poids du métal en fusion n'en ait pas entraîné quelques partics. Cette méthode abrège aussi beaucoup, selon M. Lecour, l'opération de la coulée du bronze, en ce que, le moule étant parfaitement sec lorsqu'on en a fait sortir le métal fusible, on peut presque aussitôt, après lui avoir donné encore un coup de feu, y couler le bronze. Il est cependant à croire que, comme le moule se trouve alors dans l'état où il est après la cuisson dans le moulage ordinaire, on doit avoir, lorsqu'il s'agit de fortes pièces, les mêmes précautions à prendre pour l'enterrage, et pour opposer de la résistance à la chaleur et à la violence du bronze. Il semble donc que le procédé de M. Lecour, qui n'est pas encore généralement adopté, mérite de l'être, ou du moins qu'il présente, sous le rapport de la célérité, de la facilité et de la sûreté, des avantages que n'offre peut-être pas le moulage en cire ou au sable.

Puisque, d'après les données que nous offrent les auteurs anciens, et en n'appuyant sur les recherches de M. Quatremère de Quincy, j'ai essayé d'établir par des calculs positifs ce que pouvait employer d'or une statue telle que celles dont nous parlent les anciens, je crois devoir aussi présenter un travail de ce genre au sujet des statues de bronze : mais je peuse qu'il suffira de parler des colossales, pour montrer qu'elles ne peuvent être d'un prix assez considérable pour empêcher le Gouvernement ou les grandes villes de France de les multiplier et d'élever de ces beaux monnmens à la gloire de nos rois ou à la mémoire de nos hommes célèbres.

Il n'y a pas de sculpteur, quelque habile et quelque renommé qu'il soit, qui ne fit le modèle en terre et ensuite en plâtre d'une statue équestre de

| Le moulage à circ perdue de cette statue, et tout ce qui a<br>rapport à la fonte, en y comprenant cette opération, coûte de                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| soixante-dix à quatre-vingt mille francs                                                                                                   |         |
| meilleur fondeur s'en chargerait pour 120 ou 130,000 francs, en<br>comptant le bronze, le réparage, le ciselage et la mise en place.       |         |
| Pour le réparage et le ciselage d'une statue fondue à cire per-<br>due, le statuaire n'a jamais donné plus de quinze mille francs au       |         |
| Ciseleur                                                                                                                                   |         |
| être mis dans le fourneau, que de 22 à 25 sous la livre, et il n'est<br>pas douteux qu'en employant de vieux canons, que le Gouver-        |         |
| nement peut livrer à meilleur marché que le commerce, et qu'on<br>mettrait au titre, on n'ait le bronze à un prix encore plus bas. Une     |         |
| statue équestre de dix-huit pieds de haut ne pèse tout au plus que<br>25 milliers, et c'est beaucoup: ainsi, à 25 sous la livre, ce serait |         |
| trente-un mille deux cent cinquante francs                                                                                                 | 31,250. |
| veille la fonte et le ciselage, car il n'y travaille pas, j'ajoute                                                                         | 12,000. |

La réunion de toutes ces sommes, que j'ai même forcées, donne un total de 198,250 francs; je l'augmenterais encore de 10 à 12,000 francs pour les cas imprévus, pour le voyage et la mise en place, lorsque la statue doit être transportée dans quelque ville de France éloignée de Paris. Elle peut d'ailleurs être divisée en ses différentes parties, ainsi qu'elle a été fondue. Tout l'ensemble ne pesera jamais plus de 250 à 300 quintaux, et il n'y a pas d'entrepreneur de roulage qui ne se charge, pour beaucoup moins de 50 francs le quintal, de la transporter dans quelque endroit de la France que ce soit. On sait d'ailleurs , ou du moins il est bon de savoir, que dans les grandes entreprises, surtout lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui, par leur masse considérable, ne demandent pas une grande recherche de cisclure, les fondeurs et les ciseleurs, en établissant le prix de la livre de bronze, y comprennent celui de toutes les opérations que subit le métal, jusqu'à ce qu'il soit terminé et près de sortir de l'atelier. C'est ainsi qu'on calcule l'exécution d'une statue colossale en bronze : car enfin , quelque beau que soit le modèle fait par le statuaire, une fois qu'il l'a réparé et qu'il est hors de ses mains, le reste n'est plus, du moins quant à présent, qu'une affaire de métier, à laquelle l'auteur de la statue ne contribue plus que par ses conseils. Il est donc juste que le Gouvernement, ou la ville qui a fait l'acquisition du modèle, ne paie plus que le bronze et les opérations confiées au fondeur et au ciseleur. En comptant le bénéfice qu'ils doivent en tirer, la livre de bronze terminée ne s'estime dans ces grands ouvrages tout au plus que quatre francs : ainsi, pour une statue équestre pesant 25,000 livres, ce ne serait

que 100,000 francs pour son exécution en bronze; et l'on voit qu'en y ajoutant le prix du modèle, quelques faux frais et la mise en place à Paris, ce calcul ne diflère qu'en moins de celui que j'avais établi, et prouve qu'à Paris une belle statue équestre de dix-huit pieds de haut, en bronze, faite avec tout le soin que l'on est en droit d'exiger, ne doit aller au plus que de 180 à 190,000 francs; et rendue dans les provinces, qu'à environ 200 ou 205,000 francs. Mes calculs sont plutôt trop forts que trop faibles, et j'ose croire, ayant vu la chose de près, que les statuaires chargés de faire une statue à ce prix y trouveraient encore leur compte, ainsi que le Gouvernement. Au reste, ce qui prouve ce que j'avance, c'est que la ville de Montpellier vient de conclure avec M. de Bay et M. Carbonneau un traité par lequel la statue équestre de Louis XIV, de 16 pieds de haut, coûtera, rendue et placée à Montpellier, 200,000 francs (1).

Après avoir fait connaître ce qui a rapport au bronze, et avant de passer au marbre, il convient de dire un mot des autres métaux et des diverses substances dont nous ne nous sommes pas encore occupés, et dont on sait que les anciens ont fait usage dans la sculpture, ou du moins pour imiter, d'une manière plus ou moins rapprochée de la nature, les formes humaines. Homère cite l'étain parmi les métaux du bouclier d'Achille; cependant, à moins qu'il ne soit allié au cuivre ou à d'autres métaux, ce métal mou, sans résistance, n'est guère propre à un bouclier. Quoique les anciens eussent des noms particuliers pour l'étain et le plomb, wane, καστηρος, eyanus, stannum, pour le premier de ces métaux, et μόνοθος, humbum, pour le second, cependant il paraît, d'après Pline, que, n'en connaissant pas bien la nature, ils les confondaient souvent, et qu'ils les

(1) En admettant que le prix moven du bronze de la colonne de la place Vendôme ent été de 1.25 franc la livre ou 2.55.36 le kilogramme, ce qui aurait été très-cher, puisque l'on y a employé des canons, comme il y est entre 149,388 kilogrammes ou 305,184 livres de bronze, il y en aurait pour 373,470 francs. Le moulage a coûté 150,027.71 francs, et il fant remarquer qu'il a nécessité un grand nombre de monles; ce qui a multiplié les opérations. Il est vrai que dans ce monlage on doit compter non seulement celui des bas-reliefs , mais encore celui des agrafes et des crampons de scellement, et, comme il est très-simple, il n'exige presque pas de maind'œnvre. Il est nécessaire aussi de noter que, le marché pour le réparage et pour le ciselage avant été fait d'après le poids du bronze, et à un franc le kilogramme, bien des parties très-pesantes, telles que les

crampons, qui ne demandent point de ciselage, ont été payées sur le même pied que les bas-reliefs. Enfin, en réunissant les trois sommes, 373,470 pour le métal, 150,027 ponr le moulage, 149,388 pour le réparage et le ciselage, on a un total de 672,885 francs que la colonne de la place Vendôme a dù coûter, ponr le bronze et toutes les opérations qui y ont rapport. En divisant cette somme par 305,184 livres, poids du bronze, on trouve que la livre de métal fondu, réparé et ciselé, est revenue à 2.23 francs, et le kilogramme à 4.55.56. Il y a peut-être proportionnellement plus de travail de moulage dans une statue équestre, et plus de risques pour la réussite de la fonte; mais aussi les travaux du réparage et du ciselage, si la statue est bien fondue, doivent être moins considérables.

On pent objecter que les bénéfices d'une entreprise telle que celle de la colonne, regardaient comme le même métal avec des degrés différens de pureté et de blancheur. Ils nommaient cyanus l'étain, et cyanus noir le plomb. On ne trouve pourtant pas dans Homère l'épithète de noir donnée au cassiteros, ni celle de blanc au molybdos; mais c'est le cyanus qui est pris génériquement et qu'il désigne par ces deux épithètes, selon que ce mot exprime l'étain ou le plomb. Telle est du moins l'opinion de Millin dans sa Minéralogie homérique, et Heyne paraît d'accord avec lui dans son commentaire sur la cuirasse d'Agamemnon décrite par Homère (1); car il ne semble pas probable que le cyanus ait été le lapis lazuli, comme l'ont pensé plusieurs écrivains, et cette pierre n'eût pas convenu à un bouclier. Quant à l'étain et au plomb, si, dans les ornemens des armes, ils ont été réunis à l'or ou à l'argent, ce n'a pu être que par le travail au marteau, au moyen des procédés de la torcutique, et l'on n'a dû employer que des assemblages à froid à l'aide de clous et de crampons. la soudure étant impraticable pour unir des métaux difficiles à fondre, tels que l'or et l'argent, à l'étain et au plomb, qui n'ont pas besoin d'une chaleur élevée. Tout ce que dit Pline sur ces deux métaux montre qu'il les confondait et qu'il n'en avait qu'une connaissance imparfaite; il va même jusqu'à avancer que le plomb est de la même pesanteur que l'or, tandis que la pesanteur specifique de l'or est à celle du plomb à peu près comme 19 est à 11. On ne sera pas étonné de voir en plomb une statue . de Mammurius, du temps de Numa; les Romains d'alors avaient peu la pratique des arts, et une figure de ce métal était plus facile à couler et à réparer tant bien que mal, que si elle eût été d'un autre métal plus dissicile à fondre et plus dur à travailler.

où l'on accordait au fondeur un dixième pour les déchets, résultaient d'une masse de métal et de travaux beaucoup plus forte que les dépenses pour une statue équestre, et qu'on a pu les établir à un prix plus bas; mais aussi y a-t-il une grande différence entre 2.23 francs qu'est revenue la livre de bronze terminé de la colonne, et 4 fr. que l'on peut accorder, en dehors du prix du modèle, pour la livre d'une statue équestre, y compris la façon. On l'a même, dans les évaluations ci-dessus, portée à un taux plus élevé, pour concilier avec les intérêts du Gouvernement ou des villes qui érigent des statues de ce genre, ceux des artistes chargés de les exécuter.

Quaut à la valeur du bronze, il est aisé de la déterminer d'après les prix qu'onteus depuis plusieurs années le cuivre rouge, le zinc, l'étain d'Angleterre et le plomb d'Espagne. En combinant d'après 9 prix du commerce les 5 alliages indiqués pages 66 et 67, et qui sont reconnus pour les meilleurs, on trouve que depuis quelques années le bronze n'a pas pu valoir plus de 125.40 francs les 100 livres, ou 256.19 les 100 kilogrammes. L'alliage qui a pu monter à ce prix, est celui des frères Keller, où le cuivre est dans une proportion plus forte que dans les autres bronzes ; le taux le plus bas a été de 80.18.77 francs les 100 livres, ou 163.81.50 francs les 100 kilogrammes, pour la combinaison du bronze où il entre le moins de cuivre et le plus de zinc , alliage dont M. d'Arcet fait l'éloge , et dont j'ai donné les proportions page 67, note, col. 2. Le prix moyen de ces 5 alliages, calculé d'après 9 différens prix des quatre métaux qui les composent, est de 103.39.23 les 100 livres, ou 211.22.03 les 100 kilogrammes.

(1) Il. x1.

On cite plusieurs statues fondues en fer. D'après un passage de Pausanias (1), on aurait lieu de penser qu'il attribue l'invention de la fonte du fer à Théodore de Samos, que l'on peut placer dans le septième siècle avant Jésus-Christ : mais il est à croire que ce voyageur n'entend parler que de l'art d'employer ce métal à couler des statues; car, certainement, bien avant Théodore de Samos on savait fondre le fer. L'histoire grecque (2), en faisant honneur de cette découverte aux Dactyles idéens Celmis et Damnanæus, la fait remonter à une époque très-reculée, et la place sous le règne de Pandion à Athènes, 1439 ans avant Jésus-Christ. D'après la Bible, cette invention se perd dans la nuit des temps. Il est à croire qu'au lieu de fondre les statues en fer, on les faisait plus souvent au marteau, manière plus commode que la première, qui est d'autant plus difficile, que, la statue une fois coulée en fer, on ne peut plus la réparer, et que la fonte noire résiste absolument au ciseau et à tous les outils. Il y a cependant une fonte blanche et douce qui se coupe aisément; mais les anciens la connaissaient-ils? On serait tenté de croire le contraire; car Pausanias (3), en parlant d'une statue en fer consacrée à Delphes, et qui représentait Hercule tuant l'hydre, ajoute que c'est un travail trèsdifficile, qui donne beaucoup de peine, et que cette statue de Tisagoras était très-curieuse. Il paraît que les Thébains avaient un goût particulier pour les figures de ce métal; ils en firent une d'Epaminondas et une d'Athamas qui vient de tuer ses enfans. Pline dit que le corps était de bronze, et que, pour imiter la pâleur que donnait à ce coupable père le repentir de son forfait, on avait, pour la tête, mêle du fer au cuivre dans la fonte ; ce qui ne semble guère possible (4), ou il n'en serait résulté qu'un alliage détestable, aigre et très-dur. Lorsqu'il se trouve des particules de fer dans le bronze fondu, on est obligé de les cerner et de les enlever pour pouvoir le travailler. On voit dans les auteurs anciens plusieurs statues de fer, entre autres la Jocaste de Silanion, qui en avait fait le visage en bronze allié d'argent (5). Je ne sais jusqu'à quel point on peut ajouter foi à l'existence d'une statue de Vénus en aimant qui attirait un Mars fait en fer ; cet effet dépendait de la grandeur et de la légèreté des figures, et je ne garantis pas le fait, quoiqu'il soit rapporté par Pline (6), par Cassiodore (7), et par Claudien (8), dont le morceau sur l'aimant est trèscurieux.

Je pourrais encore, parmi les matières employées en sculpture, citer la dent d'hippopotame, les os, entre autres ceux de chameau, dont on se servit au lieu d'ivoire pour faire de petites figures; et si j'ajoutais que le Palladium passait pour avoir été fait avec les os de Pélops, et qu'on trouve dans les auteurs des statues ou des mannequins faits avec de l'encens, de la

(1) Lacon. xviii.

(2) Voyez Marbres d'Arundel, ép. x1.

(3) Phoc. xviii.

(4) Voyez p. 65.

(5) Voyes p. 66. (6) Liv. xxxiv, ch. xLii.

(7) Var. 1, 45. (8) Idyll. v, 48.

9..

myrrhe, de la farine, du foin, de la laine, de l'osier, et dont on se servait dans les sortiléges, ainsi que des oscilles et des neurospastes, espèces de marionnettes qui se remuaient par le moyen de fils ou de vif-argent, ce ne serait que pour n'omettre aucune des substances auxquelles les anciens se sont amusés quelquefois à donner des formes humaines. Mais passons à des matières plus dignes de la sculpture.





## SCULPTURE EN MARBRE.

PAR sa densité, son moelleux, sa couleur favorable au jeu de la lumière? par sa douceur pour rendre les chairs, sa demi-transparence, qui donne aux contours moins de dureté que le bronze et la terre, le marbre blanc statuaire, tel que l'offraient chez les anciens les carrières de Paros, des monts Penteles près d'Athènes, de Luni en Étrurie, et tant d'autres, et tel que le produisent aujourd'hui celles de Carrare et des Pyrénées, est certainement la matière la plus propre à la sculpture, et celle sur laquelle il lui est le plus agréable d'exercer son ciseau. Ce n'est pas qu'elle n'y trouve de grandes difficultés, et qu'il ne demande à être traité avec précaution, pour éviter des accidens auxquels l'exposent son peu d'élasticité et sa fragilité, et que sa nature ne donne pas la facilité de réparer comme l'argile ou le bronze; mais, les obstacles étant surmontés, le résultat du travail est plus satisfaisant qu'en toute autre substance. Cependant les anciens préféraient le bronze au marbre; et la nomenclature des statuaires et de leurs ouvrages, dans Pline, est beaucoup plus considérable que celle des sculpteurs et des statues de marbre. S'il nous en reste une plus grande quantité que de celles en métal, c'est que, tentant moins la cupidité dans les siècles de barbarie du moyen âge, elles n'offraient pas, comme le bronze, l'avantage de servir à fabriquer des armes, de la monnaie, et de se prêter à tous les usages de la vie. La richesse des dieux d'or, d'argent, de bronze, les a perdus : ceux en marbre ne doivent leur existence qu'à leur simplicité; ils n'ont essuyé que des injures passagères, et ils ont été heureux de n'être d'aucune utilité à des peuples insensibles aux chefs-d'œuvre des arts, et qui ne les appréciaient que d'après la valeur intrinsèque de la matière.

Lorsqu'on voit les statues antiques en marbre sans comparaison plus nombreuses que celles d'autres matières, on peut être étonné, si l'on n'est pas initié aux procédés de la sculpture, qu'il ne soit ici question du marbre qu'après les autres substances propres à y être employées. Mais, quand on sait comment s'exécute un ouvrage en marbre, les soins, les calculs

et la pratique qu'il exige, on voit que l'on n'a pu mettre en usage cette pierre que lorsque les autres manières de sculpter ou d'imiter en relief la nature avaient déjà fait de grands progrès. On avait dû se familiariser avec une foule de moyens propres à faciliter l'imitation ou la copie exacte et même identique d'un modèle, et il avait même été nécessaire d'inventer bien des outils avant de réussir à vaincre la dureté du marbre et à le soumettre à reproduire toutes les formes, sans que l'on courût les risques de leur nuire : aussi, dans l'Écriture sainte, et peut-être dans Homère, est-il souvent question de statues de terre, de bois et de métal; mais on n'y en trouve pas en marbre.

Ainsi, lorsque Pline (1) dit que la sculpture en marbre est plus ancienne que la peinture et que la statuaire, qui ne commencèrent, selon lui, qu'avec Phidias, vers la LXXXII.º olympiade, tandis que la sculpture en marbre remontait à trois cent trente-deux ans plus haut, vers le commencement des olympiades, il n'entend sans doute pas parler de la statuaire en général, ou de l'art d'imiter les formes humaines au moyen des métaux; car certainement on les travailla ou en fonte massive ou au marteau , long-temps avant d'employer le marbre. Cet auteur ne doit avoir en vue que la statuaire perfectionnée par l'invention de la fonte dans des moules à noyau, que l'on dut à Théodore et à Rhœcus de Samos, vers l'an 612 avant Jésus-Christ. Les Grecs, et entre autres Pausanias, très-jaloux de l'antiquité de leurs découvertes, ne sont pas, sur ce point, d'accord avec Pline; car ils ne font remonter l'usage du marbre que vers cette époque. Il fallait qu'il fût alors bien rare dans l'Asie mineure et dans l'Attique, puisqu'on décerna de grands honneurs à Pixodore, berger qui découvrit les carrières de marbre dont on construisit le temple d'Ephèse, auquel travaillèrent Théodore et Rhœcus, et que, plus tard, on éleva des statues à Byzès, pour avoir fait connaître les carrières du mont Pentélès. Il est vrai que d'autres pouvaient être déjà exploitées. Mais Pline peut être convaincu d'erreur par ses propres calculs: il regarde (2) Dipœnus et Scyllis de Crète comme les premiers sculpteurs qui se soient distingués dans le travail du marbre, vers la L.º olympiade [ 580 avant J. C. ]; ils avaient cependant été précédés à Chios par quatre sculpteurs qui de père en fils s'y étaient livrés, et dont le dernier, Bupalus, est placé par Pline vers la Lx.º olympiade 540 avant J. C. ]. Ainsi, en remontant de trois générations ou de cent ans [vingt-cinq olympiades ] jusqu'à Malas, chef de cette race de sculpteurs, on scrait encore loin d'arriver au commencement des olympiades [776 avant J. C. ], que Pline fixe pour la naissance de la sculpture en marbre. Pour le mettre d'accord avec les auteurs grecs, et même avec ce qu'il dit lui-même dans d'autres passages, on est obligé de donner moins d'ancienneté à cet art, et de regarder ce qu'il avance sur la statuaire en bronze comme ne devant pas s'appliquer à ses premiers essais.

Le marbre opposant plus de difficultés que la terre et le bronze, on conçoit qu'il ait été employé plus tard que ces deux substances. Quoique

<sup>(1)</sup> Liv. xxxv1, ch. 1v, §. 111. (2) Ibid. ch. 1v, §. 1.

les ouvrages en terre et en bronze présentent dans l'imitation des corps les mêmes résultats que le marbre, cependant ce n'est pas, à proprement parler, la sculpture. Les procédés d'exécution de ce genre de travail appartiennent à la plastique, qui n'aurait, pour ainsi dire, presque pas besoin d'autres instrumens que les doigts pour façonner son travail et pour modeler une matière souple qui cède sans effort à l'action de la main. En effet, quelque dure et solide que soit une statue de bronze, si l'on considère la série des moyens employés pour la produire, on sent qu'ils ne sont que le résultat de la plastique, et que ce n'est qu'à l'aide de modèles et de moules de terre, de plâtre ou de sable, qu'on a fondu une statue en bronze ou en tout autre métal rendu souple et coulant par le feu; de même qu'en abrégeant les procédés de la plastique, on coule une statue en plâtre liquide qui acquiert ensuite de la consistance. Il n'en est pas de même de la sculpture en marbre, qui ne parvient à son but qu'en enlevant la matière du bloc qui lui est soumis; elle ne peut rien y ajouter, tandis qu'à son gré la plastique ajoute ou retranche sans aucun inconvenient, et qu'elle ne peut même proceder autrement dans l'imitation de la nature. Aussi la sculpture proprement dite, celle en marbre, est-elle appelée par les Grecs γλυφή, γλυφική, en sous-entendant πίχη art ], glyptica ars, l'art de creuser; ce que signifie le verbe glyphein, d'où vient le nom de cet art : le γλύφανον, ciseau, ou généralement instrument pour creuser, était un des principaux dont se servait la sculpture.

Aujourd'hui le terme de glyptique se trouve plus restreint; il est consacré particulièrement à l'art de graver les pierres dures et fines, pour l'ordinaire de petites dimensions. Je ferai observer que, si les procédés et les instrumens de la sculpture et de la glyptique, dont l'une est, pour ainsi dire, à l'autre ce que la miniature est à la peinture en grand, paraissent différens, cependant le résultat est le même : la variété des moyens d'exécution ne dépend que de celle de la matière, de sa dureté et de ses dimensions. Dans l'un et l'autre de ces arts, il s'agit de la creuser, d'en enlever, sans avoir la faculté d'y rien ajouter. Les instrumens du sculpteur vont chercher le bloc sur lequel il travaille ; dans la glyptique, au contraire, le graveur présente sous toutes les faces au mouvement rapide de l'outil, qui tourne sur lui-même, l'objet auquel le frottement doit donner des formes. Si l'on creuse, c'est toujours à l'aide d'outils du genre du glypheion, du glyphanon, du scalprum; et par des moyens divers on arrive au même but dans la sculpture en marbre et dans la glyptique. Peu importe, pour le résultat, qu'on se serve, dans la sculpture, de ciseaux poussés par le maillet, et, dans la glyptique, de petits boutons d'acier de différentes grandeurs, nommés bouterolles, qui, à l'aide de l'émeri ou de la poudre de diamant mêlée d'huile, usent la pierre dure qu'on leur présente, en tournant avec vitesse à l'extrémité de l'arbre d'un petit tour, nommé touret ou barillet, qui rappelle les rapides teretra des anciens.

Il est à remarquer que les verbes γλύφιπ et πριύτι ne se trouvent pas dans Homère, et que parmi les dérivés de glyphein il n'emploie que

le mot γλυφίς, pour désigner la coche creusée au bas de la flèche (1). On voit bien dans l'hymne à Mercure (2) le dieu enfant se servir du glyphanon, instrument pointu en fer, pour tuer une tortue et la vider afin d'en faire une lyre; mais on sait qu'il est plus que douteux que les hymnes attribués à Homère soient de ce poète. Le verbe γλύφιν revient au contraire assez souvent dans le Pentaleuque des Septante, et surtout dans l'Exode, chap. xxvIII, et dans d'autres chapitres que nous aurons l'occasion de revoir lorsqu'il s'agira de la glyptique. On ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il y a, sur les arts des premiers temps, plus de renseignemens et de détails dans les livres saints que dans Homère et dans tous les auteurs grecs et latins.

Les Romains nommaient le glyphanon, ainsi que nous l'avons dejà dit, scalprum, du verbe scalpere, qui exprime la même idée que le verbe grec glyphein; tous ses dérivés ont rapport à la sculpture en marbre, scalptura, sculptura, ou à la glyptique, l'art de graver les pierres dures, qui, par ses procedes et les principes de son travail, a, comme on vient de le voir, la plus grande analogie avec la sculpture en marbre. On peut donc, entre ces deux arts et la plastique, établir cette distinction qui tient à leur essence : c'est que la sculpture en marbre et la glyptique n'ont qu'à creuser la matière, à en enlever, sans avoir la liberté d'y rien ajouter, ou de pouvoir dans leurs productions recourir au moulage, qui, de quelque espèce qu'il soit, est toujours une dépendance de la plastique ou de l'art de modeler une substance molle et flexible. Les noms de γλυφεύς, γλύπης, sculptor, scalptor, calator, désignent donc, à proprement parler, des artistes travaillant, creusant le marbre, le bois, les pierres ou les substances dures. On trouve dans les auteurs anciens le ξυλογλύφος, le sculpteur en bois; le ξοανογλύφος, le sculpteur d'anciennes statues de bois ; le έρμογλύφος, le sculpteur d'hermès; μαρμαρογλυφία et μαρμαρογλύφος, la sculpture, le sculpteur en marbre. Le mot de marmaros chez les Grecs, d'où les Romains formèrent celui de marmor, n'indiquait d'abord qu'une pierre blanche, éclatante et dure, et ce n'est que dans ce sens qu'il est employé par Homère, où on ne le trouve que trois fois (3), et nullement sous le rapport de l'art; et même, dans le second passage, le mot marmaros n'est que comme épithète de mires, pierre brillante. En général, même dans les inscriptions, on ne désigne le marbre que par les termes de pierre blanche, en spécifiant quelquefois le lieu, tel que Paros, d'où sera tirée celle dont seront faites les statues ou les colonnes, les stèles que l'on consacre. Aussi le mot λιθογλύφος [ lithos, pierre], qu'on applique plus particulièrement au graveur en pierres fines, peut, selon les circonstances, aussi bien désigner un sculpteur en marbre. Les noms de λιθόκοπος, λιθογλύπης, λιθουργός, se donnaient en général aux ouvriers qui travaillaient les pierres, quoique l'on s'en servit plus spécialement pour les sculpteurs et les marbriers. Peut-être celui de 21908/05 ( de λίθος, pierre, et de ξεω, je polis), qui se prend chez les auteurs pour un sculpteur, se donnait-il dans les ateliers à celui qui se charge de termi-

<sup>(1)</sup> Il. IV, 122; Od. xx1, 419. - (2) V. 41. - (3) Il. x11, 380, 735; Od. 1x, 499.

ner le marbre et de le polir. Il se pourrait aussi qu'il y eût quelque différence entre l'andriantoplastès et l'andriantoglyphos : celui-ci aurait pu sculpter en marbre ou en bois la statue que le premier aurait modelée en terre, ou il aurait terminé par la ciselure la statue coulée en métal.

Si l'on rencontre les mots de χευσυγλύφος, χαλκογλύφος, je croirais volontiers qu'ils ne signifient pas toujours les artistes qui ont modelé et fondu des statues d'or ou de bronze, mais plutôt les ciscleurs qui les ont réparées et terminées, et qui se livraient particulièrement à la branche de la glyphé qui ciselait les métaux, et qui avait du rapport avec la sculpture en marbre. Pour appuyer cette opinion par des raisons d'analogie, on peut faire observer que parmi les composés du mot milos [ creta, argilla, terre, argile ] on ne trouve que des expressions qui portent avec elles les idées de plastique, telles que πηλοπλάτης, πηλόπλαθες, modeleur en argile, et πηλοποιός, πηλουργός, ouvrier en terre; et qu'on ne voit pas le terme πηλογλύφος, qui indiquerait la sculpture et la glyptique en terre, expressions qui probablement eussent produit le même effet chez les Grecs que si nous disions un ciseleur en terre ou en argile. Cependant je ne puis dissimuler que dans un passage de Plutarque, rapporté par M. Facius (1), il ne soit question des γλυφαί, ornemens en creux, et des πρείαι, ornemens en relief, qui décoraient des vases que l'on peut croire avoir été en terre, suivant la dénomination ordinaire de megima, par laquelle Plutarque les désigne, quoique, comme nous l'avons vu, ils pussent être d'autre matière, si les épithètes de fragiles et de très-minces qu'il leur donne ne portaient pas à croire qu'ils étaient effectivement en argile. Cependant, malgré l'autorité de ce passage, il n'en est pas moins constant que le mot glyphein et ses dérivés s'appliquaient beaucoup plus, par les pratiques de la sculpture et de la glyptique, au travail du marbre et des matières dures, qu'aux productions de la plastique ou des branches de l'art de modeler qui , par leurs procédés, ont avec elle des rapports directs.

On a dit avec raison qu'un bloc de marbre renferme la plus belle statue, et qu'il ne s'agit que de l'en faire sortir en la dégageant de ses entraves. Tel est le but du sculpteur qui voit le parti qu'il peut tirer de son bloc, et qui, après en avoir mesuré la masse et l'avoir considérée sous ses différentes faces, s'est assuré qu'il y trouvera assez de matière pour reproduire la statue de plâtre qu'il a réparée et qui doit lui servir de modèle : car il ne faut pas s'imaginer que de prime abord un sculpteur, faisant voler à coups de ciseau et de maillet des éclats de marbre, dégrossit et forme une statue, sans autre modèle que celui que lui offre son imagination, et comme il pourrait le faire en modelant une figure en argile. Le marbre n'est pas si complaisant. On dit bien que quelques sculpteurs, entre autres Michel-Ange, dont le génie ne connaissait pas d'obstacles, et dont la main savante et assurée, selon l'expression poétique de Puget en parlant de lui-même, faisait trembler le marbre devant lui, on dit que ce grand homme, taillant avec hardiesse à même un bloc, et sans autre

<sup>(1)</sup> Pag. 23.

procédé d'exécution, en tirait une statue dont il n'avait pas sous les yeux le modèle. D'abord le fait n'est pas positif; et d'ailleurs il le serait, que ce que, dans sa fougue et sa savante audace, a pu se permettre un aussi prodigieux génie que Michel-Ange, ne pourrait pas servir d'exemple: ce ne serait qu'une exception, un phénomène; il faudrait un autre Michel-Ange pour le reproduire avec succès, et l'on ne conseillera jamais de se hasarder à l'imiter sur ce point.

Cependant, ainsi que nous l'avons fait observer au sujet d'un passage de Pline, il se pourrait que les anciens n'eussent pas toujours fait un modèle en terre pour leur servir de guide dans l'exécution de leurs statues en marbre, MM. Meyer et Schultze, dans leurs notes sur Winckelmann, font remarquer avec raison que l'on trouve, dans de très-belles statues antiques en marbre, des négligences et même des incorrections qui pourraient faire croire que les sculpteurs auxquels on les doit ne se sont pas assurés de l'exactitude de leurs mesures par un modèle préparatoire où il eût été facile de corriger ce qu'il y avait de défectueux. On dirait que, trop confians dans leur habileté et dans leur pratique, ils ont tout de suite attaqué le marbre sans prendre pour leurs mesures toutes les précautions nécessaires. Il en sera résulté des erreurs ; ce qui ne pouvait guère arriver autrement, quelque habileté et quelque facilité de travail qu'on suppose au sculpteur, qui certainement avait assez de talent pour éviter ces défauts, s'il avait commence par modeler sa statue avec une matière qui lui eût permis de les réparer, tandis que le marbre, travaillé avec trop de précipitation, laissait à l'artiste, trop pressé de jouir de son ouvrage, le regret d'avoir commis des erreurs qu'il ne lui était plus possible de faire disparaître. Ce n'est donc que par une longue suite de procédés géométriques, et en avant sans cesse recours à un modèle et au compas, que l'on parvient à faire prendre au marbre les formes que l'on imite; et c'est de ces opérations que je vais essaver de donner une idée claire, qui puisse faire comprendre la sculpture en marbre aux personnes qui ne sont pas à portée de fréquenter les ateliers et de la voir pratiquer.

Le bloc est rendu dans l'atelier du sculpteur, et nous ne suivrons pas le détail des opérations qu'on a employées pour l'extraire de la carrière; elles dépendent de sa masse et du gîte qu'elle y occupait. Il est à croire que les anciens se servaient à peu près des mêmes moyens que ceux qui sont en usage aujourd'hui. Pour séparer les blocs, si l'on a recours à la mine, sa violence fait courir le risque d'étonner le marbre, de le fendre, et d'y produire des fils très-préjudiciables aux travaux de la sculpture, et qui, causant dans les pièces des solutions de continuité, font qu'elles se divisent lorsqu'on les travaille. Un des procédés les plus puissans pour détacher les quartiers de marbre les plus considérables, est remarquable par sa simplicité. On creuse dans la partie supérieure et aplanie du bloc, du côté où il tient à la masse, une rigole étroite, et, de distance en distance, des trous de quelques pouces de profondeur; on y chasse avec force des coins de bois tendre et très-sec, et l'on y verse de l'eau : les coins se gonflent; rien ne peut résister à leur effort, le bloc se fend et se sépare dans toute sa

hauteur; il ne s'agit plus que d'en dresser grossièrement les surfaces. Quelques mots de Pline (1) feraient croire que les anciens s'y prenaient de la même manière. Il rapporte qu'un jour des ouvriers des carrières de Paros, ayant fendu un bloe de marbre avec des coins, y trouvèrent une figure de Silène: il est vrai qu'il ne dit pas que les coins fussent de bois; mais aussi, ne disant pas le contraire, il nous laisse libres de choisir. On voit aussi (2) qu'on débitait ou qu'on sciait les bloes de marbre, comme aujourd'hui, avec des seies de fér et du sable qu'on tirait des Indes, de l'Éthiopie était très-in; le trait de seie enlevait peu de matière et était très-uni. En brûlant le sable de l'Inde, on s'en servait pour polir le marbre. Pline se plaint de ce qu'on employait souvent, par une économie mal entendue, toute espèce de sable de rivière, qui, emportant beaucoup de marbre dans le trait de scie, et rendant les surfaces raboteuses, donnait plus de peine pour les polir.

Le marbre blanc, le plus homogène dans sa pâte, égal de ton et sans tache, est le plus favorable à la sculpture, et pour le travail, et pour l'œil. Souvent des taches causées par des pyrites ou des substances métalliques le rendent beaucoup moins obéissant au ciseau et lui sont très-nuisibles. Il s'y trouve aussi quelquefois des cristallisations de calcédoine, dont la dureté a le double inconvénient d'émousser les instrumens et de nuire aux parties plus tendres dont elles sont enveloppées, et que l'inégalité de résistance fait travailler avec moins de facilité et plus de danger : aussi, lorsque le sculpteur a le mallieur de rencontrer dans l'intérieur de son bloc de ces espèces de noyaux que Pliné (3) appelle centra, et qu'il compare aux nœuds du bois, ce qu'on ne peut ni prévoir ni éviter, il est obligé à beaucoup de précautions. Le marbre le plus dur, sans être cassant, et qui a du liant, est le meilleur à travailler; celui qui est mou, qui s'égrène faoilement et que l'on nomme pouf, cède trop aisément au ciseau, et ne se prête pas à un travail net et fin, surtout dans les détails.

D'après ce qu'on lit dans Pline (4), il paraît que ce fut le marbre blanc que l'on mit le premier en usage dans la sculpture, et que même on n'employa d'abord et pendant long-temps que celui de Paros. A cette époque, ajoute-t-il (5), les marbres de diverses couleurs n'étaient pas en faveur; et Ménandre, qui a écrit avec soin sur tout ce qui a rapport au luxe, est le premier auteur qui parle de ces pierres, et il n'en dit que peu de chose. Il croit que ce fut des carrières de l'île de Chios que furent extraits les premiers marbres de couleur, et que l'on s'en servit pour construire les murs de la ville. Cependant on sait, et les monumens en fournissent des preuves, que cette espèce de marbre fut fréquemment employée dans la sculpture. Je ne discuterai pas ici l'époque à laquelle on prit du goût pour les statues de ce genre; il doit être assez ancien, et il dépendait naturellement de celui que l'on avait pour les statues où les métaux ctaient réunis au bois ou à l'ivoire.

<sup>(1)</sup> Liv. xxxv1, ch. 1v. C. 11.

<sup>(2)</sup> Ibid. ch. 1x.

<sup>(3)</sup> Liv. xv1, ch. xv1, f. 1.

<sup>(4)</sup> Liv. xxxv1, ch. 1v, f. 11.

<sup>( 5 )</sup> Ibid. ch. v.

On voulut les imiter d'une manière plus économique: lorsqu'on sut travailler le marbre, on y eut recours; et de même que pour ajouter à la solidité des statues de bois revêtues de draperies, d'étoffes véritables, et exposées à l'air, on leur en donna qui étaient faites de plaques de métal, quelquefois aussi on put imiter des draperies d'or et de bronze au moyen de marbres qui en rappelaient les couleurs. Le blanc fut substitué à l'ivoire. L'albâtre oriental resemblait à certains bois; ses accidens et ses ondulations variées pouvaient donner l'idée de riches draperies. Le marbre de Milet ou d'Alabanda était aussi noir et aussi beau que l'ébène; celui de Lydie, d'un rouge foncé, retraçait la pourpre; pour figurer le bronze, on le remplaçait par le marbre vert de Caryste, et par ceux du Ténare, du Taygète et de Lacédémone; le jaune de Corinthe, de Mélos et de Macédoine, était propre à tenir lieu de l'or

Ce fut vraisemblablement ainsi que naquit la statuaire polylithe. Ce nom, formé par M. Quatremère de Quincy, de πολύ [beaucoup] et de λίθος [pierre], exprime très-bien que cette branche de la seulpture polychrôme réunit plusieurs espèces de pierres ou de marbres, tels que le blanc ou ceux d'une couleur uniforme pour la tête et les extrémités, et, pour les draperies, les différens marbres ou les autres pierres variées de couleurs.

Il y a peu de grandes collections qui ne renferment en statues et en bustes des exemples de ce genre d'ouvrages, dont la diversité de couleurs fut du goût des anciens, depuis une époque assez reculée de l'art jusqu'à son dernier période, soit qu'ils crussent y trouver plus que dans le marbre blanc l'illusion de la nature, soit que le luxe, séduit par la richesse de la matière, y attachât plus de prix qu'à la beauté des formes et à la simplicité. Dans les statues de cette espèce, la tête, les pieds et les mains sont souvent en bronze; et M. Quatremère désigne par la dénomination d'acrolithes, qui était déjà connue dans cette acception par Vitruve et Trébellius Pollion, celles qui, étant en bois ou en bronze, ont les extrémités en marbre. Ce genre de figures se prétait avec facilité à l'usage d'avoir plusieurs têtes, que l'on pouvait ajuster sur les corps des statues et des hermès; par ces échanges, on variait au besoin les personnages.

On sait, par les monumens et par les auteurs, que fréquemment dans ces statues, de même que pour celles en marbre blanc, les ornemens, les accessoires, étaient en métal; beaucoup de têtes antiques portent des traces de diadèmes et de boucles d'oreilles de métal; et l'on voit dans le Jupiter Tragédien de Lucien (1) que la couronne et les chevilles de la lyre d'une statue d'Apollon étaient en or, et qu'elles avaient assez de valeur pour tenter la cupidité des voleurs. On peut même croire que l'attribut du dieu de la musique n'avait que les chevilles en or, et que du reste il était en marbre : ou peut-être avait-on mis entre ses mains une véritable lyre; car il est probable que, si cet instrument cût été d'or, les voleurs ne se seraient pas contentés d'en enlever les chevilles. Les fouilles d'Herculanum et de Pompéi ont produit plusieurs statues, parmi lesquelles on en

cite une de Vénus en marbre, dont la tête, le sein, les mains, les pieds et le milieu du corps étaient dorés, et il est vraisemblable qu'elle était revêtue d'étoffes véritables, que l'on changeait et que l'on drapait à volonté, et de manière à ne laisser voir que ce qui était doré.

La Bible nous offre, sur cet usage des draperies véritables, des passages très-curieux et d'une antiquité bien antérieure à celle des auteurs profanes ; car c'est à cet ouvrage, le plus précieux des monumens historiques, en ne le considérant que sous le rapport de l'ancienneté et de l'authenticité, que l'on doit avoir recours, si l'on veut puiser à une source aussi abondante que pure les notions les plus positives sur les arts des premiers temps. Le prophète Baruch (1) nous transmet les plus anciennes sur les statues revêtues d'étoffes réelles. Il vivait vers le milieu du septième siècle avant Jésus-Christ, à une époque où les arts étaient encore peu de chose en Grèce. On peut aussi faire remarquer que, postérieur à Homère et antérieur à Hérodote, cet historien sacré se trouve placé à peu près à égale distance des deux grands hommes que la Grèce regardait comme les pères de sa poésie et de son histoire. Tandis que Pline, quoiqu'à tort, et cependant d'après les auteurs grecs, ne fait remonter que vers ce temps l'invention de la plastique (2), Baruch nous parle des statues de bois, d'or et d'argent, dont abondait l'Orient. Élevant avec force sa voix contre l'idolâtrie des nations, le prophète leur reproche d'adorer des dieux de bois, d'or, d'argent, de pierre, que l'on pare comme une jeune fille qui se plait à orner son visage. On les revêt de lames d'or, et il n'y en a que pour l'apparence. Ces dieux n'étaient donc que des simulacres de bois recouverts de feuilles de ce métal précieux. On charge leurs têtes de couronnes d'or et d'argent que leurs prêtres leur enlèvent, et dont ils se servent pour eux-mêmes. Les jours de fête, ils les habillent de robes de pourpre, nettoient leurs visages souillés par la poussière; ils leur mettent à la main un sceptre ou une épée, une hache. On voit que ces attributs se changeaient selon les solennités. Aussi défendait-on ces dieux par des portes et des verroux, de peur qu'ils ne fussent dépouillés par les voleurs. Il est vrai que leurs ministres, se chargeant eux-mêmes de ce soin, faisaient porter à leurs femmes et à leurs filles les robes brillantes qu'ils enlevaient aux divinités. Baruch nous représente encore les serpens, nés de la terre, rongeant le cœur de ces dieux; ce qui prouve qu'en général c'étaient des figures en bois, et qu'elles étaient creuses. Lorsque le prophète ajoute que, comme ces dieux n'ont pas de pieds, leurs prêtres les portent sur leurs épaules, je ne sais s'il veut dire positivement qu'ils sont sans pieds, comme des espèces d'hermès, ou, simplement, que, bien que ce soient des divinités, elles ne peuvent pas marcher. En parlant de ces statues, Baruch réunit toujours le bois, l'or et l'argent. Indique-t-il par-là qu'elles étaient, ou en bois, ou en or, ou en argent, ou bien qu'elles étaient en bois recouvert d'or et d'argent? L'un et l'autre se peut.

Des statues de bronze, telles que celle de Clécetas, citée par Pausa-

<sup>(1)</sup> Ch vi. - (2) Voyez plus haut, p. 24, et le Tableau chronologique des arts.

nias, avaient les ongles en argent, et l'on en a trouvé avec cette particularité dans les ruines dont il a été question plus haut. Mais ce qui était le plus ordinaire dans la sculpture polylithe, et en général dans la statuaire polychrôme, c'était d'imiter la couleur des veux par des pierres précieuses ou des verres colorés, encastres dans leurs orbites. Pour rendre la cornée, on y employait aussi l'argent, ou un marbre très-fin et d'un blanc mat, connu en Italie sous le nom de palombino. Il est probable que l'aigue marine ou d'autres pierres bleues servaient à faire la prunelle de Minerve. la déesse aux yeux glauques, ou bleu marin, ainsi que la nomme Homère. et telle que l'avaient représentée Phidias et d'autres sculpteurs. Il serait facile de citer un assez grand nombre de figures antiques, en bronze, en porphyre et en marbre, de différentes dimensions, qui offrent des yeux d'une matière et d'une nuance qui tranchent avec celles de la tête, ou qui ont conservé le creux de l'orbite, et dans les paupières des traces qui témoignent qu'il y a eu des veux enchâsses. Je me contenterai d'indiquer dans le Musée royal la belle tête d'Antinous, jadis de la villa Mondragone; le pêcheur africain, n.º 595; et deux têtes de rouge antique, l'une de Bacchus indien, n.º 517, et l'autre d'un prêtre égyptien, n.º 514. D'après des inscriptions rapportées par Gruter, on peut croire qu'il y avait des ouvriers qui s'adonnaient particulièrement à ce genre de travail, et que c'était le métier du faber ocularius. Si l'on desire connaître tout ce qui a rapport à la statuaire polylithe ou à ses productions, on ne peut mieux faire que de lire le s. vii de la première partie du Jupiter Olympien de M. Quatremère de Quincy. Les lumières que l'on peut tirer de quelques passages des anciens ne jettent pas un grand jour sur les opérations pratiques de ce genre de sculpture; il n'offre pas d'ailleurs d'autres difficultés que celles de la sculpture ordinaire, qui, n'opérant pas toujours sur des figures d'une seule pièce, est obligée d'avoir recours à des assemblages. Ainsi ce que je vais exposer sur le travail de la sculpture en marbre blanc, peut s'appliquer de même aux opérations de la sculpture polylithe.

Nous avons avancé que les procédés employés pour reproduire en marbre une statue d'une matière quelconque étaient géométriques : il s'agit de démontrer que dans son travail le sculpteur ne s'en rapporte pas à la justesse de son coup d'œil pour arriver à une imitation exacte; et l'on verra qu'une statue de marbre n'est qu'une copie de la statue en plâtre qui lui sert de modèle. Si le sculpteur y ajoute des finesses, du sentiment, ils tiennent à son goût; mais l'ensemble de la statue est établi, pour ainsi dire, mécaniquement, et il est impossible qu'à quelques détails près elle ne soit pas tout-à-fait semblable à celle que l'on copie. Les moyens que l'on emploie pour obtenir cette similitude, sont, au fond, les mêmes que ceux dont on fait usage en copiant un dessin ou le trait d'un tableau à l'aide des carreaux ou du compas de proportion. Il est facile de concevoir que l'on peut adapter cette méthode aux saillies et aux renfoncemens d'un corps en relief, pour transporter avec la plus grande exactitude les mesures et les points de la surface du modèle sur le bloc de marbre, et pour leur y assigner leur place : aussi appelle-t-on cette opération, mettre une statue aux points. Peu importe

que le modèle soit de la même grandeur, plus grand ou plus petit que la copie que l'on doit en faire; on la réduit ou on l'augmente au moyen d'une échelle proportionnelle.

Le sculpteur commence par placer et assujettir, en le scellant avec du plâtre, son bloc de marbre sur un massif en pierre, de manière qu'il soit bien d'aplomb (pl. 6, n.º 2) et ne puisse pas se déranger sous les chocs qu'il est dans le cas de recevoir; il établit de même auprès du bloc son modèle, en veillant à ce que la face antérieure de la plinthe A B soit sur la même ligne que la partie qui dans la surface inférieure du bloc doit devenir la plinthe, et il a soin de s'assurer que de tons côtés il trouvera du marbre en plus. Supposons à présent que ce soit la Diane à la biche du Musée royal (n.º 178) dont on veuille faire une copie d'un seul morceau,

d'après un plâtre de la même grandeur.

Il s'agit d'abord d'épaneller le marbre : c'est ainsi qu'on appelle l'opération de le dégrossir et de le disposer par grands plans. On place au-dessus de la tête de la statue (n.º 3) et l'on fixe bien horizontalement un cadre ou un châssis carré a, b, c, d, dont tous les côtés sont divisés en un certain nombre de parties égales que l'on numérote : ce châssis doit être assez grand pour dépasser l'aplomb des parties les plus saillantes de la statue. On en établit un pareil et à la même hauteur au-dessus du bloc (n.º4); la division est exactement la même. Si le modèle était plus petit ou plus grand, les chassis et leurs divisions seraient faits dans le rapport de proportion du modèle à la copie. On voit déjà que ces cadres, par le moven de fils à plomb ch, fg, tombant des mêmes divisions, doivent servir à placer sur le bloc des points dans la même position que ceux que l'on peut prendre sur le modèle. Pour y parvenir, on trace un point ou une petite croix au crayon sur le haut de la tête, dans la partie la plus élevée; ici ce serait sur le sommet du diadème. Ordinairement, pour fixer les premiers points principaux qui servent de base à toute l'opération, on enfonce dans le plâtre de petits clous de cuivre, dont la tête plate a dans le milieu un petit trou ou une légère cavité où puisse entrer la pointe d'un compas. Ces clous, plus ou moins enfonces, servent aussi, comme leur place et leur élévation seront exactement rapportées sur le marbre, à conserver plus de matière, lorsque l'on trouve dans l'original quelques parties faibles auxquelles on veut donner plus d'ampleur dans la copie; on tient alors le clou plus saillant.

Cétait sans doute aussi par le procédé des points que les anciens exécutaient leurs statues en marbre; mais il paraît que leur manière d'opérer était différente: ils réservaient dans le marbre des points saillans qui leur servaient de repère et de base pour prendre leurs mesures. Il fallait probablement qu'ils établissent sur leurs modèles des saillies qu'ils reproduisaient avec une grande exactitude sur le marbre, et qu'ils enlevaient ensuite lorsque l'ouvrage était terminé, ou quand ils s'étaient assurés de toutes leurs mesures. Il est à croire aussi qu'ils n'employaient ce moyen que pour les points principaux; car il eût été impossible de conserver en relief cette foule de points que nécessite l'exécution d'une statue: le sculpteur aurait été embarrassé

dans ses mesures pour arriver aux véritables contours des surfaces sur lesquelles ces points se seraient élevés; le travail aurait été plus long, plus genant. Il y aurait eu aussi moins d'exactitude entre l'original et la copie. lorsqu'en mesurant d'un point saillant à un autre, et d'un point à une surface, on aurait été obligé de tenir compte, non-seulement de leur élévation sur la superficie du modèle, mais encore de la largeur de leurs bases: pour peu qu'elles n'eussent pas été parfaitement égales dans le modèle en plâtre et dans la copie en marbre, on se serait exposé à des erreurs de mesures qui auraient nui à la parfaite similitude. Il est donc vraisemblable que ces points saillans que l'on voit au menton de la tête d'Alcibiade du Musee royal, n.º 94; au menton, au bras et à la main gauches d'un des colosses de Monte-Cavallo, dont le plâtre est au Louvre; il est donc vraisemblable, dis-je, que ces points n'étaient ménagés que pour certaines mesures générales, et que, pour celles de détail, on employait d'autres movens. Nous décrirons bientôt une machine pour mettre aux points, très-simple, très-commode, et dont on peut supposer que les anciens ont fait usage.

Mais, pour en revenir à la mise aux points de notre Diane à la biche, on placerait un second point en i sur le haut de la main droite, un à la tousse de cheveux, d'autres en k là l'extrémité supérieure de la main gauche de la décesse et du nez de la biche, un en m sur l'extrémité de chaque sein de la Diane, un en n sur la draperie au-dessus du genou gauche, un en o au bout de chaque pied, un par derrière au bout du carquois, et d'autres en p q à la partie la plus saillante de la draperie volante et sur les talons de la Diane. En général, on dispose ces premiers points de manière à pouvoir établir entre eux de grands plans qui ne touchent pas aux parties intermédiaires.

Ce travail terminé sur le plâtre, il s'agit de reporter l'un après l'autre les mêmes points sur le marbre. D'abord, et comme si l'on opérait avec des carreaux, après avoir, par le moyen des divisions du cadre du modèle, mesuré la distance dont le point au-dessus de la tête est éloigné des côtés de ce châssis, on reporte sur l'autre ces mesures, et en tirant des lignes qui partent de ces divisions, leur intersection redonne sur le bloc l'endroit où répond la verticale qui partirait de cette intersection, et on le marque. Reste à savoir et à fixer à quelle profondeur dans le marbre correspond le point à placer. On mesure la distance perpendiculaire qu'il y a du point sur la tête du modèle au plan horizontal du châssis ; ensuite, au moyen d'un foret, on creuse dans le bloc, à l'endroit marqué pour le point, un trou auquel on donne en profondeur la mesure que l'on vient de trouver. On enlève alors du marbre jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au fond du trou, pour mettre à découvert la véritable place du point. De là, en procédant de la même manière et se servant de ce point comme de lieu fixe de départ, on place de même le second point au-dessus de la main droite, en mesurant dans le modèle sa distance horizontale des bords du châssis, celle où il est du point culminant de la tête, et son éloignement vertical du châssis : c'est le sommet d'un angle d'un triangle

dont on a les trois côtés; et cette opération ressemble à celle que l'on fait sur une carte pour trouver la longitude et la latitude d'un lieu par le moyen de l'intersection des méridiens et des parallèles. On agit de même pour les points des deux seins, en ayant soin de lier, à l'aide du compas, les distances des points à placer avec celles des endroits que l'on a déjà fixés. Pour arriver à la plus grande précision, on continue ainsi pour les autres points dont nous avons parlé, et qui dépendent d'ailleurs de la facilité qu'ils offrent par leur position à dégrossir le bloc. A mesure qu'on en ajoute de nouveaux, on les rectifie les uns par les autres.

Quand ces points sont fixés, et que l'opération des trous est terminée, on livre le bloc à un marbrier, qui taille le marbre d'un point à l'autre, en commençant par les plus élevés. Il établira, dans ce cas-ci, de grandes surfaces planes du point du haut de la tête à celui de la main droite, une autre de la tête aux points des seins, une troisième de la tête au point de la main gauche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au fond, ou à peu près, de tous les trous, et qu'il ait taillé ou débité la masse entère de tous côtés en grands plans. Souvent même on se contente d'établir les plans principaux et aussi grands que possible. Cette opération finie, de la même manière et après avoir rectifié les premiers points, on en place encore quelques-uns, en reprenant toujours les mesures des distances et en partant des premiers que l'on a fixés. Les lignes droites ponctuées (fig. 4) donnent une idée de ces plans et de ce premier travail.

On a fini de tailler le bloc en un certain nombre de plans, sous lesquels on peut à peine deviner quelle sera la forme de la statue qui doit en sortir; elle est alors ce qu'on appelle épanellée. On pousse plus loin l'épanellage, en replaçant des points entre ceux qu'on a déjà déterminés et qui servent de base. C'est dans cet état qu'on reçoit quelquefois de Carrare des blocs que l'on a épanellés d'après de petits modèles que l'on y a envoyés, afin d'économiser par ce moyen le temps, les frais de transport et la matière. Ces immenses carrières offrent la facilité de tirer une statue d'un bloc irrégulier, moins considérable et moins lourd que celui que l'on ferait venir, et les ouvriers, familiarisés plus que partout ailleurs avec le travail du marbre, le débitent plus vite.

Le bloc étant épanellé et assez dégrossi pour que l'on puisse reconnaître la forme générale de la statue, elle passe aux mains du praticien. C'est ainsi que le n.º 4 offire l'ébauche de la statue de Diane. On donne le nom de praticiens à des sculpteurs qui ont une grande pratique du marbre, et qui, familiarisés avec la mise aux points, avancent assez le travail des statues pour qu'il ne reste au statuaire que peu de marbre à enlever pour perfectionner son ouvrage par des finesses de détail et lui donner le sentiment et la vie. Il y a des praticiens d'une grande adresse de main, mais dont le talent géométrique et presque mécanique ne s'élève presque jamais au-dessus de celui de copier des statues dont ils ne pourraient pas créer les modèles; mais il en est d'autres auxquels, pour avoir une réputation parmi les sculpteurs, il ne manque que les moyens de se produire, et qui pourraient rivaliser avec ceux qui les emploient. Puget

avait commencé par être praticien. On en voyait dans les ateliers de Canova qui, par dévouement pour lui, se bornaient à ce titre modeste, et qui partout ailleurs, s'ils l'eussent voulu, auraient été regardés comme d'habiles sculpteurs. Plusieurs de nos meilleurs sculpteurs ont débuté par être praticiens, et par travailler aux ouvrages des autres avant de se faire connaître par leurs propres productions.

Pour avancer le travail de la statue, le praticien continue à placer des points sur toutes les parties saillantes ou renfoncées de son modèle, et il les reporte sur le marbre, ainsi qu'on le voit au n.º 5. Employant, pour les vérifier, tous les moyens dont nous avons parlé, il a recours aux grandes mesures pour s'assurer de celles de détail, et alin que, de quelque côté que l'on prenne les distances entre les points, elles se trouvent de la plus grande justesse. Si, par exemple, après avoir place ceux du bout du nez et du menton, des seins et de quelques parties des bras ou du corps, on les trouve exacts entre eux, il faut encore voir s'ils offriront la même précision en les soumettant aux mesures des distances les plus éloignées, telles que le bout des pieds, les talons de la Diane, les pieds, le nez de la biche, et les parties latérales et du revers de la statue. Ce n'est qu'après s'être bien assuré de ses places, qu'on perce les trous et qu'on débite le marbre au moven du ciseau et de la gradine. dont il a été question, ainsi que des autres instrumens du sculpteur, à la page 19. Les épaisseurs se justifient avec le compas courbe ou d'épaisseur. Le compas à trois pointes est très-utile pour fixer d'une manière certaine des points peu éloignés, au moyen des triangles qui, en partant de bases reconnues justes, se lient l'un à l'autre. Des trois pointes de cet instrument, pl. 1, fig. 30, celle qui est isolée se meut dans tous les sens au moyen d'une genouillère, dont le milieu, demi-sphérique, est percé d'un trou trèsévasé par le bas. Cette disposition permet à la sonde qui traverse cette partie de prendre toutes les directions. On pose les trois pointes du compas sur trois points déjà fixés dans le modèle et dans la copie avec un autre compas, et, en prenant l'intersection de deux lignes, on a la distance d'un nouveau point, ou le sommet d'un triangle auquel deux des points connus servent de base; alors, avec la sonde, on mesure l'élévation du point du modèle, et on arrête la virole garnie d'une vis qui glisse le long de la sonde : on reporte le compas sur la copie, et la distance de la pointe de la sonde au nouveau point indique ce qu'il faut enlever de marbre pour le placer exactement comme dans le modèle. Dans les cas où l'on ne se sert pas du compas à trois pointes, la profondeur dont le point doit entrer dans le marbre se trouve en mesurant la distance du point du modèle au fil à plomb qui tombe de la division qui correspond à ce point. On voit qu'à mesure que ce travail fait des progrès, la statue doit se couvrir d'une immensité de points; plus il y en a, plus on est sûr de l'exactitude de la copie. Si l'on voulait pour suivre ces opérations mécaniques avec toute la minutie et tout le scrupule dont elles seraient susceptibles, la surface de la statue modèle, couverte de points qui se toucheraient, serait entièrement noire, et la copie parfaitement exacte; c'est-à-dire que le moule qu'on tirerait de la statue de plâtre serait le même

que celui que l'on prendrait sur le marbre, et que les plâtres qu'on y coulerait seraient pareils. Mais il est inutile que le praticien porte son travail jusqu'à cette perfection; il faisse au sculpteur les moyens de donner à son marbre des recherches de détail qui ne se trouvent pas dans le plâtre, et qui répandent sur la statue de la chaleur, du sentiment et de la vie.

Il serait superflu d'indiquer la marche que l'on suit dans l'emploi des instrumens; plus le travail avance, plus on a recours aux ciseaux les plus fins et les plus délicats, aux râpes les plus douces. Si l'on veut polir ou lustrer quelques parties de son marbre, c'est au moyen du plomb, de la potée d'étain et du tripoli, d'une peau de daim, et de la paume de la main, en ayant soin de ne pas émousser, amollir ou arrondir par le frottement la touche et les finesses de son ouvrage. On voit par le détail des procédés employés pour exécuter une statue en marbre, que ce n'est que peu à peu qu'on la tire du bloc, et presque sans danger, d'autant plus qu'on a le soin de ménager ou de réserver des tenons dans le marbre pour soutenir les parties les plus délicates, telles que les bras, les doigts; et on ne les enlève que lorsque la statue est sur le point d'être terminée.

## MACHINE DE M. GATTEAUX POUR METTRE LES STATUES AUX POINTS.

CETTE machine très-ingénieuse, inventée par M. Gatteaux père, un de nos meilleurs graveurs en médailles, est facile à concevoir : non-seulement elle a pour but de transporter ou d'indiquer avec la plus scrupuleuse exactitude, sur un bloc de marbre ou sur une statue ébauchée ou à retoucher, les points que l'on a marqués sur le modèle que l'on veut reproduire en marbre, mais elle montre encore au sculpteur avec une précision mathématique ce qu'il a de marbre à enlever de son bloc pour arriver en profondeur aux plans des différens points placés sur le modèle. On sait que c'est ce qu'il y a de plus important dans la mise aux points, et qu'il est très-difficile, par les procedes ordinaires, d'obtenir une exactitude rigoureuse pour les enfoncemens; ce qui dépend et de la moindre oscillation dans les fils à plomb, et de la justesse avec laquelle on mesure, avec le compas ou la sonde, la distance de ces fils à plomb aux points du modèle. Cette machine obvie à tous ces inconvéniens, et ne peut produire aucune erreur dans les mesures; elle remplace donc parfaitement, dans la plupart des circonstances, les chassis, les aplombs, les opérations de la sonde et du compas; elle abrège le travail en lui donnant toute la justesse possible, et de plus elle a le grand mérite d'être d'un emploi très-facile.

Cette machine se compose de deux parties séparées ( roy. pl. 7 ). La première est formée par deux grandes selles cylindriques A B d'environ trois pieds de diamètre, en forme de tambour, d'un pied d'épaisseur; faites de plateaux de fonte ou de forts madriers cerclés de bandes de fer; elles tournent, dans un plan parfaitement horizontal, sur une base C d'environ deux pieds et demi de diamètre, sur laquelle elles roulent facilement au moyen de galets d'acier. Ces deux selles sont éloignées l'une de l'autre de deux pieds, et la ligne horizontale qu'on ferait passer par leur centre serait parallèle à celle du plan vertical de la machine dont nous parlerons bientôt, et elles en sont à un pied de distance. Par le moyen d'engrenages très-simples D, d'un arbre ou barre de fer E qui va de l'une à l'autre, et d'une vis sans fin F, ces deux selles se communiquent, et tournent en même temps, et exactement de la même portion d'arc de leurs tambours, à chaque mouvement d'une manivelle ou d'une roue G placée sur le côté extérieur d'une des deux selles; et ce mécanisme cède à la plus légère impulsion de la main qui le fait agir. C'est sur ces selles que l'on établit d'une manière solide, d'un côté, la figure modèle H où l'on a place les points, et, de l'autre, le bloc J sur lequel il s'agit de les rapporter. Faisant leur révolution en même temps et du même nombre de parties de deux cercles égaux, il est facile de voir que si ces deux selles supportaient deux figures pareilles et où les points fussent disposés de la même manière, les points de l'une et de l'autre correspondraient sur chaque cercle aux mêmes degrés de la circonférence. Il ne s'agit donc que de trouver et de fixer sur le bloc des points qui, sur le cercle qui l'entoure, correspondent exactement à ceux du cercle au milieu duquel est place le buste ou la statue à copier; et c'est à l'aide de la seconde partie de la machine que l'on y parvient de la manière la plus aisée.

Cette seconde partie, qui est, à proprement parler, la machine, se compose de deux forts montans perpendiculaires et cylindriques K en fer poli, d'environ trois pouces de diamètre, à cinq pieds l'un de l'autre, et dans un plan parallèle à celui des axes des supports cylindriques des selles. Fixes par le bas sur des crapaudines L. ils s'élèvent jusqu'aux poutres M du plafond, où ils sont scellés. C'est entre ces montans, assujettis encore par des traverses de fer N qui vont de l'un à l'autre, que se meut verticalement le chariot O ou châssis de la machine. Cette partie est formée de plusieurs autres. Celle du milieu, par le moyen d'un petit appareil de rouages P, d'une chaîne Q fixée fortement en bas et en haut et dont les maillons s'engrènent dans une roue dentée R, et d'un contrepoids S, sert à élever et à abaisser le chariot entre les montans. On le fixe à la hauteur que l'on desire, par un arrêt T qui s'engage dans les dents de la grande roue qui met le tout en mouvement. A la droite de la machine, ou vis à vis de la statue à copier, l'extrémité de la traverse supérieure du châssis O' est garnie en contre-bas d'une douille ou pièce de fer cylindrique V, longue d'environ huit pouces, épaisse de trois, et percée d'un trou carré X d'un pouce de large; on fait passer par ce trou une barre de fer Y dont la longueur n'est pas déterminée, et qui finit en pointe trèslongue et très-aigue. Cette extrémité du chassis tourne sur un pivot en d et en e, au moyen d'une genouillère Z; elle est disposée de manière que la douille V puisse être dirigée à droite ou à gauche par une roue et une vis sans fin. L'appareil de l'autre extrémité du chariot vis-à-vis du

bloc est à peu près semblable à celui que l'on vient de décrire. La pièce de fer V', percée de même que l'autre, en suit exactement le mouvement par le moyen d'une barre \*\* qui va de l'une à l'autre; mais elle est dentée et ajustée de manière à pouvoir tourner sur elle-même comme l'arbre d'un tour. Le trou carré sert de ce côté-ci, comme de l'autre, à placer la barre pointue ou la sonde dont il a été question, ou à la remplacer par un grand foret Y', que, par le moyen d'un rouage a et d'une manivelle b, on fait mouvoir avec rapidité, mais que l'on est obligé de pousser pour le porter en avant et creuser des trous hémisphériques auxquels leur forme a fait donner par les sculpteurs italiens le nom de concolini ou petites conques.

Voici la manière de se servir de la machine et de la faire agir. Lorsque l'on veut transporter sur le bloc un des points du modèle, on fait mouvoir les selles; on élève ou l'on abaisse le chariot, et l'on en tourne l'extremité de droite jusqu'à ce que ce point puisse être atteint par la sonde Y dont il a été question, et qu'on a passée au travers de la douille V: on fait arriver la sonde juste sur ce point, jusqu'à le toucher; mais, par le moyen d'une petite lame de fer-blanc, on en empêche le contact immédiat. Une virole f, qu'on fixe avec une vis, indique la longueur dont la sonde sort en arrière de la douille. On retire cette sonde et on la transporte à l'autre extrémité O du châssis, et l'on voit à l'instant, par l'intervalle entre la virole et la douille V', ce qu'il v a de trop de marbre dans le bloc, ou ce qu'il faut en enlever pour pouvoir y placer le point à la même distance du châssis ou à la même longueur de sonde que celle que l'on a trouvée pour le point de la statue modèle. Ici la ligne ponctuée g h (fig. 2) indique la différence qu'il y a entre le point i sur le front du modèle et le point g où arrive la sonde sur le bloc; il faudra donc en enlever de g en h pour arriver à la profondeur où ce point doit être placé dans le marbre; et cette ligne g h est égale à g' h', distance de la virole à la douille V, que la perspective de la machine ne permet pas de voir, et que j'ai ponctuée en h', en présentant ainsi, pour plus de clarté, la même sonde dans les deux positions où elle ne se trouve qu'alternativement dans la suite des opérations.

Si, pour trouver le point, il faut faire tomber beaucoup de marbre, on y procède à l'outil, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une très-petite distance de l'endroit où il doit être placé; ce qu'indique une nouvelle épreuve que l'on fait avec la sonde. On fait alors mouvoir le foret ou trépan; lors-qu'il a percé son trou, dont le fond ne touche pas encore la place où sera le point, on replace la première sonde, que l'on fait pénétrer jusqu'à ce que le point se trouve à une distance du châssis parfaitement égale à celle qu'il y a de l'autre côté entre ce châssis et le point du modèle. Par le moyen de la virole ou de la bague, en éloignant plus ou moins du modèle l'extrémité de la sonde, le sculpteur est maître, s'il trouve quelques parties trop faibles, de conserver dans sa copie plus d'épaisseur de marbre. On sent qu'en plaçant ainsi un grand nombre de points dans tous les sens sur le bloc, ils se trouveront dans la même disposition et à la même distance

l'un de l'autre que sur le modèle, et, leur éloignement du châssis étant parfaitement le même dans le modèle et dans le bloc, on obtient avec la plus grande exactitude tous les plans, les élévations et les enfoncemens de la statue qu'on copie. En opérant ainsi, il y a beaucoup plus d'économie de temps et de travail qu'en suivant la méthode ordinaire.

Je ne dois pas oublier de faire observer que les sondes et le foret, étant perpendiculaires au châssis, ne peuvent donner que les points qui se présentent dans cette position, et ils ne sauraient atteindre ceux qui sont sur la tête, les épaules, ou dans toute partie horizontale. M. Gatteaux a pourvu à cette difficulté par des barres dont l'extrémité, coudée obliquement dans un plan vertical, est percée en manière de douille (fig. 3, \*); on y fait entrer de petites sondes ou des forets, que l'on peut alors diriger sur les points qu'ils dominent, et ils servent à les tracer, à les percer avec le violon et à les fixer. Il y a d'ailleurs dans la plupart des statues, surtout lorsqu'elles sont nues, assises, et qu'il y a des dessous à travailler, des parties que l'on ne peut pas mettre aux points par les moyens qu'offrent les châssis, les aplombs et les machines : c'est à l'habileté et à l'adresse du sculpteur et du praticien à trouver des expédiens qu'ils puissent employer avec succès et que suggèrent les circonstances.

La machine de M. Gatteaux offre encore le grand avantage de pouvoir transposer une statue; c'est-ù-dire que, changeant tout l'ensemble et les détails de droite à gauche, on en fait, pour ainsi dire, la contreépreuve, Pour obtenir ce curieux résultat, il suffit de faire un changement dans l'appareil de rouages des selles, afin de les faire tourner l'une à droite et l'autre à gauche; et l'on dispose les sondes et les genouillères de manière qu'elles divergent également, au lieu de se mouvoir dans une direction parallèle. Les points du modèle se reportent alors sur la contre-partie dans un sens inverse, avec autant de justesse et de facilité que dans l'autre opération.

La commission de sculpture de l'académie des beaux-arts, dans sa séance du 25 septembre 1819, après avoir fait au ministre de l'intérieur le rapport le plus favorable sur la machine de M. Gatteaux, exprime avec raison le desir de la voir employer dans les travaux de sculpture commandés par le Gouvernement. L'ébauche et la mise aux points des statues y gagneraient beaucoup sur le temps et sur les frais. Le sculpteur, avant moins besoin du praticien, dont les honoraires absorbent la plus grande partie du prix payé pour une statue, pourrait se charger de travaux à meilleur marché, et cependant y trouver mieux son compte. Il y aurait du bénéfice pour lui, ainsi que pour le Gouvernement, qui, par cette économit, se serait bientôt remboursé des frais d'établissement de la machine, qui pour les statues de six pieds pourraient s'elever à sept mille francs, et à neuf mille pour les figures colossales; et, suivant l'expression de M. Quatremère de Quincy dans son rapport, on réunirait trois grands avantages qu'il est rare de trouver ensemble, la célérité, l'exactitude et l'économie.

On pourrait inventer et l'on a en effet employé plusieurs autres procédés mécaniques pour abréger l'opération de la mise aux points. Les sculpteurs italiens se servent d'un instrument très-simple, qui ne coûte presque rien, que peut exécuter le menuisier le moins habile, et qui permet de mettre aux points un buste ou une statue sans avoir besoin de placer le bloc à côté du modèle et dans la même disposition; on se contente, pour la commodité des mesures, d'incliner fortement en arrière ou de coucher à moitié l'ouvrage à copier et le bloc. Cette machine, si l'on peut donner ce nom à un instrument aussi simple, joint à ces avantages celui de dispenser des châssis et des aplombs. Sa forme est celle d'une double croix, dont la grandeur dépend des ouvrages auxquels on la destine : pour un buste il n'en faut pas une de la même dimension que pour une statue. Quoiqu'il soit important en général que les instrumens soient bien faits, cependant celuici n'exige pas une grande perfection, parce que, servant à reporter, sans autre intermédiaire, les mesures du modèle sur le bloc, il les donne sur l'un de la même manière que sur l'autre. Les châssis au contraire peuvent, malgre toutes les précautions, se déranger; et, le bois dont ils sont faits étant susceptible de travailler par l'action de la sécheresse ou de l'humidité, il peut arriver qu'ils se déjettent, et dans des proportions inégales; ce qui changerait les mesures tracées sur leurs côtés. Ces cadres sont sujets aussi à perdre le parallelisme de leurs plans; le terrain peut s'affaisser sous le poids du bloc de marbre, lorsqu'il est considérable; le niveau et les aplombs ne se trouvent plus alors les mêmes, et l'on est obligé de les vérifier et de les rectifier pendant le cours de l'opération de la mise aux points.

La double croix (voy. pl. 1, fig. 29) consiste en un montant ou une forte règle de bois A B, garnie, vers le tiers supérieur de sa longueur, sur une des faces, d'une pointe d'acier a de deux ou trois pouces de long. Dans le bas est fixée horizontalement une traverse C D, à laquelle, à quelques pouces de chaque côté du montant, sont adaptées des pointes b e pareilles à celle du haut. Une règle E F, parallèle à celle d'en bas, est ajustée de manière à pouvoir, à volonté, couler le long du montant; et à l'une ou à l'autre de ses extrémités, selon le besoin, il y a une autre règle G H qui lui est perpendiculaire, et qui, par le moyen d'une coulisse, peut se rapprocher ou s'eloigner du montant vertical, tandis que la règle horizontale mobile placée entre la pointe supérieure et les inférieures peut s'abaisser vers celles-ci ou s'élever vers l'autre. Il est aisé de voir que cette double croix fera l'office d'un compas à trois pointes, et qu'elle transportera les points du modèle sur le bloc, au moyen de triangles qui leur assigneront leurs places, dont on pourra vérifier l'exactitude, en partant de points déjà reconnus justes, et les prenant pour sommets des nouveaux triangles. Avec le secours du compas, on prend la distance des points du modèle aux côtés des deux règles mobiles qui remplacent les chàssis et les aplombs. Les mesures horizontales, verticales et de profondeur, se combinant donc avec la plus grande justesse, indiquent ce qu'il faut enlever de marbre pour pouvoir placer le point. En répétant sur tous ceux dont on a besoin cette opération trèssimple, on les obtient avec une précision mathématique, comme lorsqu'on se sert des carreaux pour copier un tableau; car, au fait, c'est à ce principe mis en pratique dans tous les sens de l'étendue que se réduit,

soit par les chàssis, les aplombs, ou les machines, tout le travail de la mise aux points.

Lorsqu'on emploie la double eroix, on ménage ordinairement en saillie les trois premiers points disposés en triangle. Par exemple, si l'on opère sur un buste, on place un point sur le haut du front et les deux autres sur les épaules. Au moyen du plâtre, si le modèle est en marbre, ou de elous à tête aplatie et à centre renfoncé, s'il est en plâtre, on donne aux points la saillie que l'on desire, et on les dispose de manière à pouvoir y faire tomber les trois pointes de l'instrument; c'est de ces points que l'on part pour avoir les autres. Lorsqu'il y en a plusieurs de la justesse desquels on s'est assuré en en prenant deux pour base, ils servent à établir de nouveaux triangles. On procède ainsi sur toutes les parties d'une statue, et, en se réglant sur des bases vérifiées, on opère, ou sur l'ensemble, ou sur des portions éloignées les unes des autres et qu'on peut lier entre elles par une suite de points et de triangles. En supprimant la partie K B de cette croix, et y ajoutant sous la traverse du bas les pointes f g. on se servira de cet instrument, en ne donnant à son ouvrage qu'une trèspetite inclinaison. On établit alors ces deux pointes sur une base, que l'on met de niveau au pied de la statue modèle; et, en en faisant autant pour le bloe, on suit pour son travail la même marche que dans le premier cas. Avec cet instrument, qui sert pour le modèle et pour la copie, et que l'on peut diriger dans tous les sens, on multiplie à volonté tous les points dont on a besoin pour s'assurer de l'exactitude de son travail. La petite saillie conservée an menton de la tête ébauchée d'Alcibiade du Musée royal, n.º94, et celles que l'on voit au menton et au bras gauche d'un des colosses de Monte-Cavallo, pourraient induire à croire que les anciens se sont servis, pour mettre leurs figures aux points, d'un instrument dans le genre de celui que je viens de décrire, et dont j'ai vu un de nos bons sculpteurs, M. de Bay père, se servir avec avantage.

Il existe à Londres, chez M. Chantrey, sculpteur, une machine à mettre aux points, qui, d'après la description que m'en a donnée M. Bra, jeune sculpteur français de mérite, est très-simple et remplit toutes les conditions que l'on peut desirer sous le rapport de l'exactitude. Cette machine est faite d'après le principe de la croix dont il a été question plus haut ; cependant il n'y a pas de pointes, et elle ne se compose que d'un montant en fonte et d'une traverse en cuivre qui glisse, de hant en bas, dans une rainure du montant, et, de côté, dans celle d'une garniture qui la maintient horizontalement à la hauteur des points dont on a besoin. Au bout de cette règle on ajuste un compas qui se meut dans tous les sens au moyen d'une genouillère, et qui sert à prendre la distance de la règle aux points du modèle et à les reporter sur le bloc. La machine s'élève perpendiculairement sur un massif, soit en avant, soit en arrière du modèle et du bloe établis sur une ligne parallèle à la règle, sclon que l'on veut mettre aux points la partie antérieure ou le revers de la statue. Pour les côtés, on a des compas courbes ajustés au bout de la règle, et avec lesquels on preud les mesures. Mais cette machine ne sert qu'à indiquer la place des points; et, si elle est plus simple que celle de M. Gatteaux, elle n'a pas l'avantage de pouvoir être employée à débiter en partie le marbre et à placer avec promptitude les points à leur enfoncement, comme celle de M. Gatteaux, qui fait en même temps, et par des opérations rapides, l'office d'aplomb, de compas, de sonde et de trépan.

Pour compléter ce qui a rapport à la sculpture en marbre, il me reste à dire un mot de la restauration des statues antiques. Ce travail trèsimportant demande, outre une grande habitude du marbre, beaucoup d'adresse et de talent, pour que les parties que l'on substitue à celles qui manquent ne nuisent, ni par leur caractère, ni par la manière dont on les adapte, à celles qui subsistent, et pour qu'elles contribuent à recomposer un ensemble dont toutes les parties soient d'accord. Il faut une grande connaissance non-seulement du style de l'antique, mais même du faire des anciens, pour deviner ce qui a dû exister d'après les moindres indications de ce qui s'est conservé; il faut que la science de l'anatomie fasse juger par le mouvement d'un muscle d'une partie cassée, de la direction et de la forme qu'elle devait avoir lorsqu'elle était entière. La moindre chose, un fragment presque imperceptible de tenon, un indice léger dans le travail du marbre, peuvent offrir à la sagacité des données presque certaines sur l'action que tel ou tel membre devait avoir, et montrent s'il touchait le corps en quelque endroit ou s'il en était séparé.

Quelque habiles qu'aient été des sculpteurs tels que Michel-Ange, Montorsoli, Baccio-Bandinelli, qui se sont occupés de la restauration du Laocoon, ils n'ont pas aperçu qu'ils donnaient à son bras droit une fausse direction, et que des arrachemens du marbre sur le haut de la tête témoignaient qu'il était replié vers cette partie. Un reste de tenon à la partie extérieure de la cuisse droite, qu'on voit à d'anciens plâtres de l'Apollon du Belvédère, et qui n'existe plus dans la statue originale, démontre que la position actuelle du bras droit de cette admirable statue n'est pas tout-àfait celle qu'elle devait avoir autrefois. Les épaules, surtout la droite, la main gauche et le bas de la jambe droite, fourniraient des observations qui prouveraient que les restaurations de ce chef-d'œuvre n'ont pas été faites comme elles auraient du l'être, et qu'en plusieurs parties on a diminué, ou, selon l'expression reçue, appauvri, affamé les contours. Un tenon qui est à la cuisse gauche d'une jolie Vénus accroupie du Musée royal, n.º 681, restaurée avant d'en faire partie, fait soupçonner avec raison que l'on n'a pas eu égard à cette indication, et que l'on n'a pasdonné au bras gauche et à l'arc la pose qu'ils devaient avoir. On ne finirait pas si l'on voulait relever toutes les restaurations qui dans des statues antiques sont en contradiction avec ce qu'indiquaient les fragmens qui existaient; ce serait la matière d'un ouvrage pour lequel on trouverait d'amples matériaux dans les écrits de M. Visconti et de Heyne, et de très-bonnes notes dans les observations sur la galerie de Florence, insérées par M. Mayer dans le second volume de l'Amalthea du savant Bœttiger. On verrait combien il est nécessaire d'apporter la plus scrupuleuse

attention pour ne laisser échapper aucune des indications que peuvent offrir les restes d'une statue antique que l'on veut restaurer.

Bien des personnes seraient d'avis de conserver avec respect ces précieux restes dans l'état où on les trouve, au lieu de leur ôter leur caractère par des additions souvent arbitraires, peu raisonnées, et qui les défigurent plus qu'elles ne les rétablissent. Sous ce point de vue, ce serait peut-être mieux; et les statues sont parfois si mal restaurées, qu'il leur eût été plus avantageux de rester mutilées. Il y a d'ailleurs des fragmens, comme le torse du Belvédère, celui d'un Bacchus et une partie d'une admirable figure de Psyché du musée de Naples, l'Inopus du Musée royal, n.º 98, &c., qui offrent un ensemble assez complet, et auxquels il faudrait tant ajouter, que l'on ne pourrait pas les restaurer sans sacrilége. On peut en dire autant des superbes sculptures du Parthénon, dont le temps ou les eaux ont rongé la superficie, mais également, et en leur laissant une chaleur, une beauté, une vie inimitables. Ce sont de ces morceaux dont la restauration est impossible et qu'elle dénaturerait entièrement. Mais il y a des statues qui, loin d'y perdre, y gagnent, si elle est bien entendue. Lorsqu'on voit à quel état les ravages du temps et la barbarie des hommes ont réduit la plupart des statues antiques que la terre ne nous livre que mutilées, ordinairement sans tête, sans mains, sans pieds, ayant presque toujours les oreilles et le nez brisés. offrant ensin le triste spectacle de cadavres après un combat, on n'est plus étonné que l'on soit tenté de leur restituer ce qu'elles ont perdu et de les rendre présentables aux yeux de tout le monde. Au sortir de terre, elles ne peuvent attirer et fixer les regards que des artistes, dont le coupd'œil exerce y voit tout ce qui n'y est plus, et qui y trouvent des sujets de méditation et d'étude.

D'ailleurs, lorsqu'une statue antique n'est pas de l'ordre le plus élevé, il est toujours facile de la restaurer d'une manière convenable, et qui, au lieu de lui nuire, la fasse valoir. Si les parties qui en restent sont plus considérables que celles que l'on a à regretter, si la surface n'en a pas été profondément corrodée par un long sejour dans la terre, et qu'à l'aide de plusieurs indications on puisse reconnaître d'une manière certaine son attitude, la direction des membres qui lui manquent et le jet des draperies qui n'existent plus, il me semble alors qu'en confiant une pareille statue à des mains habiles et sages, on peut sans inconvenient en tenter la restauration, surtout lorsque sa pose et ses proportions se rapportent à celles d'autres figures qui, par la comparaison qu'elles permettent d'établir, peuvent aider à en recomposer l'ensemble. On a trouve plus d'un torse antique entièrement pareil à celui de la Vénus de Médicis; c'étaient des répétitions exactes de la même statue : à l'aide de celle de la galerie de Florence, et en mettant aux points, d'après un bon plâtre, les parties dont on avait besoin, on a fait d'excellentes restaurations et rétabli avec succès toute cette charmante statue. Mais, pour réussir ainsi, il ne faut pas que le talent ait honte d'imiter, de copier l'antique; il doit se soumettre à le suivre et à le rendre avec la plus scrupuleuse obéissance.

Lorsque la restauration d'une statue antique est décidée, et que l'on en a bien reconnu et déterminé la pose ainsi que le mouvement des bras et des iambes, on commence par en mouler séparément toutes les parties; à l'aide de ces morceaux, on forme une statue en plâtre, à laquelle on restitue en terre et ensuite en plâtre les parties qui lui manquent, en les combinant avec celles qui lui restent, et qui doivent diriger dans la forme et le caractère qui conviennent à la figure. Il faut bien se garder d'attaquer les parties moulées sur l'antique et de les alterer; on leur conservera toute l'empreinte de l'antique et du temps. C'est d'après ces fragmens que l'on se réglera pour modeler ce qui doit les compléter, et il n'est permis ni d'y ajouter, ni d'en rien enlever, pour les ajuster avec ce qu'on restitue. De même, on sent bien que l'une des conditions les plus essentielles dans la restauration d'un marbre antique est de respecter tout ce qui subsiste. On s'expose à lui ôter son caractère en raclant le marbre pour en détacher le tartre ou les impressions des sels de la terre, ou, si on le taille dans ses fractures, pour y adapter les parties que l'on refait. Il est trèsdangereux de le frotter, comme on l'a vu quelquefois, avec du sable, ou de le ratisser à l'outil, sort qu'a éprouvé le Laocoon. On fatigue, on altère la superficie du marbre, et, pour ainsi dire, l'épiderme de la figure, et l'on fait disparaître les finesses et le sentiment du travail. C'est ainsi qu'ont été dénaturées bien des statues antiques livrées à des restaurateurs ignorans et maladroits, qui, enlevant du marbre d'un côté pour ragréer leurs restaurations, étaient obligés d'en ôter de l'autre pour rétablir l'équilibre et l'accord entre les formes, et qui par-là changeaient les proportions. C'est ainsi que les jambes de la Diane à la biche ont perdu un peu de leur perfection par le grattage, lors de la première restauration qu'en fit Barthelemi Prieur. Le même malheur arrivé à la jambe droite du Lantin ou Mercure du Vatican le fait porter à faux de ce côté; ce qui cause un grand préjudice à cette superbe figure. Pour restaurer des parties importantes et considérables de très-belles statues antiques, il faudrait presque avoir le talent de leurs auteurs ; et l'on frissonne de la difficulté, en pensant que tout celui de Michel-Ange et de son école n'a pas suffi pour restaurer le bras du Laocoon.

La statue en plâtre étant terminée, et telle qu'on suppose avoir été, celle que l'on veut restaurer, on procède à remplacer les morceaux qu'manquent. On les ébauche séparément et on les travaille d'après le modèle, en choisissant un marbre qui approche autant que possible de celui de la statue, si l'on ne peut pas en avoir de pareil. On adapte ces pièces à celles qui existent de l'antique, en respectant les fractures et en faisant en sorte que le côté du morceau qu'on leur joint en suive la forme et les sinuosités. On se contente d'abord de présenter le morceau pour l'essayer; et ce n'est que lorsqu'on est sûr de sa position, qu'on le fixe, suivant sa grandeur, à l'aide de goujons de plomb, ou au moyen d'un mastic qui se lie au marbre et qu'on y incorpore par la chaleur. Les goujons de fer et de cuivre sont dangereux, à cause de la rouille et du vert de gris que l'humidité peut y former, et qui, pénétrant le marbre, y occasionnent des taches

et des fractures. Le plomb n'a pas cet inconvénient; on le trouve dans des restaurations antiques, quoiqu'on y employat aussi le fer : mais les statues s'en sont ressenties, et souvent il a du contribuer à les faire éclater. Les morceaux étant placés, on les termine en suivant son modèle, et en employant, pour leur donner toute l'exactitude desirable, les moyens dont se sert habituellement le sculpteur et dont nous avons parlé.

Les restaurations dont il vient d'être question sont celles d'une grande importance par la beauté de la statue ou par la quantité de parties à suppléer; s'il ne s'agit que de légères lésions, de simples raccords, de refaire le nez, des doigts ou quelques portions des bras ou des jambes, l'opération est beaucoup plus aisée, surtout lorsqu'elle n'a pas lieu sur une statue de grand mérite. Après avoir ébauché, d'après un modèle, de la justesse duquel on s'est assuré, les morceaux dont on a besoin, on les fixe aux en-

droits endommagés et on les termine sur place.

Il y a très-peu de statues antiques qui n'aient pas subi de restaurations. Le nombre des mains antiques est très-petit; on n'en peut citer que quelquesunes dans les plus grandes collections, et l'on peut en dire autant des nez: ce sont les parties les plus exposées à se briser et à se perdre dans les décombres où les statues ont été ensevelies. Quant aux têtes, on les trouve presque toujours séparées du corps : quelquefois le cou a été cassé; et lorsque la fracture est nette, elles sont faciles à replacer. En examinant une statue, si le joint du cou est ondulé et grenu, on voit aisément que cette tête lui a appartenu; il en est de même des fractures de membres brisés et dont les fragmens ont été rapprochés, tandis que, dans la restauration de morceaux refaits, la jonction offre une ligne plus nette, plus droite et plus sèche. On déterre aussi fréquemment des figures drapées, dont la tête, détachée, n'avait pas été faite d'une même pièce avec la statue, et souvent même est d'un autre marbre : c'étaient des têtes de rapport qu'on changeait à volonté; un seul corps servait à offrir alternativement plusieurs portraits. Ordinairement chez les anciens, dans les statues de cette espèce, la tête n'était pas scellée; on faisait entrer tout simplement la base du cou dans une cavité ménagée à cet effet et cachée par les plis du haut de la draperie. Ces têtes n'offrent aucune difficulté pour être replacées, et l'usage ancien autorise parfaitement celui où l'on est de rapporter des têtes antiques sur les corps auxquels cette partie manque, ce qui est très-ordinaire, et à qui elles conviennent par leurs proportions. Beaucoup de statues, surtout celles qui présentent des portraits de personnages romains, s'y prêtent d'autant mieux qu'en général elles sont, à peu de chose près, de même grandeur et de proportions semblables.

Ce que l'on vient de voir me conduit naturellement à parler d'une pratique que j'ai indiquée en parlant de la cire, et qui était employée par les sculpteurs anciens , pour donner à leur marbre le dernier fini ; ce que Pline (1) désigne par le nom de circumlitio. En cette occasion, comme en tant d'autres où il s'agit des procedes des arts, cet auteur n'entre dans aucun détail, et

<sup>(1)</sup> Plin. liv. xxxv, ch. 11.

il laisse le champ libre à toutes les conjectures des critiques. Ce n'est que par des inductions et des rapprochemens qu'on peut espérer de deviner ce que devait être cette opération de la circumlitio, à laquelle les anciens sculpteurs attachaient tant de prix, que Praxitèle, parmi ses ouvrages en marbre, estimait le plus ceux qui la tenaient de la main du peintre Nicias. Ce peu de mots devrait suffire pour indiquer la nature de ce procédé. Nicias n'était pas sculpteur, mais excellent peintre à l'encaustique; et s'il fut employé par un sculpteur tel que Praxitèle, ce fut sans doute pour quelque pratique qui, dépendant de la peinture, pouvait cependant s'adapter à la sculpture. Le mot même circumlitio, qui vient de circumlinire, indique une espèce d'enduit ou de liniment, et autorise à ne regarder cette opération que comme un procédé manuel, qui ne tenait qu'à la partie matérielle de la peinture, et qui, appliqué avec plus ou moins d'adresse, n'avait pour but que de rendre au marbre le service que le vernis rend aux couleurs, en les faisant valoir : mais peut-être était-ce par un effet opposé. Ranimées par le vernis, les couleurs prennent plus de brillant, et la circumlitio pouvait adoucir la blancheur éclatante du marbre, en égaliser le ton, le faire devenir plus suave, plus harmonieux à l'œil, que dans son état naturel. Lorsqu'on a vu la manière dont Canova et M. Bosio traitent le leur, et le charme qu'ils savent lui donner en ôtant à sa blancheur ce qu'elle aurait de trop vif et de trop cru, ne peut-on pas se faire une idée juste de la circumlitio de Pline? Et l'on n'est plus étonné que Praxitèle eût recours à un peintre qui, avant une grande habitude des cires préparées et de leur emploi sur toute sorte de matières, connaissait les effets qu'elles devaient produire, soit exposées à l'air, soit dans des endroits renfermés.

Il est à supposer aussi que Nicias modifiait ses tons suivant les sujets auxquels il donnait ce dernier fini. Des statues de Vénus, de Jupiter ou d'Hercule, quoique faites du même marbre, n'étaient plus, en sortant de ses mains, du même ton; il le variait suivant la douceur, le moelleux ou la sevérité et l'apreté de leur caractère et de leur forme. Ce n'est pas que je veuille dire que chacune de ces figures sût, dans ses dissérentes parties, teintée de manières diverses; je ne parle que de l'aspect général, qui dans une statue n'était pas le même que dans une autre d'un caractère opposé, quoique, d'après le goût connu des anciens pour les statues de matières de diverses couleurs, il soit naturel de croire que dans celles en bronze ou en marbre blanc ils aimaient à reproduire, si ce n'est cette variété de couleurs, du moins des nuances qui n'avaient pas la prétention d'imiter entièrement celles de la nature, mais seulement d'en réveiller l'idée et de n'en être que le semblant , ainsi que s'exprime à ce sujet M. Quatremère de Quincy. D'ailleurs , si, comme on l'apprend par les auteurs, les anciens employaient dans la representation des divinités certaines substances de préférence à d'autres; s'ils se servaient de marbre ou d'albâtre blanc pour Osiris, de marbre noir pour le Sommeil, le Nil, Pluton; s'ils peignaient en vermillon les simulacres de quelques dieux, tels que Bacchus, on peut croire que, sans suivre à la rigueur cette méthode dans la circumlitio de leurs statues en marbre blanc, ils s'en rapprochaient cependant un peu, en lui donnant un aspect plus ou moins brillant, et qui devait être en harmonie avec les idées qu'ils se faisaient des différentes divinités. Il me paraît donc que l'on peut admettre avec M. Quatremère de Quincy que la circumlitio de Nicias, si appréciée par Praxitèle, consistait dans l'application, sans doute à chaud, d'une espèce d'encaustique de matière onctueuse, transparente, qu'il savait appliquer avec adresse au marbre en l'y incorporant et en le remaniant de manière à lui faire prendre un ton plus flatteur à l'œil que sa couleur naturelle. La circumlitio devait pénétrer le marbre sans y laisser à la superficie des épaisseurs qui eussent empâté les formes et leur auraient ôté de leurs finesses. C'était aussi sans doute au moyen de cette opération qu'on teignait de différentes couleurs les marbres pour imiter les plus rares. Pline et Sénèque parlent de cette supercherie, qui n'eut pas lieu à Rome avant le règne de Claude; mais long-temps avant elle était en usage chez les Grecs.

On ne peut pas regarder la circumlitio comme un simple vernis, ainsi que l'ont pensé le comte de Cavlus et quelques écrivains modernes. Cette supposition se rapprochait cependant plus de la vérité ou de la vraisemblance que celle de Carlo Dati, qui pensait que la circumlitio était une opération qui tenait de l'art du sculpteur et du marbrier, et que c'était un fini, un poli, qu'on donnait au marbre à l'aide de l'outil. Mais comment pourrait-on supposer qu'un sculpteur, que Praxitèle, eût confié à d'autres mains que les siennes, à des mains étrangères à la sculpture, ce dernier travail, si important pour ses ouvrages, et qui devait leur donner le sentiment et la vie? On n'admettra pas davantage avec Winckelmann (1) que la circumlitio consistait à retoucher les modèles en terre et à y mettre toute la franchise dont ils étaient susceptibles; ce travail, d'où dépend en partie la beauté d'une statue en marbre, qui n'est, pour ainsi dire, qu'une copie ou une répétition du modèle en terre ou en plâtre, est trop essentiel et tient trop au talent de l'artiste pour qu'il voulût l'abandonner à un autre, qui eût été le véritable sculpteur, tandis que Praxitèle n'aurait été, pour ainsi dire, que son praticien. Et d'ailleurs, en parlant de la circumlitio, Pline ne l'applique qu'aux statues en marbre, et il n'est pas question de modèles en terre.

Je ne puis non plus adopter l'opinion des nouveaux commentateurs de Winckelmann, MM. Meyer et Schultze, qui, dans leur excellente édition allemande de cet auteur, pensent que par circumlitio Pline entend une certaine disposition que Nicias donnait aux attitudes et aux draperies des figures de Praxitèle, pour qu'elles produisissent plus d'esset et qu'elles reçussent la lumière de la manière la plus savorable, partie de la peinture dans laquelle excellait Nicias. Mais l'esset qu'on demande à la sculpture, soit dans ses groupes, soit dans ses figures isolées, n'est pas le même que ce qu'on exige de la peinture, et l'on ne peut pas, ce me semble, supposer que Praxitèle, dont l'antiquité a tant admiré la grâce, ait eu besoin d'avoir recours à personne pour ce qui a rapport à l'elégance, au goût et à l'esset. Cette disposition, dont on voudrait que les sigures de ce sculpteur eussent l'obligation à Nicias, ne leur eût-elle pas convenu en quelque matière

<sup>(1)</sup> Hist. de l'art, liv. 1x, ch. 111.

qu'elles eussent été faites? Pline cependant ne parle que des statues de marbre; ce qui prouve qu'il ne s'agissait que d'une opération où il fallait plus d'adresse de main que de talent propre au sculpteur, et pour laquelle Nicias pouvait avoir trouvé une composition d'encaustique qui convenait mieux au marbre et lui donnait un plus beau ton que celle dont on se servait généralement. Il est assez probable qu'il en faisait un secret, qu'un maître tel que Nicias n'était pas à la disposition de tous les sculpteurs, et qu'il ne fallait rien moins qu'un Praxitèle pour le déterminer à employer à ses sculptures un temps dont cet habile peintre se servait si bien pour ses tableaux. On conçoit d'autant mieux que ce statuaire mît un grand prix à ceux de ses ouvrages dont la main adroite et exercée de Nicias avait rehaussé le charme par le ton harmonieux de sa circumlitio, qu'il est probable que ce n'était que pour les plus beaux qu'il avait recours à l'adresse de Nicias.

Quoiqu'au fond je sois entièrement de l'avis de M. Quatremère de Quincy par rapport à ce procédé, je ne puis guère admettre l'idée de teintes variées données par la circumlitio ou l'encaustique à différentes parties d'une figure, comme il serait tenté de le croire en parlant de la Bacchante citée par Callistrate (1), dont le visage était vermeil et les accessoires de diverses couleurs. J'ai peine à croire que ce fût la circumlitie dont parle Pline et que Praxitèle aimait. Il me semble que dans cette description poétique et pleine d'emphase, de même que dans celles de l'Amour (2) et de Bacchus (3). Callistrate se laisse aller à tout l'enthousiasme que lui inspire la beauté de ces chefs-d'œuvre de Scopas et de Praxitèle. Il les anime; ils se meuvent; le zephyr se joue dans les cheveux de la belle bacchante; ceux de l'Amour, qui cependant était d'airain, se soulevant sous la main qui les touche, lui font éprouver une douce sensation : on entend les cris de la ménade ; les ailes de l'Amour, doucement agitées, le soulèvent dans les airs, et toute la gaieté, le délire de Bacchus ont passé dans le métal, qui est devenu le dieu lui-même. Toutes ces expressions exaltées, qu'on retrouve dans les poètes de l'Anthologie grecque, ne donneraient-elles pas lieu de penser qu'il en est de même lorsque le sophiste enthousiaste décrit les chairs livides et sanglantes du faon que porte la bacchante, et lorsqu'il nous dépeint la rougeur qui colore ses joues ou celles de l'Amour? Ce sont, je serais du moins tenté de le croire, des tournures de phrase inspirées par l'admiration et la chaleur de l'imagination, qui, séduite, entraînée par la vérité de l'imitation, donnait des couleurs à tous les objets. Ce qui fortifierait encore cette opinion, c'est que Callistrate, dans un passage de la description de l'Amour, au milieu de sa surprise que le bronze puisse se prêter à rendre la nature et même les dieux avec tant de perfection, s'écrie : Et cependant ce n'est que du bronze, et le statuaire lui a conservé sa couleur! Dans un autre endroit, ne voyant plus qu'avec les yeux de son esprit, il fait de nouveau briller la statue des teintes variées que présente la nature. Dans leurs tableaux et leurs statues, quoique ce ne soient probablement pas de simples jeux de leur imagination, Philostrate et Callistrate sont beaucoup plus poètes ou déclamateurs

(1) Ch. 11. (2) Ch. 111.

que peintres ou statuaires. On courrait quelque risque en s'en rapportant à eux sur la partie technique de l'art, et il n'est pas étonnant que souvent on ait pu croire que c'étaient moins des peintures ou des sculptures qu'ils avaient sous les yeux et qu'ils ont décrites, que des sujets qui leur plaisaient et qu'ils offraient au génie des sculpteurs et des peintres. Mais cependant, comme on ne peut nier, chez les anciens, l'existence de statues de différentes couleurs, prouvée par les récits des auteurs et par les monumens, on peut bien croire qu'il y en avait de cette espèce parmi celles décrites par Callistrate et dont il nomme les auteurs; et il suffisait même qu'elles ne fussent que légèrement colorées de teintes qui rappelaient quelques-unes de celles de la nature, pour que le sophiste leur en eût donné toute la vérité et toute l'illusion.

Au reste, en admettant que ces statues fussent telles que le pourraient faire penser les descriptions de Callistrate, si on les prenait à la lettre; y eûtil eu effectivement différentes teintes dans la Bacchante en marbre, l'Amour et le Bacchus en bronze de Scopas et de Praxitèle, et Callistrate en eûtil été épris, ce n'est pas une raison pour que ce fût bien, et pour que ces statuaires n'eussent pas mieux fait de ne pas employer ce moyen d'illusion incomplet et incompatible avec la sculpture, qui, faisant abstraction de la couleur, ne doit s'exprimer que par les formes, et qui, lorsque, dans l'imitation de la nature, elle a recours aux couleurs apparentes des objets, sort de son domaine et empiète sur celui de la peinture.

Ce n'est pas que je veuille condamner entièrement l'emploi des couleurs dans certains genres de sculpture. D'après ce que l'on voit dans des chambres de Pompei, des couleurs tranchées, qui servaient de fond à des ornemens en relief blancs ou d'une autre couleur, ne produisaient pas un mauvais effet et les faisaient valoir; ils paraissaient comme des camées. et pouvaient être en harmonie avec les marbres colorés dont on décorait l'architecture. Ces fonds les remplacaient avec plus d'économie et autant de plaisir pour l'œil, qui n'y voyait que la représentation plus riche et plus durable des ornemens exécutés par la peinture. Et d'ailleurs on ne cherchait pas à imiter la nature : ces teintes ne faisaient que la rappeler; ce n'étaient que des indications qui n'allaient pas jusqu'à produire l'illusion. Les basreliefs du Parthénon, où l'on a retrouvé des traces de couleur, devaient, à la hauteur où ils étaient placés, approcher de l'effet de peintures à teintes plates, les unes pour les chairs, les autres pour les vêtemens, et qui recevaient leurs lumières, leurs ombres et leurs reflets, des saillies et des creux de la sculpture. On devait presque les considérer comme des espèces de tableaux, qui, sous un certain point de vue, auraient eu quelques avantages sur de véritables peintures plates, en ce que des bas-reliefs colorés de quelques teintes locales étaient toujours éclairés de la manière qui convenait à leur place et à la nature de la lumière dans les différentes heures du jour. Quoique notre goût, sur ce point, soit bien éloigné de celui des Grecs, qui cependant en général, d'après leurs ouvrages, ne l'avaient pas trop mauvais, on conçoit qu'ils aient pu trouver que des bas-reliefs ainsi teintés, et placés à une hauteur qui ne permettait de voir que l'ensemble et non les

nuances des tons, réunissaient en partie les avantages de la peinture et de la sculpture, et répandaient une agréable variété dans l'architecture. Peut-être les Grees abusaient-ils de ces moyens; et peut-être nous, n'en usons-nous pas assez. Peut-être aussi devrions-nous unir davantage la peinture à l'architecture: en y jetant plus de variété, elle lui donnerait plus de piquant et réchausser en green et au fait, les marbres colorés, l'or, le bronze, qu'on fait entrer dans sa décoration, sont bien une espèce de peinture, qui, en égayant ou saisant briller avec symétrie les détails de l'architecture, ne nuisent ni à l'ensemble ni à l'harmonie de ses masses. Il ne saut pas trop se hâter de condamner le goût d'un peuple qui nous a laissé, pour nous servir de modèles et pour nous désespérer, le Parthénon et ses statues, la Vénus de Médicis, l'Apollon, la Vénus de Milo, et d'autres chefs-d'œuvre, qui, malgré l'admiration qu'ils nous inspirent, descendraient peut-être de plus d'un rang, si nous possédions tous ceux que la Grèce avait produits et que le temps a dévorés.

Mais, si j'ai, en quelque sorte, plaidé la cause de l'emploi de couleurs dans la sculpture, considérée dans ses rapports avec les ornemens de l'architecture, je ne serai pas aussi favorable à cet usage applique à la sculpture. lorsqu'elle nous offre des formes humaines dans toute leur perfection, et qu'elle les embellit même par un choix et par une réunion auxquels peut s'élever l'imagination, mais que ne présente pas la nature. Qui jamais a pu regretter que la Vénus de Médicis, l'Apollon du Belvédère ou l'Apolline, ne fussent pas colorés; que les cheveux de la Vénus de Médicis aient perdu leur dorure; qu'on ne retrouve plus que quelques traces de couleurs dans ceux des charmantes filles de Balbus du musée de Naples, et sur les statues de Diane à la biche, de l'amazone du Capitole, de la Vénus d'Arles, de la Pallas de Velletri, et dans d'autres chefs-d'œuvre que le temps a débarrassés de ces couleurs factices qui altéraient leur beauté? En les admirant, l'imagination ne les revêt-elle pas du plus brillant coloris? Elle assouplit le marbre. y fait couler doucement la vie, et l'anime d'une carnation divine, que détruiraient, en cherchant à produire plus d'illusion, tous les vains efforts de la peinture pour arriver à une imitation plus parfaite. Qu'on en juge par les figures en cire coloriée: mieux elles sont faites, plus elles paraissent froides. On ne se contente plus de la couleur; on voudrait les voir se mouvoir, respirer, vous répondre : leur immobilité, la fixité de leurs regards, rompent tout le charme ; ce ne sont plus que des morts qu'on a fardés des couleurs de la vie, tandis qu'une belle statue paraît prête à la recevoir, à tourner ses regards vers vous et à être sensible à vos hommages. Ce n'est que par la pureté et la magie des formes que la sculpture peut y avoir droit; sans nous offrir la couleur, elle la fait deviner : ce sont des êtres d'une beauté supérieure, dont la vie s'est retirée au moment de l'action où nous les voyons, et qui ont été transformés en marbre.

Malgré tout mon respect pour les opinions de M. Visconti, je ne puis penser avec lui que des draperies auxquelles on donnait une teinte différente de celle des chairs, pouvaient faire valoir la blancheur et la beauté du nu. Il me semble que ce serait le contraire, surtout si les tons des draperies approchaient de ceux des étoffes véritables; il y aurait alors un manque d'accord, et toute illusion disparaîtrait, lorsque de pareilles draperies, ne faisant que mieux ressortir la crudité du marbre, allieraient, pour ainsi dire, le mensonge avec la vérité, la vie à la mort. On peut en faire l'observation d'après d'assez belles figures ornementales qui décorent les plafonds du Musée royal des antiques, et qui sont d'habiles sculpteurs français, Girardon et Michel Anguier. Celles de ce dernier sont en plâtre, et blanches; les autres ont des draperies dorées : elles n'ont pas à se féliciter de leur riche parure: la simplicité des autres leur convient davantage et se prête plus à l'illusion. On ne devait pas obtenir un plus heureux résultat, si, les draperies restant blanches, on colorait les chairs d'une teinte uniforme; on alterait la beauté du marbre, sans rien ajouter à la vérité de l'imitation. C'est en vain que dans de pareilles statues l'œil aurait cherché cette infinité de nuances qui se fondent les unes dans les autres pour former la carnation; et je ne saurais mieux comparer les figures peintes en vermillon, telles que l'on nous représente des statues antiques, qu'à des Caraïbes, qui se teignent tout le corps avec du rocou mêle d'huile, et qui, sous cette couleur épaisse qui enlève à la peau sa transparence, paraissent peut-être moins vivans lorsqu'ils sont dans l'inaction, qu'une belle figure de marbre grec, d'un ton doux et légèrement doré par le temps ou par la circumlitio de Nicias, telle qu'on peut s'en former une idée d'après des statues de Canova ou de M. Bosio.

Ce que l'on vient de lire sur la partie mécanique de la sculpture en marbre, me permet de reproduire ici ce que j'ai dit sur l'originalité en sculpture, dans une notice que j'ai publiée sur la Vénus de Milo (1); et ce ne sera pas, je crois, un hors-d'œuvre. On est souvent embarrasse de décider entre des artistes modernes dont la manière doit nous être assez familière; qu'est - ce donc lorsqu'il s'agit des chefs - d'œuvre des maîtres de l'antiquité, que nous ne connaissons que par les écrits, souvent trèsobscurs, des auteurs anciens, qui avouent eux-mêmes que plus d'une fois ils ont confondu les ouvrages d'un artiste avec ceux d'un autre? L'indécision s'accroît encore lorsque l'on pense que les noms des auteurs de chefsd'œuvre que nous mettons au premier rang, tels que ceux du torse du Belvédère, du héros combattant (gladiateur Borghèse), ne se trouvent pas dans les auteurs anciens, et que nos plus belles statues, l'Apollon du Belvédère, la Diane à la biche, le Mercure du Capitole, et tant d'autres, nous sont parvenues sans qu'on sache à qui on les doit, ni même l'époque qui les a vues naître, et sans même que l'on puisse en trouver les sujets indiqués d'une manière vraisemblable dans les auteurs anciens. C'est donc avec raison que l'on s'estime heureux lorsqu'il est à présumer qu'une statue est une copie antique exécutée par une main habile d'après un original célèbre.

On parle souvent d'originalité au sujet des plus beaux restes de l'antiquité. C'est un grand mot, très-imposant; mais y attache-t-on bien toute sa valeur? Si l'on entend par originalité la première exécution d'un sujet

<sup>(1)</sup> Paris, 1821, de l'imprimerie de P. Didot aîné, imprimeur du Roi.

par un artiste qui n'en a trouvé que dans son imagination la première pensée et la manière de la rendre, sans avoir recours à d'autres ouvrages antérieurs, il est bien difficile alors d'établir l'originalité, ce caractère que le génie sait empreindre à ses productions, et qu'il ne doit qu'à ses inspirations. Un nombre prodigieux des mêmes sujets qui semblent avoir été le patrimoine des beaux-arts, avant été traités par une foule d'artistes dont les ouvrages pour la plupart n'existent plus, il ne nous est pas resté de termes de comparaison qui puissent nous offrir les moyens de remonter jusqu'au veritable original. La beauté d'une statue, supérieure même à celle de toutes les autres qui présentent le même sujet, ne nous autorise pas à la croire cet original, puisque celles qui offraient le même type ont disparu. En effet, l'Apollon Sauroctone, quelque beau qu'il soit, et fût-il même la plus belle statue qui existât, ne pourrait pas être regardé comme l'original fait par Praxitèle, puisque Pline nous apprend qu'il était en bronze, et que le nôtre est en marbre. Ainsi la beauté, le style, le travail, sont, pour des yeux exercés, des preuves non équivoques de l'antiquité d'une statue, et peuvent même, avec quelque raison, et d'après des analogies avec des ouvrages d'une date certaine, la faire placer à une époque plutôt qu'à une autre : mais ce n'est point une preuve positive de son originalité dans le sens que nous venons d'exposer.

Bien des personnes cependant affirment souvent d'une manière si positive, si embarrassante, que telle statue est non-seulement de telle époque, mais encore de tel maître, qu'il paraîtrait difficile de ne pas se soumettre à leur décision. On dirait, à les entendre, qu'elles sont si familiarisées avec le style de Phidias, de Praxitèle, avec leur faire, qu'on ne peut se hasarder à les contredire; et, d'après leur assurance, on serait presque porté à croire qu'elles les ont vus travailler, ou qu'à notre insu elles ont découvert de nouveaux ouvrages signés par ces grands maîtres, et qu'elles les consultent sans cesse. Mais, quoi qu'on en pense, je ne puis m'empêcher de répéter ce que j'ai dejà avancé, et de soutenir, avec les hommes les plus instruits et vraiment connaisseurs, que nous sommes trop loin d'être assez riches en statues antiques ou en monumens de ce genre d'une authenticité qui ne laisse aucun doute sur les époques, les écoles, et encore moins sur les auteurs, pour pouvoir établir des parallèles, et décider d'une manière incontestable que tel ouvrage est original, dans le sens que l'on peut donner à ce mot, et surtout qu'il appartient à tel maître. L'enthousiasme que fait naître un chef-d'œuvre, doit lui attribuer la plus illustre origine; mais la critique, plus calme, quoique souvent aussi vive dans ses sensations, demande d'autres preuves que celles qu'inspire le sentiment, et elle hésitera de souscrire aux jugemens hasardés auxquels entraînent les élans de Pimagination.

Il me semble d'ailleurs qu'il est difficile de contester qu'il n'en est pas des caractères de l'originalité en sculpture comme de l'originalité dans la peinture, qui, par la nature de ses procédés et des matières qu'elle emploie, peut se livrer avec facilité, et même avec fougue, dans les productions de son génie, à toute la verve de ses pensées: alors, quelque habile que soit

le copiste, enchaîné par les entraves de l'imitation, ayant même à combattre sa propre inspiration, ou celle qu'il doit à son modèle, il se décélera, soit par la timidité ou la hardiesse de sa touche, soit par ses négligences, et même par plus de correction; et cependant les connaisseurs les plus habiles s'y trompent souvent.

Mais il n'en est pas de même de l'imitation ou de la copie en sculpture: quand on connaît les procédés pénibles, la marche lente et presque géométrique de cet art, du moins dans la plus grande partie de son travail, on sent que ces expressions de touche facile, de faire hardi, de timidité de copiste, n'ont plus la même valeur que dans la peinture. Il est bien entendu qu'il est question d'un sculpteur doué de talent qui voudrait répéter l'ouvrage d'un autre habile maître. Le marbre, dur et revêche, ne se prétant pas avec la même complaisance que la couleur et le pinceau à l'impulsion, et, pour ainsi dire, aux volontés de la main, ce n'est qu'avec du calme et une patience qui exclut toute espèce de fougue que l'on peut lui donner du sentiment. Et ne sait-on pas combien de temps il en coûte au sculpteur pour rendre ce qui paraît exprimé avec feu et qui ne demanderait qu'un coup de pinceau pour naître sous la main du peintre, et avec quelle timidité et quelle précaution son ciseau produit ce que l'on croirait des hardiesses?

Les siècles ne voient paraître que bien rarement de ces sculpteurs que la nature, prodigue de ses faveurs, a doués d'une assez grande puissance de génie, d'un savoir assez consommé, et d'une hardiesse de main assez sûre, pour oser ce que l'on rapporte de Michel-Ange, qui, sans modèle préparatoire, faisait naître sous son ciseau la statue que son imagination voyait renfermée dans un bloc de marbre, et qu'il délivrait, pour ainsi dire, de ses entraves. De pareils ouvrages, créés avec une si prodigieuse facilité d'exécution, offriraient sans doute des touches d'une hardiesse et d'une fierté de faire difficiles et même impossibles à imiter, et dont la copie, se trahissant par la contrainte de l'imitation, laisserait à découvert tous les efforts vainement employés pour rendre cette liberté de main. Mais il n'en est pas ainsi des productions de la sculpture en général, surtout de celle en marbre : une statue originale de cette substance n'est, ainsi qu'on l'a déjà vu, qu'une imitation d'un premier modèle en terre ou en platre; et, quel que soit le talent d'un sculpteur, ce ne sera qu'avec beaucoup de peine qu'il parviendra à reproduire la souplesse et la touche facile de son premier modèle, formé d'une matière qui obeit plus facilement que le marbre à la main qui la travaille.

Le copiste, pour être habile, n'a donc pas besoin dans la sculpture d'autant de talent que dans la peinture : les obstacles pour approcher de son original sont d'autant moins grands, que celui-ci a été produit avec plus de peine et moins de liberté d'exécution. Si, en terminant sa copie, il n'y met pas toutes ces perfections qui tiennent au sentiment et à la délicatesse de la main, il peut cependant parvenir à faire illusion, surtout si, comme il arrive pour les ouvrages de l'antiquité, cet original, ayant disparu, ne peut pas servir à établir le parallèle. Il devient alors très-diffi-

cile, sinon impossible, de décider sur l'originalité, d'autant plus que les ouvrages anciens ( je parle des Grecs, qui ont servi de modèles aux Romains ), traités d'après un même système, un même esprit, un goût assez généralement suivi, ont entre eux de grands rapports dans le style et dans le travail, malgré les différens degrés de beauté. Et n'est-ce pas à ces divers degrés de beauté que nous devons nous attacher pour les admirer et nous pénétrer de leur esprit, sans prétendre assigner ces chefs-d'œuvre à tel ou tel maître, qui nous trouverait peut-être trèshardis d'oser décider ce qu'il n'aurait pas hasardé pour ses contemporains? Car, parmi les statues antiques, que de chefs-d'œuvre entre celles qui sont évidemment des copies ou des répétitions, et que d'ouvrages médiocres, qui peut-être sont des originaux, qu'on n'a pas trouvés dignes d'être répétés! Et ne pourrait-il même pas y avoir des copies supérieures à leurs originaux, lorsque ceux-ci, n'ayant que le mérite de l'invention et de la pose, ont été copiés ou reproduits par des maîtres plus habiles que ceux dont ils ont embelli plutôt qu'imité la pensée?

# MARBRES OU PIERRES DONT IL EST QUESTION DANS LES AUTEURS ANCIENS.

On comprenait sous la même dénomination de marmaron en grec, de marmor en latin, mot dont l'étymologie grecque, marmarein [briller], indique l'éclat et le brillant, toutes les pierres plus ou moins dures, susceptibles d'un beau poli, et propres ou à la décoration de l'architecture ou à la sculpture, telles que le marbre, l'albâtre, le porphyre, les granits et d'autres pierres qui, cependant, sont de natures très-différentes. Comme il n'est pas de notre ressort d'en détailler tous les caractères minéralogiques, nous nous bornerons à indiquer ce qui peut aider les amateurs à distinguer à la simple inspection le genre de ces pierres.

Le Porrhyre.—Le nom de cette pierre prouverait que les premières auxquelles on le donna étaient d'un fond couleur de pourpre [porphyra en grec] ou rouge amarante foncé. Aussi dans une inscription latine gravée sur du porphyre, et qui date du règne d'Antonin Pie, trouve-t-on que l'on a traduit le nom de porphyreticæ, qui vient du grec, et que l'on donnait aux colonnes de porphyre, en celui de purpureticæ, qui exprime la même idée en latin et qui rappelait la pourpre [purpura]. Le porphyre est très-dur, et ne se laisse pas rayer par le fer; il est plus froid au toucher que le marbre, qui, de son côté, l'est plus que la pierre ou que le stuc; il n'est pas attaqué par l'acide nitrique [cau forte], fait feu au briquet, et est semé de petites taches claires, anguleuses, dans une pâte ou ciment ordinairement d'une couleur foncée uniforme, et qui, leur servant de fond, décide celle du porphyre. Il n'y a pas dans le porphyre, comme dans le granit, de ces parties quartzeuses qui ont une demi-transparence: aussi le porphyre parait-il à l'œil plus compacte et plus dur que le granit.

Le GRANIT, presque aussi dur que le porphyre, et résistant aux acides, est composé de grains plus ou moins grands, à contours irréguliers, souvent arrondis, de natures différentes, agglomérée l'un contre l'autre sans intermédiaire, et dont une partie offre un aspect cristallin, lamelleux ou chatoyant, que n'ont pas les taches du porphyre.

Le Marbre fait effervescence avec les acides, est rayé par le fer, fait rarement feu avec le briquet; sa contexture, moins serrée que celle du porphyre et du granit, est sans mélange de pierres d'une autre nature; il n'est translucide qu'en feuilles très-minces, et il se distingue souvent par la variété de ses nuances et leur irrégularité.

L'ALBÂTRE a souvent assez de rapport avec le marbre pour qu'on puisse les confondre : cependant le véritable albâtre oriental, ou albâtre calcaire, de quelque pays qu'il soit, est plus dur que le marbre blanc, le raie, est translucide, même en grande masse; sa cassure est cristalline. Il offre, soit blanc, soit colore, des ondulations, des rubans, des festons, des tourbillons, plus suivis et plus réguliers que ceux du marbre. - L'albâtre gypseux, tel que celui de Volterra, est très-tendre, d'un blanc laiteux, transparent, ne fait pas effervescence avec l'acide nitrique; sa cassure est grenue. - Les brèches sont composées de fragmens de marbres ou de pierres dures, anguleux, plus ou moins grands, lies par un ciment qui forme des veines. - Les brocatelles sont des brèches à petites taches, ressemblant aux étoffes nommées autrefois brocarts; elles renferment souvent des coquilles. - Les poudingues diffèrent des brèches en ce que leurs fragmens, soit en marbre, soit en pierres dures, sont arrondis; ce sont souvent des cailloux ou silex de diverses espèces, réunis par un ciment de même nature. - Les lumachelles sont formées par un amas de coquilles. - Les marbres coquilliers, tels que les brocatelles, ne les offrent qu'éparses. - Les marbres madréporiques renferment des débris de madrépores. - Les marbres cipollins sont d'un blanc sale rayé de veines et d'ondulations de tale verdâtre : ces bandes dépendent beaucoup de la manière dont les marbres sont sciés ou débités; on les appelle seies en passe lorsqu'ils le sont dans le sens de ces bandes, et en contrepasse lorsque c'est perpendiculairement ou obliquement à ces ondulations.

La manière peu précise dont les auteurs anciens décrivent les marbres et les pierres, ne permet que rarement de les reconnaître parmi ceux que nous offrent les monumens: pour plus de facilité, nous les rangerons d'après les couleurs qu'on semble avoir indiquées, tout en reconnaissant que cette méthode est sujette à bien des méprises.

### MARBRES BLANCS CITÉS PAR LES AUTEURS ANCIENS.

MARBRES. — Du Bosphore, blanc grisatre. — Conchyte de Mégare, près du promontoire Amphiale, blanc, tendre et mêlé de coquilles; il paraît qu'on en faisait des statues. — Coralitique : il se trouvait peut-être en

Phrygie, auprès du fleuve Coralius; blanc d'ivoire mat, sans doute trèscompacte. - D'Alexandria Trogs en Phrygie, d'un beau blanc; les morceaux qu'on en exploitait n'excédaient pas deux coudées [environ trois pieds]: il paraît qu'on l'a nommé aussi Sangarius lapis, pierre du Sangare, fleuve de Phrygie. - D'Ephèse, très-blanc, tiré du mont Prion (1). - Du mont Hymette, près d'Athènes, d'un blanc grisatre; il était célèbre du temps de Xénophon : l'orateur L. Crassus fut le premier Romain qui, l'an de Rome 669 [ 92 ans av. J. C. ], orna sa maison du mont Palatin de six colonnes de ce marbre, hautes de douze pieds; ce qui le fit surnommer la Vénus Palatine par Marcus Brutus. - De Lesbos, d'un blanc jaunâtre; il y en avait aussi de noir. - De Luni, blanc tirant sur le bleu, d'un grain très-fin, selon Pline (2); les carrières en furent découvertes près de Carrare, vers le temps de Jules-César, et firent tort à celles de Paros et du mont Penteles; il paraît cependant, d'après Strabon (3), qu'elles étaient connues et exploitées avant cette époque. - De Mylasa en Carie, d'un très - beau blanc. - L'onyx ou onychites, trouvé en Cappadoce du temps de Marc-Antoine, paraît avoir été une espèce d'albâtre oriental qui avait du rapport avec le phengite. - De Paros, l'une des îles Cyclades, marbre blanc le plus célèbre chez les anciens; Hérodote en parle, et ce pourrait être celui qu'Anacréon appelle lygdinos, en lui donnant le nom de Lygdos, promontoire de Paros: on le nommait lychnite, parce qu'on en exploitait les carrières à la lueur de la lampe [ lychnos ]. C'est sans doute aussi la pierre de Marpèse célébrée par Virgile : il y avait dans Paros une montagne de ce nom. - Pentélique, tiré du mont Pentélès, près d'Athènes (4), blanc, trèsestimé: Pline n'en dit rien, quoiqu'un grand nombre des monumens de l'Attique, et, entre autres, le Parthénon et une multitude de statues, fussent faits de ce marbre célèbre, dont nous parlerons encore. Il semble que le marbre du mont Phellius, en Attique, était du même genre. - Phengite, trouvé en Cappadoce sous Néron; c'était probablement un albâtre blanc, veiné de jaune, presque aussi transparent que la pierre spéculaire. D'après un passage de Suétone dans la Vie de Néron, il semblerait qu'en appliquant le phengite sur les murailles, on en faisait des espèces de miroirs ou de glaces, et qu'on bâtit avec cette pierre des temples où la lumière pénétrait à travers les murs. - De Phigalie en Arcadie, gris, veiné de rougeatre. - Poros, ainsi nommé à cause de sa légèreté et de sa porosité; il ressemblait au Paros. Le temple de Delphes et celui de Jupiter à Olympie étaient de ce marbre : le Paros et le Poros sont les seuls marbres grecs dont parle Hérodote. - Synnadique, de Synnas ou de Docimium en Phrygie; on le nommait aussi marbre de Phrygie ou de Mygdonie. Le blanc ressemblait à l'albâtre ou à l'alabastrite ; il était très-estimé. Il y en avait aussi, selon Stace, de blanc et pourpre, à taches rondes et ovales; c'est peut-être la brèche violette. - De Téos , gris. - De Thasos , blanc. Il paraît , d'après

<sup>(1)</sup> Voyez Pyxodore, Tabl. chronolog. 612 ans avant J. C.

<sup>(2)</sup> Liv. xxxv1, ch. 1v, §. 11.

<sup>(3)</sup> Liv. v, ch. xx11.

<sup>(4)</sup> Voyez Byzes, Tabl. chronolog. 600 ans avant J. C.

Pline, que le blanc de ce marbre tirait sur le jaune. On l'employa dans la sculpture, de même que celui de Lesbos: il était très-recherché sous Néron et sous Domitien; on en consacra deux statues à Adrien dans le temple de Jupiter Olympien. — De Tyr ou du Liban, très-blanc; il servit à Salomon pour le temple de Jérusalem, et Hérode Attieus en fit un grand emploi.

MARBRES JAUNES. - Alabastrites. Une ville d'Égypte, entre Antinopolis et Cynopolis, avait recu son nom de la grande quantité de ce marbre qu'on y trouvait. Il était blanc jaunâtre veiné, et tirant sur la couleur du miel. Il fut d'abord, selon Pline, nommé onyx; c'est notre albâtre calcaire oriental. Philostrate (1) rend très-bien compte de la manière dont l'albâtre se forme dans des grottes des montagnes de Phrygie, par l'infiltration et le dépôt des caux chargées de parties terreuses. On faisait de cet albâtre les parties drapées des statues, des colonnes, des vases pour les parfums. On trouve souvent dans les tombeaux des vases de cette belle matière ; mais il y a aussi de très-petits vases à parfums en véritable onvx ou en sardoine. - Marbre de Corinthe, jaune. - De Jérusalem. On trouva près de cette ville, du temps de Justinien, un marbre qu'on dit être couleur de feu , sans doute jaune rouge éclatant. - De Macédoine. Il paraît que c'est notre jaune antique. -- De Mélos on d'Acynthos, jaune. - De Numidie. Il était d'un rouge vif et jaune. On voit que, du temps de Sénèque et de Pline, on cherchait à imiter ce marbre par des incrustations, ou en peignant d'autres marbres. - Schistos, marbre jaune d'Espagne, qui, probablement comme les schistes, se divisait facilement en feuilles.

MARBRES NOIRS. — D'Alabanda et de Milet en Carie, noir, tirant sur le pourpre. — De Chios, d'un beau noir, transparent et marqué de taches de différentes couleurs; la belle villa d'Asinius Pollion, à Sorrente, était, selon Stace, très-riche en marbres de cette espèce. — De Lucullus ou de Numidie, très-beau noir, apporté à Rome, d'abord par M. Lépidus, ensuite par L. Lucullus, qui en fit un tel usage, qu'on lui donna le nom de ce riche Romain. Scaurus orna l'atrium de sa maison de trois cent soixante colonnes de ce marbre, hautes de 38 pieds. — De Lydie. On nommait marbre ou pierre de Lydie la pierre de touche; elle était aussi appelée basanites, d'un mot grec qui signifie éprouver. Cette pierre n'est pas un marbre, mais un basalte. — Le marbre noir du promontoire Ténare en Laconie avait une grande célébrité.

MARBRES ROUGES. — On ne reconnaît pas bien le rouge antique parmi les descriptions de marbres données par les auteurs anciens; peut-être était-ce celui de Libye. — Un marbre de Lydie était rouge et blanc.

MARBRES VERTS. — D'Auguste, vert ondé et par taches; peut-être le vert de mer ou d'Égypte. — De Caryste, tiré du mont Ocha, près de

<sup>(1)</sup> Icon. liv. 1, chap. x11.

cette ville d'Eubée. Il était vert ou mélangé de cette couleur ; c'était peut-être le cipollin vert. Mamurra fut le premier Romain qui, du temps de Jules-César, fit venir des colonnes de ce marbre : Hérode Atticus s'en servait beaucoup dans ses monumens. - Émeraudes. Il paraît que les émeraudes, ou smaragdes, dont les anciens faisaient des statues et des colonnes, n'étaient que du spath fluor vert, de même que du spath fluor jaune a passé pour de la topaze; peut-être aussi était-ce du verre coloré. On sait que les anciens étaient très-habiles dans l'art de faire le verre, et qu'ils l'employaient même en grandes masses, telles que les colonnes dont Scaurus orna son théâtre. - Du Taugète, montagne de Laconie; on l'appelait aussi marbre de Lacédémone : il était vert. D'après ce que disent les auteurs, il a plus de rapport avec le vert poireau qu'avec le vert antique; c'était peut-être le prasinum. Ce marbre était exploité du temps de Strabon. - De Ténare en Laconie. D'après le même auteur, il avait été employé plus tard que celui du Taygète : il paraît qu'il était vert foncé, presque noir. - De Tibère, découvert sous cet empereur; il était vert, veine de raies déliées et très-mêlées : il ressemblait au marbre d'Auguste. - Le marbre de Thessalonique semble avoir été vert, et c'est probablement notre vert antique.

MARBRES de diverses couleurs. - Du mont Atrax, sur le Pénée, en Thessalie. Il paraît qu'il y en avait de plusieurs couleurs, entre autres de blanc et noir; du vert, couleur de poireau : celui-ci fut employé dans l'église de Sainte-Sophie. - Celtique, noir veiné de blanc; ce doit être le grand et le petit antique. - De Chios, Théophraste est le premier auteur qui en parle; il était noir , nuancé de plusieurs couleurs. Une autre espèce semble avoir eu du rapport avec le marbre de Caryste. Pline (1) croit que ce fut de Chios que l'on tira les premiers marbres de plusieurs couleurs, et il ajoute que Ménandre, qui traita avec un grand soin tout ce qui a rapport aux différens marbres, est le premier auteur qui ait parlé des marbres de couleurs variées, et qu'il n'en dit que peu de chose : Pline ne donne pas l'époque de ce Ménandre. - De Jassos, île de Carie, veiné de rouge et de blanc, tirant sur le jaune; on le nommait aussi marbre de Carie. - Le Lesbos était plus pâle que le marbre de Chios. - De Proconnèse , l'une des îles Sporades , dans la mer de Marmara, qui a dû son nom à la grande quantité de marbres [marmora que renferment ses îles. Ce marbre est aussi nomme marbre de Cyzique, parce qu'on l'y avait beaucoup employé; beau blanc, veiné de noir : il devait être dans le genre du grand antique; il était très-estimé. Le palais de Mausole à Halicarnasse, bâti en briques, était revêtu avec ce marbre. - Celui de Troade était blanc, tacheté de noir. - De Rhodes, jaune, semé de taches d'or ou de pyrites ; c'était peut-être une espèce de portor. Le Lysimachus parait avoir eu des rapports avec le marbre précédent.

MARBRES sans indication de couleur. - D'Alhano. - Du mont Cybèle

(1) Liv. xxxvi, chap. v.

en Phrygie. — D'Égine. — De Gabies. — D'Héraclée en Carie. — D'Hiéropolis; c'était peut-être un porphyre ou un granit, ainsi que la pierre de Memphis. — De Milet. — Des Molosses en Épire, veiné de différentes couleurs. — De Scyros, de même. — De Syraeuses; on le tirait des latomies, qui étaient des carrières avant que Denys en cût fait des prisons. Il paraît que ce marbre ou cette pierre renfermait des empreintes de poissons. — De Tauromenium en Sicile, de plusieurs couleurs. — De Tibur ou Tivoli. — De Tragurium ou Salone en Dalmatie.

#### BASALTES, PORPHYRES, GRANITS, &c.

BASALTE. - D'après quelques auteurs, le nom de cette pierre devrait être BARZALTES, d'un mot hébreu qui signifie fer, dont elle a la couleur et la dureté. Il paraît que le basanites ou le basaltites de Pline est la même pierre, le basalte; et cette identité a été prouvée par M. Bruckmann, et surtout par M. Buttman (1). Selon Pline, on le tirait de l'Arabie et de l'Éthiopie; et il cite comme le plus grand bloc qui eût été employé à Rome, la statue du Nil consacrée dans le temple de la Paix par Vespasien. Il dit aussi un mot de la statue de Memnon qui était à Thèbes dans le temple de Sérapis. Cette pierre, d'une grande dureté, est ordinairement grise, d'un noir ferrugineux; mais le basalte le plus estimé est le vert, tel que celui du lion du Musée, n.º 533, qui est de la plus belle espèce : il a quelquefois l'apparence, la couleur du beau bronze auquel le temps a donné une teinte verdatre, égale de ton; c'est ce qui, ajouté à sa solidité et à la finesse de son grain, engagea sans doute les anciens à l'employer en statues, malgré la difficulté qu'il oppose au travail. Pausanias dit qu'on faisait en basalte les statues du Nil, parce que ce fleuve venait de l'Éthiopie. Il y a aussi un porphyre à grains très-petits, et même microscopiques, que les anciens ont pu prendre pour du basalte.

Le Porphyre ne fut employé à Rome en statues que du temps de Claude; les premières avaient été envoyées d'Égypte par Vitrasius Pollion et n'eurent pas un grand succès (2). Cette belle matière, très-recherchée dans la suite, servit souvent à faire des sarcophages et des urnes cinéraires pour les empereurs et les personnages de leur famille. Ce fut, à ce qu'il paraît, sous Constantin, qui déploya une grande magnificence dans ses édifices, qu'on travailla le plus le porphyre. Les tombeaux où il fut déposé, ainsi que sa mère Hélène I. re et sa fille Constance, étaient de porphyre, et on les voit aujourd'hui au musée du Vatican (3). — Leucostictos ou leptopsephos, porphyre où le blanc dominait; on le tirait de l'Arabie ou de la Thébaïde. — L'obsidienne fut ainsi nommée, parce que du temps d'Auguste elle fut découverte en Éthiopie et employée par un certain Obsidius, qui en fit faire une statue de cet empereur. Selon Xénocrate, on en trouvait

<sup>(1)</sup> Amalthea, t. 1, 231. (3) Voy. Mus. Pio-Clem. t. I, pl. 11, (2) Plin. fiv. xxxv1, ch. x1, 12.

aussi aux Indes, dans le Samnium, et en Espagne; et Pline croit qu'elle était connue très-anciennement. C'est une production volcanique très-dure, noire, et translucide, lorsqu'elle est en petits morceaux ou en lames; elle est alors d'un noir brun. Comme elle peut se fondre au feu, on s'en servait, selon Pline (1), pour imiter les pierres précieuses et pour travailler les moins dures. Les vases de cette matière, à laquelle on faisait prendre toute sorte de couleurs, étaient d'un très-grand prix : cependant l'obsidienne claire et très-transparente, qui se rapprochait du cristal, était la plus estimée : on s'en servait pour faire des miroirs. Il ne reste pas, à ce qu'il paraît, de monumens de ce verre volcanique. Les chapitres Lv , LvI, LvII, du xxxvI.º livre de Pline, sur le verre et sur l'obsidienne, sont très-curieux, et la suite de cet ouvrage nous offrira l'occasion d'y revenir. - Ophite ou serpentin. On donnait, chez les anciens, le premier nom aux porphyres verts, à cause de leur couleur et de leurs taches qui ont du rapport avec la peau de quelques serpens [ ophis ]; on ne trouvait pas l'ophite en grandes masses, et on ne l'employait que pour des vases et des colonnes. Pline (2) en distingue deux : la noirâtre, qui était dure ; et la blanchâtre, qui était tendre. Il confond probablement le serpentin avec la serpentine, pierre tendre, et qui, à l'œil, a du rapport avec le serpentin. On donnait aussi à l'ophite le nom de memphites, parce qu'on la trouvait près de Memphis. - L'ophite d'Éléphantine se nommait tephria, à cause de sa couleur cendrée [ tephra, cendre ]. Il y avait une ophite presque noire ; une autre était semée de taches blanches. On n'en faisait que de petites colonnes. Il se trouve beaucoup d'ophites dans le pavé de Rome et à Ostie, ainsi qu'à Vienne en Dauphiné. -Psaron, porphyre de Lycie, ainsi nommé de sestaches, qui ressemblaient à celles de l'étourneau [psar]. - Suénite, porphyre rose, nommé pyrrhopæcile, à cause de sa couleur [ pyr, feu ; poikilos , varié ]; on le nommait aussi psaronion : ce pouvait être aussi le granit rose. - Porphyre de Thèbes ; il était noir, à taches jaunes. Ce que l'on trouve chez les anciens au sujet du porphyre est très-obscur. Ne faisant attention ni à sa nature siliceuse, ni à la variété de ses espèces, ils l'ont souvent confondu avec d'autres pierres, et l'on a de la peine à démêler s'il s'agit de simple marbre, de granit ou de porphyre; mais il paraît, par Pline, que les Egyptiens, chez qui on le trouvait, l'ont très-anciennement employé, et qu'il y en avait des colonnes et des statues dans le Labyrinthe.

D'après une inscription trouvée par MM. Belzoni et Cailliaud (3), et expliquée par M. Letronne (4), on voit qu'entre les années 205 et 209 de Jesus-Christ, sous le règne de Caracalla, des carrières de Grant furent trouvées et exploitées près de Philæ, par le préfet de l'Égypte, Subatianus Aquila. On tirait de ces carrières de très-grandes colonnes et des pilastres [mpasside, columnæ parastaticæ]. Cette curieuse inscription fait voir que les Romains ne s'étaient pas occupés de ces carrières pendant les deux

<sup>(1)</sup> Liv. xxxv1, ch. LV11.

<sup>(2)</sup> Liv. xxxvi. ch. II.

<sup>(3)</sup> Recherches sur l'Égypte, p. 360.

<sup>(4)</sup> Journal des savans, 1820, p. 207.

premiers siècles de leur domination en Égypte, et que ce ne fut qu'au commencement du III.<sup>e</sup> siècle de notre ère qu'elles furent découvertes et exploitées. M. Letronne pense, avec raison, que la colonne en granit thébaïque nommée de Pompée, et qui, au fait, avait été élevée en l'honneur de Dioclétien, avait été tirée de ces carrières.

## PIERRES ANTIQUES QUE L'ON TROUVE DANS LES RUINES DES MONUMENS.

On appelle antiques les pierres dont les carrières sont épuisées ou perdues, et que l'on ne trouve plus que dans les monumens des anciens. Parmi ce grand nombre de marbres et d'autres pierres, il y en a très-peu que l'on puisse rapporter d'une manière positive aux descriptions données par les auteurs anciens. La plupart ne se rencontrant que dans les monumens d'Italie, on est souvent obligé de leur laisser leurs noms italiens. Les marchands de marbres antiques ont beaucoup augmenté cette nomenclature, en vendant comme pierres de différentes espèces, des échantillons qui ne sont que des variétés qu'offre souvent le même bloc de marbre. Parmi les pierres tendres et d'un médiocre usage en sculpture, après la pierre calcaire, telle que le travertin ou pierre de Tibur [Tivoli], la même que celle des temples de Pæstum, on peut citer la lave, le peperine ou tuf volcanique. On les employait quelquefois pour des ouvrages peu soignés, et l'on a trouvé plusieurs statues, des têtes et des bas-reliefs faits de ces sortes de pierres.

Les édifices d'Italie les plus riches en marbres et en autres pierres antiques sont les églises et les palais de Rome. Ficoroni, qui écrivait vers le milieu du XVIII. siècle, avait compté à Rome plus de huit mille colonnes, soit de marbre, soit d'autres pierres antiques; et, depuis, le nombre en a fort augmenté. On connaît sous terre, dans des aqueducs, des égouts et des caves, le gisement d'un nombre de colonnes peut-être encore plus considérable que ce qui est hors de terre. Outre un grand nombre de colonnes superbes d'une seule pièce, venues des temples de la Grèce, qui ornent la cathédrale de Pise, une partie de ses murailles est faite de très-beaux marbres blancs, qui offrent beaucoup de basreliefs et d'inscriptions, mis en œuvre comme des pierres en tout sens dans la construction, et qui mériteraient une étude particulière. Plusieurs églises de Venise, et surtout Saint-Marc, sont d'une grande richesse en toute espèce de marbres qui y sont employés, soit comme pavés, soit en colonnes ou sur les murailles; on y voit des colonnes de lapis lazuli et d'albâtre oriental transparent, d'une assez forte dimension. La cathédrale de Ravenne, celle de Florence, ainsi que les églises de Santa-Croce et de Saint - Laurent dans la même ville, abondent en pierres très-belles et de toute sorte. Le palais de Caserte, le musée royal de Naples et la Favorite brillent d'une étonnante variété de marbres antiques tirés des fouilles de Pompéi, d'Herculanum et de Capri, qui en ont fourni à toute l'Europe. Notre musée royal du Louvre renferme aussi un nombre considérable de colonnes de marbres antiques les plus rares et les plus beaux, et qui ne le cèdent à ceux d'aucune autre collection. Louis XIV avait tiré de Barcé, dans la Cyrénaïque, la plupart des beaux marbres antiques qui décorent Versailles et Trianon (Dict. d'antiq. de l'Encyclopédie méthodique, article Barcé). Les côtes barbaresques en fourniraient une grande quantité qui ne coûteraient que le transport, et qui n'attendent que des voyageurs qui veuillent bien les enlever; les villes de la Grèce et même leurs rivages en regorgent: il ne s'agirait que de prendre la peine de les choisir parmi ces restes précieux de la magnificence de l'antiquité, et de les embarquer.

MARBRES. - Africain, pourpre, blanc et noir. - Africain fleuri, blanc, pourpre et jaune, chiné. - Bleu turquin antique, de gris d'ardoise, à grains fins et brillans. - Bleu antique à bandes blanches et bleu d'ardoise ondulées. - Le petit bleu antique est à grains très-fins et à bandes plus étroites. - Brocatelle dorée, taches jaunes, veinées de rouge et semées de coquilles blanches. - Cannelle, jaune, approchant de cette couleur. - De Carrare, Ses carrières furent exploitées du temps de Jules-César, et l'on y a trouvé des restes de bas-reliefs antiques ébauchés: aujourd'hui, comme autrefois, elles portent le nom de leurs propriétaires, et l'on cite celles de Grestola, de Fabricoti, de Mongoni, de Carpevola. Au reste, ce n'est pas à Carrare même que sont les carrières, mais près du petit village de Turino, à un mille et demi de Carrare. Celles qui produisent les plus beaux marbres, et que l'on vient de voir, sont très-près l'une de l'autre. A partir de la carrière de Grestola, dans la direction du nord-est, on trouve encore celles de Zampone, Poggio, Silvestre, Mossa et Bettogli; tous ces marbres sont blanc statuaire. Celui de Bettogli est d'un blanc absolu ou mat, quelquefois bleuâtre, presque dépourvu de cristallisation, grenu; c'est ce que vulgairement on appelle pouf. Ce marbre tendre est facile à travailler; mais, comme il n'a pas de transparence, l'exécution n'en est ni fine ni agréable. Le blanc de Mossa est éclatant et a beaucoup de consistance; celui de Silvestre est d'un grain très-sin. Le Zampone est lamelleux et cristallisé; sa couleur tire un peu sur celle de la cire, mais moins que celle du Grestola. Ce sont les localités qui apportent ces différences dans les qualités des marbres de Carrare, et qui leur donnent un ton plus ou moins blane : quelquefois il incline un peu vers le bleu. Une autre sorte, plus translucide, a une teinte légèrement dorée, très-agréable : tel est le marbre que l'on tire de quelques-unes des carrières citées plus haut, et surtout de celle de Grestola; malheureusement elle est presque épuisée, et l'on n'y trouve plus que des blocs de petite dimension, propres à faire des bustes. Canova aimait beaucoup ce marbre, quoiqu'il soit plus dur et plus difficile à travailler que d'autres espèces.

Le marbre blanc de Carrare est d'un grain fin, égal et serré, d'une grande égalité de couleur, ressemblant à de beau sucre; mais il s'y trouve parfois des cristaux qui repoussent le ciseau, des taches, des bandes grisàtres ou verdatres; on le nomme alors cipollinaccio. Celui qui est d'un grain plus gros, plus dur, ayant l'aspect du sel, est appelé saligno; il est plus difficile à travailler, et il renferme souvent beaucoup d'humidité.

On appelle campaniens les marbres qui résonnent sous l'outil, par la comparaison du son qu'ils rendent alors avec celui d'une cloche [campana]. Étant d'une pâte plus sèche et plus aigre, ils sont très-durs : comme on extrait souvent ces marbres au moyen de la mine, il n'est pas rare qu'ils soient étonnés dans l'intérieur de leur masse, et qu'ils y trouve des fils. Le Carrare ne prend pas un aussi beau poli que le Paros. C'est de ce marbre que se font aujour d'hui la plupart des statues, quoiqu'il y ait en Italie et en France, ainsi que nous le verrons plus bas, des marbres blancs qui approchent de la beauté du Carrare et qui pourraient être employée à la sculpture. Il reste à ajouter aux carrières déjà citées celles du Polvaccio, qui sont presque épuisées, et celles de Sarravezza. qui jouissent encore d'une grande eélébrité.

Il paraît, du moins c'est la tradition du pays, que l'on dut la découverte de cette dernière marbrière à Michel-Ange, qui, pour se soustraire aux prétentions des Carrarais, la trouva, après de longues recherches, dans des montagnes, à deux milles et demi de Sarravezza, village éloigné de huit à dix milles de Carrare. Depuis cette précieuse découverte, ce fut le marbre de prédilection de Michel-Ange. Le Sarravezza, lorsqu'il est trèsbeau et bien cristallisé, est sur la même ligne que le Carrare; mais quelquefois une teinte peu agréable et des parties poreuses et trop tendres lui ôtent beaucoup de sa valeur. Les carrières d'où l'on extrait la qualité la plus estimée, sont situées dans la partie la plus élevée de la montagne; les neiges et les difficultés de l'exploitation ne permettent de s'y livrer que pendant sept ou huit mois de l'année.

On pourrait aussi ranger parmi les marbres de Carrare ceux de Luni, dont les anciens faisaient tant de eas; ce qui fit tort au Paros. La ville de Luni, peu éloignée de Sarzanna et de Lavenza, avait sur la Méditerranée un petit port, ou plutôt une plage, una marina, où l'on débarquait ces marbres, qui ne se trouvaient pas à Luni même, mais aux environs. Il est même probable qu'ils étaient extraits de carrières de Carrare épuisées aujourd'hui. Les Romains, venant prendre ce marbre à la marina de Luni, lui auront donnée ce nom, au lieu de celui de la carrière où il était exploité. Ce beau marbre statuaire est d'un blanc laiteux, d'un grain très-fin, d'une pâte plus compacte que celle du Carrare ordinaire; il prend le plus beau poli.

Outre les marbres blanc statuaire, il y en a à Carrare de plusieurs couleurs; ils occupent ordinairement les parties supérieures de la carrière. Parmi ces marbres, on cite la bardiglia de Gioia, qui est d'un bleu assez foncé, veiné de blanc; le canal bianco est blanc clair, veiné; les veines se dessinent mieux sur le ravazzone, dont le fond est aussi blanc; il l'est moins dans le santi-scritti, mais le jeu des veines y est plus agréable : ce marbre blanchit à l'air, sans rien perdre de sa ténacité. Le gioia a le fond blanc, tacheté en brocart varié.

MARBRES.— Cervelas, fond rouge, blanc et vert, à veines blanches trèsfines et enlacées.— Cipollin, blanc sale, strié de larges bandes onduleuses, d'un vert plus ou moins foncé, dû à du tale; il s'altère facilement à l'air : c'est, à ce qu'il paraît, le marbre de Caryste des anciens. Le cipollin statuaire, de même que le pentelique, a des veines étroites, trèslégèrement teintées de verdatre. Le Musée royal est très-riche en cipollin de la plus grande beauté. - Cipolazzo, strié de blanc et de violet. -Cotonello, blanc et rouge vif de minium. - Fleuri ( marbre ), blanc et rouge, à taches tortueuses. - Marbre grec ou grechetto, d'un beau blanc, d'un grain très-serré, plus dur que les autres marbres blancs. Le coralitique était peut-être de la même qualité; celui que l'on nomme ainsi est d'un blanc mat tirant sur l'ivoire par sa couleur et son aspect. On trouve dans les ruisseaux des Pyrénées des morceaux de marbre blanc qui ont le plus grand rapport avec le coralitique, et qui peuvent faire croire qu'il existe dans ces montagnes des masses de ce beau marbre, et l'on sait d'ailleurs que le coralitique ne fournissait pas de gros blocs. - Marbre du mont Hymette, blanc grisatre, strie, très-dur. - Gris antique [ bigio ]. d'un beau gris de perle bleuâtre; il paraît qu'il y en avait à Lesbos. -Jaune antique, d'un beau jaune, d'une couleur égale, avec quelques légères veines violettes; il v en a de clair : celui qu'on nomme de carnation tire sur le rose. Le jaune antique est un des marbres les plus rares; on croit qu'il venait de Macédoine ou de Numidie, Adrien en avait employé une grande quantité dans sa villa, d'où l'on en a beaucoup tiré qui formait les pavés et dont les murs étaient revêtus. Ce marbre offre plusieurs variétés. - Jaune bréché, d'une couleur claire, tacheté de jaune foncé. - Jaune paille [ pagliocco] très-clair. - Jaune annelé, cercles jaunes et noirs. - Jaune et noir, à plus grandes taches. - Jaune, à filets blancs [ rezziato ]. - Jaune à veines rouges, semé de blanc, espèce de brocatelle, -Noir antique, du plus beau noir, sans mélange; c'était probablement le marbre de Lucullus. Il ne fut que rarement et tard employé en statues. On pourrait croire, d'après Pline (1), qu'on en tirait du cap Ténare en Laconie, et d'Afrique; il paraît qu'on en trouve encore à Bergame, à Carrare, à Prato en Toscane, et près de Spa. Les Italiens le nomment souvent paragone, quoique le paragone, ou pierre de touche véritable, soit un basalte. Il existe plusieurs très-belles statues antiques de cette pierre; entre autres, dans la galerie de Florence, la statue du Sommeil, d'une grande beauté. Le beau marbre noir pur de Moulis et de Montaillon, dans le département de l'Ariége, a été, à ce que l'on croit, exploité par les Romains. - Palombino, d'un blanc de lait, d'une pâte très-fine, sans transparence, ressemblant à du lait caillé ou à de l'ivoire; c'est peut-être le coralitique des anciens .- Paragone. Vovez noir antique .- Paros, d'un blanc laiteux, quelquefois grisâtre, opaque; son tissu est par grains plus ou moins gros, ce qui en établit deux ou trois variétés; la cassure est très-brillante; il prend un très-beau poli. Sa contexture le rend plus difficile et moins moelleux à travailler que le beau Carrare. Il paraît que le vrai Paros à grains cristallins est celui que les marbriers romains nomment marmo greco a specchioni [marbre grec à grains brillans] : celui qu'ils appellent Pare est probablement le coralitique. Pline dit que plusieurs

<sup>(1)</sup> Liv. xxxv1, ch. xx1x, §. 43.

marbres l'emportaient par leur blancheur sur le Paros : le Luni avait sur lui cet avantage; mais, comme il le partageait avec d'autres, il est difficile, sinon impossible, de déterminer d'une manière positive, parmi les marbres très-blancs, ceux qui sont de Luni ou de carrières grecques qu'on ne connaît plus. Ce qui prouve combien il est hasardeux de déterminer d'une manière positive la qualité ou l'origine d'un marbre blanc statuaire antique, c'est le résultat des recherches et des essais de M. Visconti pour décider si le marbre de l'Apollon du Belvédère est grec ou de Carrare, Cette question était très-importante aux yeux de beaucoup d'antiquaires: il ne s'agissait de rien moins que d'établir si ce chef-d'œuvre était un ouvrage grec fait avant les empereurs, ou si, étant de marbre de Carrare, il devait être rangé parmi les productions de leur règne. J'avouerai que je n'attache pas autant d'importance à cette question, et il me semble qu'il nous reste du temps des Antonins, et, entre autres, d'Adrien, des productions, telles que les Antinous, d'une beauté qui permettrait de penser qu'on ne ferait aucun tort à l'Apollon et aux sculpteurs grecs en le supposant de quelque maître de cette brillante époque. Mais nous reviendrons sur ce point lorsqu'il sera question de ce chef-d'œuvre dans la suite de cet ouvrage. Quoi qu'il en puisse être, d'après un premier examen fait sous les yeux de M. Visconti par les plus habiles marbriers de Rome, il fut décidé que le marbre de l'Apollon n'était pas de Carrare et n'en avait pas les caractères. Le procès-verbal, revêtu de signatures qui faisaient autorité dans cette matière, fut consigné chez un notaire pour servir à l'Apollon de preuve de son origine grecque. Depuis, M. Visconti est revenu de cette opinion, ou du moins elle lui a paru très-douteuse, d'après de nouvelles recherches de minéralogistes, et, entre autres, celles de Dolomieu, qui ont constaté qu'il y avait dans les carrières abandonnées de Carrare des marbres absolument parcils à celui de l'Apollon (1). Cette question reste donc sans solution, et il est impossible de décider non-seulement de quelle carrière, mais encore de quel pays, provient le marbre de ce chef-d'œuvre. C'est ainsi que plusieurs villes de la Grèce se disputent l'honneur d'avoir donné le jour à Homère,

Pavonazzo, marbre blanc, à taches et à veines violettes, qui ont quelque rapport avec les yeux des plumes de paon; c'est peut-être le synnadique des anciens. — Pecorello, taches rouges et blanches mêlées de cercles blancs. — Pentélique, d'un blanc jaunâtre, à grains serrés, ayant souvent des stries verdâtres qui le font se déliter à l'air. Comme il est par couches qui se séparent facilement, on conçoit que fort anciennement on ait eu l'idée de l'employer comme des briques et des tuiles. Les marbriers de Rome appellent ce marbre marmo cipolla; mais il ne faut pas le confondre avec le cipollino ou marbre de Caryste, ondulé de blanc gris, de verdâtre et de vert, et qui n'est pas un marbre statuaire.

La pietra-santa est d'un jaune blanchâtre et rosé, à très-petites veines

(1) Voyez Mus, Pio-Clem. édition in-8.º de Milan, tome I, p. 98 - 101.

blanches, grain très-compacte. — Porte-sainte, marbre brèche, ainsi nommé parce qu'il a servi à faire les montans de la porte du Jubilé de Saint-Pierre à Rome; il est marqué de taches blanches, bleues, rougeâtres et couleur de sang. Les anciens l'ont beaucoup employé dans l'architecture pour en incruster et revêtir les murailles, mais rarement dans la sculpture; cependant on a trouvé des hermès de la Comédie et de la Tragédie dont les draperies qui couvrent la gaîne étaient de ce marbre (1). — Le porte-sainte fleuri est blanc ou gris bleuâtre, à taches pourprées et chinées. — Le porte-sainte non fleuri est rouge clair et blanc. — Porto-Venere, ou portor antique, noir, veiné de jaune; les couleurs doivent être très-nettes. Près des anciennes carrières épuisées de Porto-Venere, ou Port-Vendre, on en a découvert de nouvelles, dont le marbre peut aller de pair avec le plus beau portor antique. — Purichielle et venturino, rouge et blanc.

Rouge antique. Pour être beau, il doit être d'un rouge foncé, sang de bouf, uni, sans veines blanches ou noires; le grain en est très-fin, très-serré, et prend un beau poli. On aperçoit dans sa pâte des points blancs d'une extrême petitesse; lorsqu'ils sont plus gros et comme du sable, ils nuisent au rouge antique et le rendent plus difficile à travailler. Ce marbre, qui n'est pas très-dur, use les outils comme une pierre à aiguiser; les anciens s'en servaient aussi à cet usage, et l'on conserve de pareilles pierres à aiguiser parmi les antiquités d'Herculanum et de Pompéi. On l'a beaucoup employé dans ces deux villes pour de petites corniches et des encadremens de panneaux dans les appartemens. Il est très-rare en grands morceaux. Une belle coupe déterrée dans une des maisons de Pompéi, où elle servait de conserve d'eau, et qui est aujourd'hui au musée de Naples. a près de trois pieds de diamètre. Elle avait été restaurée par les anciens avec un marbre de toute autre couleur; ce qui prouverait la rarcté, à cette époque, du rouge antique d'une dimension un peu forte. Dans les fouilles faites à Rome par M. le duc de Blacas, on a trouvé des blocs très-considérables de superbe rouge antique qui provenaient de l'entablement de quelque grand édifice. Il paraît qu'on tirait ce beau marbre de l'Egypte; du moins c'est l'opinion commune, et l'on dit même qu'il en existe encore des carrières et des monumens dans la partie orientale de cette contrée, vers les bords de la mer Rouge : cependant M. Visconti (2) fait observer qu'on ne possède aucun monument égyptien, du moins d'ancien style et qui ne soit pas d'imitation, en rouge antique, et il serait porté à croire, d'après l'immense quantité de ce marbre trouvée à la villa Adriana, que ce fut sous Adrien que l'on commença à le travailler en statues à Rome. Nous avons vu que les statues en porphyre avaient eu de la peine à réussir à Rome ; mais le rouge antique, étant d'une couleur uniforme, était plus propre à la sculpture et choquait moins la vue que la bigarrure du porphyre. - Rouge antique annelé, rouge tacheté de blanc. -Rouge antique bréché, rouge foncé

<sup>(1)</sup> Voy. Mus. Pio-Clem. t. VI, pl. 10 (2) Voy. Mus. Pio - Clem. t. I, et 11. p. 254.

à tuches claires. — Sette-basi, blanc veiné de rouge et mélé de plusieurs autres couleurs. — Ce que les Italiens appellent marbre statuaire antique, ressemble au Paros; mais il est translucide et a quelque rapport avec le phengite des anciens. — Serpentelo, serpetielo et serparello, blanc, à petites raies rouges tortueuses. — Vert poireau antique, d'un vert foncé, nuancé de petites veines vert clair et noir ; il a un aspect soyeux et chatoyant: c'est peut-être le prasinum des anciens, ou le marbre d'Auguste, ou celui de Tibère.

BRÈCHES. - Brèche d'Afrique, fond noir à taches violet foncé ou rouge vif et blanches, veinées de noir; très-belle et très-rare. Le piédestal d'un vase au haut de l'escalier du Musée royal, du côté de la place, est de cette superbe brèche. On en a aussi employé de très-belles dalles pour le payé du Musée, sur-tout dans la salle de la Diane de Jean Goujon, de la galerie d'Angoulème. - Brèche d'Alep, fond vert jaunâtre, à taches violettes, vertes, blanches, jaunes, mêlées de rouge, veinces de blanc terne; très-rare. - Brèche jaune antique ou brèche dorée, fond rouge, taches jaune clair et fonce, veinées de rouge et de blanc. - Fleur de pêcher ou persechino, très-belle brèche, à grandes taches blanches, rouges et roses; il y en a aussi à petites taches. - Grand antique, noir et blanc très-purs, à grandes taches, très-découpées et avec des lignes en zigzag; extrêmement rare. On pourrait croire que l'on tirait ce beau marbre des Pyrénées, et que c'était le celtique des Romains. M. Capelle-Layerle, marbrier de Toulouse, très-habile et très-zélé, qui connaît à fond toutes les marbrières des Pyrénées, et à qui l'on doit plusieurs découvertes en ce genre, a trouvé, au village d'Hèches, près de Saint-Beat, une brèche qui ressemble parfaitement au grand et au petit antique. J'ai acheté chez lui une espèce d'autel ou de piédestal antique de très-mauvaise forme, fait de ce marbre; il avait été trouvé dans les Pyrénées et près des carrières qui offrent la même nature de marbre, de manière que l'on confondrait un échantillon antique et un moderne : si l'on donne de la suite à cette découverte, ce sera une belle acquisition pour la haute marbrerie. Le grand et le petit deuil d'Aubert dans le département de l'Ariége, dont les carrières paraissent avoir été exploitées par les Romains, ont beaucoup de rapport avec le grand et le petit antique : ce dernier a des taches moins grandes, et son noir tire sur le gris. Les piédestaux de la salle de la Melpomène, au Musée royal, sont de ces belles brèches. - Eil de paon, brèche rouge, blanche et jaune. - Eil de perdrix, noir et rouge, tacheté de blanc. - Brèche rose antique, fond rouge clair, à petites taches roses et noires, d'autres blanches; très-rare. -Seme-santo ou brèche vierge, à très-petits fragmens anguleux, rouges, chocolat, bruns, bleuâtres, blancs et jaunâtres; elle est extrêmement rare: on en trouve de petits morceaux à Pompei. - Seme-santo de sette-basi, brèche formée de fragmens de sept couleurs. - L'arlechino ou tracagnina ressemble à ces brèches, mais les couleurs en sont plus sombres, - Vert antique; ce marbre est une vraie brèche, d'un beau vert foncé, avec des taches d'un vert plus clair, d'un blanc pur et d'un beau noir : il faut que les

couleurs soient bien tranchées ; si le vert tire sur le gris , cette brèche est moins belle : quelquefois le bord des taches blanches est teinté de vert. Cette superbe brèche venait de la Laconic et de Thessalonique. Plusieurs colonnes du Musée royal, d'assez fortes dimensions, dans les salles du côté de la Scine. sont de ce marbre et de la plus grande beauté : elles ont été tirées de Fontainebleau et d'Écouen. On a trouvé, il y a peu de temps, près de Lézardrieux en Bretagne, des blocs considérables d'une belle brèche qui a de grands rapports avec le vert antique. La polzevera ou vert de Suze, sans être aussi belle, s'en rapproche assez. Le vert antique dont les couleurs sont tellement fondues qu'il ne ressemble plus à une brèche, est le moins estimé. - Verde pagliocco ou vert paille, à taches verdâtres et jaunes. - Vert sanguin antique, gris verdâtre à taches blanches, rouges et noires. - Brèche violette. Il y en a de plusieurs espèces : 1.º à fond violet foncé et à grandes taches lilas et blanches; on voit une belle table de cette superbe brèche dans la salle d'Apollon au Musée roval : 2.º mêmes couleurs à petites taches : 3.º à taches roses, très-rare; le fleur de pêcher est peutêtre une brèche violette. Ces marbres sont du plus riche effet pour l'architecture monumentale. J'ai vu déterrer, en 1823, à Vienne en Dauphiné. dans les décombres des murs de l'archevêché, des troncons considérables de colonnes de très-forte dimension, qui étaient de la plus belle qualité de brèche violette antique, à grandes taches.

Brèches siliceuses.—Brèche universelle ou d'Égypte, mélange de cailloux, de porphyre et de granit de toutes les couleurs, surtout vert, jaune et rougeatre; cette belle brèche, très-dure, est d'une grande rareté. La statue du Prisonnier barbare, n.º 36 bis, du Musée royal, deux colonnes de la grande galerie des tableaux, et des vases au haut de l'escalier, sont faits de cette superbe brèche. On ne l'a employée dans les statues que pour les draperies; sa bigarrure eût produit un mauvais effet dans les chairs. — Pietra frutieulosa, poudingue à cailloux ronds, jaunes et rouges, semés de dendrites ou arborisations noires.

LUMACHELLES.—D'un brun gris, veiné de blanc transparent; une autre à veines roses. — Castracane, brun foncé, rose, et à petites coquilles circulaires d'un jaune vif; très-rare. — Lumachelle d'un beau jaune, à petites coquilles noires très-serrées. — Drap mortuaire, très-belle brèche d'un noir pur, semée irrégulièrement de coquilles blanches d'un pouce et plus de longueur; très-rare.

ALBÀTRE ORIENTAL. — L'étymologie du mot albâtre, telle qu'on la trouve dans un scholiaste de l'Anthologie grecque (1) cité par M. Visconti (2), est très-curieuse; elle vient des vases à parfums qu'on nomma d'abord alabastra,

<sup>(1)</sup> Liv. 1, ch. Lxx. ép. 3, édit. de Lubin ; Jacobs, Anth. t. IV, p. 24; Animadv. aussi l'Etymol. magn. au mot Αλάβας εργ. t. III, part. l. ", p. 92.

parce qu'ils n'avaient pas d'anses (a privatif, et labé, anse); et comme on y employait souvent cette espèce de pierre, on lui donna ce nom , quoiqu'on fît des alabastra d'or et de plusieurs autres matières précieuses. Je ne puis m'empêcher de citer à cette occasion une petite pharmacic, ou plutôt une boite à parfums, qui fait partie de la collection d'antiquités égyptiennes très-curieuses rapportée d'Égypte à Paris en 1825 par M. Passalacqua, Elle renferme six vases de cinq à six pouces de hauteur, de formes plus ou moins ovoïdes, et toutes différentes l'une de l'autre. Ces vases sont du plus bel albâtre oriental, rubane de diverses couleurs. Ils n'ont la plupart pour anses que de très-légères saillies. Les bouchons, car on ne peut pas donner d'autres noms à ce qui remplace le couvercle, sont enveloppés de feuilles ou de bananier ou de palmier, et parfaitement conservés. Plusieurs de ces vases contiennent encore du baume ou du parfum en très-bon état. Une jolie cuiller en bois, de la grandeur d'une petite noisctte, et dont le manche, en bois jaune et en ébène, à coulisse de la plus grande délicatesse, pouvait s'allonger, servait à puiser le baume, qu'on mesurait dans un petit vase d'environ neuf à dix lignes de haut, sur à peu près la même largeur. On faisait sans doute les mélanges dans une autre cuiller de bois très-plate, ornée d'un manche très-finement sculpté, qui offre la figure d'une divinité égyptienne. La boîte, en sparterie très-fine, a un couvercle, que ferme un bouton d'ébène, incrusté d'ivoire de la manière la plus régulière et la plus adroite. Renfermée dans une autre grande boîte en bois peint, elle porte, ainsi que les vases, des inscriptions hiéroglyphiques, qui apprennent que cette collection de parfums appartenait à la femme d'un prêtre de Mcmphis, ville dans les tombeaux de laquelle a été trouvé ce précieux monument, qui nous montre parfaitement, et avec tous les détails qu'on peut desirer, ce qu'étaient les alabastra dont parlent les auteurs anciens, et que nous connaissons à présent dans toute leur intégrité. - Albâtre blanc transparent, rayé de bandes laiteuses et ondulées; blanc laiteux sans transparence : on retrouve ces albâtres dans les vases égyptiens dont il vient d'être question. - Brun veiné, ondulé, demi-transparent, nommé en Italie pietra perruchina, ou alabastro tartarucato, ou couleur d'écaille. -Albatre fleuri, blanc et brun rouge, rubané, festonné. - Albatre cotognino, ou jaune couleur de coing cuit.

Basaltes. — Très-noir, à petites taches noires brillantes. — Noir avec de grands cristaux blancs, en forme de grenats; il ressemble à une lave du mont Albano. — Noir à bandes granitiques rouges. — Gris noir mêlé de petits cristaux de grenats et de petites taches noires. — Gris noirâtre, à petites écailles et à veines blanches. — Noir fleuri, marbré de blanc, ondé irrégulièrement. — Gris noir à petits points blancs, nommé occidental, parce qu'il est plus tendre que les basaltes appelés orientaux. — Vert, d'un grain très-serré. — Basalte pouilleux, vert, à petits cristaux blancs; très-rare.

GRANITS ORIENTAUX. — Rose, à petites taches roses, blanches et noires; il paraît que c'est la syénite des anciens, ou peut-être leur pyrrhopæcile,

et leur marbre thébaïque. — Rouge, à taches rouges ou roses, blanches ou noires, plus ou moins grandes; c'est le granit de la colonne de Pompée. — Gris, à taches noires, blanches, transparentes, d'autres laiteuses et opaques. — Gris, à petites taches noires. — A taches noires et à rayons blancs. — Noir et blanc, fond blanc transparent, avec peu de taches blanches opaques; c'est peut-être le psaronion des anciens. — A taches noires longues et en rayons. — Vert, fond blanc transparent coloré de vert, grandes taches noires oblongues. — Granitelle ou granit à petits grains. Il paraît que beaucoup de ces granits, qui passent pour orientaux, étaient tirés de l'île d'Elbe, dont les carrières ont été exploitées trèsanciennement; on croît que les colonnes du portique du Panthéon sont en partie de ce granit. Cette pierre, difficile à travailler, demande des outils très-acérés et les mêmes procédés que pour le porphyre.

PORPHYRES. - Cette superbe roche venait des carrières situées en Égyptesur les bords de la mer Rouge; il est probable qu'il y en avait aussi dans l'Arabie asiatique, et l'on en a trouvé une immense quantité dans les ruines de Palmyre. Winckelmann (1) pense que les ouvrages de porphyre que Vitrasius Pollion envoya d'Egypte à Claude, étaient de l'époque des Ptolémées; mais M. Visconti (2) réfute cette opinion, et démontre que ce n'eut pas été, ainsi que le dit Pline, une nouveauté pour les Romains habitués à l'Égypte et qui la connaissaient parfaitement; il est donc plus probable que ces ouvrages étaient des essais que fit faire Vitrasius Pollion, et qui n'eurent pas grand succès à Rome. Cependant on y aimait les pierres de couleurs variées, puisqu'on cherchait même à les imiter en peignant à l'encaustique les draperies des statues en marbre blanc. Mais dans ces ouvrages on ne faisait que les draperies en marbre de couleur; les extrémités étaient de marbre blanc ou de bronze, et il est probable que ce qui déplut, ce fut que Vitrasius eut aussi fait faire les têtes en porphyre. Ce ne fut que beaucoup plus tard, et lors de la décadence du goût, que l'on en sculpta de cette matière. Il paraît que sous Antonin Pie le porphyre acquit de la vogue; mais il était encore rare, comme le prouve un passage de Capitolin dans la vie de cet empereur, cité par M. Visconti. On conçoit qu'il dut plaire par sa beauté, et qu'il convenait au luxe des palais : aussi le consacra-t-on aux statues des dieux, des empereurs, ou de hauts personnages qui avaient le droit de porter la robe de pourpre, dont le porphyre rappelait la couleur. C'est sous Constantin qu'on travailla le plus le porphyre, et l'on doit, avec Winckelmann et M. Visconti, regarder comme modernes les têtes des premiers empereurs romains en porphyre, tels que le Caligula de Dresde, le Vespasien et les empereurs du palais Borghèse.

Le porphyre est d'une extrême dureté: après les gemmes et les matières siliceuses, telles que les jaspes, les agates, les onyx, &c., c'est la plus dure des pierres. Le travail en est très-difficile et très-long; ce n'est qu'à force

<sup>(1)</sup> Hist. de l'art, i.x, c.x1, § 21, 22. (2) Mus. Pio-Clem. t. VI, p. 229.

de temps, de sable et d'émeri, qu'on parvient à lui donner un beau poli; il faut des pointes et des outils très-forts et très-acérés pour le dégrossir, et l'on en consomme une grande quantité. On ne peut pas établir d'une manière très-positive le rapport entre la dureté du porphyre et celle des marbres; elle varie suivant les qualités. Cependant, en général, si l'on prenait pour objets de comparaison deux colonnes, l'une de marbre et l'autre de porphyre de même diamètre, on trouverait que la scie descend, dans une journée d'ouvrier, de cinq, six et sept pouces dans le marbre, et seulement de cinq à six lignes dans le porphyre : ainsi l'on peut regarder le porphyre comme dix ou douze fois plus dur que le marbre. Les scies dont on se sert pour le porphyre n'ont pas de dents : on emploie du sable de différentes grosseurs: l'émeri grossier serait même préférable. Il paraît que cette substance, qui n'est qu'un detritus de saphir, la pierre la plus dure après le diamant, était préférée au sable dans le xv.º siècle, où l'on a beaucoup travaille le porphyre; et, suivant Vasari (1), les scies étaient alors en cuivre : ce qui se conçoit aisément ; car ce n'est pas la scie qui coupe les pierres dures, mais c'est le sable ou l'émeri qui s'incruste dans la lame : il y entre plus facilement lorsqu'elle est plus tendre; elle devient alors une espèce de lime. Les agates, les jaspes et les pierres les plus dures dont se font les belles mosaïques de Florence, se scient avec des fils d'archal de fer très-doux et de l'émeri ; et si l'on n'avait que quelques morceaux de petite dimension à débiter, on irait encore plus vite avec la poussière de diamant, qui serait d'un prix beaucoup trop élevé pour de grandes pièces.

Léon-Baptiste Alberti est un des premiers qui, du temps des Médicis, aient fait des recherches sur le travail du porphyre. Si l'on en croit Vasari, on trempait dans du sang de bouc les lourds marteaux en pointe de diamant et les masses dont on se servait pour dégrossir le porphyre. Le même auteur prétend aussi qu'en 1555 le duc Côme de Médicis trouva le secret de donner une trempe de la plus grande dureté aux outils avec le suc de certaines herbes, et qu'il communiqua ce procédé au sculpteur Tadda, qui l'employa de la manière la plus avantageuse dans les divers travaux du palais Pitti à Florence. Ce qui paraît certain, c'est qu'en trèspeu de temps Tadda exécuta en porphyre un assez grand nombre de bustes et d'autres ouvrages très-soignés, d'un travail fortrecherché et d'une grande difficulté; Michel-Ange en fut surpris.

Lorsque le porphyre a subi l'action du feu, il perd de sa qualité, se travaille mal et ne prend plus un poli aussi vif et aussi beau que dans son état naturel. Après avoir ébauché, dégrossi le porphyre, au moyen de la pointe et de la masse, et en avoir rendu la surface unie, mais grenue et terne, on commence à le polir avec du sable plus ou moins gros et humecté d'eau; et ce n'est qu'à force de bras, de patience et de temps, qu'on obtient ce premier poli mat. On continue de la même manière avec du sable plus fin et de l'émeri de différens degrés de finesse, dont on charge des

<sup>(1)</sup> Tom. I. p. 210 et suiv.

masses de plomb qui le retiennent; on les fait agir en allant et venant toujours dans le même sens. Lorsqu'on est arrivé à un poli doux au toucher, on finit par donner le lustre avec l'émeri le plus fin, de la potée d'étain, du tripoli; et ce n'est qu'au bout de quelques mois, lorsque le morceau de porphyre est considérable, tel qu'une des colonnes de la salle des Caryatides du Musée royal, qu'on parvient à le faire briller de tout son éclat.

Quand on connaît la difficulté que présente le travail de cette belle pierre, on est étonné de la grandeur de quelques-uns des ouvrages de ce genre que nous a transmis l'antiquité, et dont la plupart ont dû demander plusieurs années de travail à plusieurs ouvriers. Parmi les plus beaux morceaux antiques en porphyre, on peut citer l'immense coupe ronde du Vatican, de près de 14 pieds de diamètre; celle du musée de Naples, qui a 9 pieds 8 pouces 9 lignes sur 4 pieds 8 pouces de hauteur, et dont les anses en serpens, ornées de feuillages et de mascarons, sont prises dans la masse; le mausolée de S. te Hélène, mère de Constantin, et celui de Constance, sa fille, charges de figures et d'ornemens de haut relief, presque de ronde bosse. La restauration de ce premier monument a employé pendant près de dix ans huit sculpteurs, et chaque jour on avait à réparer plusieurs paniers d'outils. La statue d'Apollon assis du musée de Naples, la belle Adorante, la Rome du Musée royal du Louvre, ainsi que les deux colonnes de la salle des Carvatides, d'où saillent de ronde bosse les bustes des deux Philippe, sont des ouvrages très-remarquables, qui ont certainement exigé quelques années de travail. Outre la dureté, le porphyre présente encore une autre difficulté à l'outil, celle d'éclater facilement lorsqu'on taille des parties très minces, telles que les plis de l'Adorante du Musée royal; ils sont aussi fins, aussi souples, que s'ils étaient en marbre ou en terre; il y en a même qui, fouillés en cloche, sont retravaillés dans le fond, et il est surprenant qu'on ait pu ainsi creuser des parties rentrées, où l'outil ne pouvait atteindre qu'avec peine et avait à vaincre la dureté d'une pierre qui oppose tant de résistance.

Ne se pourrait-il pas que les anciens sculpteurs eussent employé des procédés que nous ignorons, ou auxquels nous n'avons pas songé, à cause de la rareté des occasions de faire des statues de porphyre? Lorsque nous voulons évider une colonne ou un vase, et en extraire un novau, cette opération s'exécute assez facilement et sans perte de matière, au moyen de sable et d'émeri, et d'un cylindre creux ou tuyau de poêle, plus ou moins grand, en fer, que l'on fait tourner sur lui-même avec une manivelle ou une roue. Si l'on a une anse de vase à prendre et à détacher dans la masse du porphyre, on se sert de la drille et du trépan, avec lesquels on ménage des trous l'un près de l'autre, et l'on enlève ensuite à l'outil les petites cloisons qu'ils laissent entre eux. Il me semble que, d'après ces données, on a pu trouver quelque machine qui, imprimant au trépan un mouvement rapide et continu, donnât au sable ou à l'émeri une grande force pour mordre sur le porphyre. Il serait possible de combiner une machine très-simple, dans le principe de celle de M. Gatteaux, et faite de manière qu'elle fût mobile et qu'on pût l'approcher de toutes les parties d'une statue de

porphyre. En lui donnant un point d'appui, cette machine, munie de trépans, de bouterolles, de fraises, de petites rondelles ou roulettes, agirait comme le touret du graveur en pierres fines, et, au moyen de l'émeri, creuserait le porphyre, comme avec la poudre de diamant il creuse les pierres fines. Il serait même facile d'y adapter des instrumens destinés à polir et à lustrer, qui, pénétrant dans tous les renfoncemens, pourraient, par la vitesse de leur rotation, multiplier l'action des diverses substances dont on se sert pour polir le porphyre et les autres pierres dures avec la main et les movens ordinaires.

PORPHYRE, à fond rouge semé de taches noires et blanches, petites et oblongues : c'est peut-être le leptopsèphe des anciens. - De la Thébaide, fond rouge à taches jaunes - D'Alabanda en Carie; rouge brun foncé couleur de foie : taches verdâtres, oblongues. - A fond brun noirâtre, taches verdâtres. - Vert, fond verdâtre mêlé de blanc et de noir. - Fond vert fonce, taches oblongues, vert clair. - Vert fonce, taches blanches. - Fond vert fonce à taches noires. - Fond vert clair à petites taches blanches détachées, mêlées de noir. - Fond vert clair jaunâtre à taches noires. - Porphyre vert, proprement dit, à fond vert fonce, noirâtre, quelquefois assez clair, à taches blanches, oblongues, irrégulières. Les anciens nommaient ophites une partie de ces porphyres à fond vert ou noir. - Noir, fond noir à taches blanches. - Noir, serpentino nero antico, fond noir, grandes taches noires oblongues. - Vert très-foncé, de la nature du jaspe, taches blanches oblongues plus grandes que celles du porphyre noir, et plus petites que celles du scrpentin noir. - Fond vert foncé de la nature du jaspe, à taches blanches rondes ou longues. - Fond vert très-foncé, à grandes taches blanches irrégulières. - Vert fleuri, vert fonce, à petites taches blanches irrégulières, entrelacées en manière de vers. - Porphyre bréché. Ce porphyre très-rare en réunit presque toutes les espèces, éparses dans un fond rouge brun. La belle cuve de la salle de la Pallas, au Musée royal, est de ce superbe porphyre. - Serpentin ou ophite, fond vert, à petites taches jaunes ou jaunâtres en carré long et en croix; il y en a dont le fond est brun noir et les taches blanches. On trouve dans les ruines des monumens antiques des vases et des pavés de différentes espèces de serpentins, mais pas de statues. Ces pierres ne se prêtent pas aussi bien que le porphyre au travail; la pâte en est moins homogène, et elles s'enlèvent plus facilement en éclats sous l'outil. Les serpentins sont très-durs et se travaillent avec les mêmes moyens que le porphyre. Le pavé du Musée royal, surtout celui des nouvelles salles, offre un grand nombre des différentes espèces de porphyre et de serpentin.

La France est un des pays les plus abondans en marbres; il est peu de ses départemens qui n'en produisent (1), et quelques-uns même en pos-

<sup>(1)</sup> Voyes, pour les marbres de France, de Thury dans les Ann. des mines, t. VIII, le rapport sur l'état actuel des carrières du royaume, inséré par M. le vicomte Héricart joints à ce curieux mémoire, on voit qu'il

sèdent de plusieurs espèces, qui ne sont pas tous aussi riches en couleurs que les marbres d'Espagne, d'Italie ou de Sicile, mais dont souvent cependant ils peuvent soutenir la comparaison pour la beauté et la bonté; je ne leur ferai pas le tort de les mettre en parallèle avec ceux de la Belgique, qui leur sont très-inférieurs sur tous les points, et qu'on dédaignerait si l'exploitation de nos marbrières, prenant plus d'activité, permettait de mettre les marbres à des prix plus modérés. C'est dans le midi, surtout dans le Languedoc et les Pyrénées, que se trouvent les qualités les plus recherchées de différens marbres, et nous verrons qu'il y en a auxquels, dans le commerce, on donne des noms qui feraient croire qu'ils viennent d'Italie, tandis que ce sont des productions de la France. Les carrières des Pyrénées et du Languedoc sont exploitées de temps immémorial; et tout

est pau de départemens où il n'y ait pas de marbres, mais qu'il y en a dont les carrières ne sont pas exploitées. Cest surtont vers l'intérieur que le manque de marbre est plus sensible. Les départemens où il est rare sont : la Marne, un seul ; la Moseile, la Somme, le Morbihan, l'Enre, l'Orne, Eure-et-Loir, le Loiret, Loiret-Cher, Indre-et-Loire; l'Indre, un seul marbre commnn; le Cher, peu; la Charente et la Charente-Inférieure, la Creuse, la Gironde, le Cantal; la Haute-Vienne, un seul; Lot-et-Garonne, grossier et peu commun; les Landes.

Quelques départemens vers le nord sont riches en marbres de différentes qualités; mais leurs couleurs n'ont, en général, ni la vivacité ni l'intensité de celles que l'on trouve anx marbres en allant vers l'est et se dirigeant an midi. En les rangeant d'après leur position géographique, je trouve que dans le nord, et jusque vers le milieu de la France, le ton général des marbres est gris, bleuâtre, nuancé de couleurs pen prononcées, tandis que, dans les parties méridionales et vers les Alpes, ce sont des rouges, des jaunes, des verts tranchés de blanc pur et qui offrent des accidens très-variés. Les tableaux de M. Héricart de Thury offrent trois cent trente-trois espèces, soit marbres, inmachelles, breches, brocatelles, ou poudingues tendres.

Les départemens les plus riches sont les Côtes-du-Nord et le Finistère, cipollin vert et blanc; près de Plestin, vert de mer; anx environs de Paimpol, vert de

Corse; près de Brest, marbre noir, gris, rouge. Les carrières de ces départemens ont le grand avantage d'être pour la plupart près des bords de la mer; ce qui donnerait toute sorte de facilités pour les transports, surtont des masses considérables. Le Pas-de-Calais, marbre de Boulogne, gris moiré, varié : la colonne des Bonrbons , à Boulogne , est de ce marbre. Ce département a plus de vingt variétés de marbres. Le Nord , les Ardennes, le Jura , la Côte-d'Or ; mais leurs marbres le cédent cependant en beauté à ceux de l'Isère, de l'Hérault, de la Loire, du Lot, des Hantes-Alpes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de l'Aude, de la Haute-Garonne, de l'Ariége et des départemens des Pyrénées.

Je ne ferai qu'indiquer sommairement, d'après les tableaux de M. Héricart de Thury, les départemens où l'on trouve des grauits, des porphyres, des serpentines et des albâtres, qui sont eu grande partie de très-belles qualités et très-propres aux monnmens; je nai ponr but, dans cette courte analyse, que de donner sur les richesses de la France en ce genre un aperçu qu'on trouve développé par ordre alphabétique des départemens dans le rapport de M. de Thury. Je suivrai autant que possible la marche géographique, qui me parait se prêter à des développemens intéressans et offrir plusieurs avantages.

Granits. Départemens de la Manche, de f'Orne, du Haut-Rhin, des Côtes-din-Nord et du Finistère. A Saint-Brieuc, à Belle-îleen-terre, on trouve, en masses énormes, des granits gris et bleus, de la plus belle autorise même à croire qu'elles furent pour la plupart connues des Romains, et qu'ils en tiraient une grande quantité de marbres. En comparant ceux qui ornent les monumens antiques de cette partie de la France avec les marbres que l'on extrait encore de ces carrières, on voit qu'ils sont de la même espèce. On a même trouvé dans plusieurs excavations des montagnes de Rapp et de Marignac des bas-reliefs, des autels, des inscriptions antiques, qui n'étaient qu'ébauchés, et dont les analogues, terminés et du même

qualité; roche de Connecticut ou granit blanc, avec tourmaline et grenat. Haute-Saone, Loire, très-beaux; Rhône, carrières exploitées par les Romains, ou sur les bords du Rhône, ou dans les montagnes de l'Arbresle. C'est probablement de ces carrières qu'ont été tirées les belles colonnes de l'église d'Ainai à Lyon : originairement il n'y en avait que deux; en les sciant, on en fit quatre, on plutôt quatre tronçons, et même pendant long-temps il était difficile de se douter qu'elles fussent en granit : on les avait peintes en blanc ! Loire-Inférieure, très-beaux granits; Vendée , Deux - Sevres , Puy-de-Dôme , Corrèze, Dordogne, Hautes-Alpes, Drôme, Isère. J'ai vu, en 1823, à Lyon, des monceaux de dalles antiques en granit, en porphyre, en serpentin, en ophite, qui provenaient des fouilles faites à Vienne et aux environs, et dont le préfet du Rhône, M. le comte de Brosses, aussi zélé qu'éclairé pour tout ce qui a rapport aux arts, avait l'intention de faire faire un très-beau pavé. Lozère ; Haute - Garonne , beau granit de Piquairal et d'Ooz; Hérault, Var; Pyrénées-Orientales, granit d'Ille, du Canigou, exploitation romaine; Hautes-Pyrénées, granit de la vallée d'Allon. Je citerai après les granits une roche qui n'en est pas un, mais qui en a l'aspect; très-tenace sans être très-dure, elle a le fond vert foncé, parsemé de noir, de blanc et de paillettes métalliques brillantes : cette superbe roche, trouvée près de Lézardrieux en Bretagne par M. le comte de la Frugiave. a reçu le nom de frugline. On en a fait, dans les ateliers du Musée royal, le socle de la statue d'Henri IV, ciselée en argent par M. Soyer avec une grande perfection, d'après le charmant marbre de M. Bosio, premier sculpteur du Roi.

Porphyres, Côtes-du-Nord, Finistère, très-riches en porphyres jaune, vert et blanc; en svénite noire, ponctuée de blanc; vert ; rouge brun, comme celui de Suède; près de Brest, joli porphyre, Département des Vosges, très-beau porphyre. Il serait bien à desirer que les scieries de porphyre et de granit établies autrefois à la Remouline, près de Ramonchamp, fussent remises en activité; ce serait trèsavantagenx pour l'architecture monumentale et civile, qui trouverait alors, à meilleur compte, un emploi facile de ces belles pierres, qui soutiennent la comparaison avec les porphyres verts et rouges antiques. Haut - Rhin, Loire, Loire - Inférieure , Puy-de-Dôme , Corrèze ; Hautes-Alpes, très-beaux, on y trouve aussi des syénites; Lozère, Var. Les urnes et les vases de la galerie de Versailles sont de porphyre rouge, violet et lilas, de Fréjus, de l'Estévèle et du Puget.

Serpentines. Côtes-du-Nord; Loire, la serpentine de Saint-Jüstégale le plus beau vert de mer; Lot, très-belle, vert olive jaspé de noir et de rouge; Aveyron; Var, serpentine de la Molle; à la chartreuse de la Verne, vert de mer, grise, verte, rouge, noire.

Albâtres. Départemens de la Meurthe, Bas-Rhin, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Saone-et-Loire, Ain, Basses-Pyrénées. Parmi ces albâtres, il y en a de très-beaux et variés de couleurs; mais ils sont gypseux. Dans les Hautes-Alpes et dans les Pyreñées-Orientales on en trouve de calcaire et qui a les qualités de l'albâtre qu'on nomme oriental à cause de sa dureté et de sa beauté.

Aux richesses qu'offrent en marbres les départemens de la France, il faut ajouter celles de la Corse, qui possède de très-beau marbre, font partie du musée de Toulouse (1). Il n'est d'ailleurs pas probable que les Romains, qui ouvrirent tant de routes dans le midi et à travers les Pyrénées, dont certaines parties offrent des montagnes presque entièrement de marbre, n'aient pas découvert des carrières qui se présentaient à eux, sans qu'ils eussent, pour ainsi dire, la peine de les chercher (2). Les rois de France ont aussi donné leurs soins aux marbres du midi de leur beau royaume; et François I.er, Henri II, Henri IV et Louis XIV en ont fait faire des exploitations considérables.

Si la plupart des départemens de France sont riches en marbres de couleur, ce n'est que dans ceux de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées qu'on trouve, du moins en grande quantité, du marbre blanc statuaire. Il y en a de plusieurs qualités, dont la meilleure est sans doute audessus de la seconde de Carrare. Il se peut d'ailleurs que des fouilles plus profondes donnent des résultats encore plus beaux. Il serait très-important pour la France de pouvoir, par de grandes exploitations des marbres statuaires tirés de son sein, se soustraire au tribut qu'elle paie tous les ans à Carrare. Elle y trouverait encore un grand avantage sous le rapport de la sculpture et de l'industrie. C'est dans les ateliers de Carrare, qui emploient un grand nombre de sculpteurs, que se font presque

marbre blane statuaire, dont il y a plusieurs carrières à Ortifario, Erbalunga, à Poggio di Nazza, et des marbres de différentes couleurs. Les granits orbiculaires de Sainte - Lucie près d'Ajaccio, blanc, gris, bleu, sont de la plus grande beauté, ainsi que les gris, rose, vert, rouge, jaunatre, qu'on trouve à Votrundo, Cortini, Bavella, Eviza, Calvi, Orto, Les Romains ont exploité les carrières de l'île de Lavez-24, et l'on y voit une colonne qu'ils n'ont fait qu'ébaucher. Il y a aussi en Corse de magnifiques porphyres, des ophites et des serpentines. Ainsi la France n'a besoin d'avoir recours à aucune autre contrée pour élever et décorer ses monumens, et elle pourrait, au contraire, fournir de superbes matériaux à tous les autres pays.

(1) Voyez les Monumens religieux des Volces Tectosages, par M. Alexandre Dumége, avantageusement connu par plusieurs mémoires sur les antiquités du département de la Haute-Garonne: on lui en doit un grand nombre qu'il a découvertes dans les Pyrénées, ainsi qu'à M. Capelle-Layerle, très-habile marbrier de Toulouse, passionné pour son état; il a trouvé et exploité, à Saint-Béat et dans d'autres endroits, plusieurs marbres blane statuaire,

et personne ne connaît mieux que lui les ressources que, sous ee point de vue, peuvent offrir les Pyrénées.

Parmi les marbrières que M. Laverle a découvertes ou qu'il a tirées de l'oubli, M, le baron de Puymaurin cite celle d'Argut-dessus, marbre rouge et blanc; du blanc statuaire, à Juzet-Dizant, canton d'Aspet, quartier de la Moulette; brèche de Pene-Saint-Martin; marbre de Sterp, ressemblant à la griotte; de Signac, de Sauveterre; marbre noir de Montmajou; gris veiné de blanc de Campardito, et de différentes couleurs, à la Barthe de Rivière, à Lacunan; une brèche à Barbazan ; le nankin de Maujious , très-joli et trèsbon. La maison Prévost et Pugens, de Toulouse, a rendu aussi et rend tous les jours de grands services aux marbrières du midi de la France, par les établissemens considérables qu'elle a formés pour étendre l'exploitation et diminuer les prix de main-d'œuvre.

(2) On a calculé que les Romains avaient extrait de la belle earrière de Pène-Saint-Martin, près de Saint-Béat, 175,289 pieds 8 pouces cubes d'une superbe brèche fond blanc, à taches jaunes, blanches et rougeâtres. toutes les copies de statues antiques. On v exécute en outre pour le Levant tout ce qui peut servir à la décoration des maisons ou des tombeaux. Qui empêcherait d'établir dans les carrières du midi des marbreries et des ateliers de sculpteurs à l'instar de ceux de Carrare? Ayant des marbres blancs, et surtout des marbres de couleur plus variés que ceux de Carrare, qui est souvent obligée de s'en fournir en France, on pourrait aisément sur ce point satisfaire à toutes les demandes du Levant. La proximité de la mer favoriserait encore ces établissemens. Les sculpteurs ne leur manqueraient pas; nous en avons plus qu'il n'en faut pour les faire prospérer. Si l'on y formait une école pratique de sculpture, les jeunes gens, y acquerant l'habitude de travailler le marbre, deviendraient d'habiles praticiens; et si l'on n'enlevait pas à Carrare cette branche d'industrie et toute la fourniture du Levant, du moins pourrait-on partager avec elle ces avantages. On peut y ajouter celui qu'on trouverait à livrer à meilleur compte aux sculpteurs de Paris, soit pour les travaux du Gouvernement, soit pour ceux des particuliers, des blocs de marbre, ou des statues ébauchées et même mises aux points. Peut-être, la sculpture en marbre s'exécutant alors à bien moins de frais, le goût s'en répandrait-il en France. Les monumens, les palais, et même les maisons, y gagneraient; les beaux marbres y deviendraient moins rares : ce serait un luxe solide, tel que celui des palais et des églises élevés en Italie dans les xv.e et xvi.e siècles. Ces établissemens, où, pour la simple marbrerie, on pourrait avoir recours aux moyens hydrauliques, ne seraient pas dispendieux; et l'on sait que c'est à peu de frais que l'on construit et que l'on meuble de tout ce qui peut lui être nécessaire l'atelier d'un sculpteur. On avait eu le projet de former à Saint-Bertrand, sur la Garonne, des ateliers ou une école de ce genre; mais ce plan n'a pas été réalisé, et l'on n'y exécute jusqu'à présent que la simple marbrerie, quelques ornemens, des vases et des cheminées.

Il est bien à desirer aussi qu'on profite mieux des richesses que la Bretagne, les Vosges et d'autres départemens possèdent en brèches variées, en granits, en porphyres de plusieurs espèces, en serpentine qui approche du vert de mer, et en autres pierres de ce genre. Il serait facile d'en tirer des blocs énormes, des obélisques, des colonnes de plus de soixante pieds de longueur, et en matières très-belles et très-saines, qui résisteraient à tous les efforts du temps. Les monumens, les églises, qui embellissent Paris et les grandes villes, ne seraient pas condamnés à n'être que de pierres d'un ton froid et terne, que l'inclémence de l'atmosphère et l'humidité détruisent ou altèrent si promptement; tandis que le moindre palais, la plus petite église d'Italie, sont brillans de marbre et de granit, et qu'à Saint-Pétersbourg, où les transports ne sont pas plus faciles qu'en France, on construit des temples et des palais en marbre, ornés de colonnes colossales en granit dont le fût est d'une seule pièce.

Il paraît que le marbre blanc statuaire, du moins celui que l'on connaît ou que l'on exploite en France, ne remonte pas au-delà du département de la Loire, très-riche aussi en marbres de couleur et en belles roches. Le marbre statuaire que l'on trouve à Saint-Just en Chevalet, à cinq lieues sud-ouest

de Roanne, est d'un très - beau blanc, à grain très-fin, et, selon M. Héricart de Thury, il est très-propre à l'architecture monumentale et à la sculpture. Le département de l'Isère, qui, d'un côté, touche à celui de la Loire, et, de l'autre, se rapproche des Alpes, est une des contrées les plus abondantes en très-beaux marbres de couleurs variées, en granits magnifiques et en variolites; il partage avec la Loire l'avantage de posséder de beau marbre statuaire. Celui de Flumay, dans la vallée de Vaujany, est d'un blanc de neige et d'une qualité qui ne le cède pas au plus beau Carrare: malheureusement la difficulté des chemins en apporte beaucoup à l'exploitation de la carrière. On cite aussi comme très-beau pour la sculpture le blanc statuaire du désert de Val-Jouffrey. A mesure qu'on avance vers le midi, le marbre blanc statuaire se présente en plus grande quantité; les montagnes de Grasse en renferment de très-beau, d'un grain fin qui le rend propre à tous les ouvrages de la sculpture. Il paraît qu'on n'en connaît pas dans les départemens des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, qui bordent la Méditerranée; mais, en arrivant dans les départemens qui longent les Pyrénées, on retrouve le marbre statuaire en abondance, jusqu'à l'extrémité occidentale de leur chaîne.

Les Pyrénées-Orientales offrent le blanc de Saint-Sauveur, de la grotte du Loup, des bains d'el Buyx, du Mas de Carol dans la vallée de Revnès. de Pv dans celle de Sahorre, de Valmanya, de la grotte d'els Gitanos dans la vallée d'Agly, près Estagel, tous marbres saccaroïdes et salins d'un beau blanc et de première qualité pour la statuaire. Aussi les Romains avaient-ils exploité ces carrières, et les Sarrasins en tirèrent-ils un grand parti. Dans l'Ariége, le blanc statuaire de la montagne de Coz convient à la statuaire et à l'ornement. Dans les Hautes-Pyrénées, outre le statuaire de Sost, dont nous parlerons tout-à-l'heure, on en exploite de très-beau à Bareges, et surtout à Médon, qui en est à peu de distance. Parmi une foule de beaux marbres, les Basses-Pyrénées possèdent les statuaires de Loubie-sous-Biron, de Sarrance, et le marbre vierge de Baïonne, qui réunissent à un haut degré toutes les qualités que recherche la sculpture. On voit par cet exposé succinct à quel point la France est pourvue de marbre blanc statuaire, et toutes les ressources qu'elle peut en tirer; mais, les carrières de la Haute-Garonne et celles des Hautes-Alpes étant peut-être celles qui présentent le plus d'avantages sous le rapport de l'abondance et de la facilité d'exploitation, je crois que l'on me saura gré si j'en offre quelques détails plus circonstanciés.

Les carrières de France les plus riches en marbre blanc statuaire sont près de Saint-Béat et de Sost (1). Celles de Sost s'exploitent à deux lieues de ce village, près de la source de la rivière sur laquelle il est situé, dans

(1) Je dois une partie des renseignemens que je consigne ici sur les carrières de Sost, de Saint-Béat, et même de Carrare, à l'obligeance de M. de Cailleux, secrétaire général des musées royaux, qui les a recueillis avec soin dans une tournée qu'il a faite en 1825 dans les Pyrénées et à Carrare.

Mon article sur les marbres de France était sur le point d'être imprimé lorsque M. le vicomte Héricart de Thury, M. le baron de Puymaurin et M. de Rosny ont la vallée de Barousse, riche en beaux marbres de toute espèce dont abonde le département des Hautes-Pyrénées. Ces marbrières tiennent, du côté du nord, à la montagne des Malets, et sont ouvertes à l'ouest, au midi et à l'est. Dans la première de ces expositions, le marbre, d'un grain fin et serré. lamellaire, est d'un blanc tirant sur le jaune; il tient du pentélique. Au midi, il est plus dur, souvent d'une teinte un peu grise, d'autres fois jaunâtre: et cette dernière teinte est plus prononcée dans la carrière de l'est. On peut tirer de celles de Sost des blocs énormes et très-sains, En général, cependant, ces marbres sont très-durs, difficiles à travailler, et éclatent si l'on ne prend les plus grandes précautions; ce qui ajoute beaucoup au prix de la main d'œuvre : mais, ainsi que je l'ai dejà fait observer, peut-être ne s'est-on pas encore assez enfonce dans la masse de la montagne; et d'ailleurs cette dureté, que souvent les ouvriers exagèrent, est une qualité pour le marbre, qui n'en est que plus solide et qui résiste mieux à l'influence de l'air. D'après le rapport de M. le baron de Puymaurin, lorsque la carrière de Sost, du côté du nord, fut ouverte par les ordres du marquis d'Antin sous Louis XIV, les commercans de marbre d'Italie firent leur possible pour entraver cette entreprise, qui était contre leurs intérêts : par leur conseil, on exploita la carrière au moyen de la poudre ; ce qui, ayant, par la commotion, fendu en tout sens les bancs de marbre à une grande profondeur, forca d'abandonner cette marbrière et d'en ouvrir une autre ailleurs. Une pareille faute n'est pas à craindre aujourd'hui, et ce ne seraient pas les personnes intéressées à détruire nos carrières que l'on consulterait pour les mettre en valeur, ou pour apprécier les qualités de nos marbres.

Saint-Béat, petite ville de la Haute-Garonne, à dix lieues de Sost, est situé sur les deux rives de la Garonne, et bâti en partie dans le roc à travers lequel ce fleuve s'est frayé un passage. Il parait que les Romains avaient construit dans cet étroit défilé une forteresse connue sous le nom de Passus lupi [Pas du loup]. Le marbre s'exploite à peu de distance de Saint-Béat, à Rapp, sur la rive gauche de la Garonne. Il est à croire qu'on en fit un grand usage dans les monumens antiques de cette contrée. Le musée de Toulouse possède des bas-reliefs et beaucoup d'inscriptions romaines dans lesquels il est facile de reconnaître le marbre que l'on tire de Rapp. Ces carrières furent probablement abandonnées pendant long-temps. Dans les temps modernes, on en reprit l'exploitation, ainsi que de celles de Sost, sous le règne de Louis XIV; et elles fournirent une partie des marbres employés à Versailles et à Trianon. Cependant, par les mêmes motifs d'intérêt qui avaient fait calomnier le marbre de Sost, on décria celui de Rapp, on

traité, par rapport aux douanes, ce sujet intéressant, dans la séance de la chambre des députés du mardi 11 avril 1836 (voy. le Moniteur, pag. 509 à 513); ji ai tiré de leurs discours, surtont de celui de M. de Puymaurin sur les marbres du midi, ce qui pouvait compléter ce que j'avais écrit. On voit avec plaisir, par ce qu'expose M. Héricart de Thury, que l'exploitation des marbres de France prend beaucoup d'extension depuis quelques années, et qu'il y a maintenant treize mille lames de scie en activité dans les départemens du nord, tandis qu'il n'y en avait que quatre cents en 1822; et qu'on a ouvert plus de cent nouvelles carrières.

le déclara trop tendre, la carrière fut délaissée. Il paraît que l'on en reprit l'exploitation et qu'on la continua jusque vers la fin du règne de Louis XV. et, depuis, Saint-Beat fut neglige pendant de longues années, et il n'y en a que quelques-unes que M. Capelle-Laverle a de nouveau attiré l'attention sur ces carrières. Le marbre qu'on en extrait, et dont on peut se procurer des blocs très-considérables, présente plusieurs qualités. Dans la partie de la montagne près de la ville, il est couvert d'une croûte noire qui diminue d'épaisseur et de couleur à mesure que l'on avance vers l'ouest : cette teinte, à un quart de lieue de la ville, finit par disparaître, et l'on trouve un marbre d'un beau blanc; il est bien cristallisé, et ressemble assez, par ses grains lamelleux et par sa cassure, à certaines qualités de Paros. Quoique le marbre de Saint-Béat soit assez dur, il a du liant et se prête mieux au travail que celui de Sost. On y rencontre cependant quelquefois des fils; ce qui tient sans doute à ce qu'on n'a encore attaqué que les couches supérieures, et que dans la nouvelle exploitation l'on n'a pas encore pénétré assez avant dans la carrière. Quoique le beau marbre blanc des Pyrénées ait, par sa contexture, quelque rapport avec le Paros à gros grains, cependant il est plus gris et ne prend pas un aussi beau poli. Il n'a pas ce ton doux et velouté qui, dans le Paros et certaines qualités du Carrare, approche de la carnation, ét il tire un peu sur le marbre gris du mont Hymette, surtout la seconde qualité de Saint-Béat, d'un blanc grisatre, et qui n'est pas à beaucoup près aussi belle que la première; elle est aussi plus difficile à travailler, quoique la cristallisation en soit assez belle et rappelle assez celle du Paros. C'est de ce marbre, et non de celui de Sost, qu'a été faite la jolie statue d'Henri IV enfant par M. Bosio. Il était convenable d'employer du marbre de France pour sculpter la figure d'un roi qui mettait tant de prix à l'exploitation et à la prospérité des carrières de France, qu'il ne voulait pas qu'on eût recours à d'autres contrées pour les marbres dont on ornait les Tuileries, Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laie. On a de ce bon roi une lettre curieuse qu'il écrivit, à ce sujet, au connétable de Bonne de Lesdiguières; elle est rapportée par M. Héricart de Thury, et l'on sera peut-être bien aise de la retrouver ici :

#### Mon Compère,

Celui qui vous rendra la présente est un marbrier que j'ai fait venir expressément de Paris pour visiter les lieux où il y aura de beaux marbres, et faciles à transporter à Paris, pour mes maisons des Tuileries, Saint-Germain-en-Laie et Fontainebleau, en mes provinces de Languedoc, Provence et Dauphiné; et pour ce qu'il pourra avoir besoin de votre assistance, tant pour visiter les marbres qui sont en votre gouvernement, que les faire transporter, comme je lui ai commandé, je vous prie de le favoriser en ce qu'il aura besoin de vous. Vous savez comme c'est une chose que j'affectionne, qui me fait croire que vous l'affectionnerez aussi, et qu'il y va de mon contentement.

Sur ce, Dieu vous ait, mon compère, en sa garde.

HENRY.

3 Octobre, de Chambéry (1).

(1) Cette lettre est probablement de 1600, lors de la conquête de la Savoie par Henri IV.

Pour terminer ce que nous avons à dire sur les pierres, nous ajouterons quelques-uns des marbres modernes, et en partie français, que l'on voit au Musée royal, ou qui sont le plus employés à Paris. - Bleu turquin, gris clair bleuâtre, à zones blanches ou d'un gris foncé; ce marbre vient de Genes ou de Carrare, où il est appelé bardille. - Brèche d'Alep, ou plutôt d'Alet, près d'Aix en Provence, jaune brun, rouge et taches grises. - Brèche de Memphis, exploitée en Provence, d'un rouge violet à petits fragmens, gris ou blancs. - Brocatelle d'Espagne, à taches d'un beau jaune, bien tranché, entourées de rouge et de violet veinés de blanc. et qui renferme quelques coquilles. - Campan; ce beau marbre vient de la vallée de Campan, près de Bagnères de Luchon, dans les Pyrénées. - Le campan isabelle est à fond rosé, avec quelques bandes rouges, couvert de veines vertes à réseaux, très-mélées, et de quelques-unes blanches; le rouve a le fond de cette couleur assez claire, veiné de rouge foncé et de blanc; le campan vert, fond clair, veines en réseau, d'un vert foncé, quelques veines blanches qui coupent les autres : le campan proprement dit réunit ces trois variétés par bandes très-grandes. Ces marbres s'altèrent facilement à l'air : mais ils sont tous très-bons et très-beaux dans les intérieurs. - Marbre de Dinan, noir, sert à faire des paves. - Les marbres de Flandre, tels que le Sainte-Anne, gris et blanc, madréporique, et le Malplaquet, fouetté de rouge pale vineux et de gris ondulé, sont ceux qu'on emploie le plus à Paris. - Granit des Vosges, mêlé de rose, de gris et de noir; il ressemble au granit rose d'Égypte. - Le vert est à grains vert fonce, blanc verdâtre et noir, fort beau. - Griotte. Ce beau marbre vient du Languedoc; le fond est rouge foncé, mêlé de spirales noires et blanches dues à des coquilles. La plus belle se nomme griotte d'Italie, quoiqu'on la tire des carrières de Caunes et d'Haupoul, dans le département de l'Hérault; elle est d'un rouge de sang égal et presque sans veines : il y a des parties qui ressemblent au rouge antique, mais qui n'offrent point les petits points blancs sablonneux de ce marbre; ce qui, pour le travail, est à l'avantage de la griotte, dont le grain cependant n'est pas aussi fin , ni le ton de couleur aussi doux que dans le très-beau rouge antique. C'est un des marbres les plus recherchés à Paris, et, selon la qualité, le prix en varie de 55 à 200 francs le pied cube. - Une autre griotte est veinée de vert. - Marbre de Languedoc ou de Sainte-Baume, d'un rouge de feu, rayé de blanc et de gris, madréporique, à bandes régulières et contournées : les colonnes du grand Trianon et celles de l'arc du Carrousel sont de ce marbre. En 1825, on en a placé quatre dans une église nouvellement construite à Carrare, et l'on en fait remarquer la beauté aux voyageurs. On trouve ce superbe marbre à Alais, dans le département du Gard, et à Portes, dans celui de l'Hérault. On y donne le nom de rouge sanguin à une autre belle espèce de marbre rouge vermillon. - Noir. Il en vient de très-beau de Spa et de Bergame. Portor, noir veiné de jaune et d'un peu de blanc, on en trouve de très-beau à Porto-Venere et à Saint-Maximin, près de Toulon.-Sarrancolin : on tire des Pyrénées ce marbre brèche, à bandes droites et à grands fragmens, gris bleuâtre, rosés, rouge fonce, et jaunâtres. Le même bloc

de ce beau marbre offre souvent de grandes variétés; et à en voir des échantillons, on croirait que ce sont différens marbres. Une grande partie des socles et des cippes qui supportent les bustes du Musée royal est en sarrancolin, qui a été aussi employé à Versailles. Vis-à-vis de Sarrancolin, sur la rive gauche de la rivière de Neste, Beyrède fournit aussi de très-beau marbre, exploité sous Louis XIV. — Vert d'Égypte. Ce superbe marbre, qui vient de la côte de Gènes, et même des carrières situées près de cette ville, est à fond vert, veiné de vert plus sombre et de blanc. Il paraît que les carrières sont à peu près épuisées. On a voulu le remplacer par celui de Voltri, qui est d'un beau ton; mais les veines blanches de ce marbre, se délitant à l'extérieur, ne permettent guère de l'employer que dans l'intérieur des édifices. — Le vert de mer est de la même espèce, mais avec des taches d'un rouge sombre. Dans la polzevera, il y a plus de blanc, et les veines vertes sont plus fines et plus mêlées. Ces trois marbres sont d'une grande beauté; le Muséo royal en possède de magnifiques colonnes dans la salle du Tibre.

Poids du pied cube des principaux Granits, Porphyres, Marbres et Albâtres, tiré de l'ouvrage de M. Brard.

|    |                                | fivres. |                             | fivres. |
|----|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1. | Basalte volcanique             | 210.    | 10. Granit gris antique     | 189.    |
| 2. | Porphyre vert antique          | 203.    | 11. Marbre noir de Dinan    | 189.    |
| 3. | Marbre breche de la Tarentaise | 200.    | 12. Brocatelle d'Espagne    | 189.    |
| 4. | Porphyre rouge antique d'É-    |         | 13. Marbre blanc de Carrare | 189.    |
|    | gypte                          |         | 14. Marbre griotte          | 189.    |
| 5. | Marbre blanc de Paros          |         | 15. Marbre cipollin antique | 189.    |
| 6. | Marbre de Sainte-Anne          | 195.    | 16. Marbre bleu turquin     | 188.    |
| 7. | Marbre jaune antique           | 191.    | 17. Marbre de Sainte-Baume  | 185.    |
| 8. | Marbre campan                  | 190.    | 18. Marbre noir antique     | 182.    |
|    | Granit rouge d'Égypte ou de la |         | 19. Albatres calcaires      | 181.    |
|    | colonne de Pompée              |         | 20. Albåtres gypseux        | 154.    |

Ces différentes pesanteurs donnent 197.4 pour poids moyen du pied cube du porphyre, du granit et du basalte; et 189.33, pour celui des marbres.





#### PROPORTIONS

DE QUARANTE-DEUX DES PLUS BELLES STATUES ANTIQUES.

Nous ne sommes plus au temps où des artistes nés avec de grands talens, mais trompés par de faux systèmes et ne voulant rien devoir aux maîtres qui les avaient précédés, égaraient leurs élèves en les éloignant de l'étude des modèles que nous a laissés l'antiquité; il est trop reconnu aujourd'hui que c'est cette étude et celle de la nature qui peuvent seules diriger dans la bonne route, pour qu'on soit obligé de la recommander et d'insister sur ce point. On sait que l'antique ou du moins les chess-d'œuvre que nous devons au ciseau des Grecs, ne sont que la nature choisie et présentée dans toute sa beauté et avec toute la noblesse de ses formes : simple et grande, elle y paraît dépouillée de cette minutie de détails qui, sans rien ajouter à sa perfection, ne ferait que nuire à l'ensemble de ses masses ou à l'harmonie de ses parties; et si l'étude de la nature fait mieux apprécier les beautés et la sagesse de l'antique, l'antique à son tour apprend à mieux sentir toute la finesse et le charme de la nature, et à l'imiter dans sa variété, en respectant de justes limites que le goût prescrit et dont il montre la nécessité. Tels sont aujourd'hui les principes de nos maîtres; et ils reprendraient sans doute un élève qui, ne consultant que l'antique, négligerait l'étude du modèle vivant, ou celui qui, ne voulant s'en rapporter qu'à la nature, dédaignerait de recourir aux chefsd'œuvre de la Grèce, et s'exposerait à ne jamais s'élever jusqu'à cette beauté à laquelle aspire la sculpture, et que la nature n'offre malheureusement pas dans toute sa perfection.

Quoiqu'il ne suffise pas de connaître les proportions du corps humain pour faire de bonnes statues, et qu'il y en ait de très-belles où on ne les ait pas observées aussi bien qu'on le desirerait, tandis que de fort mauvaises figures sont peut-être à l'abri de reproche sur ce point, cépendant il est essentiel d'être familiarisé avec ces proportions. Mais il est rare de trouver, soit en hommes, soit en femmes, des modèles assez parfaits pour qu'on puisse se borner à les copier, et qu'il n'y ait pas des parties auxquelles on

soit obligé de donner plus d'ampleur, tandis que d'autres demandent à être tenues un peu plus faibles. Je n'en citerai pour preuve que les meilleures statues de nos sculpteurs les plus habiles. Il n'y en a pas sur lesquelles on put rapporter avec une entière exactitude les proportions d'aucun des modèles dont ils se sont servis; le talent du sculpteur a du suppléer à ce qui leur manquait. S'il les eût copiés avec scrupule, on l'aurait peutêtre trouvé vrai : mais il arriverait rarement que cette vérité satisfit sur tous les points, et qu'on ne lui préférat pas quelque peu de mensonge. ou, pour mieux dire, d'embellissement. On invoquerait, en faveur de ce talent précieux de voir et de sentir, le témoignage de l'antique, sa manière de rendre la nature et de plaire, et l'on aurait gain de cause. Telles statues modernes sont rebutantes de vérité et eussent indigné tous les atcliers de la Grèce. Il n'existe peut-être pas de modèle qui , s'il était moulé en entier, produisit, je ne dis pas une belle statue, mais même une statue qui fût supportable et qui soutint la comparaison avec une médiocre figure antique. On peut en juger d'après ceux qui passent pour très-beaux dans les ateliers; ils perdent presque toujours à être reproduits, même partiellement, par le moulage en platre; il se trouve presque toujours quelques pauvretés de formes, au secours desquelles on est obligé de venir, en ayant recours aux figures antiques qui offrent le même caractère. Et je ne parle ici que des modèles les mieux proportionnés. Que serait-ce, s'il s'agissait de ceux auxquels on est ordinairement condamné dans les ateliers? Le sculpteur s'estime presque heureux, lorsque leurs proportions sont à peu près exactes dans les longueurs; et il est bien rare qu'elles ne soient pas ou trop fortes ou trop faibles dans leurs épaisseurs; et cependant, obligé d'étudier sa figure sous tous les points de vue, il n'a souvent devant les yeux que des formes qui ne sont nullement en rapport avec ce qu'il voudrait faire, et qui, loin d'être en harmonie avec ce que lui inspire son imagination, ne servent qu'à la refroidir. S'il change de modèle, les proportions ne sont plus les mêmes, l'accord est détruit, et il perd à le rétablir un temps qu'il aurait employé à finir sa statue; pour la perfectionner, il est presque force d'éloigner de son esprit des images qui ne lui ont offert rien de ce qu'il avait espéré y trouver. Un sculpteur, surtout celui qui entre dans cette belle et pénible carrière, scrait bien à plaindre, si, la difficulté de se procurer de beaux modèles le réduisant à n'avoir, pour étudier la nature, que ceux qu'on voit ordinairement, il ne lui restait pas la ressource de se récréer la vue et de rectifier son travail en recourant à l'antique.

Les Grecs, nés sous un ciel heureux, habitant des pays favorisés par la nature, avaient certainement sous les yeux les plus belles formes qu'elle puisse produire; la liberté de leurs institutions, leur manière de vivre, leurs gymnases, leurs jeux, les leur présentaient continuellement en action, et souvent sans aucun vêtement qui leur en dérobât la vue. Le statuaire pouvait à chaque instant choisir les plus beaux modèles et les étudier dans leur ensemble et dans leurs détails. Sa vie était une étude perpétuelle, et tous les lieux fréquentés, les assemblées de plaisir, devenaient

son atelier et lui rendaient même plus de services; la nature, dans toute sa variété, s'y offrait sans cesse en action et développant sans contrainte tous ses movens et toutes ses formes. L'atelier est loin de présenter ces avantages, et des poses ou des mouvemens de commande n'ont ni la même souplesse ni le même jeu que ceux qui naissent naturellement et sans être étudiés. Le modèle auquel on donne une attitude ne peut pas s'identifier avec le personnage qu'il représente; la pose qu'il prend sans préparation ne devrait être souvent que la suite de ce qui l'avait précédée, et qui l'aurait amenée si l'action était réelle. Ce n'est plus, pour ainsi dire, qu'une vérité fausse, et ce n'était pas ainsi que la voyaient les statuaires grecs ; ils prenaient la nature sur le fait, et l'étudiaient d'autant plus facilement, que, les mêmes mouvemens se représentant souvent à leurs observations. ils s'attachaient à suivre ceux qui leur paraissaient les plus favorables. Que peut être un modèle payé pour la fatigue qu'il se donne, auprès d'une jeune Spartiate qui célèbre les fêtes de Diane, auprès d'une Athénienne que sa beauté et sa décence ont fait choisir pour porter les corbeilles sacrées d'Éleusis ou des Panathénées? Et qui saisira, à quatre francs par séance, l'attitude d'un discobole, d'un athlète familiarisé avec les exercices de force et de souplesse, et qui, dans le stade d'Olympic, combat pour une nouvelle couronne aux veux de toute la Grèce? Les statuaires grecs avaient donc sur nous pour la sculpture des avantages que rien ne peut remplacer.

Le séjour de Naples et du midi de l'Italie pourrait servir de preuve à la vérité de cette assertion, si elle en avait besoin. L'habitude de vivre au milieu de figures d'un beau caractère, d'un ton chaud de couleur, ajustées d'une manière pittoresque, offrant sans cesse à découvert des jambes, des bras, des pieds, des épaules d'une belle forme, est peut-être un des plus grands avantages que puissent retirer de leur séjour à Rome et à Naples les jeunes gens que le grand prix y fait aller. Leur mémoire s'enrichit de formes propres à la peinture et à la sculpture; ils les rapportent de leurs voyages : tant que l'image s'en représente avec vivacité à leur imagination, leurs ouvrages s'en ressentent, et ils perdent de leur caractère lorsque ces souvenirs s'affaiblissent; l'artiste ne retrouve plus dans ce qui l'entoure habituellement de quoi les ranimer : aussi y en a-t-il qui, quelques années après leur retour de Rome, sentent le besoin de revoir l'Italie, de s'y retremper et de rallumer le feu sacré. Les sculpteurs grecs jouissaient de tous les movens d'entretenir sans cesse ce feu sacré par la vue des plus beaux modèles, et cependant ils ne se bornaient pas à les consulter. Persuadés, par leurs observations, qu'il était impossible, et peutêtre même dangereux pour l'art de l'imitation, de suivre la nature dans toutes ses variétes, et que ce n'était pas tel ou tel homme, telle femme ou telle autre, que le sculpteur devait représenter, mais qu'il s'agissait d'offrir, selon l'age et le caractère, l'homme et la femme dans toute leur beauté, ces grands maîtres l'avaient, pour ainsi dire, soumise à des lois dont ils ne s'écartaient guère : l'étude des proportions leur avait fait reconnaître celles qui étaient les plus belles ou qui convenaient le mieux

aux différens sujets. On les avait établies en principes dans des canons ou statues règles ou modèles; et il n'y avait pas de statuaires, quelqu'habiles qu'ils fussent, qui auraient refusé de consulter le canon de Polyclète, ou de se régler d'après ses proportions en imitant et en étudiant la nature. Cette soumission à une autorité reconnue, loin de comprimer leur génie, leur permettait de l'exercer avec plus d'assurance, et le peu qui nous est resté de leurs chefs-d'œuvre en fait foi. Ces règles ainsi établies rappellent celles que donne Léonard de Vinci dans son traité de peinture; et l'on ne peut s'empêcher d'avouer que l'on faisait d'assez bons tableaux à l'époque où, pour composer les teintes diverses de la carnation ou de toute autre chose. il donne des recettes qu'on trouverait très-naïves aujourd'hui, et prescrit une cuillerée de blanc, une demie de rouge, &c., et cependant il y avait alors un Michel-Ange, un Raphaël, et tant d'autres, de même que du temps de Polyclète brillaient un Myron, un Phidias, un Alcamène, qui se soumettaient aux regles fixées par ce grand maître, et auxquelles la sculpture dut probablement cette foule de chefs-d'œuvre qu'elle paraissait produire sans effort et comme si elle eût trouvé le secret de les rendre faciles.

Nous ne possédons malheureusement plus le canon de Polyclète, ni aucun des écrits où des peintres et des sculpteurs, chefs d'écoles célèbres, avaient consigné les proportions du corps humain qu'ils regardaient comme les plus belles : mais parmi les statues antiques qui nous sont parvenues il y en a d'assez belles pour nous dédommager en partie de ce que nous avons à regretter; et soit qu'on les considère, les unes comme des ouvrages originaux, les autres comme des copies d'originaux renommés, elles peuvent nous guider dans la recherche des proportions suivies par les anciens dans leurs figures, en raison des diverses natures qu'ils avaient à représenter. J'ai donc fait choix de quarante-deux statues antiques remarquables par la beauté de leurs proportions, dans les différens ages, depuis l'enfance jusqu'à l'âge mûr. Le Musée royal du Louvre m'en a offert plusieurs que l'on peut mettre au rang des modèles les plus parfaits, telles que la Diane à la biche, la Vénus de Milo, le héros combattant, le Jason, le personnage romain en Mercure, et plusieurs autres. De beaux platres moulés sur l'antique avec le plus grand soin, dans les ateliers du Musée, m'ont servi pour les figures qui font partie des autres collections de l'Europe. La différence du plâtre au marbre pour les grandeurs est de si peu de chose en plus, qu'elle serait insensible dans les mesures de détail, et que le rapport entre elles est toujours le même. Je crois pouvoir répondre de la justesse des proportions que je donne dans les tableaux suivans, ayant été aidé, dans ce travail très-long et très-minutieux, par M. de Bay, l'un de nos meilleurs sculpteurs, et par son fils, qui y ont apporté la plus scrupuleuse exactitude. Nous n'avons mesuré en général que des figures nues, et, autant que possible, que celles dont la pose s'y prétait le mieux. Parmi les statues drapées, il y en a peu qui permettent d'y prendre d'autres proportions que celle du rapport de la tête avec la hauteur totale : ainsi , dans ce genre de figures , il s'en trouve beaucoup de très-belles que l'on ne pouvait pas soumettre à ces recherches; les

artistes et les amateurs les ont trop présentes à la mémoire pour qu'il ne soit pas superflu de les citer. Nous avons aussi évité d'opérer sur des statues dont les têtes, quoique antiques, sont rapportées, à moins qu'elles ne soient bien en proportion avec les corps où elles ont remplacé celles qui leur manquaient. Les lacunes qu'offrent mes tableaux dans les proportions de certaines statues, proviennent ou de parties restaurées que nous n'avons pas mesurées, ou de ce que l'attitude ne le permettait pas. Les poses droites et qui présentent le plus de développement, étaient celles que nous devions préférer.

Pour obtenir des mesures exactes et constantes, nous avons, autant que possible, pris nos points sur les parties osseuses et visibles dont les dimensions ne varient pas, et c'est, pour ainsi dire, établir les longueurs du squelette et des différens os ; car l'on sait que de la justesse de leur conformation dépendent la beauté et l'accord de tout l'ensemble d'une figure humaine, ainsi que la finesse et la grâce de ses attaches ou des emmanchemens de toutes ses parties : aussi avons-nous donné un grand soin aux mesures des jointures. D'après cet axiome bien reconnu, il cût été intéressant de mesurer un beau squelette; mais quelques considérations m'en ont empêché. Il aurait fallu en trouver un dont l'individu vivant bien proportionné eût été en rapport avec la statue à laquelle nous l'aurions comparé : ce n'était guère possible, ou c'eût été du moins très-difficile pour une seule figure, et il aurait fallu avoir recours à plus d'une épreuve sur différens sujets; ce qui rendait la chose peu praticable. Quant aux squelettes qu'il est facile de se procurer, ils ne sont guère propres à ces recherches. On ne sait pas exactement la taille qu'avait l'individu; les ligamens détruits et les jointures relâchées, on ne peut ni la connaître avec précision, ni établir de rapports dont on puisse garantir la justesse.

C'est la même raison qui s'est opposée à ce que je donnasse les proportions des mains antiques eu égard au reste du corps. Parmi le petit nombre de celles qui existent entières, il y en a très-peu qui ne soient pas en partie fermées, ou dont le développement se prête à des mesures. On trouve d'ailleurs pour modèles des mains aussi belles et aussi bien proportionnées que celles que les statues antiques peuvent offrir.

Il me reste à indiquer les bases d'après lesquelles ont été prises les mesures pour établir les proportions. On sait qu'on se règle d'après la grandeur de la tête, et qu'on la divise en quatre parties, subdivisées chacune en douze minutes. La première partie se prend du dessous du menton au bas du nez. Elle est quelquefois un peu forte dans les têtes antiques, et d'autant plus que la bouche est toujours un tant soit peu entr'ouverte; ce qui, dans des têtes telles que celles de l'Apollon du Belvédère, de la Diane à la biche, augmente cette partie de deux à trois lignes, dont il faut tenir compte en prenant les mesures pour avoir exactement le rapport de la tête avec la figure totale, et l'on doit supposer la bouche fermée. La seconde partie se mesure du dessous du nez à sa partie supérieure sur la ligne qui touche le sommet des paupières supérieures et l'intervalle des sourcils. La troisième s'arrête à la racine des cheveux. A partir de ce

point, le haut de la tête forme la quatrième partie. Elle est très-souvent un peu faible dans les têtes antiques, ou moindre d'une longueur de nez: ce qui compense ce qu'il peut y avoir de trop dans le bas du visage. Mais les cheveux ou la barbe qui recouvrent les points d'où l'on devrait prendre la mesure totale de la tête, opposent des difficultés. Pour les têtes barbues. deux fois la longueur de l'œil, ou une fois celle du nez, si on peut le mesurer du dessous à sa racine jusque sur la ligne des yeux, donnerait une partie qui, multipliée par quatre, produirait la hauteur de la tête nue ou dégarnie de ses cheveux et de sa barbe. Quant aux têtes imberbes, quelques sculpteurs les mesurent en doublant la distance du dessous du menton à l'angle interne de l'œil : mais nous nous sommes convaincus que cette mesure donnait une tête trop petite, et qu'en s'en servant pour la figure totale, elle s'y trouvait plus de fois qu'elle ne peut y être conteme. C'est ainsi qu'en employant cette manière de mesurer les proportions, je me suis trompé dans celles que j'ai indiquées, pour plusieurs statues antiques, dans une note d'une dissertation que j'ai publiée sur la Vénus de Milo (1). Il paraît que la méthode la plus sûre est de prendre, pour la hauteur de la tête sans cheveux, deux fois la distance du dessous du menton au dessus du milieu de la paupière supérieure, à l'endroit où elle se joint au bord de l'os sus-orbitaire. Ces deux points extrêmes sont établis sur des parties de la boîte osseuse de la tête, et ils sont presque toujours sentis dans les têtes antiques. Je ne sais si c'est ce moyen dont Audran s'est servi dans les proportions du corps humain. Il ne le dit pas. Nous ne nous rencontrons pas toujours dans nos mesures : les siennes sont quelquefois plus fortes, d'autres fois un peu plus faibles; et cependant les épreuves multipliées que nous avons faites sur un nombre de statues trois fois plus considérable que ce qu'on trouve dans Audran, me portent à croire que nous n'avons pas tort. J'ajouterai encore que, dans les plus belles statues antiques dont la pose est droite, il y a trois grandes proportions qui sont presque toujours égales entre elles : ce sont, la distance de la fossette des clavicules à la naissance du pénil, celle du nombril au dessus de la rotule, et celle de ce point à la plante du pied intérieurement, et la jambe étant perpendiculaire. Ces trois mesures, qui embrassent dans leur longueur toute la figure, sont très-importantes. De la crête des os des îles au milieu de la rotule il y a aussi en general la même distance que de ce dernier point au bas de la partie antérieure du talon; et c'est encore la même que celle de la fossette des clavicules au bas de l'abdomen.

Les trois figures de la planche 8 indiquent les différentes hauteurs où ont été prises les proportions, et les lettres de renvoi sont expliquées dans les tableaux ci-joints.

(1) Paris, de l'imprimerie de P. Didot, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel, imprimeur du Roi; 1821. Page 11, j'avais donné 8 tét. 2 part. 5 min. à la Vénus de Milo, tandis qu'elle n'a que 7 tét. 3 part. 5 min.; à l'Apollon, 8 tét. 2 part. 5 min., il n'a que 7 tét. 3 part. 3 min.; à la Vénus de Médicis, 8 tét. 1 part., au lieu de 7 tét. 3 parties 10 minutes; et à la Diane à la biche, 9 têtes moins trois centièmes, et sa proportion n'est que de 8 têtes 1 partie 11 minutes.

# Proportions de quarante

|                                                                                                     | X                                     | NPAR  | NT.     | ENF        | ANTÀ  | r,oin  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|------------|-------|--------|
|                                                                                                     | 2                                     | du    | 95      |            | N.º 6 | -      |
|                                                                                                     | Mu                                    | séc r | oyai.   | Mu         |       | oyal.  |
| Proportions ou nombre de longueurs de tête dans la hauteur totale.                                  | tétes                                 | part. | minut.  | têtes<br>A | part. | minus  |
|                                                                                                     | pied                                  | pon.  | lignes. | pied<br>#  | pou.  | ligue: |
| Longueurs principales.                                                                              | sêtes                                 | part. | minut.  | têtes      | part. | mina   |
| A B , De la partie supérieure du sternum à la naissance du pénis.                                   | 1                                     | 2     | 4       | 11         | part. | J.     |
| CD, Du nombril au dessus de la rotule droite                                                        | 1                                     | B     | 11      | 1          | 11    | 7      |
| gauche                                                                                              | 1                                     | #     | 10      | 1          | U.    | 8      |
| DE, Du dessus de la rotule au bas du calcanéum droit                                                | 1                                     | 1     | #       | 1          | И     | 8      |
| gauche                                                                                              | 1                                     | 1     | 3       | 1          | 11    | 8      |
| a b , De la septième vertèbre du cou au coccix                                                      | 11                                    | 11    | 11      | 1          | 1     | 10     |
| B c , Du coccix au bas du calcanéum                                                                 | 11                                    | 100   | 77      | 2          | 11    |        |
| Longueurs de détail.                                                                                |                                       |       |         | 1          |       |        |
| F G , De la partie supérieure de la tête de l'humerus à la pointe                                   |                                       |       |         |            |       |        |
| du coude droit ou de la tête du cubitus                                                             | 1                                     | 11    | 8       | 10         | 3     | 9      |
| gauche                                                                                              | 1                                     | 11    | 10      | U          | r.    | 1      |
| GH, De l'extremité supérieure du cubitus ou de l'olécrane à l'ex-                                   |                                       |       |         | !          |       |        |
| trémité du radius droit                                                                             |                                       | 3     | 10 4    | B          | 3     | 8      |
| gauche                                                                                              |                                       | 2     | 10 1    | "          | il    | 3      |
| A I , De la partie supérieure du sternum à l'inférieure                                             |                                       | 2     | 8       | 196        | 1     | li li  |
| A J, De la partie supérieure du sternum au mamelon droit                                            |                                       | 3     | 9       | h          | 37    | -      |
| gauche                                                                                              |                                       | H     | #       | 10.        | B     |        |
| J K, Du mamelon droit à la crête de l'os des îles                                                   | "                                     | 6     | II.     | E          | "     |        |
| gauche                                                                                              |                                       | 11    | #       | 18         | 1     | - 2    |
| C. I. De la partie inférieure du sternum au nombrit                                                 |                                       | 11    | 17      | И          | 2     | 5      |
| C L , Du nombril au bas de l'abdomen                                                                |                                       | 1     | 8       | 11         | 1     | 5      |
| KD, De la crête des os des îles au dessus de la rotule droite                                       |                                       | 11    | 6       |            | "     | 1 "    |
| MN, De la crète du tibia au coude-pied droit                                                        |                                       | 11    |         | 1          | II.   |        |
| gauche                                                                                              |                                       | 3     | 10 1/3  | H          | 3     | 1.     |
| M E, De la créte du tibia au bas du calcanéum interne droit                                         | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 3     | II I    |            | 3     | 10     |
| gauche                                                                                              |                                       | 3     | 1 3     | 0.         | 3     | 8      |
| O P , Longueur du pied droit                                                                        | 2                                     | 3     | 1<br>2  | 1          | 9     | 11     |
| gauche                                                                                              |                                       | 111   | "       | 1          | 1,    | 11     |
| Largeurs.                                                                                           |                                       |       | E .     | ľ          | "     | ,      |
| A Q, De la partie supérieure du sternum à la partie externe de<br>la grosse tête de l'humérus droit |                                       |       | н       | 4          | Ł     |        |
| gauche                                                                                              | ,,                                    | 1 11  | 1 11    |            |       |        |

## deux Statues antiques.

| 1      |       |              | -         | _     | _       | _          |       | _       | -         | _     | _       | _         | _     | _       |           | _     |         |
|--------|-------|--------------|-----------|-------|---------|------------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|
|        | AMOU  |              |           | POLL  |         | A          | POLL  | INE     |           | DOR   | NT      |           | FAU   | NE      |           | FAU:  | V.F.    |
| EN     | HERO  | CULE.        | SAI       | UROCT | TONE.   | đe         | la ga | lerie   |           |       |         | ΑU        | PILA  | STRE.   |           |       |         |
| 1      | N.º 2 | 79           |           | N.º 1 | 9       |            | de    |         |           | de    |         |           | N.º 1 | 46      | ı         | du    |         |
| du N   | lusée | royal.       | du M      | lusée | royal.  | I          | lorer | ice.    | 1         | BERLI | N.      |           |       | royal.  | С         | APIT  | OLE.    |
| tiftee | part. | minut.       | tétes     | part. | minut.  | tètes      |       | minut.  | tétes     | part. | minul.  | tétes     | part. | minut.  | tétes     | part. | minut.  |
| 6      | 8     | 3            | 7         | #     | 9       | 7          | 3     | 6       | 7         | 3     | II      | 7         | H     | 7       | 7         | 3     | 6       |
| pied.  | pou,  | lignes.<br>5 | pied<br># | pou.  | ligues. | pied<br>#  | pon.  | lignes. | pied<br># | pou.  | lignes. | pied<br># | pou.  | fignes. | pied<br># | pou.  | lignes. |
| Vises  | part. | minut.       |           | part. | mimat.  |            | part. | minut.  |           | part. | menut.  | tétes     | part. | minut.  | tétes     | part. | minut.  |
| 2      | 8     | 6            | 2         | #     | 7       | 2          | 1     | 4       | 2         | 1     | 2       | 2         | 1     | 1       | 3         | 1     | 9       |
| 9      | 8     |              | 3         | 1     | 11      | 2          | 1     | 7       | 2         | 1     | 11      | 2         | #     | 3       | 3         | 2     | 9       |
| 100    | 2     | #            | 3         | 1     | 10      | 3          | 2     | 5       | 2         | 1     | 2       | 2         | 1     | 4       | 2         | 2     | 1       |
|        | II    |              | 2         | 1     | 2       | 3          | 1     | 5       | 3         | 1     | 8       | 2         | 1     | #       | 3         | 3     | 5       |
| 14.    | 3     |              | 3         | i     | 3       | 3          | 1     | 5       | 2         | 1     | 6       | 2         | 1     | 3       | 3         | 1     | 9       |
| 6      | B     | 1            |           | 21    | H       | 3          | .1    | 3       | 2         | 1     | #       | 3         | 1     | 2       | II .      | 11    | II .    |
| 2      | 2     | #            | 0         | #     |         | -1         | 1     | 3       | 4         | H     | 5       | 3         | 3     | 6       | If        | #     | 11      |
|        |       |              |           |       |         |            |       |         |           |       | 1       |           |       |         |           |       |         |
| 3      | ,     |              | 1         | 2     | 5       | u u        |       | u       | 1         | 2     |         | 1         | 3     | 5       | o.        | 71    | "       |
|        | 11    | ,            | g         | 11    | п       | 1          | 2     | 6       | 1         | 9     | ,,      | 1         | 3     | 4       | 1         | 3     |         |
|        |       |              |           |       |         |            |       |         |           |       |         |           |       |         | l .       |       |         |
| 9.0    | 3     | 10           | II        | B     | B       | 1          | 1     | #       | 1         | II .  | 3       | μ         | JJ    | ıı ı    | 1         | 1     | 3       |
| 2      |       |              | 11        | 1     | II      | 1          | 1     | l)      | 1         | И     | 5       | 1         | 8     | 8       | 1         | 1     | И       |
| 3      | 3     | 11           | 11        | 3     | 2       | <i>\$1</i> | 3     | 8       | #         | 3     | 11      | н         | 3     | 2       | B         | 11    | 11      |
| 0      | 3     | 3            | "         | 3     | 3       | Ħ          | 3     | 6       | #         | 3     | 3       | tt.       | 3     | 5       | 11        | II .  | 11      |
| 1      | 3     | 8            | 11        | 3     | 9       | 11         | 3     | 8       | Н         | 3     | 3       | п         | II.   | u       | II .      | 3     | 7       |
| 71     | 3     | 7            | B         | 3     | 10      | 1          | 1     | 8       | 1         | 1     | 11      | H         | 3     | 11      | B         | μ     | a       |
| 1      | 1     | 1            | 1         | 3     |         | 1          | 1     | 9       | 1         | 1     | V       | Ω         | И     | U       | 1         | 11    | 10      |
|        | 3     | 1            | n         | 3     | 8       | 11         | 3     | 8       | U         | 3     | 10      | H         | 3     | 4       | M.        | H     | 27      |
| )      | 3     | 1            | 11        | 3     | 5       | "          | 3     | 9       | tt        | 2     | 3       |           | 3     | 6       | И         | 3     | 9 1     |
|        |       |              | 3         |       | 4       | . 2        | 1     | μ       | 3         |       | B       | 1         | 3     | 9       | 2         | it    | 10      |
|        | 8     | B            | 3         | H     | 1       | 2          |       | 8       | 3         | 11    | 2       | 1         | 3     | 7       | 3         | Ħ     | 11      |
| 1      | 2     |              | 1         | 3     | 6       | 1          | 3     | 10 -    | 1         | 3     | 7       | 1         | 3     | 6       | 1         | 3     | 11 -    |
| - 10   | 8     | B .          | 1         | 2     | 5       | 2          | 3     | 11      | 1         | 3     | 4       | 1         | 3     | 6       | 1         | 3     | 1       |
| 9.     | 1     |              | 1         | 3     | 10      | 17         | 3     | 3       | 1         | 3     | 11      | 1         | 3     | 8       | 3         | 1     | 3       |
|        | 2     | B            | 1         | 3     | 10      | E          | 3     | 3       | 1         | 3     | 10      | 1         | 3     | 11      | 2         |       | 5       |
|        |       | H            | 1         |       | 6       | 1          | 1     | "       | 1         | 1     |         | 1         | Я     | . 1     | 1         | 8     | R       |
|        | 8     | "            | *         | #     | B       | 1          | 1     | "       | 25        | μ     | *       | 1         | 1     | 1       | 0         | · ·   | 12      |
| ,      |       |              | ,         | 3     | 6       | ,          | ,     | ,       | u         | h     |         | El .      | 3     | 8       | er .      | h i   | R       |
|        |       |              | p         |       | p p     | U          | ,     | h       | . 9       | p     | 1       | 2         | 3     | 6       | п         | R     | "       |
|        |       |              |           |       |         |            |       |         |           |       |         |           |       |         |           |       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E     | NEAD        | T.             | ENF | ANTÀ                   | r,oit       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|-----|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | du<br>sée r |                |     | N.º 69<br>du<br>isée r | 94<br>oyal. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tétas | part.       |                |     | part.                  | minut       |
| J , D'un mamelon à l'autre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | al    |             | "              | 11  | "                      | "           |
| R, Du plus grand écartement des grands dentelés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H     | P           | "              | 11  | 3                      | 6           |
| S , Au bas des côtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11    | #           | //             | 1   | 3                      | 6           |
| T, A la partie la plus saillante du grand oblique (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |             | 8              | "   | 3                      | 10.         |
| U, Au dessous du grand oblique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | 11          | 8              | "   | 3                      | 9           |
| K, A la créte des os des iles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B.    | 3           | 9              | "   | 3                      | 3           |
| V, De la cuisse droite à la hauteur du grand trochanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     | 3           | 7              | 11  | 2                      | 5           |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | 2           | $5\frac{1}{3}$ | //  | 3                      | 4           |
| K, Au milieu de la cuisse droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    | 2           | 4              | ,   | 1                      | 11          |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | 2           | 3              | 10  | 1                      | 11          |
| , Au dessus de la rotule droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | 3           |                | "   | 1                      | 9 1/8       |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | 1           | 11 1           | ,,  | 1                      | 9           |
| , Au milieu de la rotule droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     | 1           | 11 +           | 1   | 1                      | 9           |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | 1           | 11             | D.  | 1                      | 8           |
| , Au dessous de la rotule droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     | 1           | 10             | ,   | 1                      | 7           |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1           | 10             | ø   | 1                      | 6 1         |
| A la partie la plus saillante du mollet droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | 2           | 11             | 17  | 1                      | 7           |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0     | 2           | 11             | 11  | 1                      | 7           |
| Au dessous des jumeaux de la jambe droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,   | 1           | 7              | -   | 1                      | 3 ±         |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | 1           | 7              | ,   | 1                      | 3 1         |
| Au dessus des malléoles de la jambe droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,     | 1           | 1 ±            | ,   | 1                      | 1 1         |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | i           | 1              | "   | 1                      | 1           |
| Aux malléoles de la jambe droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "     | 1           | 2              | ,   | i                      | 1.5         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     | i           | 14             | ,   | i                      | 11          |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "     | 1           | 1 3            | 1   | 1                      | 1 3         |
| Largeur du bras droit au milieu de la partie apparente du biceps ou scapulo-radial ( Chaussier )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,    | ,           | "              | ,   |                        |             |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,    |             | "              |     | ,                      |             |
| Au dessus de la saignée droite ou de l'articulation huméro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "     | -           |                |     | -                      |             |
| cubitale ( Ch. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | П     | "           | "              | ,   | 1                      | ,           |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,    | "           | ,,             | "   | 11                     |             |
| , A la saignée droite ou à l'articulation huméro-cubitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #     | ,,          | p              | IJ  | 0                      | <i>B1</i>   |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | ,,,         | "              | ,   | 11                     | l l         |
| , Au plus fort de l'avant-bras droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,     | 1           | 10 1           | ,   | 1                      | 1           |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | 1           | 9 1            | ,   | " "                    | 1           |
| M. Chaussier a remplacé ce nom par celui de costo-abdominal, qui in-<br>que ce muscle s'attache aux rôtes et à l'abdomen. Il recourre le petit<br>co ut ilio-abdominal. La uomenclature de M. Chaussier a sur l'ancienne<br>da avantage d'indique l'es parties où les muscles ont leure, attaches on<br>qui ve joignent dans les articulations; elle offre dans la composition des<br>la même analogie que la uouvelle nomenclature c'himique. |       |             | D 19           |     |                        |             |

| du M       | N.º 5      | e royal.       | . du    | N.º<br>Musé | 19<br>e royal | . d   | de<br>gale<br>e Flo | la<br>erie<br>rence. |             | ADOI<br>d<br>BER |                     |            | N.º  | ASTRE.  146  e royal. |            |     | UNE<br>Îu<br>TOLE. |
|------------|------------|----------------|---------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|------------|------|-----------------------|------------|-----|--------------------|
| têtes<br>S | part.<br>3 | minut.         | 1<br>1  | part        | minut<br>#    | 1 1   | pan<br>#            | t. minus             | tetes<br>tt | pan<br>3         | t. minut<br>11<br>5 | tétes<br>U | part | minut.                | têtes<br># | par | t. minut.<br>U     |
| 1          | H          | 9              | 1       | 11          | 7             | 1     | 1                   | 1                    | li          | "                | 10                  | l "        | "    | 10                    | Li         | 1   | 3                  |
| 1          | 2          | 6 1/2          | 1       | 1           | 11            | 1     | 1                   | 9                    | 1           | 1                | 3                   | 1          | 1    | 2                     | 1          | 1   | 8                  |
| 1          | #          | 7 1/2          | 1       | 1           | 11            | 1     | 1                   | 9                    | 1           | 1                | 3 1                 | 1          | 1    | 1                     | 1          | 1   | 8 1                |
| 1          | 3          | 5 1/2          | 1       |             | 1             |       | 3                   | 10                   | 1           | 11               | 11                  | 11         | 3    | 11                    | 1          |     | 3                  |
| II         | 2          | 6              | 11      | 3           | 9             | 11    | 3                   | 2                    | 11          | 3                | 1/2                 |            | 11   | ,,,                   | ,,,        | 3   | 4                  |
| ji.        | 3          | 6 1/2          | Ħ       | 3           | 9             | "     | 3                   | 1                    | #           | 3                | 1 1                 | 11         |      | #                     | "          | 3   | 3                  |
| 2          |            | II             | p       | 2           | 4 1/3         | D)    | 3                   | 8                    | 11          | 3                | 8                   | 11         | ti   | 11                    | 11         | 2   | 10 1               |
| "          | B          | 17             | #       | 2           | 5             | 11    | 2                   | 8                    | U           | 2                | 7                   | D          | 11   | 11                    | 11         | 2   | 8 1                |
| 2          | 1          | 11             | H       | 1           | 10            | H     | 2                   | 1                    | 11          | 3                | 1 2                 | 11         | 1    | $11\frac{1}{3}$       | II         | 2   | 1                  |
| 1          | "          |                |         | 1           | 10            |       | 1                   | 11                   | II          | 3                | 1/2                 | #          | 1    | 11                    |            | 2   | 1/2                |
| 1          | #          | "              | 11      | 1           | 9             | H     | 3                   | B                    | B           | 3                | 11                  | #          | 1    | 11                    | ti.        | 2   | 87                 |
| 1          | 8          | "              | li      | 1           | 10            | B     | 1                   | 11                   | 21          | 3                | 1                   | 11         | 1    | 11                    | 21         | 3   | 0                  |
| 3          | П          | "              | "       | 1           | 8             | #     | 1                   | 9 1                  | #           | 1                | 10                  | #          | 1    | $10^{\frac{1}{2}}$    |            | 1   | 10 1               |
| P          | B          | 0              | Ħ       | 1           | 9             | tl    | 1                   | 10                   | 17          | 1                | $10\frac{1}{2}$     | #          | 1    | $10\frac{t}{2}$       | 11         | 1   | 9 1/2              |
| 1          |            | H              | EF .    | 2           | B.            | 11    | 2                   | 3                    | 11          | 2                | $\frac{2}{2}$       | #          | 2    | 2                     | 11         | 2   | 3                  |
| · I        | ži.        | 11             | 17      | 2           | ff .          | 11    | 2                   | 3                    | 17          | 2                | 2 1/2               | U          | 2    | $-1\frac{1}{3}$       | #          | 3   | 2 1                |
| 1          | П          | H              | U       | 1           | 8             | II.   | 1                   | 11                   | Et .        | 1                | 10 1/2              | #          | 1    | 9                     | II         | 1   | 11                 |
|            | 11         | 11             | #       | 1           | 8             | II II | 1                   | 11                   | 11          | 1                | 10 1                | t)         | 1    | 9                     | 11         | 1   | 11                 |
|            | 11         | "              |         | 1           | _             | U     | 1                   | 2                    | #           | 1                | 3                   | 8          | 1    | 3                     | Ш          | 1   | 2 :                |
|            | 0          | "              | II<br>U | 1           | 1 4           | g     | 1                   | 3                    | 11          | 1                | 3                   | IJ         | 1    | 2 -                   | Ħ          | 1   | 2 3                |
|            | 0          | 11             | "       | i           | 3             | a     | 1                   | 4 1/2                | 11          | 1                | 5 4                 | II         | 1    | 4 1/2                 | 11         | 1   | 5                  |
|            | "          | "              | "       | ^           | 3             | II .  | 1                   | 5                    | B B         | 1                | 6 ½                 | H          | 1    | 4                     | 11         | 1   | $5\frac{1}{2}$     |
| 8          | 1          | 5              | 11      | 1           | 8             | ,,    | 1                   | 10                   | 11          | 1                | 7                   | 11         | 1    | 6                     | п          | 1   | 10                 |
| 1          | 1          | "              | "       | II .        | 11            | H     | 1                   | 8 1/2                | 11          | 1                | 6                   |            | 11   | "                     | 11         | 1   | 10                 |
| (m)        | 1          | 5              | п       | 1           | 6             | 11    | 1                   | 8                    | 8           | 1                | 3 ½                 | ,,         | ,    | 6 1                   | 71         | 1   | 9                  |
| a          |            | 11             | 0       | B.          | ,             | 11    | 1                   | 7                    | B           | 1                | 4                   | 11         | 11   | 11                    | В          | 1   | 8                  |
| 0          | 1          | 5              | "       | 1           | 8             | 17    | 17                  | 11                   | 27          | 1                | 6                   | 11         | 1    | 8 1                   | 11         | 2   | "                  |
| 8          | 3          | 11             | 11      | "           | 11            | #     | 1                   | 9                    | ,,          | 1                | 6                   | п          | 11   | 0                     | п          | 1   | 10                 |
| 1          | 1          | $6\frac{1}{3}$ | 11      | 1           | 10            | R     | 1                   | $10^{\frac{1}{2}}$   | U           | 1                | $8\frac{1}{2}$      | "          | 1    | 8                     | E          | 2   | μ                  |
| 1          | 1          | 11             | 11      | 11          | p             | R     | 1                   | 9                    | p           | 1                | 8                   | 0          | П    | "                     | В          | 2   | В                  |
|            |            |                |         |             |               |       |                     |                      |             |                  |                     |            |      |                       |            |     |                    |

|                                                                                                          | E     | MFAN         | T.     | ENF       | NTÀ         | r, OIE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|-----------|-------------|--------|
|                                                                                                          |       | du<br>sée re |        |           | du<br>sée r |        |
| j , Au poignet droit, à l'extrémité inférieure du radius ou<br>de l'articulation radio-carpienne ( Ch. ) | tétes | part.        | minut. | têtes<br> | part.       | minu   |
| gauche                                                                                                   | м     |              | ,      |           | 11          | "      |
| Épaisseurs sur le profil.                                                                                |       |              |        |           |             |        |
| J, Prise d'un pectoral ou sterno-huméral (Ch.) au dessous                                                | ,     | ,            | ,,     | ,         | ,           | ,      |
| de l'omoplate                                                                                            |       |              |        | н         | 3           | 1      |
| I, A l'arcade                                                                                            | ľ     | 1 ,          | ,      | 1 "       | 3           | 9      |
| m, Des droits ou sterno-pubiens (Ch.) au dessous des lombes                                              | 8     |              | 1 "    | 1         | 1 "         | 1      |
| n, Du bas de l'abdomen au moyen fessier ou grand ilio-tro-                                               | 11    | ,            |        | "         | 3           | 2      |
| chantérieu ( Ch. )                                                                                       |       | ,            | L ,    |           | 3           | 4      |
| p, De la cuisse au dessous de la fesse droite                                                            | ,     | 9            | 7      | 1,        | 9           | 5      |
| •                                                                                                        | ,     | 9            | 9      | "         | 9           | 4      |
| gauche                                                                                                   |       | 9            | 4      | 1 "       | 9           | 1      |
| q , De la cuisse droite au milieu                                                                        | "     | 9            | 4 -    | "         | 9           | 1      |
| gauche                                                                                                   |       | 1            | 11     | 1 .       | li          |        |
| r, De la cuisse droite au dessus de la rotule                                                            | "     | 1 -          | 1      | l'        | l i         |        |
| gauche                                                                                                   | li li | 2            | "      | "         | 1 -         | 7      |
| , De la cuisse droite au milieu de la rotule                                                             | #     | 1            | 11     | "         | 1           | 10     |
| gauche                                                                                                   | #     | 2            | E      | "         | 1           | 8      |
| t , De la cuisse droite au dessous de la rotule                                                          | II    | 1            | 8 1    | "         | 1           | 6      |
| gauche                                                                                                   | #     | 1            | 9 1    | "         | 1           | 6      |
| u , Au mollet droit                                                                                      |       | 1            | 11     | #         | 1           | 7      |
| gauche                                                                                                   | 7     | 1            | 11 -   |           | 1           | 7      |
| v , Au dessous des jumeaux droits                                                                        | u     | 1            | 8      | "         | 1           | 4      |
| gauches                                                                                                  | - 11  | 1            | 7 1    | "         | 1           | 4      |
| x, A la hauteur du coude-pied droit                                                                      | ,     | 1            | 5 1    | "         | 1           | 3      |
| gauche                                                                                                   | ,,    | 1            | 5 1    |           | 1           | 3      |
| y , Du bras droit au bas du deltoîde ou sous-acromio-huméral                                             | ,,    | "            | , 1    | ,,        | "           |        |
| gauche                                                                                                   | ,,    |              |        | 0         |             |        |
| 3 , Au milieu de la partie apparente du biceps droit                                                     | "     | ,            |        |           |             | "      |
| gauche                                                                                                   | ,,    |              | 1 "    | ١,        |             | 1 ,    |
| G . De la saignée au coude droit                                                                         | 1.    | "            |        | 1,        |             | 1 ,    |
| gauche.                                                                                                  | ,     | 1 11         | "      |           |             | 1      |
| a, Au plus fort de l'avant-bras droit                                                                    | "     | 1 "          | "      | 1         | "           | 1      |
|                                                                                                          | 1,    | ,            | "      | ,         | "           | 1:     |
| gauche                                                                                                   |       | 1            | 3      | 1 "       | 1 .         | 1.     |
| & Au poignet droit                                                                                       | "     | 1 '          | 10     | 1 "       | 1:          | 1 "    |
| gauche                                                                                                   | "     | "            | 1 "    | "         | 1 "         | 1 "    |

| EN    | HERO<br>N.º 2: | ULE.<br>79 | SAU   | N.º 1 | ONE.  |     | de la<br>galer<br>Flore |       |    | de<br>de<br>BERLI |                |      | N.º 1 | STRE.  | c     | PAU:<br>du |                |
|-------|----------------|------------|-------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|----|-------------------|----------------|------|-------|--------|-------|------------|----------------|
| tétes | part.          | minut.     | têtes |       |       |     |                         |       |    | part.             | minut.         |      | part. |        | têtes | part.      | minut.         |
|       | B.             | 11 ½       | at .  | #     | #     | "   | 1                       | 1     |    | 1                 | fl .           |      | 11    | II .   |       | 1          | 1              |
| "     | 8              | *          | В     | et .  | Ħ     | ti. | 1                       | 1     | ,, | ě                 | 11             | If   | ji    | 10 1/3 | at .  | 1          | 3              |
| ,     | 3              | 7          |       | 1     | 2     | II. | 1                       | 3     | 0  | 1                 | 3              | 1    | II II | 2      | II.   | 11         |                |
|       | 3              | 7          | 8     | 1     | 2     | 11  | 1                       | 3     | 11 | 1                 | 5              | 1    |       | 1      | "     | li li      | 1/             |
| 11    | 3              | 4 1/2      | "     | 3     | 7     | "   | 3                       | 11    | 11 | 3                 | 7              | #    | 3     | 8      | 11    | #          | B .            |
|       | 3              | 11 -       | 1     | ,,    | 3     | 1   |                         | 8     | 1  |                   | 3              | B    | 3     | 9      | B     | //         | El             |
| 1     |                | 1          | 1     | 11    | 6     | 1   | #                       | 1     | 1  | #                 | 9              | 1    | B     | 4      | 11    |            | B              |
|       | 3              |            |       | 3     | 4     | 17  | 3                       | 7     |    | 3                 | $6\frac{1}{3}$ | 11   | 3     | 4 1/2  | В     | 3          | 10             |
| 1     | 3              | 11 1       | 17    | 3     | 4     | 11  | 3                       | 8     |    | 3                 | 9              | B.   | 3     | 4      | ii ii | 3          | 9              |
| 1     |                | 11         | 11    | 3     | If    | 11  | 3                       | 4 1 1 | #  | 3                 | 3 1/2          | 11   | 3     | #      | #     | 3          | 5              |
| 1     | 1              |            | 11    | 2     | 11    | B   | 3                       | 5     |    | 3                 | 5              | 11   | 3     | 2      | p     | 3          | 5              |
| 11    | R              |            |       | 2     | 2     | 11  | 2                       | 4 1/3 | D  | 3                 | 4 1/3          | #    | 3     | 3      | H     | 3          | $6\frac{t}{3}$ |
| 11    | 11             | 11         | If    | 2     | 1     | 11  | 2                       | 3     | 11 | 3                 | 4 1/2          | #    | 2     | 3 1/2  | R     | 2          | 5              |
|       | #              | 17         | 2     | 3     | 1 1/2 | 17  | 2                       | 5     | #  | 2                 | 6 1            |      | 3     | 2      | #     | 2          | 7              |
| 1     | 11             |            |       | 2     | 3     |     | 2                       | 4     | #  | 2                 | 4              | #    | 3     | 2      | II    | 3          | 4              |
| 12    | 1              | D          | 1     | 1     | 11    |     | 2                       | 1     | F  | 3                 | 3              | El . | 2     | 1      | Ħ     | 2          | 3              |
| 1     | #              | 17         | 1     | 1     | 10 1  | 11  | 1                       | 11    |    | 2                 | 1 1/2          | R    | 3     | - El   |       | 2          | 1              |
| 1     | 8              | #          | "     | 2     | 1     |     | 2                       | 5     | "  | 3                 | 5              | n    | #     | 2      | 8     | 2          | 5              |
| 1     |                | #          | "     | 3     | 2     | 11  | 2                       | 3     | B. | 3                 | 5 1            | ff   | 2     | 2 11   | II II | 2          | 1 1/2          |
| 1     | #              | #          | "     | 1     | 9     | . # | 1                       | 11    | "  | 1 9               | 11             | "    | 1     | 9      | "     | 2          | 1 ½            |
| "     | 11             | 11         | 1     | 1     | 9     |     | 1                       | 10 ½  | #  | 1                 | 10             |      | 1     | 11     | 1 "   | 1          | 7 1            |
| 1     | "              | B          | "     | 1     | 7 1 7 | R   | 1 1                     | 8     | "  | 1                 | 9 1            | "    | 1     | 9      | "     | 1          | 9              |
| 1     | 1              | 7          | 11    | 1 9   | 1     | "   | 11                      | 0     | 1  | 1                 | 10             | H.   | 1     | 11 :   | ,     | ,,         | 11             |
| 1     | 1              | 1          | 1     | 2     | 1     | 1   | "                       | 0     | "  | 1                 | 9              | #    | 11    | 11 2   | ,     | 9          | 2              |
| 1     | 1              | 7 1        | 1     | 9     | "     | "   | 11                      | "     | "  | 1                 | 10             | ,    | 1     | 11     | ,,    | 2          | 3 +            |
| 1     | 1              | 11         | 1.    | ,     | "     | "   | 11                      | ,,,   |    | 1                 | 9              | "    | 1     |        | . ,,  | 9          | 2              |
| 1     | 1              | 10         | ,     | 1     | 11    | 11  | 1                       | ,     |    | 1                 | 6              | ,    | 11    | 31     |       | U          | 11             |
| 1,    | ,              | 10         | ,     | 1     | 1.,   | 1,  | 0                       | ,     | p. | 1                 | 5              | U    |       | g.     |       | 2          | 3              |
| 1,    | 1              | 7          | ,     | 1     | 6     |     | 11                      | 11    | "  | 1                 | 5 1            | 11   | 1     | 6      |       | 1          | 10             |
| 1,    | 1              | n          | "     | 11    | 11    |     | H                       |       | E  | 1                 | 6 1            |      | 11    | 11     | 11    | 1          | 11             |
| ١,    | 1              | 1          |       | 11    | Ш     | p   | 11                      | 67    | ,  | 1                 | 2 1            | ží   | ,77   | #      | 11    | 1          | 2 1            |
| 1,    | 1              |            | ,     | 1     | "     | B   | 1                       |       | н  | 1                 | 3              | ø    | 1     | 1 1/2  | 11    | 1          | 2              |
| 1     | 1              |            |       |       |       |     |                         |       |    |                   |                |      |       |        |       |            |                |

#### Suite des

|                                                                                             | В         | ACCH         | US.     |            |       | CAST           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|-------|----------------|
|                                                                                             | :         | N.º 1        | 54      | _          | DE    | SAIN           |
|                                                                                             | Mu        | du<br>isée r | oyal.   | à          | dro   | ite.           |
|                                                                                             |           | part,        | minut.  |            | part. | minn           |
| Proportions ou nombre de longueurs de tête dans la hauteur totale.                          | 7         | 2            | 6       | 7          | 1     | 10             |
| Grandeur de la partie divisée en 13 miautes ,                                               | pied<br># | 2 g          | ligues. | pied<br>#  | pou.  | ligner<br>10 ± |
| Longueurs principales.                                                                      | têtes     |              |         |            |       |                |
| A B, De la partie supérieure du sternum à la naissance du pénis.                            | 2         | part.        | minut.  | tétes<br>9 | part. | minu<br>2      |
| CD, Du nombril au dessus de la rotule droite                                                | 2         | 1            | 3       | 9          | 1     | 9              |
| gauche                                                                                      | 2         | 9            | 11      | 2          | 1     | _              |
| DE, Du dessus de la rotule au bas du calcanéum droit                                        | 9         | 1            | 3       | 2          | 1     | 3              |
| gauche                                                                                      | 9         | 1            | 9       | 9          | 1 7   | 11             |
| a b , De la septième vertebre du cou au coccix                                              | 0         | ,            | 11      | 9          | 1     | 8              |
| b c , Du coccix au bas du calcanéum                                                         | 4         | E E          | ,       | 4          | ,,    | 2              |
| Longueurs de détail.                                                                        |           |              |         |            |       |                |
| FG , De la partie supérieure de la tête de l'humérus à la pointe                            |           |              |         |            |       |                |
| du coude droit ou de la tête du cubitus                                                     | II        |              | II      | 1          | 2     | 3              |
| gauche                                                                                      |           | E!           | #       | Z/         | D D   | 11             |
| G H, De l'extrémité supérieure du cubitus ou de l'olécrane à<br>l'extrémité du radius droit | 1         | ,            | 9       | ,          | 0     | 1.1            |
| gauche                                                                                      | ,,,       | u u          | 11      | î          | 8     | 10             |
| A I , De la partie supérieure du sternum à l'inférieure                                     | ,         | 3            | 1       | 17         | 3     | 1              |
| A J , De la partic supérieure du sternum au mamelon droit                                   | ,,        | 3            | 3       | "          | 3     | 4              |
| gauche                                                                                      |           | 3            | 2       | "          | 3     | 3              |
| K , Du mamelon droit à la crête de fos des îles                                             | 1         | ,,           | 3       | 1          | 1     | 4              |
| gauche                                                                                      | 1         | 1            | 7       | 1          | ,,    | 8 1            |
| C , De la partie inférieure du sternum au nombril                                           | - 11      | 3            | 3       | ,          | 3     | 9              |
| C L , Du nombril an bas de l'abdomen                                                        |           | 9            | 3       | ,          | 9     | 6              |
| D , De la crête des os des iles au dessus de la rotule droite                               | 9         | ,,           | 9       | 2          | 11    | 5              |
| gauche                                                                                      | 9         | "            | 5       | 9          | #     | 5              |
| N, De la crête du tibia au conde-pied droit                                                 | 1         | 3            | 8       | 1          | 9     | 5              |
| gauche                                                                                      | 1         | 2            | 10      | i          | 9     | 4              |
| IE, De la crête du tibia au bas du calcanéum interne droit                                  | 2         | ,            | 11      | 9          | 1     | 4              |
| gauche                                                                                      | 2         | ,            | 3       | 1          | 3     | 8              |
| P, Longueur du pied droit                                                                   | 1         | ,            | 8       | 1          | 11    | 9              |
| gauche                                                                                      | п         | ,,           | ,       | 1          | 1     | 9              |
|                                                                                             |           |              | -       | .          |       | 81             |

| LDEP    | HONS      | SE,     | É          | N.º 9     | 3       |            | POLL<br>du<br>LVÉD |         | Recu       |           | ODITE.<br>Caylus, |           | vénu<br>de<br>tédic |                |           | VÉN<br>du<br>APIT |         |
|---------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|-------------------|---------|
| a       | gauc      | he.     | du M       | lusée     | royal.  | BE         | LVED               | ERE.    |            | -, p      |                   | _         | 12,010              | 131            |           | AEII!             | JLE.    |
| adors 7 | part.     | minut.  | têtes<br>7 | part.     | minut.  | têtes<br>7 | part.              | minut.  | têtes<br>8 | part.     | minut.            | 7         | part<br>3           | 10             | 7         | part.             | minut.  |
| ) ed    | pou.<br>1 | lignes. | pied<br>#  | pou.<br>2 | lignes. | pied<br>#  | pou.               | lignes. | pied<br>// | pou.<br>1 | lignes.           | pied<br># | pou.<br>1           | lignes.<br>9 ½ | pied<br># | pou.              | fignes. |
| tiltes  | part.     | minut.  | têtes      | part.     | minut.  | têtes      | part.              | minut.  |            | part.     | minut.            | têtes     | part.               | minut.         | têtes     | part.             | minut.  |
| 3       | 1         | 0       | 2          | 1         | 8       | 2          | 1                  | 4       | 2          | 2         | 5                 | B.        | H                   | #              | D         | 0                 | U.      |
| 3       | 1         | 4       | 2          | 3         | 2       | 2          | 1                  | 5       | 3          | 3         | H                 | 2         | 2                   | 3              | 2         | 1                 | 10      |
| 2       | 3         | 3       | 2          | 2         | 4       | 2          | 2                  | 1       | 3          | 2         | Н                 | 2 2       | 1 2                 | 9              | 3         | 1                 | 3       |
| 3       | 1         | 4       | 3          | 1         | 6       | 2          | 1                  | 9       | 3          | 3         | 9                 | 3         | 9                   | 5              | 2         | . 1               | 1 10    |
| 3       | 1         | 3       | 2          | 1         | 1       | 2          | 2                  | 2       | 2          | 1         |                   | 2         | 2                   | 5              | -         |                   |         |
| 3       | 1         | 9       | "          | "         | 11      | 11         | 9                  | 1       | 4          | 1         | ß                 | 4         | ı                   | 8              | H 0       | II<br>II          | "       |
| 4       | п         | 9       | B .        | 8         | 11      | 4          | 2                  |         | *          |           | И                 | ,         |                     |                |           |                   |         |
| 1       | 2         | 5       | u          | ji ji     | и       | 1          | 3                  | 4       | n.         | .11       | p.                |           | п                   | li .           | 1         | 2                 | 7       |
|         |           | 0       | И          | 8         | "       | #          | п                  | D       | 1          | 3         | 1                 | п         | #                   | R              | î         | 2                 | 7       |
| 1       |           | 9       | 1          | 1         | 11      | 1          | 1                  | n       | 1          | 1         | 3                 | n         | И                   | 21             | 1         | 1                 | 7       |
| 1       | 1         | 2       | 1          |           | 9       | 11         | 11                 | 0       | 1          | 1         | 3                 | 81        | 11                  | 11             | 1         | 1                 | 7       |
|         | 3         | 2       | 11         | 2         | 10      | u          | 3                  | 0       | :f         | 3         | 5                 | 11        | 3                   | 7              | er -      | 3                 | 3       |
|         | 3         | 4       | И          | 3         | 11      | #          | 3                  | 5 %     | 9          | 3         | 2                 | #         | 3                   | 6              | 11        | 2                 | 11      |
|         | 3         |         | 11         | 3         | 1 ½     | 11         | 3                  | 5       | 0          | 3         | 3                 | 71        | 3                   | 6              | II.       | 3                 | 11      |
| 1       |           | 1       | 1          | 3         | 3       | 1          | 17                 | 6       | 1          | 3         | п                 | 1         | 1                   | 8              | 1         | 0                 | 11      |
| 1       | 3         | 2       | 1          | 11        | 11      | 1          | 1                  | 7       | 1          | 1         | 8                 | 1         | 11                  | 11             | 1         | H                 | 2       |
| (1)     | 3         | SF.     | 11         | 3         | 5       |            | 3                  | 9       | П          | 3         | 8 1/2             | U         | 3                   | 17             | "         | 3                 | 7       |
| 1.)     | 3         | 6       | H.         | 3         | 4       | 3          | 2                  | 8       | 11         | 2         | 10                | 0         | 2                   | 9              | 11        | 2                 | 4       |
| 3       | d         | 6       | 3          | B         | 10      | 3          |                    | 6       | 3          | 1         | 1                 | 3         | 1                   | 0              | 3         | 11                | 11      |
| 3       |           | 4       | 3          | #         | 10      | 3          | it                 | 7 :     | 3          | Al .      | 9                 | 3         | 3                   | 7 7            | 2         | 11                | 6       |
| 1       | 2         | 6       | 1          | 2         | 4       | 1          | 3                  | 2 1     | 1          | 2         | 10                | 1         | 3                   | 7              | 1         | 3                 | 4       |
| 1       | 2         | 5 1/2   | 1          | 2         | 4       | 1          | 3                  | 9       | 1          | 3         | 9                 | 1 2       |                     | 1              | 1         | 3                 | 7       |
| 1       | 3         | 10      | 1          | 3         | 10 1    | 2          | 11                 | 5       | 3          | #         | 8                 | 9         | 1 11                | 6              | 1         | 3                 | 4       |
| 1       | 3         | 9       | 1          | 3         | 10 1    | 3          | 11                 | 9       | 3          | H a       | 4                 | 1         |                     | 8              | 1         | 3<br>11           | 6       |
| 1       | 0         | 9       | 1          | "         | 10      | 1          | 1)                 | 6       | 1          | 1         | 1                 | 1         | . II                | 8              | 1         | N<br>D            | 6       |
| 1       |           | 17      | D          | 11        | И       | 1          | D.                 | 8 1     | ŧ!         | и         | B                 | ,         | "                   | (,             | ,         | "                 | 0       |
|         |           |         | 1          |           |         |            |                    |         |            |           |                   |           |                     |                |           |                   |         |

## Suite de

|                                                                   | -     | _         |        | _     | -     |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|
|                                                                   | B.    | АССИ      | US.    |       |       | CASTC |
|                                                                   |       | V.º 1.    | 54     |       | DE    | SAIN  |
|                                                                   |       | du        |        | _     |       | -     |
|                                                                   | Mu    | sée r     | oyal.  | à     | dro   | ite.  |
| Largeurs.                                                         |       |           |        |       |       |       |
| A Q, De la partie supérieure du sternum à la partie externe de    | iétes | part.     | minut. | tětes | part. | minut |
| la grosse tête de l'humérus droit                                 | U     | tt.       | "      | II    | 3     | 11    |
| gauche,                                                           | 1     | 17        | -4     | 11    | B     |       |
| J J , D'un mamelon à l'autre                                      | 1     | 21        | 4      | 1     |       | 2     |
| R R, Du plus grand écartement des grands dentelés                 | 1     | 1         | 8      | 1     | 1     | 7     |
| SS, Au bas des côtes                                              | 1     | 1         | 2      | 1     | 1     | 2     |
| TT, A la partie la plus saillante du grand oblique                | 1     | 1         | 7      | 1     | 1     | 7     |
| UU, Au dessous du grand oblique                                   | 1     | 1         | 7      | 1     | 1     | 5     |
| KK, A la crête des os des iles                                    | 1     | E.        | 5      | 1     | 11    | 11    |
| V V, De la cuisse droite à la hauteur du grand trochanter         | 11    | 3         | 1      | /     | 3     | 1     |
| gauche                                                            | 11    | 3         | 4      | 0     | 2     | 9     |
| X X, Au milieu de la cuisse droite                                | 11    | 2         | 6 +    | 11    | 2     | 7     |
| gauche                                                            | #     | 3         | 8 -    | U     | 2     | 4     |
| YY, Au dessus de la rotule droite                                 | 0     | 1         | 11     | U     | 1     | 10    |
| gauche                                                            | er    | <i>31</i> | II.    | ı     | 1     | 11    |
| Z Z , Au milieu de la rotule droite                               | 0     | 1         | 11     | ,,    | 1     | 9.1   |
| gauche                                                            | ,     | D         | 11     | 11    | 1     | 10    |
| a a, Au dessous de la rotule droite                               |       | 1         | 10     |       | 1     | 8     |
| gauche                                                            | II.   | ,,        | 1      |       | 1     | 9 -   |
| b b , A la partie la plus saillante du mollet droit               | 11    | 2         | 3      | 0     | 2     | 1     |
| gauche                                                            | 11    | 9         | 3      | ,     | 3     | 1     |
| c c , Au dessous des jumeaux de la jambe droite                   | ,,    | 1         | 11     | 0     | 1     | 10    |
| gauche                                                            | 0     | 1         | 11     | ,,    | i     | 10    |
| d d , Au dessus des malléoles de la jambe droite                  | ,,    | 1         | 3      | a     | 1     | 9 1   |
| gauche                                                            |       | i         | 3      | ,     | i     | 9 1   |
| e e , Aux malléoles de la jambe droite                            | 0     | 1         | 5      | 17    | 1     | 4     |
| gauche                                                            | ,,    | 1         | 5      | "     | 1     | 5     |
| f $f$ , Largeur du bras droit au milieu de la partie apparente du | "     | 1         | 0      | 1     | ,     | 3     |
| biceps ou scapulo-radial                                          | 11    | 1         | 7 :    | ,     | 1     | 7     |
| gauche                                                            | ,,    | 1         | 6      | 11    | 1     | 10    |
| g g , Au dessus de la saignée droite ou de l'articulation huméro- | ı .   | -         |        | "     |       | 10    |
| cubitale                                                          | #     | 1         | 7      | 11    | 1     | 6 -   |
| gauche                                                            | 11    | 1         | 7      | II.   | 1     | 8 1   |
| h h, A la saignée droite ou à l'articulation huméro-cubitale      | н     | 1         | 10     | 17    | 1     | 8     |
| gauche                                                            | H     | 1         | 10     | E     | 1     | 9     |
| i i , Au plus fort de l'avant-bras droit                          | 11    | 1         | 10 -   | 11    | 1     | 8     |
| gauche                                                            | 11    | 1         | 10 -   | п.    | 1     | 9     |
|                                                                   |       |           | ,      |       |       |       |

| APOLLON   LYCHN.   ANTINOËS   did   CELANTIN   OU      | APOLLON ANTINOÜS |      |          |       |       |      |                                                      |       | _     | _     |       |                |       |      |         |                                                  |     |       |  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------|----------|-------|-------|------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|------|---------|--------------------------------------------------|-----|-------|--|
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | L'<br>N          | O 18 | N.<br>88 |       | du    |      | OU  MERCURE  DU VATICAN.  ut. tôtes   part.   minut. |       |       |       | HERO  | CULE.          |       | Muse | -<br>le | dit<br>GERMANICUS.<br>N.º 713<br>du Musée royal. |     |       |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | titra            |      |          | tétes | part. |      | tětes                                                |       |       | têtes | part. | minut.         | têtes |      | minut.  |                                                  |     |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 0                | 1    | 10       |       | p     | fl . | 0                                                    | 1     | 7 1/2 | p     | 1     | $6\frac{1}{3}$ |       |      | 7       | g                                                |     | 11 1  |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                  | H    | £        | #     | 81    | H    | - #                                                  | 27    | #     | H     | II .  | "              | it    | 1    | 8       | B                                                | tt  | ii ii |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                  |      | ,        | ,     |       | ,    | ,                                                    | B.    | 11    |       |       |                |       | ,    | 11      | ,                                                | п   | 11    |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | ,                | ,    | ,        |       | ,,    |      | ,                                                    |       | "     |       |       |                |       |      | 10      | 11                                               |     | 11    |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  |      |          |       |       |      |                                                      |       |       |       |       |                | ľ     | -    |         |                                                  |     |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 1                | #    |          | 1     |       | . 3  | 1                                                    | II II | 4     | 1     | II.   |                | 1     | JJ.  | 4       | 1                                                | В   |       |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 8                | 3    | 10       | 1     |       | 6    | 1                                                    | П     | 4     | 1     | #     | 1 1/3          | 1     | #    |         | 1                                                |     |       |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | E                | 3    | _        |       | 3     |      | B                                                    |       |       | II .  | _     | -              | H     | 3    | 3       |                                                  | -   |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 1                | #    |          |       |       | _    |                                                      | 3     | 8     | II .  | 3     | 11             | 1     | 11   |         |                                                  | II  | 1 1   |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 1                | -    |          | 1     |       | _    |                                                      |       |       | 1     |       |                | 1     |      | -       | 1 1                                              | _   |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | E                | -    |          | 0     |       | _    | l "                                                  | _     | _     | ll .  | 3     | -              | H     |      |         | 1                                                | -   | -     |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 3                | -    | - 1      |       |       |      | l "                                                  | _     |       | 11    |       | II             | B     |      |         |                                                  | -   |       |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 8                |      |          | 8     |       |      |                                                      |       |       | p)    |       |                | D     |      |         |                                                  |     |       |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 2                | -    |          | #     | _     |      |                                                      | _     | _     | H     | 1     | -              | 11    | _    |         |                                                  | _   |       |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 7                | - 1  |          |       | -     |      |                                                      | _     |       |       | _     | 1 -            |       |      |         | 9                                                | _   | - 1   |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 1                | -    | _        |       | _     | -    |                                                      | _     | -     |       | _     |                |       |      |         |                                                  | _   | 1 1   |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 10.              | - 1  | -        |       | -     | _    |                                                      | _     | 2     |       |       | 1              |       |      |         |                                                  | _   | 3     |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 1                | _    |          |       | _     |      |                                                      | _     |       |       |       |                |       |      |         |                                                  | _   | 1     |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |      |          |       |       | -    |                                                      | -     | 1 -   |       |       |                |       |      |         |                                                  |     | 3 1   |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 1                |      |          |       | _     |      |                                                      | -     |       |       |       |                |       |      |         |                                                  | -   | 3     |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 2                |      | 3        |       |       |      |                                                      |       |       |       |       | ١.             |       |      | 1       |                                                  | _   | 2     |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | "                | _    | -        |       | -     | . 3  |                                                      | _     | -     |       |       |                |       | _    |         |                                                  | _   |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 5                |      | 3        | 1     | 1 1   |      |                                                      | -     |       |       |       | "              | 1     | 1    |         |                                                  |     |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  | -    |          |       | 1     |      |                                                      |       |       |       |       |                |       |      |         |                                                  | -   | . 3   |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  | -    | -        |       | 1 -   |      | 1                                                    |       |       |       |       |                |       |      |         |                                                  |     |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | ,                |      |          |       | 1     |      |                                                      |       | 3     |       |       |                |       |      |         |                                                  |     |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | ,                |      | 1        |       |       |      |                                                      | -     | - 3   |       |       | ,              |       |      |         |                                                  |     |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | ,                |      | 1        |       | _     | -    |                                                      | -     | -     |       |       |                |       |      |         |                                                  | _   |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | ,                |      | 1 3      | 1     |       |      |                                                      | -     |       | 1 1   |       | -              |       |      |         |                                                  | _   | 1 - 1 |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 1                |      |          | 1     | ~     | _    |                                                      | _     |       |       | _     | -              |       | 1 -  |         |                                                  |     |       |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | ,                |      |          |       | 1     | 1    | II.                                                  | 1     |       |       |       |                | 1     |      |         |                                                  |     | 1 1   |  |
| , s s s s s s s s s s s s s s s s s s s                | 8                |      |          |       | 1     |      |                                                      | -     |       |       |       | 4 !            | 1     |      |         |                                                  |     |       |  |
|                                                        | ,                |      | -        |       |       |      |                                                      | ,     |       |       |       |                |       | 1    |         |                                                  | II. | - 1   |  |
|                                                        | 1                | 1    | 1        |       |       | 11   | II                                                   | p     | 11    |       | . 0   | 11             | 11    | 1    | 2       | 11                                               | 1   | 2     |  |
|                                                        | 1                | 11   | 11       |       | đ     |      | B                                                    | н     | ,     | ,     | 0     | 10 ;           | B     | 1    | 2 :     | 0                                                | 1   | 2 1   |  |
|                                                        |                  |      |          |       |       |      |                                                      |       |       |       |       |                |       |      |         |                                                  |     |       |  |

## Suite d

|                                                                                                      | A          | CHIL  | LE.     |             | THÉS  | ÉE    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|-------------|-------|-------|
|                                                                                                      | 1          | N.º 1 |         |             | du    |       |
| 200                                                                                                  | Mu         |       | oyal.   | PA          | атне  | NON.  |
| Proportions ou nombre de longueurs de tête dans la hauteur totale.                                   | têtes<br>7 | part. | 11      | tétes<br>II | part, | mins  |
| Grandeur de la partie divisée en 13 minutes                                                          | pied<br>#  | Pou.  | lignes. | pied<br>#   | pou.  | ligno |
| Longueurs principales.  A B, De la partie supérieure du sternum à la naissance du pénis.             | têtes<br>2 | part. | minut.  | tétes<br>2  | part. | min   |
| C D, Du nombril au dessus de la rotule droite                                                        | 2          | 1     | 7 9     | "           |       |       |
| D E, Du dessus de la rotule au bas du calcanéum droit                                                | 2          | 1     | 9       | ,           | #     | A     |
| gauche  a b, De la septième vertèbre du cou au coccix                                                | 2          | 1     | 10      | "           | 10    | -     |
| b c, Du coccix au bas du calcanéum                                                                   | 4          | ,     | "       | ,           | ,     |       |
| Longueurs de détail.<br>FG, De la partie supérieure de la tête de l'humérus à la pointe              |            |       |         |             |       |       |
| du coude droit ou de la tête du cubitus                                                              | 1          | 3     | ,,      | 1           | 3     | 4     |
| GH, De l'extrémité supérieure du cubitus ou de l'olécrane à                                          |            | 3     | 2       | 1           | 3     | 5     |
| l'extrémité du radius droitgauche                                                                    | 1          | 1     | 2       | "           | "     | 1     |
| A I, De la partie supérieure du sternum à l'inférieure                                               | "          | 3     | 5       | "           | 3     | 1     |
| A J, De la partie supérieure du sternum au mamelon droit gauche                                      | 11         | 3     | 9       | B<br>B      | 3     | 1     |
| K, Du mamelon droit à la crête de l'os des îlcs                                                      | 1          | 1     | "       | II          |       |       |
| C , De la partie inférieure du sternum au nombril                                                    | 1 "        | 3     | 8       | "           | 3     | 1     |
| L, Du nombril au bas de l'abdomen                                                                    | 11         | 9     | 7       | ,,          | 2     |       |
| KD, De la crête des os des îles au dessus de la rotule droite                                        | 9          | 11    | 9 5     | 1           | 3     | 1     |
| N, De la créte du tibia au coude-pied droit                                                          | 1          | 3     | 8       | "           | 11    | -     |
| ME, De la crête du tibia au bas du calcanéum interne droit                                           | 1          | 3     | 5       | H           | "     | ı     |
| gauche                                                                                               | 1          | 3     | 6       | R<br>II     | "     |       |
| P , Longueur du pied droit                                                                           | 1          | 11    | 9       | B B         | "     |       |
| Largeurs.                                                                                            |            | ,     |         |             |       |       |
| A Q , De la partie supérieure du sternum à la partie externe de<br>la grosse tête de l'humérus droit | 1          | ,     | 9       | ,           | 3     | 1     |
| gauche                                                                                               | 1          | #     | 6       | 1           | 0     | 8     |

|            | .01.00 | C.P.    | 1         |       |            | 1          | HÉRO  | 00       |            | JASO     | N       | UN NIOBIDE |           |           |            |        |                |
|------------|--------|---------|-----------|-------|------------|------------|-------|----------|------------|----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------|
| 1          | 01.05  | S.E.    | DI        | SCOB  | OLE        | ce         |       | FANT.    |            |          | -       | UN         | N101      | BIDE      |            | MÉNÉ   | LAS            |
|            | de     |         |           | ďu    |            |            |       | -        |            | N.º 7    | 10      |            | de        |           |            | de     |                |
|            | MONT   |         |           | APITO | 1.8        |            | N.º 2 |          |            | ďu       |         | P          | LORE      | CE.       | F          | LORE   | NCE.           |
| C          | AVAL   | LO.     |           | 41110 | Lum.       | du M       | lusée | royal.   | Mu         | sée r    | oyal.   |            |           |           |            | ao a c |                |
|            |        | minut.  |           |       | minut.     |            |       |          |            |          |         |            | part.     | minut.    |            | part.  |                |
| 3          | 2      | 6       | 7         | 3     | . 8        | 8          | 1     | 7        | #          | pou.     |         | 8<br>pied  | l<br>pou. | 6 lignes. | 8          | 2      | 5              |
| pred<br>#  | 6      | lignes. | pied<br># | pou.  | lignes.    | "          | pou.  | lignes.  | pied<br>#  | 2        | lignes. | pied       | pou.      | 10        | pred       | pou.   | lignes.<br>9 ½ |
| tiles<br>2 | part.  | minat.  | tétes     | part. | minut.     | têtes<br>2 | part. | minut.   | tétes<br>1 | part.    | minut.  | têtes<br>2 | part.     | minut,    | tétes<br>2 | part.  | minut.         |
| 2          | 3      | 11      | 9         | 9     | 5          | 1          | ,,    | ,,       | ,          | <i>"</i> | 9       | 11         | ,         | 9         | 0          | 1 1/   | 11             |
| 9          | 3      | 7       | 2         | 9     | 4          | 9          | 9     | 7        | 9          | 1        | 1       | "          | "         | 11        | ,,         | "      | 11             |
| 9          | 9      | 5       | 9         | 9     | 4          | 2          | i     | 5        | 2          | 1        | 11      | 9          | 1         | 8         | 2          | 2      | 0              |
| 9          | 9      | 5       | 2         | 1     | 9          | 2          | 1     | 8        | 2          | 1        | 5       | ,          | 11        | 11        | 2          | 2      | 5              |
| ,          | ,      |         | 2         | 2     | 8          | 2          | 2     | 4        | 2          | 2        | 11      | 2          | 1         | 4         | 21         | 11     | "              |
| 9          | ,      | ,,      | 4         | 1     | 3          | 4          | 1     | 5        | 4          |          | 11      | ,,         | #         | at .      | 17         |        | ,              |
|            |        |         |           |       |            |            |       |          |            |          |         |            |           |           |            |        |                |
| 1          | 9      | 6       | 1         | 3     | ,          | 1          | 3     | 1        | 1          | 2        | 9       | 1          | 9         | 9         | 1          | 3      | 11             |
| 1          | 7      | ,       | 1         | 2     | 6          | 1          | 3     | 1        | u          | #        | 17      | 1          | 2         | 5         | 1          | 3      | 5              |
|            |        |         |           |       |            |            |       |          |            |          |         |            |           |           | ١.         |        |                |
| 1          | 1      | 9       | 1         | 1     | 5          | 1          | II    | 7        | 1          | 27       | 8       | 1          | #         | 8         | 1          | 1      | 7 1/2          |
| I          | 1      | 11      | 1         | 1     | 3          | 1          | "     | 7        | H          | 1/       | 11      | 1          | "         | 8         | 1          | 1      | 7 1/2          |
| 8          | 3      | 1       | "         | 3     |            |            | 2     | 8        | #          | 3        | 3       | #          | 3         | 7         | 1          | 3      | 8              |
| 7          | 3      | 5       | B         | 3     | 4          | "          | 3     | 4        |            | 3        | 4       | Ħ          | 3         | 7 :       | 1          | 11     | 1              |
| 1          | 3      | 4       | 1         | 3     | 7 1/3      | 1          | 1     | 9        | - 17       | /        | 1       | 1          | J 11      | 1 3       | 1          | 9      | H .            |
| 1          | 1 9    | 4       |           |       |            | 1          | 11 2  | 3        | 1          | 1        | 1       | 1          | 9         | 8         | 7          | 11     | 11             |
| 1          | 3      | 10      | 1         | 3     | 9 ½<br>7 ½ | ,          | 3     | 11       | , I        | 9        | 7       | , p        | 3         | 5         | "          | "      |                |
| ,          | 3      | 10      | ľ         | 3     | 9          | "          | 9     | 4        | 1/         | 9        | 4       | "          | 9         | 10        | "          | ,      | g g            |
| 2          | 1      | 3       | 9         | 1     | 3          | "          | 11    | 11       | 21         | 11       | 11      | 1          | 3         | 8         | 9          | 1      | 8              |
| 9          | 1      | 9       | 9         | 1     | 9          | 1          | 3     | 3        | 2          | "        | 1       | ,,         | 11        | 11        | ı,         | ,      | #              |
| 1          | 9      | 11      | l i       | 9     | 10         | l i        | 9     | 8        | ,          | ,        | 0       | 1          | 9         | 3         | 1          | 3      | 2              |
| 1          | 3      | 1       | 1         | 3     | 10         | 1          | 3     | 1        | 1          | 2        | 11      | ,          | н         | ı.        | 1          | 3      | 2              |
| 2          | ,      | 8       | 2         | 1     | 7          | 2          | 1     | 3        | 2          |          | 3       | 3          | D         | 1         | 2          | ıı ı   | 8              |
| 1          | ,      |         | 9         | 1     | 5          | ,          |       | 11       | 2          | H        | 3       | 11         | 27        | 11        | 2          | 11     | 8              |
| 1          | 1      | 3       | 1 -       | 1     | "          | 1          |       | 11       | 1          | 1        | t       | 1          | 1         | 3         | 1          | 1      | 3              |
| ,          | *      |         | 1         | 1     | 3          | 11         | 21    |          | W          | H        | п       | E          | "         | Ŗ         | 1          | 1      | 3              |
| 1          | 1      | 1       | ,         |       | 4 T 2      | 1          | IT    | 6        | D.         | ,        | Ľ       | ,          | 3         | 9         | 1          | El .   | 10             |
| -          | ,      | 0       | l i       | 11    | 4 1/2      | 11         | 0     | <i>p</i> | "          | "        |         | l i        | п         | 2         | i.         | î      | 9              |
|            |        | "       | ,         | "     | 2          | "          | 4     | ,        | "          | "        |         |            | 1         | *         |            |        | 1              |

|                                                                                                    |       | de<br>loren |                 | м     | ARBA<br>OURA<br>du<br>apito | ANT                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                    | tétes | part.       | minut           | tétes | part.                       | minut               |
| J J , D'un mamelon à l'autre                                                                       | 1     | 11          | 6               | 1     |                             | 5                   |
| R R , Du plus grand écartement des grands dentelés                                                 | 1     | 3           | 6               | 1     | 2                           | 5                   |
| S S , Au bas des côtes                                                                             | B     | 11          | El .            | 1     | 1                           | 9                   |
| TT, A la partie la plus saillante du grand oblique                                                 | 1     | 3           | 1 1/2           | 1     | 1                           | 11                  |
| UU, Au dessons du grand oblique                                                                    | 1     | 1           | 11              | 1     | 1                           | 9                   |
| KK, A la crête des os des îles                                                                     | 1     | ,           | 7               | H.    | 8                           | 8                   |
| V V, De la cuisse droite à la hauteur du grand trochanter                                          | II    | 3           | $6\frac{1}{2}$  | 11    | 3                           | 7                   |
| gauche                                                                                             | 11    | 3           | 5               | n     | 3                           | 4                   |
| XX, Au milieu de la cuisse droite                                                                  | B     | 2           | 11              |       | 3                           | 1                   |
| gauche                                                                                             | II .  | 3           | $11\frac{1}{2}$ | 0     | 3                           | 10                  |
| YY, Au dessus de la rotule droite                                                                  | U     | 2           | 2               | #     | at .                        | H .                 |
| gauche                                                                                             | tl.   | ll .        | B               | 27    | 3                           | #                   |
| Z Z, Au milieu de la rotule droite                                                                 | ,     | #           | 11              | #     | B                           | #                   |
| gauche                                                                                             | ti .  | st.         |                 | #     | 1                           | 11                  |
| a a, Au dessous de la rotule droite                                                                | ш     | IJ          | H               | ll .  | #                           | 1                   |
| gauche                                                                                             | H     | ll .        | H               | ħ     | 1                           | 9                   |
| b b, A la partie la plus saillante du mollet droit                                                 | 8     | 2           | 3 1/2           | 11    | B                           | E                   |
| gauche                                                                                             | II    | 2           | 1               | 11    | 3                           | 3 1/3               |
| c c, Au dessous des jumeaux de la jambe droite                                                     | II    | 1           | 9               | 11    | U                           | 1                   |
| gauche                                                                                             | #     | 1           | 8               | 0     | 1                           | 10                  |
| d d, Au dessus des malléoles de la jambe droite                                                    | u     | 1           | 1 4             | 11    | 11                          | 8                   |
| gauche                                                                                             | μ     | 1           | 1 1/2           | 0     | 1                           | $2\frac{1}{3}$      |
| e e , Aux malléoles de la jambe droite                                                             | И     | 1           | 3 1             | 11    | II.                         | 11                  |
| gauche                                                                                             | II.   | 1           | 5               | 0     | 1                           | 5 1/2               |
| ff , Largeur du bras droit au milieu de la partie apparente du                                     |       |             |                 |       |                             |                     |
| biceps ou scapulo-radial                                                                           | 11    | 1           | 11              | II .  | 1                           | 11                  |
| gauche                                                                                             | B     | 1           | 9 1/2           | U     | 1                           | $10^{-\frac{1}{3}}$ |
| g g , Au dessus de la saignée droite ou de l'articulation huméro-                                  |       |             |                 |       | ١.                          |                     |
| cubitale                                                                                           | "     | #           | "               | "     | 1                           | 7 1                 |
| gauche                                                                                             | D     | 1           | 6 1/3           | B     | 1                           | 7                   |
| h h , A la saignée droite on à l'articulation huméro-cubitale                                      | II    | #           | 11              |       | 1                           | 10                  |
| gauche                                                                                             | "     | 1           | 10 1/2          | #     | 1                           | 9 1/2               |
| i i , Au plus fort de l'avant-bras droit                                                           | H     | 9           | . //            | 17    | 1                           | 11                  |
| gauche                                                                                             | 11    | 2           | U               | 17    | 1                           | 10 1/2              |
| j j , Au poignet droit, à l'extrémité inférieure du radius ou de<br>l'articulation radio-carpienne |       | 17          | 1               |       |                             |                     |
| gauche,                                                                                            | "     | "           |                 |       |                             | 1 2                 |
|                                                                                                    | "     | H           | 11              | 11    | 1                           | //                  |

| tes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 3 3 1 3 3 3 3 | minut. 3 4 10 7 2 # 7 | têtes  1  0  1  1  1  1  1 | part.  #  1  #  #  #  #  #            | # 8 # # 7 \frac{1}{4} | 1 1  | part.<br>3 | 4        | tétes<br>1 |       | minut. |          |      |      | têtes    | part. | minut |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|------------|----------|------------|-------|--------|----------|------|------|----------|-------|-------|
| 1 1 1 1 1 1                               | 3 3 1 3 4 3     | 10 7 9 " 7            | 0<br>//<br>1<br>1          | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | gr<br>gr              | 1    | 1          |          |            | 1     | 6      |          | 11   | 5    | 1        | 11    | 9     |
| 1 1 1 "                                   | 3 1 3 " 3       | 7 9 " 7               | 1 1                        | 1                                     | #                     |      |            | 5        | 1          | 32    | 8      | 1        | 2    | 4    | 1        | 3     | 2     |
| ,                                         | 3 1 3 " 3       | 2 "                   | 1                          | 1                                     |                       |      |            | 7        | 1          | 2     | 1      | 1        | 1    | 4    | "        | 81    | #     |
| ,                                         | 3 " 3           | 7                     | 1                          |                                       | 7 !                   | 1    | #          | 9        | 1          | 3     | 7 1/3  | 1        | 1    | 10   | р        | #     | а     |
| ,                                         | 3 "             | 7                     |                            | tt.                                   |                       | 1    |            | 8 1/4    | 1          | 3     | 6 1/2  | 1        | 1    | 7    | 0        |       | п     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 3               |                       | - 41                       |                                       | 2                     |      | 3          | 8        | 1          | 1     | 5      | 1        | п    | 7    | a        | 17    | П     |
| 1 , , , ,                                 | 3               | #                     |                            | 3                                     | 10 1/3                | #    | 3          |          | 0          | П     | 11     |          | tt   | 11   |          | .01   | п     |
| 1 1                                       | - 1             |                       | #                          | 3                                     | 1                     | tt   | 2          | 9 1/2    | ET .       |       | .01    | #        | 3    | 5    | 11       | #     | #     |
| ,                                         | 3               | 4                     | fl.                        | 9                                     | 6                     | 17   | 2          | 4 1/2    | B          | 11    | //     | Ħ        | tt - | II   | H        | 11    | "     |
| 1                                         | 9               | 4                     | H                          | 1                                     | 10                    | #    | 1          | 9        | Ω          | D     | "      | 0        | 3    | H    | at .     | 8     | B     |
|                                           | 2               | 4 1 2                 | 11                         | 1                                     | 10                    | #    | 1          | 8        | a          | 2     | 3      | ti       | 1 2  | 11 1 | H        | 8     | #     |
|                                           | 2               | $3\frac{1}{3}$        | "                          | 1                                     | 9                     | II   | ,          | <i>p</i> |            | 2 1   |        |          | 1    | 11   | H        | II    | Л     |
|                                           | 9               | $4\frac{1}{2}$        | "                          | 1                                     | 10                    | "    | ll ll      | "        | g)<br>g)   | 2     | 9      | tt .     | 2    | #    | II .     | П     | 11    |
|                                           | 9               | 1                     | ,                          | 1                                     | 7 1                   | "    | 21         | B B      | 11         | ,,    | ,      | 11       | 1    | 10 1 | ,        | #     | "     |
| ,                                         | 9               | ,,                    | II.                        | i                                     | 7 1/2                 | "    | "          |          | 0          | 9     | 0      | H        | 1    | 9 1  | ,        | 1     | 11    |
| ,                                         | 9               | 9                     | ,,                         | 2                                     | 1 1                   | "    | li li      | ,,       | "          | 11    | n      | ,,       | 9    | 9    | 11       | ,     | 0     |
| ,                                         | 9               | 9 1                   | "                          | 9                                     | 1                     | "    | "          | B        | II.        | 9     | 4      | Н        | R    | D D  | <i>y</i> | 1     | 4     |
| ,                                         | 9               | 2                     | ,,                         | 1                                     | 8                     | ,,,  |            | ,        | tt.        | t)    | D      |          | 1    | 9    | a        | ,     | ,     |
| ,                                         | 3               | 1 1/2                 | H                          | 1                                     | 8                     |      | 0          | U        | u          | 1     | 10 1   | 11       | 1    | 11   | ,        | ī     | 11    |
| ,                                         | 1               | 5                     |                            | 1                                     |                       | ,    | II         | 11       |            | н     | ti ii  | н        | 1    | 1    | ,        | 0     |       |
| ,                                         | 1               | 4 1/2                 | ø                          | 1                                     | "                     | 11   | tt.        |          |            | 1     | 3 4    | p        | 1    | 1 -  | tt       | 1     | 1 !   |
| ,                                         | 1               | 9                     | 11                         | 1                                     | 4                     | p    | 1          | 3 :      | 11         | R     | П      | п        | 1    | 5    | 11       |       | "     |
| ,                                         | 1               | 7 1/2                 | н                          | 1                                     | 4                     | н    | 1          | 3        | и          | 1     | 7      | n        | 1    | 6    | R        | 1     | 6     |
| 8                                         | 2               | 6                     | ,                          | 1                                     | 7                     | n    | 1          | 9        | 11         | 11    | 11     | £?       | Ħ    | И    | #        | В     | "     |
| 1                                         | ,               | ø                     | η                          | 11                                    | f!                    | 11   | 1          | 8        | 11         | 1     | 11     | 0        | 1    | 10 ½ | II .     | 1     | 7     |
| 0                                         | 2               | 3                     | ti                         | 1                                     | 4                     | E.   | 1          | 5        | И          | n     | ш      | a        | 11   | 0    | El .     | #     | 0     |
| B                                         | 1               | 11                    | #                          | 11                                    | 11                    | LI . | 1          | 7        | D          |       | Я      | 11       | 1    | 1/2  | И        | #     | //    |
| "                                         | 9               | 4                     | U                          | 1                                     | 7                     | F    | 1          | 10       | - 11       | H     | B      | Ħ        |      | 11   | #        | 11    | "     |
| B                                         | 9               | 5                     | H                          | 17                                    | 0 1                   | E .  | 1          | 10 1     | Н          | B     | ,,     | В        | 1    | 11   | Ħ        | Н     | U     |
| E B                                       | 9               | 6                     | il<br>il                   | 1 1                                   | 9 1/2                 | ti.  | 1          | 10<br>10 | E E        | El El | D<br>D | st<br>st | 1    | 10   | 11       | II II | H     |
| ,                                         | 1               | 4                     | //                         |                                       | 11 -                  | п    | п          | H        | ,          | B     | li li  | 11       | u    | U    |          | ,     | U     |
| ,                                         | i               | 3 1                   | u                          | ,                                     | g 2                   | - 0  | 11         | "        | "          | 0     | "      | 0        | "    |      | 0        | "     |       |

15..

#### Suite d

|                                                                  | 1     | N.º 14 du | 14     | THÉSÉE<br>du<br>Parthénon. |       |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------------------------|-------|------|--|
| Épaisseurs sur le profil.                                        | tétes | part.     | minut. | tétes                      | part. | mins |  |
| J J, Prise d'un pectoral ou sterno-hum. au dessous de l'omoplate |       | "         | 10     | 1                          | 1     | 1    |  |
| ll, A farcade                                                    |       | "         | 7      | 1                          | "     | 11   |  |
| m m, Des droits ou sterno-pubiens au dessous des lombes          | "     | 3         | 9      | 1                          | 11    | 4    |  |
| Ln, Du bas de l'abdomen au moyen fessier ou grand ilio-trochant. |       | #         | 4      | 1                          | 1     | 3    |  |
| L * , au grand fessier ou sacro-fémoral                          | 1     | 0         | 7      | #                          | H     | "    |  |
| p p , De la cuisse au dessous de la fesse droite                 | #     | 3         | 5      | "                          |       | #    |  |
| gauche                                                           | "     | 3         | 6 1/2  | "                          |       |      |  |
| q q , De la cuisse droite au milieu                              |       | 3         | 5      | u                          | 3     | 9    |  |
| gauche                                                           | #     | 3         | 5      | "                          | 3     | 5    |  |
| r r, De la cuisse droite au dessus de la rotule                  | #     | 3         | 1 1    |                            | 2     | 7    |  |
| gauche                                                           | п     | 3         | 2 1    |                            | 8     | 9    |  |
| s s, De la cuisse droite au milieu de la rotule                  | - 0   | 3         | 3      | ,                          | 3     | 8    |  |
| gauche                                                           |       | 3         | 1      | W.                         | 3     | 11   |  |
| t t , De la cuisse droite au dessous de la rotule                | 11    | 1         | 11     |                            | 3     | 3    |  |
| gauche                                                           | ,     | 1         | 11 1   | п                          | 3     | 3    |  |
| u u , Au mollet droit                                            | ,     | 2         | 3 1/2  |                            | 2     | 6    |  |
| gauche                                                           | ,     | 2         | 4      | ,                          | 3     | 6    |  |
| v v , Au dessous des jumeaux droits                              | #     | 1         | 10 1   | #                          | 2     | U    |  |
| gauches                                                          | ,,    | 1         | 11     | ,                          | 9     |      |  |
| x a, A la hauteur du coude-pied droit                            | ,     | 1         | 8      |                            | 0     | "    |  |
| gauche                                                           | ,     | 1         | 8      |                            | 11    | #    |  |
| y y , Du bras droit au bas du deltoîde ou sous-acromio-huméral.  |       | 2         | 3 1    |                            | 2     | 3    |  |
| gauche                                                           | 11    | 2         | 3 1    |                            | 9     | 5    |  |
| z z , Au milieu de la partie apparente du biceps droit           | 11    | 9         | 2 1    | 11                         |       | "    |  |
| gauche                                                           | ,     | 2         | 4 1    | ,                          | 0     | ,    |  |
| o G , De la saignée au conde droit                               | ,     | 1         | 6 -    |                            | 9     | 5    |  |
| gauche                                                           |       | 2         | 2      | ,,                         | "     | "    |  |
| ææ, Au plus fort de l'avant-bras droit                           | "     | 1         | 8      | 11                         | 9     | 3    |  |
| gauche                                                           | ,,    | 1         | 9 1    | 0                          | 1     | 11   |  |
| &&, Au poignet droit                                             | ,,    | 1         | 1      | "                          | ,     | 11   |  |
| gauche                                                           | "     | 1         | 2 1    | "                          |       | "    |  |
|                                                                  | "     | 1         | 2 3    | er                         | "     | "    |  |
|                                                                  |       |           |        |                            |       |      |  |

| У                                           | de<br>Napl                                     | ÈSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | À                                      | N.º 7                                       | PANT.                                                                                                                                |                                             | N.º 2<br>du                                  | 30                                     |                                        | N.º 2<br>du<br>isée r                       | 49                                                          | LAOCOON.                                      |                                             |                                        | N.º 31<br>du<br>Musée royal.           |      |                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| tétes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Park 9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** | ************************************** | Part. # # 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | minut. 7  1 1 1 2  6 8  6 8  9 4  3 9 1 2  9 3  11 1 2  9 9 1 2  11 10 1 3  0 1 1 1 10 1 3  0 1 3  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Cétes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Part.  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | Part. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | minut 2 2 4 4 5 7 1 5 1 2 1 3 3 2 7 1 1 1 3 3 2 7 1 1 4 4 6 | 2 deces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Part. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | ###################################### | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | part | winut. 8 1/2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

## Suite de

| Account of the control of the contro |            | de<br>LOREN |                | М           | MOURANT<br>du<br>CAPITOLE, |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|------------|--|--|
| Proportions ou nombre de longueurs de tête dans la hauteur totale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | part.       | minut.         | 7           | part.                      | mina<br>#  |  |  |
| Grandeur de la partie divisée en 12 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pied       | pou.        | lignes.<br>9 ½ | pied<br>//  | pou.                       | ligne<br>2 |  |  |
| Longueurs principales.<br>AB, De la partie supérieure du sternum à la naissance du pénis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tétes<br>2 | part.       | minut.         | tétes<br>II | part.                      | méns<br>#  |  |  |
| C D, Du nombril au dessus de la rotule droitegauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 2        | 3           | 4              | "           | 0                          | 11         |  |  |
| E, Du dessus de la rotule au bas du calcanéum droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3           |                | 11          |                            | 11         |  |  |
| b , De la septième vertèbre du cou au coccix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "          | #           | <i>II</i>      | 2           | 1                          | 8          |  |  |
| c , Du coccix au bas du calcanéum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,          | "           | "              | B           | 11                         | 11         |  |  |
| Longueurs de détail.  G, De la partie supérieure de la tête de l'humérus à la pointe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             | 6              |             |                            |            |  |  |
| du coude droit ou de la tête du cubitus<br>gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 9           | 9              | 1 1         | 3                          | 3          |  |  |
| H, De l'extrémité supérieure du cubitus ou de l'olécrane à l'extrémité du radius droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11         | ,           | ,,             | 1           | ,                          | 10         |  |  |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 1           | 11             | 1           | "                          | 11         |  |  |
| I, De la partie supérieure du sternum à l'inférieure  J, De la partie supérieure du sternum au mamelon droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11         | 3           | 5 7            | 1           | 3                          | 6          |  |  |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 3           | 7 7            | "           | 3                          | 9          |  |  |
| K , Du mamelon droit à la crête de l'os des îles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | 3           | 11             | 1           | B                          | 9          |  |  |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 2           | ,              | 1           | 1                          | 3          |  |  |
| C , De la partie inférieure du sternum au nombril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1           | 2              | 11          | 2                          | 9          |  |  |
| L, Du nombril au bas de l'abdomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 3           | 1 1/2          | u           | 1                          | 10         |  |  |
| D, De la crête des os des îles au dessus de la rotule droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 2           | 1              | B           |                            | 11         |  |  |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3           |                | 2           | 11                         |            |  |  |
| N, De la crête du tibia au coude-pied droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | 11          | 7              | 1           | 3                          | 2          |  |  |
| E, De la créte du tibia au bas du calcanéum interne droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9          | 1           | 7              | 1 1         | 3                          | 5          |  |  |
| E, De la crete du tibla au bas du caicancum interne droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 1           | 7              | 2           | "                          | A A        |  |  |
| P, Longueur du pied droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "          | 11          | "              | 1           | "                          | 11         |  |  |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II         | #           |                | 1           | -                          | 10         |  |  |
| Largeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |                |             |                            |            |  |  |
| Q, De la partie supérieure du sternum à la partie externe de<br>la grosse tête de l'humérus droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,          | ,           | ,,             | 1           | "                          | 8          |  |  |
| gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,          | , 1         | , 1            | 1           | ,                          | 3          |  |  |

| 9           | ARNÈ<br>de<br>Naple | SE                     | À i        | FAUN<br>L'ENF<br>N º 7(<br>Iusée | ANT.     | ,           | N.º 2:<br>du<br>sée r | 30           | :          | N.º 2:<br>du<br>sée r | -                 | LAOCOON            |       |             | NéRON. N.º 31 du Musée royal |       |                        |
|-------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|----------|-------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|
| settes<br>8 | part.               | minut.<br>5<br>lignes. | têtes<br>7 | part.                            | minut. 7 | têtes<br>7  | part.                 | minut.<br>11 | tétes<br>8 | part.                 | minut.  1 lignes. | têtes<br>8<br>pied | part. | minut.<br>5 | têles<br>8<br>pied           | part. | minut.<br>5<br>lignes. |
| l l         | 3                   | 4 1/2                  | B          | 2                                | 5        | ll l        | 2                     | 2 1          | n n        | 3                     | 4                 | #                  | 2     | 5           | 8                            | 2     | 7                      |
| tétes<br>2  | part.               | minut.                 | tétes<br>2 | part.                            | minut.   | têtes<br>II | part.                 | minut.       | têtes<br>2 | part.                 | minut.            | têtes<br>2         | part. | minut.      | têtes<br>!!                  | part. | minut,                 |
| 2           | 2                   | 9                      | 2          | 1                                | 4        | 2           | 1                     | 9            | 2          | 1                     | 1                 | 11                 |       |             | II                           | H     |                        |
| 3           | 2                   | 9                      | 2          | 1                                | 11       | 2           | 1                     | 8            | 9          | 2                     | 7                 | 2                  | 3     | 2           | U                            | 11    | II                     |
| 3           | 9                   | 9                      | 2          | 1                                | 4        | #           | 77                    | 11           | 2          | 3                     | 1                 | 2                  | 2     | 8           | tt -                         | Ш     | 11                     |
| 2           | 2                   | 9                      | 2          | 1                                | 1        | 11          | 11                    | И            | 2          | 2                     | 1                 | 3                  | 3     | II .        | II                           | B     | 8                      |
| 3           | 3                   | 8                      | 2          | 1                                | 7        |             | H                     | El .         | "          | 11                    | 11                | .87                | #     | ET .        | - #                          | D     | 11                     |
| 4           | 9                   | 3                      | 4          | 8                                | 6        | st          | n                     | B!           | at         | ti .                  | 11                |                    | N     | 11          | '                            | 8     | *                      |
| 1           | 3                   | 6                      | 1          | 2                                | 8        | 11          | И                     | 11           | 11         | El .                  | ll .              |                    | II.   | 11          | 11                           | H     | я                      |
| 1           | 3                   | 8                      | ,          | ,                                | ,,       | 0           |                       | H            | И          | D                     | B                 | 1                  | 3     | EF.         | at                           | II    | и                      |
| 1           | 1                   | 4 1                    | 1          | H                                | 9        | B           | ,                     | 11           | U          | II.                   |                   | п                  | 11    | H           | 2                            |       | ,                      |
| 1           | 1                   | 4                      | 1          |                                  | 9        | 11          | 1                     | 5            | -#         | 11                    | 0                 | 1                  | 1     | 4           |                              |       | #                      |
| 1           | 3                   | 6                      |            |                                  | g g      | B           | 11                    | #            | 17         | 3                     | 6                 | ,                  | 3     | 8           |                              | 3     | 9                      |
| 1           |                     | 2                      | ,          | 3                                | 3        | ,           | #                     | ll .         |            | 3                     | 9                 | #                  | 3     | 5           | 11                           | 1     | 3                      |
| 11          | 3                   | 10                     | ,          |                                  | 0        | 0           | D                     |              | 1          | #                     |                   | 11                 | 3     | 5           | 1                            | 3     | 11                     |
| 1           | 1                   | - II                   | 1          |                                  | 8        | 1           | 2                     | 4            | 1          | 2                     | 4                 | 1                  | 2     | 2           | 1                            | 1     | 3                      |
| 1           | 2                   | 10                     | #          |                                  | #        | 1           | 3                     | 3            | H          | 3                     | 9                 | 1                  | 1     | 2           | 11                           |       | #                      |
| 1           | 3                   | 6 1/2                  | 0          |                                  | 11       | 1           |                       | 9            |            | 3                     | 3                 | п                  | 3     | 7           | II                           | 3     | 6                      |
|             | 3                   | 1                      |            | 2                                | 6        | st          | 2                     | 6            | ø          | 2                     | 3                 | "                  | 2     | 7           | U                            |       | #                      |
| 3           | 2                   | 1                      | 2          |                                  | 10       | "           | 2                     | 7            | 3          | 1                     | 7                 | 3                  |       | 10          | H                            | H     |                        |
| 3           | 1                   | 6                      | 2          |                                  | 5        | 11          | 3                     | 7            | 3          | tt .                  | 8                 | 2                  | 1     | 2           | ′                            | tt    |                        |
| 1           | 3                   | 3                      | 1          | 2                                | 7        | #           | 11                    | 11           | 1          | 3                     | II                | 1                  | 3     | 6           | "                            | H     | #                      |
| 1           | 3                   | 3                      | 1          | 2                                | 9        | "           |                       | #            | 1          | 3                     | B                 | 1                  | 3     | 10          | 1                            | 3     |                        |
| 3           | 1                   | 1 1/2                  | 3          | 0                                |          | 1/          | "                     | H.           | 2          | 1                     | 17                | 2                  | 1     | B           | . 11                         | 8     | 11                     |
| 3           | 1                   | 1 1/2                  | 2          |                                  | #        | 8           |                       | p.           | 2          | er .                  | 6                 | 3                  | 1     | 4           | 2                            | Я     | 4                      |
| 1           | 1                   | 7                      | 1          | 11                               | 9        | 1           | 11                    | 2            | er .       | ti                    | U                 | 1                  | 1     |             | 1                            | "     | 11                     |
| 1           | 1                   | 4 1/3                  | B          | El .                             | 11       | 11          | H                     | D            | a .        | B                     | Ø                 | ff                 | JJ    | H           | 11                           | ,,,   |                        |
| 1           | 1                   | 6                      | 1          | "                                | 8        | 11          | ш                     | п            | 1          | н                     | 4                 | μ                  | 11    | ı,          | 1                            |       | 9                      |
| 1           | 1                   |                        | 0          | 3                                | 8        | H           |                       | #            | "          | E                     | ,                 | "                  | 3     | 11          | 1                            |       | 4 1/2                  |

# Suite des Proportions.

|                                                                | r     | du<br>sée r | -<br>56 | N.º 276 du Musée royal. |       |     |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-------------------------|-------|-----|--|
| Épaisseurs sur le profil.                                      |       |             |         |                         |       |     |  |
| , Prise d'un pectoral ou sterno-huméral au dessous de          | tétes | part.       | ménut.  | tétes                   | part. | min |  |
| Comoplate                                                      | 1     |             | 10      | 1                       | #     | 8   |  |
| , A l'arcade                                                   | 1     | B           | 8       | 1                       | "     | 5   |  |
| n, Des droits ou sterno-pubiens au dessous des lombes          |       | 3           | 9 1     | #                       | 3     | 7   |  |
| , Du bas de l'abdomen au moyen fessier ou grand ilio-trochant. | 1     | "           | 8       | 1                       | B     | 3   |  |
| *, au grand fessier ou sacro-fémoral                           | 1     | 1           | 1       | 1                       | "     | 8   |  |
| , De la cuisse au dessous de la fesse droite                   |       |             | H       |                         |       | "   |  |
| gauche                                                         | #     | "           |         | "                       | 3     | 4   |  |
| , De la cuisse droite au milieu                                |       |             |         | #                       |       | H   |  |
| gauche                                                         |       | #           |         | "                       | 3     | 1   |  |
| r, De la cuisse droite au dessus de la rotule                  |       | "           | "       | . #                     | 8     | 1   |  |
| gauche                                                         | H     |             | 11      | ,,                      | "     |     |  |
| s , De la cuisse droite au milieu de la rotule                 | ,     |             |         | 11                      | 9     | 1   |  |
| gauche                                                         |       |             | 11      | 11                      |       |     |  |
| , De la cuisse droite au dessous de la rotule                  |       |             |         | ,                       | 1     | 11  |  |
| gauche                                                         | ١,    |             |         | "                       | 8     |     |  |
| , Au mollet droit                                              | 4     | 11          | "       |                         | 9     | 9   |  |
| gauche                                                         | ,     |             | ,       | ,                       | . 9   | 9   |  |
| , Au dessous des jumeaux droits                                | ١,    | "           | 1       | ١,                      | 1     | 110 |  |
| gauches                                                        | ,     |             | ,       | ١,                      | 1     | 8   |  |
| x , A la hauteur du coude-pied droit                           | ,     |             | ,,,     |                         | 1     | 16  |  |
| gauche                                                         |       | 1           |         | Ι,                      | ,     |     |  |
| y , Du bras droit au bas du deltoïde ou sous-acromio-huméral . |       | 9           | 9       | ,                       | 9     | 1 3 |  |
| gauche                                                         |       | ,           |         | I,                      | 1.    | 1   |  |
| z, Au milieu de la partie apparente du biceps droit            |       | 9           | 1 1     |                         | 1 "   | 1 : |  |
| gauche                                                         |       | 1,          | 1 3     | 1 .                     | 9     | 1;  |  |
| G , De la saignée au coude droit                               |       | l "         | 4 1     | Ι,                      | "     | L:  |  |
| gauche                                                         |       | 1 -         | 3 3     | Ι,                      | 9     | 3   |  |
| æ, Au plus fort de l'avant-bras droit                          |       | 1           | 6       | ,                       | 1     | 1   |  |
| gauche                                                         |       | 1           | "       | 1."                     | "     |     |  |
| 6, Au poignet droit                                            |       | 1 "         | 1       | 1 "                     | 1 "   | 1 ' |  |
|                                                                |       | "           |         | 1'                      | "     | 1 ' |  |
| gauche                                                         |       | "           | ".      | 1'                      | 1 "   | 1 1 |  |
|                                                                |       | 1           |         | 1                       |       |     |  |
|                                                                |       | 1           |         | 1                       |       | 1   |  |
|                                                                |       | 1           |         | 1                       | 1     | 1   |  |
|                                                                |       | 1           | 1       |                         | 1     | 1   |  |

# COMPARAISON du Pied de roi avec le Mètre et les mesures linéaires d'Angleterre, de Naples, de Rome, de Venise et de Dresde.

Le tableau suivant avait été calculé de ligne en ligne d'un pied jusqu'à douze: mais, le trouvant trop considérable, j'ai cru pouvoir le réduire; et de la manière dont il est combiné, de simples additions suffisent pour donner toutes les mesures et leurs rapports entre elles. Si j'ai poussé les calculs jusqu'à trois décimales, ce n'est que pour plus d'exactitude; car on n'a pas besoiu d'une aussi grande approximation en mesurant des statues. En me voyant donner les mesures des pays où se trouvent les musées les plus considérables, on sera peut-être étonné que j'aie omis celles de Florence: mais ce n'est pas un oubli; j'ai cru qu'il était inutile de donner les mesures de cette ville, parce que, dans presque tous les ouvrages qui traitent de sa galerie, on se sert du palme romain, ou du pied et du mètre français. Les bases des évaluations de ce petit tableau ont été tirées de l'Annuaire du bureau des longitudes et de plusieurs ouvrages sur l'exactitude desquels ou peut avoir toute confiance, et tous les calculs ont été revus avec scrupule et soumis à des preuves qui ne peuvent laisser aucun doute sur leur justesse. Le palme se divise en 12 onces ou pouces, et l'once en 5 minutes.

| PIED<br>DE ROI. | MÈTRE.                                                                                                                                                   | PIED                                                                                                                                                                                                                         | PALME<br>NAPOLITAIN.                                                                                              | PALME<br>ROMAIN.                                                                               | PIED<br>VÉNITIEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIED DE DRESDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                 | " 063,16<br>" 065,42<br>" 067,68<br>" 069,93<br>" 074,45<br>" 076,70<br>" 078,96<br>" 081,21<br>" 083,47<br>" 085,72<br>" 097,98<br>" 094,75<br>" 097,00 | pi. po. lig. frac. g 9 5 839 g 9 6 837 g 9 7961 g 9 9098 g 9 10 093 g 9 11159 g 3 1 290 g 3 3 2485 g 3 3 6 666 g 3 3 7 681 g 3 8 747 g 3 8 1993 g 3 11 943 g 4 1 1008 | PAPOLITAIN.    Pa                                                                                                 | pa. on, mi. frac.  # 3 1 994  # 3 2 601  # 3 3 208  # 4 8 029  # 4 # 636  # 4 1 243  # 4 1 849 | Pi. on. mi. frac.  # 2 9 217  # 3 153  # 9 4090  # 9 5962  # 9 9 7835  # 9 8771  # 9 9 708  # 3 153  # 3 1453  # 3 3 326  # 3 1517  # 3 3 186  # 4 1625  # 4 4434  # 4 534  # 4 6307  # 4 4 6307  # 4 6307  # 4 6307  # 4 7243  # 4 8180  # 4 9116  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989  # 4 10989 | pl. po. High Grac.  # 9 8 139  # 9 10498  # 9 111575  # 3 3 018  # 3 1666  # 3 3 5313  # 3 4166  # 3 3 6461  # 3 3 7608  # 3 11 051  # 4 # 199  # 4 1346  # 4 789  # 4 989  # 4 989  # 4 989  # 5 1970  # 5 7608  # 5 1970  # 5 7608  # 5 1970  # 5 5 7608  # 5 5 1970  # 5 5 7608  # 5 5 1970  # 5 5 7608  # 5 5 1970  # 5 5 7608  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 5 1970  # 5 7 7 108  # 5 7 7 108  # 5 8 8 8 5 5  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 6 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970  # 5 1970 |  |  |
|                 | # 148,89 # 151,14 # 153,40 # 155,66 # 157,91 # 160,17 # 162,42 # 164,68 # 166,93 # 169,19                                                                | # 5 10 316<br># 5 11 382<br># 6 # 447<br># 6 1 513<br># 6 2 578<br># 6 3 644<br># 6 4 709<br># 6 5 774<br># 6 6 840<br># 6 7 905                                                                                             | # 6 3 841<br># 6 4 354<br># 6 4 866<br># 7 # 378<br># 7 1 404<br># 7 1 916<br># 7 2 429<br># 7 2 942<br># 7 3 455 | # 8 # 056 # 8 # 663 # 8 1 270 # 8 1 877 # 8 2 484 # 8 3 091 # 8 4 304 # 8 4 911 # 9 # 518      | # 5 1 798 # 5 9734 # 5 3670 # 5 4600 # 5 5543 # 5 6479 # 5 8353 # 5 9289 F 5 10 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # 6 3 740<br># 6 4 888<br># 6 6035<br># 6 7183<br># 6 8330<br># 6 9478<br># 6 10 625<br># 6 11 773<br># 7 £ 920<br># 7 2 068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

| PIED<br>BE ROL           | MÈTRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PALME<br>RAPOLITAIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALME<br>ROMAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIED<br>VÉNITIEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIED<br>DE DRÉSDE,                                                                                       |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| pt. po. lig. 6           | ## 171,44 ## 173,70 ## 175,96 ## 178,91 ## 180,47 ## 180,47 ## 189,49 ## 189,49 ## 191,75 ## 194,00 ## 196,36 ## 198,51 ## 209,80 ## 200,77 ## 209,80 ## 214,31 ## 214,31 ## 214,31 ## 214,31 ## 214,31 ## 214,31 ## 214,31 ## 214,33 ## 227,54 ## 233,13 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 ## 233,43 | a 611 102<br>a 7 a 168<br>7 7 1333<br>a 7 21399<br>a 7 3 364<br>7 7 4430<br>a 7 5 456<br>a 7 656<br>a 7 7 10 832<br>a 7 11 886<br>a 8 2017<br>a 8 3084<br>a 8 4148<br>a 8 5 214<br>a 8 6 279<br>a 8 7 344<br>a 8 6 319<br>a 8 9 326<br>a 8 9 356<br>a 9 a 671<br>a 9 1 3867<br>a 9 1 3867<br>a 9 1 5938<br>a 9 1 9 5 998<br>a 9 9 10 259<br>a 9 11335 | Pt. on. wi. Frec. o. 7 3 968 8 7 74 481 8 8 7 74 994 8 8 1 532 8 8 2 558 8 8 3 077 8 8 1 9 1 9 1 9 1 148 9 9 1 661 8 9 9 1 661 8 9 9 1 661 8 9 9 1 661 8 9 1 763 8 1 0 1 763 8 1 0 1 763 8 1 0 1 763 8 1 0 1 763 8 1 0 1 763 8 1 0 1 763 8 1 0 1 763 8 1 0 1 3 346 8 1 0 3 348 8 1 0 4 351 1 1 3 859 8 1 1 1 4 409 8 1 1 1 1 4 1 3 869 8 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | pa. on. mi. Grac.  " 9 1 195  " 9 1 732  " 9 2 339  " 9 3 353  " 9 4 160  " 9 4 160  " 10 # 374  " 10 # 374  " 10 # 380  " 10 4 015  " 10 4 015  " 10 4 015  " 10 4 022  " 11 # 396  " 11 # 365  " 11 # 343  " 11 9 057  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 37  " 11 # 38  " 11 # 38  " 11 # 38  " 11 # 38  " 11 # 38  " 11 # 38  " 11 # 38  " 11 # 38  " 1 | pil on. mi. frac. 5 11 169 # 6 1 035 # 6 1 971 # 6 3 844 # 6 4 780 # 6 6 653 # 6 6 5716 # 6 10398 # 6 11334 # 7 1 207 # 7 11307 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 7 11507 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 1379 # 8 |                                                                                                          |  |  |
| 9 6<br>9 7<br>9 8<br>9 9 | # # 254,91<br># # 257,17<br># 259,43<br># # 261,65<br># # 263,93<br>30 # 264,00<br># # 268,43<br># # 268,44<br># # 270,70<br># # 272,90<br># # 275,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   1455<br>    10   2521<br>    10   3586<br>    10   4652<br>    10   4684<br>    10   5717<br>    10   6790<br>    10   7848<br>    10   8913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # 11 3 453<br># 11 3 966<br># 11 4 478<br># 11 4 990<br>1 palme.<br>1 # # 503<br>1 # 1 016<br>1 # 2 042                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 4 188<br>1 1 4 795<br>1 2 # 403<br>1 2 1 009<br>1 2 1 027<br>1 2 1 616<br>1 2 2 223<br>1 2 2 829<br>1 2 3 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # 8 10 743<br># 8 11 679<br># 9 # 615<br># 9 1552<br># 9 1580<br># 9 2488<br># 9 3424<br># 9 4 361<br># 9 5 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 10 18 823<br># 10 11 970<br># 11 1118<br># 11 2266<br># 11 3403<br># 11 4561<br># 11 5708<br># 11 6856 |  |  |

| PIED<br>DE ROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MĖTRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIED                                    | PALME<br>NAPOLITAIN.                               | PALME<br>ROMAIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIED<br>VÉNITIEN.                                                            | PIED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pi. po. lip. frac. s 10 3 s 10 4 s 10 5 4 s 10 6 s 10 6 s 10 6 s 10 6 s 10 9 s 10 10 s 10 11 s 11 1 s 11 1 s 11 2 s 11 3 s 11 3 s 11 3 s 11 5 s 11 5 s 11 6 s 11 7 s 11 8 s 11 9 s 11 1 1 s 11 | # 277,47<br># 279,79<br># 281,98<br># 283,96<br># 284,49<br># 286,49<br># 286,49<br># 295,59<br># 391,01<br># 393,96<br># 304,54<br># 304,54<br># 304,54<br># 304,54<br># 304,54<br># 313,56<br># 313,56<br># 313,56<br># 313,56<br># 313,56<br># 314,50<br># 3 |                                         | 1                                                  | 1 2 4 650<br>1 3 7 257<br>1 3 7 268<br>1 3 1 968<br>1 3 1 978<br>1 3 2 685<br>1 3 3 9685<br>1 3 3 9685<br>1 3 3 9685<br>1 3 3 9685<br>1 4 7 119<br>1 4 7 719<br>1 4 1 909<br>1 4 2 909<br>1 4 2 909<br>1 4 3 147<br>1 4 3 147<br>1 4 3 147<br>1 4 4 361<br>1 4 4 361<br>1 5 1 5 1 182<br>1 5 2 393<br>1 6 3 358<br>1 7 3 1 977<br>3 4 9 186<br>4 5 4 042<br>8 8 4 372<br>8 1 1 3 084<br>10 9 1 768<br>8 8 8 4 372<br>8 1 1 3 084<br>10 9 1 768<br>8 8 8 4 372<br>8 1 3 084<br>10 9 1 768<br>8 8 8 4 372<br>8 1 3 084<br>10 9 1 768<br>8 8 8 4 372<br>8 1 1 3 084<br>10 9 1 768 | pi. on., mi. frac., s 9 7 170 9 7 170 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  | # 11 9 151 # 11 10 298 # 11 11 1446 1 pied 1 # 1741 1 # 2889 1 # 1741 1 # 3889 1 # 6 339 1 # 7 479 1 # 8 637 1 # 7 10 992 1 # 11 053 1 # 7 10 992 1 # 11 053 1 1 # 3697 1 1 8 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 109 1 1 1 9 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 923,55<br>3 mètres<br>3 248,39<br>3 573,23<br>3 898,07<br>4 mètres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 10 , 855<br>10 7 10 167<br>11 8 7 584 | 11 4 1 870<br>12 3 3 333<br>13 6 2 166<br>14 9 1 " | 13 1 1 558<br>13 5 2 126<br>1 6 3 954<br>16 # 1 349<br>17 5 3 745<br>17 11 1 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 5 1 500<br>8 7 9 234<br>9 4 4 333<br>10 3 7 166<br>11 2 10 #<br>11 6 4 312 | 10 3 11 250<br>10 7 2 139<br>11 5 8 500<br>12 7 5 750<br>13 9 3 "<br>14 1 6 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



#### LE LOUVRE

#### ET LES TUILERIES.

LE LOUVRE, ce palais aujourd'hui l'admiration de l'Europe, et qui, s'il est jamais terminé, offrira peut-être, considéré dans son ensemble et dans ses détails, un des plus beaux édifices qui aient existé, n'a eu, comme la plupart des choses humaines, que de faibles commencemens, et l'on était loin de prévoir alors l'éclat dont il devait briller un jour; un voile couvre son origine, qui se perd dans la nuit des temps, et que quelques auteurs, mais sans fondement, font presque remonter jusqu'au berceau de la monarchie, dont il a, pour ainsi dire, suivi toutes les phases. Simple d'abord, et destiné probablement aux plaisirs de la chasse, sous des rois qui vivaient sans faste, il s'accrut et s'embellit à mesure que leurs forces, leurs richesses et leur luxe prirent plus de développement, et il reçut tout le sien lorsque la France se fut élevée à son plus haut point de splendeur. Depuis sa fondation, il est peu de rois qui ne s'en soient occupés, selon les moyens dont la prospérité de l'état leur permettait de disposer; et, quoique ce château n'ait pas servi de demeure à tous nos souverains, son histoire se lie à celle de la plupart des grands événemens de leurs règnes. Mais, avant de la faire connaître et d'en retracer les vicissitudes, il convient de donner une idée de l'état où se trouvaient, à différentes époques, les bords de la Seine et l'enceinte de cette partie de Paris. Les historiens anciens où l'on peut puiser quelques renseignemens, sont loin de nous satisfaire sur ce point; et quant aux cartes et aux plans, il n'en existe pas de ces temps reculés. Le premier plan, connu sous le nom de plan de la tapisserie, est celui qui retrace Paris sous Charles V; et Paris avait dejà reçu des agrandissemens considérables qui en avaient fait une ville importante. En examinant les plans de Paris dressés d'après les inductions tirées des historiens, et que l'on trouve réunis dans le Tableau historique et pittoresque de Paris par M. de Saint-Victor, on voit que son étendue sous les rois de la première et de la seconde races se bornait tout au plus à l'enceinte de la cité. Sous Louis VII (de 1137 à 1180), les murs de Paris, du côté dont nous nous occupons, venaient aboutir perpendiculairement à la Seine, à peu près à l'endroit où depuis on a construit le Pont-Neuf, Philippe-Auguste (de 1180 à 1923), qui par ses conquêtes avait ajouté plusieurs provinces à la France, pendant vingt ans de son long et brillant règne s'occupa de l'agrandissement de Paris, en recula l'enceinte, et cette ville devint alors environ six fois plus grande qu'elle ne l'était avant lui : mais les augmentations se portèrent moins vers le côté où est à présent le Louvre, que dans les autres parties de la ville et sur l'autre rive de la Seine. Une portion des murailles, se dirigeant vers la rivière, était à peu près dans l'alignement de la rue de l'Oratoire; Charles V les porta vers l'emplacement de la rue Saint-Nicaise. Depuis ce sage monarque, sous Charles VII, Henri III. Louis XIII. l'enceinte de Paris s'est étendue jusqu'à renfermer tout le terrain qu'occupe aujourd'hui l'ensemble du Louvre et des Tuileries en y comprenant le jardin. Il est inutile d'ailleurs de s'arrêter plus long temps sur les agrandissemens successifs de Paris; il en sera question lorsqu'ils auront quelques rapports avec le Louvre (1).

Dans les premiers temps de la monarchie, et même lorsque Paris, ne

(1) Les personnes qui desireraient connaître l'histoire du Louvre dans tous ses détails, aimeront peut-être à trouver ici un apercu chronologique des ouvrages qui en parlent et que l'on cite le plus fréquemment. Parmi les autorités dont s'appuient des écrivains assez anciens, il y a des écrits qu'il cût été curieux de consulter, entre autres les Œuvres royaux, qui renfermaient un grand nombre de détails et l'état des dépenses faites depuis le roi Jean II, jusqu'à Charles IX, pour les bâtimens du Roi, nommés œuvres royaux. Probablement ces puvrages, cités par Corrozet et Dubreul, Sauval et d'autres, n'existent plus, et mes recherches dans toutes les grandes bibliothèques de Paris, pour les trouver, ont été sans succès. Il paraît qu'ils ont péri lors de l'incendie de la Sainte-Chapelle en 1737, ou lorsque pendant nos troubles on a brûlé ou dispersé une grande quantité de papiers de la cour des comptes. Quant à ceux des manuscrits anciens de la bibliothèque du Roi, de la chambre des comptes, et des archives du royaume, qui peuvent contenir des renseignemens sur le Louvre, ils ont été serupulcusement dépouillés, ainsi qu'une grande quantité de chartes , par

Sauval et par les savans Bénédictins qui s'étaient chargés d'éclaircir tout ce qui avait rapport à l'histoire de Paris, et qui ont consigné dans leurs ouvrages les résultats de leurs pénibles recherches. On peut bien employer, d'une manière différente de la leur, les matériaux qu'ils ont rassemblés; mais il est douteux qu'il soit possible d'en ajouter de nouveaux, et l'on ne trouve ordinairement qu'a glaner dans les champs que les Bénédictins ont moissonnés avec tant de soin.

Il n'est pas encore question du Louvre dans les premiers historiens de France, tels que Grégoire de Tours et son continuateur Frédégaire. Abbon, qui , dans un poème latin très-barbare, décrit, comme témoin oculaire, le siége de Paris par les Normands en 889, n'en parle pas. Rigord et Guillaume-le-Breton, historiens de Philippe-Auguste, ne disent que quelques mots qui paraissent y avoir rapport. Ce qu'on trouve dans Christine de Pisan, quoique peu considérable, offre des détails intéressans de mœurs et d'usage qui méritent qu'on s'y arrête. Dans les ouvrages où il est question du Louvre, Corrozet, Pierre Bonfons et Dubreul sont les plus anciens auteurs que l'on cite. L'ouvrage du pouvant plus être simplement considéré comme une petite ville ou un gros bourg composé de masures, comptait déjà de grands édifices et des palais

premier a été imprimé en 1561, in-8.º Il finit à l'an 1559. Il ne dit que très-peu de chose sur le Louvre dans sa description de Paris, On ne trouve rien de plus circonstancié dans celles de Pierre Bonfons et de Dubreul, qui l'a augmenté, et dont il y a une edition de 1608. Androuet du Cerceau est de la même époque. Le curieux ouvrage de ce grand architecte est enrichi d'un grand nombre de planches intéressantes, de plans, de vues du Louvre tel qu'il était alors, et de plusieurs antres châteaux royaux. Son texte est peu de chose. -Antiquités de la ville de Paris, &c., infolio, 1640, par Clande Malingre, historien du Roi. On n'y trouve que quelques lignes sur le Louvre. - Les Antiquités et Recherches des villes , châteaux , &c. de France, par André Duchesne, conseiller du Roi, &c., revues par François Duchesne, son fils, Paris, in-12, 1668, ne disent sur le Louvre que ce qu'on trouve ailleurs. - Paris ancien et nouveau, par Lemaire, 3 vol. in-12, 1685. Il n'y a rien de particulier sur le Louvre. - Le grand ouvrage, 3 vol. in-folio, de Sauval, sur les antiquités de Paris , très-diffus , mal écrit , est celui qui offre le plus de détails sur le Louvre, et c'est là qu'en général on va les puiser, ainsi que tont ce qui a rapport aux antiquités de Paris. Cet auteur a consulté toutes les sources; et, quoique souvent il prêse à la critique et qu'on lui reproche quelques inexactitudes, ses recherches sont d'une grande utilité. Il est très-abondant sur le Louvre. Son ouvrage a été imprimé en 1724, après sa mort, avant qu'il ait pu y donner la dernière main : mais on voit, L. I.er, p. 24 et 61 , qu'il a été écrit en partie avant 1665, et en partie après 1684, puisqu'il cite la seconde édition du Vitruve de Perrault, qui est de 1684; ce qui fait croire que cet ouvrage est au moins aussi ancien que la Nouvelle Description de Paris par Germain Brice, imprimée en 1725 : il est vrai que c'était la 8.º édition. Brice parle beaucoup moins que Sauval du Louvre, et surtout de l'ancien. - Dom Félibien,

dans son grand et bel ouvrage continué par D. Lobineau, 5 vol. in-folio, 1725, n'ajoute rien à ce que Sauval dit sur le Louvre : mais la partie historique y est mieux traitée et avec plus de critique, et ce savant écrivain se fait lire avec plus d'agrément que Sauval, Les preuves qu'il a rassemblées avec soin sont ce qu'il y a de mieux dans cet ouvrage; elles sont dues à Félibien; et il paraît que les deux premiers volumes de l'histoire, rédigés en partie par Lobineau, sont moins bons et moins exacts. - Le Voyageur fidèle, par Léger, in-12. 1715, n'est qu'une mauvaise petite rapsodie, où il n'y a presque rien sur le Louvre. -Les Curiosités de Paris, Versailles, &c. par M. L. R. ( que l'on croit le libraire Saugrain ), Paris, 1716, petit ouvrage qui n'offre rien de particulier sur le Louvre. - L'Ombre du grand Colbert, le Louvre et la ville de Paris , &c. , par M. Lafond de Saint-Gennes, 1752. Cet ouvrage, fort intéressant, est rempli d'idées très-saines sur la peinture et la sculpture; ce fut un des écrits qui réveillèrent à cette époque l'attention sur le Louvre et contribuérent à en faire reprendre les travaux. - Le Génie du Louvre, inséré dans le même volume, mérite aussi d'être fu. - Dans un petit volume qui réunit plusieurs écrits de Bachaumont sur la peinture, la sculpture et l'architecture , imprimé en 1752, on trouve deux mémoires sur le Louvre, dont les travaux allaient être repris; et, comme dans tous les ouvrages qui parurent alors, ce sont des conseils sur ce qu'il fallait faire; peu de choses qu'on ne trouve ailleurs. - Architecture française de Jacques-François Blondel, Paris, 1756. in-folio, 5 vol. Dans le tome IV il est question très-au long du Louvre. Ce qui tient à l'ancienne histoire de ce palais est tire de Sauval, de Félibien, et surtout de Piganiol de la Force; et il n'y a rien de nouveau. Mais le nouveau Louvre, tel qu'il était en 1754 et 1755, est traité fort en détail et éclairei par seize grandes et belles planches qui donnent non-seuledans son enceinte, la Seine, au-dessus de la cité, était bordée de bois considérables sur ses deux rives, qui, depuis le bois de Boulogne d'aujourd'hui

ment tous les détails de ce palais et des Tuileries avec beaucoup de soin, mais on y trouve même les dessius et la discussion de projets proposés pour le Louvre et qui n'ont pas été exécutés, tels que ceux du Bernin, de Levau, de Marot. C'est un des ouvrages les plus importans à consulter. -Mémoires de Charles Perrault (frère de l'architecte ), imprimés en 1759. Il était mort en 1703. Cet académicien s'occupe beaucoup moins du Louvre que des discussions de son frère avec le cavalier Bernin et de la part qu'il y prit. - Piganiol de la Force, dont la Description de Paris a para en 1765, et qui critique tous les auteurs qui l'ont précédé , n'ajoute cependant presque rien à ce que disent sur le Louvre Corrozet, Dubreul et Sauval. - Tout ce que dit sur le Louvre Saint-Foix dans ses Essais sur Paris, 1767, se borne à quelques traits piquans, satiriques et spirituels; mais il n'y a rien à y apprendre. - Mémoires sur les objets les plus importans de l'archilecture, par Patte, Paris, 1769. Cet ouvrage, enrichi de planches, offre des détails très-curieux snr la construction du nouveau Louvre, et des discussions qui en font apprécier les beautés et les défauts. On trouve à peu près les mêmes renseignemens dans le tome VI in-8.º du Traité d'architecture civile de J. Francois Blondel, qui avait été continué par Patte. - Les Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris, publices par Jaillot en 1779, en vingt parties ou quartiers, sont utiles à consulter. Il relève souvent des inexactitudes de Sauval. Cependant il y renvoie pour ce qui a rapport au Louvre, sur lequel on ne trouve presque rien dans le quatrième quartier de Jaillot. - On chercherait inutilement quelque chose de nouveau dans le Dictionnaire de Paris de Hurtaut et Mazières, imprimé en 1779. Cet ouvrage, sans critique, omet beaucoup de particularités intéressantes rapportées par les écrivains plus anciens. - Dulaure, Nouvelle Description de Paris , 1785. On y trouve par-ci par-là des choses qui ne sont pas dans les autres écrivains; mais en tout il n'y a pas beaucoup à en tirer. - Guide des amateurs et des voyageurs à Paris, par Thierry. 1787. Ce petit livre renferme de bonnes notions à recueillir sur le Louvre, et surtout sur le nouveau. - Dans son bel onvrage sur le Louvre, très-grand in-folio, orné de planches , publié en 1803 , M. Baltard entre dans beaucoup de détails intéressans, soit sur la construction du palais à ses différentes époques, soit sur les événemens qui y ont en lieu. Il est indispensable de le consulter lorsqu'on veut connaître ce quia rapport au Louvre. - La Description de Paris et de ses environs , par M. Legrand et M. Landon, dont la première édition a été publiée de 1806 à 1811, et la seconde en 1818, offre beaucoup de détails sur le Louvre, surtout dans son état actuel; elle est excellente à consulter, et la première édition a beaucoup servi à ceux qui, depuis, ont écrit sur ce sujet. M. Legrand, habile architecte, a fait beaucoup de recherches sur les antiquités de Paris, et a compulsé à la bibliothèque du Roi les manuscrits où il est question du Louvre. Les nombreux ouvrages de M. Landon sur le Musée royal et sur les arts, écrits en peintre et en littérateur, sont trop connus pour en parler ici. - L'histoire de ce palais, tant pour ce qui concerne les événemens que pour ce qui regarde la partie de l'art, est aussi très-bien traitée dans le Tableau pittoresque et historique de Paris, par M. de Saint-Victor, dont la première édition, ornée de planches assez exactes, mais d'une exécution médiocre, à l'aqua-tinta, a paru, in-4.º, en 1809, et la seconde, in-8.º, en 1824. Cet ouvrage est rempli de recherches curieuses, puisées aux bonnes sources, et présentées avec clarté et critique dans un style élégant et varié et tel qu'il convient au sujet. - Un article fait sur le Louvre, par M. Fontaine, de l'académie royale des beaux-arts et architecte des bâtimens de la couronne, inséré dans le

jusque près du Pont-neuf actuel étaient couvertes d'une épaisse forêt qui s'avançait assez loin dans les terres. Remplie d'une quantité de bêtes fauves,

Moniteur du 17 mai 1809, est d'un grand intérêt; c'est un résumé inmineux et concis des travaux entrepris pour le Louvre et de ceux qui restent à faire, appuyé de discussions sur les différens projets qui ont été présentés lors de la restauration de ce palais. Personne ne pouvait donner sur ce sujet des idées plus positives que M. Fontaine et M. Percier, qui, depuis nombre d'années, s'occupent du Louvre, et qui en ont conçu et dirigé les travaux. - M. Boutard a aussi écrit des articles intéressans sur le Louvre, dans le Journal de l'Empire ou des Débats ( 16 prairial , 1.er et 30 messidor an 13; 13 mars 1806; 21 et 27 février . 13 août . 7 et 21 décembre 1807 : 29 mai 1808; 30 janvier, 12 et 20 mars, et 8 mai 1809 ). - M. Dulaure, dans son Histoire physique, civile et morale de Paris, dont il a paru deux éditions, l'nne en 1820, l'autre en 1823, a parlé du Louvre aux différentes époques. Ce sujet est traité avec le même esprit qui règne dans tous ses ouvrages, où son trouve, du reste, de bonnes recherches sur la topographie de Paris, et de jolies planches dessinées par M. Civeton, Les intéressantes Annales de l'industrie, par MM. de Moléon et Lenormand, contiennent anssi sur le Lonvre, dans le tome I.er, une notice bien faite et accompagnée de plans et de planches au trait d'une exécution soignée.

Si des ouvrages où il est question du Louvre on passeà ceux où il a été retracé par le dessin, on voit que les plans, les élévations, les vues dessinées ou gravées, dont on a formé an cabinet des estampes de la bibliothèque royale un recueil qui fait partie de l'immense suite de la topographie de Paris, ne remontent pas assez haut pour servir de témoins irréfragables de l'ancien état du Louvre. De tous les plans, le plus ancien et le plus important pour la topographie de Paris est sans contredit celui qui était en tapisserie; ce qui lui avait fait donner le nom sous lequel il est connu : il avait été commencé avant

l'an 1538; car on y voyait la tour de Billy. qui fut détruite cette même année par l'explosion d'nn magasin à poudre, et il paraît d'après les armes du cardinal de Bourbon que l'on y avait placées, qu'il ne fut terminé qu'en 1550 ou même 1556, époques où ce prince fut lientenant général du royaume. On ne saurait dire comment était exécutée cette tapisserie; les auteurs n'en indiquent pas même la grandenr, et encore moins la manière dont elle était faite. Il est probable cependant qu'elle était assez considérable, puisque les officiers de la ville l'exposaient au public à certaines fêtes de l'année, et qu'en 1786 ce morceau précieux, qui était en mauvais état et dont on ne faisait plus grand cas, servit de tapis de pied dans un bal que la ville donna à la Reine pour la naissance du Dauphin. D'après ce qu'on lit dans une des trois inscriptions françaises à la louange de Paris, et d'après une petite échelle qui y est placée, et qui, dans l'original, avait 3 pouces, il parait que cette tapisserie devait avoir environ 16 pieds 4 pouces, sur 12 pieds 9 pouces. Cette tapisserie fut encore exposée en 1788 à la porte de l'hôtel de ville, et depuis, toute délabrée, elle s'est perdue pendant les premiers troubles de la révolution. Henreusement M. de Gaignières en avait fait faire avec un grand soin une copie réduite et exacte; ce dessin curieux a passé en 1711 à la bibliothèque royale, avec l'immense collection de manuscrits et de dessins de cet amateur éclairé et zélé des sciences et des beaux-arts. Cest cette copie que M. le marquis de Mauperché a fait graver par M. lie Caroline Naudet et M. Sanpier, et qu'il a publiée en 1817. Quoiqu'il taxe souvent d'inexactitude les autenrs des divers plans de Paris, la gravure dont il est éditeur n'en est pas tout-a-fait exempte, et dans certaines parties, entre autres du côté du Louvre, elle n'est pas parfaitement conforme au dessin original : on peut cependant la consulter avec fruit. Ce plan offre Paris tel elle offrait à nos rois toutes les ressources et les plaisirs de la chasse. La population de Paris et des environs, en s'accroissant, recula les limites des forêts;

qu'il était sous Charles V; car, depuis cette époque jusqu'en 1538, l'enceinte n'en avait pas été changée. On y voit des restes de celle de Philippe-Auguste. Paris était presque circulaire, surtout dans la partie du nord entourée de murailles par Charles V, qui y fit faire des fossés larges et profonds qui n'existaient pas sous Philippe-Auguste. Quatre fortes tours élevées sur le bord de la Seine, aux endroits où les murs venaient s'y joindre, défendaient Paris du côté de la rivière. Sous Philippe-Auguste, l'une de ces tours, vers l'est, était celle de Barbeau, qui occupait l'emplacement du quai Saint-Paul actuel, près de la caserne de l'ancien couvent de l'Ave-Maria. La tour placée de l'autre côté de la Seine, vis-à-vis celle de Barbeau , s'appelait la Tournelle. L'accroissement que reçut l'enceinte de Paris sous Charles V, força de faire deux nouvelles tours : celle de Billy, sur la rive droite, répondait, sur le nouveau quai Morland, presque à la pointe orientale de l'île Louviers; et, comme on n'avait pas augmenté l'enceinte de Paris dans sa partie méridionale, la tour de la Tournelle continua à lui servir de défense sur la Seine, Il en fut de même en descendant la rivière : la tour de Nesle, qui s'élevait sur ses bords à l'endroit où est aujourd'hui le pavillon oriental du palais des Beaux-arts, fut, sous Charles V, comme sous Philippe-Auguste, un des points de défense ; celle qui lui était opposée s'appelait la tour du Louvre sur la rivière. Une forte chaîne en fer, tendue d'nn bord à l'autre et soutenue par des bateaux, servait à intercepter la navigation. Lorsque Charles V agrandit l'enceinte dans la partie septentrionale de Paris, il y eut une nouvelle tour à l'extrémité du mur qui, venant de la porte Saint-Honoré, perpendiculairement sur la Seine, passait à peu près dans la direction de la rue Saint-Nicaise, et aboutissait vers le milieu de la grande galerie actuelle du Louvre. La tour placée à cette extrémité se nommait la tour du Bois, peutêtre parce qu'elle était la plus près des bois qui, de ce côté, s'avançaient encore sur les bords de la rivière. Il est bon de faire remarquer que dans plusieurs plans même assez anciens, entre autres ceux du commissaire de la Mare, on confond les deux tours, et qu'on place celle du Bois vis-à-vis la tour de Nesle, tandis que le plan de la tapisserie met la tour du Bois à l'extrémité du mur de Charles V, sur le bord de la rivière. Si je suis entré dans quelques détails sur la position de ces grosses tours, c'est que quelques - uncs d'entre elles servent à fixer les limites du Louvre et à en établir le plan. Je ne dirai rien des petites tours qui, au nombre de trente-six, selon le plan de la tapisserie, flanquaient les murs de Paris sous Philippe-Auguste, et dont on retrouve des restes en plusieurs endroits. Quoique le Louvre ne soit indiqué que d'une manière grossière dans le plan de la tapisserie, cependant, en s'aidant des passages de quelques écrivains et d'autres plans, car ce château fut long-temps sans changer entièrement d'aspect, on peut y retrouver des indications utiles. M. de Mauperché a publié, avec ce plan, un mémoire qui fait partie des deux premières livraisons d'un ouvrage qu'il a commencé à faire paraitre sous le titre de Paris ancien et moderne et que sa mort a interrompu. On y trouve des recherches curieuses sur l'ancienne topographie de Paris; mais il est facheux qu'elles soient écrites dans un style barbare, souvent inconvenant par l'acreté et le manque de politesse des critiques, et enfin peu propre à réconcilier avec l'aridité d'un pareil travail.

D'autres anciens plans de Paris, tels que celui de l'édition française de la Cosmographie de Munster, 1555, p. 89, horriblement gravé, et le plan de celle de Belleforest vers le même temps, publié en 1575, p. 174 du tome I.-a; celui du I.-a volume des Cités de l'univers de Brouin et de Hogenberg, Amsterdam, 1572, copié et publié par Sanson, Amsterdam, 1572-

les bois firent place à des champs cultivés, à des couvens qui défrichèrent les terres, et autour desquels les maisons de leurs vassaux eurent bientôt

1574, offrent aussi quelques détails qui peuvent aider à retrouver l'ancienne forme du Louvre, dont une partie existait encore à ces époques. Un des plans les plus curieux, quoique moins ancien que celui de la tapisserie et que la carte de Belleforest, était autrefois à l'abbaye Saint-Victor: il y en a une copie ou une répétition dans la bibliothèque de l'Arsenal. En 1756 il fut gravé et publié par d'Heulland : mais, par la manière dont il en a rendu les détails, qu'il a voulu perfectionner, il leur a ôté leur caractère d'ancienneté; et il y a des parties de Paris, entre autres les bords de la Seine, qui n'avaient pas la régularité qu'il leur a donnée. On peut aussi remarquer que, quant au Louvre et à ses environs, le plan est inexact, et qu'il u'indique ni les fossés, ni les jardins, qui existèrent encore long-temps après l'époque à laquelle il fut fait. Au reste, comme le fait observer M. de Mauperché, ce plan de Saint-Victor n'est, sur une plus grande échelle, qu'une copie de celui de Belleforest. Le plan publié par Quesnel, en neuf feuilles, en 1609, dressé sous Charles IX et dédié à Henri IV, est sur une grande échelle, et il offre les édifices en vue cavalière : ils sont assez grands pour que l'on puisse y reconnaître uue partie des principaux détails. Cest peut-être le plan le plus intéressant sous le rapport du Louvre, dont la moitié existait encore telle qu'elle était sous Charles V : aussi ai-je fait graver, au milieu de la planche 8 E, la vue de ce château que nous a transmise Quesnel. Les petits édifices qui l'entourent sont tirés de manuserits des xIV.c et xv.e siècles, et particulièrement des heures de Jeanne de France, fille de Louis XI. Dans la plupart de ces miniatures, dont un grand nombre est fait avec beaucoup desoin, on voit, du fond des paysages, derrière les châteaux ou forteresses, s'élever une montagne couronnée d'édifices et qui a un grand rapport avec Montmartre : sur le devant de ces petits tableaux , il y a presque toujours une rivière. Il

est assez naturel de croire qu'en placant des châteaux dans leurs compositions historiques tirées de la Bible, les peintres d'alors copiaient ou imitaient, en quelques parties, les édifices qu'ils avaient sous les veux; de même qu'ils introduisaient dans leurs peintures les meubles et les costumes des époques où ils vivaient. Dans presque tous ces châteaux, on voit dominer une grosse tour comme au Louvre, qui, par son importance et sa position, méritait bien d'attirer les regards de ces peintres, Et d'ailleurs, quand ils auraient représenté d'autres forts, tels que la Bastille et différentes tours ou portes de Paris, ces miniatures serviraient de même à donner une idée de l'architecture de leurs époques, et je les offre comme les autorités sur lesquelles je me suis appuyé pour restituer d'une manière probable la disposition et l'aspect du Louvre du temps de Charles V. Jai eu aussi recours, pour les renseignemens que peut fournir la peinture sur l'ancien état de ce château, à un tableau très-curieux, qui était autrefois dans l'abbaye Saint-Germain des Prés, et qui, sauvé par M. Lenoir, directeur du musée des Petits-Augustins, est à présent à Saint-Denis. Il représente une descente de croix : les têtes, peintes avec soin, sont assez bien dessinées et d'une expression vraie; les draperics, fort riches de couleurs, sont traitées avec une grande recherche dans les détails d'ornement, mais avec la sécheresse qu'on leur donnait alors. On croit que ce tableau est du commencement du xv.º siècle ; je le croirais de la fin du xIV.º Sur un petit vase que tient une des saintes femmes, est un nom, qu'on devait croire être celui du peintre : mais, en l'examinant et le copiant avec soin, j'ai vu qu'il y avait Lv. CIPIO. AF., et c'est sans doute un trait d'érudition de l'artiste, qui non-seulement avait mal écrit le nom de Scipion, mais qui y ajoute un prénom que n'a porté aucun des deux Africains Peut-être a-t-il cru indiquer par-là l'année de la mort de Jésus-Christ ; mais il n'y avait pas alors de Scipion consul. Cette

formé des bourgs: c'est ainsi que s'élevèrent ceux de Sainte-Croix et Saint-Vincent ou de Saint-Germain des Prés, du temps de Childebert (l'an 543 selon les uns, 556 selon les autres), de Saint-Germain l'Auxerrois, de Saint-Marcel, et plusieurs autres. Le couvent de Saint-Germain des Prés avait des possessions qui lui avaient été données par Childebert et qui s'étendaient jusqu'à Issy; et sur la rive droite, une partie des bois appar-

erreur parait très-simple. lorsqu'on voit Guillaume de Lorris, dans le neuvième vers de son roman de la Rose . donner à Cipion le titre de roi. Dans le fond du tableau, on voit le Louvre; la vue en a été prise du petit Pré aux Clercs , derrière Saint-Germain des Prés, dont on a dessiné les tours et l'église; l'architecture est rendue avec soin. Je doune, planche 8 A. de toute cette partie de ce curieux tableau, une copie faite par M. Civeton, jeune dessinateur de mérite, qui m'a été très utile pour mes plans et mes vues du Louvre. Sa réduction a été faite au compas de proportion, de la manière la plus scrupulcuse, et je puis répondre de sa fidélité. Ce Louvre a déjà été publié par Dom Bouillard dans son Histoire de Saint-Germain des Prés, par M. de Saint-Victor, et plus exactement encore par M. Baltard; mais dans toutes ces copies on a omis bien des détails qui sont cependant intéressans, et qui peuvent servir à mieux faire connaître cet ancien monument. Les maisons qu'on voit sur la droite près du Louvre, peuvent aider à fixer l'époque à laquelle a été dessinée cette vue, On verra que sons Philippe-Auguste ce château était hors de Paris et très-près de ses murs, et que ce fut Charles V qui le renferma dans la ville. Les murailles, transportées alors beaucoup plus loin , laissèrent libre la rue d'Osteriche, ou d'Autraiche, d'Autruche, d'Antriche (voy. pl. 8 B), dont les bâtimens les longeaient entièrement, et sur l'étymologie du nom de laquelle on n'a rien de certain ; mais il est positif qu'elle était à l'extrémité de l'enceinte de Philippe - Auguste ( pl. 8 A ), et qu'il en est question dans Guillot, vers 1280, et dans des actes qui lui sont antérieurs. Le commencement de cette rue, qui de la grande rue ou rue Saint-Honoré allait jusqu'à la rivière, existe encore dans la rue de l'Oratoire. L'hôtel

du Petit-Bourbon, bâti au XIII.º siècle. était dans cette rue, vis-à-vis une entrée du Louvre, et il a subsisté jusque vers 1665, que Louis XIV le fit abattre pour élever la colonnade du Louvre. Du temps de Philippe-Auguste, on n'aurait pas pu, du petit Pré anx Clercs, voir, comme dans le tableau, le Petit-Bourbon et la rue d'Osteriche, qu'aurait masqués en partie la mnraille qui, le long de la Seine, vers Paris, faisait un retonr dont on voit des traces dans le plan de la tapisserie. Ainsi le Louvre, tel qu'il est représenté, est bien celui de ce roi, mais non tel, du moins pour les alentours, qu'il existait sous son règne et lorsque cette vue a été dessinée. Charles V avait déjà , en 1367, par les soins d'Hugues Aubriot, intendant des finances et prévôt des marchands , reculé les murs de Paris; mais on ne s'était pas encore occupé de faire des changemens considérables au Louvre de Philippe-Auguste. Il paraît donc très - probable que l'on peut mettre la date du tablean de Saint-Germain des Prés entre 1370 et 1380, année de la mort de Charles V : car il est à présumer que, s'il eût été fait plus tard, on aurait représenté le Louvre tel qu'il l'avait laissé. Il est aussi à remarquer que les fossés dont ce château était entouré, ne sont pas indiqués dans cette vue. Dans l'aile gauche il a trois étages, quoique sous Philippe-Auguste il n'y en cut que deux. Voyez aussi la page 279, sur le plan de du Cerceau. Bien que les vnes du Louvre, ou de quelques-unes de ses parties, gravées par Israel Silvestre, ne remontent qu'à Louis XIII, il y a des documens précieux à en tirer sur l'ancienne disposition de ce palais; mais ce n'est qu'en petit nombre. J'ai cru devoir donner ces détails topographiques, qui nous seront utiles pour fixer les limites du Louvre et de son enceinte sous Charles V.

tenait à ce monastère. Les plaines et les collines de la rive gauche de la Seine s'embellirent de maisons de campagne et de vignes. Il paraît que les forêts se maintinrent plus long-temps sur la rive droite, quoique Saint-Germain l'Auxerrois y eût été bâti à une époque très-reculée, et, à ce que l'on croit, par Chilpéric I.er, entre 562 et 584. D'après quelques passages d'anciens auteurs (1) on ferait remonter la fondation du Louvre à Childebert I.er (de 511 à 538), et il paraîtrait, selon d'autres, que vers le temps de Dagobert I.er (628 à 638) il existait dans ces forêts, près de la rivière, à l'endroit où est aujourd'hui le Louvre, ou du moins une de ses parties, une petite maison très-modeste, qui servait au Roi de rendez-vous de chasse, et d'où il revenait le soir, en bateau, coucher dans son palais à Paris. Suivant l'auteur de l'Histoire de l'université de Paris, cité par du Plessis à l'année 788, Charlemagne établit dans le Louvre Alcuin et les autres savans qu'il avait attirés d'Italie à Paris; ce qui fut, dit-on, le commencement des écoles et de l'université. Mais, tout en accordant qu'elles furent établies dans le palais du Roi, on ne convient pas que ce fût dans le Louvre. D'autres auteurs croient que ces écoles furent fondées dans le palais des Thermes, qui, à cette époque et long-temps après, de même que le Louvre, était hors de l'enceinte de Paris, et qui n'y fut compris que lors de l'extension que lui donna Louis VII. Du Boulay, pour placer les écoles dans le Louvre, se fonde sur le nom qui était resté à la place de l'École et au port de l'École près de Saint-Germain l'Auxerrois; mais elle cût pu alors être aussi bien dans ce couvent que dans le Louvre, ou bien le château a pu prendre la place du palais de l'École. Il paraît, au reste, que cette école n'était pas fixée à Paris, mais qu'elle suivait Charlemagne, qui avait plusieurs palais dans ses vastes états.

Lorsque, dans leurs courses sur les rives de la Seine, les Normands, après avoir ravagé le pays, eurent assiégé Paris, dont ils désolèrent les environs, il est probable que l'on songea à tirer parti de la situation avantageuse de cette maison des bois. On la fortifia pour la mettre en état de résister aux Normands, de les inquiéter dans leur navigation sur la Seine, et d'arrêter leurs excursions. Nos rois voulaient être aux avant-postes de Paris, et pouvoir s'opposer les premiers aux ennemis qui l'auraient attaqué. Mais il est à croire que ce château n'opposa qu'une faible résistance aux Normands,

(1) On voit dans les Nouvelles Annales de du Plessis, à l'an 633, que, suivant une charte de Dagobert I.e., datée du 7 des calendes de juin, cinquième année de son règne, ou 26 mai 633, le Louvre existait alors comme maison de chasse; mais cette charte n'est pas regardée comme authentique, quoiqu'elle soit citée par du Boulay dans son Histoire de l'université de Paris, et rapportée dans des lettres de Charles le Chauve. Du Plessis dit que la raison sur laquelle Sauval se fonde pour rejeter la fondation du Louvre par Chil-

debert I.\*\*, n'est pas très-bonne, en alléguant qu'il n'est pas question du Louvre dans Grégoire de Tours et Frédégaire, historiens de Childebert; et il pense que ces auteurs n'ont pas parlé de tous les édifices fondés par ce prince. Mais il me semble que le Louvre, considéré même comme une simple maison de campagne, par sa position et la nouveauté de sa construction, aurait mérité d'attirer l'attention de Grégoire de Tours et de Frédégaire, et que s'ils n'en parlent pas, c'est que trèsprobablement il n'existait pas alors. et qu'il fut en grande partie détruit dans les sièges qu'ils firent soutenir à Paris. Il n'en est cependant pas question dans le poème d'Abbon; et si le Louvre eût été en même temps une maison de plaisance des rois, un château fort, et l'asile des savans et des écoles, n'est-il pas vraisemblable qu'il eût, sous plus d'un rapport, attiré les regards d'Abbon, et qu'il eût fourni matière à ses descriptions, soit qu'il eût été détruit par les Normands, soit qu'on l'eût conservé à prix d'argent? Se trouvant sur leur chemin lorsqu'ils attaquaient Paris, et, par sa position, devant les gêner, cette habitation royale eût été exposée à être assaillie avant plusieurs autres lieux, tels que Saint-Germain l'Auxerrois et quelques autres édifices situés de même hors de Paris sur cette rive de la Seine, et dont parle Abbon. Son silence autorise à penser que si le Louvre existait alors, ce n'était pas sous ce nom, et que ce n'était que bien peu de chose (1).

(1) Je ne puis m'empêcher de rappeler ici ou de consigner une découverte dont peut-être peu de personnes à Paris ont eu connaissance. Lorsqu'en 1806 M. Dillon, ingénieur en chef des ponts et chaussées, faisait faire les fouilles pour fonder les culées du pont des Invalides, qu'il était chargé de construire, on trouva, à environ huit pieds en terre, une grande barque ou espèce de pirogue creusée dans un seul tronc d'arbre, de même que les lintres on les myoparones dont se servaient les Germains, au rapport de Tacite, et dont les Normands faisaient grand usage dans leurs courses. Le bois de cette pirogue, dont on retrouvait les détails, devenu presque aussi noir que l'ébène, se brisait facilement; mais dans quelques parties il était assez bien conservé et assez dur pour qu'on ait pu en faire de petits modèles de ce canot, que l'on crut pouvoir faire remonter à l'époque des invasions des Normands. S'il cût été possible de conserver en entier cette embarcation, que l'air faisait tomber en morceaux, c'eût été un monument curieux des premiers temps de notre histoire.

Les Normands, appelés Danois par les anciennes chroniques, commencèrent en 800 à infester les côtes nord-ouest de la France; chassés en 820 de l'embouchure de la Seine, ils y pénétrèrent en 841. Ils viennent en 845 à Paris, qui est presque entièrement abandonné, et pillent Saint-Germain des Prés. La dyssenterie se met dans leurs troupes. Charles le Chauve, à

force d'argent, engage leur chef Ragenaire ou Reigner à se retirer. En 851, 52, 55, 56, ils ravagent les bords de la Seine; reviennent en 857 à Paris, et en dévastent les environs. Saint-Germain des Prés , Saint-Denis , se rachètent du pillage , ou plutôt de l'incendie, par des sommes considérables. En 858, ils font de nouvelles excursions sur la Seine, jusque près de Paris, et lèvent des contributions sur les églises. En 861, ils dévastent Saint-Germain des Prés et les faubourgs de Paris de ce côté de la Seine. En 870, Charles le Chauve fait construire un pont du côté de Saint-Germain l'Auxerrois, pour s'opposer aux approches des Normands; il était fortifié de grosses tours (voyez Bonamy , Mémoires de l'académie des inscriptions , t. XVII , pag. 245 et suivantes ). En 876, avant pour un de leurs chefs Rollon , depuis duc de Normandie , les Normands entrent dans la Seine avec plus de cent navires. En 880, Louis III confie à Gozlin, abbé de Saint-Germain des Prés, et depuis (en 883) évêque de Paris, la garde de cette ville et du royaume contre les Normands. Il fortifie la ville en 885 : Eudes, fils de Robert le Fort, et depuis roi de France, était alors comte de Paris. Cette année-là, les Normands vinrent assiéger Paris en règle pour la première fois : dans leurs autres excursions ils s'étaient bornés à l'insulter et à en désoler les environs. Comme les plus grands événemens de ce siége et des suivans eurent lieu principalement dans le voisinage de Il paraît que pendant long-temps on ne s'occupa plus du fort élevé sur le bord de la Seine. Les auteurs n'en parlent pas. Cependant Duchesne, sans citer ses autorités, prétend que Louis le Gros (de 1108 à 1137) fit entourer le Louvre d'une forte muraille. Cette position devint moins importante, lorsque les Normands, par leur établissement en France, eurent rendu la tranquillité aux pays qu'ils avaient ravagés pendant quatre-vingt-douze ans avant d'y avoir trouvé une nouvelle patrie. On put rendre le fort à son ancienne destination, et chasser sans inquiétude le loup et la bête fauve dans les forêts qui l'environnaient. C'est de cette chasse aux loups et de la grande quantité de ces animaux que, selon quelques auteurs, est venu le nom de Louvre, dérivé de celui de Lupara, qu'on donna à cette maison des bois; d'autres trouvent son étymologie dans un mot saxon, leower, qui, dit-on, signifiait tour ou forteresse. On la fait venir aussi par

l'emplacement du Louvre actuel, je vais en donner uu extrait tiré du fatras, souvent iniatelligible, d'Abbon, qui en fut témoin oculaire, comme il le dit, liv. 1.47, v. 593 - 595, et des Nouvelles Annales de Paris, &c., par Dom Toussaint du Plessis, qui a publié uue édition du poème d'Abbon, auquel les notes qu'il y a ajoutées ne donnent pas beaucoup plus de clarté. Mais ou peut consulter avec confiance la bonne traduction qu'eu a faite M. Devaines eu 1825, et qui se trouve dans l'excelleut recueil des anciens historiens de France par M. Guizot.

Le 1.cr novembre 885, trente à quarante mille Normands , suivis de leurs femmes , et montés sur sept cents grands bateaux et un nombre considérable de petits, qui couvraient la Seine à plus de deux lieues au-dessous de Paris, viennent, sous la conduite de Sigefroi, un de leurs rois, demander qu'on leur laisse le passage libre pour remonter le fleuve. Gozlin et le comte Eudes ou Odou le leur refusent. On assiége Paris. 27 novembre, premier assaut coutre la tour de bois du pont de Charles le Chauve, qui traversait la Seine depuis Saint-Germain l'Auxerrois jusque vis-à-vis la rue Pavée ; il était en deux parties , fortifié de deux tours aux extrémités et probablement d'une autre au milieu, vers la pointe de la cité. La tour est défendue avec intrépidité par Gozlin, qui fut blessé, et par Eudes, son frère Robert, et Ebble, neveu de Gozlin; les Normands sont repoussés. Le 28, ils livrent un second assaut

plus terrible que le premier; leurs femmes les auiment au combat, et leur reprochent de ne pouvoir s'emparer d'un four, nom que par mépris elles donnaient à la tour : ils sont chassés vers leurs bateaux et s'éloignent. Pendant le reste de l'année, Sigefroi se fortifie dans Saint-Germain l'Auxerrois, et y établit son camp ; ce qui sauva cette église. Ravages et massacres daus les environs de Paris. Le 28 juin 886, les Normands repreunent le siège. Troisième assaut ; les Parisiens brûlent les machines des assiégeans. Le 29, le pont et la tour sout attaqués avec fureur , et les assaillaus repoussés avec perte. Le 30, ils renouvellent leur attaque, et essaient vainement de combler les fossés avec des fascines, de la terre, les cadavres des animaux qu'ils tuent et des prisonniers qu'ils égorgent. Le 31, quatrième assaut; l'ennemi veut mettre le seu au pont ; il est chassé, 1.er février, Sigefroi se retire; une partie de ses troupes va ravager la France orientale. 6 février, le pont est à moitié renversé par une crue de la Seine, Sixième assaut; on met le feu à la tour; douze chevaliers pris, égorgés. Les Normands repoussés vont dévaster les pays entre la Seine et la Loire; Ebble, neveu de Gozlin, met le feu à leur camp de Saint-Germain l'Auxerrois. Dans le mois de mars, Paris est secouru par Henri duc de Saxe. Pourparler entre Sigefroi et Eudes, que les Normands veulent assassiner : il leur échappe. Le duc de Saxe se retire; les Normands établissent alors leur camp à

corruption du vieux mot rouvre, roboretum, forêt de chênes, et l'on s'appuie de l'exemple de quelques endroits nommés Rouvre ou Louvre, et qui étaient situés au milieu des forêts. L'étymologie qui tire ce nom de l'ouvre, ou l'œuvre, le bâtiment, ainsi nommé par excellence, me paraît la moins admissible; car il est positif que ce château était appelé Lupara, prononcé probablement loupara, qui a pu se changer facilement en louvre à une époque où il est fort douteux que le mot ouvre fût employé. Et d'ailleurs aurait-on donné le nom somptueux de l'ouvre ou l'œuvre par excellence à une maison de chasse, lorsque les rois avaient déjà un palais à Paris, et que les Thermes de Julien, très-vaste édifice, y existaient encore, du moins en grande partie (1)? Le nom de Louvre est certainement plus ancien que Philippe-Auguste, sous lequel, en faveur des grands changemens qu'il fit au Louvre, qu'il agrandit, on eût pu l'appeler l'ouvre ou l'œuvre; mais c'eût été en détournant ce nom de son ancienne acception, et en lui donnant un autre sens qu'à son homonyme.

Saint-Germain des Prés. Septième assaut. sans succès. Sigefroi abandonne le siége; les autres chefs le poussent avec vigueur. 16 avril , mort de Gozlin ; Paris est réduit à l'extrémité. Eudes part pour solliciter les secours de l'empereur Charles le Gros; Ebble soutient le siége. Retour du comte Eudes et du due de Saxe avec des troupes. Le duc est tué; les Saxons repartent : le chef normand, Senric, les poursuit, et se noie avec ses troupes. Huitième assaut : les Normands sont sur le point de prendre la ville; elle implore le secours de ses saints patrons; les Parisiens repoussent les assaillans. Au mois d'octobre , l'empereur Charles le Gros arrive avec des troupes; en novembre, il traite, malgré ses forces, avec les Normands : on leur promet 700 livres d'argent, qui feraient aujourd'hui 56,700 francs; la livre était alors de 12 onces. Ils se retirent en Bourgogne, en trainant par terre leurs bateaux. En 887, ils reviennent pour recevoir la rançon de Paris, et veulent, en s'en retournant, piller les bords de la Seine ; leur chef est tué par l'abbé Ebble; ils se désistent de leur excursion : on les reçoit à Paris pour retourner en Bourgogne; ils enlèvent vingt Parisiens, les tuent, et vont piller la Brie et la Champagne; les Parisiens massacrent cinq cents de eeux qui étaient restés. En 888, les Normands cherchèrent encore à surprendre Paris; ils sont battus par Eudes , Adhémar, Scladémar, et

Anschéric, évêque de Paris. En 889, ils reviennent encore à Paris, dont Eudes leur refuse le passage ; ils l'assiégent : Eudes leur fait des prisonniers, et ils s'éloignent. En 890, troisième siège de Paris, que les Normands attaquent sans succès : ils se retirent en Bretagne, en transportant par terre leurs bateaux jusqu'au-dessous de la ville; on les laisse se rembarquer. Il paraît que ee siége fut le dernier; car celui de 910, rapporté par Félibien, et qu'il dit avoir été fait par Rollon, n'est pas prouvé. En 912, Charles le Simple lui abandonne une partie de la Neustrie, qui devient la Normandie; et si Rollon assiégea Paris, ce dut être en 885 et 886, et alors il ne commandait pas en chef. Les Normands, établis dans leur nouvelle patrie, cessèrent de désoler les rives de la Seine, et ne revinrent plus à Paris, dont, au reste, ils n'avaient jamais pu s'emparer.

(1) Ce palais servait ordinairement de demeure aux rois de la première race. Il paraît que Clovis I.º habitait l'abbaye Sainte-Geneviève, et que plusieurs de ses successeurs ont demeuré au prieuré de Saint-Martin des Champs, ou dans un palais qui était près du elos Saint-Lazare. Pendant long-temps, selon Duehesne, il était d'usage que le Roi et la Reine s'y arrêtassent trois jours avant de faire leur entrée solennelle à Paris; et, après leur mort, on y exposait pendant trois jours leurs corps avant de les transporter à Saint-Denis.

Philippe-Auguste, jaloux de son autorité, et qui tenait avec raison à la faire respecter, trouvant sûre et commode la position du Louvre hors et à la portée de Paris, songea à en faire un poste important. En agrandissant considérablement l'enceinte de la capitale, il ne renferma pas son château dans les murs qu'il fit passer près du Louvre; tandis que, sous Louis le Jeune, il en était séparé par tout le quartier de Saint-Germain l'Auxerrois. Philippe voulut en même temps tenir en respect les habitans de Paris et les ennemis qui eussent pu l'attaquer par dehors. Il songeait plus à faire du Louvre un château fort qu'un palais d'habitation, quoiqu'il paraisse qu'il y demeurait quelquefois. Ce monarque augmenta les moyens de désense du Louvre. Il y sit construire, en 1904, une énorme tour ronde de 96 pieds de hauteur, et dont les murs, épais de 13 pieds par le bas, en avaient 12 dans le haut. Voyez planche 8 B - A. Les bâtimens qui environnaient cette tour, furent loin de gagner à sa construction : ils devinrent tristes et sombres. Mais la tour servit aux projets de Philippe-Auguste. Défendue par un fossé large et profond, B; n'ayant d'entrée que par un pont-levis, C; percée de petites fenêtres garnies de barreaux de fer, elle était inaccessible, et propre à conserver avec sûreté les chartes et le trésor du Roi : c'était une prison d'où ne pouvaient guère espérer de s'échapper les grands vassaux qui avaient voulu se soustraire à l'autorité du Roi et qu'il y faisait renfermer. Aussi cette grosse tour du Louvre inspirait-elle un grand effroi; et d'ailleurs elle jouissait d'un beau privilége : c'était d'elle que relevaient les princes, les pairs, et tous ceux qui tenaient des siess de la couronne; ils y venaient rendre hommage et prêter serment de fidélité , avec la crainte d'y finir leurs jours s'ils y avaient manqué. Parmi les illustres prisonniers qui y furent renfermés, on cite, comme le premier, Ferrand, comte de Flandre, qui s'était révolté contre Philippe-Auguste, et qui, pris à Bouvines (1914), fut amené avec un grand éclat à Paris ; ce qui fit donner à cette tour le nom de tour Ferrand. Je ne nommerai pas tous les princes du sang, les grands personnages qui firent, sous les différens règnes, un plus ou moins long séjour dans la tour du Louvre; on en trouve le détail dans Sauval et dans plusieurs auteurs. Il suffit de savoir que le dernier prisonnier fut Jean II duc d'Alençon, qui y fut renfermé en 1474. Il paraît que, depuis cette époque, la grosse tour du Louvre ne servit plus de prison d'état.

Cette tour porta plusieurs noms: tour du Roi, tour du Louvre, forteresse de Paris. Celui de grosse tour ou de tour neuve, qu'elle reçut d'abord, et que l'on trouve dans Rigord, Guillaume le Breton, et dans Nicolas de Bray, historien de Louis VIII, prouve qu'à l'époque de sa construction il y en avait plusieurs dans le château; ce qui devait être, les tours étant alors une des principales parties des fortifications. On les regardait même, jusqu'aux xiv.º et xv.º siècles, comme un privilége des maisons royales. Les rois en étaient très-jaloux, et n'aimaient pas à en voir aux demeures des princes, même de leur famille; ils les leur interdisaient, comme si c'eut été empiéter sur leurs droits. Mais on finit par en mettre partout, et même sans nécessité et comme hors-d'œuvre; elles devinrent autant un

ornement qu'une défense des châteaux des princes et des seigneurs. Elles servaient très-souvent d'ailleurs à réparer les oublis des architectes : lorsqu'il manquait à un édifice quelque partie à laquelle ils n'avaient pas pensé, ils accolaient une tour ou une tournelle en trompe au bâtiment, et v faisaient le cabinet, l'escalier ou toute autre pièce à laquelle ils n'avaient pas songé, Ils s'occupaient peu de la symétrie; et ces tours, qui quelquefois sont d'un effet agréable et qui annoncent de la hardiesse et du talent de construction . n'étaient originairement que des hors-d'œuvre et des expédiens pour cacher des fautes, et souvent on se tirait d'un mauvais pas par une témérité. Le donjon était la principale tour ou celle qui faisait la demeure particulière du Roi et des princes, et les autres lui servaient de défense. La grosse tour du Louvre en était le donion. Je reviendrai bientôt sur les détails qui y ont rapport; je me bornerai pour le moment à dire qu'il paraît que, sous Philippe-Auguste, on y avait disposé des appartemens que le Roi pouvait occuper. Je ne puis m'empêcher d'ajouter ici que ce qu'on rapporte des appartemens de ce prince, ou du moins de sa suite, ne donne pas une haute idée de leur somptuosité. Il rendit un édit par lequel tout le fouarre, ou la paille, qui servait dans ses chambres du Louvre, devait, lorsqu'il le quittait, appartenir à l'université. On l'employait à couvrir le plancher des écoles, où les écoliers étaient assis à terre. Les écoles étaient assez pauvres alors; les élèves l'étaient encore plus, et recevaient, en général, l'instruction gratis. Ce fuerre ou ce fouarre, qu'on leur donnait, était pour eux une économie, et c'était autant de moins à acheter dans la rue du Fouarre, nom qui lui vint ou du fouarre qu'on y vendait, ou plutôt de celui dont on jonchait les écoles qui s'y établirent en grand nombre sous le règne de Philippe-Auguste.

Âu reste, à cette époque, le Louvre n'était qu'une masse lourde et informe, privée de tout ornement d'architecture, et qui n'offrait que l'appareil de la force, et nullement l'aspect de la magnificence d'une demeure royale. Nous verrons que ce ne fut que long-temps après Philippe-Auguste que cette forteresse devint un véritable palais. Quoique sous ce prince ce château fût encore très-resserré dans ses limites, on voit cependant qu'il l'était encore plus sous ses prédécesseurs, et qu'une partie de son terrain relevait même d'autres seigneurs que le Roi; car ce ne fut qu'à la fin de son règne, en 1929, que Philippe-Auguste racheta pour trente sous de rente, qui feraient aujourd'hui quarante à cinquante francs, de l'église de Paris et du prieuré de Saint-Denis de la Chartre, les droits qu'ils avaient sur les terres attachées au Louvre.

Sous Philippe-Auguste et sous ses successeurs immédiats, selon Sauval, les bâtimens qui entouraient la cour du Louvre, n'avaient en général que deux étages, c'est-à-dire, le rez-de-chaussée et le premier; plus tard on en ajouta deux autres. Si les documens fournis par les auteurs sont exacts, on pourrait croire que le troisième étage que l'on voit dans l'aile gauche du Louvre représenté dans le tableau de Saint-Germain des Prés, y fut ajouté par S. Louis, qui fit quelques constructions dans ce château. On peut se faire une idée de la façade ou de l'entrée principale de cet antique Louvre d'après le tableau que j'ai déjà cité (voy, planche 8 A). On croit reconnaître

une horloge dans un cartel carré au-dessus de la porte: la peinture éraillée pourrait exciter quelque doute, si l'on ne voyait pas une autre horloge trèsbien coaservée dans le même tableau sur une des tours de Saint-Germain des Prés. Il paraît que la première grande horloge publique que l'on ait eue à Paris, ne date que de 1370; ce fut celle du Palais, faite par un Allemand nommé Henri de Vic. Ainsi celle du Louvre ne pouvait pas y être sous Philippe-Auguste; mais il est naturel de croire qu'elle y fut placée par Charles V, avant qu'il eût fait réparer ce château en entier.

Le système de construction du temps de Philippe-Auguste avait en général pour caractère une grande solidité, et il serait presque inutile de dire que les murs du Louvre avaient huit ou neuf pieds d'épaisseur, si cette remarque ne nous offrait pas un moyen de rattacher à l'antique et simple château de ce grand roi le pompeux palais de François I.er, d'Henri IV et de Louis XIV. On peut facilement prouver qu'il existe encore de l'ancien palais des murs que, d'âge en âge, leur force a fait respecter. Me réservant de discuter ce point lorsque je décrirai le Louvre de Charles V, je me contenterai de dire ici que, d'après ce que rapporte M. Legrand dans son ouvrage sur Paris, et ce que m'ont confirmé MM. Percier, Fontaine et Bernier, lors de la restauration du Louvre, dont ils furent chargés ainsi que M. Raimond, on trouva sur les murs de la salle des Caryatides, du côté des Tuileries, des restes d'ornemens gothiques qui paraissaient appartenir au temps de Philippe-Auguste; l'épaisseur de cette muraille, dont on peut juger d'après les plans, pl. 9, 11, et des substructions énormes de murs circulaires, concourent, avec des preuves historiques auxquelles j'aurai recours plus tard, à démontrer qu'elles ont dû faire partie des bâtimens de Philippe-Auguste. Dans les fouilles qui ont eu lieu, à différentes époques, près des rues Froidmanteau, de Beauvais et du Louvre, on a rencontré de fortes constructions qui semblent avoir appartenu à cet ancien château et aux fossés dont il était entouré, et dont on retrouve des indices dans la différence de niveau entre les terrains près de ces rues, qui n'existaient pas du temps de Philippe-Auguste, et le sol actuel du Louvre.

On ne peut s'empécher de reconnaître cet ancien Louvre dans le roman de la Rose, l'une des productions les plus anciennes et les plus remarquables des premiers efforts de la poésie française; cette description se trouve même dans la première partie de ce singulier poème. Personne n'ignore qu'il est de Guillaume de Lorris, mort en 1965, et que la seconde partie, qui commence au vers 4068, n'y fut ajoutée que quarante ans après par Jehan de Meung, dit Clopinel (1); mais, comme peu de personnes ont assez de patience pour

(1) Voyez la belle édition du roman de la Rose, 4 vol. in-8.º, par M. Méon, qui, pour lui rendre toute l'exactitude qu'on lui avait ôtée dans les éditions antérieures, entreautres dans celle de Lenglet du Fresnoy, a collationné quarante-trois anciens manuscrits de la bibliothèque royale. On y trouve aussi, sur l'ancien

idiome français, une très-bonne dissertation que M. Raynouard, de l'académie française, avait insérée dans le Journal des Savans (octobre 1816). Tout le monde connaît les services que le savant auteur des Templiers a rendus, par ses constantes et lumineuses recherches, à la langue romane et aux poésies de nos troubadours. lire ce long et fatigant poème, peut-être sera-t-on bien aise d'en trouver ici un échantillon qui donnera une idée de la langue et de la poésie de cette époque. Et si l'on voit le Louvre de Philippe-Auguste dans une descente de croix peinte sous Charles V, on ne sera pas étonné que , sous S. Louis, Guillaume de Lorris ait fait de ce château fort le palais de la Jalousie. Je donnerai la description en entier; quelques notes suffiront pour les mots les moins faciles à entendre. Ce chapitre, de même que les cent qui composent ce roman allégorique, commence par une courte exposition du sujet.

Comment, par envieux atour, Jalousie fist une tour Paire au milieu du pourpris (1) Pour enfermer et tenir pris Bel-acueil (2) le très-doulx enfant, Pour ce qu'avoit baisé l'amant.

## Vient ensuite la description.

3807. Dès or est drois (3) que ge vous die La contenance Jalousie (4), Qui est en malc (5) souspeçon;

3810. Ou païs ne remest maçon

Ne pionnier qu'ele ne mant (6). Si fait faire au commancement Entor (7) les rosiers uns fossés Qui cousteront deniers assez,

3815. Si sunt moult lez et moult parfont (8) Li maçons sus les fossés font Ung mur de quarriaux (9) tailléis, Qui ne siet pas sus croléis (10),

Ains (11) est fondé sus roche dure :

3820. Li fondement tout à mesure,
Jusqu'au pié du fossé descent
Et vait amont en estrecent (12);
S'en est l'uevre plus fors assés.
Li mur si est si compassés,

3825. Qu'il est de droite quarréure (13). Chascuns des pans cent toises dure, Si est autant lons comme lés (14).

- (1) Maison de plaisance ou enceinte.
- (2) L'un des personnages du roman, de même que Faux-semblant, Male-bouche [ la médisance ], Liesse, Oyseuse, toutes les vertus et tous les vices personnifiés.
  - (3) A présent il est juste.
  - (4) La conduite de la Jalousie.
  - (5) Mauvais.
- (6) Au pays ne demeure maçon ni pionnier qu'elle ne fasse venir.
  - (7) Autour des.

- (8) Car ils sont très-larges et très-pro-
- (9) Pierres de taille.
- (10) Qui ne pose pas sur des terres éboulées.
  - (11) Mais.
- (12) Et va en se rétrécissant par le haut.
- (13) Aussi l'œuvre, la bâtisse, en estelle beaucoup plus forte. Le mur est fait de manière qu'il forme un carré parfait.
  - (14) Aussi long que large.

Les tornelles sunt lés à lés (1), Qui richement sunt bataillies (2)

Qui richement sunt bataillies (2 3830. Et sunt de pierres bien taillies.

As quatre coingnés (3) en ot (4) quatre Qui seroient fors (5) à abatre; Et si a (6) quatre portaus

Dont li mur sunt espès et haus.

3835. Ung en i a ou front devant
Bien deffensable par convant (7),
Et deux de coste et ung derriere
Qui ne doutent cop de perriere (8).

Si a bonnes portes coulans (9) 3840. Pour faire ceus defors doulans (10), Et por eus (11) prendre et retenir,

Et por eus (11) prendre et retenir, S'il osoient avant venir. Ens ou milieu de la porprise (12)

Font une tor par grant mestrise 3845. Cil qui du fere furent mestre (13);

Nule plus bele ne pot (14) estre Qu'ele est, et grant, et lée, et haute. Li murs ne doit pas faire faute Por engin qu'on saiche getier (15);

3850. Car l'en (16) destrempa le mortier De fort vin-aigre et de chaus vive. La pierre est de roche naïve (17)

De quoi l'en fist le fondement. Si iert dure comme aîment (18).

3855. La tor si fut toute réonde.

Il n'ot (19) si riche en tout le monde, Ne par dedens miex (20) ordenée. Ele iert dehors avironée D'un baille qui vet tout entor (21),

3860. Si qu'entre le baille et la tor Sunt li rosiers espès planté, Où il ot roses à planté (22).

- (1) Les tourelles sont de distance en distance.
  - (2) Fortifiées.
  - (3) Aux quatre coins.
  - (4) Il y en eut.
  - (5) Difficiles.
- (6) Et il y en a.(7) Il y en a un à la façade d'entrée
- aisé à défendre par une garnison.
  (8) Qui ne redoutent pas les coups de pierrier.
  - (9) Des herses.
- (10) Pour rendre tristes ceux de debors (les assaillans).
  - (11) Et pour les.

- (12) Droit au milieu de l'enceinte.
- (13) Ceux qui furent les maîtres du travail, de l'art, font une tour avec une grande habileté.
  - (14) Ne peut.
- (15) Le mur ne doit pas être entamé, quel que soit l'engin, la machine avec laquelle on l'attaque.
  - (16) L'on.
  - (17) Naturelle, vive.
  - (18) Aussi était-elle dure comme aimant.
  - (19) Il n'y en eut.
  - (20) Mieux.
  - (21) D'une barrière qui va tout autour.
  - (22) En abondance.

Dedens le chastel ot perrieres (1)
Et engins de maintes manieres;
3865. Vous poïssiés les mangonniaus
Véoir par-dessus les creniaus (2);
Et as archières (3) tout entour
Sunt les arbalestes à tour,
Qu'armèure n'i puet tenir (4).
3870. Qui près du mur vodroit venir,
Il porroit bien faire que nices (5).
Fors (6) des fossés a unes lices
De bons murs fors à creniaus bas,
Si que cheval ne puent pas
3875. Jusqu'as fossés venir d'alée,
Qu'il n'i éust avant mellée (7).

Il est aisé de voir que la description du palais de la Jalousie cadre de tous points avec celle que Guillaume de Lorris eût pu faire du Louvre, tel que, suivant les historiens, il était sous Philippe-Auguste et sous S. Louis. On y retrouve ses fossés larges et profonds, ses fortes murailles en pierre de taille, plus larges par le bas que par le haut, ainsi qu'on les faisait alors aux châteaux forts. Les cent toises de côté qu'on donne au palais de la Jalousie se rapportent même, comme nous le verrons, avec les dimensions de l'ensemble du Louvre; et d'ailleurs les poètes n'y regardent pas de si près, et leurs mesures sont en compte rond. Les tours aux quatre angles, les tournelles, les quatre portaux, occupent les mêmes places qu'au Louvre; et il serait difficile de méconnaître la grosse tour de Philippe-Auguste, qui s'élève au milieu de la cour ou de la porprise, et dont le poète dit:

Nulc plus bele ne pot estre Qu'ele est, et grant, et lée, et haute. La tor si fut toute réonde. In n'ot si riche en tout le monde, Ne par dedens miex ordenée.

Ce qui lui convient de toutes manières, puisqu'on sait qu'elle servait nonseulement de forteresse, mais même de trésor et de demeure au Roi. Il se peut même que le détail de construction que nous laisse Guillaume de Lorris soit exact, et que, pour donner plus de force au mortier, on l'ait délayé avec du vinaigre et de la chaux vive. Le château de la Jalousie est aussi muni de toute sorte de machines de guerre, d'engins, de mangonneaux, tels que ceux qui garnissaient les créneaux, les archières, les meurtrières du Louvre.

- (1) Il y en eut où il y avait des pierriers.
- (2) Vous auriez pu voir les mangonneaux (machines de jet) par-dessus les créneaux.
- (3) Et aux archières, espèces de meurtrières.
  - (4) Qu'armure n'y peut résister.
- (5) Il pourrait bien ne faire que peu de chose, ou rien,
  - (6) Hors.
- (7) Un rang de bons murs forts, avec de petits créneaux, de manière que la cavalerie ne pût pas venir d'emblée jusqu'au fossé, sans qu'il y cût eu auparavant une métée, un engagement.

On voit aussi, dans cette curieuse description, qu'en avant des fosses il y avait un mur crénelé qui servait de première désense ou d'ouvrage avancé. Et dans le tableau de Saint-Germain des Prés on voit un mur qui peut avoir rendu le même service. Il est inutile d'avertir que les rosiers, quoign'il y cût alors des jardins dans le Louvre, ne doivent pas être compris dans la description du château, et qu'ils tiennent au sujet allégorique du poème. On y trouve aussi, des le commencement, qu'on était alors dans l'usage d'orner les murailles de peintures. Les personnages allégoriques que le poète décrit dans son songe, sont peints en azur et en or sur les murs d'un beau jardin, hors de la ville, situation tout-à-fait analogue à celle du Louvre; et quand ces peintures n'y eussent pas existé, il est à croire qu'il y en avait ailleurs, et que ce n'est pas la simple production de l'imagination du poète. On voit quel était le genre de peinture d'alors, et qu'il a le plus grand rapport avec ce qu'on exécutait à cette époque en Italie. On croirait lire la description des mosaïques de Saint-Marc de Venise et d'autres anciennes églises, dont les fonds étaient en verre doré et les figures en bleu. Telles sont aussi des peintures de Cimabué et d'autres peintres d'Italie, ou de la même époque ou un peu plus anciens, et qui commençaient à se faire connaître dans le même temps que Guillaume de Lorris, dans son roman de la Rose, nous donnait une idée de l'architecture et de la peinture françaises. et en particulier du Louvre au milieu du xIII.º siècle.

Les premiers successeurs de Philippe-Auguste s'occupèrent peu de ce château; ils le conservèrent tel qu'its l'avaient trouvé, et sa solidité pouvait braver les efforts du temps et l'incurie des hommes. Les rois venaient bien quelquefois au Louvre, soit pour recevoir l'hommage de leurs vassaux immédiats, soit dans différentes circonstances; mais ils n'en firent pas leur demeure habituelle. S. Louis résidait au palais des Tournelles, à Vincennes, ou au palais de justice, qu'il augmenta: il y ajouta la Sainte-Chapelle, la salle de Saint-Louis, la grand'chambre. Après la condamnation des Templiers,

Philippe-le-Bel logea au Temple et y fit apporter ses trésors.

Charles V fut, depuis Philippe-Auguste, le premier roi qui mit ses soins à embellir le Louvre, à l'agrandir et à en rendre l'habitation plus commode; ayant considérablement augmenté l'enceinte de Paris, il renferma ce palais dans ses murs. Mais, avant d'entrer dans quelques détails sur ce que devint le Louvre sous ce sage roi, l'un des princes les plus éclairés et les meilleurs qui aient régné sur la France, il convient de jeter un coup d'œil sur l'état où se trouvaient l'architecture et la sculpture à son époque, et même dans les deux siècles qui précédèrent son règne; et il ne sera pas hors de propos de lier ces considérations à celles que peuvent fournir sous le rapport des arts l'Italie et les autres contrées, Si, dans ces parallèles ou dans ces rapprochemens, l'Italie a souvent l'avantage, ce n'est pas une preuve positive que le génie de ses habitans fût plus fécond et plus propre aux arts que celui des Français : mais dans ces belles contrées bien des causes favorisèrent leur développement; et une des principales dut être la division du pays en un grand nombre de petits états, qui, rivalisant de luxe et de zèle pour l'embellissement de leurs capitales, offraient aux artistes de nombreuses

ressources pour exercer leurs talens et auraient dû les empêcher de déchoir. Les monumens antiques s'élevaient aussi de tous côtés, comme pour servir de modèles et s'opposer à la décadence des arts ou les relever de leur chute. On est même étonné, à la vue de ces chefs-d'œuvre, que le génie de l'Italie ait pu tomber dans un si long et si profond assoupissement, et qu'il ne se soit pas réveillé plus tôt. Il faut, sans doute, que les plus grands exemples, les plus sublimes modèles, soient sans effet sur les arts, lorsqu'une maladie funeste les frappe, pour ainsi dire, d'une sorte de torpeur, et les précipite vers leur décadence : car nous aussi, dans le midi de la France, nous possédons en grand nombre des monumens antiques qui prouvent que jadis nos architectes et nos sculpteurs pouvaient aller de pair avec ceux de Rome, de l'Italie, et peut-être de la Grèce. Eh bien, de même qu'en Italie. les arts, perdant tout souvenir de leur ancienne gloire, ont langui et sont tombés sans force au pied de ces superbes monumens; à leur réveil, frappés de stupeur, ayant tout oublié, ils les regardaient sans les admirer, sans les imiter, et ils n'ont pas marché d'un pas plus assuré que dans les autres parties de la France, privées qu'elles étaient des restes de l'antiquité, vers le but que doivent se proposer les arts et que semblaient leur montrer les ouvrages des anciens.

Du xi.º au xiii.º siècle, le goût de l'architecture se développa en France et dans le reste de l'Europe. S'établissant sur les débris des monumens du Bas-Empire, on mêla de nouvelles idées à l'architecture des Grecs et des Romains, dont on ne comprenait plus les principes et que l'on altéra. Tous les ordres furent confondus, ou plutôt il n'y en eut plus, et l'on en alliait les élémens divers, sans aucun système réfléchi et suivant le caprice, à ce qu'on se rappelait des monumens asiatiques ou arabes, que les croisades avaient fait connaître en Orient, et aux productions de l'architecture lombarde. De cette réunion de tant de parties étonnées de se trouver ensemble, naquit cette architecture que l'on est convenu d'appeler gothique (1), quoique les Goths n'aient été pour rien dans les combinaisons qui l'ont produite. Et en effet, on la retrouve dans tous les pays, même dans ceux où ils n'ont pas porté leurs conquêtes, sans qu'on puisse indiquer celui où on la mit pour la première fois en usage. Il est même à croire que ce ne fut que progressivement qu'elle se forma, ou plutôt qu'elle déforma l'architecture antique des beaux temps, dont elle s'éloignait en suivant le goût dégénéré qui poussait avec rapidité tous les arts vers leur ruine pendant les siècles de décadence de l'empire romain. Il était du destin de ce colosse de tout entraîner avec lui dans sa chute, et de couvrir le monde de ses vastes débris, d'où devaient un jour, par un nouveau triomphe de la civilisation sur la barbarie, renaître avec éclat les lois, les sciences et les arts. Mais l'époque où nous nous sommes transportés, n'en était pas encore à ce point. Par des idées, ou nouvelles, ou qui n'étaient que le résultat informe d'un art qui

tionnaire d'architecture de l'Encyclopédie méthodique, par M. Quatremère de Quincy.

<sup>(1)</sup> Voyez Milizia, dans le tome I.e de ses Memorie degli architetti, et l'excellent article sur le gothique dans le Dic-

marchait sans principes certains, on dénaturait les emprunts faits sans réflexion ou sans motif à l'architecture gréco-romaine; et ce ne fut que de caprice en caprice et par suite de dégradations des anciens modèles, que le genre gothique parvint au point où il fut porté. Plus on remonte vers ses premiers essais, plus on reconnaît qu'ils ont précédé les invasions des Goths', qui même ne l'ont pas pratiqué dans les monumens qu'on peut leur attribuer pendant leur séjour en Espagne et en Italie, du v.º au vill.º siècle. Cette architecture n'a pas été formée de toutes pièces; et les monumens qu'elle remplaçait, auraient eu bien des reprises sur elle, et pouvaient lui reprocher de défigurer ce qu'elle s'appropriait: aussi ses plus anciens ouvrages ne sont-ils dus, en grande partie, qu'à l'oubli des règles de l'architecture antique, et à l'impuissance de reproduire la régularité et la sagesse de ses belles conceptions.

Les constructions gothiques, dans lesquelles, malgré un emploi mal entendu, on retrouve tout ce qu'elles doivent à la Grèce, à l'Italie et à d'autres contrées, durent plaire cependant par leur piquante variété, par leurs écarts même, et par une hardiesse qui séduit, quoique souvent elle soit bien plus apparente que réelle; mais on aime à se laisser tromper par des prestiges, et l'on craint de voir détruire une agréable illusion, en découvrant les moyens employés par l'adroit magicien pour nous éblouir. L'architecture gothique était aussi peut-être plus en harmonie que celle des Grecs avec nos climats, avec la manière de vivre de nos pères, avec leurs costumes, et surtout avec les cérémonies de notre religion. Par le genre de ses distributions, elle se prétait mieux à de vastes édifices destinés à la réunion d'un grand nombre de fidèles. Ce durent être de grands titres de succès, et le gothique devint, pour ainsi dire, l'architecture sacrée des chrétiens, tandis que celle des Grecs, délaissée aussi bien que leurs dieux, étalait en vain ses prodiges au milieu de leurs temples abandonnés, de leurs autels renversés et de leurs statues mutilées. Ce n'est pas cependant, ainsi que le proclament ses chauds partisans, que les masses élevées de l'architecture gothique, ses ogives élancées, ses formes pyramidales, transportent l'ame vers le ciel, et la disposent à la piété et au recueillement. Il me semble que la majestueuse régularité d'une ordonnance grecque, où tout est en harmonie, devrait être aussi favorable au calme de l'ame, qu'une architecture où la multiplicité des parties, l'immense variété des ornemens, doivent attirer l'attention et exciter la distraction : où y ent-il plus de piété, de recueillement, que dans les profondeurs mystérieuses des caucomhes et dans les grottes de la Thébaïde, si pauvres d'ornemens, si riches en souvenirs? Il est vrai que la lumière douteuse qui ne répand qu'un faible jour sous les détours des longues voûtes gothiques, invite à une douce rêverie et se prête aux sentimens religieux; mais l'architecture grecque, combinée avec art et mise en rapport avec les convenances de notre culte, produirait le même effet: il régnait aussi dans les temples antiques une lumière faible et habilement ménagée; et si elle ajoute à la majesté des lieux saints et à l'impression qu'ils doivent faire éprouver, rien n'empêcherait de l'y combiner de même.

Long-temps avant que les arts eussent repris une nouvelle vie en Italic,

ou que les artistes grecs byzantins y cussent porté les restes de ce feu sacré qui dévorait autrefois les Grecs, et qui, jetant encore une faible lueur dans leur antique et malheureuse patrie, allait s'éteindre au milieu des dévastations des barbares et des chrétiens, dont Nicétas et Cédrénus offrent des descriptions si terribles; à des époques aussi anciennes que celles de la plupart des églises du moyen âge en Italie, la France pouvait en citer plusieurs qui ne leur cèdent sous aucun rapport, et qui prouvent que, dans ces temps de barbarie, le sommeil des arts n'était pas plus léthargique dans le royaume de Clovis et de Charlemagne que parmi les descendans de Romulus et d'Auguste.

Si l'on parcourt la France, de tous côtés s'y présentent, bien avant le xv.º siècle et la renaissance des arts en Italie, des monumens de l'architecture gothique dont la beauté ne le cède pas à ceux que, dans le même genre, on élevait aux mêmes époques de l'autre côté des Alpes. Quoique nos artistes, ou ceux qui passaient alors pour tels, ne fussent pas, comme ceux des heureuses contrées du midi, entourés de monumens faits par leur beauté pour conserver ou pour réveiller en cux le sentiment des arts, ils surent de leur propre fonds, aidés de leur seul génie, produire en architecture et en sculpture des ouvrages qui peuvent soutenir la comparaison avec ceux que l'Italie vit naître dans le même temps ; car la même ignorance des formes, le même manque de goût, exerçaient alors un égal empire en France et dans la patrie future de Michel-Ange et de Raphaël. Il n'y avait guère de différence, soit pour la conception, soit pour l'exécution, entre les degrés de médiocrité auxquels on parvenait dans l'un et dans l'autre pays; et si l'on mélait des sculptures de nos églises les plus anciennes avec c*elle*s de l'Italie des mêmes époques, il serait bien difficile de les distinguer, ou de trouver à ces dernières un caractère qui leur donnât une supériorité reconnue sur leurs rivales. Si même la statue de S. Louis conservée autrefois aux Quinze-vingts et aujourd'hui à Saint-Denis est due à un soulpteur français, ce qui est probable, elle ferait regretter que son nom ne nous eût pas été transmis, et elle prouverait qu'alors, sans avoir été instruit par les artistes grecs de Constantinople, et n'ayant pour guide que la nature, on l'imitait en France avec naïveté et vérité, et que ce sculpteur français était peut-être destiné par la nature à marcher l'égal de Nicolas de Pise et des sculpteurs de cette école qui florissaient vers ce temps.

Ce n'est pas cependant que je veuille égaler aucune des statues de cette époque que nous offrent Saint-Denis et d'autres églises, aux productions de Nicolas de Pise, qui non-seulement sont surprenantes pour le temps qui les a vues naître, et le paraissent encore plus quand elles sont comparées à celles qui les précèdent, mais qui même sont bien au-dessus de tout ce que l'on fit depuis pendant long-temps. Nicolas de Pise, comme le fait trèsbien remarquer M. le comte Cicognara (1), était un de ces génies extraordinaires que la nature ne produit que de loin à loin, et qui, franchissant les distances et devançant leur siècle, se placent à un intervalle immense

<sup>(1)</sup> Storia della scultura , t. III , p. 177 et suiv.

et de ceux qui les ont précédés, et de ceux qui leur succèdent en se trainant sur leurs pas, sans avoir la force suffisante pour profiter de leurs préceptes et de leurs exemples, et suivre les modèles qu'ils leur ont laissés. Mais ce ne fut pas à son seul génie que Nicolas de Pise dut tous ses succès; la vue des monumens de l'antiquité, épars en Italie, lui révéla les secrets des beaux-arts, que des esprits moins pénétrans et moins sensibles n'avaient pas même soupconnés jusqu'alors. Il se fit, pour ainsi dire, l'élève des anciens Grecs ou des Romains leurs disciples, en s'inspirant de leurs ouvrages et en cherchant à les imiter : aussi en retrouve-t-on, en partie, les principes et le sentiment dans les productions de ce grand homme que l'on conserve avec une vénération méritée à Bologne, à Pise, à Sienne, à Florence. Ce fut aux leçons qu'il puisa dans la source la plus pure, dans les restes de la sculpture antique, que l'on dut ce Jugement dernier qu'il sculpta à Sienne, composition hérissée de difficultés et remplie de beautés, d'inspirations de l'antique, et qu'il exécuta bien avant que le Dante, qui ne naquit que sur la fin de la vie de Nicolas, cut épouvanté le monde par sa terrible description de l'enfer, et plus de trois cents ans avant que Michel-Ange et notre Jean Cousin aient eu la hardiesse de reproduire ce sujet dans leurs admirables tableaux. A l'époque où brillait Nicolas de Pise, il n'y avait certes en France, sous le règne de S. Louis, aucun sculpteur qu'on pût lui comparer; il est bors de pair : mais aussi ceux qui lui succédèrent, son fils Jean, et leurs élèves Jean de Cosmate, Arnolfo di Colle, Orcagna, Balduccio, jusqu'à ce que parussent André de Pise, Philippe Calendario et Pierre Paul et Jacobello de Venise, sont bien loin de valoir Nicolas de Pise. Malgré leurs efforts pour sortir du genre sec et sans principes du gothique, ils y retombent souvent; et leurs productions, si l'on peut s'en rapporter aux gravures de l'ouvrage du comte Cicognara (1), ne sont pas au-dessus de ce qu'on faisait en France sous le règne de S. Louis et jusque vers le milieu du xiv. siècle; et l'on doit encore ajouter en faveur de nos artistes, que, n'ayant pas sous les yeux les ouvrages de l'antiquité, qui auraient pu leur donner le desir de les

(1) Voyez t. III, pl. 18 et suiv.

Ce n'est pas saus raison que j'exprime des doutes sur la fidélité des gravures de ce grand ouvrage; tout porte à la faire suspecter. Pour en juger ainsi, if n'est pas même nécessaire d'avoir vu en Italie les sculptures dont il contient les dessins ; le peu d'exactitude avec laquelle on a rendu celles qui sont à Paris sous nos yeux, suffirait pour affaiblir et détruire même la confiance réclamée par le savant auteur pour celles que nous ne connaîtrions pas. De pareilles gravures, partie très-essentielle d'un ouvrage fort important du reste, malgré sa partialité pour l'Italie, lui font d'autant plus de tort, que, destinées à servir d'appui aux jugemens, quelquefois plus que sévères, de M. le comte Cicognara, elles semblent non-seulement ne pas prouver ce qu'il avance, mais bien plutôt le contredire. Comment ajonter foi à de tels témoignages, lorsque ceux même qui sont en faveur des artistes italiens , sont loin de justifier les éloges qu'on leur prodigue ? Que sera-ce des autres, si dans ses dessins Michel-Ange est sans caractère, sans vigueur, et Canova sans grâce; Canova, à la gloire duquel M. le comte Cicognara, emporté par l'amitié, a élevé ce monument littéraire, sur les marches duquel il immole, pour ainsi dire, tous les sculpteurs modernes? On ne peut pas croire qu'il ait donné plus de soin à faire saisir avec pins d'exactitude par ses dessinateurs le imiter et leur auraient appris à mieux voir la nature, ils avaient plus de difficultés à vaincre et il leur fallait peut-être plus de talent qu'aux artistes d'Italie pour parvenir au même degré de médiocrité. On pourrait citer plusieurs statues de la famille de S. Louis que l'on voit à Saint-Denis et qui donnent une idée favorable de la sculpture de cette époque. Les petites figures qui ornent les tombeaux de deux des enfans du saint roi, sont bien posées, et prouvent que l'on consultait avec soin et avec simplicité la nature, et qu'en l'imitant on marchait, libre de préjugés, dans la route qu'avaient suivie les premiers sculpteurs grecs, et qui peut-être aurait mené les nôtres aux mêmes résultats, si, se trouvant en France dans les mêmes circonstances, ils eussent été placés sous d'aussi heureuses influences que ceux de la Grèce. C'est à Saint-Denis que l'on peut le mieux apprécier l'état de la sculpture et de l'architecture sous S. Louis et sous plusieurs de ses successeurs immédiats. Outre les statues de Jeanne de Bourgogne, de Blanche d'Évreux, femmes de Philippe de Valois, et celle de Charles V, on en indiquerait facilement quelques autres qui se font remarquer par les qualités dont j'ai déjà fait l'éloge, et qui sont si précieuses en sculpture et la base de toute bonne méthode.

On pardonne à ces époques de s'être plu à colorer les statues et les ornemens d'architecture, lorsqu'on pense que les anciens Grecs, nos maîtres, avaient du goût pour ce genre de représentation, et qu'il s'était conservé dans le Bas-Empire, qui l'a légué à l'Orient. On crut sans doute, de même que chez les anciens, que l'éclat de l'or, des pierres précieuses, des couleurs, en ajoutant à la pompe des tombes royales, attirerait plus les hommages que des monumens de pierre d'un ton uniforme. On conçoit aisément que l'on ait eu alors l'idée que la sculpture et l'architecture pouvaient user des mêmes droits que la peinture, et admettre les couleurs dans leurs reliefs. Aussi voit-on des statues du temps de S. Louis peintes avec beaucoup de recherche dans toutes leurs parties. Très-richement vêtues, les unes ont des robes d'or qui imitent des tissus chargés d'ornemens très-délicats en relief qui ne sont pas sculptés, mais moulés au moyen d'un mastic; les autres sont

caractère des productions étrangères à l'Italie ; et l'on ne doit pas s'attendre à voir mieux traités que ces deux princes de la sculpture, les sculpteurs que la France a produits à différentes époques. Aussi Jean Goujon , Sarrazin , Germain Pilon , et tant d'autres qui ont fait honnenr à notre école et qui en eussent fait à celles de l'Italie, n'ont-ils pas à se loner de la manière dont ils ont été rendus dans les gravures de M. le comte Cicognara. Il en est de même des anciens sculpteurs d'Italie : le peu de fidélité dans le dessin qui aura nui aux uns, peut en avoir favorisé d'autres; et il est plus que probable que si, pour les juger et les comparer avec nos sculpteurs des mêmes époques, on s'en rapportait à ces

gravnres, on conrrait grand risque de se tromper. Au reste, pour être en état de prononcer avec une entière connaissance de cause sur le mérite relatif des senlpteurs d'Italie et de France des premiers temps, il faudrait pouvoir rapprocher et comparer des platres moniés sur leurs productions; car, malheureusement, les ouvrages où elles ont été gravées, pour la plupart entrepris par des hommes qui ne joignaient pas à lenr érudition autant de connaissances positives dans les arts du dessin, n'ont été ni dirigés ni exécutés de manière à retracer exactement le caractère de ces sculptures, et ils sont plus propres à induire en erreur sur le jugement qu'on devrait en porter, qu'à servir de guides fidèles.

habillées d'étoffes bleues, relevées par des ornemens en or que l'on retrouve autour du cou, au bas des robes et sur les chaussures brodées avec élégance; il y en a aussi dans les larges bandes qui bordent les manteaux, et qui, de même que les doublures, sont d'une couleur différente de celle du manteau, qui tantôt est en or, tantôt en bleu. Des verres de couleur, enchâssés dans ces bordures, figuraient les pierres précieuses dont étaient enrichis les véritables vêtemens, qui variaient de magnificence, suivant l'importance des personnages, et qui souvent, n'étant pas des costumes du temps, sembleraient retracer ceux de dignitaires du Bas-Empire en Orient. Les peintures des manuscrits nous en offrent des représentations entières et conformes à ce que l'on ne découvre qu'avec quelque peine dans plusieurs des statues mutilées de Saint-Denis.

Cependant ce n'était que la pierre dont on relevait ainsi le peu de valeur matérielle, et, jugeant sans doute que le marbre brillait assez de sa propre beauté, on le laissait dans toute sa pureté. On voit par plusieurs tombeaux de Saint-Denis et par de très-beaux fragmens de décorations architecturales que l'on y conserve, que, sous S. Louis, les têtes, quoiqu'un peu sèches de touche, sont traitées avec soin et ne manquent pas de vérité. Si les draperies, surtout dans les figures de femmes, ne suivent que modérément les contours, ce n'est peut-être pas faute de talent pour les faire mieux entir, mais c'était dans le costume du temps; et il se peut, d'ailleurs, qu'on n'ait pas trouvé convenable de laisser voir dans les figures sépulcrales des formes propres à réveiller des idées trop mondaines. Du reste, ces draperies, de même que celles des statues de l'église de Chartres, ont plus de moelleux que l'on n'en trouve ordinairement au gothique. Faites sans système et copices avec justesse, elles ont souvent plus de souplesse que celles de temps bien postérieurs, et ne le cèdent pas à ce qu'on faisait alors en Italie; les jets des plis, naturels et bien suivis dans certaines parties, ont beaucoup de grâce dans leur ajustement. Le marbre a été manié avec adresse et avec art; et ces plis, bien refouillés, indiquent une main qui était maîtresse de sa matière, et qui, sachant mettre de la finesse dans l'exécution, n'en craignait pas les difficultés.

Dans l'architecture, les ornemens les plus fins, les découpures les plus légères, sont taillés avec une délicatesse qu'il serait presque impossible de surpasser et même très-difficile d'atteindre. Les colonnettes, les moulures multipliées, qui s'élèvent à une très grande hauteur ou qui enveloppent les courbes des ogives, ou des trèlles qui en décorent avec légèreté la partie supérieure et qui distinguent l'architecture de cette époque, sont arrondies, profilées et refouillées avec une pureté qui donne à tous ces détails beau-coup de grâce et de vivacité. En parlant des arts du temps de S. Louis, j'aurais pu citer la Sainte-Chapelle, l'un des plus beaux ouvrages de Pierre de Montereau; mais j'ai préféré prendre pour exemple Saint-Denis, qui offre réunies et distinctes des constructions bien conservées de différentes époques, et où l'on voit, à côté des ogives élancées de S. Louis, les arcades à plein cintre ou les ogives écrasées de Charlemagne, dont les formes lourdes et qui tiennent de celles de l'architecture abâtardie du Bas-Empire, contrastent

avec l'élégance recherchée de l'architecture de S. Louis. On sait aussi que c'est à ce monarque que les rois ses prédécesseurs durent en grande partie les tombeaux et les statues qui consacrèrent leur mémoire, et que le saint roi les fit presque tous refaire : aussi ces royales catacombes, si riches en souvenirs, ne le sont pas moins sous le rapport des arts; et c'est là, mieux que partout ailleurs, qu'au milieu de cette assemblée de rois nous apprenons, pour ainsi dire, d'eux-mêmes, à quel point chacun d'eux fit fleurir les arts dans leur belle France, et les droits que sur ce point ils se sont acquis à notre reconnaissance.

Quittons le dernier séjour de nos rois et parcourons d'autres parties de la France. Plus d'un antique manoir, des édifices remarquables, des églises, ont disparu de ce royaume, dont, pendant plusieurs siècles, ils avaient fait l'ornement; il en subsiste cependant encore assez pour prouver que l'art de bâtir y fut toujours en honneur, et que même ses églises gothiques sont aussi belles d'ensemble et de détails que celles des autres contrées, et surtout que les églises d'Italie construites dans le même système. Moins brillantes de marbre ou de matériaux précieux, les nôtres ne leur cèdent, ni pour la hardiesse des conceptions, ni pour la recherche et la délicatesse du travail. Quelqu'élégantes et riches que soient les cathédrales de Sienne, d'Orvieto, de Bologne, l'architecture gothique française peut leur opposer avec confiance et avec un noble orgueil celles de Rouen, de Chartres, de Beauvais, d'Auch, de Reims, d'Amiens, de Notre-Dame à Paris et de Saint-Denis, sans compter une foule d'autres églises qui mériteraient d'être citées, ne fût-ce que pour montrer combien d'architectes et de sculpteurs dut produire la France à des époques reculées. Si j'ai passé sous silence la cathédrale de Strasbourg, commencée en 1277 par Erwin de Steinbach, mort en 1335, c'est que, depuis long-temps à cette époque l'Alsace ne faisant plus partie de la France, l'Allemagne pouvait réclamer Erwin comme un de ses architectes. Mais aussi peut-on contester aux Italiens l'honneur d'avoir élevé la cathédrale de Milan, l'une de leurs plus belles églises gothiques. Il faut même que leurs architectes n'aient pas eu de grands succès en ce genre, ou que du moins on n'ait pas eu assez de confiance en leurs talens, puisque parmi plus de trente architectes, la plupart italiens, qui concoururent, à différentes époques, pour la cathédrale de Milan, on choisit, en 1388, Nicolas Bonaventure, de Paris, et qu'on finit, en 1391, par charger de cette immense et magnifique entreprise un Allemand, Henri de Gamodia, que Milizia (1) croit même en avoir donné le premier projet en 1387, M. Cicognara (2) rapporte aussi qu'en 1399 on fit venir de Paris plusieurs architectes, entre autres, Jean Campomosia, Normand, et Jean Mignot, et qu'on employa quelques architectes de Strasbourg.

Mais revenons aux églises de France et d'Italie. Vers 1030, Fulbert, évêque de Chartres, qui paraît avoir été aussi architecte, reconstruisait sa cathédrale; il est vrai qu'elle ne fut terminée que beaucoup plus tard, au xiv. siècle. Cette église, très-remarquable par la hardiesse et la variété de son architec-

<sup>(1)</sup> Tom. II, pag. 137.

<sup>(2)</sup> Storia della scultura, t. 11, p. 191.

ture, l'est encore par le nombre considérable de statues anciennes dont elle est ornée, et qui ne sont pas au-dessous de ce que produisait alors la sculpture dans les autres contrées. A peu près à la même époque, on refaisait à Venise, sur un nouveau plan, l'ancienne basilique de Saint-Marc : mais il paraît, malgré les dénégations de M. Cicognara, que ce ne furent pas des architectes vénitiens ni italiens que l'on chargea de cette grande entreprise; et M. Émeric David prouve, par le témoignage d'une foule d'auteurs italiens et même vénitiens, que l'on sit venir des architectes grecs ou de Constantinople. Ce n'est pas que les arts eussent jamais été entièrement abandonnés en Italie, et qu'ils fussent restés florissans en Grèce; de toutes parts ils étaient déchus du haut point où ils s'étaient éleves : mais, ainsi que le remarque M. d'Agincourt, invoqué par M. Cicognara et cité par M. Émeric David, si nous comparons l'école italienne à l'école grecque dans le x1.º et le XII.º siècle, a nous verrons qu'elle fut constamment moins heureuse. » Et dans un autre endroit, « Pour être juste », dit-il, « il faut convenir qu'aux » époques où l'art fut totalement anéanti partout ailleurs, et lorsqu'il n'en-» fanta plus que des productions monstrueuses, à compter du IV.º et du » v.º siècle, il ne cessa pas de conserver dans la Grèce un vague souvenir » des principes qui avaient fait sa gloire si long-temps, et qu'il y a montré onstamment dans le dessin quelques restes des belles formes, dans l'or-» donnance une louable conformité avec les règles suivies par les anciens. » Ce que M. d'Agincourt dit de la sculpture et de la peinture, on peut le dire aussi de l'architecture. Saint-Marc en fournit la preuve : quoiqu'on y trouve la manière de construire des Grecs mêlée à celle des Orientaux, il y a cependant plus de sagesse dans la composition et dans le style que dans les eglises élevées dans d'autres pays à la même époque et par d'autres architectes que des Grecs. On les retrouve encore dans la cathédrale de Pise, construite en partie de débris de temples grecs en 1063. Quoi qu'ait pu alleguer M. Cicognara contre M. Émeric David, il n'a peut-être pas encore prouvé d'une manière irréfragable que Buscheto, l'architecte de cette belle église, ne fût pas Grec de Constantinople, et ses raisonnemens ne détruisent pas les faits positifs cités par les auteurs italiens et même pisans, qu'a rapportés, à l'appui de son opinion, M. Emeric David, dont les Recherches sur l'art statuaire ont souvent été très-utiles à M. le comte Cicognara, qui y a puisé quelques idées mères et fondamentales, que , du reste, il a développées avec talent, et dont il a fait un brillant emploi.

Tandis que Suger, en 1140, faisait à Saint-Denis une nouvelle église de celle qu'avait élevée avec tant de pompe le roi Dagobert, on construisait la cathédrale de Sienne, édifice de la plus grande élégance, qui fut fini en 1160; mais, ayant été refaite en grande partie en 1322, elle doit avoir éprouvé de grands changemens et être très-différente de ce qu'elle était au XII. siècle. En 1220, Robert de Luzarches (mort en 1389) donna la plus grande preuve de ses talens par la construction de la cathédrale d'Amiens (1), sans contredit l'une des plus belles productions de l'architecture

<sup>(1)</sup> Elle fut continuée par Thomas Cormont, et finie par son fils en 1269.

gothique tant par son plan, sa grandeur, que par la richesse de ses ornemens et de ses sculptures, et qui peut certainement, de toutes manières, être opposée à Saint-Antoine de Padoue, commencé en 1271 (1) par le célèbre Nicolas de Pise. Ce ne fut qu'en 1290 que fut construite l'église d'Orvieto par Lorenzo Maitani; et, quoiqu'il y ait des parties très-remarquables, il s'en faut bien, si l'on s'en rapporte à Milizia, que l'on puisse la comparer pour la grandeur et la beauté, de même que l'église de Sienne, à la cathédrale d'Amiens, que cet auteur, sévère dans ses jugemens, met au premier rang parmi les églises gothiques. Sous S. Louis, Jean de Chelles (2), Pierre de Montereau (3) et Eudes de Montreuil (4), élevèrent plusieurs belles églises, surtout à Paris, et ils ajoutèrent plusieurs parties à Notre-Dame, qui ne fut terminée qu'en 1351, par Jean Ravy. Les architectes français de cette époque et les églises qu'on leur devait, eurent sans doute une grande renommée, puisque, vers la fin du xIII.e siècle, Étienne de Bonneville et dix autres architectes de Paris furent appelés à Upsal pour y bâtir l'église de la Trinité sur le modèle de Notre-Dame, qui méritait bien d'être imitée; car certainement c'est un des gothiques les plus beaux et des mieux entendus, et sa sculpture offre, dans les ornemens et même dans les figures, des détails traités avec une grande délicatesse et avec assez de vérité : aussi Milizia en fait-il un grand éloge, ainsi que de la disposition de son plan. On doit encore ajouter à la gloire des architectes français, que ce furent eux seuls qui construisirent ces superbes monumens, et que plus d'une fois dans les autres pays, et même en Italie, on eut recours à des talens étrangers pour élever les plus belles églises, dont plusieurs sont moins anciennes que celles de France.

On peut donc croire avec raison qu'aux époques qui suivirent la chute de l'empire dans l'Occident, et lorsque les arts étaient encore enveloppés de ténèbres, un jour plus pur ne brillait pas sur l'Italie, et que, malgré les exemples que lui offraient en foule les monumens antiques qui de toutes parts embellissaient son sol, malgré la pureté de son ciel, malgré la douceur de son climat, elle était loin d'être restée la terre classique des beaux-arts, et que, sur ce point, elle ne l'emportait guère sur la France. De même que ce ne fut pas chez elle que naquirent les arts qui l'illustrèrent autrefois, mais qu'ils y furent transplantés de la Grèce et de l'Orient, de même, dans les temps qui précédèrent et préparèrent leur renaissance en Italie, au

- (1) Cette église n'a été finie qu'en 1307, et la coupole en 1424.
- (2) Jean de Chelles fit le portique qui sert d'entrée à Notre-Dame du côté de l'archevêché.
- (3) Pierre de Montereau fut l'architecte de la première chapelle de Vincennes, et il refit en partie l'ancienne église de Saint-Germain des Prés; c'est à lui aussi que l'on doit la Sainte-Chapelle de Paris. Il est mort en 1966.
- (4) Eudes de Montreuil, qui suivit S. Louis en Orient, fortifia la ville et le port de Jaffa. Dans le nombre des églises qu'il fit à Paris, on citait celles de Sainte-Catherine du Val des Écoliers, de l'Hôtel-Dieu, de Sainte-Croix de la Bretonnerie, des Blancs-Manteaux, des Mathurins, des Chartreux, des Cordeliers: cette dernière église, construite en 1963, fat brûlée en 1580, et rebâtie de 1582 à 1606. Endes de Montreuil est mort en 1289.

xv.º siècle, ce furent encore des circonstances heureuses pour elle, désastreuses pour la Grèce, qui y firent refluer les artistes grecs chassés de leur patrie, et qui reconnurent l'asile que leur donnait l'Italie en y important leurs connaissances, leurs arts, et les dernières étincelles de cette flamme céleste qui

Leur donna chez les Grecs cette hauteur divine Où jamais n'atteignit la faiblesse latine.

On est autorisé à s'exprimer ainsi sur l'Italie ancienne, lorsqu'on voit le peu d'artistes célèbres qu'elle a produits, tandis que toutes les écoles de la Grèce lui étaient ouvertes, et qu'elle s'était enrichie de ses chefs-d'œuvre et peuplée de ses artistes. Les arts ne trouvèrent pas dans ce sol étranger cette séve vigoureuse qui, dans leur première patrie, leur avait fait produire de si beaux fruits; ils eurent beaucoup de peine à s'y naturaliser. Exercés presque exclusivement par des Grecs, ils restèrent pendant long-temps grecs. Les fiers vainqueurs du monde, dédaignant ces arts qui avaient embelli leurs victoires, préféraient à la gloire et au plaisir de les exercer, la vanité de les asservir et de les payer. Il faut qu'il y ait eu bien peu d'artistes italiens, puisque Pline, dans sa nombreuse nomenclature, n'en nomme que quelques-uns, dont aucun ne peut être mis en comparaison avec les talens les plus ordinaires de la Grèce. Ainsi, dans les anciens temps, les arts, entièrement grecs en Italie, y déclinèrent plutôt qu'ils n'y profitèrent; et, malgré la douce influence de son heureux climat, ils n'y échauffèrent pas le génie au point de faire égaler les modèles grecs que les Romains avaient enlevés par ostentation et comme trophées de la victoire, plutôt qu'animés à ces brillantes conquêtes par l'enthousiasme que leur inspiraient ces chefs-d'œuvre. Dans le moyen âge, ce fut encore plus au voisinage et aux souvenirs de la Grèce qu'aux inspirations des Italiens que les arts durent de se réveiller de leur long assoupissement. La Grèce, malgré sa faiblesse, mit à l'Italie le ciseau et le pinceau à la main, et, quoique marchant elle-même d'un pas mal assuré, elle lui servit de premier guide pour sortir de la barbarie, et lui apprit à mieux voir, à mieux sentir. Si les Italiens ont depuis laisse loin derrière eux leurs maîtres, peut-être auraient-ils encore mieux atteint le but dans la carrière des arts, s'ils n'eussent fait que perfectionner les principes qu'ils avaient reçus d'eux, et si, voyant la nature avec des yeux plus grecs, ils l'eussent toujours imitée avec leur première simplicité.

La plupart des églises sur lesquelles nous venons de jeter un coup-d'œil, étaient construites ou très-avancées, lorsque Charles V monta sur le trône, en 1364. Son règne fut très-favorable à l'architecture et à la sculpture. Ce sage roi en avait le goût; il aimait la magnificence et protégea les arts, qui ajoutent à sa valeur et lui donnent une véritable beauté. Ainsi que ses prédécesseurs, il éleva de belles églises, entre autres celle des Célestins à Paris, à laquelle il prodigua ses soins, et qu'il se plut à décorer avec luxe. Servant, pendant plusieurs siècles, de sépulture à une foule de personnages distingués, elle était devenue très-remarquable par la quantité de ses tombes et de ses mausolées; les monumens et les inscriptions de cette vaste église étaient, pour ainsi dire, un musée funèbre et les archives des plus

anciennes familles de Paris : depuis long-temps elle n'existe plus. Mais Charles V ne se borna pas à construire des églises ; il agrandit et embellit plusieurs demeures royales, qui, par leur petitesse et le peu de commodité qu'elles offraient, ne convenaient plus, depuis les progrès de l'architecture, à l'habitation des rois de France. De nouveaux châteaux s'elevèrent, entre autres Creil, la Bastille, qui fut un château fort en même temps qu'une maison de plaisance, long-temps avant de devenir prison d'état. Charles V augmenta beaucoup Vincennes, dont il termina quelques parties, telles que le donjon, à partir du troisième étage. C'était un des châteaux qui, par la purcté de l'air et par la beauté de ses bois, plaisaient le plus à Charles V et à plusieurs de ses successeurs : aussi pendant longtemps en ont-ils fait leur sejour de prédilection; et Vincennes excitait l'admiration non-seulement des Français, mais même des princes étrangers. D'après ce que rapportent les auteurs, sans nous donner cependant aucun détail, il paraît que le château de Beauté, que Charles V fit bâtir dans le bois de Vincennes, était la plus agréable de toutes les maisons royales. Il n'en reste plus aucune trace; mais on sait que ce château avait été donné par Charles VII à la belle Agnès Sorel, qui, de toutes manières, mérita d'être nommée Dame de Beauté, et qui y mourut en 1450. Parmi les édifices construits par Charles V, il v a lieu de croire que l'hôtel Saint-Paul tenait le rang le plus distingué, et qu'il fut le plus considérable, peut-être même le plus magnifique. On peut en juger par ce que rapporte Sauval de la grandeur immense et de la richesse de ses appartemens, de ses jardins et de tout ce qui en dépendait. C'était là qu'avaient lieu les grandes réceptions et les fêtes d'apparat; ce qui l'avait fait appeler l'hôtel solennel des grands ébattemens. Cet hôtel, qui en contenait plusieurs autres, occupait un vaste espace depuis la rue Saint-Antoine jusqu'au quai des Célestins. Détruit en 1516, il n'existe plus rien de son ancienne magnificence, et l'on n'en retrouve des traces que dans les noms de plusieurs rues de ce quartier, qui rappellent les édifices, les jardins, les vergers, la ménagerie de l'hôtel Saint-Paul. Les autres châteaux bâtis par Charles V ont éprouvé le même sort; il ne subsiste plus que quelques parties de Vincennes et du Louvre, et la solidité de ces monumens prouve que si les travaux exécutés par ce monarque n'avaient pas été attaqués par la main des hommes, ils auraient bravé les efforts du temps.

Pour pouvoir établir le plan du Louvre tel qu'on peut présumer qu'il existait sous Charles V, il est nécessaire de commencer par en donner les mesures principales conservées par Sauval, qui les avait recueillies dans les Œuvres royaux, où il avait trouvé assez de détails pour pouvoir se flatter de parvenir, par leur secours et avec ce qui restait du Louvre à son époque, à le restituer et à en dresser le plan. Il n'a pas tenu ce qu'il avait promis, ou du moins ce plan n'existe pas dans son ouvrage : mais, en réunissant les matériaux qu'il a laissée épars, et en les confrontant avec les inductions que l'on peut tirer de ce qui subsiste encore, on rassemblera des données suffisantes pour reconstruire l'antique demeure de nos rois, ou du moins pour en donner une idée qui ait l'apparence de la vérité.

Il s'agit d'abord de fixer les limites de l'enceinte du Louvre, que nous donne non-seulement Sauval, mais que l'on trouve indiquées dans plusieurs anciens plans de Paris. Si les rues qui bornaient le château de quatre côtés, ne sont pas absolument les mêmes qu'autrefois, cependant les changemens qu'elles ont subis dans leurs alignemens, n'ont pas fait disparaître entièrement leur première direction, qu'il est facile de retrouver telle que l'offrent le plan de la tapisserie et celui de l'abbave Saint-Victor.

A l'ouest (voyez planche 8 B), le Louvre, ou du moins les bâtimens et les basses-cours qui en dépendaient de ce côté, s'étendaient jusqu'à la rue Froidmanteau, qui sous Philippe-Auguste était encore hors de l'enceinte de Paris, mais qui sous Charles V, y ayant été renfermée, allait jusqu'à la Seine en changeant plusieurs fois de direction. Au nord, les maisons de la rue de Beauvais, qui passait sur la place actuelle de l'Oratoire, bordaient les jardins du Louvre, où venaient aboutir la rue du Chantre, celle du Champ-fleuri, aujourd'hui de la Bibliothèque, et la rue du Coq, alors de Richebourg, qui, dans sa largeur, n'occupait pas en entier tout le terrain de celle d'aujourd'hui. Ces rues étant toutes hors de l'enceinte de Philippe-Auguste, il n'en est pas question dans Guillot. Sous ce roi, la rue d'Osteriche (continuation de la rue de l'Oratoire) était en dedans des murs de Paris; et sous Charles V, lorsqu'on les eut reculés, les basses-cours du Louvre les remplacèrent, et clles longèrent cette rue d'Osteriche. De là jusqu'à la rue Froidmanteau, on trouve dans le plan de Jaillot, qui passe pour exact, et dans d'autres, environ 100 toises, et il y en avait à peu près autant du bord extérieur du fossé du château vers le midi jusqu'à la rue de Beauvais. Telles étaient alors les limites du Louvre, qui cependant ne remplissait pas tout cet espace. L'emplacement qu'il occupait avec ses dépendances, n'était pas tout-à-fait carré; mais il ne s'en fallait que de quelques toises. Sa longueur était dans le sens de la Seine, et sa largeur allait des fossés de ce côté vers la rue de Beauvais. On peut regarder comme des plans imaginaires ceux qu'a publiés le commissaire de la Mare dans son grand et intéressant ouvrage sur la police de Paris. La disposition qu'il assigne au Louvre, est même fausse : il a interverti la longueur avec la largeur, et il place dans ce château deux cours; ce qui ne se trouve dans aucun ancien plan, et ne peut être appuyé sur aucune autorité, ni justifié par l'inspection des localités.

Sauval, toujours d'après les Œuvres royaux, donne au Louvre 61 toises \( \frac{3}{2} \) de long sur 58 \( \frac{1}{2} \) de large. On pourrait croire, au premier aperçu, que ces dimensions sont celles du corps de ce château; mais, en opérant, le compas à la main, et en discutant les autres mesures, on voit qu'il s'agit de la longueur et de la largeur comprises entre les angles des murs de revêtement des fossés. Ce qui le prouve sans réplique, c'est que Sauval, qui rapporte de grandes étendues à moins d'un pied près, dit que les fossés de la face principale, qui était du côté de la rivière, et ceux du côté opposé, avaient 60 toises de long, et les deux autres, 57. Il faut donc que les mesures citées plus hant aient été prises des bords du fossé; car, si c'eût été celles de la masse du château, les fossés se seraient trouvés moins longs que les célfices

qu'ils bordaient, tandis que leur longueur devait comprendre celle des bâtimens, et en outre la largeur des fossés de chaque côté. S'ils n'ont pas en longueur les 61 toises \(\frac{1}{4}\), et en largeur les 58 toises \(\frac{1}{2}\) de l'enceinte, c'est évidemment parce qu'il y avait, dans les angles, des tourelles ou des guérites, pl. 8 B \*, +, qui diminuaient ces dimensions que les \(\textit{Euvres royaux}\) prenaient pour la longueur et la largeur totales, en dehors de ces tourelles, et en dedans pour la mesure qui restait aux fossés. C'est ce qu'expliquent dans le plan les lignes ponctuées \* - + et \* - \* \*. Ces fossés étaient à fond de cuve; c'est-à-dire qu'ils se rétrécissaient par le bas, ainsi que ceux du château de la Jalousie, dans le roman de la Rose, vers 3820: ce qui venait du fruit considérable qu'on donnait aux fortes murailles de ce temps-là, qu'on faisait beaucoup plus larges par le bas; on voit encore ce talus aux murs des fossés du donjon de Vincennes. Il est aussi indiqué dans les plans du château de Couci; on le retrouve au château des d'Harcourt à Lillebonne, et dans d'autres édifices de cette époque.

Avant d'entrer dans le Louvre, portons nos regards sur ses dehors. Je ferai observer, d'après Sauval et d'anciens plans, qu'il y avait près de la Seine, du côté de Paris, une porte appelée la porte du Louvre, parce qu'elle conduisait à la principale entrée de ce château, qui donnait alors sur la Seine. Cette porte, pl. 8 B - H, servait en même temps de défense; elle était flanquée de tours et de tourelles. On ne saurait mettre en doute que, sous Philippe-Auguste, ce ne fût une entrée de Paris : elle s'appuyait à la forte tour que ce prince avait élevée sur le bord de la rivière, et elle conserva cette disposition lorsque Charles V eut renfermé son palais dans l'enceinte de la ville. Cette tour, connue sous le nom de tour du coin sur la Seine devers Paris, sans rien forcer dans les dispositions de mon plan, s'y trouve placée comme dans celui de la tapisserie, et vis-à-vis celle de Nesle, dont j'ai indiqué l'alignement par un trait ponctué : ce n'est qu'après avoir trace mon dessin, et pour en verifier l'exactitude, que j'ai cherché quelle était la ligne d'axe de la tour de Nesle, et elle s'est trouvée tomber juste sur le milieu de cette tour du coin.

Parmi les tours les plus célèbres du Louvre et de son enceinte, il est question de celle du Vindal, dont on ne désigne pas la place, et sur le nom de laquelle on ne s'explique pas. On sait seulement que c'était une des plus considérables, qu'elle était sur le bord de la Seine, et attachée à une des basses-cours du Louvre. Le plan de l'abbaye Saint-Victor offre un indice de cette disposition dans la tour qui tient à la porte du Louvre vers Paris. J'en ai profité, et je croirais volontiers que cette tour du coin était en même temps celle du Vindal, et que ce mot d'ailleurs, qui peut avoir été corrompu ou mal écrit dans les manuscrits, était le même que celui de vindas, par lequel on désignait un treuil ou un cabestan. Il se pourrait alors que ce fût dans cette tour du Vindal qu'on avait placé la prise d'eau pour remplir les fossés du Louvre. Cette tour, par sa position, se trouve au-dessus du courant par rapport aux fossés; et il est assez naturel que, pour pouvoir être maître des eaux et les distribuer à volonté, on ait fait aboutir dans une forte tour le conduit souterrain qui les portait aux fossés du château, et qui pouvait avois

la direction que j'indique par un trait ponctué. Cette tour était très-importante; car en 1411 un comte de Nevers en était concierge. On peut raisonner de même pour retrouver la tour de l'écluse, qui retenait les caux : elle devait être au-dessous du courant de la Seine, eu égard aux fossés; et il est à présumer que parmi les tours qui, sur les anciens plans, bordent la rivière vis-àvis le Louvre, c'était celle qui était le plus à l'ouest et vers laquelle se dirigeait le conduit souterrain que j'ai tracé de + en K. Il serait aussi très-possible, et peut-être mieux, sans rien changer aux mesures établies, de changer la tourelle + en une plus forte tour basse, qui serait alors celle de l'écluse, et qui remplirait la destination qu'il est convenable de lui supposer. La tour du Vindal, qui contenait et protégeait la prise d'eau, devait être sur le bord de la rivière; celle de l'écluse pouvait, sans inconvénient, être sur le fossé. Sous Charles VI, en 1391, elle servit de prison à Hugues de Salluces.

En descendant la rivière, la ligne des fortifications de l'enceinte offrait la tour du bois, qui n'a pas pu entrer dans mon plan, et qui, entourée de fossés et très-forte, servit de prison d'état jusqu'en 1389 qu'elle fut détruite par Charles VI, qui l'avait fait élever la première année de son règne. Elle terminait de ce côté l'enceinte des murs de Charles V. D'après le plan de Saint-Victor, grave par d'Heulland, il y aurait cu en K une porte, qui devait être la Porte-Neuve, et qui conduisait à Paris, le long de la Seine, et en dehors du mur d'enceinte du Louvre. Le plan de la tapisserie ne donne pas tout-à-fait cette disposition : mais elle est probable et conforme au système de fortification de cette époque; on se trouvait par-là forcé, pour entrer au Louvre, de faire un long circuit, et de passer par la porte vers Paris. Le château était plus isolé. Il avait même, dans cette partie, une double enceinte; car, dans les plans, à côté de cette principale porte, on en voit une autre plus petite, L. La grande porte H tenait à une des basses-cours du Louvre, et peut avoir particulièrement été destinée au service du château, tandis que l'autre était pour les personnes qui venaient de la campagne. D'ailleurs, un coup d'œil jeté sur les anciens plans et sur l'état actuel du terrain du jardin de l'Infante fait reconnaître qu'il y eut toujours là une différence de niveau, et il est à croire que la partie le long de la rivière était dominée par celle qui était plus près du château. Pour établir cette double enceinte, on profita de l'élévation qu'avait le terrain au-dessus du reste de la rive , beaucoup plus. basse alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. On se rappelle que, lorsque l'on construisit le pont des Arts, on fut obligé de relever le quai de huit à neuf pieds. Parmi les jolies vues des rives de la Seine gravées avec tant d'esprit par Israël Silvestre sous Louis XIV, il y en a plusieurs où l'on retrouve cette élévation du terrain sur le bord de la Seine, avec des restes de murs et de tours. Je croirais cependant volontiers que cette élévation n'existait pas ainsi du temps de Philippe-Auguste, ou qu'elle allait en talus jusqu'à la Seine; car on ne la voit pas indiquée dans le tableau de Saint-Germain des Pres, où, du reste, par un désaut de perspective, le Louvre est trop près de la Seine; et l'on sait que sous ce roi il y avait devant l'entrée du château, de ce côté, un grand terrain, libre de constructions, qui allait jusqu'à la Seine,

et où se faisaient des joutes. Ce sera Charles V qui, s'aidant de la disposition du terrain, l'aura relevé pour y faire des jardins et établir sa double enceinte. On l'aura bordé de demi-tours creuses très-basses, M, qui ne servaient en grande partie qu'à soutenir les terres, quoiqu'elles entrassent aussi dans le système de défense comme des espèces de bastions. Des vues prises par Silvestre sur ce bord de la Scine offrent des tours très-basses qui peuvent avoir été de ce genre, et des restes des anciennes.

Des plans indiquent aussi qu'à la tête du pont du Louvre, de ce côté, il v avait encore une porte, P, qui en défendait les approches. C'était ainsi que celui du donjon de Vincennes était fortifié; et ordinairement la porte, au lieu d'être en face de celle d'entrée, était pratiquée dans un des côtés de cet ouvrage avancé. Ce château, bâti, de même que la Bastille, par Charles V, devait, dans sa construction et dans plusieurs de ses dispositions, avoir beaucoup de rapport avec le Louvre. A cette porte fortifiée venaient se joindre, à droite, les petits jardins du Roi et de la Reine devers la rivière et devers Saint-Nicolas, O. P; ils suivaient sans doute les contours des fossés, qui alors les séparaient du Louvre. Il est à remarquer qu'il y a toujours eu des jardins dans cette partie, dont l'exposition au midi leur était favorable; et l'on verra que ceux d'aujourd'hui sont sur le même emplacement que ceux de Charles V et de Jeanne de Bourbon. En combinant le plan du Louvre, tel qu'il pouvait être à cette époque, j'ai cherché à représenter cette partie importante de l'enceinte, de manière à être d'accord avec les indications vagues des plans, avec ce que rapportent les auteurs, et avec les inductions que l'on peut tirer des peintures des anciens monumens français du xIV. e siècle. Mais, dans un sujet où l'on n'est appuyé que par des documens très-incomplets et très-peu certains, il v aurait eu de la témérité à vouloir entrer dans tous les détails. Je me borne à la masse du plan de ces portes, quoiqu'il soit possible, sans trop se hasarder, d'en indiquer la distribution. On sait qu'outre la porte principale il y avait encore en arrière ou une herse ou des guichets, et que, lorsque la première entrée était forcée, on pouvait encore opposer de la résistance en laissant tomber la herse. Cette sorte de clôture était aussi fort en usage chez les anciens; il s'en retrouve des traces positives dans la principale porte d'enceinte de Pompéi, où se voient encore les coulisses dans lesquelles glissait la herse. Plusieurs anciens châteaux en ont conservé de pareilles, et l'on en remarque tous les détails dans une porte de Château-Thierry, de très-ancienne construction. Il est d'ailleurs impossible de ne pas les reconnaître dans celles que Guillaume de Lorris donne au château de la Jalousie, lorsqu'il dit, vers 3839 :

Si a bonnes portes coulans
Pour faire ceus de fors doulans,
Et por eus prendre et retenir,
Sil osoient avant venir,

Les fossés du Louvre n'étaient pas tous de la même largeur; ce dont s'étonne Sauval, et ce qui cependant s'explique facilement si l'on fait attention à leur position. Celui de la façade principale, Q, n'avait que cinq toises et demie, sans doute à cause du voisinage de la rivière, de la double enceinte, et pour laisser plus de place aux jardins. Dans la partie orientale, les murs de Philippe-Auguste, très-rapprochés du Louvre, s'étaient opposés à ce qu'on donnât au fossé, A', de ce côté, plus de six toises deux pieds; lorsqu'ils furent abattus, on ne l'élargit pas, afin de conserver entre ce fossé et la rue d'Osteriche, qui fut mise à découvert, assez de terrain pour établir les tours et les bâtimens qui faisaient partie de ce qu'on appelait les basses-cours, R, où se trouvait réuni, à la portée du château, tout ce qui dépendait du service.

De même que des habitations de campagne ou de belles fermes, les palais de nos rois renfermaient alors tout ce qui pouvait servir à l'entretien de la maison et de la table du Roi. Elle était ordinairement frugale, Charles V buvait du vin de son cru, que lui fournissaient ses treilles ou ses vignes du château de Beauté près de Vincennes, du Louvre, du Palais dans la Cité, de l'hôtel Saint-Paul, dont le vignoble et les vergers, plantés par Charles V, ont été remplacés par les rues de Beautreillis et de la Cerisaie. Il y avait aussi des vignes aux Tournelles, dont le jardin, de vingt arpens, appartint depuis au chancelier de France Pierre d'Orgemont. Les domaines envoyaient le gibier, la volaille que l'on engraissait dans le Louvre, Aussi trouvait-on dans les basses-cours les galliniers ou poulaillers, la saucerie, l'épicerie, le bûcher, le charbonnier, le garde-manger, l'endroit où l'on faisait l'hypocras, la bouteillerie ou l'échansonnerie, les celliers ou la cave, la paneterie ou la boulangerie, la pâtisserie, le fruitier, dépendances qui devaient tenir aux cuisines et aux offices. L'écurie, la fauconnerie, la vénerie, la maréchaussée et tout ce qui avait rapport à la chasse, avaient aussi leurs basses-cours; et l'on cite la tour de la fauconnerie, ainsi que celle de la taillerie, où se confectionnait vraisemblablement et se conservait, de même que dans la lingerie, la fourrerie, la pelleterie et la lavanderie, une partie de ce qui concernait la garde-robe du Roi et de la Reine. Des officiers, dont les places devinrent des charges très-importantes, étaient capitaines ou gouverneurs de toutes ces tours, qui, de même que les autres, faisaient partie des fortifications du Louvre. On a vu de très-grands personnages revêtus de ces commandemens. C'étaient eux qui avaient la direction du détail de tous ces différens services; ils réglaient les distributions que l'on faisait en vin, en pain et en autres comestibles, aux commensaux du Roi, ou, comme s'exprime Christine de Pisan, à ceux qui recevaient leurs vivres de la maison le Roy, du tonneau le Roy. Par un manuscrit de 1313, qui donne toutes les rues de Paris, et auguel j'aurai plus tard l'occasion de revenir, on voit cependant que toutes les personnes attachées au service du Roi et des princes ne logeaient pas au Louvre, ni même dans les basses-cours; et l'on trouve, entre autres, que des queux, ou cuisiniers, de la Reine de Navarre et d'autres princes, avaient leurs demeures dans la rue du Champfleuri et dans d'autres rues près du Louvre.

Les plans ne nous offrent aucun document sur la distribution de la partie du Louvre qui rensermait les basses-cours, quoiqu'on en trouve une légère trace dans celui de Quesnel. Les détails dans lesquels entre Sauval, ne peuvent même nous éclairer sur ce point, puisqu'il n'indique pas les localités. Il paraît certain, d'après les plans, que ces basses-cours s'appuyaient vers le nord à une tour, S, et à des restes des murs de Philippe-Auguste. La basse-cour du côté de l'hôtel du Petit-Bourbon était une des principales; et la plus grande, vers la rue d'Osteriche, avait huit toises de long sur sept toises deux pieds et demi de large. Il y en avait de très - petites; ce dont on peut juger par des plans d'anciens châteaux, où elles n'ont que quelques pieds de large et de long. Je n'ai pas cru devoir ni même pouvoir assigner positivement la place et la forme de toutes ces basses-cours et de leurs tours; et la disposition que j'ai hasardée, sans en donner de détails, ne sert qu'à montrer que l'étendue de terrain entre la rue d'Osteriche et le fossé du Louvre suffisait pour les contenir.

Du côté du nord, on avait eu le champ libre pour donner au fossé Q" une plus grande largeur. Il n'est pas probable que la rue de Beauvais, dont il est question au XIII.e siècle, ait existé sous Philippe-Auguste. Il est à croire qu'elle se sera formée lorsque, ce prince ayant donné au Louvre plus d'importance que ses prédécesseurs, on aura peu à peu construit dans la campagne des maisons auprès du château, et le nom de Byauvoir ou Beauvoir que porta d'abord cette rue, dut lui venir des jardins sur lesquels elle donnait et qui lui offraient une belle vue; son nom même serait une preuve que cette rue ne fut établie qu'après les jardins. Dans tous les cas, étant hors de Paris, ainsi que celles qui venaient la rejoindre, telles que les rues du Coq, du Champ-fleuri, qui traversaient des prés, elle était peu importante, et laissait d'ailleurs entre elle et le Louvre assez d'intervalle pour qu'on ait pu donner au fossé huit toises de largeur, et le border extérieurement d'un jardin, T, qu'on appelait le grand Jardin ou le grand Parc. Depuis une des tours, S, de l'enceinte de Philippe-Auguste, il s'étendait tout le long du fossé, et formait même un retour de six toises sur celui qui était du côté de la rue Froidmanteau. C'est ce qui est rapporté par Sauval d'après les Œuvres royaux, et on le trouve d'accord avec les indications conservées par les plans. Ainsi l'on s'est singulièrement mépris, lorsqu'on a cru que ce jardin n'avait que six toises et demie de long sur six de large. En ne lui supposant que ces dimensions, comment eût-il pu contenir les distributions dont Sauval nous a transmis les détails, et qu'on a de la peine à y faire entrer en lui donnant même beaucoup plus d'étendue? ce qui est très-admissible; car cet auteur désigne bien les limites de ce jardin du côté de la rue Froidmanteau et vers l'église de Saint-Honore, mais il ne s'explique pas aussi clairement sur sa largeur entre le fossé du Louvre et la rue de Beauvais, dont on connaît l'emplacement d'une manière positive. Elle était au moins à 30 toises du fossé; et, en admettant que les maisons, du côté du Louvre, en fussent d'une grandeur convenable, qu'il y eût même de petits jardins, et que le tout occupât une quinzaine de toises, il en serait resté encore plus de quinze pour la largeur du grand jardin du Louvre sous Charles V. C'est à peu près la largeur que je lui ai donnée; mais il se pourrait qu'elle fût plus considérable, et que le mur du jardin eût fait un des côtés de la rue de Beauvais.

Ce prince aimait beaucoup les fleurs, les fruits, le jardinage, et il est probable qu'ainsi que Childebert, il s'amusait souvent à enter ses pommiers. Aussi son jardin du Louvre, de même que celui de l'hôtel Saint-Paul et les autres, était-il rempli d'arbres fruitiers de toutes les espèces que l'on cultivait alors, tels que des cerisiers de plusieurs sortes, des poiriers, des pruniers, des figuiers et d'autres, sur lesquels Sauval donne des détails, en en marquant même les prix; et il paraît que c'était au Pont-au-Change que se trouvait le marché aux arbres et aux fruits. Le potager était très-bien fourni de légumes; il y croissait toute sorte de fleurs, soit en plates-bandes et en bordures, soit en carreaux: on aimait beaucoup alors le romarin, la sauge, la marjolaine, la lavande, la giroflée, les roses. Il y avait aussi de grandes treilles disposées en tonnelle et en pavillon, dont les treillages en losange étaient ornés de fleurs de lis. Ceux des coins étaient alternativement ronds et carrés, terminés par une espèce de clocher surmonté d'une boule dorée et d'une girouette aux armes de France. Il fallait qu'ils fussent assez grands, puisqu'ils renfermaient des bancs de gazon, des siéges, et un préau ou gazon. Au milieu du jardin jaillissait une fontaine, et probablement un jet d'eau. On y voyait aussi une grande volière d'oiseaux rares, et surtout de tourterelles et de perroquets ou papegauts, pour lesquels Charles V avait une grande prédilection : aussi avait-il à l'hôtel Saint-Paul une superbe cage octogone en fil d'archal, peinte en vert, pour son perroquet, et on l'appelait la cage au papegaut du Roi (1). Un sauvoir ou vivier servait à conserver le poisson en abondance. Ce n'était pas seulement sous le rapport de l'agrément que ce jardin était soigné; mais, ainsi que nous l'avons vu, il était d'un grand secours pour la table du Roi. Je ne puis m'empêcher de faire remarquer que la description de ces jardins a beaucoup de rapport avec celle que Pline le jeune nous donne de son Laurentum, et qui se trouve confirmée par les peintures de Pompéi qui offrent des jardins. Dans un très-petit espace, ce ne sont que bosquets, des ifs, des cyprès et d'autres arbres taillés et alignés, des statues et des vignes, de petites allées droites enfermées dans des bordures de buis de toute sorte de formes, et qui laissent à peine la place pour se promener; ce qui n'empêchait pas Pline et Charles V d'être contens de leurs jardins.

Du côté de la rue Froidmanteau, le terrain, libre en partie, avait permis de s'étendre : aussi le fossé Q'" avait-il 7 toises de largeur, et l'on verra plus bas que j'ai eu des raisons d'en courber la direction à l'extrémité du côté de la Seine. C'était là, selon Sauval, que se trouvaient placés les établissemens de l'artillerie, U, composés d'une basse-cour où étaient un hangar, a, pour les pièces de canon, un ouvroer, b, ou atelier de l'artillerie, un pavillon de 7 toises en carré, c, et du logement, d, du maître de l'artillerie, qui avait un jardin et des étuves ou des bains. Sa maison, près de la rue Froidmanteau, avait 14 toises de long sur 4 de large : du moins elle était ainsi en 1391; et en 1430 on démolit un hôtel, de sept travées de face, à un étage, situé du côté de la rue Siant-Thomas. En distribuant tout cet ensemble

<sup>(1)</sup> Sauval, t. II, p. 28.

d'édifices ainsi que je l'ai fait dans mon plan, je ne prétends pas que la disposition n'en puisse pas être autrement combinée; mais il suffit que celle que je donne ne soit pas improbable, et l'on trouve à placer, sans que rien s'y oppose, les basses-cours vers la rivière, e, celles de Saint-Thomas, f, de la rue Froidmanteau, g, et celle qu'on nommait basse-cour de Saint-Thomas du Louvre et de la rue Froidmantel. C'était dans l'arsenal de l'artillerie que l'on fabriquait et que l'on conservait des armes de toute espèce, telles que sajettes, viretons, gairots, arbalètes à tour, et les grands et petits engins, ou machines de guerre, dont on trouve le détail dans Sauval, qui cite plusieurs actes, dans un desquels on voit que, parmi les personnes attachées à l'arsenal et qui y logeaient, il y avait une empenneresse, ou femme chargée d'empenner ou de garnir de plumes les flèches des arcs et des arbalètes. Depuis l'invention ou l'usage habituel de la poudre, on en fabriqua et l'on fondit des pièces dans cet arsenal, où François I. et en réunit une grande quantité.

Sauval, parmi les tours du Louvre, en nomme deux qui étaient faites en fer de cheval. Il y en avait une qui donnait dans l'artillerie, et l'autre vers le grand jardin; mais il n'en indique pas la place. Il est à croire que ces tours devaient leurs noms à leur forme allongée, circulaire d'un côté, carrée de l'autre. On en voit une de ce genre dans le plan du château de Couci. Vers le dehors, elles pouvaient probablement servir de défense; et vers l'intérieur, par leurs formes et avant plus de développement qu'une tour ronde, elles offraient plus de commodité pour le logement. Quoique nous n'ayons pas de données positives pour placer ces tours, je crois pouvoir en mettre une dans la basse-cour de l'artillerie en I; rien ne s'y oppose, et elle s'ajusterait même assez bien avec le reste des édifices. Quant aux tours de l'Orgueil et de l'Estang, rien ne m'offrant de conjectures sur leur situation et sur leur destination, je me borne simplement à les nommer. Près de l'artillerie, deux autres tours, d'après leur position, se nommaient, l'une, la tour de la basse-cour près Saint-Nicolas, et l'autre, la tour du coin vers Saint-Thomas, et pouvaient être où je les ai placées, en k et en l. Toutes ces tours, qui formaient les fortifications avancées du Louvre, avaient leurs capitaines particuliers, dont l'importance dépendait de la grandeur du terrain qu'ils commandaient et du poste qu'ils avaient à défendre.

A l'extrémité nord du fossé, vers la rue Froidmanteau, on avait, dès 1333, placé entre cette rue et le grand jardin une ménagerie ou maison des bêtes ou des lions, m; depuis elle fut entretenue, et existait encore sous Henri III. Ces établissemens firent toujours partie du luxe des maisons royales. Des animaux rares, amenés à grands frais des pays lointains, servaient de spectacle par leur beauté et par leurs combats. On sait que Charles V avait encore une autre maison des grands et des petits lions dans son hôtel de Saint-Paul, et que c'est sur l'emplacement de cette ménagerie qu'a été percée la rue des Lions. On ne peut être étonné que, de tout temps et dans tous les pays, on ait trouvé quelque plaisir à voir combattre et s'entre-détruire des animaux féroces, qui, n'inspirant que la terreur, semblent nés pour la destruction et pour être les ennemis du genre humain, lorsqu'on

voit la passion que, chez les anciens et les modernes, on a toujours eue pour les combats de coqs, de cailles, de ces héros de la basse-cour, qui, des triomphes ou des défaites de l'arène, passent sur nos tables, dernier terme de leur gloire.

Après avoir cherché à fixer les idées que l'on peut se faire des dehors du Louvre sous Charles V, nous pouvons passer au corps du château et essayer d'en déterminer le plan. Cette tâche n'est pas sans difficulté; cependant elle ne me paraît pas impossible à remplir, et nous trouverons, je crois, pour y parvenir, assez de données dans Sauval, le seul auteur qui puisse nous servir de guide dans ce labyrinthe. Quoique le Louvre offrit de tous côtés un ensemble très-irrégulier, il est très-possible, il est même à croire, qu'il l'était moins dans son plan que dans ses élévations, dont les masses sévères, comme on le voit dans le tableau de Saint-Germain-des-Prés (voy. pl. 8 A), devaient, sous Philippe-Auguste, être disposées avec assez de simplicité et d'uniformité. Il est très-probable que ce château dut sa grande irrégularité à Charles V, qui, se laissant aller à son goût pour l'architecture et la magnificence, voulut l'embellir en y ajoutant avec profusion des tours et des tourelles, dont plusieurs, ne partant pas du sol, et étant en trompe ou attachées, à différentes hauteurs, aux anciens murs de l'édifice, avaient l'air d'y être suspenducs; et si elles jetaient beaucoup de variété et même un riche désordre dans l'architecture, elles ne peuvent pas cependant, ne descendant pas jusqu'à terre, être rapportées dans le plan.

Nous connaissons déjà les dimensions des fosses; pour avoir celles du château, nous commencerons par la cour. Elle avait 34 toises ; de long sur 32 toises 5 pieds de large (1), et les quatre côtés étaient entourés de bâtimens irréguliers, où les fenêtres, percées sans ordre, pressées dans certaines parties, plus espacées dans d'autres, n'avaient en général que 4 pieds de haut sur 3 de large; et il devait être très-rare que celles du dedans du château répondissent à celles des façades extérieures. Il paraitrait qu'à ces époques, où l'architecture avait oublié les principes qu'elle avait suivis avec tant de succès chez les Grecs et les Romains, on s'occupait plus des détails que des masses; et, traitant séparément chaque partie d'un édifice selon la destination qu'elle y devait avoir, on ne s'embarrassait guère de l'ensemble. Aussi dans ces anciens châteaux, ainsi qu'au donjon de Vincennes, de petites fenêtres, des ouvertures longues et trèsétroites en ogive, qui doivent donner du jour à un petit escalier, se trouvent-elles à côté de grandes croisées carrées ou arrondies destinées à éclairer de grandes salles ; des fenêtres même qui donnent dans des chambres d'une architecture soignée, ressemblent à des meurtrières, et n'ont pas plus de 5 à 6 pouces de large sur près de 4 pieds de haut. Il en était, sans doute, ainsi des fenêtres du Louvre, et, quel que fût le talent de Raimond du Temple, maître des œuvres de Charles V, il n'avait

<sup>(1)</sup> Pour que l'on puisse établir des comparaisons entre le Louvre de Charles V et celui d'aujourd'hui, j'ai indiqué, dans le plan de la planche 8 B, le centre de la cour actuelle et ses dimensions.

pas cru pouvoir remédier à tous les défauts de l'antique manoir de Philippe-Auguste. Peut-être même n'avait-il pas pensé que ce fût nécessaire : ce qui est probable; car il est fort possible qu'il ait été aussi chargé de terminer les derniers étages du donjon de Vincennes, ou qu'il en ait dirigé les travaux; et ce château, qu'affectionnait beaucoup Charles V, qui y était né, ainsi que Jeanne de Bourbon, et qu'il habitait encore ordinairement en 1368 et 1369, avait alors une grande réputation de beauté, et vraisemblablement on ne pensait pas pouvoir faire mieux. Raimond du Temple suivait les idées de son temps, et l'on n'en était pas encore arrivé à reconnaître la régularité et la symétrie comme un des principaux mérites d'un édifice. Il n'y avait pas d'ordres, ni rien qui pût déterminer les règles que l'on devait suivre; on faisait de l'architecture comme on écrivait des vers. sans s'assujettir à aucun système, et en s'abandonnant à ses caprices. Lorsqu'on lit le roman de la Rose, le poème sur la bataille de Créci, le récit en vers du combat des Trente, la déposition de Richard II, des poésies de Froissart, des canchons [ chansons ], et d'autres pièces de vers de ces époques, l'irrégularité qui règne dans ces poésies et qui en est comme l'essence, fait aisément concevoir qu'elles ne devaient pas rendre difficile sur celle des productions de l'architecture, et qu'elle plaisait autant dans les édifices que dans les compositions de l'esprit. Les arts se tiennent, et, dans cette sorte d'alliance, leurs progrès suivent à peu près la même marche; et l'on devait encore pendant bien des années, en France, élever des monumens, exercer la sculpture et la peinture, se livrer à la poésie, avant qu'il parût, presque à-la-fois, un Cousin, un Jean Juste, un Lescot, un Jean Goujon, un Malherbe, qui eussent assez de talent et d'influence pour réduire le génie des arts aux règles du devoir.

Si les anciens auteurs qui ont parlé du Louvre de Charles V, après nous avoir donné la grandeur de la cour, nous avaient laissé les mesures que chacun des corps de logis avait en profondeur, ils nous auraient, pour la détermination du plan, épargné bien des diffieultés. Malheureusement ils ne nous apprennent sur ce point rien de satisfaisant; mais, à l'aide de quelques détails conservés par Sauval, on peut espérer de suppléer à leur silence. En comparant, le compas à la main, ces mesures avec ce qui existe aujourd'hui, j'ose me flatter que ce que j'avancerai ne présentera peut-être pas de simples hypothèses, ou du moins je crois pouvoir leur donner, jusqu'à un certain point, le caractère d'une probabilité assez grande pour approcher de la certitude; fussent-elles quelquefois un peu vagues, elles ne le seront pas plus que celles auxquelles on a recours tous les jours en restituant les monumens de l'antiquité, qui, malgré leur intérêt, ne doivent pas en avoir à nos yeux autant que ceux des anciens temps de notre monarchie et du premier âge de nos arts.

Afin que l'on puisse me suivre dans les détails de mes plans et discuter leur justesse, il est nécessaire de ne pas perdre de vue les mesures générales du Louvre prises entre les bords des fossés, et je rappellerai que la longueur totale du côté de la Seine était de 61 toises \(\frac{1}{4}\), et la largeur de là vers la rue de Beauvais, de 58 toises \(\frac{1}{2}\); que ce fossé du midi avait 5 toises \(\frac{1}{2}\);

celui de l'ouest, 7 toises; celui du nord, 8 toises 3 pieds; et le fossé de l'est, 7 toises. C'est donc entre ces limites que nous devons nous maintenir et retrouver les mesures et le plan du corps du château du Louvre. Voyez planche 8 B.

Pour établir mes mesures et partir d'une base certaine qui justifie l'emplacement que j'ai assigné aux différentes parties du Louvre, il est indispensable de prouver que quelques portions des anciennes constructions de Philippe-Auguste et de Charles V existent encore dans celles du palais actuel. Nous avons déjà avancé, p. 251, qu'il y a des raisons très-fortes d'admettre comme positif qu'une partie des murailles de la salle des Caryatides, du côté des Tuileries, avait appartenu au château de Philippe-Auguste. Si l'on conservait quelques doutes sur ce point, ce que l'on trouve dans plusieurs endroits de Sauval, et qui est tiré de manuscrits qui remontaient au roi Jean, les ferait disparaître, et viendrait à l'appui des observations faites par MM. Percier, Fontaine et Bernier, sur l'ancienneté de cette muraille. Elle est prouvée par la qualité de la pierre, qui n'existe plus depuis long-temps aux environs de Paris, et qui diffère même de celle des constructions de François I.er et de Louis XIV. Charles V, en réparant et en embellissant le Louvre, s'était borné à y ajouter deux étages; mais il paraît certain qu'il ne changea rien, ou qu'il changea peu de chose, au plan des murs fondés par Philippe-Auguste : ainsi l'on peut croire qu'il les laissa, quant à la masse, à peu près tels qu'il les avait trouvés. Ses successeurs s'occupèrent peu du Louvre jusqu'à François I.er, ou ce qu'ils y firent ne regardait que des détails insignifians. Ces murailles semblèrent si bonnes et si solides à Pierre Lescot, dit Sauval, que, par économie et pour être logé plus tôt, il les respecta et s'en servit comme de la meilleure base qu'il pût donner à son nouveau palais. Ce témoignage, puisé dans les Œuvres royaux, est positif. D'ailleurs cet énorme mur (voy. pl. 10) qui, à l'intérieur de la salle, et sur la façade, présente un appareil si régulier, n'était pas tel autrefois, quoiqu'il eût pu l'être, si l'on jugeait des premières constructions du Louvre par celles de la Bastille, et par les belles murailles de Vincennes, où l'appareil des pierres ne laisse rien à desirer. Mais ce mur datait de Philippe-Auguste; il devait d'ailleurs avoir été endommagé au Louvre par les travaux successifs et les ragrémens qui y ont eu lieu, et j'ai appris de M. Fontaine que l'antique muraille existait encore, avec son caractère de rudesse et d'ancienneté, sous le parement de belles pierres dont on l'a revêtue sous Lescot et à des époques plus rapprochées. Ainsi l'on peut regarder comme positif que la masse de ce mur du rez-de-chaussée et du premier étage est un reste des constructions de Philippe-Auguste réparées par Charles V.

J'irai plus loin; je crois que le mur de la salle des Caryatides qui donne sur la cour, faisait partie de l'ancien édifice. Étant tourné vers l'intérieur, il était inutile qu'il fût aussi fort que celui du dehors, qui, en cas de siège, devait résister aux secousses des machines de guerre. Et d'ailleurs ce qui me confirme dans l'opinion que ce mur est en partie du temps de Philippe-Auguste, ou du moins de Charles V, c'est que l'on retrouve aisement dans

la salle des Caryatides les dimensions que Sauval donne aux grands appartemens de la reine Jeanne de Bourbon. Il est donc à croire que Lescot se sera servi de ce mur de face aussi-bien que de l'autre, et qu'il n'aura fait que le ragréer pour y adapter son architecture; l'eût-il même abattu en grande partie, il suffirait, pour appuyer mon hypothèse, qu'il eût pu élever sa nouvelle façade intérieure sur les anciennes fondations, et tout parle en faveur de cette supposition.

Elle se trouverait encore appuyée, je crois, par la manière irrégulière dont les fenêtres sont distribuées du côté de la place; ce serait un indice de la disposition de celles de l'ancien château : elles étaient, en général, petites sous Charles V; Lescot n'eut probablement qu'à les agrandir et à leur donner une autre forme sans en percer de nouvelles, S'il y en a moins de ce côté que sur la cour, c'est probablement parce que, la façade du deliors étant exposée à être attaquée, il était à propos, lorsque ce château servait de forteresse, qu'il y eût moins d'ouvertures dans cette partie que dans l'autre. Pour éviter de grands travaux et pour ménager de forts supports à la voûte dont il couvrait toutes ces salles, Lescot n'ouvrit pas de fenêtres dans les énormes trumeaux des extrémités de la façade extérieure ( voy. pl. 9 et 11); il se contenta des deux croisées des deux angles, et il porta tous ses soins à mettre de la régularité dans la distribution de celles qui avaient vue sur la cour : car certainement, si l'on eût refait toute cette partic du Louvre sous François I.er, Lescot n'aurait pas eu de raisons, étant maître de bâtir à son gré, pour ne pas espacer également les fenêtres des deux côtés de la salle. En entrant dans ces détails, j'ai été obligé d'anticiper sur les temps pour prouver que l'aile occidentale du Louvre a la même profondeur, à peu près, que celle du château de Charles V, et qu'elle occupe le même emplacement,

Si de cette aile nous passons à celle qui s'y joint du côté de la rivière, nous verrons qu'elle peut subir une pareille épreuve avec le même succès. Il est d'autant plus probable que les anciens murs, ou leurs fondations, ont servi d'appui aux murailles qui existent aujourd'hui, que les petites salles du Musée royal sur la cour ont en œuvre la largeur que Sauval donne aux petits appartemens de la reine Jeanne de Bourbon. Il serait difficile que cette concordance dans les mesures ne fût due qu'au hasard, ou que Lescot, s'il eût reconstruit cette partie entièrement à neuf, les cût conservées avec tant de soin. Il est donc plus que vraisemblable qu'en réparant cette aile et en faisant des changemens à la distribution, il s'est maintenu entre les anciens murs. Il est presque inutile de faire remarquer que par ces murs j'entends le mur sur la cour et le mur de refend qui sépare les petites salles du Musée (pl. 11), Q-U, des grandes, P-N, qui regardent la Seine; car personne n'ignore que la façade sur la rivière est posterieure de trois siècles à l'époque dont nous nous occupons, et même de plus de cent vingt ans à la restauration du Louvre sous François I.er: mais cette façade et ces grandes salles servent, je crois, à prouver d'une manière incontestable que la profondeur que je donne à cette aile du Louvre de Charles V, est bien celle qu'elle devait avoir. Si, à partir du mur de resend

de ces salles, on mesure leur largeur en y comprenant l'épaisseur du mur de la façade, on trouvera 6 toises; et c'est, à une demi-toise près, la largeur qu'avait de ce côté, en dedans de son revêtement, qui devait être de 2 à 3 pieds, le fossé du Louvre sous Charles V. Il est évident que, lorsque cette façade a été élevée sous Louis XIV, on aura profité de ce fossé pour en établir les fondations; ce qui facilitait les travaux : il est même à croire que cette considération est entrée pour quelque chose dans le développement que Perrault a donné à sa colonnade, dont le pavillon d'angle sur la Seine est, à très-peu de chose près, sur l'alignement prolongé de cet ancien fossé. Si l'on se rappelle aussi que j'ai fait observer qu'il y a toujours eu un jardin à l'endroit où est celui de l'Infante, on conviendra que tout concourt à démontrer la concordance du plan que je donne de cette partie du Louvre de Charles V avec ce qui existe encore, et à prouver l'influence que le château de ce sage roi et de Philippe-Auguste a exercée sur le magnifique palais de François I. et et de Louis XIV.

Ce que j'ai dit sur le fossé de ce côté, me reporte à celui qui longeait la façade occidentale. J'ai avancé, p. 273, qu'à l'extrémité où nous nous trouvons il faisait un détour, en conservant toujours sa largeur de 7 toises. Qu'on prenne sur la planche 10, et sur le plan de du Cerceau (1), que je donne pl. 9, la distance de l'angle rentrant du mur de face, qui touche la petite galerie E, à la face interne du mur de gauche de la grande galerie F; on trouvera qu'elle est aussi de 7 toises : ce qui prouverait que lorsqu'on bâtit cette grande aile qui va vers la Seine, comme rien n'exigeait qu'on la mît exactement à cette distance du Louvre, le terrain étant libre, on y fut déterminé par la largeur du fossé, qui offrait en même temps une excavation toute faite pour les fondations, et dans son revêtement un appui solide pour les constructions. Ainsi l'on voit que ce n'est pas sans des motifs plausibles que j'ai donné, dans mon plan, à ce fossé, une direction différente de celle des autres. J'ajouterai à ce que j'en ai dit, que leurs bords extérieurs étaient munis d'une balustrade à claire voie en pierre, à hauteur d'appui, qui est indiquée dans le plan.

Il nous reste encore à déterminer la profondeur des deux corps de logis au nord et à l'est de la cour. Quoique les auteurs ne nous offrent sur ce point rien qui puisse nous servir de document, cependant ces mesures ne sont pas difficiles à établir, et elles se présentent, pour ainsi dire, d'ellesmêmes, et comme une conséquence nécessaire des premières, dont elles prouvent même la justesse. On sait par Sauval qu'il y avait, dans l'aile du nord, des appartemens qui donnaient sur le grand jardin vers la rue de Beauvais, et qui, destinés au Roi, à la Reine et aux princes de la famille royale,

(1) Ce plan du Louvre, par Androuet du Cerceau, célèbre architecte, qui travailla à ce château sous Charles IX, Henri III et Henri IV, est le plus ancien que l'on ait; il représente le Louvre tel qu'il était sous Henri II, et est tiré du grand ouvrage de du Cerceau sur les principaux châteaux de France. Quoique cet auteur soit souvent très-inexact dans ses mesures, et que ses planches soient médiocrement gravées, il n'y en a pas qui soit plus utile et où l'on puisse trouver de meilleurs renseignemens sur l'ancien Louvre. avaient assez d'importance pour que l'on admette que ce corps de logis ne devait pas, pour la grandeur, différer beaucoup de celui du côté de la Seine, que son exposition au midi et la beauté des rives du fleuve faisaient préférer pour l'habitation aux autres ailes du Louvre. Hé bien, après avoir établi sur mon plan le fossé et le corps de logis du midi, la largeur de la cour et celle du fossé du nord, il m'est resté pour la profondeur de l'aile de ce côté, sans que j'eusse songé à la trouver par ce moyen, exactement la même mesure que celle que, d'après ce qui existe aujourd'hui, j'avais donnée à l'aile du midi; et en réunissant toutes ces mesures partielles et sans avoir cherché à les ajuster, on retrouve les 58 toises ½ que Sauval donne pour la largeur du Louvre, prise entre les murs de revêtement des fossés du midi et du nord.

Si nous nous transportons au corps de logis de l'est, nous obtiendrons des résultats aussi satisfaisans. Ici Sauval ne nous est, pour ainsi dire, d'aucun secours, à moins que l'on ne s'autorise de son silence pour croire que cette aile avait beaucoup moins d'importance que les autres, qu'il appelle les principales. Destinée aux différens services de la demeure royale, et communiquant avec les basses-cours qui y étaient attachées, il était dans les convenances qu'elle eût moins de profondeur, non-seulement que le corps de logis qui lui était opposé, où étaient les appartemens de représentation, mais même que ceux qui servaient d'habitation à la famille royale : aussi mon plan remplit-il toutes ces données. Après y avoir déterminé, sur ma ligne de 61 toises \(\frac{1}{4}\), la largeur des fossés de l'ouest et de l'est et celle de la grande aile, il reste pour les communs une profondeur moindre que celle des trois autres corps de logis, et qui cependant est plus que suffisante pour des logemens assez grands et assez commodes, vu leur destination et proportion gardée avec les appartemens de la famille royale.

Après avoir ainsi disposé la masse carrée du corps du Louvre, il s'agit de le flanquer de ses tours. Sauval, en nous apprenant qu'elles étaient placées sans ordre, à l'exception de celles des angles et des portaux, nous laisse toute la latitude que nous pouvons desirer; mais, en en profitant, on peut cependant la restreindre, et trouver, par la discussion de quelques-uns de ses passages, l'emplacement probable de plusieurs de ces tours. Celles des angles ne présentent aucune difficulté; leurs noms de tours du coin vers Saint-Nicolas, V, vers la Seine, X, vers le grand jardin, Y, &c., indiquent assez leur situation. On verra, lorsque je décrirai l'intérieur du Louvre de Charles V, que j'ai eu des raisons particulières pour placer la tour du coin vers Saint-Nicolas, et pour lui assigner la grandeur que je lui ai donnée ct qui m'a dirigé pour celle des autres tours principales : car il n'est pas douteux, quand Sauval ne le dirait pas, qu'il y en avait de formes et de dimensions différentes; et il suffit d'avoir vu quelques châteaux, Vincennes même et les plans de du Cerccau, pour savoir qu'à côté d'une tour d'un fort diamètre, il y en avait de très-petites et qui ne portaient pas plus de sept à huit pieds en œuvre. On le voit aux anciennes tours de l'hôtel de Soubise, où logeait le connétable de Clisson sous Charles V, et à celles du Palais sur le quai de l'Horloge; elles sont très-rapprochées l'une

de l'autre, et leur intérieur est très-resserré. La tour du coin, Y, devers le grand jardin, nous est donnée par le plan de Quesnel (voy. pl. 8 D), et l'on y voit aussi celle de l'autre extrémité, W, vers la rue d'Osteriche. Dans un dessin d'un manuscrit du xvi.º siècle (1), lorsque la partie occidentale du Louvre de Charles V avait déjà fait place à celui de François I.ºr, il reste encore à l'extrémité orientale une ancienne tour, X, qui, étant celle du coin vers la Seine, justifie la disposition de cette partie de mon plan.

Nous trouverons de même à placer les tours des *portaux*. Il paraît qu'il y en avait deux à chaque portail, mais que le portail sur la Scine, Z, étant la principale entrée, était flanqué de plus fortes tours. Aussi le roman de

la Rose (voyez ci-dessus, p. 252) dit-il, vers 3833:

Et si a quatre portaux Dont li mur sunt espès et haus. Ung en i a ou front devant Bien deffensable par convant.

Il est probable que l'on conserva les tours de Philippe-Auguste que nous offre la vue de la planche 8 A, et qu'on se contenta sans doute de leur donner plus de hauteur et de les orner; il en sera question, sous ce rapport, lorsque je parlerai des élévations de cet ancien Louvre. En examinant le plan de du Cerceau, pl. 9, on ne peut douter que le passage courbe qui, partant d'une fenêtre de la salle D, conduit à la petite galerie E, ne soit l'indication positive de l'entrée d'une tour. Lescot la trouva faite et s'en servit, car sans cela il n'y aurait pas eu de raison pour lui donner cette direction circulaire; il eût été plus simple de la faire en droite ligne, vis-à-vis de l'extrémité de la galerie. La même remarque s'applique au couloir arrondi qui est dans l'angle de la dernière chambre F, à gauche : il me semble offrir la trace certaine de l'entrée d'une tour; et c'est ce qui m'a confirmé dans l'idée de placer à ces endroits la tour du coin, V, et une des tours du grand portail. Il est aussi à remarquer que les courbes de ces passages circulaires donnent des cercles égaux, dont la grandeur convient à celle du vide des tours qui devaient être dans ces deux endroits; et le portail se trouve exactement à la place que semble indiquer l'ancien tableau, cité plusieurs fois, où l'on voit que le milieu de l'entrée du Louvre, dans cette façade, ne la partage pas en deux parties égales; ce qui m'a autorisé et même engagé à ne pas m'astreindre à mettre les portails du Louvre juste au milieu des façades des divers corps de logis. Je croirais volontiers qu'entre ces deux tours de l'entrée s'élevait celle de l'horloge. Il y a tout lieu de penser, ainsi qu'il a été dit p. 251, que ce qu'on aperçoit au-dessus de la porte, est un cadran qui dut y être placé par Charles V vers 1370, et lorsque les horloges publiques venaient d'être récemment introduites à Paris. Ce prince éclairé dut être un des premiers à accueillir cette précieuse nouveauté; l'horloge

Singularités de l'architecture, par Merlin, Bibliothèque royale, Mss. supplément. 153.

qu'il avait fait mettre au palais par Henri de Vic, et celle que, dans l'ancien tableau cité plus haut, on voit sur une des tours de Saint-Germain des Prés, autorisent à admettre qu'il ne négligea pas d'en placer une au Louvre, dès que cette invention fut connue, et que, pour une chose qui intéressait le public, il n'aurait pas voulu se laisser donner l'exemple par une abbaye. Il n'avait pas encore fait à son château tous les changemens qu'il projetait, et il est probable que, lorsqu'il les exécuta, entre les tours du grand portail on en éleva une autre étroite et probablement en trompe, pour y replacer l'horloge: à moins cependant, ce que je ne pense pas, qu'on ne prétendit que le cartel qu'offre ce tableau était celui d'un cadran solaire qui aurait pu exister du temps de Philippe-Auguste; ce qui du reste ne ferait que fortifier ma supposition; et il eût été très-simple que Charles V m'it son horloge audessus du cadran solaire et du même côté.

J'ai cru devoir placer en & la tour de la librairie, et les motifs en seront exposés lorsque je décrirai les appartemens du Louvre; on verra aussi les raisons qui m'ont porté à disposer, ainsi que mon plan les offre, en a et

en b, les tours de la grande et de la petite chapelle.

D'après ce que rapporte Sauval, il paraît qu'il y avait deux tours, b, c, au portail du corps de logis de l'ouest: elles n'existaient plus en 1609, lorsque Quesnel fit son plan, et elles avaient été remplacées par les constructions de François I. et et d'Henri II; e les ai rétablies aux endroits qu'elles devaient occuper. Je ferai remarquer que, d'après la place où se trouvent situées les tours de ce portail, les ouvertures qui menaient à leurs escaliers ou dans leur intérieur, durent donner à Lescot des facilités pour y substituer des fenêtres qui se trouvaient en partie faites, et c'est sans que j'y aie songé qu'en rapportant str mon plan les fenêtres qui existent encore, quoique plus grandes, elles se sont trouvées distribuées de façon à avoir pu être les portes ou les vides de ces anciennes tours : aussi ai-je indiqué les axes des croisées actuelles, qui tombent dans les ouvertures des anciennes.

A l'époque où le plan de Quesnel fut dressé, le corps de logis du Louvre de Charles V, du côté de la rue de Beauvais, existait encore, et il ne fut détruit que sous Louis XIII, lorsque l'on étendit le château dans cette partie. On voit d'après ce plan que cette facade n'avait pas de portail comme les autres, et qu'au lieu de deux tours il n'y en avait qu'une, d, que l'on appelait la tour du milieu devers le jardin. Cette désignation m'a confirmé dans l'idée qu'il devait y avoir une autre tour du milieu tournée vers quelque autre endroit, et que ce pouvait être celle de l'horloge, qui occupe le milieu de la façade sur la Seine. Celle devers le jardin ne devait pas servir d'entrée au château, et il n'y avait, sans doute, qu'un petit pont pour aller dans les jardins, tandis qu'aux portaux qui servaient au public, il y avait des ponts plus grands et qui rentraient dans le système de fortification employé pour le reste du château. La place que je donne à cette tour du milieu, est d'ailleurs justifiée par celle qui lui est opposée sur la cour, et dans laquelle se trouvait le grand escalier, dont nous nous occuperons bientôt. Je crois pouvoir aussi placer de ce côté, d d, celle des tours en fer de cheval qui, selon Sauval, avait vue sur le grand jardin; non-seulement, par la position que je lui donne, elle se lie bien avec la distribution de l'intérieur de cette façade, mais elle établit même dans le plan une sorte de conformité entre cette aile et celle à l'autre extrémité, tournée vers la rivière. Cette tour peut être une de celles que Charles V avait ajoutées au château de Philippe-Auguste; et il n'est pas étonnant qu'on ne la voie pas dans le plan de Quesnel (pl. 8 D), une partie des tours du Louvre ayant alors été déjà détruite.

Nous avons vu que les façades anciennes de l'ouest et du midi ne subsistaient plus en partie du temps de Sauval, qui écrivait cette portion de son ouvrage sous Louis XIV, et avant qu'on s'occupât de la colonnade. Ainsi, lorsqu'il dit que la seconde entrée du Louvre existait encore et qu'elle était étroite et flanquée de deux tours, on ne peut l'entendre que de la façade vers Saint-Germain-l'Auxerrois : aussi n'ai-je pas hésité à y placer les deux tours, ee, que l'on voit dans le plan, et que j'ai d'ailleurs vues indiquées dans un ancien tableau qui appartient à un amateur, que j'aurai bientôt occasion de citer encore. Si j'ai donné une forme carrée à la tour, f, qui leur correspond sur la cour, ce n'est pas que j'eusse des raisons particulières pour m'y décider; mais la variété dans les constructions caractérise le goût de cette époque, et l'on se rappellera que Sauval dit que le Louvre de Charles V était irrégulièrement hérissé d'une foule de tours rondes, carrées et de toutes les formes. Et d'ailleurs, dans le plan de Quesnel, il y a une sorte d'indication d'un corps de logis avancé et carré.

Pour terminer ce qui a rapport au plan général du Louvre, il ne me reste qu'à ajouter quelques mots à ce que j'ai dit sur la grosse tour de Philippe-Auguste, Quoique beaucoup moins considérable que celle de Couci, qui avait 15 toises de diamètre et 21 toises 4 pieds de hauteur, et dont les ruines énormes semblent braver les efforts du temps, elle devait lui ressembler par son plan et sa distribution. On voit dans le plan d'Androuet du Cerceau les places qu'occupaient, dans la tour de Couci, l'escalier pris dans l'épaisseur de ses fortes murailles, le puits et le retrait : c'étaient, à ce qu'il paraît, des parties obligées dans ces grosses tours; aussi se trouvaient-elles dans celle du Louvre, où rien n'empêche de les placer comme dans la tour de Couci, aux n.º 1, 2, 3. Celle du Louvre tenait à la cour par un pont, B, d'une seule arche, et par un pont-levis; ils devaient être au midi, puisqu'on sait qu'elle était jointe au château par une galerie qui venait aboutir au grand escalier de la façade du nord. Cette galerie, sans doute très-étroite, devait ressembler à celle qui, au donjon de Vincennes, fait le tour du bord intérieur du fossé, et qui n'a que 5 à 6 pieds de large.

Près du bord du fossé et du pont, d'un côté, il y avait une fontaine, F, dans un petit édifice couvert en tuiles : ceci semblerait être indiqué par Sauval comme une particularité, et autoriserait à croire que les autres toits étaient en ardoise, et quelques-uns en plomb; ce fut ainsi qu'en 1373 Charles V fit couvrir la tour du château de Beauté, et l'on sait qu'il y avait aussi des toits en tuiles vernissées de différentes couleurs et disposées par compartimens. On voit des toitures de ce genre aux édifices représentés dans les peintures des manuscrits du temps de Charles V, et, dans le tableau

de Saint-Germain des Prés, plusieurs toits sont en ardoise : ceux des bassescours étaient, en général, en chaume, Vis-à-vis de la fontaine, et probablement à la même distance du pont, s'élevait un pavillon carré, G, qui fut détruit en 1377, parce qu'il embarrassait la cour; ce qui prouve, d'une part, qu'il était assez grand, et, de l'autre, que le fossé, dont on ne nous donne pas la largeur, était assez large pour diminuer considérablement la grandeur de la cour. On ne nous a pas appris quelle était la profondeur de ce fossé et de ceux de l'enceinte du Louvre; on se borne à dire qu'ils étaient profonds et revêtus de petites pierres de taille. Mais, comme le sol de la cour a peu changé, et que depuis Charles V il n'a peut-être été relevé, de même que celui du jardin de l'Infante, que de deux ou trois pieds, on peut estimer approximativement la profondeur de ces fossés d'après la différence qui existe entre le niveau de la cour et celui de la hauteur movenne des eaux de la Seine : car il fallait que les fossés fussent creusés de manière qu'elles pussent les remplir en tout temps, et qu'on cut la facilité de les mettre à sec : ce qui avait lieu quelquefois, soit pour les nettoyer, soit pour en retirer, lors de grandes pêches, le poisson dont ils étaient remplis et qui était d'un assez bon rapport. La différence des niveaux de la cour et des basses-cours est de 29 pieds 9 pouces; on devrait en retrancher les deux ou trois pieds dont a été relevé celui de la cour, s'il n'était pas à croire que le sol du lit de la Seine a pris encore un plus grand accroissement : ainsi, en rapprochant ces différentes mesures, on peut donner entre 20 et 25 pieds de profondeur aux fossés du Louvre; ce qui s'accorderait avec les localités et la profondeur des fossés de plusieurs anciens châteaux.

Ce n'est pas sans dessein que j'ai terminé mon plan du Louvre par celui de la grosse tour, quoique, par son ancienneté, par sa grandeur et par ses priviléges, ce fût une des parties les plus importantes de la demeure de nos rois, et peut-être celle qui méritat de fixer la première notre attention : mais elle se rattachait à des portions du château sur lesquelles on nous a laisse assez de détails pour pouvoir y trouver une sorte de données sur ses élévations et sur le genre de décoration qui v avait été employé; et par le rapprochement de plusieurs mesures consignées dans Sauval, elle nous servira de transition pour entrer sur ce sujet dans quelques développemens. S'il existait encore le moindre des châteaux ou des hôtels construits par Charles V, il nous serait très-utile, et rendrait notre tâche beaucoup plus facile en nous offrant des moyens de comparaison : mais ils ont disparu depuis long-temps; plusieurs églises ont subi le même sort; d'autres, ayant été réparées, même entièrement refaites au xv.e et sur-tout au xvi.e siècle, sous François I.er, n'ont, pour ainsi dire, rien conservé de l'architecture du temps de Charles V. Nous ne sommes pas cependant entièrement dénués de secours, et quelques parties de l'église de Saint-Denis, de celle de Chartres, de la Sainte-Chapelle de Paris, du donjon de Vincennes, et surtout les peintures des manuscrits, pourront, en nous servant de guides, nous offrir çà et là quelques modèles.

Nous savons que la grosse tour du Louvre avait 96 pieds de hauteur jusqu'au bord du toit; mais on ne nous dit pas si cette mesure était prise du pied de la tour dans le fond du fossé, ou si c'était à partir du pont au niveau de la cour. Tout porte à croire que c'est cette seconde donnée qu'il faut suivre. Si nous voyons des tours de cette époque qui n'ont pas de fossés, et auxquelles on donnait en hauteur le double de leur diamètre, il est probable que, voulant garder les mêmes proportions et produire le même effet, on n'aura compté la hauteur de celles qui étaient entourées de fossés, qu'à partir de la crête de leur revêtement, la partie inférieure de ces tours étant perdue pour la vue. Il y a même ici une observation qui se présente pour appuyer cette manière de mesurer. La grosse tour du Louvre dominait toutes celles dont le château était hérissé, et tous les bâtimens qui l'entouraient. Charles V, en élevant le Louvre de deux étages ou d'environ 25 à 30 pieds, diminua bien les rapports qui, sous Philippe-Auguste, existaient entre ces différentes élévations; mais certainement il ne voulut pas les faire disparaître, et c'est ce qui serait arrivé si l'on mesurait les 96 pieds de la tour du fond du fossé. Nous avons annoncé, plus haut, qu'une galerie établissait entre la tour et l'aile du château tournée vers le nord une communication qui venait rejoindre la grande vis. C'était ainsi qu'on appelait l'escalier principal, qui, selon l'usage d'alors, était tournant, à limon ou à noyau plein, et tel qu'on en voit encore dans beaucoup d'anciens édifices. Dans une maison très-ancienne de la rue des Bourdonnais, n.º 11, et qui, au xIV.º siècle, a appartenu à des princes de la famille royale, il y a un grand escalier dont le limon est chargé de sculptures, et qui doit donner une idée de celui que Raimond du Temple avait construit au Louvre et que l'on regardait alors comme une merveille. Il l'avait mis en dehors du bâtiment, dans une tour, E, dont on ne nous donne pas la forme, et où l'on avait répandu une grande richesse d'ornemens. Nous nous en occuperons; mais, dans ce moment-ci, nous ne considérons cet escalier que sous le rapport de ses mesures, qui doivent nous aider à déterminer d'une manière plausible les hauteurs du Louvre. Cette vis avait en totalité 61 pieds ; de haut; et la tour qui la renfermait, était terminée par une terrasse qui probablement était au niveau du dernier étage du château : peut-être traversait-elle tout ce corps de logis pour se rattacher à la tour du milieu devers le jardin. On sait que Charles V, pour donner plus d'agrément aux logemens du Louvre, y avait multiplié les terrasses, qui étaient entourées de balustrades à claire-voie, à hauteur d'appui. Il est très-probable que le quatrième étage du Louvre n'était pas au-dessous du bord du toit, mais qu'il faisait partie du comble, qui devait être très-élevé, ainsi que c'était alors l'usage. On ne trouve dans les peintures des manuscrits ou dans les anciens édifices de ces époques aucun bâtiment, excepté les tours, qui ait quatre étages comme on les entend aujourd'hui, et l'on voit aussi dans Sauval que ce qu'il appelle le premier étage, est notre rez-de-chausséc. Le Louvre devait donc, jusqu'au plancher du quatrième étage ou jusqu'au bord du toit, avoir, d'après la hauteur de l'escalier, environ 60 pieds d'élévation; ce qui s'accorde avec la hauteur du Louvre de Lescot, qui, jusqu'à la corniche, a 62 pieds de haut: on ne peut donner au toit guère moins de 20 pieds. Si à présent, des 96 pieds de la grosse tour, on en retranchait 24 pour la profondeur du fossé, il ne lui resterait au-dessus du sol de la cour que 72 pieds jusqu'au toit, et non-sculement elle n'eût pas assez dominé les bâtimens, mais même elle cut été moins haute que les autres tours, que l'on voit, d'après un dessin que j'ai déjà cité, p. 281, avoir cinq étages au-dessous de leur toit: ce qui, avec l'élévation de cette partie, leur donne de 90 à 100 pieds de haut. En admettant que le comble de la grosse tour cut 25 pieds, elle n'en aurait que 97 pour hauteur totale au-dessus de la cour; ce qui ne serait pas conforme à l'idée qu'on nous a laissée de cette tour, qui, de même que le donjon de Vincennes, était considérablement plus grande que les bâtimens qui l'environnaient, et qu'elle écrasait de sa masse. Tout induit donc à croire que les 96 pieds que lui assigne Sauval, doivent se mesurer à partir du niveau de la crête du fossé. De cette manière tout s'arrange et s'explique sans difficulté : en la couronnant d'un toit de 24 pieds de haut, elle en avait alors 120 en totalité, et offrait une masse assez imposante pour justifier le nom qu'on lui avait donné, et l'éloge qu'en fait Guillaume de Lorris dans le roman de la Rose (voyez p. 253), vers 3843 et suivans.

Sauval, après nous avoir appris la hauteur de la grosse tour, n'entre dans aucun détail sur les divisions de cette élévation : il nous laisse même ignorer le nombre d'étages qu'elle contenait; les Œuvres royaux n'en parlaient probablement pas. Mais, en admettant que, de même que dans d'autres grosses tours, et en prenant pour exemple celle de Lillebonne, les étages inférieurs fussent plus élevés que les autres, en donnant 18 pieds au rez-de-chaussée à partir du niveau du pont, 15 pieds au premier et au second, et 12 aux autres étages, on en place sept dans les 96 pieds jusqu'au toit, sous le comble duquel il devait y en avoir encore un; car à la plupart des fortes tours qu'offrent les peintures des manuscrits, et même à plusieurs de celles du Louvre dans le tableau de Saint-Germain des Prés, on voit sur le toit de grandes lucarnes ou même des fenêtres ornées de sculptures. Il est à croire aussi qu'au-dessous du rez-de-chaussée et jusqu'au fond du fossé il devait y avoir au moins deux étages, où pouvaient être des prisons. Ainsi il est probable que cette grosse tour avait huit étages visibles. Ils étaient occupés par plusieurs chambres, des cabinets, et par une chapelle. Les chambres du donion de Vincennes servent à donner une idée de celles de la tour du Louvre, qui devaient aussi être voûtées et avoir des cheminées. Mais, quoique Guillaume de Lorris dise dans sa description poétique,

l'architecture devait en être plus rude et moins soignée dans ses détails qu'à Vincennes, château d'une époque plus avancée en architecture que celle du règne de Philippe-Auguste, qui, du reste, en élevant la grosse tour, songeait plus à en faire une prison d'état qu'une demeure royale. Il est cependant probable que Charles V et Charles VI, qui aimaient beaucoup le séjour de Vincennes, où ils se trouvaient si bien logés, qu'ils mon-

traient avec complaisance les détails et les richesses de leur donjon aux princes qu'ils y recevaient; il est probable que, venant souvent au Louvre, et logeant, sans doute quelquefois tandis qu'on y travaillait, dans la grosse tour, ils auront cherché à en rendre l'habitation plus agréable et plus commode qu'elle ne l'était sous Philippe-Auguste. Il faut néanmoins que les appartemens de cette demeure royale aient été assez négligés; car on apprenait, par les registres des Œuvres royaux, qui entraient dans les moindres détails des réparations, que Charles VI, en 1398, fut obligé de faire mettre à ses fenêtres des grillages en fil d'archal, pour se garantir des pigeons et d'autres oiseaux qui venaient faire leurs nids et leurs ordures dans sa chambre. Ces registres allaient jusqu'à rapporter qu'il y avait cent quatrevingt-deux mailles à chaque grillage; et comme ces fenêtres avaient quatre pieds sur trois, nous savons que ces grillages n'étaient pas fins, et que les mailles avaient trois pouces en carré; et si l'appartement du Roi était un peu plus à l'abri des visites des pigeons, il était encore exposé aux insultes des petits oiseaux.

Je ne me hasarderai pas à déterminer la manière dont devait être la corniche de la grosse tour sous Philippe-Auguste, quoique celle des tours du tableau de Saint-Germain des Prés puisse nous en donner une idée; mais si, comme il est vraisemblable, existant depuis plus de cent soixante ans lorsque Charles V entreprit la restauration du Louvre, elle eut besoin d'être réparée, il est à croire que ce prince, qui se plaisait aux travaux d'architecture, y aura fait des changemens qui étaient dans le goût de son temps, et qui la mettaient plus d'accord avec les autres tours qu'il ajoutait à son château. On y fit probablement une corniche très-saillante, ornée de larges feuillages très-découpés et profondément resouillés, tels que ceux du couronnement du donjon de Vincennes, qui sont d'un beau caractère et produisent un bon effet à la grande élévation où ils sont places. On peut aussi ajouter en dehors du dernier étage de la tour une de ces galeries qui en faisaient le tour et servaient de chemin de ronde, et dont l'appui était à jour et orné de sculptures. On avait, sans doute, ménagé entre les consoles très-saillantes qui la supportaient, des ouvertures ou des mâchicoulis; à travers lesquels on lançait ou on laissait tomber des pierres ou des poutres sur les assaillans qui seraient parvenus jusqu'au pied de la tour. De distance en distance, de même qu'au bord des toits, des animaux fantastiques. de formes et d'attitudes bizarres, servaient de gouttières, et de leurs gueules entr'ouvertes rejetaient l'eau à une grande distance des murailles. C'était encore une pratique des anciens, car il faut toujours y revenir; et dans presque tous les genres, bons ou même mauvais, comme dans le cas présent, ils nous ont laissé des exemples, et cette espèce de gouttières était très-employée à Pompéi : mais il est vrai aussi que, si l'inconvénient en était le même, les formes en étaient du moins plus agréables et l'ajustement mieux combiné que dans l'architecture gothique.

Il paraît du reste que la grosse tour était de la construction la plus simple et la plus sévère; il n'y eut d'ornemens que lorsque Charles VI eut décoré par un pignon et une sorte de petit portail la porte basse qui y donnait entrée du côté du pont-levis, et qui était en bois recouvert de lames et de forts barreaux de fer. Il placa sur ce pignon une statue haute de quatre pieds, representant Charles V tenant son sceptre, faite par Jean de Saint-Romain, l'un des meilleurs imagiers ou sculpteurs de cette époque. Elle était en pierre, et lui avait été payée 6 livres 8 sous parisis; ce qui ne ferait à présent que 62 francs 39 centimes (1). En parcourant la note au bas de la page, on verra, d'après le prix des journées des ouvriers, que la sculpture était alors bien peu payée. Il est vrai que, long-temps encore après l'époque où nous nous trouvons, dans le siècle le plus brillant de la peinture et de la sculpture en Italie, on voit, dans Vasari, que les peintres et les sculpteurs d'un grand mérite avaient la table, ou peut-être un seul modeste plat, il piatto, dans les maisons où ils étaient employés à produire souvent des chefs-d'œuvre, et qu'ils ne recevaient, pour des ouvrages qui font aujourd'hui notre admiration, que de très-modiques appointemens, Ainsi, quoique la statue de Saint-Romain et celles d'autres sculpteurs en réputation, sous Charles V, ne leur fussent payées, à peu près, que ce que gagnait par mois un tailleur de pierres, ce ne serait pas une raison pour qu'elles ne fussent pas ce qu'on faisait de mieux alors. On ne regardait pas encore la sculpture comme fort au-dessus des métiers qui concouraient aux travaux de l'architecture; c'était tout simplement une manière particulière et plus soignée de tailler la pierre, et on calculait, on payait, à tant par jour, pour une statue, le temps qu'elle avait employé. Plus tard, et du temps même de notre Jean Goujon, il ne fallait pas qu'on attachât à la sculpture ces idées relevées, ce travail de l'imagination, qui en font l'un des arts les plus merveilleux; car nous verrons que

(1) On ne sait pas positivement à quelle époque cette statue fut faite; mais dans les premières années du règne de Charles VI, en prenant une moyenne proportionnelle, le marc d'argent valait, à trèspeu de chose près, 5 fr. 15 sous, et le sou d'alors vaudrait aujourd'hui 48 centimes. - Je profiterai de cette occasion pour donner les prix qu'avaient les différens travaux vers le milieu du xIV.º siècle. Je les tire du t. I. des Mémoires intéressans sur les maisons royales, par Poncet de la Grave, qui, dans les deux premiers volumes, donne sur l'histoire de Vincennes des détails très-abondans et fort curieux. - En 1361, sous le roi Jean, un trésorier chargé de faire construire le donion de Vincennes avait 10 sous de traitement par jour : le marc d'argent valant alors 5 francs, le sou serait 54 centimes d'à présent ; les 10 sous feraient aujourd'hui 5 fr. 40 cent. - En 1362, les maîtres tailleurs de pierres gagnaient 4 sous par jour, 2 fr. 16 cent.; les maçons, 3 sous, 1 franc 62 centimes;

les compagnons, 2 sous, 1 franc 8 centimes; les varlets ou manœuvres, 8 deniers, 36 centimes. - En 1363, on employa à la tour de Vincennes 80 tailleurs de pierres, 200 maçons, 200 compagnons, 100 variets, 300 voitures. Les tailleurs de pierres avaient par jour 4 sous 6 deniers, 2 francs 43 centimes; les varlets, 8 deniers, 36 centimes. - En hiver, les tailleurs de pierres n'avaient que 4 sous, 2 francs 16 centimes : les chefs de charpentiers, 9 sous, 4 francs 86 centimes; les compagnons charpentiers, 8 sous, 4 fr. 32 cent.; le varlet, 8 deniers; le macon , 3 sous , 1 fr. 62 cent. Le chef des tailleurs de pierres de Vincennes se nommait Guillaume d'Arondel. - En 1373, la toise de mur pour les basses-cours coûtait, tout compris, 60 sous, 32 fr. 40 cent. Le marc d'argent valait alors 5 fr. 16 sous, et le sou vaudrait 45 cent. 46. - Les maîtres maçons recevaient 6 sous, 2 fr. 79 cent. - La menuiserie de chaque croisée coûtait 40 sous, 18 fr. 58 centimes.

les magnifiques productions de notre grand sculpteur ne furent payées que de bien faibles sommes. Il fallait qu'alors leur réputation, et l'amour de leur art, qui était le seul objet de leur vie, entrassent pour beaucoup dans les avantages que les artistes comptaient retirer de leurs ouvrages et dans les prix qu'ils en demandaient.

Nous avons vu que la grosse tour du Louvre, quoique nos rois l'aient habitée souvent, avait été d'abord principalement destinée à servir de prison d'état; c'était aussi dans cette redoutable forteresse que l'on mettait en dépôt les archives de l'état et le trésor de la couronne. Philippe y renfermait le sien. qu'il gardait aussi quelquefois au Temple; Louis VIII, d'après son testament fait en 1925, et rapporté par Guillaume le Breton (1), avait aussi réuni au Louvre les fruits de ses épargnes. Pendant plus de trois cents ans, cette tour conserva ce privilége; il ne finit qu'avec elle, et elle le légua, pour ainsi dire, au Louvre, qui, après qu'elle eut été détruite, en jouit encore long-temps. Le Roi avait les clefs des coffres forts, qu'on n'ouvrait qu'en présence du premier et du second président de la chambre des comptes, d'un maître des comptes et du trésorier de l'épargne, Comme pour réunir en un seul lieu tout ce qui contribue à la force des états, l'or et les armes, la grosse tour, pendant les deux premiers siècles de son existence, fut aussi l'arsenal de nos rois, et sous Philippe-Auguste non-seulement on y conservait les grands et les petits engins, les armures, ainsi que les nerfs, les cuirs de bœuf et le bois qui servaient à les faire, mais on y avait même établi une fabrique de toute sorte d'ustensiles de guerre. En 1391, on retira de la grosse tour une partie des armes qu'elle contenait, et on les remplaça par des livres. Nous verrons que Charles V en avait donné et favorisé le goût : les sciences et les lettres étaient déja en honneur; le savant recevait un accueil aussi flatteur que le guerrier, et les productions de l'esprit partageaient au Louvre des priviléges que, dans des temps moins éclaires, on n'accordait qu'aux armes.

Il paraît que le grand escalier, E, fut une des parties du Louvre auxquelles le maçon ordinaire du Roi, Raimond du Temple, donna le plus de soin et où il prodigua toutes les ressources de l'architecture et de la sculpture. Cet architecte, certainement très-habile pour son temps, fut chargé de la plupart des grands édifices que fit élever Charles V; et il est singulier que, parmi les architectes du xiv.º siècle, il n'en soit fait aucune mention par Milizia, qui cependant, de son aveu, rapporte les noms et les ouvrages d'une quantité d'architectes sans talens et qui ont eu moins de réputation que Raimond du Temple. Sa grande vis, ainsi que nous l'avons déjà dit, communiquait à la grosse tour par une galerie, D. Il n'est pas dit si elle aboutissait au rezde-chaussée ou au premier étage : mais il est à croire que c'était au premier, et qu'il y avait, ainsi qu'au donjon de Vincennes, un pont-levis; ce qu'on reconnaît très-facilement dans ce dernier château, où l'on voit dans les murailles, en partie refaites, les traces de la porte d'entrée au premier, et de longues ouvertures pour faire jouer les bras et les chaînes du pont-levis.

<sup>(1)</sup> Voyez cet auteur, t. X de la Collection des anciens memoires de l'histoire de France, par M. Guizot.

J'avouerai cependant que, bien que ce soit dans les idées de cette époque et dans les dispositions des châteaux forts, je ne tiens pas à ce pont-levis de la galerie de la grosse tour, que je ne vois pas pouvoir se rattacher à la cage légère de l'escalier. Mais il est vrai qu'on peut le placer plus convenablement du côté de la tour, où, pour la sûreté, il produirait le même effet: ce serait toujours de même du premier étage que partait la communication de la galerie, dont le dessous pouvait être à jour et supporté par des arcades.

Les détails donnés par Sauval sur le grand escalier sont assez circonstanciés : ils nous font connaître qu'il était divisé en deux parties. La première, qui montait sans doute jusqu'au second étage, avait 83 marches de 6 pouces de haut, ou en totalité 41 pieds 1. Les marches étaient de 7 pieds de long, ct elles avaient 2 pieds ; de giron près de la coquille ou des murs de la tour qui les renfermait. La seconde partie de l'escalier, ou la petite vis qui allait au dernier étage, était beaucoup plus étroite; les marches n'en avaient que 3 pieds de long et 1 ¼ de giron. Comme, du haut de la grande vis jusqu'à la terrasse qui terminait cette tour, il restait 20 pieds, et qu'il y avait 41 marches, chacune avait 5 pouces 1 de haut. La voûte qui soutenait la terrasse était formée par des nervures rondes, et que Sauval appelle des tuyaux d'orgues. Sur la clef de la voûte, ornée d'un cartel, se voyaient sculptées les armes du Roi et de la Reine; dans les intervalles des tuyaux d'orgues étaient celles des princes de la famille royale. Ces ornemens, ouvrage de Gui de Dampmartin et de Jean de Saint-Romain, leur avaient été payés 32 livres parisis; ce qui ferait aujourd'hui 329 francs 9 centimes ( 1 ). On trouvait dans les Œuvres royaux (2) que, pour achever une partie des marches et le palier dont on avait charge les maîtres tailleurs de pierres Jean Colombel et Pierre Enguerrand, Raimond du Temple avait acheté, le 27 septembre 1365, de Thibault de la Nasse, marguillier de l'église des Innocens, vingt tombes de terres dans le cimetière, et qu'elles avaient coûté chacune 14 sous parisis, 7 francs 20 centimes d'à présent. Aux côtés de la porte du rez-de-chaussée étaient placées, probablement dans des niches, des statues de sergens d'armes de trois pieds de haut, de la main de Jean de Saint-Romain. C'était aussi lui qui avait sculpté celles du premier étage; mais il paraît qu'il n'y en avait qu'une à chacune des portes qui, de cet escalier, conduisaient dans les appartemens que le Roi et la Reine avaient dans cette aile. Les peintures des manuscrits offrent des statues de ce genre auprès des portes; et, parnii les monumens du xiv. e siècle, M. Willenin a donné les figures de plusieurs sergens d'armes, tels qu'ils sont représentés sur un monument de 1314 que l'on voit dans les caveaux de Saint-Denis. Les uns, en habit civil, ont la toque ou la tête nue, un manteau dont les côtés tombent en pointe par-dessus une tunique courte, à franges ou tailladée, serrée par une ceinture; des pantalons justes, et des bottines ornées de broderie. D'autres, en costume militaire, sont armés de

<sup>(1)</sup> En 1365 le marc d'argent valait 5 francs 5 sous ; la livre parisis vaudrait 10 francs 28 centimes , et le sou, 42 centimes 51.

<sup>(2)</sup> Sauval, t. II, p. 23.

toutes pièces; mais, au lieu de casques, ils n'ont qu'un bonnet ou un morceau d'étoffe ajusté autour de la tête. Les uns et les autres ont au côté une grande épée, et ils tiennent à la main, comme insigne de leurs fonctions, une masse d'armes semée de fleurs de lis. Un de ces sergens porte au cou un collier; et ses cheveux, relevés par une espèce de bandeau, sont assujettis sur le front par un ornement rond ou une boucle surmontée de trois pointes, comme une très-petite aigrette: celui qui a la toque se fait remarquer par le même ornement, mais il n'a pas de collier. Il y avait plusieurs grades parmi les sergens d'armes, et ceux qui sont en costume civil semblent d'un ordre plus relevé que les autres.

Il paraît que c'était surtout à l'extérieur que Raimond du Temple avait le plus employé la sculpture dans la décoration de son grand escalier : percé de plusieurs fenêtres, sans doute longues, étroites, ses ogives et leurs trèfles devaient être ornés avec toute la recherche que l'architecture de ces temps mettait dans ses découpures. Le travail de la chapelle Saint-Piat, dans la cathédrale de Chartres, est à peu près de la même époque, et peut donner une idée de ce qu'avait dû faire Raimond du Temple pour embellir son escalier, les portails et les autres parties du Louvre susceptibles d'ornemens. On peut croire qu'ils y étaient à profusion. De côté et d'autre, sans régularité, mais peut-être en se conformant à la disposition des fenêtres, qui devaient suivre, en tournant, la montée en spirale de l'escalier, il y avait des niches surmontées de dais pointus très-ornés, et telles qu'on en voit à Saint-Denis et dans un grand nombre d'édifices gothiques. Rien n'était moins favorable à la sculpture que ces niches resserrées, où, de même que dans les caisses de momies ou sur les cercueils, on ne pouvait placer que des figures droites, raides et sans mouvement. L'ajustement symétrique auquel on était forcé, ne se prétait pas au développement que la sculpture peut donner à ses attitudes; et la sécheresse, la minutie, l'incohérence des formes de l'architecture gothique, devaient exercer une funeste influence sur la sculpture, qui, obligée de se mettre en harmonie avec l'architecture, doit nécessairement se ressentir de ses beautés et de ses vices lorsqu'elles associent leurs travaux. Il était impossible que des édifices qui, dans leur ensemble et dans leurs différentes parties, n'offraient que des pignons élevés en triangles pointus ou tout au plus équilatéraux, où les espaces, resserrés, découpés, sans repos, étaient encombrés de colonnettes grêles, permissent à la sculpture de s'étendre, et lui fussent aussi propices que ces belles frises grecques, que ces vastes frontons, dont l'heureuse proportion admettait les plus grandes compositions, telles que celles qu'on admirait dans les édifices de la Grèce. Jadis la sculpture y naquit dans les temples : ce fut aussi dans nos églises que ce bel art retrouva une nouvelle vie; mais il ne ressaisit son ciscau que pour de froides représentations de la mort, peu propres à ranimer la langueur qui l'avait si long-temps accablé. Ce n'étaient plus ces idées riantes qui, dans la poétique Grèce, avaient entouré le berceau de la sculpture des plus agréables images, et qui l'invitaient à voir, à étudier, à rendre la plus belle nature sous les formes les plus séduisantes : chez nous tout lui dut paraître triste et sans charme à son réveil; elle

vivait au milieu des tombeaux, et ce n'étaient pas ceux des Grecs, qui savaient entourer de gracieuses images leur dernier asile.

De la foi du chrétien les mystères terribles D'ornemens égayés ne sont point susceptibles.

Cependant notre religion, malgré sa gravité, a été, plus qu'aucune autre chez les modernes, favorable à la sculpture; et c'est plutôt l'architecture gothique qui en a retardé les progrès. Il n'est pas étonnant que sa maigreur, à laquelle un art adulte et formé eût eu de la peine à résister, ait mis pendant long-temps des entraves au développement et aux progrès de la sculpture, et qu'elle ait prolongé son enfance chez un peuple sensible aux arts, et qui, depuis qu'il a concouru avec l'Italie à les relever et à leur rendre un grand éclat, les a souvent cultivés, et surtout la sculpture, avec autant de succès que sa rivale.

Rien n'est moins clair que la manière dont s'exprime Sauval sur le nombre de statues dont Raimond du Temple orna l'extérieur de la cage de l'esealier, qu'il avait enrichie de toute sorte d'ornemens en bas-relief. Il dit d'abord qu'il y avait dix grandes statues en pierre dans des niches et posées sur des piédestaux, ou plutôt sur des espèces de consoles en cul-delampe, chargées de moulures et de feuillages; et il ajoute qu'autour de la cage furent répandues sans ordre les figures du Roi, de la Reine, de leurs enfans mâles, et de plusieurs princes de leur famille : ce qui ferait encore huit statues. On avait placé, en outre, dans la partie la plus élevée, celle de la Sainte Vierge et de S. Jean; ce qui portait à vingt le nombre de ces statues. Chacune avait coûté 16 livres parisis, ou 164 francs 54 centimes. Celles qui représentaient Charles V et Jeanne de Bourbon, étaient de la main de Jean du Liége; la statue de Louis due d'Orléans, second fils du Roi, et celle du duc d'Anjou son frère, furent faites par Jean de Launay et par Jean de Saint-Romain. Il est singulier qu'on ne nomme pas Charles VI, alors dauphin, et qui, de même que son frère le duc d'Orléans, était en bas âge : car il était né à la fin de l'année 1367, et il n'était que dans la première enfance lorsque cet escalier, commencé en 1365, et dont l'exécution dut être poussée avec activité, comme tous les travaux entrepris par Charles V, en fut au point d'être décoré de statues. Il serait curieux de savoir le parti que prirent les sculpteurs pour celles de ces princes enfans. Mais la statue du petit roi Jean I.er, qui ne vécut que quelques jours et qui est à Saint-Denis, peut en donner une idée : il a été représenté dans un âge beaucoup plus formé, à trois ou quatre ans, et vêtu comme les autres rois; et il a de même son petit lion sous les pieds. Les figures du duc de Berri et du duc de Bourgogne, frères de Charles V, furent confiées à Gui de Dampmartin et à Jacques de Chartres. Il paraît que Jean de Saint-Romain eut la plus grande part dans l'embellissement de cette grande vis, ear c'était eneore à lui qu'on devait les statues de la Sainte Vierge et de S. Jean; et il est probable qu'ayant décoré l'intérieur de l'escalier, il fut aussi chargé d'orner le fronton ou le pignon de la dernière croisée. Il y avait place les armes de France, entourées de lambrequins et supportées par deux anges; deux autres soutenaient le casque qui couronnait le tout et était couvert d'un timbre chargé de fleurs de lis par dedans. Il est à remarquer qu'elles étaient sans nombre dans les armes : cela prouverait que cet escalier avait été terminé avant que Charles V les eût réduites à trois; ce qui n'eut lieu, à ce qu'il paraît d'après le président Hénault, que sur la fin de son règne. Ce bel escalier, qu'on regardait alors comme une merveille, a subsisté jusqu'aux changemens survenus au Louvre sous Louis XIII, et il est à regretter qu'il ne nous soit resté aucun dessin qui retrace un ouvrage exécuté par les meilleurs artistes du temps de Charles V, et qui devait être très-remarquable pour cette époque.

On avait aussi orné de statues les divers portails du Louvre, et Charles V n'avait pas surtout négligé l'entrée principale du côté de la Seine ; mais il paraît qu'elle ne fut pas terminée sous son règne, et ce ne fut que sous Charles VII qu'on plaça des deux côtés de la porte la statue de ce roi et celle de Charles V : elles avaient été faites par Guillaume Jasse et Philippe de Foncières, les meilleurs sculpteurs d'alors. On ne nomme pas ceux de qui, dans la seconde entrée, du côté de Saint-Germain l'Auxerrois, étaient les statues de Charles V et de Jeanne de Bourbon; mais il est à croire que c'était l'ouvrage de Jean de Saint-Romain, qui semble avoir été, sous Charles V, le sculpteur le plus en réputation. Au sujet de ce second portail, on dit que sous le chef, ou la clef, de sa première voûte, il y avait des fleurs de lis sans nombre; ce qui rendrait probable que ce portail n'avait été que restauré par Charles V, et qu'il avait été fait avant lui. A la manière d'ailleurs dont on parle des tours de ce côté, elles eussent été plus écrasées que celles du temps de Charles V, et auraient appartenu à celui de Philippe-Auguste. On peut aussi faire remarquer qu'il est question d'une première voûte ; ce qui , en indiquant qu'il y en avait plus d'une, vient à l'appui de ce que nous avons dejà dit, que ces portails, pour plus de sûreté et pour être de meilleure défense, avaient plusieurs portes. D'après ce que rapporte Sauval (1), une grande terrasse de 9 toises sur 8, du côté de la grande entrée, eût été placee immédiatement au-dessus du grand portail. Mais cette disposition ne serait pas possible, et ne s'accorderait ni avec le bâtiment, qu'elle aurait coupé en deux, ni avec le peu de largeur du fossé, qu'elle aurait encore diminué; et il faut que cette terrasse, tout en étant au-dessus du portail, qui, ainsi que je l'ai indiqué dans les plans pl. 8 B et 8 C, avait une grande saillie sur cette aile, ait terminé les deux tours, qui étaient celles que l'on voit dans le Louvre de Philippe-Auguste (pl. 8 A), et que Charles V dut conserver en leur donnant plus d'élévation. La terrasse s'y trouve bien placée, et elle a les dimensions que lui donne Sauval. Cet auteur, au reste, n'est pas toujours d'accord avec lui-même : il varie souvent dans les mesures ou dans les dénominations des mêmes pièces ; et après les avoir discutées , il doit être permis de s'arrêter à celles qui paraissent le plus conformes au plan général et à ce que l'examen des localités donne lieu de supposer.

D'après ces données, je me suis hasardé à représenter, pl. 8 E, une vue

<sup>(1)</sup> Tome II, p. 21.

cavalière, une espèce de restitution de l'ensemble du Louvre, tel qu'il pouvait être à la fin du xiv, e siècle. Comme il me serait difficile de citer ou de faire graver tous les monumens gothiques de cette époque qui m'ont servi à appuyer mes hypothèses, on pourra voir, dans les pl. 8 A et 8 D, une sorte de résumé des secours que m'ont prêtes des ouvrages contemporains du Louvre de Charles V, pour me former une idée des élévations et du caractère de son château. Je suis loin de prétendre que, s'il reparaissait tout-àcoup, mon dessin en fût une vue très exacte, et que je n'ai oublié aucune de ses tours et de ses tourelles. Mais si, d'un côté, l'irrégularité de son architecture ne permet pas de deviner tous les caprices auxquels elle a pu se livrer, d'un autre elle autorise aussi bien des libertés, soit dans les élévations, soit dans la forme des différentes parties de ses constructions; et tout ce que permet d'espérer une semblable tentative, se réduit à ne pas se trouver en contradiction avec les édifices de la même époque, et que le Louvre que j'ai rétabli d'après les indications des manuscrits et de Sauval, puisse, au premier coup d'œil, être d'accord avec l'idée que l'on peut se faire du château élevé par Charles V et par Raimond du Temple. Cette vue est censée prise sur l'angle gauche du Louvre du côté de la Seine. En combinant la distance, nous avons cherché, M. Civeton et moi, à saisir le point de vue le plus favorable, et à embrasser tout l'ensemble du château et de ses dépendances; et il sera facile de retrouver sur le plan, pl. 8 B, les emplacemens de toutes nos élévations : ce que j'en ai déjà dit doit servir ou à les justifier ou à les combattre.

Après avoir établi l'extérieur du Louvre de Charles V sous le double rapport du plan et des élévations, nous pouvons porter nos recherches dans l'intérieur. Quoique nous n'ayons que des documens très-incomplets sur les différens changemens qu'ont éprouves les salles et les appartemens du Louvre depuis leur origine, et qu'ils soient insuffisans pour faire retrouver d'une manière incontestable leur ancienne distribution, on peut cependant, je crois, s'en former une idée d'après les localités qui subsistent encore, en partie, avec les mêmes mesures qu'elles avaient autrefois. On sait par Sauval, qui suivait comme ses guides des ouvrages consacrés aux détails des bâtimens royaux, que les appartemens d'apparat de Charles V et de Jeanne de Bourbon, et les grandes salles de réception, occupaient le rezde-chaussée et le premier étage de toute l'aile du Louvre où se trouve la salle des Caryatides : cette aile, d'après ce que je crois avoir prouvé, se terminait alors au mur de refend qui sépare la salle de Jean Cousin de celle de Jean Goujon (voyez pl. 8 B, 9, 11, 12). Ce serait trop se flatter que de croire que l'on put indiquer avec une entière précision la distribution des appartemens dont Sauval fait l'énumération sans marquer leurs positions respectives, quoique cependant il ait l'air quelquefois de s'attacher à suivre un certain ordre. Mais il suffira, ce me semble, pour remplir le programme que je me suis donné, de montrer qu'en conservant à ces pièces leur grandeur, surtout en longueur, elles auraient facilement trouvé place dans l'étendue de cette aile. Il faut aussi ne pas perdre de vue que Sauval a sans doute omis bien des détails; que d'autres n'étaient pas consignés dans

les registres qu'il consultait; et que d'ailleurs dans un édifice il y en a toujours une foule que les descriptions les plus circonstanciées passent sous silence. Souvent aussi l'on peut n'avoir pas pris les mesures au nu des murs, et n'avoir pas tenu compte de boiseries ou d'autres applicages dont ils étaient revêtus. Du temps de Charles V, et plus tard, les boiseries étaient fort en usage, et il y en cut, sans doute, qui furent plus ou moins éloignées des murailles, ainsi qu'on le voyait encore il y a quelques années dans des salles de Fontainebleau, dans la chambre d'Henri IV au Louvre, où les boiseries, chargées de sculptures très-saillantes, étaient à plus d'un pied des murs. D'ailleurs, quoique la masse de ceux du premier Louvre ait été conservée, ils ont subi bien des modifications qui ont dû en apporter d'autres dans les mesures primitives; et si celles qu'on prendrait entre les murs n'avaient pas aujourd'hui exactement la largeur que Sauval donne aux différentes pièces, ce ne serait pas une raison de les rejeter. Le point principal consiste dans les rapports entre les longueurs : lorsqu'elles tombent sur des divisions du nouveau Louvre qui permettent de croire que Lescot, Le Mercier et leurs successeurs se sont appuyés sur d'anciennes fondations pour établir leurs murs de refend ou leurs colonnes, c'en est assez, je pense, pour motiver l'espèce de restitution que je vais tenter, en retraçant la distribution des deux ailes occidentale et méridionale, qui, sous Charles V, étaient principalement occupées par les appartemens du Roi et de la Reine; et, sous tous les rapports, ce sont les plus intéressans, du moins à cette époque.

Pour fixer les idées sur cette distribution, il est nécessaire d'avoir recours à la nomenclature des pièces indiquées par Sauval, qui paraît avoir, d'après les registres des Œuvres royaux, suivi l'ordre dans lequel étaient rangés ces appartemens. Les salles de cérémonie et de réception , les grands appartemens du Roi, étaient tournés vers la rue Froidmanteau; ils occupaient le rez-de-chaussée et le premier étage. La partie habitée ordinairement par le Roi et par la Reine donnait sur la rivière. L'appartement de Jeanne de Bourbon, au rez-de-chaussée, relevé de quatre marches au-dessus de la cour, se composait d'une grande chambre de parade, g, pl. 8 B, d'une autre grande chambre, h, et de quelques garde-robes et de cabinets, i. Il n'y manquait rien de ce qui pouvait en rendre l'habitation commode; il y avait un oratoire, k, et des bains, l, que j'ai disposés de manière à leur donner une grandeur convenable. Il sera question des oratoires dans un autre endroit. Quant aux bains, on sait que les baignoires étaient en bois, garnies de bossettes dorées et de cercles de cuivre fixés par des clous à tête dorée. D'après les mesures données à ces appartemens par Sauval, on trouve aisement à les placer dans la partie occupée aujourd'hui par la salle d'Isis et par le vestibule d'entrée sur la Seine. Cet auteur fait aussi remarquer qu'ils étaient sur la rivière, quoique de ce côté fût aussi la principale entrée du Louvre, dont les deux tours étaient réunies dans le haut par la terrasse de 9 toises de long dont il a déjà été question. On peut croire que cette grande entrée donnait dans un vestibule, m, qui précédait l'appartement de la Reine, et qui pouvait occuper en partie l'emplacement de la salle de la Psyché et de celle de l'Aruspice.

Il y avait sans doute, attenantes aux portes, pour en défendre l'entrée et pour le service des princes, des salles destinées aux gardes : aussi en ai-je placé en n, dans une des tours de ce portail, Z. Elles étaient ordinairement voûtées, avaient une grande cheminée ou un chauffe-doux, un poêle, et souvent au milieu s'élevait, comme dans les chambres de Vincennes, un gros pilier sur lequel s'appuyaient les retombées des voûtes, et qui servait aussi à suspendre les armes de ces corps-de-garde, auxquels j'ai cru devoir ménager des communications faciles avec l'entrée et avec les pièces du palais confées à leur surveillance.

Quant à la salle neuve de la Reine, o, qui avait 7 toises 1 pied  $\frac{1}{4}$  de long, sur 4 toises 3 pieds  $\frac{1}{2}$  de large, j'en retrouve la mesure en réunissant la salle du Télèphe à celle de la Médée. La grande vis ronde, ou l'escalier tournant, qui communiquait des appartemens de la Reine à ceux du Roi, était à 3 toises de la salle neuve de la Reine, dans le corps de logis opposé à celui qu'elle habitait. Cet escalier serait très-bien en p, près de l'emplacement qui fait aujourd'hui la petite salle de Pan, et qui, dans le plan de du Cerceau (1), a les trois toises que Sauval donne à l'intervalle entre la salle de la Reine et l'escalier. Outre celui-ci, dans les coins de la grande pièce, q, marquée D, pl. 9, d'autres escaliers devaient conduire à plusieurs tours, et peuvent avoir occupé les positions que je leur donne en r et en s. On sait que Charles V les multiplia au Louvre d'une manière singulière. Nous verrons bientôt que celui qui est placé en r, conduisait à la bibliothèque.

On ne doit pas oublier qu'on ne peut pas être arrêté dans ces distributions par la disposition actuelle des fenêtres et des autres ouvertures, qui ont été changées, et qui, du temps de Charles V, étaient placées sans aucune régularité, et n'avaient pas en largeur la moitié de celles du Louvre d'aujourd'hui. Je ne propose d'ailleurs que des hypothèses plus ou moins probables; si elles étaient admissibles pour les appartemens de la Reine, elles le seraient tout autant pour ceux du Roi, dont la distribution était à peu près la même (voyez pl. 8 C). Je placerais la salle aux oiseaux ou aux joyaux, A, qui avait 9 toises de long sur 4 2 de large, au-dessus de la grande salle q du rez-de-chaussée; et nous retrouverons l'emplacement dont nous avons besoin dans la salle D, pl. 9, et dans celle qui lui est contiguë. Dans le plan de du Cerceau, elles ne sont séparées que par un mur peu épais, et qui ne paraît pas avoir appartenu à des constructions anciennes : mais ici l'on ne peut se servir que de la distribution de du Cerceau; car ses mesures sont inexactes dans toute cette partie, et il faut avoir recours à celles du plan de la planche 11, qui sont très-justes. Le dessus du corridor de Pan, V, et une portion de la salle M, donneraient la largeur de la salle aux joyaux. Quant à sa longueur, elle était un peu plus grande que celle de la salle M : mais il faut considérer que, depuis ces anciens temps, il est arrivé bien des changemens dans cette partie; ce que l'on voit en comparant les plans de du Cerceau, de Blondel, et ceux d'aujourd'hui. Les pilastres ajoutés au mur de gauche, et le mur même rechargé, ont dimi-

<sup>(1)</sup> Foy. dans ma planche 11, V, et dans la planche 9, la pièce F qui y correspond.

nué de trois ou quatre pieds la longueur que cette salle devait avoir sous Charles V. L'emplacement que nous verrons occupé par les chapelles haute et basse, prouvera, je crois, que la salle aux joyaux est dans l'endroit le plus convenable, étant à portée des chapelles, dont elle conservait les vases et les ornemens.

Il scrait assez naturel qu'à côté de cette grande salle, qui renfermait tout ce que Charles V possédait de plus précieux en toute sorte d'objets, se trouvat sa bibliothèque, pour laquelle il avait une affection toute particulière, et qui devait être près de son appartement, avec lequel je la fais communiquer. Si je la place dans la tour de gauche, B, plutôt que dans celle de droite, C, c'est d'abord parce qu'elle est plus rapprochée de l'appartement du Roi, et ensuite parce que la tour où elle était portait le nom de tour de la librairie; ce qui la distingue de l'autre, qui s'appelait tour du coin du côté de Saint-Thomas. On sait aussi que la bibliothèque de Charles V occupait trois étages de la tour de la librairie. Par la disposition de mon plan, j'attache à l'appartement de la Reine la partie de la bibliothèque du rez-de-chaussée; au premier, elle tenait aux appartemens du Roi; ceux des princes avaient le dernier étage de la bibliothèque; et comme le bon roi Charles V en avait accordé le libre accès aux savans, l'escalier que j'ai ménagé dans cette tour leur donnait, par le vestibule d'en bas, entrée dans les différentes pièces de la librairie, sans qu'ils eussent de communication obligée avec les appartemens du Roi et de la Reine. D'ailleurs il se pourrait même que le dernier étage de la bibliothèque, où il y avait le plus de livres, eût été spécialement réservé à ceux qui venaient les consulter. Cette collection, située ainsi au midi, se trouvait dans une exposition qui lui était très-favorable. Il resterait bien peu de doutes sur l'emplacement que je lui assigne, si les recherches qu'on a bien voulu faire pour moi à la bibliothèque royale parmi les manuscrits, avaient eu le succès que nous espérions. Des savans attachés à cet immense dépôt m'ont assuré avoir vu sur trois ou quatre volumes, écrit en caractères du xIV. e siècle, ce livre est placé sur telle tablette, du côté de la rivière, au Louvre. Nous avons trouvé plusieurs indications de ce genre sur des livres appartenant à Charles V; mais ils étaient de la bibliothèque de Blois. Je crois cependant pouvoir me fier à la mémoire de ceux qui m'avaient donné ces renseignemens, et ne pas trop hasarder en placant, ainsi que je l'ai fait, la tour de la librairie du côté de la rivière.

Quoique la tour C se nommât, d'après sa position, tour du coin devers Saint-Thomas, il se pourrait qu'elle cût été désignée de deux manières, et que c'eût été aussi la tour de l'armoirie: on sait qu'il y en avait une de ce nom. Placée près de l'artillerie, avec laquelle il était facile d'établir une communication, cette situation lui aurait convenu; et n'eût-il pas été bien que ce que Charles V avait de plus beau en armures et en armes, fût réuni dans le même local, près de sa bibliothèque et de sa chambre aux joyaux?

En reprenant la suite des appartemens du Roi, au-dessus de la salle neuve de la Reine répondait celle du Roi, E, qui avait la même dimension. On ne trouvait plus ensuite que trois grandes chambres ou salles; celle des comptes, une autre où Charles V tenait ses requêtes, et la chambre du conseil ou de la trappe. Une de ces salles, la chambre des comptes, F, qui était fort grande, pouvait occuper le dessus du vestibule. Il y avait à l'hôtel Saint-Paul des salles encore plus vastes. Dans les renfoncemens des tours on eût ménagé de grands cabinets cintrés et voûtés; ce qui est dans le goût de l'architecture de cette époque. La chambre des requêtes, G, en eût fait la suite. La chambre de la trappe, H, serait la dernière; elle était accompagnée de quelques cabinets, qui comprenaient sans doute l'oratoire, I, qui serait bien placé dans la tour qui terminait cette aile, de bains et de garderobes, J. Je croirais volontiers que c'était la chambre à coucher du Roi ; d'une santé très-faible et souvent malade, il pouvait y tenir son conseil intime, auquel il admettait la Reine. Il serait assez simple alors que cette chambre fût placée au-dessus de l'appartement de Jeanne de Bourbon, avec lequel un escalier, L, l'eût mise en communication. Comme il devait être réservé au Roi, rien n'empêcherait de croire qu'il était fermé par une grille ou par une trappe ; ce qui aurait fait donner à cette chambre le nom sous lequel elle était désignée. Je ferai observer, en faveur de cette disposition, qu'elle sauve en partie l'inconvénient qu'il y avait à ce que la grande entrée du Louvre séparât en deux parties les appartemens de la Reine. Dans l'habitude de la vie, et lorsqu'elle restait dans son intérieur, de ses appartemens elle pouvait, par cet escalier, L (pl. 8 B), l (pl. 8 C), aller chez le Roi, même sans témoins : les jours de représentation, elle n'avait qu'à traverser le vestibule, au milieu de ses gardes, pour se rendre à la salle neuve, ou à la grande chapelle, quand elle ne se servait pas de son oratoire particulier. A l'extrémité de cette aile, au bas de l'appartement du Roi, se trouvait son jeu de paume, M, qui devait être dans l'autre corps de logis, où il occupait au moins deux étages, et duquel dépendaient une basse-cour et un jardin situés sans doute de l'autre côté du fossé, et avec lesquels on pouvait communiquer par un petit pont. Il est à supposer qu'il y avait pour le Roi une entrée dans le jeu de paume par les dépendances de l'appartement de la Reine : aussi y ai-je placé, pl. 8 B, une petite galerie, l l, sur la cour, qui répond à l'escalier, et qui, réservée pour le Roi, n'a pas d'autre communication avec le reste du château, et ne s'élève que jusqu'au premier étage.

Quoique cette distribution, fondée sur le rapprochement de plusieurs passages de Sauval et sur des mesures qui ne dépassent pas celles qu'il donne et que les localités semblent justifier, pût être étayée de quelque discussion en sa faveur, je suis fort éloigné d'en garantir la certitude; mais peut-être aussi les preuves manqueraient-elles pour en contester la probabilité.

L'autre aile du Louvre offre, dans ce qui reste de ses premières constructions, des données plus positives pour en retrouver d'une manière plausible la distribution intérieure du temps de Charles V. On apprend de Sauval qu'il y avait au rez-de-chaussée une chapelle, t, suivie d'une grande salle basse, u, et d'une autre chapelle, v: la première avait 8 toises \(\frac{1}{2}\) de long sur 4 toises \(\frac{1}{2}\) de large. Ces mesures se rapportent avec celles de la première partie de la salle des Caryatides. Il y avait une cheminée: le tuyau de celle qui s'y trouve aujourd'hui, est d'ancienne construction;

on le voit dans le plan de du Cerceau, pl. 9, et l'on peut croire que c'est en partie le même qui existait autrefois. La forme circulaire d'une des extrémités de l'entrée de la salle des Caryatides convient à une chapelle, et c'est la forme de l'abside de toutes les églises gothiques. La force de ce mur annonce qu'il appartient à une construction très-ancienne. Rien n'empêcherait de croire qu'il était autrefois circulaire à l'extérieur, ainsi que je l'ai figuré, a, et que c'était la tour de la grande chapelle : cependant elle pouvait aussi être carrée ou à pans coupés ; car parmi les tours du Louvre il y en avait de toutes les formes. On voit aussi, dans le plan que je viens de citer, qu'outre les communications avec l'intérieur du château, cette pièce avait sur la cour une entrée qui est aujourd'hui masquée, et qui devait avoir en avant une tour, t 2, qui lui servait de portail; ce qui est toutà-fait dans le goût et les convenances de l'architecture du xiv. siècle. On sait d'ailleurs, par Sauval, que cette chapelle avait plusieurs entrées, et que la principale donnait dans la salle basse dont il sera bientôt question, ainsi que des détails de la chapelle. Bien plus, il y avait un petit escalier tournant qui montait à un clocher en menuiserie qui s'élevait au-dessus de la chapelle, ou plutôt probablement au-dessus de celle de l'appartement du Roi, où était la chapelle haute, tandis que celle de la Reine était la chapelle basse. Au bas de cet escalier on voit, dans le plan de du Cerceau, un petit palier et une entrée dans la partie circulaire; l'escalier, s, le palier, s 2, ainsi qu'on peut s'en assurer en comparant les plans pl. 9 et 11, existent encore, quoiqu'il y ait eu quelque changement dans la forme du palier et qu'on en ait fermé l'entrée. Toute cette construction porte le caractère d'une grande ancienneté, et les carrières des environs de Paris ne fournissent plus de pierres de cette qualité. Quelques différences dans les mesures seraient peu importantes; car il s'en faut souvent de beaucoup, ainsi que je l'ai déjà fait observer, que celles de du Cerceau soient exactes. On le voit ici : il donne dans son plan 25 toises à à la longueur totale des deux parties de la salle des Caryatides, sur 7 toises 1 pied, tandis qu'il n'y en a que 22 ; sur 6 toises 4 pieds. Il me semble donc que nous avons retrouvé d'une manière positive l'emplacement de la grande chapelle basse du Louvre de Charles V. La petite, v, devait être à l'autre extrémité de la salle des Caryatides. Elle était aussi en partie dans une tour, b, et dans mon plan il s'en trouve précisément à cet endroit une des deux qui flanquaient le portail ou l'entrée de cette façade du château. La position de cette chapelle ferait croire qu'elle servait, ou aux personnes attachées au Louvre, à la garnison, ou aux gens qui venaient de l'extérieur, tandis que l'autre était destinée à la famille royale et à son service particulier.

Quant à la salle basse de 9 ioises de long sur 5 de large, elle avait, sans doute, été désignée ainsi par opposition à celles du premier étage, ou plutôt parce qu'elle n'était pas de plain-pied avec les appartemens de la Reine. On voit, en outre, dans le plan de du Cerceau, qu'on descendait autrefois six marches pour aller de la première partie de la salle des Caryatides dans la seconde; et, depuis cet architecte, tout cet ensemble a subi encore bien des changemens de niveau. Il paraît que sous Charles VI, en 1413, la petite chapelle fut changée en un avant-portail, espèce de vestibule, dont Sauval fait mention, et qui, à l'extrémité de la salle basse, faisait face à l'entrée principale de la grande chapelle. Ce fut le duc de Guienne, fils aîné de Charles VI, qui le fit construire. Il y avait au-dessus une chambre voûtée et surmontée d'une terrasse où l'on plaçait des musiciens; ce qui, soit dit en passant, prouve qu'à cet endroit le Louvre n'avait qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée, tandis que Charles V en avait donné quatre aux autres, en en ajoutant deux au château de Philippe-Auguste.

Avant d'entrer dans quelques détails sur les salles que nous venons de parcourir, je crois devoir achever de présenter l'ensemble du rez-de-chaussée et du premier étage de cette aile, tel que je suppose qu'il dut être sous Charles V. Dans le dénûment où nous nous trouvons de documens positifs, on ne peut pas s'attendre à me voir donner un plan qui ne laisse rien à desirer; ce qui aurait été possible si Sauval eût fait avec plus de soin et de clarté ses extraits des Œuvres royaux, et s'il n'eût pas négligé une foule de choses que, d'après son propre aveu, ils lui offraient, et qui, sans intérêt pour lui, auraient été pour nous du plus grand secours. Mais, sans nous consumer en regrets inutiles sur des pertes irréparables, continuons de réunir et de raccorder les débris conservés par cet auteur.

Dans la suite des pièces du Louvre, il parle de plusieurs galeries sans en indiquer la place. Mais, par le peu de largeur de quelques-unes de ces galeries, dont celle du Louvre de Lescot, E, pl. 9, nous présente une idée, et qui n'avait que 6 pieds de large, il paraît qu'on n'employait pas ce mot dans l'acception que nous lui donnons aujourd'hui. Dans Sauval (1), on trouve des galeries très-ornées de l'hôtel Saint-Paul et d'autres palais, qui ont jusqu'à 24 et même 42 toises de longueur, dont on ne donne pas la largeur; mais il y en a une de 15 pieds de large sur 108 de longueur, et même une autre qui, sur 48 pieds de long, n'a que 4 pieds de large. On voit qu'en général ce n'étaient que des espèces de corridors, quelquefois dans l'intérieur du bâtiment, ou quelquefois à l'extérieur, qui servaient de communications aux appartemens, comme on le pratiquait dans les cloîtres; d'autres étaient soutenues par des colonnes et donnaient sur des terrasses. Ainsi, lorsqu'entre les deux gros murs de face que je crois avoir fait partie des constructions de Philippe-Auguste et de Charles V, il se trouve une ou deux toises de largeur au-delà des mesures données par Sauval, on est, ce me semble, autorisé à admettre que cet excédant pouvait être occupé par une galerie. Quoique les Œuvres royaux rapportassent avec beaucoup de détails les réparations faites aux demeures royales, il v avait sans doute bien des pièces dont ils ne parlaient pas, ou que Sauval a omis de relater. Il est difficile en effet de le croire exact lorsqu'il dit que les deux chapelles et la salle basse tenaient tout le rez-de-chaussée de l'aile le long de la rue Froidmanteau : les mesures qu'il en donne sont loin de s'accorder avec la longueur générale de cette aile du Louvre, dont ces pièces ne devaient occuper que la moitie; et il est à présumer que dans l'autre, à partir du portail, on en

<sup>(1)</sup> Tome II, p. 276, 277, 281.

trouvait plusieurs, x, dont la première, ainsi que la chambre de la tour, c, pouvaient être destinées à la garde du portail, et dont la dernière, x 3, était la salle des jardins, qui devait avoir vue sur le grand jardin, le long de la rue de Beauvais. Sauval ne fait pas connaître la grandeur de cette pièce; mais il est à croire qu'elle était assez considérable, et qu'elle pouvait répondre à l'emplacement de l'escalier d'Henri IV et à une partie du grand vestibule actuel. Si cette salle ne tenait pas toute la largeur du bâtiment, ce qui est probable, car sa grandeur aurait été alors assez remarquable pour que Sauval en eût parlé, il est à présumer que derrière, du côté de la rue Froidmanteau, il régnait une galerie qui servait cette pièce et celles qui la précédaient. Il devait en exister une pareille le long de la salle basse; c'était une communication presque indispensable entre l'entrée de cette aile et la tour dont elle était sanquée. Cette galerie de dégagement pouvait être destinée particulièrement au service militaire du château, par rapport à l'extérieur: tandis qu'à l'autre angle de cette extrémité on peut placer un escalier, z. pl. 8 B, et N, pl. 8 C, qui du rez-de-chaussée menait aux salles du premier, auquel on arrivait de la cour par le grand escalier. Il correspondait sans doute, dans les deux étages, à deux autres galeries, y, qui devaient produire un bon effet, et s'accorder avec la richesse de l'escalier de Raimond du Temple, dont j'ai essayé, dans ma planche 8 D, de donner une légère idée. Quoiqu'il y eût des appartemens du Roi et de la Reine du côté de la rue de Beauvais, ils n'aimaient pas cette aile, qui, regardant le nord et étant tournée vers la ville, était moins agréable à habiter. Il est probable que c'était dans cette partie et dans celle qui donnait sur la rue d'Osteriche, que demeuraient les personnes attachées au service du Roj, de la Reine et des princes. Au reste, les appartemens de la famille royale étaient en si grand nombre, qu'il devait y en avoir aussi bien dans ces deux ailes que dans les autres; mais je ne trouve ni dans Christine de Pisan, ni dans Sauval, rien qui puisse jeter quelque lumière sur la distribution de cette partie du Louvre, sans doute la moins intéressante, puisque l'on ne nous en a pas laisse de détails.

Parmi les salles du Louvre, celle de S. Louis était sans contredit la plus vaste et celle qui jouissait de la plus grande réputation. Construite par S. Louis, réparée et embellie par Charles V, elle avait 12 toises de long sur 7 de large, et était extrémement élevée, puisqu'elle allait jusqu'au comble. On ne peut pas supposer qu'elle fût au rez-de-chaussée: car sous Charles V elle aurait compris trois étages; ce qui eût été démesuré par rapport à sa longueur. Ainsi je crois qu'il faut la placer au premier. Il est très-probable que, lorsque S. Louis la fit faire, ce fut une addition aux travaux de Philippe-Auguste: mais elle ne dut pas avoir d'abord toute la hauteur à laquelle depuis on l'éleva; et lorsque Charles V ajouta deux étages au Louvre, il est à croire que ce prince, plein de goût pour l'architecture, et qui souvent dessinait lui-même les plans qu'il voulait faire exécuter, ne trouvant pas cette salle assez élevée en proportion de sa longueur, l'exhaussa, et peut-être un peu trop; ce qui dut nuire à sa solidité. Aussi, après plusieurs réparations, fut-elle détruite lors de la reconstruction du Louvre par

Francois I.er Cette salle ne pouvait pas être du côté de la rivière; le peu de largeur du bâtiment ne saurait l'admettre : d'ailleurs elle faisait partie des grands appartemens du côté de la rue Froidmanteau. La distribution probable de la première partie de cette aile ne permet pas de l'y placer; et d'ailleurs, comme elle ne fut pas détruite sous Charles VI, et que l'on a vu que le duc de Guienne son fils interrompit la ligne du bâtiment en faisant faire au-dessus d'une chambre du premier étage une terrasse, on ne pourrait plus donner à cette salle la hauteur qu'elle avait sous Charles V. et qu'elle conserva toujours. D'ailleurs, en la mettant dans cette aile, on ne retrouverait plus la distribution des grands appartemens indiqués par Sauval, et dont la suite s'adapte très-bien avec celle que je leur donne dans mon plan, pl. 8 C. Il ne reste donc pour placer la salle de S. Louis, O, que la partie de l'aile du Louvre à droite du portail qui regarde la rue Froidmanteau. Elle était précédée et suivie de deux chambres de parade. L'emplacement de la première de ces chambres, P, en partie dans la tour en fer de cheval, répondrait à une petite portion de la cour actuelle; et l'autre, Q, occuperait la cage de l'escalier d'Henri II et une petite partie de la salle des séances royales. La distance qui contient l'escalier d'Henri IV et le grand vestibule du pavillon de l'horloge, a juste 12 toises de longueur entre d'énormes murs de refend, et il n'y en avait que 7 de largeur entre les murailles des deux faces avant que l'on eût fait le vestibule : cet espace me semble donc convenir, sous tous les rapports, à la salle de S. Louis, qui avait ces dimensions; et tout se combine d'autant mieux qu'elle vient se rejoindre, à droite du portail, à la partie de l'aile qui avait du être terminée la première par Philippe-Auguste, et que continuèrent S. Louis et ses successeurs.

Après la salle de parade qui suivait celle de S. Louis, venait une grande antichambre, R, que je place au-dessus du portail et de la petite chapelle, Ce fut cette pièce dont le duc de Guienne, en 1413, changea la destination, ainsi que celle de la petite chapelle, dont il fit un avant-portail. On trouvait ensuite une grande chambre du Roi , à laquelle on peut, d'après les mesures de ses appartemens à l'hôtel Saint-Paul et au palais des Tournelles, donner 6 toises de long. A cet appartement, comme à la plupart de ceux du Louvre, qui avaient presque tous la même distribution, étaient attachés un oratoire, T, des bains, V, et ce qui en dépendait, v. En rapportant au rez-dechaussée les mesures du premier étage, après la chambre du Roi, ce qui reste de la grande salle des séances royales jusqu'à l'aplomb des colonnes qui séparent les deux parties de la salle des Carvatides, était occupé par de grands cabinets, X. On trouvait enfin la chapelle haute, Z, qui devait être plus petite que la chapelle basse : car c'est celle-ci qu'on appelle la grande chapelle du Louvre, et sur laquelle les anciens registres entraient dans des détails qui annonçaient qu'elle était la plus importante. La chapelle haute, n'occupant pas toute la largeur de l'aile, permet de l'accompagner d'une galerie, W, dont parle Sauval sans en indiquer la place, et qui, faisant suite aux appartemens du Roi, conduisait à la salle aux joyaux, A, et à l'escalier p, qui descendait aux grands appartemens de la Reine. Il est difficile de ne

pas admettre que cette galerie était une des plus ornées du Louvre : aussi l'ai-je supposée à arcades et à colonnes. Probablement c'était une de celles qu'on se plut à décorer avec recherche, lorsqu'en 1365 François d'Orléans orna de peintures la salle aux joyaux et la salle neuve de la Reine. Derrière les appartemens du Roi, de simples galeries ou de grands corridors, Y, leur servaient de dégagement et se terminaient à la salle de S. Louis. On voit qu'en suivant la marche indiquée par Sauval, et sans nous écarter de ses mesures, nous avons rejoint par la chapelle et la salle aux joyaux les autres appartemens de Charles V dont j'ai dejà parlé. Ces plans, appuyés non-seulement sur la distribution et les mesures tirées des Œuvres royaux, mais même sur des parties du premier Louvre qui existent encore, offrent donc d'une manière plausible, si je ne me fais pas illusion, l'ensemble des petits et des grands appartemens qu'occupaient dans les ailes occidentale et méridionale de leur château Charles V et Jeanne de Bourbon; et je m'estimerais heureux, si l'on trouvait que j'ai rétabli avec quelque probabilité la disposition de l'antique demeure de l'un de nos rois les plus sages et les meilleurs.

L'apercu que nous venons d'offrir sur l'aspect général et sur la distribution du Louvre de Charles V, ne laisserait qu'une idée incomplète du caractère de ce château, si nous ne cherchions pas à en donner une de la manière dont l'intérieur était décoré et meublé, Christine de Pisan, Sauval, nous offriront encore leur secours, et nous en trouverons d'assez abondans et de très-utiles dans les peintures des manuscrits des xIII.e, xIV.e et xV.e siècles, qui présentent le dessin et les couleurs d'une grande quantité de meubles, de vases, d'étoffes et d'instrumens très-variés de formes, et dont quelques-uns sont traités avec toute l'élégance et la délicatesse dont était susceptible le goût de cette époque. Le style gothique s'y montre dans toute sa pureté; ce qui demande une explication. Il était alors au terme le plus éloigné de son point de départ. Ayant tout-à-fait perdu de vue le style antique, dont il ne s'écarta que par l'impuissance de l'imiter, et parvenu à se faire une manière propre et indépendante, il se laissait aller, avec une liberté plus originale, à toute la bizarrerie et à tous les écarts de ses inventions; il ne reconnaissait plus d'autres règles que ses caprices, ou plutôt il n'en reconnaissait aucune. Ce genre gothique était plus lui qu'il ne le fut lorsqu'à la fin du xv.c siècle et au xvi.c on voulut le ramener à des idées plus simples. Le mélange que l'on en fit avec le système des productions grecques et romaines, lui enleva en partie son caractère et sa piquante irrégularité. De ces alliances forcées dut résulter un manque d'accord entre l'ensemble et les parties, et un goût mixte, qui n'appartenait plus à aucun style. Tout singulier et tout bizarre que paraît le costume de certains sauvages , il ne choque jamais plus que lorsqu'ils y ajoutent quelque partie de vêtemens européens auxquels ils ne sont pas habitués, et qui, génant leurs allures, changent en ridicule toute leur originalité. Il en est de même du genre gothique : il n'est jamais mieux que lorsqu'assez riche de son propre fonds il n'emprunte plus rien aux Grecs et aux Romains, et que ses premiers emprunts sont tellement dénaturés, qu'on ne peut plus les reconnaître; il jouit du bénéfice d'une sorte

de prescription, et tout est à lui. Telle est l'espèce de pureté que l'on peut reconnaître dans le gothique du temps de Charles V. Je ne dis pas que ce soit positivement de la beauté; elle demande plus de symétrie et plus d'ordre: mais c'est un caractère particulier, et c'est déjà beaucoup.

De ces considérations générales nous passerons à quelques détails sur l'ameublement du Louvre, que Charles V avait décoré avec la magnificence qu'il déployait dans tous ses ouvrages, et qu'on retrouvait à l'hôtel Saint-Paul, aux Célestins, aux Tournelles, à Vincennes, à Beauté, et dans ses autres châteaux.

D'après le mode d'architecture du xIV.º siècle, et en s'en rapportant à ce qui reste des monumens de cette époque, il est à croire que la plupart des appartemens du Louvre, surtout au rez-de-chaussée, étaient voûtés. Il y en avait cependant à plafonds horizontaux, tels qu'en offrent des manuscrits, et dont les poutres, très-rapprochées, portaient par les extrémités sur des consoles qui, ainsi que les poutres, étaient couvertes de sculptures très-saillantes et de divers dessins, offrant une grande variété de feuillages et des animaux de formes fantastiques. Les nervures des voûtes étaient trèsmultipliées (voyez pl. 8 C). Variées dans leurs profils, au lieu d'être, comme du temps de S. Louis, formées de moulures rondes, elles se terminaient sur le devant presque en pointe, en langue de chat, ou par une petite platebande très-étroite et soutenue de côté par des courbes en manière d'S adossées et renversées. Telles sont les moulures qui caractérisent, en général, le gothique de Charles V, et que l'on trouve bien conservées dans quelques parties de Saint-Denis, et surtout dans des restes de la chapelle de ce roi, de Charles VI et de Charles VII, que l'on voit dans la sacristie et dans le premier caveau de droite. A leur naissance, les voûtes en ogive, plus surbaissées que celles de S. Louis, étaient soutenues et ornées par des fleurons ou des groupes de têtes, de petites figures entremêlées de feuillages. Dans le haut des voûtes, les nervures se réunissaient dans de grandes rosaces qui, s'abaissant de quelques pieds, ainsi qu'on en voit dans les manuscrits, à Saint-Ouen de Rouen et ailleurs, paraissaient suspendues par un merveilleux artifice, qui n'est qu'apparent, car elles sont soutenues par de fortes armatures en fer; ou bien les nervures venaient se perdre dans un cartel orné de sleurs de lis. On peut croire que tous ces ornemens du Louvre étaient refouillés avec soin, et que l'on y avait prodigué tout le luxe et toute la délicatesse de travail dont on se plaisait alors à charger ou plutôt à découper toutes les parties de l'architecture. Si l'intérieur des églises de Chartres et de Beauvais ne nous avait pas conservé en foule des ornemens de ce genre, qui nous donnent une idée de ce que devaient être ceux du Louvre, nous les retrouverions dans plusieurs manuscrits du temps du roi Jean et de Charles V, où se voit représenté avec soin tout ce qui peut faire partie des appartemens et de leur ameublement. Il est bien à présumer que, dans les miniatures de ces ouvrages dédiés au Roi ou exécutés par ses ordres, tels que ceux de Raoul de Presle, les peintres prenaient pour modèle ce qu'ils avaient sous les yeux, et qu'ils n'imaginaient rien de plus beau que ce que présentaient les appartemens des

palais du Roi, où les savans et les artistes avaient un libre accès. Ainsi l'on chercherait vainement de meilleurs guides que les peintures des manuscrits. Lorsqu'on n'est pas à portée de les consulter, et de mettre à profit les immenses ressources de la bibliothèque royale et l'inépuisable complaisance, le savoir des personnes chargées de la garde de ce riche trésor, on peut avec confiance s'en rapporter à l'intéressant ouvrage de M. Willemin, dont j'ai déjà parlé, et qui y a recueilli, au prix de recherches très-laborieuses et faites avec une scrupuleuse exactitude, tout ce qui peut servir à faire connaître le genre d'ameublement de ces siècles, assez éloignés de nous pour que le caractère qui les distingue ne nous soit pas très-familier.

On voit dans les manuscrits que les nervures des voûtes, les culs-delampe et les cless pendantes, les poutres des plasonds et leurs intervalles, étaient non-sculement ornés d'ouvrages de basse-taille, c'est ainsi qu'on appelait les ornemens en relief, mais qu'on n'avait pas renoncé à l'usage que nous avons vu pratiquer du temps de S. Louis, de les peindre de diverses couleurs; il paraît que celle que l'on préférait était un rouge vif. Ce fut ainsi que, d'après les Œuvres royaux cités par Sauval, François d'Orliens ou d'Orléans décora en 1365 la salle basse de la Reine; et pour relever la couleur, il en sema le fond de rosettes en étain : il n'est pas dit si elles étaient en relief, ou si l'on se borna à un applicage de feuilles de ce métal. Le même peintre décora aussi les murailles avec des peintures où l'on voyait, au milieu de bocages toussus, se jouer des oiseaux et des animaux de toute espèce; des enfans cherchaient à les attraper, ou s'amusaient à cueillir des fruits ou des fleurs : ce qui donne l'idée d'une sorte de paysages, tels qu'en offrent plusieurs manuscrits. Ce peintre avait orné de la même manière plusieurs galeries. Une de celles de la Reine à l'hôtel Saint-Paul, que Sauval nous décrit, donne l'idée du soin que l'on mettait à les décorer. La voûte en était bleu azur et blanc, pour représenter le ciel, d'où descendaient une foule de petits anges soutenant des tentures aux couleurs de la Reine: d'autres, en jouant de toute sorte d'instrumens, chantaient, dit-on, des antiennes de la Vierge; ce qui indique que des écriteaux faisaient connaître le genre de ces chants. Au reste, on ne manque pas de faire observer que les couleurs étaient très-brillantes, le vert des arbres très-gai, et qu'on y avait employé, ainsi que dans le ciel, l'orpin, et l'azur d'Allemagne, qui coûtait 10 livres parisis la livre, ou 102 francs 84 centimes d'à présent ; la dépense fut de 120 écus, ou 3702 francs 22 centimes de notre monnaie actuelle. Toutes les galeries n'étaient pas aussi richement décorées; en général, on se contentait de leur donner une couche de craie détrempée avec de la colle. On voit, en 1486, plus de cent ans après Charles V, peindre à l'hôtel des Tournelles une galerie qui n'emplova que quatre livres d'ocre, deux de colle, un demi-setier d'huile, et le tont revint à 3 sous 8 deniers parisis, ou 99 centimes : le marc valait alors 10 francs, et le sou, 27 centimes d'aujourd'hui.

Il n'est pas certain que l'on cût peint sur les murailles des appartemens du Louvre, des figures ou des sujets historiques; du moins les auteurs ne nous en ont-ils pas conservé la mémoire, comme ils l'ont fait pour les histoires de Theseus et de l'héroïne Mathebrune, représentées à l'hôtel Saint-Paul, et sur lesquelles on ne nous a laissé aucun détail qui puisse nous donner une idée de leur composition. Les miniatures des manuscrits ne suffisent pas pour nous faire juger de l'exécution de ces grandes peintures, qui de leur temps eurent beaucoup de célébrité; ce qui, du reste, ne prouve rien en faveur de leur mérite. Nous ne sortirions pas de notre sujet en faisant remarquer ici que ce fut peu avant l'époque de Charles V, et durant tout son règne, que les papes firent de grands embellissemens à leur palais d'Avignon; on y voyait encore, il y a bien peu d'années, des peintures considérables, qu'on attribuait au Giotto et qui en avaient tout le caractère. Il n'est pas improbable que ce peintre, l'un des restaurateurs de la peinture en Italie, ait fait quelques élèves pendant son sejour à Avignon. Ces peintures m'ont paru pouvoir donner une idée de celles dont on orna l'hôtel Saint-Paul et le Louvre, et qui cependant devaient être inférieures aux productions du Giotto; ou du moins elles furent faites par des peintres qui n'avaient pas sa célébrité, et dont le temps n'a respecté ni les noms ni les ouvrages. Depuis quelque temps, ces peintures du Giotto ou de son école n'existent plus en grande partie. Que diraient le Dante, et sur-tout Pétrarque, qui probablement les avait vu faire, s'ils avaient été témoins de la manière dont on a détruit ces ouvrages, uniques en France, de leur ami Giotto, dont le talent excitait toute leur admiration et même leur enthousiasme?

Les murs des appartemens n'étaient pas tous décorés de peintures; il y en avait qu'on enrichissait d'ornemens sculptés dans la masse de la pierre, et dont les monumens d'architecture du xiv. e siècle, d'accord avec les manuscrits, retracent le style et la disposition. Des fleurons, des feuillages détachés le long d'ogives aiguës de forme pyramidale, des rosaces soutenues par de petites colonnes effilées, en formaient la plus grande partie. Souvent aussi les murs étaient tendus, mais seulement jusqu'à l'appui très-élevé des fenêtres, de riches tapisseries, d'étoffes d'or, ou à fond bleu ou amaranthe semé de points d'or ou d'argent, quelquefois à larges raies de diverses couleurs, ou reliaussées de fleurs de lis, de palmettes et de grands feuillages en or d'un beau dessin, qui serait trouvé de bon goût aujourd'hui, et tel qu'en offrent, parmi un grand nombre de peintures qu'il serait trop long de rapporter, celles de la Cité de Dieu, dédiée à Charles V par son conseiller Raoul de Presle (1). Parmi ces tentures, on en voit qui paraissent avoir été en cuir doré, et sur lequel se détachaient en relief des ornemens très-variés et brillant des plus vives couleurs; c'est du moins ce que je crois reconnaître dans des peintures dont les contours sont plus nets, plus tranchés, que dans d'autres tentures, et où l'on a indiqué une sorte de relief. Ce genre de tapisserie, très-riche, d'un grand effet, et dont l'on trouve encore des morceaux dans les cabinets de quelques amateurs, dut venir de l'Orient, où l'art de dorer le cuir et de le gaufrer a toujours été en usage; et souvent même les dessins tiennent du caractère oriental.

<sup>(1)</sup> Bibliothèque royale, n.º 6712, t. II, fol. 169.

On chargeait aussi d'ornemens les boiseries et les portes, dont l'ensemble, quelquefois très-massif, offre des détails qui ne manquent ni de recherche ni d'élégance. Il est difficile de trouver, dans le genre gothique, rien de plus joli qu'ane galerie en bois qui entoure un trône représenté dans le manuscrit cité ci-dessus (1); elle est d'une grande légèreté. Il devait y avoir au Louvre des boiseries de ce genre, et l'on conçoit aisément qu'on ait su leur donner toute la délicatesse possible, lorsqu'on voit celle avec laquelle on a taillé dans une masse de pierre l'élégante composition d'architecture qui forme aujourd'hui le grand tabernacle de Saint-Denis. Les ornemens les plus légers y sont découpés, évidés, avec une adresse surprenante; au milieu des arcades s'élèvent des colonnettes qui n'ont guère plus d'un demi-pouce de diamètre, et sur le haut desquelles retombent les ramifications des rosaces et des trèfles des ogives. Le travail en bois était plus facile; d'anciens meubles, qu'on peut croire de ces époques, montrent qu'on l'avait porté très-loin, et j'aurai encore recours aux manuscrits. Les heures du prince Jean, fifs du roi Jean (2), nous ont conservé les dessins d'un grand nombre de sièges ou de trônes en bois, de dessins très-variés, et où l'on retrouve toujours, au milieu de beaucoup d'ornemens, la forme triangulaire qui constitue le caractère fondamental du gothique. Dans d'autres peintures, le trône de Charles V est recouvert d'étoffes très-riches, et surmonté d'un dais élevé, qui n'a pas plus de largeur que le dossier du trône : ces dais carrés et dont l'étoffe brodée en or ne fait pas de plis, sont suspendus au plafond par des cordes d'or.

Il paraît que du temps de Charles V l'usage des chaises et des fauteuils n'était pas très-connu, ou il était très-rare; on en voit peu dans les peintures des manuscrits: le trône même du Roi n'avait pas de bras; mais il était garni d'un marchepied sur lequel retombait l'étoffe qui couvrait le trône. Il y avait aussi de grands sièges à dossier, ou carré long, ou terminé en pointe. Au lieu de chaises on se servait de bancs, de formes et d'escabeaux de bois fort lourds et qui n'étaient pas rembourrés. Les côtés de ces bancs et de ces formes, qui ressemblaient assez à des caisses, et qui, ayant un dessus à charnières, servaient même de coffres, étaient chargés de sculptures et souvent ornés de clous de métal, ou peints de diverses couleurs. Sauval cite un banc de 20 pieds de long, qui servait à la table du Roi; et il y en avait qui étaient élevés sur une ou deux marches.

Les boiseries et les meubles du Louvre exécutés par Bernard et Pierre Enguerrand ( car les Œuvres royaux, cités par Sauval, entraient avec soin dans tous ces détails) étaient ordinairement en chênc ou en bois d'Irlande. Ce bois devait être regardé comme très-précieux; mais je ne saurais dire si c'était du pin, du chêne, ou quelque autre bois propre à la menuiserie sculptée. On lambrissait aussi les appartemens de la même manière; il paraît qu'il y en avait qui étaient paquetés, et que c'est ce qu'entend Sauval, lorsqu'il dit qu'ils étaient nattés en bois d'Irlande, à moins que ce ne fût des ornemens de ce bois appliqués sur du chêne ou sur tout autre bois indigène. On

<sup>(1)</sup> Tome II, fol. 232.

voit bien dans les peintures des manuscrits, des planchers qu'on pourrait prendre pour des parquets : il est cependant plutôt à croire, vu leurs couleurs variées, que c'étaient des carreaux de briques vernissées, qui étaient alors fort en usage, et auxquelles l'art de la verrerie, qui avait fait de grands progrès dans la coloration du verre, savait donner les tons les plus brillans et les plus solides. Les couleurs qu'on trouve le plus ordinairement dans les pavés en grande mosaïque, à compartimens carrés ou en losange, sont le violet, le bleu, le vert et le jaune. On couvrait aussi les planchers de tapis, dont l'usage, qui remonte à une haute antiquité, ne s'était jamais perdu, et que les croisades et les voyages en Orient, où l'on en fit toujours de très-renommés, durent faire encore plus apprécier pour le luxe et la commodité. Dans le manuscrit 6712 (1), on en voit de très-beaux qui sont bleus, semés de fieurs de lis en or et encadrés de riches bordures.

Quoiqu'en général les fenêtres des édifices du xiv.e siècle fussent en ogive, cependant les manuscrits en offrent beaucoup qui sont à plein cintre. Il paraîtrait que la plupart de celles du Louvre étaient carrées ; on peut en juger par les proportions que leur donne Sauval, qui dit qu'elles avaient 4 pieds de haut sur 3 de large : mais il est à croire qu'elles n'étaient pas toutes d'une aussi petite dimension, et il devait y en avoir de formes plus allongées, ainsi qu'on en voit aux derniers étages de Vincennes bâtis par Charles V et dans des peintures du temps. Poncet de la Grave (2) dit qu'en 1373 la menuiscrie de ces croisées coûtait 40 sous [ 18 francs 58 centimes ], et il en était sans doute de même des prix de celles du Louvre. Les angles supérieurs en étaient souvent arrondis, ainsi que les offrent plusieurs peintures de manuscrits et des croisces de Saint-Denis. Des fenêtres conservées dans une maison de la rue des Bourdonnais, dont une partie date du xiv.e siècle, peuvent aussi nous fixer sur la forme de celles du Louvre. Elles étaient si élevées au dessus du plancher, qu'il fallait des escabeaux à plusieurs marches pour arriver à la hauteur de l'appui et voir ce qui se passait au dehors. On peut en juger par queloues fenêtres du donjon de Vincennes; et on lit dans une ancienne chronique, à l'année 1378, que lorsque l'empereur Charles IV logeait à Vincennes, étant malade et faible, il se fit porter autour de sa chambre pour voir à travers les fenêtres, et l'on fut probablement obligé de l'élever jusqu'à leur hauteur. La grande épaisseur des murailles faisait aussi qu'on pouvait sc servir des embrasemens de ces fenêtres comme d'espèces de cabinets qui étaient entourés de bancs et de gradins. D'anciens châteaux en ont conservé, et celles du Louvre, dans la salle des Caryatides, ont dû être de ce genre. Aussi les peintures des manuscrits offrent-elles souvent des dames châtelaines travaillant, entourées de leur famille, dans les profondes croisées de leur antique manoir. Ces fenêtres donnaient en général peu de jour, et l'on dirait, ainsi que le remarque Sauval, que les architectes de ces anciens temps prenaient, pour rendre les appartemens obscurs, autant de soin qu'on en met à présent à les rendre très-clairs. Il y a même à Vincennes des

<sup>(1)</sup> Tome II, fol, 1." recto.

<sup>(2)</sup> Tome I,er, p. 125.

fenêtres de chambres assez ornées', qui ressemblent à des meurtrières, et qui n'ont pas plus de 5 à 6 pouces de large à l'extérieur, sur 3 à 4 pieds de haut, et 1 pied ½ ou 2 pieds d'évasement en dedans; et certainement quelques parties des tours du Louvre devaient en avoir de pareilles.

Si la grande épaisseur des murailles était déjà un obstacle à ce que la lumière pénétrât facilement, à travers ces ouvertures étroites d'entrée et peu évasées, dans l'intérieur de l'appartement, les meneaux ou le montant et la traverse assez épais, en pierre, qui partageaient les plus grandes en quatre parties, s'opposaient encore à l'introduction du jour. Presque toutes ces fenêtres étaient, en outre, garnies de grilles et de barreaux de fer trèsrapprochés l'un de l'autre, qui leur donnaient l'aspect de prisons. Les appartemens du Roi n'étaient pas même exempts de ces inconvéniens, puisque l'on sait, par les registres des Œuvres royaux, que Charles VI fit mettre des grillages de fil d'archal aux fenêtres de sa chambre dans la grosse tour du Louvre. Si à tous ces embarras, qui obstruaient la lumière, on ajoute les vitraux, on verra qu'elle ne devait arriver qu'avec peine dans les appartemens. Les vitraux n'y répandaient qu'un jour douteux, qui jetait sur tous les objets les teintes variées des verres brillamment coloriés qu'il traversait. A certaines heures de la journée, cet aspect devait avoir quelque chose de magique; mais habituellement l'effet en était triste et sombre. Il est cependant à croire que toutes les fenêtres du Louvre n'étaient pas aussi petites que celles dont parle Sanval, et que quelques appartemens étaient bien éclairés. Ce qui me porterait à le penser, c'est que, dans les peintures, que l'on peut regarder comme la représentation de ce qui existait alors, non-seulement on voit d'assez grandes croisées, mais au brillant des miniatures, où la plupart des objets sont dans le clair, on dirait qu'elles ont été faites pour représenter des appartemens bien éclairés, et il est probable que, s'ils eussent été très-sombres, les peintures s'en seraient ressenties. Je croirais donc volontiers qu'au Louvre, de même que dans les endroits où elles ont pu être faites et qu'on a imités, s'il y avait des chambres sombres, il y en avait aussi qui jouissaient d'une belle lumière.

Quoique l'art de colorer le verre et d'en faire des peintures transparentes eût fait de grands progrès en France dans le XIII.º et le XIV.º siècle, et que ce soit même le pays où l'on exerça ce genre de peinture avec le plus de succès, cependant il était encore loin d'être arrivé au point où le portèrent, dans le XV.º siècle et dans le XVI.º, Henri Mellin et tant d'autres peintres verriers. Ce n'est pas que dès le temps de Louis le Jeune, de Philippe-Auguste et de S. Louis, par le mélange du verre et des métaux, on ne sût déjà produire les couleurs les plus brillantes, et qu'on ne parvint même à en modifier jusqu'à un certain point les nuances; ce qui prouverait que ces temps, où l'on sortait à peine des ténèbres de l'ignorance, possédaient déjà, dans la chimie métallurgique, plus de connaissances qu'on ne serait disposé à leur en accorder, ou que, multipliant des tentatives long-temps infructueuses, on avait, comme daus tous les arts, su profiter d'heureux hasards : car on ne persuaderait facilement à personne que l'on broyàt ou que l'on fondit des pierres précieuses pour communiquer au

verre leurs éclatantes couleurs; et, malgré la grave autorité d'anciens actes, on reléguera parmi les fables ees sommes considérables que l'abbé Suger dépensa en saphirs pour colorer les vitraux de l'église de Saint-Denis, réparée par Louis le Jeune. Si l'on pouvait admettre qu'un homme tel que Suger, qui avait des connaissances si fort au-dessus de celles de son siècle, ait ajouté foi à un tel conte, ce serait une preuve que ee sage administrateur, le Sully ou le Colbert de son temps, se serait laissé tromper par des ouvriers adroits et frauduleux, qui se seraient fait fournir des saphirs sous le prétexte de les employer, ou que les matières et la fabrication du beau verre bleu et du rouge étaient alors assez dispendieuses pour qu'on ait pu supposer qu'on y faisait entrer des saphirs et des rubis, pierres des plus précieuses et qu'aucune chaleur ne peut fondre. Quoi qu'il en soit, ce qui reste des plus anciens vitraux de Saint-Denis et de ceux de la Sainte-Chapelle de Paris, dont une partie date de S. Louis et de Charles V, peut nous donner l'idée la plus juste de eeux dont ee dernier prince avait orné le Louvre.

Le grand usage qu'on faisait de briques à couverte vitrifiée et coloriée, et de verres, pour les mosaïques des paremens des murailles et des voûtes, contribua à faire naître l'art de la peinture en verre. Il restait aussi, sans doute, beaucoup de verres antiques, dont les couleurs, plus fines que celles des briques ou des terres vernissées et des fragmens des mosaïques, s'en rapprochaient cependant, et il était assez naturel de chercher à les imiter en verre transparent de toute sorte de teintes. Le hasard eut sans doute aussi beaucoup de part dans plusieurs résultats heureux, et ce ne fut qu'a-près bien des essais et des tâtonnemens qu'on put opérer d'une manière

sûre et reproduire à volonté les couleurs que l'on desirait.

Il paraît d'après Le Vieil (1), que ce ne fut que dans le xi. siècle, sous le roi Robert, trois cents ans après que l'usage des vitres fut devenu commun pour les fenêtres, que l'on commença à faire des vitraux. On eonçoit qu'ils durent avoir bientôt une grande vogue : aussi, dans les miniatures des manuscrits du XII. siècle et de eeux qui le suivirent, ne voit-on guère de fenêtres qui ne soient ornées de cette brillante peinture. Ce n'est pas cependant qu'il soit probable qu'elle était à la portée de toutes les fortunes; il est à eroire que les peintres ne la prodiguaient souvent dans les manuscrits que pour leur donner plus d'éelat. Au reste, les noms de ces premiers peintres sur verre, si l'on peut donner ee titre à de simples ouvriers, ne nous ont pas été mieux conservés que ceux de la plupart des peintres des manuscrits; mais ils datent de plus loin que Cimabué et que les plus anciens peintres de la renaissance des arts en Italie. On travaillait tant de cette manière en France , dit Le Vieil , page 33 , qu'on ne pensait pas à conserver les noms des auteurs d'ouvrages aussi répandus et qu'on regardait comme les productions de tout autre métier.

(1) Voyez l'Art de la peinture sur le verre, par Le Vieil, 1764, in-fol. Habile peintre verrier et vitrier, connaissant parfaitement la théorie et la pratique de cet art, il a traité ex professo et à fond ce sujet dans toutes ses parties: c'est le meilleur ouvrage à consulter. Voyez aussi Vasari, tom. I.cr, introduction, ch. xxxII; Lanzi, Storia &c., tom. I.cr, pag. 179 et suiv.

Ce serait fausser les idées que l'on doit se faire de la peinture, que de considérer positivement comme un produit de ce bel art les premiers essais informes que l'on fit pour réunir, au moyen de coulisseaux de plomb, des fragmens de verre coloré, et donner à cet ensemble une sorte de ressemblance grossière avec les objets que l'on voulait représenter ou plutôt rappeler. Ce n'était encore, au XI.e et au XII.e siècle, qu'une espèce de mosaïque transparente, ou, si l'on veut, de marqueterie en verres, sur lesquels on appliquait les couleurs avec de l'eau de gomme, avant qu'on eût essayé de les cuire pour leur donner de la solidité. Les morceaux, diversement figurés, n'offraient alors que des teintes plates et sans aucune dégradation. Il y eut déjà un perfectionnement, lorsqu'avec de larges traits on chercha à exprimer les parties ombrées. Cet art dans son enfance n'avait pas les ressources de la mosaïque, et l'on pourrait dire que sa palette ne possédait pas encore cette variété de nuances que fournissaient à la mosaïque les cailloux, les marbres, les verres opaques colorés, ou ceux qui étaient transparens et dorés, tels qu'en offrent les anciennes mosaïques grecques et italiennes de Saint-Marc à Venise, celles de Sainte-Marie Majeure à Rome et de Sainte-Sophie à Constantinople (1). On ne pouvait pas, pour composer les vitraux, réunir, comme dans la mosaïque, les fragmens de verre au moyen d'un mastic. Il leur fallait plus de soutien; on y employa de petits coulisseaux minces, en plomb, dans lesquels on les enchâssa; et dans les plus anciens vitraux, tels que quelques-uns de Saint-Denis, sous Louis VII, et de la Sainte-Chapelle, sous S. Louis, les morceaux de verre sont quelquefois si petits, et les liaisons en plomb si multipliées, qu'il y en a presque autant que de verre, et cette multitude de lignes noires, coupant en tout sens les figures, permet à peine de les distinguer. Il n'était pas encore question, comme dans la mosaïque, de nuances ou de dégradations de tons, et l'on ne trouve que du bleu, du jaune, du rouge d'un ton pur et entier. Souvent alors, ainsi qu'on le voit aux anciens vitraux de Saint-Denis, réparé et dédié en 1140 par Suger, les draperies étaient d'un beau rouge ou d'un verre blanc légèrement opaque, et on les bordait de jaune d'or. Plus tard on agrandit les fragmens de verre; au moyen de quelques traits et de hachures noires, on arrêta un peu plus le dessin des objets, et l'on renforça la teinte dans quelques parties. C'était avoir déjà fait quelques pas; et cette marche, qui rappelle celle des premiers peintres grecs, dut être la même dans tous les pays. La mosaïque n'en eut pas d'autre : des teintes les plus simples et les plus crues, elle passa aux tons les plus composés et les plus difficiles à rendre. Après avoir été, pour ainsi dire, le seul genre de peinture exercé à Constantinople et dans l'Italie, elle donna l'idée de peindre sur verre; pendant long-temps même, elle servit de modèle à la peinture proprement dite, dont elle suivit plus tard les progrès; et celle-ci, malgre la hauteur où elle s'éleva, trouva dans ces deux manières de peindre des rivales qui, en imitant ses ouvrages, finirent par porter les leurs presque au même degré de perfection que les siens.

(1) Voyez, sur la mosaïque, le Dictionnaire d'architecture de Γ*Encyclopédie mé*- Vasari, t. Ι.<sup>ct</sup>, introd. ch. xxix, xxx.

Encouragé par la protection de Louis le Jeune, de Philippe-Auguste, de S. Louis, l'art des vitraux avait fait de grands progrès au XII.º et au XIII.º siècle. Sous Charles V, qui le favorisait par le magnifique emploi qu'il en faisait dans ses palais, et surtout à l'hôtel Saint-Paul, à la Sainte-Chapelle, à l'église des Célestins et au Louvre, il avait dû prendre un grand essor. Animant par ses libéralités les peintres vitriers, ce prince leur accordait encore des priviléges honorifiques, et les déchargeait d'impôts par des édits, qui depuis ont été confirmés par plusieurs de ses successeurs (1). La chimie, quelque peu avancée qu'elle pût être alors, était cependant parvenue à rendre la coloration du verre plus facile et moins chère. Jean de Bruges, qui fleurit vers ce temps, et qui, comme chimiste et comme peintre, mérita si bien de la peinture en inventant le procédé de l'huile, rendit aussi, par plusieurs découvertes ingénieuses, de grands services à la peinture sur verre, qui parvint à se rapprocher de la manière de peindre de cette époque, et à mettre plus de variété dans le dessin et dans la couleur des objets. On donnait de l'effet et du relief aux figures par la dégradation des teintes; les draperies, les ornemens, étaient traités de la même manière; il y avait déjà une intention de clair-obscur ; les mélanges de couleurs et les procédés de cuisson se perfectionnaient : les verriers n'étaient plus de simples ouvriers; chaque jour ils acquéraient d'autant plus de droits à se voir rangés parmi les peintres, que leur art était plus difficile, et que la cuisson du verre, opposant de grands obstacles à l'emploi de la couleur, exigeait autant de soin que de talent pour que le hasard n'entrât pas pour beaucoup dans les chances du succès.

D'après ce que l'on connaît des vitraux du temps de Charles V, on se rend très-bien compte de ceux dont il avait orné les appartemens du Louvre et de ses autres châteaux. Sur des fonds d'une seule couleur brillante, encadrés de riches bordures formées de rinceaux, de fleurons, d'enlacemens, se détachaient avec éclat des figures de saints très-soignées, dont les traits et surtout les cheveux étaient rendus avec beaucoup de délicatesse et de fini. On peut juger de la manière précieuse dont la pcinture traitait alors ces parties par les figures des prophètes et des apôtres, d'environ 6 pouces de proportion, qui enrichissent les heures du prince Jean, fils du roi Jean, que l'on doit citer parmi les plus beaux manuscrits de la bibliothèque royale. Plusieurs de ces figures, largement drapées et d'un très-bon style, sont assez bien faites pour qu'on puisse les croire des ouvrages des meilleurs temps des anciennes écoles d'Italie. Le travail en est d'une grande finesse de pinceau, tant dans les draperies que dans les têtes, dont plusieurs, bien dessinées, sont d'une très-belle expression. Il est même à remarquer qu'en général, et c'est assez singulier, les draperies de ces figures ne retracent pas des costumes du temps, et qu'il y en a que l'on croirait imitées ou inspirées de l'antique, que l'on ne connaissait pas alors, surtout en France. Une partie de ces heures est écrite en français, et il n'y a pas de doute que ces belles miniatures ne soient dues à un peintre

<sup>(1)</sup> Voyez l'Art de la peinture sur le verre, p. 29, 88 et suiv.

français: elles n'eussent certainement pas été désavouées par Giotto, que Lanzi nomme le Raphaël de son temps (1276-1346), ni par Giovanni da Fiesole. Ce peintre, que sa pureté et sa grâce naïve firent surnommer l'Angélique, excella aussi dans les peintures de manuscrits, auxquelles le rendaient très-propre la délicatesse et la finesse de sa touche; mais, étant né en 1387 et mort en 1455, il ne fleurit que long-temps après l'époque où ont dû être peintes les heures du prince Jean. Ce manuscrit, auquel on pourrait en joindre d'autres, tels que les Gaiges de batailles (1), prouverait seul que, dans ces siècles anciens, la peinture n'était pas en France dans un état aussi barbare que voudraient le persuader certains auteurs italiens, et que, si malheureusement les noms et les ouvrages de nos peintres se sont perdus, ils méritaient peut-être autant d'être conservés que ceux des peintres d'Italie des mêmes époques, que la fortune a mieux servis que les nôtres, en transmettant à la postérité leurs noms et leurs ouvrages.

D'après les peintures que je viens d'indiquer, il est permis de croire qu'il y en avait du même genre, et peut-être d'aussi bonnes, parnii les vitraux du Louvre; et certainement Charles V ne négligea rien pour les porter à toute la perfection dont ils étaient alors susceptibles. Il avait mis autant de soin et de recherche dans la variété que dans l'exécution. Les fenêtres des appartemens des princes de sa famille, ou des personnes distinguées attachées à son service, étaient ornées de vitraux qui offraient leurs portraits entourés de leurs armoiries et de leurs devises: mais les ornemens des fenêtres du Louvre consistaient surtout en fleurs de lis d'un verre jaune d'or sur un fond bleu.

En examinant les nombreux vitraux qui restent de cette époque, on voit que la couleur n'était pas dans la masse du verre, mais qu'elle n'y était qu'appliquée. Cependant le bleu, le jaune, des plus anciens vitraux de Saint-Denis, sont dans la pâte du verre; il n'y a que le rouge foncé qui soit superficiel: peut-être cette couleur était-elle assez chère pour qu'on ne la prodiguât pas. Après avoir mis un fond bleu sur un verre blanc transparent, on le faisait cuire; on l'égrisait ensuite avec de l'émeri et de l'eau, pour enlever le bleu et tracer le dessin de la fleur de lis, que l'on peignait en jaune; on pouvait même y réserver des clairs: après cette préparation, la plaque de verre repassait au feu, qui fondait et fixait la couleur. C'est du moins ainsi que Le Vieil explique les procédés employés à cette époque par les peintres verriers; je ne le suivrai pas dans l'explication de ceux qu'il croit avoir été pratiqués dans les temps postérieurs à Charles V, et lorsque cet art fut parvenu à un degré de perfection qui fait l'admiration de Vasari, de Lanzi et d'autres auteurs italiens.

La France conserva toujours, dans ce genre de peinture qui y était né, ainsi qu'on le voit dans l'ouvrage de Théophile, de la supériorité sur l'Italie. Au xiv. et au xvi. siècle, des maîtres français avaient initié aux secrets de leur art Lorenzo Ghiberti, le Donatello, et des peintres qui formèrent de nombreux élèves; et cependant, au xvi. siècle, sous les règnes de Jules II

<sup>(1)</sup> Bibliothèque royale, Ms. n.º 8024.

et de Léon X, si brillans pour la peinture, ce furent encore des Français. Guillaume de Marseille et Claude, qui furent appelés à Rome pour orner de leurs admirables vitraux les fenêtres du Vatican. Les écoles qu'ils dirigèrent, produisirent des maîtres habiles, mais qui ne les surpassèrent pas. Il faut même que cette branche de la peinture, qui se propagea en Italie et y produisit de beaux ouvrages, n'y ait pas prospéré; car il est à regretter pour ce pays, de même que pour la France, que l'époque de la plus grande gloire de cet art ait été aussi près de celle de sa décadence, et qu'au XVII.º siècle on l'ait négligé au point de le perdre et de le laisser tomber dans l'oubli. Il serait à desirer que les essais que l'on a faits depuis longtemps pour le retrouver, eussent du succès; mais il ne sera complet que si les peintures sur verre, grâce au perfectionnement et à la simplicité des procédés, n'étant pas seulement des objets de luxe, peuvent être données à bon marché. On sait par Sauval, qui cite les Œuvres royaux, que chaque panneau des vitraux du Louvre coûtait 22 sous, qui vaudraient aujourd'hui 11 francs 88 centimes. Il est vrai qu'on en ignore la grandeur; cependant, comme les fenêtres n'avaient que 4 pieds sur 3, et qu'elles étaient, en général, divisées en quatre par le meneau et la traverse en pierre, auxquels on peut donner de 4 à 5 pouces d'épaisseur, on peut croire que par les panneaux on entendait les vitraux qui remplissaient ces carrés. Comme il fallait qu'ils fussent montés dans les châssis des croisées, dont l'encadrement ne pouvait avoir moins de 2 à 3 pouces de chaque côté, il est difficile d'accorder plus de 15 à 16 pouces de hauteur, sur 10 à 11 pouces de largeur, à ces panneaux, du moins pour les fenêtres qui n'avaient que 4 pieds sur 3. S'il v en avait de plus grandes et en ogive, comme pouvaient être celles des chapelles, elles devaient ressembler aux croisées de la Sainte-Chapelle, et il ne serait guère possible de déterminer la grandeur des panneaux qui en composaient les vitraux. Quoi qu'il en soit, si les mesures données par les Œuvres royaux sont exactes, ce qui est probable, on n'est pas étonné que, garnies ainsi de vitraux colorés et aussi petits, les senêtres n'aient répandu qu'un jour sombre dans les appartemens, et il n'est même pas possible que les grandes figures de saints dont parle Sauval, et qui avaient été dessinées par Jean de Saint-Romain, aient été peintes sur les vitraux des appartemens : il faut, de toute nécessité, qu'elles aient décoré les fenêtres des grandes chapelles; et les portraits, ainsi qu'on en voit sur beaucoup de vitraux, ont pu orner les croisées des appartemens.

Les vitraux du Louvre m'ont conduit à parler des chapelles, où l'on en avait fait, sans doute, le plus bel emploi; c'était aussi parmi les pièces de ce château celles auxquelles Charles V avait donné le plus de soin, et il paraît, d'après les détails dans lesquels entre Sauval, que c'était surtout la grande chapelle de la Reine qu'on s'était plu à décorer des plus riches ornemens. On a vu que j'ai apporté des preuves qui autorisent, du moins je le crois, à la placer dans la première partie de notre salle des Caryatides, et que la principale entrée donnait dans cette salle. Il serait difficile, et même impossible, de retracer avec précision la disposition de cette entrée et la

manière dont elle était ornée; mais on peut se faire une idée du style décoratif qu'y avait employé Raimond du Temple d'après celui des monumens de la même époque. On sait que la voûte était assez basse, n'ayant pas plus de 18 pieds de hauteur. Il est à croire que la porte était carrée. à angles supérieurs arrondis, ainsi qu'on en voit à la maison de la rue des Bourdonnais, et qu'elle était renfermée dans une arcade à ogive. En avant de cette entrée en pierre, ainsi qu'en général aux grandes portes des chapelles et des appartemens, il y avait une espèce de tambour moins éleve que la grande porte, à pans coupés et munis d'autant de portes battantes qui donnaient issue de plusieurs côtés, comme on le pratiquait autrefois dans les cloîtres, et comme on le voit encore dans des églises. Ces tambours, en menuiserie très-massive, étaient chargés de moulures, surmontes de petits frontons gothiques, et relevés de figures et d'ornemens sculptés, pris dans le bois. Dans le vide, entre la véritable porte en pierre et le sommet de l'ogive, étaient sans doute placées les figures de ronde bosse et de relief très-saillant que Jean de Saint-Romain y avait sculptées. La Sainte Vierge y paraissait entourée de neuf anges, dont deux l'encensaient; les autres jouaient des instrumens, ou portaient des écussons aux armes de France : cette composition, où la mère de Jesus-Christ devait dominer et occuper la partie supérieure, se prêtait à la forme de l'ogive.

Il ne nous reste pas de Jean de Saint-Romain d'ouvrages qui puissent nous mettre en état de juger du mérite de ses sculptures, qui, de leur temps, eurent une grande réputation ; ce sculpteur passait pour le plus habile qu'il y eût alors à Paris. Mais on sait que ce travail ne lui fut payé que 4 francs 16 sous parisis, 51 francs 84 centimes d'aujourd'hui. Les figures du beau manuscrit de Jean duc de Berri, que j'ai déjà cité, pourraient, je crois, nous faire concevoir ce que devaient être celles de la chapelle de Charles V; et si les treize statues en pierre qui représentaient des prophètes, et qu'on y plaça en 1365, étaient en sculpture aussi bien que les personnages de ces heures le sont sous le rapport de la peinture, Jean de Saint-Romain, Jean de Launay, Jean du Liége, nos meilleurs sculpteurs d'alors, ne le cédaient guère à ceux que l'Italie possédait dans le même temps. Je ne sais si l'on ne pourrait pas les mettre sur le même rang, surtout pour le naturel et le caractère des poses, les expressions des têtes, le jet et l'ajustement des draperies; on y trouverait la même sécheresse et l'imitation minutieuse de la nature dans le rendu des détails, tels que les cheveux et les accidens de la peau. Si l'on en juge d'après ces peintures, où les mains et les pieds sont très-mal dessinés, nos artistes auraient été fort inférieurs dans le dessin des extrémités; il y a cependant à Saint-Denis, du temps de Charles V, des statues dont les mains sont beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, il est à croire que les prophètes et les autres personnages, qui sont au nombre de vingt-quatre dans les heures du duc de Berri, devaient avoir de grands rapports avec les prophètes de la chapelle basse de Charles V, qui, de même, tenaient à la main des rouleaux, où sans doute étaient inscrits leurs noms et quelques versets de leurs prophéties.

Il paraît qu'on avait orné de figures du même genre la plupart des

autres chapelles et des oratoires du Louvre. On ne nous donne pas la grandeur de celles de la chapelle basse du Louvre; mais il est à croire qu'elles étaient de la même proportion que les douze apôtres dont Charles Vavait décoré la chapelle de l'hôtel Saint-Paul, et qui avaient quatre pieds et demi de haut. Ce goût de décoration fut long-temps en usage, puisque le beau mausolée de Louis XII à Saint-Denis, qui est d'une époque très-postérieure, nous offre aussi, sous des arcades, des saints assis, qui, avec plus de mérite de dessin et d'exécution, rappellent ceux des heures du prince Jean, et peuvent donner une idée des prophètes des chapelles de Charles V à l'hôtel Saint-Paul et au Louvre, qu'on doit cependant supposer avoir été beaucoup moins bien. Quelques années après, Charles VI fit peindre les statues de l'hôtel Saint-Paul par François d'Orléans, qui employa pour les vêtemens l'or, l'azur, le vermillon et le sinople les plus fins; l'ombelle ou le nimbe placé derrière leur tête était en bois gaufré ou recouvert d'ornemens en mastic dorés et peints de blanc, de rouge et de vert. Il est vraisemblable que les statues des chapelles du Louvre avaient été peintes avec le même soin et brillaient du même éclat (1). L'autel de cette chapelle était en marbre ; il devait être très-orné et chargé de sculptures, et l'on peut s'en faire une idée d'après ceux que l'on voit à Saint-Denis, et qui remontent au temps de S. Louis. Un grand nombre de petites figures et de sujets en bas-relief remplissent les arcades, d'un travail très-recherché, qui parent le devant et les côtés de l'autel; cà et là dans les ornemens sont incrustés des verres de couleur ou dorés, ornés de fleurons ou de pièces de blason. Un autel ainsi décofé a été remis en place et parfaitement restauré dans la chapelle de l'église Saint-Denis à droite en entrant, qui est due en entier au talent de M. de Bret, secondé de M. Ménager. Le dessin et tous les détails du travail en sont si conformes à ce qu'on faisait dans le bon temps de l'architecture gothique, que, si ce n'était la fraîcheur de ces nouvelles constructions, on pourrait les prendre pour un bel ouvrage du temps de S. Louis.

C'était dans le genre de cet autel que devaient être ceux qui se trouvaient dans les autres chapelles du Louvre et dans les oratoires des princes; car on sait qu'il y en avait dans tous leurs appartemens, et que, pour la plupart, ils étaient placés dans des tourelles probablement en trompe, surmontées de petits clochetons en pyramide, qui, de tous côtés, hérissaient le Louvre de leurs aiguilles effilées et chargées d'ornemens et de fleurons. Ces oratoires étaient fort ornés de peintures ou de compartimens de couleurs variées, de sculptures et d'un grand nombre de reliquaires, de vases, de flambeaux et d'objets en or et en argent d'un travail très-soigné. Cependant ce que les Œuvres royaux appelaient le sanctuaire dans l'oratoire de la chambre du Roi, ne consistait qu'en une tablette en bois d'Irlande, de 2 pieds de long sur 1 ½ de large, fixée à la muraille, et qui servait à placer les reliquaires et les heures. On peut, au reste, juger de la recherche qu'on mettait dans la décoration de ces oratoires, qui étaient voûtés et peints, par les miniatures de plusieurs manuscrits, et entre autres par celles

<sup>(1)</sup> Voyez pag. 260 - 261.

des heures (1) de l'un des frères de Charles V, de Louis duc d'Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile. On y voit de jolis oratoires ornés de colonnes, et dont les murs sont peints de dessins très-variés, de couleurs très-vives et rehaussées d'or; les pavés sont ou couverts de tapis, ou à compartimens de diverses nuances. Des pupitres élégamment sculptés, d'où tombent quelquefois de belles étoffes de soie ou de velours, soutiennent des livres où l'on a prodigué tout le luxe de la reliure. Il y avait aussi des prie-Dieu garnis de coussins de riches étoffes. Celui du Roi et de la Reine, dans la chapelle basse, était très-grand, et avait 8 pieds de long sur 4 de large : le dossier, en menuiserie sculptée, s'élevait tout droit jusqu'à 7 à 8 pieds, et à cette hauteur il se recourbait en avant et formait un dais richement

Du temps de nos aïeux de même qu'aujourd'hui, on aimait sans doute à trouver partout une douce température : aussi les cheminées, et les poèles, qu'on nommait chauffe-doux, formaient-ils une partie importante des appartemens, et nous avons vu qu'on en plaçait même dans les chapelles.

Les cheminées d'alors, surtout celles des appartemens du Roi et de la Reine, étaient d'une telle grandeur, qu'on pouvait les orner de statues. A l'hôtel Saint-Paul, celle de la chambre du Roi était surmontée de grands chevaux de pierre. On avait placé en 1365, sur une de celles de son appartement au Louvre, douze figures d'animaux et treize prophètes. Si Sauval a bien lu les Œuvres royaux et s'il n'a pas fait ici un double emploi, ces statues étaient sans doute des répétitions des treize prophètes de la chapelle. Il est probable que ces figures étaient placées comme on en voit au mausolée de Louis XII à Saint-Denis, sous des arcades qui formaient un couronnement à la cheminée. La disposition n'en est pas difficile à combiner ; il pouvait y avoir sept prophètes sur le devant, trois de chaque côté, et entre eux eussent été les douze animaux; mais en ne donnant que 18 pouces de largeur à chaque figure, si elles étaient sur un seul rang, la cheminée eût eu 19 pieds ; de large sur 10 pieds ; de saillie. Cette sorte de décoration, par son grand aspect et sa dignité, convenait à une demeure royale. La superbe cheminée de Fontainebleau (2), celles que l'on a placées au Musée royal dans la

(1) Biblioth. roy. Ms. n.º 1156 B.

(2) Voyez la Description de Fontainebleau, par l'abbé Guilbert, t. II, p. 50. Cette magnifique cheminée, dont les morceaux séparés existent encore en grande partie, et que tous les amis des arts regrettent de ne pas voir rétablir dans toute as beauté, ce qui serait facile, avait demandé cinq années de travail à Jacquet, dit Grenoble, sculpteur, que cet ouvrage seul pent faire regarder comme un fort habile homme. Elle avait 23 pieds de haut sur 20 de large. Quatre colonnes de brocatelle très-riche, de 9 pieds ½ de haut, sans y comprendre les bases et les chapitaux corinthiens en marbre blanc, encadraient cette belle cheminée. D'après eque rapporte l'abbé Guilbert, qui écrivait en 1731, on la démonta en 1735, lorsque la salle dent elle faisait l'ornement et qui en avait pris le nom, fut changée en salle de comédie. Il paraît que les colonnes étaient sur une seule ligne et formaient le trumeau, dont le milieu était occupé par la figure équestre d'Henri IV, en marbre blanc, de haut relief, appliquée sur un fond du plus beau marbre noir. Ce portrait, de l'exécution la plus soignée dans tous ses détails, est certainement un des meilleurs qui existent du

galerie d'Angoulême, d'autres que l'on trouve encore dans d'anciens châteaux, donnent une idée des cheminées du temps de Charles V. Cependant alors elles étaient beaucoup plus vastes, plus élevées, et même d'une autre forme. Il v en avait qui, occupant en entier de grandes tours carrées, permettaient aux personnes attachées au service des princes de s'y réunir et de s'y chausser; elles y passaient une partie de leurs journées. Le feu était au milieu de la salle, sur un âtre qui dominait de quelques pieds le plancher. Au-dessus s'élevait la vaste cheminée, supportée dans son pourtour par de fortes colonnes; le tuyau traversait la voûte, et souvent tout autour, le long des murailles, étaient établies des échansonneries, des fruiteries, des buvettes, où se fournissaient pour leurs repas les personnes de service. C'était ainsi qu'au Palais de justice et à l'hôtel de Cluny se vovaient autrefois deux énormes cheminées; celle du Palais était même si grande, que le dessous de la salle était occupé par une superbe cuisine de 48 pieds en carré, et qui, à ses quatre côtés, avait des cheminées dont les conduits se réunissaient sans doute à celui de la grande cheminée de l'étage supérieur. Ordinairement cependant elles n'étaient pas anssi grandes, mais elles s'avançaient de plusieurs pieds dans l'appartement; il y entrait, pour ainsi dire, des arbres tout entiers, et la chaleur se répandait par-devant et des deux côtés. Toute une famille prenait facilement place sous le manteau, ct c'était là que, dans les longues nuits d'hiver, elle écoutait les fabliaux, les aventures et les ballades des menestrels et des chevaliers : plus d'une fois sans doute, au Louvre, le bon Charles V, entouré de sa nombreuse famille, se plut, dans la douce intimité qu'inspirait le manteau de la cheminée, à se faire redire par du Guesclin, le bon connétable, et par Clisson, les détails de leurs grands faits d'armes, et à discuter avec le sage Hugues Aubriot tout ce qu'il projetait pour le bien de son peuple et l'embellissement de sa capitale. Ce sont de ces scènes de famille des anciens temps qu'a représentées avec autant de naïveté que de talent M. Fragonard dans quelques-unes des planches du beau Voyage pittoresque et romantique dans l'ancienne Normandie, que l'on doit au zèle et aux talens de MM, le baron Taylor, Cailleux et Nodier (1).

Sauval, parmi les détails du Louvre, n'oublie pas de nous en donner sur les chenets; on voit qu'on n'y avait pas mis autant de recherche que dans les autres parties de l'ameublement. Il nous apprend qu'en 1367 on en fit

bon roi. Il est très-connu par les plâtres que l'on en a pris. Au-dessous d'Henri IV, des bas-reliefs en marbre représentaient la bataille d'Ivry et la reddition de Mantes. De chaque côté du trumeau, entre les colonnes, étaient, en marbre blanc, les statues de l'Obéissance et de la Paix. Les socles des colonnes formaient les montans de la cheminée; ornés de consoles en bronze, ils étaient percés de nicles remplies par de grands vases de bronze ciselés. Au-

dessus de l'entablement qui terminait l'ensemble de cette grande composition, le chiffre d'Henri IV, surmonté d'une couronne, était supporté par des lions. Une inscription apprenait que ce grand roi, vainqueur de ses ennemis, avait fait faire cette cheminée en 1599. Il serait bien à desirer qu'un jour une nouvelle inscription consacrât l'année de la restauration de ce bel ouvrage.

(1) Voyez dans la xxxiv.º livraison

quatre paires en fer ouvré pour l'appartement de la Reine. Les plus gros pesaient cent quatre vingt-dix-huit livres; les plus petits, quarante-deux; les autres, soixante et cent. Ils avaient coûté 26 livres 13 sous 4 deniers parisis ou 181 francs 40 centimes, à raison de 16 deniers ou 0,62 la livre de fer ouvré. Il n'est guère possible, pour ce prix, à moins que ces chenets n'aient été en fonte, que le travail en ait été très-soigné, si l'on y employa la ciselure; cependant ce n'est pas hors de proportion avec ce que l'on payait les statues. On ne nous dit pas ce que coûtaient les pincettes, les pelles et le traifeu, qui étaient aussi en fer travaillé. Quant aux soufflets destinés à animer de pareils brasiers, ils devaient être très-grands, et ils étaient chargés d'ornemens.

Tout ce que nous venons de voir de l'ameublement des appartemens du Louvre de Charles V, n'était que bien peu de chose auprès des richesses qu'il avait réunies dans sa chambre aux joyaux, dont on a indiqué, p. 296, l'emplacement probable et les dimensions. Avec des mœurs douces et faciles, et même avec des habitudes très-simples, peu de princes ont autant que Charles V aimé la magnificence, moins pour lui que pour les autres ; il se plaisait à faire de superbes présens, et son goût pour les beaux ouvrages encourageait les arts et l'industrie. Il leur fit faire sans doute des progrès, et avança, pour ainsi dire, le temps où ils devaient briller du plus bel éclat. Ce sage roi prépara et fit germer le siècle de Louis XII, de François I.er, d'Henri II; et si ces monarques, portant les arts à un haut degré de splendeur, furent pour leur beau royaume ce qu'étaient pour l'Italie les Jules 11, les Laurent, les Léon de Médicis, Charles V, en favorisant les premiers efforts des arts, acquit à leur reconnaissance les mêmes droits que, quelque temps après lui, eut en Italie le vénérable Côme de Médicis. On sait que ce n'est pas seulement sous le point de vue de la richesse de la matière et du luxe qu'il faut considérer les nombreux ouvrages en or, en argent, en pierreries, en émaux, que l'on fabriquait alors, et que des ateliers des orfévres, des joailliers, sortirent, aux siècles de la renaissance, les premiers et les plus habiles sculpteurs. Le Vulcain d'Homère, après avoir ciselé les armes d'Achille ou des trépieds, animait des statues qui ravissaient les dieux; de même les artistes de ces siècles féconds quittaient un vase d'or, une armure brillant de tous les métaux, une parure en pierreries, pour s'essayer à tirer du bronze et du marbre des compositions plus hardies, et l'homme dans toute sa grandeur et dans le développement de ses formes.

Le goût de Charles V pour les belles productions de l'orfévrerie et pour tout ce qui tenait à ce genre de luxe se répandit dans sa famille Tous les princes avaient de riches vaisselles d'or et d'argent et une grande quantité de joyaux précieux de toute espèce. C'était dans les chapelles, dans les salles de repas ou de représentation, que l'on se plaisait à déployer toutes ces

du Voyage pittoresque et romantique dans l'ancienne Normandie une cheminée des Andelys, qui peut dater du xIII. sicele, et qui a 10 ou 11 pieds de hauten tout; dans la xxix. sivraison, celle d'une maison de la rue Croix de ser, à Rouen, qui en a 13;

et dans la xxv1.º livraison, on a donné la cheminée de l'ancienne abbayc de Saint-Amand, qui est aussi très-grande. Toutes ces cheminées sont d'une grande richesse d'ornemens, que les lithographies ont rendus avec beaucoup de soin. richesses. Quoique l'on eût, comme aux temps homériques, de grands coffres ou des bahuts sculptés et incrustés d'ivoire ou de métaux qui contribuaient à orner les appartemens, ils servaient peu à renfermer le mobilier en or, en argent : une partie de la vaisselle était exposée dans des buffets assez étroits et élevés, où elle était placée sur plusieurs gradins dont le nombre était en proportion de la dignité des personnes. Il n'y avait que la Reine qui eût le droit d'avoir quatre gradins à son dressouer; c'est ainsi qu'on appelait ces buffets ouverts, dont la forme paraît avoir été, pour ainsi dire, consacrée, du moins pendant un certain temps ; car on la retrouve presque toujours la même dans la plupart des manuscrits du xiv. e siècle. On en voit de très-beaux dans le manuscrit de la Cité de Dieu, que j'ai deja cité (1), ainsi que dans d'autres de la bibliothèque royale. Il y en a aussi de très-remarquables dans l'Histoire d'Alexandre le Grand et dans le Serment du Paon de M. Bourdillon. Le fond de ces dressoirs s'élève tout droit, et il est terminé par une espèce de dais bombé qui vient en avant. Ces meubles sont en bois sculpté et rehaussé de dorures. M. Willemin en donne le dessin dans ses planches du xiv. e siècle. Il eût fallu beaucoup de dressouers de ce genre pour étaler tout ce que possédait en objets précieux Charles V à l'hôtel Saint-Paul, aux Tournelles, à Vincennes, et surtout au Louvre, où il v en avait plus que dans tous les autres châteaux. C'était dans la grande salle des joyaux, peinte en 1365 par François d'Orléans, qu'on les conservait dans de grandes armoires de bois d'Irlande à plusieurs rangs de tablettes, et qui étaient garnies de vitraux et de grillages. La richesse de ce trésor et de ceux que Charles V avait dans ses autres demeures, mérite que nous fixions, quelques instans, nos regards sur cette espèce de musée d'orfévrerie et de joaillerie, et l'on me pardonnera si je fais observer que la salle où il était placé touche celle du Musée royal où sont exposés les vases en matières dures et précieuses, et que les pièces destinées à former le musée de Charles X, qui sont au-delà de la grande salle dont une partie était autrefois celle des joyaux de Charles V, occupent le même emplacement que les appartemens de ce sage roi. Nous verrons que cette même partie du Louvre donnera lieu plus tard à d'autres rapprochemens et à de doux et tristes souvenirs.

Les joyaux d'or enrichis de pierreries, la vaisselle d'or, de vermeil et d'argent, que possédait Charles V dans ses châteaux du Louvre, de Melun, de Saint-Germain en Laie, de Creil, de Vincennes, de Beauté, et dans son hôtel Saint-Paul, étaient trop considérables pour que je pusse les faire connaître ici en détail. Si l'on desire voir à quel point le luxe des bijoux et la magnificence des ameublemens étaient parvenus à cette époque, on trouvera facilement à se satisfaire dans un manuscrit très-beau et très-curieux de la bibliothèque royale, coté 8356. C'est un inventaire commencé le 21 janvier 1379 et qui contient l'énumération très-circonstanciée de ce qui composait le trésor et une partie du garde-meuble de Charles V. Outre les joyaux de la couronne et tout ce qui servait à la parure du Roi et de la Reine, à leur table et à leurs chapelles, on y décrit en grande quantité les tentures, les

<sup>(1)</sup> Bibliothèque royale, Ms. n.º 6712.

tapisseries de leurs appartemens. Tout y est minutieusement relaté, et l'on y rapporte même le poids d'un grand nombre d'objets en or et en argent. Poncet de la Grave (1) donne un extrait assez étendu de cet inventaire, dont je me bornerai à offrir un résumé.

En réunissant les objets d'or dont on indique le poids, on trouve qu'il y avait plus de 1403 marcs de ce précieux métal; ce qui ferait aujourd'hui, le marc d'or valant 843',036, une somme de 1,183,765 francs. Mais il y a une infinité de choscs, telles que vases, cassettes, coupes, aiguières, &c., dont on ne donne pas le poids, et qui cependant, pour la plupart, semblent n'avoir pas été d'un très-petit volume; ce qui autorise à porter au double la somme ci-dessus, et à admettre qu'il y avait au moins quatorze cent trois livres pesant d'or ou pour 2,366,000 francs d'or travaillé dans le trésor de Charles V. Je ne sais si, dans ce moment-ci, le garde-meuble d'aucun souverain de l'Europe en possède une aussi grande quantité, et il y a lieu de s'étonner que ce grand prince, après avoir cu tant de guerres à soutenir, après avoir construit tant de somptueux édifices, ait pu amasser, en partie, et laisser après lui un trésor aussi considérable sans grever son peuple, sans nuire à ses finances, qui étaient en assez bon état pour qu'il y eût à sa mort quelques millions dans les costres de son éparene.

Les objets cités dans l'inventaire étaient non-seulement, pour la plupart, ornés de ciselures, parmi lesquelles j'ai remarqué des sirènes, des lions, des têtes de taureau, qui décoraient le corps des vases et les anses, mais ils étaient encore enrichis de pierres précieuses et de perles d'une grande valeur. Il y en avait même, ainsi que des camées et des émaux, sur des vases et des plats destinés au service de la table; et, d'après les peintures des manuscrits, on peut juger de la variété des ornemens de cette époque. En général, cependant, la vaisselle d'or était unie, avec un simple godron sur les bords, ou des écussons en relief, émaillés aux armes de France. Parmi cette foule d'objets enrichis de pierreries, il y a des articles dont le nombre de pierres est indiqué. Il est à croire que c'étaient celles qui avaient le plus de prix par leur grosseur et par leur eau; ce qu'on a soin de faire remarquer dans l'inventaire. On n'y trouve que 226 diamans, 179 rubis balais, 1218 perles, 79 saphirs, 56 émeraudes, et une seule turquoise; mais, vu la quantité de montures dont on ne rapporte pas le nombre des pierres précieuses, il devait être beaucoup plus considérable.

On se tromperait au reste très-fort si, d'après l'éclat dont brillent aujourd'hui les pierres précieuses, on pensait que cette salle des joyaux resplendissait du feu et des vives couleurs des pierres qu'on y voyait de toutes parts. Parmi ces belles matières il n'y avait que les perles qui jouissent des mêmes avantages que celles de nos jours. Il en était tout autrement des diamans et des gemmes : leur éclat ne ressemblait pas alors à celui que nous parvenons à leur donner, et qu'ils doivent à l'art de les tailler, de les polir, et, par des facettes multipliées et bien combinées, d'ajouter à leur feu et de les rendre étincelantes. Depuis long-temps, même dans l'antiquité, on savait

<sup>(1)</sup> Histoire de Vincennes , t. 1.47 , p. 294 - 307.

réduire le diamant en poudre et s'en servir pour tailler ou pour user les pierres précieuses et leur faire prendre le poli; mais on ne les taillait pas à arêtes vives, et, pour la plupart, leurs faces étaient légèrement bombées. souvent même arrondies en cabochon, et les coins en étaient émoussés. Le saphir, le rubis même, ne pouvaient alors jeter que peu d'éclat. Quant au diamant, on n'avait pas encore découvert le secret qui semblait s'offrir de lui-même, de se servir de sa propre poudre, ou d'en frotter deux l'un contre l'autre, pour leur donner une forme avantageuse et les rendre brillans au moven de facettes. On n'employait cette belle pierre que dans l'état où la nature la produit quelquefois, soit qu'ayant été roulée dans les eaux elle ait acquis un certain poli, ce qui fait alors nommer les diamans bruts ingénus; soit lorsqu'on la trouve en petites pyramides qu'on nomme pointes naïves, et qui paraissent être le résultat de la cristallisation. Dans ces deux cas, le diamant, quoiqu'il ait été dépouillé de la croûte obscure qui l'enveloppe ordinairement, n'a que bien peu de jeu. Tels devaient être ceux de Charles V; car ce ne fut que long-temps après lui, en 1476, que Louis de Berghen, de Bruges, trouva par hasard le moven de tailler le diamant et de lui donner toute sa valeur, ainsi qu'aux pierres précieuses, et de les faire briller d'un éclat inconnu avant cette précieuse découverte.

Parmi les jovaux de Charles V, on peut citer trente couronnes d'or garnies de diamans, de saphirs, de rubis, d'émeraudes; dix cercles d'or aussi riches. D'après ce que l'on en dit, il paraît que c'étaient des couronnes légères, formées d'un cercle, souvent cylindrique, orné de petits fleurons détachés, et tel que ces cercles qui, à Saint-Denis, fixent autour de la tête de plusieurs reines le voile qui la couvre. Les chapels d'or étaient aussi des espèces de couronnes, ou plutôt c'en était une partie, la coiffe en étoffe d'or enrichie de pierreries et de perles. Le frontier devait être placé au-dessus du cercle et pouvait s'en détacher ; s'élevant sur le front, il entourait la tête. et l'on y déployait une grande richesse. Je ne parlerai pas des ceintures, des agrafes, des boutonnières, des fermails, dont les ornemens, les boutons trèsforts, étaient en beaux diamans et en perles; il y en avait un grand nombre. On trouve encore dans cet inventaire dix images en or posées sur de lourdes bases d'argent, les figures de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, de S. Denis, de S. Michel; la première pesait 14 marcs d'or, les autres un peu moins. On voit aussi que Charles V avait des joyaux affectés à différens jours, et l'on trouve sa bague et sa croix des vendredis : celle de Rhodes était assez riche pour être réservée aux grandes cérémonies; elle était formée de dixsept gros rubis d'Orient, de seize diamans et de dix-sept grosses perles. On ne sera pas étonné, en se rappelant les idées superstitieuses de nos crédules aïeux, qu'il y cût dans ce tresor des pierres qui passaient pour guérir de la goutte et pour procurer des enfans, et il était juste que ces propriétés méritassent à ces amulettes ou à ces salutaires talismans des entourages de pierres précieuses.

Charles V avait aussi beaucoup de camées, sans doute antiques. On sait que ce fut lui qui donna, en 1379, à la Sainte-Chapelle la belle agate qui représente l'apothéose d'Auguste; cet admirable monument, l'un des plus

précieux qui existent, fait partie de la collection d'antiques de la bibliothèque royale. On avait cru autrefois que cet immense camée offrait un sujet chrétien : aussi était-il enchâssé au milieu de différens saints. La première explication satisfaisante de cette grande composition de dix-sept figures a été donnée, en 1619, par le savant Peiresc; et depuis, M. Visconti et M. Mongez, de l'académie royale des inscriptions et belles-lettres, en ont fait le sujet de leurs intéressantes recherches (1) : une planche de mon ouvrage offrira aussi cette belle agate. On sait que cette pierre, ainsi que d'autres antiques, avait été rapportée d'Orient par S. Louis, et ce monument, unique par son volume et par sa beauté, réunit pour nous au mérite de son antiquité celui d'appartenir à la France depuis plusieurs siècles, et d'être parmi les antiques une de celles dont la découverte, dans les temps modernes, remonte à la plus ancienne époque. Il est à croire aussi que le rubis oriental gravé qui, selon l'inventaire, représentait un roi sans barbe, et dont Charles V se servait pour cacheter les lettres qu'il écrivait de sa propre main, était de même une antique. Outre les pierres précieuses montées, Charles V et la reine Jeanne de Bourbon avaient de petits coffres remplis de pierreries et de perles de toutes les espèces, et plus de cent cassettes, boîtes, bouteilles, petits reliquaires en or d'une grande richesse. On voit aussi avec plaisir que l'on conservait comme de précieux souvenirs les objets qui avaient appartenu à nos anciens rois : le trésor de Charles V possédait la coupe d'or de Dagobert, pesant 4 marcs; celle de Charlemagne, enrichie de saphirs, était de 5 marcs 5 onces 1; la coupe de S. Louis avec son auguière était tout unie et pesait 7 marcs 6 onces.

Quant à la vaisselle d'or garnie de pierreries, c'est par douzaines que l'on trouve dans l'inventaire les gobelets, les aiguières, les pots de différentes mesures, les flacons, et tout ce qui tient au service de la table. On cite, parmi les pièces considérables en or émaillé, des nefs ou espèces de plats creux de forme oblongue comme un bateau. La grande nef, qui aux deux bouts avait des anges soutenant des écussons de France, était supportée par six lions d'or et pesait 53 marcs. Il y en avait une autre dont des serpens formaient les anses; elle était du poids de 34 marcs : celle que la ville de Paris avait donnée au Roi en pesait 125. Je ne finirais pas si, d'après l'inventaire, je rapportais les vases sacrés, les croix, les hanaps, les bassins, les estamoyes, espèce de bouteilles, ainsi que les justes, les ampoules, les pots à aumônes, les salières, les gobelets, les chandeliers, ciselés ou unis, avec ou sans émaux, qui faisaient partie de cette magnifique vaisselle d'or. Tout y était en profusion, et donne une idée très-relevée de la somptuosité des repas et des fêtes que donnait Charles V, aux jours des grands ébattemens, à l'hôtel Saint-Paul, au Palais, ou dans la grande salle basse du Louvre. Après avoir exposé cette vaisselle d'or, celles en vermeil et en argent feraient peu d'effet; elles étaient très-considérables, et il suffit d'y faire remarquer quatrevingts images en argent dont on ne donne pas le poids; une châsse qui pesait 114 marcs, 29 grandes croix d'église enrichies de camées, de saphirs, de

<sup>(1)</sup> Iconographie romaine, t. II, p. 157, pl. 26.

perles; dix-neuf douzaines d'écuelles de vermeil, vingt douzaines en argent. Il est vrai que j'aurais pu dire ci-dessus qu'il y en avait six douzaines en or, pesant ensemble 217 marcs, ou un peu plus d'une livre et demie chacune.

D'après ce que nous venons de voir, il est aisé de juger de la magnificence des appartemens de Charles V et de Jeanne de Bourbon au Louvre. Ils seraient certainement fort remarquables aujourd'hui par la somptuosité et la solidité de leur luxe : aussi n'est-il pas étonnant qu'à cette époque ils aient fait l'admiration générale, et que l'empereur Charles IV, et son fils Wenceslas, roi des Romains, lorsqu'ils vinrent à Paris en 1378, n'aient pu se rassasier de contempler les belles choses qu'ils voyaient de tous côtés au Louvre et dans les châteaux du Roi. On trouve dans une vieille chronique de la bibliothèque royale, qui va jusqu'en 1380, et que cite Poncet de la Grave (1), que ces princes eurent un grand plaisir à recevoir, de la part de Charles V, de magnifiques joyaux, tels qu'on les savait faire à Paris, qu'il leur fit offrir par ses frères les ducs de Berri, de Bourgogne et de Bourbon, par son chambellan Bureau de la Rivière, dont il y a une statue à Saint-Denis, et par Gilles Malet. On conçoit que Christine de Pisan ait trouvé que tout était merveilleux dans les appartemens des demeures royales; les aornemens des sales, dit-elle, chambres d'estranges et riches bordeures à grosses perles d'or et soye à ouvrages divers ; le vaissellement d'or et d'argent, et autres nobles estoremens (meubles), n'estoit se merveilles non étaient merveilleux ].

Parmi les nombreux ouvrages en prose et en vers de Christine, femme d'une grande instruction, même pour un siècle plus éclairé que celui où elle vivait, il y en a un très-curieux et qui renferme, sur les mœurs et les usages de cette époque, des détails précieux, qui, pouvant servir à donner une idée du genre de luxe de ce temps, ne se trouveront pas déplacés ici. Cet ouvrage, que ne manque pas de citer M. Petitot à la suite de son intéressante notice sur Christine de Pisan, est intitulé le Trésor de la cité des dames (2). Elle y donne des règles de conduite aux femmes de toutes les conditions, depuis celles qui sont sur le trône jusqu'à celles que la pauvreté réduit à mendier leur pain, ou à faire encore pis. Christine s'élève contre le luxe immodéré qui s'était introduit dans tous les états et qui dérangeait les fortunes, et elle cite pour exemple (fol. cviii) l'ameublement et les recherches de la femme d'un marchand, non de ceux qui, comme à Venise ou à Gènes, « vont oultre mer » et par tout pays ont leurs facteurs , achaptent en gros et font grandz frais, » et puis semblablement envoyent leurs marchandises en toutes terres à " grandz fardeaulx et ainsi gaignent grandz richesses, et tels sont appelez " nobles marchantz; mais celle dont nous disons achapte en gros et vend

(1) Tome I.er, p. 135 et suivantes.

(2) Ce livre n'a été imprimé qu'en 1536, long-temps après la mort de Christine de Pisan. Il y a de ce Trésor, ainsi que des autres ouvrages dont elle est auteur, plusieurs manuscrits à la bibliothèque royale. M. Petitot les indique tous avec soin dans les Mémoires de Christine, qui forment le tome V de la belle collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France, publiés avec tant d'exactitude par ce laborieux et judicieux écrivain, dont les fettres auraient encore plus à regretter la perte s'il n'était remplacé par son frère. » à detail pour quatre souz de denrées [ 2 francs 16 centimes] ( se besoing n est ), ou pour plus ou pour moins ( quoiqu'elle soit riche et portant trop " grand estat). Elle fist à une gesine [ couche ] d'ung enfant qu'elle eut, n'a " pas long-temps. Car, ains [ avant ] qu'on entrast en sa chambre, on passoit par deux autres chambres moult belles, où il y avoit en chascune ung grand lict bien et richement encourtiné, et en la deuxiesme un grand " dressoir [ buffet ] couvert, comme ung autel, tout chargé de vaisselle d'ar-» gent. Et puis de celle-là on entroit en la chambre de la gisante, laquelle étoit » grande et belle, tout encourtinée de tappisserie faicte à la devise d'elle, » ouvrée très-richement de fin or de Chippre, le lict grand et bel, encourtiné " d'ung moult beau parement, et les tappis d'entour le lict mis par terre, sur " quoy on marchoit, tous pareilz à or, et estoient ouvrez les grands draps de » parement, qui passoient plus d'un espan [empan] par soubz la couverture, " de si fine toile de Reims, qu'ilz estoient prisez à 300 frans [ 3940 francs ], » et tout par dessus ledict couvertouer à or tissu estoit ung autre grand " drap de lin aussi delié que soye, tout d'une piece et sans cousture, qui » est une chose nouvellement trouvée à faire, et de moult grand coust [prix], " qu'on prisoit 200 frans [ 2160 francs], et plus, qui étoit si grand et si » large, qu'il couvroit de tous lez le grand lict de parement, et passoit le » bord dudict couvertouer, qui traisnoit de tous les costez. Et en celle " chambre estoit ung grand dressoir tout paré, couvert de vaisselle dorée. » Et en ce lict estoit la gisante, vestue de drap de sove tainct en cra-» moisy, appuyée de grandz oreillez de pareille soye à gros boutons de » perles, atournée [ parée ] comme une damoyselle. Et Dieu scet les autres » superfluz despens de festes, baigneries, de diverses assemblées, selon les " usaiges de Paris à acouchées, les unes plus que les autres, qui là " furent faictes en celle gesine; et pour ce que cest oultraige [ luxe ] passa " les autres (quoiqu'on en face plusieurs grandz), il est digne d'estre mis en » livre. Si fut ceste chose rapportée en la chambre de la Royne.... qui guères » plus n'en feroit. »

Ce passage curieux de Christine de Pisan pourrait fournir matière à des recherches sur le luxe et l'industrie à cette époque; mais ce ne serait pas ici leur place. J'ai seulement voulu donner, d'après l'ameublement d'une riche marchande, une idée de ce que pouvait être celui du palais ou des appartemens de Charles V, qui d'ailleurs, pour ce qui le regardait personnellement, était ennemi du faste.

Je ferai cependant observer qu'il y avait plusieurs espèces de lits près desquels les plus grands des nôtres n'eussent été tout au plus que des couchettes; car ceux auxquels ils donnaient ce nom avaient 6 pieds sur 7, et les lits étaient de 10 à 11 pieds de large sur 12 de long, et pouvaient contenir toute une famille. On en voit un très-curieux exemple, et c'est le seul que j'aie rencontré, dans les heures de Jeanne de France, de la bibliothèque royale. Une des miniatures du feuillet 168 offre sept personnes couchées dans le même lit, qu'elles sont loin de remplir. Dans ces peintures et dans d'autres, les lits, qu'on trouve en grand nombre, sont entourés de rideaux très-riches et dont la couleur est ordinairement d'un beau rouge amaranthe. Les ciels,

très-vastes, sont presque tonjours carrés. A un de leurs angles pend un morceau d'étoffe, quelquefois d'une autre couleur, et replié, dont on se servait pour se soulever et se mettre sur son séant. Les lits sont élevés sur une marche couverte de tapis, et, de même que dans la description de Christine, les courtepointes, les draps à riches et larges bordures brodées, sont d'une grande ampleur et tombent jusqu'à terre. On ne peut mieux terminer ceci qu'en ajoutant au passage de Christine de Pisan quelques vers de Gilles Corrozet, qui, quoique beaucoup moins ancien que Christine, donne la disposition de quelques meubles d'une manière qui se rapporte avec les peintures du xiv.º siècle et avec le récit de Christine. M. Willemin, dans son ouvrage, les cite comme accompagnement des dessins d'un siège et d'un Lahut très-beaux du commencement du xvi.º siècle, appartenant à M. le vicomte de Senonnes, de l'académie des beaux arts, amateur zclé, qui à la théorie des beauxarts en réunit aussi la pratique. Voici ces vers:

Ayant déjà parlé, p. 307, des différentes espèces de siéges du temps de Charles V, je n'ajouterai ici que quelques mots. Quand Sauval dit que les escabelles communes, faites en manière de coffre, coûtaient 3 sous [ 1 franc 62 centimes], et celles qui avaient des piliers ou des pieds, 4 sous [2 francs 16 centimes ], il est probable qu'il y en avait peu de ce genre dans les appartemens de Charles V. On s'asseyait cependant sur de simples tréteaux de bois; il y en avait quatre rangées autour de la table où le Roi était assis avec ses conseillers d'état. Il est à croire qu'ils étaient destinés aux personnes qui pouvaient assister au conseil sans y avoir voix. Il n'y avait de chaises pliantes et à bras que dans les appartemens de la Reine, et elle seule s'en servait. Le bois, peint en rouge, était rehaussé de roses en étain dore; de longues franges de soie attachées avec des clous dorés formaient la bordure du siege, garni de cordouan vermeil, cuir ou maroquin rouge de Cordoue. Les coffres ou bahuts servaient aussi de sièges; et même, dans des temps plus rapprochés, et dans un récit que fait Brantôme, on voit qu'étant chez la Reine avec un de ses amis, ils étaient assis sur un coffre.

Parmi les distérentes parties du Louvre et les objets précieux qu'il renfermait sous Charles V, il n'y en a pas qui mérite d'attirer autant l'attention que la tour de la librairie, qui contenait en trois chambres la bibliothèque de Charles V, composée de 909 volumes, dont 269 volumes au premier étage, 260 au second et 380 au troisième. On ne sera peut-être pas fâché d'avoir quelques détails sur cette collection; ils sont d'autant plus curieux qu'ils sont consignés dans un manuscrit très-précieux de la bibliothèque royale, écrit en 1373 par Gilles Malet, bibliothécaire de Charles V et de Charles VI,

lorsqu'il rendit compte du dépôt qui lui avait été confié. Ce catalogue, petit in-folio bien conservé, de 62 feuillets, sur beau papier, matière encore assez rare à cette époque, d'une belle écriture, quelquefois assez difficile à lire, a appartenu à Colbert et à son fils l'archevêque de Rouen. Il a donné lieu à trois dissertations de Boivin le cadet, insérées dans les tomes I, II et V des Mémoires de l'académie des inscriptions et belles-lettres. D'autres savans en ont parlé; mais il n'a pas encore été, je crois, publié en entier, et on n'en a donné que des extraits. Peut-être, au reste, a-t-on bien fait; car cette bibliothèque, très-considérable et très-curieuse pour l'époque où elle fut formée, était composée, comme nous le verrons tout-à-l'heure, de manière à ne pas exciter aujourd'hui beaucoup d'intérêt.

Charles V, instruit pour son temps, aimait les sciences et les lettres, et protégeait ceux qui s'y livraient, selon l'expression de son historien (1): «La sage administracion du pere le fist introduire ès lettres moult suffi» samment, et tant que competemment entendoit son latin et suffisamment

» scavoit les regles de grammaire. »

Charles V ne devait pas trouver dans la bibliothèque qu'il avait héritée du roi Jean son père, de quoi occuper les loisirs que lui laissait le gouvernement et qu'il employait à l'étude. Cette bibliothèque, selon les uns, n'était composée que de dix volumes; selon d'autres, elle en possédait vingt. On sait cependant que S. Louis avait rapporté de l'Orient un grand nombre de manuscrits, qui probablement ne furent pas soignés et qui se dispersèrent. Il en avait d'ailleurs légué une grande partie aux cordeliers, aux jacobins, et à l'abbaye de Royaumont. On ne sera pas étonné que ceux qu'il avait pu laisser à sa famille ne se soient pas conservés pendant les quatre-vingt-quatorze ans qui s'écoulèrent depuis la mort du saint roi (en 1370) jusqu'à l'avénement de Charles V (en 1364), lorsqu'on verra la destinée de la bibliothèque de Charles V peu de temps après sa mort.

A une époque qui précède de près de cent ans la découverte de l'imprimerie, une réunion de 909 volumes était très-considérable : le sage roi avait fait de grandes dépenses pour se les procurer dans tous les pays; il faisait rechercher les plus beaux manuscrits, et se plaisait à les faire relier avec magnificence. La plupart avaient des couvertures de cuir ou de maroquin rouge, de velours ou de drap d'or, ou de soie unie ou brodée, chargées d'ornemens en relief, ciselés ou frappés, et elles étaient garnies de riches fermoirs d'argent ou de vermeil : sur presque tous ces livres on avait appliqué les armes du Roi en or et en vermeil. Ils étaient enrichis de dessins enluminés ou de miniatures faites avec soin; ce que ne manque pas de faire remarquer Gilles Malet, qui, en décrivant ces livres, donne plutôt pour renseignement ce qui a rapport à l'extérieur que ce qui regarde le contenu: aussi ne nomme-t-il presque jamais les auteurs des ouvrages.

Il paraît que depuis long-temps on cultivait avec soin l'art de l'écriture en France, et l'on ne peut rien voir de plus beau et de plus recherché sous le rapport de la calligraphie que le petit livre de prières connu sous

<sup>(1)</sup> Christine de Pisan, t. Ler, chap. v1.

le nom d'Heures de S. Louis, et celles du prince Jean dont j'ai déja eu occasion de parler. Il n'est peut-être pas sans intérêt de faire remarquer que Charles V même avait une belle écriture; ce qui était très-rare à cette époque parmi les personnes qui ne se vouaient pas aux lettres. Voici un fac simile de sa signature et de quelques lignes de son écriture, dont l'original est parmi les manuscrits de la bibliothèque royale, et que je dois à l'obligeance de M. Méon, savant éditeur des romans de la Rose, du Renard et de fabliaux, et l'un des conservateurs des manuscrits de la bibliothèque royale. Outre la signature de Charles V, on voit sur cet exemplaire précieux de la Bible les noms des différens rois auxquels il a appartenu depuis Charles le Sage, et ils sont aussi écrits de leur propre main:

Lefte bible eft andre

On peut juger de la beauté de la collection de Charles V par un assez grand nombre de manuscrits de la bibliothèque royale, qui, s'ils n'ont pas fait partie de celle que ce prince avait au Louvre, lui ont du moins appartenu. Il y en a même beaucoup qui ont été faits ou traduits par ses ordres, et l'on y voit souvent, ou Raoul de Presle, un de ses conseillers, ou quelque autre savant, offrir à genoux à Charles V le livre qu'il les avait engagés à composer et qu'ils lui dédient. Ces ouvrages, en général, sont

très-volumineux, en très-beau vélin, remplis de miniatures, et l'écriture en est d'une grande perfection.

D'après ce que nous venons d'exposer, les manuscrits du xiv. e siècle de la bibliothèque royale donnent une très-bonne idée de celle de Charles V, sous le point de vue de l'exécution. Quant aux peintures de ces manuscrits, quoiqu'il y en ait qui soient agréablement faites et qui excitent et récompensent la curiosité par la foule de costumes, d'usages, de meubles, qu'elles nous ont conservés avec une grande naïveté de dessin, cependant on se tromperait sans doute, si on les regardait comme les meilleures productions de la peinture à ces époques. Ce n'était certainement pas le travail des artistes qui avaient le plus de talent, bien que quelques uns des anciens peintres se soient fait une grande réputation dans la peinture des manuscrits. Souvent c'était l'ouvrage de religieux qui, par leur état, ne pouvaient pas donner aux arts tout le temps qu'ils réclament; et d'ailleurs ces dessins, de petite proportion, faits d'une manière expéditive pour rester dans les couvens, ou qui passaient dans les bibliothèques peu nombreuses, ou dans les oratoires, soit des princes, soit des particuliers, ne pouvaient pas être très-étudiés, et ce devait être des objets de commerce. Si l'on en trouve qui sont satisfaisans, on peut croire que ceux que faisaient les meilleurs peintres du temps devaient être beaucoup mieux. Renfermés, pour la plupart, dans la solitude des cloîtres, et retirés du commerce du monde, il est peu de ces enlumineurs de manuscrits qui aient laissé un nom après eux ; mais , si c'eût été des peintres proprement dits, la France en aurait eu une immense quantité, tant est considérable le nombre de ces peintures. Quant aux ouvrages des peintres dont c'était l'unique profession, le temps les a fait disparaître, et l'on ne peut plus juger de leur mérite.

Malgré la richesse de ses livres et le prix qu'il y attachait, Charles V, ne les regardant pas comme une propriété exclusive, en faisait jouir tous les savans. Les armoires qui les renfermaient, garnies de treillages et de vitraux peints, leur étaient ouvertes à toute heure du jour et de la nuit; et le Roi avait fait placer dans les chambres de sa bibliothèque des lampes d'argent et trente chandeliers, pour qu'on pût travailler la nuit et consulter ses manuscrits, qui devenaient la richesse de tous ceux qui voulaient y puiser. Les peintures des livres du xIV. c siècle et les planches que M. Willemin en a tirées, nous offrent tous les différens meubles dont nous venons de parler, et même la disposition des bibliothèques. On y voit des pupitres de formes variées, très-ornés de sculptures, ou quelquefois recouverts de riches étoffes; souvent ce ne sont que de grands plateaux ronds sur lesquels on pouvait placer plusieurs volumes qu'on élevait à volonté au moyen de la grosse vis en bois qui soutenait le plateau. Les bibliothèques, peu élevées, sont à la portée de la main. Les chandeliers ou espèces de lustres en bronze ou en fer qui descendent du plafond se divisent en plusieurs branches, et leurs formes diverses, relevées par des ciselures et des ornemens en relief dans le goût gothique, ne manquent pas d'agrément. La plupart des livres, à tranches dorées, ont des trois côtés des fermoirs en argent ou en vermeil, et il règne beaucoup de variété dans les ornemens imprimés à froid ou en or sur les reliures bleues, violettes ou d'un beau rouge. On trouverait à donner encore bien des détails sur ce qui a rapport au matériel des bibliothèques du temps de Charles V, et par conséquent sur celle de la tour de la librairie au Louvre; mais il vaut mieux avoir recours aux ouvrages originaux où l'on peut les puiser, et dont les peintures en diront beaucoup plus que mes descriptions.

Il est singulier que parmi les personnes qui ont parlé de cette bibliothèque de Charles V au Louvre, et qui ont fait observer qu'elle était trèsconsidérable pour cette époque, il n'y en ait aucune qui ait fait remarquer que c'était peut-être la collection de livres la plus nombreuse qu'il y eût alors, et peut-être même la seule qui existât. Il aurait cependant été bon de fournir une nouvelle preuve qu'à des époques très-reculées nos rois se sont intéressés aux sciences et aux lettres autant que les autres souverains ou que les autres états de l'Europe, et qu'ils ont mis leurs soins à favoriser le progrès des lumières.

Quoique l'Italie cut produit dans le XIII.º et le XIV.º siècle le Dante (né en 1265, mort en 1321), Pétrarque (né en 1304, mort en 1374), Bocace (né en 1306, mort en 1375), et plusieurs littérateurs qui, pleins de zèle pour les lettres, avaient cherché à les ranimer, et dont le génie avait porté tout d'un coup la langue italienne à une perfection ou à une vigueur qu'elle perdit bientôt après eux, cependant ce ne fut que dans le commencement du xv. e siècle que les esprits se tournèrent vers l'étude approfondie des auteurs anciens et des sources de la saine littérature. On mit alors tant de zèle à étudier les écrivains grecs et latins et à se rendre leurs langues familières, qu'une grande partie des savans négligea la langue italienne, et il est curieux de voir dans des ouvrages et des lettres du temps de Côme, de Laurent de Médicis, et de Léon X, écrits par des hommes du premier mérite, à quel point l'italien, mêlé de mots latins, était devenu, surtout en prose, dur et barbare : on n'y reconnaît plus la langue du Dante, de Pétrarque et de Bocace, et on ne la retrouve que dans les vers de Laurent de Médicis et de quelques poètes. Mais aussi le grec et le latin, recevant tous les hommages, y avaient-ils beaucoup gagné; on les écrivait avec pureté, et les savans qui se réfugièrent en Italie pour se soustraire à la tyrannie des Turcs, y trouvèrent des écoliers ardens, infatigables, et qui bientôt devinrent leurs émules. Ce fut alors qu'on s'occupa avec zèle à rassembler les ouvrages épars des auteurs anciens, qui, comme le dit Roscoe (1), pourrissaient dans l'obscurité. Bocace avait bien rassemblé un grand nombre de manuscrits anciens, et on lui doit d'avoir le premier recueilli et mis en ordre les poésies d'Homère, qui reparut, pour ainsi dire, le premier pour assister à la renaissance de la littérature grecque.

On forma alors des bibliothèques ; mais , à l'époque de Charles V , il n'y en avait peut-être pas une , à l'exception de celle de la Sorbonne , rassemblée sous S. Louis (2) , qui égalât la sienne pour le nombre des ouvrages. Les

<sup>(1)</sup> Vie de Laurent de Médicis, t. 1.er, (2) Dans un ancien catalogue de la p. 30. (2) Dans un ancien catalogue de la Sorbonne, dressé en

Médicis, par leur crédit et leur fortune, par les relations étendues que le commerce leur donnait en Orient, contribuèrent plus que tous les autres princes à imprimer ce noble elan aux esprits et à le maintenir. Ce ne fut qu'en 1433 que Côme de Médicis, banni de Florence, fonda à Venise la bibliothèque de Saint-George. Ce grand homme fut puissamment secondé par Poggio Bracciolini de Florence (né en 1381, mort en 1459), à qui ses voyages dans la plupart des contrées de l'Europe offrirent les moyens de recueillir un grand nombre de manuscrits, dont plusieurs, à demi pourris, dit-il, furent trouvés par lui dans une tour obscure. Guarini de Vérone, Jean Aurispa, François Philelfe, tous savans distingués, réunirent beaucoup d'ouvrages à Constantinople et dans le Levant. Un naufrage fit perdre à Guarini tout le fruit de ses recherches et de ses peines. En 1423, Aurispa, plus heureux, rapporta à Venise 238 manuscrits précieux des principaux auteurs grecs, dont quelques-uns même ont disparu depuis. Philelfe, célèbre par sa science et sa mordacité, aidé par son beau-père le savant Chrysoloras, enrichit, en 1427, l'Italie d'un grand nombre de manuscrits grecs, hébreux, chaldéens, arabes, indiens, qu'il découvrait et se procurait avec beaucoup de zèle et d'adresse. C'était, en partie, aux ressources que ces savans trouvaient dans la munificence de Côme de Médicis, qu'ils devaient les heureux succès de leurs efforts, et ce fut à ces différentes collections fournies par Côme le Vénérable que la belle bibliothèque de Florence, connue depuis sous le nom de Lorenzo-Medicea, dut son origine et les prémices de sa gloire. Niccolo Niccoli, riche Florentin, se montra un digne émule de Côme dans l'acquisition des manuscrits; il en rassembla 800 volumes. Roscoe trouve ce nombre très-considérable pour cette époque, et elle est bien postérieure à celle de Charles V. Niccolo Niccoli mourut en 1436, et Roscoe le regarde comme le premier qui eut la gloire, en Italie, d'établir une bibliothèque publique. Celle de Charles V, bien avant cette époque, était publique, par les facilités qu'il donna aux savans qui voulaient la consulter. On sait par le Poggio, dans l'éloge de Niccolo, que celui-ci à sa mort se trouva ruiné par les dépenses qu'il avait faites pour ses livres. Côme paya ses dettes, et acquit sa bibliothèque, dont il forma celle de Saint-Marc à Florence. Il fut

1289 et 1290, on voyait qu'il y avait alors déjà plus de 1000 volumes, et qu'ils vafaient plus de 30,000 francs d'aujourd'hui. La bibliothèque s'accrut tellement, que deux ans après, en 1292, il fallut dresser un nouveau catalogue. Depuis 1292 jusqu'en 1338, la Sorbonne, d'après le catalogue fait cette année-là, acquit des livres pour 3812 livres 10 sous 8 deniers. En prenant la moyenne proportionnelle de 39 prix différens qu'eut le marc d'argent de 1292 à 1338, je trouve qu'elle le mettrait à 4 francs 5 sous 7 deniers d'alors, et donnerait 63 centimes 14 pour ce que vaudrait actuellement le sou, ou

48,144. 69 francs pour les 3812 livres 10 sous 8 deniers, eu supposant que tous les ans on cût acheté des livres pour une somme égale. On voit que cette bibliothèque était alors très-considérable. Les livres y étaient rangés par ordre de matières; ceux de quelque prix étaient enchainés sur des tablettes, et les catalogues eu indiquaient la valeur. Il paraît que ces catalogues précieux n'existent plus; ils avaient servi à l'abbé Ladvocat, auteur du Dictionnaire historique, docteur et bibliothécaire de Sorbonne, à recueillir les documens que je viens de rapporter d'après lui.

aide dans ces soins par Thomas Calandrino, l'un des savans les plus remarquables de ce siècle qui en produisit tant ; et c'est cet habile homme qui depuis fut pape sous le nom de Nicolas V. A son avénement au trône pontifical, il trouva réduite à quelques volumes la bibliothèque du Vatican, dont les livres avaient été dispersés dans les voyages des souverains pontifes de Rome à Avignon. Dans le court espace de son règne (1454-58), il s'occupa de la rétablir, l'enrichit de plus de 5000 ouvrages grecs et latins, et c'est à lui que la bibliothèque du Vatican doit son origine. Celle des Augustins de Florence avait recu de grands accroissemens par le legs que Bocace et Marsile Ficin lui avaient fait de leurs livres. Je ne suivrai pas plus loin l'histoire des plus anciennes et des plus célèbres bibliothèques de l'Italic, et je ne suis entré dans ces détails que pour montrer que les rois de France ne sont pas restes en arrière sur ce point, et qu'ils ont peut-être été les premiers à donner l'exemple de former de nombreuses collections de livres. Ce n'est pas cependant que l'on puisse comparer pour le choix des ouvrages la bibliothèque formée au Louvre par Charles V avec celles de Florence, de Venise et de Rome, qui renfermaient les manuscrits de la plus grande partie des écrivains grees et latins, que l'Italie dut à sa proximité de la Grèce, et aux calamités de ces contrées dévastées par les Turcs, et qu'abandonnaient les savans, les sciences et les livres.

On voit par le catalogue de Gilles Malet que la bibliothèque de Charles V, loin d'être composée de la plupart des auteurs grecs et latins, comme celles dont nous venons de parler, n'en offrait presque pas. On n'y trouve, en général, que des ouvrages de théologie, de droit, d'astrologie. La traduction des Politiques d'Aristote, celle de quelques historiens latins, sont les ouvrages anciens les plus considérables; pas de poètes grecs ; et en poètes latins, il n'y avait qu'Ovide, Lucain; en philosophes, que Boèce, dont la Consolation y est répétée plusieurs fois. On y aurait vainement cherché les œuvres de Ciceron, de Virgile, et les auteurs grecs. Mais cette collection était assez riche en romans en prose et en vers, en écrivains sur la chronologie, sur l'histoire générale, sur l'histoire d'Espagne et d'Angleterre, mais principalement sur l'histoire de France : c'était sans doute celle à laquelle le roi Charles V attachait le plus de prix. On trouvait encore dans cette bibliothèque plusieurs exemplaires de la première traduction de Tite-Live, celle de l'historien Josèphe, Solin, la Cité de Dieu de Saint-Augustin; Salluste, la Conjuroison Katherine [Conjuration de Catilina]; quelques exemplaires des Commentaires de César; Suctone, Valère-Maxime, et Frontin; quelques ouvrages sur l'histoire d'Orient, sur les croisades; la vie de Mahomet, celle de Godefroi de Buillon [Bouillon]; une très-vieille histoire de France en vers gascons, celle du Prêtre Jehan; les ouvrages de Marc Paul, les testamens des rois de France, la vie de plusieurs d'entre eux, des traités où l'on discutait les affaires des papes et les limites de leur puissance. La plupart des ouvrages sur l'astronomie, l'astrologie, la médecine, étaient traduits de l'arabe. La Bible et des livres de piété composaient aussi une grande partie de cette bibliothèque. Mais ce qui peut paraître assez singulier, c'est qu'il y manquât beaucoup d'écrivains de l'antiquité connus en

France à cette époque, et que cite souvent Christine de Pisan, qui avait une grande érudition et connaissait bien ses auteurs. Je croirais volontiers qu'on ne voulait admettre dans la bibliothèque du Louvre que des exemplaires d'une très-belle exécution, et que peut-être il n'y avait pas d'assez beaux manuscrits des auteurs cités par Christine. Ce que j'ai rapporté de la minutie que met Gilles Malet à rendre compte de l'extérieur et de la condition des ouvrages, pourrait faire croire qu'il tenait au moins autant à la richesse matérielle des livres qu'à la valeur de ce qu'ils contenaient.

Si nous suivons la destinée de la bibliothèque de Charles V, nous verrons qu'elle éprouva bien des vicissitudes. Depuis la mort de ce roi en 1380, on ne voit pas qu'elle ait reçu d'augmentation avant 1409. Cependant, si l'on en croit Sauval, lorsqu'on chassa les Juifs en 1394, on leur confisqua 114 volumes, qui furent apportés à la bibliothèque du Roi; mais il paraît que ce fait n'est pas prouvé, et cette addition ne se trouve pas dans l'inventaire de Gilles Malet, bibliothécaire à cette époque, et qui n'eût pas manqué de l'ajouter à son ancien catalogue. Si d'un côté la bibliothèque du Louvre s'accrut, en 1409, de 20 volumes que lui donna le duc de Guienne, fils aîné de Charles VI, d'un autre elle essuya plus d'un échec : dès 1410, à la mort de Gilles Malet, dont Christine de Pisan fait un grand éloge, il manquait à la bibliothèque 200 volumes que Charles V et Charles VI avaient prêtés ou donnés, ou que quelques princes s'étaient appropriés. En tout il ne restait de l'ancien fonds que 730 volumes, qui, ajoutés aux 20 du duc de Guienne et à environ 200 de nouvelles acquisitions, ne portaient, en 1411, la bibliothèque du Roi qu'à 950; ce qui différait bien peu des 909 dont Gilles Malet avait rendu compte en 1373 : encore ces livres n'étaient-ils plus en aussi bon état que lorsqu'ils étaient sous sa garde. En 1423, après la mort de Charles VI, on fit un nouvel inventaire : il ne se trouva plus dans la bibliothèque du Louvre que 853 volumes, estimés par trois libraires 2323 livres 4 sous, qu'on peut évaluer à 17,932 francs 58 centimes; ce qui porte les livres, l'un dans l'autre, à 21 francs et quelque chose de notre monnaie. Cependant il y a de ces énormes manuscrits remplis de miniatures, qui , ayant coûté quelques années de travail, devaient être d'un prix bien plus élevé, s'ils avaient été faits par des personnes qui n'eussent pas eu pour vivre d'autres ressources que ce travail. On ne connaît l'histoire de la bibliothèque de Charles V que jusqu'à l'année 1429. Le duc de Bedford, régent du royaume, ôta la garde des livres à Garnier de Saint-Yon, alors bibliothécaire ; il paraît qu'il les envoya en Angleterre , où l'on en a retrouvé qui, d'après la signature de Charles V, avaient dû lui appartenir. Selon Boivin le cadet, à qui j'ai emprunté une grande partie de ces détails, il est dit dans les registres de la chambre des comptes que ces livres furent achetés par le duc de Bedford 1200 livres, ou 9257 livres 13 sous, le marc d'argent valant alors 7 livres. Tel fut le sort de la bibliothèque de la tour de la librairie du Louvre, et l'on voit que, formée par trois de nos rois, S. Louis, Jean et Charles V, elle n'a pas obtenu, ainsi qu'elle le méritait par son ancienneté, la gloire de fournir un fonds considérable à la bibliothèque royale d'aujourd'hui, qui n'en possède peut-être que quelques volumes. Il y en a cependant un assez grand nombre qui ont fait partie de la bibliothèque de Blois, et qui, étant dédiés à Charles V, me feraient croire qu'ils peuvent avoir été d'abord dans celle du Louvre (1).

Tels sont les détails où j'ai cru devoir entrer sur l'ancien état du Louvre. J'ai pris quelque plaisir à m'y arrêter et à chercher dans le beau palais de nos rois des traces et des souvenirs de ce qu'il pouvait être autrefois; on me le pardonnera sans doute. Si l'on tient à honneur pour un vaisseau célèbre par plusieurs faits glorieux de conserver encore quelques parties de sa première charpente, et si, malgré les ravages des tempêtes et de la guerre, on regarde toujours comme le même bâtiment celui qu'auraient mené au combat, à la gloire, les Tourville, les du Quesne, les du Guay-Trouin, les Forbin, avec quel intérêt ne doit-on pas parcourir les salles élevées par Philippe-Auguste, par Charles V? Ce sont les mêmes murailles qui si souvent ont retenti de chants d'allégresse en l'honneur du vainqueur de Bouvines; c'est dans cette même enceinte que le sage Charles V méditait avec sa rare pradence les projets qui devaient rendre et conserver à la France son éclat et sa force, et que le bon connétable du Guesclin, Clisson, Boucicaut, venaient suspendre les trophées qu'ils avaient enlevés aux ennemis de la France.

Il ne paraît pas que Charles VI ait beaucoup travaillé à l'embellissement du Louvre tel que l'avait laissé Charles V; il ne s'en occupa que sous le rapport des fortifications, et, pour les agrandir, il détruisit le jardin du Roi et de la Reine du côté de la rivière, et, en 1382, la tour du bois, qu'il

(1) Parmi les beaux manuscrits du xiv. e siècle, remplis de peintures, que l'on peut voir à la bibliothèque royale, je citerai comme devant avoir appartenu à Charles V les livres suivans : les Heures de S. Louis; son admirable petite Bible sans peintures. N.ºs 6712, 6715, la Cité de Dieu de S. Augustin , traduite par Raoul de Presle, dédice au roi Charles V, dont il ctait conseiller et poète, 6718, les trois premières Décades de Tite-Live, mises en français par François-Pierre Baleux ou Berchorius, prieur de Saint-Éloi, dédices au roi Jean, dont on voit le portrait, ainsi que celui du traducteur; ce livre doit avoir appartenu à Charles V. 6719, première Décade de Tite-Live, traduite par le même, dédiée au roi Jean, 6722, Commentaires de César, dédiés au roi Jean, que la première peinture représente dans la salle du Trône, très-riche, ornée de buffets ou dressoirs, de statues et de tapisseries. 6723, deux livres des Histoires de la vie de Jules-César. 6624, Valère le Grand [ Maxime ] , traduit en français par Simon de Hesdin et Nicolas de Go-

nesse, dédié au roi Charles V. 6760, Chroniques de Froissart, 6793, deux volumes du Roman de Lancelot du Lac, finis le jour de Paques fleuries, en mars 1344; le t. 1.er et le t. 111, cotés 6792, 6794, paraissent être du xIII.e siècle. 6802, le livre des Propriétés des choses, dédié à Charles V en 1367: on y voit son portrait et celui du traducteur, 6870, le même, traduit par ordre de Charles V. 6819, la Bible historiaux ou Histoires escolâtres, traduite par Guiard des Moulins, chanoine de Saint-Pierre d'Aire, en 1294. 6832, Jean Bocace, Des cas des hommes illustres, 2 volumes, xIV.º siècle. S'il n'est pas positif que ces manuscrits aient fait partie de la bibliothèque de Charles V au Louvre, parce qu'on ne les trouve pas assez clairement indiqués dans l'inventaire de Gilles Malet, cependant il n'y a presque pas lieu de douter qu'ils n'aient appartenu à quelqu'une des bibliothèques que Charles V avait à Fontainebleau, à Creil et dans ses différens châteaux, et ils suffisent pour nous donner une idée de ce que pouvait être celle du Louvre.

avait fait élever, et dont nous avons déjà parlé, ainsi que des statues dont Charles VII orna le portail de la grande entrée sur la Seine. Louis XI et Charles VIII habitèrent peu le Louvre, qu'ils ne regardaient presque plus que comme une forteresse dans laquelle on conservait des munitions et des machines de guerre. Sous Louis XII, on s'en occupa peu, du moins comme palais.

Mes recherches sur le Louvre ayant pour but principal les arts et surtout l'architecture et la sculpture, je ne me crois pas obligé d'entrer dans le détail des événemens qui s'y sont passés jusqu'à l'époque où nous sommes arrivés, en rapportant l'histoire de ce château. Ayant servi de demeure à plusieurs de nos rois, il doit avoir été témoin de contrats de mariage entre différens princes, de traités et d'une partie des grandes transactions qui ont eu lieu à diverses époques, et que l'on trouve au long dans Sauval et dans Piganiol de la Force, auxquels je renvoie ceux qui desireraient les connaître. Je me borncrai, quand je donnerai la description des salles du Musée royal, à parler des événemens qui y ont un rapport direct.

L'époque à laquelle nous sommes parvenus, vit le Louvre changer encore de face; son architecture devint plus régulière et s'embellit de tout ce que cet art, ramené à un goût plus pur par les maîtres habiles qui l'illustrèrent sous Louis XII, acquit encore de perfectionnement sous les règnes de François I.er et d'Henri II. Les arts brillaient alors du plus vif éclat en Italie; et la protection que François I.er et Henri II leur accordaient, attirait et naturalisait en France les artistes italiens et leurs chefs-d'œuvre. Si d'abord ils se présentèrent comme des maîtres, bientôt aussi les élèves qu'ils formèrent purent souvent devenir leurs rivaux, Fixés dans leur nouvelle patrie, les arts retrouvèrent dans la magnificence et le goût éclairé de nos rois toute la faveur et le zèle qui les élevèrent à un si haut point à Florence et à Rome sous les Médicis; et ces arts régénérés, se rappelant les temps fortunés de l'antique Grèce, crurent voir en France briller de nouveau pour eux les siècles de Périclès, d'Alexandre le Grand, des Ptolémées et d'Auguste. A entendre cependant quelques écrivains étrangers, cette France n'eût été qu'une terre étrangère aux arts, où ils ne vivaient ou ne végétaient qu'à regret, ainsi que des plantes exotiques arrachées à de plus beaux climats. Mais il faut bien qu'elle n'ait pas été considérée ainsi dans les beaux temps de l'Italie; car des maîtres tels que Léonard de Vinci, Primatice, le Rosso, Paul-Ponce Trebati, Benvenuto Cellini, Nicolo del Abbate, dont l'Italie ne prononce les noms qu'avec respect, auraient-ils abandonné leur patrie, cette terre chérie des arts, pour venir dans un pays dont la fatale influence eût refroidi leur imagination , et , pour ainsi dire , paralysé leur talent? Pourrait-on supposer que le vil appât du gain, ou l'espoir de quelques honneurs, eût pu les décider à sacrifier ainsi leur gloire? Recherchés par des papes tels que Jules II et Léon X, par les Médicis, les Farnèse, et par toutes les plus illustres maisons souveraines de l'Italie, comblés de distinctions dans leur belle patrie, ils venaient cependant en chercher une nouvelle en France, où les retenait encore plus par sa bienveillance que par ses largesses ce roi tout-à-fait Français, qui, dans sa générosité

envers eux, allait toujours au-delà de ses promesses et de leurs espérances. Ne pouvant plus se détacher d'un souverain dont ils recevaient un si bienveillant accueil, ils vivaient honorés de ses bienfaits et mouraient heureux entre ses bras.

Si Jules II et Léon X, dans leurs règnes si courts et si brillans pour les arts, ont ajouté à la beauté de l'Italie par la découverte des monumens et des statues antiques, n'était-ce pas leur propre pays qu'ils enrichissaient, et l'Italie, sous le rapport des arts, ne devait-elle pas beaucoup de reconnaissance à François I.er, à un prince étranger qui favorisait ces précieuses découvertes par les acquisitions qu'il faisait et qui, sans appauvrir un pays, mine inépuisable de monumens, répandaient au loin l'amour des arts et leur offraient des guides? Ne pourrait-on pas ajouter d'ailleurs que, par la protection que François I.er accordait en France et en Italie aux arts et aux artistes, il avait, pour ainsi dire, acquis le droit de partager avec Rome les admirables débris de l'antiquité? Ou bien il aurait fallu qu'on n'en sentit pas alors tout le mérite, puisqu'on souffrait qu'il enrichit ses palais de chefs-d'œuvre d'une beauté comparable à celle de ce que l'Italie conservait de plus estimé; et que c'était pour ce grand prince, le père des sciences et des arts, que les peintres et les sculpteurs les plus célèbres de Rome et de Florence exécutaient leurs plus beaux ouvrages.

Le Louvre, tel que le trouva François Ler, avait été très-négligé depuis long-temps, et il n'offrait pas une habitation digne du goût et de la grandeur de ce monarque. Lorsqu'en 1539 il voulut y recevoir Charles-Quint, on fut obligé de faire à ce château de grandes réparations, pour pouvoir y déployer une magnificence digne des deux souverains. Il y eut des changemens nécessaires dans la disposition des principaux appartemens; on abattit même plusieurs parties de bâtimens, probablement la porte du Louvre du côté de Paris, pour établir des lices où l'on donna des joutes et des tournois sur le bord de la rivière. Enfin de grandes dépenses mirent ce château en état de loger Charles-Quint et sa suite, le Roi et la Reine, le Dauphin et la Dauphine, le Roi et la Reine de Navarre, les enfans de France, le cardinal de Tournon, le connétable Anne de Montmorency et la duchesse d'Étampes. Il est vrai que, par le détail des pièces de leurs appartemens, on voit qu'alors les princes se contentaient de logemens assez modestes. Les Œuvres royaux, cités par Sauval, et qui étaient remplis des détails des frais que coûta cette réception, rapportaient, pour en donner une idée relevée, qu'on avait doré toutes les girouettes du Louvre, et qu'on avait attaché des chandeliers de laiton aux murs des escaliers, des salles basses et des antichambres du palais : mais peut-être la matière avait-elle acquis de la valeur par le dessin et la ciselure de Benvenuto Cellini. Ce fut probablement aussi à son talent que l'on dut un Hercule en argent de 6 pieds de haut, qui plantait en terre avec effort deux grandes colonnes du même métal, statue qui fut offerte à Charles-Quint par le prévôt des marchands.

La principale entrée du Louvre ne fut plus sur la Seine; on la mit du côté de Saint-Germain l'Auxerrois. Il est cependant probable qu'on laissa cette porte telle qu'elle était sous Charles VI, et c'est du moins ce que l'on peut inférer du genre d'architecture de cette entrée, qui existait encore du temps de Sauval, et dont nous avons parlé p. 283. Ces changemens, qui n'étaient que partiels, donnèrent à François I.er l'idée d'en faire de plus considérables, et de rebâtir le Louvre sur un nouveau plan. En 1527, pour dégager la cour et rendre du jour aux appartemens, on avait dejà detruit la grosse tour, et plusieurs autres depuis eurent le même sort : cependant, selon Sauval, il en existait encore six en 1724; mais il n'indique pas leurs places. En combinant ce qu'il rapporte avec ce qu'on trouve dans des plans, on voit que ces tours devaient être celles du coin vers le grand jardin, et les autres de ce côté jusqu'à la tour du coin sur la rivière. Quant à la grosse tour, lorsqu'on la démolit, il fallut, à partir du 28 février 1527, quatre mois pour terminer ce pénible travail; il fut entrepris par Jean aux Bœufs, couvreur ordinaire du Roi, et on le lui paya 2500 livres, qui feraient aujourd'hui 10,188 francs 18 centimes, le marc d'argent valant alors 13 francs 5 sous. Quoiqu'on eut aplani le lieu où s'élevait la tour de Philippe-Auguste, les traces en subsistèrent pendant long-temps, et le terrain était plus bas que le reste de la cour. Plus de cent ans après, il y avait en cet endroit une espèce de creux où les eaux croupissaient, et qui existait encore en 1620 ou 1640; on ne manquait pas de croire parmi le peuple qu'il y avait là un abîme sans fond. Si l'on creusait dans cet emplacement, il est assez vraisemblable qu'on trouverait encore des restes des immenses fondations de cette tour, qu'on peut croire, vu leur solidité, n'avoir pas été arrachées entièrement.

Nous voici à la seconde époque du Louvre, qui, depuis les temps les plus reculés, et depuis Philippe-Auguste et Charles V, avait reçu bien des accroissemens dans son ensemble, bien des modifications dans ses distributions et dans ses destinations, mais qui cependant, ayant toujours conservé la même forme générale, servait à nos rois alternativement ou tout-à-la-fois de forteresse et de château. Cet antique manoir va changer entièrement de face, et n'offrira presque plus rien de son ancien état. François I.er donnait tous ses soins aux embellissemens de Paris (1); son goût éclairé pour les arts, tandis que les Médicis les faisaient fleurir en Italie, les encourageait en France par la faveur qu'il leur accordait et par sa libéralité; et les artistes italiens, accueillis, comblés de biens et d'honneurs en France, ne croyaient pas avoir changé de patrie. Voyant les grands changemens qu'exigeait le Louvre, et les difficultés qui s'opposaient à leur exécution, François I.er résolut de l'abattre en grande partie et de le reconstruire sur un nouveau plan; et

(1) On voit, par ses ordonnances, qu'il veillait sévèrement à la propreté de Paris: des tombereaux fermés emportaient les immondices considérables que l'on était obligé de réunir devant les portes des maisons; les servantes étaient tenues de balayer les rues, et il parait que, dans certaines rues, il y avait un ruisseau d'eau

courante où elles portaient les moindres ordures dans des paniers, et qui les entraînait à la rivière. François I.er, dans as sollicitude pour Paris, ne permettait pas que les maisons fussent trop élevées, et qu'on détruisit les jardins, qu'il regardait avec raison comme uu moyen de salubrité pour une grande ville. au fait, il est plus facile et presque toujours plus avantageux de refaire un édifice que de raccorder d'anciennes constructions avec de nouvelles.

On n'est pas bien d'accord sur l'époque à laquelle commencèrent les travaux du Louvre sous François I.e., ni sur l'architecte qui fut d'abord chargé de les exécuter d'après les projets du Roi. Selon les uns, ce fut en 1528 qu'on mit la première main à cette grande entreprise, et l'ierre Lescot fut l'architecte à qui on la confia (1); mais cette date, ainsi que le fait observer d'Argenville, est difficile à concilier avec l'âge de Lescot, qui, né en 1510, n'avait alors que dix-huit ans, et eût été bien jeune pour avoir acquis assez de talent et mérité assez de confiance pour être mis à la tête de travaux d'un aussi grand intérêt. D'autres auteurs, et parmi eux d'Argenville, croient avec plus de raison que les premiers travaux n'eurent lieu qu'en 1539, ou même en 1541: Lescot avait alors vingt-neuf ou trente-un ans; à cet âge, et dans toute la force de són talent, il pouvait concevoir et diriger des plans importans. Cependant cette époque, pour être admise, éprouve encore des difficultés.

Quoique François I.er tint beaucoup à ses projets sur le Louvre, et qu'il y fit de grandes dépenses, cependant les travaux ne prirent pas sous son règne un grand développement, et l'on fit tomber plus de l'ancien château qu'on n'en éleva du nouveau. Il paraît que l'on s'occupa surtout de la grande et belle salle des gardes ou des antiques, connue aujourd'hui sous le nom de salle des Caryatides, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, et sur laquelle nous entrerons encore dans quelques détails, lorsque nous décrirons les salles du Musée royal. Il suffit, pour le moment, de savoir qu'une inscription placée au-dessus de la porte apprenait que, bâtie par François I.er, cette salle avait été, en partie, ruinée par le temps, vetustate collapsam, et

(1) Voyez, sur cet architecte, d'Argenville et l'article de M. Quatremère de Quincy dans le Dictionnaire d'architecture de l'Encyclopédie méthodique. Il est bien singulier que Milizia, Memorie degli architetti, en donnant pour titre à un de ses articles les noms de Pierre Lescot et de Jean Goujon, ne dise que quelques mots insignifians sur celui-ci, et pas un seul de Pierre Lescot. Dans les autres endroits de son ouvrage où il est question du Louvre, à peine mentionnet-il ce grand architecte. Il est vrai que cet auteur ne traite guère mieux Jean Bullant, Androuet du Cerceau, tandis qu'il parle, et souvent au long, d'architectes qui méritent à peine d'être cités. Il paraît que la famille des Lescot était très ancienne à Paris; on trouve plusieurs personnes de ce nom dans un très-curieux manuscrit de 1313, qui est à la bibliothèque royale. Il contient toutes les rues de Paris d'alors .

ainsi que les principaux habitans qui y demeuraient, et la somme dont chacun contribua pour payer une somme de 10,000 francs [ 197,856 livres , le marc d'argent valant alors 2 livres 14 sous 7 deniers ] que la ville de Paris donnait à Philippe le Bel. Ce manuscrit mériterait d'être publié; il est très-précieux pour les anciennes familles de Paris et pour l'origine de leurs noms. Parmi plusieurs Lescot inscrits dans le registre, j'en trouve un rue du Champ-fleuri [ de la Bibliothèque ] près du Louvre, à côté de celle de Jean Saint-Denis, qui, quelques siècles après, en 1806, a reçu le nom de Pierre Lescot, en l'honneur de ce célèbre architecte. Il serait assez singulier que cet ancien Lescot eût été un de ses ancêtres, et que cette famille cut ainsi habité pendant des siècles près du Louvre, qu'un de ses descendans devait embeflir un jour.

rétablie par Henri II, de 1548 à 1556. Il y aurait eu bien peu de distance de 1539 ou 1541 à 1548, pour que les ravages du temps eussent obligé à réparer cette salle, ou il faudrait qu'elle eut été bien mal construite; et peuton supposer ce défaut de solidité dans les ouvrages d'un architecte aussi habile que Lescot, dont les travaux faits depuis plus de deux cent soixante ans subsistent encore intacts? Il serait plus probable que l'ancienne salle basse et les chapelles de Charles V furent réparées et qu'on en changea la distribution, ou même qu'on les transforma en une seule salle, en 1528 ou 1529, ainsi que l'indique Corrozet (p. 160 verso), et que, le temps l'ayant endommagée, elle fut reprise en entier en 1548 par Pierre Lescot (1). Au reste, dans cette supposition, qui donne vingt ans d'existence à cette salle, au lieu de dix lorsqu'elle fut restaurce, on me peut s'empêcher de trouver que c'est encore un espace de temps bien court pour qu'on puisse comprendre le vetustate collapsam de l'inscription, et admettre que, de vétusté, cette salle tombait en ruine : vingt ans sont bien peu de chose pour un bâtiment en pierres de taille; c'est sa première jeunesse. Tout ceci me confirme dans l'opinion que cette salle avait fait partie des constructions de Philippe-Auguste. Existant depuis plus de trois cents ans en 1598, elle pouvait avoir besoin de réparations assez grandes pour qu'on ait attribué à François I.er de l'avoir construite, et cette restauration, n'ayant pas été faite comme le demandait l'état des murailles, n'aura pas eu toute la solidité nécessaire. Le temps continua d'y exercer son action destructive, et, vingt ans après avoir été refaites, les voûtes purent menacer de tomber de vétusté; il ne faut donc pas dater cette vétusté de l'époque où cette salle fut réparée par Francois I.er, mais de celle où elle fut construite par Philippe-Auguste.

Quoi qu'il en soit, ce fut Pierre Lescot qui, sur la fin du règne de François I.er et sous celui d'Henri II, fut chargé des plans et des travaux du Louvre. Il est à regretter qu'il n'existe plus aucun de ces plans, ni même de ceux qui furent faits sous Henri IV : on ne les connaissait dejà plus du temps de Sauval, qui pense qu'ils avaient été égarés par négligence ou supprimés par malice; il ajoute cependant qu'ils furent en partie suivis par les architectes qui succédérent à Lescot. Cet habile homme, de la famille d'Alissy, et dont on ne connaît pas la ville natale, avait reçu de la nature toutes les qualités qui peuvent produire un architecte de mérite, le génie des conceptions grandes, riches et sages, et le talent de les exécuter : aussi contribua-t-il à faire faire en France des pas rapides à l'architecture, et à lui imprimer un caractère plus pur et plus rapproché de l'antique que celui qu'elle avait eu jusqu'alors. Ce n'est cependant pas Lescot qui le premier, ou le seul, rendit en France, à cette époque, de si grands services à l'architecture, et à qui l'on puisse faire l'honneur de le regarder comme le restaurateur des principes des anciens. Dejà Bullant, par d'heureux changemens, s'était acquis des droits à sa reconnaissance, en élevant, avant 1540,

<sup>(1)</sup> Il est fâcheux que Corrozet, qui vivait à cette époque et dont l'ouvrage finit en 1559, ne nous ait pas laissé plus de détails sur ce qui regarde le Louvre sous François I. et Henri II.

Écouen, S'éloignant, sans l'abandonner entièrement, du système ou de la manière gothique de bâtir en vogue avant lui, et se prêtant dans certaines parties au goût qui régnait encore, il s'était rapproché de l'élégante et noble simplicité de l'architecture grecque, quoique souvent il ressemblat à ces néophytes qui, après avoir embrassé avec ardeur une autre religion, sont parfois ramenes par quelques souvenirs vers le culte qu'ils ont quitté. On peut considérer les ouvrages de Bullant comme formant la transition du goût gothique à une architecture plus pure dans son ensemble et mieux motivée dans ses détails. Ce n'est pas aussi que ce bel art, avant Bullant et Lescot, n'eût eu de grandes obligations à Juste de Tours et à Jean Joconde de Vérone, qui, sous Louis XII, avaient commencé à l'épurer et à le faire sortir de l'état de désordre où il était resté jusqu'à cette époque. Ces architectes laissèrent de beaux témoignages de leurs talens et de leur goût, qui tient cependant encore un peu du gothique, le premier dans le mausolée élevé à Louis XII, et le second dans le pont Notre-Dame, et dans le beau château de Gaillon, qu'on lui attribue et qui peut avoir été fait sur ses dessins. Élevé par le cardinal d'Amboise, ce superbe monument attestait son goût et la protection qu'accordait aux arts ce Mécène des artistes, ce digne ministre du bon roi Louis XII (1).

Les talens de Lescot lui avaient mérité de grandes faveurs : il devint chanoine de la cathédrale de Paris : François I.er lui donna l'abbave de Clagny près de Versailles et celle de Clermont, et souvent même dans les anciens écrivains, entre autres dans Vigenère, il n'est désigné que par le nom de Clagny. Lescot fut conseiller des rois François I.er, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Pour que la beauté de la sculpture, dans le monument qu'il allait élever à la gloire du Roi, de la France et des arts, répondit à la magnificence de l'architecture, Lescot s'associa dans les travaux du Louvre Jean Goujon, le plus habile sculpteur français de cette époque, et sans doute l'un des plus gracieux qui aient existé depuis la renaissance des arts, et dont le talent était le plus en harmonie avec les riches conceptions de l'architecture. L'abbé de Clagny eut aussi recours à Paul Ponce, dont le ciseau vigoureux et les compositions nobles et fières rappellent le style de Michel-Ange, et permettent de croire qu'il fut élève de ce grand maître, dont il suivit les principes. La réunion d'artistes de ce mérite devait produire d'heureux résultats, et la partie du Louvre qu'on leur doit, prouve à quel point de beauté ils auraient porté ce palais s'ils eussent pu le terminer.

D'après le plan ordonné par François I. et conçu par Lescot, le Louvre devait, selon Sauval, former un édifice carré qui renfermait une cour de 32 toises; ce n'était pas le quart de la grandeur qu'elle a aujourd'hui.

(1) Sur Jean Joconde, homme extraordinaire, qui rendit de grands services à l'architecture, à la littérature, aux antiquités, voyez Vasari, t. X, p. 46, et la préface de Guill. della Valle; Milizia, t. I, p. 232; M. Quatremère de Quincy, Dictionnaire d'architecture de l'Encyclopédie méthodique, au mot Giocondo. Voyez le même ouvrage pour Jean Bullant; il ny est pas question de Jean Juste de Tours. M. le comte Cicognara, Storia &c. t. IV, p. 426, en parle avec éloge.

Mais je crois que cet auteur se trompe; car on eût alors diminué la cour du Louvre de Charles V, qui, comme nous l'avons vu , avait 34 toises : de long sur 32 toises 5 pieds de large, et il est très-probable qu'on ne changea rien à ces dimensions. Il se trompe encore lorsque, page 26, il dit que la cour aura 64 toises en œuvre. A la manière dont cette phrase est placée, on croirait qu'il s'agit de l'époque de François I.er; ce qui ne se peut pas. Ainsi Sauval a en vue la cour du Louvre quadruplée par Louis XIII et Louis XIV, et l'on verra que cette mesure est encore fautive ; car la cour d'à présent, dont la longueur et la largeur sont en sens opposé de ces dimensions dans celle de Charles V, a 64 toises de long sur 63 de large. La partie du Louvre de Lescot tournée vers l'ouest se terminait au nord par un pavillon qui allait jusqu'au milieu de celui de l'horloge. Il n'est pas hors de propos de faire remarquer que dans le plan de cet architecte les tours rondes de Raimond du Temple furent remplacées par des pavillons carrés, qu'on disposa plus régulièrement que les tours, et auxquels on donna moins de saillie. Du côté de la Seine, l'extrémité orientale de cette façade répondait à la moitié de celle d'à présent ; mais cette partie de l'édifice avait beaucoup moins de profondeur qu'elle n'en a actuellement (voyez l'ancien et le nouveau plan, pl. 9 et 11 ). Le mur de cette aile, ainsi que je crois l'avoir prouvé, page 277, a appartenu en partie au Louvre de Charles V, et c'est aujourd'hui celui qui sépare les grandes salles du Musée royal des antiques, du côté de la rivière, d'avec les petites qui donnent sur la cour, et qui formèrent les appartemens de Catherine de Médicis. Je me borne à les indiquer, devant y revenir lors qu'il sera question des différentes parties du Louvre. On voit, par un plan d'Androuet du Cerceau de 1570 (voy. pl. 9), que Lescot ne termina que les deux ailes dont nous venons de parler. L'entrée principale du palais n'était plus, comme autrefois, sur la rivière; elle fut mise du côté de Saint-Germain l'Auxerrois : on ignore la disposition que lui aurait donnée Lescot. François I.er ne reconstruisait pas le Louvre en entier; il l'agrandissait en quelques parties, ou plutôt, en y mettant de la régularité, il embellissait le palais vénéré de Philippe-Auguste et de Charles V. Les nouvelles constructions que l'on y ajouta furent obligées de se régler sur ce que l'on conserva des anciennes, à l'ouest et au midi. Ainsi Michel-Ange, en projetant le plan de Saint-Pierre, respecta l'ancienne et petite basilique, qui devint, pour ainsi dire, le sanctuaire de la nouvelle église, et il entoura de toutes les pompes de l'architecture ce premier et modeste monument. Il en fut de même du Louvre; les murailles massives de Philippe-Auguste et de Charles V servirent, pour ainsi dire, de base à l'élégant palais de Lescot.

Le plan de l'abbé de Clagny, sagement entendu, réunissait tout ce que demandaient les convenances: l'étage inférieur et une partie du premier étaient destinés à l'habitation du Roi et de sa famille; on y avait réservé de grands appartemens pour les réceptions et pour les, jours de représentation; l'élévation des deux ordres d'architecture, la richesse de leurs décorations, annonçaient cette destination. Pour ajouter à l'agrément et à la

facilité des communications, un large balcon régnait au premier étage, tout autour de la cour, et formait aux grands appartemens une espèce de terrasse. Dans l'attique devaient loger les personnes qui faisaient le service auprès du Roi; ayant moins de hauteur que les deux autres étages, il les amortissait bien, et l'édifice était juste dans ses proportions et en harmonie dans ses détails. On pouvait reprocher au toit sa trop grande hauteur, qui écrasait le bâtiment ; mais c'était un reste de l'ancien goût gothique. et de ces exigences de l'époque et des localités, dont Lescot n'avait pas pu s'affranchir. C'était d'ailleurs un moyen d'augmenter l'habitation, et de loger une grande quantité de personnes attachées à la cour : et combien n'y en a-t-il pas encore à présent qui habitent les palais des rois et que ferait frémir le projet de diminuer la hauteur de la toiture! Il est probable que c'était pour dissimuler, autant que possible, une partie de cette élévation, que Lescot avait couronné son attique de la balustrade richement ornée qui existe encore aujourd'hui (voyez planche 19 ), et qui, accompagnant bien le reste des ornemens, rappelle ces antéfixes, de formes variées, dont les anciens ornaient le bord de leurs toits. Pour que rien ne manquât à l'élégance de l'édifice, Lescot avait décoré le haut du comble, ainsi que l'offrent l'ouvrage de du Cerceau, et, ici, la planche que l'on vient de citer, par une large et riche bordure en plomb, formée d'une crépine de feuilles d'eau, d'oves et de glands retenus par un gros câble; le tout était terminé par des guirlandes supportées de distance en distance par des têtes de lion surmontées d'un croissant, Ces emblèmes de Diane de Poitiers, dont Henri II avait la galanterie ou la faiblesse d'orner tous les édifices qu'il faisait élever, indiquent que cette partie du Louvre fut achevée du vivant de ce prince : car après sa mort on n'aurait pas employé de semblables ornemens; Catherine de Médicis, qui chassa de sa cour la maîtresse d'Henri II, n'eût pas souffert qu'on élevât à celle qui l'avait outragée, de tels trophées dans la demeure des rois (1).

Nous avons vu que Lescot, dans la décoration du Louvre, s'était associé les talens de Jean Goujon et de Paul Ponce : celui-ci se chargea des sculptures des petits frontons de l'attique; et Jean Goujon, de celles qui ornent

(1) On peut faire la même observation en sens inverse, au sujet de la grande colonne qu'on voit encore à la halle au blé, et qui faisait partie du bel hôtel de la Reine on de Soissons, bâti par Jeau Bullant pour Catherine de Médicis. Ce qui prouve que ce n'était pas elle qui avait fait élever cette colonne pour servir à ses observations astronomiques ou astrologiques, c'est qu'elle est ornée des chiffres d'Henri II, unis à ceux de Diane de Poitiers et à d'autres emblèmes qui rappellent l'amour de ce prince pour cette célèbre maîtresse. Certainement Catherine de Médicis fa étiestait trop pour orner un

monument avec des allusions qui lui retracaient tous ses chagrins et celle qui les avait causés. Ainsi, quoiqu'il passe pour constant que Catherine de Médicis fit bâtir le grand hôtel de Soissons après la mort d'Henri II, il est assez probable qu'il teait déjà commencé du vivant de ce prince, ou que du moins la grande colonne était déjà terminée, et que ce fut lui qui la décora des chiffres et des ornemens dont il surchargeait tous les édifices élevés par ses ordres. Voy. l'article Bullant, dans le Dictionnaire d'architecture de l'Escyclopédie méthodique, par M. Quatremère de Quincy.

les œils-de-bœuf. L'un et l'autre les exécutèrent avec autant de soin que de talent, et je me reserve de les décrire lorsque je passerai aux détails de la sculpture extérieure du Louvre. Peut-être a-t-on reproché avec raison à l'architecte d'avoir trop multiplié les ornemens, et d'en ayoir surchargé son édifice, dont l'ensemble aurait gagné s'il y eût eu plus de repos, et qu'on eût été plus sobre de détails, très-beaux sans doute, mais qui, par leur grandeur, nuisent à celle des différentes parties où ils sont prodigués. L'attique surtout, qui, par sa position et sa destination, a moins d'importance que les autres parties de l'édifice, est trop riche, et c'est dans la décoration des étages consacrés particulièrement à l'habitation du souverain que Lescot aurait pu déployer d'une manière plus convenable toute la magnificence de la sculpture. Il a fallu souvent aussi avoir recours à des attitudes forcées, pour pouvoir faire entrer dans les frontons circulaires et dans les panneaux de l'attique des figures d'une aussi forte proportion. Leur grandeur contraste avec la petitesse des statues qui devaient être placées dans les niches entre les colonnes, et c'était réunir des géans et des pygmées. On pourrait objecter que le Parthénon et d'autres beaux monumens grecs offrent dans les frontons des figures considérablement plus grandes que celles de la frise : oui ; mais peut-être des ornemens eussent produit un meilleur effet dans cette partie, et il y aurait eu plus d'accord. Quant aux bas-reliefs de la frise extérieure de la cella du Parthénon, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les figures y soient plus petites que celles du fronton : étant sur un plan plus reculé, elles exigent qu'on s'en rapproche pour les voir, et, ne les embrassant pas du même coup d'œil que les figures du fronton, l'on n'est pas frappé de la différence de leurs proportions. Il me semble aussi que s'il doit ou s'il peut y en avoir une entre les représentations de figures humaines dont on orne un édifice, il est convenable que les statues soient plus grandes que les bas-reliefs; et c'est le contraire dans l'ordonnance de Lescot, où les petites statues des niches seraient écrasées par les grandes figures des œils-de-bœuf et des autres bas-reliefs.

Ce grand architecte avait peut-être aussi trop négligé les façades extérieures, pour répandre sur celles de l'intérieur de la cour toutes les richesses de l'architecture et de la sculpture; il en avait agi sans doute ainsi par un bon principe, pour ménager la surprise, et afin que la beauté de l'intérieur du palais produisit plus d'effet. C'était, au reste, dans le système de cette époque : on le reconnaît à Fontainebleau, où les cours sont plus ornées que les parties extérieures, et au château d'Ecouen, bâti à peu près en même temps que le Louvre par Jean Bullant, et où l'on retrouve le même caractère d'architecture, la même recherche dans les détails. Parmi ceux qui se sont conservés dans ce qui reste de ce beau monument élevé par le connétable Anne de Montmorency, ce héros qui, dans les loisirs de la retraite, se plaisait à embellir le pays que pendant taut d'années il avait si bien servi de son épée, on doit faire remarquer les meneaux ou montans des fenêtres en pierre, sculptés avec une grande élégance : ils donnent l'idée de ceux qui étaient autrefois aux fenêtres du Louvre. On voit aussi à Ecquen de ces petits pavillons ou avant-corps, trop multipliés au Louvre

et sans aucune utilité pour la distribution intérieure. Les architectes aimaient probablement à les employer, parce qu'ils y trouvaient un moyen d'enrichir leurs façades et d'y multiplier les colonnes. Mais ces corps en saillie, en revenant trop fréquemment, font des ressauts qui ôtent à l'ensemble son calme, et qui, brisant les grandes lignes de l'architecture, nuisent à ses beaux développemens. D'ailleurs, les petits pavillons du Louvre offrent un juste sujet de blâme dans la manière dont les colonnes des angles se pénètrent, contre toutes les règles, et confondent leurs bases. Malgré ces imperfections, auxquelles on pourrait encore ajouter la petitesse des appartemens qui donnaient sur la cour, et qui n'étaient pas bien combinés pour la commodité de l'habitation, le Louvre de Lescot eût été un très-beau palais, où quelques défauts dans l'ordonnance auraient été rachetés par la perfection des détails.

Nous avons vu que, d'un côté, le Louvre se terminait vers la moitié du grand pavillon, et, de l'autre, au milieu de l'entrée qui regarde la Seine (voyez pl. 9). Ces deux extrémités étaient occupées par des escaliers, dont l'un, C, est encore celui d'Henri II (pl. 11, x). La largeur de cette partie du palais permettait de donner à cet escalier assez de développement. De même que le reste de l'édifice, on le décora de riches sculptures, dont nous nous occuperons plus tard. Celui de l'autre extrémité n'existe plus; mais il devait être beaucoup plus petit, cette aile étant plus étroite : à moins cependant, ce que l'on ignore faute de plans, que Lescot n'ait eu le projet de donner à la partie vers Saint-Germain l'Auxerrois autant de profondeur qu'à celle qui lui est opposée. Mais ceci est de peu d'importance, et nous

n'avons aucune donnée pour établir des hypothèses.

Henri II ne borna pas les travaux du Louvre aux bâtimens de la cour ; il fit construire en dehors le gros pavillon que l'on nomma pavillon du Roi, et où se trouve la grande entrée du Musée royal; il le joignit au Louvre par une petite galerie ou plutôt un corridor étroit (voyez pl. 9, E; pl. 10, C, L), qui, agrandi depuis, est devenu la salle du Candélabre. Ce passage, que l'on décorait alors du nom de galerie, servait de communication des appartemens de Catherine de Médicis avec ceux qu'Henri II y ajoutait. La façade de cette nouvelle aile, tournée vers la Seine, se portait fort en avant de celle du Louvre qui regarde du même côté; et nous avons vu , page 279 , que pour l'élever on avait profité du fossé de Charles V, et que l'on avait abattu une tour qui donnait sur le quai et pouvait avoir été celle de l'écluse, ou avoir fait partie des anciennes fortifications. Le long de ce pavillon du Roi, un espace de terrain assez considérable était occupé par un jardin, comme il l'est encore aujourd'hui, et comme il l'était sous Charles V; et l'on voit que, respectant l'ensemble de son château, l'on en avait en partie conservé les fossés. La vue s'étendait de là sur les rives de la Seine, ornées de maisons de campagne, de jardins, de vignobles ; mais elle était bornée à l'ouest par des églises, des hôpitaux et d'autres édifices qui s'élevaient entre le Louvre et l'emplacement où sont aujourd'hui les Tuileries.

Ce ne fut qu'en 1564, tandis qu'on travaillait peu au Louvre, que Catherine de Médicis, ne pouvant plus supporter l'idée d'habiter le château des Tournelles depuis qu'Henri II y était mort par un funeste accident, résolut de l'abattre, et d'en bâtir un sur un terrain qui, appartenant en 1341 au surintendant des Essarts, passa depuis dans la maison de Villeroi. Cette plaine, nommée jadis la Sablonnière, était, en partie, occupée par des sabriques de poteries et des tuileries, dont on ne comptait que trois en 1379, et qui depuis s'étaient multipliées; lorsque la Reine y construisit un château, le nom qu'elle lui donna rappelait l'ancienne destination du lieu où on l'élevait. Catherine de Médicis chargea Philibert de Lorme du plan et des travaux de ce nouveau palais. Sa confiance ne pouvait être mieux placée : cet architecte, qui, dès l'âge de quatorze ans, avait voyagé avec fruit en Italie, où il avait étudié les grands maîtres anciens et modernes, se distingua, à son retour en France, par quelques beaux ouvrages qu'il fit à Lyon, sa patrie. Sous le règne de François I.er, mis à la tête d'une partie des grands travaux d'architecture que ce roi faisait exécuter, il avait donné des preuves de son talent et de son goût dans les demeures royales de Fontainebleau, de Meudon, de Villers-Cotterets, dans les tombeaux des Valois, et en bâtissant en 1548 le château d'Anet pour Diane de Poitiers. De Lorme, ami de Jean Bullant, à qui l'on devait Écouen, de Jean Goujon, de Germain Pilon, voulut qu'ils concourussent à la grande entreprise qu'il devait diriger. De concert, ces hommes habiles, qui presque tous à la connaissance de l'architecture réunissaient la pratique de la sculpture, élevèrent les Tuileries, palais qui, tel qu'ils l'avaient conçu, alliait, suivant le goût du temps, la convenance et l'élégance des proportions à la richesse des détails.

Ce n'est pas qu'on ne puisse reprocher à de Lorme, ainsi qu'on l'a fait à Lescot et en général aux architectes de cette époque, d'avoir abusé de cette richesse, et d'avoir nui à la grandeur de l'ensemble par la profusion des ornemens. On voit dans leurs ouvrages qu'étant à-la-fois sculpteurs et architectes, ils sacrifiaient souvent à la recherche et au fini de la sculpture la simplicité et la dignité de l'architecture. De Lorme connaissait les monumens antiques de l'Italie et les avait étudiés, mesurés, mais peut-être sans entrer dans l'esprit qui les avait inspirés ; il les avait vus , ainsi que s'exprime Chambrai, avec des yeux encore gothiques. Les accessoires ou les détails, toujours motivés chez les anciens, devenaient chez lui le principal, et faisaient disparaître, en les morcelant, les grandes parties et les belles proportions de l'ordonnance; il n'y avait plus d'espace vide où l'œil pût trouver du repos. A cette époque, où l'architecture cherchait à se dégager du fatras gothique qui pendant si long-temps l'avait encombrée, plus elle était surchargée de parure, plus on la trouvait belle; c'était un reste des anciennes habitudes. Les Grecs aimaient à voir Vénus et les Grâces belles de leurs propres attraits et dans toute la pureté de leurs formes divines ; dans d'autres temps, on croyait rehausser leur beauté en les chargeant de riches vêtemens, de perles et de pierres précieuses, qui, loin de les parer, dérobaient leurs attraits. Telle était encore l'architecture au temps de de Lorme et de Bullant, qui, élevés au milieu des monumens gothiques, ne pouvaient pas encore, malgré leur génie, goûter tout le charme ou de la simplicité si sage et si élégante ou de la richesse si bien entendue de l'architecture grecque.

Si l'Italie, ainsi que le fait remarquer M. Quatremère de Quincy (1), fut moins long-temps et moins fortement sous l'influence des mauvais principes, ses artistes avaient-ils autant de mérite que ceux de France à se conserver ou à redevenir plus purs? Entourés des plus beaux monumens de l'antiquité, élevés à la vue de ces admirables modèles, ils devaient se laisser moins entraîner à imiter ceux que leur offrait le goût gothique, et qui étaient si différens des chefs-d'œuvre avec lesquels ils étaient familiarisés. L'habitude de voir de belles choses donne, sans qu'on s'en aperçoive, une sorte d'aversion pour celles d'un caractère opposé; et un enfant qui n'arrêterait jamais ses regards que sur ce que la peinture, la sculpture et l'architecture présentent de plus parfait, acquerrait un tact qui, sans qu'il pût bien s'en rendre compte, lui ferait distinguer au premier coup d'œil ce qui est bon de ce qui est mauvais. Sans pouvoir juger, il sentirait que ce qui ne ressemble pas aux beaux modèles auxquels il est accoutumé, ne peut pas les valoir, et un mauvais ouvrage produirait sur sa vue le même effet qu'un son faux pour une oreille juste et délicate. Il aurait dû en être de même pour les architectes italiens à la vue des monumens gothiques. Et cependant, si l'Italie, par le bonheur de sa situation, fut la première nation chez qui les arts se réveillèrent du long sommeil où ils avaient été ensevelis, si elle fut plus prompte à revenir au bon goût et aux principes des Grecs, elle fut peut-être ensuite une des premières à s'en éloigner, ou à l'étouffer sous des innovations parasites, qui n'étaient pas en harmonie avec les leçons que l'antiquité lui avait transmises dans les monumens.

L'Italie avait reçu et répandu la lumière, et ne tarda pas à l'obscurcir. Ce fut de ces contrées, surtout de la Toscane, que nous vint, avec les Médicis, ce genre d'architecture à bossages et vermiculé, inconnu en France auparavant, et qui fait disparaître sous un amas d'ornemens inutiles les proportions des différentes parties de l'ordonnance. De là nous vinrent aussi, avec les chefsd'œuvre qui illustrèrent ce beau pays dans l'âge d'or de sa littérature, les jeux de mots, l'affectation, le style brillanté et tout le clinquant d'esprit qui, pendant long temps, eurent sur la nôtre une si triste influence. Cachées par une enveloppe qui leur était étrangère, et qui les rendait plus lourdes en changeant les rapports de leur grosseur avec leur hauteur, les colonnes perdirent cette élégance et cette pureté de forme que savaient, à moins de frais, leur donner les Grecs. Déjà de Lorme, n'ayant à mettre en œuvre dans la chapelle de Villers-Cotterets que des tambours de pierre de peu d'épaisseur, qui le forçaient à en employer cinq dans la hauteur des colonnes, avait cru dissimuler les joints d'une manière heureuse, en les masquant par des ornemens qui, comme des couronnes, les embrassaient à distances égales. Ces divisions rapetissent à l'œil la colonne et nuisent à la pureté de son profil par la saillie des rinceaux et des seuillages dont le sût est chargé. Il s'était flatté cependant d'avoir inventé un nouvel ordre, qu'il nommait ordre français; il l'employa aux Tuileries, en y épuisant toute la richesse du travail le plus recherché de la sculpture. Mais, comme c'est la

<sup>(1)</sup> Article Bullant, Dictionnaire d'architecture de l'Encyclopédie méthodique.

proportion des parties entre elles et avec l'ensemble, et, pour les colonnes, le rapport de la base avec la hauteur, qui constituent les différences entre les ordres, et que les détails peuvent alterer, mais ne changent pas ce caractère essentiel, de Lorme, au lieu de créer un nouvel ordre, ce qui d'ailleurs n'est peut-être plus réservé à personne, ne fit que dénaturer l'ancien ionique, en voulant y ajouter une parure qui ne lui convient pas, et qui lui ôte son élégante simplicité et l'harmonie de ses proportions. Plus riches que les colonnes du côté du jardin, qui ne sont qu'en pierre, celles du côté du Carrousel, composées en partie de beau marbre, purent, dans la nouveauté, plaire par la variété et le fini de leur travail; mais, comparées avec les colonnes du temple de Minerve Poliade et de celui d'Erechthée à Athènes, où l'ionique déploie toute sa grâce, elles ne peuvent pas soutenir le parallèle. On est force de convenir, avec Chambrai, que de Lorme, dans ses profils, n'a pas la pureté et la finesse de l'antique, et que le talent de ce grand architecte consistait plus dans la conduite d'un bâtiment et dans la coupe des pierres, où il était très-habile, que dans la composition des ordres et dans la partie décorative de l'architecture. Cependant les colonnes ioniques qui ornent, du côté du jardin, l'étage inférieur des deux pavillons de de Lorme aux Tuileries, sont mieux que celles du corps du milieu et des deux galeries; la proportion et le galbe en sont plus rapprochés de l'antique. bien qu'on pût y desirer plus de pureté et moins de subdivisions dans les cannelures, qui, malgré leurs défauts, sont d'un meilleur goût que celles des colonnes ioniques des autres corps-de-logis. Ici, elles sont interrompues par des bandes et des feuillages, ou plutôt, dans chaque assise des tambours, les cannelures, courtes et terminées dans leurs extrémités comme si elles partaient du haut du fût pour en parcourir toute la longueur, forment un nouveau rang ; ce qui donne à ces colonnes l'air d'être composées de six tronçons de la partie supérieure de fûts ioniques. La rudenture à bâtons plats des assises du bas n'est pas non plus d'un bon effet. On peut trouver encore que les changemens introduits par de Lorme dans la base ionique des anciens, la moins bien combinée de celles qu'ils employaient, ne sont pas très-heureux, et qu'il cût mieux fait, ainsi que l'ont en général pratiqué les architectes de l'antiquité, d'adopter la base attique. Son chapiteau a bien aussi quelque chose de lourd et d'écrasé, et les guirlandes dont il a voulu l'enrichir, le surchargent plutôt qu'elles n'y ajoutent de la grâce. On peut en dire autant de la prodigalité avec laquelle il a répandu les ornemens dans son ordonnance ionique; cette profusion ne lui a plus laissé les moyens de developper dans son second ordre la richesse que réclame le corinthien, et à laquelle cet ordre a surtout droit lorsqu'il est combiné avec l'ionique, qui doit lui céder en magnificence. Le contraire est arrivé à de Lorme : avant épuisé toutes ses ressources pour orner son ionique, qui eût eu plus de succès à moins de frais, il s'est trouvé forcé de traiter avec une sorte d'avarice son ordre corinthien, pour lequel, d'après les règles, il aurait dû réserver toute la magnificence de l'architecture et de la sculpture.

Le château des Tuileries, tel que l'avait conçu de Lorme, s'il eût été terminé sur son plan, aurait été beaucoup plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui, malgré les additions considérables qui y ont été faites à différentes époques. On le voit d'après les dessins qu'en donne du Cerceau; ils sont d'autant plus précieux, que ce sont les seuls, et que cet habile architecte, qui avait vu commencer les Tuileries, y fut employé après de Lorme: il est à regretter que dans son texte il ne s'étende pas davantage, et qu'il ne nous apprenne presque rien. On serait porté à croire, à la vue du projet de de Lorme, que Catherine de Médicis, en élevant un palais en face du Louvre, voulait, par la grandeur et la magnificence qu'elle comptait y déployer, éclipser celles du monument de François I. et et d'Henri II, et montrer à la France ce que pouvaient le génie des Médicis et la nièce de Léon X.

Les Tuileries ont aujourd'hui 168 toises ! de longueur du côté du jardin, et 145 sur le Carrousel. Par le plan de de Lorme, ce palais n'eût eu que 138 toises vers le jardin, et la façade sur la place eût été de 108 toises. Il y aurait eu, comme aujourd'hui, cinq pavillons. Celui du milieu ne devait avoir que deux ordres et un très-grand attique; il était terminé par une coupole circulaire, couverte d'ardoises en écailles, et surmontée d'une lanterne en forme de dôme, qui se trouvait à peu près répétée aux quatre coins de l'attique. Des ornemens en fleurs de lis entouraient le pied de ces coupoles et couronnaient leurs corniches. Les pavillons des angles, de la même largeur que ceux qui les eussent précédés, n'en auraient été qu'à une distance égale à la longueur de leur façade sur le jardin; celle en retour eût été de quelques toises plus grande. Ils ne devaient avoir, comme les autres, que trois fenêtres, tandis qu'à présent ils en ont six : la décoration extérieure était telle qu'on la voit encore à la partie exécutée par de Lorme. Vis-à-vis de ce palais, et à une distance d'environ 50 toises, s'en élevait un autre de la même grandeur sur l'emplacement du Carrousel. Pareil au premier pour la décoration extérieure, il n'en différait que par le pavillon du milieu, qui était beaucoup plus grand, et qu'accompagnaient aussi, des deux côtés, des portiques ouverts du côté du Louvre, et qui, destinés sans doute à la circulation publique, n'avaient de communication avec le palais que par l'extrémité qui touchait au grand vestibule d'entrée, beaucoup plus vaste que celui des Tuileries actuelles. Il paraît qu'une partie des deux pavillons qui suivaient celui du milieu était réservée à des chapelles. Les deux grands corps de bâtiment des Tuileries étaient liés l'un à l'autre, du côté de la rivière et vers la rue Saint-Honoré, par une ligne d'édifices qui se rattachaient en retraite aux pavillons des angles, au milieu de laquelle un autre avant-corps formait l'entrée. Ces façades n'avaient que 82 toises de longueur, et l'ensemble de tout le palais formait un carré long, dont les petits côtés étaient vers la Seine et vers la rue Saint-Honoré, et dont l'extrémité orientale eût été à environ 8 toises en arrière d'une ligne tirée par le milieu du grand guichet public qui, de la rue de Rivoli, donne dans le Carrousel. Par les entrées latérales dont on vient de parler, on arrivait de chaque côté dans une cour bâtie qui, entourée de portiques à colonnes, décrivait un ovale allongé, de 24 toises sur 14 : le grand axe était dans le sens de la longueur des palais. De ces cours, richement décorées

de colonnes en dedans et en dehors, on entrait dans des portiques larges de 30 pieds, et dont le mur de fond était orné de niches. Ce mur s'alignait sur l'angle intérieur des petits pavillons actuels des Tuileries; et les deux façades du palais, ainsi que le portique du nord et celui du midi, formaient une place de 57 toises de long sur 45 de large. Dans l'espace de 24 toises qui séparait les portiques d'avec les bâtimens latéraux extérieurs, de chaque côté de la longueur des cours ovales, il y en avait d'autres, carrécs et trèssimples, avec lesquelles elles étaient en communication, et qui probablement étaient destinées aux écuries et au service du palais. Telles sont les dispositions que suggère l'inspection du plan, sur lequel du Cerceau ne donne aucun détail, et qu'il sera bon de voir si l'on veut se faire une idée nette du projet de de Lorme. Il se pourrait bien, au reste, que du Cerceau y eût eu une grande part, en combinant même et en modifiant le plan

primitif d'après ses propres conceptions.

Au reste, il est évident qu'en construisant les Tuileries on ne songeait pas à les mettre en accord avec le Louvre : car le côté sur la Seine et celui qui y est opposé étaient à angles droits sur les deux grandes façades des Tuileries; alors la partie tournée vers la rivière aurait coupé obliquement le quai, et se serait éloignée encore plus qu'à présent de l'axe du Louvre. Il est probable, d'après le plan, que l'on aurait redressé la rive droite de la Seine pour l'établir parallèlement à la façade tournée de ce côté; on devait aussi en dériver un grand canal qu'on aurait fait passer le long de la façade extérieure sur le Carrousel, entre les Tuileries et le Louvre; il y cût eu un pont devant l'entrée du palais, et un autre sur le quai pour la communication entre les deux parties séparées par le canal. Il est à croire que ce projet fut trouvé trop vaste, et que l'on se borna à en exécuter une partie, qui n'était pas très-avancée en 1576, lorsque du Cerceau publia ses plans. Il paraît même que Catherine n'habita jamais les Tuileries proprement dites; mais que, dans les bâtimens qui en dépendaient, elle occupait, lorsqu'elle n'était pas au Louvre, un pavillon du côte de la rue Saint-Honoré, et auquel on donna le nom de pavillon de Médicis. On sait d'ailleurs qu'en 1572 cette reine, s'étant dégoûtée des Tuileries, les avait presque abandonnées pour rebâtir, sur l'emplacement où est aujourd'hui la halle au blé, l'ancien hôtel de Nesle, ou de Behaigne [ de Bohème ], qui prit alors le nom d'hôtel de la Reine, et, depuis, celui d'hôtel de Soissons. Les dépenses et les travaux de ce nouveau palais durent faire tort à celui de de Lorme, qui, en mourant en 1570, laissa loin d'être terminée l'entreprise qui lui avait été confiée six ans avant cette époque, et que d'autres continuèrent en y apportant des changemens qui n'ont conservé qu'une partie de ses grands projets. Si les Tuileries avaient été exécutées comme de Lorme les avait conçues, malgré les défauts qu'aurait présentés ce palais, il n'est pas douteux qu'il n'eût offert plus d'accord et un plus bel ensemble que celui d'aujourd'hni. Les parties que l'on y a ajoutées, quelque soin qu'aient pris d'habiles architectes, tels que du Cerceau, du Pérac, Le Vau et d'Orbay, pour les mettre en harmonie avec ce qui existait, ne forment qu'un tout rempli d'incohérences et de disparates; ce qui ne serait pas arrivé si ce palais

cât été conduit d'après un seul système. Les changemens se sont portés sur tous les points, même sur la distribution des fenêtres et sur la disposition des entablemens, et l'on n'a pas pu parvenir à y mettre de l'accord. Nous verrons aussi que la grande galerie du Louvre, combinée d'après d'autres principes que l'architecture des Tuileries, a dû encore, en venant s'y joindre, contribuer au désordre.

Ce qui reste des constructions de de Lorme est peu considérable, et ne consiste que dans les deux ordres des trois pavillons du milieu et dans le rez-de-chaussée des deux corps de bâtiment qui les réunissent. Les terrasses qui les terminent ont même éprouvé des changemens qui doivent y avoir été favorables, d'après ce qu'on voit dans du Cerceau de la disposition donnée au premier étage des arrière-corps du côté de la cour et du jardin. On avait cherché à dissimuler en partie la hauteur du comble par des fenêtres élevées, à frontons circulaires brisés, et séparées par de grands trumeaux. plus bas, ornés de consoles saillantes, de tables à frontons triangulaires brisés, au-dessus desquels s'élevaient des écussons, et qui, sur leur corniche, supportaient des figures couchées. Il paraît que c'était Bullant qui, dans cette partie, s'était laissé aller à son goût et à sa prodigalité en fait d'ornemens, Cette ligne, ainsi interrompue à chaque instant, et qui n'allait que par ressants, était d'un mauvais effet et ne s'accordait pas avec l'ordonnance plus sage du rez-de-chaussée. D'un autre côté, si ce qu'on a substitué à cet ctage est d'une architecture plus simple et mieux entendue, ce n'est plus en harmonie avec la richesse de l'ionique de de Lorme. Le même changement a eu lieu aux deux pavillons qui touchent les terrasses, et l'on a remplace par un simple attique la composition trop tourmentée par laquelle de Lorme avait terminé son dernier étage.

Il serait inutile d'entrer dans des détails plus circonstanciés sur l'ancien palais des Tuileries, ou plutôt sur ce qu'il devait être : mais on ne peut que regretter qu'il n'ait pas été terminé, du moins dans son vaste ensemble, ainsi que l'avait conçu de Lorme; c'eût été l'un des plus grands et des plus beaux palais de l'Europe, quoiqu'on eût pu lui reprocher, ainsi qu'aux Tuileries d'aujourd'hui, d'être mieux combiné pour la représentation du souverain que pour la commodité de l'habitation. Il suffira d'ajouter que Philibert de Lorme avait construit dans le pavillon du milieu un très-grand escalier tournant, ou une vis; les marches avaient 9 pieds de long, et le vide du milieu était de la même grandeur : la rampe de cet escalier était suspendue, Enfin, d'après ce que rapportent les auteurs, et entre autres du Cerceau, cet ouvrage, de la plus grande hardiesse, était d'une beauté d'exécution qu'on ne se lassait pas d'admirer. De Lorme y avait développé à un haut degré tout son talent pour le trait ou pour la coupe des pierres. L'entrée principale des Tuileries, à cette époque hors de Paris, était, lorsqu'on eut abandonné le grand projet de de Lorme, du côté des jardins d'aujourd'hui; ceux qu'on appelait le parterre, occupaient l'emplacement de la cour actuelle, et s'étendaient vers Paris jusqu'à l'ancien mur d'enceinte de Charles V; et l'on avait l'intention de les joindre à un grand jardin que l'on projetait entre les Tuileries et le Louvre. On devait, à cet effet, acheter et abattre les maisons et les autres édifices qui séparaient les deux

palais (1).

Ce fut vers l'époque où l'on élevait les Tuileries que Charles IX, ou, sous son nom, Catherine de Médicis, prolongea le pavillon du Roi au Louvre, et v ajouta les salles de l'aile perpendiculaire à la Seine, depuis le vestibule du Musée des antiques jusqu'à la salle du Centaure. Mais il paraîtrait, d'après le plan de du Cerceau (voyez pl. 9), que l'on ne fit pas alors le pavillon circulaire du vestibule (pl. 10 C), que le mur de face de ce corps avancé de bâtiment était sur l'alignement qui passerait par les lettres e, d, et que c'est la muraille où l'on a percé en e l'arcade qui, du vestibule rond C, donne entrée dans la salle des Empereurs. Le plan de du Cerceau montre que la partie tournée vers la place n'était pas terminée, et que l'on voulait en ajouter une en retour à l'autre extrémité sur la rivière, et dont le plan offre le commencement. A cette époque aussi cette grande aile n'avait de largeur que celle des salles du Musée E, F, G, H, I, pl. 10; elle était, des deux côtés, percée de fenêtres dont les axes se répondaient, mais qui étaient beaucoup plus étroites du côté du couchant, vers les Tuileries, qu'au levant. En décrivant les salles du Musée, j'indiquerai les changemens qui ont eu lieu dans cette aile. Selon Sauval, un architecte nommé Chambiche fut charge des travaux exécutés dans cette partie sous Catherine de Médicis : aussi trouve-t-on à l'architecture, du côté du jardin de l'Infante, un caractère différent de celle du Louvre de Lescot, et de ce qui a été bâti depuis, du côté de la rivière, par d'autres architectes dont nous parlerons, et qui ajoutèrent de nouvelles constructions au pavillon ou à l'aile de Charles IX. On ne voit pas ce qui put engager Catherine de Médicis à confier la direction de ces travaux à Chambiche, tandis que Lescot, qui ne mourut qu'en 1590, était dans toute la force de son talent, et que son Louvre aurait dû lui assurer l'exécution de tous les édifices qui s'y rattachaient. D'autres attribuent une partie de cette aile à du Cerceau et à Bullant, et cette opinion me paraîtrait plus probable que celle de Sauval, qui est le seul à citer Chambiche; du moins n'ai-je trouvé son nom nulle part.

L'aile dont nous venons de parler n'avait qu'un rez-de-chaussée; elle était couverte par un 'toit en terrasse, qui rappelait à Catherine de Médicis les terrasses d'Italie et servait de lièu'de promenade à Charles IX. Il paraît que ce ne fut que sous Henri IV que l'on termina, dans cette partie du Louvre, les deux gros pavillons (DDA-KK, jel. 10), dont l'étage inférieur est occupé en entier par la salle de la Diane à la biche, l'administration du Musée, le grand et le petit escalier; et le premier, par le grand salon d'exposition et d'autres pièces. Henri IV acheva aussi l'aile de Charles IX; on lui doit la galerie d'Apollon, qui remplaça la terrasse; et du côté de la petite cour du Musée, cette aile fut doublée, pour agrandir les appartemens de la Reine et

in-fol. t. IV, p. 71 et suiv.; d'Argenville, Vies des fameux architectes et sculpteurs; M. Quatremère de Quincy, articles de Lorme et Ionique du Dictionnaire d'architecture de l'Encyclopèdie methodique.

<sup>(1)</sup> Voyez sur de Lorme et les Tuileries, Milizia, Memorie degli architetti, t. I.e., p. 350; Androuet du Cerceau, Les plus excellens bâtimens de France, t. II; J. F. Blondel, Architecture française,

leurs dépendances. Sauval donne les travaux de cette partie à deux architectes nommés Plain et Fournier, dont les noms ne sont cités par aucun auteur. D'autres, avec plus de raison, les attribuent à Androuet du Cerceau, qui, en 1578, avait commencé le Pont-neuf, et qui fut employé pour ces constructions nouvelles, dont on ne connaît pas précisément l'époque. Mais les travaux entrepris par Henri IV ne peuvent dater que de quelques années après son avénement au trône, lorsque la France fut assez tranquille pour que ce grand roi pût s'occuper de l'embellissement de Paris, qui ne lui ouvrit ses portes qu'en 1594; et ce ne fut qu'en 1596, au plus tôt, que l'on travailla au Louvre. Henri IV a dû employer un architecte de talent tel que du Cerceau, qui, d'ailleurs, ayant été persécuté pour son attachement à l'ancienne religion d'Henri IV et de Sully, avait plus d'un titre pour qu'on lui accordât en dédommagement quelque grande entreprise.

Il est assez probable, d'après l'inspection du plan de du Cerceau, que dans cette partie du Louvre tournée vers la Seine et où commence la grande galerie, on suivit en grande partie, peut-être jusqu'au lanternon, les plans de Serlio de Bologne (1), qu'on sait être venu en France et avoir été bien accueilli par François I.cr et par Henri II. Quoiqu'on eut préféré pour le corps du château les plans de Lescot aux siens, et qu'il eût eu la modestie, bien rare, de trouver qu'ils valaient mieux, on peut cependant d'autant plus croire qu'on le chargea de la partie qui longe la Seine, que d'autres architectes, employés à cette grande entreprise du vivant même de Lescot, ne s'assujettirent pas au style d'architecture qu'il avait mis en usage. Nous verrons même que, sans s'inquiéter des disparates qui devaient en résulter, chacun des architectes qui se succédèrent, ou même qui travaillèrent en même temps, voulut faire des changemens, qu'il regardait comme des améliorations, et mettre du sien dans les parties qui lui étaient consiées. Les dispositions de l'étage inférieur du Louvre, du côté de la rivière, à partir du pavillon de Charles IX, rappellent assez certaines constructions de Fontainebleau et du nord de l'Italie, dont avait été chargé Serlio, pour rendre probable qu'il fut pour beaucoup dans l'exécution de cette partie du Louvre, ou que du moins il la commença, et que d'autres la poursuivirent en y apportant des modifications qui lui donnèrent un autre caractère. Si Serlio doit être compté au nombre des architectes du Louvre, ce ne put être toutefois que dans le commencement de la reconstruction de ce palais; car cet habile homme mourut en 1552, et il passa les dernières années de sa vie à Lyon et à Fontainebleau, tourmenté par la goutte, jouissant d'une grande considération, et cependant réduit à un état voisin de l'indigence. Milizia ne dit qu'un mot de ce célèbre architecte, qui a laissé sur son art et sur la perspective des ouvrages recommandables et que l'on consulte encore avec fruit.

Au reste, tous les architectes et tous les écrivains qui se sont occupés de recherches sur le Louvre, conviennent que, faute de documens, cette histoire, surtout celle de la partie où nous nous trouvons à présent, est,

<sup>(1)</sup> Voyez, sur Serlio, Milizia, Memorie degli architetti, t. 1.er, p. 347.

pour ainsi dire, inextricable, et que des constructions faites à peu près à la même époque offrent un mélange de style et une incohérence qui font que l'on peut les attribuer à un architecte aussi bien qu'à un autre, sans que rien puisse faire saisir un fil qui guide d'une manière sûre à travers ce labyrinthe.

A l'époque où nous sommes arrivés, cette partie du Louvre, par l'addition des deux pavillons, offrait un grand édifice qui ne tenait au corps du palais que par une étroite communication (voyez pl. 9, E, et pl. 10), et qui, du côté des Tuileries, était formé d'un bâtiment flanqué de deux grands avant-corps séparés par une cour, celle du Musée, faite en terrasse, et beaucoup plus élevée que les terrains adjacens. Il est à regretter qu'en construisant cette aile du Louvre on ait agi comme si elle eût dû toujours être isolée, et qu'on n'ait probablement pas eu l'idée qu'un jour ce palais, qui était dans Paris, pourrait être joint aux Tuileries, alors château de plaisance hors de la ville. Si le plan de ce vaste ensemble eût été conçu tout d'un jet, on aurait sans doute relevé le terrain du quai, pour le mettre, dans tout cet intervalle, de niveau avec celui des Tuileries, et même avec le sol de l'ancien Louvre. On aurait épargné pour l'avenir bien des peines aux architectes, à qui il est impossible, sans élever des bâtimens en avant de cette partie du Louvre, de sauver la grande différence de niveau qui existe entre le sol des Tuileries et celui sur lequel sont construits ces pavillons du Louvre et ce qui en fait la suite.

Arrêtons-nous quelques instans pour jeter un coup d'œil sur l'aspect qu'offraient quelques parties du Louvre à l'époque des augmentations considérables qu'Henri IV fit à ce palais. Si , du côté des Tuileries , ce que l'on devait à Henri II et à Lescot présentait un édifice d'une architecture sans faste, mais assez régulière, il n'en était pas de même du côté de Saint-Germain l'Auxerrois. On n'avait pas encore travaillé à cette façade. François I.er avait bien, il est vrai, fait disparaître plusieurs des anciennes tours; mais il en restait encore assez pour donner au Louvre l'aspect d'une forteresse ou d'une prison. L'on voit, par le plan de Quesnel de 1609, qu'il y avait encore au Louvre plusieurs des tours du château de Philippe-Auguste ou de Charles V, et, entre autres, celle du milieu vers le grand jardin : celles vers Saint-Nicolas, de la grande et de la petite chapelle (pl. 8, A, V, a, b), n'existaient plus, et avaient été remplacées par une façade qui, depuis qu'elle fut élevée par Henri II, a encore subi bien des changemens. Un dessin que l'on trouve dans un manuscrit de la bibliothèque royale (1), présente l'autre tour du coin sur la Seine, et on la voit, ainsi que les deux tours basses du côté de Saint-Germain, dans un petit tableau assez ancien appartenant à M. Bourdillon, qui possède de précieux et très-anciens manuscrits, et, entre autres, un poème du XII.º siècle sur la bataille de Roncevaux, production du plus grand intérêt, et que cet amateur éclairé espère publier bientôt, avec une traduction très-bien faite.

Mais revenons au Louvre sous Henri IV. On n'arrivait à la porte d'entrée

<sup>(1)</sup> Singularités de l'architecture, &c. supplément, n.º 153.

que par un pont-levis, flanqué des deux tours dont on vient de parler; il s'abattait encore sur l'ancien fossé de Charles V. A l'extrémité de cette façade orientale vers la Seine, l'architecture élégante de Lescot venait se rattacher aux constructions gothiques de Philippe-Auguste et de Charles V. Près de riches sculptures, d'ordres décorés avec recherche, de portes et de fenêtres ornées dans le goût florentin, l'intérieur de la cour offrait des murs chargés d'ornemens gothiques, des portes écrasées, et des fenêtres petites, étroites, percées cà et là sans régularité, et où le jour ne pénétrait qu'avec peine. Vers la rivière, la façade n'était pas terminée, et il est à croire que Lescot y avait suivi le même système que dans la partie extérieure de l'aile tournée vers le couchant, et que l'architecture en était très-simple. Dans le côté du nord, l'aile du château de Charles V existait encore en entier; François I.er et Henri II n'y avaient pas touché : ainsi l'on se figure aisément l'effet singulier, mais piquant, que devaient produire les ogives, les galeries suspendues, les tourelles, et les ornemens fantastiques, les statues de Raimond du Temple, de Jean de Saint-Romain, à côté des arcs en plein cintre, des corniches bien profilées, des ordres grecs, et de tout le luxe de l'architecture et de la sculpture de Lescot, de Goujon et de Paul Ponce. Tel était le Louvre lorsqu'Henri IV tourna vers ce palais ces hautes pensées qu'inspiraient sans cesse à ce bon roi le bien de la France et l'embellissement de sa capitale.

On dut à ce monarque l'agrandissement de ce palais ; il forma et commença à exécuter le beau projet de le mettre en communication avec les Tuileries, au moven d'une grande galerie le long de la Seine. Plusieurs architectes cependant attribuent à Henri II le commencement de la galerie, à partir du gros pavillon sur la rivière, jusqu'au premier petit guichet, connu sous le nom de guichet de Matignon; ce qui n'est pas hors de vraisemblance, ainsi que nous l'avons fait observer plus haut. On peut même croire que ce roi avait poussé les travaux de la partie inférieure de cette galerie jusqu'au pavillon du campanille, ou guichet de Lesdiguières. S'il en était ainsi, ce ne fut donc que pour ajouter une aile au Louvre; car ce ne pouvait pas être dans le dessein d'aller rejoindre les Tuileries, puisque ce château, dont le terrain avait été acquis en 1525 par François I.er, ne fut bâti que quelques années après la mort de Henri II. Si, sous Charles IX et Henri III, on eut l'intention d'unir le Louvre aux Tuileries, on ne s'en occupa guère, et les travaux peu avancés avaient même été abandonnés. Mais il se pourrait très-bien que ce qui avait été fait sous Henri II, le long de la Seine, à la suite du gros pavillon, ait donné à Henri IV l'idée de prolonger les Tuileries jusque sur cet alignement, et de les réunir ensuite au Louvre en continuant, comme galerie, le bâtiment commencé par Henri II dans un autre dessein. Et en esset, la disposition extérieure et intérieure du plan me porterait à croire que cette aile devait se terminer au pavillon du campanille, où l'on aurait répété la masse d'édifices élevée à l'autre extrémité près du Louvre. On cût mis en regard et réuni par une galerie deux palais qui auraient pu servir au Roi et à la Reine de demeure habituelle, tandis que le Louvre, auquel on pouvait communiquer, eût été destiné en partie à la

représentation pour les grands jours. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque ce dernier palais n'était encore et ne devait même être que le quart et même moins de ce qu'il est aujourd'hui, puisque les deux façades qui existaient alors, n'avaient en longueur que la moitié tout au plus de celles d'à présent, et que même celle du côté de la rivière ne s'étendait en profondeur que jusqu'au mur de refend des salles du Musée des antiques situées dans cette aile du Louvre. Ce double palais, ainsi concu par Henri II, eût eu sur la Seine un développement au moins deux fois plus grand que le Louvre d'alors, et eût produit un très-bel effet. Ce qui me porterait encore à admettre cette supposition, c'est qu'en relevant les mesures du plan des Tuileries de Philibert donné par du Cerceau, je vois que l'extrémité de la façade du côté de la rivière se serait avancée exactement à la hauteur, quoiqu'un peu de biais, de l'alignement de la facade extérieure du pavillon du campanille, en laissant entre cette façade et celle du corps de bâtiment qui eût regardé les Tuileries, un espace de 50 toises. Comme il n'y en aurait eu à peu près qu'une et demie de manque de parallélisme, auquel probablement on ne pensait pas alors, entre les deux extrémités du pavillon et les parties correspondantes de la grande façade des Tuileries, qui devait être moins longue qu'à présent, ce défaut eût été d'autant moins sensible, que le corps-de-logis en retraite qui aurait suivi le pavillon d'angle des Tuileries, aurait contribué à le rendre moins apparent, et que le large canal qui eût coulé devant la façade aurait encore servi à le diminuer. Toutes ces dispositions, qui n'ont certainement pas été faites sans intention, se réunissent pour me persuader qu'à l'époque où Henri II fit travailler au Louvre, l'ensemble de ce palais devait se terminer au pavillon du campanille, et que ce fut Henri IV qui changea ce plan, en allongeant les Tuileries pour établir sur une même ligne la grande galerie qui mit en communication ce palais avec le Louvre. Quoi qu'il en soit de cette idée ou de cette hypothèse sur les projets antérieurs à ceux d'Henri IV, ce ne fut qu'en 1596 que ce prince reprit les travaux du Louvre; il les poussa avec cette ardeur qu'il mettait dans toutes ses entreprises : on voit par ses lettres à Sully qu'il les avait fort à cœur, de même que ceux qu'il faisait exécuter à Saint-Germain en Laie.

Si Henri II commença la partie de la galerie qui tient au Louvre, ce fut certainement Henri IV qui en fit terminer les sculptures. Un examen scrupuleux des ornemens des colonnes et des autres détails de cette façade ne m'y a rien fait découvrir qui rappelle Henri II. Parmi les ornemens de ces bossages vermiculés (voy. pl. 14), auxquels on peut reprocher une profusion tout-à-fait dans le goût de ce genre d'architecture que les Médicis avaient apporté de Florence, on remarque des Henlacées de branches d'olivier, qui, au premier coup d'œil, présentant des D, formeraient des Henri-Diane, ce chiffre adopté et prodigué par Henri II; mais, dans les tambours au-dessous de ceux qui portent des H, on voit quatre lignes perpendiculaires qui ne sont que des I, et qui, en indiquaut le nombre 4, complètent le chiffre d'Henri IV.

Les autres ornemens que l'on distingue entre les enlacemens de feuil-

lages, sont des balances, une massue, une épée et deux sceptres, attribut de la royauté. Le sceptre convient aussi bien à Henri II qu'à Henri IV; cependant les deux sceptres ne peuvent-ils pas être les insignes des royaumes de France et de Navarre, et désigner Henri IV d'une manière qui empêcherait de confondre ses travaux avec ceux d'Henri II? J'hésitais à admettre cette explication : mais, en examinant les ornemens et les trophées sculptés sur les clefs des arcades de la facade opposée à celle du bord de la Seine, j'y ai remarqué des bandelettes qui entourent la même épée et les deux sceptres, et qui portent pour devise duos protegit unus; et il n'y a plus de doute qu'elle n'appartienne à Henri IV, dont la vaillante épée protégeait à-la-fois le sceptre de France et celui de Navarre (voy, pl. 14); et d'ailleurs j'ai vu, depuis, que les mêmes ornemens et la même devise se trouvaient à Fontainebleau dans des parties faites sous Henri IV, et qu'il avait pris pour devise celle qui vient d'être rapportée. Allons plus loin. Dans le tambour inférieur des colonnes et des pilastres (même planche), on voit six I placés à des distances inégales l'un de l'autre et entremêlés de fleurs, de feuillages et de coquilles qui peuvent offrir plusieurs emblèmes. Au premier abord, la sculpture étant en général très-fruste, on ne devine pas ce que doivent signifier ces I; mais, en s'en éloignant un peu, il est aisé de reconnaître que la fleur qui orne l'intervalle de chaque couple, est ajustée de manière à former des M, et que ces lettres désignent clairement la reine Marie de Médicis. Henri IV l'épousa en 1600, lorsqu'il commençait à faire travailler au Louvre, et il est assez probable qu'il ait fait mettre son chiffre sur le monument qu'il élevait; les sleurs, les coquilles, pouvaient être des emblèmes flatteurs pour la princesse, qui était jeune et jolie, et qui en 1601 donna à Henri IV et à la France un dauphin, Louis XIII; et je ne serais pas éloigné de penser que les trois M pussent se traduire par Marie Médicis mère : cependant je ne tiens pas à cette opinion.

Parmi les ornemens de cette façade, on doit arrêter l'attention sur l'emploi élégant que l'on y a fait des fleurs de lis dans les chapiteaux de proportion dorique, dont elles forment le quart de rond; le milieu est occupé par une tête d'ange ailée (voy. pl. 14). C'est ici le moment de consigner un fait qui n'est peut-être pas assez connu pour l'honneur de deux des chefs de notre école actuelle d'architecture. C'est à MM. Percier et Fontaine, dont les noms, par un heureux accord, se trouvent réunis dans une foule de beaux ouvrages, que l'on doit la conservation de ces chapiteaux, ainsi que des ornemens de ce genre des Tuileries, du Louvre, et des trophées de la porte Saint-Denis. Pendant les crises les plus violentes de la révolution, il fut question de détruire tout ce qui pouvait retracer le règne des Bourbons; ces édifices devaient être dépouillés des insignes qui en avaient fait si long-temps la gloire, et dont un grand nombre rappelait les victoires de l'ancienne France. On réunit un conseil d'architectes pour aviser aux moyens les plus prompts de les faire disparaître; il ne s'agissait de rien moins que de porter le marteau sur ces ornemens. MM. Percier et Fontaine s'y opposèrent, et firent valoir avec tant de chaleur et de talent leurs

raisons pour conserver des monumens honneur de l'architecture française, qu'on voulut bien se borner à les masquer, pour qu'ils n'offusquassent plus la vue des partisans de la république. Les chapiteaux et les ornemens proscrits du Louvre et des Tuileries furent, par un procédé ingénieux, recouverts de plâtre mêlé de cendres ; ils disparurent. Quelques années après, une partie de ces enveloppes tomba, et les fleurs de lis se remontrèrent çà et là; les temps étaient plus calmes, et l'on ne songea plus à de nouvelles attaques. C'est donc à MM. Percier et Fontaine que l'on a l'obligation de voir encore intacts ces monumens auxquels depuis ils rendirent de plus importans services. Mais, pour en revenir à la façade dont nous nous occupions, j'y ferai observer, au sujet des pilastres, une singularité que m'a indiquée M. Percier, que dénonce aussi Blondel, et dont on retrouve des exemples aux Tuileries, sous les portiques, et à l'hôtel de Longueville. Leurs bases sont arasées ou ne sont pas profilées comme à l'ordinaire; on en a supprimé le tore et les autres moulures sur la face, et elles sont taillées tout droit. Ce fut sans doute pour laisser aux pilastres la saillie qu'ils doivent avoir sur le nu du mur, et pour éviter en même temps celle qu'on aurait été obligé de donner au soubassement qui les supporte, si le tore avait eu la saillie que les règles exigent. Cette méthode défectueuse ôte du caractère aux pilastres; et si nous la citons, ce n'est pas pour la recommander.

On peut encore relever, dans le second ordre de cette facade, une irrégularité de construction dont on ne peut guère se rendre raison. Les intervalles entre les fenêtres ou les pilastres sont occupés par de grands panneaux dont l'encadrement eût été décoré de sculptures dont plusieurs même sont commencées; la disposition de ces pierres en bossage indique que ces tables ou ces cadres auraient été remplis par des bas-reliefs. Au lieu de distribuer régulièrement, d'après les distances des fenêtres que l'on comptait ménager, les pilastres et les encadremens, de manière que ce fussent des pilastres qui terminassent chaque extrémité de la galerie, ce sont des demi-encadremens, qui, tailles net à l'extérieur, n'ont de bordures que de trois côtés, et qui ne se raccordent en aucune manière avec les côtés des gros pavillons qui enclavent la galerie. Ces licences produisent un effet désagréable, que rien n'autorise, et qu'on ne se permettrait pas aujourd'hui. On ne conçoit pas davantage que les fenêtres ne soient ni de la même hauteur, ni sur la même ligne, dans la galerie et dans les pavillons qui la flanquent. Le pavillon de Charles IX, les deux grands corps et la galerie, ayant été faits, pour ainsi dire, en même temps, il est singulier qu'ils soient de genres différens d'architecture. Ce n'étaient pas les localités qui l'exigeaient, et ce manque d'accord provient ou du goût particulier des princes qui ordonnaient ces constructions, ou surtout de ce que chaque architecte, voulant introduire ses idées, ne s'astreignait pas à suivre le plan de celui qui l'avait précédé.

La partie de la galerie qui n'est pas terminée, et qui occupe l'espace entre le guichet de Matignon et celui de Lesdiguières, offre le sujet d'une pareille remarque; la manière dont sont préparées les pierres des chapiteaux, des

colonnes et des pilastres, n'annonce pas qu'ils dussent recevoir les mêmes ornemens que ceux de la première partie de la galerie. On ne voit pas à quoi pourrait servir l'espèce de médaillon ovale qui pend au-dessous du quart de rond; il n'y a rien dans les autres chapiteaux qui réponde à cette préparation de la pierre. Il se pourrait, il est vrai, que Serlio et du Cerceau, à qui l'on doit, à ce qu'il paraît, d'avoir monté le mur de face de l'étage inférieur de cette galerie, eussent changé leur premier dessin des chapiteaux, et qu'en les décorant ils eussent supprimé ces médaillons destinés sans doute à devenir des couronnes, et qui ne sont restés qu'aux endroits qu'ils n'ont pas terminés. Nous verrons d'ailleurs qu'il est probable que ce fut un autre architecte qui acheva ou qui avança cette partie. Il n'y avait ici pour ce changement aucune difficulté, et ce n'était que de la pierre à abattre : mais il n'en est pas de même au premier étage ; les consoles dont il est décoré ont, dans la partie terminée de la galerie, beaucoup plus de saillie que les pierres préparées de l'autre côté pour les répéter, et dont on n'aurait pas pu en tirer de la même grandeur. Tout ceci prouve que, malheureusement, en travaillant à terminer le Louvre, on ne s'assujettit jamais à mettre de l'unité dans l'ensemble et dans les détails de ce palais, qui eût été sans contredit encore plus beau, si l'on n'avait suivi qu'un seul plan : car ce sont les plans bien combinés dans leurs distributions et dans leurs élévations qui impriment aux monumens le vrai caractère de la beauté; les ornemens ne sont que les accessoires; quelque riches qu'ils soient, ils ne font que masquer et non disparaître les défauts d'ensemble et de proportion. Il en est d'un édifice comme d'une statue : quelque bien qu'en soient traités les détails, si elle pèche par l'attitude, par les proportions, ou par le manque d'accord entre ses parties, elle perd une grande partie de ses titres à notre admiration. L'architecture, surtout celle qui inspire les grandes conceptions monumentales faites pour tenir une place dans l'histoire des peuples, est un art plus sévère que la peinture et même que la sculpture, et elle ne permet pas les écarts.

Pour terminer ce qui regarde cette première partie de la galerie, j'ajouterai qu'elle ne produit plus sans doute le même esset que lorsqu'elle sut construite. Les monumens et toutes les productions de la sculpture perdent presque toujours, lorsque, par le changement des localités, on les présente sous un point de vue dissérent de celui pour lequel ils ont été faits ; on détruit l'équilibre entre l'ensemble et les parties, et l'on en fait disparaître l'accord. Le premier ordre de cette galerie s'appuyait autrefois sur un soubassement élevé; ce dont on peut juger d'après les guichets de ce côté, enterrés aujourd'hui de plusieurs pieds. Ce soubassement donnait plus de légèrete à l'ordonnance qu'il supportait. Des parties qui paraissent trop fortes à présent, telles que le bandeau qui le couronnait, étaient mieux en proportion avec le reste. On peut faire remarquer ici la manière dont sont traités les ornemens vermiculés des bossages; tous sur le même plan, ils sont faits à très-peu de frais et heurtés, et l'on s'est, pour ainsi dire, contenté d'en creuser les contours et de donner de la vivacité et de l'effet aux détails au moyen du trépan. Par cette simplicité dans l'exécution, peut-être avait-on

eu l'intention d'allier avec l'économie du travail une sorte de richesse ou de profusion dans les détails, tels qu'on les aimait alors.

On attribue ordinairement la construction de la partie de la galerie que nous venons d'examiner à Métézeau, non sans doute à Clément, qui ne naquit que dans les dernières années du xvi.e siècle, de qui l'on cite l'hôtel de Longueville, et qui en 1697 fit la belle digue qui rendit possible la prise de la Rochelle, mais à son père, qui travailla pour Henri IV. Cependant je serais porté à croire que ce fut Étienne du Pérac qui construisit ou du moins décora en partie cette portion de la galerie. On sait qu'il fut employé par Henri le Grand, qui ne s'occupa du Louvre que vers l'époque de son mariage avec Marie de Médicis. Cette princesse devait accorder sa protection à du Pérac, qui, ayant passe quelques années en Italie, s'y était fait avantageusement connaître par ses dessins et par ses gravures, dont, en 1593, il avait dédié une partie à Marie de Médicis, et qui du reste, si ce sont ceux dont on a un recueil aux manuscrits de la bibliothèque royale, n.º 487, sont peu satisfaisans. Du Cerceau ne quitta la France qu'en 1598 ou 1599; ce n'est que vers ce temps que du Pérac put lui succéder dans les travaux du Louvre : étant mort à trente-deux ans en 1609, cette année est le terme de ses travaux. Il me paraîtrait donc qu'outre les plans qu'il peut avoir donnés pour la galerie, il doit avoir fait exécuter les ornemens qui sont terminés dans la promière partie, et dont il est possible que Serlio eût préparé la masse longtemps auparavant dans le goût florentin, afin de plaire à Catherine de Médicis. C'eût été de même pour flatter Marie de Médicis que du Pérac, qu'elle protégeait, aurait placé sur cette façade le chiffre et les emblèmes de cette princesse. La mort le surprit avant qu'il eût pu faire terminer la décoration de cette aile; et c'est ce qui fait que, dans ce qui reste de la partie qui n'est pas achevée, on retrouve les pierres ébauchées par Serlio pour des ornemens différens de ceux qui furent exécutés par du Pérac. Il est trèsvraisemblable que Métézeau continua, dans la galerie de ce côté, les travaux commencés depuis le gros pavillon par cet architecte. Ne peut-on pas croire aussi qu'étant chargé de terminer toute la longueur de la galerie, il porta du côté des Tuileries, où il avait achevé le pavillon de Flore, commence par du Cerceau, toute l'activité des travaux? Il y en eut sans doute moins à l'autre extremité; et Métézeau, qui suivit dans la nouvelle partie un plan différent de celui de ses prédécesseurs, y mit sans doute plus d'intérêt qu'à finir ce qu'à sa mort du Pérac avait laissé incomplet du côté du Louvre, et qu'on aurait dû achever d'après ses dessins. Ce qui me ferait aussi penser qu'on avait beaucoup plus à cœur de pousser la construction de la grande galerie que de s'occuper des ornemens extérieurs, c'est que, commencée en 1596 au plus tôt, elle devait être finie ou fort avancée en 1608, puisqu'au rapport de Péréfixe, « le Roi montrant un jour sa ga-» lerie du Louvre à don Pèdre, ambassadeur d'Espagne, et lui demandant " son avis, l'Escurial est tout autre chose, dit don Pèdre. Je le crois, re-" partit le Roi; mais y a-t-il un Paris au bout comme à mes galeries?"

Les travaux entrepris au Louvre et aux Tuileries par Henri IV furent continués par Marie de Médicis pendant sa régence, et Métézeau poursuivit non-seulement ce qu'il avait commencé, mais la partie dont avait été chargé du Pérac, qui, outre ce qu'il avait fait au Louvre, avait aussi élevé une partie de l'aile droite qu'on avait ajoutée aux Tuileries; car il paraît que c'est à du Cerceau et à lui qu'on doit attribuer le pavillon Marsan et ce qui en fait la suite jusqu'au premier pavillon de de Lorme. Les ornemens de cette partie, de même que ceux de l'autre aile, offrent le chiffre d'Henri IV uni à celui de Marie de Médicis. Il est probable que les constructions se ralentirent, lorsque, vers 1615, la régente forma le projet de se faire élever un palais au Luxembourg. Quoique Métézeau eût présenté de beaux plans, ce ne furent pas les siens que l'on adopta, et l'on donna la préférence à ceux de Jacques de Brosse; mais ceci est étranger à notre sujet. Métézeau vécut encore assez long-temps pour terminer la galerie du Louvre dont la construction lui avait été confiée. Peut-être aussi son fils Clément fut-il associé à ses travaux et lui succéda-t-il; ce qui a pu mettre de la confusion dans les époques de ceux du Louvre et des Tuileries, dont l'un et l'autre auront été chargés.

Nous avons vu que Métézeau, ainsi que ceux qui avaient agrandi les Tuileries, s'était éloigne du style d'architecture de Philibert de Lorme. Il adopta, pour les parties qu'on ajoutait à ce palais, de grands pilastres composites qui, embrassant deux étages, présentent, dans les pavillons, des facades où les fenêtres, trop longues et trop multipliées, ne laissent entre elles que d'étroits trumeaux, et sont en outre en nombre pair, tandis que, dans les arrière-corps contigus aux pavillons, les pilastres, inégalement espacés par deux et par quatre, offrent d'immenses trumeaux occupés par de petites niches. Un défaut plus grave que l'on trouve dans les pavillons, et qui se répète dans la grande galerie, est celui d'avoir fait pénétrer les fenêtres dans l'entablement, et d'avoir par-là divisé l'architrave et la frise en petites parties. Outre le mauvais effet que produit cette disposition vicieuse, il y a même un vrai contre-sens à interrompre des parties aussi essentielles que l'architrave et la frise, qui, par leur position, sont destinées à supporter le poids des parties supérieures de l'édifice; et les règles, ainsi que le bon goût, exigent, ne fût-ce que pour rassurer l'œil sur la solidité, qu'elle s'y trouve non-seulement par le fait, mais même par l'apparence. Il serait inutile de pousser plus loin les observations sur l'architecture des Tuileries. Plusieurs parties, entre autres les arrière-corps écrasés qui bordaient les terrasses entre les pavillons, n'existent plus; et les remarques que l'on pourrait faire sur la masse et sur les détails, ne trouveraient plus leur application.

L'époque de Louis XIII, à laquelle nous sommes arrivés, apporta de grands changemens dans le Louvre; et d'un château peu considérable il devint une des habitations royales les plus vastes de l'Europe. Henri IV avait conçu le projet d'augmenter ce palais, Louis XIII le mit à exécution. Chaque jour Paris recevait, en s'accroissant, de nouveaux embellissemens: dans les dernières années du règne d'Henri IV, le Pont-neuf (1604) et l'hôtel de ville (1605), monumens remarquables de cette époque, avaient éte terminés; en 1616 Marie de Médicis avait fait faire de grandes plantations qui prirent le nom de Cours la Reine; en 1634 les murs de la ville de ce côté avaient été reculés au-delà de l'extrémité de l'emplacement qu'occupe

aujourd'hui le jardin des Tuileries. Le cardinal de Richelieu avait reconstruit, en 1639, sur un nouveau plan donné par Le Mercier, premier architecte du Roi, sous le nom de Sorbonne, l'école célèbre où avait professé Robert Sorbon du temps de S. Louis; presque en même temps ce ministre faisait jeter par le même architecte les fondations de ce magnifique palais connu d'abord sous les noms de palais de Richelieu et de palais Cardinal, et qui, depuis, après bien des changemens, des agrandissemens et des embellissemens, ayant été habité par Louis XIII, à qui Richelieu l'avait légué, et par Anne d'Autriche, prit le titre de Palais-Royal.

Le Mercier avait la confiance de Richelieu, dont il construisait la somptueuse demeure, et qui depuis le choisit pour élever son magnifique château; il le chargea donc de l'exécution des nouveaux plans pour le palais de nos rois (1). Par ce projet, on doublait les deux côtés commencés du Louvre, et l'on en ajoutait deux autres qui enfermaient la cour dans un carré presque parfait et qui avait quatre sois plus de superficie que dans le palais de François I.er et d'Henri II. La principale entrée était tournée vers les Tuileries, et cette nouvelle disposition s'accordait avec la manière dont on les avait rattachées au Louvre par la grande galerie. Jusqu'alors il n'y avait pas proprement d'entrée au Louvre, ou du moins on n'y arrivait plus dans la cour que du côté de Saint-Germain l'Auxerrois, par une des portes de l'ancien château de Charles V; il n'y avait d'accès dans le palais que par les escaliers qui se trouvaient aux extrémités des deux ailes qu'avait bâties Pierre Lescot, et par l'escalier extérieur construit par Raimond du Temple dans le corps-de-logis septentrional du Louvre de Charles V, Les appartemens de la Reine avaient aussi une petite porte sur la cour. A moins de supposer que Lescot, pour conserver dans toute sa grandeur la salle des gardes, ait préféré de placer ses escaliers dans les pavillons d'angle du palais, cette disposition ferait croire que l'intention de François I.er et d'Henri II était de doubler un jour les façades de leur palais ; les escaliers en auraient alors occupé le milieu. Ce qui pourrait encore faire pencher vers cette opinion, c'est que dans les parties élevées par Lescot il n'y en avait pas qui l'eniportassent sur les autres en élévation; et l'on sait qu'alors il était presque de règle et de convenance, surtout dans un édifice royal, que le milieu des façades format un pavillon beaucoup plus haut que le reste du bâtiment. Le Mercier suivit aussi cette idée.

Dans quelques parties, cet architecte se régla sur les plans de Lescot; dans d'autres, il s'en éloigna. Ayant à doubler de longueur les côtés du carré, il pensa qu'ils étaient trop longs pour que le milieu n'en fût pas décoré par un pavillon qui dominât les autres parties du palais. La grandeur de cette aile de l'édifice lui offrait d'ailleurs les moyens de déployer la righesse de l'architecture dans de vastes vestibules à colonnes qui serviraient d'entrée au Louvre. Mais Le Mercier donna trop d'élévation à ce pavillon, qui écrase les

né vers la fin du xvi.º siècle à Pontoise, et avait, pendant plusieurs années, étudié les monumens antiques et ceux de Michel-Ange, Voyez d'Argenville, t. I.º, p. 339.

<sup>(1)</sup> Outre les édifices indiqués ci-dessus, on citait de Le Mercier l'église de Saint-Roch, le portail de celle de Ruel et l'église de l'Annonciade de Tours. Il était

deux corps-de-logis qu'il dépasse, et le dernier ordre n'est pas en proportion avec l'attique de Lescot (voy. pl. 13). Les magnifiques caryatides dont il le décora, partagent ce défaut; elles sont trop colossales pour la hauteur à laquelle il les a placées. On doit aussi lui reprocher ce fronton circulaire. enchâssé entre deux frontons triangulaires : ce qui, inutile et même vicieux comme construction, n'est pas d'ailleurs d'un bon effet ; car, si cette partie dans les édifices représente le pignon ou l'extrémité du toit, on ne voit pas comment on pourrait motiver ou justifier l'emploi d'un triple comble. ou d'un toit qui en renferme deux autres. Le comble de ce pavillon, d'une hauteur hors de proportion avec le reste de l'édifice, le surcharge; et, d'un autre côté, les fenêtres en attique ou mezzanines, placées entre deux rangs de fenêtres très-élevées, paraissent avoir été écrasées par la masse du dernier ordre, affaissé sous le poids du toit qui le surmonte. Malgré ces défauts, et en les admettant comme inhérens à ce genre d'architecture si différent des principes de simplicité et d'élégance de l'antique, on ne peut disconvenir que ce côté du Louvre n'offre un aspect grand et imposant. Si le pavillon et les caryatides eussent été moins élevés, et qu'on les eût repétés dans les autres côtés, cette disposition, en harmonie avec la partie de Lescot, eût sans doute produit un bon esset. Mais je laisse à décider aux maîtres de l'art jusqu'à quel point dans la décoration d'un grand monument on peut employer comme supports des figures humaines de ronde bosse, à qui l'on donne l'apparence de la vie, et qui sont condamnées à se tenir éternellement en équilibre à une grande élévation, et à soutenir, sans avoir l'air de s'en apercevoir, des masses avec le poids desquelles leurs forces ne peuvent être nullement en rapport. Plus la vérité de l'imitation fait approcher ces statues de la nature, plus on souffre de les voir ainsi surchargées et exposées à se précipiter de la hauteur où on les a si imprudemment placées. Il me semble que les caryatides ne devraient être employées que dans des parties légères et détachées du corps des étages inférieurs, telles que des tribunes ou des galeries dont la légèreté donnerait plus de vraisemblance à la possibilité ou à la réalité de ces élégans supports. Cette opinion, que m'avait suggérée la vue des caryatides du Louvre, a d'ailleurs pour appui le bel article Caryatides de M. Quatremère de Quincy, dans le Dictionnaire d'architecture de l'Encyclopédie méthodique. Lorsque je décrirai les sculptures de la cour du Louvre, j'aurai occasion d'attirer encore l'attention sur les belles carvatides de Jacques Sarrazin.

Le Mercier n'éleva que les étages inférieurs des trois autres côtés de la cour, et il ne les termina pas : il fit cependant du côté de la rue du Coq une partie de la façade, à partir de l'angle occidental; elle est simple, mais ne manque ni de beauté ni de caractère. Ce fut alors que, pour bâtir cette aile, on abatiti la partie septentrionale du château de Charles V, dont on combla le fossé, et dont les jardins disparurent; l'ancienne forme du Louvre fut entièrement changée. Dans cette aile de Le Mercier, le grand vestibule du pavillon de l'horloge se fait remarquer par une conception noble et sage, et par une distribution bien entendue des colonnes ioniques accouplées, qui, lui servant en même temps de soutien et d'ornement,

forment une entrée convenable à un somptueux palais. Il paraît cependant que Le Mercier ne fit que les dispositions principales de ce vestibule, et que la décoration en est due aux architectes qui lui succédèrent. Suivant d'Argenville (1), le vestibule du palais Farnèse à Rome par Michel-Ange aurait inspiré à notre architecte l'idée de celui du Louvre, et son chapiteau

ionique serait le même qu'a employé Michel-Ange.

Tandis que Louis XIII agrandissait le Louvre, Anne d'Autriche embellissait de peintures et de sculptures la partie où se trouvaient ses appartemens, qui, comme on l'a dejà dit, avaient été ceux de Catherine et de Marie de Médicis, et sur les détails desquels nous aurons à revenir. Ce fut alors aussi que la Reine fit construire une assez grande salle de spectacle dans le pavillon qu'occupe aujourd'hui la première partie du bel escalier du Musée royal. Cette salle en remplissait la cage (planche 10, D, dd), et le reste de la largeur du pavillon, A. Le fond de sa partie circulaire s'appuyait au gros mur qui separe à présent l'escalier et la galerie d'Apollon. Toutes ces dispositions ont été changées : de circulaire, ce mur de fond est devenu droit; et en supprimant deux escaliers qui étaient ménagés dans son épaisseur, on a rétabli les angles du carré et agrandi cet espace. L'entrée de ce théâtre et du palais de la Reine était, à ce qu'il paraît, où est maintenant la porte qui donne dans la petite cour du Musée. Une construction que d'autres masquent à présent, formée de deux lignes courbes et de deux droites indiquées dans le plan, retrace une partie du vestibule; elle était repétée de l'autre côté, et l'on voit qu'il était à peu près ovale. Ce théâtre, pendant long-temps celui de la cour, ne fut abandonné que lorsque Louis XIV eut fait faire l'immense salle de spectacle des Tuileries.

Tel était l'ensemble du Louvre et des Tuileries, lorsqu'en 1660 Louis XIV projeta de terminer le premier de ces palais. Il est à remarquer que ce fut cette même année que Le Mercier mourut pauvre, après tous les travaux qu'il avait fait exécuter au Louvre avec un grand talent. Pour que les travaux reçussent toute l'activité qu'ils exigeaient, il parut une ordonnance rapportée par Félibien, et qu'on cut lieu de trouver au moins sévère; elle défendait de bâtir à Paris sous peine d'amende, sans la permission du Roi. Le Vau (2), premier architecte du Roi, continua le long de la Seine la façade de Lescot. Comme il élevait alors le collége Mazarin, il est assez naturel qu'il ait songé à mettre ces deux édifices en rapport l'un avec l'autre. Aussi l'entrée du Louvre, de ce côté, répond-elle à celle de l'église, et elles sont sur le même axe: c'était pour l'embellissement des deux rives de la Seine une heureuse

(1) Tome I.er, page 343.

(2) Louis Le Vau, né en 1612, directeur des bâtimens du Roi en 1653, mort en 1670. Cet architecte, d'un grand talent, éleva un grand nombre de beaux édifices, parmi lesquels on citait le château de Vaux-le-Vicomte pour le surintendant Fouquet, et celui du Raincy. Il commença à rebâtir sur un nouveau plan l'église de Saint-Sulpice à Paris, continuée depuis par Gittard, Servandoni, Oppenort; on lui devait plusieurs hôtels remarquables, entre autres, ceux de Lambert dans l'île Saint-Louis, de Pons, de Pontchartrain, de Colbert. En 1660 il fnt chargé de construire à Vincennes le grand corps-de-logis où étaient les appartemens du Roi et de la Reine. Pour donner plus d'élévation à

idée, dont on sent tout l'avantage aujourd'hui, puisque le pont des Arts lie, pour ainsi dire, le Louvre au palais des quatre académies. La façade du Louvre sur la Seine, construite par Lescot et par Le Vau, ne ressemblait pas à ce qui existe à présent : elle était beaucoup moins élevée, et se composait de plusieurs pavillons en avant-corps : il s'en fallait de plus de six toises qu'elle ne fût aussi avancée vers la rivière que la façade actuelle. Les deux pavillons des extrémités et celui du milicu étaient à peu près de la même largeur et de la même hauteur; ainsi que celui de l'horloge, construit par Le Mercier, ils avaient trois fenêtres à chaque étage : mais l'architecture des pavillons d'angle était très-simple, tandis que Le Vau avait répandu dans celui du milieu une grande richesse de décoration. Il s'était éloigné de la composition de Le Mercier. Un très-grand ordre corinthien, offrant de face six colonnes, dont celles des angles étaient accouplées, embrassait les deux étages inférieurs; un attique, où l'on n'avait pas pratiqué de fenêtres, surmontait cet ordre; au droit des colonnes, des piédestaux qui, avec leurs bases et leurs corniches, occupaient toute la hauteur de l'attique, supportaient des statues; et l'on avait orné de bas-reliefs les tables des intervalles. Au-dessus de cet attique, de même qu'au pavillon de Le Mercier, s'élevait un dernier étage à grand fronton, et terminé par un dôme élevé. Mais Le Vau, dans son ordonnance, avait supprimé les caryatides; et, comme les entre-colonnemens de son grand ordre, pour donner plus de largeur à la porte qu'aux fenêtres, n'avaient pas été espaces également, les fenêtres de l'étage supérieur s'en étaient ressenties ; et quoiqu'il cut surbaissé le cintre de celle du milieu, tandis que celles de côté étaient à plein cintre, cependant, malgré cette licence, son arc coupait encore la partie inférieure de la corniche sur laquelle reposait le fronton. Trop de petites divisions d'avant et d'arrière corps, des toits trop élevés, et qui, par leurs distributions, semblaient faire cinq édifices à côté l'un de l'autre, nuisaient à l'ensemble de cette façade, qui n'offrait pas le beau développement de celle d'aujourd'hui. On peut en faire la comparaison dans les ouvrages de Blondel et de Marot. Mais, d'après d'anciens dessins et des restes de construction qui existaient encore en place, lorsqu'on sit les salles de cette partie du Musée et de cette aile du Louvre, le style des ornemens était de bon goût, et la sculpture très-bien traitée. On retrouve le mur de cette facade de Le Vau dans le mur de refend de cette partie du Louvre, et les niches ainsi que des passages des salles du Héros combattant, de la Pallas et de la Melpomène, répondent aux ouvertures des anciennes fenêtres. Il paraîtrait aussi que le bâtiment

la frise de son ordre dorique de la cour, il augmenta d'un module la hauteur de la colonne, et nuisit par-là au caractère grave decetordre. Une méthode que Le Vau employa au château de Vaux, est encore plus répréhensible: les ailes de la façade étaient décorées de grands pilastres ioniques qui embrassaient les deux étages, tandis que

le corps-de-logis du milieu offrait, dans la même hauteur, le dorique et l'ionique. Le Vau abusait des ornemens et des statues, ainsi qu'on le voit aux Quatre-Nations et au dernier étage du grand pavillon des Tuileries. Lambert et d'Orbay furent clèves de Le Vau. Voyes Milizia, t. II, p. 211; d'Argenville, t. I., p. 275. où est aujourd'hui la salle du Candélabre, appartenait à cette ancienne aile du Louvre, et qu'il formait arrière-corps au pavillon de cette extrémité. C'étaient encore les constructions de Charles V qui avaient servi en grande partie de base à celles de Lescot et de Le Vau.

Pendant qu'on travaillait avec ardeur au Louvre, le 6 février 1661, le feu y prit avec violence; il gagnait déjà la grande galerie, qu'on fut obligé de couper pour arrêter les progrès de l'incendie. Le dommage ne fut pas considérable, et l'on s'occupa de le réparer. Le Vau, aidé de son gendre d'Orbay, et sous l'intendance de M. de Ratabon, élevait à-la-fois toutes les parties du Louvre; et la façade de Saint-Germain l'Auxerrois était déjà à quelques pieds hors de terre. Il travaillait en même temps aux Tuileries, où il ajouta au grand pavillon du milieu le dernier étage, formé d'une belle ordonnance composite et d'un attique; le tout fut surmonté d'un énorme dôme quadrangulaire; et l'on chargea de mauvaises statues, qui y sont encore, l'entablement. Par les additions et par la balustrade ornée de vases dont Le Vau couronna les pavillons de ce côté, il acheva de changer complétement l'ordonnance de de Lorme, qui n'aurait, pour ainsi dire, rien retrouvé du caractère particulier qu'il avait donné aux Tuileries.

Ces travaux se poursuivaient avec l'activité dont était doué Le Vau, lorsque Colbert, en 1664, fut nommé surintendant des bâtimens. Ce ministre, dont les idécs étaient aussi magnifiques lorsqu'il s'agissait des beaux-arts et des embellissemens de Paris, qu'elles étaient grandes et utiles lorsqu'elles créaient de nouvelles ressources à l'industrie et au commerce de la France, Colbert, dont les hautes pensées embrassaient à-la-fois et le palais du Roi et le canal que Louis XIV, à la même époque, faisait ouvrir dans le Languedoc pour réunir la Méditerranée à l'Océan, ne trouva pas la facade commencée par Le Vau en harmonie avec la magnificence à laquelle il voulait porter le Louvre; elle n'annonçait pas assez la demeure des rois de France, et Colbert voulait y déployer tout le luxe de l'architecture. Il était à regretter que ces réflexions n'eussent pas été faites plus tôt, et que le projet de Le Vau, adopté sans examen, eût dejà coûté des sommes considérables; mais ces considérations n'arrêtèrent pas un ministre qui savait que la postérité n'entre pas dans les comptes d'économie des monumens qu'on lui lègue, et qu'elle n'est sensible qu'à leur beauté. Les travaux furent suspendus; cependant on ne les condamna pas encore sans appel. Colbert, ne s'en rapportant pas à ses propres lumières, eut recours à celles des architectes de Paris. Il les invita donc à un concours, et ce fut le premier que l'on établit pour les projets des édifices élevés par le gouvernement. La gloire de l'emporter sur ses émules, les intérêts de fortune attachés au succès, sont de puissans aiguillons pour le talent, et il doit produire tout ce qu'on peut attendre de ses efforts. C'est le moven le plus sur de distinguer le mérite et la manière la plus juste d'accorder les avantages de grandes entreprises aux artistes les plus capables de les concevoir et de les exécuter. Phidias, dans toute la force de son taleut, concourut bien avec Polyclète et d'autres statuaires pour une statue qui devait être placée dans le temple d'Éphèse : son exemple doit faire taire tous les amours-propres; il ne remporta pas

le prix, et n'en est pas moins resté le plus habile statuaire de l'antiquité. Tous les artistes les plus renommés des beaux siècles de l'Italie entraient également en lice dans les concours pour les grandes entreprises, et, vaincus, ils n'en éprouvaient que plus d'ardeur pour mériter un jour la victoire.

Pour juger avec plus de connaissance de cause le projet de Le Vau, on en fit faire un modèle en bois ; il fut exposé, et l'on demanda aux architectes de joindre à leurs critiques les plans qu'ils voulaient substituer à celui qu'on soumettait à leur jugement. Cette épreuve ne fut pas favorable au premier architecte du Roi. Il n'y eut presque qu'une voix pour décider que la facade mesquine et sans caractère n'était pas digne du Louvre. C'était attaquer du côté le plus sensible un jeune monarque tel que Louis XIV. anime des plus nobles pensées, et dont le génie ne trouvait de beauté que dans ce qui est grand et imposant. Colbert partageait et secondait ses idées. Le plan de Le Vau fut rejeté. Mais, si les architectes de Paris eurent assez de talent pour en signaler les défauts et pour faire triompher la justesse de leurs observations, il paraît qu'ils n'en avaient pas assez pour proposer des projets qui l'emportassent d'une manière incontestable sur ceux qu'ils repoussaient. Colbert fut loin d'être satisfait : cependant, parmi un grand nombre de compositions mesquines ou bizarres, un plan attira son attention par le grand aspect de sa conception; et ce dessin n'était pas d'un architecte de profession, mais d'un médecin, de Claude Perrault, à qui l'animosité et les injustes satires de Boileau auraient donné une célébrité peu agréable, si, par un heureux concours de circonstances, il n'en eût pas acquis et mérité une très-belle.

Perrault ne suivait pas la carrière de l'architecture; mais il était né avec les dispositions les plus favorables pour se faire un grand nom dans cet art, qu'il ne cultivait que comme un amusement des loisirs que lui laissait sa profession. Outre la supériorité du plan de Perrault sur tous ceux qui avaient été présentés, il avait encore le grand avantage d'être fortement appuyé auprès de Colbert par Charles Perrault, premier commis de son ministère, et qui ne négligea rien pour mettre dans toute leur valeur les conceptions de son frère. Il devait d'ailleurs s'y intéresser d'autant plus, s'il est vrai, comme il le prétend dans ses mémoires, qu'il était pour une grande partie dans le projet de la façade. Ainsi, d'un côté, quelques écrivains, entre autres Boileau dans ses lettres, qu'il a désavouées depuis, soutenaient que le plan n'était pas de Claude Perrault, mais de Le Vau ou de tout autre; et, d'un autre côté, Perrault était, pour ainsi dire, attaqué par les siens, et sous main son frère revendiquait en partie l'honneur d'un projet dont il sollicitait avec chalcur l'exécution au nom de Claude Perrault. Quoique le plan plût à Colbert autant que celui de Le Vau lui convenait peu, il voulut cependant, avant de rejeter définitivement l'un et d'adopter l'autre, s'appuyer de nouvelles autorités et consulter les architectes d'Italie. Nicolas Poussin était alors à Rome, et, par ses talens, sa réputation et ses relations, il était plus que personne en position de seconder les intentions du ministre. Colbert lui envoya le plan de Le Vau, en le chargeant de recueillir à ce sujet les opinions des plus habiles maîtres italiens, et de les

engager à présenter leurs propres idées. Il est assez singulier que, voulant éclaireir la question, l'on n'ait pas en mênte temps établi la discussion sur le dessin de Perrault. Il se pourrait que son frère ainsi que lui, en reconnaissant la partie faible, eussent craint de le soumettre au jugement des architectes de Rome; ce qu'il y a de certain, c'est que le plan n'y fut pas envoyé. Le Poussin s'acquitta de sa mission. Le projet de Le Vau fut loin d'obtenir les suffrages. On pouvait s'y attendre. D'un côté, la jalousie, et, de l'autre, le desir de faire adopter leurs idées et d'être chargés de cette grande entreprise, devaient avoir une grande influence sur la décision des artistes italiens. C'est ce qui arriva. Blâmé sur tous les points, le plan de Le Vau fut renvoyé accablé de critiques.

Le cavalier Bernin à cette époque jouissait en Italie, et même dans toute l'Europe, d'une réputation colossale, et tenait à Rome le premier rang comme architecte et comme sculpteur; et l'on peut bien croire, sans trop se hasarder, qu'il fut pour beaucoup dans le jugement sévère qu'on porta contre Le Vau. On ne peut guère supposer qu'il ait pu être jaloux de cet architecte, qui, malgré de grands talens, n'avait pas une assez haute renommée pour offusquer ou inquiéter la gloire de Bernin : mais les plans raisonnables et sans faste, et c'était dans la circonstance le plus grand reproche que l'on pût faire à ceux de Le Vau, ne pouvaient être du goût du cavalier, dont le génie ardent et entreprenant n'admettait en architecture que les conceptions les plus vastes, et où souvent des idées extraordinaires, hors des règles et même bizarres, se trouvaient à côté de beautés du premier ordre, Lorsqu'on apprit à la cour le jugement des artistes d'Italie, Louis XIV et Colbert n'osèrent pas continuer un monument désapprouvé par un artiste tel que Bernin, dont on avait à Paris, sur la foi de sa renommée, la plus haute opinion. Cependant aucun des nombreux projets que l'on recut de Rome ne satisfaisait le monarque ni son ministre. Il paraît que, se livrant à toute la fougue d'une imagination peu réglée, les artistes italiens n'avaient enfanté que des productions pour la plupart fantastiques, et qui ne remplissaient pas les conditions requises.

Entrainé par les beautés qu'il trouvait au projet de Perrault, et pressé par les sollicitations de son frère, contrôleur général des bâtimens, il est à croire que Colbert était disposé à faire exécuter le nouveau plan du Louvre. Mais on ne restait pas inactif à Rome; on s'y agitait en faveur de Bernin. Le cardinal Chigi, depuis Alexandre VII, l'appuyait de tout son crédit, et il est probable que c'était d'après ses instructions que l'abbé Benedetti, ami de Colbert, ne cessait de vanter à ce ministre le génic, les talens et les grandes productions du cavalier Bernin (1). Il avait à citer, à l'appui des éloges qu'il faisait de cet homme extraordinaire, de superbes monuneus, tels que la colonnade de Saint-Pierre, le baldaquin, la chaire de cette basilique, l'escalier du Vatican, la place Navone, et tant d'autres

ment: il y a beaucoup de faits et de renscignemens; mais c'est un long panégyrique sans critique. On apprend mieux à connaître et à juger Bernin, sous le

<sup>(1)</sup> Voyez, sur le cavalier Bernin, Baldinucci dans ses Notizie de' professori del disegno, Florence, 1728, in-4.º, t. II, p. 54. II a aussi écrit sa vie séparé-

édifices dont il avait embelli Rome et plusieurs villes de l'Italie. L'architecte auquel l'église de Saint-Pierre devait ses magnifiques portiques, semblait offrir plus de garantie pour le succès qu'un médecin, doué sans doute de talent pour l'architecture, mais que le manque d'études approfondies et de pratique devait faire considérer par les gens de l'art comme un amateur qui improvisait, pour ainsi dire, de l'architecture, sans en combiner toutes les parties, et encore moins les moyens d'exécution. Les amis du cavalier Bernin et leurs louanges pompeuses produisirent l'effet qu'ils en avaient espéré : ils persuadèrent à Colbert que cet architecte était seul capable de se tirer avec honneur d'une entreprise où tant d'autres avaient échoué. Non-seulement Louis XIV approuva le projet que son ministre lui soumit d'attirer le Bernin à Paris, et de lui confier la facade et l'achèvement du Louvre, mais même il chargea son ambassadeur, le duc de Créqui, de faire toutes les démarches pour le déterminer à accepter cette brillante entreprise.

Quoique le Bernin fût dans sa soixante-huitième année, et que le changement de climat pût lui faire craindre pour sa santé et même pour son talent, on n'eut pas de peine à l'engager à se rendre au desir de Louis XIV. Ce n'était pas auprès du cavalier seul qu'il s'agissait de réussir dans cette négociation; il fallait décider à se séparer de lui le Pape et Rome, qui semblaient ne pouvoir se passer de ce célèbre artiste. Déjà, en 1644, il avait refusé les propositions les plus avantageuses que lui avait faites le cardinal Mazarin; ou plutôt le pape Urbain VIII [Pamfili], qui s'estimait heureux qu'un aussi grand homme vécût sous son règne, ne put consentir à ce qu'il abandonnat Rome, pour laquelle, disait-il, le Bernin était fait, et qui était faite pour lui. Par sa libéralité et son amitié, il l'avait dédommagé des 1200 écus (environ 72,000 francs d'aujourd'hui) de pension que lui proposait Mazarin. Mais ce n'était plus un ministre qui parlait au nom de son souverain, c'était un roi dont les idées grandes et l'amour pour les arts étaient en harmonie avec les vastes conceptions du Bernin ; c'était Louis XIV lui-même, qui, avec la grâce qui lui était particulière, lui écrivait une lettre aussi flatteuse que pressante, et qui contenait les offres les plus brillantes, pour l'engager à venir embellir son palais. Les instances du Roi auprès du Pape ne furent pas moins vives pour qu'il lui accordat la faveur de se dessaisir pendant quelque temps du Bernin, et de lui permettre d'aller jouir à Paris, à la cour la plus pompeuse, de tous les avantages qui lui étaient promis. La visite, en grande cérémonie, que lui fit l'ambassadeur de France pour lui remettre la lettre du plus puissant roi de l'Europe, aurait seule suffi pour lui faire prendre un parti que lui conseillait son ambition, et qu'il eût peut-être accepté avec joie. Pour son séjour à Paris, on lui accordait les distinctions les plus honorables; son amour-propre et sa fortune y trouvaient leur intérêt. Le pape Alexandre VII

influence sur les arts, dans Milizia, Memorie degli architetti; M. Quatremère de Quincy, Dictionnaire d'architecture de

rapport de ses ouvrages et de sa longue l'Encyclopédie méthodique; et M. le comte Cicognara, Storia della scultura, t. VI. p. 114, in-8.º Lanzi parle aussi du Bernin, Storia della pittura, t. II, p. 213.

ne s'opposa point à celle qui attendait son favori; il consentit à son départ. Le Bernin quitta Rome, Si l'on décrivait son voyage, on croirait voir une marche triomphale : un prince victorieux n'aurait pas été mieux accueilli au retour de ses conquêtes. Il suffira de dire qu'à Florence et à Turin, le grand duc de Toscane, Ferdinand-Côme de Médicis, et le duc de Savoie, lui préparèrent des entrées solennelles et le comblèrent de présens. Les grandes villes le recevaient avec des honneurs si extraordinaires. que, malgré le plaisir que devait y trouver sa vanité, il ne put s'empêcher de témoigner sa surprise. On allait au-devant de lui, et il était complimenté par les premiers magistrats des villes où il passait : partout des personnes attachées au service de la maison du Roi étaient chargées de veiller à ce que les hôtels où il descendait fussent fournis de tout ce qui pouvait lui plaire, et à ce que sa table fût bien servie. M. de Chantelou, maître-d'hôtel du Roi, vint à la rencontre du Bernin à quelques lieues de Paris, et l'établit, ainsi que son fils Paul, Mathias de Rossi et Jules Cesar, ses élèves, à l'hôtel de Frontenac, meuble avec luxe par le garde-meuble de la couronne. Le 4 juin 1665 le Bernin fut présenté, à Saint-Germain en Laie, à Louis XIV. qui lui fit l'accueil le plus flatteur, et s'entretint long-temps avec lui de ses proiets sur le Louvre, et des arts, que ce prince entendait si bien. Il lui assigna 3000 louis d'or de traitement (1), et, en outre, une table de plusieurs couverts. Mathias de Rossi eut 6000 livres.

A peine arrivé à Paris, Bernin se mit à vérifier ses plans sur le terrain. et à s'assurer de l'exactitude des alignemens et des nivellemens qui lui avaient été envoyés. Mathias, chargé de cette opération, trouva des irrégularités dans les mesures et dans les alignemens pris par les architectes de Paris, et ne manqua pas d'en témoigner sa surprise : ses remarques malignes, ou qu'on faisait passer pour telles, achevèrent d'exaspérer contre le Bernin les architectes, qui n'avaient pu de sang-froid le voir venir s'emparer des magnifiques travaux auxquels ils croyaient avoir des droits : ils furent humiliés d'être accusés d'une inexactitude qui pouvait faire soupconner ou leur talent ou leur bonne foi. Les partisans de Perrault aigrissaient encore les esprits et excitaient le mécontentement. Le cavalier ne fut pas long-temps à s'apercevoir que la brillante entreprise à laquelle il avait aspiré, lui causerait peut-être plus de désagrément que de gloire. et qu'on lui disputerait pied à pied tout ce qui pourrait donner lieu à quelque discussion. Cependant, les premières dispositions préparatoires étant terminées, il s'agissait de mettre la main à l'œuvre et d'exécuter le plan de Bernin. Après y avoir fait quelques changemens, il l'avait soumis à Louis XIV et à Colbert; et l'on en fit, sans épargner la dépense, un modèle très-grand en relief. Colbert n'en fut pas émerveillé, et les Perrault prirent le soin de lui en montrer et d'en exagérer les défauts. Mais, après avoir fait venir avec tant d'éclat un homme tel que Bernin, on ne pouvait

(1) A cette époque, le louis d'or valait 11 livres. Le marc d'argent était à peu près de 39 livres 10 sous; aujourd'hui il est de 54 francs 39 centimes : le louis vaudrait à présent 20 francs 28 centimes. Ainsi les 3000 louis valaient environ 65,810 francs d'aujourd'hui; et les 6000 livres 11,040 francs.

pas décemment lui dire qu'on pouvait se passer de ses talens, et, dût-il en coûter inutilement des frais considérables, on résolut de tenter l'épreuve de ce qu'il pourrait faire. Les travaux de Le Vau avaient été détruits : aux frais de la construction on ajouta ceux de la démolition. Le plan de Bernin étant entièrement différent de celui du premier architecte du Roi. les anciennes fondations ne pouvaient pas servir pour le nouvel édifice, et l'on en jeta d'autres. Tandis que l'on y travaillait, le Bernin faisait des essais sur la pierre, la chaux, et sur les autres matériaux qu'il devait employer. La pierre ne lui parut pas d'une bonne qualité, et, soit qu'il eût raison, soit qu'il n'eût pas bien calculé les effets de la force et de la résistance, des voûtes d'essai qu'il fit faire et qu'il chargea d'un poids énorme, n'y résistèrent pas ct s'écrasèrent. Ce fut un grand triomphe pour les architectes de Paris. et un triste augure pour le Bernin. Il avait d'ailleurs à craindre que, faute de bien connaître les matériaux qu'il avait à sa disposition, il ne les mît pas en œuvre de manière à donner à ses constructions toute la solidité qu'on devait desirer. Enfin, au milieu de bien des dégoûts qu'éprouvait le cavalier . les travaux se continuaient , mais ils avançaient lentement , et beaucoup trop pour l'impatience de Louis XIV et de son ministre : il est bien à presumer que la jalousie des architectes de Paris suscitait sous main des obstacles à leur antagoniste, et qu'il était loin d'être secondé comme il aurait du l'être, et comme il l'eût été à Rome.

Colbert commençait à concevoir des doutes sur le génie ou sur les talens du Bernin, et à croire qu'on lui en avait inspiré une trop haute opinion. La lenteur des opérations le fatiguait : et que de temps ne demandait pas l'exécution du plan de Bernin! Si d'un côté il était trop vaste, de l'autre il ne répondait pas aux grandes idées que Louis XIV avait concues pour le Louvre. Le cavalier y réunissait, par une immense place entourée de somptueux édifices, tout le terrain entre ce palais et le Pontneuf; au milieu de ce vaste emplacement, se serait élevé un rocher de cent pieds de haut, qui eût supporté une statue colossale du Roi, et de tous côtés se seraient répandues en abondance, des urnes des fleuves et des nymphes qui auraient été couchés sur le roc, des masses d'eau qui, partant d'un immense bassin, se seraient distribuées dans Paris, et auraient rivalisé avec les admirables fontaines de Rome. Du côté du nord, en regard de la galerie du bord de la Seine, Bernin faisait partir une autre galerie qui allait rejoindre les Tuileries; tout l'espace entre ce château et le Louvre restait vide, et le cavalier pensait que l'immensité de cette place frapperait l'imagination, qui ne s'arrêterait pas au défaut de parallélisme des façades de ces palais. La magnificence de ce projet était propre à séduire Louis XIV : mais, en exécutant son plan, le Bernin ne conservait de l'ancien Louvre que ce qui pouvait s'accorder avec ses idées; et cependant une des conditions était de respecter l'ancien palais de nos rois. L'architecte romain, sacrifiant tout à la représentation dans l'intérieur du Louvre, s'était à peine occupé des convenances du palais sous le rapport de l'habitation; ce n'était qu'une suite de salles immenses. C'est peut-être un des défauts les plus ordinaires dans les demeures royales, qui, malgré leur grandeur, ou même par cette

raison, offrent des distributions moins commodes que les maisons de simples particuliers. Le Bernin en avait agi différemment pour la cour du Louvre; il l'avait diminuée, et il en conservait une grande à laquelle quatre corpsde logis dans les angles donnaient la forme d'une croix grecque. Si cette idée eût été suivie, c'en était fait des façades de Lescot et de la plus grande partie des constructions des architectes qui avaient continué ses travaux; ces murailles, si riches des sculptures de Jean Goujon et de Paul Ponce, auraient disparu et seraient devenues des murs de refend des pavillons du Bernin. Qu'aurait-il dit, si un architecte chargé de terminer un de ses monumens eut traité avec aussi peu d'égard les parties où il aurait développé dans la décoration toute la fécondité de son imagination? Outre cette grande cour, il y en avait plusieurs autres très-resserrées, où les bâtimens qui les auraient entourées auraient recu peu de jour. C'était une masse d'édifices qui se communiquaient, mais sans être de la même hauteur que le corps principal qui les enveloppait. S'élevant les uns au-dessus des autres. ils auraient pu, dans certaines parties, produire, par les divers plans de bâtimens, un effet assez pittoresque; mais aussi c'était diviser une grande masse imposante en trop de détails. Les nombreux corps-de-logis, de hauteurs différentes, étaient terminés par des terrasses, qui, servant les étages supérieurs et se liant l'une à l'autre par des escaliers, formaient une sorte de promenade. Cette quantité de terrasses, dans un climat tel que celui de Paris, eût été d'un entretien très-difficile et très-coûteux, et pouvait être nuisible aux bâtimens.

Du côté de la Seine, le Bernin avait coupé la longue ligne du palais par des corps avancés qui ne produisaient pas un bon effet; et, suivant l'usage de cette époque, il aurait fait régner autour du Louvre, c'est-à-dire, au nord, au levant et au midi, un large fossé sur lequel cût été jeté un pont dans le milieu de chaque côté. La façade vers Saint-Germain l'Auxerrois était la partie qui excitait le plus de critiques. Divisée en plusieurs corps de bâtimens saillans et rentrans, elle n'offrait pas un beau développement de lignes, L'ordre corinthien colossal dont elle était décorée, qui embrassait deux étages, et dont les colonnes, irrégulièrement espacées, étaient ou engagées ou adossées au mur, présentait une masse lourde et sans élégance; l'entablement à consoles, d'une grandeur disproportionnée, écrasait l'édifice. Les fenêtres entre les colonnes n'étaient pas d'un bon effet et ôtaient à cette ordonnance toute sa noblesse; celles du premier étage étaient trop grandes, les autres trop petites, et il y avait un manque d'accord entre les frontons dont le Bernin les avait couronnées, et dont les uns étaient circulaires, tandis qu'il avait fait les autres triangulaires. Prises séparément, toutes ces fenêtres, selon Blondel, étaient des chefs-d'œuvre d'élégance ; mais elles péchaient par leur ensemble et par leur distribution. Deux statues colossales, élevées sur de grands socies carrés, devaient être placées à l'entrée du Louvre, et n'empêchaient pas cette entrée d'être mesquine; on y avait cependant ménagé de vastes et superbes vestibules à colonnes, qui auraient été d'un aspect imposant. Mais c'était la porte elle-même qui n'annonçait pas à l'extérieur, d'une manière convenable, qu'elle servait d'entrée à un palais tel que le Louvre. Telles étaient en partie les critiques que l'on se plaisait à répandre sur le plan qu'exécutait le Bernin, et, pour la plupart, elles étaient fondées.

Ce serait cependant s'abuser et se faire une idée très-fausse d'un aussi grand maître qu'était le Bernin, que de croire que les défauts de son projet n'étaient pas balancés, et peut-être rachetés, par des beautés du premier ordre. On ne pouvait s'empêcher d'admirer la régularité de son plan (1), la magnificence de ses vestibules, et la commodité des portiques avec lesquels ils étaient en communication. Les escaliers, placés dans les corps avancés des angles de la grande cour, étaient bien situés et eussent été trèsbeaux. Quoiqu'il y cût quelques reproches à faire à la façade tournée vers les Tuileries, c'était celle où le Bernin avait déployé le plus de magnificence; elle aurait été d'un grand effet, et peutêtre plus conforme que celle d'aujourd'hui avec la richesse du Louvre. De même qu'à la facade de Bernin vers Saint-Germain l'Auxerrois, on pouvait blamer dans celle du couchant le manque d'accord des ouvertures et les deux rangs d'arcades placées entre les colonnes corinthiennes colossales de l'avant-corps, qu'elles coupaient en deux par la corniche sur laquelle portait le second rang. L'avant-corps était aussi trop considérable par rapport aux pavillons des angles et aux arrière-corps. L'étage du rez-de-chaussée, qui formait le soubassement, percé de petites fenêtres, n'avait pas une hauteur en proportion du grand ordre qu'il supportait et qui l'écrasait. Ce n'est pas que des monumens antiques et de beaux édifices d'Italie n'offrissent des exemples de dispositions de ce genre; mais, ainsi que le fait remarquer J. F. Blondel, ce n'est pas une raison pour les imiter : les climats apportent et nécessitent de grandes différences dans les manières de bâtir; et dans des pays tels que l'Italie et la Grèce, où l'on est obligé de se défendre contre l'ardeur et l'éclat du soleil, des salles basses fraîches, au rez-de-chaussée, sont nécessaires, et les fenêtres ne demandent pas à être aussi grandes que dans le nord, où l'on n'a que rarement à craindre le soleil, et où bien plus souvent on desire, comme un bienfait, la douce influence de sa chaleur et de sa lumière.

Tels étaient à peu près les beautés et les défauts qu'offrait le plan de Bernin, et il est permis de croire que l'on développa plus ces derniers qu'on

ne fit valoir ce qui méritait des éloges.

Colbert ne fut pas le dernier à reconnaître la justesse des critiques, et il voyait avec peine continuer des travaux qui ne pouvaient pas conduire au but que l'on s'était proposé; il eût voulu pouvoir les arrêter, et, regrettant d'avoir appelé à grands frais de Rome l'architecte qui ne remplissait pas son attente, il eût desiré lui en faire reprendre le chemin. Ce n'était pas une proposition facile à faire à un homme d'une vanité aussi susceptible que l'était le Bernin, habitué aux hommages et aux éloges de toute l'Europe. Mais les circonstances vinrent au secours de Colbert, au-delà même de ses espérances. Les dégoûts qu'on avait suscités au cavalier, le climat, le dérangement de sa santé, tirèrent le ministre d'embarras, et

<sup>(1)</sup> Voyez J. F. Blondel, liv. v1, n.º 1, pl. 3, 8, 12, 15.

décidèrent l'architecte romain à demander comme une grâce ce qu'il aurait regardé comme une insulte si on le lui eût proposé. Il desirait retourner à Rome, où l'appelaient ses liaisons, sa santé, ses affaires. On ne lui donna pas la peine de réitérer sa demande; elle lui fut aussitôt accordée, et l'on accompagna cette permission des regrets et de toutes les démonstrations d'estime qui pouvaient flatter et consoler l'amour-propre du Bernin. Il se retira donc avec les honneurs de la guerre d'une entreprise brillante, il est vrai, et séduisante sous bien des rapports, mais qui eût été pour lui une source de désagrémens. Colbert le traita comme s'il eût craint de le voir changer de résolution, et lui fit donner par Louis XIV 3000 louis pour son voyage, une pension de 12,000 francs, et une de 6000 pour son élève Mathias. Bernin partit, satisfait sans doute d'être ainsi sorti d'une affaire que peut-être l'affaiblissement de sa santé et de ses facultés avait rendue trop pesante : car, au fait, le plan de ce grand architecte pour le Louvre ne répondait pas, sous le rapport de la magnificence, aux créations conçues par son génie à l'époque où il était dans toute sa vigueur; si son talent avait gagné en sagesse, il avait perdu du côté de la chaleur et de l'élévation, et l'on ne retrouvait plus l'étonnant auteur de la colonnade de Saint-Pierre.

Le départ de Bernin laissa le champ libre aux architectes français. Débarrassés des craintes que leur avait inspirées de loin le colosse dont on les avait effrayés, et qui, vu de près, leur avait paru moins redoutable, ils n'eurent plus à se débattre qu'entre eux pour obtenir l'entreprise sous laquelle le Bernin aurait succombé, s'il n'y eût prudemment renoncé. Mais ce n'était pas à eux qu'était réservé l'honneur de lutter avec le cavalier et de terminer le Louvre. Les projets de Le Vau avaient été écartés; ceux des autres architectes le furent aussi, et ce fut à Claude Perrault qu'on résolut de confier les travaux du Louvre, d'après le plan qu'il avait soumis, et que depuis long-temps Colbert desirait de voir exécuter. Peut-être cûton prudemment fait si, profitant de plus d'une malheureuse épreuve, on l'avait discuté encore, et que l'on y eût apporté quelques modifications; le temps a prouvé qu'elles étaient nécessaires. Mais on était dans l'enthousiasme qu'excitait la richesse de ce plan, de cette colonnade; elle plaisait à Louis XIV, il n'y avait plus de raison d'en suspendre l'exécution ( voyez pl. 17).

Cette résolution fut suivie de près par le commencement des travaux. Ils étaient immenses. Tout était à refaire, et les fondations, les constructions du Bernin eurent le même sort que celles de Le Vau. Le Louvre éprouvait pour la troisième fois ces vicissitudes depuis que Louis XIV avait formé le projet de l'achever. Ce fut le 17 octobre 1665 que ce monarque, avec un grand appareil, posa la première pierre des nouvelles fondations. On y mit une boîte en bronze dans laquelle étaient renfermées plusieurs médailles de ce métal et une inscription (1). Les travaux furent poussés avec la plus grande activité. Colbert y prenait le plus vif intérêt, et Charles Perrault aidait son frère par tous les moyens que lui donnait sa place de contrôleur des bâtimens. Les carrières des environs de Paris fournirent à

<sup>(1)</sup> Voici cette inscription: Louis XIV, dompté ses ennemis, donné la paix à Roi de France et de Navarre, après avoir «l'Europe et soulagé ses peuples, résolut

Perrault les pierres les plus belles et de la plus grande dimension; tous les matériaux furent choisis avec soin, et rien ne lui manqua pour l'exécution de son plan. La nouvelle façade s'eleva avec une telle rapidité, que cinq ans suffirent, et qu'elle était terminée en 1670. Il serait superflu d'entrer dans tous les détails de la construction de la colonnade; ils intéresseraient peu de personnes, et il nous suffira de nous arrêter aux plus importans (1).

Une des parties qui coûtèrent le plus de peine à Perrault, et où il épuisa

de faire achever le royal bâtiment du \*Louvre, commencé par François I.cr et continué par les Rois suivans. II fit \*travailler quelque temps sur le même plan; mais, depuis, ayant conçu un dessein plus grand et plus magnifique, et dans lequel ce qui avait été bâti ne put \*entrer que pour une petite partie, il fit \*poser iei les fondemens de ce superbe \*cédifice, l'an de grâce 1665, le 17 du mois \*d'octobre.

« Messire Jean-Baptiste Colbert, ministre secrétaire d'état et trésorier des « ordres de Sa Majesté, étant alors surin-» tendant de ses bâtimens. »

(1) Comme il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de donner toutes les mesures du Louvre, je me bornerai à faire connaître les principales de celles de la colonnade, d'après les bases que m'offrent J. F. Blondel et Patte. Le premier assure qu'il ne s'en est pas rapporté aux plans de Perrault, qui peuvent avoir été modifiés dans l'exécution, mais qu'il a relevé ses mesures sur l'édifice même. Voyez Architecture &c., de J. F. Blondel, t. IV, p. 42 et suivantes. Cependant il se trouve, dans les différens rapports qu'il établit, quelques petites erreurs de calcul, que j'ai rectifiées d'après ses propres données, et surtout d'après le module des colonnes, qui doit être exact.

Le diamètre des colonnes étant de 3 pi. 7 pouces 4 lignes, le module est de 21 pouces 8 lignes.

Blondel le divise en 18 parties, et la partie en 18 minutes.

La partie sera de 1 po. 9 li. 44; la minute, de 0li,8022.

La proportion de la longueur totale de la façade, prise entre les extrémités du nu du mur du soubassement, est à sa hauteur, mesurée du pied du soubassement jusqu'au-dessus de la balustrade qui termine la façade, comme 25 est à 4; cette hauteur totale étant de 87 pi. 7 po. 0 lig. 6, la longueur est de 547 pi. 10 po. 9 lig. 375.

La largeur de l'avant-corps du milieu est à la longueur totale comme 3 est à 19; ainsi elle est de 86 pi. 6 po. 3 lig. 9. Si les proportions données par Blondel sont exactes, il ne s'en faut que de 1 pi. 0 po. 8 lig. 7 que cette largeur soit égale à la hauteur totale de la façade. D'après la planche de Blondel, ces mesures scraient parfaitement égales. Le texte de cet auteur n'est pas toujours d'accord avec les planches de son grand ouvrage, ni avec celles de détails du Louvre, qu'il avait dédiées à M. de Marigny ; au reste, les différences sont très-légères, et tombent plutôt sur des mesures partielles que sur celles de l'ensemble.

La largeur des pavillons des extrémités est à la longueur totale comme 1 est à 7: ainsi elle est de 78 pi. 3 po. 5 lig. 25. Il resterait donc pour chacun des péristyles, entre les pavillons, ou à partir des côtés extérieurs des socles des dernières colonnes, 152 pi. 5 po. 5 lig. 17.

Il y a sans doute quelque erreur dans les rapports des proportions établies par J.F. Blondel: car, en réunissant les différentes parties de la façade, on trouve 548 pieds 11 pouces 11 lignes 95 pour la longueur totale, et par le rapport donné plus haut on n'a que 547 pieds 10 pouces 9 lig. 375.

Le soele des eolonnes a 3 pieds de haut, ou 1 mod. 11 part. 16 min. 40.

Colonnes, y compris la base et le chapiteau, 21 mod. ou 37 pi. 11 po. toutes les combinaisons que lui suggéra son génie, fut le soffite ou le plafond de la galerie de la colonnade. On sait qu'il est en grande partie composé de caissons de 12 pieds en carré, qui renferment une partie circulaire ornée d'une tête de soleil et d'une seule pierre. Il s'agissait de donner de la solidité à ces caissons, et de les assujettir entre les plates-bandes du plafond de manière à ne pas le fatiguer. Perrault les tailla en forme de claveaux, qui devinrent comme les clefs d'une suite de voûtes plates. Pour en diminuer le poids, on n'a donné que peu d'épaisseur à ces pierres,

Elles sont renflées, au tiers inférieur, de 2 part., ou de 2 po. 4 lig. 88.

Le haut du fût a de large 1 module 13 part., ou 3 pi. 0 po. 8 lig. 643.

Hauteur du chapiteau, 2 mod. 11 part. 8 min., ou 5 pi. 0 po. 10 lig. 98 ; largeur, 1 mod. 13 part. Ceux des pilastres ont, de même que les pilastres, 2 mod. de large.

Les cannelures, au nombre de vingtquatre, ne sont séparées que par des listeaux unis, au lieu de l'être par des moulures, comme aux colonnes des Tuileries.

A cause de l'accouplement des colonnes et pour les rendre plus sveltes, on leur a donné 21 modules, tandis que dans l'ordre corinthien elles n'en ont ordinairement que 20.

La distance entre les colonnes accouplées est 1 module.

Les plus petits entre-colonnemens, ou ecux des péristyles, sont de 7 mod. 2 part. 1 min. 39, ou de 12 pi. 11 po.

Les moyens entre-colonnemens, aux pavillons d'angle, ont 9 mod. 9 part. 17 mi. 51, ou 17 pi. 3 po.

Le grand entre-colonnement de l'avant-corps du milieu a 13 mod. 12 part. 13 mi. 36, ou 24 pi. 9 po.; les colonnes de ectte partie sont éloignées du mur de fond de 1 mod., ou de 1 pi. 9 po. 8 lig.

La hauteur totale de l'entablement est de 5 mod. 5 part. 7 min., ou de 9 pi. 6 po., ou à peu près le quart de la colonne plus 2 part. 10 min. Le quart exact de la colonne plus 2 part. 10 min. serait 9 pi. 8 po. 9 lig. On a tenu l'entablement un peu plus fort qu'à l'ordinaire, à cause de l'élévation de l'ordre et de la longueur de la fiaçade. L'architrave et la friae ont chacune 1 mod. 10 part. 3 min., ou 2 pi. 9 po. 10 lig. 8; la corniche, 2 mod.

3 part. 1 min., ou 3 pi. 11 po. 0 lig. 12. II y a ici deux légères inexactitudes dans Blondel: d'un côté, les 5 mod. 5 part. 7 min. donnent 9 pi. 6 po. 11 lig. 715, au lieu de 9 pi. 6 po. qu'il assigne à l'entablement; d'un autre côté, ses trois mesures partielles font 9pi. 6 p. 9 lig. 7. Dans la grande planche 106 de Patte, l'entablement a juste 9 pi.; il est d'accord avec Blondel pour l'architrave et la frise, et la différence de six pouces en moins ne porte que sur les mesures partielles de la corniche.

La balustrade a de hauteur totale 3 mod. 13 part. 11 min. 56, ou 6 pi. 9 po. 5 lig., ou à peu près les deux tier de l'entablement; ou exactement le rapport est comme 1 est à 0.709. Le socie de la balustrade a la moitié de la hauteur totale. Les balustres ont 1 mod. 7 part. 8 min. 75, ou 2 pi. 6 po. 8 lig.; et la tablette, 7 part. 16 min. 22, ou 9 po. 6 lig.

La hauteur totale de l'ordre, en y comprenant le socle des colonnes, l'eutablement et la balustrade, est de 57 pi. 3 po. 2 lig. 7. Le soubassement qui supporte et ordre en a les neuf dix-septièmes, ou 30 pi. 3 po. 9 lig. 9; il est un peu plus bas qu'on ne le fait ordinairement, et probablement c'est dans le but de donner plus de valeur à la colonnade. La hauteur totale de l'ordonnance est de 106 pi. 6 po. 11 lig. 16.

Le fronton a 93 pieds de base sur 19 de hauteur, ou à peu près le cinquième de sa longmeur; mais le rapport exact est de 1 à 4.8421 à 0.0001 près. Patte ne donne au fronton que 18 pieds de haut sur 90 de large, et le rapport serait slors comme 1 est à 5.

Chacune des pierres de la cymaise du fronton était originairement d'un seul morqui ne supportent rien; on a ménagé au-dessus un vide voûté, et ces caissons forment comme un plancher au-dessous de cette voûte, à laquelle ils sont suspendus. Mais on avait à craindre les effets de ces masses très-lourdes qui pouvaient pousser au vide et nuire à l'aplomb des colonnes, malgré la résistance de l'entablement, appuyé aux pavillons des extrémités. On eut recours à de fortes armatures et à des tirans de fer qu'on disposa avec le plus grand soin, et qui, scellés très-avant dans le mur du fond, maintiennent toute la construction. On avait goudronné ces fers

ceau. Blondel et Patte ne s'accordent pas sur les dimensions de ces énormes pierres. et le premier n'est pas même d'accord avec Ini-même. Page 45, il leur donne 51 pieds de long sur 6 de large, et 18 pouces d'épaisseur; et page 11, elles ont 52 pieds sur 8 de large, Patte, t. VI, pl. 106, dit d'un côté 49 pieds ; de l'autre , près de 50 sur 16 ponces d'épaisseur. On donne à ces pierres 52 pieds de long sur 8 de large et 16 pouces d'épaisseur. La différence de cette dernière dimension dans Patte et dans Blondel pourrait venir de ce que l'un prend la pierre avant d'être travaillée, et l'autre, après qu'elle l'a été : mais cette supposition n'est pas admissible, puisque Blondel dit avoir pris ses mesures sur l'édifice même. Le fait , d'ailleurs , est peu important, et je suis obligé de m'en tenir à cet à-peu-près; car ces pierres sont recouvertes de feuilles de plomb qui ne permettent plus d'en prendre les mesures avec la dernière exactitude.

L'imposte des arcades, qui forme la plate-bande tont le long de la façade, à peu près au tiers supérienr des colonnes, a de hauteur 2 pi. 8 po. 6 lig., ou 1 mod. 9 part, 4 min. 98.

Les têtes de soleil qui, dans le plasond du portique, sont encastrées dans une bordure circulaire, inscrite dans des caissons carrés de 12 pieds de côté, ont 5 pi. 9 po.; ces pierres sont taillées en cône tronqué, de manière à servir de cless à ces voûtes plates, et nous verrons qu'elles sont renforcées et soutennes par de pnissantes armatures combinées de tous côtés pour sonlager la voûte et s'opposer à la poussée au vide. Mais il existe un défaut dans le refouillement de ces têtes et des ornemens; il s'approche trop des armatures, et peu s'en faut que, dans quelques en-

droits, il ne les mette à découvert : le peu d'épaisseur qu'on a laissée à la pierre dans ces parties y a nui, en favorisant la rouille des ferremens, qui a produit non-seulement des taches, mais qui même a fait éclater la pierre.

Les médaillons soutenus par des têtes de lion qui ornent les entre - colonnemens, ont 7 pi. 10 po. de haut sur 6 pi. de

De l'angle du mur extérieur de la porte de la colonnade à l'angle correspondant de l'entrée du côté des Tuileries, le Louvre a 87 toises: dans ce sens. la cour en a 63.

En prenant les mêmes mesures du côté de la Seine et de la rue du Coq, on a pour l'ensemble 89 toises, et pour la cour 64

Mes planehes 10, 11, 12, ne donnent du Louvre que les parties occupées par le Musée royal des antiques et par la galerie d'Angoulème. Quoiqu'elles ne soient pas sur une grande échelle, je puis répondre de leur parfaite justesse. Les plans en ont été levés avec soin; ils ont ensuite été revus avec scrupule sur le terrain par M. Clémence, qui les a gravés : les architectes savent l'exactitude et la conscience que cet architecte-graveur met dans ses mesures et dans tout ce qu'il grave. Quant aux différentes vues du Louvre, dessinées par M. Civeton, et gravées avee un soin particulier par M. Hibon, élève de M. Percier, je crois qu'il suffit d'y jeter un coup-d'æil pour être persuadé qu'il n'y manque rien sous le rapport du dessin, de la perspective et de la gravure, et que l'on y trouve tout l'effet qu'on peut raisonnablement attendre de simples traits, qui n'en reçoivent que de l'intelligence et de l'adresse que l'on met à faire mordre l'eau forte.

pour les préserver de l'humidité et de la rouille. Malgré toutes ces précautions et ce travail immense, dont on peut voir les curieux détails ou sur
les lieux ou dans les mémoires de Patte, Perrault n'atteignit pas le but
qu'il s'était proposé; et ces plafonds, dont les caissons ont une trop grande
portée, loin d'avoir la solidité qu'il espérait leur donner pour toujours, se
sont déjoints depuis long-temps, et c'est peut-être la partie du Louvre qui
a donné le plus de peine aux architectes chargés de son entretien. Si Perrault n'avait pas mis son amour-propre à faire la partie circulaire de ces
immenses caissons d'un seul morceau, et qu'il les eût disposés, avec des
pierres moins grandes, en voûtes plates, comme plusieurs de celles qu'il a
faites à l'Observatoire, il aurait mieux réussi à les rendre très-solides, et

aurait épargné bien du travail à ses successeurs.

Le fronton de la colonnade éprouva aussi beaucoup de difficultés. Perrault tint à n'employer que deux pierres pour les deux côtés de la corniche rampante. La carrière de Trossy, à Meudon, lui en offrit deux qui remplissaient ses vues; elles avaient 54 pieds de long, plus de 8 de large et de 18 pouces d'épaisseur. Après les avoir amenées avec beaucoup de peine à Paris, on v tailla la corniche; mais, lorsqu'il fallut les enlever pour les mettre à leur place, à une élévation de plus de 100 pieds, on se trouva dans un grand embarras : la longueur, le peu d'épaisseur et le poids de ces pierres, faisaient craindre qu'elles ne fléchissent et ne se rompissent. Perrault, trèsverse dans la connaissance des auteurs anciens, quoiqu'il ne les étudiât que pour les rabaisser, dut se rappeler l'embarras de Chersiphron, architecte du temple d'Éphèse, qui, ne pouvant parvenir à placer une pierre du genre de celles du fronton du Louvre, cut recours à Diane, et la déesse, touchée du désespoir de son architecte, se fit un plaisir, pendant la nuit, d'enlever de ses divines mains et de placer le terrible bloc. Perrault n'eut pas besoin d'appeler le ciel à son secours; il fut secondé par un babile maître charpentier, nommé Quiclin, qui inventa une très-belle machine, au moyen de laquelle il éleva et mit en place les deux énormes corniches sans aucun accident. Ces pierres, d'après ce que rapporte Sauval, ne furent posées qu'en 1674. Il est probable que, n'étant pas assez sèches, et ayant été mises trop tôt en œuvre après avoir été extraites de la carrière, elles auront éprouvé les funestes effets de la gelée : peut-être aussi y avait il quelque fil que l'on n'aura pas apercu; car l'une des deux est cassée dans sa largeur, et l'on a été obligé d'en assurer la solidité au moyen de crampons

et d'agrafes.

Si la critique et l'envie se déchaînèrent contre les projets d'un architecte aussi célèbre et aussi excreé aux grands travaux que l'était le Bernin, Perrault, qui de médecin s'était fait architecte, ne pouvait guère espérer d'être plus ménagé et de ne pas voir relever les défauts de ses plans. Quelqu'imposant et quelque nouveau que fût l'aspect de sa colonnade, elle pouvait donner matière à plus d'un reproche. Il était aisé de voir que Perrault y avait sacrifié tout le reste de son plan, et qu'il l'avait élevée sans se mettre en peine de l'accorder avec ce qui existait du palais construit par Lescot et continué par Le Mercier et par Le Vau. Aux yeux de bien des connaisseurs,

ce n'était qu'une magnifique décoration appliquée sans but et sans utilité au Louvre, et qui, beaucoup plus large que ce palais et débordant des deux côtés, ne répondait pas aux distributions et à l'ordonnance de l'intérieur de la cour, et devait forcer de changer le plan du Louvre, pour pouvoir, en le terminant, masquer ce défaut de rapport. Et au fait, quels changemens dans l'intérieur du Louvre n'a pas nécessités la trop grande élévation de cette colonnade!

D'après le grand principe reconnu en architecture, et dont ne s'écartaient pas les anciens, que dans les grandes dispositions tout doit être utile et même nécessaire, on trouva que les colonnes accouplées étaient une innovation qui pouvait séduire au premier coup-d'œil, mais qui ne soutenait pas un examen refléchi. L'entablement, pour avoir toute la solidité requise, ne demandait pas qu'on le fit porter sur ces doubles colonnes En des disposant une à une, comme à l'ordinaire, et en leur laissant des entre-colonnemens aussi larges que le réclamait l'élégance de l'ordre corinthien, les architraves n'auraient pas eu une portée assez grande pour inquiéter sur leur solidité; et l'on pensait qu'il y avait plus d'un moyen de l'assurer. Les colonnes placées isolément auraient aussi donné plus de jour au portique qu'elles décorent et aux grands appartemens auxquels il est adossé : car Perrault avait ouvert de grandes fenêtres dans le mur du fond du portique, et il faut que, dès le principe, il ait bien mal pris ses mesures, et qu'il n'ait pas combiné sa colonnade avec les distributions intérieures, puisque, s'apercevant, mais trop tard, que ses jours ne correspondaient pas aux fenêtres de la partie opposée à la colonnade, il fut obligé de fermer celles qu'il avait pratiquées et de les remplacer par des niches. Lors des grandes restaurations de cette partie du Louvre, faites il y a quelques années par MM. Percier et Fontaine, on a retrouvé les baies de ces fenêtres, qui avaient été masquées par des niches et des ornemens. Nous verrons bientôt que ce furent eux aussi qui, avec beaucoup de peine, remédièrent, autant que possible, à un vice important que l'on reprochait avec raison au portique de Perrault, et qui, étant inhérent à son plan, ne pouvait être que pallié. H aurait du faire régner ce beau portique sans interruption tout le long de la façade entre les deux pavillons d'angle; et l'on est obligé d'avouer qu'il a eu grand tort non-seulement d'interrompre ce portique par le cintre de la grande porte, qui coupe la corniche du soubassement, mais encore d'ôter à cette galerie une partie de son élégance et de son développement en interceptant la communication des deux ailes par le pavillon du milieu, dont la masse pleine et en saillie arrête la vue et ne lui permet pas de parcourir le portique dans toute sa longueur. Les angles de ce pavillon, lorsqu'on se place en face de la grande porte d'entrée de la colonnade, ainsi que les colonnes du milieu, derrière lesquelles sont des pilastres, présentent l'aspect de plusieurs colonnes accouplées, qui forment des masses beaucoup trop fortes et trop lourdes pour le fronton qu'elles supportent; on retrouve le même effet dans les pavillons des extrémités. Les rivaux de Perrault disaient sans doute alors, et ont fait répéter depuis, que la façade ne semblait avoir été faite que pour y placer autant de colonnes qu'elle pouvait

en contenir, et que le reste de l'édifice n'en était plus que l'accessoire. A toutes ces critiques, assez fondées, on ajoutait que l'étage du rez-de-chaussée, qui forme comme le soubassement de la façade, était trop nu auprès de la richesse d'ornemens prodiguée dans la colonnade. D'ailleurs les fenétres ne produisent pas un bon effet dans cette partie.

Malgré les défauts que les architectes ne manquèrent pas de reprocher à Perrault, son monument frappe d'admiration au premier abord. La noble élégance de l'ensemble, la beauté des profils, la pureté du galbe des colonnes, la magnificence des chapiteaux, la richesse et le fini des détails, plaisent et retiennent; et l'on ne pense à la critique que forsqu'on n'a plus la colonnade sous les yeux, ou lorsque l'habitude de la voir permet de la

considérer de sangfroid.

Le plan qu'avait suivi Perrault pour sa façade, le contraignit à faire dans celui du Louvre des changemens très-considérables, et qui ont eu dans la suite la plus grande influence sur l'ensemble de ce palais, qui, j'ose le dire, aurait eu plus d'harmonie dans toutes ses parties si Perrault ne se fût pas fait architecte, ou si l'on cût mieux calculé toutes les conséquences qui devaient résulter de son projet. Tout désormais dépendait de la colonnade. On éprouva mille difficultés lorsqu'il voulut terminer l'intérieur de la cour, pour lequel on avait suivi, en l'étendant, le plan de Lescot, et dont les travaux, parvenus au premier étage dans quelques parties, étaient moins avancés dans d'autres, L'élévation de la colonnade ne permettait plus de se régler sur la hauteur que Lescot avait donnée à son palais; et d'ailleurs la toiture ne pouvait plus s'accorder avec la toiture en terrasse adoptée par Perrault pour sa facade. Pour continuer celle qui y était adossée dans l'intérieur de la cour, et pour en porter l'entablement au niveau de celui de la colonnade, il fut obligé d'avoir recours à des moyens que n'avoue pas la saine architecture. Après en avoir imaginé plusieurs dont on reconnut les inconvéniens, il pensa à un nouvel ordre, à un ordre français, qui devait être plus léger que le corinthien et qui aurait pu lui être superposé. On fut tenté de continuer tout autour de la cour les caryatides de Sarrazin ; mais on vit bientôt que cette longue suite de figures gigantesques ne produirait pas un bon effet et écraserait les ordres inférieurs. Enfin Perrault, pour arriver à la hauteur qu'il voulait atteindre, se contenta de remplacer l'attique de Lescot par un second ordre corinthien très-élevé et qui amortit moins bien l'édifice. Le composite du rez-dechaussée se trouva donc alors supporter deux étages d'un ordre moins léger, tandis qu'il y en aurait eu déjà trop d'un seul. Cette nouvelle ordonnance ne se joignait pas encore à celle de Lescot, et l'on ne sentit peutêtre pas toute la difficulté que l'on aurait à les accorder; et il est à croire que Perrault se souciait peu de préparer des tortures à ses successeurs.

Il s'agissait aussi de continuer, en retour de la colonnade, du côté de la rue du Coq, la façade dont Le Mercier avait fait une grande partie. Perrault respecta ses travaux; il se contenta donc de répéter en pilastres, mais sans les accoupler, l'ordonnance de la colonnade dans un grand pavillon, dont la saillie dépasse de beaucoup l'alignement de celui de l'autre

extrémité. Cette disparate ne fut pas sauvée par le corps avancé qu'il éleva au milieu de cette façade, et dont il subordonna l'entablement et tous les profils à ceux de la colonnade. Il y fit un magnifique vestibule, où toutes les parties sont bien coordonnées et qui forme une belle entrée à ce côté du Louvre. Quoique cette partie ne manque pas de caractère, elle ne répond pas en beauté aux façades tournées vers Saint-Germain l'Auxerrois et vers la Seine.

Ce fut de ce dernier côté que Perrault tailla le plus dans le vif. L'extrémité de sa facade dépassait considérablement celle qu'avait élevée Le Vau, et il ne voulait pas la terminer par un grand pavillon en retour sur la Seine, ainsi qu'il l'avait pratiqué vers la rue du Coq. La partie du Louvre tournée vers la rivière était d'une trop grande importance pour que Perrault ne tint pas à lui donner un développement en accord avec la colonnade. Il pensait probablement, d'ailleurs, que, ce palais étant quatre fois plus grand qu'il ne l'eût été d'après le plan de Lescot, il convenait de donner plus d'étendue aux appartemens, qui n'offraient, dans l'ancien château, qu'une suite de pièces très-étroites. En établissant une façade sur l'alignement de l'extrémité de la colonnade, on doublait l'épaisseur du Louvre, ce qui offrait le moyen d'y placer de grandes salles de représentation; et cela n'était pas praticable dans l'état où était cette aile, qui avait encore moins de profondeur que celle de la rue du Coq, dont les pièces n'ont pas la grandeur convenable à un palais. Il est vrai qu'en doublant l'aile du côté de la Seine, on rendait inhabitables les appartemens de la Reine, auxquels on l'adossait, et à qui on ne laissait plus d'autre exposition que celle du nord; mais ces considérations ne pouvaient arrêter Perrault dans l'exécution de son grand plan, et la facade de Le Vau fut sacrifiée. Bien des architectes, la trouvant disposée avec sagesse dans son ensemble et très-riche dans ses détails, l'ont regrettée. On a déjà fait remarquer que Perrault donna à cette partie qu'il ajoutait, exactement la largeur du fossé de Charles V; ce qui , jusque vers le milieu de cette aile , lui servit à établir les fondations. Ce fut alors qu'on fit disparaître ce qui existait encore de l'ancien château par-delà le fossé, et dont on voyait encore des traces sous le règne de Louis XIII, ainsi que le témoignent des vues d'Israël Silvestre et d'autres, prises vers le milieu du xvII.º siècle. Il suffira de dire un mot des reproches que l'on faisait à cette façade de Le Vau, et des beautés qu'on y trouvait.

Le pavillon du milieu avait de la grandeur et de l'aspect, et, sous quelques rapports, il convenait peut-être mieux que celui de Perrault à un palais tel que le Louvre. Il est vrai que, par les dessins de cet architecte, on voit que son intention avait été, au lieu de pilastres, d'y employer des colonnes, et de donner plus de saillie à son avant-corps, pour qu'il l'emportât en richesse et en importance sur les arrière-corps et sur les pavillons d'angle: le projet n'eut pas lieu, quoiqu'on eût commence à l'exécuter. Le pavillon de Le Vau était décoré d'un ordre colossal, composé de six colonnes qui comprenaient deux étages: cet ordre était séparé de celui qui terminait ce pavillon, par un grand attique plein, et qui, entre les six

piédestaux surmontés de statues au droit des colonnes, était orné de grands bas-reliefs. On reprochait à Le Vau la petitesse de son fronton; ses entrecolonnemens inégaux, qui l'avaient forcé de faire des fenêtres de différentes largeurs, et de surbaisser le cintre de celles du milieu du dernier étage, tandis que celles de côté étaient à plein cintre : cette arcade pénétrait le gorgerin charge d'ornemens de la corniche, et ce défaut se retrouvait dans les fenêtres de l'attique de ses arrière-corps; celles des autres étages étaient très-riches de détails, mais trop petites pour un palais. La corniche, la balustrade et les combles, trop élevés, écrasaient le tout; et les combles, interrompus, au lieu d'offrir un seul palais, lui donnaient l'aspect de plusieurs édifices mis à côté l'un de l'autre. Dans les pavillons d'angle, les frontons, mesquins, ne portaient pas sur un avant-corps assez en saillie, et les fenêtres du troisième étage, de la même grandeur et sur la même ligne que celles de l'attique, produisaient un mauvais effet. C'est ce que l'on reprochait, et avec plus de raison encore, à la façade projetée par le Bernin, où quatre étages de fenêtres donnaient au palais du Roi l'aspect d'un édifice public où l'on aurait tenu à mettre à profit l'espace et à y faire entrer autant de logemens qu'il pouvait en contenir. Le troisième rang de fenêtres de l'architecte romain n'était même que des mezzanines ou des ouvertures en carré parfait, qui, par leur petitesse, faisaient un contraste désagréable entre les grandes et superbes fenêtres à colounes du second et du quatrième étage. Le Bernin avait négligé de bien caractériser, ainsi que l'avait fait Lescot, la différence d'importance des divers étages, et rien n'indiquait celui que sa grandeur et sa beauté au-dessus des autres devaient faire reconnaître pour la demeure particulière du souverain. Les pavillons du Bernin étaient aussi trop petits, irrégulièrement disposés, et, en tout, son génie était resté bien au-dessous de la grandeur de ses conceptions ordinaires, lorsqu'il composa cette façade du Louvre sur la Seine, qu'on ne peut, d'après les dessins de J. F. Blondel et de Marot, s'empêcher de trouver la moins bien pensée de toutes celles que l'on avait proposées. Il est vrai que, n'ayant pas été exécutée, on n'eut pas besoin de l'abattre, comme celle de Le Vau, qui cependant, ainsi que nous l'avons déjà vu, exista encore long-temps comme mur de refend, derrière celui de Perrault : en 1755 le dôme du grand pavillon du milieu s'élevait encore derrière les constructions qui l'avaient remplacé.

Ce n'est pas que la façade de Perrault, quoiqu'elle eût été préférée à toutes celles qui avaient été présentées, fût ou soit encore à l'abri des critiques, et que le blàme ne puisse se placer à côté des éloges qu'elle mérite dans son ensemble et dans ses détails. Si son ordre colossal présente dans cette longue suite de pilastres un beau développement et un aspect imposant, il aurait, disait-on, produit encore plus d'effet si le pavillon du milieu, qui, par sa position, semble destiné à contenir les plus beaux appartemens, eût été plus grand, eu égard aux deux autres avant-corps, et si, de même que ceux-ci, il l'eût emporté sur le reste en magnificence; ce qui, indiquant mieux les divisions dans une aussi longue étendue, aurait donné plus de mouvement et de caractère à cette façade. Il aurait été bien aussi

que, suivant son projet, Perrault cut substitué aux pilastres, dans ces parties, des colonnes, véritable richesse d'un grand édifice, et qui à leur pompe architecturale ajoutent l'avantage de recevoir la lumière d'une manière plus pittoresque que des surfaces planes. On aurait aussi desiré que ces grands médaillons, qui n'offrent qu'une décoration inutile, et où le bon goût peut trouver à reprendre, eussent été remplacés par des fenêtres, qui se seraient trouvées plus en rapport avec les distributions intérieures et avec celles des dehors. Les ouvertures des pavillons du milieu auraient été mieux, si elles eussent offert entre elles moins de disparité dans leurs dimensions. Il aurait été de même à souhaiter, pour ne pas nuire à la grandeur de l'ordre, qu'on eût supprimé le large bandeau qui sépare les deux derniers étages, et qui, venant s'appuyer sur les pilastres, forme trop de divisions pour être imposant et frapper l'imagination. Il ne suffit pas qu'un palais soit grand, il faut qu'il le paraisse dans toutes ses dispositions ; et , selon la remarque de J. F. Blondel, si ce bandeau n'existait pas, et n'indiquait pas le plancher qui sépare les deux étages, on pourrait croire que toute leur capacité, surtout dans le milieu de la façade, est occupée par des salles immenses de représentation, éclairées par deux rangs de fenêtres, et garnies de tribunes. Le bandeau n'empêcherait certainement pas cette distribution d'avoir lieu; mais il ne l'annonce pas à l'extérieur, et n'invite pas à la supposer. Il paraît que Perrault avait eu l'intention de surmonter d'un attique ses pavillons des extrémités, et de les terminer par des combles apparens, et qu'il voulait aussi, comme dans la façade de Le Vau, couronner d'un dôme élevé l'avant-corps du milieu. Il est probable que le peu de saillie de cette partie et des pavillons des ailes l'aura détourné de cette idée, qui ne se serait pas accordée avec son ordonnance en pilastres.

Comme le point le plus intéressant pour Perrault était la partie extérieure de la façade, il en poussa les travaux avec vigueur, et s'occupa très-peu d'exécuter les distributions intérieures : aussi pendant un grand nombre d'années n'y en cut-il pas; et, lorsque cette partie du Louvre fut reprise presque en entier par MM. Percier et Fontaine, il existait encore, de la façade de Le Vau, de très-grandes parties qui avaient conservé de beaux bas-reliefs et de très-riches ornemens. Les murailles de cette façade forment encore aujourd'hui en partie, ainsi que je l'ai fait observer, les murs de refend qui séparent, dans le Musée royal, les salles du côté de la cour d'avec celles qui regardent la Seine. Il faut qu'après avoir terminé la façade de Saint - Germain l'Auxerrois, on se soit peu occupé de celles du côté de la rivière et de l'intérieur de la cour, puisque Perrault, qui vécut jusqu'en 1688, ne les vit pas achever à l'extérieur, et qu'il n'exécuta aucune des distributions qu'il avait projetées. Ce fut sans doute ce qui porta Louis XIV à préférer d'autres palais au Louvre, encombré par les travaux, et dont l'habitation n'était pas commode. Il donnait d'ailleurs tous ses soins à Versailles, qui était entièrement de sa création, à Marly, à Trianon; et les trésors que coûtaient ces immenses et somptueuses constructions, où l'on s'efforçait non seulement d'élever de splendides palais, mais encore de vaincre les obstacles qu'opposait la nature du terrain, ne permettaient pas d'employer au Louvre les sommes nécessaires pour en pousser l'achèvement avec activité. Louis XIV, à mesure que sa gloire et sa puissance s'accroissaient, devait aussi se trouver trop resserré dans un palais, quelque beau qu'il fût, situé au milieu de Paris : il lui fallait un plus libre espace pour développer la magnificence de ses vastes projets; et il était difficile qu'un prince qui avait à sa disposition et autour de ses palais les pares et les bois de Versailles, de Marly, de Saint-Germain, ne se trouvât pas bien à l'étroit dans le parterre du jardin de l'Infante, et même dans celui des Tuiteries.

Perrault n'avait pas pu, à beaucoup près, exécuter au Louvre tous les projets qu'il avait formés (1); ce qui fut peut-être très-heureux pour ce palais. La cour devait être partagée en cinq parties ou cinq cours entourées de bâtimens. Celle du milieu cût été circulaire, et les quatre autres, qui s'y seraient rejointes, auraient eu cinq côtés, dont un aurait formé un arc de cercle ; chacune de ces quatre cours eût eu 26 toises de longueur ; les bâtimens qui les auraient renfermées, et qui seraient partis des pavillons du milieu des quatre façades, auraient été de la largeur de ces corps avances. Par ces changemens, le Louvre, ainsi encombre d'édifices, n'aurait rien conservé des dispositions de Pierre Lescot et de Le Mercier : c'eût été refaire un autre palais.

Il avait aussi été question d'établir autour de la cour, dans l'intérieur, de grandes galeries de communication, qui auraient donné sur un trottoir de dix-huit pieds de large, élevé de trois marches au-dessus du reste de la eour. Cette nouvelle disposition eut considérablement diminué la largeur des salles du rez-de-chaussée, et celle des Caryatides cût été détruite par ce portique intérieur. Mais il paraît que l'on n'avait pas donné suite à ce projet; et la planche 5 de Blondel, qui offre le tracé des cours, n'indique

pas celui des galeries.

Perrault avait aussi conçu le dessein de supprimer les escaliers d'Henri II et d'Henri IV, ou du moins de n'en faire que des escaliers secondaires; pour les remplacer, il en aurait construit un immense dans un bâtiment qu'il ajoutait au pavillon du milieu de la façade du Louvre tournée vers les Tuileries. Blondel donne deux projets de cet escalier. Dans l'un il est circulaire, et la cage, en y comprenant des galeries qui en occupent le circuit, a vingt toises de diamètre; les repos entre les courses sont triangulaires, et la disposition n'en est pas heureuse. D'après l'autre projet, la cage de l'escalier eut été carrée, et, en y faisant entrer les péristyles, elle aurait eu, selon les plans de Blondel, dix-neuf toises de long sur quinze de large; elle eût été décorée de colonnes avec toute la richesse de l'ordre corinthien.

J'ajouterai encore ici que l'intention de Perrault était de couvrir le Louvre avec des feuilles de cuivre, au lieu d'ardoises, et qu'il voulait y adapter le système de toiture et de charpente de Philibert de Lorme; ce qui cût été très-avantageux pour la légèreté et la solidité.

Il est probable que pendant la vie de Perrault on respecta son ouvrage;

<sup>(1)</sup> Voyez J. F. Blondel , tom. IV, pag. 24, pl. 5.

mais, après sa mort, ce monument, n'étant plus l'objet d'un intérêt aussi direct, dut être négligé (1): il le fut en effet, et de l'abandon où on le laissait on passa à la dégradation et à l'outrage; car on ne peut guère qualifier autrement la manière dont on traita le Louvre. Ce palais, qui rappelait tant de souvenirs, et qui, pendant plusieurs siècles, agrandi, embelli par nos rois, avait été vénéré comme un témoin des temps reculés de la monarchie, maintenant abandonné par la cour, semblait une proie dont on se disputait le partage. Il était loin d'être terminé : quelques parties en étaient encore brillantes de fraîcheur, d'autres attendaient la dernière main du sculpteur; et il semblait dejà qu'on ne les avait élevées que pour en faire de pompeuses ruines. Pendant les dernières années de son règne, Louis XIV, qui, dans les premières, avait attaché un grand honneur à compléter l'ouvrage de ses ancêtres, avait fini par le négliger. Cet exemple ne fut que trop suivi. Tel est le sort de ces vastes monumens où l'on n'a pas suivi un scul plan bien combiné, et auxquels concourent plusieurs générations de souverains et d'artistes : il est bien difficile que l'un ne change pas ce que l'autre a fait, et que, les idées, le goût et les convenances, ayant pris d'autres directions, on ne puisse

(1) Un état dressé année par année nous apprend quelles furent les sommes employées, de 1664 à 1690, aux palais et aux grands ouvrages de Louis XIV. Cet état curieux est tiré d'un manuscrit authentique, dressé et signé par Mansard, et présenté par lui au surintendant des bâtimens. Il est probable que ce compte rendu faisait partie de ceux du cabinet du Roi; il était relié en maroquin rouge et portait les armes de France, L'extrait suivant en a été fait pour servir à un rapport au gouvernement, par M. le comte d'Hauterive, conseiller d'état, chancelier et garde des archives du ministère des affaires étrangères. La copie qu'il a bien voulu m'en communiquer, est revêtue de sa signature, et cette pièce officielle me paraît assez intéressante pour être publiée, et ajoutée à ce que j'avais écrit, avant de la connaître, sur le Louvre et les Tuileries.

Mansard donne une liste de toutes les maisons royales et des édifices appartenant à Louis XIV.

Le château de Versaitles et ses dépendances, qui sont, Trianon, Clagny, Saint-Cyr, les églises de Versaitles;

La machine de la Seine (de Marly), l'aqueduc de la rivière d'Eure (à Maintenon), Noisy, Moulineaux;

Le château de Marly;

Le château de Saint-Germain en Laie, et le Val :

Le château de Fontainebleau;

Le château de Chambord ;

Le Louvre et les Tuileries ;

L'Arc de triomphe de Paris ( à la porte Saint-Antoine, par Perrault);

L'Observatoire (par Perrauit);

Le bâtiment et l'église des Invalides (par Mansard);

La place royale de l'hôtel de Vendôme, et le couvent des Capucines;

Le Val de Grace, à Paris;

Le couvent de l'Annonciade de Meulan; Le canal de communication des mers; La manufacture des Gobelins et celle

de la Savonnerie:

Les manufactures établies en plusieurs villes de France;

Les académies de Paris etcelle de Rome; Le Palais-Royal: Sa Majesté (Louis XIV) fa donné en propre à M.sr le Duc de Chartres, pour partie de la dot de Madame la Duchesse de Chartres;

La Bastille;

L'Arsenal; L'enclos du Palais;

Le Châtelet;

La Monnaie;

La Bibliothèque;

Le Jardin royal;

s'appuyer de très-bonnes raisons pour autoriser ces changemens. En général, ce n'était pas ainsi qu'en agissaient les anciens, et, parmi tant d'autres

Le Collège de France; L'hôtel des Ambassadeurs ; La pompe du Pont-neuf; La Tournelle; L'aqueduc d'Arcueil; L'hôpital général; La pépinière du Roule ; Le château de Madrid; La Meule de Boulogne (la Muette); Le château de Vincennes ; Le château de Saint-Léger; Le château de Limours; Le château de Monceaux ; Le château de Compiègne; Le château d'Amboise ; Le château de Marimout;

Le jardin du Roi à Toulon. Le château et domaine de Villers-Cotterets a été donné à Mousieur, en augmentation d'apanage;

Château-Thierri , engagé à M. le duc de Bouillon ;

Le palais du Luxembourg, que le Roi a acquis depuis la mort de Mademoiselle;

Le château de Meudon avec ses dépendances, qui appartient à Monseigneur ( Louis, Dauphin, mort à Meudon et 1711), au moyeu de l'échauge qu'il eu a fait avec le château de Choisy, qui lui avait été légué par Mademoiselle.

Ces établissemens, construits, agrandis ou réparés dans une période de vingt-six ans, à dater de 1664 jusqu'eu 1690, out coûté à l'état une somme de 153,282,827 livres 10 sous 5 deniers.

## DÉPENSES POUR LE LOUVRE ET LES TUILERIES, DE 1664 A 1690.

Mansard met un petit avant-propos à la tête de son rapport; il n'est pas inutile de le faire connaître, pour moutrer qu'à l'époque où il le faisait (en 1701) les palais étaient à peu près dans l'état où les avait laisses Perrault.

 Le Louvre u'étant pas bâti, dit Mansard, ou n'a fait mention, dans ces mémoires, des dépenses qui y out été faites,
 que pour ne rien omettre. Il serait difficile de faire uue description agréable de ce
qui est commencé: le dessein n'en parait
pas encore dans tout son jour (uous avons
vu que les travaux de la cour avaient été
suspendus); on croit même que, si les
vœux de la capitale du royaume étaient
écoutés, et qu'il plât à Sa Majesté de s'y
faire bâtir un palais, on prendrait de nouveaux alignemens et de nouveaux desseins. Tout ce que l'on peut dire, c'est
que rien ne parait plus engageant que
la situation de l'emplacement du Louvre,
dans le plus bel endroit de la ville, ayant
la rivière de Seine pour canal, et une
étendue infinie pour les jardins et parcs,

Cette dernière phrase u'est pas trèsclaire: Mansard vent probablement parler des campagnes dont uue partie forme le faubourg Saiut-Germain, qui n'était pas encore alors eutièrement bâti; l'on aurait pu faire dans ces campagnes, sur le bord de la Seine, des jardins que l'on cût réunis au Louvre par un pont.

du côté de la campagne, »

La galerie du Louvre est occupée parce qu'il y a de plus habiles gens dans les arts, que le Roi loge gratis; c'est une marque de distinction pour eux.

» Le palais des Tuileries n'est point habité, quoique très-logeable; sa façade est • très-agréable sur le jardin des Tuileries, dont on ne peut rieu dire qui ne soit • connu de tout le monde. Ce jardiu passe • dans toute l'Europe pour un des mieux • entendus et la plus agréable promenade • que l'on puisse souhaiter; c'est un des principauxornemens de la ville de Paris : • aussi coûte-t-il au Roi plus de 20,000 fr. • par an à entretenir. •

Ou verra dans les comptes suivans qu'à dater de 1670, anuée où fut achevée la colonnade du Louvre, les sommes affectées à ce palais et aux Tuileries diminuent tous les aus; si elles furent plus fortes en 1674, c'est vraisemblablement parce que ce fut en cette année que l'on plaça les deux énormes pierres du frouton de la colonnade, et que, pour les élever, on fit une

monumens qu'on pourrait citer en Égypte, en Grèce, en Italie, le Parthénon, le Colisée, n'auraient pas offert un aussi bel ensemble, si l'on eût employé

machine qui occasionna de grands frais de charpente et d'ouvriers. Un troisième état de dépenses nous montre que celles de Ves sailles augmentaient à mesure que l'on diminuait ce qu'on donnait au Louvre et aux Tuileries. Pour que l'on puisse saisir d'un coup d'œil les différences de ces sommes, j'ai cru devoir les mettre en regard dans un seul tableau, et réunir ainsi ce que Mansard présente dans deux états séparés.

| LE LOUVRE ET LES TUILERIES. | VERSAILLES ET SES DÉPENDANCE |
|-----------------------------|------------------------------|
| En 1664 1,059,422 15        | En 1664                      |
| 1665 1,110,685 10 2         | 1665 783,673 4               |
| 1666 1,107,973 7 8          | 1666 526,974 7               |
| 1667                        | 1667 214,300 18              |
| 1668                        | 1668 618,006 5               |
| 1669 1,203,781 3 9          | 1669 1,233,375 7             |
| 1670 1,627,393 19 11        | 1670 1,996,452 12            |
| 1671 946,409 3 4            | 1671 3,396,595 12 6          |
| 1672 213,653 3 1            | 1672 2,802,718 1 1           |
| 1673 58,135 18              | 1673 847,004 3 16            |
| 1674 159,485 8 11           | 1674 1,384,269 10 3          |
| 1675 63,160 6 6             | 1675 1,933,755 8 1           |
| 1676 42,082 14 6            | 1676 1,348,222 10 10         |
| 1677 99,667 19 10           | 1677 1,628,638 11 4          |
| 1678 119,975 12 8           | 1678 2,622,635 3 16          |
| 1679 163,581 9 "            | 1679 5,667,331 17            |
| 37377                       | 1680 5,839,761 19 8          |
| TOTAL 10,608,969 4 6        | 1681 3,854,382 2             |
|                             | 1682 4,235,123 8 7           |
|                             | 1683 3,714,572 5 11          |
|                             | 1684 5,762,002 2 8           |
|                             | 1685 11,314,281 10 10        |
|                             | 1686 6,558,210 7 9           |
|                             | 1687 5,400,245 18            |
| 1.0                         | 1688 4,551,596 18 2          |
|                             | 1689 1,710,055 10            |
|                             | 1690 368,101 10 1            |
|                             | Тотац 81,151,414 9 2         |

« Depuis 1679, dit Mansard, il n'a été fait » aucune dépense considérable au Louvre « et aux Tuileries; c'est pourquoi je n'en fais pas mention. » Ceci vient confirmer ce que nous avons dit plus haut, que les travaux de Perrault au Louvre se bornèrent en grande partie à la façade de la colonade et à celle du midi, et que, pendant les dernières années de sa vie, on s'occupa peu du Louvre, dont en 1660, et surtout plusieurs siècles à les élever, et si Périclès et Vespasien eussent laissé à leurs successeurs l'honneur de terminer ce qu'ils avaient entrepris. La

en 1664, on avait repris les travaux avec une ardeur qui devait faire croire que ce palais serait bientôt achevé. On voit aussi par le rapport de Mansard qu'en général Louis XIV ne se livra à son goût pour les bâtimens qu'après son mariage, en 1660, et Mansard dit même que, n'ayant pas eu connaissance des dépenses qui furent faites avant 1664, sous la régence d'Anne d'Autriche, elles ne peuvent pas être bien considérables. Comme le rapport de cet architecte, qui était à la tête des ouvrages d'architecture entrepris par Louis XIV, est de 1701, et que depuis 1690 il cesse de donner l'état des dépenses des bâtimens, il faut que ce soit l'époque où Louis XIV discontinua les grandes constructions qu'il avait élevées avec tant de magnificence ; et les dépenses de la guerre mirent un terme à celles qu'il faisait pour les bâtimens.

Mansard ajonte : « Dans ce total des dé-» penses de Versailles et de ses dépendances  j'ai compris les achats de plombs et de marbres en entier, quoiqu'on ait pu en prendre quelques parties pour d'autres maisons royales; mais j'ai compensé cela avec plusiears autres dépenses pour Versailles employées dans d'autres chapitres des comptes sons des titres généraux, dont il était malaisé de les distraire, et je crois que la compensation peut être juste.

» A près avoir vu en gros le total des dépenses de Versailles et ses dépendances, il m'a semblé qu'il serait assez curieux de voir séparément ce qui a été dépensé pour chaque nature d'ouvrage et de dépense, et le montant de chacune pour les vingt-sept années des mémoires.

On verra aussi les dépenses de Clagny,
la machine de Marly et la rivière d'Eure,
qui seront distinguées des autres dépenses, chacune en un article, quoique comprise dans le total.»

### DÉPENSES DE VERSAILLES, PAR CHAPITRES.

| Maconnerie de Versailles et de ses dépendances, compris Trianon, Saint-    | i.         |    | . d. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|
| Cyr, et les églises de Versailles, pendant lesdites vingt-sept années, ci. |            |    |      |
| Charpenterie et bois                                                       | 2,553,638  | 1  | 5    |
| Couvertures                                                                | 718,679    | 16 | 9    |
| Plomberie et achat de plomba                                               | 4,558,077  | 2  | 6    |
| Menuiserie et marqueterie                                                  | 2,666,422  | 2  |      |
| Serrurerie et taillanderie                                                 | 2,289,062  | 3  | 9    |
| Vitrerie                                                                   | 300,878    | 10 | 9    |
| Glaces et miroirs                                                          | 221,631    | 1  | 6    |
| Peintures et dorures, sans les achats de tableaux                          | 1,676,286  | 11 | 8    |
| Sculptures, sans les achats des antiques                                   | 2,696,070  | 6  | 9    |
| Marbreries et achats de marbres                                            | 5,043,502  | 5  | 8    |
| Bronze, fontes et euivre                                                   | 1,876,504  | 6  | 3    |
| Tuyanx de fer de fonte, compris ceux de la machine                         | 2,265,114  | 15 | 8    |
| Pavé, carreaux et ciment                                                   | 1,267,464  | 13 |      |
| Jardinage, fontaines et rocailles                                          | 2,338,715  | 15 | 8    |
| Poulles de terre et corroi                                                 | 6,038,035  | 1  | 10   |
| Joarnées d'ouvriers                                                        | 1,381,701  | 16 | 2    |
| Diverses et extraordinaires dépenses                                       | 1,799,061  | 12 | 10   |
| Château de Clagny, dépendant de Versailles, sans les acquisitions de       |            |    |      |
| terres                                                                     | 2,074,592  | 9  | 5    |
| Machine de Marly, sans les conduits et acquisitions                        | 3,674,964  | 8  | 8    |
| Travaux de la rivière d'Eure et de Maintenon, sans les acquisitions        | 8,612,995  | 1  |      |
| Remboursement de terres et héritages pris pour le château et dépen-        |            |    |      |
| dances de Versailles susmentionnes,                                        | 5,912,104  | 1  | 10   |
| TOTAL égal au précédent, par années                                        | 81,151,414 | 9  | 2    |

basilique de Saint-Pierre, malgré sa magnificence, mériterait une tout autre admiration si les grandes conceptions du Bramante, de Peruzzi et de Michel-Ange, avaient pu s'exécuter de leur vivant, et si les architectes qui, dans une longue succession de travaux, se sont, avec des considérations et des talens divers, partagé la gloire de conduire cette grande œuvre à sa fin, n'eussent pas cru ajouter à la part qui leur en revenait, en substituant leurs idées à celles des grands hommes sur les traces desquels ils auraient dû marcher avec respect, sans s'en écarter. C'est ainsi que Perrault, tout en déployant beaucoup de talent dans le Louvre, et en l'embellissant sous

## AUTRES DÉPENSES POUR VERSAILLES.

« Outre toutes les grandes dépenses qui » considérables pendant lesdites vingt-sept » viennent d'être expliquées, dit Mansard, » années pour l'embellissement de Ver-» il en a été fait beaucoup d'autres très-» sailles et Trianon. »

#### VOICI LES PLUS CONSIDÉRABLES :

| Pour les achats de tableaux anciens et figures antiques de tous les grands |            | 1. , | s. d. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|
| maltres                                                                    | 509,073    | 8    |       |
| Pour les étoffes d'or et d'argent payées sur les fonds des bâtimens        | 1,075,673  | 9    | 6     |
| Pour les grands onvrages d'argenterie, outre ceux payés par le trésor de   |            |      |       |
| l'argenterie                                                               | 3,245,759  | 4    | 8     |
| Nota. Tous ces grands ouvrages d'argenterie ont été                        |            |      |       |
| portés à la monnaie pendant la dernière guerre.                            |            |      |       |
| Pour le cabinet des médailles, eristaux, agates et autres raretés, dont le |            |      |       |
| Roi a acheté les six dernières années de ces mémoires                      | 556,069    |      | *     |
| Pour les appointemens des inspecteurs et préposés auxdits bâtimens et      |            |      |       |
| travaux de Versailles et dépendances, gratifications anx contrôleurs ou    |            |      |       |
| autres, il a été payé, pendant lesdites vingt-sept années, environ         | 1,000,000  |      |       |
| Тотац                                                                      | 6,386,574  | 15   | 2     |
| TOTAL PRÉCÉDENT                                                            | 81,151,414 | 9    | 2     |
| Тотац                                                                      | 87,537,989 | 4    | 4     |
| Dépenses du Louvre et des Tuileries                                        | 10,608,969 | 4    | 5     |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                              | 98,146,958 | 8    | 9     |
|                                                                            |            |      |       |

Les dépenses du Louvre, des Tuileries, de Versailles et de ses dépendances, pendant vingt-sept ans, de 1668 à 1690, sont de quatre-vingt-dix-huit millions cent quarente-ziz mille neuf cent cinquante-huit livres huit sous neuf denies.

De 1641 à 1690, le marc d'argent a varié de 26 livres 10 sous à 29 livres 6 sous 11 deniers; et donne peut prendre pour moyenne proportionnelle 28 livres : la livre d'alors vaudrait aujourd'hui 1 franc 30 centimes.

| l. s. d. |            |   | f, c                                            |             |    |  |
|----------|------------|---|-------------------------------------------------|-------------|----|--|
| Les      | 10,608,969 | 4 | employés au Louvre et aux Tuileries vaudraient. | 20,475,310  | 59 |  |
| Les      | 87,537,989 | 4 | d de Versailtes et de ses dépendances           | 169,148,319 | 18 |  |

TOTAL. 98,146,958 8 9 TOTAL. 189,623,629 77

Nous avons va que le total des dépenses, durant vingt-sept ans, pour les constructions entreprises par Louis XIV, montair à 153,982,987 liv. 10 sons 5 den., qui feraient aujourd'hui 995,835,857 francs 11 centimes; desquels en déduisant le dernier total de 189,623,629 fr. 77 cent. absorbés par le Louvre, les Tuiteries et Versailles, il reste 106,312,327 fr. 34 cent. qui auraient été dépensés pour les autres ouvrages exécutés sous Louis XIV de 1664 à 1690, et dont il a été question ci-dessus.

plusieurs rapports, en a retardé l'achèvement. Il en avait, pour ainsi dire, hâté la ruine par la difficulté ou même par l'impossibilité où il avait mis les architectes qui devaient lui succéder, de combiner ou de raccorder ce qu'il avait ajouté avec ce que l'on voulait et ce qu'on devait conserver de la partie élevée par Pierre Lescot.

Cependant l'état déplorable où se trouvait, vers le milieu du xvIII. siècle, l'antique demeure de nos rois, et dont j'offiriai tout-à-l'heure un aperçu, excitait depuis long-temps de grands regrets et des rumeurs parmi tous ceux qui attachaient quelque prix aux souvenirs, aux monumens et aux embellissemens de Paris. Les écrits du temps retentissent de justes plaintes contre ce scandaleux abandon : on faisait apparaître les ombres de Louis XIV et de Colbert, qui, s'exprimant avec douleur, éclataient en reproches sur le mépris qu'on semblait avoir pour un monument de leur gloire; le Louvre lui-même, personnifié dans des écrits ingénieux et mordans, élevait sa voix plaintive ou menaçante à la vue de ces murs naguère si somptueux, empreints de la grandeur de Louis XIV, et que cachaient de tous côtés des constructions nouvelles, au-dessus desquelles élevant sa riche architecture, il semblait vouloir venger cette insulte et les écraser sous ses pomeux débris.

Pour connaître à quel point ces sentimens douloureux étaient fondés, il suffira de remonter jusqu'en 1750 et de jeter nos regards sur l'aspect qu'offrait le Louvre, ou plutôt la masse de ces constructions parasites amoncelées autour de ses murailles, et qui, telles que ces plantes qui finissent par étouffer les arbres majestueux qui leur servent d'appui, seraient parvenues à dérober entièrement ce palais à la vue, et même à le détruire : car on ne se contentait pas d'adosser des maisons au Louvre ; on en perçait les murs, les colonnes; on arrachait les ornemens pour enfoncer des poutres ou pour sceller les pierres des nouveaux édifices ; et c'était aux propres dépens de ce palais que l'on assurait la solidité des édifices qui le déshonoraient. Il est inutile de parler de cette foule de maisons, d'églises, de petites rues, de masures, qui encombraient l'espace entre le Louvre et les Tuilcries; il en existe encore une partie, et nous les avons vues serrer de beaucoup plus près ces palais. C'était une ville qui les séparait l'un de l'autre, et du moins elle ne leur nuisait que pour le coup d'œil et pour les approches. On ne s'occupait guère alors de dégager la place entre le Louvre et les Tuileries; car l'ancien hôtel de Longueville ou d'Alençon, bâti par Métézeau, fut en partie reconstruit en 1750, et devint la ferme des tabacs. En 1755 on rebâtit l'ancien hôtel d'Elbeuf, nommé successivement hôtel de la Vieuville jusqu'en 1620, ensuite de Luynes, de Chevreuse, d'Épernon; une foule d'autres hôtels n'étaient séparés des deux palais que par des rues étroites, où la lumière ne circulait qu'à regret.

Mais rapprochons-nous du Louvre. Du côté des Tuileries, des maisons considérables s'élevaient contre une partie de la façade et laissaient à peine la place pour entrer dans la cour; des jardins venaient jusqu'au pied des murailles : vers la Seine, les jardins de l'Infante et ceux du duc de Nevers, qui en faisaient la suite, servaient de cour aux écuries que l'on

avait établies dans les anciens appartemens de la Reine et dans ces salles préparées par Perrault, et qui brillent aujourd'hui de tant de chefs-d'œuvre. Le garde-meuble et des écuries étaient adossés au Louvre dans toute la longueur de la colonnade, qui non-seulement servait de soutien à la charpente, mais encore où l'on avait fait des trous pour y pratiquer des scellemens. Les entre-colonnemens, en partie murés, offraient différentes distributions; et, de tous côtés, des cheminées et des tuyaux de poèle vomissaient une fumée qui s'attachait aux ornemens et qui les dégradait. L'hôtel des Postes était aussi de ce côté; et l'on voit qu'il y avait long-temps que le Louvre était ainsi abandonné à la dévastation, car ce ne fut qu'en 1738 que cet hôtel reçut cette destination: en 1709 c'était celui du marquis d'Antin, surintendant des bâtimens; et l'on dirait que, sous les yeux de Louis XIV, le ministre chargé de conserver et d'embellir ses palais avait accolé sa demeure au Louvre pour en surveiller de plus près la destruction: c'était comme le mineur qui s'attache au bastion pour le faire sauter.

Si l'on tournait du côté de la rue du Coq, l'hôtel de Créqui, celui du gouverneur du Louvre, des jardins, masquaient toute cette partie; quelques-uns des édifices touchaient même aux murs du palais, où l'on ne pénétrait que par une étroite entrée. On trouvait alors dans la cour deux grands bâtimens qui en occupaient une partie et qui servaient de magasins. D'un autre côté, les déblais, les immondices, s'étaient amoncelés à une telle hauteur, qu'un nouveau sol s'élevait sur l'ancien terrain du Louvre, et qu'il aurait servi à résoudre le problème des ruines de Rome, ou d'une ville qui a toujours été habitée, et dont les décombres, plus respectés que les monumens, ont accru le sol de plusieurs pieds.

D'après cet exposé de l'état déplorable où se trouvait le Louvre, on voit que ce n'était pas sans raison que l'on plaidait si fortement sa cause, et que l'on craignait, le mal empirant chaque jour, que l'insouciance qu'on mettait à l'arrêter n'amenat bientôt la destruction de ce beau monument. Ceux qu'élève l'architecture demandent tant de soin, il faut une telle surveillance pour s'opposer à l'action lente, mais énergique, du temps et de l'atmosphère, qui unissent sans cesse leurs efforts, que, si, au lieu d'y résister, on se joint, pour ainsi dire, à ces agens destructeurs, et que chaque jour on renouvelle ses attaques, il est impossible que les édifices qui paraissaient devoir braver les siècles, ne succombent pas. Malgré les dégradations qui avaient désolé le Louvre, on doit s'estimer heureux que les habitations qu'on y avait établies ne lui aient pas été plus funestes, et que ce palais, comme autrefois le Colisée et le palais des Césars, ne soit pas devenu de vastes et commodes carrières, et qu'on n'en ait pas arraché les pierres pour élever sur ses ruines d'insultans édifices. Mais ces désordres allaient cesser, ou du moins être suspendus : il parut enfin pour le Louvre un sauveur fait pour donner quelque espoir et quelque consolation aux mânes indignés des rois, de Lescot, de Colbert et de Perrault; ce fut M. de Marigny, nommé en 1754 surintendant des bâtimens. Zélé pour le bien, aimant les arts avec un goût éclairé, protecteur ardent du mérite, il se fit, comme Colbert, un devoir de le rechercher et de l'employer. Il mit aussi son honneur à poursuivre les grands plans de ce ministre pour les embellissemens de Paris. On lui doit beaucoup, et la reconnaissance se plait à associer son nom à ceux des hommes d'état trop peu nombreux auxquels les arts ont eu de véritables obligations.

Chargé de la direction des bâtimens de la couronne, M. de Marigny tourna d'abord ses regards vers le Louvre, et un des premiers soins de son administration fut de songer à le réparer ou à le mettre en état d'être continué. En 1755 il obtint du Roi l'ordre de rétablir ce palais et de reprendre les travaux. Depuis long-temps on n'y avait vu, avec chagrin, que des ouvriers employés à en avancer la ruine, et l'on sut très-bon gré au surintendant qui voulait arrêter ces désordres. Il lui fallait une sorte de courage: des personnes puissantes occupaient les hôtels qui encombraient et qui cernaient le Louvre, et ce n'était qu'une volonté ferme qui pouvait faire parvenir M. de Marigny à les forcer de renoncer à de riches demeures, qu'elles croyaient avoir le droit de posséder tranquillement, et où l'on n'aurait jamais dû les laisser s'établir. Le premier service que le surintendant rendit au Louvre, fut de le débarrasser de toutes ces constructions qui en obstruaient l'intérieur et les alentours; et ce fut alors que l'on put mieux juger des dégâts qu'elles y avaient causés (1).

Je ne puis m'empêcher, à cette occasion, de citer le service du même genre que M. Devilliers du Terrage, préfet de Nîmes, et M. de Laugier de Chartronse, maire d'Arles, ont rendu aux belles arènes antiques de ces deux villes. On leur doit d'avoir, avec le peu de moyens mis à leur disposition, déblayé ces deux vastes et superbes monumens des maisons ou des masures qui les remplissaient et les défiguraient. Les habitans de ces villes, les voyageurs, et les amateurs de l'antiquité, leur paieront sans doute, pour ces intéressans travaux, un juste tribut d'éloge et de reconnaissance. J'ajouterai

(1) Pour ne pas interrompre le fil du récit par des détails qui ne sont, pour la plupart des lecteurs, que d'un intérêt secondaire, mais qu'il est bon de conserver, je donnerai ici un aperçu de la manière dont en 1755 étaient occupés le Louvre et ses alentours. Ces documens sont tirés du texte et surtout des planches de J. F. Blondel, t. IV. p. 28 et suiv.; mais dans ma marche je suis un ordre différent du sien : en judiquant, dans les distributions, la gauche ou la droite, il sera censé que ces désignations ont rapport au spectateur qui regarde l'aile dont il sera question. Mes planches 10, 11, 12, pourront servir de guides fidèles dans une grande partie du Louvre.

CÔTÉ DE L'OUEST.

Rez-de-chaussée. Nous commencerous par l'angle de gauche, et, en allant vers la droite, nous décrirons le rez-de-chaussée et le premier étage de chaque aile, avant de passer à celle qui la suit.

La salle des Ceut-Suisses ou des Caryatides , X ( pl. 11 ) , avait été respectée : on y relégua des statues antiques et modernes, des platres ; mais , par le désordre qui y régnait, c'était plutôt un magasin qu'une collection. Du côté de la place, un rang d'hôtels on de maisons qui, tenant toute la longueur de la façade, n'était interrompu devant le pavillou du milieu que par des restes d'anciens fossés, larges de 7 toises, longs de 8, et par le pout, ôtait le jour à cette aile, et surtout aux salles basses, dont ces édifices n'étaient séparés que par un intervalle de 25 pieds , rempli par un jardin. Le vestibule Y et les escaliers a - A (pl. 12) avaient été conservés intacts.

La salle de Jean Cousin , B , galerie

même que, pour stimuler le zèle des propriétaires d'Arles intéressés à la conservation de ces maisons, M. de Laugier en a sacrifié qui lui

d'Angouléme ( pl. 12 ), et la première fenêtre de la salle de Jean Goujon, C, avaient été données à l'académie des inscriptions, fondée en 1663. Cette pièce passait pour être parmi celles du Louvre la plus ornée de bronzes dorés, de basreliefs et de bustes en marbre. Le reste de la salle de Jean Goujon, très-décoré et garni de tribunes, servait aux séances publiques de l'académie française, fondée en 1635, et dont la salle particulière occupait celle de Francheville , D. La salle de Germain Pilon, E, était le dépôt des antiques de l'académie des inscriptions. Des personnes attachées à la maison du Roi s'étaient partagé la salle du Puget , F.

Premier étage. La salle qui répond au dessus de la première partie de la salle des Caryatides, X (pl. 11), et qui précede aujourd'hui celle des séances royales, après avoir fait partie des appartemens d'Henri II et d'Henri IV, était devenue la salle d'assemblée de l'académie des sciences, fondée en 1666 : elle était trèsornée; le riche plafond qui y est encore avait été conservé ; il y avait des tribunes. Ce qui forme aujourd'hui la superbe salle des scances royales avait été diminué dans la largeur par un corridor de douze pieds : la longueur était divisée en deux; dans la première partie, qui occupait denx fenêtres sar la place, la juridiction de la varenne du Louvre tenait ses séances et jugeait les affaires relatives à la chasse : on serait tenté de croire que ce droit datait du temps où le Louvre était dans des bois dont les rois s'étaient réservé la chasse. Le reste de cette grande salle, jusqu'à l'escalier d'Henri II, x, avait été consacré à la collection des modèles de la marine, qui, formée par Duhamel du Monceau, de l'académie des sciences et inspecteur général de la marine, avait été déposée jusqu'en 1752 dans les salles basses de la bibliothèque royale. Cette belle et curieuse collection, à laquelle s'étaient intéressés M. de Maurepas et M. Rouillé, ministres de la marine, offrait, exécutés avec un grand soin, les bâtimens de guerre et de commerce de toute capèce, sur une assez grande échelle et dans tous leurs détails, ainsi que toutes les machines de la marine en usage dans les ports. La chapelle, dont l'entrée était dans le grand corridor, occupait, dans le parillon du milien ou de l'Horloge, le dessus du vestibule. Tout le reste de cette aile était distribué en appartemens de personnes de la cour.

#### CÔTÉ DU NORD.

Rez-de-chaussée. A partir de la salle du Puget, E ( pl. 12 ), toute cette aile, avec ses entresols, jusqu'au grand vestibule de la rue du Coq, était remplie par des personnes de la maison du Roi, et par l'académie d'architecture, fondée en 1671. Elle était mal logée : des quatre fenétres qui précèdent le pavillon du milieu, elle n'en avait que trois, dont la dernière était celle d'un petit magasin des ustensiles de la maison du Roi propres à la guerre, à la chasse ou à la table. Derrière ce magasin, le dépôt obscur des modèles d'architecture n'avait que 18 pieds sur 13. Des maisons, des cours, des jardins et des murs, venaient, du côté de la rue de Beanvais, s'attacher à cette partie de la façade du Louvre, et, dans plusieurs parties, des fenêtres qui auraient du être employées à éclairer des appartemens, ne servaient qu'à donner du jour à des latrines. De grandes écuries, des remises et leurs dépendances, encombraient le vaste et beau vestibule ; on n'y avait laissé qu'un étroit passage de communication avec la rue du Coq, dont les maisons, du côté occidental, s'appuvaient dans toute leur hauteur aux belles murailles du Louvre, Les six fenêtres qui snivent le pavillon, étaient celles des logemens et des ateliers de Bouchardon et de Paul-Ambroise Slodtz, sculpteurs du Roi. Les trois dernières fenêtres sur la conr, et une partie de l'emplacement du grand escalier actuel du nord, composaient l'appartement d'un

appartenaient, et les a fait abattre. La maison carrée de Nîmes, l'un des plus jolis temples antiques, déblayée dans tout son pourtour, habilement

premier valet de chambre du Roi, gouverneur du Louvre. Dans le reste de la cage de l'escalier étaient les ateliers d'Adam, sculpteur du Roi.

Premier étage. A partir de l'angle de gauche, les seules distributions intérieures qu'il y eût correspondaient aux cinq premières fenêtres. C'étaient la demeure et les ateliers de Coypel, premier peintre du Roi, et en 1755 ceux de Boucher, qui le remplaça. Tout le reste de cette aile était encore vide.

CÔTÉ DE L'EST QU DE LA COLONNADE.

Rez-de-chaussée. De l'angle gauche de la cour jusqu'au pavillon du milieu, cette aile était occupée par de vastes écuries; le dessous du péristyle de la colonnade contenait des ateliers de sculpteurs et des magasins de marbre ; au dehors , sur la place , étaient accolées au Louvre des remises ; et, le long du pavillon d'angle de la colonnade, le jardin du ministre des affaires étrangères, d'une quarantaine de pieds de large, séparait du Louvre son hôtel, qui, dans les deux ailes, n'en était à guère plus de vingt pieds de distance. On se plaignait alors avec raison de ne découvrir qu'avec peine le Louvre au milieu des édifices qui en obstruaient les approches. Il n'y avait qu'une ruelle étroite qui, de la petite rue des Poulies, menait au Louvre : à droite, elle était bordée par le grand hôtel des Postes, dont faisaient partie les remises et les écuries dont je viens de parler; et à gauche, c'étaient les écuries de la Reine, énorme bâtiment adossé et construit contre les colonnes du Louvre. Le garde-meuble de la couronne, longeant la rue des Poulies, s'étendait vers le quai dans l'alignement du pavillon d'angle, et entre les édifices et le quai il y avait l'extrémité du jardin qui y est aujourd'hui. Ces hôtels avaient été bâtis sur l'emplacement de l'ancien Petit-Bourbon, que cependant Louis XIV fit abattre pour élever et développer sa grande façade. Le pavillon du milieu n'était libre qu'en partie pour le passage ; le reste, et toute l'aile jusqu'à l'angle de droite de la cour , formaient les ateliers et les magasins de marbre de plusieurs sculpteurs du Roi , Falconet , Vinache , Le Moyne.

Le pavillon d'angle, où est le grand escalier du midi, avait été donné à des sculpteurs du Roi, Le Flamand, Vassé. Du côté de la place Saint-Germain l'Auxerrois, de même que dans presque tonte cette façade, il ne pouvait y avoir que des jours de souffrance, les bâtimens des écuries de la Reine touchant les murs du Louvre.

Premier étage. Derrière la colonnade et dans toute sa longueur, rien n'était construit à l'intérieur, et l'édifice manquait même en partie de toiture. Il n'y avait que le pavillon d'angle, et deux fenêtres qui viennent après sur la Seine, qui fussent distribués intérieurement : c'étaient les appartemens de l'intendant des menusplaisirs.

CÔTÉ DU MIDI.

Rez-de-chaussée. A l'angle de gauche, une fenêtre sur la cour et deux sur la Seine, ateliers de Francin, sculpteur du Roi. Tout le reste de cette aile, dans toute sa profondeur, formait les appartemens du dnc de Nevers; son jardin faisait suite à celui de l'Infante. On avait construit contre la façade, sur la rivière, des terrasses et des escaliers de communication avec le jardin de Nevers. Dans le grand vestibule du pavillon du milieu, il n'existait de libre qu'un passage pour aller au jardin de l'Infante, le reste dépendait de l'appartement du duc de Nevers; et les deux fenêtres qui, sur la cour, précèdent le pavillon du milieu, étaient celles de ses écuries. De ce pavillon jusqu'à l'extrémité de la façade en retraite du côté de la Seine, tout l'intervalle entre le mur de face de Perrault et celui de Le Vau, de P en M, pl. 11, était resté vide et à découvert ; quelques murs de refend annonçaient une distribution projetée. En partant de la gauche , ils répondaient entre réparée, et rendue, pour ainsi dire, à son premier état, a les mêmes obligations à M. Devilliers du Terrage. Que ne puis-je annoncer de même que ces exemples ont été suivis à Vienne en Dauphiné, cette ville si riche en monumens et où ils sont en si mauvais état, et à Lillebonne, entre Rouen et le Havre (p. 75, 77), et publier qu'on a déjà dégagé son théâtre antique des terres qui le recouvrent en partie! Ce monument mérite d'autant plus d'être exhumé de son tombeau, qu'il est très-curieux par sa construction, et que c'est le scul de ce genre dans cette partie de la France. Mais il est permis d'espérer que les vœux des personnes qui attachent quelque prix aux restes précieux de l'antique France, seront enfin remplis, et que les fouilles, qui n'ont pas encore pu avoir lieu, s'exécuteront quelque jour. Il serait bien aussi à desirer que les villes pussent elles-mêmes faire des fouilles dans leur propre terrain, et qu'elles conservassent les antiquités qu'on y découvrirait : ce sont des débris, pour ainsi dire, sacrés; et ces monumens, archives vénérées du pays dont ils ont fait l'honneur et dont ils retracent les anciens souvenirs, devraient attirer les mêmes respects que les ossemens de nos pères. Si l'on en fait une spéculation,

la seconde et la troisième fenêtre, la quatrième et la cinquième. Il n'y avait de bâti intérieurement que l'espace entre la sixième et la dixième fenêtre. Cette partie sur la rivière et toute cette aile sur la cour composaient les appartemens du premier écuyer de la Reine, et comprenaient les petites salles du musée royal des antiques sur la cour. On voit d'après le plan de Bloudel que la cuisine occupait les deux premières fenêtres de gauche de notre salle du Héros combattaut. Le tiers de celle du Tibre, M, du côté de la Seine, étant entre les constructions de Perrault et celles de Le Vau, était encore à découvert. Cette salle, telle qu'elle était alors, et le corridor de Pan, V, faisaient partie des salles d'audience du ministre de la guerre; et, en continuant tout-àl'heure nos excursions hors de cette partie du Louvre, nous verrons qu'elles s'étendaient plus loin.

Premier étage. Toute la partie de cette façade sur la Seine, entre les murs de Perrault et de Le Vau, était à découvert, excepté le pavillon d'angle et les deux fenêtres que nons avons iudiqués plus haut; et, à partir du pavillon du milieu, il n'y avait qu'à la huitième fenêtre que l'on ent fait un logement.

Dans la cour, de l'angle de gauche jusqu'aux deux tiers du pavillon du milieu, magasins des meuus-plaisirs; les entresols servaient d'ateliers à une foule d'ouvriers de tout genre qui travaillaient aux décorations, aux costrues et aux autres détails des fêtes et des spectacles de la cour. Dans un tiers du pavillon du milien et dans le reste de cette aile, où doit être placé le musée Charles X, ou avait fait des logemens pour des persounes de la cour.

mens pour des persounes de la cour. Nous avons parcouru tout le carré du Louvre : uous jetterons un coup d'œil sur les parties qui y ont été ajoutées en dehors.

On a vu qu'une portion de la salle du Tibre était destinée aux audiences du ministre de la guerre; celle du Candélabre, pl. 10, L, le vestibule d'entrée, C, les salles des Empereurs romains, E, des Saisons, F, celles qui leur correspondent sur la cour, et toute la cage du graud escalier, D, au rez-de-chaussée, appartenaient aussi à ce ministère. A l'exception d'un petit vestibule, A, tout le rez-dechaussée de ce pavillon servait de magasin de papiers à l'imprimerie royale; les autres pièces de l'ancien appartement de la Reine, de G en I, et la première senêtre de la salle de la Disne, K, avaient été conservées à cause de leur beanté, et on les montrait au public. L'autre partie de la salle de la Diane était occupée par des statues antiques qui, depuis, furent placées à Versailles et à Marly. Dans la et si l'on n'exhume les antiquités que pour les lancer dans le commerce, elles seront bientôt dispersées, expatriées.

Mais revenons au Louvre. Louis XV ne se borna pas à le débarrasser des constructions qui lui étaient étrangères, et à le faire reparaître tel que l'avait laissé Perrault ; il voulut aussi que l'on continuât les parties qui avaient été interrompues. On reprit donc les travaux des trois façades, que l'on éleva en suivant le système des trois ordres. Il paraît même qu'on ne fut pas arrêté par le manque d'accord qui devait nécessairement avoir lieu dans les facades intérieures du midi et du nord lorsque les constructions du troisième ordre scraient venues se joindre à l'attique de Lescot, que l'on avait conservé. Mais ces murs de face ne furent pas élevés jusqu'à cette hauteur. Gabriel, architecte distingué, dont le père et le grand-père avaient suivi la même carrière, fut chargé de réparer et de terminer le Louvre. Ce ne pouvait être pour lui de grands titres à la gloire; il n'avait qu'à suivre les plans conçus par Perrault. Mais depuis, se livrant à ses propres idées, il s'est acquis une réputation méritée par des monumens qui, malgré quelques imperfections, lui font grand honneur, l'École militaire, le Garde-meuble de la couronne, et la place Louis XV; on lui doit

dernière fenêtre de cette salle, à droite, on avait ménagé un petit oratoire. La voûte de cette grande pièce était masquée par des entresols qui, ainsi que tout le reste, a a, g g, de cette aile, étaient remplis de logemens de personnes attachées à la maison du Roi.

Premier étage. Une des salles de l'académie des sciences, ainsi qu'il a été dit plus haut, avait autrefois fait partie de l'appartement d'Henri II et d'Henri IV. Cette académie avait encore trois autres pièces, dont deux dans les deux tiers de l'immense salle actuelle qui précède celle des séances royales; là se trouvait le dépôt des instrumens et des machines de cette illustre société. La salle en retour, où sont aujourd'hui des vases antiques, le grand saion rond, tout ce que comprend la première partie de la cage de l'escalier du Musée et le pavillon d'angle qui renfermait autrefois la salle de spectacle, avaient été donnés à l'académie de peinture et de sculpture, fondée en 1650. A l'extrémité du pavillon, et le touchant, était la maison du directeur et du secrétaire perpétuel de cette académie, alors Carle Vanloo et Lépicié.

La partie de cet étage qui donne sur la cour du Musée, entre les pavillons, était habitée par des personnes de la maison du Roi. Une portion de la galerie d'Apollon où étaient exposés de beaux tableaux et des platres, servait à l'étude des élèves de l'académie; ils y avaient même des ateliers. Le grand salon de l'exposition des tableaux et des sculptures, qui avait lien tous les ans au 25 d'août, était où il est aujourd'hui : on y arrivait par la galerie d'Apollon et par un escalier qui se trouvait dans la pièce de droite, a, où est aujourd'hui le scerétariat du Musée royal. La fenêtre du milieu de cette petite aile était la porte d'entrée. On passait du salon dans la grande galerie, dont je parlerai dans un antre endroit, ainsi que des plans des villes de guerre qu'elle renfermait; je parlerai aussi de l'imprimerie royale et de la monnaie des médailles, qui en occupaient le dessous.

Cette distribution, qui menaçait d'nne destruction totale le Louvre, qu'elle défigurait, avait été faite en grande partie en 1747, et l'on peut juger des embarras de toute espèce qu'elle dut susciter à M. de Marigny, lorsqu'il entreprit de rendre le palais à son ancien éclat. Nous aurons occasion plus tard de porter encore nos regards sur l'état où ce palais de nos rois était retombé quarante ans après ce sage et zélé snrintendant des bâtimens du Roi.

toute cette belle partie de Paris. Le Louvre ne lui eut pas autant d'obligations : il paraît que, quelque intérêt qu'y prît M. de Marigny, les travaux ne furent pas poussés avec une grande activité; les façades ne furent élevées qu'en partie; on ne s'occupa point des intérieurs; et quant à l'extérieur, il n'y eut que très-peu de sculptures terminées. Gabriel fit avec goût et intelligence de nouvelles dispositions dans le beau vestibule d'entrée du côté de la rue du Coq, auquel avaient déjà travaillé Le Mercier et Perrault; mais il ne l'acheva pas, et ce fut Soufflot qui en compléta l'exécution et la décoration.

En voyant reprendre avec ardeur les constructions du Louvre, on avait pu se flatter de l'espoir de voir parvenir à leur fin au moins celles qui entourent la cour : mais il était de la destinée de ce palais d'être, de siècle en siècle, de règne en règne, pris, quitté, repris, sans être jamais achevé; on dirait que sa construction doit durer autant que la monarchie, et que chaque souverain attache du prix à y ajouter quelques pierres, sans oser y placer la dernière. Ne seraiton pas tenté de croire qu'îl est soumis à quelque fatalité, lorsqu'on voit toute la puissance de Louis XIV, son goût pour la magnificence, et les cent vingt ans qu'embrassent son règne et celui de Louis XV, ne laisser à Louis XVI qu'un palais incomplet, que chaque règne rendait plus inhabitable, et que ce prince trouva dans un état à peu près parcil à celui d'où l'avait fait sortir Louis XV? Et de petits rois d'Égypte élevaient, comme monumens, des montagnes de pierre, revêtues de marbre, ornées intérieurement de tout le luxe de la sculpture et de la peinture, et ils ne s'y ménageaient pour l'éternité que l'espace d'un cercueil!

Quoi qu'il en soit des causes qui se sont toujours opposées à l'achèvement du Louvre, il n'était pas réservé à Louis XVI de le terminer. Il avait cependant l'intention de s'occuper de ce palais; mais d'autres soins plus graves le détournèrent de ce projet, et de tant d'autres qu'il formait pour le bien et la gloire de la France et pour l'embellissement de Paris, et que la longue carrière qu'il pouvait espérer lui aurait permis d'exécuter, si..... Mais jetons un crêpe funèbre sur ces terribles événemens qui ont si cruellement anéanti ses nobles et généreux desseins. Ceux qu'il avait formés pour le Louvre n'eurent pas d'autre résultat que le déblaiement de la cour. Ce ne fut pas une petite opération : le terrain s'y était, par les décombres entassés, élevé à une telle hauteur, que, dans quelques parties, il atteignait presque au premier étage, et que les salles du rez-de-chaussée étaient, pour ainsi dire, enterrées. Outre ces travaux préparatoires, on ouvrit une entrée du côté de la Seine, où, depuis les anciens temps, il n'y en avait jamais eu. M. Brébion fut l'architecte du vestibule qu'on y voit aujourd'hui, et qu'il laissa à d'autres le soin de terminer.

Tel était le Louvre, du moins à l'extérieur, lorsque tant de malheurs vinrent déranger tant de projets. J'exposerai les vicissitudes qu'à différentes époques ont éprouvées les diverses parties de ce palais, lorsque la description des salles qui s'y trouvent m'en fournira le sujet. On ne s'occupait plus du Louvre; il ne pouvait plus avoir la même destination qu'aux jours prospères de nos rois, et le gouvernement républicain le

voua à l'étude des beaux-arts. Mais, s'il est sorti des atcliers qu'on y forma de grands talens qui font honneur à la France, ce ne fut pas sans exposer le Louvre à de nouveaux dangers et à de déplorables dégradations.

Nos rois aussi aimaient à répandre leurs faveurs sur les arts, et à accorder des distinctions et la plus honorable retraite aux hommes de mérite qui les cultivaient. Ce palais avait été le berceau et le sanctuaire de toutes les académies. Henri IV avait pour les artistes une affection toute particulière : il voulait s'en entourer, les avoir près de lui ; il leur avait assigné des logemens dans une des parties du Louvre, Louis XIV, Louis XV, avaient suivi son exemple; Louis XVI les imita. Dans nulle autre capitale le souverain ne partageait ainsi sa demeure avec les artistes. Mais alors, au moins, il v regnait le calme qui convient à l'étude et à une habitation royale. Au commencement de la révolution ce fut bien différent : le Louvre fut envahi; c'était une ville prise d'assaut, livrée au pillage, et que chacun se partageait à son gré. Une jeunesse effrénée, que rien ne pouvait retenir, remplissait de nombreux ateliers, qu'elle abandonnait pour se livrer à toute l'impétuosité de ses jeux, ou de ses attaques contre des écoles rivales. Chacun s'établissait dans le lieu qui était à sa convenance. On bâtissait des maisons entières dans des salles qui n'étaient pas terminées : on ne respectait pas plus celles qui l'étaient; elles recevaient de nouvelles distributions : on criblait de trous les plus belles parties de l'architecture. Les corridors, les salles, encombrés d'immondices, ne présentaient plus de tous côtés que des murs dégoûtans de saleté, et d'où l'on aurait dû être chassé par l'air infect qui s'en exhalait. Enfin ce nouveau temple des arts, dans les parties dont ils s'étaient emparés, n'offrait plus que l'image du plus repoussant désordre; et le Louvre, qui renfermait alors tant de talens divers, paraissait condamné à être détruit par des mains qui auraient pu l'embellir et l'achever dans toutes ses parties.

Ces désordres étaient trop violens pour qu'on ne vît pas qu'il était temps d'y mettre un terme. Le gouvernement jeta ses vues sur le Louvre; on y laissa les compagnies savantes qui y étaient établies depuis long-temps, heureusement pour ce palais, dont elles avaient conservé les salles destinées à leurs séances. Les victoires et les conquêtes venaient d'enrichir Paris des chefs-d'œuvre de peinture et de sculpture de la Grèce et de Rome antique et moderne, et des autres villes de la belle et malheureuse Italie. Enlevées autrefois à la Grèce, les admirables productions de l'antiquité se voyaient arrachées à leur seconde patrie, et lancées de nouveau dans des terres étrangères, comme si leur destinée eût été de parcourir le monde, et d'y répandre l'amour des arts et le goût pur et simple des grands maîtres auxquels on les devait. Jamais conquête n'excita plus de joie; et cette immense et riche dépouille de Rome, qu'elle laissait dans le désespoir, fut accueillie à Paris avec le transport que pouvaient inspirer de si brillans trophées.

On assigna à cette collection les salles du Louvre qui forment aujourd'hui en partie le musée des antiques; et l'on chargea M. Raimond, architecte, de les disposer pour recevoir ces chefs-d'œuvre. C'était une grande opération; il

ne s'agissait pas seulement de décorer des salles toutes faites, la plupart étaient entièrement à faire : il fallait en ordonner autrement les distributions; en reprendre quelques-unes, pour ainsi dire, dans leurs fondations: soutenir en l'air des murs énormes, afin d'y pratiquer les ouvertures nécessaires à la circulation. Ce travail présentait de grandes difficultés et exigeait beaucoup d'habileté; c'était l'ouvrage de plusieurs années, M. Raimond le commença, et déblaya quelques parties du Louvre des baraques qui l'obstruaient encore. Les salles qui, à partir de l'entrée actuelle du Musée, composaient autrefois les appartemens d'Anne d'Autriche, et celles de l'extrémité en retour sur la Seine, furent restaurées et mises en état de contenir une grande quantité de statues et de monumens antiques. Ce fut là l'origine du Musée royal tel qu'il est aujourd'hui ; on réunit aux trésors apportés nouvellement d'Italie les chefs-d'œuvre que Francois I.er et Henri IV en avaient tires autrefois, et qui, pendant long-temps, dispersés et même négligés dans des habitations royales et dans des salles du Louvre, étaient loin d'attirer les regards comme ils le méritaient. M. Raimond ne vecut pas assez pour achever ce qu'il avait entrepris et conduit avec talent. Après lui, les travaux du Louvre, confiés à MM. Percier et Fontaine, ne pouvaient pas être remis en des mains plus habiles et plus sûres. Familiarisés avec les chefs-d'œuvre de l'architecture antique et moderne, ces deux chefs de notre école, qui doit à leurs leçons la plupart des architectes distingués d'aujourd'hui, réunissaient tous les talens que l'on pouvait desirer, non-seulement pour continuer les travaux du Louvre, mais même pour y faire les plus heureux changemens et l'embellir par leurs riches compositions,

En 1803 les travaux furent repris avec activité. On fit de nouvelles dispositions dans la galerie du Louvre; on ménagea des jours bien entendus, pris de haut, dans les dernières travées du côté des Tuileries, et l'on y plaça une partie des tableaux des écoles d'Italie. Dans les deux années suivantes, MM. Percier et Fontaine s'occupèrent de la façade de cette galerie du côté de la rivière; ils ragréèrent les parties qui en avaient besoin, et terminèrent celles qui n'étaient que commencées. On fut obligé, du côté de la cour des Tuileries, de reprendre des fenêtres en entier, et d'y rétablir la régularité.

Les travaux de 1806 furent plus importans, sous le rapport des arts, et d'une exécution beaucoup plus difficile. Les salles du musée de sculpture, commencées par M. Raimond, et dont on verra bientôt la description, furent continuées, malgré tous les obstacles qu'en présentait la construction, et l'on y déploya dans la décoration une grande richesse, alliée à un goût pur et simple, en harmonie avec les chefs-d'œuvre de l'antiquité que ces salles devaient renfermer. Les anciens projets du Louvre n'offraient rien pour leur distribution et leurs ornemens; elles n'étaient que vaguement projetées et sans destination dans le plan de Perrault. C'est entièrement à MM. Percier et Fontaine que l'on doit cette suite de pièces, dont la beauté peut soutenir avec avantage la comparaison avec ce qu'il y a de plus magnifique en Europe. Ce fut aussi en 1806 que le gouvernement

acheta et fit démolir une partie des maisons qui remplissaient l'espace entre le Louvre et les Tuileries. L'hôtel de Brionne, qui touchait presque ce dernier palais, avait déjà disparu. On prolongea la terrasse des Peuillans jusqu'à la place Louis XV. L'inégalité du terrain vers cette extrémité, les maisons. les cours qui l'encombraient, obligèrent à de grands travaux.

En nous reportant vers le Louvre, nous verrons que les difficultés s'y multipliaient à mesure que les constructions faisaient des progrès. Il ne s'agissait pas seulement de l'intérieur du palais ; il fallait en terminer les facades, et coordonner celles qu'avait élevées Perrault, avec la partie que l'on devait à Pierre Lescot. Alors se renouvelèrent les anciennes discussions qui avaient eu déjà lieu à ce sujet, et qui n'avaient encore pu produire aucune solution satisfaisante. Les obstacles étaient toujours les mêmes, et pour les vaincre on aurait été de part et d'autre obligé à trop de sacrifices, auxquels il était bien difficile, si ce n'est impossible, de consentir. Conserverait-on l'ancien Louvre de Lescot, qui, par ses proportions et la richesse de ses détails, avait droit à bien des égards, et y raccorderait-on les trois autres façades? Mais alors il fallait en supprimer ce qui était déjà construit du dernier ordre; et bien plus, on aurait été forcé de détruire la colonnade, qui, beaucoup plus élevée que la façade de Lescot, n'eût plus été en proportion avec celle qu'on y aurait adossée. D'un autre côté, si l'on voulait suivre le plan de Perrault, et y subordonner ce qui restait à faire au Louvre, on en était réduit à enlever l'attique de Lescot, les belles sculptures qui le décorent, les caryatides de Jacques Sarrazin, pour les remplacer par le troisième ordre de Perrault. Qu'aurait-on dit si l'on cût pris un tel parti, si outrageant pour la mémoire d'un de nos plus grands architectes, et pour celle de François I.er et d'Henri II, dont les noms et les souvenirs, empreints sur chaque pierre de ce beau monument, rappellent des époques où les arts jetèrent en France un si brillant éclat? De tous côtés la question se présentait hérissée de difficultés, dont MM. Percier et Fontaine, ni aucun autre architecte, ne se fussent hasardés de prendre sur eux la responsabilité; et si l'on se trouve dans un grand embarras lorsque, pour terminer un monument, on est contraint de faire un ensemble des parties qui se refusent à une réunion harmonieuse, on n'en éprouve pas un moins grand pour se décider à sacrifier l'une de ces parties à l'autre, lorsque, malgré leurs défauts, elles offrent des beautés qui, les contre-balançant, ont mérité l'admiration de plusicurs générations.

Ce n'était qu'une réunion d'architectes et d'artistes du premier mérite qui, par une discussion approfondie, pouvait éclaireir des points aussi importans, et faire prendre un parti dont on n'eût pas un jour à se repentir. Ce fut aussi ce qui arriva. On vit, avec raison, que le Louvre, par la nature des plans successifs et variés auxquels il avait été en proie, était condamné à ne jamais présenter un ensemble régulier, et qu'il devait subsister comme un magnifique exemple et un monument de l'incohérence des idées qui l'avaient dirigé, et des variétés que le goût avait imprimées au caractère de l'architecture aux époques où cet art fut le plus en honneur en France

Et au fait, le Louvre offre à-la-fois les brillantes qualités et les vices de l'architecture française pendant plusieurs siècles; on peut dire avec justice que ses beautés égalent celles des palais les plus remarquables de l'Europe, et que ses défauts sont peut-être moins nombreux et moins apparens que ceux de bien des édifices célèbres dont se vantent plusieurs contrées. Enfin, après de nombreuses discussions et un examen approfondi sous tous les rapports, il fut résolu qu'en reprenant les travaux on conserverait des constructions de Lescot et de Perrault tout ce qu'on pourrait en respecter, et que l'on continuerait dans trois des facades de la cour le troisième ordre de Perrault, qu'on raccorderait le mieux possible avec la facade de Lescot et de Le Mercier. On eut à regretter d'être obligé de démolir l'attique de l'aile qui, dans la cour, regarde le nord; c'était l'ouvrage de Lescot et de Goujon : mais on ne pouvait pas le combiner avec le nouveau projet d'achèvement du Louvre; et les riches sculptures qu'on en enleva furent placées dans d'autres parties du palais. Ces travaux considérables demandaient plusieurs années : des parties entières étaient à faire ; d'autres ne présentaient que la masse des pierres, et il s'agissait de les enrichir de sculptures. Tout fut exécuté avec le plus grand soin ; et si l'on ne s'arrête qu'aux détails de l'architecture et de la sculpture, on ne peut rien voir de plus achevé. Ce travail, au reste, était ingrat et peu agréable pour nos architectes, et, quel que fût le talent qu'ils y déployaient, ils ne pouvaient pas remédier aux vices constitutifs et irréparables du Louvre. En conservant ce qu'on ne pouvait changer sans tout abattre, ils n'avaient aucun moven de parvenir à raccorder l'extrémité des ailes, d'après le système de Perrault, avec les frontons circulaires de Lescot, qui viennent s'y rejoindre. S'il se trouve des incohérences dans ces raccords, elles étaient inévitables; ce n'est pas à nos architectes que peut en être adressé le reproche, mais à Perrault, qui, moins sage que Le Mercier, altera les plans de Lescot, et mit ses successeurs dans la dure nécessité de ne développer toutes les ressources de leur art que pour produire un palais incomplet.

Après avoir envisagé le Louvre sous les rapports de son histoire, de son ensemble et de son architecture sous les différens règnes de nos rois, nous le considérerons dans son état actuel, en nous occupant des sculptures dont il est orné. La description des façades et des salles de ce palais fera passer sous nos yeux une foule de bas-reliefs et de figures de ronde bosse qui le décorent dans toutes ses parties, et dont un grand nombre n'est pas remarqué, soit à cause de l'elévation où ils sont placés, soit parce que l'on fréquente peu les endroits où ils se trouvent; il y en a même qui ne sont connus que de peu de personnes, et cependant ils méritent d'attirer l'attention. J'ai donc cru rendre service et faire plaisir aux artistes et aux amateurs, en leur offrant cette suite considérable de sculptures de haut et de bas relief qui enrichissent le Louvre, et dont une bonne partie n'a jamais été gravée (1).

<sup>(1)</sup> Les petits frontons de la cour du ryatides et quelques autres sculptures orne-Louvre, les anciens œils-de-bœuf, les camentales, publiés sur une forte échelle

Il n'existe plus au Louvre de sculptures ni de détails d'architecture de ses anciens temps; et, tous les ornemens et les basses tailles des Jean de Saint-Romain, des de Launay, et des autres sculpteurs des règnes de Charles V et de Charles VI, ayant disparu, nous ne pouvons plus, en parcourant le palais qu'ils avaient embelli, établir de comparaison entre les ouvrages de leurs époques et ceux des règnes de leurs successeurs, ni suivre la marche des progrès qu'un siècle avait fait faire aux arts depuis Charles VI jusqu'à François I.er; car c'est seulement du règne de ce grand roi que datent les plus anciennes sculptures qui décorent le palais que nous vovons aujourd'hui et dont il fut le réparateur.

Il serait difficile ou embarrassant, dans les excursions que nous allons

entreprendre autour du Louvre et dans son intérieur, de suivre une marche régulière, par rapport aux époques des sculptures. Auprès d'anciens ouvrages il s'en trouve de nouveaux, et nous les décrirons à mesure qu'ils se présenteront sur notre route, en cherchant cependant, autant qu'il sera possible, à tourner d'abord nos regards sur ceux auxquels leur ancienneté donne le droit de passer les premiers. Si, dans le compte que je rendrai des anciennes productions de la sculpture française, j'énonce mon opinion sur leurs différens degrés de mérite, ces critiques sont sans inconvénient. Quant aux ouvrages modernes, dont les auteurs existent encore, on me pardonnera d'en agir autrement, et plus d'une personne, du moins je

l'espère, me saura gré de ma réserve. Assez d'autres sans moi exercent et exerceront une critique plus ou moins sévère : ce n'est pas mon but en parlant des ouvrages qui sont nés sous nos yeux; je me bornerai à les décrire. Personne n'ignore qu'à côté de belles choses, près des mo-

dèles que nous ont laissés Jean Goujon et Paul Ponce, il y a des sculptures très-médiocres. Au reste, on doit reconnaître, à l'honneur de nos sculpteurs actucla, qu'en général ils se sont bien inspirés des beaux bas-reliefs qu'ils avaient sous les yeux, et que, pour la plupart, ils ont reproduit dans les leurs le style et le caractère de ceux avec lesquels ils dans le superbe ouvrage de M. Baltard sur le Louvre, ont été dessinés et gravés avec talent et dans leur véritable caractère par cet architecte; et ce sont, pour les ouvrages de ce genre, des modèles à offirir, a réputation pour le même genre de dessins. Mon ouvrage, dans l'exécution de la plus grande utilité. Les bas-relies ties dont il s'était chargé, lui a les plus

sur le Louvre, ont été dessinés et gravés avec talent et dans leur véritable caractère par cet architecte; et ce sont, pour les ouvrages de ce genre, des modèles à offrir, de même que les détails d'architecture reproduits par M. Baltard. Ce recueil ma été de la plus grande utilité. Les bas-reliefs des frontons ayant été dessinés tandis qu'on travaillait au Louvre, il a été facile, à la faveur des échafaudages, de s'en approcher et de les rendre avec exactitude; aussi me suis-je servi de ces dessins pour les sculptures dont l'élévation ne permet pas d'en saisir tous les détails : quant à celles que leur position donnait la facilité de copier, elles ont été dessinées avec

beaucoup de soin par feu Calmé, dont les arts regrettent la perte, et dont l'habileté dans les dessins au trait était bien connue, et par M. Frémy, qui partageait sa réputation pour le même genre de dessins. Mon ouvrage, dans l'exécution duquel il a succédé à Calmé pour les parties dont il s'était chargé, lui a les plus grandes obligations. Dire que ces basreliefs ont été gravés en partie par M. Normand père, c'est assez faire l'éloge de la pureté, du brillant et de l'esprit de leurs traits. Feu M. Alexandre Giboy jeune, graveur, qui marchait sur ses traces, en a aussi gravé quelques-uns, et il était digne par son talent d'être associé à cet habile artiste.

entraient, pour ainsi dire, en concurrence. Mais ici, comme dans les autres parties, le génie qui préside aux destinées du Louvre, et qui a décidé que toujours ce serait un tout incomplet, a fait sentir son influence. Exécutés par diverses mains, par des talens de degrés différens, ces bas-reliefs ne pouvaient pas avoir entre eux et avec l'architecture le même accord que lorsque Pierre Lescot, Jean Goujon, architectes et sculpteurs à la-fois, mettaient dans la composition et dans l'exécution de leurs travaux l'harmonie qui devait les lier à leur architecture. Un seul esprit, pour ainsi dire . concevait et dirigeait l'ensemble et les détails. L'architecture et la sculpture étaient dans le goût de leur école, et en avaient toute l'originalité. Aujourd'hui, ce n'est pas d'après leur propre manière de sentir, d'après un style à cux, que nos sculpteurs ont exercé leurs talens pour compléter la décoration du Louvre; ils ont été obligés de s'inspirer d'ouvrages dont le style, le costume, l'ajustement, ne leur étaient pas familiers, et qui sont en outre d'un caractère et d'un aspect différens de ce qu'offrent les chefsd'œuvre de l'antiquité, objet de leurs études. Ils étaient obligés d'en faire de nouvelles, et dans une autre direction, pour faire prendre à leurs idées et à la manière de les rendre la tournure et l'esprit de celles des maîtres du temps de Francois I.er Les productions de nos sculpteurs ne pouvaient et ne devaient être, dans plusieurs parties du Louvre, qu'une imitation plus ou moins heureuse de celles du xvi.e siècle. Et ce sera encore par un des traits de la destinée de ce palais que ceux de ces bas-reliefs qui approchent le plus des œuvres de Jean Goujon, ne pourront pas un jour donner une idée du style de notre école actuelle. Ceux qui rendent le mieux la manière de ce maître passeront pour être de lui; les critiques regarderont comme des imitations ceux qui en sont moins près, mais qui rentrent dans con genre; et quant à ceux qui n'en ont aucun, il serait fâcheux pour notre école qu'ils servissent dans la suite à fonder un jugement sur notre style et sur le mérite de nos sculpteurs.

Quoique, dans cette description des sculptures du Louvre, il ne doive être question de celles de Jean Goujon que lorsque, dans nos excursions, nous serons arrivés à parler de la cour du palais, cependant il me semble qu'il est à propos, avant d'entamer ce sujet, d'entrer dans quelques détails sur ce grand maître, que notre école honore avec un juste orgueil, comme un de ses premiers et de ses plus illustres chefs.

Il est fort à regretter que cette fatalité qui s'attache souvent à l'origine des personnages célèbres et l'enveloppe de ténèbres, n'ait pas épargné Jean Goujon, l'un des hommes qui, dans les arts, ont fait le plus d'honneur à la France. On ignore le lieu, l'année de sa naissance, et toutes les circonstances de sa vie. Ce que l'on sait de plus certain, c'est sa liaison avec Philibert de Lorme et Germain Pilon. Quoique l'opinion générale soit qu'il naquit à Paris, il se pourrait bien cependant qu'Alençon ou ses environs lui eussent donné le jour. On dit qu'il y existait encore, il y a peu de temps, une famille de ce nom; et il y avait autrefois, dans une des églises de cette ville, des sculptures en bois, très-belles, entièrement dans le style de Jean Goujon, et qui passaient pour être de Ini. Mais que l'honneur

d'être la patrie de cet habile homme appartienne à Paris ou à Alençon, il n'en est pas moins positif que l'année de sa naissance n'est pas aussi certaine que celle de sa mort; et c'est de cette dernière date qu'il peut résulter quelques notions sur celle qui le vit naître. Goujon fut tué lors de la Saint-Barthélemi. D'après les ouvrages qu'il a laissés et les monumens auxquels il a travaillé, entre autres le château d'Anet, qu'il commença vers 1548 avec Philibert de Lorme, il paraît que sa vie, comme artiste, dut être assez longue; et il était déjà sans doute au plus haut point de son talent lorsqu'on lui confia les sculptures d'Anet : ainsi l'on ne s'éloignerait peut-être pas trop de la vérité en supposant que Jean Goujon naquit vers 1510.

Si l'on ignore ce qui a rapport à sa naissance, on n'est pas mieux informé sur ce qui regarde ses premières études, ni sur le maître qui le dirigea dans la double carrière de la sculpture et de l'architecture, arts qu'on ne séparait guère alors, et dans lesquels il paraît qu'il eut également du succès. L'incertitude ou plutôt le manque absolu de documens auquel on est condamné à cet égard, laisserait le champ libre aux conjectures, et permettrait de jeter les yeux, parmi les maîtres qui auraient développé ses talens, ou sur Jean Cousin ou sur Jean Juste de Tours, hommes très-habiles, et que l'on peut croire être nés quelques années avant Goujon. Mais ce ne seraient que des suppositions, plausibles, il est vrai, mais que l'on ne saurait appuyer de raisons très-solides; il ne nous reste pas de ces maîtres assez d'ouvrages incontestables, pour que nous puissions, en les comparant à ceux de Goujon, que nous leur donnerions pour élève, voir jusqu'à quel point, dans les différentes parties de la sculpture, son style se rapproche du leur, et peut servir à établir, pour ainsi dire, entre eux et lui une sorte de filiation ou de ressemblance de principes et d'école. Ces artistes, et d'autres qui furent ses contemporains, tels que Lescot, Bullant, de Lorme, Paul Ponce, Germain Pilon, associés avec lui dans les mêmes travaux, semblent avoir été plutôt ses amis ou ses compagnons d'étude que ses maîtres. L'histoire et les biographes ne nous donnent aucun détail sur ce point; et il est fâcheux que nous n'ayons pas eu alors un Vasari pour recueillir ces particularités, ou que ce peintre, qui écrivait à l'époque où vivaient nos artistes, se soit borné, dans son grand travail, à ceux de l'Italie. Nous verrons même que, quoique Goujon ait certainement fait des élèves, nous n'avons pas de données positives pour désigner ceux qui sont sortis immédiatement de son école. Il est assez à présumer que ce sculpteur, ainsi que plusleurs de ceux que la France possédait à cette époque, voyagea en Italie, où les attirait la renommée de l'école de Michel-Ange, qui brillait alors de tout son éclat. Il est probable aussi que Jean Goujon fut une des personnes que François I. er adjoignit au Primatice, et auxquelles il confia le soin d'acheter en Italie cette grande quantité de statues antiques dont il embellit Fontainebleau et le Louvre. Et, lorsque nous examinerons les sculptures de Jean Goujon, nous aurons lieu de rechercher et d'apprécier ce qu'il dut à Michel-Ange, à ses voyages et à l'antique, ou ce qu'il ne tint que de son propre génie.

26..

Nous nous sommes déjà occupés, page 355 et planches 14 et 15, des sculptures qui décorent la façade du Louvre d'Henri II et d'Henri IV, du côté de la rivière, et nous allons en terminer la description; c'est d'ailleurs de cette partie que commence l'examen que nous avons à faire de l'extérieur du Louvre.

La frise de cette façade du Louvre mérite d'être remarquée (voyez pl. 15 et 16); elle se compose de sujets sculptés de haut-relief, qui ont rapport à la marine, à la guerre, au commerce. Les groupes de petits génies marins qui se jouent avec des animaux fantastiques, sont assez bien traités, et je croyais pouvoir les attribuer en partie à Barthélemi Prieur, qui réussissait dans ce genre de sculpture, qu'il employa à Écouen; mais il paraît, d'après Sauval (1), qu'elles sont de Pierre et de François L'Heureux, qui paraissent avoir eu du talent pour l'exécution de la partie décorative de l'architecture, ct sur qui, du reste, il ne nous apprend rien; d'eux peuvent bien être aussi, en partie, les sculptures des colonnes et des pilastres de cette façade.

Il m'est impossible de ne pas m'occuper ici d'une tradition qui, près de plusieurs personnes, passe pour très-positive, et qui, je crois, peut être très-contestée; il s'agit du grand balcon qui est à l'extrémité du pavillon où nous nous trouvons dans ce moment, et d'où l'on prétend que Charles IX prit une part active à l'affreuse journée de la Saint-Barthelemi. Je ne discuterai pas si ce fait odieux, dont Brantôme charge la mémoire de ce prince, est vrai ou faux; mais, dans l'une et l'autre hypothèse, on peut prouver que ni le pavillon ni le balcon qui existent aujourd'hui n'ont été le théâtre de ces déplorables scènes, et que cette partie n'était pas bâtie du temps de Charles IX. Elle ne le fut que sous Henri III et sous Henri IV, et on l'ajouta à l'ancien édifice pour réunir l'aile construite de e en H, pl. 10, sous Henri II et sous Charles IX, à la partie I-KK, commoucee le long de la Seine par Henri II et terminée, ainsi que l'aile de Charles IX, par Henri IV.

Il est aisé de voir dans la façade du jardin de l'Infante que ce qui comprend les trois dernières fenêtres du côté de la rivière est d'une architecture différente, dans les lignes et dans les détails, de la partie qui les précède, et dont les six fenêtres et la porte forment par leurs arcades et par la disposition de leurs pilastres un ensemble régulier. On voit même qu'il n'y a que cette partie qui soit ornée de bas-reliefs. Il est plus que probable que lorsque ce bâtiment, qui renferme les salles F G H, pl. 10, fut construit, il était en dehors de l'ancien fossé de Charles V, qui venait, comme je crois l'avoir prouvé, jusqu'à l'angle de cette aile, et dans l'alignement de la façade actuelle du Louvre sur la Seine. Ce fut sans doute ce qui fit que la première portion de cette aile, qui répond à la salle E, pl. 10, n'entra pas dans la disposition que l'on donna à la façade de ce grand pavillon, qui avait l'angle de droite appuyé à l'extrémité du fossé, et dont les trois salles, F G H, dans leur longueur et à leur extrémité au sud, donnaient

<sup>(1)</sup> Tome II, page 40.

entièrement sur ce que l'on conservait de l'ancien jardin de Charles V (pl. 8 B). Si l'ensemble, tel qu'il existe aujourd'hui, fut projeté sous Charles IX, on voit par le plan de du Cerceau, publié en 1576 (pl. 9), qu'il ne fut pas terminé; car cet architecte, qui indique les distributions du reste du Louvre d'Henri II et de Charles IX, n'en marque aucune dans cette aile de l'édifice.

Il est donc à croire que l'extrémité de ce bâtiment, ou les trois fenêtres qui répondent à la salle du Candélabre I I (pl. 10), y ont été ajoutées depuis Charles IX. La frise ou le bandeau qui règne entre le rez-de-chaussée et le premier étage porte dans ses enroulemens le chiffre d'Henri IV réuni à celui de Gabrielle d'Estrées : ces ornemens, de même que ceux de la façade sur la Seine, sont trop peu considérables pour permettre de supposer qu'ils n'ont été exécutés que long-temps après que cette partie du pavillon a été construite; ce qui serait arrivé si elle eût déjà existé du temps de Charles IX. Ce ne fut, ainsi qu'on l'a dejà dit, que vers 1596, au plus tôt, qu'Henri IV s'occupa du Louvre; il était alors épris de Gabrielle d'Estrées, et il voulut sans doute lui donner une preuve de sa tendresse en unissant, dans les premiers travaux qu'il faisait à son palais, son chiffre à celui de sa maîtresse. La duchesse de Beaufort mourut en 1599 : ainsi c'est entre cette année et 1596 que l'on doit placer la construction de la partie qu'Henri IV ajouta à l'édifice de Charles IX.

Il se pourrait même que les bas-reliefs du côté de la Seine et le balcon eussent été terminés plus tard. Ce qui me le ferait penser, ce serait de voir sur une grande médaille d'Henri IV, frappée en 1604 en mémoire de son mariage avec Marie de Médicis, et quatre ans après, ce monarque donner la main à la Reine, qui tient une corne d'abondance. On retrouve le même emblème, deux mains unies et un caducce, dans un bas-relief qui orne la clef de l'arcade du grand guichet de ce côté (pl. 14). Malgré le mauvais état de la sculpture, on croit reconnaître deux dauphins autour de la tête d'ange qui forme le bas de l'écusson; ce qui ferait allusion à la naissance de Louis XIII, et servirait encore à expliquer les coquilles qui sont unies au chiffre de Marie de Médicis dans les sculptures de cette façade (voyez pl. 14 et page 356), et les frises marines dont on l'a ornée et où se représentent plusieurs fois des dauphins : explication qu'on ne peut se refuser d'admettre lorsqu'on a vu les dauphins qui décorent les chapiteaux des colonnes de la partie de Fontainebleau élevée à l'occasion du baptême de Louis XIII, dauphin de France. Toutes ces inductions réunies concourent à prouver que ces bas-reliefs ont été exécutés après le 27 septembre 1601, époque de la naissance de Louis XIII. D'un autre côté, les Renommées sculptées des deux côtés de l'arcade du balcon portent aussi des caducées (pl. 16 B); ce qui leur donne un rapport avec la clef de l'arcade dont il vient d'être question, et peut les faire croire du même temps et sculptées pour la même circonstance qui sit frapper la médaille. Il me semble donc plus que vraisemblable, d'après tous ces rapprochemens, que l'extrémité du pavillon qui donne sur la Seine n'existait pas sous Charles IX, et que c'est à tort que l'on a infligé à ce balcon une affreuse célébrité.

On sait que les Renommées dont on vient de parler, ainsi que les bas-reliefs du jardin de l'Infante, sont de Barthélemi Prieur : peut-être sontelles ce qu'il y a de moins bien dans cette suite d'ouvrages de cet habile sculpteur, tandis que ses sculptures de l'autre façade sont mises au rang de ses bonnes productions. Mais Prieur, dont la vie n'est connue que par ses ouvrages, avait travaille long-temps, vers 1545, à Écouen, avec Jean Goujon et Jean Bullant, pour le connétable Anne de Montmorency, mort en 1567. Sans doute alors, en le supposant très-jeune, il devait avoir assez de talent pour être associé à de tels maîtres; et il aurait été très-agé lorsqu'Henri IV l'employa comme son sculpteur de prédilection. Il est donc fort probable que les Renommées qui tiennent des caducées sont de ses derniers ouvrages, et qu'il les fit lorsque l'âge avait dejà appesanti sa main ; ce qui viendrait encore à l'appui de l'opinion que j'ai émise sur la date présumée de ces sculptures et de la facade du balcon. Si même, au lieu d'être de Prieur, ces Renommées du balcon étaient de Pierre et de François L'Heureux, comme semble l'indiquer l'obscur Sauval, cela n'affaiblirait pas les preuves que j'ai apportées; c'en serait même une, que ces sculpteurs travaillaient après 1601, et l'on pourrait en inférer qu'ils étaient élèves de Barthélemi Prieur, et qu'ils furent chargés de continuer, dans la façade sur la Seine, les travaux que leur maître avait commencés dans la partie située sur le jardin de l'Infante. On pourrait presque en conclure, ou que Prieur était mort à cette époque, ou qu'il avait cessé de travailler.

On peut trouver qu'en général les Renommées de Prieur, dans les deux façades, sont un peu lourdes, et qu'il n'a pas toujours su se tirer avec adresse de la difficulté que lui opposaient la petitesse et la forme de l'espace qu'il avait à remplir dans le cintre des arcades. La disposition des jambes manque de grâce, et les têtes, trop rondes, sont aussi trop fortes : ces figures n'ont pas l'élégance que Prieur aurait dû puiser dans l'école de Jean Goujon ou de Germain Pilon, dont on le dit élève. Les génies de l'astronomie, n.º 1, de l'agriculture, n.º 3, de la musique, n.º 5, et de l'architecture, n.º 7 (pl. 16 A) (1), sont beaucoup mieux : les groupes d'enfans, bien dessinés, et qui, sans dureté et sans exagération, annoncent de la vigueur et de la vie, sont composés avec intelligence et avec variété; on peut même les citer comme des modèles en ce genre. Les attributs que Pricur a donnés aux différens génies, les font aisément reconnaître; et c'est sans doute comme emblème du pouvoir et de la force de la musique, et pour rappeler les prodiges qu'elle produisit par la lyre d'Orphée et d'Arion, que le sculpteur a fait coucher un lion aux pieds du génie qui la représente.

Je ne quitterai ce côté de la galerie qui donne sur le jardin de l'Infante qu'après avoir fait observer qu'on y trouve réunis, surtout dans la partie supérieure, plusieurs genres d'architecture. On y voit des parties qui ne semblent pas appartenir à celles qui les touchent : on dirait un monument composé de fragmens ou de pierres de rapport; et l'on n'en est pas étonné,

<sup>(1)</sup> Les numéros des deux planches reliefs, à partir de l'angle du pavillon du 16 A, 16 B, indiquent l'ordre des bas-

en se rappelant qu'une portion de cette galerie fut brûlée en 1661. Les architectes chargés de la restaurer conservèrent ce que le feu avait respecté; mais ils se gardèrent bien, dans leurs raccords, de suivre les mêmes idées, et, probablement pour faire preuve d'invention, chacun voulut y mettre du sien. Tout porte ici le cachet de ce besoin de faire autrement que ceux à qui l'on succède. Les dernières fenêtres, dans l'angle rentrant, ne ressemblent pas à celles qui les précèdent; elles ont fait partie de l'ancienne ordonnance de Le Vau, qui avait changé ce qui existait avant lui, et qui vit aussi changer ce qu'il avait fait.

Ce dut être un violent chagrin pour Le Vau et pour son gendre d'Orbay, lorsqu'ils virent cet esprit de changement, attaché au Louvre, attaquer ce qu'ils avaient peut-être fait de mieux, leur grande façade du côté de la Seine, et que, sous leurs yeux, et au regret de bien des architectes, on la masqua par celle de Perrault. Ce fut alors que disparurent les beaux basreliefs dont ils avaient orné plusieurs des frontons de leurs pavillons et de leurs avant-corps. Ne les ayant plus sous les yeux, nous n'en parlerons pas.

Long-temps après Perrault, sa façade du Louvre du côté de la Seine était encore au même point où il l'avait laissée, et il n'en avait disposé que les masses. Nous l'avons vue encore dans cet état jusqu'en 1808; il n'y avait de terminé que les deux chapiteaux de l'angle en retour de la colonnade : le fronton, l'entablement, les pilastres, attendaient encore leurs bas-reliefs, leurs riches modillons, leurs feuillages et leurs cannelures; la balustrade supérieure n'existait pas, et les consoles des croisées n'étaient que dégrossies. C'étaient de grands travaux à entreprendre, et d'autant plus considérables, qu'ils devaient se coordonner et marcher de front avec ceux des distributions intérieures, et de l'établissement de combles immenses qui étaient entièrement à faire. MM. Percier et Fontaine exécutèrent ces travaux avec un zèle et un soin dignes du palais auquel ils étaient chargés de donner toute la beauté de détail qui jusqu'alors n'avait été qu'en projet et sur le papier. La sculpture des ornemens fut exécutée dans toutes les parties de l'ordonnance, et refouillée avec cette recherche qui leur donne tant de vivacité, et que nos architectes avaient si bien étudiée et appréciée dans les monumens antiques de l'Italie.

M. Fortin (1), connu par plusieurs autres ouvrages, fut chargé d'orner de

(1) M. Fortin, elève de M. Le Comte, sculpteur et membre de l'institut, remporta le grand prix en 1783. A son retour de Rome, il fut, en 1789, agréé à l'académie. Parmi les principaux ouvrages de M. Fortin, on peut citer les suivans: a Sainte - Geneviève, un bas-relief en pierre de douze pieds de long, représentant la soumission aux lois; le monument du général Desaix, d'après le dessin de M. Percier; en 1808, le fronton du Louvre du côté de la Seine. La même

année, un bas-relief de l'arc du Carrousel représentant la Victoire, la Paix, l'Abondance; un autre à la fontaine de Saint-Sébastien, rue de Popincourt, la Charité donnant à boire à de petits enfans; à Saint-Étienne - du-Mont, S. 10 Geneviève et la Religion; plusieurs bas-reliefs de la colonne de la place Vendôme. On a vu de M. Fortin, aux expositions du salon, en 1810, les statues en marbre de Bonaparte, et de Psyché abandonnée par l'Amour; en 1812, une Madeleine, un Phocion, et

bas-reliefs le fronton. Il y fit les deux figures que l'on voit planche 16 B, et qui, depuis quelques années, soutiennent les armes de France. De lui sont aussi les deux génies debout, placés plus bas (pl. 16 C). Les deux Renommées qui ornent les deux côtés de l'arcade, sont de M. du Pasquier (1).

Passons à la façade principale, du côté de Saint-Germain l'Auxerrois; il en a été assez question pag. 374 et suivantes , pour ne plus revenir sur ce qui en a été dit. Nous avons vu qu'abandonnée pendant long-temps, attaquée même, c'était une des parties du Louvre qui avaient le plus soussert En 1809 on en entreprit la restauration; il y avait beaucoup de ragrémens considérables à faire, soit dans les caissons du portique, soit dans les ornemens des sossites, où, dans bien des endroits, les joints s'étaient relachés, et dont les pierres avaient été tachées par la rouille des armatures. Les colonnes criblées de trous, leurs chapiteaux, les ornemens, fracturés en plusieurs endroits, exigeaient de grandes réparations. Un regrattage léger était même nécessaire pour en enlever tous les lichens qui s'étaient attachés depuis long-temps à la surface, et qui, ne se contentant pas de les noircir, les menacaient, en y entretenant l'humidité et en faisant pénétrer leurs racines dans la pierre, d'y causer des accidens encore plus graves. Tous ces travaux, qui exigeaient les plus grandes précautions, furent dirigés avec tout le soin possible par MM. Percier, Fontaine et Bernier. Les énormes pierres des cymaises du fronton, brisées en plusieurs endroits, furent consolidées par des agrafes et recouvertes de feuilles de plomb. Rien ne fut négligé pour donner de la solidité à toutes les parties de cette façade et pour lui rendre son premier éclat. Les raccords furent partout exécutés avec tant de soin et d'intelligence, qu'en sachant même où ils ont eu lieu, il serait très-difficile de les apercevoir; et les ombres de Louis XIV, de Colbert et de Perrault, durent se féliciter de voir, pour ainsi dire, renaître de ses ruines un des plus brillans monumens de leur glorieux siècle.

Le fronton de la colonnade offrait dans son immense tympan un beau et vaste champ à la sculpture; et il avait été disposé à cet effet par Perrault en belles et grandes pierres de Saint-Leu. M. Lemot fut chargé de

les bustes de Baron, de Gresset, placés dans le foyer des Français; en 1817, ceux de Philippe de Champagne et de La Bruyère; en 1819, la statue en marbre d'Harpocrate, et le buste de Visconti; en 1834, la Madeleine, bas-relief en marbre. Le mausolée du Duc de Beaujolais, que M. Fortin a exécuté pour S. A. R. M.s? le Duc d'Orléans, a été envoyé à Malte et y a été mis dans une église. Il y a une erreur d'indication dans ma planche 20 ter: le génie de la poésie est de M. Fortin, tandis que celui de la guerre est de Callamard.

(1) M. Antoine-Liénard Du Pasquien, né au Louvre en 1746, est élève de M. Bridan père. Après avoir obtenu plusieurs médailles d'encouragement, il remporta le grand prix et alla à Rome en 1774. A son retour, il travailla à Bagatelle; pour M. de Sainte-Jame à Neuilly, et pour M. de Laborde. Les principaux ouvrages de M. du Pasquier sont, les sculptures de l'hôtel-deville de Tours eu 1785; la statue en plâtre du général Hoche, au Luxembourg; celle de Démosthène, au palais des députés; la décoration de la façade de l'arc de triomphe du Carrousel du côté du Louvre; quarante pieds des bas-reliefs de la place Vendôme, représentant les retranchemens d'Elchingen pris par le maréchal Ney; et la statue colossale de du Guay-Trouin en marbre, destince au pont de Louis XVI.

cet imposant travail; et ce bas-relief, que le jury des prix décennaux

jugea digne du grand prix, fut terminé en 1811 (1).

Minerve, entourée des Muses et de la Victoire, consacre le buste de Louis XIV (pl. 18). Debout au milieu de cette grande seène, la déesse des arts de la guerre et de la paix, n'ayant pour armes que celles qui protégent, le casque, l'égide, et le bouclier, sur lequel sa main gauche s'appuie, montre de la droite au céleste chœur des Muses le buste du grand roi qui fit tant pour leur gloire. Les neuf sœurs prêtent une oreille attentive au discours de Minerve; on les reconnaît à leurs attributs. Clio grave les hauts faits du monarque sur le monument au pied duquel la Victoire paraît lui être soumise, et prête à distribuer, à son gré, les palmes et les couronnes. Près d'Euterpe, de Terpsichore et de Thalie, l'Amour, appuyé sur Érato, semble attirer particulièrement les regards, comme pour indiquer que, si la vie du petit-fils d'Henri IV donne tant d'occupation à la muse de l'histoire et de la gloire, il sut en réserver une partie à l'amour et aux plus nobles plaisirs de l'ame. Dans les deux angles inférieurs du fronton, les génies des arts et du commerce, soutenant des guirlandes, terminent cette sage, riche et simple composition.

Le bas-relief qui orne le dessus de la porte d'entrée, et dont la composition rappelle celle de quelques camées antiques, entre autres du Jupiter foudroyant les géans, pierre célèbre du cabinet impérial de Vienne, est de M. Cartellier (2). Le sujet fait suite à celui du fronton. Couronnée de laurier, les ailes éployées, la Victoire, montée dans un quadrige, distribue des couronnes et semble fouler aux pieds des trophées d'armes renversés par ses fougueux coursiers, que modèrent avec peine deux génies. Le char

est rempli des palmes que la déesse destine aux vainqueurs.

Avant de quitter la colonnade du Louvre ou ce qui a rapport à sa décoration, j'ajouterai qu'on avait dû autrefois placer des deux côtés de l'entrée les

(1) M. François-Frédéric Lemot, né à Lyon en 1773, membre de l'académie des beaux-arta, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel , officier de la Légion d'honneur, et professeur à l'école royale des beaux-arts de Paris, remporta le grand prix de sculpture en 1790. Ne pouvant pas citer tous les ouvrages de M. Lemot, je me bornerai à en rapporter les principaux : à la Chambre des pairs, les statues de Léonidas aux Thermopyles et de Cicéron découvrant la conjuration de Catilina; à la Chambre des députés, la Renommée et la muse de l'histoire, bas-relief en marbre de la tribune; la statue de Lycurgue; plusieurs bas-reliefs au Luxembourg et à l'école royale de musique; la statue équestre en bronze d'Henri IV, fondue le 23 mars 1817 par feu Piggiani et M. Jacquet , inaugurée sur le Pont-neuf, à Paris, le 25 août 1818; les bas-reliefs du piédestal sont aussi de M. Lemot; la statue équestre en bronze de Louis XIV, coulée le 27 août 1824 par M. Jacquet, placée à Lyon le 6 novembre 1825. On cite encore de M. Lemot un Apollon Lycéen en marbre, de six pieds de proportion; Hébé offrant le nectar à Jupiter métamorphosé en aigle, une figure de femme couchée, toutes les deux en marbre et de petite proportion. Les bas-reliefs d'un arc de triomphe à Chalons-sur-Marne, détruit en 1814, et la Victoire qui faisait partie du quadrige placé sur l'arc de triomphe du Carrousel, étaient aussi de l'auteur du grand fronton de la colonnade du

(2) M. Pierre Cartellier, ne à Paris,

groupes admirables de Monte Cavallo, moulés en bronze. Perrault avait eu aussi l'intention de supprimer les fenêtres du soubassement, qu'il ne trouvait pas en harmonie avec la richesse de son ordounance corinthienne, et qu'il aurait remplacées par des trophées d'armes en bas-relief, dans lesquels le creux des casques lui aurait offert le moyen de ménager des jours pour éclairer le dessous du portique. Mansard a eu recours à cet artifice dans le dôme des Invalides; mais, les trophées étant à une grande élévation, ces casques, changés en lucarnes, ne produisent pas un mauvais effet. Il n'en aurait pas été ainsi au Louvre, où ces trophées cussent été à la portée de la vue, et il aurait fallu, ou que les casques fussent d'une grandeur hors de proportion, ou que les ouvertures eussent été trop petites, mesquines et de peu d'utilité. Dans le frontispice de l'édition de Vitruve publiée en 1684 par Perrault, on aperçoit dans le lointain la façade du Louvre chargée de ces trophées, et l'on en voit aussi au-dessus des pilastres de la balustrade qui surmonte l'entablement de la colonnade.

Il paraît aussi que, d'après un autre projet de Perrault pour remédier au mauvais effet que produit l'arcade de l'entrée, qui coupe l'entablement du soubassement, on voulait pratiquer à l'extérieur et en avant de la façade, comme à Fontainebleau, un immense escalier à deux rampes, qui, laissant en dessous une entrée dans la cour du Louvre, eût conduit par une pente douce aux grands appartemens de la colonnade. Mais cette addition, qui n'aurait pas été combinée d'après l'ordonnance générale, en cût altéré tout le caractère, sans en corriger les défauts. Ce pompeux applicage les eût fait encore mieux ressortir. On aurait sans doute alors été obligé de changer la disposition du pavillon du milieu et d'établir une communication plus aisée entre les deux péristyles. Cette partie, à laquelle on fait peu d'attention, parce que, n'ayant d'utilité que pour l'intérieur, elle ne produit pas d'effet sensible à l'extéricur, est cependant une de celles qui ont coûté le plus de combinaisons et de travail à MM. Percier et Fontaine. Il y a souvent plus de difficultés à réparer ou à masquer des fautes qu'à produire de belles choses. Sans entrer dans le détail des changemens et des reconstructions intérieures auxquels ils ont été forcés, je me bornerai à faire remarquer qu'il a fallu reporter en avant et recharger une partie du soubassement du grand pavillon, et dégager le haut de l'arcade pour agrandir et éclairer la communication entre les péristyles, sans qu'on ait pu cependant parvenir à faire disparaître

élève de M. Bridan père, membre de la Légion d'honneur en 1808, de l'académie des beaux-arts en 1810, professeur à l'école royale des beaux-arts en 1816, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel en 1824. Ce statuaire a exécuté un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels je citerai la Pudeur, statue en marbre ; une statue en marbre de Napoléon Bonaparte pour l'école de droit; une de son frère Louis en grand costume, aussi en marbre.

Pour le Luxembourg, Minerve, en frappant la terre de sa lance, fait naître l'olivier, suatue en marbre; la statue de la Guerre, ca pierre, et celles d'Aristide et de Vergniaux, en plâtre; Louis XIV à cheval, bas-relief pour l'hôtel des Invalides; Louis XV, statue colossale en bronze, pour la ville de Reims. M. Cartellier a été chargé de l'exécution du monument élevé à la mémoire de M.& le Duc de Berry, et d'une statue équestre de Louis XV en marbre. les inconvéniens des dispositions de Perrault, ni à donner à ces raccords, habilement exécutés, un autre aspect que celui d'un travail fait après coup et qui n'appartient pas aux premières conceptions de l'ensemble.

Ce n'est pas le seul endroit de cette aile du Louvre où MM. Percier et Fontaine aient eu à lutter contre des obstacles difficiles à vaincre. Les grands escaliers, si beaux, si somptueux aujourd'hui, et qui le seront encore plus lorsqu'ils seront ornés de tous les bas-reliefs qu'on leur destine, ont opposé des difficultés qui eussent été presque insurmontables pour des talens moins éprouvés. Lorsque l'on en admire l'ordonnance, tout y paraît si bien disposé, qu'on ne s'occupe que de leur beauté, sans penser à la peine qu'elle a coûtée. Ce n'était plus ici comme dans les autres parties du Louvre, où les architectes qui précédèrent Perrault ou qui lui succédèrent n'avaient eu qu'à continuer l'exécution de ses plans ou de ceux de Lescot et de Le Mercier : pour les escaliers, tout était à composer et à faire. Après avoir degagé les pavillons des angles de toutes les distributions qui les encombraient, il ne serait resté que la cage ou les quatre murailles. Perrault, cependant, avait certainement bien pensé à établir des escaliers, et une partie aussi considérable du palais ne pouvait s'en passer. On trouve même dans ses plans qu'il y avait songé : mais ses idées sur ce point important n'étaient pas encore arrêtées, et il n'y a, pour ainsi dire, que l'indication d'escaliers à placer dans les extrémités de la façade; c'était loin de tout ce qu'en comportait le trace sous le rapport de la composition et de l'exécution. On voit par ces plans que la grandeur n'en aurait pas été d'accord avec leur destination, et qu'ils ne devaient occuper qu'une partie de la cage où ils auraient été placés : c'était un défaut de convenance. Si l'on s'en était tenu à ce qu'annoncent les projets, les escaliers eussent été mal éclaires et peu conformes à la magnificence de cette partie du Louvre. Ils devaient conduire, ou au péristyle de la colonnade, ou aux grands appartemens qui lui sont opposés, et cependant ils n'auraient abouti ni à l'une ni à l'autre de ces deux divisions, dont les entrées n'auraient pas été en face de la dernière course de l'escalier. Les paliers n'étaient pas d'une grandeur suffisante; l'espace occupé par les escaliers étant assez étroit et la cage très-élevée, il aurait été presque impossible, dans la distribution décorative, de conserver de belles proportions entre la largeur et la hauteur : celle-ci cût été démesurée, de quelque manière que l'on s'v fût pris pour l'orner, soit en n'employant qu'un ordre, soit en en mettant deux l'un sur l'autre. Ce qui existe aujourd'hui en est la preuve : ces escaliers, remplissant tout l'intervalle entre les murs, sont plus larges qu'ils ne l'auraient été; et cependant la trop grande élévation de la cage a forcé, au lieu de surmonter les colonnes d'un entablement droit, d'y faire retomber des arcades qui ne sont pas dans les convenances de l'ordonnance corinthienne; ce qu'on n'aurait pu éviter qu'en employant des colonnes colossales, au moyen desquelles et de leur entablement on cut pu arriver jusqu'au plafond, mais qui, par leur grandeur, auraient été disproportionnées avec le reste de l'ensemble. Il n'est pas probable qu'il soit entré dans les projets de Perrault d'éclairer ces escaliers par en haut; car il paraît, ainsi qu'on l'a dejà vu, qu'il avait l'intention de surmonter ces pavillons d'un attique et d'un autre pavilloncouronné d'un dôme.

A voir les escaliers actuels, la facilité de leur montée et la beauté de leur développement, on dirait que le lieu avait été, dès le principe, disposé pour les recevoir. Il n'en était cependant pas ainsi. Lorsqu'on eut déblayé les pavillons, on vit que les mesures et les divisions n'étaient pas égales, et que ce que l'on pourrait établir dans celui du nord, ne s'adapterait pas à l'aile du midi, dont l'espace était plus resserré. Il s'agissait pourtant de construire non-sculement deux escaliers pareils, mais ils devaient en outre, et c'était une condition rigoureuse du programme, partir du milieu de l'extrémité des grandes salles qui leur servent de vestibules, et arriver dans l'axe des portiques de la colonnade, qui, par cette disposition, devenaient de belles et vastes galeries en avant des grands appartemens. Il serait trop long de rapporter en détail toutes les opérations auxquelles ont été obligés MM. Percier et Fontaine pour parvenir à ce résultat; mais leurs travaux, commencés en 1807, ont été terminés en peu d'années et couronnés d'un plein succès. Le programme a été parfaitement rempli. A beaucoup de noblesse dans la disposition ces escaliers joignent une élégante richesse dans les détails, et nulle part on n'apercoit la trace ou la contrainte des difficultés que l'on a éprouvées pour retrouver dans ce qui existait les mesures dont on avait besoin pour exécuter cette belle conception. Il est bien à regretter que ces grands escaliers, qui font honneur à notre école d'architecture, ne soient qu'en pierre de Conflans, superbe, il est vrai, mais qui eût été si bien et si convenablement remplacée, dans un palais tel que le Louvre, par les marbres et les granits dont le sol de la France recèle une si grande variété. Faudra-t-il que le moindre édifice de l'Italie, où le marbre monumental n'est ni plus beau ni plus abondant qu'en France, conserve toujours cet avantage sur nos plus beaux palais!

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la planche 20, qui représente un des grands escaliers du Louvre, l'offre avec toute la décoration qui doit un jour les enrichir, et que c'est à l'obligeante amitié et même à l'habile main de M. Percier que je dois le dessin des ornemens projetés de ces voûtes. La sculpture n'a rien négligé pour orner ces escaliers, et les lunettes des arcades sont remplies de bas-reliefs qui accompagnent bien la richesse

de l'architecture.

# ESCALIER DU NORD. (Voyez pl. 20 bis.)

LA RENOMMÉE, par M. Dumont (1). — La déesse, couronnée de laurier, tient une tablette qu'elle appuie sur le globe terrestre; entourée d'armes et

(1) M. Jacques-Edme DUMONT, né à Paris en 1761, élève de M. Pajou, remporta le grand prix en 1788. Parmi les différens ouvrages dont il fut chargé, ou remarque ceux qui suivent: une statue du général Marceau, placée dans le grand escalier du palais de la Chambre des pairs. Au salon de 1808, M. Dumont exposa le modèle d'une statue de Colbert qui, exécutée en pierre de douze pieds de proportion, décore le devant de la façade du palais des députés. Une autre statue en pierre, représentant la Justice, et dont le modèle fut au salon de 1812, n'été placée des instrumens des arts, elle paraît inscrire les noms de ceux qui s'en sont fait un dans les arts de la paix et dans ceux de la guerre.

VULCAIN, par le même sculpteur. — Près de sa forge, assis sur des armes, il vient de terminer celles d'Achille, et un de ces trépieds si célèbres chez les anciens et qui devenaient le prix des vainqueurs.

JUPITER, par Chardigny (1). — La tête ceinte du diadème, tenant son foudre de la main droite, le maître des dieux, avançant la main gauche en signe de commandement, semble donner un ordre à quelqu'une des divinités de l'olympe.

Junon, par le même. — A son paon, à son sceptre, on reconnaît l'épouse de Jupiter, la reine des dieux, prête à répandre les richesses et la puissance parmi les mortels qu'elle protége.

LE GÉNIE DE LA VICTOIRE, par M. Montoni (2). — Il distribue des couronnes et des palmes aux guerriers qui les ont méritées et sur terre et sur mer.

LA FORTUNE, par le même. — On a donné pour attribut à la déesse que l'on représente ordinairement aveugle et au-dessus d'une roue, un caducée comme signe du commerce; de la main droite elle vide une corne d'abondance remplie de croix et de récompenses militaires. Si elle est assise, c'est sans doute pour indiquer que c'est une fortune faite et stable.

dans l'intérieur du palais du Temple. On voit dans la salle des Pas perdus, au Palais de justice, une statue de M. de Malesherbes en marbre, par M. Dumont; elle avait été exposée en platre en 1819, de même que le modèle d'une statue du général Pichegru, qui, par les ordres du ministre de l'intérieur, a été reproduite en marbre de dix pieds de proportion, pour la ville de Lonsle-Saulnier. Parmi les ouvrages de M. Dumont, on doit encore nommer la Tragédie et la Comédie, bas-relief qui orne un des œils-de-bœuf de la cour du Louvre (voyez pl. 38); la statue de sapeur de l'arc de triomphe du Carrousel, et, dans le même monument, un bas-relief représentant la Valeur qui accueille avec douceur les habitans d'une ville conquise. On a aussi de lui plusieurs bustes, et, entre autres, eeux des généraux Marceau , Causse , de Boudet.

(1) CHARDIGNY, né à Paris en 1755,

tue de Bonaparte en bronze; en 1812, celle du général Lacour pour le pont de Louis XVI, et, pour le même monument, en 1817, le modèle d'une statue de Bayard.

(2) En 1810, M. MONTONI fit une sta-

remporta le grand prix de sculpture en 1782. A son retour de Rome, il se fixa à Marseille, où il exécuta divers ouvrages; entre autres, plusieurs bas-reliefs fort estimés. On retrouve l'étude et le sentiment de l'antique dans le génie en marbre qu'il fit pour la colonne monumentale élevée près la porte de Paradis, et qui est consacrée à la mémoire des hommes courageux qui , pendant la peste de Marseille en 1720, bravèrent tous les périls pour sauver leurs concitoyens. Les deux bas-reliefs du Louvre cités plus haut, dont Chardigny fut chargé en 1809, furent ses derniers ouvrages; en les terminant, il tomba d'un échafaudage, et mourut dessuites de cette chute en 1809.

NEPTUNE, par M. Bridan fils (1). — Couronné de plantes marines, tenant de la main gauche son redoutable trident, de la droite un gouvernail, le dieu des mers, suivi d'un triton monté sur un dauphin, parcourt les ondes, assis dans une conque traînée par un seul cheval marin.

Céries, par le même. — La déesse des moissons, couronnée d'épis et ayant à la main gauche un bouquet de fleurs, s'appuie sur une corne d'abondance qui répand ses fruits sur la terre: près d'elle, une riche gerbe, une charrue, sont les emblèmes de ses bienfaits; son char dételé, sa torche, indiquent qu'elle se repose des fatigues que lui a causées la recherche de sa fille Proserpine.

## BAS-RELIEFS DE L'ESCALIER DU MIDI. ( Pl. 20 ter. )

LA FORCE, par M. Gérard (2). — Ici Hercule en repos, entouré d'armes et s'appuyant sur le Code des lois, est l'emblème de la force et de la sécurité que donnent à un état de bonnes lois et le courage de ses soldats.

La Justice, par le même. — Le lion, l'épée, les faisceaux, sont des signes caractéristiques de sa force; la balance, de son impartialité. La déesse tourne ses regards vers Hercule, comme pour indiquer l'harmonie qui doit régner entre les lois civiles et les lois militaires.

L'Agriculture, par M. Taunay (3). — Si la charrue, la bêche, la corne d'abondance, annoncent et les travaux et les bienfaits de l'agriculture,

(1) M. Pierre-Charles BRIDAN, né à Paris, est élève de son père. Aux différentes expositions du salon, on vit de lui deux statues modèles en platre, représentant, l'une, Paris qui offre la pomme à Vénus, et l'autre, l'Immortalité. Il fit, en 1800, pour la galerie du Luxembourg, le buste en marbre de Marlborough. Sa belle statue d'Epaminondas blessé, exposée en plâtre au salon de 1802, ne fut exécutée en marbre qu'en 1814. En 1804, il y eut de M. Bridan , au salon , le modèle d'une figure de l'Amitié. Le buste du Titien . en marbre, qui fut exposé en 1808, a été placé dans la grande galerie du Louvre. En 1812 et en 1824, M. Bridan a exécuté en marbre, pour le pont de Louis XVI, les statues colossales du général Wallongne et de du Guesclin ; et pour Dijon , une statue de Bossuet en marbre.

(2) M. François Gérard, né à Paris en 1766, élève de Moitte. En 1808, il mit au salon le modèle d'un bas-relief de l'arc de triomphe du Carrousel, représentant la Sagesse et la Force accompagnées de la Prudence et de la Victoire, et tenant la couronne; en 1814, ce sculpteur fit pour la grille du Carrousel, du côté de la Seine, deux belles figures colossales en pierre, la France victorieuse et l'Histoire ; on vit de lui, au salon de 1817, la Sculpture, modèle d'un bas-relief destiné à la fontaine de la Bastille, et dans les planches 35 et 38 on trouvera les bas-reliefs dont M. Gérard a orné la cour du Louvre. Dans la chapelle expiatoire de la rue de l'Arcade, consacrée par S. A. R. Madame la Dauphine à la mémoire de S. M. Louis XVI, de la Reine et de leur auguste famille, et construite par M. Fontaine, la plus grande partie des sculptures est de M. Gérard. Un bas-relief représente la translation des restes précieux de Louis XVI et de fa Reine à Saint-Denis ; dans quatre pendentifs sont des anges en adoration ; il y en a deux autres dans le fronton de la chapelle.

(3) M. TAUNAY, né à Paris en 1768, frère de l'habile peintre de ce nom, était élève l'Hermès d'une divinité des champs, la flûte de Pan, le bâton du pasteur et du chasseur, rappellent ses plaisirs.

LE COMMERCE, par le même. — Le dieu des eaux tourne ses regards vers l'agriculture, dont il semble attendre les richesses pour en charger ses navires et les répandre dans le monde par mer et par les canaux.

LE GÉNIE DES BEAUX-ARTS, par M. Fortin. — Minerve a quitté ses armes; auprès d'elle s'élève l'olivier de la paix; elle tient une couronne de feuilles de cet arbre, récompense des triomphes obtenus par les arts; la flamme d'une lampe indique le génie qui doit les inspirer, ainsi que le calme et l'assiduité qu'ils exigent.

LE GÉNIE DE LA POÉSIE, par le même — Couronné de laurier, entouré de ses attributs, la lyre, l'arc, le trépied sacré de Delphes, le griffon, Apollon tient une couronne, et, en montrant le buste d'Homère, il semble proclamer que c'est en suivant ses traces que les poètes peuvent la mériter et parvenir à l'immortalité.

LE GÉNIE DE LA GUERRE, par Callamard (1). — La déité qui préside aux combats, armée d'une pique, tenant une couronne, est assise au milieu de

de Moitte : il remporta le grand prix de sculpture en 1792, Je ne trouve cités parmi ses ouvrages que ceux-ci : en 1808, un cuirassier, statue en marbre pour l'arc de triomphe du Carrousel; en 1812 et 1814, M. Taunay a exécuté pour le pont de Louis XVI le modèle d'une statue du général La Salle, et un buste en marbre de Ducis. C'est aussi de lui que sont en grande partie les enfans groupés avec les trophées et les ornemens d'un beau caractère qui décorent la cage du grand escalier du Musée royal, ainsi que les Renommées et la Victoire soutenant les armes de France, dans la façade de l'hôtel des gardesdu-corps sur la Seine. On cite aussi de M. Taunay deux belles figures en marbre qui supportent une grande pendule du cabinet du Roi.

(1) Charles-Antoine CALLAMARD, né à Paris en 1769, y mourut en 1815. Élève de M. Pajou, il remporta le second prix de sculpture en 1793; et comme il n'y cut plus de concours jusqu'en 1797, ce ne fut que cette année qu'il put obtenir le grand prix. Plein d'amour pour son art, il s'y livra à Rome avec ardeur, et, par l'étude

constante et bien dirigée de l'antique, il développa son goût, et joignit au sentiment de la grâce qu'il avait reçu de la nature, la pureté de dessin et l'élégance des formes, que peut seule donner l'étude de la nature bien combinée avec celle des chefs-d'œuvre antiques. On retrouve ces précieuses qualités dans plusieurs des ouvrages qu'a laissés Callamard; entre autres, dans ses statues de l'Innocence et d'Hyacinthe, qui font partie de la galerie d'Angoulème et que je donnerai avec les statues du Musée royal. Parmi ses autres productions on cite plusieurs bas-reliefs de la colonne de la place Vendôme ; celui de l'arc de triomphe du Carrousel où il a représenté les Arts, et qui est traité avec goût; d'autres bas-reliefs que nous verrons dans la salle des Caryatides; une statue en marbre du général d'Espagne, de douze pieds de proportion, et plusieurs bustes. Il est à regretter que Callamard n'ait pas eu le temps de terminer une jolie statue en marbre de l'Adolescence , qui était tout-à-fait dans ce caractère simple et gracieux qui distinguait son talent. Il parait cependant qu'il aurait donné des preuves qu'il savait exprimer la monceaux d'armes; mais ses ailes annoncent son activité, et que, si elle se repose, elle peut encore porter au loin ses exploits.

MARS ou GUERRIER, par le même. — Il est en repos, mais il paraît plutôt disposé à reprendre qu'à déposer les armes; un étendard appuyé sur un Hermés à deux têtes, dont l'une de vieillard et l'autre de jeune homme, indique sans doute l'ancienne et la nouvelle gloire de la France, et les grands souvenirs qui s'y rattachent.

Outre les bas-reliefs que nous venons de parcourir, les grands escaliers du Louvre offrent encore des statues de feu M. Charles du Paty et de M. Bosio, premier sculpteur du Roi: la suite de cet ouvrage les présentera dans la collection des statues modernes du Musée royal. On y trouvera aussi celles qui sont placées dans les immenses salles qui servent aux escaliers de vestibules, ou de communication avec l'entrée du Louvre, du côté de la colonnade, et dont l'une contient quelques statues antiques, et l'autre, celles de grands généraux qui ont illustré la France. Ces belles salles peuvent être mises au rang des pièces les plus remarquables du Louvre: on les doit à MM. Percier et Fontaine; et lorsqu'elles auront reçu la décoration qui leur convient, il sera difficile de se figurer qu'en 1755, ainsi que nous l'avons vu page 389, ces vastes emplacemens, destinés à former de grandes salles, dont les plans de Blondel indiquent les colonnes et les pilastres, étaient morcelés par des distributions de logemens mesquins et par de grandes écuries.

Les deux grands bas-reliefs qui ornent le dessus de porte de chaque extrémité de la salle des Grands-Hommes (pl. 22 bis), sont de M. Petitot père (1).

VICTOIRE SUR TERRE. — La déesse, couronnée de laurier, assise sur des trophées d'armes, tient son sceptre de la main droite, et, s'appuyant sur un bouclier, semble, à la fierté de son regard, méditer de nouveaux triomphes et prête à y voler.

VICTOIRE NAVALE. — Le style du bas-relief monumental exigeait une sorte d'analogie et de symétrie dans la disposition de ces compositions : aussi ces deux figures, à quelques variétés près, ont-elles de grands rapports dans leur

vigueur, ainsi qu'il l'avait déjà fait dans la statue du général d'Espagne, s'il avait pu exécuter un groupe qu'il méditait depuis plusieurs années et qui représentait Thésée terrassant le géant Périphète. On conçoit une idée très-favorable de sa composition d'après l'esquisse qu'il en avait faite, et qu'après l'avoir retouchée dans les derniers instans de sa vie, il laissa à son ami M. de la Fontaine, ancien élève de David et habile bronzier du Musée royal.

(1) M. Pierre Petitot, né à Langres, élève de M. Devosges père, directeur de l'académie de Dijon, remporta en 1784, dans cette ville, le grand prix de Rome. De retour d'Italie en 1789, il fut chargé à Paris de différens travaux. On cite de lui une statue de Condorcet, au Luxembourg; une figure en plâtre représentant la Concorde; deux Victoires, statues colossales en pierre, placées à la grille du Carrousel du côté du nord; en 1819, une statue en marbre de la reine Marie-Antoinette, destinée à être placée à Saint-Denis. Un groupe représentant la mort de Pindare l'avait fait nommer membre correspondant de l'académie de Dijon.

pose et dans leur ajustement. Ici les accessoires caractérisent la Marine; et ces deux Victoires, en jetant leurs regards sur les généraux qui si souvent ont rendu la France victorieuse sur terre et sur mer, semblent fières des faveurs qu'elles leur ont prodiguées.

Ce serait ici le moment de décrire les belles sculptures qui décorent le vestibule de la façade dont nous venons de nous occuper; mais, comme elles ont fait partie de celles des petits frontons de la cour, dont il convient de présenter la suite sans interruption, nous quitterons un instant ce vestibule pour entrer dans la cour et jeter un coup d'œil sur les grands frontons qui la décorent.

DEUX RENOMMÉES COURONNENT UN COQ, attribut de la France, par Nicolas Coustou (pl. 16 C).

Ce fronton de la façade opposée à celle de la colonnade n'est certes pas un des meilleurs ouvrages de Nicolas Coustou (1). Son imagination ne s'est pas mise en frais pour jeter dans un grand espace, dont elles n'occupent qu'une petite partie, deux Renommées qui couronnent un coq, emblème de la France, au milieu d'un cercle formé par un serpent, symbole de l'éternité. Pour compléter l'allégorie, un soleil lance de toutes parts ses rayons; ils sont censés inonder de lumière cette composition, qui doit, en rappelant la devise de Louis XIV, retracer la gloire qu'il a fait briller sur la France. Il est inutile de faire remarquer que le soleil et les nuages, qui donnent de la vie à la peinture, ont toujours été et seront toujours d'un fort mauvais effet dans la sculpture, et qu'ils y répandent un froid mortel. Le dessin des figures , lourd et sans dignité , l'ajustement mesquin des draperies , le peu de grâce des mouvemens, sont loin de donner du talent de Nicolas Coustou l'idée qu'en font concevoir ses belles statues des Tuileries et la Saone en bronze que l'on conserve dans le vestibule de l'hôtel de ville de Lyon. Quoique Coustou et plusieurs de ses élèves doivent être mis au rang

(1) Ce fronton est fort au-dessous de beaucoup d'autres ouvrages de Nicolas Coustou; cependant, ayant adopté la méthode de donner quelques détails sur les artistes lorsque je cite pour la première fois une de leurs productions, je crois devoir la suivre ici et dire quelques mots de cet habile sculpteur. Nicolas Coustou, né à Lyen en 1658, remporta le grand prix de l'académie en 1683; en 1693 il en devint chancelier et recteur, et mourut en 1733. Après avoir étudié sous Coyzevox, son oncle, et avoir mérité d'être pensionnaire du Roi à Rome, il y prit pour guides de ses études les ouvrages de Michel-Ange et de l'Algarde. On voit qu'il les étudia beaucoup plus que l'antique : aussi ses productions ont peu de choses qui le rappellent, et se ressentent souvent beaucoup plus des défauts que des grandes qualités de ses maîtres. Attitudes, expression, draperies, tout y prend l'air moderne, même dans les copies de l'antique, quoiqu'en général les formes soient d'un assez bon choix, bien dessinées, et d'une exécution facile et agréable. Versailles et Trianon possèdent beaucoup de statues de ce sculpteur, auquel on ne peut refuser du mérite et de l'habileté, et qui cut laissé un plus grand nom, si, développant son gout et les facultés dont il était doué, il n'avait choisi ses modèles que dans la nature et parmi les chefs-dœuvre de l'antiquité. La suite des statues de cet ouvrage comprendra celles que Nicolas Couston a faites pour les Tuileries, et il sera question alors des ouvrages qu'on a de lui dans d'autres endroits.

des sculpteurs qui, sous le règne de Louis XIV, ont soutenu l'honneur de la sculpture française, cependant, sortis de la route tracée par Jean Goujon et surtout par les anciens, ils annonçaient déjà la décadence qui les suivit et à laquelle ils contribuèrent malgré leurs talens. Ce n'est que par les principes des grands maîtres de l'antiquité et par la sévérité, la pureté du dessin, que peuvent vivre et fleurir les écoles, et une exécution brillante et facile ne les empêche pas de déchoir et de tomber.

Minerve récompense les Beaux-arts et les sciences (pl. 93), basrelief du fronton méridional de la cour, exécuté en 1814, par M. Le Sueur (1). La déesse, dans une attitude grave et imposante, réunit auprès d'elle les lettres et les arts, leur distribue des couronnes et paraît les animer à de nouveaux succès. D'un côté les Sciences et la Musique, de l'autre l'Architecture, la Sculpture et la Peinture, font hommage de leurs talens à la déesse : sur la droite, la Renommée, prête à les proclamer, semble recueillir avec attention les éloges et les conseils que Minerve adresse aux beaux-arts; à l'autre extrémité de cette scène, le génie du commerce et de l'industrie montre sur le globe les contrées qu'il va éclairer et enrichir en y répandant les lumières et les productions des sciences et des arts.

LE GÉNIE DE LA FRANCE ET MINERVE ENCOURAGENT LES ARTS (pl. 23), par M. Ramey père (2). — Ici se voient réunis autour du génie de la France les arts de la paix et les arts de la guerre. Mars et la Victoire

(1) M. LE SUEUR, élève de M. Pajou . remporta le grand prix en 1780, Daus la même aunée, il fit le tombeau de J. J. Rousseau à Ermenonville, en pierre de Tonnerre; un monument à la mémoire de M. Be Joly, actrice de la comédie française, à Poussaude, près de Caeu, chez M. Longbois ; en 1789 , un groupe de quatre figures de femmes, en marbre, de 3 pieds de proportion , ches M. Bergeret ; deux graudes Renommées et le Destin pour la saile du tirage de la loterie royale ; en 1792 , l'Instruction publique, bas-relief en pierre pour l'église de Sainte-Geneviève, changée en Panthéon ; Albinus et les Vestales . bas-relief pour le palais de la Légion d'honneur ; la statue du général Dugommier , au palais de la Chambre des pairs; la Paix, has-relief en marbre à l'arc de triomphe du Carrousel; en 1814, l'Espérance, figure en pierre de Conflans, de 6 pieds de proportion, placée à la façade du palais du Temple (le modèle en a été exposé au salon de 1824): le bailli de Suffren, statue en marbre destinée au pont de Louis XVI.

(2) M. RAMEY père, ué à Dijon en 1754, remporta le grand prix en 1782; il fut recu membre de l'académie des beaux-arts en 1816. Ses principaux ouvrages sont, au Panthéon, la Musique et l'Architecture, pendentif d'une des petites coupoles au midi ; à l'aucien sénat et à la Chambre des pairs, Minerve et deux Victoires portant des couronnes ; les carvatides du trône ; Scipion , statue de 6 pieds de proportion ; statue du général Kléber, de 8 pieds et demi, au grand escalier de la Chambre des pairs; bustes de Scipion et de trois sénateurs ; deux femmes supportant les signes du zodiaque, bas-relief en plomb, au méridieu du palais de la Chambre des pairs; statue de Bonaparte pour l'ancien sénat; à l'arc de triomphe du Carrousel, un bas-relief qui représentait l'entrevue d'Austerlitz; en 1819, statue du cardinal de Richelieu pour le pont de Louis XVI; en 1834, statue de Pascal, pour Clermont-Ferrand; une naïade de douze pieds, en pierre, pour la fontaine de Médicis au Luxembourg.

présentent leurs guerriers ; Minerve, ayant près d'elle la Justice comme symbole de l'équité de ses jugemens, semble répondre à la France des succès que lai promettent les lois, les sciences, les arts et le commerce.

La marche que nous avons suivie en parcourant le Louvre ne nous a encore fait connaître que des sculptures qui, pour la plupart, sont des temps modernes de ce palais. Appartenant à notre école actuelle, elles ont de grands titres pour exciter notre intérêt ; mais nous allons le reporter vers des productions plus anciennes et qui ne furent pas moins glorieuses pour la sculpture française. Si elle n'a pas toujours réalisé toutes les espérances que ses brillans commencemens avaient fait concevoir à l'époque de la renaissance des arts, s'il y eut de longues lacunes où, se fourvoyant dans des routes dangereuses, elle semblait avoir oublié ce qu'elle avait promis et les principes qui lui avaient mérité des succès à son entrée dans la carrière, nous verrons cependant, en examinant les bas-reliefs et les figures de ronde bosse dont à plusieurs époques elle enrichit la cour et les salles du Louvre, qu'elle a su se relever de ses erreurs, secouer les principes funestes qui l'avaient égarée, et peut-être marcher souvent l'égale de la sculpture italienne, sa rivale. Si les grands maîtres qui, sous François I.er, ouvrirent une nouvelle voie pour notre sculpture et fondèrent son école, reparaissaient, ils pourraient se reconnaître dans leurs descendans régénérés, et être siers des succès qu'ils ont déjà obtenus et de ceux qu'ils

font espérer pour l'avenir.

On voit déjà que je vais attirer les regards sur les ouvrages de notre Jean Goujon, et c'est avec plaisir qu'on les arrêtera sur les sculptures dont il orna la cour du Louvre, et que peuvent envier les plus beaux palais de toutes les autres contrées. Sa grâce, qui lui est toute particulière, est empreinte d'un attrait qui séduit et qui retient : ce n'est pas qu'elle soit à l'abri de tout reproche sous le rapport du dessin et qu'on ne puisse y trouver un peu de manière: mais on sent que s'il a des défauts, ils lui sont naturels et ne sont pas d'emprunt. Aussi ses imitateurs, tout en metfant plus de correction dans leurs ouvrages , n'y ont-ils pas su répandre autant de charme : ce qui n'était que négligence et abandon dans le dessin si coulant de Goujon, est devenu, sous leur ciseau, une affeterie plus calculée et moins naturelle. Il n'est pas douteux que ce grand sculpteur n'ait étudié le style de l'école florentine : on retrouve dans ses productions une partie des qualités et des défauts du Primatice, de Niccolo dell' Abbate, de Vasari, du Bronzin; car de sont les maîtres dont on reconnaît le plus l'influence dans ses ouvrages. Il avait sans doute aussi connu et étudié Michel-Ange; mais on dirait que son esprit doux et tranquille, et qui ne saisissait dans la nature que ce qu'elle lui offrait de gracieux, tremblait devant l'ardent et fougueux génie de ce colossal Michel-Ange, dont les rapides conquêtes dans l'empire des arts ne connaissaient pas de bornes, et qui, brisant toutes les entraves et s'élancant au-delà du possible, contraignait, à force de hardiesse et de sierté, l'esprit étonné à lui pardonner et même à admirer ses écarts. Goujon, plus calme, n'eût su les concevoir, et il n'y puisa pas ces grandes leçons que donnait Michel-Ange et que lui seul pouvait comprendre; lecons qui, du reste, ne produisirent pas en Italie, de son vivant, et encore moins après sa mort, les résultats qu'avait esperes ce grand homme (1). De brillans défauts, l'appareil exagéré de la science et de la force, séduisent les esprits ardens souvent plus que ce que la raison et le calme offrent de pur et de régulier : aussi vit-on l'école de Michel-Ange outrer les attitudes, les formes, les expressions, que le maître avait déjà prononcées avec trop de violence. On n'avait pas sa science profonde: et ce qui chez lui était un excès de vigueur et l'explosion de la puissance de sa pensée, devint chez ses copistes de l'ampoulé et une sorte de fanfaronnade d'énergie. Tout était grand chez Michel-Ange; son génie sévère ne trouvait la beauté que dans la force : les grâces n'étaient pas les divinités auxquelles il sacrifiait et qui dirigeaient son ciseau, et ses figures de femmes, douées d'une beauté fière et robuste, si elles avaient plus de pureté dans leurs formes et plus de cet idéal des Grecs dans le style de leurs têtes, eussent rappelé les sévères et graves divinités d'Homère. Parmi les productions de ses élèves, il y en a peu qui inspirent cette admiration que commande un grand caractère, et qui rachètent par cette imposante qualité la pesanteur et la manière de leurs contours ou de leurs attitudes.

Ce n'était pas la force qui séduisait le plus Jean Goujon ; il se sentait porté vers les compositions et les formes gracieuses : aussi ses figures de femmes sont-elles, en général, supérieures à celles d'hommes; et il est plus que douteux qu'aucun des sculpteurs des plus beaux temps de l'Italie l'emporte sur lui sous ce rapport. C'est surtout dans les bas-reliefs d'un effet doux et de peu de saillie, qui présentent plus de difficultés que ceux de haut-relief, et c'est aussi dans les compositions où la sculpture doit s'accorder avec l'architecture, que cet habile homme a été rarement atteint. Quoiqu'il eût une sorte de prédilection pour le style de quelques maîtres de l'école de Florence, cependant, loin d'être servile imitateur, il sut se créer une manière qui lui est propre et qu'on ne retrouve pas chez les sculpteurs florentins. La grâce de ses figures de femmes est remplie de dignité et de grandeur. Si l'on y reconnaît, ainsi qu'il a déjà été dit, quelque manière, ce n'est pas tant dans les poses et dans les airs de tête que dans les ajustemens et dans les draperies. Goujon s'était fait, dans cette partie si importante de la sculpture, un style particulier : il n'employait pas les costumes de son temps, quoiqu'il aimât cependant à faire entrer dans ses ornemens les perles et les bijoux dont on se parait alors; mais tout est ajusté avec un goût qui est entièrement à lui : ce n'est certainement pas la simplicité de l'antique des bons temps; mais l'ensemble de ses draperies et de ses dispositions est mieux combiné, et avec plus de grâce, que ce que présentent les productions des écoles italiennes de son temps.

On ne saurait trouver que la sculpture italienne du xvi.e siècle se soit,

(1) Voyez, sur Michel-Ange, le beau écrivain porte sur ce grand homme un jugement rempli d'idées profondes et aussi

chapitre de M. le comte Cicognara, Storia &c., t. V, p. 103 et suiv., où ce savant justes que lumineuses.

en général, distinguée, même du temps de Michel-Ange, par le choix et le bon goût dans l'ajustement des draperies. Que n'a-t-elle suivi, en les perfectionnant, les principes si simples et si vrais de ses premiers maîtres du xiv.º et du xv.º siècle, de Nicolas, de Jean, d'André de Pise, du grand Donatello, de Ghiberti, d'André Riccio, et de plusieurs autres de cet âge d'or de la sculpture italienne, dont on peut prendre une idée dans la troisième livraison de l'ouvrage de M. le comte Cicognara (1)! En suivant

(1) Parmi les ouvrages que contient cette curieuse livraison, où, malgré les graveurs, on reconnaît les bonnes intentions des sculpteurs, en ne considérant leurs productions que sous le rapport des draperies, on peut citer celles que je vais indiquer sommairement. - Pl. 2, de belles figures de Nicolas della Quercia et du Tribolo à Saint-Pétrone de Bologne. -Pl. 5, une charmante Annonciation, une patère digne de l'antique, un crucifix, du Donatello ; pl. 6, son superbe S. George et son Zuccone de Florence : je ne sais si, pour les draperies, la sculpture d'Italie a jamais été plus loin et s'est plus rapprochée de l'antique. - Pl. 7, une belle descente de croix du même sculpteur; pl. 9, des anges de lui, à Saint-Antoine de Padoue, la plupart pleins de naïveté et de grâce; à Saint-Jean à Florence (pl. 10), des figures du mausolée du pape Jean XXIII. - Pl. 16, une Sainte Vierge de Giuliano da Majano, au chateau neuf de Naples. - Pl. 20 et 21, les admirables bas-reliefs de Lorenzo Ghiberti dans la cathédrale de Florence et sur les portes de Saint-Jean ou du Baptistère, que Michel-Ange appelait les portes du ciel; son S. Mathieu, tout-à-fait dans le caractère de l'antique. - Pl. 22, bas-reliefs de Luca della Robbia : les draperies des anges sont d'une charmante composition; pl. 23-24, il y en a aussi de très-bien du même sculpteur. - Pl. 26, sculptures de Benedetto da Majano qui ornent la chaire de l'église Sainte-Croix à Florence. - Pl. 31 - 33, de belles sculptures de Mino de Fiesole au tombeau du marquis Hugo à Florence. - Pl. 36, détails du beau candélabre d'André Riccio à Saint-Antoine de Padoue. - Pl. 39, une jolie statue de femme des tombeaux des Mocenigo à Venise, imitée de l'antique, si même ce n'est pas une figure antique qui a été restaurée. - Pl. 40, un beau bas-relief d'Antonio Lombardi à Saint-Antoine de Padoue offre aussi beaucoup d'inspirations de l'antique, de même que (pl. 41) la Sainte Vierge et le S. Pierre de l'autel de Notre-Dame della Scarpa, dans l'église de Saint-Marc à Venise, et (pl. 42, 43) le superbe mausolée Vendramin à Venise : des figures charmantes de femmes et d'enfans (pl. 44), de très-petite proportion, seraient aisément prises pour de l'antique. - Pl. 52, figures de Niccolo dell' Arca et de Properzia de Rossi. -Pl. 53, statues colossales de Ciccione à Saint-Jean de Carbonara et à Saint-Dominique-Majeur, à Naples. Je terminerai cette espèce de revue des productions de la sculpture d'Italie au xv.º siècle, ou du moins avant la grande vogue de l'école de Michel-Ange, par le beau bas-relief d'Alphonse Lombard, représentant (pl. 50), dans une composition de quatorze figures, Jésus-Christ ressuscitant la jeune fille de Naîm. Je ne crois pas que la sculpture italienne ait jamais rien produit de mieux, sous le rapport de la composition et de la dignité des attitudes, du dessin et de l'expression ; les draperies y sont traitées dans le caractère et le goût des anciens. Parmi les bas-reliefs du xvi.e siècle en Italie, il n'y en a pas qui vaille celui-ci, qui, au reste, est daté de 1519, et se trouve dans l'oratoire della Vita à Bologne. Si les écoles italiennes avaient toujours suivi la même route qu'Alphonse Lombard, elles se fussent plus approchées de la perfection des Grecs, surtout dans l'expression convenable à la sculpture, et dans l'art de disposer avec goût les draperies et de revêtir une figure de manière à montrer sans affectation toute la nature comme un guide sur, ils avaient, pour ainsi dire, deviné la marche des grands maîtres de l'antiquité. Et d'ailleurs, quoique les débris de la sculpture ancienne retirés des monumens fussent peu nombreux et peu répandus jusqu'à une époque assez avancée du xv.º siècle, on voit cependant, à n'en pouvoir douter, qu'ils avaient été utiles à plusieurs de ces habiles sculpteurs qui précédèrent Michel-Ange. On s'éloigna de ces modèles, lorsque, se jetant dans des systèmes et des conventions, on quitta la route qui avait été tracée avec tant de simplicité. Ce n'était pas Michel-Ange dont le talent fût propre à faire prendre une bonne méthode de draperies : on dirait qu'il les regardait comme peu dignes d'exercer ses méditations; il ne pouvait s'astreindre à les combiner de manière qu'elles suivissent avec facilité les formes des corps qu'elles enveloppent. Qu'on examine avec impartialité les planches 56-57 de la quatrième livraison de l'ouvrage de M. le comte Cicognara, et l'on verra si même le Moïse, regardé avec raison comme un des chefs-d'œuvre les plus remarquables de Michel-Ange, si sa Vierge soutenant sur les genoux Jésus-Christ mort, ne donnent pas lieu de reprocher aux draperies d'être lourdes et souvent

la beauté des formes, et à faire deviner celles qu'on ne découvre pas : car souvent dans les figures du xvr.º siècle, il y a de la prétention et presque de l'indécence dans la façon dont on ajuste les draperies pour laisser voir le ru. Ce n'était pas ainsi qu'en agissaient les Grecs; et leurs figures, dans toute la nudité où ils les offrent, sont plus décentes que bien des statues drapées du xvi.º siècle.

Au reste, on est forcé de reconnaître, dans l'intérêt des arts , que les planches de l'ouvrage de M. le comte Cicognara font grand tort à la plupart des scuiptures qu'elles représentent : il me scrait facile de fournir de nombreuses preuves à l'appui de ce que j'avance; je me contenterai de citer, comme exemples, l'admirable candélabre d'André Riccio, et le riebe support des étendards de Venise par le Léopardi. Cette planche 39 est donnée comme bien gravée, de même que les planches 43-44, qui offrent le beau mausolée Vendramin. Que l'on compare ces deux planches, et l'on jugera, à part le travail, qui est plus que médiocre, que l'une ou l'autre est inexacte, ou même que toutes les deux le sont. On dirait à peine que c'est le même monument ; toutes les figures , grandes ou petites, et je n'en excepte pas une, quoique les mêmes, sont toutes différentes d'attitude

et de costume dans les deux planches. Vétues dans l'une, elles sont déshabiliées dans l'autre : ici , elles sont loin d'atteindre le haut des arcades où elles sont placées; là, les arcades n'ont pu les contenir, et elles touchent presque de leurs têtes l'entablement: dans la première planche, le bras droit manque au doge, et il est vêtu en partie d'hermine; dans la seconde, ou lui a rendu son bras, et on le dépouille de son hermine. Il n'y a presque aucune des divisions du monument et aucun de ses ornemens qui soient semblables dans les deux planches : ici, ce sont des satyres ; là, des enfans les remplacent. On ne sait à laquelle des deux gravures ajouter foi, d'autant plus que M. le comte Cicognara en loue l'exactitude. De telles planches, et il v en a un grand nombre de ce genre, donnent l'idée la plus fausse de monumens dont M. le comte Cicognara fait avec raison l'éloge, et sur lesquels il s'exprime souvent de la manière la plus juste. Il est triste de penser que, pour être mises d'accord avec son bel ouvrage, après tant de soins et de dépenses, elles demanderaient presque toutes à être refaites. L'opinion que j'émets ici n'est qu'en faveur des arts et du monument littéraire que leur a consacré M. le comte Cicognara; car je puis dire de lui : Mihi nec beneficio nec injurid cognitus.

mal combinées dans la disposition et la répartition des masses et des plis. Ne paraissent-elles pas plutôt faites pour étouffer que pour couvrir les corps, qu'elles écrasent? Au lieu de suivre et de laisser voir la direction des membres, parfois elles les coupent, et l'on dirait que ce sont des vêtemens jetés sur des figures nues pour les dérober aux regards, et qui ne doivent pas y rester. Qu'on poursuive l'examen des planches (1) qu'offre la quatrième livraison de l'ouvrage de M. le comte Cicognara, et qu'on dise si, à l'exception de quelques figures, et en petit nombre, de Sansovino, de Rustici, de Guillaume della Porta, de Bandinelli, il y en a beaucoup, dans ces beaux temps de la classique Italie, dont on voulût donner les draperies pour modèles, et qui ne fassent pas reporter avec regret les regards vers celles du xv.º siècle, mieux raisonnées et plus motivées dans leurs attaches, leurs jets et leurs développemens. Nous verrons que plus tard le style simple et pur de ces premiers maîtres ne revint pas animer les écoles d'Italie, aux époques qui suivirent celle des élèves de Michel-Ange, et que si le mauvais goût dans l'ajustement des draperies se glissa dans notre école, ce fut peut-être en grande partie à l'Italie qu'elle le dut.

Ces considérations me portent à croire que ce n'est pas sans quelque raison que M. Émeric David, en parlant des arts du dessin en général, a avancé, ce qui révolte M. le comte Cicognara (2), que « ce serait une question » neuve et bien digne d'examen, que celle de savoir si les artistes italiens » employés par François I.\* à Fontainebleau, si les Rosso, les Primatice, » les Cellini, dont le dessin systématique se ressentait déjà des erreurs qui, » de leur temps, commençaient à entraîner l'Italie vers sa décadence, si » ces maîtres, dis-je, n'ont pas égaré notre école, au lieu d'améliorer ses » principes, en l'induisant à abandonner sa manière simple et franche, pour » y substituer le style de convention qu'ils avaient eux-mêmes mis à la » place de la grâce naturelle de Raphaël. Quant à moi, ajoute M. Émeric » David, je crois qu'il est résulté de cette révolution un mal réel pour la » France (3), &c. »

(1) En examinant les ouvrages que contiennent en grande quantité ces planches où M. le comte Cicognara a sans doute réuni ce que l'Italie possede de plus beau en sculptures du xvi.c siècle, je ne crois pouvoir citer, sous le rapport des draperies, quoiqu'il y eut encore bien des choses à reprendre, que les productions suivantes: le Moise de Michel-Ange (pl. 56); - un S. Jean , de Baccio da Montelupo ; - le mariage de la Vierge, de Giovanni dall' Opera ; - une femme assise , de l'Ammanato ( pl. 60 ); - trois belles figures de Baccio Bandinelli ( pl. 64 et 65); - S. Jacques le Mineur, de Giovanni dall' Opera ( pl. 61 ); - deux superbes figures de Rustici; - le S. Jean-Baptiste du Sansovino (pl. 62); - la Paix, de Léon Lioni (pl. 69); — deux grandes figures michel-angelesques de Guillaume della Porta, qui rappellent celles des tombeaux des Médicis à Florence (pl. 80); — un bas-relief de Daniel de Volterre (pl. 81); — de charmantes gravures sur cristal de roche, par Valerio de Vicence (pl. 87); — et un bel ivoire (pl. 88). Quant aux planches où sont gravées quelques productions de nos sculpteurs du xvı.c siecle, je ne les cite pas; elles n'en donneraient pas une idée juste, et souvent c'est à peine si l'on peut les y reconnaitre.

(2) Voyez Storia &c. du comte Cicognara, t. IV, p. 436.

(3) Voyez la Revue encyclopédique,

Et au fait, qui pourrait contester que la sculpture ne se fût élevée en Italie, et par consequent en France, où on l'imita, à un plus haut degré de perfection, et n'eût été plus près de celle des Grecs, si, dans ses conceptions, elle s'était toujours inspirée du goût pur et angélique de Raphaël, dont la sagesse et la simplicité d'expression conviennent parfaitement au génie qui doit diriger les compositions de la sculpture? Est-ce manquer à la reconnaissance que l'on doit à cette seconde patrie des arts, que de regretter que le génie divin de Raphaël, que son ame si douce et si sensible aux impressions de la beauté, n'aient pas toujours animé les écoles d'Italie? En étudiant la nature avec Raphaël, en choisissant avec son sentiment exquis ce qu'elle offre de plus parfait, en le rendant avec sa grâce et sa naïveté, la sculpture italienne se serait plus rapprochée de cette beauté surhumaine, qu'on sent plutôt qu'on ne peut la définir, et dont les artistes grecs possédaient le secret; secret que Raphaël, plus que tout autre, sans être servile imitateur des Grecs et en s'identifiant avec eux, a su s'approprier, tel que l'abeille, dont le doux nectar rappelle vaguement les sucs et les parfums des fleurs, sans que l'on puisse y reconnaître chacune de celles qui ont été en proie à ses heureux larcins.

Si les arts ont fait la gloire de l'Italie, la peinture, ce me semble, y a encore plus contribué que la sculpture. Les ouvrages de ses grands peintres approchent plus que les productions de ses sculpteurs, de la perfection à laquelle les Grecs avaient porté les arts, et dont nous donnent une idée, probablement encore incomplète et au-dessous de ce qu'elle devait être, les chefs-d'œuvre qu'ils nous ont laissés en sculpture, en pierres gravées et en médailles : car les fragmens médiocres de peinture que nous possédons, quoique nombreux, sont trop peu importans, n'ayant servi qu'à décorer les murailles des appartemens, pour pouvoir appuyer de leur témoignage des parallèles entre la peinture des anciens et celle des modernes. En accordant à la sculpture italienne qu'elle ait, ainsi que chez les Grecs, cherché le beau idéal, ce qu'on pourrait lui contester, il y aurait encore lieu de n'être pas d'accord avec M. le comte Cicognara (1), et de ne pas ratifier tous les complimens qu'il lui adresse, en dépréciant la sculpture française, lorsqu'il dit que les Italiens marchèrent avec succès vers la perfection des Grecs, tandis que les autres tentèrent avec moins de bonheur ce que la nature ne parut accorder exclusivement qu'à la terre classique de l'Italie. Mais la sculpture italienne a-t-elle bien trouvé cette perfection, ce beau idéal des Grecs, vers lesquels elle marchait avec tant de succès? Est-il empreint dans les œuvres de ses plus grands statuaires? Se croit-on, même en les admirant, transporté devant les chefs-d'œuvre des Grees? Phidias, Alcamene, Praxitele, Lysippe, s'y seraient-ils reconnus? y auraientils retrouvé leurs principes et leur goût? auraient-ils brigué d'y inscrire leurs noms? Je ne puis me le persuader, et je croirais plutôt que Protogène, Zeuxis, Parrhasius, Apelle, seraient restés frappés d'étonnement et enchantés devant les admirables peintures de la chapelle Sixtine et des loges ou des grandes fresques du Vatican.

<sup>(1)</sup> Tome IV, p. 425.

Si les Grecs ont atteint la perfection de la beauté, si leurs chefs-d'œuvre en sculpture font éprouver un charme irrésistible, la sculpture italienne peut-elle se flatter de produire le même effet? Ses ouvrages les plus parfaits paraissent avoir été conçus dans un autre système que ceux des Grecs. Souvent, sans doute, ils offrent de grandes beautés; mais ce n'est pas cette beauté des Grecs, qui élève l'ame et la transporte dans un monde inconnu et céleste, et paraît au-dessus de celle qui fut accordée à la nature humaine. La sculpture italienne a-t-elle jamais pris un essor aussi sublime? Dans ses momens les plus brillans, n'est-elle pas encore restée bien en arrière de la perfection des Grecs, et peut-on convenir avec M. le comte Cicognara que l'Italie ait reçu exclusivement, de la nature, des faveurs qu'en mère injuste elle aurait refusées aux autres peuples? N'est-il même pas permis de douter que les principes que suivaient les écoles d'Italie au xvi. siècle, les eussent conduites à la perfection des Grecs? Il en serait sorti sans doute des chefs-d'œuvre; mais ils auraient été le résultat d'idées moins relevées, moins générales, que celles des Grecs. Ils tiendraient plus à la terre; tandis que ceux que créa l'imagination de ce peuple né pour les arts, et nous ne possédons pas ceux qu'ils admiraient le plus, semblent avoir eu pour modèles une beauté que les passions, les habitudes terrestres, n'ont pas altérée, qui n'existe plus sur la terre, et qui, s'affranchissant de ce qu'elle avait de matériel, s'est réfugiée dans le ciel.

Il est donc permis de croire que si l'Italie, au xvi.º siècle, nous a rendu de grands services sous le rapport des arts, et si nos sculpteurs y ont trouvé des maîtres qui ont pu leur être très-utiles, ils auraient fait encore plus de progrès si, s'attachant moins à suivre les principes de l'école florentine, ils s'étaient mieux pénétrés de la simplicité de celles des xiv.º et xv. siècles, et s'ils eussent plus profité des leçons que leur offraient l'antique et Raphaël. A quel point ne serait pas parvenu notre Jean Goujon, si, pour développer le goût et la grâce dont il était doué, il n'eût eu recours qu'à l'étude de la nature, aux chefs-d'œuvre des anciens et à ceux du divin peintre d'Urbin? On n'eût pas si souvent retrouvé dans ses ouvrages une partie de l'affectation et du style de convention qu'au milieu de grandes beautés l'on peut reprocher à l'école de Florence. Ses draperies sont cependant d'un caractère particulier, et les sculptures de Michel-Ange et de ses élèves ne lui en ont pas fourni les modèles. On les retrouverait plutôt, ainsi que je l'ai déjà indiqué, dans le style de maître Roux, de Vasari, et surtout du Primatice, de Niccolo dell' Abbate, qui avaient laissé de si riches monumens de leurs talens dans ces belles peintures de Fontainebleau, dont bientôt il n'existera plus que la place qu'elles avaient décorée, et des souvenirs dans les croquis de ceux de nos peintres et de nos architectes qui les ont vues avant qu'elles fussent réduites à un si triste état. Goujon offre aussi de certains agencemens de draperies que présentent les ouvrages de Cellini, quoique certainement notre sculpteur disposat les siennes avec plus de goût : mais ce goût quelquefois est un peu maigre; et quoiqu'en général elles ne nuisent pas à la pureté des contours des figures, et qu'elles les suivent avec souplesse et avec grace, souvent aussi, n'offrant pas d'assez grands partis, trop subdivisées, trop brisées, et semblant vouloir rivaliser avec la peinture et affecter la prétention d'être plus légères que ne l'admet la sculpture, ces draperies tombent dans un papillotage qui ne convient pas à sa sévérité, et que la peinture, malgré toutes les ressources qu'elle trouve dans la couleur et la lumière, a souvent bien de la peine à se faire pardonner. Quelque belles que soient les figures de plusieurs œils-de-bœuf du Louvre de la main de Jean Goujon, elles nous offrent des exemples de ces imperfections qu'il sut, il est vrai, racheter par de grandes beautés, par une élégance de formes que ne leur font pas perdre quelques incorrections de dessin, et que peuvent lui envier les plus grands sculpteurs des écoles d'Italie.

Lorsqu'on parle de Jean Goujon, il est difficile de le séparer de Paul Ponce Trebati, l'un des artistes italiens que François I.er attira en France, où il paraîtrait que cet habile sculpteur passa une grande partie de sa vie. Les auteurs italiens, et entre autres Vasari, n'en rapportent aucune particularité, et n'indiquent ni les époques de sa naissance et de sa mort, ni sa ville natale, Si, comme l'avance M. le comte Cicognara (1) en voulant nous enlever le Poussin, ce grand peintre, qui, selon lui, n'est né en France que par une bizarrerie du hasard, si, comme il le dit, la patrie d'un artiste est le pays où il a reçu les meilleures leçons, et où son talent est arrivé à son plus haut point de perfection, nous aurions à réclamer Paul Ponce, dont il n'existe peut-être aucun ouvrage en Italie, et dont le talent, parvenu probablement en France à toute sa maturité et à sa perfection, nous a laissé de nombreuses productions d'une beauté comparable à tout ce que possède de mieux l'Italie en sculpture monumentale. M. le comte Cicognara ne cite aucun de ses ouvrages parmi les sculptures d'Italie; il est vrai qu'il ne dit aussi presque rien de ceux qu'il exécuta en France, et qu'on

(1) Il est bien à regretter pour le Louvre qu'aux talens de Jean Goujon et de Paul Ponce n'ait pas pu se réunir celui de ce Jacques d'Augoulème qui, dans le même temps, étonnait Rome par la beauté de ses productions, et qui même, si l'on en croit Vigenère (sur Callistrate, p. 855), ent la gloire de voir une de ses statues, un S. Pierre, préférée, en 1550, par les artistes italiens, à celle qu'avait faite Michel-Ange. M. le comte Cicognara (t. V, p. 363) ne veut pas absolument que le fait soit possible, et il s'indigne, et contre M. Émeric David (Art statuaire, p. 451), et contre ceux à qui il viendrait même l'idée d'admettre cette possibilité. Il me paraît cependant, à mes risques et périls, que non seulement la chose est possible, mais même qu'elle est plus que probable. On n'a d'abord aucune raison plausible de suspecter la

bonne foi de Vigenère, grand admirateur, ami même de Michel-Ange, qui fui accordait, ce qui était une faveur très-particulière, la permission de le voir travailler. Ce qu'il avance sans phrases , sans prétention , comme une chose consue, dont il a été presque témoin, et qui faisait le plus grand honneur à Jacques d'Angoulème, parait porter le caractère de la vérité. Et n'auraitil pas craint d'être démenti par les enthousiastes de Michel-Ange, s'il eût inventé, à l'honneur de Jacques d'Angonlème, un succès qui, à leurs yeux, si c'ent été un conte, serait devenu un outrage, un blasphème, contre Michel-Ange? Il me semble donc que plus ce fait est extraordinaire et presque incroyable, plus il mérite qu'on y ajoute foi. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'admettre, ce qui répugne à M. le comte Cicognara, qu'il y ait eu un concours posin'en trouve pas dans les planches de l'Histoire de la seulpture. C'est une lacune; car, soit que Paul Ponce appartienne par sa naissance et ses premières études aux écoles d'Italie, soit que le long séjour qu'il fit à Paris et à Fontainebleau le fasse, pour ainsi dire, considérer comme Français, il n'en est pas moins un des sculpteurs qui ont fait le plus d'honneur à leur art, et il y en eut peu en Italie qui aient eu sur lui, surtout dans la sculpture destinée aux grands édifices, une supériorité incontestable.

Il paraît que dans ses travaux, du moins au Louvre, Paul Ponce fut associé à Jean Goujon : aussi se trouve-t-on embarrassé pour assigner à chacun de ces sculpteurs les ouvrages qui lui appartiennent; et assez généralement on donne à celui-ci plusieurs des petits frontons de la cour, qui sont cependant de Paul Ponce : Germain Brice, dans sa Description de Paris, les lui attribue positivement. Quand on ne serait pas appuyé par ce témoignage, l'examen de ces bas-reliefs (pl. 21 - 26) y ferait reconnaître un caractère différent de celui des productions de Jean Goujon : on y trouve une expression plus ferme, plus prononcée, une vigueur plus michel-angelesque, que dans les ouvrages de Jean Goujon, dont les figures de femmes se distinguent par cette élégance et cette finesse de contours, peut-être un peu recherchées, qui n'appartiennent et qui ne vont bien qu'à lui, et que, si j'osais, je comparerais à la gentillesse un peu maniérée des poésies de son contemporain Marot. Les figures de Paul Ponce, au contraire, frappent par une grandeur et une fierté de style qui rappellent Michel-Ange dans ses meilleures productions. Quoique l'on y reconnaisse l'école de ce grand homme, cependant Paul Ponce n'en a pas conservé tout le caractère; il l'a adouci, et peut-être y trouverait-on plus de pureté et de noblesse que dans la plupart des ouvrages des élèves de Michel-Ange. Le long séjour que Paul Ponce a fait en France, la liaison qu'on peut croire avoir existé

tif entre Michel-Ange, ce colosse de renommée, et Jacques d'Angoulème. Michel-Ange avait fait une statue de S. Pierre; Jacques, sans être son émule et encore moins son rival, en avait fait une autre : on les a comparées, et la dernière a été préférée. Ce ne serait pas la première ni la dernière fois qu'un maître, inférieur de talent à un autre, aurait eu une heureuse inspiration, et qu'il aurait produit un ouvrage qui l'ent emporté sur celui d'un artiste habituellement plus habile. Michel-Ange avait d'ailleurs alors soixante-scize ans, et à cet âge le talent peut se ressentir du poids des ans. Il n'existe plus rien, il est vrai, des productions de Jacques d'Angoulême citées avec tant d'éloge par Vigenère, et l'on ignore ce qu'est devenue une superbe statue de l'Automne qu'il avait faite pour Meudon. Mais la disparition de ses ouvrages ne serait pas un motif de douter de son talent : et M. le comte Cicognara ne se plaint-il pas (t. V, p. 177) de ce que plusieurs chefs-d'œuvre de Michel - Ange en marbre et en bronze se sont perdus, et en Italie, et à Rome même, où il était, pour ainsi dire, l'objet d'un culte public, et où ses ouvrages attiraient sans cesse des admirateurs ? Est - il donc extraordinaire que ceux de Jacques d'Angoulème, dont plusieurs même étaient modelés en cire, aient éprouvé le même sort? et serait-ce une raison pour qu'avec aussi peu de convenance que de critique M. le comte Cicognara traitat de fable et d'ineptie ce que Vigenère et d'autres auteurs français ont rapporté des succès obtenus par cet habile sculpteur sur Michel-Ange? Que de victoires remportées sur les plus grands généraux par de moins illustres capitaines!

entre lui et Jean Goujon, ne permettent-ils pas d'admettre que ces deux habiles artistes se sont prêté de mutuels secours, et qu'il s'est fait entre eux, pour ainsi dire, un échange de qualités qui dut être utile au talent de l'un et de l'autre, et y apporter quelque modification? Ne se pourrait-il pas que Goujon eut appris de Paul Ponce à mettre de la noblesse et de la dignité dans ses figures, et que celui-ci eût cherché à se rapprocher de la grâce de son émule? La manière de draper de Jean Goujon aurait eu aussi quelque influence sur celle du sculpteur italien : car, autant que l'on peut s'en rapporter aux planches de la quatrième livraison de M. le comte Cicognara, il est à remarquer que dans les ouvrages, soit de ronde-bosse, soit de basrelief, de l'école de Michel-Ange ou des autres sculpteurs italiens du xvi. e siècle, on ne trouve pas le genre de draperies qu'a suivi Paul Ponce. Il se peut bien qu'il lui ait été en partie inspiré, ainsi qu'à Goujon, par le Primatice, qui dirigeait leurs travaux; mais cependant il est probable aussi que l'exemple de Goujon y aura contribué. Ce n'est pas que je prétende que les draperies de Paul Ponce soient exemptes de reproche, et qu'en s'éloignant du style de l'école de Michel-Ange, il les ait toujours combinées avec le goût pur et la sagesse de l'antique. On trouve encore dans ce sculpteur de la manière et une abondance de détails qui nuit souvent à la grandeur de l'ensemble. Souvent aussi ses draperies, dont on ne se rend pas bien compte, ne tombent pas comme elles le devraient; elles sont trop froissées et s'ajustent mal, surtout autour des jambes, et quelquefois la disposition y décèle plus de pratique et de convention que d'étude de la nature. Une partie de ces défauts peut cependant trouver une cause et une excuse dans la difficulté et la contraction des attitudes que la forme peu favorable des frontons forçait l'habile sculpteur de donner à ses figures. Mais, au reste, qu'on examine avec soin et sans prévention les planches 56 à 90 de la quatrième livraison de l'ouvrage de M. le comte Cicognara, et l'on se convaincra facilement que les draperies étaient la partie la plus faible de la sculpture italienne du xvi. siècle. En s'écartant de la manière simple des sculpteurs des xiv. et xv. siècles, Michel-Ange fit, sous ce rapport, une révolution funeste aux écoles d'Italie; et parmi tous les ouvrages du XVI.º siècle que donne M. le comte Cicognara, qui certainement a choisi ce qu'il y avait de mieux, on verra qu'il y en a très-peu dont on puisse de bonne foi comparer les draperies à celles de Jean Juste de Tours, de Jean Cousin, de Bontemps, de Jean Goujon, et de Paul Ponce, qui adopta en partie leur manière.

De ces considérations sur le caractère des ouvrages de Jean Goujon et de Paul Ponce, je passerai à la description de ceux dont ils ont orné le Louvre. Si je commence par ceux du dernier de ces sculpteurs, c'est qu'ils se présentent d'abord à nos regards dans le vestibule de la colonnade. Ces beaux bas-reliefs (voyez pl. 21-22) remplissaient autrefois deux petits frontons de la cour du Louvre dans l'angle que fait la façade qui regarde le nord avec celle qui est tournée vers l'est. Lorsqu'on fut obligé de détruire de ce côté l'attique, pour le remplacer par le troisième ordre de Perrault, on ne trouva pas pour ces bas-reliefs de place plus convenable

que les lunettes de la voûte de ce vestibule; mais on ne put pas y ajuster les figures qui accompagnaient ces frontons. Quoiqu'elles ne fassent plus partie du Louvre, et qu'elles soient dans des salles de l'école royale de dessin aux anciens Petits-Augustins, j'ai pensé qu'on ne me saurait pas mauvais gré de les regarder comme une dépendance du Louvre, et d'en reproduire ici les dessins.

LA JUSTICE (pl. 21). — La balance et l'épée, emblèmes de l'équité et de la sévérité des lois, font reconnaître le génie de la justice dans cette belle figure ailée; mais peut-être aurait-on raison de desirer dans sa pose quelque chose de plus grave, et, dans le style et l'ajustement de ses draperies, une sévérité qui donnerait plus de dignité à cette austère divinité, et qui serait plus en harmonie avec ses redoutables et salutaires fonctions.

NUMA. — Ce roi, dont les sages lois et les institutions adoucirent les mœurs des Romains, et qui régla les cérémonies de la religion, est ici représenté dans le costume de grand-prêtre, près d'un autel sur lequel brûle le feu sacré; une patère à la main, la tête voilée et couronnée de laurier, il est prêt à offrir un sacrifice. Le camille, ou jeune ministre des autels, que l'on a placé près de lui, un couteau de sacrifice à la main, est assis sur les dépouilles de la victime qu'il vient d'immoler. La pose de Numa, dont la tête est fort belle, paraît un peu gênée par l'espace, et la draperie n'est pas, dans la partie inférieure, aussi bien ajustée que dans la supérieure.

ZALEUCUS. — C'est sans doute pour établir une sorte de liaison entre ses personnages, qui n'ont cependant aucun rapport historique entre eux, que le sculpteur a dirigé l'attention du camille vers un jeune homme qui se crève un œil d'un coup de poignard. Zaleucus son père, parmi les lois qu'il avait données aux Locriens, en avait porté une dont l'infraction était punie par la perte de la vue : son fils, l'ayant transgressée, encourut cette terrible punition; le législateur crut satisfaire à la loi en partageant la peine entre son fils et lui, et chacun d'eux se creva un œil. Comme disposition, ces figures sont moins bien que les autres, et les jambes de Zaleucus font surtout un très-mauvais effet. Il paraît, au reste, que plusieurs de ces personnages de haut-relief, placés sous les frontons, pourraient ne pas être de Paul Ponce; et il y en a où l'on ne retrouve ni sa grande manière, ni sa composition savante.

LA RELIGION (pl. 22). — La tête couverte d'un grand voile qui retombe sur ses épaules et enveloppe en partie une large robe qui descend jusqu'à ses pieds, assise, et dans une attitude calme, la Religion tient d'une main une boîte d'encens, et de l'autre une patère, symboles des prières et des offrandes. Sur sa figure, remplie de dignité, règne l'expression de la douceur et d'une compatissante bonté. Si ses mains n'étaient pas occupées par les objets qu'elles tiennent, on pourrait croire que, par la disposition des bras, qui n'est pas très-heureuse, l'artiste a voulu indiquer que la Religion ouvre les siens et offre ses secours à tous ceux qu'elle appelle et qui reviennent à elle.

La Charité romaine. — Le trait si connu, et rapporté par Valère-Maxime et par Pline l'ancien, d'une jeune femme romaine qui nourrit de son lait son malheureux père, condamné à mourir de faim, a fourni à Paul Ponce le sujet de la Charité. Il paraît qu'il lui plaisait; car il l'avait répété à Fontainebleau, dans la galerie de François I. 1 (1). Quoique cet exemple touchant de la piété filiale soit d'un bien meilleur effet dans les descriptions de l'histoire que dans les productions de la peinture ou de la sculpture, cependant le sculpteur en a tiré un bon parti, surtout dans la figure de la jeune femme, dont le dessin a de la grandeur et de la grâce, et la tête, bien ajustée dans le goût florentin, porte l'empreinte de la bonté et du courage.

Les deux soldats qui suivent ne méritent pas qu'on s'y arrête; et si je les donne, ce n'est que pour ne rien omettre. Ils ne sont pas dignes du ciseau de Paul Ponce, et il est même probable qu'il ne les avouerait pas.

DAVID. — En le voyant assis sur la dépouille du géant Goliath, on croirait, au premier coup d'œil, que le jeune et vaillant fils de Jessé vient de
remporter la victoire sur l'arrogant et terrible Philistin : mais les rouleaux
qu'il tient à la main l'offrent aussi comme le chantre sacré des psaumes et
des poésies divines; et, dans ces deux circonstances, l'âge de cette figure,
trop jeune comme roi-prophète, trop âgé comme berger, ne convient pas à
David, ni sous l'un ni sous l'autre rapport. Quant à la disposition de l'ensemble, la pose en est gênée; et il est presque inutile de faire observer que
la coiffure n'est pas celle que devait avoir David, et que les plis du manteau, d'une étoffe trop cassante et trop mince, ne sont pas d'un heureux
effet.

Du grand vestibule de la colonnade nous entrons dans la cour. Les basreliefs des frontons que nous allons examiner, commencent à l'angle de gauche, en regardant le vieux Louvre, et nous les suivrons en marchant vers notre droite.

L'ABONDANCE ( pl. 24 ). — Cette belle figure est peut-être une de celles où Paul Ponce a le plus empreint ce caractère de fierté et de vigueur qui distinguait si éminemment Michel-Ange. La tête, les mains, les pieds, tous les détails, en sont superbes et grandement dessinés. Par la savante disposition de l'ensemble, l'habile sculpteur a su triompher des difficultés que lui opposait l'espace dans lequel il avait à placer sa composition. Je ferai observer aussi que, quoique ces bas-reliefs soient à une grande hauteur, le travail en est très-soigné dans toutes ses parties, et que les draperies, bien refouillées, leur donnent un effet très-prononcé. Rien n'a été

<sup>(1)</sup> Voyez in Description de Fontainebleau , par l'abbé Guilbert , t. 1.cr, p. 85.

negligé dans ces magnifiques sculptures monumentales, et l'on a même varié, comme si l'on eût dû les voir de près, l'expression des têtes de satyres et les guirlandes qu'elles soutiennent.

L'Océan. — Ces trois urnes d'où s'échappent des eaux avec force, cette longue barbe mouillée, font reconnaître l'Océan, le père de tous les fleuves: mais on ne le retrouve pas dans le vieillard dont le regard timide, ples jambes mal assurées et l'attitude courbée, sont en contradiction avec ses formes athlétiques, et conviendraient à un malheureux mortel qui souffre du froid; et le dieu des mers semble se baisser pour pouvoir se tenir dans le réduit bas et étroit où on l'a placé. Cependant cette figure, qui pèche par sa conception et par sa pose, considérée dans ses différentes parties, est d'un beau dessin, et c'est l'erreur d'un grand maître.

Les têtes du suivant de Bacchus et du satyre ont l'expression qui leur convient. La coiffure de la première est bien ajustée, et toute la figure pose bien. Quant à la seconde, il eût été plus adroit de la disposer de manière que l'encadrement ne coupât point en partie le dos.

L'AGRICULTURE. — Ce qu'il y a de mieux dans cette figure est certainement le haut du corps, et surtout la tête, dont la coiffure est agencée avec goût; car, du reste, la pose est froide et sans grâce, les formes sont lourdes, et le geste du bras gauche n'indique pas ce qu'il veut exprimer.

GÉNIES DE LA GLOIRE (pl. 25). — Les ailes de ces figures, d'après les conventions reques, suffisent pour en faire des génies; les lauriers dont ils couronnent un bouclier et des armes, annoncent que ce sont ceux de la gloire, et le serpent est l'emblème de l'immortalité qu'elle assure. De ces deux génies, celui de gauche, quoiqu'il y ait de la gêne dans le mouvement du haut du corps, est le mieux, par l'élégance de son attitude, de ses contours, et par l'ajustement de ses draperies; on voit aussi dans sa coiffure, qui rappelle celle des Vénus antiques, une imitation des anciens que l'on trouve rarement à cette époque dans l'école florentine.

MARS. — Cette figure, dont la pose, surtout dans le haut du corps, est bien et a du naturel, n'offre rien de particulier à faire remarquer, si ce n'est qu'il me paraît qu'on avait donné au profil du visage un certain air de ressemblance avec François I. To On voit aussi qu'en armant Mars à l'antique, on lui a cependant mis à la main une masse d'armes, dont les anciens ne faisaient point usage.

Les têtes des deux captifs enchaînés sont d'une bonne expression : la pose de celui de droite, à cause du raccourci de la cuisse, était difficile à rondre en bas-relief; et dans le dessin du torse et du bras replié en arrière on retrouve un élève de Michel-Ange.

MINERVE. — Par son attitude, qui manque de dignité dans l'ensemble et dans les détails, et par son costume, cette déesse guerrière ressemble

peu à la Minerve des anciens; mais à l'époque de Paul Ponce on n'avait pas encore assez étudié leurs monumens pour en saisir le caractère. En admettant même que le costume soit ce qu'il doit être, et que d'une main on n'ait pas fait tenir à la déesse une haste antique, et de l'autre une lance moderne, on ne pourrait pas trouver qu'il soit bien ajusté; et cette robe, que traverse le fût de la pique, et qui se relève sans grâce sug les jambes comme pour découvrir le lion qui est aux pieds de Minerve, serait toujours maladroitement drapée. La tête du lion est d'un beau caractère. Je ferai remarquer que si l'on ignorait l'époque de cette figure, on l'apprendrait par les ornemens du bouclier, sur lequel on voit un croissant qui supporte un foudre, entouré de traits ou d'éclairs; emblèmes qui font allusion au pouvoir irrésistible que Diane de Poitiers exerçait sur Henri II, et qu'il avait la faiblesse de proclamer et de consacrer sur tous ses monumens.

LE COMMERCE (pl. 36). — Le caducée que tient à la main cette belle figure, lui donne le caractère de génie de Mercure ou du commerce; et sa pose tranquille fait naître l'idée du commerce bien établi et jouissant avec calme de sa prospérité. La fermeté, la grandeur du dessin de cette composition si simple et qui remplit si bien le champ qu'elle était chargée d'occuper, la placent parmi les meilleures compositions de Paul Ponce, et c'est une de celles où l'on retrouve le plus le style de Michel-Ange.

L'Astronomie, la Géométrie, et leurs Génies. - Le caractère et la vigueur du grand Buonarotti sont empreints avec encore plus d'énergie dans ces deux personnages, qui, par la sévérité de leur expression et le calme de leur attitude, annoncent la gravité de leurs fonctions et la profondeur de leurs méditations. Le dessin de ces bas-reliefs, savant et trèsprononcé, ne va cependant pas jusqu'à l'exagération, et les raccourcis, surtout dans celui qui représente la Géométrie, sont traités avec une grande habileté. Ce personnage, qu'on pourrait croire être Archimède, à voir tous les instrumens qui l'entourent et qui servent à l'application de la géométrie et de la mécanique, est fortement occupé d'une grande pensée; il touche au moment d'une importante découverte : qu'on lui donne un point d'appui, et il soulevera le monde. Il est dissicile de voir une figure mieux pensée dans son ensemble et dans ses détails, et qui dise mieux ce qu'on a voulu lui faire exprimer. L'Astronomie ne me semble pas conçue avec autant de profondeur; par sa pose, ce n'est qu'Atlas qui soutient le monde, et qui, les yeux dirigés vers le ciel, est absorbé dans la contemplation de cet admirable spectacle et de la marche des astres; mais il n'y a pas autant de génie dans cette figure, et elle n'indique pas des idées aussi puissamment combinées que celles que poursuit la Géométrie, qui, par son mouvement subit et une sorte d'inspiration et de fixité dans le regard, paraît sur le point de les saisir. Les jolies figures d'enfans ou de génics qui accompagnent ces deux personnages et semblent partager leurs études, complètent bien cette composition, qui convient parfaitement au génie du commerce, dont l'Astronomie dirige les voyages au-delà des mers, et pour lequel la Géométrie, soumettant à ses calculs la terre et les cieux, invente les mesures, les poids, les métiers, et tous les prodiges de la mécanique.

C'est ici que finit la suite des bas-reliefs de Paul Ponce qui ornent la cour du Louvre, et ce sont les seuls de ce genre que l'on possède de ce grand maître. On peut, je crois, avancer, sans crainte d'être réfuté, qu'aucun édifice moderne de l'Italie ne présente d'aussi beaux modèles de sculpture monumentale; le Louvre les doit, il est vrai, à un sculpteur italien, mais qui n'a presque travaillé que pour la France, devenue pour lui ûne autre patrie, et où il modifia son style en y apprenant à mettre dans ses compositions plus de sagesse et de goût que l'on n'en trouve, en général,

dans la plupart des ouvrages des écoles d'Italie du xvi.º siècle,

En revenant à l'angle gauche de la cour, nous trouverons les figures élégantes dont Jean Goujon a enrichi cinq des œils-de-bœuf. La forme du champ qu'il avait à remplir était peu favorable à la disposition qu'il pouvait donner à ses personnages; cependant il s'est tiré de ces difficultés en homme habile qui ne les craint pas, et dont le talent flexible sait, sans effort, se plier aux circonstances et se rendre maître de son sujet. A leur beauté ces bas-reliefs ajoutent un nouvel intérêt, lorsqu'on sait qu'ils furent les témoins et presque la cause de la mort de Jean Goujon; car, le jour de la Saint-Barthélemi, il fut tué d'un coup d'arquebuse tandis qu'il retouchait à ces belles figures du Louvre, de ce palais que depuis tant d'années son habile ciseau enrichissait de ses superbes productions : c'était bien, pour un artiste, mourir au champ d'honneur; et cette fin si triste pour les arts rappelle celle qui porta un coup si terrible aux sciences lorsqu'Archimède, absorbé dans ses sublimes méditations, fut tué au siège de Syracuse. Quelques auteurs cependant prétendent que Goujon fut tué à la fontaine des Innocens : le fait est possible, quoique les travaux de cette fontaine eussent été terminés en 1550; mais il se peut qu'en 1572 elle ait eu besoin de réparation. Une discussion sur ces localités serait, au reste, de peu d'importance, et d'ailleurs on ne trouverait pas de témoignages assez positifs pour établir d'une manière incontestable l'une ou l'autre de ces opinions. Il n'est pas question de cet événement dans des ouvrages contemporains, tels que les Mémoires de l'état de la France sous Charles IX. qui entrent dans des détails si affreux et si bien circonstanciés de cette horrible nuit et des jours qui la suivirent; on n'en fait pas non plus mention, ni dans de Thou, ni dans Felibien, qui, dans son Histoire de Paris, parle au long de ce qui eut lieu au Louvre lors de la Saint-Barthélemi, Enfin, soit que Goujon sut occupé à embellir le palais de nos rois, soit qu'il travaillat à l'ornement de Paris, ce qui passe pour constant, c'est qu'avant le ciseau à la main et terminant un chef-d'œuvre, il perdit la vie le jour de la Saint-Barthélemi.

Il n'est pas inutile de faire remarquer ici, pour confirmer ce qui a été dit page 403 de l'âge présumé de Jean Goujon, qu'avant de travailler à Anet pour Diane de Poitiers, il avait déjà été employé avec Bullant, entre 1540 et 1545, au château d'Écouen, pour le connétable Anne de Montmorency;

il fallait que d'autres travaux l'eussent rendu digne d'être associé à un tel maître, et c'est ce qui me fait supposer que Goujon naquit vers 1510. J'ajouterai ici qu'on ne connaît pas de portraits authentiques de cet habile sculpteur, et que ceux que l'on en a faits sont de pure invention (1).

La suite des bas-reliefs de Jean Goujon commence aux deux œils-debœuf qui précèdent l'angle de gauche de la cour du Louvre.

- (Pl. 40.) LA VICTOIRE, L'HISTOIRE (2). Par la noblesse et l'élégance du dessin, le premier de ces génies rappelle les beaux ouvrages antiques, et c'est une des figures dans le costume desquelles Jean Goujon a le plus de rapport avec celui des anciens pour l'ensemble des draperies, ainsi que pour l'agencement et le jet des plis, quoiqu'il fût à desirer qu'ils s'ajustassent mieux sur la jambe droite et sur la cuisse gauche, dont ils coupent malheureusement les contours Peut-être aussi y a-t-il un peu de manière dans le mouvement de la tête: plus de simplicité eût mieux fait. Le génie ou la muse de l'histoire pose le pied sur le globe du monde, soumis à ses recherches, à ses jugemens. Elle est bien occupée de ses graves compositions, et il n'y a rien à reprendre à l'intention de toute la figure. Quant à la draperie, elle pourrait offrir des partis plus grands et plus heureux; et l'on trouverait avec raison que, trop chiffonnée et se relevant sans raison au lieu de tomber, elle ne suit pas avec grâce les contours de ce génie, que la beauté de ses bras fait supposer devoir être très-bien. C'est aussi la seule figure de Jean Goujon où les ailes qu'il donne à ses génies n'accompagnent
- (1) Dans la description de la galerie d'Angoulème, qui fait partie du Musée royal du Louvre, j'avais exprimé, en 1824, le regret que l'on n'eut pas encore recueilli dans un corps d'ouvrage tout ce qui existe, en assez grande quantité, à Paris, des sculptures de Jean Goujon , dont une partie, entre autres ce qu'il avait fait pour Saint-Germain l'Auxerrois, a disparu. Je pensais que ce monument élevé à la gloire de la France, à celle de Jean Goujon et de la sculpture française, ferait honneur à celui qui l'entreprendrait. Les vœux des amateurs des arts vont, je crois, être exaucés, et ils apprendrent avec plaisir que M. Vauthier. un de nos meilleurs dessinateurs, et avantageusement connu par ses ouvrages, va faire et publier un recueil complet de tout ce qui a été conservé de Jean Goujon et de Paul Ponce. Le format de cette intéressante collection sera d'une grandeur qui permettra de rendre avec fidélité le caractère et les détails des productions de ce grand maître; et le talent de l'artiste qui se

charge de cet important travail, est un sûr garant du soin qu'il y apportera et de la beauté de l'exécution. M. Vauthier est aussi sur le point de faire paraître la collection de toutes les sculptures du Parthénon ou de l'école de Phidias, qui se trouvent à Londros ou à Paris. M. Miel, dans le tome f. de la Galerie française, a donné sur Jean Goujon un article tresintéressant et rempli d'excellentes idées, dictées par une saine critique, jointe à un sentiment vif et delicat et à des connaissances approfondies des arts.

(3) Une inadvertance dans le classement et dans le numérotage des planches a fait placer à la planche 40 les deux premiers bas-reliefs de Jean Goujon, qui se trouvent, il est vrai, les deraiers lorsqu'on fait le tour de la cour en allant de gauche à droite. Mais, pour ne pas interrompre cette suite dans le compte que je vais en rendre, je crois devoir les remettre à leur place, et en parfer avant ceux de la pl. 27, dont ils sont si mal-à-propos sépartés dans la série de mes planches.

pas agréablement le corps. lei cette aile en dérobe une partie, et découpe l'autre perpendiculairement d'une manière peu gracieuse.

LA GUERRE, LE COMMERCE (pl. 40). - Le dauphin qui orne le casque de la déesse ; dans celui qu'elle foule aux pieds , la forme de la tête de ce poisson que l'on a donnée à la visière, et le dragon ailé; la colonne que soutient la Guerre, la font reconnaître pour celle qui se soumet les mers, et qui, portant ses exploits aux extrémités du monde, en recule les limites. Tout, dans cette belle figure, est empreint du caractère de la force et de la confiance qu'elle inspire. Quoique le Commerce soit aussi armé, sa contenance offre quelque chose de plus doux et de moins assuré que celle de la Guerre, qui semble lui promettre son appui. Le pied que ce génie pose sur un rocher, indiquerait, ou le commerce de terre, ou les dangers qu'il a à courir. Je ne sais si Goujon a eu l'idée de quelque allusion en découvrant ainsi la jambe droite de cette figure, mais ce n'est pas d'un bon effet; et ici les draperies sont moins bien entendues que celles du génie de la guerre. Il y a aussi quelque affectation dans la disposition des doigts des mains. Malgré les dénominations que j'ai assignées à ces deux génies, il se pourrait bien que l'un fût celui du commerce maritime, l'autre le génie du commerce de terre.

LA VICTOIRE ET LA RENOMMÉE ( pl. 27 ). — Il est fâcheux que Jean Goujon et ceux qui l'ont suivi n'aient pas mis plus de variété dans les sujets dont ils ont orné les œils-de-bœuf du Louvre ; les mêmes personnages allégoriques y sont répétés plusieurs fois, et il aurait sans doute été mieux qu'il en fût entré une plus grande diversité dans la décoration du Louvre : c'est presque toujours la Victoire et l'Histoire qui y ont exercé le ciseau de notre grand sculpteur. Ici la Victoire, sous la figure d'une jeune fille ailée, dans toute la fraîcheur de la jeunesse et de la beauté, vêtue d'une robe légère qui trahit ses formes charmantes, tient d'une main une palme, de l'autre une couronne de fleurs que, les yeux baissés avec modestie, elle paraît près de mettre sur sa tête. Si c'est une Vietoire, c'est celle qui fait triompher la beauté. Ne serait-ce pas encore ici un hommage à Diane de Poitiers, dont les murs du Louvre repètent sans cesse les louanges? La tête de la divinité est surmontée d'un croissant, et l'on peut d'autant mieux supposer que Jean Goujon pensait à Diane dans cette figure allégorique que, si on ne l'apprenait, pour ainsi dire, par lui-même ou par un ancien biographe, on ne se douterait jamais du personnage, célèbre alors il est vrai, qu'il avait en vuc en composant sa figure de la Renommée. Jean Goujon dinant un jour à la table d'Henri II, le Roi lui demanda ce que signifiait la trompette qu'embouchait la Renommée ? « Sire, lui répondit le » sculpteur, elle proclame le génie et la vigueur du plus grand poète de la \* terre, qui porte dans tout le monde par la beauté de ses vers le nom et la » gloire de votre Majesté : elle célèbre M. de Ronsard (1). » Malgré la barbarie

<sup>(1)</sup> Ce fait, selon Sauval (II, 31), est rapporté par Cl. Binet dans la Vie de Ronsard.

de son français, où, comme s'exprime Boileau, il parlait grec et latin, Ronsard était un homme de beaucoup d'esprit et un grand poète à l'époque où il vivait; cependant il serait difficile de reconnaître dans cette belle figure de la Renommée, qu'elle fut faite pour célébrer la gloire de Ronsard. Ainsi l'on peut bien admettre que la Victoire faisait allusion à Diane de Poitiers, qui cependant, depuis long-temps, avait passé l'âge où l'on doit ses triomphes à la beauté. Ces deux figures ont toutes les qualités et tous les défauts de Jean Goujon, l'élégance du dessin, sa grâce un peu recherchée, ses draperies légères, auxquelles on desirerait de se rapprocher moins de celles de la peinture et d'être plus simples; ce serait surtout dans la manière boursoufflée dont est drapé le milieu du corps de la Renommée, que l'on trouverait le plus à reprendre.

L'HISTOIRE ET LA VICTOIRE. - Si la jambe gauche de la première de ces figures avait plus de souplesse et que la draperie y fût mieux ajustée, il serait difficile d'en voir une plus jolie, par l'élégance et le naturel de sa pose, et par la simplicité d'expression qui règne dans son mouvement et dans son attention. La tête et le bras ont de la grâce sans manière, et dans plusieurs parties, surtout dans le haut du corps, les draperies, d'un jet facile, sont disposées avec un goût digne de l'antique. On ne peut pas faire tout-à-fait le même éloge de la Victoire: son ensemble a quelque chose de plus recherché; l'attitude du bras droit, et surtout les doigts, ont une sorte d'afféterie. C'est principalement dans ces dernières parties, que souvent Goujon faisait trop fines, que l'on retrouve de la manière et la prétention de quelques maîtres de l'école florentine qui, séparant trop les doigts des mains de femme et donnant à leurs extrémités une inflexion trop prononcée, les ont fait trop longs, trop effilés, et y ont mis une grâce affectée, dont une femme chercherait à se défaire, même si elle lui était naturelle. Il est inutile de faire observer que les coiffures de ces différentes figures ne sont pas tirées de l'antique : mais elles le rappellent, et sont ajustées avec goût; celle de la Victoire a quelque chose de capricieux dont la sculpture peut tirer un bon parti.

Lorsqu'on s'occupe des ouvrages de Jean Goujon, c'est moins sous le rapport de la pensée que sous celui de l'exécution qu'il convient de les considérer. L'iconologie ne marchait pas alors d'après des règles bien fixées, et les attributs, souvent arbitraires, qu'elle donnait à ses figures allégoriques, ne les caractérisent pas d'une manière assez certaine, pour qu'on ne soit pas exposé, en les décrivant, à des interprétations bien vagues et qui peuvent s'appliquer à plusieurs sujets (pl. 28). C'est ce qui m'est arrivé ici, et ce qui m'a empêché de donner des noms à ces deux belles figures, qui seraient susceptibles de plusieurs dénominations. Les armes brisées que jette à ses pieds le génie qui est sur la gauche, pourrait le faire regarder comme celui de la paix; mais cette attitude fière, ce geste presque menaçant, lui conviendraient-ils? A moins que ce ne soit une paix glorieuse qui donne des lois, s'établit à force de victoires, et qui, foulant aux pieds les armes des vaincus, permet au vainqueur de conserver

une partie des siennes. La palme, des couronnes de rois, de triomphateurs, que tient l'autre génie, le gouvernail, le globe terrestre qui est à ses pieds, désigneraient la Fortune, la maîtresse du monde, qui distribue à son gré les biens et les honneurs. Mais, avec cet air et cette pose doux et modestes, pourquoi l'armer de ce coutelas recourbé? Le sculpteur aurait-il eu l'idée d'indiquer que la Fortune arrive à ses fins par tous les moyens, et que, cachant ses vues sous des apparences trompeuses et perfides, elle emploie tour-à-tour, pour dominer le monde, le bien, le mal, la ruse et la violence; et la Fortune de Jean Goujon, si c'en est une, aurait pu inspirer les beaux vers,

Fortune, dont la main couronne Les forfaits les plus inouïs.

Ce ne sont que des conjectures; mais les ouvrages de Jean Goujon et les idées qui ont dirigé les sculpteurs de cette époque, sont déjà assez loin de nous, pour autoriser, ainsi que ceux des anciens, à hasarder des hypothèses.

Ce génie de la paix est certainement une des figures où Jean Goujon à la dignité et au gracieux de la pose a réuni le plus d'élégance dans le dessin. Les draperies, souples et d'un joli mouvement, sont d'une légèreté admirable et telle qu'il convient à une étoffe transparente qu'agiterait le zephyr; et l'on croit les voir se mouvoir et s'ensler sous son soussle caressant. Dans ces deux figures, les draperies ont toute la grâce de Jean Goujon; elles voilent voluptueusement plutôt qu'elles ne couvrent les contours ondoyans de ces charmantes divinités : mais il est aisé de remarquer que l'ensemble et la division des parties du costume sont tout-à-fait inspirés de l'antique; et pour celui de la Fortune, qui suit avec tant de souplesse les formes séduisantes de la déesse, il ne serait pas surprenant que Jean Goujon se fût aidé de notre jolie Vénus genitrix (1), l'une des nombreuses statues antiques que François I.er avait fait venir d'Italie; et si l'on comparait ces deux figures entre elles, on verrait que la Fortune, en en redressant un peu l'attitude, a de grands rapports avec la Vénus genitrix (2).

C'est ici que se terminent les grandes figures que l'on doit à Jean Goujon dans la cour du Louvre; mais il y en a de lui beaucoup d'autres qui, sans avoir la même importance, n'en méritent pas moins d'attirer l'attention, et qui montrent que le ciseau de cet habile maître savait se prêter à tous les sujets. Le grand escalier marqué x dans le plan (pl. 11), et dont la planche 29 A donne une vue, conduisait aux appartemens du Roi: ayant été construit sous Henri II, on lui a conservé le nom de ce prince; et c'est par ce même escalier que fut transporté dans sa chambre Henri IV,

être regardées comme non avenues : n'étant ni bonnes, ni à leur place, elles ont été refaites, et on les trouvera à la planche 45.

<sup>(1)</sup> Musée royal, n.º 46.

<sup>(2)</sup> M. le comte Cicognara (pl. 83) a donné la première de ces deux figures. Les deux caryatides de ma pl. 28 doivent

après avoir reçu le coup funeste qui l'enleva à l'amour et au bonheur de la France.

Comme construction, cet escalier n'a rien de remarquable; il monte jusque dans l'attique entre deux murailles, autour d'un noyau carré : mais Jean Goujon y répandit en profusion, sur toute la voûte, les plus riches ornemens. Il y a déployé tout son goût, et tantôt la grâce, tantôt l'enjouement, et, pour ainsi dire, le laissez-aller de son ciseau, dans une foule de compositions variées, qui offrent, en général, de même que ses productions plus sévères, le caractère et la souplesse de son talent. Partout aussi s'y voient répétés les emblèmes si chers à Henri II. Ici (pl. 29 B), au-dessus des portes du premier étage, des groupes d'amours se pressent autour du chissre Henri-Diane, et le portent en triomphe. Ces enfans, d'un dessin facile et coulant, ne manquent pas de grâce, quoiqu'ils soient loin d'avoir la simplicité et le naturel de ceux de François Flamand. Les enfans de Jean Goujon sont un peu des enfans de décoration, et ont un caractère de convention. Dans ceux de du Quesnoy, c'est la nature bien choisie et avec toute la grâce et le moelleux, le vague même, des formes et des mouvemens de l'enfance. On ne se croirait pas toujours en sûreté au milieu des enfans de Goujon; ils sont trop forts, et, avec des formes trop arrêtées, ils ont l'air trop rusé pour leur âge : ceux du Flamand ont toute la candeur de l'innocence. Parmi les autres bas-reliefs de ces voûtes, on remarque (pl. 29 B et pl. 30) des satyres des deux sexes qui, couchés dans différentes attitudes et enlacés l'un à l'autre par des guirlandes de fleurs et des croissans, forment comme de petites frises qui rappellent celles de couvercles de sarcophages antiques qui offrent des sujets de ce genre (1); et, malgré le peu de hauteur des encadremens, Jean Goujon a su donner à ses différens personnages des poses qui ne sont pas trop forcées. La figure de Diane, un peu lourde pour être de ce sculpteur, des amours qui posent le pied sur un globe et elèvent en signe de triomphe un croissant, sont répétés dans plusieurs parties de l'escalier : on y distinguera cet amour qui, de même que celui qui ornait le bouclier d'Alcibiade, porte un foudre et lance autour de lui des éclairs, des traits et des flammes. On voit aussi dans les plafonds et sur les murs de cet escalier, au second étage (pl. 29 B), de jolis cartels destinés à recevoir des armoiries ou des chiffres, et une figure dans le genre de l'arabesque, d'une composition très-singulière, où deux corps de tritons jouant de la flûte sont réunis par une rosace et présentent une figure droite, de quelque côté que l'on arrive. Enfin les groupes de têtes de cerf, les chiens, sculptés de côté et d'autre dans des caissons richement ornés de feuillages, exécutés avec goût par Jean Goujon ou ses élèves, sont moins des monumens de l'amour d'Henri II pour la chasse que de sa passion pour Diane de Poitiers. On retrouve encore (pl. 31) ces emblèmes et ces hommages, trop publics, dans les ornemens qui couronnent les fenêtres de la cour, et dont l'execution est plus recommandable que la composition. La frise du second

<sup>(1)</sup> Voyez Description des antiques du Musée royal, n.º 307.

étage, où des enfans et des oiseaux se jouent au milieu de guirlandes, mérite qu'on s'y arrête: très-riche et très-variée dans ses détails, elle a été continuée tout autour de la cour par les sculpteurs qui ont succédé à Jean Goujon dans la décoration du Louvre.

Les sculptures que nous avons jusqu'à présent examinées, à l'exception des grands frontons, tiennent à l'école des règnes de François I.cr. d'Henri II et de Charles IX; il paraît que sous Henri IV on ne s'occupa point des ornemens de la cour, et ce ne fut que sous Louis XIII que les travaux reprirent une nouvelle activité, qui cependant se porta moins sur la partie décorative que sur la construction. Ce que l'on exécuta en sculpture se borna au grand pavillon élevé par Le Mercier. L'étage considérable qu'il ajoutait, sans nécessité, à l'ordonnance de Lescot, lui permettait d'y déployer un grand système de décoration. Ce fut sans doute ce qui le séduisit. Il eût mieux fait de se conformer davantage à l'esprit du plan de Lescot, et de ne pas donner, le premier, l'exemple funeste de substituer, dans la continuation du Louvre, ses idées à celles du grand architecte qui en avait concu le premier projet. Comme ornement de la partie supérieure de sa façade et pour supports de son fronton, Le Mercier adopta des caryatides (pl. 29). La composition et l'execution de ces groupes furent confiées à Jacques Sarrazin (1), et elles ne pouvaient alors être en de meilleures mains.

Pendant un long séjour à Rome, Sarrazin avait déjà donné plus d'une preuve de son talent, et avait montré que les grands ouvrages n'étaient pas au-dessus de ses forces. Docile aux conseils et aux exemples du Dominiquin, il avait su résister au mauvais goût qui faisait irruption de toutes parts dans l'école, et il s'était attaché à acquérir et à conserver dans ses formes la grandeur et la pureté, et dans ses costumes la noblesse, qu'il avait puisées dans la belle nature de Rome et dans les chefs-d'œuvre de

(1) Jacques Sarrazin, né à Novon en 1590, mort à Paris en 1660, étudia chez Guillain le père; il annonça et développa les plus heureuses dispositions pour la sculpture. Etant alle à Rome, le Dominiquin, qui s'y était retiré, chassé de Naples par les persécutions auxquelles il avait été en butte, concut de l'amitié pour Sarrazin, lui donna des conseils dont il sut profiter, et le trouva assez habile pour l'associer à ses travaux à la villa Aldobrandini et à Frascati, quoiqu'il ne manquât pas alors de sculpteurs italiens à Rome. Notre sculpteur y passa dix-huit ans, très-occupé, étudiant l'antique et Michel-Ange ; et il ne revint en France qu'en 1628. En passant à Lyon, il fit pour les Chartreux un S. Bruno et un S. Jean-Baptiste. Peu après son arrivée à Paris, il fut employé

par le cardinal de Richelieu et par le maréchal d'Effiat à son château de Chilly. Quoique Sarrazin put marcher seul, et servir plutôt d'appui aux autres artistes que d'en avoir besoin pour lui-même, il se mit, pour ainsi dire, à la suite et se déclara l'élève de Simon Vouet, qui passoit alors pour le meilleur peintre, et dont le style maniéré et lourd lui fit oublier, en partie, les bons principes qu'il avait puisés à Rome dans l'étude de l'antique et dans les avis du Dominiquin. Il épousa même la fille de Vouet. Ce fut probablement vers 1630 qu'il fit les modèles pour les caryatides de la cour du Louvre, sous la surintendance de Sublet des Novers. Louis XIII en fut si satisfait, qu'en outre d'une pension il lui donna un logement au Louvre, Sarrazin, chargé de travaux

l'antiquité. Sarrazin avait été assez heureux, comme le fait remarquer M. le comte Cicognara (1), pour étudier Rome avant que le Bernin y cût établi sa funeste influence et se fût asservi tous les arts, et pour arriver à Paris lorsqu'il n'y était pas encore question de Le Brun et de sa tyrannie; et je ne vois pas qu'il y cût alors à Rome ou en France aucun sculpteur qu'on eût pu présérer à Sarrazin, et qui eût offert plus de garanties pour le succès de travaux importans. Si les belles carvatides de Sarrazin pèchent par leur proportion trop colossale pour l'endroit où elles sont placées, ce n'est pas à cet artiste que doit en être adresse le reproche ; il ne fit que suivre les intentions et les mesures de Le Mercier, et le sculpteur n'était responsable que de la composition et du travail des figures qu'on lui avait confiées. Celles de Sarrazin, d'un grand aspect, sont bien groupées, et le dessin, d'un beau caractère, en est coulant et plein de dignité : peut-être les lignes de l'architecture demanderaient-elles plus de symétrie et moins de mouvement dans les poses de ces belles matrones et dans la disposition de leurs bras; elles produiraient plus d'effet si, dans une situation aussi périlleuse, elles ne paraissaient pas se livrer sans crainte aux charmes d'une douce conversation. M. Cicognara semble préférer à nos carvatides celles de Vittoria que l'on voit à Venise; peut-être cependant celles de Sarrazin sont-elles encore mieux en rapport, comme décoration et comme supports, avec les convenances de l'architecture. Ce n'est pas que de pareils groupes puissent jamais, surtout dans un dernier étage, remplacer l'élégance et la pureté de colonnes corinthiennes ou composites isolées, qui, occupant moins d'espace en largeur, offrent à l'œil une légèreté dont on ne peut approcher, lorsqu'on veut les remplacer par des caryatides, qu'en les employant isolément.

Quoiqu'en général les draperies des figures de Sarrazin soient ajustées avec goût et qu'on y retrouve l'étude de l'antique, cependant on pourrait

pour Anne d'Autriche, fut aussi employé par plusieurs églises. Aux Carmélites de la rue Saint-Jacques, il fit le tombeau du cardinal de Bérulle. Il éleva, aux frais du président Perrault, le mausolée d'Henri de Bourbon, prince de Condé; grande composition, enrichie de plusieurs statues en bronze et d'un nombre considérable de bas-reliefs. M. le comte Cicognara (Storia &c. v. livraison, pl. 17) donne deux de ces bas-reliefs, tirés de l'ancien musée des Petits-Augustins, et dont en général la composition est sage et bien entendue : il y a des réminiscences de Rome; mais ils auraient été encore mieux s'il les y cut faits, et dans la société du Dominiquin, J. F. Blondel (t. IV, p. 27 ) cite comme très-bien, mais on ne peut guère s'en rapporter au goût de

cet auteur en fait de sculpture, deux statues de Sarrazin de deux pieds de proportion , S. Pierre pleurant son péché , et une Madeleine. Ces figures, ainsi que treize bustes en terre cuite, c'taient au Louvre, dans le cabinet des dessins. Sarrazin fut un de ceux qui contribuèrent à l'établissement de l'académie de peinture et de sculpture, dont il fut recteur en 1655. Parmi ses nombreux élèves, on cite les Anguier, les Marsy, Girardon, des Jardins, Lérambert, Le Gros, Jacques Buirette, Le Hongre. Voyez d'Argenville, Vies des plus sameux sculpteurs, &c. t. 11, pag. 145. Cet écrivain indique plusieurs ouvrages de Sarrazin, L'Abecedario d'Orlandi ne dit qu'un mot de cet habile sculpteur.

(1) Tome VI , page 291.

desirer qu'elles fussent plus légères, et mieux ajustées dans certaines parties. Ce n'était pas sans raison que, dans de pareilles circonstances, les anciens les faisaient à plis droits et tombant presque perpendiculairement, ces formes étant plus en harmonie avec l'architecture que des parties de plis qui prennent des directions obliques. Ils n'oubliaient pas que, pour éviter les porte-à-faux et les lignes onduleuses et sans divisions régulières, surtout dans les angles de l'édifice, les caryatides que l'on substitue à des colonnes, doivent non-seulement en conserver les proportions dans leur ensemble, mais même en rappeler autant que possible le galbe dans leur dessin. Il paraît, au reste, que ces carvatides ne sont pas de la main de Sarrazin, et qu'il se contenta d'en faire des modèles, d'environ trois pieds de haut, qu'on voyait encore, dit-on, il y a quelques années, chez un sculpteur de Paris. L'exécution de ces belles figures fut confiée, suivant Sauval, à Buister (1), qu'il nomme Bistel, et à Louis Guérin (2), que cependant d'Argenville ne cite pas parmi les élèves de Sarrazin. Quoique ces sculpteurs aient montré beaucoup de talent, on peut croire qu'ils négligèrent quelque partie de leur travail, et ils n'y mirent certainement pas ce qu'on pouvait attendre de cet habile homme, qui, en élevant ses modèles à des proportions colossales, les aurait encore perfectionnés. Les mêmes artistes, d'après les dessins de Sarrazin, sculptèrent les Renommées du fronton (pl. 31), qui, dans leur pose et leur ajustement, ne manquent ni de souplesse ni d'élégance, qualités presque perdues à la hauteur et dans le lieu où ces figures sont placées. Buister et Guérin exécutèrent aussi les trophées qui entourent l'horloge (pl. 38), et ils continuèrent la charmante frise formée d'enfans et de guirlandes. Ces sculpteurs apportèrent beaucoup de soin dans le travail de ces détails, et ne se bornèrent pas à reproduire la frise de Jean Goujon; mais ils mirent plus de variété dans la composition des guirlandes et dans les mouvemens des enfans. Nous apprenons par Sauval que les chapiteaux des colonnes de cette partie du Louvre ont été sculptés par Le Clair, surnommé Capitoli, qui les travailla avec une grande recherche, mais qui leur donna peut-être moins d'effet que n'en ont ceux qui furent sculptés sous la direction de Lescot et de Goujon. On ne sait, au reste, sur les ouvrages de ce Le Clair Capitoli, rien de plus que le peu de mots qu'en dit Sauval.

(1) Philippe Buister, né à Bruxelles, vint en France vers le milieu du xvii.c siècle, et s'attacha à Sarrazin, d'après les dessins ou les modèles duquel il exécuta beaucoup de bas-reliefs et de sculptures de ronde bosse. Parmi ses ouvrages, on citait le mausolée du cardinal de la Rochefoucauld à Sainte-Genevière; deux satyres, un joueur de tympanon, ayant près de lui un jeune satyre : ces statues font partie de celles du jardin de Versailles, de même que le Poème satirique et la

Flore du même sculpteur. Voyez l'Abecedario d'Orlandi, &c.

(2) Louis Guérain naquit à Paris, et fut un des premiers membres de l'académie de peinture et de sculpture, dont il devint professeur. Outre ses sculptures du Louvre, on cite de lui des groupes de tritons et de chevaux, qu'il fit dans les bains d'Apollon à Versailles, et qui sont près de ceux de Gaspar et de Balthasar de Marsy: il mouruten 1677. (Voy. l'Abecedario d'Orlandi.

C'est ici que finit la suite des sculptures dont on orna la cour du Louvre sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV ; et l'on pourrait dire aussi que c'est la fin de l'école de Jean Goujon (mort en 1572), à laquelle se rattachaient encore, en quelque sorte, les élèves de son ami Germain Pilon (mort en 1590) et de Prieur, et, par la tradition ou la transmission des principes, Simon Guillain, né en 1581, et son élève Sarrazin, né en 1590. Pendant près de cent cinquante ans, ce ne fut que de loin à loin, et comme pour ne pas laisser établir la prescription contre ce monument, qu'on eut l'air de vouloir s'occuper d'en continuer la décoration. Souvent, d'ailleurs, on cût dit qu'il s'agissait plus de le détruire que de l'orner, et les murailles, attaquées par le temps et surtout par les hommes, réclamaient encore plus des soutiens que les richesses de la sculpture. Ce fut peut-être un bonheur que, pendant un long espace de temps, elle n'ait pas exercé son ciseau sur le Louvre. Cet art était tellement sorti de la route où l'avaient conduit avec gloire les Cousin, les Jean Goujon, les Paul Ponce, les Germain Pilon, les Sarrazin, qu'il ne paraissait plus le même art que celui qu'ils avaient pratiqué avec tant de succès. Lorsqu'on voit le bas-relief de Coustou, l'un des meilleurs sculpteurs des époques de la décadence de notre sculpture, on félicite le Louvre de l'oubli où on l'avait laissé. Que serait devenu ce palais, si on l'eût abandonné, sous le règne de Louis XV, aux mains d'une foule de sculpteurs dont les brillantes dispositions, et même les talens, avaient été étouffés par les plus fausses doctrines? Marchant sans guides sûrs et errant à l'aventure, on consultait la nature au hasard et sans choix. Ils s'éloignaient dédaigneusement des anciens, et, n'ayant d'autre caractère que celui de ne pas en avoir, ils n'auraient su, en continuant les sculptures du Louvre, ni se rapprocher, en lui donnant plus de naturel, de la grâce étudiée de l'école de Florence, ni la remplacer dans leurs productions par les beautés plus pures et plus sévères de l'antique. Il est donc heureux pour le palais de nos rois que l'achèvement en ait été réservé, par l'effet des circonstances, à une époque où notre sculpture, secouant des principes qui si long-temps l'avaient énervée et frappée de nullité, est entrée dans une meilleure voie. Recouvrant ses forces par l'étude de la nature et de l'antique, elle en a acquis assez pour pouvoir en disposer à son gré, et combiner, dans les sculptures du Louvre qu'elle avait à compléter, ce que lui ont appris ses graves études, avec ce qu'exigeait l'accord qui devait exister entre les productions de Jean Goujon, de Paul Ponce, et celles qu'il s'agissait d'y ajouter pour terminer cette belle suite.

Déjà depuis plusieurs années la sculpture française, revenue aux bons principes, se livrait avec ardeur à l'étude de la nature, telle que l'avaient vue les grands maîtres de l'antiquité, et elle avait donné aux écoles d'Italie l'exemple de cet heureux retour à de saines doctrines lorsqu'on songea sérieusement à reprendre les travaux du Louvre. Il n'était que trop juste qu'ils devinssent l'honorable récompense des sculpteurs qui, par leurs constans efforts et leurs travaux, avaient le plus contribué à un changement si utile à la sculpture. Le choix ne pouvait mieux tomber que sur Roland,

Moitte et Chaudet. Tous trois distingués par les couronnes académiques, par des études à Rome, par de beaux ouvrages, ils marchaient avec autant de talent que de fermeté dans la nouvello carrière qu'ils avaient ouverte à l'école, et servaient de guides, par leurs conseils et leurs exemples, à un nombreux et laborieux essaim de jeunes sculpteurs. Ces trois habiles statuaires furent donc chargés d'orner de bas-reliefs l'aile droite du corps-de-logis du vieux Louvre. Ce n'était pas là une tâche légère; et ce que dit M. Quatremère de Quincy dans sa Notice historique sur Roland, peut s'appliquer à chacun des trois concurrens: « L'épreuve était périlleuse : il avait à combattre des « deux côtés; il lui fallait se mesurer contre deux de ses plus célèbres conmemporains; et, comme eux, il avait pour adversaires, dans l'aile opposée » du bâtiment, des élèves de l'école de Michel-Ange. »

La Loi (pl. 32), par Moitte (1). — En choisissant un sujet analogue à cclui qu'avait traité Paul Ponce (voyez pl. 21), et en y faisant même entrer Numa, un des personnages représentés par ce grand maître, Moitte s'était donné à vaincre une difficulté de plus, et il s'en est tiré en homme habile. On peut trouver que la figure de la Justice de Paul Ponce est plus largement pensée, plus fière de mouvement et d'expression, que la Loi de Moitte, et qu'elle remplit mieux son cadre. Plus d'élégance que de grandeur caractérise tout l'ensemble de la figure de notre sculpteur, qui serait une muse charmante, mais à laquelle, pour exprimer le caractère de la Loi, on aimerait à voir un peu plus de sévérité. Ne serait-ce pas pour se rapprocher de l'école florentine, quoique Paul Ponce ne lui en donnât pas ici l'exemple, que Moitte a mis une sorte de grâce affectée dans la manière dont cette figure tient son style? Si ce sculpteur est inférieur à Paul Ponce dans cette partie de son

(1) Jean-Guillaume Moitte, né à Paris en 1747, mort en 1810, l'un des sculpteurs les plus habiles et les plus laborieux de notre école moderne, était fils et frère de graveurs distingués. Elève de Pigalle et de Le Moyne, il abandonna heureusement leurs principes, lorsqu'en 1768 il alla en Italie, après avoir remporté le grand prix de sculpture, auquel il avait préludé les années précédentes, en obtenant presque toutes les médailles dans les concours de l'académie. En étudiant avec choix à Rome la nature et l'antique, il acquit un dessin d'un grand caractère, et de la sévérité dans les formes. Dans ses compositions variées et sages, il déploya beaucoup de fécondité et de goût. Outre les services qu'il rendit à la sculpture, on lui est redevable d'avoir épuré le style qui régnait autrefois dans l'orfévrerie, à laquelle, par une immense

quantité de beaux dessins, il apprit à donner de meilleures formes à ses riches productions. M. Auguste, orfévre du Roi, contribua beaucoup à cet heureux changement, en profitant pour ses beaux ouvrages des compositions de Moitte. Cet habile sculpteur a laissé un grand nombre de sculptures et de projets qui lui assurent une place distinguée dans notre école. On cite, entre autres, les bas-reliefs de plusieurs barrières de Paris; il orna celle de Passy des statues colossales de la Bretagne et de la Normandie. Le fronton qui était au Panthéon, et qui a disparu depuis que ce monument, redevenu une église, a été rendu à la patronne de Paris, était aussi de Moitte. On peut voir sur ce sculpteur de grand mérite l'éloge qu'en a fait M. Quatremère de Quincy dans le Moniteur du 6 mai 1810, et son article dans la Biographie universelle.

ouvrage, il soutient certainement avec avantage le parallèle dans les autres figures, sous les rapports de l'expression de la tête, de la pose et des draperies. Le Numa de Moitte ne le cède pas à celui de Paul Ponce; et si les formes du premier sont un peu faibles, si tout l'ensemble laisse à desirer plus d'ampleur, d'un autre côté aussi peut-être Paul Ponce a-t-il donné à son législateur des formes trop lourdes, et je ne sais que préférer ou de la gêne qu'il a mise dans le haut du corps, ou du bras tenant le lituus ou bâton augural, que Moitte fait lever à Numa d'une manière un peu théàtrale. Les deux figures d'Isis, législatrice des Égyptiens, et de Manco-CAPAC, qui donna des lois aux Péruviens, ne peuvent pas être appelées en témoignage dans ce parallèle : le sculpteur, en leur donnant des poses raides, carrées, et, pour ainsi dire, hiéroglyphiques, et en les chargeant des symboles de leurs cultes, n'a voulu qu'indiquer l'état à demi sauvage où se trouvaient ces peuples lorsqu'ils recurent des lois. Mais le MoïsE de Moitte est une figure d'un grand style, bien composée, d'un beau caractère, et qui satisfait beaucoup plus les yeux et l'esprit que le Zaleucus de Paul Ponce.

La Victoire et l'Abondance (pl. 33), par Roland (1). — Il est aisé, dans un sujet qui s'exprime avec autant de clarté que celui-ci, de saisir tout ce qu'il veut dire; un seul coup-d'œil met bientôt au fait. La Victoire récompense par des palmes et des lauriers les exploits de l'armée; l'Abondance, tenant l'olivier de la paix, va répandre ses fruits sur la terre; Hercule, l'emblème de la valeur, dans toute sa force, et le regard fier, se repose après ses travaux; les pommes des Hespérides annoncent ses succès : c'est sur les

(1) Philippe-Laurent ROLAND, né en 1746 à Marcq, près de Lille, d'une famille ancienne et distinguée, ruinée par des revers de fortune, se voua aux arts. Après avoir travaillé pendant quelque temps à sculpter des ornemens en bois, il devint élève de Pajou, qui, jugeant favorablement de ses talens, l'employa avec succès au théâtre de Versailles et à des sculptures du Palais-royal; comme praticien, il lui confiait même des parties de ses travaux, dont il lui laissait pousser l'exécution plus loin que la mise aux points. Roland acquit l'habitude de manier le marbre. Les soins qu'il donnait aux ouvrages de son maître le mirent en état, à force de travail et d'économie, d'aller à ses frais à Rome, où il fit un séjour de cinq ans. Se livrant sans relâche à l'étude des grands modèles de l'antiquité et de l'école romaine, il s'efforçait à Rome, ainsi qu'il l'avait déjà fait à Paris, de sortir

de la mauvaise route où l'on avait engagé la sculpture. A son retour, ses talens, encore plus que l'amitié et l'appui de Pajou, le firent, en 1779, agréer à l'académie, dont il devint membre en 1781. Ce sculpteur, l'un des plus habiles de notre école, qui lui a de grandes obligations, développa dans tous ses ouvrages de la vigueur, du style, l'étude approfondie de la nature et le goût de l'antique. On cite parmi ses productions les plus remarquables une statue de la Loi et des basreliefs qu'il avait faits pour le Panthéon; la statue de Minerve placée devant le péristyle de la Chambre des députés : la belle statue d'Homère de la galerie d'Angoulême, n.º 75, est son dernier ouvrage. On voit de lui au Louvre, dans la salle des Grands-Hommes, n.º 819, une statue du grand Condé. Il l'aurait reproduite, avec des modifications, dans des proportions colossales, pour le pont de Louis XVI, bords du Nil et du DANUBE que l'armée française a obtenu les siens, et MINERVE, la déesse des arts et des armes, secondant la Victoire et l'Abondance, est près de verser sur le monde les lumières et les bienfaits des sciences et des beaux-arts. Les personnages de cette composition allégorique ont le grand mérite d'être disposés avec aisance dans les encadremens étroits qui les resserrent, et nous avons fait observer, au sujet de Paul Ponce, que c'est déjà surmonter une grande difficulté. La Victoire et l'Abondance, variées dans leurs costumes et dans leurs poses, mais sans nuire à l'espèce de symétrie qu'exigenient des compositions de ce genre, sont drapées et ajustées avec goût, et l'on voit que le sculpteur a fait une espèce de transaction entre le style antique et celui de l'école florentine. On ne peut pas cependant se dissimuler que ces deux figures ne peuvent pas être comparées, pour la verve, la chaleur de l'expression et le grandiose, à l'Abondance de Paul Ponce (pl. 24), et au génie de la gloire, placé à la gauche de la planche 25. On pourrait trouver à Minerve un peu de raideur et quelque chose de trop incertain dans ce que son geste et son expression doivent signifier. L'attitude du Nil a plus de caractère que celle du Danube. Le haut du corps de l'Hercule, dont la tête est trèsbelle, est remarquable par la noblesse de son mouvement : modelé avec fermeté et sans exagération dans les formes, il rend bien le calme du héros qui se confie à sa force et à son courage; et si la disposition des jambes de cette figure était plus heureuse, elle l'emporterait sur le Mars de Paul Ponce (pl. 25), et serait d'un plus grand aspect.

La Poésie Héroïque (pl. 34), par Chaudet (1). — Si l'on ne voyait dans cette jolie figure qu'une muse, ou si on lui donnait même les attributions de

s'il n'eût pas été emporté par une apoplexie en 1816. Plusieurs beaux bustes exécutés par ce sculpteur font voir qu'il avait porté à un très-haut degré le talent du portrait, et il le prouva par la statue de Tronchet et par le buste de l'héroïque Malesherbes, la gloire de la magistrature française. Des indications, des souvenirs, et des dessins peu exacts, suffisaient à la sagacité de Roland, pour retrouver, et faire, pour ainsi dire, renaître sous ses doigts, l'image qu'il devait reproduire, et pour créer des bustes d'une ressemblance aussi frappante que s'il en avait eu le modèle sous les yeux. M. Quatremère de Quincy, à la séance publique de l'académie des beaux-arts, le 2 octobre 1819, a lu une notice historique sur cet habile sculpteur. Voyez aussi la Biographie universelle.

(1) Antoine-Denis CHAUDET, né à Paris en 1763, annonça dès son enfance les plus

grandes dispositions pour le dessin, et surtout pour la sculpture. Il étudia d'abord sous M. Stouf; et, après avoir, en 1784, remporté le grand prix , il alla développer à Rome son goût et ses talens, et se consacra avec ardeur et avec fruit à l'étude approfondie des chefs-dœuvre de l'antiquité, de Michel-Ange, de Raphaël, et des meilleurs maîtres de l'école romaine. Chaudet puisa dans les anciens ce goût pur et simple qui distingue toutes ses productions, soit en sculpture, soit en dessin, et il y répandait une sensibilité et une grace qui leur donnent un grand intérêt. Ces qualités précieuses, et que le talent doit bien plus à l'ame qu'à la justesse de l'œil et à l'habileté de la main, se trouvent dans la belle statue d'Œdipe, dans celles de Cyparisse pleurant un faon chéri, de l'Amour présentant une rose à un papillon ou séduisant l'ame par l'attrait du

la poésie légère, on n'aurait que des éloges à faire de la grâce et du naturel de sa pose et de la facilité de son mouvement; et elle ne pourra que plaire par l'élégante simplicité du costume et du dessin. Mais, si l'on veut la considérer comme la muse ou le génie du poème héroïque, peut-être alors lui desirerait-on plus de gravité dans l'attitude, et qu'il y eût dans son expression et dans son inspiration quelque chose de plus ferme et de plus sévère, Quoiqu'en général HOMERE soit bien, et qu'il y ait beaucoup de sagesse dans la manière dont cette figure est conçue, cependant le dessin du haut du corps est un peu maigre, et il y a dans la pose du poète divin plus de gêne que d'inspiration. VIRCILE me semble micux : il médite bien; tout son ensemble, et surtout l'expression de ses traits et de son regard, sont empreints de cette douceur mélancolique et de cette sensibilité que le cygne de Mantoue a répandues avec tant de charmes dans ses chants immortels. On dirait qu'il s'attendrit sur le triste sort, ou de Didon, ou de Nisus et d'Euryale, ou que le tu Marcellus eris va s'échapper de son cœur profondément ému. Les draperies de cette figure sont peut-être aussi mieux entendues que celles d'Homère, dont le manteau qui enveloppe le dos et l'épaule gauche n'est pas d'un jet heureux. Le génie de la guerre et celui de l'amour, qui caractérisent les deux princes des poètes grecs et latins, sont l'un et l'autre dans le style qui leur convient; ils accompagnent et complètent bien cette composition, que l'on peut mettre au rang des meilleurs ouvrages de Chaudet.

S'il s'agissait de porter un jugement sur le mérite respectif des frontons de Moitte, de Roland et de Chaudet, je me bornerais à répéter celui qu'en a émis M. Quatremère de Quincy dans son éloge de Roland. « Aucun » des trois concurrens, dit le savant académicien, ne resta au-dessous de » ce qu'on attendait d'eux; mais aucun aussi ne sortit de ce concours avec

plaisir. Son Bélisaire en bronze est aussi un de ses meilleurs ouvrages, et, parmi plusieurs autres, on peut encore citer la Sensibilité qui touche une sensitive, le Nid d'amours, et Paul et Virginie. De lui étaient aussi l'ancien fronton du palais du Corps législatif, et la statue en bronze, de quinze pieds de haut, placée autrefois sur le sommet de la colonne de la place Vendôme, Un de ses premiers ouvrages fut, à son retour de Rome en 1789, après avoir été agréé à l'académie, un groupe qui représentait l'émulation de la gloire et qu'en mit au Panthéon. La Paix, statue en argent, placée aux Tuileries, est aussi d'après le modèle de Chaudet. Beaucoup de bustes d'une grande ressemblance, entre autres ceux de M. de Malesherbes et de l'abbé Mauri, montrent qu'il réussissait dans les diverses parties de la sculpture, et tous ces ouvrages lui assignent un rang distingué parmi nos

meilleurs sculpteurs. On a aussi de cet habile artiste un grand nombre de dessins remarquables par beaucoup d'esprit et de facilité, surtout ceux qu'il fit pour une édition de Racine, et un assez grand nombre pour les médailles de l'Institut. Chaudet dérobait souvent à la sculpture des momens qu'il donnait à la peinture, où il aurait sans doute obtenu des succès s'il s'y fût livré tout entier. Ses tableaux, bien composés, sont purs de dessin, mais saibles de coloris, et l'on y voit l'artiste plus familiarisé avec les formes qu'avec la couleur. A tous ces talens Chaudet joignait celui de bien écrire sur les arts, et il a enrichi de très-bons articles le dictionnaire de la langue des beaux-arts dont s'occupe l'académie. Lorsqu'en 1810 la mort l'enleva à la sculpture , tous les arts déplorèrent en lui la perte d'un des plus beaux ornemens de l'école française.

» plus de succès que Roland, qui, ayant eu dans son lot le plus grand des » trois frontons, dès-lors plus de difficultés à vaincre, obtint une plus grande » part de louange. » Cependant je crois pouvoir ajouter qu'il me parait que Roland se rapproche plus du caractère de l'école florentine, et que Moitte et Chaudet ont mis dans leurs productions plus du goût de l'antique; les figures de Moitte sont peut-être plus grandement pensées, et celles de Chaudet l'emporteraient pour la grâce et pour le charme de l'expression.

LA POÉSIE LYRIQUE ET LA POÉSIE PASTORALE (pl. 35), par M. Mansion (1).

LA FORCE ET LA MUSIQUE, par M. Gérard. — Tandis que le génie de la force, sous la forme d'une femme ailée, d'une beauté imposante et sévère, a contraint un lion, qu'elle tient en lesse, de se courber à ses pieds, la Musique, pour adoucir un tigre et se le soumettre, n'emploie que l'attrait des doux sons de sa flûte; c'est le pouvoir de la civilisation : elle exerce même son empire sur la Force, qui, oubliant son triomphe, prête à celle qui la charme une oreille attentive. Ces deux génies, ajustés avec goût dans l'espace étroit qui les renferme, sont drapés d'une manière qui convient à leurs attributions. (Voyez, sur les travaux de M. Gérard, la page 414.)

LA PUISSANCE ET LA RICHESSE (pl. 36), par van Opstal (2). — Lorsque je fis dessiner et graver ces figures, je croyais, d'après leur style, qu'elles pouvaient appartenir à l'école de Jean Goujon; mais, en relisant Sauval (3),

(1) On a vu de M. MANSION aux expositions du salon les ouvrages suivans : en 1810, une statue d'Aconce, en marbre; en 1812, Ajax bravant les dieux, en marbre; en 1814 et 1817, une nymphe de Diane; en 1819, un groupe représentant la découverte de la vaccine, acquis par la maison du Roi; les bustes de Rembrandt, de Philippe de Champagne; la statue de Cydippe, amante d'Aconce, pour le ministère de l'intérieur; en 1822, le buste de Téniers pour le ministère de la maison du Roi.

La disposition des sujets n'a pas toujours permis de suivre dans les planches l'ordre où ils se trouvent dans la cour; mais j'ai cru devoir le rétablir dans le texte.

(2) Gérard VAN OPSTAL OU OBSTAT était de Bruxelles, et a beaucoup travaillé en France. On voit par ses ouvrages qu'il tenait encore à l'école de Jean Goujon, quoiqu'il n'eût pas à beaucoup près autant de goût et de grâce. Van Opstal joignait à la sculpture le talent de travailler l'ivoire.

avec beaucoup d'adresse. J. F. Blondel, t. IV, p. 22, cite de ce sculpteur seize bas-reliefs et des rondes-bosses en ivoire, remarquables par la délicatesse et la pureté du travail, et qui étaient autrefois an Louvre dans le cabinet des dessins, de même qu'un beau crucifix en bronze. Une partie de ses ouvrages existe encore au Musée royal. Ce que van Opstal exécuta de plus considérable en ivoire est le sacrifice d'Abraham, que l'on conscrve au palais Volpi à Venise. Les torses, les cuisses, avec les jambes, les bras, sont tirés d'énormes dents de près de six ponces de diamètre; les draperies sont en bois de couleur foncée. Ce groupe, d'après ce qu'en rapporte M. le comte Cicognara, Storia &c. t. V, p. 516, est plus recommandable par le travail et par la grandeur de l'ivoire que par le dessin, le style et l'expression. Van Opstal fut, avec Sarrazin, un des douze fondateurs de l'académie de peinture de Paris, dont il était recteur lorsqu'il mourut en 1668, (3) Tome II, page 29.

j'ai trouvé qu'elles étaient de van Opstal, qui les fit sous la direction de Jacques Sarrazin, et qu'il avait voulu représenter la richesse de la terre et celle de la mer. On reconnaît bien à la branche de corail et aux perles les richesses de la mer; mais la couronne et le sceptre que tient l'un des deux génies, indiqueraient plutôt le pouvoir : d'autres emblèmes auraient mieux désigné la richesse des produits de la terre. Quoique ces figures soient bien de pose et de style, et que leur dessin ne manque ni de facilité ni d'une sorte d'élégance, cependant on peut leur reprocher, surtout à celle de gauche, qui est la meilleure, de ne pas être, dans toutes leurs parties, drapées d'une manière agréable; le manteau qui sépare le corps en deux parties est lourd, d'un mauvais effet en sculpture, et nuit au dévelopmement de la figure.

La Paix, L'Abondance (pl. 35), par M. Cortot (1). — Une femme, d'une taille remplie de noblesse, foule avec calme des armes qui sont à ses pieds, et auxquelles elle met le feu en présentant une branche d'olivier au génie de l'Abondance. Par la douceur de son expression, la Paix

(1) M. Jean-Pierre Cortot, né à Paris en 1787, est élève de M. Bridan fils. En 1809 il remporta le grand prix; au salon de 1824 il fut décoré de l'ordre de la Légion d'honneur, et au mois de décembre 1825 l'académie royale des beaux-arts le recut dans son sein. On vit au salon de 1819 sa statue de Pandore et celle de Narcisse, qu'il avait exécutées en marbre à Rome, ainsi qu'une statue de Sa Majesté Louis XVIII. La première orne le musée de Lyon ; la seconde , celui d'Angers, A son retour d'Italie, M. Cortot fit un modèle d'Ecce homo. Sa S.te Catherine, dont il exposa le modèle en 1819, lui a été demandée en marbre par la ville de Paris. M. Cortot a prouvé, par cette charmante statue, que l'on peut concilier le style des draperies des beaux ouvrages de l'antiquité avec les convenances exigées pour une statue destinée à faire l'ornement d'une église. La S.te Catherine et l'Ecce homo sont à Saint-Gervais. La Sainte-Vierge tenant Jésus enfant entre ses bras, qu'il mit au salon en 1824, a été reproduite en marbre, ainsi que le joli groupe de Daphnis et Chloé, qui a fait partie de l'exposition, même salon. Il a été chargé, pour le Palais de justice, d'un grand bas-relicf en marbre qui fait partie du monument de M. de Malesherbes. La ville de Rouen a de M. Cortot une statue de Corneille, en

marbre; et Arras, une Sainte-Vierge. Il a fait aussi, en marbre, la statue du duc de Montebello ; le buste d'Eustache de Saint Pierre, pour la ville de Calais, et le basrelief du fronton de l'église du Calvaire. Un autre bas-relief de lui décore l'arc de triomphe du Carrousel, La statue colossale de Louis XVI, destinée à la place qui prendra son nom , doit être exécutée en bronze d'après le modèle de M. Cortot. Aux coins du piédestal seront placées les statues de la Piété, de la Justice, de la Modération et de la Bonté, vertus qui caractérisaient l'infortuné monarque : représenté tenant une palme à la main et levant les yeux vers le ciel, il est sur le point d'y monter et d'y aller prendre la place que lui méritaient ses vertus. M. Cortot est aussi chargé d'exécuter en marbre, d'après l'ébauche de feu M. Charles Dupaty, la statue équestre de Louis XIII, et plusieurs figures du monument consacré à la mémoire de S. A. R. M.sr le Duc de Berry. La statue de la Justice, dont est chargé pour la Bourse M. Cortot, sera en marbre, et de proportion colossale. Cestaussi de ce sculpteur qu'est le modèle d'une grande statue de la Sainte-Vierge en argent, que la ville de Marseille fait faire, sous la direction de M. le comte de Forbin, pour Notre-Dame de la Garde, et qui doit être coulée et ciselée dans les ateliers de M. Soyer.

semble l'inviter à profiter du repos qu'elle procure à la terre, et à s'unir à elle pour y répandre leurs bienfaits. Le style des draperies et des ajustemens est dans le caractère des beaux temps de notre école du xvi.\* siècle, et rappelle celle de Jean Goujon. Il est inutile de dire que les ailes que l'on donne aux génies, et qui conviennent à ces êtres allégoriques, ont encore l'avantage d'être d'une grande ressource pour remplir en partie l'espace destiné à ces bas-reliefs, et dont la forme est peu favorable à la disposition d'une seule figure.

La Locique, L'Éloquence (pl. 35), par M. Lange (1). — La Logique presse de toute la force de ses raisonnemens l'Éloquence, qui oppose à ses argumens le puissant ascendant de ses brillans discours. La différence dans le costume de ces deux figures, dont l'une est plus richement vêtue que l'autre, indique sans doute que l'art de convaincre a moins d'éclat que le talent de persuader.

L'HISTOIRE, L'ÉLOQUENCE (pl. 36), par M. Romagnesi (2). — Le génie de l'histoire, dans l'attitude de la méditation, tient dans la main gauche un rouleau sur lequel il s'apprête à inscrire les faits dont il veut transmettre la mémoire: à ses pieds, sont ses écrits et des lauriers. Les traits de la foudre, que l'Éloquence a pour attribut, indiquent que dans ses discours elle sait à son gré allier la douceur et la grâce à la vigueur et à l'éclat.

- (1) M. LANGE, né à Toulouse en 1754, est élève de François Lucas, professent de sculpture à Tacadémie de cette ville. Il y remporta na premier prix d'anatomie et celui de composition en sculpture. Après avoir passé plusieurs années à Rome, il fit, à son retour à Paris, une statue de Philopomen qui lui mérita un prix à l'exposition du salon de 1798. Nommé restaurateur du Musée des antiques en 1793, il a fait d'importantes restitutions à un grand nombre d'ouvrages antiques mutilés. On a aussi de lui plusieurs bons bustes.
- (2) M. ROMAGNESI, né à Paris en 1776, élève de M. Bardin à Orléans, et ensuite de M. Cartellier, a d'abord commencé par se livrer à la sculpture ornementale; depnis il est devenu statuaire. On a de lni, à la mairie de Toulouse, une statue de marbre représentant la France tranquille sous l'égide de Minerve; et il vient de faire pour une fontaine de la même ville trois naïades en bronze terminées par des rinceaux et de riches ornemens, et qui se groupent élégamment autour d'une grande vasque de marbre blanc. M. Romagnesi a

fait plusieurs bustes ressemblans de Sa Majesté Louis XVIII : l'un, de movenne proportion, a été multiplié et très-répandu par le monlage; il y en a un, de grandeur naturelle, en marbre, à Fontainebleau, et un antre au foyer de la Comédie française. Celui qu'il a fait de Sa Majeste Charles X est au musée de Bordeaux. Le buste de Fontenelle, donné an musée de Rouen par le ministre de la maison dn Roi, est anssi de ce sculptenr. M. Romagnesi a contribné à répandre le bon goût dans les ornemens par les ateliers qu'il a formés et où l'on en exécute de tons les genres et de toutes les dimensions en carton-pierre, composition très-anciennement connne, mais que l'on a perfectionnée de nos jours, et qui joint à la plus grande solidité beaucoup de légéreté et l'avantage de bien prendre tontes les finesses dn moule. Les ornemens en carton - pierre employés à Reims lors des travanx d'architecture pour le sacre de Sa Majesté Charles X, ordonnés avec tant de célérité et de goût par MM. Mazois . Hittorf et Lecointe , sortent en grande partie des ateliers de M. Romagnesi.

LA TRAGÉDIE, LA GLOIRE (pl. 38), par M. Ramey sils (1). — A la richesse et à l'ampleur de son costume, au diadème qui orne sa tête, au masque, au sceptre et au poignard qu'elle tient, il est aisé de reconnaître la muse de la scène tragique. La Gloire l'accompagne, et célèbre ou les hauts saits des héros, sujets de ses poèmes, ou les succès de ceux que la Tragédie savorise de ses énergiques et sublimes inspirations.

LA CHASSE et LA PÂÇHE, ou LA TERRE et L'EAU (pl. 37), par M. Roman (2).

— Une des compagnes de Diane, armée de son arc, une nymphe des eaux appuyée sur sa ligne, et dans le costume léger qui convient aux exercices dont elles font leurs délices, s'offrent réciproquement, en signe d'union, un oiseau, un poisson, emblèmes de leurs fonctions et de leurs plaisirs, et qui présentent aussi ces nymphes sous le caractère allégorique de la Terre et de l'Eau.

LA VICTOIRE, LA GUERRE (pl. 37), par M. Bra (3). — La Victoire présente une couronne à la Guerre, qui, tenant un foudre à la main, l'épée haute, et foulant aux pieds les trésors de l'abondance, paraît prête à s'élancer vers de nouveaux triomphes.

(1) M. Étienne-Jules RAMEY, né à Paris en 1796, élève de son père, remporta le grand prix en 1815. Pendant son séjour à Rome, il fit pour le musée de Dijon Hector combattant, figure de six pieds de proportion en bas-relief. La statue de l'Innocence, qu'il mit au salon de 1822, attira les regards de Madame, Duchesse de Berry, qui en fit l'acquisition et la plaça à Rosny, Le grand et beau groupe de Thésée terrassant le Minotaure, que l'on vit à l'exposition de la même année, fut commandé en marbre par M, le marquis de Lauriston, ministre de la maison du Roi. M. Ramey a été chargé du monument consacré, dans l'église de la Sorbonne, à la mémoire de M. le duc de Richelieu; le Christ à la colonne, figure de sept pieds de proportion, que l'on a vu au salon de 1824, a aussi été placé à la Sorbonne. Ce sculpteur doit exécuter, pour le fronton de l'église de Saint-Germain en Laie, un bas - relief représentant la Religion protectrice, entourée des Vertus.

(2) M. Jean-Baptiste-Louis Roman, né à Paris en 1792, élève de M. Cartellier, remporta le grand prix de sculpture en 1816. A son retour de Rome, il exposa au salon de 1822 le modèle en platre d'un groupe représentant Nisus et Euryale, qui avait été commandé en marbre par le ministre de la maison du Roi; la statue en marbre d'une jeune fille tenant un lézard mort (elle est au grand Trianon); les modèles des statues de S. Victor, pour Saint-Sulpice, et de S. te Flore, pour Saint-Germain des Prés, ainsi qu'un grand bas-relief destiné à l'arc de triomphe du Carrousel, et qui offre S. A. R. M. F le Dauphin faisant son entrée à Madrid. Les Sciences et les Lettres, bas-relief en pierre qui décore le cadran de la Sorbonne, sont de M. Roman, ainsi que la statue de la Prudence destinée à la Bourse : cette figure en marbre aura douze pieds de proportion. C'est aussi de ce sculpteur et de M. Petitot fils que sont les sculptures en marbre du monument consacré à la mémoire des victimes de Quiberon.

(3) M. Théophite-François-Marcel Bra, né à Douai en 1797, est élève de M. Bridan fils et de M. Stouf. En 1818, un bas-relief qui représentait Léonidas poursuivant Cléombrote dans le temple de Neptune, ui mérita le second grand prix. Le modèle de la statue d'Aristodème au tombeau de sa LA FRANCE et LA CHARTE (pl. 38), par M. Gérard (voy. pl. 20 ter, 35, et p. 414). — S'avançant l'une vers l'autre en signe d'union, elles allient à la puissance de la couronne le pouvoir et la garantie des lois.

La Poésie épique, L'ÉLÉGIE (pl. 37), par M. Petitot fils (1). — Tandis que la Poésie épique, que l'on reconnaît au calme et à la dignité de sa pose et de son costume, ayant quitté la lyre, se livre à de graves inspirations et célèbre dans ses vers les dieux et les héros, la plaintive Élégie, les cheveux épars, les vêtemens en désordre, fait entendre près d'un tombeau ses douloureux accens, et accompagne des accords de sa lyre ses soupirs, ses chants d'amour et ses regrets.

LA JUSTICE, LA FORCE (pl. 37), par M. Laitié (2). — Portant une couronne, marque de son empire, la Justice tient son glaive levé, et, protégeant la faiblesse, elle conserve à chacun ce qui lui appartient. Près d'elle la Force, douce et calme, semble soumise à ses lois : le lion qui la caractérise repose paisiblement à ses pieds, et la colonne qu'elle soulève ainsi qu'Hercule, et qu'elle présente à la Justice, offre l'emblème des limites que cette sévère divinité sait imposer à la puissance et la force irrésistible de ses arrêts.

fille fut commandé en marbre par les ministres de l'intérieur et de la maison du Roi, et cette belle statue fut donnée par le Roi à la ville de Douai, après avoir été exposée au salon de 1829. On y vit aussi Ulysse dans l'île de Calypso : M. le marquis de Lauriston, ministre de la maison du Roi, le fit exécuter en marbre. Un S. Pierre de M. Bra et un S. Paul sont placés à Saint-Pierre et à Saint-Paul dans l'ile. La statue de M. F le Dauphin, exposée en 1824, a été commandée en marbre par le Roi; et celle de M.s le Duc de Berry, en bronze, par le même sculpteur, doit être placée à Lille. Au salon de 1824, M. Bra reçut la croix d'honneur.

(1) M. Pattror fils, né à Paris en 1794, dève de M. Cartellier, a remporté le grand prix de sculpture en 1814. Au salon de 1819, à son retour de Rome, il a exposé un Ulysse en marbre de six pieds et demi de proportion; le héros est représenté au moment de lancer un palet: cette figure a valu à son auteur une des grandes médailles d'or distribuées à la fin de ce salon. On vit aussi au même salon Claude de Forbin, chef

d'escadre, beau buste colossal en marbre. En 1834 M. Petitot exécuta deux grands bas-reliefs pour l'escalier du Musée royal; ils ornent les lunettes du palier du Musée des tableaux et font partie de cet ouvrage (voy. pl. 98). Un chasseur blessé, exposé au salon de 1834, a été commandé en marbre à M. Petitot, ainsi qu'une statue colossale de Louis XIV en pied, pour luille de Caen. Parmi les bas-reliefs en marbre de l'arc de triomphe du Carrousel, celui qui représente la capitulation de Balleateros est de M. Petitot.

(2) M. Laitié, né à Paris en 1782, et élève de M. Dejoux, remporta le second grand prix en 1803, et le premier en 1804. En 1823, il mit au salon la statue en marbre de notre La Fontaine, et il fit en pierre, pour la cathédrale d'Arras, une statue de S. Luc de douze pieds de haut. A l'exposition de 1824, on a vu de M. Laitié la Charité portant un enfant entre ses bras et en conduisant un autre par la main : ce joli groupe, de grande proportion, a été placé à Saint-Étienne du Mont. La Peinture, l'un des bas-reliefs de l'escalier du Musée, est de M. Laitié.

LA TRAGÉDIE, LA COMÉDIE (pl. 38), par M. Dumont (voy. pl. 20 bis et p. 412). — La gravité de l'expression, le diadème, le poignard, un masque larmoyant, les couronnes et les sceptres que foule aux pieds la muse de la tragédie, indiquent assez les terreurs qu'elle excite. On reconnaît celle de la comédie à sa physionomie plus douce, à sa couronne de lierre, au masque satirique, et au bâton pastoral qu'elle tient à la main, ainsi qu'au tambourin, emblème de sa gaieté et de ses plaisirs.

LA POÉSIE, LA MUSIQUE (pl. 36), par M. de Bay (1). — Couronnée du laurier d'Apollon et se livrant à ses divines inspirations, le génie de la poésie lyrique, que font reconnaître la lyre, la trompette, une sorte de désordre dans son costume, fait entendre ses sublimes chants; la Musique charmée paraît, en l'écoutant, suspendre un instant ses accords, et, partageant l'enthousiasme de sa compagne, à l'harmonie de la poésie elle va joindre les sons mélodieux et variés de la lyre.

(1) M. Jean-Baptiste DE BAY, né à Mafines en 1779, fut reçu chevalier de la Légion d'honnenr au salon de 1824. Ses premiers travaux ont été exécutés à Nantes. A la Bonrse, dix statues en pierre : du Guay-Trouin , Jean Bart , Duquesne , Cassard, les quatre parties du monde, l'Astronomie, la Prudence. A la cathédrale, S. Pierre, S. Paul, S. Jean-Baptiste; à Saint-Clément, deux anges adorateurs; à Saint-Similien, un crucifix. Pour la porte de l'hôtel-de-ville, la Loire et la Sèvre, figures de ronde-bosse dans un fronton; pour le musée d'histoire naturelle, denx enfans groupés avec divers animaux, fronton ; pour la bibliothèque publique, soixante-quatre bustes, dont quatre colossaux : Auguste, Charlemagne, François I.er et Louis XIV. Tombeaux de MM. Van Ennen et Collin : les modèles en ont été exposés au salon de 1817. Les travaux de M. de Bay indiqués dans la notice qui suit ont été exécutés à Paris, Salon de 1819, la Mort de M.me Ternaux, bas-relief en marbre (M. de Bay reçut alors une médaille d'or); Sébastien, statue pour Saint-Merry; une Naïade; buste de Montesquieu en marbre; buste de M. de Barante père, en marbre; la Foi, l'Espérance et la Charité, pour le maître-autel de l'église des Missions étrangères. Salon de 1822, le chancelier de l'Hôpital, statue en marbre, commandée par le ministre de l'intérieur pour la ville d'Aigueperse; une Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus, donnée par le préfet de Paris à Saint-Nicolas du Chardonnet; bustes en marbre de Sa Majesté Lonis XVIII et de M. le comte de la Rivalière; S. Mathieu, statue en pierre, de douze pieds de proportion , pour Arras. Salon de 1824 , un jeune discobole nu et prêt à lancer le disque ; . Mercure en marbre, il est assis et sur le point de saisir son épée recourbée pour tuer Argus endormi : cette dernière statne, qui, servant de pendant à l'autre, complète cette scène, a été commandée en marbre par le ministre de la maison du Roi, M. le dnc de Dondeauville. Ces belles figures ont mérité la croix d'honneur à M. de Bay. On peut citer parmi ses autres ouvrages un S. Jean - Bap tiste pour l'église de Bonne-Nouvelle; le buste de Girodet, commandé en marbre par le ministre de l'intérieur; celui de M. Gros, l'anteur des Pestiférés de Jaffa et de la coupole de Sainte-Geneviève ; les bustes en marbre de M. le marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la guerre, et de M.me la marquise de Clermont-Tonnerre. L'Afrique, l'Amérique, et le Commerce, sous l'emblème de Mercure et des génies de l'agriculture et de la navigation, sont des bas-reliefs qui ont été commandés pour la Bourse à M. de Bay par le préset de la Seine, M. le comte de Chabrol.

La Justice, L'Innocence (pl. 36), par M. David (1). — Vêtue d'un double manteau par-dessus son ample et longue tunique, la Justice, dont ce costume sévère annonce la gravité, tient d'une main la balance; le geste de l'autre annonce qu'elle prend sous sa protection l'Innocence. Un énorme serpent était sur le point de l'envelopper de ses plis, ainsi que son agneau fidèle, emblème de sa candeur; la redoutable déesse foule à ses pieds le reptile. Levant les yeux au ciel et portant la main sur son cœur, la timide Innocence, pour gage de sa reconnaissance, présente à celle qui lui prête son appui une de ces branches de verveine renouées de bandelettes que portaient autrefois les supplians en invoquant les dieux; elle n'a pour offrande que cette branche, et pour défense que ses larmes et la pureté de son cœur.

L'Astronomie, La Géographie (pl. 39), par M. Matte (2). — L'accord qui règne entre ces deux génies semble indiquer les secours que se prêtent

(1) M. Pierre-Jean DAVID, né à Angers en 1789, élève de MM. David et Roland, remporta en 1810 le second prix de sculpture; en 1811, le grand prix. Au salon de 1824 il reçut la croix d'honneur; et en 1826, au mois d'août, il fut nommé membre de l'académie royale des beaux arts.

A son retour de Rome, il exposa à l'école des beaux arts la statue d'un jeune berger en marbre qu'il avait faite à Rome, et dont le Gouvernement a fait présent à Angers. Au salon de 1817, modèle de la statue colossale du grand Condé, qu'il a été chargé d'exécuter en marbre. Au salon de 1819, on a vu le modèle de la statue du bon roi René, exécutée depuis en marbre pour la ville d'Aix en Provence. A Angers il y a de M. David un Christ en bronze groupé avec la Sainte-Vierge et S. Jean - Baptiste en pierre. En 1824 il y eut de lui au salon une belle statue colossale en marbre, représentant le général vendéen Bonchamps, au moment où, blessé à mort et se soulevant avec peine, ce héros demande avec ardenr la grâce de cinq mille républicains pris par les Vendéens. Cette figure est placée à Saint-Florent, témoin de cette grandeur d'ame, sur le mausolée élevé à Bonchamps, et dont les bas-reliefs offrent la Religion et la France éplorée et couronnée de cypres. M. David a aussi terminé en 1826 la statue de Fénelon, L'illustre archevêque de Cambrai est à demi étendu sur la partie supérieure du monument qui lui a été consacré dans cette ville. Dans les trois bas-reliefs qui le décorent, on voit ici Fénelon se livrant aux soins de l'éducation de son royal élève; là, pansant des blessés; et d'un autre côté, ramenant, avec une bonhomie digne de l'age d'or, à de pauvres villageois, leur vache qui s'était égarée. La statue de Racine, dont le modèle était à l'exposition de 1824, et que M. David exécute en marbre, est destinée à la Ferté-Milon, Parmi les bustes nombreux qu'on lui doit, on cite ceux de François I.er et de Louis XVI, en marbre et de grandeur colossale; ils ornent une salle de l'hôtel-de-ville du Havre, Celui d'Henri II, de la même proportion, mais en bronze, exécuté dans les ateliers de M. de Lafontaine, bronzier du Musée royal, sera placé à Boulogne-sur-mer. M. David a été chargé de l'exécution des monumens du général Foy et de Talma.

(2) M. Nicolas-Angustin MATTE est né A Paris en 1781. Elève de M. Monot et de M. de Joux, il a obtenu plusieurs premières médailles aux concours de la tête d'expression; en 1807 il remporta le second grand prix. Il exposa au salon, en 1810, un groupe, l'Amour et l'Amitié; en 1814, deux bas-reliefs, Achifle et le Sommeit, et l'Amour effeuillant une rose, figure de ronde-bosse. L'Amour pressant des lis

mutuellement l'astronomie et la géographie, dont les travaux sont figurés par les instrumens qu'elles tiennent à la main ou qui sont à leurs pieds.

LA SCULPTURE, LA PEINTURE, par le même. — La pose de la Sculpture lui donne un caractère plus grave que celui de la Peinture, et on les reconnaît d'ailleurs aux attributs qui les distinguent : la Sculpture tient son trépan et son ébauchoir; la Peinture, une palette et un pinceau.

LA DANSE, LA MUSIQUE, par le même. — L'un et l'autre de ces génies se livrent aux exercices des arts qui font leurs occupations et leurs plaisirs.

LA COMÉDIE, LA TRAGÉDIE, par le même. — La Comédie est le miroir des mœurs, le sculpteur lui en a donné un pour attribut; la Tragédie tient son poignard, et le mouvement de son bras gauche indique qu'elle entre en action.

## INTÉRIEUR DU LOUVRE.

La salle des Caryatides, nommée d'abord salle des Gardes, ensuite des Cent-Suisses, et à laquelle les superbes caryatides de Jean Goujon ont fait donner le nom qu'elle porte aujourd'hui, fut aussi appelée le Tribunal, ainsi qu'on le voit dans les plans de du Cerceau. A tous égards, soit par sa beauté, soit par son ancienneté, elle mérite d'attirer la première les regards dans une description de l'intérieur du Louvre. Nous avons vu que, fondé sur plusieurs motifs, on pouvait en faire remonter l'origine à Charles V et même à Philippe-Auguste, et qu'elle a conservé des traces non-seulement de sa première construction, mais même de son ancienne distribution. Nous nous sommes trop occupés de la chapelle basse de Jeanne de Bourbon, qui était dans l'emplacement de la première partie de la salle des Caryatides, de la salle basse de cette reine, et d'une autre chapelle, que la salle proprement dite des Caryatides, ou sa seconde partie, a remplacées, pour qu'il ne fût pas superflu de revenir sur ce sujet.

Il paraît que la salle dont nous allons donner la description fut une des parties du Louvre vers lesquelles se dirigèrent les premiers travaux, lorsque François I. er et Henri II entreprirent l'entière restauration de ce palais, et qu'elle devint alors la salle des Gardes qui précédait l'appartement de

sur son cœur, aussi en ronde-bosse, fit partie de l'exposition de 1816, et Sa Majesté Louis XVIII en agréa l'hommage. Payché abandonnée parut au salon de 1818, et mérita une médaille. Parmi les autres ouvrages de M. Matte, on peut citer le buste de Van Dyck en marbre, placé dans la grande galerie du Musée royal, et celui de M. Poivre, commandé

par le ministre de la marine. Ce sculpteur a aussi rétabli pour l'église de Champ-Moteux, entre Étampes et Fontainebleau, la statue du chancelier de l'Hôpital, en grande partie mutilée, et il a exécuté en marbre pour l'église de Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand deux monumens consacrés l'un à la mémoire de Louis XVI, et l'autre à celle de Pie VI.

Catherine de Médicis. Formant, par un vestibule qui était sous l'escalier d'Henri II, la principale entrée dans l'intérieur du Louvre, elle devait. par la richesse de son architecture, annoncer la magnificence du palais : aussi Pierre Lescot, aidé des talens de Jean Goujon et de Paul Ponce, y déploya-t-il un grand luxe d'ornemens; cependant il n'y prodigua ni le marbre, ni la dorure, qui brillaient avec profusion dans d'autres pièces du château destinées aux appartemens de la famille royale. L'architecture et la sculpture n'eurent à s'exercer que sur de la pierre, très-belle il est vrai, et qui s'est si bien prêtée à toute la délicatesse du ciseau, qu'elle est travaillée avec une recherche et une finesse qui ne le cèdent pas à ce que Goujon et Paul Ponce auraient pu obtenir du marbre. Mais, avant d'entrer dans de plus grands détails sur les différentes parties de cette salle, je crois qu'il est à propos de prévenir que l'on se tromperait étrangement, si l'on pensait qu'elle ait été entièrement décorée par les habiles artistes qui en commencèrent les travaux. Loin de les avoir terminés. ils n'en exécutèrent qu'une très-petite partie, et l'on verra tout-à-l'heure que Paul Ponce, qui s'était chargé des ornemens, et de la mort de qui l'on ne connaît pas l'époque, ne dut probablement pas les continuer longtemps après la mort de Lescot (en 1578) et celle de Goujon (en 1579). A cette époque, s'il vivait encore, il devait être très-âgé, étant venu en France vers 1530. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y eut rien d'ajouté à ce que ces sculpteurs avaient laissé d'incomplet dans cette salle, et que sous Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII, on n'y travailla pas, du moins pour la terminer. Sous Louis XIV, Perrault fut trop occupé de sa colonnade et des bouleversemens qu'il exécutait au Louvre, pour achever une salle projetée par d'autres et qui n'entrait pas dans ses plans. Il y eut une époque du règne de Louis XV où l'on fut loin d'y songer, puisque le cardinal de Fleury, effrayé des dépenses qu'occasionneraient l'achèvement et même l'entretien du Louvre, avait proposé de l'abattre et d'en vendre les matériaux; et lorsque M. de Marigny, dont la mémoire doit être chère à ceux qui s'intéressent aux arts et aux monumens, fit reprendre des travaux depuis si long-temps délaissés, cet heureux mouvement qu'il avait imprimé fut de trop courte durée et il y cut trop de désastres à réparer, pour qu'on pût penser à compléter l'ornement d'un palais dont le premier besoin était d'être sauvé d'une ruine totale. L'abandon où il retomba pendant plusieurs années, malgré le desir qu'avait Louis XVI de le terminer et à l'accomplissement duquel tant de tristes circonstances s'opposèrent, frappa presque toutes les parties du Louvre, et la salle des Carvatides dut, comme les autres, être victime de cet oubli général. Enfin, il faut le dire ou l'avouer, quelqu'étrange qu'un pareil aveu puisse paraître, il y avait au moins deux cent vingt ans que l'on ne s'était occupé, si ce n'est pour la dégrader, de la belle salle des Caryatides, lorsqu'en 1806 MM. Percier et Fontaine furent charges de la terminer.

Il est bon de constater ici, ce que l'on ignore généralement, qu'il n'y avait alors de terminé en sculpture que les caryatides, une très-petite partie de la tribune qu'elles soutiennent, quelques pieds de l'entablement dans cette partie de la salle, et deux chapiteaux; les autres, ainsi que les arcs doubleaux, n'étaient encore qu'en pierres d'attente, et les cannelures des colonnes n'existaient pas. Le peu de sculpture ornementale exécutée par Paul Ponce put servir de modèle pour les parties analogues; mais il y en avait beaucoup où ces ornemens, qui demandaient à être variés, ne devaient pas être répétés. Aucun dessin n'avait transmis les projets des premiers artistes, et ce ne fut qu'en se réglant sur le style d'autres ouvrages de Jean Goujon et de Paul Ponce épars dans le Louvre et ailleurs, et d'après leurs propres idées, que MM. Percier et Fontaine firent exécuter les immenses et magnifiques détails de l'architecture et des ornemens de cette salle, avec une persection qui tromperait certainement les yeux de Lescot, de Goujon et de Paul Ponce, au point de leur faire croire qu'ils sont sortis de leurs mains. Mais, en offrant les détails de cette salle, plus remarquable encore sous le point de vue de la décoration et du travail que sous celui de sa disposition architectonique, il sera facile de prouver qu'elle a presque autant d'obligations à nos architectes et à nos sculpteurs actuels qu'à ceux qui l'avaient conçue.

C'était proprement la première partie de la salle des Caryatides, ou ancienne chapelle de Charles V, qui s'appelait le Tribunal; du Cerceau, dans

les plans de qui l'on trouve ce nom, ne dit pas ce qui l'avait fait donner à cette salle. De son temps, comme aujourd'hui, il y avait une grande cheminée; mais on voit par les dessins donnés par cet architecte, qu'alors elle était très-simple, sans ornemens, et que dans la partie supérieure elle était terminée par les armes de France. La cheminée actuelle, d'une grande beauté dans l'ensemble et dans les détails (voy, pl. 41, 42), a été ajustée avec un goût exquis par MM. Percier et Fontaine, qui ont réuni des fragmens de sculptures du temps de François I.er et d'Henri II pour en former cette riche et élégante composition. Les morceaux qui manquaient ont été remplacés avec une adresse qui ne permet pas de distinguer ce qui a été refait et ajouté aux parties anciennes, et il est difficile de trouver une réunion d'ornemens de tout genre combinée avec plus d'art et d'une exécution plus achevée. La cheminée elle-même, entièrement moderne, a été exécutée dans les ateliers de M. Belloni, habile mosaïquiste du Musée royal, et on lui a donné tout le caractère de celles du xvi.º siècle. Les deux statues de Bacchus et de Cérès (voy. pl. 42, 46) accompagnent bien cette riche

composition, et l'on dirait qu'elles ont été faites pour occuper la place qu'on leur a donnée. Il n'en est pourtant rien, et l'on ne sait même pas l'endroit où elles étaient autrefois, ni la manière dont elles y étaient disposées. Il paraîtrait cependant, par l'analogie de leurs poses, qu'elles ont été destinées à se servir de pendant, et qu'en les restaurant, oar elles étaient très-mutilées, dans toutes leurs parties, lorsqu'on les trouva à terre dans cette salle au milieu de débris, on a saisi la pose qu'elles devaient avoir lorsqu'elles étaient dans leur intégrité. Il serait trop long et inutile de détailler toutes les difficultés que l'on a renoutrées lorsqu'on a voulu faire entrer ces statues dans la composition de cette cheminée, et il a fallu que les combinaisons des architectes aient été bien secondées par l'adresse

de M. Lange, à qui cette restauration difficile avait été confiée. La manière dont on les a placées est tout-à-fait d'accord avec le style d'ornement noble et sévère employé autrefois dans la décoration des cheminées des grands appartemens.

Il y a lieu de croire, d'après leur style, que ces deux statues sont de Jean Goujon ou de son école. La CÉRES, ou la FLORE, car c'est à la restauration, qui a suppléé la tête, qu'elle doit ce caractère, est charmante de souplesse et de grâce, du moins de cette grâce que Goujon s'était créée, qui n'est pas celle de l'antique, mais qui a plus de naturel et moins d'affectation que ce qu'on trouve dans les ouvrages florentins. La pose est simple, et plait par son abandon. Quoiqu'il y ait bien quelques reproches à faire aux draperies dans certaines parties, et que les plis qui tombent du haut de la cuisse droite ne soient ni bien motivés ni heureusement agencés, cependant on ne peut disconvenir que le corps ne soit drapé avec goût, et que la robe ne suive avec grâce les contours élégans de cette jolie déesse. Il est aisé de voir que Jean Goujon s'était inspiré de l'antique; les costumes de son temps ne ressemblaient pas à celui qu'il avait adopté. Mais, en étudiant l'antique, il n'en avait pas apprécié tous les essets et les savantes combinaisons : il s'en éloigne ici, si cette statue est de lui, en relevant et en attachant avec une agrafe la robe sur chaque cuisse; ce qu'on ne voit januais dans les ouvrages grecs, Peut-être dut-il cette mauvaise méthode, de même que celle de former un gros nœud avec la draperie sur le milieu de la ceinture, à Benvenuto Cellini; car, parmi tous les sculpteurs italiens du xv1.º siècle, dont on voit les ouvrages dans celui de M. le comte Cicognara, je ne trouve que ce sculpteur (1) qui ait suivi dans ses draperies ces deux manières vicieuses. La première n'est employée qu'une fois par un sculpteur dont on ne donne pas le nom, dans une figure d'ange (pl. 88); et la seconde, dans un seul personnage d'un bas-relief d'Augustin Busti (pl. 76); tandis que sur six bas-reliefs de Cellini il y en a quatre auxquels on peut reprocher l'un ou l'autre de ces défauts de goût, ou tous les deux à-la-fois. En disposant ainsi la draperie, on se prive du contraste heureux que produit une partie drapée près d'une autre qu'on découvre. Peut-être croyait-on que cette alteration du costume antique était compensée par l'avantage de montrer sans voiles les formes gracieuses des jambes; mais ici l'on pourrait trouver que le statuaire n'a pas tout-àfait atteint son but, et que les jambes de la Flore sont croisées d'une manière trop unisorme et peut-être trop droite pour la pose du haut du corps. Au reste, je ne trouve ce genre de draperie ni dans les figures des œils-debœuf du Louvre, ni dans aucune autre production de Jean Goujon, et c'est ce qui me porte à douter très-fortement que cette Flore soit de lui.

Quoiqu'il y ait du mérite dans la partie supérieure du BACCHUS, cependant, en général, cette figure est lourde et manque de finesse dans ses attaches, surtout dans les genoux. La grâce étant un des principaux caractères de Jean Goujon, il devait mieux réussir dans les figures de femmes que dans

<sup>(1)</sup> iv.e livraison, pl. 67.

celles d'hommes, dont il rendait peut-être les formes avec trop de mollesse. On est aussi forcé de reconnaître que la draperie, maintenue par le baudrier, coupe le corps d'unc manière peu agréable, et que le ceinturon, qui la relève sur le devant, ne produit pas un bon effet; et comme dans l'ouvrage de M. le comte Cicognara je ne trouve que deux exemples de ce genre de draperie, mieux motivés même que dans le Bacchus, l'un dans une figure de Jean de Bologne (pl. 64), et l'autre dans une caryatide de Vittoria (pl. 75), on peut en inférer que ce n'était pas une pratique en usage dans les écoles d'Italie du XVI. siècle. D'après les principes du goût, on sait que la sculpture doit éviter dans les draperies ces lignes tranchées et presque horizontales, qui divisent, pour ainsi dire, le corps en deux parties égales.

Cette salle du Tribunal avait autrefois ou du moins était destinée à avoir la décoration d'architecture que nous lui voyons aujourd'hui; car on la trouve indiquée en partie par du Cerceau. Quelques-unes des dispositions qu'on y avait faites ont cependant éprouvé des changemens considérables. Lescot en avait tenu le sol environ trois pieds au-dessus de celui de la grande salle, où l'on descendait par six marches. Cet exhaussement nuisait à la grandeur de la voûte. MM. Percier et Fontaine l'ont rétablie en abaissant le pavé au niveau de la salle des Caryatides, et en faisant porter les colonnes sur un soubassement qui, en se continuant du côté de la fenêtre, divise cette salle en deux parties, l'une carrée, l'autre demi-circulaire, et l'on a ménagé dans celle ci un arrière-cabinet décoré avec élégance. La partie carrée a opposé, en raison de la projection des voûtes, de grandes difficultés à la régularité que l'on voulait y mettre. Il n'y arrivait que peu de jour, qu'elle recevait du couchant, Pour y faire circuler toute la lumière dont on pouvait disposer, on a été obligé d'évider dans le haut les côtés des arcades; ce que l'on n'aurait pas fait si l'on eût été maître de ménager une autre fenêtre pour éclairer cette salle : mais, si l'on avait ouvert celle qui donne sur la cour, elle ne se serait pas trouvée dans l'axe de la salle. Du côté de celle des Caryatides, l'ordonnance que l'on voit dans du Cerceau a été changée; on a supprimé des frontons triangulaires qui couronnaient la corniche de chaque côté de l'entrée, et dont l'esset n'était pas agréable. Avant de quitter cette première salle pour passer dans celle des Caryatides, je ferai observer, en faveur des personnes qui se plaisent aux effets piquans et pittoresques, que c'est surtout quelques heures après midi que tout cet ensemble offre le plus beau coup d'œil; les colonnes et les statues du premier plan, dans l'ombre et dans la demi-teinte, se détachent alors avec vigueur sur un fond d'un beau ton de couleur et d'une grande richesse de détails que met dans toute leur valeur la lumière brillante et dorée du soleil sur son déclin.

Si la salle des Caryatides, où nous entrons, est remarquable par sa grandeur (1), elle l'est encore plus par la richesse de son architecture et par

(1) La longueur totale des deux salles est de 140 pieds, dont 26 pour la largeur de la première, 4 pour le massif des colonnes, et 110 pour la salle des Caryatides, dont la largeur est de 40 pieds. La longueur de la salle d'entrée jusqu'à l'embrasure de la fenêtre est de 53 pieds, sur l'esquels l'hémieycle en a 12, en y comprenant le soubassement des colonnes. Il reste 40 pieds pour la partie carrée de la salle. l'exécution des ornemens; rien n'a été négligé pour les porter à la perfection, et il n'est guère possible de pousser plus loin la recherche dans le travail de la pierre; c'est à M. Mouret fils que l'on doit l'exécution de ces ornemens. Quant à l'ordonnance générale, on trouverait, peut-être avec raison, que Lescot l'a un peu trop écrasée. La voûte surbaissée ne laisse pas assez de hauteur à la salle en proportion de ses autres dimensions, et le caractère d'élégance qu'il y a déployé demandait plus d'élévation et de développement dans la courbe. Ceci serait encore une preuve que Lescot n'a pas construit cette salle à neuf, qu'il n'a fait que réparer celle qui existait avant lui, et qu'il n'a pu s'étendre comme il l'aurait desiré : car, s'il eût rebâti entièrement les murs dans toute la hauteur de l'édifice, rien ne l'aurait restreint dans ses élévations, tandis qu'au contraire il a été arrêté par les étages supérieurs du château de Charles V, que l'on ne détruisait pas en entier. Il est évident que, comme l'ancienne salle basse, dont il a été question page 298, était plus étroite et plus petite que la salle des Caryatides, et qu'en outre il y avait une galerie de communication qui longeait cette pièce par derrière, il y avait assez de hauteur pour les voûtes de cette distribution; mais, lorsque Lescot, voulant réunir ces pièces et la petite chapelle (pl. 8, B) pour en faire une seule grande salle, s'empara de tout ce vaste espace et fit porter sa voûte sur les deux murs de face, il fut obligé de la surbaisser, puisque le plancher du premier étage ne lui permettait pas de s'élever et de donner plus de hauteur à sa courbe. Cet habile architecte tira tout le parti possible de sa position; mais il fut gêné dans ses développemens par les anciennes dispositions de Raimond du Temple, qui peut-être, de son côté, avait bien calculé ses hauteurs et ses largeurs d'après les dimensions plus petites des salles qu'il avait à construire.

Quelqu'élégant que soit le style que Lescot a introduit dans la décoration de la salle, peut-être n'a-t-il pas toute la pureté qu'on lui desirerait. Tenant au dorique par la simplicité du profil de la base et par la partie supérieure du chapiteau, la richesse de la première et celle de l'entablement le rapprochent du corinthien, dont il n'offre pas les élégantes proportions dans le profil du chapiteau, ni l'agréable fusellement dans la colonne. Ceci dépendait de Lescot; mais il n'en était pas ainsi des socles, qu'il n'aurait pu faire plus élevés pour donner plus de hauteur à sa voûte et de grâce à l'ensemble que si le local le lui cût permis. Peut-être aussi les colonnes, accouplées quatre à quatre sans nécessité, présentent-elles des masses trop fortes; et l'on pourrait retrouver dans cette disposition quelques restes des habitudes de l'architecture gothique, dont on cherchait alors à s'affranchir, mais qui exerçait encore assez d'empire pour qu'on cût quelque peine à s'en défendre. Autrefois entre ces colonnes groupées il y avait aussi des niches destinées à des statues et qui ont été supprimées. Enfin, si l'on peut relever quelques légers défauts dans l'ordonnance de cette salle, ils sont bien rachetés par des beautés qui la placent au premier rang parmi les productions de l'architecture du xvi.º siècle; et cette pièce magnifique, le plus riche ornement du Louvre, fait le plus grand honneur aux talens de Lescot

et des habiles architectes qui, plus de deux cents ans après lui, ont achevé ce qu'il avait commencé.

De toutes les parties de cette salle qui étaient restées incomplètes, celle qui est occupée par la tribune est peut-être ce qui a présenté le plus de difficultés. Tout y était à faire pour en assurer la solidité; le goût exigeait aussi que la décoration répondit par la richesse à la beauté des carvatides de Jean Goujon, et, en fait d'ornemens, il n'y avait de terminé qu'une portion de l'entablement qu'elles soutiennent (pl. 44 et 45) : on l'a continué en suivant le même dessin, et l'exécution ne laisse rien à desirer. La balustrade n'existait pas, et l'on ne s'est pas réglé pour la faire sur celle que l'on trouve dans les plans de du Cerceau, et qui est plus lourde et moins bien sous tous les rapports. Quant au fond de la salle, on avait le champ libre; la muraille était nue, et l'on a été obligé de la reprendre et de la soutenir pour y établir un cintre qui, servant à soulager la construction, se prêtait à un genre de décoration d'un beau caractère, le seul que pût admettre le peu d'élévation de cette partic de la salle. Il s'agissait aussi de disposer tout cet ensemble de manière qu'il fût d'accord avec l'ordonnance générale, et que, malgré la saillie de la tribune, on pût, à une distance convenable, voir dans la partie demi-circulaire tout le bas-relief qui devait y être placé. Ces obstacles étaient réels, et il a fallu toute l'adresse de MM. Percier et Fontaine pour parvenir à les surmonter, et à produire un tout si bien ordonné et si régulier, que dans son ensemble et dans ses détails il semble avoir été conçu et exécuté d'un seul jet.

Ce fut, certes, un coup de fortune pour les architectes chargés de l'achèvement de la salle des Caryatides, de pouvoir faire entrer dans la composition de la tribune les superbes bas-reliefs en bronze qu'ils y ont placés, et qui à tous leurs mérites ajoutent celui d'être d'André Riccio et de Benvenuto Cellini, tous deux contemporains de Lescot, ainsi que de Jean Goujon, qui eut probablement de fréquens rapports avec le dernier de ces sculpteurs. Par le rapprochement heureux de leurs ouvrages, on est à portée de comparer sous plusieurs rapports le style de ces graads maîtres, que, d'un accord unanime, l'Italie et la France mettent au rang de ceux qui au xvv.º siècle ont fait le plus d'honneur à leurs pays et aux arts.

Si l'on voulait suivre ici la marche chronologique, on aurait à s'occuper d'abord des bas-reliefs de la porte, magnifique production d'André Riccio, qui terminait sa brillante carrière lorsque Benvenuto Cellini et Jean Goujon n'étaient encore que peu avancés dans la leur. Mais ce serait faire passer l'accessoire avant la partie principale, et les caryatides ont assez d'importance pour attirer nos premiers hommages. Lorsque Jean Goujon conçut l'idée d'employer ce genre élégant de support dans l'ordonnance de sa tribune, on connaissait peu de statues de cette espèce dans les monumens antiques de l'Italie, où il n'en était pas resté debout, et dans les édifices modernes; ce n'était tout au plus que par le récit de quelques voyageurs que notre habile sculpteur aurait pu savoir qu'il en existait au temple de Minerve Poliade à Athènes : car ce ne fut que bien long-temps après lui que l'on dégagea ces belles figures du mur où Leroy les vit encastrées dans

son voyage à Athènes, en 1754. Il est probable qu'à Rome, ou dans les autres villes d'Italie, il n'y avait pas de caryatides du xv.º ou du xvl.º siècle qui méritassent d'être prises pour modèle, puisque, dans l'ouvrage de M. le comte Cicognara, on ne trouve en statues de femmes caryatides que celles d'Alexandre Vittoria, l'un des plus habiles sculpteurs vénitiens du xvl.º siècle, contemporain de Goujon, mais qui, beaucoup plus jeune que lui (1), n'avait pas encore produit les siennes lorsque la sculpture française pouvait s'enorgueillir de celles que notre sculpteur avait employées pour soutenir sa tribune. Il se pourrait même que Jean Goujon fût le premier sculpteur moderne qui ait ainsi remplacé les colonnes, et que l'idée lui en fût venue de Vitruve, qui parle de caryatides, et pour l'ouvrage duquel il avait fait des dessins qui devaient accompagner une édition de 1547, époque qui a précédé celle des travaux qui lui furent confiés au Louvre.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas très-important de savoir si Goujon a le premier chez les modernes fait revivre l'usage des caryatides, ou s'il a suivi l'exemple de quelque autre architecte ; le point essentiel est d'examiner avec impartialité ses caryatides. Leur réputation de beauté semble établie assez bien et avec assez de justice pour qu'on ne craigne pas de la voir détruire; et l'on peut dire avec M. Quatrèmere de Quincy (2), « que Jean Goujon a conçu la » plus juste, la plus véritable comme la plus grandiose idée de ce style de o décoration o, et ajouter avec le savant académicien, « que l'Italie moderne » ne présente rien en ce genre de sculpture qui puisse rivaliser avec l'ou-» vrage de Jean Goujon. » Les carvatides de Vittoria sont certainement fort belles; l'attitude, le mouvement de tête, en sont gracieux (3), et les draperies traitées avec plus de goût que celles de son temps en Italie. Mais c'est précisément cette attitude et ce mouvement gracieux auxquels on pourrait, je crois, faire quelque reproche; et ces compositions remplies de mérite ne sont peut-être pas dans les convenances du sujet. Si, d'après les exemples que nous en ont laissés les anciens, on admet des figures de femmes ou d'hommes pour servir de support à quelque partie d'un édifice, il faut aussi que, de même que chez eux, et comme le bon goût le demande, ces belles figures par leur pose et par leur ensemble soient en rapport avec les lignes de l'architecture. Destinées à remplacer les colonnes, elles doivent avoir l'apparence de la solidité, pour que l'on puisse, ce qui n'est dejà pas trèsfacile, se prêter à l'illusion et croire pendant quelques instans que des figures humaines auxquelles l'art du sculpteur a donné de la vie, ont assez de force pour servir de support. Plus la direction de leur corps suivra la perpendiculaire, plus elles seront censées être capables de résister à ce pénible emploi. Les carvatides de femmes de Vittoria, car je ne parle pas de ses esclaves, qui ne sont que de lourds portesaix, semblent n'en saire qu'un amusement, et elles manquent de la gravité et du sérieux que doit faire supposer une pareille position. Otez-les de leurs places, ce sera toujours de

II naquit en 1525 et mourut en 1608. Voyez la Storia &c, du comte Cicognara, tome V, pag. 288-290.

<sup>(2)</sup> Dictionn. d'archit, t. II, p. 533-34. (3) Voyez la Storia &c. du comte Cicognara, planche 75.

charmantes statues, mais dont rien n'indiquera l'état d'où on les a tirées. Que l'on déplace les figures du temple de Minerve Poliade ou celles de Jean Goujon, et tout y rappellera aussitôt la statue-colonne et la situation où elles se trouvaient, et dont rien ne pourra leur enlever le caractère; on dirait de belles femmes changées en pierres pendant les pénibles et humiliantes fonctions auxquelles on les avait condamnées. La beauté sévère de leurs têtes, la gravité de leurs costumes, tout est en harmonie dans ces superbes figures; et ces voiles mêmes, repliés en masse sur leurs têtes, semblent disposés ainsi pour adoucir la dureté du poids qu'elles supportent, et, en tombant des deux côtes du cou, ils donnent à cette partie une ampleur qui s'accorde avec la force que doit avoir le haut de la colonne. Ce n'est pas qu'il n'y ait quelque reproche à faire aux statues de Jean Goujon. Au premier aspect, les regards et l'esprit peuvent être désagréablement affectés en voyant privées de leurs bras ces belles caryatides, et l'on se rappelle, du moins d'après les monumens qui sont venus jusqu'à nous, que les anciens ne suivaient pas cette méthode : les caryatides du Pandrosium d'Athènes avaient des bras, et l'on en voit à celles du Vatican et de la villa Albani, ainsi qu'à d'autres figures de ce genre. Tantôt elles les laissent tomber le long du corps, tantôt elles les croisent sur leur poitrine et les enveloppent de larges draperies; d'autres, comme celles de la villa Albani, les relèvent au-dessus de leurs têtes, et soutiennent ou l'entablement ou une corbeille qui remplace le chapiteau, et elles pourraient représenter à-la-fois et des caryatides et des canéphores, jeunes filles qui, dans les pompes d'Eleusis, portaient les corbeilles sacrées remplies des objets mystérieux du culte de Cérès.

Il ne sera pas hors de propos de dire un mot ici d'un superbe bas-relief grec qui, en 1813, faisait partie du beau musée du palais royal de Naples, et qui depuis a passé dans le musée Bourbon de la même ville (1). On est d'autant plus certain que ce monument représente des caryatides, que l'inscription qu'il porte, et dont les caractères sont très-beaux, dit qu'il fut sculpté en mémoire de la victoire remportée sur les Caryates, ΥΠΟ ΤΩΝ ΝΙΚΗΘΕΝ-ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΕΩΝ. Parmi les trois figures que présente ce curieux bas-relief, on voit deux belles caryatides qui supportent un entablement léger ou une simple architrave. Vêtues d'une robe longue et d'un petit peplum, elles ont les bras nus, selon le costume dorique ou laconique. La jeune captive de droite élève le bras gauche, et celle de gauche, le bras droit, au-dessus de leurs têtes, et toutes deux touchent de la main l'entablement. Cette partie, au reste, ne

(1) M. Mazois a publié ce bas-relief, page 24 du tome I.« de son magnifique ouvrage sur les ruines de Pompéi. On le donnait comme ayant été nouvellement découvert du côté de Tarente; mais j'en ai trouvé une gravure assez médiocre, accompagnée d'une explication, dans un très-ancien ouvrage napolitain dont le nom m'est échappé. Tout ceci était écrit lorsque

les arts ont perdu dans le mois de décembre 1836 M. Mazois, que je regrette vivement et comme ami et comme homme à talent. Ce Pompéi que nous avons si souvent parcouro, étudié ensemble, et qu'il m'a appris à voir, a fait en lui une grande perte, et il n'est guère possible de trouver quelqu'un qui puisse remplacer Mazois pour continuer son bel et excellent ouvrage.

porte pas de tout son poids sur l'espèce de chapiteau placé sur la tête des earyatides: car à côté d'elles, aux deux extrémités du bas-relief, l'entablement pose sur deux pilastres; ce qui fait que réellement les caryatides ne supportent rien, et ne sont pas condamnées à soutenir un fardeau sous lequel il aurait été impossible qu'elles ne succombassent pas : elles ne paraissent que comme des captives vêtues avec dignité, et que dans une fête, pour les humilier, on aurait exposées sous un portique aux regards de leurs vainqueurs. On concoit que des peuples chez qui les vengeances étaient souvent si cruelles et si offensantes. aient pris plaisir à ce spectacle; ce bas-relief en donne plus l'idée que celle d'une décoration architecturale, d'autant plus que la troisième figure, assise à terre et paraissant déplorer son triste sort, est de la même proportion que les deux autres, dans le même costume, et semble destinée aux mêmes fonctions. Ce sont trois captives qui ont les mêmes rapports, les mêmes intérêts. Elles ne sont pas représentées élevées sur des plinthes et comme des statues qui feraient partie des ornemens d'un édifice, mais comme les images de trois personnages vivans et dont l'ensemble compose une scène.

Des scènes réelles de ce genre et le desir de perpétuer le souvenir de la vengeance exercée par les Spartiates contre les habitans de Caryes, qui avaient trahi la cause des Grecs dans la guerre des Perses, donnèrent sans doute l'idée de les transporter dans l'architecture. C'était imiter, avec un autre motif, l'exemple que, de temps immémorial, les Égyptiens et les Perses avaient donné en employant comme supports dans leurs temples immenses les figures colossales de leurs divinités et de leurs souverains. Mais les Égyptiens attribuaient une vertu, un pouvoir céleste, aux simulacres de leurs divinités, et l'on ne peut s'empêcher de trouver qu'il y avait de la grandeur dans l'idée de fixer ainsi parmi eux leurs dieux. Ce n'étaient plus aux yeux de l'Egyptien des statues qui soutenaient les temples, c'étaient ses dieux euxmêmes, qui, s'élevant au milieu de leurs adorateurs et touchant de leurs têtes le firmament semé d'étoiles d'or, que figuraient les plafonds des édifices sacrés, prétaient leur bienveillant appui aux lieux consacrés à leur culte, et, les remplissant de leur majestueuse présence, accueillaient l'encens, les prières et les vœux. De pareilles idées n'inspirèrent pas les Grecs dans l'invention de leurs caryatides; et à mesure que l'on s'éloigna de l'époque où l'on commença à les introduire dans l'architecture, on perdit de vue la cause qui les avait produites, et pour la plupart des Grecs ces figures ne furent plus que des ornemens : elles le sont devenues encore bien plus pour l'architecture moderne, qui n'y attache ni les idées religieuses des Égyptiens, ni les souvenirs de vengeance des Grecs.

Lorsque Jean Goujon conçut l'idée d'employer les caryatides, il pensa avec raison que ce genre de décoration qui, chez les anciens, parlait à l'esprit et offrait ces figures, ou comme des divinités protectrices, ou comme des souvenirs de victoire, ne présentait plus le même intérêt aux modernes, et que ce n'étaient plus que d'élégans supports. Goujon sentit que, pour se saire pardonner la licence de leur emploi, ces sigures devaient rester des pierres et ne pas prétendre à toute l'illusion que la sculpture peut donner à ses ouvrages. Ce fut vraisemblablement cette réslexion qui l'engagea à priver ses caryatides

d'une partie de leurs bras, et à les représenter comme des statues retirées. ainsi mutilées, des ruines d'un monument, et que leur beauté, en harmonie avec les lignes de l'architecture, avait fait employer pour supports. Le socle sur lequel il les a élevées indique même son intention de les rapprocher, autant que possible, de la proportion des colonnes qu'elles remplacent : aussi les a-t-il isolées comme des colonnes, des masses de pierre, qui peuvent d'ellesmêmes, par leur solidité, supporter le poids qu'il leur a imposé. Vittoria et Sarrazin se sont montrés moins sages et n'ont pas fait preuve du même goût en groupant leurs carvatides et en les adossant aux murs de leurs constructions. Ainsi engagées dans les murailles qui leur servent de fond, elles semblent avoir besoin d'appui; et c'est un manque de réflexion ou d'adresse de la part de ces sculpteurs, du reste très habiles : ainsi qu'Orcagna, le Puget et d'autres, ils ont été trop sculpteurs et pas assez architectes. Pour faire preuve de leurs talens en sculpture, ils ont oublié ce qu'exigeait d'eux l'architecture, et en ont blessé les convenances et faussé pour ainsi dire les lignes, en ne s'occupant que de leurs figures, sans s'embarrasser de l'emploi qu'ils leur donnaient, et, comme le fait remarquer M. Quatremère de Quincy, par le desir de leur donner de la vie, ils les ont rendues invraisemblables. Goujon, au contraire, est à-la-fois architecte et sculpteur : ses caryatides ne sont que des simulacres de figures humaines; la sévérité de leurs traits, la fixité de leurs yeux sans regard déterminé, tout concourt à écarter l'idée qu'on ait voulu représenter des femmes vivantes privées de leurs bras; et il ne résulte aucune impression désagréable, si on ne les considère que comme des statues mutilées. C'est un trait d'esprit chez Jean Goujon, tandis que d'après les idées des Égyptiens et des Grecs, qui voyaient dans les caryatides des personnages ou mythologiques ou historiques, il y aurait cu chez eux ou de l'impiété ou de la barbarie à les représenter ainsi.

Lorsque l'architecture grecque se fut emparée de ce genre de décoration nouveau pour elle, on ne tarda pas à déterminer les rapports qu'il devait avoir avec les parties des monumens où on le faisait entrer. Ces ornemens n'étant plus qu'un souvenir des scènes qu'il rappelait, les colonnes ou les pilastres auprès desquels on exposait les captives de Carves furent supprimés; ces figures les remplacèrent et devinrent de véritables supports, des statues-colonnes : en les élevant sur des socles ou sur des soubassemens continus comme au Pandrosium d'Athènes, on en rapprocha le plus possible les proportions de l'ensemble de celles des colonnes doriques ou ioniques auxquelles on les substituait, et l'on donna à leur pose, à leur ajustement, toute la régularité et toute la symétrie qu'exigeait l'architecture. Quoiqu'il fût bien reconnu que du marbre, des pierres, pouvaient supporter un poids considérable, le bon goût des Grecs combina les caryatides de manière a ne pas trop blesser la vraisemblance et à ne pas surmonter d'une masse trop considérable des figures qui, dans la réalité, n'eussent pu la supporter même pendant quelques instans. L'entablement qu'elles soutenaient avait toute la légèreté dont il était susceptible; souvent même, comme dans le Pandrosium, on en retranchait une partie et l'on n'y laissait que la frise et la corniche. Et d'ailleurs l'ordre ionique, adopté pour ce petit temple, avait une grâce et une

élégance qui s'accordaient avec les formes des caryatides. Ce n'est cependant pas cet ordre qu'a employé Jean Goujon; il s'est servi d'une sorte de dorique dans la composition de sa tribune : mais ce dorique est dans des proportions plus légères qu'on ne le trouve dans la plupart des monumens antiques (1). L'ordonnance de Goujon est même plus élevée que celle de la tribune du Pandrosium, quoique celle-ci soit ionique; ce dont il est facile de se convaincre par la comparaison du nombre de modules qui entrent dans leur ensemble et dans leurs différentes parties (2). Il est aisé de voir que les carvatides de Goujon, plus sveltes et plus élancées que celles d'Athènes, supportent aussi un entablement beaucoup plus léger. Ce n'est pas que je prétende faire la critique de celles du Pandrosium; ce sont des chefs-d'œuvre des beaux temps de la Grèce, et ils méritent tous nos respects. Peut-être même sont-elles plus en rapport avec l'architecture et donnent-elles plus que celles de Jean Goujon l'idée de la solidité; leur aspect plus grave est plus monumental, et il y a dans tout leur ensemble quelque chose de plus à plomb. Les plis perpendiculaires de leurs robes réveillent en quelque sorte l'idée des cannelures d'une colonne, et c'est ainsi que dans leurs métamorphoses les Grecs auraient concu celle d'une femme transformée en statue-colonne. L'ajustement de ces belles figures se distingue par plus de noblesse et de dignité que celui qu'a adopté Jean Goujon, qui, s'il eût moins fait sentir les contours de ses figures, aurait mis plus de calme et de symétrie dans ses lignes. Soit qu'il ait emprunté à Cellini, soit que celui-ci ait pris de lui cette manière de draper, le nœud que forme la robe vers le milieu du corps, quoiqu'il soit bien ajusté, n'est pas d'un heureux effet. Peut-être aussi le chapiteau ionique des carvatides du Pandrosium accompagne-t-il leur coiffure avec plus d'élégance que ne le fait le chapiteau dorique que Jean Goujon fait porter par ses statues. Quant à son entablement, quoiqu'en comparant sa hauteur avec l'élévation de l'ordonnance il soit plus léger que celui du Pandrosium, cependant le profil n'en étant pas aussi simple le fait paraître plus lourd. La frise bombée, qui n'est pas d'un goût pur, quoiqu'on en trouve des exemples, il est vrai très-rares, dans l'antique, contribue encore à ôter de la légèreté à l'entablement. Il est probable qu'en la faisant ainsi, Jean Goujon ne fit pas attention au profil qui en résulterait, et qu'il crut même alléger

(1) On voit dans le Nouveau Parallèle des ordres d'architecture de M. Normand père, que le dorique du théâtre de Marcellus, pl. 10, a 15 mod. 18 part.; celui d'Albano, pl. 11, en y comprenant l'entablement, a 18 mod. 30 part.; aux thermes de Dioclétien, pl. 13, il est de 20 mod. 3 part.

(2) En comptant le chapiteau, les caryatides de Jean Goujon ont 9 pi. 5 po. 7 lig. ou 13 mod. 9 part. 2. Le chapiteau a 7 po. 4 lig. ou 29 part. 75; il respite pour la caryatide 8 pi. 8 po. 3 lig. ou 11 mod. et 7 part. L'entablement a 2 pi. 6 po. 6 lig. ou 3 mod. 9 part. 75; le socle et la plinthe ont 1 pi. 10 po. 53 ou 2 mod. 14,5. Ainsi toute l'ordonnance, sans la balustrade, a 18 mod. 12 part. de haut ou 13 pi. 11 po. 1 lig. 22. Les caryatides du Pandrosium ont 7 pi. 3 po. ou 10 mod. en y comprenant le socle et le chapiteau qui a 8 po.0 lig. 12, ou 27 part.; il reste pour la caryatide 6 pi. 8 po. 11 lig. 88, ou 9 mod. 3 part. L'entablement a 2 pi. 10 po. 3 lig. 18, ou 3 mod. 25 part. 5: toute l'ordonnance a de haut 10 pi. 3 po. 3 lig. 18, ou 16 mod. 25 part. 15.

autant que possible son entablement en en détaillant les parties et en formant sa frise de guirlandes de feuillages. Il pensa, sans doute, qu'il satisfaisait à la fois et les yeux et l'esprit, et que, si par la pensée on voulait animer ses figures et donner de la réalité aux objets représentés dans son entablement, on ne se refuserait pas à admettre que, n'étant composé que de rinceaux, de feuillages, et de parties délicates qu'on peut supposer de bois léger, il ne surchargerait pas quatre véritables caryatides de manière qu'elles ne pussent pas le supporter pendant un certain temps (1).

Cet entablement de Jean Goujon, et surtout la frise bombée, peuvent donner lieu à une observation qui n'est pas sans quelque intérêt. En le comparant à l'entablement des thermes de Dioclétien à Rome, on trouve à très-peu de chose près les mêmes profils, la même modinature et la même disposition dans les ornemens; chez Jean Goujon l'ensemble est seulement un peu plus léger. Quant à la frise, elle a le même nombre de parties que celle des thermes. Mais il n'a divisé son architrave qu'en deux bandes, tandis qu'au monument de Dioclétien elle en a trois. Si l'entablement de Jean Goujon est de son invention, il serait bien singulier qu'il se fût ainsi rencontré avec l'antique, non-seulement dans les proportions générales, mais même pour les profils et pour les divisions. D'un autre côté, il n'est guère présumable qu'il ait tiré son dessin de quelque ouvrage qui offrit à cette époque, en gravures, les monumens de l'architecture antique; on s'en occupait bien dejà, mais pas assez pour que ces ouvrages fussent très-répandus. Celui de Serlio est un des plus anciens, il parut en 1525, et il n'y a pas de modèle de ce genre d'entablement. On ne trouve celui des thermes que dans Palladio, qui ne publia sa première édition qu'en 1577, trois ans avant sa mort et cinq ans après celle de Jean Goujon. Ces considérations me porteraient donc à penser que notre sculpteur fit un voyage en Italie, qu'il y étudia les monumens antiques, et qu'il adopta pour sa tribune l'entablement des thermes de Dioclétien en y faisant quelques légers changemens. Ce voyage, s'il eut lieu, fut sans doute très-utile à Jean Goujon : échauffant son génie à la vue des chefs-d'œuvre de l'antiquité et des grands maîtres de l'Italie renaissant aux beaux arts, il étendit ses idées en sculpture et en architecture; mais ce ne fut qu'à ses propres conceptions qu'il dut ses belles caryatides, dont il ne trouva nulle part le modèle. Si on les juge avec impartialité et dans leur ensemble et dans leurs détails, elles peuvent supporter sans crainte la comparaison avec tout ce que les anciens et les modernes ont fait de mieux dans ce genre de décoration, qui, lorsqu'il est employé avec sagesse, est aussi élégant qu'il montre de prétentions et manque de convenance lorsqu'on le met en œuvre sans réflexion et sans ce goût et cette raison qui dirigeaient dans leurs ouvrages les Grecs et Jean Goujon.

Sauval nous a conservé le prix que l'on avait payé à ce sculpteur pour ses caryatides : elles coûtèrent 737 livres tournois, qui feraient aujourd'hui

Rome. - Paris, de l'imprimerie de Pillet ainé, rue Christine, n.º 5. 1825.

<sup>(1)</sup> Voyez pl. 26, 27, 52, du Nouveau pensionnaire de l'académie de France à Parallèle des ordres d'architecture &c. par Charles Normand, architecte, ancien

2653 francs 2 centimes. Sur les 737 livres il y en avait 46 pour chaque modèle en plâtre. Il était indispensable qu'il y en eût deux, puisque les caryatides de droite n'ont pas la même attitude que celles de gauche. Chacune des figures exécutées en pierre revint à 80 écus sous, ou à 580 francs d'aujourd'hui. Il faut avouer que la meilleure sculpture et la mieux soignée était alors à bien bon marché (1).

Les beaux bas-reliefs qui ornent la porte des caryatides sont d'André Riccio (2), l'un des sculpteurs et des ciseleurs les plus habiles qu'ait eus l'Italie.

- (1) De 1547 à 1560, années entre lesquelles on peut placer celle où furent faites les caryatides, on trouve que la valeur moyenne du marc était de 15 livres à trèspeu de chose près. La livre d'alors vandrait aujourd'hui 3 francs 60 centimes, et l'écu sou eût été de 2 livres tournois, ou de 7 francs 90 à 95 centimes d'à présent.
- (3) André Riccio naquit à Padoue en 1480. On ne sait pourquoi ni à quelle occasion il fut surnommé Briosco: quant au nom de Crispus qu'il se donnait et que l'on trouve dans les écrivains de son temps, c'est tout simplement le mot italien riccio, qui, de même que crispus, signifie crépu, et que l'on avait traduit en latin suivant l'usage de cette époque.

Quant à sa famille, on sait seulement qu'il était parent et ami de Jean Cavin et d'Alexandre Bassien, dont le talent dans la gravure et la ciselure des médailles a donné le change à plus d'un antiquaire, en faisant prendre pour antiques les belles médailles de ces habiles faussaires, connus sous le nom de Padouans. Il n'est pas inutile de prévenir qu'André Riccio a été confondu, ce que prouve l'abbé Morelli ', par plusieurs écrivains, et entre autres, pour quelques ouvrages, par Scardeone et par Orlandi, avec Antoine Riccio de Vérone, statuaire très-habile, plus ancien qu'André, ainsi que le témoignent des statues d'Antoine de 1462. Quoi qu'il en soit, André Riccio est plus connu par ses ouvrages que par les détails qui nous ont été transmis sur lui; et l'on ignore la route qu'il suivit dans ses premières années pour

acquérir les talens qui lui méritèrent une brillante renommée comme architecte et comme sculpteur et ciseleur.

Riccio, qui devait un jour rendre son nom si célèbre parmi les premiers artistes de l'Italie, commença, ainsi que presque tous ceux qui se destinaient alors à la sculpture, par être orfévre, et Gauric, p. 110, qui dans sa jeunesse avait beaucoup connu Riccio, tenait sans doute de lui que c'était grâce à la goutte que d'orfévre il était devenu sculpteur. D'après le même écrivaiu, il aurait eu pour maitre Bellano (mort en 1501 à quatre-vingt-douze ans), très-habile dans les ouvrages de fonte et de ciselure. Cependant Bernard Scardeone, qui a écrit sur les antiquités de Padoue (De antiquitate urbis Patavii, &c. Basileæ, 1560), dit bien que Riccio imita Bellano, mais il ne dit pas qu'il fut son élève; et d'après l'âge auquel mourut cet artiste, il est à croire que depuis plusieurs années il n'avait plus d'élèves. Riccio travailla aussi beaucoup d'après les peintures d'André Mantegna (né en 1430 et mort en 1506). Ce peintre florissait de son temps ; il aimait et recommandait l'étude des statues antiques, où il tronvait réuni avec le plus de goût le choix de ce que la nature offre de plus beau (Vasari, tom. VI, p. 209). Je croirais aussi, comme ie l'ai indiqué dans un autre endroit, que souvent Riccio s'inspira des belles têtes de vieillard de Léonard de Vinci, qui finit de son temps sa longue et admirable carrière. Contemporain de ces grands maitres, de Raphael et de Michel-Ange, Riccio ent encore l'avantage d'être, comme eux, témoin des découvertes nombreuses que l'on faisait chaque jour des précieux restes de l'antiquité; ainsi qu'eux aussi, cet habile homme sut les mettre à profit, et, en étu-

Notisia d'opere di disegno, scritta da un anomino. Bassano, 1800. Cet ouvrage, rempli de recherches et de renseignemens curicux sur les arta, est de l'abbé Jacques Morelli, bibliothécaire de Saint-Mare à Venise.

Formé sur les ouvrages du grand Donatello, ce sculpteur, que M. le comte Cicognara (tome IV, p. 278) nomme avec raison le Lysippe vénitien, soutenait avec honneur en Italie par la variété et l'élégance de ses ouvrages la gloire que s'était acquise avant lui Lorenzo Ghiberti par ses magnifiques portes en bronze du baptistère de Florence, qui, selon Michel-Ange, auraient dû être celles du paradis. Les bas-reliefs de Riccio n'avaient cependant pas été destinés à former l'ornement d'une porte; ils faisaient autrefois partie d'un très-beau monument, brillant de porphyre, de granit et de serpentin, élevé dans l'église de San-Fermo à Vérone en honneur de Jérôme della Torre et de son fils Antoine par trois autres fils de Jérôme, comme lui hommes de lettres et médecins très-habiles.

diant la nature et en consultant les ouvrages du Donatello, qui la rendait avec tant de naïveté, il ne négligeait pas les exemples et l'instruction que lui offraient les monumens de l'antiquité: les génies les plus féconds étaient alors dociles aux leçons de ces grauds maîtres, et cherchaient à se pénétrer de leur esprit ou du moins à les compreudre, et ils se trouvaient bien de devenir leurs élèves.

Riccio a laissé un grand nombre de beaux ouvrages surtout dans les églises de Saint-Antoine et de Sainte-Justine à Padoue; et il est singulier que Vasari, qui parle au long de ces édifices, ue dise rien de Riccio. Ce fut cependant lui qui éleva Sainte-Justine. Il fit en 1515 pour Saint-Autoine un grand candélabre en bronze de 11 pieds de haut, regardé, sous le rapport soit de la compositiou, soit de la richesse des détails et de la perfection de la ciselure, comme une des plus belles productions de la sculpture du xvi.e siècle. Aux yeux d'Audré Riccio, c'était ce qu'il avait fait de mieux. Il est malheureux pour les amateurs que les planches de l'ouvrage de M. le comte Cicognara (Storia &c. t. IV, p. 279, pl. 35-36) soient aussi foin de répondre à l'idée que le texte du savant auteur fait concevoir de ce chef-d'œuvre. On peut en dire autant du bas-relief où Riccio a représenté David dausaut devaut l'arche, et qui, ainsi que celui de Judith et d'Holoferne, orne la porte en bronze du chœur de Saint-Antoine. Ou voit dans ce candélabre que Riccio avait le bon esprit de se servir de l'antique, et qu'il a réuni dans sa composition des trépieds, des autels, des figures antiques, mais cependant avec un mélange de quelques formes contournées qu'on aimait assez à l'époque de ce sculpteur; époque à laquelle, surtout en architecture et en ornemens, on n'était pas encore arrivé à la simplicité et à la pureté de goût des Grecs.

Quant aux bas-reliefs du monument de la famille della Torre qui out donné lieu à cet article, il est singulier que la tradition n'ait pas mieux conservé la mémoire de leur auteur. Scardeone, qui met Riccio au nombre des artistes qui ont illustré Padoue, ne cite pas ce monument; et Maffei, qui en parle dans sa Verona illustrata, part. III, p. 197, ne dit pas qu'il soit de Riccio, et il en parle même d'une manière inexacte en n'y comptant que six panueaux au lieu de huit. Ce u'est que par une épitaphe faite pour Riccio par frà Desiderio del Legname, dominicain, et qui n'est pas celle qui a été mise sur le tombeau de ce sculpteur à Saint-Jean in Verdara à Padoue, où il mourut en 1535, que l'ou a acquis la certitude que Riccio était l'auteur de ces beaux bas-reliefs. Quelques écrivains, entre autres Maffei, les avaient attribués à Jules della Torre, qui exerçait aussi avec talent l'art de la fonte et celui de la ciselure, dans lesquels il avait peut-être reçu des leçons d'André, avec qui il était lié. D'un autre côté, Scardeoue donne à André Riccio les statues de marbre d'Adam et d'Eve qui sont à Venise dans le palais du doge, et qui ne sont pas de la main de cet artiste, mais, ainsi que le prouve une inscription, de celle d'Autoine Riccio dont il a été question plus haut,

Les bas-reliefs de Riccio sont remarquables sous plus d'un rapport. Si on les considère comme travail en bronze, on peut y observer la franchise et la hardiesse avec lesquelles le métal a été attaqué, et la vivacité de l'outil. On sent que l'habile ciseleur en est maître, et la largeur du travail montre avec quelle facilité Riccio maniait le bronze et quelle était la sûreté de son exécution. Quoique par-ci par-là il y ait bien quelques incorrections dans le dessin, et que les extrémités ne soient pas toujours aussi fines qu'elles pourraient l'être, il est aisé de voir qu'il n'appartient qu'à un grand sculpteur de ciseler ainsi et de modeler, pour ainsi dire, le métal comme si c'eût été une argile molle et liante. Dans un pareil ouvrage, de même que dans ceux de Ghiberti et de Cellini, la dureté du bronze a cédé aux inspirations de l'artiste. et l'on y trouve peut-être encore moins d'adresse de main que de seu et de hardiesse de conception. Les têtes, malgré la petitesse de leurs proportions, ont une expression, un sentiment, une vie qu'on serait heureux de produire et qu'on n'obtient qu'avec le plus grand talent dans des ouvrages de plus forte dimension et dont la matière est plus facile à traiter. Si l'on porte ensuite son attention sur la composition de ces bas-reliefs, on est agréablement arrêté par sa variété et par sa richesse. Sans trop multiplier les plans et sans confusion, l'habile sculpteur a su faire entrer dans un espace resserré un grand nombre de figures qui sont bien à leurs places et qui ne se nuisent pas les unes aux autres. Les attitudes justes, variées, sans prétention, annoncent, ainsi que le style des figures et l'ajustement des draperies, l'étude réfléchie de la nature et de l'antique. Il était peut-être moins rare dans le xv.º siècle que dans le suivant de voir imiter l'antique; mais il est peu d'ouvrages italiens, si ce n'est ceux de Donatello, de Ghiberti et d'Alphonse Lombardi, qui en offrent une application aussi bonne que les bas-reliefs de Riccio. On croirait aussi reconnaître dans plusieurs têtes le caractère de celles de Léonard de Vinci, qui jouissait alors de la plus haute renommée et dont les ouvrages étaient consultés par tous les maîtres de l'art.

Lorsque l'on connaît les productions des arts et de la littérature de ces temps où l'étude des anciens avait pris une grande faveur, on n'est pas surpris de voir Riccio, dans des compositions destinées au mausolée d'un chrétien, n'employer, pour ainsi dire, que des idées tirées des cérémonies du paganisme; et si c'est le sujet d'un reproche, c'est moins à lui qu'à l'esprit de son époque que l'on doit l'adresser. Quoique l'explication des sujets de ces beaux bas-reliefs se présente assez naturellement, et qu'il soit facile de voir que sous l'image des vicissitudes de la vie ils doivent avoir rapport à la vie, à la maladie et à la mort de Jérôme della Torre, cependant ils ont été interprétés de différentes manières. Le comte Ignace Bevilacqua-Lazise pensait qu'ils offraient la mort de Mausole, roi de Carie, et les funérailles que lui fait Artémise sa femme. Cette opinion, appuyée d'une description ingénieuse et élégante, a été pleinement réfutée par M. le comte Cicognara dans le quatrième volume de son Histoire de la sculpture moderne en Italie, et le savant auteur a donné la véritable explication de ces bas-reliefs; il y en a cependant quelques parties où il ne m'est pas possible d'être de l'avis de M. le comte Cicognara.

ÉTUDES ou Succès LITTÉRAIRES (pl. 47). - M. le comte Cicognara place avec raison ce bas-relief en tête des huit qui forment cette intéressante série, et il pense qu'il représente une consultation de plusieurs médecins au sujet de la santé de Jérôme della Torre. Mais il me semble que l'on doit y voir cet habile médecin professant sa science et répandant l'instruction au milieu des nombreux auditeurs qui l'entourent : auprès de lui, Minerve, Apollon, et peut-être la déesse de la santé, divinités protectrices de la médecine, prennent part à cette scène, que complète la figure allégorique de la ville de Vérone, théâtre des leçons que donnait Jérôme della Torre, et des succès qu'elles lui méritaient; à ses pieds est l'Adige, fleuve sur lequel cette ville est située. La jeunesse de la plupart des spectateurs paraît s'opposer à l'idée que ce sont des médecins dont on demande les avis, et les ferait considérer comme des élèves plutôt que comme de graves docteurs. Et d'ailleurs dans le bas-relief qui offre les Champs-Élysées, je retrouve un personnage assis et dans le même costume que celui qui fait l'objet de cette discussion; ce ne peut être que Jérôme della Torre : il se livre dans les Champs-Elysées aux occupations qui lui plaisaient et auxquelles il avait dû sa célébrité sur la terre. Dans l'un et dans l'autre tableau sont à ses pieds les mêmes accessoires, un globe et un livre, qui, en annonçant l'identité des deux personnages, indiquent encore que l'étude du globe et probablement de l'astrologie faisait partie des sciences dans lesquelles les vastes connaissances de Jérôme della Torre lui avaient fait obtenir de grands succès.

MALADIE (pl. 47). - S'appuyant d'une main affaiblie sur son lit de douleur, Jérôme della Torre paraît toucher à ses derniers momens. Sa femme, ses enfans, toute sa famille empressée, l'entourent et lui prodiguent leurs soins. Apollon près de lui et un médecin dans une attitude grave lèvent la main et semblent sur le point de prononcer la terrible sentence. A la tête du lit du malade, les Parques, dont l'une est assise à gauche de la composition, filent encore; mais l'inflexible Atropos est près de trancher le fil fatal. De l'autre côté de la scène, la Destinée, ainsi qu'on le voit dans des bas-reliefs antiques, entre autres dans la Mort de Méléagre, se dispose, au signal des funestes sœurs, à jeter dans un brasier un reste de tison auquel tient encore l'existence du mourant. La tête de Jérôme della Torre est remplie d'expression; il sent toute la profondeur de son mal; il s'y résigne, et semble repousser les inutiles secours qui lui sont offerts. Les figures de cette touchante composition, surtout celles qui sont autour du lit, sont bien disposées, et le dessin du principal personnage est d'un beau caractère et bien soutenu : toute cette scène est rendue avec un grand intérêt. Les accessoires d'un bon style, le lit, le trépied de formes antiques et le fond de draperie y sont ajustés avec goût. C'est probablement comme emblèmes de la gloire que s'est acquise Jérôme della Torre que Riccio a fait entrer dans sa composition un palmier et une colonne.

SACRIFICE (pl. 48). — On n'avait pas encore renoncé à toute espérance: les parens, les amis du malade, rassemblés près d'un temple, adressent des vœux aux dieux; on leur offre un grand sacrifice: le nombre des victimes, un bœuf, des moutons, des verrats, l'empressement de ceux qui les amènent de tous côtés, indiquent assez l'intérêt que porte tout Vérone à celui pour lequel on va les immoler. Un serpent, le génie d'Esculape, goûte les offrandes déposées sur l'autel; un vicillard à genoux semble rendre grâces au ciel de cet heureux pronostic. Mais les prières, les sacrifices, sont inutiles; les dieux sont sourds; les prêtres consternés reconnaissent que les prémices jetées sur le brasier sacré n'annoncent que de sinistres présages: l'abattement des assistans ne dit que trop que l'espoir dont on s'était flatté s'est évanoui; les dieux n'agréeront pas leurs victimes, et ils leur offiriont en vain des parfums et des fruits; c'est ce que semblent se dire entre eux et ceux qui apportent les offrandes et ceux qui préparent le sacrifice.

CONCLAMATION (pl. 48). - Les prières, les sacrifices, ont été repoussés; le chef de famille vient de rendre le dernier soupir. Il avait employé le reste de ses forces à dire un éternel adieu à sa famille et à ses amis. Ses fils le soutiennent et le placent sur son lit de mort : un prêtre achève les prières. La femme et les filles de Jérôme della Torre, couvertes de voiles, sont abimées dans la douleur; des femmes éplorées s'arrachent les cheveux et éclatent en gémissemens; un de ses fils, penché vers lui et frappé de stupeur, est encore dans l'attitude où il vient de recueillir son dernier soupir et ses dernières volontés. Plusieurs amis expriment avec plus de gravité leurs regrets: les uns sont absorbés dans leurs réflexions; d'autres s'entretiennent sans doute des vertus de l'ami qui leur est enlevé. Des torches annoncent les lugubres cérémonies qui vont avoir lieu. Sur le devant, un enfant qui souffle le feu n'est là probablement que comme un accessoire convenable à la chambre d'un malade, de même que celui qui porte un vase, est l'acolyte du prêtre. On pourrait regarder le génie ailé qui tient une palme et un livre comme un emblème de la célébrité promise à Jérôme della Torre; mais il est plus probable que c'est, ainsi que l'auraient représenté les anciens, son ame qui s'envole triomphante vers le céleste séjour. Ce bas-relief, remarquable par sa composition et par la beauté de plusieurs des têtes, offre de nombreuses réminiscences de l'antique; on y retrouve dans les personnages une disposition qui rappelle celle de plusieurs conclamations : c'était une cérémonie qui consistait à appeler trois fois le mort à grands cris, et dont il sera question quand nous nous occuperons des bas-reliefs antiques.

Funéralles et Monument (pl. 49). — Le monument consacré à la mémoire de Jérôme della Torre est entouré de la foule empressée de ses parens et de ses anis. Le prêtre, qui vient de prononcer l'oraison funèbre, répand l'eau sainte sur les assistans; deux jeunes ministres des autels soutiennent le vase qui la contient. On pourrait croire que par les deux enfans qui semblent jouer, et dont l'un effraie l'autre en se couvrant le visage d'un masque, le sculpteur a voulu rappeler les jeux qui souvent avaient lieu aux funérailles, ou plutôt indiquer que la vie était un drame mêlé de scènes varices. Le monument retrace celui qu'on avait érigé à Vérone à Jérôme

della Torre avec plus de magnificence dans les détails que de goût dans l'ensemble. Le lapis lazuli, les pierres dures les plus riches, y brillaient de toutes parts; des génies funèbres en couronnaient le faîte, et l'on voit dans les quatre côtés du sarcophage, qui repose sur des sphinx, les places qu'occupaient les huit bas-reliefs.

CARON PASSE LES AMES DANS SA BARQUE (pl. 49). - Ici Riccio nous offre l'enfer des poètes grecs et romains; et si la description en était faite, on y retrouverait en partie ce que Virgile a si merveilleusement dépeint dans les tableaux qu'il en a tracés. Au milieu de la composition et non loin des rochers qui servent de remparts au ténébreux empire, s'élève l'arbre sous le feuillage duquel se retiraient les songes. D'un côté s'avancent à grands cris vers les bords du Styx, au-devant de Caron, les centaures, les scylles, les sphinx, les gorgones et toute la foule des monstres infernaux; de l'autre, faisant contraste à cette hideuse scène, des ames sous la figure de jolis enfans ou de génies ailés se pressent sur la rive, et attendent avec impatience que la barque fatale les transporte au séjour des bienheureux, où ils ne pouvaient être admis que lorsqu'on avait rendu sur la terre les derniers honneurs à leurs restes mortels. On s'est acquitté de ce pieux devoir envers Jérôme della Torre, et parmi les ames on reconnaît, au livre qu'elle porte sous le bras, celle qui met le pied sur l'esquif du nocher des enfers pour être l'ame que nous avons vue, dans la scène de la conclamation (pl. 48), se séparer de Jérôme della Torre au moment de sa mort.

LES CHAMPS-ÉLYSÉES (pl. 50). - Parmi les scèncs qui composent cette suite, celle-ci est peut-être la plus variée et la plus animée ; c'est un tableau charmant des plaisirs innocens que goûtent au fortuné séjour ceux qui ont mérité de l'habiter. De tous côtés, au milieu de bosquets arrosés d'ondes pures, au son mélodieux de la cithare et de la lyre qui se marient à la voix des génies, les chœurs des grâces et des amours forment des danses légères. Avant de s'y joindre, une ame nouvellement arrivée boit des eaux du Lethé, sans doute pour perdre le souvenir des chagrins qui l'ont attristée pendant la vie. Ce doit être celle de Jérôme della Torre. On la retrouve encore sur le devant du tableau; le livre qu'elle tient ne permet pas de s'y tromper, et il n'est pas rare de voir dans les compositions de cette époque le même personnage représenté plus d'une fois dans la même scène. Il me semble qu'ici elle est conduite par la volupté pure qui préside aux plaisirs de l'esprit et que l'on peut reconnaître à sa couronne d'immortelles et à la décence de son costume, et je crois qu'elle cherche à attirer à elle par une innocente caresse un jeune homme que s'efforce de retenir ou la paresse ou la volupté grossière des sens. Cette ame paraît tourner avec regret ses regards vers Jérôme della Torre, à qui elle fut unie pendant sa vie et dont elle a partagé les vertus, les talens et les succès. Ce bon génie voit avec un tendre intérêt la Renommée proclamer les mérites de celui qu'il dirigea et le couronner de laurier. Mais ce n'est plus que la larve de Jérôme della Torre, ou l'apparence de ce qu'il était sur la terre; il paraît absorbé dans une profonde méditation

ou dans un doux repos, au milieu des savans et des philosophes avec losquels il a vécu ou dont les ouvrages ont charmé ses loisirs. Le masque qui est aux pieds d'un de ces graves personnages pourrait indiquer quelque ancien tragique; et si Riccio les a représentés comme endormis, c'est pour donner l'idéd du repos éternel et pour exprimer de deux manières différentes la vie dont ils jouissaient sur la terre et celle qu'ils retrouvent aux Champs-Élysées, et qui, selon les anciens, se passait au milieu des illusions et des songes. Il est difficile de voir rien de plus gracieux que les groupes d'enfans de ce charmant bas-relief.

La Renommée (pl. 50). — La déesse aux cent voix, au vol rapide, après avoir accompagné Jérôme della Torre aux sombres bords, revient sur la terre et la parcourt en célébrant ses vertus et ses talens. Il était poète et littérateur : le laurier et Pégase le rappellent, de même que la palme, la lampe, et le vase qui porte pour inscription viatvits (præmia), récompenses de la vertu, offrent les emblèmes des recherches, des veilles savantes de Jérôme della Torre et des succès qui les ont couronnées. Le squelette ailé aux pieds duquel est une faux et qui est lié à un arbre desséché, est le Temps, que la Renommée a sans doute arrêté ainsi dans sa course pour qu'il n'exerçât pas ses ravages sur les œuvres et sur la mémoire de Jérôme della Torre.

Telle est la suite des intéressans et beaux bas-reliefs d'André Riccio, dont trois seulement sont gravés dans l'ouvrage de M. le comte Cicognara, savoir: le Sacrifice, la Conclamation et les Funérailles (pl. 36, 37).

Si j'arrête un instant les regards du lecteur sur les ornemens en bronze (pl. 51, fig. 1) qui encadrent les bas-reliefs de Riccio, ce n'est que pour les offrir comme des modèles d'un goût pur et simple; ils ont été exécutés par M. de Lafontaine d'après les dessins de M. Fontaine. Le fond de la porte qu'ils enrichissent n'est, il est vrai, qu'en bois (1); mais, s'il était en bronze, cela n'ajouterait rien à la richesse de la porte, et ce n'est qu'en faveur des bas-reliefs et pour les ajuster avec plus de solidité qu'on en a agi ainsi.

NYMPHE DE FONTAINEBLEAU (pl. 46), par Benvenuto Cellini (2). — Des beaux ouvrages de Riccio nous passerons à une composition d'un autre

(1) Cicognara, Storia &c. t. IV, p. 293.
(2) La vie de ce célèbre artiste ne se trouve avec des détails que dans ses propres mémoires, réimprimés en 1811 à Milan en trois volumes. Les biographies n'en donnent presque pas. Cette histoire est assez intéressante pour que l'on ne me sache pas mauvais gré de m'être un peu plus étendu sur Cellini que sur les autres artisses dont j'ai eu à parler.

Si l'on s'en rapportait à ce que dit sur sa famille Benvenuto Cellini dans sa Vie écrite par lui-même, l'un des livres les plus amusans qu'il y ait, elle remonterait à Jules César et à un Fiorino Cellini qui aurait suggéré à ce grand capitaine l'idée de fonder Florence. Il paraît, au reste, que la famille Cellini était au reste, que la famille Cellini était qu'elle avait produit de braves hommes de guerre et des artistes distingués et surtout des architectes. André Cellini, grandpère de Benvenuto, avait de la réputation sous ce rapport, ainsi que son père Jean

genre; elle est d'un de ses plus célèbres contemporains, et au mérite d'un dessin élégant elle joint celui d'une très-belle exécution. Benvenuto Cellini avait certainement mis dans ce bas-relief, dont la dimension est forte

Cellini, qui, très-habile dans le travail de l'ivoire en figurines et en ornemens, avait en outre de grands talens pour la mécanique. Employé comme musicien à la cour de Laurent et de Pierre de Médicis, il avait pour la musique la passion la plus folle; et des que son fils, ne en 1500 et auquel, dans la joie que lui causait sa naissance, il avait donné le nom de Benvenuto, le Bienvenu, cut la force de tenir une flute ou un fifre, Jean n'eut d'autre ambition que d'en faire un musicien. Malheureusement les goûts de Benvenuto ne répondaient guère à ce desir, et il n'avait d'inclination que pour les arts du dessin et pour les armes. Il fallut cependant, bon gré mai gré, qu'il apprit à jouer de la flûte, et le mélomane Cellini ne lui permit d'entrer chez un orfevre que sous la condition expresse que le temps de son fils seroit partagé entre le ciselet et la flûte : aussi pleurait-il de joie lorsque son Benvenuto, pour lui faire plaisir, paraissait prendre du goût à la musique, et jouait un air de manière qu'on put le reconnaître. Ainsi contrarié dans sa vocation très-prononcée pour le dessin, Benvenuto n'avait pu, jusqu'à quinze ans, s'y livrer qu'avec réserve, chez Marcone, orfévre habile, auguel il avait été confié. On sait qu'alors les orfévres étaient vraiment des artistes, dont on exigeait les mêmes études que du sculpteur.

Benvenuto lit des progrès rapides dans son art, et profita non-seulement des conseils de Marcone, mais de ceux de Bandinelli, père de Baccio Bandinelli, et des leçons de Michel-Ange. Mais, malheureusement pour son repos, il avait pour la musique plus de talent qu'il n'en aurait voulu, et il la prit en horreur: poursuivi par la flûte comme par un spectre, il s'eufuit de la maison paternelle, où l'on eut beaucoup de peine à le faire revenir; il n'y eut que la santé de son père en danger qui pût le ramener, et il finit par le laisser jouir du triomphe auquel il aspirait avec tant d'ardeur et par se faire inscrire

parmi les musicieus du duc de Toscane. Il serait difficile et trop long pour une notice de suivre toutes les folies, tous les travaux dont Cellini nous offre les détails, souvent d'une manière un peu prolixe, mais toujours très-gaie, dans ses Mémoires, dont le style, par son laissez-aller, par ses hardiesses, et par des tournures et des mots qui lui sont tout-à-fait particuliers, peint à merveille le caractère de Cellini. Irascible, fier, indépendant au-delà de toutes les bornes, de l'esprit le plus vindicatif, d'une force de corps, d'une adresse et d'un courage à toute épreuve, Benvenuto avait annoncé dans sa jeunesse ce qu'il serait un jour, et l'on pouvait s'attendre à le voir courir toutes les aventures les plus hasardeuses et les plus folles. S'enflammant à la plus légère offense, il ne l'oublierait jamais, et il se ferait un jeu d'en tirer vengeance par les moyens les plus violens. Rien ne paraissait moins convenir que les occupations sédentaires à une ame aussi bouillante et à une activité aussi infatigable que celles dont était doué ou tourmenté Cellini. Presque toujours couvert d'une cotte de mailles, une longue épée et la dague au côté, à la manière terrible dont il les maniait il semblait plutôt un spadassin de profession, ou un chevalier errant, redresseur des torts, qu'un artiste. Aussi est-on étonné qu'au milien des courses, des plaisirs, des débauches et des rixes sanglantes qui en étaient la suite, et malgré ses fréquens séjours en prison, Cellini ait trouvé le temps d'étudier, de travailler assez pour acquérir cette facilité de dessin, cette habileté de main , qui le mirent, très-jeune encore, hors de pair avec la plupart de ses concurrens, et le firent marcher l'égal de Lautizio, de Caradosso, d'Amerighi et d'autres célèbres graveurs.

Forcé de se retirer à Rome aprés une mauvaise affaire qu'ilavait eue à Florence, Cellini y eut des rapports avec les artistes les plus habiles; il se lia même avec le Rosso, Jules-Romain, Lucas Penni, dit le Fattore, et dont plusieurs parties sont de ronde-bosse, tout ce qu'il possédait de talent comme sculpteur et comme fondeur; et il est à croire que les difficultés qu'il a rencontrées en le jetant en bronze, le lui rendirent encore

et plusienrs autres maîtres, élèves de Michel-Ange et de Raphaël. Partageant son temps entre ses amis, ses travaux, la chasse et les plaisirs, il se livrait aussi à l'étude et à la recherche des antiquités, et il en recueillit un grand nombre. Accueilli par le pape Adrien VI, qui lui fit faire plusienrs beaux ouvrages, Benvenuto, après la mort de ce souverain pontife (1523), fut aussi bien traité par Clément VII. Il était à Rome lorsque le connétable de Bourbon vint y mettre le siège en 1527. A la vue du danger, Cellini abandonne aussitôt les arts pour les combats: il offre ses services au pape et se propose pour defendre le château Saint-Ange. On connaissait son amour pour la gnerre et la fertilité de son esprit dans tont ce qui avait rapport aux armes; il s'était, pour son usage, fabriqué de la poudre, ainsi qu'nne arquebuse, qui, entre ses adroites mains, manquait rarement le but. Il s'en servit si bien, que des le commencement du siége il tna le connétable de Bonrbon et blessa le prince d'Orange. On lui donna le commandement de quelques pièces d'artillerie, et il défendit avec succès le château Saint-Ange contre l'armée de Charles-Quint. Ses prouesses guerrières ne faisaient cependant pas onblier à Benvenuto son état d'orfévre; il fut utile sons ce rapport, pendant le siège, au pape, qui le chargea de démonter les pierres précieuses et les perles d'une grande quantité de riches joyanx, et, entre antres, de plusieurs tiares, et d'en rédnire l'or en lingots; il y en avait pour des sommes immenses. Ce travail, dont Cellini s'occupa, à ce qu'il parait, avec beaucoup de loyauté, fut pour Ini la sonrce de tous les malheurs qui l'accablerent dans la snite.

Étant retourné riche et capitaine à Florence, où il fit lever son ban (1527), il alla pendant quelque temps à Mantoue travailler pour le cardinal Gonzague. Son père étant mort (1528) à Florence, Cellini y passa encore quelque temps, cultivant

l'amitié de Michel Ange, qui faisait assez de cas de ses talens pour ne pas vonloir se charger de travaux qu'on était disposé à confier à Benvenuto. En 1530 Clément VII l'appela à Rome pour le mettre à la tête de la monnaie, et lui commanda de très-beaux ouvrages, parmi lesquels on citait une énorme agrase d'or et de pierres précieuses, ornée de plusienrs petites figures émaillées, et qui passait pour un chef-d'œuvre de l'art. Le pape releva Cellini de l'accusation portée contre lui de s'être approprié pendant le siége une partie de l'or qu'on lui avait confié. Cet artiste, recherché par tont ce qu'il y avait de plus grands personnages en Italie, pouvait mener une vie heureuse et tranquille : mais son caractère intraitable, ses talens, la faveur dont il jouissait avec trop d'arrogance, lui attiraient de dangereux ennemis. Pompeo, habile graveur de Milan, avait été son concurrent pour la belle agrafe, et Bandinelli, sculptenr célebre, voulait faire donner à un autre qu'à Cellini la direction de la monnaie; de là des haines et des vengeances auxquelles on se livra de part et d'autre. On tne dans une rixe le frère de Cellini, qui venge bientôt sa mort. Accusé du crime de fausse monnaie, il se justifie; mais sa place est donnée à Sébastien del Piombo. Entraîné par ses passions, ses désordres et ses maitresses, Benvennto négligea ses travaux, entre autres un magnifique calice que desirait le pape. Une nouvelle querelle sanglante le força de se réfugier à Naples pendant quelque temps. A peine cette affaire était-elle assoupie par le crédit du cardinal Hippolyte de Médicis, et Cellini, de retour à Rome, était-il rentré en grâce auprès du pape, que celui-ci meurt (1534). Anssitôt notre artiste spadassin, se faisant jour à travers une troupe nombreuse de braves qui protégent son ennemi Pompeo qui l'avait bravé, le tue de deux coups de poignard. Quoiqu'il y cût plus de vingt ans qu'il eut commis ce meurtre au moment où il écrivait ses Mémoires à cinquanteplus cher que ses autres productions, malgré toute l'affection qu'il leur portait. Nous avons déjà vu, p. 114, qu'il avait pour celle-ci une vraie prédilection, et qu'il la cite comme modèle pour les procédés de la fonte.

huit ans, il en parle comme d'une chose toute simple et d'un de ses plus beanx faits d'armes. La protection des cardinaux Coruaro et de Médicis le sauvèrent encore des peines que méritait cet assassinat. Le pape Paul III, de la maison de Farnèse, voulut même le prendre à son service : mais Pierre-Louis Farnèse, fils naturel de ce souverain pontife, et anssi violent, aussi vindicatif que Cellini, protégeait Pompeo et sa fille, et il voua au menrtrier une haine implacable. N'ayaut pu parvenir, au moyen de ses sicaires affidés, à se défaire d'un homme aussi brave et anssi bien sur ses gardes que l'était Cellini, il différa sa vengeance, et feignit même de se réconcilier avec lui. On obtint sa grâce dn pape, et if pnt aller à Venise, à Ferrare, à Florence, où il travailla pour le duc de Toscane, Alexandre de Médicis, et pour le cardinal d'Est ou de Ferrare.

De retour à Rome en 1536, Benvenuto fut chargé par le pape de faire une partie des riches présens qu'il offrait à Charles-Quint, qui les trouva d'une grande beauté: Cellini eu reçut tons les éloges qu'il méritait, et uu autre eut l'adresse de se faire donner l'argent que l'emperenr destinait à l'habile artiste. Le pape promit de le dédommager; mais ce ne fut que quelque temps après et d'une manière incomplète qu'il exécnts sa parole.

Vers cette époque, en 1537, le duc Alexandre de Médicis fut assassiné par un de ses consints Laurent de Médicis, et, malgré les projets des conjurés, qui voulaient une république, le duc Côme de Médicis s'empara dn gouvernement. Cellini, qui avait regretté Alexandre, vit avec joie échoner les desseins des conjurés et des exilés de Florence. Desservi auprès de Paul III, il quitta Rome ponr venir en Frauce, où l'attirait la munificence de François I. Tenvers les artistes. Cellini, présenté au Roi à Lyon par le cardinal de Ferrare, qui le protégeait bien et le payait mal, fut bien accueilli; mais, étant tombé malade, il

retourna à Ferrare et de là à Rome, où if s'occupa de beaux ouvrages pour la femme de Jérôme Orsini, et ît ponr le cardinal uue magnifique aiguière et sou bassin en argent et en or, l'un de ses plus beaux ouvrages.

François I.er regrettait de ne s'être pas attaché un artiste de ce mérite, et, desirant le faire revenir près de lui, il chargea Montluc, son ambassadeur à Rome, de Ini faire des offres avantageuses. Cellini les aurait acceptées, lorsque, par les instigations de Pierre-Louis-Farnèse, accusé de l'homicide pour lequel il avait déjà reen sa grâce, et du vol des joyaux de Clément VII, dont il avait été reconn innocent, il fut arrêté et enfermé dans ce même châtean Saint-Ange qu'il avait autrefois défendu avec tant de courage et d'adresse. Il y fanguit pendant quelque temps, tantôt bien tantôt mal traité par le commandant du fort, qui, n'avant pas le cerveau bien sain, aimait à conserver un prisonnier de la trempe de Celliui, dont l'esprit, les bizarreries et les saillies le récréaient. Benvenuto goutait beancoup moins que le châtelaiu les agrémens qu'il répaudait dans la prison. Eufin, au moyeu d'une échelle qu'il fit avec ses draps, et à travers bien des dangers, le hardi prisonnier était parvenu à s'échapper, lorsqu'en franchissant la dernière muraille de l'enceinte, il se cassa la jambe; recueilli et soigué par le cardinal Cornaro, il obtiut sa liberté de Paul III, qui se rappelait que lui aussi dans sa jeunesse il s'était évadé de prison, Mais, poursuivi de nouveau par l'implacable Pierre-Louis, abandonné par le cardinal Cornaro, il fut repris et mis en prison, on il était gardé étroitement par le châtelain, que la fuite et ce qu'il appelait l'ingratitude de Cellini, avaient irrité coutre lui. L'affaire était sérieuse, et il n'y allait pas moins que de sa vie. Les représentations de Montine, qui le réclamait an nom de Frauçois I.er, la protection du cardinal de Ferrare, de la duchesse Marguerite d'Autriche,

Mais ce que ne dit pas Cellini, et ce qui doit à nos yeux ajouter du prix à son ouvrage, c'est qu'il est probable, ainsi qu'on peut l'inférer de ses Mémoires, que ce fut à ce bas-relief que François I. et lui avait commandé

née Farnèse, de la femme même de Pierre-Louis Farnèse, furent long-temps sans effet. Il paraît que s'on chercha à se désaire de Benvenuto par le poison. Pen s'en failut que, malgré sa force et son conrage, il ne snccembat aux manvais traitemens qu'il épronyait dans le cachot obscur et hamide où il était enfermé. Ses idées se tournèrent d'abord vers la religion, dont, malgré tous ses excès, il avait conservé le sentiment. A l'aide d'une faible clarté, il se livrait à la lecture de la Bible et de livres de piété. Bientôt son imagination, exaltée par les veilles et le pen de nourriture qu'on ini laissait prendre, se dérangea : il avait des visions; sa prison lui paraissait illuminée par des clartés célestes; les anges, les saints, des êtres mystérieux, lui apparaissaient, ou pour lui annoncer sa fin prochaine, on ponr soutenir son courage et lui rendre de l'espoir. Étant en pleine santé et dans tonte sa force, il s'était livré avec la plus grande crédulité aux illusions et aux prestiges de la nécromancie, et les idées superstitienses qu'il avait tonjours eues devaient avoir pris encore plus d'empire snr ses organes affaiblis. Toute cette partie des Mémoires de Cellini (t. I. p. 420 et suiv.; voyez aussi p. 223 et suiv.) est très-curieuse. Enfin, après tonte sorte d'éprenves effrayantes et cruelles, après avoir été plusieurs fois sur le point de s'entendre lire son arrêt de mort, et avoir cherché même à mettre un terme à ses souffrances et à sa vie, Cellini fnt traité avec plus de douceur par le châtelain, à qui il avait envoyé un assez manvais sonnet de sa façon. Quelque temps après, le châtelain, étant sur le point de monrir, parla en faveur de son prisonnier, à qui l'on accorda bientôt la liberté, qu'il dut aux pressantes sollicitations du cardinal de Ferrare. François I.cr y avait aussi contribué. Sorti de prison et craignant probablement d'y rentrer, Benvennto se décida à se rendre auprès de ce monarque. Il se mit donc en route le 22 mars 1540, à la snite dn cardinal de

Ferrare, emmenant avec lui deux de ses élèves, Paul Romain et Ascagne, de Tagliacozzo dans les Abruzzes, qui était auprès de lui depuis longues années et que plusieurs fois il avait éloigné et repris. Cellini ne ponvait voyager sans aventures : aussi ne lui en manqua-t-il pas dans sa route. Il eut quelque peine à se défendre des attaques et des embûches de ses ennemis : sans le vouloir il tua un maître de poste; plusieurs de ses gens furent blessés. Le cardinal d'Est le laissa à Ferrare, où il travailla à sa belle aiguière et fit quelques médailles. Enfin Cellini arriva à Fontainebleau, où se trouvait François I.er, à qui il fnt présenté par le cardinal de Ferrare : l'aiguière qu'il montra à ce prince, lui donna la plus haute idée de ses talens.

Cellini était à peine arrivé, que, mécontent des offres qu'on lui avait faites, il était reparti seul : dans son désespoir, il ne songeait à rien moins qu'à faire un pélerinage au Saint-Sépulcre. On ent presque reconrs à la force pour le faire revenir auprès de François I.cr, qui lui assigna le même traitement qu'avait eu Léonard de Vinci et qui était de 700 écus : il lui en donna 500 pour les frais de son établissement, et en outre on devait payer ses ouvrages. H serait inutile et même impossible de donner nn détail circonstancié de ses travaux, et de snivre l'ordre chronologique qu'il observe dans ses Mémoires. Ce fut pour le Roi de France qu'il travailla le plus et le mieux, et malgré quelques désagrémens passagers, que souvent il s'attirait par les défauts de son caractère, il tronva dans ce monarque l'appui le pins éclairé pour les arts et la bienveillance la plus constante et la plus indulgente: aussi n'appelle-t-il François I.er que son merveilleux , son très-merveilleux Roi. Ce prince lui commanda d'abord, pour

• En 1540 l'écu d'or était de 45 sous; le mare d'avait 163 liv. 7 s. 6 d. Il y avait 171 \(\frac{1}{2}\) écus au mare. Le mare d'argent valait 14 liv.; le sou répondrait à 0,19 cent. 38 d'aujourd'hui; la livre à 8.877, et l'écu à 8 fr. 721. Ainsi les 700 écus équivaudraient à 6004 fr. 70 c. et les 500 à 4360 fr. 50 c. pour Fontainebleau, ou à d'autres grands travaux qu'il exécuta pour ce prince, qu'il dut le développement de toutes ses facultés. Jusqu'alors, se jouant des difficultés dans des ouvrages d'une extrême délicatesse et où le

servir de candélabres dans une salle de festin, douze divinités en argent; elles devaient, selon Cellini, être de la taille du Roi, ou avoir près de trois brasses de Florence, environ einq pieds huit pouces. Notre artiste se mit aussitôt à l'ouvrage et travailla chez le cardinal de Ferrare; il s'occupa des petits modèles de quatre de ces statues. Le Roi en fut très-satisfait; et, pour le lui prouver, il donna cent écus de pension à deux de ses élèves, et ajouta à son traitement la faveur de lui abandonner le château du Petit-Nesle pour s'y loger avec ses ateliers : ce château, aujourd'hui palais de l'Institut, était dès-lors destiné à servir de séjour aux beaux-arts.

Ce ne fut pas sans peine que Cellini put prendre possession de sa nouvelle demeure; elle lui fut disputée par le prévôt de Paris, à qui l'on y avaitaccordé un logement. Cellini n'était pas homme à céder, snrtout se trouvant dans son droit, et ayant été antorisé par le Roi à se maintenir par la force au Petit-Nesle, Il arma ses ouvriers, fit bonne contenance, et resta triomphant et sans conp férir en possession de son château. Il se plut dans la suite à en partager le séjour avec les Florentins de distinction qui venaient à Paris. Ses atcliers prirent un grand accroissement; il employait un nombre considérable d'artistes et d'ouvriers qu'il formait et auxquels ses leçons et surtout ses exemples furent de la plus grande utilité. Le Roi ne lui refusait rien de ce qui pouvait contribuer aux progrès des arts. Cellini commença ses statues par celle de Jupiter. Lorsque le modèle de grandenr d'exécution fut terminé, François I.er vint le voir, et lui fit livrer trois cents livres pesant d'argent pour l'exécuter; il ordonna en outre qu'on lui donnat mille écus d'or de bon poids pour faire une immense salière de ce métal, enrichie de figures de divinités et d'animaux, et dont le cardinal de Ferrare lui avait montré le modèle en cire que Cellini avait fait à Rome. Ce cardinal avait fait hommage au Roi de sa belle aiguière:

et ee présent lui valut une bonne abbave. Quoique François I.er cut recommandé Benvenuto au eardinal, et qu'il eût même ordonné qu'on lui donnat une bonne somme. il fut onblié et n'eut rien. La manière dont notre artiste parle du Inpiter fait connaître qu'il n'était pas fondu, mais qu'il était travaillé au marteau, et que ses élèves en exécutaient les différentes parties séparément d'après son modèle; elles étaient réunies ensuite au moyen d'assemblages, comme les productions de la toreutique chez les anciens. Il est anssi à remarquer que l'or dont il fit sa salière ne lui fut pas livré en lingots, mais en écus, et que le trésorier de l'épargne rechercha soigneusement, dans cette vue, les pièces qui avaient le poids.

Lorsque le Jupiter en argent fut presque terminé. Cellini voulut en fondre un pareil en bronze; c'était la première fois qu'il essayait les opérations de la fonte en grand, mais il l'avait vu pratiquer en Italie. Il eut cependant reconrs aux conseils des maîtres fondeurs de Paris, allemands et français. Ils paraissaient très-sûrs de lenrs procédés, et se vantaient de reproduire la statue avec toute la finesse du modèle en terre. Cellini ne fut pas aussi persuadé de leur habileté, et préféra les moyens qu'il comptait employer. Il leur proposa donc de fondre en concurrence, eux son Jupiter, et fui deux très-grandes têtes, Malgré les conseils dont il voulut bien les aider dans lenr embarras, la fonte des maîtres fondeurs ne réussit pas, et celle de Benvenuto eut un plein succès : il n'en fut pas enorgueilli, et chercha même à les consoler de cet échec.

Les succès et la faveur de Cellini allaient toujonrs croissant près de François I.er, qui jui donna en 1543, sans qu'il sollicitât cette grâce, des titres de naturalisation, faveur très-considérée alors et dont il fut très-flatté; il fut en outre nommé seigneur du château de Nesle. Ce fut vers cette époque que Cellini fit pour son Jupiter une très-belle base en bronze sur laquelle il représenta en bas-relief

travail le plus recherché ajoutait tant de valeur aux matières les plus précieuses, le talent de Benvenuto ne s'était exercé que sur de très-petites figures, des bijoux, des médailles. Peut-être, s'il fût resté en Italie, aurait-il

les aventures de Ganvmède et de Léda. Malgré ses bizarreries, Benvenuto était, eu général, bieu vu dans uue cour où l'on n'était pas exigeant sur la régularité des mœurs; ses taleus lui faisaieut facilemeut pardonuer ses désordres. Il se voyait protégé par le Dauphin (Heuri II) et sa femme Catherine de Médicis, par la spirituelle Marguerite de Navarre, sœur de Francois I.cr., par le cardinal de Lorraine et d'autres personnages de la plus haute importance. Mais il se fit une puissante eunemie eu ue se méuageaut pas assez les bounes dispositions où était pour lui la duchesse d'Étampes, maîtresse de François I.er, et du caractère le plus absolu. Cétait parce qu'elle le desirait que ce prince, après avoir vu presque terminé le Jupiter de Celliui, lui avait demandé de lui présenter des plans et des modèles des embellissemens qu'il projetait pour Foutainebleau. Cétait priucipalement un grand portail et la foutaine qu'il s'agissait de décorer avec une magnificence digue de cette belle demeure royale et des grandes idées de François I.ª Nons avous vu plus haut, au sujet du bas-relief de la nymphe, ce que Cellini fit pour la porte qu'il était chargé d'embellir. Quant à la fontaine, elle devait être très-vaste; le bassin, profond et carré, aurait été revêtu de marbre blanc, et l'on y serait descendu par de larges escaliers. Aux quatre angles, des groupes en bronze de grande proportion auraieut représenté les sciences, les lettres et les beaux-arts, la musique, la philosophie et la libéralité. Un Mars colossal de ciuquante-quatre pieds de haut se serait élevé au milieu du bassin de la fontaine. François I.er, charmé de la grandeur et de la beauté des plaus de Benvenuto, lui en ordouna l'exécution. Bientôt notre artiste se mit en état de montrer ses modèles au Roi, qui leur donna des éloges. Les princes et toute la cour partagèrent sou admiratiou et allereut même au-delà, Mais Cellini ne les avait pas soumis à l'ap-

probation de la duchesse d'Étampes, qui

ue lui pardonna pas cet oubli : pour l'en punir elle eut recours à l'empire qu'elle avait sur le Roi, et il est probable qu'elle contribua à faire suspendre le paiemeut de 7000 éeus d'or [61,047 fr.] que le Roi avait ordonué de compter à Cellini; elle parviut même à lui faire enlever les travaux de Pontainebleau età les faire donner au Primatice. Mais Cellini vit François I,er, qui lui reudit ses bounes graces; et les menaces terribles du fougueux sculpteur intimiderent le Primatice au point qu'il se hâta de renoucer à l'entreprise dout il s'était imprudemment chargé. La duchesse d'Étampes poursuivit Cellini jusque dans sou château de Nesle; elle y obtint des logemeus pour d'autres personnes : mais il les eut bientôt mises à la porte avec violence, et il jeta leurs meubles par les feuêtres. Un procès s'ensuivit; l'intrépide Beuvenuto se préseuta avec audace à ses juges et le gagna. Alors, sous le prétexte de favoriser les progrès des arts, la duchesse d'Etampes eugagea le Primatice à demander à François I.er (1543) de l'envoyer en Italie recueillir des statues antiques et faire mouler en platre celles dont il ne pourrait pas procurer au roi les originaux. Mais, à enteudre Celliui, ce fut à la jalousie qu'il inspirait au Primatice que l'on dut ces précieuses acquisitions, et ce u'était que pour rabaisser ses ouvrages que son rival voulait leur opposer les chefs-d'œuvre des anciens.

Malgré ces contrariétés, Cellini poussait avec activité ses travaux; le Roi fut si content de son Jupiter, même avant qu'il fût terminé, qu'il assigna à son auteur 2000 écus de revenu sur plusieurs abbayes. Malheureusement ou trouva le moyen de rendre sans effet cette uouvelle marque de la munificence royale. C'est ici le lieu de relever une erreur qui m'est échappée p. 365; j'avais supposé que l'Hercule en argent et d'autres objets précieux que François I.er avait fait faire lors du passage de Charles-Quint à Paris, pouvaient être de la maiu de Cellini: mais d'abord il u'était pas encore

continué à exceller comme orfévre et ne se serait-il pas élevé jusqu'à la statuaire, et il n'aurait mérité que la moitié de l'éloge que faisait de lui Michel-Ange. Mais à peine a-t-il vu François I.er, que son génie s'inspire des idées de

en France à cette époque; et d'ailleurs il parle de l'Hercule comme d'une figure lonrde et déctatable, dont les défauts, qui n'avaient pas échappé à François I.ºr, frappèrent encore plus le Roi lorsqu'il la

compara avec le Jupiter de Benvenuto. Tandis qu'il continuait les bas-reliefs et les autres figures de la porte de Fontainebleau, il fit en platre, de grandeur d'exécution, le modèle de son Mars colossal (voyez p. 114). On voit par ce qu'il en rapporte dans ses Mémoires et dans son Traité de la sculpture, que ce modèle était fait avec beaucoup d'art. Soutenu intérieurement par une puissante armature, il était creux, et l'on montait facilement dans l'intérieur, car Ascagne cacha pendant quelques jours dans la tête du colosse une jeune fille qu'il aimait. Cette immense statue, placée dans un pré, se voyait de loin et l'on en était trèsoccupé à Paris; et comme à travers les ouvertures des yeux on apercevait quelquefois du mouvement, bientôt le bruit se répandit dans le quartier que le colosse était possédé par un esprit malin et qu'il était prêt à parler et à se mouvoir. Cellini prétend que cet esprit n'était pas à craindre et qu'il était revêtu de formes charmantes. Ce fut vers cette époque que notre ardent et jaloux artiste surprit un de ses élèves, Paul Micceri, en qui il avait confiance, dans l'entretien le plus intime avec sa maîtresse : il fut sur le point de tuer les deux amans qui l'outrageaient; mais, changeant de résolution et de projet de vengeance, il envoie chercher un notaire, et force, l'épée sur la gorge, le pauvre Micceri à épouser sur l'heure l'objet de ses perfides amours. Cellini se vengea presque aussitôt du mari de la manière qui pouvait lui être le plus sensible; et lorsque son cœur vindicatif fut satisfait, au bout de quelques jours, après avoir chargé de coups et d'injures Catherine la nouvelle mariée et sa mère, il les chassa de chez lui. Ces deux femmes, qui, au reste, n'étaient que des personnes de manvaise vie, lui intentèrent un procès et l'accuscrent de crimes infames, dont il se justifia tant bien que mal, et il fut acquitté.

Mais la duchesse d'Étampes n'était pas encore apaisée : à son instigation, le Primatice, de retour d'Italie, fit couler en bronze par le Vignole et d'autres habiles fondeurs une partie des belles statues en platre qu'il avait rapportées. Ces chefs-d'œuvre étaient le Laocoon, l'Apollon du Belvédère, la Vénus du Vatican imitée de celle de Cnide, la Zingarella, l'Ariane endormie, vulgairement appelée Cléopatre, et le groupe d'Hercule et de Télèphe du Vatican, connu sous le nom d'Hercule Commode. Le Jupiter de Cellini étant terminé, on le porta à Fontainebleau; le Roi, suivi de toute sa cour. devait venir le voir. Dans l'intention de nuire à une statue à laquelle Cellini avait mis tout son talent et qui lui avait valu tant d'éloges, on la plaça au milieu de tous ces bronzes moulés sur les chefs-d'œuvre de l'antiquité, dans la grande galerie de Fontainebleau, richement décorée des bas-reliefs de Paul Ponce , de Niccolò dell' Abate , et des plus belles peintures de cet admirable Rosso, ainsi que le nomme Cellini. Aussi dit-il qu'on voulait le faire passer par les armes, tant était périlleuse et perfide l'épreuve à laquelle on l'exposait sous prétexte d'honorer son chef-d'œuvre. On fit même en sorte de reculer l'heure de la visite de François I.er jusqu'à la chute du jour. Mais Cellini, voyant le piége qu'on lui tendait, mit à se défendre autant d'adresse que ses rivaux ou ses ennemis déployèrent de ruse pour lui nuire. Son Jupiter, tenant le globe terrestre d'une main, levait l'autre dans l'attitude de lancer la foudre. Cellini ajuste artistement une torche de cire blanche dans ce foudre, et, à un signal, faisant pousser en avant par ses élèves sa statue, il la détaclie des statues voisines qu'il laisse dans un faux jour, et il dispose d'une manière si adroite la lumière sur tout son Jupiter, qu'il produit le plus grand effet, et que François I.c., malgré les critiques amères de la duchesse d'Etampes, en est ce prince, les siennes s'agrandissent, la sphère de ses travaux s'étend; il entreprend la vaste décoration de Fontainchleau; il médite des colosses, et peut-être l'Italie doit-elle à l'influence de François I. \*\* sur cet habile artiste

émerveillé, surtout lorsque Benvenuto eut enlevé une draperie légère qui couvrait une partie de la statue et que la duchesse ne croyait placée que pour cacher des défauts. Ce fut inutilement qu'elle chercha à attirer les regards sur les chefs-d'œuvre antiques, et à relever, avec raison, leur beauté bieu au-dessus de l'ouvrage du statuaire florentin : François I,er ne voyait que le Jupiter et il se félicitait d'avoir attiré d'Italie à sou service l'homme le plus habile qu'elle eût iamais eu: ce qui prouverait, ou que ce prince n'avait pas le gout aussi sur qu'il le croyait, ou que Cellini, avec son amourpropre ordinaire, a enflé ses éloges. François I,er lui fit donner à-compte mille écus d'or, et le laissa comblé de joie et très-fier de son succès, qu'il devait à son adresse peut-être autant qu'à son talent.

Mais la duchesse d'Étampes n'abandonnait pas si facilement sa vengeance : à quelque temps de là, François I.er retourna visiter les ateliers de Cellini, qu'il traitait familièrement, qu'il se plaisait à voir travailler, et auquel il accordait un accès facile auprès de lui. Pressé par son impérieuse maîtresse, qui craignait les brusques incartades de Cellini, le Roi avait eu la faiblesse de lui promettre, pour prix de sa condescendance à le laisser aller seul chez lui, de lui témoigner du mécontentement, quoiqu'il n'eut pas à s'en plaindre. Il lui tint parole, malgré tout le plaisir que lni causaient les beaux ouvrages en or et eu argent que lui montrait eu foule Benvenuto. Au lieu de reproches, François I.er ne trouvait que des éloges à en faire; ne sachant comment s'acquitter de sa promesse, il se rejeta sur les douze statues d'argent que depuis plus de quatre ans' il avait commandées à Cellini, et lui reprocha sévèrement de les avoir négligées pour s'occuper d'ouvrages qu'il avait moins à cœur. L'artiste, que rien ne pouvait effrayer, se jeta aux pieds du Roi, et, lui parlant avec humilité, mais eu même temps avec fermeté, il n'eut pas de peine à lui prouver que tout ce qu'il avait fait n'était que dans l'intérêt de la gloire du Roi et en faveur des arts. D'aifleurs il n'avait fait que suivre ses ordres dans ce qu'il avait entrepris pour Fontainebleau. Et quant aux douze statues, plusieurs des modèles en étaient terminés; mais, n'ayant reçu d'argent que pour le Jupiter, il lui avait été impossible d'exécuter de ses propres fonds les autres figures. Cellini ajouta que, si le Roi n'était pas coutent du modèle de sou Mars colossal, il le prendrait à son compte, qu'il ne desirait que les bonnes grâces du grand prince son bienfaiteur, et qu'il le priait de lui accorder la permission de retourner en Italie. François I.ª releva Cellini avec bonté, lui parla d'une mauière affectueuse, refusa de le laisser partir, et le fit rembourser de tous les frais de son colosse. Mais Benvenuto, qu'on ne ramenait pas facilement, tenait à ses projets de départ. Sur ces entrefaites, Charles-Quint, qui était entré en Champagne et que favorisaient les démélés ambitieux de la duchesse d'Etampes et de Diaue de Poitiers, maitresse du Dauphin, donnait des craintes de quelque tentative hardie sur Paris, On voulut augmenter les movens de défense de la capitale. François I.er sougeait à charger Cellini de combiner de nouvelles fortifications; mais la duchesse d'Etampes et l'amiral d'Annebant se mirent à la traverse de ce projet, et firent confier ces travaux importans à Jérôme Bellarmato de Sienne, homme habile et premier ingénieur du Roi, à qui l'on devait en partie la ville et les fortifications du Havre. Cellini prétend que son système pour la défense de Paris était mal conçu ou trop long à exécuter, et que si l'armée de Charles-Quint se fût avancée avec promptitude. elle s'en serait facilement emparée.

Benvenuto ne put résister à tous les dégoûts qu'on lui faisait éprouver et dont ne pouvait même le défendre la bienveillance de François I.ºº: il venait de terminer et de mettre ensemble les beaux ouvrages qu'il d'avoir vu ses richesses monumentales s'accroître de ce que lui a laissé de beau en sculpture Benvenuto Cellini.

En offrant la nymphe qui préside au beau sejour de Fontainebleau, Cellini

avait exécutés pour la porte de Fontainebleau. Quoique l'on eût donné des louanges à ses autres modèles, ses travaux restaient suspendus : les frais qu'occasionnait la guerre ne permettaient pas de les coutinuer. Le cardinal de Ferrare, qui devait être son protecteur, et que le Roi, en lui recommandant expressément Cellini, avait chargé de veiller à ses intérêts, pensait beaucoup plus aux siens; et, soit qu'il eût été attiré dans le parti de la duchesse d'Etampes, soit qu'il ne fût pas fâche que Cellini fût rendu à l'Italie, il s'était très-faiblement occupé de la fortune de son protégé. Se vovant sans appui, malgré la faveur constante dont l'honorait le Roi, Benvenuto prit son parti : il mit en ordre ses affaires, pava et congédia, à l'exception d'Ascagne et de Paul Romain, les artistes qui travaillaient sous sa direction. Etant alle à Argentau, où se trouvait François I.er, il lui présenta deux beaux vases qu'il avait fait faire dans ses ateliers avec l'argent qui était resté de ce que l'on avait donné pour le Jupiter; il demanda son congé au Roi, qui ne put se décider à le lui accorder; il lui ordonna même de retourner à Paris et de dorer les deux vases. Mais Cellini, voyant, au bont de quelque temps, que ses travaux languissaient, qu'il ue touchait pas d'argeut, et qu'il ne recevait pas de réponse du cardiual de Ferrare, qui avait presque approuvé son dessein de s'éloigner, confia son château et tout ce qu'il avait à Ascagne et à Paul Romain, embalia ses deux vases et partit de Paris au mois de juillet 1545. Il avait pour compagnons de voyage Hippolyte de Gonzague, François Tedaldi de Florence et plusieurs autres personnes. A peine était-il parti, qu'il fut rejoint en route par Ascagne, qui, au nom des trésoriers de François I.er, lui conseilla de renvoyer à Paris les deux vases qu'il avait faits pour ce prince. Cellini s'en separa avec peine; son intention n'avait pas été de les emporter en Italie, mais de les déposer à Lyon dans l'abbaye du cardinal de Ferrare.

Ayant laissé le Roi eu mauvais état de santé, il croyait que sa fin n'était pas éloignée, et il espérait assurer le paiement de ces magnifiques vases, qui faisaient la charge d'un mulet, en les mettant en dépôt eutre les mains du cardinal de Ferrare.

Le voyage de Celliui fut triste; il s'éloiguait avec regret et pour son malheur, ditil, de François I.c., de ce prince pour qui il avait fait ses plus beaux ouvrages et qu'il n'était peut-être pas destiné à revoir. Quant aux productions de son talent, il les aurait regrettées bien plus s'il eût prévu, malgré le cas que l'on en faisait, le sort qui les attendait. Il n'en existe presque plus à Paris que l'on puisse lui attribuer d'une manière positive, et ce ne sout d'ailleurs que des objets peu considérables; il avait formé des élèves assez habiles pour qu'on ait pu souvent confondre leurs ouvrages avec ceux de leur maître. Il est à croire que, sous Louis XIV et dans des temps où la guerre entraînait à de graudes dépenses, la plus grande partie des chefs-d'œuvre que Cellini et son école avaient faits pour François I. et Henri II, ont été portés à la monuaie et fondus comme de la vaisselle et tant d'antres riches ouvrages.

Échappé comme par miracle à une grêle affreuse qui l'assaillit en route près de Lyon, et qui porta le ravage et la mort dans tons les environs, Cellini arriva en Italie, Je ne le suivrai pas dans les voyages qu'il y fit à différentes époques et qui le ramenaient toujours à Florence; j'attirerai plutôt l'attention sur les principaux ouvrages dont il fut chargé par le grand duc de Toscane. Un de ceux sur lesquels il foude le plus sa réputation, est le groupe en bronze que l'on voit près du palais vieux sur la grande place de Florence, et qui représente Persée au moment où, venant de trancher la tête à Méduse, il foule son corps aux pieds. Cette figure, de proportion héroïque et d'une exécution très-soignée, offre de grandes beautés, quoiqu'on n'y trouve pas la pureté et la noblesse de dessin des chefsa suivi, quoique ce ne soit pas l'opinion de l'abbé Guilbert, l'idée assez accréditée qui fait venir l'étymologie de ce nom de la beauté des eaux de cette demoure royale, si chère à S. Louis, à Charles V, à François I. et et

d'œuvre des anciens, et que les formes soient un peu lourdes. Elle lui coûta beaucoup de peine, même avant qu'il l'eût entreprise par l'ordre du grand duc Côme I.ª Baccio Bandinelli, détracteur de Michel-Ange, d'un caractère jaloux, caustique et presque aussi difficile que Cellini, répandait que ce nouveau sculpteur, c'est ainsi qu'il l'appelait, n'ayant jamais rien fait de grand, n'était pas en état de composer et d'exécuter un pareil groupe. Cellini connaissait ses forces; et ce qu'il avait exécuté pour François I.er et que n'avait pas vu Baccio, était un sûr garant de succès pour l'ouvrage qu'on lui demandait. Il serait trop long de rapporter toutes les difficultés qu'il éprouva et sur lesquelles il entre dans de grands détails. Ne trouvant pas d'ouvriers, if en forma. Que de fois ne regretta-t-if pas amèrement, et le beau pays de France, et son merveilleux Roi François I.er, et fa considération dont il jouissait près de fui! Plusieurs fois ce monarque le fit presser de retourner près de lui et de reprendre possession de ses beaux ateliers. C'eût été peut-être pour Cellini le meilleur parti à prendre; mais il ne pouvait se résoudre à quitter encore et ponr toujours Florence, et à laisser, en abandonnant la partie, la victoire à ses adversaires. Il négligea même les grands intérêts qu'il avait encore à Paris, quoiqu'il n'ignorat pas que ses élèves en qui il avait le plus de confiance, Ascagne et Paul Romain, cherchaient à lui nuire dans l'esprit du Roi. En butte de part et d'autre à bien des désagrémens, il aima mieux les braver à Florence que d'avoir l'air de les craindre et de les fuir en retournant à Paris. Il se mit donc, bien que d'autres travaux fui survinssent quelquefois, à travailler avec ardeur à son Persée. dont le modèle lui demanda un temps considérable, et dont le grand duc fut trèssatisfait. Malgré les avis de quelques fondeurs allemands, qui insistaient pour la fonte d'un seul jet, il résolut, pour être plus sûr de son opération, de le couler en

plusieurs pièces. Toutes ces fontes successives lui réussirent comme il le desirait et ainsi qu'il l'avait annoncé. Les détails qu'il en donne sont très-curieux. On le voit tourmenté par la fièvre que lui avait donnée l'incertitude du succès, au milieu de ses onvriers découragés, son opération sur le point d'être détruite par les crevasses que la violence du feu avait formées dans le fonraeau, son métal ne conlant pas : on s'anime avec lui forsqu'il se décide tout-à-coup à faire jeter dans son bronze rebelle toute sa vaisselle d'étain pour le rendre plus liquide et le faire couler facilement; ce qui l'ui réussit parfaitement.

On voit par cc que rapporte Ceffini des prétentions qu'il appelle folles des fondeurs affemands, qu'if ne crovait pas que l'on put couler une statue de bronze de manière qu'elle n'eût pas besoin d'être réparée au marteau et au ciselet, ainsi que l'ont pratiqué, dit-il, les merveilleux anciens et les modernes qui ont bien travaillé le bronze. Il faut que cette opération du réparage ait coûté bien des soins à Cellini et qu'il ait remanié tout son groupe d'après le modèle; car ce que je viens de rapporter est presque toute l'histoire de sept ou huit ans de sa vie, et son groupe commencé en 1546 ne fut terminé qu'en 1554. Bandinelli et les autres rivaux de Benvenuto l'attendaient à la mise ensemble des différentes parties de son groupe; c'était ce qu'on trouvait le plus difficile, et on ne lui crovait pas assez de pratique pour bien s'en tirer, Il v réussit cependant parfaitement, et ses envieux mêmes furent obligés de lui rendre justice et d'admirer son ouvrage : il reçut du grand duc les éloges les plus flatteurs, qui ne le furent pas plus pour son amourpropre que ceux du Pontorme, d'Ange et d'Alexandre Allori et des artistes qui étaient alors à Florence. Lorsqu'il s'agit de le payer, il l'estima 10,000 écus. Bandinelli, appelé comme arbitre, jugea qu'il en valait 16,000, et cependant on ne lui en accorda que 3500, qui ne furent même entièrement à Henri IV : aussi dans ses Mémoires l'appelle-t-il toujours, de même que Vasari, Fontana Belio, Fontaine Belle eau. La nymphe des belles eaux a quitté ses vêtemens; mollement étendue sur le gazon qui lui doit sa fraîcheur, elle s'appuie d'une main sur l'urne qui laisse échapper ses ondes, tandis que l'autre passe sur le cou du cerf favori qu'elle vient d'orner d'une guirlande des mêmes fleurs dont elle a tressé sa couronne. Goûtant un doux repos sous les ombrages frais qu'elle embellit, elle jette des regards tranquilles et satisfaits sur les animaux qui accourent de toutes parts pour se désaltérer dans ses eaux, et qu'on pourrait croire poursuivis par la déesse de la chasse, qui fait ses délices de ces vastes forêts. Tout dans cette belle figure rappelle le goût de dessin des écoles de Florence et de Fontainebleau, et l'on y retrouve le caractère des ouvrages du Rosso, du Primatice et de Paul Ponce, soit dans l'ensemble, soit dans les détails. Peut-être y a-t-il un peu de manière et de prétention à l'élégance dans les proportions trop allongées de quelques parties et dans la disposition des doigts de la main gauche; et si l'on compare cette nymphe avec de bonnes productions de Goujon, je crois que dans celles-ci l'on trouverait plus de correction de dessin et plus de grâce. Le peu de lumière que reçoit cette figure, et tout le-bas relief dans l'endroit où il

payés que long-temps après. Tandis que Cellini travaillait à son Persée, il fut aussi employé aux fortifications de Florence : mais ses grands travaux ne lui firent pas abandonner l'orfévrerie, et souvent le duc Côme venait le voir travailler; il fit ponr la duchesse de Toscane les ouvrages les plus précienx. On voit par ce qui est rapporté par Vasari dans la Vie de Bandinelli, qu'il n'était pas ordinaire alors qu'un bon orfévre fût aussi nn bon sculpteur et fit des statues et surtout des colosses. Cétait cet avantage que Cellini avait sur Bandinelli qui donnait à celui-ci tant de jalousie. Ce fut en 1546 que, pour répondre à un défi de Bandinelli, Benvenuto travailla le marbre ponr la première fois : il paraît que cet essai ne lni rénssit pas très-bien, qu'il ne prit pas les précautions nécessaires et qu'il n'avait pas fait de modèle. Son onvrage, qu'il ne termina pas, était un groupe d'Apollon et d'Hyacinthe. Il fit anssi en marbre un Narcisse, et restaura en Ganymède nn joli torse antique. Quelques années après avoir fini son Persée, en 1559, il fut encore aux prises avec Bandinelli au snjet d'une statue colossale en marbre représentant Neptune et qui avait été commandée à ce dernier sculpteur. Cellini ent le tort de vouloir lui enlever cette entreprise, quoiqu'il eût à

lutter contre la duchesse de Toscane, qui l'avait promise à Bandinelli. Cellini demandait qu'elle fût mise au concours : les plus habiles sculpteurs d'alors, l'Ammauato, François Mosca, Jean de Bologne, Vincent Danti, entrerent en lice. Baudinelli mourut de chagrin de se voir enlever l'ouvrage sur lequel il avait du compter. Mais, quoique le modèle de grandeur d'exécution qu'avait fait Cellini eût eu beaucoup de succès, et que la grande duchesse lui eût promis le marbre pour l'exécuter, cependant il n'en fut pas chargé. Il paraît qu'à la uite de discussions d'intérêts dans des affaires ponr des biens qu'il avait achetés, il avait été empoisonné : sa santé s'en était ressentie, L'Ammanato, élève de Baudinelli, favorisé par la duchesse et par le Vasari, qui l'avait aidé à faire son modèle du Neptune, fut chargé de l'exécuter en marbre; et c'est à lui que l'on doit le Neptune colossal que I'on voit à Florence. Pent-être aurait-il été mieux, d'un dessin plus soutenu et moins mou de formes, s'il eûtété de la main de Cellini. Cet échec lui causa un vif chagrin, et il ne l'oublia jamais, quoiqu'il eut vécu encore assez long-temps , puisqu'il ne mourut qu'en 1570. Cependant on voit par ses Mémoires qu'il ne fit plus de travaux considérables, si ce n'est cependant un

est place, nuit aussi à son effet. Il devait gagner beaucoup à être mieux éclairé. Cellini l'avait fait pour être dans une situation assez clevée; et bien des détails qui paraissent à présent trop accusés, l'auraient été moins, étant vus à une plus grande distance. Ce fut une jeune et belle Française qui servit de modèle à Cellini pour cette nymphe, et il nous apprend qu'il s'enflamma pour son modèle et qu'il en eut une fille. Ce bas-relief, d'après le rapport de cet artiste dans ses Mémoires, t. I.cr, p. 140, était au-dessus d'une porte dont il avait rectifié la forme et qu'il avait agrandie. Des deux côtés du cintre étaient des victoires en bronze, et la corniche qui le soutenait était supportée par de grandes figures de satyres, mais qui n'avaient que la tête et les cornes telles que la fable les donne à ccs divinités champêtres : le reste de leurs formes n'avait rien qui différât de celles de l'homme. Le faite de cette composition était terminé par une salamandre, l'emblème adopté par François I.er Au reste, ce bas-relief n'a jamais été placé à Fontainebleau. Sous Henri II, Diane de Poitiers l'employa dans les embellissemens qu'elle faisait à Anet, où il resta jusqu'à ce qu'il en fut enlevé pour être transporté à Paris. La plupart des têtes d'animaux répandus dans ce bas-relief sont modelées avec une grande vérité; le travail en est plein de franchise et de

très-beau crucifix eu marbre, de grandeur naturelle, qui lui fut payé 1500 écus d'or. Conservéautrefois dans l'église souterraine de Saint-Laurent à Rome, il est aujourd'hui en Espagne. En 1562 Catherine de Médicis voulut attirer à Paris ce célèbre artiste pour le charger d'élever le mausoiée qu'elle consacrait à la mémoire d'Henri II : mais le grand duc de Toscane ne put consentir à laisser partir Benvenuto. Il est à croire qu'il fut depuis chargé de diriger tous les beaux ouvrages en or et en argent qui s'exécutaient pour la cour de Toscane. Cepeudant, comme on le voit dans les documens qui font suite à ses Mémoires, il ne laissa qu'une fortune extrêmement médiocre (voyes t. II, ricordo 42, p. 487). Parmi les ouvrages commencés que l'on trouva dans ses ateliers après sa mort, on cite les modèles d'une statue d'Hercule et d'un groupe d'Hercule étouffant Antée. Probablement cet ouvrage avait été entrepris pour l'emporter sur le groupe où Bandinelli avait représenté Hercule qui étouffe Cacus ; production remplie de défauts et de boursouflures, et qui, dans une discussion de la dernière violence qu'il avait eue avec Bandinelli devant le duc de Toscane, avait attiré à son auteur de la part de Cellini la critique la plus amère et la plus insultante (voyez les Mémoires, p. 254 et suiv., et Vasari, t. XI, p. 316).

Les obsèques de Cellini se firent avec beaucoup de pompe à Florence: son corps, porté par quatre professeurs de l'école de dessin, fut déposé dans un caveau de l'église de l'Annonciation, où l'on prononça en son honneur une oraison funèbre qui attira tout Florence.

Ce grand artiste avait eu de plusieurs maîtresses, entre autres de celles qui lui servaient de modèles à Paris, des enfans naturels; mais il ne se maria que vers 1560 avec une belle servante qui lui avait donné tes soins tes plus assidus dans la longue maladie qui fut la suite de son empoisonnement. It en eut cinq enfans, desquels, lorsqu'il mourut, il restait encore deux filles, ainsi qu'un garçon de quatorze mois, qui n'hérita pas des talens de son père. Cellini, sous tous les rapports, a mérité la réputation du plus habile ciscleur et d'un des meilleurs sculpteurs qu'ait produits l'Italie, et, en outre, celle d'un des hommes les plus bizarres et les plus difficiles à vivre qui aient jamais existé. Outre ses Mémoires et le Traité sur l'orfévrerie et la sculpture, voyez Vasari, t. XV, p. 215; t. XI, dans la Vie de Baccio Bandinelli; et le comte Cicognara, Storia &c. t. V, p. 224 et suiv.)

chaleur, et l'on doit surtout attirer l'attention sur les sangliers, sur la tête du cerf et sur celles des trois gros chiens que l'on voit à la droite: il serait difficile d'y mettre plus de naturel et d'expression.

Les deux génies de la chasse (pl. 46), qui accompagnent des deux côtés le bas-relief de Benvenuto Cellini, sont de Callamard, dont il a été question p. 415.

C'est à M. Stouf (1) que l'on doit la jolie figure de Diane que l'on voit (pl. 46) et qui orne la clef de l'arc-doubleau qui fait le milieu de la salle des Caryatides. La chaste décesse est représentée au moment où elle vient de punir de sa témérité et de changer en cerf Acteon, qui a surpris au bain les secrets de tous ses charmes qu'abandonnait aux regards de l'indiscret chasseur le voile léger qui voltige autour d'elle. Ce bas-relief, par la grâce de sa composition et par son exécution facile, mérite de figurer auprès des ouvrages de Jean Goujon et de Paul Ponce, dont il rappelle le style au point de le faire croire de la main de l'un ou de l'autre de ces maîtres.

On attribue à Benvenuto Cellini les deux vases de bronze (pl. 44, 51 et 52) places sous la tribune, et qui sont moins remarquables par le dessin de leur profil que par la ciselure dont ils sont enrichis. Les ornemens, de bon goût et d'un travail soigné, feraient honneur à l'habile ciseleur florentin; mais peutêtre trouverait-on que les figures du vase n.º 3, en général lourdes de formes, ne sont pas traitées d'une manière digne de son talent. Il paraît cependant que c'est un travail florentin du xvi. e siècle, et la fleur de lis que l'on voit près d'une femme à la fin de la seconde bande à partir d'en bas (pl. 52), au lieu de faire regarder cet ouvrage comme ayant été fait en France, pourrait appuyer l'opinion qu'il fut exécuté à Florence; car on sait que, vers la fin de son règne et du xy.º siècle, Louis XI accorda aux Médicis l'honneur d'ajouter des fleurs de lis à leurs armes. Il serait naturel qu'un artiste florentin eût rappelé ce privilége flatteur dans les ornemens d'un vase peut-être destiné à la France : c'était , à son sens, une espèce de signature qui indiquait la ville de Florence. Je ne vois pas, à part ce motif, ce qui aurait pu engager à placer ainsi sur ce vase une fleur de lis qui n'a aucun rapport avec cette composition. Il serait inutile d'entrer dans des détails sur les sujets de ces bas-reliefs; l'invention en est bizarre : ici ce sont quelques-unes des aven-

(1) Jean-Baptiste Stour, né à Paris en 1743, élève de Caffieri, remporta en 1769 un second grand prix. Agréé en 1784 à l'académie royale de peinture et de sculpture, il en fut nommé membre en 1785, et cette année on vit au salon pour son morceau de réception un groupe en marbre représentant Cain qui tue Abel; c'est un de ses meilleurs ouvrages. Il exposa au salon de 1787 le modèle en plâtre, de six pieds de proportion, d'un S. Vincent de Paul qu'il exécuta depuis en marbre et qui fut placé à Saintender.

Thomas d'Aquin. Son principal ouvrage en 1789 fut une grande figure d'Androclès qui panse un lion blessé à la patte. Les années suivantes les travaux de M. Stouf furent moins considérables, et se bornèrent à des terres cuites de petites proportions. Depuis il a fait pour l'Institut la statue du chancelier de l'Hôpital, et pour le pont Louis XVI celle de Suger, de 13 pieds de proportion. M. Stouf compte plusieurs de ses élèves, entre autres Chaudet, parmi nos meilleurs sculpteurs; il est mort en 1836.

tures d'Hercule entremêlées d'animaux et d'un chasseur dans le costume du xvi. siècle; là des femmes nues, des ornemens qui n'ont aucune liaison avec le héros thébain. Au milieu de toutes ces incohérences, on trouve dans plusieurs de ces groupes d'assez heureuses inspirations ou des réminiscences

de quelques bas-reliefs antiques.

Outre les chefs-d'œuvre de sculpture antique et moderne qui donnent tant de magnificence à la salle des Caryatides, et de l'ensemble desquels les planches 43 et 53 offrent un apercu, on doit encore y faire remarquer les belles colonnes en porphyre, de neuf pieds de hauteur, qui la décorent et qui faisaient partie de la collection Borghèse. Nous nous occuperons, lorsqu'il sera question des antiques, de celles d'où sortent deux bustes pris dans la masse et qui sont presque entièrement de ronde-bosse. Que devaient être dans leur intégrité les monumens où les anciens employaient avec profusion, dans la construction, des colonnes de matières si riches, d'un travail si difficile, et que nous nous estimons heureux aujourd'hui, au milieu de notre luxe, de pouvoir exposer, dans nos plus somptueux palais, comme des objets rares et dignes, ainsi que des statues, d'être places sans autre but que de faire l'ornement des plus riches musées? La colonne de porphyre bréche qui supporte une figure de Minerve d'ancien style, était, lorsqu'elle était entière, d'une plus forte dimension que les dix autres ; elle avait souffert, et l'on a été obligé de la diminuer et de la retravailler. Ce ragrément a demandé treize mois de travail à plusieurs ouvriers. Ce beau monument de porphyre provient de la collection de M. le comte de Choiseul-Gouffier, de même que la plus grande partie des bas-reliefs et des inscriptions antiques qui décorent les profondes embrasures des croisées de cette salle.

Nous ne quitterons pas la salle des Caryatides sans jeter un coup d'œil sur ses différentes destinations et sur les principaux événemens qui s'y sont passés. De toutes les parties du Louvre c'est, depuis l'origine de ce château, celle dont l'histoire fait le plus souvent mention, et de manière à ne pas laisser lieu de la confondre avec aucune autre. Il est inutile de rappeler que ce fut probablement de ce côté que commencèrent les additions considérables que Philippe-Auguste sit au premier Louvre; mais il est bon de ne pas perdre de vue que sous Charles V les deux parties de la salle actuelle avaient une autre distribution, et qu'on y trouvait deux chapelles, une galerie et une grande salle basse : aussi le nom de salle basse servit-il pendant long-temps à la désigner, et on le retrouve dans les historiens, même après que François I.er et Henri II, ayant réuni toutes ces pièces en une seule, en eurent fait la salle des gardes, qui servait d'entrée à leur palais.

La grandeur qu'on donna à cette salle, les magnifiques caryatides, les colonnes élégantes et les ornemens dont on l'enrichit, permettent d'admettre que si par sa position elle convenait à la réunion de la garde du Roi, elle semblait destinée par sa beauté aux grandes solennités de la cour. Il n'en est cependant pas question, sous ce rapport, dans l'histoire de François I.er et d'Henri II; mais ce fut là que se célébrèrent en partie les fêtes magnifiques données lors du mariage d'Henri IV et de Marguerite de Valois, et qui ne precédèrent que de quelques jours la Saint-Barthélemi , dont les scènes affreuses

ensanglantèrent cette salle peut-être encore plus que les autres parties du Louvre. Ce fut aussi dans cette pièce que le duc de Mayenne, fatigué des excès des Seize, en fit pendre, en 1591, quatre des plus fougueux, qui avaient eu la plus grande part au supplice des présidens Brisson et Tardif. Peut-on, sans un vif et douloureux intérêt, arrêter ses regards sur la tribune des caryatides, en pensant qu'elle recut les derniers soupirs du bon Henri, qu'on y déposa pendant quelques instans lorsqu'après son assassinat on le transporta dans son appartement? La porte par laquelle on le fit entrer dans la tribune existe encore dans l'escalier d'Henri II : mais elle est plus petite qu'elle n'était alors, et les changemens qui ont eu lieu dans cette partie n'ont permis d'y laisser qu'un passage très-étroit et peu commode. On voudrait qu'un lieu arrosé d'un sang si précieux pour la France fût devenu, pour ainsi dire, sacré, et l'on apprend avec peine qu'il fut encore destiné à des fêtes, et qu'en 1658 Molière obtint de jouer la comédie dans la salle des Caryatides, et que l'ouverture se fit en présence du Roi et de la Reine, le 24 octobre, par la tragédie de Nicomède, suivie d'une farce de la composition de Molière, intitulée le Docteur amoureux. Sans égard pour des chefs-d'œuvre de la sculpture, les belles statues furent masquées par les échafaudages et les charpentes que l'on y appuva pour dresser le théâtre, et qui auraient pu y causer les plus grands ravages. Sauval parle comme témoin oculaire de cette barbarie. On sait par les mémoires dramatiques de cette époque que Molière joua le rôle de Nicomède. Ce grand homme aimait beaucoup à paraître dans des rôles tragiques, quoiqu'il n'y eût aucun succès; et ce fut peut-être à l'occasion de l'ouverture de son théâtre au Louvre que fut fait le portrait qui l'offre dans un costume tragique, portrait que possède M. Auger de l'academie française. On est étonné de voir laisser outrager ainsi les chefs-d'œuvre des beaux temps de François I.er et d'Henri II, au moment même où Louis XIV allait mettre sa gloire à terminer le Louvre, dont les murs célébraient si éloquemment celle dont ces monarques avaient fait briller les arts.

On ne trouve plus, après 1658, qu'il soit question d'une manière particulière de la salle des Caryatides. Négligée par Perrault, elle le fut de même par les architectes qui lui succédèrent; et ce bel ouvrage de Lescot, de Goujon, de Paul Ponce, partagea le sort des autres parties du Louvre laissées si longtemps dans l'oubli. Cette superbe salle, n'ayant plus de destination, devint presque inabordable; ce ne fut plus qu'un magasin sale et humide de statues et de bustes antiques et modernes, de moules et de figures de plâtre, placés ou plutôt encombrés comme au hasard et sans ordre, ou sur des tréteaux, ou à moitié ensevelis sous des débris ou des gravats. Il fallait cependant une permission spéciale pour dessiner et même pour voir ces statues et ces modèles que François I.er et Louis XIV avaient rassemblés à grands frais pour le bien des beaux arts, et il était rare qu'on fût tenté d'user souvent d'une permission que le désordre qui régnait dans cet amas confus empêchait de mettre à profit. Cette salle servit aussi pendant quelques années aux séances de l'Institut, et il y avait alors entre les colonnes des statues de magistrats et de savans français célèbres. Tel fut pendant de longues années l'état déplorable de la salle des Caryatides; il ne cessa que lorsqu'en 1806 MM. Percier et Fontaine furent chargés de l'en faire sortir, et de lui donner, en terminant ce qui n'avait été que commencé par Lescot et par Jean Goujon, toute la magnificence d'architecture et de sculpture dont elle brille aujourd'hui et que nous avons décrite.

En sortant de la salle des Carvatides, nous entrons dans celles qui donnent sur la cour (voy. pl. 11, Q, R, S, T, U, V), et qui, ainsi qu'on l'a déjà vu, formaient dans les anciens temps du Louvre l'appartement de Jeanne de Bourbon, femme de Charles V; du moins est-ce la première Reine que l'on sache positivement les avoir occupées. Si, pour arriver à ces salles, on est obligé de passer dans une galerie étroite ou dans un corridor obscur, ce n'est pas aux architectes actuels du Louvre, mais bien à Perrault, qu'il faut en adresser le reproche. Il n'a pas dépendu d'eux d'y donner plus de jour; les anciennes constructions s'y sont opposées : elles ont de même empêché de placer la porte dans l'axe de la salle des Caryatides, au lieu de la mettre de côté. Un coup d'œil jeté sur le plan montre que les fenêtres de la salle du Tibre M, et les ouvertures régulières que l'on eût voulu ménager pour entrer dans la salle des Caryatides, ne pouvaient pas se correspondre, et il est évident que l'on a été forcé de renoncer à l'idée impraticable d'accorder le plan et la distribution de cette salle et de la galerie V avec la disposition de la salle des Caryatides. Il en est de même des fenêtres de toute cette façade sur la Seine : elles ne correspondent pas aux ouvertures de l'ancien bâtiment de ce côté et sur la cour; ce qui s'est opposé à tout ce que l'on aurait desiré de faire pour établir de l'harmonie entre les salles des deux parties de cette aile, et pour faire servir les unes à agrandir les autres, ou à les éclairer d'une manière plus convenable, Mais, lorsque Perrault refit le Louvre, il avait le champ libre. Au lieu de négliger les anciennes constructions et de les regarder comme un hors-d'œuvre de sa colonnade, il lui eût été facile, ce qui depuis est devenu impossible, de les faire entrer dans son plan de cette partie du Louvre, et de le combiner de manière que ce qui existait dejà se rattachât à ce qu'il y ajoutait, et que le salon M (pl. 11), qu'il plaçait à l'extrémité de cette aile sur la Seine, fit suite, par de grandes communications, à la salle des Caryatides, dont il aurait pu mettre l'entrée dans l'axe de cette pièce. La circulation aurait été alors plus facile, la lumière se serait répandue partout, et l'ensemble de cette suite de salles aurait offert un aspect plus imposant et plus grandiose.

Dans les anciens temps du Louvre, ainsi qu'on le voit dans le plan de du Cerceau et de Lescot (pl. 9), la saile D, beaucoup moins grande que ne l'est aujourd'hui celle du Tibre, occupait tout l'espace entre le mur de face du côté de la Seine et le gros mur de refend auquel s'adosse la saile des Caryatides. Très-régulière et bien éclairée, elle était en proportion avec le reste des appartemens de la Reine, et on ne lui avait donné avec la salle des Gardes que ce qu'il fallait de communication pour le service intérieur : ce service pouvait aussi avoir lieu dans les appartemens du Roi au premier par le petit escalier rond dont nous avons déjà parlé et qui dans cette partie les liaità ceux de la Reine.

Si à cette salle D on joint la pièce qui lui est contiguë et qui occupe la

dernière fenêtre de ce corps de logis avancé, si l'on y suppose des tours comme dans le plan de la planche 8 B, on aura, je crois, presque tout l'emplacement qu'occupait dans l'origine le premier Louvre, ou l'ancien et modeste rendez-vous de chasse de nos rois, et l'on voit que ce pouvait être à la fois un château fort près des bords de la Seine et une maison de plaisance au milieu des bois. L'épaisseur considérable des murailles dans cette partie, reste des anciennes et massives constructions respectées par Lescot, des portions circulaires de tours retrouvées dans les fouilles qu'ont nécessitées les travaux faits de nos jours; tout concourt à appuyer cette opinion, que je n'ai vu émise nulle part, et qui fixerait la position et presque la forme de l'antique manoir qui, depuis les premiers siècles de la monarchie, s'agrandissant de règne en règne, a suivi, pour ainsi dire, dans ses accroissemens et ses embellissemens les progrès des arts et la fortune de nos rois.

On a remarqué avec raison que les salles de N en P (pl. 11), que Perrault ajoutait au Louvre du côté de la Seine en en doublant la profondeur, n'étaient pas assez vastes pour la représentation, et que, d'un autre côté, n'offrant pas une distribution propre à l'habitation, elfes privaient de lumière et de chaleur les anciens appartemens des reines (de V en Q). On enleva à ces pièces l'exposition au midi et la vue sur la Seine, sans qu'il en résultât un grand avantage pour l'autre partie de cette aile. Perrault les condamna à ne plus voir que le nord : aussi n'est-il pas étonnant qu'elles aient été abandonnées. Catherine de Médicis avait mis beaucoup de soin à les orner et y avait déployé tout le luxe de son temps; elle chargea les meilleurs peintres de les décorer : les plafonds, les murailles, s'enrichirent des ouvrages de maitre Roux (1), du Primatice (2), de son élève Niccolò dell' Abate, et des sculp-

(1) LE Rosso, nommé en France Maitre Roux, paraît n'avoir été connu que sous ce surnom, que lui avait valu la couleur de ses cheveux; et Vasari, qui, dans son dixième volume, p. 255-285, a écrit assez au long la vie de ce grand peintre, ne nous apprend pas quel était son nom de famille. Il nous dit bien aussi, de même qu'Orlandi dans son Abecedario, qu'il naquit à Florence; mais il n'est question ni de l'année qui le vit naître, ni du maître qui dirigea ses premiers pas dans la carrière de la peinture. Il parait qu'il ne s'attacha particulièrement à aucun, et que, doué d'un caractère fier et indépendant, d'une grande facilité, d'une imagination vive et poétique, et de toutes les qualités qui peuvent annoncer et produire un grand peintre, il avaitassez de confiance en ses propres forces pour ne pas craindre de marcher seul et de se faire une manière à lui. Cependant son génie le portait vers Michel-Ange : aussi

fréquenta-t-il, comme il y a lieu de le croire, les ateliers de ce maître sublime, et il étudia son célèbre carton, où tant de peintres puisèrent les plus savantes leçons. Elles profitèrent au Rosso, qui joignit à sa facilité une grande fierté de dessin, de la chaleur et une expression vigoureuse dans ses caractères de têtes; une composition vive, animée, pleine de poésie, et un sentiment profond de la couleur et du clair obscur. Aussi Vasari en parle-t-il comme d'un peintre qui s'éleva dans les différentes parties de la peinture à un degré que peu d'autres ont atteint.

Sorti très-jeune encore de l'atelier de Michel-Ange, un Christ mort et une Assomption de la Sainte-Vierge entourée d'anges, qu'il fit à l'Iorence, attirèrent les regards et lui valurent les éloges de tous les peintres. Les beaux ouvrages qu'il exécuta à Piombino, sa Descente de croix à Volterre, ajoutèrent à sa réputation et le

tures de Paul Ponce, de Rolland Maillard et de sa femme, d'après les dessins du Primatice. Rien ne peut plus rappeler ces beaux ouvrages, et il ne reste

firent juger digne de remplacer Raphaël pour des tableaux que ses occupations ne fui permettaient pas d'entrepreudre. Les peintures de la chapelle de la famille Dei dans l'église de San-Spirito, à Florence, prouvèrent que le Rosso portait à un hant point la science du dessin et de l'anatomie dans les attitudes les plus difsciles, et il s'y fit remarquer par l'entente du coloris et du clair obscur. Vasari compare ces productions à ce qu'ont fait de mieux les plus grands maitres, et il y en a peu, selon lui, qui l'aient égalé pour la facilité du travail, la douceur du coloris. l'expression des têtes dans le dessin du nu. et pour la manière dont il savait ajuster et varier ses draperies. Le Rosso aimait à revétirses figures de femmes d'étoffes souples et légères, dont la transparence ou la finesse ne dérobait presque rien de leur beauté; il se plaisait aussi à orner leurs chevelures de tresses ajustées avec élégance, sorte de parure qu'on retrouve dans les belles têtes de Jean Goujon, et qu'il peut avoir imité de maître Roux.

Maigré les éloges que le Florentin Vamaigré les éloges que le Florence, if avoue que le Rosso n'eut pas autaut de succès à Rome lorsque ses ouvrages eurent à soutenir la comparaison redoutable avec fes chefs-d'œuvre de Michel-Ange et de Raphaël: on n'y trouva ni la fierté et l'énergie du premier, ni le charme et la grâce simple et angélique du divin peintre d'Urbin.

Le Rosso se trouvait à Rome en 1527, lorsque cette capitale des beaux arts fut pillée par le connetable de Bourbou: maltraité, dépouillé, sans ressources, il se retira à Pérouse. Il serait trop long d'énumérer les tableaux qu'il y fit, ainsi que dans plusieurs villes de la Toscane, entre autres à Arezzo: je n'en citerai qu'un de cette dernière ville pour montrer qu'il n'était pas exempt du reproche de mêler le sacré et le profane, que l'on peut adresser à et le profane, que l'on peut adresser à presque tous les peintres de cette époque. Dans un très-beau tableau d'Adamet d'Éve,

il avait introduit Apollon et Diane comme emblèmes du jour et de la nuit.

Des désagrémeus que son caractère fougueux lui fit éprouver à Arezzo, et le desir de sortir de l'état misérable où il était malgré ses grands travaux en Toscane, où l'on aimait les arts, mais où ou les payait peu, lui inspirerent le desir d'aller tenter fortune en France. Il est assez singulier que pour faire avec plus de succès ce voyage il ait eu l'idée d'apprendre le latin, lorsqu'on sait par les lettres d'Erasme qu'à cette époque il ne se trouvait pas en Allemagne et eu France trois personnes qui parlassent latin, et que ce fut François I.er qui tácha de remettre en honneur l'étude et l'exercice de cette langue et du grec. Le Rosso recut de ce prince l'accueil qu'il faisait à tous les hommes de taleut qu'il attirait à lui par sa grace, son goût et sa générosité. François I.er lui assigna 400 écus de pension avec un logement à Paris; mais le Rosso préféra le séjour de Fontainebleau, où il ne tarda pas à être mis à la tête des grands travaux que le Roi y faisait exécuter. Il entreprit la grande galerie richement décorée d'ornemens très-variés en stuc et de figures de grandeur naturelle, de haut-relief on de roude-bosse. Les panneaux offraient dans vingt-quatre tableaux l'histoire d'Alexandre le Grand, Rosso se bornait à en faire les dessins à l'aquarelle en clair obscur, et ses élèves les exécutaieut sous ses yeux et d'après ses conseils. Ainsi que Raphaël et Michel-Ange, cet habile maître faisait de grands cartous pour étudier le nu, et il ne passait pas de jour sans le dessiner d'après nature.

Il serait inutile d'entrer dans des détails sur les peintures que le Rosso fit à Fontaiuebleau; il n'en existe plus, ou ce qui en 
reste à été terminé et en partie refait par le 
Primatice: on prétend même que celui-cifit détruire un grand nombre des ouvrages de 
ce redoutable rival, Si le fait était vrai, ce 
que l'on a de la peine à croire, ce serait une 
grande tache à la mémoire du Primatice.

Maître Roux n'était pas seulement

au Louvre rien qui les retrace : mais ce qui existe encore à Fontainebleau, ces peintures, ces arabesques rehaussées d'or, que le temps dévore et qui

chargé de tout ce qui avait rapport à la peinture et à la décoration des salles de Fontainebleau; c'était encore lui qui faisait les dessins pour les vases, la vaisselle d'or et d'argent et les armes de François I. Carque Charles-Quint vint à Paris en 1539, ce tut le Rosso et le Primatice qui dessinèrent et exécutèrent en partie tout ce dont on cut besoin pour les fêtes magnifiques qui furent dounées à ce prince. Ce que fit maitre Roux, surtout en architecture, fut préféré aux compositions du Primatice: on n'avait encore rien vu de plus beau que des figures colossales qu'il avait fait entrer dans sa décoration.

Les espérances de fortune de maître Roux se réalisèrent. François I. er lui donna un riche cauonicat, et le combla de tant de biens et d'houneur, que ce peintre vivait, selon Vasari, plutôt eu princequ'en peintre, et avec une magnificence qui était tout-àfait dans ses gouts. On aimait à trouver en lui, nou seulemeut un grand peintre, mais même un poète aimable et un agréable musicieu. Eutouré de nombreux élèves et des personnes les plus distinguées qu'attiraient près de lui ses manières élégantes et son esprit, le Rosso eut pu couler uue vie longue et paisible au milieu des plaisirs et des succès. Il vivait intimement avec un de ses amis; ayant été volé d'une somme assez considérable, il eut la faiblesse de soupçonner son ami et de le traduire en justice. Mis à la torture, celuici prouva sou innocence, et, pour venger sou honneur injustement compromis, il attaqua maître Roux dans un écrit trèsmordant. Au désespoir de se voir déshonoré et d'avoir accusé sans preuve celui qu'il aimait tant autrefois, le Rosso ne put supporter tant de honte et de chagrin, et mit fiu à sa vie en s'empoisonnant à Fontaiuebleau, eu 1541.

Voyez sur le Rosso, outre Vasari, édition de Milan, les Entretiens de Félibien, tome II; l'Histoire de Fontainebleau par l'abbé Guilbert, tome 1.º Ces différens écrivains entrent dans des détails sur les ouvrages de Rosso. Il en est aussi question dans la Vie de Benvenuto Cellini.

Nous avons vu que maître Roux fut secondé dans ses travaux par des peintres et des sculpteurs qui étaient venus avec lui, ou qu'il avait attirés d'Italie. Ou cite, parmi ceux qui travaillèrent aux ornemens en stuc, Lorenzo Naldini de Florence, maître François d'Orléans, maître Claude et maître Simon de Paris, maître Laurent de Picardie, et surtout Domenico del Barbiere, qui peignait et modelait avec un grand taleut et qui fut aussi employé par le Primatice, Les principaux peintres qui travaillèrent alors à Fontainebleau sous maître Roux, furent Lucas Penni, frère de celui qu'on surnommait il Fattore, Léonard le Flamand, Bartolommeo Miniati de Florence, Francisco Caccianemici de Bologue et Jean-Baptiste de Bagnacavallo, sur lesquels on peut consulter les auteurs qui sont cités dans cet article.

(2) François PRIMATICE, Primaticcio, d'une famille distinguée de Bologne, n'eut pas l'avantage de pouvoir, dans sa première jeunesse, suivre la vocation trèsprononcée qu'il avait pour les beaux-arts. Ses parens le firent entrer dans le commerce; et comme les biographes ne nous apprennent pas l'année de sa naissauce, ni le nombre de celles qu'il perdit daus un état qui ne convenait pas à ses goûts, on ignore à quelle époque il en sortit : mais il paraît que ce fut de bonne heure, et que son ardeur et ses dispositions pour le dessin lui firent faire en peu de temps de rapides progrès en sculpture et en peinture dans les ateliers d'Innocent d'Imola et de Barthélemi de Bagnacavallo, que Baldinuzzi lui donne pour premiers maîtres, tandis que Vasari lui fait recevoir ses premières lecons de Jules Romain. Quoi qu'il eu soit, il travailla pendant six ans avec tant de zèle et de succès sous les yeux de cet élève chéri de Raphaël, qu'il fut regardé par son maître et par ses émules comme un des meilleurs coloristes de cette école. Sa facilité pour le dessin et pour modeler en stuc les mériteraient d'être respectées et rétablies, ces ornemens si variés et de si bon goût des élèves de Raphaël et de Michel-Ange, peuvent donner une idée de

figures d'ornement et les arabesques dont on accompagnait alors les fresques, tenait du prodige, et son imagination se jouait des plus riches compositions : aussi fut-il d'un grand secours à Jules Romain, qui s'occupait alors de celles dont il ornait le palais du T à Mantoue. Les travaux du Primatice le firent connaître du duc Frédéric de Gonzague, qui le prit en amitié et lui en donna des preuves en le choisissant le premier parmi les peintres qu'il envoya, en 1531, à François I.er, qui voulait décorer avec une magnificence digne d'un Roi de France ses palais de Fontainebleau et du Louvre. Selon quelques auteurs, le Primatice ne serait venu en Frauce qu'en 1539, lorsque depuis plusieurs années maître Roux jonissait de la plus brillante réputation et de toute la faveur de François I.er, qui lui avait confié tous les grands travaux de sculpture ornementale et de peinture qu'il méditait, et cette opinion me paraît assez probable. Au reste, tant que maître Roux vécnt, le Primatice ne tint pas le premier raug, et il paraît qu'il était sous sa direction. Si fon en croyait quelques écrivains, ce serait la jalousie que les talens du Primatice inspiraient au Rosso, qui porta celui-ci à engager eu 1540 François I. à éloigner ce redoutable rival, et à le faire voyager en Italie pour en rapporter des antiquités. Mais Benvenuto Cellini, nonsculement contemporaiu mais compagnon de travaux de ces deux maîtres, et qui mieux que personne pouvait être au fait de ce qui se passait alors, ne place qu'en 1543 ce voyage du Primatice. Son activité, son gout, les recherches qu'il fit à Rome, furent très-utiles à François I,er, à la France et aux beaux arts: des statues antiques, des bustes, des torses, au nombre de cent vingt-cinq, recueillis par ses soins, furent envoyés en France, et forment encore en partie les principales richesses de notre musée royal. Le Primatice fit aussi mouler, sous la direction de Jacques Barozzi de Vignole, de François Libon et de plusieurs sculpteurs, les chefs-d'œuvre les

plus remarquables de Rome, le Laocoon, le Nil, le Tibre, l'Ariane (prétendue Cléopatre), la Vénus du Capitole, la statue équestre de Marc-Aurèle et même presque toute la colonne Trajane. Vasari ajoute que François I.cr, ayant, au retour du Primatice, fait couler en bronze par Vignole et par François Libon les statues dont il avait rapporté les plâtres, eu orna, ainsi que de statues antiques, les jardins de la Reine à Fontainebleau, et que cette habitation royale devint une nouvelle Rome. Cet écrivain fait aussi remarquer que ces bronzes étaient si légers et si bien venus à la fonte, qu'il n'y avait presque pas besoin de les réparer.

Lorsque le Primatice revint en France. maître Roux était mort (1541), avant d'avoir pu terminer les belles compositions dont il ornait Fontainebleau, telles que les amours de Psyché, l'assemblée des dieux. et tant d'autres qui n'existent plus en grande partie, et dout on peut voir le détail dans l'Histoire de Fontainebleau par l'abbé Guilbert. Le Primatice continua les ouvrages de maître Roux; on lui reproche même d'avoir, par jalousie, changé ou détruit ses compositions pour y substituer les sieunes. Primatice en fit un grand nombre d'autres remarquables à Fontainebleau et à Paris, Souvent cependant il se bornait à des esquisses qu'il faisait exécuter par les élèves qu'il avait amenés d'Italie et par des peintres français. Ses compositions se distinguent par la richesse de l'invention, par la noblesse des poses, la pureté et la facilité du dessin, que peu de peintres out portées à un si haut degré. Souvent cepeudant il u'est pas exempt de recherche et de manière dans ses attitudes et dans la disposition de ses draperies; et ces défauts, qui caractérisent l'école de Florence de cette époque, eureut, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, une grande influence sur les ouvrages de nos artistes dont il dirigea les travaux, Primatice entendait bien l'effet : mais . s'il fut proclamé grand coloriste par Jules l'élégance que Catherine de Médicis avait répandue dans ses appartemens du Louvre. Marie de Médicis se plut aussi à les décorer, et elle chercha à surpasser ce qui avait été fait avant elle. Les peintres les plus habiles s'empressèrent à l'envi de seconder l'amour de la Reine pour les beaux arts et pour la magnificence. Parmi ceux que cette princesse employa, on cite

Romain, ce fut probablemeut parce que, dans sa manière de rendre la nature, sa eouleur se rapprochait de celle de son maître et tombait souveut dans le violet.

Les services que rendit Primatice à Fontainebleau, à Meudon et à notre école, lui méritèrent les faveurs de François I.er, qui en 1544 lui donna, avec un bon revenu, l'abbave de Saint-Martin de Troves : aussi est-il ordinairement désigné, surtout par les auteurs italiens, sous le titre d'abbé de Saint-Martin. Ce peintre habile jouit des mêmes avautages sous Henri II, François II et Charles IX : après la mort de Philibert de Lorme, il fut nommé surintendant des bâtimens et des beaux arts; et ce fut sous sa direction que s'élevèrent les somptueux édifices dont Paris et la France s'embellirent dans ces temps si brillans pour les arts. Il s'élève ici une difficulté que je ne puis résoudre. Tous les biographes placeut la mort du Primatice eu 1570; il y en a qui mettent à la même époque celle de Philibert de Lorme, En supposant qu'elle ait précédé de quelques mois celle du Primatice, celui-ci n'aurait rempli que bien peu de temps la place de surintendant; mais la difficulté serait bien plus grande si, avec Milizia, ou assiguait l'année 1577 pour l'époque de la mort de Philibert de Lorme. Il s'est glissé quelques erreurs dans ces dates ; mais il y a quelque raison de croire que de Lorme est mort vers 1569 ou 1570, et que de son vivant même, après la mort de Rosso, le Primatice fut chargé, dans les bâtimens royaux, de la direction de la peinture et de la sculpture, et qu'il succéda ensuite à de Lorme dans la surintendance des bâtimens. Ce fut lui que Catherine de Médicis chargea d'élever un superbe mausolée à Henri II; il en fit les dessins, et la mort ne lui permit pas d'en voir terminer l'exéeution, qui fut confiée à Germain Pilon.

Parmi les nombreux élèves de Primatice qui travaillaient avec lui en France, on cite NICCOLO DA MODENA, plus connu sous le nom de Niccolò dell' Abate, soit que son nom de famille fut Abati, soit que son dévouement pour l'abbé de Saint-Martin lui eut fait prendre le surnom de l'abbé, dell' Abate. Il naquit à Modène en 1511, et devint en sculpture et eu peinture assez habile pour que le Primatice lui confiåt l'exécution de ses plus grandes compositions. Vasari dit qu'il maniait fa fresque avec uue telle pureté et tant de soin, que ses peintures en ce genre paraissaient être à l'huile. Ce fut lui qui peignit en grande partie l'histoire de Psyché, ainsi que celle d'Ulysse, qui, sclon le même biographe, occupait cinquaute-huit tableaux dans la galerie de Fontainebleau.

Jean-Baptiste RAMENGHI, dit LE BAGNA-CAVALLO, RUGGINI de Bologne, Prosper FONTANA, peintres de talent, travaillaient aussi avec Primatice, ainsi que Domenico DEL BARBIERE, sculpteur de Florence, habile pour tout ce qui regardait l'ornement, et qui fit dans ce genre de beaux ouvrages à Fontainebleau et à Meudon.

On peut consulter sur Primatice, Vasari, édition de Milan, t. XIV, p. 399 (il
n'eu est question dans l'index qu'à l'article
Bologna), et les Entretiens de Pélibien,
t. II, in-12. On ne trouve dans eclui-ci que
ce qui est dans Vasari; cependant il y ajonte
les ouvrages que Primatice a exécutés à
Paris. Le premier volume de l'Histoire de
Fontainebleau, p. 81-212, offre beaucoup
de détails sur les peintures de maître Roux
et de Primatice. L'Abecedario d'Orlandi
ne dit presque rien de ce peintre.

Rolland MAILLARD et sa femme sont cités, en passant, par Sauval; mais if n'y a rien qui les concerne, ni dans Pélibien, ni dans les autres écrivains auxquels on peut avoir recours pour les arts. Toussaint du Breuil (1), dont les dessins, dit-on, et la composition étaient préférables au coloris; Fréminet (2), qui par ses talens mérita en 1603

(1) Toussaint DU BREUIL. Ni Félibien ni l'abbé Guilbert n'indiquent le lieu et l'aunée de la naissance de ce peintre. On sait seulement qu'élève du père de Fréminet il eut assez de talent pour être uommé premier peintre d'Henri IV, et pour se voir chargé, de concert avec Bunel, de continner à Fontainebleau la suite des cinquante-huit tableaux où le Primatice et Niccolò dell' Abate avaient représenté l'histoire d'Ulysse, et dont plusieurs n'étaient qu'ébauchés. Outre ces peintures et d'autres des mêmes maîtres, qu'il termina ou qu'il répara dans la salle des Cent-Suisses ou dans la grande galerie, il peiguit à fresque les aventures d'Hercule, qui devalent former vingt-sept tableaux : mais du Breuil n'en fit que quatorze; ce fut Roger de Rogery qui fit les autres. C'était aussi de du Breuil qu'étaient autrefois, dans la gaferie des Cerfs, les vues de Fontainebleau et de treize autres demeures rovales; ces tableaux avaient 27 pieds de haut sur 13 de large. Du Breuil travailla avec Bunel à la petite galerie du Louvre (galerie d'Apolion), et leurs ouvrages y périrent lors de l'incendie de 1660. Je ne crois pas qu'il en existe à Fontainebleau, ou du moins ne sont-ils pas assez bien conservés pour qu'on puisse juger du talent de du Breuil, qui, stlivant Sauval, en avait beaucoup plus pour la composition et pour le dessin que pour l'effet et le coloris. Ce peintre parait être mort en 1603 ou 1603. Félibien ne dit, t. III, que quelques mots de du Breuil, sur les ouvrages de qui l'on trouve plus de détails dans l'Histoire de Fontainebleau par l'abbé Guilbert, t. I, p. 183; t. II, p. 45-56.

(3) Martin Préminet naquità Paris en 1564, la même année que mourut Michelange, dont il devait un jour ehercher avec ardeur à suivre les sublimes exemples. Il fut d'abord élève de son père, peintre assez médiocré, que l'on n'occupait qu'à peindre des canevas pour des tapisseries, et qui cependant, par ses couseils, meilleurs que ses ouvrages, avait formé de

bons peintres, entre autres du Brenil. Fréminet étudia aussi sous Jean Cousin; les leçons de ce grand maitre le firent sonpirer vers l'Italie, et il partit pour Rome. La grace du Parmesan, le style sublime, la fierté de Michel-Ange, le séduisirent à un tel point, qu'il fit des ouvrages de ces grands maîtres les principaux objets de ses études. Fréminet devint bon dessinateur, habile anatomiste; mais peut-être voulait-il trop le paraître, et il abusait de sa science en faisant trop sentir les muscles et en se plaisant à des attitudes forcées. Tout en admiraut la vigueur de ses expressions, on ue se sentait pas attiré vers ses ouvrages, et l'on trouvait à son coloris trop d'austérité et même de dureté. Ce peintre cependant était regardé comme un des plus habiles à son époque. Après avoir passé sept ans à Rome, et autant et même plus à Venise et dans d'autres villes d'Italie , où il se fit avantageusement conuaitre, Préminet revint en France, où il ue tarda pas à être apprécié : après la mort de du Breuil, selon Fclibien, t. III, p. 313, ou de du Moutier, suivant l'abbé Guilbert, t. I.er, p. 58, il fut nommé en 1603 premier peintre d'Henri IV. Ce prince le chargea de toutes les peintures dont il voulait orner, avec une grande richesse d'ornemens et de stucs, la chapelle de Fontainebleau. Fréminet ne commença qu'en 1608 cette grande entreprise, qu'interrompit la mort d'Henri IV; mais on la continua sous Louis XIII, qui, ainsi que Marie de Médicis, témoigna la même bienveillance qu'Henri IV à Fréminet, qui, en 1615, fut décoré de l'ordre de Saint-Michel. Il ne jouit que peu de temps de sa faveur et de ses succès, étant mort en 1619; cependant il eut le temps de terminer en grande partie les peintures de la chapelle, Elles étaient à l'huile sur platre et se composaient d'un grand nombre de tableaux, parmi lesquels il y en avait vingt - deux qui représentaient des patriarches et des rois des Hébreux; quatorze offraient des traits de la vie de Jésus-Christ. On en trouve le détail dans l'Histoire de d'être nommé premier peintre d'Henri IV; Bunel (1), peintre habile; Pierre Biard (2), sculpteur, et Ambroise Dubois (3), premier peintre de Marie

Fontainebleau de l'abbé Guilbert, tom. I, p. 60 et suiv. Fréminet, ainsi qu'il favait desiré, fut enterré dans l'abbaye de Barbeaux près de Fontainebleau, pour l'église de laquelle il avait fait plusieurs tableaux.

(1) Jacob Bunel, fils de François Bunel, naquit à Blois en 1558. S'il était trop jeune lors de la mort du Primatice (1570) pour que l'on puisse le mettre au nombre de ses élèves, il paraît que du moins il entra daus l'école qu'avait formée ce grand peintre, et qu'il acquit assez de talent pour qu'ou le jugeat digne de continuer à Fontainebleau les ouvrages que le Primatice n'avait pas termines. Il faut, on que Bunel v ait travaillé étant encore très-jeune, ou qu'on ait négligé pendant plusieurs années de les achever; car ce ne fnt que sous Henri III, et même vers le milieu de son règue, que Buncl put avoir porté son art au point de se faire considérer comme un maître. Ce peiutre passait pour bien dessiner et pour avoir nn bon coloris. Il fut associé à du Brenil, et partagea les travaux que celui-ci entreprit au Louvre ponr décorer la petite galerie, aujourd'hui galerie d'Apollon, et les appartemens de Catherine de Médicis. Nous ne pouvons plus juger du degré de mérite de Bunel, et il u'existe plus, que je sache, d'ouvrages de Ini. Ils ont suivi à Fontainebleau et an Louvre le sort de ceux de Primatice et des autres peintres de cette époque; et dans ce qui en reste, il serait difficile, si ce n'est impossible, de distinguer ce qui appartient à Buncl ou à du Breuil dans des peintures on d'autres peintres ont encore à réclamer leur part. On citait antrefois de Bunel, aux Grands-Augustins, une Descente du Saint-Esprit; et aux Feuillans, une Assomption de la Sainte-Vierge; au Louvre, dans le cabinet de la Reine, deux tableaux dout les sujets étaient tirés de la Jérusalem délivrée. Guillanme Dumée était un des peintres qui travaillaient avec Bunel : il fit pour le même cabinet trois tableaux qui représentaient l'épisode de Clorinde, d'Olinde et de Sophronie, II peignit aussi sur les portes et les lambris des figures de divinités. Henri Lérambert. qui fit beaucoup de beaux dessius pour des tapisseries, Pasquier Testelin, Jean de Brie. Gabriel Honnet, Jerôme Baulleri, furent aussi employés, avec ou sans Bunel, anx peintures dn Louvre, de Fontainebleau. des Tuileries et de Saint-Germain en Laie. Ces peintres avaient probablement du talent; mais Félibien, t. III, p. 127, se borne à les citer et ne donne aucun détail sur lenrs on vrages. Il nons apprend anssi que les ornemens en stuc et les dorures qui accompagnaient les peintures de Bunel, furent faits par David et Nicolas Poutheron. Nicolas Bonvier, Claude et Abraham Halle.

Voyez Félibien, Entretiens &c. t. III. L'Abecedario d'Orlandi ne fait, sur plusicurs des ces peintres, que copier Félibien.

- (2) Pierre BIARD, sculpteur et architecte, né à Paris en 1559, y mourut en 1609. Après avoir étudié pendant quelques années à Rome, il revint à Paris, où il se fit connaître par plusieurs bons ouvrages. Sanval cite de lui, comme très-belles, denx figures d'esclave placées aux côtés d'une porte de l'appartement de Catherine de Médicis qui devait donner sur le jardin de l'Iufante, et qui fut détruite lors des changemens que l'on fit à cet appartement du temps de Marie de Médicis; Sauval regrette que ces statues n'aient pas été conservées. Un des principaux ouvrages de Pierre Biard, qui parait avoir eu un talent ferme, plein d'expression, qu'il avait sans donte puisé dans l'école de Michel-Ange, était la statue équestre d'Henri IV, de grandeur naturelle, qui était placée au-dessus de la porte de l'Hôtel-de-ville de Paris. En 1662, cette statue fut endommagée dans une émente, et depuis elle a disparu pendant la révolution.
- (3) Ambroise Dubois, né à Auvers eu 1543. On ne connaît pas le peintre dont il fut élève: mais on sait que Dubois était déja fort habile lorsqu'à vingt-cinq ans il vint à Paris, où ses onvrages lui acquirent bientôt nne grande réputation, et il fut employé

de Médicis. En 1606 il avait étudié à l'école de Michel-Ange, et pouvait rivaliser avec les bons peintres des écoles d'Italie; un grand nombre de ses beaux ouvrages ornaient autrefois les salles de Fontainebleau, et allaient de pair avec ceux du Primatice et de maître Roux. Il en existe encore une partie, entre autres les amours de Théagène et Chariclée. Le temps leur a nui et les a fait pousser au noir; mais on y retrouve encore, au milieu d'inconvenances dans les costumes, dont on s'occupait peu alors, le dessin, la touche ferme, et dans quelques endroits le coloris d'un grand maître. Ces belles productions, qui remontent aux premiers temps de notre école. sont d'ailleurs plus importantes et plus intéressantes pour son histoire et pour sa gloire que tout ce qui pourrait les remplacer. Une main habile et adroite pourrait faire revivre ces peintures et rendre à cet ancien maître un service que nos chefs-d'œuvre réclameront un jour aussi des peintres qui doivent nous suivre. Si nous les laissons périr, c'est perdre quelques anneaux de la chaîne qui lie les arts des siècles passes à ceux de notre temps. En donnant à ces précieux restes de notre ancienne peinture tous les soins qu'ils méritent, nous acquerrons des titres à ceux de notre prospérité; et des enfans ne doivent-ils pas attacher quelque prix à conserver les monumens et les titres d'honneur de leurs pères et à leur rendre tout leur lustre?

à Fontainebleau et au Louvre. Ce fut un des peintres qui firent le plus d'honneur à l'école française. En 1601 il se fit naturaliser, et en 1606 il fut nommé premier peintre de Marie de Médicis, Ces dernières particularités, dont ne parle pas Félibien, sont tirées de l'Histoire de Fontainebleau par l'abbe Guilbert, qui ne la publia que six ans après la nouvelle édition des Entretiens de Félibien. Si le fait est exact, il faudrait qu'Ambroise Dubois fût resté bien longtemps, plus de vingt-cinq ans, à Paris, avant que ses ouvrages cussent attiré les regards et les faveurs du Roi. Quoi qu'il en soit, il fit plusieurs tableaux pour les appartemens du Roi et de la Reine, et, entre autres, l'histoire de Tancrède et de Clorinde, dans le cabinet de Marie de Médicis. Parmi ses nombreux ouvrages, on citait avec de grands éloges les amours de Théagene et de Chariclée, dont il fit une suite de quinze tableaux pour la chambre ovale de Fontainebleau, où naquit Louis XIII; ce que rappellent les dauphins qui font partie des ornemens. Les cartouches en relief dont cette salle est décorée et qui entourent des paysages, des vues de Fontainebleau et d'autres châteaux, par

Paul Brill, sont d'une grande richesse et d'une incroyable variété; ils mériteraient, ainsi que les peintures, d'être conservés et réparés. Après avoir fait deux beaux tableaux pour la chapelle de Fontainebleau, Dubois mourut en 1615, au moment où il commençait le troisième.

Il avait eu pour l'aider dans ses travaux
Jean de Hoey, peintre habile, né à Leyde
en 1545, et qui mourut aussi en 1615.
Henri IV, qui estimait son talent, l'avait
rapproché de lui en lui donnant une place
de valet de chambre ordinaire, et il
l'avait chargé de la garde de tous ses
tableaux.

Parmi les élèves d'Ambroise Dubois, on cite Jean Dubois, son fils, qui fut chargé de faire plusieurs tableaux pour Fontainebleau; Paul Dubois, son neveu; Ninet Flamand; Maugras de Fontainebleau, qui orna de peintures l'appartement de Monsieur. Voy. Félibien, Entretiens &c. t. III, p. 313; et surtout l'abbé Guilbert, qui, dans l'ouvrage cité plus haut, t. I.«, p. 137, 161, 170, et t. II, dans plusieurs endroits, donne très au long des détails sur les tableaux qu'Ambroise Dubois et ses élèves exécuterent à Fontainebleau.

Parmi les lableaux que Marie de Médicis avait placés dans ses appartemens, on remarquait une suite de portraits de Florentins illustres et surtout de grands hommes de la famille des Médicis, que la Reine avait fait faire par des peintres de Florence. On ne nous a pas fait connaître leurs noms : mais il est à croire qu'on ne se tromperait pas en mettant au nombre de ceux qui furent employés à ces travaux, Christophe Allori, qui jouissait alors d'une grande réputation, et ses élèves Zannobi Rossi, Vanni, Valerio Tanteri, Laurent Cerrini, dont Lanzi parle avec éloge (Stor. pitt. t. II, p. 236), et qui travaillèrent à la suite des portraits des hommes illustres de Florence. A ces peintres il faudrait ajouter Matteo Rosselli, qui eut une école nombreuse, et qui représenta dans le palais de Poggio Imperiale près de Florence plusieurs traits de l'histoire des Médicis. Il est à présumer que ces peintres, qui florissaient à la cour de François de Médicis (père de Marie), de Ferdinand et de Côme II de Médicis, prêtèrent à Marie de Médicis, pour orner son palais, le secours de leurs talens.

Il paraît que ces appartemens devinrent ceux des reines mères, quand Anne d'Autriche leur préféra ceux de l'autre aile du Louvre (pl. 11); mais ils redevinrent ceux de la Reine, lorsque cette princesse les occupa pendant qu'on travaillait aux siens, après l'incendie qui eut lieu au Louvre en 1661. Mais on voit par ce qu'en dit M. me de Motteville, qu'on ne les regardait que comme les petits appartemens. Si l'on en croit Sauval, qui écrivait à l'époque où Anne d'Autriche les faisait embellir, le luxe de Catherine et de Marie de Médicis, dont il parle avec une sorte de dédain, fut bien éclipsé par la magnificence que déploya Anne d'Autriche, Il ne faut cependant pas s'en rapporter entièrement au jugement de cet écrivain, dont le goût est peu sûr en fait d'arts; et l'on croira difficilement que les peintures de Simon Vouet et de son école, celles de Romanelli, les paysages de Patel et de Fouquières et les ornemens de quelques stucateurs, aient pu rivaliser de beauté avec les ouvrages des grands peintres et des habiles sculpteurs des règnes d'Henri II, de Charles IX et d'Henri IV. Il ne paraît même pas que le Poussin, quoiqu'il fût premier peintre de Louis XIII, y ait employé ses talens; et l'on sait que, dégoûté par des intrigues que ne pouvait supporter son caractère loyal et ferme, il se retira après avoir fait un court séjour à Paris, et renonça, malgré les instances réitérées qui eurent lieu pour le ramener, à coopérer autrement que de loin et par des conseils aux travaux du Louvre.

Une des pièces de ses appartemens auxquelles Anne d'Autriche donna le plus de soin, fut la salle de bain, qui occupait la salle D (pl. 9) ou une partie de celle du Tibre (pl. 11 M), et qui, dans le Louvre de Charles V, formait probablement un grand vestibule, que l'on voit en V dans la planche 8 B. Ainsi que je l'ai déjà dit, il est à croire que, dans les premiers temps du Louvre, cette pièce était la plus importante et peut-être la seule un peu considérable du modeste manoir ou de la maison de chasse de nos rois. Si elle subit de grands changemens sous Charles V et sous François I.er, il est à présumer cependant qu'ils n'allèrent pas jusqu'à la détruire entièrement, et qu'on en conserva en partie les dispositions fondamentales.

Elles ne disparurent même pas lors de la façade de Le Vau, qui ne fit que compléter le plan de Lescot; et ce ne fut que lorsque Perrault fit la sienne du côté de la rivière, que cette salle éprouva le même sort que les autres parties du Louvre et qu'elle fut agrandie du côté de la Seine; mais ces changemens n'avaient pas encore eu lieu, lorsque cette pièce était occupée par les bains d'Anne d'Autriche. Perrault n'éleva cette façade qu'après avoir terminé celle de la colonnade en 1670; et cette reine mourut en 1666. Ce ne fut même que près de cent quarante ans après Anne d'Autriche et de nos jours, que l'on a donné à la salle du Tibre la grandeur et la forme qui lui étaient assignées dans le plan de Perrault.

Anne d'Autriche prodigua dans ses bains les marbres les plus rares, et cette salle semble avoir été destinée à en réunir toujours d'une grande beauté; car il est difficile de voir en ce genre rien de plus magnifique que les colonnes de vert d'Egypte, de vert de mer, de brèche dorée, d'albâtre oriental fleuri, qui la décorent aujourd'hui, et dont les couleurs sont aussi riches et aussi variées que le galbe en est pur et le travail soigné. D'après la description que fait Sauval du marbre qui fut le plus employé pour les colonnes des bains de la Reine, on peut y reconnaître le grand antique (noir et blanc pur), marbre très-beau, très-estimé, et qui jusqu'à présent a été réputé comme antique, ou comme un de ceux que les anciens employaient et dont on ne connaît plus les carrières. Nous avons vu, p. 178, qu'on l'avait retrouvé dans le département de l'Ariège, d'où le tiraient probablement les Romains. Je ne serais donc pas éloigné de penser que celui dont on décora les bains d'Anne d'Autriche, ne venait pas des monumens antiques, mais des carrières des Pyrénées, qu'affectionnait Henri IV, et qui, exploitées sous son règne, avaient été depuis négligées au point d'être ignorées et perdues, jusqu'au moment où elles furent, il y a quelques années, découvertes de nouveau et rendues aux beaux arts par M. Layerle-Capel.

Les chapiteaux des colonnes et les autres ornemens des bains d'Anne d'Autriche étaient en bronze doré, travaillé avec le plus grand soin par Poissant, que Sauval nomme à tort Perlant, sculpteur et ciseleur de talent, qui est cité dans les lettres du Poussin et dans les Entretiens de Félibien. Les trumeaux et tout le reste de la salle, ornés de stucs rehaussés d'or par Tritani et Arudini, artistes italiens très-habiles en ce genre de travail, offraient des paysages de Patel et de Fouquières. Celui-ci, élève de Breughel de velours, était bon paysagiste et rendait la nature avec vérité; mais son talent, dont cependant Félibien fait l'éloge, était encore bien moins remarquable que sa vanité, qui lui avait mis dans la tête, depuis qu'il avait reçu des lettres de noblesse, de ne plus peindre qu'une longue épée au côté. Quant à Patel, ce qui nous reste de ses ouvrages et de ceux de son fils, qui travailla avec lui, montre qu'ils mettaient beaucoup de richesse dans leurs compositions, qu'ils savaient les varier et que leurs formes avaient de l'élégance.

Ce fut Errard (1), l'un des meilleurs peintres des règnes de Louis XIII

<sup>(1)</sup> Charles Erraad, peintre et architecte, naquit à Nantes en 1606. Il fit Louis XIII le chargea de la direction de 32.,

et de Louis XIV, qui peignit le plafond dont cette salle était ornée. Il fit aussi quelques peintures dans les autres pièces de ces bains. On y voyait en outre une suite de portraits de rois d'Espagne depuis Philippe I. r jusqu'à Philippe IV; ils étaient de Velasquez (1).

Nous avons vu (page 393) qu'à partir de la salle du Tibre, beaucoup moins grande sous Anne d'Autriche qu'elle ne l'est aujourdhui, celles du

toutes les peintures qu'il faisait exécuter dans ce château et au Louvre. Errard fut envoyé par le cardinal de Richelien à Rome pour y faire mouler plusieurs statues antiques, du nombre desquelles devaient être les admirables colosses de Monte Cavallo, que l'on aurait coulés en bronze pour les placer devant l'entrée du Louvre. Il est à regretter qu'on n'ait pas donné de suite à ce projet. Errard étudia les monumens antiques, et en releva même les mesures; il ne sut cependant pas mettre à profit ces études , lorsqu'il fut chargé d'élever l'église de l'Assomption à Paris, et l'on est forcé de convenir avec Milizia ( Memorie degli architetti, t. II, p. 197) que si le portique corinthien de cette église ne manque pas d'élégance, c'est en pure perte pour l'ensemble, et que les colonnes sont écrasées par l'entablement, le fronton, et par le dôme lourd et sans grâce qui surmonte toute cette composition. Peut-être aussi, dit Milizia, exécuta-t-on mal les plans qu'avait envoyés Errard. En 1648 Errard fut un des donze artistes qui, sons la protection du chancelier Séguier, fondèrent l'académie de peinture. Ce peintre architecte fut nommé directeur de l'académie de Paris, et ensuite de celle de Rome, où il mourut en 1689. Il est singulier que Félibien, dans ses Entretiens, ne parle pas d'Errard; il n'en est pas non plus question dans Orlandi : mais on trouve quelques détails sur ses ouvrages dans l'Histoire de Fontainebleau par l'abbé Guilbert

(1) Diego Vellasquez de Sylva, d'une famille distinguée de Séville, naquit en 1596. Dès ses premières années, ayant annoncé les plus grandes dispositions pour la peinture, on le confia à Herrera, habile peintre, qui lui donna tous ses soins. Il reçut ensuite des conseils de Pacheco, nn des meilleurs peintres qu'il y eût en

Espagne, dont l'école était alors si florissante. Velasquez étudia beaucoup la nature : son goût le portait à peindre le paysage, les animaux, les fruits; cependant il s'éleva jusqu'au genre historique et il fit des portraits : un de ses tableaux , qu'il peignit très-jeune encore, fut jugé digne d'être placé dans un des châteaux du roi d'Espagne. L'école romaine et le coloris de celle de Venise devinrent les principanx objets de ses études; et la manière dont il en profita, lui mérita des succès. Rubens, étant venu avec le titre d'ambassadeur à Madrid, se lia avec le jeune Velasquez; il encouragea ses efforts et lui promit des succès. Pour donner à ses talens tout le développement dont ils étaient susceptibles, Philippe IV le fit partir pour l'Italie, et le chargea de lui faire une collection de tableaux et de statues. S'étant arrêté à Venise, Velasquez y copia la belle Descente de croix dn Tintoret. Arrivé à Rome, il y fut reçu de la manière la plus honorable par le cardinal Barberini, qui lui offrit sa table et sa voiture. Le séjour de Rome fut très-utile au jeune peintre, qui, se livrant avec ardeur au travail, dessina la plus grande partie des ouvrages de Raphaël , le Jugement dernier de Michel-Ange, et les meilleurs tableaux des grands maîtres; il laissa aussi à Rome un grand nombre de beaux portraits. A son retour en Espagne, il fut créé chevalier de la Clef d'or. Après y avoir passé quelque temps, et y avoir porté sa réputation au plus haut point, il repassa en Italie, où il reçut l'accueil qu'on eut fait à un grand d'Espagne. Il y peignit un portrait d'Innocent X, que Lanzi (Storia, t. II, pag. 191 ) compare à ceux de Léon X et de Paul III par Raphael et le Titien. Enfin Velasquez, comblé d'honneurs et de richesses, revint à Madrid, où il mourut en 1660.

Héros combattant, de la Pallas (pl. 56, 58), qui forment une si belle suite jusqu'à la salle de la Melpomène, sont une création nouvelle due à MM. Raimond, Percier et Fontaine, qui en ont fait la distribution et en ont aussi composé et exécuté toute la partie décorative. Perrault avait laissé tout à faire dans le grand espace renfermé entre la nouvelle façade sur la Seine et celle du levant, qu'il masqua sans la détruire entièrement. On eut donc à construire toutes les voûtes et à établir, au moyen de grandes arcades, les communications entre les différentes salles. Ces travaux, auxquels les anciennes constructions du levant, du côté de la salle du Tibre, opposaient de grands obstacles, présentèrent une foule de difficultés qui furent habilement surmontées et dont aujourd'hui l'on n'aperçoit plus les traces. Ce ne fut pas non plus sans peine que l'on mit de la régularité dans les divisions architectoniques des murailles : l'une appartenait au Louvre de Lescot, l'autre à celui de Perrault, qui, ne songeant qu'à sa façade, lui avait donné des proportions qui ne pouvaient plus s'accorder avec ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, et qu'il aurait changées s'il eût exécuté ses plans. Nos architectes en conçurent un qui convenait à la distribution de ces salles : ils se servirent, en les régularisant, des ouvertures de l'ancienne façade, qui forme aujourd'hui le mur de refend de cette aile, pour y faire, en correspondance avec les fenêtres, des arcades propres à recevoir les statues et les autres monumens. S'il eût été possible de les faire à jour et de mettre en communication les unes avec les autres les salles des deux parties de cette aile, cette disposition aurait peut-être donné à tout cet ensemble un aspect plus grandiose; mais cela n'était pas praticable, les fenêtres du côté de la cour n'étant ni de la même grandeur ni sur le même axe que celles qui regardent la Seine. La suite des salles de cette partie du Louvre offre une magnificence réelle et bien entendue, et c'est autant dans l'intérêt des monumens que pour ajouter à la richesse de l'architecture que l'on a revêtu les murailles d'un marbre dont la couleur douce à l'œil forme aux statues un fond qui s'harmonise bien avec le marbre statuaire. C'est un luxe solide, digne du palais des Rois de France. On attendavec impatience le moment où, pour l'honneur des chefsd'œuvre antiques que possède la couronne, elle déploiera ce luxe dans toutes les salles du Louvre qui en sont susceptibles. L'ombre du bon Henri, qui prenait tant à cœur les marbrières de France, sourirait de plaisir en voyant celles de ses Pyrénées fournir, avec une abondance qu'on ne pourrait épuiser, leurs plus riches marbres pour achever et orner ce Louvre qu'il s'était plu à embellir.

En parcourant les salles qui donnent sur la Seine, on est frappé de la beauté des colonnes qui les décorent et qui sont toutes des matières les plus riches: les unes sont en granit rose d'Égypte, d'autres en albâtre oriental rubané et fleuri, ou en brèche arlequine très-rare. Mais les plus remarquables de ces colonnes par leur grandeur et la perfection du marbre sont les huit en vert antique de la plus belle qualité; elles viennent de Fontainebleau et du château d'Écouen, et il est probable qu'elles sont en France depuis très-longtemps et qu'elles faisaient partie des objets précieux que François I. et Henri IV firent venir d'Italie. (Voy. sur ce marbre brèche la page 178.) Dans

la salle de la Melpomène (pl. 11, P, et pl. 56), qui termine cette belle suite, on a prodigué avec goût les plus beaux marbres. La partie circulaire, commencée par M. Raimond, a été terminée par MM. Percier et Fontaine, qui l'ont enrichie de grandes dalles d'une superbe brèche violette. Mais c'est dans le pavé qui est aux pieds de la statue que l'on a fait le plus riche emploi des marbres les plus précieux et des substances vitrifiées et changées en émaux. A l'exemple des anciens et de Rome moderne, on a décoré cette salle d'un magnifique pavé en mosaïque, dont le dessin, dû à M. le baron Gérard, aujourd'hui premier peintre du Roi, a été peint par MM. Franque et exécuté par M. Belloni (1) avec une grande exactitude dans les formes et dans la couleur. Cette peinture en mosaïque peut être mise à côté de celles de Rome et au-dessus de la plupart de celles qui nous restent de l'antiquité, et, de même que les autres ouvrages sortis des ateliers de M. Belloni, elle prouve que cet art, importé en France par cet artiste romain, s'y est naturalisé, et que, lorsqu'on voudra, on pourra, comme à Rome, reproduire les chefsd'œuvre de nos grands maîtres et perpétuer le souvenir de leurs talens dans des copies fidèles, et qui résisteront mieux au temps que les productions de la peinture.

On voit représentée sur cette mosaïque (pl. 57), avec tous les tons de la palette, Minerve montée sur son char attelé de quatre beaux coursiers. La déesse de la valeur et de la sagesse les guide d'une main, de l'autre elle tient une Victoire; la Paix et l'Abondance la suivent. Quatre fleuves, le Nil, le Danube, le Pò et le Niémen, couchés et appuyés sur leurs urnes, sont entourés d'accessoires qui les caractérisent, de couronnes, de trophées

(1) M. François BELLONI est né à Rome en 1772. Il se fivra d'abordaux arts plutôt par goût que pour en suivre la carrière. La mosaïque était alors , sous Pie VI, fort en honneur à Rome. M. Belloni reçut dans cet art des leçons de deux artistes habiles en ce genre, de Vechis et de Nochia, qui étaient employés aux immenses et superbes tableaux en mosaïque du Vatican. Mais ce fut en France que M. Belloni exerca le plus son talent, et depuis plusieurs années il est chargé des mosaïques et des riches pavés à compartimens du Louvre. Ses principaux ouvrages, dont plusieurs ont été exposés aux divers salons, sont, après la grande mosaïque de la salle de Melpomène, un grand portrait de Sa Majesté Louis XVIII, et la majeure partie des belles cheminées ornées de mosaïques placées à Saint-Cloud, au Louvre et dans plusieurs beaux hôtels de Paris. M. Belloni a aussi exécuté en pierres dures, telles que des agates, des jaspes, des cailloux, des

mosaïques dans le gout de celles qui out donné tant de réputation aux ateliers de Florence, et il a employé de la même manière les pierres tendres; au moyen de certaines préparations il a coloré d'une manière durable le marbre blanc, et a imité par cette ingénieuse ruse différens marbres de couleur. C'est aussi lui qui, surmontant de grandes difficultés d'exécution, a restauré la belle mosaïque antique trouvée à Lyon par M. Macorse, et il a rendu le même service à d'autres mosaïques découvertes dans cette ville. Ces précieux monumens ont été savamment expliqués et publiés avec de belles planches par M. Artaud, directeur de l'intéressant musée de Lyon. Les petites pierres qui forment ces mosaïques ne tenaient plus les unes aux autres, l'humidité en ayant altéré le ciment : pour les réunir et les réparer, M. Belioni a été obligé d'avoir recours aux procédés dont on se sert pour rentoiler un tableau, et qui lui ont très-bien réussi.

d'armes; des guirlandes enrichissent les encadremens disposés autour du tableau principal; une grecque ou un méandre de couleurs variées et à l'ellet termine par une riche bordure cette magnifique mosaïque. Je ferai remarquer qu'elle n'est pas exécutée en entier de la même manière, que les sujets sont en petits cubes ou en fragmens, comme en général les mosaïques antiques, et que ce sont des émaux ou des pâtes de verre coloriées et opaques, tandis que la plupart des ornemens, entre autres la bordure, sont composés de plaques et de marbres divers, travaillés dans le genre des mosaïques de Florence en pierres dures. Les anciens pratiquaient aussi ce genre de travail avec beaucoup d'adresse dans de grandes mosaïques ornementales en marbre, telles que celles que j'ai vu déterrer dans le temple de Sérapis à Pouzzoles, et recomposer par M. le chanoine Jorio, savant et infatigable amateur d'antiquités, aux talens et au zèle de qui pour les découvertes mon amitié aime à rendre ici l'hommage qu'ils méritent.

La salle du Candélabre (L, pl. 10), où l'on entre en sortant de celle du Tibre, ne faisait pas partie des bâtimens du Louvre à la première et à la seconde époque de ce château. On voit par le plan (pl. 8, B) que l'emplacement où elle se trouve était occupé par le fossé, du temps de Charles V; et lorsque, sous François I.er, Lescot agrandit le Louvre et en refit en partie les constructions, il s'arrêta de ce côte au fossé et n'éleva rien au-delà. Sous Henri II et sous Charles IX, lorsqu'on eut ajouté, en dehors du Louvre et du fossé, la grande aile perpendiculaire à la Seine (pl. 10, de E en I), on voulut la mettre en communication avec le palais et l'on en établit une à travers le fosse. Mais on voit par le plan (pl. 9, E) que ce n'était alors qu'un passage, une galerie, qui n'avait que 7 pieds de large, et il est probable aussi que cette construction ne s'élevait pas en masse du fond du fossé, et que c'était un pont couvert. Il est même à croire et presque certain que ce petit corps de logis n'avait qu'un étage, puisque ce passage, lorsqu'il fut établi, était à l'extrémité d'une aile qui n'en avait aussi qu'un et qui était terminée en terrasse. Par le plan de du Cerceau que je donne (pl. 9), on voit que cette galerie avait été faite avant le gros pavillon (G, pl. 10), qui n'était que commencé et auquel on ne comptait pas donner la forme qu'on lui voit aujourd'hui. On peut niême remarquer que les deux murailles d'angle de cette aile du côté de la place sont pleines et qu'il n'y a pas d'ouvertures. Ce grand bâtiment qui allait vers la Seine était entièrement réservé au Roi et à la Reine, qui pouvaient y passer de leurs appartemens au rez-de-chaussée et au premier étage du Louvre. Ce fut sous Henri IV et sous Louis XIII, lorsqu'on agrandit les appartemens de Marie de Médicis et d'Anne d'Autriche pour v faire de beaux bains et une salle de spectacle, que de ce passage on fit une grande salle, et que l'on étendit du côté de la place la facade en lui donnant la grandeur et la forme qu'elle a présentement, quoiqu'il paraisse que ce ne fut qu'à plusieurs reprises, et qu'il y eut quelques changemens apportes au premier plan, que l'on attribue en partie à du Cerceau. Aussi de ce côté tout porte le caractère de constructions ajoutées après coup, et l'on voit que par la disposition des salles C et L (pl. 10) on a été force de mettre les portes dans les angles de la salle L pour établir une communication directe avec la longue

suite des appartemens de la Reine (de V en Q, pl. 11), les seuls qui existassent alors dans cette aile. Le mur de face de la salle du Candélabre, du côté de la Seine, occupe la même place que dans le plan de du Cerceau (pl. 9, E); il était dans l'alignement de la façade de Lescot, et fut conservé par Le Mercier, par Le Vau et par Perrault, qui se bornèrent à y faire des changemens dans l'ordonnance extérieure.

Sous Catherine de Médicis, cette petite galerie était ornée de peintures sur mur : elle le fut de la même manière lorsqu'elle devint une salle des appartemens d'Anne d'Autriche. Grimaldi surnommé le Bolognese (1), habile peintre, fut chargé de l'embellir de paysages. Ces peintures, qui eurent une grande réputation, ont disparu depuis long-temps dans les changemens qui eurent lieu dans cette salle.

Lors du premier établissement du Musée des antiques, cette salle reçut de la belle statue de Diane à la biche qu'on y avait placée, le nom de salle de la

(1) Jean-François GRIMALDI naquit à Bologne; ce qui lui fit donner le surnom de Bolognese, sous lequel il est plus connu que sous son nom de famille. Il étudia dans l'école des Caraches et s'y distingua. Son goût le portait surtout vers le paysage, genre dans lequel il eut assez de succès pour que plusieurs de ses dessins et de ses tableaux fussent pris pour être de la main d'Annibal Carache et pour pouvoir lutter avec ceux de Paul Brill. Grimaldi s'attachait à imiter la nature avec vigueur, évitant cette sécheresse et ces minuties de détails inutiles que souvent les peintres flamands mettaient dans leurs ouvrages, Ses fabriques sont variées et d'un beau caractère; sa touche, dit Lanzi, est légère, et son coloris vigoureux, quoiqu'on puisse lui reprocher un ton général trop vert. Grimaldi possédait la science de la perspective, science si indispensable au peintre et que trop souvent il néglige ou ne connaît pas assez à fond. Le Bolognese ne se borna cependant pas au simple paysage : il dessinait la figure avec goût et avec pureté, et il avait fait toutes les études qui forment le peintre d'histoire. Il peignit de beaux plasonds à Rome, surtout dans les palais Borghèse et Colonna, où il laissa beaucoup de ses ouvrages. Ce peintre avait aussi. selon Lanzi (Storia &c. t. V, p. 155), un grand talent comme architecte, et Orlandi, dans son Abecedario, dit qu'il le fut de Paul V. Cependant Milizia ne le nomme

pas parmi les architectes dont il a donné une nombreuse suite. Grimaldi était encore bien jeune à la mort de Paul V en 1621 : pouvait-il avoir assez d'expérience dans un art qui en demande tant, pour que le pape l'ait employé comme architecte? Il réussissait aussi très-bien dans la gravure à l'eau-forte, et il grava avec succès ses paysages et ceux du Titien. Lorsque le cardinal Mazarin s'occupa de la décoration de son palais, aujourd'hui la Bibliothèque du Roi, il fit venir d'Italie Grimaldi, qui arriva à Paris en 1648. Mais il paraît, d'après Félibien (Entretiens &c. t. IV, p. 530), que les troubles qui divisaient alors Paris s'opposèrent à ce que ce peintre pût commencer des son arrivée les travaux pour lesquels il avait été appelé, Lorsque le calme fut rétabli, le Bolognese, de concert avec Romanelli, peignit plusieurs plafonds de la Bibliothèque et d'autres grandes salles du palais du cardinal Mazarin : il travailla aussi au Louvre. A peine ces différens ouvrages furent-ils terminés, qu'il retourna à Rome, où il passa de longues années au service de plusieurs papes. Il parait qu'il travailla surtout pour Innocent X, qui l'employa au Vatican, au Quirinal, et même à l'église Saint-Martin du Mont, où il fit plusieurs paysages enrichis de sujets historiques. Le Bolognese mourut presque octogénaire. Selon Lanzi, ce peintre vivait encore en 1678; ce qui porterait sa naissance vers l'an 1600.

Diane: aussi retrouve-t-on, quoiqu'elle ait changé de nom, dans les peintures et les bas-reliefs qui la décorent, des sujets qui ont rapport à la chaste déesse de la chasse, et qui avaient été indiqués avec goût par le célèbre Visconti. (Voy. pl. 59.)

- DIANE PRIE JUPITER DE NE PAS L'ASSUJETTIR À L'HYMEN (pl. 60). Ce tableau, qui remplit le milicu de la voûte de cette salle, est de Prudhon (1). Le
- (1) PRUDHON, né en 1760, à Cluny, dans le département de Saone-et-Loire, montra des son enfance, au collége, où il était condamné au latin, les plus heureuses dispositions pour les arts du dessin. S'il cherchait à rendre ses idées soit par des traits ou de la couleur, soit en ébauchant des figures avec son canif, ses essais décelaient à des yeux exercés le talent de l'imitation, et l'on y découvrait un génie capable d'inventer la peinture et la sculpture. Prappé du talent qu'annonçait le jeune Prudhon et qui pour se développer ne demandait que la liberté de s'abandonner à ses efforts, M. Moreau, évêque de Mâcon, le retira de l'école, où ses livres barbouillés de dessins attestaient son peu de respect pour les auteurs classiques. Il le fit entrer dans l'atelier de M. Devosges, peintre de talent et directeur de l'académie de Dijon. Prudhon avait alors près de quinze ans. Doué de la plus grande facilité, pour lui le travail était presque un jeu, et ses essais devenaient des succès. Ceux qu'il obtenait dans un art qu'il devait honorer un jour, ne remplissaient pas seuls son cœur sensible ; il en desirait , il en mérita d'autres. Entraîné par le sentiment le plus tendre, Prudhon se maria à dix-neuf ans. Sa jeunesse cependant et ses nouveaux liens ne le détournèrent pas de ses études autant qu'on aurait pu le craindre; car à vingt ou vingt-un ans il remporta le premier prix de peinture à l'académie de Dijon. Cette victoire procurait un séjour de trois ans à Rome au jeune artiste qui l'avait remporté. Pendant le séjour qu'y fit Prudhon, il étudia avec ardeur Raphaël , les chefsd'œuvre de la sculpture antique, Léonard de Vinci, le Corrége, et il contracta une liaison intime avec Canova, qui, par sa manière de sentir et de rendre la nature en sculpture, offrait de grands rapports avec

Prudhon. De retour en France à l'époque de nos premiers troubles, les circonstances malheureuses où se trouvaient les arts forcerent notre peintre d'abandonner pendant quelque temps la peinture historique, dont les productions n'étaient pas de défaite, pour se livrer à la miniature, qui trouvait mieux à se placer. Ce fut alors que naquirent en foule sous le crayon facile de Prudhon ces dessins charmans, remplis d'idées et d'une grâce indéfinissable, et qui de tous côtés révélaient le grand peintre. Sans le savoir, pour ainsi dire, il produisait des chess-d'œuvre qui, s'échappant de sa retraite presque malgré lui, ou sans qu'il se doutat du bruit qu'ils faisaient parmi les gens de goût, ne tardérent pas à le faire connaître de la manière la plus avantageuse, et lui acquirent une réputation qu'il ne recherchait pas plus que la fortune et que la vogue qui lui attira un grand nombre d'ouvrages. Tous ceux qui parurent de lui se distinguèrent par les qualités les plus aimables et les plus attrayantes. Cétait le peintre des Grâces; presque toujours elles guidérent son pinceau. On eût dit qu'en étudiant la nature il l'avait presque vue avec les yeux du Corrége, et qu'il s'était inspiré du même genre de beauté. Le charme qu'il répandait sur ses figures, le moelleux abandon de leurs attitudes, le vague des contours, la volupté douce et naïve qui anime leur sourire, tout y rappelle le Corrége. Ce n'est pas cependant que, malgré toute la suavité du pinceau de Prudhon, on retrouve dans son coloris un ton local aussi vrai, aussi enchanteur, que celui du peintre italien : souvent l'effet en est un peu froid, la lumière n'en est pas assez colorée, et il abuse du violet et du jaune. En général, son dessin a de la pureté et de l'élégance, et il ne manque même pas de vigueur, quoique fond de la composition est occupé par les célestes habitans de l'olympe : on y reconnaît Minerve, Vesta. Jupiter, sur son trône, reçoit la supplique de sa fille; l'aurore commence sa carrière, et le ton brillant et harmonieux du coloris place la scène au moment où l'avant-courrière du jour répand sur la nature l'or de ses premiers rayons. On retrouve dans cette agréable composition le

ce ne soit pas le caractère de son talent. De même que d'autres grands maîtres et que Corrége, il s'était créé un genre de beauté qui lui était particulier, et qui répand peut-être un peu d'uniformité dans l'expression de ses figures : ce sont toujours aux différens ages et dans les deux sexes les personnages d'une même famille. Le visage arrondi, des yeux larges et couverts, le nez assez fort et carré, la bouche grande ct dont les coins sont fortement sentis, les mains et les pieds d'une forme séduisante, mais un peu longs, sont des caractères généraux qui distinguent les figures de Prudhon en leur donnant quelquefois un peu de manière, et qu'on retrouve dans presque toutes ses compositions. Parmi les principales on cite, pour un plafond de Saint-Cloud . Minerve élevant le génie vers l'empyrée. Prudhon, dans ce tableau, porta à un haut degré la grâce qui lui était naturelle. Il développa de la vigueur de pensée et d'exécution et une expression d'un grand caractère dans la Justice et la Vengeance qui poursuivent le crime, Peutêtre, avec M. Quatremère de Quincy, aurait-on raison de dire que, par un manque d'accord entre les idées allégoriques, Prudhon a mélé dans ce bel ouvrage le réel avec l'idéal. Ses deux belles divinités vengeresses appartenant à l'allégorie ou à des idées personnifiées, il en devrait être de même du Crime, tandis que Prudhon n'a représenté qu'un criminel qui serait ponrsuivi par deux femmes ailées, et l'on croit même y reconnaître quelques traits du féroce Caracalla. Cet habile homme a fait aussi une belle Assomption pour la chapelle des Tuileries. Les snjets qui plaisaient le plus à Prudhon et où il réussissait le mieux, étaient ceux où il pouvait se livrer à tout le charme de son imagination : aussi Vénus, les grâces, les nymphes, les aniours, et les scènes riantes de la mythologie grecque, étaient-ils les

objets favoris de ses gracieuses compositions. On se rappelle avec plaisir avoir vu de lui aux diverses expositions du Lonvre Adonis et Vénus, l'Enlèvement de Psyché par Zéphire, ce dieu folâtre se balançant au-dessus d'un ruisseau; tous ces sujets sont traités d'une manière remplie de charme, et f'on y trouve, suivant l'expression de M. Quatremère de Quincy, la pureté des contours antiques alliée à la mollesse des grâces du Corrége. La pauvre Famille, qui fut au salon de 1824, retenait par le charme qui s'attache à l'infortune. Cette exposition et plusieurs autres offrirent de très-beaux portraits de Prudhon, dont le dernier tableau et peut-être un des plus beaux ouvrages fnt un Christ sur la croix, avant à ses pieds la Sainte-Vierge et S. Jean. Il sut dans cet ouvrage se tirer en homme habile de la difficulté que lui opposait la forme en hauteur et trop allongée de la toile ; mais il répandit dans toute sa composition un sentiment profond de tristesse. Cétait le chant du cygne : ce tableau fut exécuté en 1824 an milieu des souffrances qui annonçaient la fin de Prudhon: trois jours après l'avoir terminé, il fut enlevé à la peinture, à laquelle il laissait un chef-d'œuvre. M. Quatremère de Quincy, le 2 octobre de cette année, fit l'éloge de ce grand peintre. Ses dessins, dont la plupart sont sur papier bleu et rehaussés de blanc, sont recherchés comme très-précieux dans les plus riches collections. La gravure a reproduit un grand nombre de ses ouvrages, et la société des Amis des arts de Paris en a fait graver trois : Psyché enlevée par Zéphire et les Amours, d'après le dessin original; le Zéphire se balançant, d'après le tableau qui fait partie de la collection de M. de Sommariva, et la pauvre Famille. La première de ces belles estampes a été gravée par M. H. C. Mnlier; la seconde, par M. Laugier; la dernière est de M. Caron.

caractère, le dessin et les airs de tête gracieux qui distinguaient Prudhon. Peut-être, pour donner de la chaleur et de la suavité à son coloris, a-t-il abusé des tons jaunes et violets. Mais le reproche le plus fondé que l'on pourrait faire à cette estimable production, c'est que le sujet ne s'y explique pas avec clarté. On voit bien que Diane sollicite une grâce de Jupiter; mais rien n'indique qu'elle le supplie de ne pas la forcer à contracter des liens que sa chasteté et sa fierté repoussent.

Les bas-reliefs, tels que les faunes, les satyres des deux sexes, et les chiens qui ornent les riches caissons de cette voûte, ont été moulés sur ceux dont Jean Goujon a décoré l'escalier d'Henri II, et dont il a déjà été question p. 438. (*Voy.* pl. 29 *bis* et 60.) Les quatre grands bas-reliefs ont été exécutés par trois de nos sculpteurs modernes.

Danse de Jeunes filles spartiates en l'honneur de Diane (pl. 61), par M. Cartellier (voy. p. 409). — Plusieurs des jeunes et belles compagnes de la déesse des forêts, la tête ornée de ces couronnes de roseaux qu'on nommait thyréatiques, dans le costume élégant et léger qui convient à leurs courses à travers les bois, forment des danses autour du buste de la déesse; elles invitent par leurs gestes les autres nymphes à se joindre à leurs jeux. Ces jeunes filles ont orné de festons l'image de Diane; les fruits qu'elles lui offrent sont déjà sur l'autel : elles vont y déposer des couronnes, et le jeune faon qu'elles traînent à leur suite sera la victime qu'elles immoleront à la déesse.

Diane et ses nymphes demandent à Vulcain leurs armes de chasse (pl. 61), par M. Espercieux (1). — La déesse de la chasse et ses compagnes

(1) M. Jean-Joseph Espercieux, né à Marseille en 1760, se livra des l'age de quatorze ans aux travaux de la seulpture, et on l'exerca sur le bois et sur la pierre. Pour développer ses dispositions naturelles on l'envoya à dix-neuf ans à Paris, où il eut successivement pour maîtres MM. Bridan, chez qui le plaça M. Dandré-Bardon, et ensuite Foucou, Julien, Roland, et surtout David, qui le mit dans la bonne route. M. Espercieux n'a paru au salon qu'en 1795. Lorsque sous le Directoire les arts purent reprendre avec plus de tranquillité leurs travaux, une statue de la Liberté fit obtenir à M. Espercieux le premier prix de sculpture conjointement avec Chaudet. Sous le consulat il fit en marbre, pour le musée de Versailles, une statue de la Paix, et celle de Mirabeau pour le senat. Il y eut de lui au salon de 1806 une Femme grecque se disposant à entrer au bain; en 1808,

une statue de Bonaparte pour le sénat, et depuis, pour l'arc de triomphe du Carrousel, un bas-relief qui avait pour sujet la bataille d'Austerlitz. En 1810, ce sculpteur exécuta en marbre, pour le pont Louis XVI, la statue colossale du général Roussel. Il fit aussi, pour la Chambre des Députés, un bas-relief de 26 pieds de long représentant la reddition de Vienne, et la même année, quatre bas-reliefs pour la fontaine de Saint-Sulpice. On vit de lui aux diverses expositions du Louvre un Ulysse reconnu par son chien (1812), Diomède enlevant le Palladium (1816), Philoctète tourmenté par les douleurs de sa blessure. Cette dernière figure a été exécutée en 1817 en marbre par M. Espercieux, et elle est à Compiègne. Cette même année il fut chargé de faire pour le pont Louis XVI la statue de Sully. En 1824 le Gouvernement lui demanda de ont épuisé leurs carquois; l'une même paraît triste d'avoir perdu ses armes. Elles se présentent à Vulcain, qui, près de son enclume et appuyé sur son marteau, les reçoit à l'entrée de ses ateliers, et paraît disposé à accueillir favorablement la demande de la troupe chasseresse.

Danse des Amazones à la fondation du temple de Diane à Éphèse (pl. 63), par Foucou (1). — La statue de la déesse, telle ou du moins à peu près telle qu'on l'adorait dans cette capitale de l'Ionie, indique que la scène s'y passe; rien cependant ne fait voir que les danses ont lieu pour la fondation du temple, et sans le titre de ce bas-relief on n'y verrait tout simplement qu'une sête en l'honneur de Diane. On pourrait trouver aussi que l'habile sculpteur auquel on le doit, n'a pas assez observé le costume antique, et que celui qu'il a suivi n'est pas toujours bien ajusté, et qu'il est plus léger qu'il ne convient à de sévères amazones qui célèbrent les sêtes de la chaste déesse.

Oreste et Iphigénie enlèvent la statue de Diane Taurique (pl. 69), par Foucou. — Thoas est renversé près de l'autel où il voulait faire sacrifier par Iphigénie Oreste et son fidèle Pylade; un des siens cherche en vain à le défendre, et il adresse d'inutiles prières à Pylade, qui est sur le point de lui arracher la vie. Oreste s'est emparé de la statue de Diane, et, précédé par Iphigénie, il va monter sur le navire prêt à les recevoir et à les soustraire à ces bords inhospitaliers. Cette composition, dont l'exécution est en général assez satisfaisante, a peut-être le tort d'être divisée en deux parties qui ne se lient pas assez l'une à l'autre.

Nous retrouvons encore Diane dans les deux tableaux qui ornent les cintres de cette salle.

reproduire en marbre une Figure de jeune homme entrant au bain dont il avait exposé le modèle au salon. Outre ces grands ouvrages, on en connaît de M. Espercieux beaucoup d'autres moins importans, tels que des bustes , le poète Lebrun, MM. Lemercier, Arnaud, de l'académie française; des terres cuites; l'Envie expirant au pied du mausolée de Racine; quatre statues de petite proportion qu'il avait faites pour Talma, Corneille, Racine, Molière et Voltaire. La fontaine du marché Saint-Germain est décorée de quatre bas-reliefs de M. Espercieux : l'Agriculture, les Sciences et les Arts, la Paix, le Commerce. Chaque sujet est composé de plusieurs figures qui, par leurs costumes et leurs attributs, concourent à l'expliquer.

(1) Foucou, né à Riez en Provence en 1744, était élève de Caffieri; il obtint en 1768 le second grand prix, et en 1769 le premier. Agréé en 1783 à l'académie de peinture et de sculpture, il en devint membre en 1785. Son morceau de réception fut une figure de ronde-bosse en marbre représentant un fleuve. Au salon de 1789 on remarqua sa statue de du Guesclin, qui est placée au Louvre, et une Ariane abandonnée. Il existe de Foucou une statue du Puget, dont il fit la tête d'après un portrait peint par ce grand maître. Son dernier ouvrage est le modèle d'un bas-relief destine à la fontaine de la Bastille et qui représente les travaux de la chimie sous l'emblème de deux génies. Il est sorti de bons sculpteurs de l'école de cet habile homme, dont les compositions, conçues avec sagesse et avec goût, sont d'une exécution facile et d'un dessin assez pur. Foucou est mort en 1815 ou 1816.

HERCULE OBTIENT DE DIANE LA BICHE AUX CORNES D'OR (pl. 61), par M. Garnier (1). — La scène se passe aux bords du Ladon, dont on voit la divinité entourée de ses nymphes à la gauche du tableau. Hercule a déjà saisi la biche merveilleuse qu'il poursuivait depuis un an. Diane l'avait prise sous sa protection; mais elle ne peut refuser au demi-dieu, fils comme elle de Jupiter, l'animal qu'Eurysthée lui a ordonné de lui ramener vivant. Le peintre a rappelé dans son tableau l'attitude et le costume de la belle Diane à la biche, à laquelle cette salle était autrefois consacrée.

DIANE REND À ARICIE HIPPOLYTE RESSUSCITÉ PAR ESCULAPE (pl. 62), par M. Mérimée (2). — Le moment représenté par l'artiste est celui où le vertueux et bel Hippolyte commence à revenir à la vie. Esculape lui prête une main secourable; Aricie, dans sa surprise et dans l'ivresse de sa joie, se jette aux pieds du dieu, et tend les bras vers l'amant qu'il rend à ses vœux, et surtout aux prières de Diane, qui va réunir et transporter dans son char loin de ces lieux funestes les amans qu'elle protége.

La salle ronde où nous entrons et qui forme aujourd'hui le vestibule du Musée des antiques, ainsi que nous l'avons déjà vu, dépendait autrefois

(1) M. Étienne-Barthélemi GARNIER, né à Paris en 1759, n'entra qu'à dix-sept ans dans la carrière de la peinture. Elève d'abord de du Rameau et de Doven, anciens académiciens, il eut ensuite pour maîtres Vieu et David. En' 1787 il remporta le deuxième grand prix, et en 1788 le premier. Pendant le temps que M. Garnier passa à Rome comme pensionnaire du Roi, il se livra à ses études avec ardeur et avec succès sons la direction de Ménageot, peintre de talent et membre de l'académie royale de peinture et de sculpture. Parmi les tableaux que M. Garnier, d'après les réglemens de l'école de France, envoyait chaque année à Paris, on peut citer ceux de 1791 et de 1792. Le premier, qui représentait Ajax échappant du naufrage, a été placé au Luxembourg ; le second avait pour sujet Dédale et Icare prêts à s'enpoler du labyrinthe. On vit aussi de lui Nausicaa recevant Ulysse et un S. Jérôme. Quelque temps après son retour de Rome, M. Garnier obtint un logement au Louvre. En 1799 un grand tableau qui offrait la consternation de la famille de Priam et qui reparut en 1814, mérita les éloges du jury des prix décennaux. En 1801 il traita d'une manière nouvelle le sujet connu de la Charité romaine en représentant une jeune femme qui nourrit de son lait sa mère retenue dans les fers. Son tableau de 1803 offrait des Nymphes se reposant. On voit de lui à Saint-Denis la Pompe funèbre des obsèques de Dagobert, accompagnée de ses deux fils encore enfans, En 1814 il y eut de M. Garnier au salon Orphée et Eurydice. Cette même année le Roi fit l'acquisition de son tableau d'Eponine et Sabinus réfugiés dans un souterrain : il l'avait fait en 1810. En 1819 il représenta la galerie du Louvre bâtie par Henri IV. La ville de Chartres, ayant voulu consacrer par un tableau le souvenir du passage de M.gr le Duc d'Angoulême à son retour de la glorieuse campagne d'Espagne, en chargea M. Garnier, qui a choisi pour sujet de sa composition le moment où Madame, Duchesse d'Angoulème, reçoit son auguste époux dans le palais épiscopal. Ce tableau a 13 pieds de haut sur 8 de large, En 1816 M. Garnier fut reçu à l'académie des beaux arts ; il en était président lors de la mort de Girodet, et il a déploré sa perte dans un discours qu'il a prononcé sur la tombe de ce grand peintre.

(2) M. Jean-François-Léonor MÉRIMÉE, né en 1757 à Broglie, dans le département de l'Eure, ne se destina à la peinture qu'à dix-neuf ans, et fut successides appartemens d'Anne d'Autriche, et, après avoir été en partie projetée sous Henri II et sous Charles IX, ce ne fut que sous Henri IV et Louis XIII qu'elle reçut sa forme actuelle. Quant aux sculptures qui la décorent, elles ne furent exécutées que vers 1660, à l'époque du mariage de Louis XIV et lorsqu'Anne d'Autriche renouvela entièrement tous les ornemens de ses grands appartemens; dépenses que, pendant plusieurs années, n'avaient pu permettre celles que nécessitaient la guerre en Allemagne et en Espagne et les troubles de la Fronde. Michel Anguier, le meilleur sculpteur qu'il y eût alors à Paris après la mort de Sarrazin (1660), fut chargé des sculptures de cette partie du Louvre, et peut-être l'Italie n'avait-elle pas alors de sculpteurs qu'il eussent mis autant de goût que lui dans ce genre d'ornemens.

La sculpture n'était certainement plus dans la bonne voie en France à l'époque où le calme, en renaissant, permit à Louis XIV de ranimer les arts par la puissance de son génie et par sa munificence; on ne peut cependant pas l'accuser d'avoir abandonné les anciens, puisqu'elle ne les avait jamais bien connus et qu'elle n'en avait ni étudié ni pénétré les principes. Tous ces chefs-d'œuvre antiques et les plâtres moulés sur les plus belles statues, que François I.er, Henri IV et le cardinal de Richelieu firent venir à si grands frais d'Italie, au lieu de vivifier et de propager les bonnes maximes par la force de l'exemple, ne servaient, pour ainsi dire, que de stériles ornemens à des palais, à des jardins. Il y avait en France plus de modèles antiques qu'il n'en fallait pour former une bonne école, si on les eût consultés avec goût; mais le temps n'était pas encore venu de savoir apprécier leur mérite. On dirait qu'on ne s'était procuré ce qu'il y avait de plus accompli en antiques que pour se moquer de la simplicité et de la pureté qui les caractérisent, et pour s'éloigner des principes qui dirigeaient ces grands maîtres. On s'en serait rapproché si du moins on avait imité la naïveté de nos premiers sculpteurs; mais on la dédaignait et on lui préférait un style de convention, et, faisant tant que d'en adopter un, on aurait aussi bien fait de suivre la route qu'avaient tracée Jean Goujon et son école, et qui eût moins écarté de celle où la sculpture devait rentrer un jour.

Mais en Italie la sculpture était-elle alors dans de meilleurs principes, et marchaît-elle sur les traces des anciens, ou même sur celles qu'avait si forte-

vement élève de Doyen et de Vincent. Séduit par le coloris de l'école flamande, qu'il ne trouvait pas dans les maîtres qui le dirigeaient, il fit un voyage en Hollande pour y étudier la couleur et les procédés employés par Van Eyck, Rubens, Van Dyck et les autres bons peintres flamands. Attiré surtout par le coloris de l'école vénitienne, il alla en 1788 à ses frais en Italie; il y passa einq ans. Le premier tableau qu'il fit à Rome avait pour sujet des chasseurs qui trouvent les ossemes de Milon de Crotone. On a vu de M. Mérimée

aux expositions du Louvre, l'Innocence nourrissant un serpent; en 1794, une Bacchante jouant avec un Satyre; en 1796, Vertumne et Pomone; ce tableau reparut en 1798; Venus qui s'est blessée n touchant une flèche de l'Amour. L'étude approfondie de la chimie, à laquelle s'est livré M. Mérimée par rapport aux couleurs, lui a enlevé une partie du temps qu'il aurait pu employer à la peinture, et a réduit à un petit nombre ses productions. En 1830 il a reçu la décoration de la Légion d'honneur.

ment inprimées le génie de Michel-Ange? Qu'eût dit ce grand-homme si, reparaissant soixante ans après qu'il eut été enlevé aux beaux arts, il eût vu l'Italie laisser échapper le sceptre de la sculpture qu'il lui avait légué, ou ne le tenir que d'une main faible et vacillante? Le Bernin et l'Algarde (1) régnaient alors en despotes sur les beaux arts, et ce règne ne devait pas leur faire produire de beaux fruits; la facilité du travail, la promptitude de l'exécution, une fausse chaleur de style, furent mises à la place de l'étude: on eût dit qu'on s'attachait à professer la décadence des arts, au lieu de chercher à la prévenir. D'après des ouvrages de cette époque et surtout de celle qui suivit le Bernin, il semblerait qu'on pensait que la nature était toujours et dans toutes les circonstances bonne à imiter, et qu'il suffisait à un homme d'avoir une tête, des bras, des jambes quelconques, pour être un sujet digne de la sculpture.

La sculpture italienne avait perdu les qualités de Michel-Ange, et n'avait même plus l'énergie de ses défauts; il n'en était resté que de la manière et de l'exagération sans caractère. En parcourant dans la quatrième livraison de

(1) Alexandre ALGARDI naquit à Bologne en 1602, suivant Orlandi, et en 1598, selon Milizia ( Memorie &c.). Après avoir quitté, très-jenne encore, le commerce de soierie où l'avait fait entrer son père, il snivit la vocation qui l'attirait vers les beaux arts, et de l'atelier de Jules-César Conventi, bon sculpteur bolonais, il passa dans celui de Lonis Carache, ou du moins il eut toute confiance en ses conseils. L'Algarde resta plusieurs années à la cour du dne de Mantoue, et de la se rendit à Rome ponr y étudier les chefs-d'ænvre des anciens. Il paraît cependant qu'il n'en retira pas tont le fruit qu'on cût pu espérer, et qu'il s'exerca long-temps sur de petits ouvrages en orfévrerie et en ivoire, genre de travail que des scnlpteurs flamands avaient apporté à Rome et y avaient mis à la mode. Aussi dans le suite les productions de ce sculpteur se ressentirent-elles des habitudes de minutie et de recherche qu'il avait contractées en se livrant au travail de l'ivoire. Ce ne fut qu'à trente-huit ans qu'il se mit à sculpter le marbre ; ce qui pourrait expliquer et justifier en partie la peine qu'il eut à obtenir du Bernin qu'il le chargeat d'ouvrages en marbre : il est possible que le Bernin ne lui crùt pas assez de pratique dans le travail de cette mutière. L'Algarde devint enfin sculpteur, et tint un rang distingué dans son art, quoiqu'en général son dessin soit sans vigueur, et ses

draperies lourdes et ajustées avec peu de gout. On lui reproche avec raison d'avoir introduit dans la sculpture des compositions qui ne conviennent qu'à la peinture. Son bas-relief d'Attila mis en fuite par S. Léon est un des exemples les plus remarquables de ce défant. Cet immense bas-relief, que l'on voit dans l'église de Saint-Pierre à Rome, est encombré de figures d'une telle saillie, que plusieurs sortent du cadre, et que S. Pierre et S. Paul, planant dans les airs, se détachent du fond et présentent des raccourcis d'un très-mauvais effet. Ce bas-relief plut tant à Innocent X, qu'il conféra l'ordre du Christ à son autenr, et lui passa au con nue chaîne du poids de 300 écus d'or. L'Algarde a montré plus de goût dans la décoration des voûtes des grands appartemens de la villa Pamili, l'un des plus beaux palais de Rome, dont il avait été l'architecte. Les bas-reliefs dont il a orne les salles n'ont qu'une saillie très-douce, et l'effet en est très-agréable. Ce sculptenr a produit un assez grand nombre d'ouvrages, et on lui doit comme architecte la façade de l'église de Saint-Ignace à Rome, qui n'est pas ce qu'il a fait de plus pnr. Il monrut en 1654, et laissa de nombreux élèves qui héritèrent de ses défauts plutôt que de ses talens. (Voy. Milizia, Memorie, t. II; Cicognara, Storia, t. VI.)

M. le comte Cicognara (1) les ouvrages italiens du XVII.\* siècle, on est frappé de leur médiocrité, de leurs prétentions et d'une sorte de jactance d'attitudes et d'expressions outrées qui dépassent et faussent celles de la nature. Souvent dans l'école du grand Buonarroti c'était un excès de vigueur, ici ce n'est que de l'enflure, et l'on dirait des histrions transformés en saints, en héros, qui, pour enlever les applaudissemens de la multitude, etherchent à l'étonner par les poses les plus bizarres, les plus prononcées, et par les ajustemens du plus mauvais goût.

Le Bernin et l'Algarde, à qui sans injustice on ne pourrait refuser de grands talens, méconnurent les limites de leur art, et pensèrent que tout ce qu'offre la nature entrait dans le domaine des arts qui s'efforcent de l'imiter. Si d'un côté l'Algarde transportait dans la sculpture les compositions de la peinture, d'un autre côté le Bernin forçait la peinture à imiter les lourdes draperies sous lesquelles il écrasait ses statues, et que M. le conte Cicognara appelle avec raison rupi Berninesche, les rochers du Bernin. Il y eut alors en Italie peu de sculpteurs, s'il en fut, qui eussent assez de talent ou de courage pour se soustraire à la funeste influence de ces deux maîtres, et pour préférer les leçons de la nature et de l'antique à celles que le Bernin imposait aux écoles qu'il dominait avec un despotisme qui n'accordait des travaux qu'aux artistes qui marchaient avec soumission à sa suite. Michel Anguier (2) en fit partie pendant plusieurs années, et s'attacha à l'Algarde.

(1) Lorsqu'on a vn une charmante figure de Stefano Maderno (pl. 1), quelques statues du Bernin, où, malgré de lourdes draperies, on découvre de bonnes choses (pl. 1, 2, 3, 4), deux figures de Marchiore et un groupe de Torretti qui seraient mieux s'il y avait moins de prétention, on ne trouve plus que des poses sans naturel, des draperies pesantes et tourmentées, des expressions sans caractère et souvent ridicules, dans tous les ouvrages de sculpteurs italiens qu'offre cette livraison : car je ne citerai pas les belles statues (pl. 6 et 7) dn Flamand François Duquesnoy, qui n'était pas Italien, et qu'on pourrait presque regarder comme Français, puisqu'il était à Rome pensionnaire de Lonis XIII. Que l'on considère avec impartialité les productions de Guillain, de Sarrazin, de Girardon, du Puget, de Le Gros, des Conston, on verra que, malgré leurs défauts, par la sagesse de la composition, de même que par le caractère du dessin dans le nu et de l'ajustement dans les draperies, nonseulement ils se soutiennent avec avantage an milieu de ce que produisait alors en sculpture l'Italie, mais qu'ils l'emportent

méme snr les onvrages de Michel-Angelo Rossi, de Pietro Pacilli, à Rome; de Corradini, de Finelli, de San-Martino, à Naples; de Foggini, à Florence; de Tirali, de Longhena, de Bonazza, à Venise. Cétaient alors les sculpteurs anxquels était réduite l'Italie; c'étaient du moins les meilleurs, et ils étaient médiocres : les nôtres auraient pu lutter avec des rivaux plus dignes d'eux.

(2) Anguier (François et Michel). Ces deux frères ayant souvent rénni leurs talens dans les mêmes onvrages, je crois qu'il est à propos de les faire connaître l'un et l'autre, quoique ce soit Michel qui ait été particulièrement chargé des sculptures qui ornent les salles du Musée royal des antiques.

François Anguier, nommé Anguière par Piganiol de la Force, naquit dans la ville d'Eu en 1604. Il eut d'abord pour maître Carron, d'Abbeville, sculptenr et architecte; il passa de la à Paris dans l'atelier de Simon Guillain, qu'il quitta bientôt pour voyager en Angleterre et en Italie. Dans le séjour qu'il fit à Rome, Anguier se lia étroitement avec le Poussin, Stella et Il eût mieux fait de tourner plus souvent ses regards et ses études vers la nature et vers les chefs-d'œuvre de l'antiquité dont Rome était alors peuplée, qu'il aimait et que son bon goût lui faisait apprécier. Malheureusement, dans nos temps modernes, il v a de la mode en sculpture comme en toute autre chose. Les ouvrages de l'Algarde, prônés, exaltés, étaient à la mode, et Anguier s'y laissait entraîner. Il paraît cependant que ce ne fut pas sans regret ou sans combat, et sans jeter quelquefois des regards de repentir vers les antiques modèles, dont la simplicité contrastait tant avec les productions qui avaient alors la vogue : aussi ses personnages, quoiqu'ils ne soient pas exempts, à beaucoup près, de manière dans les attitudes et dans les expressions des figures, en ont-ils moins que ce qu'on faisait à Rome et en France à cette époque; ses draperies, souples, légères et en général bien ajustées, suivent avec grâce et sans effort les contours de ses figures, et elles se rapprochent de l'antique. On voit que celles des anciens avaient été utiles à Anguier, et qu'il a mieux profité de leurs leçons que les sculpteurs italiens de son temps. Il est vrai aussi que, dans des sculptures telles que celles qui décorent notre salle ronde et qui sont de pur ornement,

Dufresnoi, et acquit assez de talent pour qu'à son retour en France Louis XIII le logeat au Louvre en le chargeant de la garde des antiques, et que des travaux importans lui fussent confiés. Parmi ceux qu'il exécuta, l'on citait, dans l'église de l'Oratoire, rue Saint-Honoré, le tombeau du cardinal de Bérulle; dans celle des Célestins, une statue de Henri duc de Rohan-Chabot, et à Moulins, dans l'église des religieuses de la Visitation, le mausolée de Henri duc de Montmorenci, décapité à Toulouse en 1632. Anx pieds du duc était, en partie voilée, sa femme, Marie-Félice des Ursins: aux côtés du monument, les statues d'Hercule ou de la Valeur, de la Libéralité, de la Noblesse et de la Piété, rappelaient les grandes qualités du duc. Anguier orna aussi de statues le mausolée de la famille de Thou à Saint-André des Arcs, et le tombeau du commandeur de Souvré, qui était à Saint-Jean de Latran, Parmi les ouvrages de ce sculpteur, on regarde comme un des meilleurs le monument qu'il éleva dans l'église des Célestins à la mémoire d'Henri I.er, duc de Longueville, descendant du comte de Dunois, fils naturel du duc d'Orléans assassiné en 1407, à Paris, dans la rue Barbette. Ce monument se composait d'un obélisque et de quatre statues, que nous décrirons lorsque, dans le

cours de cet ouvrage, nous examinerons les sculptures de la galerie d'Angoulème En 1651, François Anguier fit le modèle d'une statue de Louis XIII qui fut coulée en bronze pour la ville de Narbonne, et il fit pour Reims deux anges en argent qui portent la tête de S. Remi.

Michel Anguien, né en 1612 dans la même ville que son frère, après y avoir fait de même que lui quelques ouvrages, devint aussi élève de Guillain, qui avait alors une nombreuse école et qui jouissait d'une grande réputation, qu'il méritait en partie sous plusieurs rapports. Cependant Michel, animé du desir d'étudier les grands maitres, partit pour l'Italie. Les dix ans qu'il consacra dans Rome à l'étude de l'antique lui auraient été même plus utiles qu'ils ne le furent, s'il eût eu plus de confiance dans les lecons de la nature et des modèles de l'antiquité que dans celles de l'Algarde. Il mit cependant à profit son séjour dans la capitale des beanx arts, et travailla aux sculptures de la basilique de Saint-Pierre et à celles de Saint-Jean dea Florentins, Michel revint en France avec un talent supérieur à celui de son frère. D'Argenville n'indique ni l'année du départ d'Anguier pour l'Italie, ni celle de son retour; mais il est probable qu'il était depuis quelque temps à Paris lorsqu'en 1651 on pardonne bien des irrégularités qu'on ne supporterait pas dans d'autres compositions; et si l'on admet ce genre de décoration, qui n'est pas d'un goût pur en architecture, il faut bien en quelque sorte se prêter à l'illusion, et regarder ces personnages comme des êtres aériens qui se soutiennent en l'air et auxquels toutes les poses sont faciles. Il paraît que cette manière de décorer était fort goûtée de l'Algarde, et il se pourrait qu'il en eût puisé l'idée dans les peintures des Caraches, dont il avait été élève, et qui aimaient à charger de figures, dans toute sorte d'attitudes, les corniches feintes dont ils ornaient leurs plafonds. Mais, de quelque manière que ce système de décoration soit employé, il est rare, malgré son apparence de richesse, qu'il produise un bon effet, surtout lorsque ce sont des figures de ronde-bosse sur de véritables corniches. Ces membres de l'architecture perdent à être interrompus dans leurs lignes et dans leurs profils; on n'y trouve plus le calme et l'harmonie qu'on y desire et qui en font le charme. Ces statues les surchargent et leur ôtent leur élégance : elles ne semblent pas à leur place, et, en vous menacant de leur chute, elles inspirent plus de crainte par leur situation et leur poids qu'elles ne causent de plaisir par leur beauté. Ce genré d'ornement demande donc à n'être admis, de même que les carvatides,

il fit en terre cuite pour son frère deux statues, Hercule et Alexandre le Grand, destinées au masolée du duc Henri de Montmorenci. Il fut chargé par Anne d'Autriche
de la décoration des appartemens du
Louvre, et d'une grande partie des sculptures du Val de Grâce, qui furent terminées en 1667 : il exécuta, entre autres, le
groupe de la Nativité, qui passe pour son
chef-d'œuvre, et qui, quoiqu'il y ait de
bonnes chosos, est loin de mériter la réputation qu'il valut à Michel Anguier. Ce
fut probablement ce morceau qui contribua
le plus à le faire recevoir en 1668 à l'académie, dont il devint recteur en 1671.

En 1674 Michel Anguier termina, d'après les dessins de Le Brun, les bas-reliefs de la porte Saint-Denis, commencés par Girardon, qui avait étudié sous lui et son frère, ainsi que les Marsy, Regnauldin et dautres. Ces bas-reliefs, composés avec chaleur et qui offrent de très-belles parties, sont la Hollande et le Rhin, grandes figures au pied des pyramides; le Passage du Rhin, du côté de la ville; et vers le faubourg, la Prise de Maestricht, un lion qui terrasse un sanglier. Anguier et son frère étaient, selon M. Cicognara, t. V, p. 390, du nombre des meilleurs sculpteurs de France à cette époque, et cependant de tous leurs

ouvrages il ne cite que ce dernier bas-relief. Michel Auguier fit de grands travaux pour plusieurs églises de Paris. Il y avait de lui dans la chapelle basse de Saint-Denis de la Chartre, église détruite en 1810, une Apparition de Jésus-Christ à S. Denis : c'était un mélange de ronde-bosse et de bas-reliefs, genre de composition qui ne convient pas à la sculpture, et auquel Anguier avait été conduit par l'exemple d'un de ses maîtres, l'Algarde, et de quelques autres sculpteurs d'Italie. Anguier avait fait pour les Filles-Dieu les statues de S. Jean et de S. Benoît. Son dernier ouvrage fut un crucifix en marbre de sept pieds de haut, assez médiocre, et qu'on placa à la Sorbonne. Celui qu'il avait exécuté précédemment en bois pour Saint-Roch, ne passait pas pour une de ses bonnes productions. Anguier mourut en 1686. Il fut aidé dans plusieurs de ses travaux, surtout à la porte Saint-Denis, par Van Clève (né en 1645, de l'académie en 1681, mort en 1732), qui avait été élève de François Anguier, et qui, après avoir étudié l'antique à Rome, fut employé aux sculptures de Versailles, de Marly, de Trianon, et de plusieurs églises de Paris. La suite de cet ouvrage offrira plusieurs de ses statues. Voy. d'Argenville, et l'Abecedario d'Orlandi.

qu'avec la plus grande sobriété : il faut imiter les anciens, qui, en plaçant des ouvrages de ronde-bosse dans les frontons de leurs temples, se gardaient bien de les laisser empiéter sur l'architecture, et ne soufiraient pas qu'aucune partie en altérât les lignes et les profils et en troublât l'ordonnance.

Il serait inutile d'entrer dans une description circonstanciée des figures de femmes et d'enfans qui ornent les corniches et les voûtes du vestibule et de la salle des Empereurs du Musée royal, et dont les planches 63, 64, 70 et 71 offrent l'ensemble et les détails : elles sont aussi bien que le comporte ce système de décoration, qui peut encourir le reproche d'une surabondance de richesse qui jette de la confusion dans les ornemens, et à laquelle on préférerait une élégante et noble régularité, qui convient mieux à l'architecture. Mais, considérés séparément et comme sculpture, les femmes et les enfans qui se groupent et se jouent au milieu de guirlandes ne manquent pas de grâce, et l'on trouve de la variété et du mouvement dans leurs attitudes et dans le jet de leurs draperies : sous ce dernier rapport, à l'époque où Michel Anguier drapait ainsi ses personnages, on n'en trouvait nulle part qui fussent ajustés avec autant de goût et de souplesse et d'une manière qui rappelât mieux les costumes des anciens. Quoique les enfans ne soient pas aussi bien que ceux du Flamand et du Poussin, et qu'on pût leur desirer souvent une expression plus agréable, cependant ils sont animés et ont assez de naturel. Mais passons aux autres morceaux qui décorent le vestibule.

LE GÉNIE DE LA SCULPTURE (pl. 65), bas-relief par Chaudet (voy. p. 445).

— N'ayant pour vêtement qu'une draperie légère jetée sur ses épaules, ce beau jeune homme, auquel ses ailes donnent le caractère d'un génie, tient d'une main une torche, emblème du feu qui doit animer ceux qui se consacrent aux arts, et de l'autre il porte une petite statue de Minerve, la déesse qui inspire les grandes compositions. Cette figure, bien pensée et dans le goût des bas-reliefs antiques, est d'un dessin pur et élégant.

LES TROIS ARTS DU DESSIN (pl. 66), bas-relief par Chaudet. — La Peinture, la Sculpture et l'Architecture, que l'on reconnaît à leurs instrumens, se tenant l'une l'autre embrassées pour montrer leur union, offrent un groupe charmant, rempli de grâce et d'élégance dans les attitudes, les contours des figures, et dans l'ajustement des draperies. Celle qui s'élève autour d'elles est bien combinée pour leur servir de fond. Il est à regretter que ce beau bas-relief ne soit pas placé d'une manière qui lui soit plus favorable.

Les enfans qui tiennent des lis, et qui, de chaque côté de ce bas-relief, s'élèvent au milieu de riches arabesques, sont de Michel Anguier (pl. 66).

LA FRANCE MONTRE LE MILON DU PUGET (pl. 67), bas-relief par M. Lorta (1). — Tenant à la main droite un caducée et appuyée sur un

(1) M. LORTA, né en 1759 à Paris, au salon de 1791 un Amour endormi et est élève de Bridan père. On vit de lui une tête d'enfant en marbre, en 1794 une

bouclier orné d'un coq, la France offre à l'admiration le chef-d'œuvre d'un de ses plus grands sculpteurs.

L'ITALIE MONTRANT LE MOÏSE DE MICHEL-ANGE (pl. 67), par M. Lorta. — Couronnée de tours, ayant à la main gauche une corne d'abondance et à ses pieds un chapiteau qui rappelle les monumens de sa gloire dans les arts, l'Italie paraît fière du Moïse de Michel-Ange, l'une des plus belles productions de ce grand homme et de la sculpture moderne.

L'ÉGYPTE MONTRE LE COLOSSE DE MEMNON (pl. 68), bas-relief par M. Lange (voy. p. 449). — Le génie de l'Égypte a sur la tête la fleur sacrée du lotus, et il tient le sistre qu'il agitait dans ses fêtes; dans le fond s'elèvent près du colosse de Memnon les pyramides, antiques et inébranlables témoins de la magnificence de l'empire des Pharaons.

La Grèce Montre L'Apollon Pythien (pl. 68), bas-relief par M. Lange.

— Assise, tenant à la main une couronne et environnée des symboles des arts, une déesse que le Parthénon et la statue d'Apollon désignent pour être la Grèce, semble se féliciter des chefs-d'œuvre qu'elle a produits et les offrir pour modèles.

L'HOMME FORMÉ PAR PROMÉTHÉE ET ANIMÉ PAR MINERVE (pl. 69), plafond peint par Berthellemy (1). — Après avoir formé l'homme, Prométhée, protégé

figure de la Liberté; il exposa en 1796 une statue de la Paix, et en 1799 un Hercule en repos et un buste d'Helvétius; en 1803 nne statue assise et qui offrait allégoriquement l'Union conduisant le Peuple français à la victoire; en 1805 il représenta le Peuple français; il mit au salon de 1810 un Zéphire, modèle de plâtre, et un groupe en marbre, Vénus et l'Amour. Diane surprise au bain, Minerve protégeant les arts, et un buste du Corrége, parurent en 1813.

(1) Jean-Simon BERTHELLEMY, né à Paris en 1743, remporta le grand prix de peinture en 1767; agréé en 1779 à l'académie royale de peinture et de sculpture, il y fat reçu en 1781. Il se sentait porté vers les grandes compositions, dont il entendait bien fordonnance, et qu'il rendait avec un dessin qui ne manquait ni de pureté ni d'élégance. Souvent cependant il abusait de sa facilité, et ne consultait pas assez la nature; son pinceau était plus facile que vigoureux, et son coloris avait de finesse et du brillant; il portait même

quelquefois cette dernière qualité à l'excès. En 1777 il avait mis au salon le Dévouement d'Eustache de Saint-Pierre au siège de Calais; il le reproduisit en 1779 avec de grands changemens. En 1781, son tableau de réception à l'académie représentait Apollon saisant rendre les honneurs funèbres au corps de Sarpedon. En 1782, il avait pris pour sujet le capitaine Jean Maillard qui, en 1358, pour sauver Paris, tue le prévôt Marcel; on reprochait à ce tableau d'être trop noir. Au salon de 1785, Berthellemy exposa un tableau de 10 pieds qui représentait le consul Manlius Torquatus condamnant son fils pour avoir combattu et vaincu sans ses ordres. Il n'y eut rien de ce peintre au salon de 1787; mais en 1789 on y vit deux de ses ouvrages, la constance d'Éléazar qui présère la mort au crime de manger de la chair défendue, et S.1 Catherine soutenant la foi chrétienne au milieu des docteurs d'Alexandrie. Au salon de 1791, Berthellemy fit reparaître le sujet de Manlius, que probablement il n'avait fait que retoucher;

par Minerve, lui communique le feu sacré qu'il a dérobé au ciel : d'un côté, le Temps semble commencer pour le nouvel être à marquer les instans de son existence; de l'autre, les Parques filent ses jours, dont la sévère Atropos, que l'on voit dans le fond du tableau, tranchera peut-être bientôt le fil; les beaux arts s'apprêtent à les embellir. On peut reprocher à cette composition, telle du moins qu'elle était lorsqu'on l'a dessinée pour mon recueil, un peu trop de symétrie dans sa disposition, et des raccourcis qui ne sont pas heureux; mais elle offre des groupes gracieux, et certaines parties étaient d'un coloris fin et léger qui convient à un plafond. Si je parle de ce grand ouvrage comme s'il n'existait plus, c'est que ce n'est plus celui qu'avait fait Berthellemy. Le temps, ou plutôt une infiltration d'eau, l'avait presque entièrement détruit, et il a été refait par M. Mauzaisse d'après une copie réduite du plafond; il ne s'y est permis que queques légers changemens qui sont loin d'y avoir nui: mais, sous le rapport du coloris et de la touche, on ne peut plus le citer comme une production du pinceau de son premier auteur.

Avant de décrire les différens ouvrages de peinture et de sculpture qui décorent la voûte de la salle des Empereurs, je ferai observer les belles colonnes qu'on y a placées. Les quatre de l'arcade sont en granit rose oriental; des deux qu'on trouve à l'entrée de la salle, l'une est en magnifique fleur de pêcher antique, et l'autre en albâtre oriental veiné; celles qu'on voit dans l'embrasure de la croisée principale sont de porphyre, et remarquables par leurs bases et leurs chapiteaux d'ordre ionique pris dans la masse.

Le grand tableau, ornement principal du plafond de cette salle (pl. 74), est de M. Meynier (1).

car ce tableau était de la même dimension que celui de 1785 (10 pieds sur 8). Dans cette même année 1791 il y en eut un nouveau de lui, la Sainte Famille en Égypte (12 pieds de haut sur 7 de large). J'ignore ce que sont devenus les ouvrages de ce peintre de mérite, qui, en 1805, fut nommé professeur à l'école des beaux arts; ce fut vers cette époque qu'il fit un grand et beau plafond au Luxembourg. Berthellemy est mort à Paris en 1811.

(1) M. Charles MEYNIER, né à Paris en 1767, a été élève de M. Vincent; il eut le grand prix de peinture en 1789. Le tableau des Adieux de Télémaque et d'Eucharis, qui parut en 1796, fut cité avec éloge dans le compte rendu par le jury des prix décennaux: il dut à cet ouvrage d'être chargé, sous le ministère de M. le comte Chaptal, du grand plafond de la salle des Romains au Musée royal, ninsi que d'autres peintures qui accompagnent cette grande

composition. Il y eut encore au salon de 1796 deux muses de M. Meynier, qui depuis en a continué la suite : en 1801, Érato écrivant sous la dictée de l'Amour. L'intérieur de l'arsenal d'Inspruck, qu'il mit au salon de 1808, fut encore distingué d'une manière honorable par le jury. En 1810, la belle collection de M. de Sommariva s'accrut d'un tableau où M. Meynier offrait la Sagesse préservant l'Adolescence des traits de l'Amour et des charmes de la volupté, et cette même année il représenta l'Entrée des Français à Berlin et la Fin de la bataille d'Austerlitz. Le salon de 1812 vit de ce peintre la Dédicace de Saint-Denis devant Charlemagne, tableau destiné à Saint-Denis, et les Français dans l'île de Lobau après la bataille d'Essling. Il y eut encore de lui la Naissance de Louis XIV, et le berger Phorbas présentant Œdipe enfant à la reine de Corinthe. Son tableau de 1817 fut la dernière LA TERRE REÇOIT DES EMPEREURS ADRIEN ET JUSTINIEN LE CODE DES LOIS ROMAINES. — Une décesse que sa couronne crénelée, les fruits qui s'échappent de sa corne d'abondance et le lion étendu à ses pieds font reconnaître pour la Terre, accueille avec l'expression de la reconnaissance les codes de lois que lui donnent Adrien et Justinien, et que leur ont inspirés la nature et le génie de l'empire romain. Rome se distingue par son casque et son attitude guerrière. Elle tient à la main une Victoire, et deux génies soutiennent ses insignes consulaires et le bouclier de la reine du monde. La Justice et la Sagesse, qui ont présidé à l'établissement de ces lois, prennent leur essor et vont les proclamer et les répandre sur la terre.

Deux grisailles qui imitent des bas-reliefs en bronze sont aussi de

M. Meynier.

LA VOIE APPIENNE RÉTABLIE PAR TRAJAN (pl. 65). — Cette figure, qui d'une main s'appuie sur une roue et de l'autre tient un fouet, rappelle, ainsi que les médailles qui portent les mêmes symboles, les travaux que fit Trajan à l'antique voie Appienne, qu'il rendit plus commode et qui prit son nom.

TRAJAN FAIT CONSTRUIRE DES AQUEDUCS (pl. 80). — Cet empereur discute avec un architecte, peut-être Apollodore, et lui ordonne les travaux de l'aqueduc qui reçut de ce prince le non d'Aqua Trajana, et qui amenait une grande abondance d'eau à Rome. La nymphe de ces eaux semble apprendre avec plaisir que bientôt elle en embellira la capitale du monde. Les autres sujets représentés dans le platond et que donnent les planches 72, 73, 80, sont des bas-reliefs en plâtre qui imitent le bronze.

L'ÉRIDAN (pl. 72), par M. Gois (1). - Le cygne et les peupliers

Communion de S. Louis, dont le ministre de la maison du Roi fit l'acquisition. Les plafonds du Musée royal, dont il sera question plus loin, furent exécutés en 1819 et en 1822 par M. Meynier, dont on vit aussi an salon de 1810 une femme de Mégare donnant la sépulture aux restes de Phocion : ce tableau a passé de là au Luxembourg. Le S. Vincent de Paul qu'il fit en 1824, décore une chapelle de l'église Saint-Jean à Lyon, M. Meynier a peint depnis pour la grande salle de la Bourse de Paris plusieurs grisailles de l'effet le plus vrai. En 1826 il a été chargé de faire un des plafonds dn musée Charles X. Cet artiste, reçu à l'académie en 1815 et nommé en 1818 professeur à l'école des beaux arts, a été décoré en 1822 de la croix de la Légion d'honneur.

(1) M. Edme-Étienne-François Gois, ne à Paris en 1765, est fils de M. Étienne-

Pierre-Adrien Gois, sculptenr, agréé à l'académie de peinture et de sculpture en 1767, académicien en 1771, et dont on cite avec éloge un buste de Louis XV, la statue du chancelier de l'Hôpital, et un basrelief pour la paroisse du Roule. Après avoir obtenu des médailles et le second grand prix de sculpture, M. Gois remporta le premier en 1791. A son retour de Rome à Paris, il exposa au salon de 1796 une statue de Venus sortant du bain, et Adonis rencontrant Venus; en 1797, nne Victoire, et un groupe des Horaces qui lui valut un prix de 4000 fr. Il fut ensuite chargé de faire au Louvre le bas-relief de l'Eridan, En 1803, M. Gois jeta en bronze pour Orléans une belle statue de Jeanne d'Arc, dont on avait vu le modèle à l'exposition de 1799. En 1810, il y mit Céphale après le meurtre de Procris; en rappellent les aventures tragiques de Phaéton et de ses sœurs, que la mythologie place sur les bords de ce sleuve.

LE NIL (pl. 72), par M. Bridan fils (voy. p. 414). — On reconnaît ce fleuve à sa couronne de lotus, au sphinx qui le soutient et au crocodile qui se glisse à travers les roseaux de ses rives, d'où un ibis est prêt à prendre son vol.

LE TIBRE (pl. 73), par M. Blaise (1). — La louve de Romulus et de Rémus indique assez le fleuve-roi des Romains.

LE RHIN (pl. 73), par M. Le Sueur (voy. p. 418). — Ce fleuve, moitié gaulois, moitié germain, s'appuie sur un hermès dont les deux têtes sont celles de la France et de l'Allemagne, que le Rhin réunit et sépare.

MARC-AURÈLE DONNE LA PAIX AUX MARCOMANS (pl. 80), par Roland (voy. p. 444). — Assis sur son tribunal, l'empereur offre l'olivier de la paix aux députés marcomans, qui, dans l'attitude la plus humble, l'assurent de leur soumission. Ce bas-relief, qu'on regrette de ne voir qu'en plâtre et dont la composition est noble et simple, fait honneur au talent de Roland.

La salle des Saisons (pl. 10, F), où nous entrons, et qui a reçu son nom des sujets qui en composent la décoration, ne le cède en richesse à aucune autre pièce des appartemens d'Anne d'Autriche. Au milieu de toute la magnificence qu'il voulait y déployer, Michel Anguier a mis plus de gravité dans l'ensemble de ses ornemens. Au lieu des jeunes nymphes et des enfans qui, dans les salles précédentes, semblent voltiger de toutes parts à travers les fleurs, ici ce sont des hermes ou des demi-figures de faunes et de satyres

1812, Philoctète abandonné, Latone vengée, et en 1814, une statue d'Orphée. Parmi les statues colossales en marbre destinées au pont Louis XVI, celle de Turenue a été exécutée en 1816 par M. Gois, qui a répété en 1820 la même statue en bronze pour la ville de Sedan. Il est l'auteur du mausolée en marbre érigé en 1822 à Lille en l'honneur de S. A. R. M. F le Duc de Berry. De lui est encore une statue de Charlemagne, qu'il fit en 1800 et que l'on voit à Saint-Denis. En 1816 il a décoré la fontaine du marché Saint-Martin de basreliefs en bronze qui ont pour sujets la chasse, la pêche, l'agriculture. Il y avait de lui au salon de 1819 un groupe représentant une Descente de croix pour l'église de Saint-Gervais. Plusieurs des bas-reliefs de la colonne de la place Vendôme sont de ce sculpteur; ce sont les 3.c. 4.c. 5.c. 6.c cir-

convolutions. Outre ces grands ouvrages, M. Gois en a exécuté en marbre plusieurs de petite proportion dans le genre gracieux, tels que la Naissance de Vénus, Léda regardant éclore Castor et Pollux, une statue de Psyché tenant une lampe et un poignard, et quelques autres sujets agréables qui sont encore dans son atelier.

(1) BLAISE, agréé à l'académie en 1785, mort en 1819. On ne trouve que peu d'ouvrages de ce sculpteur dans les livrets des expositions du Louvre. En 1796, il y mit deux terres cuites, Diane et Vénus au bain, et un modèle de pendule qui représentait la Renommée, accompagnée de deux génies, déposant sur un autel la récompense de la vertu. En 1803, on vit de Blaise au salon Phocion au moment de boire la cigué, et en 1814 deux marbres: la statue d'un berger et le buste de l'Innocence.

qui s'élèvent au-dessus de la corniche, et qui de leurs mains vigoureuses soutiennent sans effort le plafond ou y rattachent des guirlandes (pl. 75). Variées dans leurs attitudes autant que peuvent le permettre les gaînes d'où elles sortent, ces figures le sont en général dans leur expression et dans la manière dont elles sont drapées. Les formes en sont mieux modelées qu'on n'aurait le droit de l'attendre de sculptures ornementales. On doit surtout faire remarquer les satyres qui occupent les angles du plafond : vifs et pleins de mouvement, ils semblent s'intéresser aux scènes diverses qui les entourent, et l'on sent qu'ils sont disposés à y prendre part.

Ce fut à François Romanelli (1) que la reine-mère Anne d'Autriche

(1) Jean-François ROMANELLI, né à Viterbe en 1617, annonca des la plus tendre jeunesse les plus heureuses dispositions pour la peinture; il était à peine sorti des écoles des jésuites, qu'à treize ans il peignit pour cux à Viterbe une Visitation, où il développa beaucoup de talent. Ses premiers pas dans la carrière furent dirigés par le Dominiquin; et il cut sans doute mieux fait de s'attacher à ce grand maître que de le quitter pour se mettre sous la direction de Pietre de Cortone, dont la chaleur et la brillante facilité curent pour le jeune Romanelli plus de séduction que les études graves et le travail soigné dont le Dominiquin lui offrait les conseils et l'exemple. Ses commencemens furent rudes; ne recevant aucun seconrs de sa famille, qui était très-pauvre, les dessins qu'il faisait d'après nature et qu'il vendait lui fournissaient à peine de quoi subsister, quoiqu'il ne donnat, emporté par la passion du travail, que quelques minutes à ses légers repas, qu'il emportait dans sa poche aux lieux de ses études. Il fut enfin assez heureux ponr être connu du cardinal Barberini, qui se déclara son Mécène et le traita comme son enfant : il reçut de ce prélat éclairé tous les enconragemens et tous les secours qui pouvaient lui être utiles. Cette protection affectueuse et paternelle lui fut, dans tout le cours de sa vie, aussi fidèle que le fut sa reconnaissance envers son bienfaiteur. Romanelli fut employé par le Cortone, avec un de ses amis nommé Botalla , à peindre avec lui les plafonds des grandes salles dn palais Barberini. Pendant un voyage de leur maître, les jeunes peintres imitèrent à un tel point sa manière, qu'ils donnèrent

de leurs ouvrages pour être du Cortone, et qu'ils parurent ensuite avoir le dessein de lui enlever une partie des travaux qui lui étaient confiés. Dans son juste ressentiment, le Cortone, de retour, les chassa de son atelier. Romanelli eut alors recours an Bernin, qui plus que tout autre devait apprécier son étonnante facilité; il lui fit changer sa manière et lui procura des travaux. Le voyant en état de se produire comme peintre, le cardinal, qui, dans son noble désintéressement, n'avait d'autre but que de favoriser les talens et les succès de son élève, lui sit faire plusieurs très-grands tableaux pour le roi d'Angleterre Charles I. ": c'étaient une assemblée des dieux et une bacchanale; destinés à servir de modèles pour de riches tapisseries, ils étaient peints sur des fonds d'or. Ces tableaux ne furent pas envoyés en Angleterre et resterent au palais Barberini. De son côté, Romanelli, pour faire honneur à son bienfaiteur, travaillait avec unc telle ardenr, qu'il en devint éthique, et que le cardinal, après l'avoir fait soigner comme son fils, fut obligé de l'envoyer recouvrer la santé sons le beau climat de Naples en le recommandant aux soins du cardinal Filomarino. Barberini appuya de son crédit Romanelli auprès du pape Urbain VIII, qui lui ordonna de grands travanx pour le Vatican; ce qui ne l'empécha pas d'y ouvrir une école nombreuse. Parmi les beaux tableaux dont il orna ce palais, on cite les Aventures de la comtesse Mathilde ; la Naissance de Jesus-Christ, qu'il fit pour la chapelle secrète; S. Pierre qui guérit une possedée; une Présentation et un S. Grégoire. Ces diverses productions eurent un tel succès,

confia en 1660 le soin d'embellir de peintures cette salle et celles qui la suivent. Quelques années auparavant, il avait donné dans le palais du cardinal Mazarin des preuves de son talent, qui depuis avait pris encore plus de développement. La facilité avec laquelle il exécutait de vastes compositions était un sûr garant que l'entreprise dont on le chargeait ne traînerait pas en longueur. La France ne manquait pas alors de bons peintres français qui cussent pu la mener à bien, et il avait à-la-fois à soutenir l'honneur de l'Italie et la réputation qu'il s'était acquise en devenant le rival de Pietre de Cortone après avoir été son élève.

C'est la première fois que l'on fait connaître par la gravure, même au

que toutes les grandes maisons de Rome, les Albaui, les Chigi, les Cottaguti, les Altemps, les Lanti, voulurent avoir des ouvrages de Romanelli, et que les églises ambitionnaient la faveur d'en obtenir. Des distinctions flatteuses furent la suite de ces triomphes : la noblesse de Viterbe l'admit dans son sein, et, quoique fort jeune, il fut élu à Rome chef ou prince de l'académie de Saint-Luc. Après avoir produit pendant plusieurs années à Rome non-seulement un grand nombre de tableaux, mais même des dessins très-considérables pour les mosaïques du Vatican et pour les belles tapisseries que faisait faire le cardinal Barberini, Romanelli vit arriver le moment où il porterait ailleurs ses talens. A la mort du pape Urbain VIII en 1644, le cardinal Barberini, qui avait eu des démélés avec Innocent X, s'était retiré avec toute sa famille à Paris. Il proposa vers 1646 son cher Romanelli au cardinal Mazarin, qui voulait richement décorer de peintures son beau palais de la rue de Richelieu, aujourd'hui la Bibliothèque du Roi. Cette offre fut acceptée, et trois mille écus que l'on envoya à Romanelli lui servirent pour les frais de son voyage. Il fut accueilli aussi bien qu'il pouvait l'espérer, et Anne d'Autriche lui exprima l'intention de le charger de grands travaux pour le Louvre. Mais, dans ce premier séjour à Paris, Romanelli ne s'occupa que du palais du cardinal et des portraits des personnes de la cour, que souvent, dit-on, il plaçait dans des sujets tirés des Métamorphoses d'Ovide, dont il ornait les galeries et les appartemens du palais Mazarin, Ces portraits eurent une vogne prodigieuse. Romanelli d'ailleurs,

âgé de vingt-sept ans, était d'une belle figure, et joignait à ses talens en peinture du feu dans ses réparties et beaucoup d'originalité et de grâce dans la conversation. Aussi Anne d'Autriche, et Louis XIV, quoiqu'il fut encore enfant, se plaisaient-ils à l'entendre raconter, et ils l'admettaient dans leur familiarité. Il ne falfait pas tant ni de si hautes faveurs pour lui valoir bien des succès à la cour. Les femmes les plus jolies et du rang le plus élevé se disputaient le pas ou employaient la ruse pour être les premières à se faire peindre par lui, et elles briguaient comme un titre de beauté l'honneur de figurer dans ses tableaux. Il parait que cette manière agréable d'exercer ses talens fatigua Romanelli, et, malgré ses succès et les présens dont il fut comblé de toutes parts, il repartit pour l'Italie avec le cardinal Barberini après avoir promis au Roi et au cardinal Mazarin de revenir à Paris.

En passant à Bologne, Romanelli se lia avec quelques peintres de l'école de Carache, et ce qu'il vit de leurs ouvrages le disposa à modifier la manière de peindre qu'il avait prise chez le Cortone. On vit déjà des résultats de ce changement à Florence, ainsi qu'à Viterbe, où il s'arrêta et où l'on sollicitait vivement de lui quelques-unes de ses productions. A la demande du cardinal Brancacci, il fit un beau S. Laurent pour la cathédrale de Viterbe. Arrivé à Rome, la réputation et la bienveillance dont il v jouissait excitèrent contre lui la jalousie des autres peintres, qui voyaient avec peine le grand nombre d'ouvrages qui lui arrivaient de tous côtés et dont son étonnante facilité pour le travail lui assurait simple trait (1), les peintures nombreuses à fresque dont Romanelli a orné le Louvre et qui méritent qu'on s'y arrête: on ne me saura pas mauvais gré, je pense, si je donne quelque développement à ce qui concerne leur auteur et l'époque où il occupa en Italie et en France un rang élevé parmi les meilleurs peintres. Lorsque Romanelli entra dans cette belle carrière, on n'y suivait plus depuis long-temps les traces et les principes de Léonard de Vinci, de Raphaël. On négligeait les modèles qu'ils avaient laissés du sentiment avec lequel le peintre, s'il aspire à la perfection, doit voir et rendre la nature: les leçons qu'elle offre sans cesse à qui sait la voir et l'étudier, étaient remplacées par de la manière et de l'affectation. Chaque jour, les études sérieuses, moins en honneur, perdaient de leur autorité; on se piquait d'une folle vitesse, et la facilité de l'exécution passait avant des qualités plus solides. Il semblait qu'on eût oublié que, si l'on peut exprimer vivement le premier jet de sa pensée et composer avec chaleur, il faut exécuter avec

la prompte exécution. Il serait trop long de les énumérer, et je ne citerai, comme les plus beaux, qu'une Adoration des mages et des sibylles à Saint-Éloi, pour la confrérie des orfévres; à Saint-Philippe, une Assomption pour l'église dell' Anima.

Les succès sans cesse renouvelés que Romanelli obtenait à Rome, ne lui faisaient pas oublier les engagemens qu'il avait pris avec Louis XIV, qui le rappelait à Paris. Il y revint en 1659, et y fut reçu avec toute sorte de recherches et de grâces par le Roi, qui le mena lui-même au Louvre dans les salles qu'Anne d'Autriche voulait faire orner de peintures. Romanelli se mit aussitôt à l'ouvrage, et exécuta en moins de deux ans tout ce qu'on voit de lui dans les salles du Louvre. Mais, soit qu'il travaillat avec trop d'ardeur, soit qu'il en mit trop aussi dans ses plaisirs, il tomba gravement malade. Le Roi le fit soigner par ses médecins, et ne lui permit plus de se livrer à la peinture; la Reine et toute la cour lui prodiguaient aussi les soins les plus aimables, et on lui procurait à la ville et à la campagne tous les divertissemens qui pouvaient le distraire. Louis XIV le créa chevalier de Saint-Michel; et, pour le fixer près de lui et assurer le rétablissement de sa santé, il l'engagea à retourner en Italie et à en ramener sa famille. Romanelli partit en 1661. Mais les tableaux nombreux qu'on lui demanda à Rome, le forcèrent d'y rester plus long-temps qu'il n'avait compté; il se préparait cependant à retourner à Paris forsqu'en 1662 une goutte remontée mit fin à ses jours à Viterbe. Quoique Romanelli, dont le caractère avait beaucoup de noblesse, mit un grand désintéressement dans toutes ses entreprises, il laissa cinquante mille écus romains (environ cinq cent mille francs d'aujourd'hui) à partager à ses enfans. Il leur légna aussi, pour ainsi dire, en héritage l'amitié et la protection dont le cardinal Barberini lui avait donné des preuves si constantes pendant toute sa vie et qu'il reporta sur sa famille. Mais des deux fils de Romanelli un seul se vous à la peinture : il mourut jeune après avoir fait concevoir de grandes espérances : on découvre un vrai talent dans le petit nombre d'ouvrages qu'il a faisses à Rome, au pafais Barberini, à Velletri et à Viterbe. (Voyes Baldinucci, in-4.º, 1728, t. II, p. 540 : Pascoli, Vite de' pittori &c. Roma, 1730, t. I.T. p. 93; Lanzi, Storia pittorica &c. t. II, p. 213.)

(1) Cet ouvrageci étant particulièrement destiné à la sculpture, c'est uniquement pour que la description des salles du Louvre consacrées aux statues antiques et modernes soit complète que je donne les traits des peintures de Romanelli et des autres peintres qui ont travaillé à les orner. Mais je m'arrêterai la, et je n'accompagnerai pas de dessins ce que j'aurai à dire sur les autres peintures qui décorent les diverses parties du Louvre.

calme et soumettre à la réflexion et à la sagesse de l'étude les élans de l'imagination. C'était du moins ainsi que pensaient et agissaient Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, et ceux qui les prirent pour guides. Mais, lorsque Romanelli se voua à la peinture, l'école romaine était divisée entre deux chefs que leurs grands talens et leur brillante imagination ne rendaient que plus dangereux pour l'école, et qui semblaient se disputer à qui lui ferait le plus de tort et la mettrait dans la route la plus fausse : c'étaient le cavalier Bernin et Pietre Berettini de Cortone. Du même âge, fiers l'un et l'autre de leurs nombreux succès et des importans travaux qui leur étaient confiés, ils se partageaient en conquérans le domaine des beaux arts. Leurs parts cependant n'étaient pas égales. Le Bernin avait encore mieux profité que le Cortone de la faveur dont il jouissait à Rome : il avait sur lui la supériorité que donnent de grandes entreprises, et il s'en était, pour ainsi dire, approprié le monopole. Sous le rapport des arts, on ne formait plus en Italie de projets qu'il n'en obtint ou qu'on ne lui en offrit l'exécution, et ses rivaux de talens étaient même obligés, pour avoir des travaux, de se soumettre à son empire et de servir son ambition et sa fortune. Le Cortone se plia sous ce joug, et de son émule il devint son protégé. Sa prodigieuse facilité était d'ailleurs d'un grand prix aux yeux du Bernin, qui, embrassant les plus vastes entreprises, tenait encore plus à la prestesse du talent qu'à l'étude. Il en faisait néanmoins peut-être plus de cas que le Cortone. Ses principes étaient plus sévères, et, quoique souvent il s'en éloignat et que sa fougue l'entrainat à la negligence et à une execution de pratique, il recommandait de joindre à l'étude de la nature celle des chefs-d'œuvre des anciens et des grands maîtres modernes. Malheureusement les exemples qu'il donnait dans ses productions, et la vogue qu'elles lui attiraient, détruisaient en partie l'effet de ses conseils.

Romanelli, dont le talent précoce luttait déjà avec celui de peintres plus agés, s'étant brouillé avec son maître le Cortone, ne crut pouvoir mieux faire que de se mettre sous la direction du Bernin, à qui, par sa promptitude dans le travail, il convenait peut-être encore mieux que Pietre : aussi le cavalier finit-il par le lui préférer et l'employer plus souvent; il lui procura même des travaux considérables. Mais la protection qu'il lui accordait lui fut aussi funeste qu'à d'autres peintres : il fallait adopter ses systèmes et se soumettre à son style, et ils n'étaient pas toujours réglés par le bon goût. Le Bernin nuisit surtout beaucoup à Romanelli pour les draperies, et l'on retrouve souvent dans les siennes la manière lourde et sans grâce que le cavalier suivait pour ses statues. Cependant sur plusieurs points Lanzi trouve que Romanelli gagna à s'attacher au Bernin et à quitter le Cortone, qui, négligeant la nature, dédaignant le divin Raphaël et la pureté de son dessin, cachait sous le vague de ses contours l'incorrection de ses formes et cherchait dans des attitudes difficiles et surnaturelles à produire de l'effet par la singularité des contrastes. C'était, pour ainsi dire, transporter dans la peinture les antithèses et les concetti dont la littérature brillantait alors son style, et dont avaient su se préserver ou auxquels n'avaient pas pensé les auteurs et les artistes des beaux temps. Mais, suivant le même habile critique, si Romanelli, guidé par le Bernin, acquit une manière plus agréable dans ses formes et plus séduisante, d'un autre côté sa composition perdit peut-être en grandeur et en science, parties où le Cortone l'emportait sur son rival. Il paraît, d'après Pascoli et Lanzi, que le premier voyage que Romanelli fit en France fut très-utile à son talent; qu'y prenant, disent-ils, de cet esprit et de cette vivacité qui y abondent , il en répandit davantage dans ses ouvrages , et qu'il donna depuis à ses figures plus de mouvement et de vie qu'il ne le faisait avant son séjour à Paris. Ce fut aussi à son premier retour de France en Italie qu'il chercha à se rapprocher de l'école des Caraches en donnant à son style plus de correction et de caractère, et à son coloris plus de solidité. Les peintures de Romanelli dont sont enrichies les salles du Louvre et celles de la Bibliothèque du Roi, sont donc précieuses en ce qu'elles nous offrent les deux manières de ce peintre; elles le seraient encore plus si elles étaient encore dans leur intégrité et telles qu'elles sortirent de ses mains : nous scrions alors plus en état de juger de son talent et des heureux changemens qu'il y fit. Mais ces fresques sont altérées dans bien des parties : les unes ont baissé de ton, et la couleur s'en est affadie; d'autres ont passé au rouge et au bleu. On voit que dans sa fraîcheur ce coloris devait avoir de la finesse, de la suavité et de l'éclat, et c'est du temps et de son action destructive, plutôt que de Romanelli, qu'on doit se plaindre, si l'on n'y trouve pas toujours la transparence et l'harmonie que sans doute il y avait mises et que l'on regrette en plus d'un endroit. Il ne faut pas, surtout en de certains climats, se montrer trop difficile sur le fait de la couleur. Que de tableaux brillans aujourd'hui de fraicheur et qui dans quelques années peut-être auront dejà tristement payé leur fatal tribut au temps et seront ternes et sans effet! Ce qui survit à la couleur et assure au peintre des triomphes plus durables, c'est la composition et le dessin, et c'est principalement sous ce point de vue que nous pourrons hasarder quelques observations sur les fresques de Romanelli.

Michel Anguier a rempli des médaillons du plafond de bas-reliefs en plâtre bronzé ou doré, dont il est plus facile de distinguer les sujets dans les dessins que dans les ouvrages originaux; ils n'offrent d'ailleurs rien d'intéressant, et je ne les donne que pour ne rien omettre.

Le Génie du temps (pl. 76) est exprimé par une semme ailée et par un génie qui semblent précipiter leur course et qui portent pour emblèmes un sablier et un cadran.

LE GÉNIE DE L'ANNÉE (pl. 79) est caractérisé par ce petit génie qui tient un scrpent qui se mord la queue, et par le Temps, vieillard ailé et vigoureux, qui entraîne avec lui le cercle du zodiaque.

LA NAVARRE (pl. 77), LA FRANCE (pl. 78). Ce n'est qu'à d'Argenville que je dois l'interprétation de ces bas-reliefs, où rien, dans ces deux femmes assises et qui tiennent, l'une un sceptre, l'autre une main de justice, n'indique d'une manière particulière que ce soient la France et la Navarre que

l'on ait voulu représenter; car on pourrait tout aussi bien y voir la loi et la justice.

LE FEU, L'AIR, L'EAU, LA TERRE (pl. 91), sous les figures de Vulcain forgeant la foudre, de Junon appuyée sur son paon, de Neptune monté sur un cheval marin, et de Cybèle sur son lion, remplissent les médaillons dorés et de forme ovale. Quoique ces bas-reliefs soient de peu d'importance, on peut y remarquer de la grâce dans la pose de Junon, de la dignité dans celle de Cybèle; les draperies, d'un bon style, rappellent l'antique, et sont d'un meilleur goût que ce que l'on faisait ailleurs à cette époque, même dans des ouvrages qui demandaient plus d'étude que les ornemens d'un plafond.

Mais venons aux peintures à fresque de Romanelli, auxquelles les sculptures de Michel Anguier servent, pour ainsi dire, d'encadrement; l'histoire d'Apollon et de Diane, les Saisons, ont fourni des sujets aux compositions du peintre de Viterbe, et c'est ce qui a fait donner à cette salle le nom de salle des Saisons. Nous avons vu, p. 394, que cette pièce et celles qui la précèdent, après avoir fait partie des appartemens d'Anne d'Autriche, avaient été occupées par le ministre de la guerre; elles le furent aussi par l'académie de médecine, et ensuite par le grand conseil : on croit leur donner quelque intérêt en rappelant qu'elles furent habitées par le vertueux et héroïque Malesherbes.

DIANE ET ACTÉON (pl. 77). — La chaste déesse, se baignant avec deux de ses nymphes, vient d'être surprise par l'indiscret Actéon; Diane, indignée de cette témérité, jette de l'eau sur le malheureux chasseur en lui adressant de terribles malédictions. Il s'éloigne, mais il en éprouve déjà les effets : les bois de cerf qui poussent sur sa tête annoncent que dans quelques instans ses formes prendront celles de cet animal; la métamorphose qu'il est près de subir est ainsi indiquée d'une manière ingénieuse. La pose, l'ajustement, l'expression d'Actéon qui fuit à regret, le joli groupe de nymphes, et surtout celle qui se couvre de son voile en jetant un regard de compassion sur l'infortuné chasseur, offrent une composition simple et bien pensée, d'un dessin élégant, où l'on regrette l'altération qu'a éprouvée le coloris, qui paraît avoir été fin et léger.

APOLLON ET LES MUSES (pl. 76). — Le dieu de la poésic et des arts distribue des couronnes aux doctes sœurs et aux déesses des arts, parmi Jesquelles on reconnaît l'Astronomie et la Peinture. Dans l'attitude maniérée d'Apollon, dans ses draperies lourdes et mal ajustées, on retrouve le Bernin et Pietre de Cortone, et l'on voudrait que Romanelli se fût moins rappelé leurs principes et leurs exemples.

DIANE ET ENDYMION (pl. 79). — Abandonnant son char et ses nymphes, la sévère Diane, ou plutôt la Lune, descend seule du céleste séjour, et vient trouver le bel Endymion, endormi dans les vallons frais et ombragés du Tmolus; des amours cachés derrière un arbre l'attendent et se disposent à

prendre part à leurs doux entretiens. Il y aurait bien des reproches à faire à cette composition; les nuages sur lesquels la déesse semble agenouillée sont lourds et solides : Endymion, commun de formes, n'est pas d'une beauté à séduire une déesse; il dort mal, sans abandon, et il est écrasé par ses draperies, qui paraissent plutôt de marbre que d'étoffe. Ce n'est pas ainsi que, dans sa brillante imagination, notre Girodet avait conçu et la beauté de l'amant de Diane et les chastes amours de la déesse, et c'est en s'inspirant d'idées plus élevées et plus poétiques qu'il a produit dans son Endymion un des plus beaux ouvrages de la peinture moderne.

APOLLON ET MARSYAS (pl. 78). — Cette composition est froide et sans intérêt. Le dieu de la poésie et de la musique préside à son atroce vengeance; le jeune Scythe l'exécute sans y mettre aucune expression, et le malheureux Marsyas, dont l'affreux supplice a déjà commencé, paraît tout habitué à être écorché vif. Le dessin du satyre est asez pur et meilleur que celui d'Apollon, mais sans caractère, et il n'exprime pas les contractions de muscles et la douleur que doit éprouver l'infortuné musicien. Les draperies d'Apollon le surchargent et ne sont pas d'un bon effet.

L'HIVER (pl. 80). — Un vieillard couché et chaudement habillé se ranime à la chaleur d'un brasier dont deux enfans ou deux génies, trop légèrement vêtus pour la saison, vont entretenir la flamme, tandis qu'un autre génie baisse la tenture qui doit abriter le vieillard. Ces enfans sont jolis, et la draperie qu'agite le vent est bien entendue; mais il y a peu de poésie à personnifier ainsi le génie de l'hiver, pour qui les frimas ne sont que des plaisirs : ce n'est qu'un homme ordinaire qui a froid; en l'offrant entouré de génies, on mêle l'idéal avec le positif, et c'est un manque d'accord entre les idées reçues dans les arts.

LE PRINTEMPS (pl. 80). — Cette composition-ci est mieux conçue: le costume de cette femme assise peut la faire regarder comme la déesse du printemps ou comme une de ses nymphes, et l'on peut admettre autour d'elle des génies. Cette scène est gracieuse, et les enfans ont beaucoup de naturel dans leurs attitudes et de souplesse dans leur dessin.

L'Étré (pl. 81). — Mollement étendue sur une gerbe de blé, Cérès cède au poids de la chaleur et se laisse aller au sommeil : à ses pieds un génie paraît près de s'y abandonner; d'autres étendent un voile pour défendre la déesse des rayons du soleil, tandis qu'un quatrième, pour l'empêcher de se livrer à de nouvelles fatigues, lui a eulevé l'instrument de la moisson. Cette composition, peut-être trop symétrique dans sa disposition, est cependant agréable, et le coloris en est assez bien conservé pour faire juger que, lorsqu'il sortit du pinceau de Romanelli, il dut être en même temps suave et brillant.

L'AUTONNE (pl. 81). — Parmi les saisons représentées par ce peintre, l'automne est peut-être celle dont la composition offre le plus d'agrément :

ce beau jeune homme, dont la pose a de l'aisance, et le dessin de l'élégance, rappelle par le caractère de sa tête et par sa coiffure d'un style noble les belles têtes antiques de Bacchus; ces branches de vigne chargées de raisin, et que font serpenter avec grâce ces vigoureux enfans, répandent de la fraîcheur et de la variété dans ce tableau et donnent l'idée de la richesse de l'automne.

APOLLON ET DIANE (pl. 82). — Au milieu de l'empyrée, qu'il éclaire de sa splendeur, le dieu du jour et de l'harmonie fait entendre ses divins accords. Diane, sa sœur, s'abandonnant au charme de la mélodie, oublie en l'écoutant les plaisirs de la chasse : cette figure est remarquable par la grâce de sa pose et le bon goût de son ajustement, et c'est une de celles où l'on voit le mieux que Romanelli avait amélioré sa première manière. L'Apollon est moins bien, et la draperie lourde qui lui enveloppe le haut du corps contraste avec cet éclat radieux qui émane de lui et qui répand au loin des torrens de lumière. Sa tête rayonnante est celle d'un dieu, et son corps ainsi ajusté conviendrait à Apollon transformé en berger chez Admète.

La salle de la Paix, qui sert de passage à celle des Romains, a reçu ce nom des peintures dont elle est ornée, et qui, de même que celles que nous avons déjà vues, sont de Romanelli. Ce ne fut pas sans une intention particulière qu'il y traita ce sujet; l'époque où il peignait ces salles coıncide à peu près avec celle de la paix conclue, le 7 novembre 1659, par le cardinal Mazarin, dans l'île des Faisans sur la Bidassoa, avec l'Espagne, et qui fut suivie le 9 juin 1660 du mariage de Louis XIV avec l'Infante d'Espagne. Comme ils firent le 26 août leur entrée solennelle à Paris, il est à croire que les peintures de ces salles furent finies à cette époque. Je penserais même que cette salle-ci fut décorée la dernière; elle n'avait d'abord servi que d'une espèce d'entrée ou de vestibule qui séparait en deux parties les appartemens de la reine Anne d'Autriche. Ces pièces ont dû être décorées les premières, et l'on n'y trouve rien qui ait rapport à la France. Il est donc probable que la circonstance de la paix qu'on venait de conclure et du mariage qui se projetait, fit employer dans la décoration de cette salle des sujets analogues à ces mémorables événemens, qui ramenaient avec la paix la tranquillité, les arts et le commerce. De chaque côté des peintures qui ornent les cintres richement décorés (pl. 83), on voit en figures presque de ronde-bosse les quatre grands fleuves de France. Au vaisseau, armes de Paris (pl. 64), qu'un fleuve personnifié soutient de sa main, on reconnaît la Seine; le Rhône est indiqué par le lion sur lequel il est assis et qui sert d'emblème à la grande ville qu'il arrose. La Garonne et la Loire (pl. 63) sont moins caractérisées : cependant les fruits qui entourent un de ces fleuves et qu'il tient à la main, rappellent que la Loire traverse la Touraine, le jardin de la France. Ces figures, surtout celles du Rhône et de la Garonne, sont d'un beau caractère et d'un dessin ferme et vigoureux, et l'on sent que Michel Anguier s'était inspiré de figures antiques et qu'il se ressouvenait de celles de Michel-Ange au tombeau des Médicis, dont on trouve des

réminiscences surtout dans le Rhône et dans la Loire. Les victoires ou les génies qui supportent les écussons de France au-dessus de la porte et de la fenêtre (pl. 84 et 85), ne manquent pas d'élégance, et il y en a beaucoup dans la disposition des draperies des deux figures de droite dans ces deux planches. Mais passons aux peintures.

MINERVE, MERCURE, MARS ET LES GÉNIES DES ARTS CÉLÈBRENT LA PAIX (pl. 86). - On ne peut guère approuver dans cette composition la manière dont, pour annoncer la paix, ces trois divinités élèvent une bandelette chargée d'une inscription; ce qui n'est pas d'un bon effet: il serait à desirer que le peintre eût trouvé un autre moyen. Mais il v a eu sans doute des changemens faits à ce tableau, et je trouve dans une ancienne description, que chacune de ces divinités tenait autrefois une fleur de lis, au-dessus de laquelle chacun des génies suspendait une couronne ; on voit par la disposition des mains de Minerve, de Mercure et de Mars, que les fleurs de lis étaient placées comme dans l'écusson de France. Ainsi la bandelette et l'inscription ne sont pas de Romanelli, et c'est une innovation moderne qui tient à une époque où les fleurs de lis étaient proscrites en France. On pourrait reprocher à Mercure de n'avoir pas la légèreté de formes qui convient au messager des dieux. Le groupe de Mars et de Minerve n'est pas heureusement combiné, et le mouvement du dieu de la guerre, un peu théâtral, est trop prononcé pour une action qui ne demandait aucun effort. Quoique le groupe de génies soit joli et que le dessin en soit gracieux, cependant il ne se lie pas assez au reste de la composition, et ce sont deux scènes séparées qui ne se rattachent pas assez l'une à l'autre et où les acteurs ne concourent pas à l'unité de l'ensemble : mais, comme effet général, ce tableau a de l'éclat et convient bien à un plafond.

LA PAIX BRÊLE DES ARMES (pl. 86). — Couronnée d'olivier et tenant une branche de cet arbre à la main, la déesse, appuyée sur un faisceau, symbole de la force, est assise sur un monceau d'armes qu'elle foule aux pieds et auxquelles elle met le feu. Près d'elle, des prisonniers sont couchés au pied d'un trophée, et une femme ou une déesse que rien ne caractérise grave pour inscription sur un bouclier, DE BELLO PAX, la guerre amène la paix. La tête et le haut du corps de la déesse ont de la douceur et de la dignité; l'ajustement en est d'un style agréable, mais la partie inférieure est surchargée de draperies.

L'AGRICULTURE DISTRIBUE LES FRUITS DE LA TERRE (pl. 86). — Neptune, qu'on voit dans le fond du tableau, peut dans cette composition rappeler le commerce par mer, qui s'apprête à répandre dans le monde les bienfaits de l'agriculture; à moins que le peintre, en suivant les idées mythologiques, n'ait fait paraître ici ce dieu comme l'amant de Cérès.

Les huit colonnes qui décorent cette salle sont de granit de l'île d'Elbe; elles étaient autrefois à Aix-la-Chapelle. Vers le commencement de la révolution, cette salle était en fort mauvais état : au lieu de colonnes, il

n'y avait que des murailles, et c'était un lieu de passage pour aller au jardin de l'Infante, qui, planté de quelques arbres et de bosquets, servait de promenade publique. Il paraît, d'après ce qu'on lit dans quelques écrivains, qu'autrefois ces murailles étaient ornées de beaux paysages peints par le Bolognese et par François Borzone (1).

La décoration de la salle des Romains, qui succède à celle de la Paix, est remarquable par la dimension des fresques que Romanelli y a peintes et par la richesse de ses ornemens, auxquels on peut même reprocher de la profusion de dorure. Aux angles des voussures, des figures en ronde-bosse, de jeunes guerriers et de jeunes femmes, groupés autour de beaux candélabres, soutiennent dans le plafond de grands médaillons remplis par des bas-reliefs dorés (pl. 84, 85). Parmi ces figures, celles de femmes (pl. 85) se distinguent par la grâce et la souplesse de leurs mouvemens, la pureté de leurs contours et l'élégance de leurs costumes, et, sous le rapport du style, elles sont bien supérieures aux autres personnages. Les bas-reliefs des médaillons (pl. 95) représentent un sacrifice romain; L'innocence de LA VESTALE TUCCIA RECONNUE : on l'avait soupçonnée de l'avoir perdue, et, pour se justifier, elle porta de l'eau du Tibre dans un crible, qui, par une faveur de Vesta, ne la laissa pas échapper. LE DÉVOUEMENT DE CURTIUS, qui se précipite dans un gouffre pour le salut des Romains, ROMULUS ET RÉMUS allaités par une louve et trouvés sur le bord du Tibre par des bergers, sont les sujets des deux autres médaillons.

La plupart des peintures de cette salle représentent, de même que les sculptures, des traits de l'histoire romaine. Nous commencerons à les

décrire par les tableaux des extrémités.

MUTIUS SCÉVOLA (pl. 87). - L'intrépide Romain, pour montrer à Porsenna, roi des Étrusques, que rien ne peut l'intimider, et pour se punir d'avoir trompé l'espoir de Rome en tuant, au lieu du prince, son secrétaire, expose sa main sur un brasier ardent. Porsenna et les soldats qui ont arrêté Mutius Cordus témoignent l'étonnement que leur cause ce trait de courage et d'impassibilité. Il est presque inutile de faire observer que, dans ce tableau, le costume étrusque est loin d'être exact, et qu'il n'offre nullement

(1) François BORZONE, de Gènes, naquit en 1625; ayant du goût pour la peinture, il l'étudia sous son père Lucien Borzone, et s'y voua tout entier après avoir échappé à une maladie contagieuse qui emporta presque toute sa famille. Sétant attaché à la manière de Claude Lorrain et de Gaspar Dughet connu sous le nom de Gaspar Poussin ou du Guaspre, il devint très-bon peintre de paysage et de marine. Il réussissait bien à rendre les effets de mer et les naufrages. Borzone vint à Paris, s'y fit avantageusement connaître, et fut reçu en 1663 à l'académie. Sa réputation étant parvenue à la cour de Louis XIV, ce prince l'attira près de lui en 1674, et l'y retint par les ouvrages qu'il lui fit faire et par la manière honorable dont il le traita. Aussi Borzone passa-t-il le reste de sa vie en France, où il mourut en 1679; ce qui a rendu, selon Lanzi, Storia, t. V, p. 335, ses tableaux très-rares en Italie. Il est à regretter qu'ils aient aussi disparu à Paris avec les parues du Louvre qu'avait décorées Borzone.

le caractère d'une haute antiquité. Peut-être le peintre n'aurait-il pas dû mettre la couronne sur la tête du roi; car, s'il l'avait eue et que son costume eût été très-différent de celui de son secrétaire, Scévola, qui depuis quelque temps était dans le camp étrusque, n'aurait pas pris l'un pour l'autre; et si l'on voyait emporter le corps du secrétaire, la scène s'expliquerait encore mieux.

Le sénat offre à Cincinnatus la pourpre de dictateur (pl. 87). — Les Volsques et les Èques tenaient les Romains assiégés étroitement dans leur camp; le sénat, dans ce pressant besoin, nomma dictateur L. Q. Cincinnatus, vieillard d'une probité, d'un courage et d'une fermeté à toute épreuve. Cette composition offre le moment où les envoyés du sénat trouvent Cincinnatus près de sa chaumière, occupé à bêcher son modeste jardin; ils le pressent de se rendre aux vœux de Rome et de lui prêter le secours de son expérience : la femme de Cincinnatus paraît les écouter avec surprise. Cette soène est claire et bien rendue. On pourrait cependant trouver que la manière dont Romanelli a caractérisé Rome par la statue du Tibre, ne convient pas à cette époque; que Cincinnatus, l'homme le plus simple qu'il y eût, prend une attitude trop théâtrale, et que le costume manque d'exactitude; car on ne doit jamais, surtout dans ces temps reculés, représenter les Romains ni les Romaines avec des manches longues.

ENLÈVEMENT DES SABINES (pl. 88). - Romanelli a développé du talent dans cette composition, dont le dessin soutenu ne manque ni de fermeté dans les figures des guerriers romains, ni d'élégance dans celles des Sabines qu'ils enlèvent. Si le peintre a trop étendu la scène, et si ses groupes dispersés ne se lient pas assez les uns aux autres, on peut croire qu'il a été en partie conduit à cette disposition par l'espace long et peu élevé qu'il avait à remplir, et il a voulu y mettre du mouvement sans y jeter de confusion. L'intérêt aussi, trop divisé, n'est pas appelé et fixé sur un groupe principal. Mais ce qui serait un défaut dans un tableau que l'on peut saisir d'un coup d'œil, est moins marquant dans une peinture que sa longueur ne permet pas de voir dans son ensemble, et qui offre, pour ainsi dire, successivement les différentes parties d'une grande scène aux regards du spectateur qui la parcourt. Quoique, sous le rapport du mouvement, de la chaleur et de l'énergie de l'expression, et sous celui de la pureté et de la sévérité du dessin, l'on ne puisse pas comparer cette fresque de Romanelli aux tableaux où le Poussin et David ont traité le même sujet, cependant elle mérite de fixer l'attention. Il serait superflu de discourir sur le coloris, qui est très-altéré, et qui a perdu toute son harmonie; mais il ne sera pas hors de propos de consigner un fait que m'a rapporté un des peintres employés autrefois aux restaurations des anciennes peintures du Louvre, et ce fait donne une idée du soin que l'on avaît mis dans leur exécution : on trouva sur les corniches des restes du bleu qui avait servi dans les draperies, dans les ciels et dans les fonds de ces peintures, et ce bleu n'était autre chose que de l'outremer et de la cendre bleue. Il est probable que ces couleurs n'étaient pas alors aussi chères

qu'elles le sont aujourd'hui; il y a cependant lieu de s'étonner qu'on les ait ainsi prodiguées, et qu'on en ait rejeté, comme inutiles, des portions considérables qui pouvaient encore servir. L'emploi de cette couleur est, au reste, en partie cause du manque d'accord qui règne dans le coloris de ces fresques: les couleurs mélées à l'outremer ont pâli et changé de ton; tandis que, résistant aux efforts du temps, il s'est conservé pur et se montre aujourd'hui avec trop de crudité.

CONTINENCE DE SCIPION (pl. 88). — Romanelli a représenté le moment où le jeune général romain, n'écoutant que la voix de la vertu et réprimant l'amour que lui avait inspiré une belle captive qui lui était échue en partage en Espagne, la rend intacte à sa famille et refuse les présens qu'elle lui offre. Quoique l'on pût desirer plus d'expression dans les traits et dans le mouvement de Scipion, au moment où il renonce à l'objet de son amour, et plus de sensibilité dans la jeune fille, dont le cœur devrait être partagé entre la reconnaissance pour son généreux vainqueur et la joie de retrouver sa famille, cependant cette composition, dont les figures sont bien dessinées et bien disposées, se fait remarquer par sa simplicité et par la manière claire dont le sujet est rendu.

LA POÉSIE ET L'HISTOIRE CÉLÈBRENT LES HAUTS FAITS DE ROME (pl. 89). - Porté sur des nuages au milieu d'un ciel brillant de lumière, un groupe de déesses occupe le milieu de la composition qui décore ce plafond. Appuyée sur sa lyre, la Poésie se livre aux pensées élevées que lui inspirent les grandeurs de Rome; l'Histoire, en montrant au Temps le génie de l'immortalité, semble lui ordonner de respecter les chefs-d'œuvre et les souvenirs de la maîtresse du monde, que l'on reconnaît à son costume guerrier et que couronne le génie de la gloire. La Renommée, fidèle messagère de Rome, la contemple avec plaisir et va publier de nouveaux triomphes. Dans son attitude un peu maniérée, dans son costume et dans son expression. Rome n'a pas ce caractère de grandeur qui conviendrait à la cité conquérante; les autres figures, quoiqu'on puisse leur reprocher çà et là d'être lourdes et mal ajustées, sont mieux d'action et de dessin. Le Temps surtout, malgré quelques rondeurs, offre un dessin d'un beau sentiment, et la tête a du caractère et de l'expression. En somme, ce plafond, lorsqu'il était dans sa fraicheur, devait être léger de ton et d'un bel effet.

La salle du Centaure (pl. 90), qui suit celle des Romains, terminait autrefois de ce côté les appartemens d'Anne d'Autriche; mais elle était alors divisée en deux parties, que l'on voit indiquées dans le plan de J. F. Blondel, et dont les deux plafonds montrent les dispositions. Le premier, en entrant, était celui de la chambre à coucher de la Reine: le second n'existait pas autrefois; la pièce où il se trouve, et qui donne sur la rivière, était le grand cabinet d'Anne d'Autriche, dont il est souvent question dans les Mémoires de M. en de Motteville, et où elle travaillait avec ses ministres. Ces deux chambres étaient décorées avec beaucoup de goût et de richesse.

Les parquets, des bois les plus rares, offraient d'élégaus dessins; les murailles, qui n'étaient pas alors telles qu'on les voit aujourd'hui que les portes en ont été agrandies, étaient ornées d'arabesques très-variées et de peintures. Elles étaient de Romanelli: il avait représenté dans le plafond Minerve assise sur un trophée d'armes; les sujets des autres tableaux peints sur les murailles étaient Moïse sauvé des eaux, le Passage de la mer Rouge, Moïse faisant aussi sortir l'eau du rocher, la Manne, le Veau d'or, les Filles de Jéthro, les Cailles tombant dans le camp des Israélites. Toutes ces peintures ont disparu, de même que de jolis paysages dont Patel et son fils avaient orné les portes richement sculptées. Les volets et les embrasures des fenêtres étaient couverts de peintures soignées et rehaussées d'or, et sur des portes étaient des portraits de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, de Louis XIV et de Marie-Thérèse.

Les figures de ronde-bosse (pl. 91, 92) qui décorent les voussures du plasond, sont de Michel Anguier; d'Argenville, du moins, les lui attribue, quoique d'autres les aient données à Girardon. J'ai suivi l'opinion de cet écrivain; mais il est à croire que, lorsqu'on changea les dispositions de ces chambres et que l'on n'en sit qu'une seule salle, on ne put pas conserver les sculptures en plâtre placées dans les angles qui touchaient au mur de séparation, et celles que l'on a refaites dans les deux côtés et qui représentent la Force guerrière et la Renommée. Minerve et le génie de la gloire (pl. 91, 93) sont de De Joux (1), un des sculpteurs qui ont fait le plus

(1) DE Joux naquit en 1731, à Vadans, près d'Arbois, d'une famille pauvre, mais qui antrefois avait eu de l'illustration, et à laquelle avait appartenu l'ancien château de Joux en Franche-Comté. Destiné dans sa jeunesse à devenir ou menuisier, ou tourneur, ce ne fut qu'à vingt-cinq ans qu'ayant fait un voyage à Marseille, De Joux s'enflamma à la vue des ouvrages du Puget, et se sentit naître la noble ambition de devenir statuaire. Familiarisé avec le travail du bois, il s'exerça, de même que le Puget, qui d'abord avait été sculpteur en bois, à faconner des figures de cette matière, dont le travail présente des difficultés et conduit aisément à celui du marbre. De Joux sculptait ou plutôt taillait du bois et de la pierre; mais les notions du dessin, les seules qui puissent produire des ouvrages dignes de la sculpture, lui manquaient presque entièrement. Il voulut les acquérir. Étant parti pour Paris, il fut recommandé à Guillaume Coustou, habile sculpteur, qui l'admit dans son atelier, où Julien tenait le premier rang parmi ses élèves. De Joux ne tarda pas à se

lier avec lui, à profiter de ses exemples et de ses conseils, et il trouva dans ce camarade, pour ainsi dire, un second maître, qui lui faisait retirer plus de profit des leçons de Coustou. Bientôt De Joux, par un travail opiniatre, acquit assez de talent et de pratique pour pouvoir aider Julien dans ses ouvrages, et ils travaillèrent de concert. Celui-ci, ayant remporté le grand prix, devait aller à Rome : De Joux, n'avant pas obtenu les mêmes succès, ne pouvait pas y suivre son ami comme pensionnaire du Roi; mais il s'était préparé à ce voyage, et, employant toutes les ressources de la santé la plus robuste, il avait travaillé jour et nuit avec une telle assiduité, qu'il s'était mis en état de le faire à ses frais. Les six ans que De Joux passa à Rome furent employés sans relache à l'étude, à laquelle il se livrait avec une ardeur et un courage infatigables. Assez heureux pour savoir sentir et apprécier les beautés et le génie des anciens, il fut un des premiers parmi nos sculpteurs qui cherchèrent à empreindre leurs ouvrages du noble caractère de l'antique. A son retour à Paris, d'honneur à notre école moderne : il a su accorder ses compositions élégantes avec celles de Michel Anguier.

Nous commencerons la suite des peintures de cette salle par celles de Romanelli.

JUDITH ET HOLOFERNE (pl. 93) est le premier sujet au-dessus de la porte d'entrée : l'intrépide Israélite est sur le point d'immoler au salut de Béthulie le général ennemi, plongé dans le sommeil; sa servante, en prière, attend avec angoisse l'issue de cette terrible scène. Au pied du lit sont les armures d'Holoferne, et dans le fond du tableau on voit, à la clarté de la lune, les tentes du camp. La composition de ce tableau est froide et sans expression; je ne parlerai pas du style, qui est nul, et dont le caractère n'appartient à aucun pays.

ESTHER ET ASSUÉRUS (pl. 93). — Le roi des rois se lève avec empressement de son trône et va toucher de son sceptre la timide Esther, que soutiennent deux de ses femmes, et qui se sent défaillir en paraissant devant le monarque persan. Le groupe de femmes a de la grâce, et c'est la meilleure partie du tableau.

LA TEMPÉRANCE ET LA PAIX (pl. 93). — Si ce n'est sa pose tranquille, rien dans cette femme armée ne caractérise la paix d'une manière particulière: mais cette figure qui assujettit un lion au frein, peut se faire recon-

on s'apercut de l'avantage qu'il avait retiré des leçons de ces grands maîtres : le morceau de réception qu'il présenta en 1779 à l'académie, frappa les connaisseurs par un style à la beauté duquel on n'était pas habitué, et qui était bien supérieur de caractère et de pureté à ce que produisait alors la sculpture ; c'était un S. Sébastien mourant. Cette figure, en marbre, était petite et n'avait que deux pieds et demi de proportion; mais De Joux était porté vers les grandes conceptions, et il eut aimé à s'exercer sur des figures colossales. Rarement satisfait de ses productions, il travaillait avec lenteur et réflexion, et mettait le plus grand soin à tout ce qu'il exécutait : aussi avait-il projeté beaucoup de grands ouvrages qu'il n'eut pas le temps de terminer. On vit de De Joux, au salon de 1781, le modèle de la belle statue de Catinat, dont il produisit, en 1783, le marbre, qui est aujourd'hui au Louvre dans la saile des généraux français. Ce fut au même salon qu'il mit un Achille de sept pieds de proportion. Philopæmen buvant

la ciguë parut en 1785, et le groupe d'Ajax et de Cassandre fit partie de l'exposition de 1787; c'est le plus bel ouvrage de De Joux, qui s'y distingua par la noblesse de la composition, la correction du dessin, la grandeur du style. Cette même année, il y eut encore de lui un bas-relief de six pieds de proportion qui représentait Phryxus monté sur le belier à toison d'or. Cet habile sculpteur fit aussi un assez grand nombre de beaux bustes. En 1795, il prit place à l'Institut; en 1802, il fut décoré de l'ordre de la Légion d'honneur, et en 1816 il fut de l'académie des beaux arts. Doué d'une santé à toute épreuve, et d'un caractère aussi sévère et aussi inflexible que l'était sa probité, ce vénérable vieillard se livra, presque jusqu'à ses derniers momens, aux occupations de son art et aux soins qu'il donnait à ses élèves. La mort le surprit à quatre-vingt-cinq ans, en 1816, au milieu de ses travaux. M. Quatremère de Quincy, dans la séance du 30 octobre 1818, prononça son éloge, qui m'a fourni la plus grande partie de cet article.

naître pour la déesse de la tempérance; d'un bon mouvement et d'un dessin soutenu, elle est mieux que la Paix dans son ensemble et dans ses détails.

LA JUSTICE ET L'ABONDANCE (pl. 93). — La première de ces deux divinités allégoriques s'appuie sur le code des lois, et tient une règle et une épée, emblèmes de ses devoirs et de sa puissance; la branche d'olivier et la corne d'abondance qui servent d'attributs à la seconde de ces déesses, annoncent assez que c'est à la paix qu'elle doit ses richesses. Au reste, cette composition est froide et manque de liaison, et les draperies sont en général lourdes et sans souplesse.

LA CONTINENCE (pl. 87). — Romanelli a développé ici plus de talent et a répandu plus d'intérêt dans cette scène, à laquelle concourent tous les personnages qui la composent. L'Amour s'était approché de la Continence, qui paraît effrayée du danger qu'elle vient de courir, et au secours de qui arrive la Vertu, qui, un lis à la main, emblème de sa candeur, éloigne le dieu malin. Ces figures, vraies et simples d'attitude, sont bien conçues, et l'ajustement en est beaucoup meilleur que dans celles que nous venons de voir.

La Prudence (pl. 87). — La Prévoyance présente un miroir à la Prudence, que fait reconnaitre le serpent qu'elle tient à la main. Auprès d'elles est une lampe, qui rappelle qu'elles doivent veiller sans cesse. Ces figures, surtout la Prudence, sont drapées avec goût, et la pose et le dessin de celle-ci ont beaucoup de naturel. Il n'est pas hors de propos de faire remarquer que Romanelli ne s'est pas mis en frais d'imagination pour les fonds de ces différens tableaux, et qu'il a toujours eu recours à de grands rideaux pour détacher les personnages.

Le plafond qui se présente à l'entrée de la salle, est aussi de Romanelli.

La Religion (pl. 95). — Tenant en main le serpent, symbole de l'éternité, dans un costume grave, et la tête couverte d'un voile, la Religion est assise sur des nuées au milieu du ciel, qu'elle éclaire de sa splendeur. Près d'elle sont groupées la Foi, dont le faisceau annonce la force, et la couronne, les récompenses; l'Espérance, et la Charité, qui presse de jeunes enfans sur son sein. Ce dernier groupe, plein de grâce, donne du charme à toute cette partie de la composition.

Aux deux extrémités de la salle, Michel Anguier a représenté, dans des bas-reliefs qui imitent le bronze, L'ÉTUDE ET LA MÉDITATION, ET LE GÉNIE DE LA GLOIRE (pl. 82).

Les autres peintures de cette salle sont dues à des peintres de notre école moderne.

L'HERCULE FRANÇAIS (pl. 95), par M. Hennequin (1). - C'est un Hercule

(1) M. Philippe-Auguste Hennequin, de lui, au salon du Louvre, en 1796, né à Lyon en 1765, est élève de Taraval. Pdris s'arrachant des bras d'Hélène de Gois, de Brenet et de David. On a vu pour aller combattre Ménélas; un por-

paisible : sa massue est entourée de branches d'olivier; il se repose après avoir terrassé la Discorde et l'Envie; les génies des sciences et des arts s'empressent autour de l'autel de l'immortalité; le génie de l'abondance répand ses richesses sur la terre, et la Gloire lui présente le symbole de la paix.

L'ÉTUDE ET LA RENOMMÉE (pl. 89), par Peyron (1). — Tenant à la main un flambeau, symbole de ses veilles, l'Étude se livre dans le calme de la nuit à de savantes recherches: une palette, un bas-relief, un globe et un livre indiquent qu'elles ont pour objet les sciences et les arts; près d'elle, la Renommée promet à ses travaux une couronne de laurier et une palme, nobles récompenses du mérite. Le coq doit être ici l'emblème de la vigilance, et peut aussi faire allusion à la France. On pourrait trouver que la figure de la Renommée n'est pas assez grandement pensée, et que son costume manque de dignité.

LA VICTOIRE ET LES GÉNIES DES ARTS (pl. 89 ), par M. Lethière (2). -

trait du général de brigade Marmont se distinguant à l'attaque de Malte; en 1799, le Dix Août, tableau allégorique, et les Remords d'Oreste; en 1804, la bataille de Quiberon; en 1806, la bataille des Pyramides, et la Distribution des croix de la Légion d'honneur à l'armée de l'Ouest.

(1) Jean-François-Pierre PEYRON, ne à Aix en Provence eu 1744, fnt élève de Lagrenée l'ainé; agréé à l'académie en 1785, il y fut reçn en 1787. Cette même année il était inspecteur des Gobelins: Il est mort le 20 janvier 1815 à Paris. N'ayant pn me procurer des renseignemens partienliers sur la vie et les études de ce peintre de mérite, je me bornerai à indiquer les principaux ouvrages qu'on a vus de fui aux diverses expositions du Louvre. En 1785, il parut de lui deux tableaux : Inn, de 10 pieds carrés, commande par le Roi, représentait la Mort d'Alceste au milieu de toute sa famille; l'antre, plus petit, offrait Socrate arrachant Alcibiade aux charmes de la Volupté. Les snjets que Peyron traita en 1787 fureut Curtius refusant les présens des Samuites, et la Mort de Socrate, esquisse dont le tableau, de 13 pieds sur 10, pour le Roi, ne fut exposé qu'au salon de 1789. En 1791 il n'y ent de lui que des dessins, des figures académiques peintes, et une es-

quisse, Ulysse demandant l'hospitalité à Nausicaa. Il peignit ce tablean sur bois, et le mit an salon de 1798, ainsi que de beaux dessins : les jeunes Athéniens tirant au sort pour être livrés au Minotaure; Catilina faisant prêter serment aux conjurés. A l'exposition de 1799, on vit de Peyron le Temps, Minerve et le génie de l'histoire décernant l'immortalité aux grands hommes. Eu 1800, il n'v eut de ce peintre que des dessins. Pendant plusieurs années il ne mit rien an salon : il n'y reparut qu'en 1804, avec un grand tableau qui représentait Paul-Emile, vainqueur de Persée roi de Macédoine, cherchant à relever le courage de ce prince. Le sujet qu'il traita en 1806, fut Œdipe à Colone, soutenu par Antigone, et maudissant Polynice, tandis qu'Ismène implore son père en faveur de son frère. La mort du général Valhubert fournit en 1808 une composition intéressante à Peyron, qui mit an salon pour la dernière fois en 1812 deux tableaux : l'un, l'École de Pythagore ; l'autre , l'Entretien de Démocrite et d'Hippocrate.

(3) M. Guillaume-Guillon LETHTÈRE, né à la Guadeloupe en 1760, fut d'abord élève de M. Descamps à Roueu, jusqu'en 1777, époque vers laquelle il entra dans l'atelier de M. Doyen. Quoiqu'en 1785 il n'eùt obtenu que le second grand prix, on Ce trophée d'armes, ce caducée, cette branche d'olivier, que le peintre a introduits dans sa composition, indiquent assez que, dans la guerre comme dans la paix, la France a vu fleurir dans son sein ces beaux arts qui ont tant contribué à sa gloire, et qui sont les plus brillans fruits de la victoire et de la paix.

Des jolis groupes de génies qui remplissent six médaillons du plasond de cette salle, quatre sont de Romanelli (pl. 94). — LES GÉNIES DES EAUX. — LES GÉNIES DU TEMPS. — LES GÉNIES DE LA JUSTICE. — LES GÉNIES DE LA GLOIRE. — Ils sont en général dessinés avec grâce; le ton de couleur en est léger, et l'esset agréable. Les deux autres médaillons sont de Prudhon et de M. Guérin.

GÉNIES DES ARTS (pl. 94), par Prudhon (voy. p. 505). - C'est sans

jugea que son tableau et ses talens le rendaient digne d'aller à Rome, et M. le comte de Montmorin, par une faveur spéciale du Roi, lui fit accorder la pension. M. Lethière partit alors pour Rome avec MM. Percier, Baltard, Bernier et Auguste Beudot, tous quatre architectes. Ce fut pendant son séjour à l'école de France à Rome, qu'il s'occupa de la grande composition de la mort des fils de Brutus, tableau qu'il n'exécuta que long-temps après. De retour à Paris, dans des temps de troubles peu favorables aux beaux arts, M. Lethière fut pendant plusieurs années sans pouvoir travailler et mettre à profit les études auxquelles il s'était livré à Rome; cependant, en 1794, il représenta dans un grand tableau Virginius qui tue sa fille pour sauger son honneur. On vit aussi de lui, cette année-là, Herminie chez les bergers, et les Graces dérobant la ceinture de Vénus. Lorsque le calme reparut et que les artistes purent reprendre leurs travaux d'une manière utile, son tableau de Philoctète, qui est au palais des Députés, lui mérita en 1798, sous le ministère de M. François de Neufchâteau, l'honneur de partager avec Girodet le grand prix qu'on décernait aux ouvrages les plus remarquables. En 1807, M. Lethière fut nommé directeur de l'école de France à Rome, et il exerça cette place aussi importante qu'honorable jusqu'en 1816. En 1818, il fut reçu à l'académie des

beaux arts. Parmi les productions de ce maître, on cite, comme les principales, en 1812, la Mort des fils de Brutus, tableau qui lui sit obtenir la décoration de la Légion d'honneur, et qui a été placé au musée du Luxembourg; en 1797, le Sommeil de Vénus, deux jeunes Femmes au bain jouant avec un cygne; en 1806, les Préliminaires de la paix de Léoben, le Passage du pont de Vienne, le Jugement de Pâris sur le mont Ida, Homère chantant ses poèmes. Ces deux derniers tableaux ont passé en Angleterre. Le Départ et la Mort d'Adonis ont fourni les sujets de deux tableaux de chevalet, acquis par M. le duc de Berwick d'Albe, ainsi qu'une Prédication dans les catacombes. Ne pouvant pas indiquer toutes les productions de M. Lethière, j'ajouterai à celles que j'ai nommées, Caton d'Utique, Archimède méditant, Jésus-Christ dans le jardin des Oliviers; en 1822, S. Louis visitant et touchant les pestiférés, Esculape nourri par une chèvre, Romulus et Rémus allaités par une louve et trouvés par le berger Faustulus; en 1824, François I.er, entouré des savans qu'il protégeait, institue le collège royal. M. Lethière a aussi traité avec succès le paysage dans le style héroïque, et, entre autres sujets, il a représenté la Tempête qui force Enée et Didon à se réfugier dans une grotte, et qui fut si favorable à leurs amours.

doute pour indiquer que la carrière des arts, svec les succès qu'on peut y recueillir, est ouverte à l'un et à l'autre sexe, que Prudhon are présenté ses génies sous les figures de deux enfans ailés et des deux sexes, qui se tiennent embrassés et s'élèvent vers le ciel. On y retrouve le caractère que ce maître s'était approprié et qu'il donnait à tous ses ouvrages.

GÉNIES DE L'IMMORTALITÉ (pl. 94), par M. Guérin (1). — L'un tient une couronne étoilée, celle de l'autre est de laurier, double emblème de la gloire qui attend le génie sur la terre, et qui le porte jusqu'aux cieux.

(1) M. Pierre-Narcisse Guérin, ué à Paris eu 1774, est élève de Brenet, de Taraval, et de M. le chevalier Reguault, anciens académiciens. En 1797, il remporta le grand prix de peinture. Reçu à l'académie eu 1814, il fut décoré de la croix de la Légiou d'honneur, lors de l'institution de cet ordre; en 1819, il fut fait chevalier de Saint-Michel, et eu 1823 il a été nommé directeur de l'école royale de Frauce à Rome. Parmi les ouvrages de cet habile maître qui ont paru avec succès aux différentes expositious, ou doit citer, en 1795, Géta assassiné par les ordres de Caracalla, et un graud dessiu qui représentait la jeunesse romaine défendant Coriolan condamné à mort par un tribun. Ce fut au salou de 1799 que parut le Marcus Sextus de retour à Rome après un long exil et trouvant sa fille eu pleurs auprès de sa femme expirante. Ce tableau fit un graud honneur à M. Guérin, et assura sa réputation. Il y eut aussi de lui, cette année, uu petit tableau qui offrait une scèue de séduction. La belle composition de Phèdre et Hippolyte, qui fit partie de l'exposition de 1802, a recu les honneurs du Luxembourg. N'ayant pu, en 1797, par suite des circonstances politiques, profiter des avantages que lui offrait son grand prix et aller à Rome, M. Guérin fit ce voyage en 1803. Ce ue fut qu'à sou retour que l'on vit de lui au Louvre de nouveaux ouvrages attendus avec impatience depuis loug-temps par le public. Eu 1808, il mit au salon le général en chef Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire, et un tableau intitulé Amyntas, qui représente deux bergers qui, à l'ombre d'un arbre,

près d'un tombeau, écoutent une jeune fille. Vers la même époque, ou vit de M. Guérin un Père et ses Ensans qui présentent des offrandes à Esculane en action de grâces pour la santé qu'il a rendue à leur père. En 1810, M. Guériu prit pour sujet de sa composition Pyrrhus qui, cédant aux prières d'Andromaque, et malgré les menaces d'Hermione, refuse à Oreste de livrer Astyanax aux Grecs. Il y ent encore de lui, cette anuée, un autre grand tableau, l'Aurore et Céphale : la jeune déesse, éprise de Céphale, vieut de l'enlever à son épouse Procris; l'Amour et Zéphire célebrent son triomphe, et répandent des fleurs sur la terre. Ce tableau fait partie de la précieuse collection de M, de Sommariva. Les deux sujets que fit paraître, en 1817, M. Guérin, étaient de caractères bien différens. Dans l'uu, Clytemnestre, incertaine, hors d'elle-même, excitée par Égisthe, est sur le point d'assassiner Agamemnon plongé dans le sommeil; c'est un effet de lampe et uue scène d'horreur. Dans l'autre, c'est se ciel brillant des côtes de Carthage et une scène de la plus douce volupté : Énée racoute à Didon ses aventures; Anua, sœur de Didon, et Cupidon sous les traits d'Ascagne, les écoutent; la belle reine de Carthage est tout entière à l'intérêt que lui inspire le héros troyeu, et l'ardeute langueur de ses yeux décèle l'amour qui la dévore. Ces deux graudes compositions ont été placées au Luxembourg. Eu 1819, M. Guérin cousacra son pinceau à deux héros de la Vendée, Henri de la Rochejaquelein et le prince de Talmont : ces deux portraits historiques appartiennent à M.me la princesse de Talmont.

La salle qui suit, en retour sur la Seine, celle du Centaure, très-simple aujourd'hui d'architecture et sans ornement, était autrefois très-riche; Anne d'Autriche l'avait divisée en plusieurs pièces qui avaient diverses destinations (voy. pag. 363 et la note de la page 394). Une de ces pièces avait été ornée de statues antiques; ce qui lui avait fait donner le nom de salle des antiques. Cette partie communiquait avec des chambres qui donnaient sur la cour, et avec un escalier qui occupait une partie du local du secrétariat actuel du Musée royal. C'était là qu'était il y a vingtcinq ans la salle des Muses. Il paraît, d'après les dispositions que l'on peut combiner en lisant les Mémoires de M. me de Motteville, que cet escalier servait de communication des appartemens d'Anne d'Autriche avec une partie de ceux de Louis XIII et des princesses. Cette salle des antiques était ornée de marbres rares, de colonnes, et de niches où étaient placées les statues. Il y avait aussi de très-riches boiseries, et ce qu'on appelait alors des cabinets, qui étaient ou en laque de la Chine ou en panneaux vernis et décorés. Les peintures, sur lesquelles nous n'avons aucun détail, étaient de Bunel, dont il a dejà été question page 496. Parmi les statues, Sauval cite un nègre, un très-joli joueur de flûte, une Vénus d'après l'antique, par Baccio Bandinelli, et cette même belle Diane à la biche qui fait aujourd'hui, comme autrefois, l'ornement de cette salle, à laquelle elle a donné son nom, et que François I.er avait laissée à ses successeurs comme une des plus précieuses conquêtes que son amour éclairé pour les arts lui avait fait faire sur l'Italie.

Lorsque Louis XIV eut abandonné le Louvre pour habiter Versailles, Marly et les autres palais, on y transporta les objets rares ou curieux qu'on avait rassemblés dans la salle des antiques; elle subit le sort du reste du Louvre, et fut délaissée, dépouillée. Dans des temps très-postérieurs à cette époque, ces salles devinrent celles du parquet du procureur général du grand conseil, et il y eut une chapelle pour le grand conseil, probablement dans la partie qui auparavant avait servi d'oratoire et qui était dans la dernière arcade à droite.

Après avoir vu en détail les salles d'une grande partie du rez-de-chaussée du Louvre, nous sommes obligés de revenir sur nos pas pour jeter un coup d'œil sur celles dont nous avait écartés la marche que nous avons suivie. Le grand escalier du Musée royal attirera d'abord notre attention : il serait inutile de la détourner sur celui qui y conduisait autrefois, et qui ne sert plus aujourd'hui que d'escalier de dégagement; il a été fait par Brébion, et n'offre rien de remarquable. Il n'en est pas de même de celui qui, du vestibule du musée des antiques, conduit à la galerie des tableaux et au musée Charles X: c'est, sous tous les rapports, une des parties du Louvre les plus riches et les plus belles; et si, par la grandeur de ses proportions et la magnificence de son architecture et de sa décoration, il frappe d'admiration au premier coup d'œil, il paraît encore plus digne d'eloges lorsque l'on connaît les difficultés sans nombre qu'il a fallu surmonter pour le construire.

Ce grand escalier occupe, ainsi qu'il a été dit pag. 363-395, une grande partie de la salle de spectacle de Catherine de Médicis et d'Henri IV, dont il n'existait plus rien, lorsque, dans ces derniers temps, on songea à construire un vaste escalier dans cet emplacement, dont toutes les distributions avaient été changées sous Louis XV, et qui contenait plusieurs salles dépendantes de l'académie de peinture. Lorsqu'on eut dégagé cet espace et mis à nu les gros murs qui le renferment, il parut très-grand et très-propre à la construction d'un escalier qui devait servir deux parties opposées du palais. Cependant, lorsqu'on en vint à s'assurer des mesures et à étudier le plan sur le terrain, on se vit assailli par une foule de difficultés qu'il ne suffisait pas d'avoir reconnues, mais dont il fallait triompher. Cette grande cage n'avait pas dans toutes ses parties des dimensions uniformes. L'espace consacré à cet escalier se divisait en deux portions inégales : l'axe de la première, qui était la plus considérable, ne passant pas par le milieu de la seconde, la divisait en deux parties, dont l'une, étant beaucoup plus petite que l'autre, n'admettait pas les mêmes dispositions. L'escalier se partageait en plusieurs volées qui devaient arriver à la même hauteur. D'un côté l'on avait 6 toises et demie pour le développer, et de l'autre on ne pouvait disposer que de 4 toises. D'après cet exposé, où je ne me suis pas hasardé à entrer dans des détails qui ne conviendraient qu'à des architectes, et qu'eux seuls d'ailleurs sont appelés à rendre d'une manière convenable, on peut se faire une idée des obstacles qu'ont opposés des données aussi irrégulières; et l'on conçoit que MM. Percier et Fontaine ont dû, dans le tracé de cet escalier, essayer dans tous les sens toute sorte de combinaisons pour parvenir à des résultats aussi réguliers, et faire disparaître dans la beauté de l'ensemble les peines qu'il leur en a coûté pour remplir avec autant de succès leur programme. Tout ce qu'il y a de beau et de bien dans cet ouvrage leur appartient; les inconvéniens que l'on peut y trouver ont été, pour ainsi dire, commandés par des difficultés insurmontables que présentaient les localités. Si la partie inférieure de l'escalier est resserrée entre des massifs élevés; si l'entrée est de côté, et si l'on ne jouit du développement et de la beauté de l'ensemble que lorsqu'on est arrivé au haut de l'escalier, ce n'est qu'à l'inégalité du terrain qu'il faut s'en prendre, et il ne reste que des éloges à adresser aux architectes. Toute la partie décorative est concue et traitée avec une dignité et une élégance dignes d'un somptueux palais; et ces colonnes de marbre qui soutiennent de riches arcades, les peintures, les sculptures qui ornent les plafonds, ces vases de belles matières disposés avec goût, tout concourt à déployer dans ce bel escalier une magnificence dont peu de palais offrent un emploi aussi noble et aussi bien entendu; et si dans un édifice l'escalier est la partie la plus importante et la plus difficile à combiner, ceux de la colonnade du Louvre et du Musée royal ont prouvé que nos architectes étaient à la hauteur des plus grandes conceptions.

La décoration de cet escalier n'étant pas encore terminée, je ne puis que l'indiquer et qu'exprimer mes regrets de n'être pas à portée de faire connaître, du moins pour ce moment, par la gravure, les bas-reliefs qui doivent orner les faces latérales : on doit y placer à droite, en allant au Musee, L'Architecture, par M. Caillouette (1); - LA GRAVURE, par M. Guillois (2); - et sur la gauche, LA SCULPTURE, par M. Guersant (3);

- et LA PEINTURE, par M. Laitie (voyez pag. 451).

Les sculptures qui règnent autour de la cage de l'escalier et qui ornent les arcades, sont de M. Taunay (voyez pag. 414 et pl. 98 et 98 bis). Elles sont remarquables par le bon goût de leur composition et par la pureté de leur exécution. Le sculpteur a mis toute la variété que comportaient ses sujets et que l'on peut desirer, dans la manière dont il a disposé ses trophées d'armes et les génies qui les couronnent : ceux des arts du dessin, qui déposent leurs offrandes sur les autels de Minerve, de Jupiter, d'Hercule et de Mars, forment de jolis tableaux, et il est difficile de réunir plus de richesse et d'élégance que cette suite de sculptures ornementales. Les peintures qui doivent remplir les voussures de ce plafond, en compléteront la magnifique décoration; le dessin qu'en offre la planche 97, donnera une de celles que l'on a projetées : je le dois, ainsi que celui des Renommées, à l'extrême obligeance de M. Percier.

Le grand tableau qui remplit le plafond termine bien ce bel ensemble;

(1) M. Louis-Denis Calllouette, né à Paris en 1791, est élève de M. Cartellier; en 1818 il obtint le second grand prix de sculpture. On vit de lui, au salon de 1822, une statue d'un jenne pécheur, le buste en marbre de Jacques Ruisdael, et le modèle d'un bas-relief destiné à la fontaine de la Bastille et représentant les mathématiques. En 1824, on vit de lui une statue de la Sainte-Vierge, au moment de la conception : cette figure a été placée dans l'église de Saint-Ambroise; une figure de la Foi pour la même église. M. Caillouette a fait pour le grand escalier du Louvre un bas-relief dont le sujet est l'Architecture, et pour la Bourse, la Justice, l'Asie et l'Europe. Il mit aussi à ce salon une Psyché abandonnée, en marbre, qui a été acquise par la société des Amis des arts.

(2) M. François-Pierre Guillois est né à Paris en 1765. On vit de ce sculpteur, au salon de 1817, un jeune Berger en repos éprouvant l'amour pour la première fois; cette figure reparut en marbre en 1819; et cette même année M. Guillois mit au Louvre le buste en marbre de Pierre Corneille et un jeune enfant couché qui donne à manger à un serpent : cette figure lui fut commandée en marbre par le ministre de la maison du Roi, et fit partie de l'exposition de 1822. Il y eut encore du même sculpteur, cette année, une Nymphe considérant un papillon, et la Candeur, tête d'expression.

(3) M. Pierre-Sébastien Guersant, né à Déols près de Châteauroux en 1786, est élève de M. Cartellier. Il parut au salon de 1814 avec deux bas-reliefs : l'un , S. M. Louis XVIII accordant la grâce d'un homme condamné aux fers ; l'autre, le Retour de l'enfant prodigue dans sa famille. En 1817 il n'y eut de ce sculpteur que des figures allégoriques et des ornemens en arabesques. Il mit au salon de 1819 un bas-relief commandé par M. le ministre de l'intérieur pour la fontaine de la Bastille, et qui représente Homère couronné par les génies de la poésie lyrique et de la poésie pastorale. La colère d'Achille lui fournit aussi cette année le sujet d'un autre basrelief. On vit de lui au salon de 1822 une statue de la Sainte-Vierge qu'il exécuta en pierre pour un monument du cimetière du P. La Chaise; et le buste en marbre de Jeanne Hachette pour le ministère de l'intérieur. Il y eut en 1824 une autre Sainte-Vierge de M. Guersant, commandée par le préset de la Seine, et le buste en marbre de Germain Pilon pour la maison du Roi.

il est de M. Abel de Pujol (1). Au milieu d'un ciel éclatant de lumière, le génie des beaux arts, son flambeau à la main, les fait sortir des ténèbres où les retenaient le Fanatisme et l'Ignorance; la Peinture, la Sculpture, l'Architecture et la Gravure, que l'on reconnaît à leurs attributs, se tenant comme des sœurs par la main, s'élèvent vers le céleste séjour; la Vérité, le Commerce, la Liberté et la Paix, les encouragent et prennent part à leurs succès.

Le plafond qui orne le palier de l'escalier du côté du musée des tableaux est de M. Meynier (voyez p. 517), et représente

LA FRANCE PROTÉGEANT LES BEAUX ARTS. — Elle est sous les traits de Minerve; près d'elle s'élève l'olivier, qui lui dut la naissance et qui est consacré à rappeler les bienfaits de la paix; le génie sert de guide aux beaux arts et dirige leur essor vers le ciel.

Aux deux côtés du plafond les lunettes sont décorées de bas-reliefs de la main de M. Petitot fils. (Voy. p. 451 et pl. 108.)

APOLLON REÇOIT LES HOMMAGES DES BEAUX ARTS.

MINERVE PRÉSIDE AUX RÉCOMPENSES ACCORDÉES AUX ARTS.

Des génies que leurs attributs font reconnaître pour ceux des arts

(1) M. Abel DE PUJOL est né à Valenciennes le 3 janvier 1785. Son père, le baron de la Grave, était chevalier de Saint-Louis, et il remplit les places de commissaire des guerres, de prévôt et de chef du magistrat de Valenciennes. M. Abel de Pajol fit ses premières études à l'académie de peinture de cette ville sons la direction de M. Momal, qui en était professeur. A l'age de vingt ans il vint à Paris, entra dans l'atelier de David, et remporta le grand prix de peinture en 1811. En 1814, il exposa au salon la Mort de Britannicus, et son beau tableau de la Prédication de S. Etienne lui fit partager le grand prix décerné lors du salon de 1817. La Sainte-Vierge mise au tombeau par les apôtres fit partie de l'exposition de 1819. On y vit anssi Sisyphe aux enfers; - Cesar allant au sénat le jour des ides de mars : Calpurnie ne peut le retenir, et Albinus, entouré de conjurés, l'entraîne. Ce tableau appartient à S. A. R. M. & le duc d'Orleans. La même année, M. de Pujol orna de son grand plafond l'escalier du Musée royal. La chapelle de S. Roch à SaintSulpice, décorée par lui de belles fresques en 1821, jointe à ses autres travaux, lui mérita la croix d'honnenr qu'il reçnt en 1822. Cette entreprise considérable, dans un genre de peinture nouveau pour lui, ne l'empêcha pas de faire pour le musée de Lille, Joseph expliquant les songes de deux prisonniers. C'est de M. Abel de Pujol que sont les peintures de la chapelle des dames du Sacré-Cœur à Paris, dont l'architecture élégante est due à M. Achille Le Clere, l'un des élèves les plus distingués de M. Percier et ancien pensionnaire de Rome. Au salon de 1824 on vit de M. de Pajol une grande composition de 32 pieds de long, dont le sujet était Germanicus recueillant les débris des légions de Varus. En 1825, ce peintre a terminé une suite de vingt-denx tableaux de la galerie de Diane à Fontainebleau. De sa main sont aussi huit des grandes et belles grisailles qui décorent les voûtes de la Bourse. Pour compléter la liste de ses principaux ouvrages, ie citerai encore la Prise du Trocadero; le baptême de Clovis, tableau de 17 pieds de long, pour la cathédrale de Reims.

auxquels ils président, présentent d'un côté leurs instrumens, et de l'autre offrent des couronnes aux bustes d'Apollon et de Minerve.

L'escalier qui donne sur ce palier et qui conduit au Musée lorsque l'entrée n'en est pas publique, a été construit par M. Brébion, architecte du Louvre de 1780 à 1790. On se rappelle qu'autrefois cet escalier, beaucoup plus large qu'il ne l'est à présent, était le seul qui menât au salon d'exposition ; la cage en était carrée et vaste, et le milieu vide (pl. 10, G). Nous y avons vu placer des tableaux lorsque le nombre de ceux qu'on avait admis se trouvait trop considérable pour pouvoir entrer au salon. De cet escalier nous passerons dans la cour, où MM. Percier et Fontaine, pour mettre à profit des bas-reliefs antiques dont plusieurs n'étaient peut-être pas assez beaux pour figurer dans les salles du Musée, ont adopté un genre de décoration fréquemment employé en Italic dans les musées et dans les palais (vou, pl. 99). Ce mélange pittoresque de bas-reliefs et de fragmens de différens styles et de mérites divers sert, pour ainsi dire, d'annonce aux ouvrages variés que renferment les grandes collections; avant de parvenir aux chefs-d'œuvre, on reçoit un avant-goût du plaisir qu'on éprouvera, et l'on respire un certain air d'antiquité. Mais malheureusement le climat de Paris n'est pas aussi conservateur que celui de Rome et de Naples, et l'architecture du Louvre et ses convenances ou ses exigences ne sont pas avec les monumens antiques aussi en harmonie que l'architecture de palais qui leur ont été destinés dès le principe, ou qu'on leur a consacrés en sacrifiant tout à leurs intérêts. Dans quelques années peut-être, se repentant, trop tard, d'avoir exposé à l'inconstance de nos saisons et à la funeste influence de l'humidité et de la gelée des bas-reliefs antiques en marbres nés sous le ciel de la Grèce ou de l'Italie, on aura à regretter bien des ouvrages qui, à plus d'un titre, méritaient d'être conservés. L'exécution n'en est pas en général, il est vrai, d'un mérite remarquable; mais la plupart offrent de l'intérêt, soit par la composition, où l'on retrouve la pensée d'anciens originaux meilleurs que leurs copies, soit par les dissertations curieuses et savantes qu'ont inspirées aux Winckelmann, aux Zoega, aux Visconti, ces monumens, que détruira l'intempérie de notre atmosphère et qui disparaîtront sous les sombres lichens qui les dévorent. Cette petite cour servait autrefois d'entrée aux appartemens d'Anne d'Autriche et formait une sorte de terrasse. Quoique depuis cette époque elle ait éprouvé plus d'un changement et qu'on l'ait dégagée et embellie, elle n'est pas encore terminée : elle doit être pavée de dalles dans son entier ; et sorsque l'on aura ragréé cette aile du palais, on complétera la décoration de la cour de la même manière qu'on l'a commencée, en plaçant des statues devant les pilastres. Il y a sous les portiques des Tuileries plusieurs figures antiques mutilées qui ne conviennent pas à ce palais, et parmi lesquelles on peut en trouver qui seraient mieux dans la cour du Musée royal.

Nous avons annoncé ci-dessus qu'en poursuivant nos excursions dans le Louvre nous serions obligés de quitter la partie où nous nous trouvons, et

de reporter nos pas vers des salles de l'aile occidentale de la cour qui n'ont été qu'indiquées p. 392, et que la marche que nous avons suivie ne nous a pas permis d'explorer. Après les avoir vues, nous monterons de là au premier étage, qui, par une suite non interrompue de grands appartemens, nous menera jusqu'aux Tuileries. Nous sommes dans la cour du Louvre, et nous entrons dans la galerie d'Angouleme par le vestibule qui est au pied de l'escalier d'Henri IV (pl. 12, A). Cet escalier n'offre rien qui puisse nous arrêter : la disposition en est la même que celle de l'escalier d'Henri II; mais il n'a pas été terminé, et n'est pas enrichi de sculptures comme celui-ci. Il est inutile de rappeler que les salles où nous nous trouvons ne faisaient pas partie de l'ancien Louvre; qu'elles y ont été ajoutées par Louis XIII, et que ce fut alors que disparurent les jardins de Charles V et de François I.er du côté des rues du Champ-Fleuri, du Coq, et des autres qui donnent dans la rue Saint-Honoré. Ces salles, qui étaient en dehors des grands appartemens de représentation au rez-de-chaussée et qui en étaient séparées par le grand vestibule du pavillon de l'Horloge (pl. 19, Y), furent, à ce qu'il paraît, longtemps sans destination particulière. Enfin, lorsque les académies furent établies au Louvre par Louis XIV, il les donna à l'académie française et à celle des inscriptions pour y tenir leurs séances. Ces salles, décorées alors d'une manière analogue à leur nouvel objet et digne des sociétés savantes qu'elles devaient recevoir, se sont conservées ainsi jusqu'à l'époque où les académies les ont quittées pour occuper d'autres emplacemens. On peut voir, p. 392, la distribution qui avait été faite de ces salles entre les deux académies. La pièce qui appartenait à l'académie des inscriptions (salle de Jean Cousin, B, et première fenêtre de celle de Jean Goujon, C), avait été ornée de bustes et de tableaux : l'un de ceux-ci représentait Louis XIV dans un grand médaillon soutenu par Mercure; il était du célèbre Rigaud : des deux côtés du tableau s'élevaient sur de riches consoles les bustes de Clio et de Mercure. Ceux d'Apollon et de Minerve slanquaient un autre grand tableau qui avait pour sujet le Temps qui découvre la Vérité et met en fuite l'Ignorance. La composition qu'on avait placée en face des croisées offrait l'éducation de Louis XIV confiée à Minerve, qui le conduit au temple de la Gloire. Les bustes de Colbert et du régent servaient d'accompagnement à ce tableau. L'académie française occupait deux salles : les grandes assemblées se tenaient dans la première (formant deux tiers de celle de Jean Goujon); on y avait établi des tribunes pour les spectateurs, et elle était décorée de tapisseries des Gobelins qui représentaient Louis XIV, Louis XV, et les reines Marie-Thérèse d'Autriche et Marie Leczinska. La seconde salle (salle de Francheville, D) servait aux séances ordinaires de l'académie. On voyait encore dans ces deux salles en 1787, et quelques années après, les portraits de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, de la reine Christine de Suède, des rois de Danemarck et de Suède, du cardinal de Richelieu, fondateur de l'académie française, et les bustes de Molière, de Boileau, de La Fontaine, de Quinault, de Racine, de Rotrou, de Thomas Corneille, de La Chaussée, d'Helvétius, de Crébillon, de Voltaire; tous ces bustes étaient de la main de

Caffieri (1), qui en avait fait hommage à l'académie française; mais on ne dit pas de qui était une petite statue de Corneille assis dans un fauteuil.

Ici se terminent les recherches et les observations auxquelles nous nous sommes livrés en parcourant le rez-de-chaussée du Louvre; les pièces que nous pourrions encore y visiter, abandonnées pendant long-temps à des habitations particulières, n'offriraient aucun intérêt, et l'on peut voir, p. 399, ce qui est dit sur l'état où se trouvait cette partie du Louvre en 1755, et qui depuis n'avait éprouvé que des changemens ou des améliorations partielles et insignifiantes. Mais depuis plusieurs années on s'occupait de mettre le Louvre en état d'être habité; on rétablissait ou même on faisait tous les plafonds et les parquets du premier étage où un grand nombre de pièces n'en avaient jamais eu, et l'on y mettait des croisées. Enfin en 1818 il fut décidé que ces salles serviraient à l'exposition des produits de l'industrie; et ces travaux considérables furent poussés avec tant d'activité, qu'elle put y avoir lieu en 1819. Jusqu'alors il n'avait été question que des premières dispositions et de ce qui était indispensable pour que ces grandes salles pussent recevoir d'une manière convenable les objets auxquels on les destinait : mais en 1825 le Roi consacra, dans les ailes au nord et au couchant, un quart du premier étage du Louvre aux salles et aux bureaux du Conseil d'état, et ce fut un grand pas vers l'achèvement si desiré de ce palais. Plusieurs vastes salles furent mises à la disposition des architectes du Louvre, et bientôt le Conseil d'état put y tenir ses séances. Ces pièces n'avaient pas encore reçu la décoration qui convenait à leur nouvelle destination, et ce ne fut qu'à la fin de 1826 que le Roi ordonna les travaux

(1) Jean-Jacques CAFFIERI était d'une famille napolitaine qui s'était distingnée dans les armes sous Charles-Quint, sons Philippe II, et qui finit par quitter cette carrière pour eelle des beanx arts.

Philippe, grand-père de Jacques, né à Rome en 1634, fut en 1658 attiré en France par le cardinal Mazarin ; quelques années après, Colbert lui donna un logement aux Gobelins et employa ses talens pour la sculpture dans plusieurs maisons royales. Il monrut en 1716. De ses quatre fils, François-Charles et Jacques se vouèrent à la sculpture. Ce dernier, né anx Gobelins en 1678, fut sculpteur et fondeur, et travailla ponr les palais du Roi. Il est mort en 1755. Jean-Jaeques Caffieri, son second fils, qui fit les bustes dont il est question iei , naquit en 1723 et fut élève de Jean-Lonis Lemoyne. Reçu à l'académie en 1759, il en fnt nommé professeur en 1773. Il était anssi des académies de Ronen et de Dijon. Parmi les ouvrages de Caffieri, on citait les bastes de

Lulli, de Quinault, de Rameau, qu'il fit ponr l'Opéra; eeux de Piron et de Corneille, pour la Comédie Française ; l'Amitié surprise par l'Amour, groupe qui ent du succès au salon de 1773; les statues en marbre et de six pieds de proportion de Corneille et de Molière qu'il fit pour le Roi en 1779 et en 1787; les bustes de La Fontaine, de Molière, de Rotrou, de Thomas Corneille, de Boileau, de J. B. Rousseau, de dn Belloy, que lui demanda la Comédie Française. Le baste de Marivaux fut placé anx Italiens. On voit que Caffieri ne fit que peu de statnes, et dans les einq expositions du Lonvre qui eurent lieu de 1779 à 1789, dernière année on il mit an salon, je ne trouve de lui que deux compositions : en 1789, l'Amitie pleurant sur les cendres d'un ami à l'ombre d'un cyprès, et une Naïade. Il paraît que ce n'étaient que des terres cuites et de petite proportion, Plusieurs seulpteurs habiles sont sortis de l'école de Caffieri, qui mourut en 1792.

qui doivent embellir et compléter cette partie de son palais. Un grand nombre de peintres furent appelés pour l'orner de leurs ouvrages; M. le vicomte de la Rochefoucauld, chargé du département des beaux arts, et M. le comte de Forbin, directeur général des musées royaux, indiquèrent les sujets des plasonds et des tableaux, qui feront le plus riche ornement de ces vastes salles, et dont les compositions retraceront les législateurs de l'antiquité, des magistrats dont s'honore la France, ou les hauts faits de l'histoire de nos Rois. Au moment où j'écris, ces peintures ne sont pas encore assez avancées pour se prêter à une description complète, et je dois me borner à en indiquer les sujets. Je commencerai par celle de ces salles qui est la seconde dans l'aile du nord, ou la quatrième en arrivant au Conseil d'état par l'escalier d'Henri IV.

LA SAGESSE DONNE SES LOIS, plafond par M. Mauzaisse (1). — Du haut de son trône placé dans le ciel, ayant pour conseil de sa cour céleste la Prudence, l'Équité, la Clémence et toutes les autres vertus, la Sagesse promulgue ses lois; elle transmet à Moïse celles qui doivent régir le peuple de Dieu. Le Génie, conduit par le Temps, indique que ce n'est qu'une longue expérience qui mène vers la perfection. Derrière Moïse sont groupés les législateurs des différentes nations; parmi eux on remarque Sémiramis, Numa, Romulus, Confucius, Mahomet, Charlemagne, Alfred. Dans le haut du tableau à partir du fond on voit les Rois de France qui se sont distingués par leurs lois, Clovis, Louis le Gros, S. Louis, Charles V, Henri IV, Louis XIV et Louis XVIII. A la droite de la composition, des

(1) M. Jean-Baptiste MAUZAISSE, né à Corbeil en 1784, est élève de M. Vincent et de M. Guerin, En 1824 il reçut la décoration de la Légion d'honneur. Au salon de 1808, le premier où aient paru des ouvrages de M. Manzaisse, il n'y ent de lui que des portraits; en 1812 il y mit un Arabe qui pleure son coursier etendu mort sur le sable du désert. Ce tableau, qui a mérité à son auteur une médaille d'or, est au musée d'Angers. On vit de lui en 1817 Clorinde baptisée au moment de mourir (musée de Bordeaux); - l'Arioste respecté par des brigands qui l'avaient arrêté, et qui, en apprenunt con nom. tombent à ses pieds (ce tableau est au musée du Luxembourg); le portrait en pied du général vendéen comte de Susannet (il avait été commandé pour le cabinet du Roi). Le sujet principal traité par M. Mauzaisse en 1819 représentait Laurent de Médicis réunissant auprès de lui les savans et les artistes les plus célèbres de son temps ; S. A. R. M. gr le duc d'Orléans en a fait l'acquisition. La mythologie lui fournit trois autres compositions : un groupe de Danaides au milieu des flammes des enfers, - Prométhée déchiré par le vautour, - et Tantale dévoré de soif au milieu des eaux; ces ouvrages sont à Versailles. Il fit aussi, cette même année, le portrait de M. le comte de Pradel. En 1822, M. Mauzaisse orna d'un plafond et de grisailles deux salles du Musée royal dont il sera question dans un autre endroit. Il y eut trois tableaux de ce peintre au salon de 1824 : le portrait equestre d'Henri IV, placé à Foutainebleau par le ministre de la maison du Roi; - l'Entrée de S. A. R. M.sr le Duc d'Angoulème à Madrid, pour le préfet de la Seine; - et le Martyre de S. Étienne, qui lui avait été commandé par le ministre de l'intérieur pour la cathédrale de Bourges. On cite de M. Mauzaisse trois Évangélistes de très grande proportion qu'il fit pour une église de Lyon, et il v a de lui au musée de Grenoble un Hercule qui jette Lichas dans la mer.

génies bienfaisans repoussent et dispersent l'Ignorance, la Fraude et toutes les passions haineuses qui s'opposent à l'exécution des lois.

Dans les voussures, sont placées, de distance en distance, des maximes célèbres qui servent de base à la morale, et les figures enchaînées représentent les vices et les crimes que réprime une législation sage.

LA JUSTICE, L'INDUSTRIE ET L'ABONDANCE, tableau par M. Alaux (1). — Le groupe de ces trois déesses, qui se tiennent par la main et se portent un mutuel appui, retrace les bienfaits des lois, qui, en favorisant l'industrie, permettent à l'Abondance de répandre ses fleurs et ses fruits sans craindre les attaques de l'envie, que le peintre a caractérisée par un serpent qui poursuit les déesses.

LA JUSTICE VEILLE SUR LE REPOS DU MONDE, par le même. — Dans le silence de la nuit, une femme, son enfant entre ses bras, et son mari, sur lequel elle s'appuie, se livrent sans crainte aux douceurs du sommeil : à leurs côtés la Justice veille à leur tranquillité; son lion, à ses pieds, caractèrise la force de la sévère déesse. Ce tableau, conçu par M. Alaux, a été exécuté par M. Pierre Franque (2).

## LA GUERRE, par M. DEJUINNE (3). - Tenant d'une main son redoutable

(1) M. Jean-Baptiste Alaux, né à Bordeaux en 1784, a eu pour maître M. Vincent. En 1816 il obtint le grand prix. On vit de lui au salon de 1824, un Christ au tombeau; — une scène du combat des Centaures et des Lapithes (ce tableau est au Luxembourg); — Pandore portée par Mercure et descendant sur la terre (cet ouvrage a été acquis par le ministre de maison du Roi); une scène de bricands.

(2) Quoique M. Pierre FRANQUE soit le seul des deux frères jumeaux de ce nom qui ait travaillé au Louvre, comme ils se sont presque toujours réunis dans l'exécution de leurs ouvrages, on ne peut guère les séparer, MM. Pierre et Joseph Franque, nés en 1774 au Buis, département de la Drôme ; sont l'un et l'autre élèves de David. En 1806, M. Pierre Franque fit paraitre au salon le Songe d'amour par l'influence de l'harmonie, et en 1808, Daphnis montrant à jouer de la flûte à Chloé. Conjointement avec son frère, il représenta en 1812 la fin de la bataille de Zurich, ou le moment où l'on amène les prisonniers et l'on apporte les drapeaux enlevés à l'ennemi. Ce fut aussi avec son

frère qu'il exposa, en 1814, Hercule délivrant Alceste, tableau qui avait déjà paru en 1806. Ce fut vers cette époque que M. Joseph Franque alla s'établir à Naples. En 1817 il y eut de M. Pierre au salon, Josabeth derobant Joas aux fureurs d'Athalie. La Conversion de S. Paul, qu'il fit paraître en 1819, fut exécutée en tapisserie aux Gobelins et envovée à Dijon par le ministre de l'intérieur, qui fit aussi en 1812 l'acquisition d'un tableau du même peintre qui représente Angélique pansant les blessures de Medor et le rendant à la vie. Il y eut de lui au même salon, l'archange S. Michel terrassant le démon, - une Bergère effrayée par l'orage. En 1810, on vit de M. Joseph Franque au salon une allégorie sur l'état de la France avant le retour d'Egypte, et le portrait de l'ambassadeur persan Asker-kan; - en 1812, plusieurs autres portraits, et Jupiter endormi dans les bras de Junon. Ce dernier tableau a été acquis par le ministre de la maison du Roi.

(3) M. François-Louis Dejuinne, né à Paris en 1784, est élève de Girodet. En 1808 il remporta le second grand prix, et glaive, de l'autre élevant des palmes, des lauriers, une couronne, noble récompense de la victoire, la déesse des combats, au milieu du fracas des armes, s'élance triomphante sur des fortifications qui ont croulé sous ses attaques.

Le Génie de la cuerre, dessus de porte, par le même. — Ce génie tient une épée et un casque, et semble s'élancer sur la terre pour y porter la fureur des combats.

Minerve accepte le code que lui présente le Génie des lois, par M. Colson (1). — Les génies des beaux arts accompagnent la Sagesse et descendent avec elle sur la terre.

LE GÉNIE DES LOIS, par le même. — Une flamme divine émane de son front. Il est assis et tient en main les lois, sur lesquelles il médite.

LA JUSTICE PROTÉGE L'INNOCENCE, par M. Steuben (2). — Une jeune fille se jette dans les bras de l'auguste déesse, qui, l'accueillant avec douceur et dignité, met en fuite le génie malfaisant qui la persécutait.

en 1824 il recut la décoration de la Légion d'honneur. On vit de lui au salon de 1819. Jésus-Christ guérissant des boiteux et des aveugles; - S. Fiacre, fils d'Eugène IV, roi d'Ecosse, refusant la couronne; l'Été, représenté par une moisson où Cérès ordonne à Triptolème d'enseigner la culture du blé; - l'Automne : le sujet de ce tableau est une vendange à laquelle préside Bacchus; - la maison de Michel-Ange à Rome. A l'exposition de 1822 M. Dejuinne fit paraître Girodet travaillant à sa Galatée en présence d'un de ses élèves et de M. de Sommariva; - l'Hiver, ou Borée enlevant Orithye. Le sujet que ce peintre traita en 1824 offrait, dans une grande composition de plusieurs figures, la famille de Priam pleurant lu mort d'Hector; Paris jure de le venger. Ce tableau, acquis par le ministre de la maison du Roi, a été placé au musée du Luxembourg. La maison du Tasse à Sorrente fit aussi partie de cette exposition.

(1) M. Guillaume-François Colson est né à Paris le 1. 

maîtres Vincent et David. En 1812 il mit au salon un tableau qui retraçait la Clémence de Bonaparte envers une famille arabe. On ne vit de lui en 1814 que des portraits. Il fit paraître en 1817 Agamemmon sur le point d'être-assassiné par Egisthe et par Clytemnestre. En 1819 il représenta S. Charles Borromée donnant la communion à des mourans pendant la peste de Milan. Ce tableau avait été commandé par M. le préfet de la Seine. Celui que l'on vit au salon de 1824 et qui était pour le ministère de l'intérieur, avait pour sujet Agamemnon méprisant les prédictions de Cassandre.

(2) M. Charles Steuben, né à Manheim en 1799, est élève de M. le baron Gérard. Il n'avait que treize ans lorsqu'en 1812 il débuta au salon par un tableau considérable, Pierre le Grand sur une barque rassurant les matelots au fort d'une tempête. Cet ouvrage a été reproduit en tapisserie aux Gobelins. En 1819, ce jeune peintre fit paraître une autre grande composition d'un caractère différent ; c'était S. Germain qui, après avoir dépensé tous ses biens en aumônes, reçoit de Childebert sa vaisselle pour le même usage. A l'exposition de 1822, M. Steuben se présenta avec deux tableaux : la mythologie avait fourni l'un des sujets , Mercure qui endort Argus; et l'histoire de Suisse, l'autre, LA FORCE, par le même. — Un jeune homme dans la force de l'âge repose sur la peau de lion d'Hercule, et tient à la main sa terrible massue.

LES BIENFAITS DE LA PAIX, par M. Lancrenon (1). — D'une main la Paix tient le sceptre de la justice, symbole de celle qu'elle va faire régner sur la terre; de l'autre elle répand les trésors de l'abondance. Les combats ont cessé; et le guerrier, qui les a livrés avec gloire, va goûter dans ses foyers les douceurs d'un honorable repos.

Le Génie de La Paix, par le même. — Il a pour attributs une palme et la corne d'abondance.

Dans la salle qui suit celle que nous quittons, le plafond est de M. Drolling (2)

LE TRIOMPHE DE LA JUSTICE. — Montées sur un char triomphal, que dirige la déesse de la paix, la Sagesse et la divinité qui inspire les lois parcourent le monde; un génie les précède et chasse devant lui l'Ignorance : elles ont pour cortége le Commerce sous l'emblème de Mercure, les beaux

Guillaume Tell s'élançant de la barque où il se trouve avec Gessler et qu'il repousse avec force du rivage. Le salon de 1824 offrit la suite de cet événement : les trois Suisses Werner Stauffacher, Walther Furst et Arnold de Melchthal font le serment de rendre la liberté à leur patrie. La scène se passe au bord d'un lac, et la lune l'éclaire d'une lumière douce et mystérieuse. Ce tableau est de moyenne proportion; les figures des autres sout de grandeur naturelle. Il y eut cette même année au Louvre plusieurs grauds portraits de la main de M. Steubeu.

(1) M. Joseph-Ferdiuaud LANCRENON, né à Lod, département du Doubs, le 17 mars 1794, est élève de Girodet; il obtint en 1816 le second grand prix de peinture et eu 1817 uue médaille d'or. Il a paru de lui au salon de 1819, Tobie rendant la vue à son père; en 1822, Borée enlevant Orithye. En 1824 le ministère de la maisou du Roi acquit pour le musée du Luxembourg le tableau que M. Lancrenon mit cette année au salon, et qui représentait une jeune Fille venant trouver le fleuve Scamandre.

(2) M. Michel-Martin DROLLING, né à

Paris eu 1786, a eu pour maître David. En 1810 il remporta le premier grand prix de peinture. Le premier tableau de lui qui parut au salon fut, en 1817, la Mort d'Abel. On avait anuoncé pour cette année une grande composition dont le sujet était Orphée qui perd Eurydice; mais elle ne parut qu'en 1819. Au moment où Orphée, oubliant l'arrêt des dieux, se retourne pour voir sa chère Eurydice que Pluton avait rendue à ses prières, elle meurt; Mercure la soutieut, et la reporte au sombre séjour. La société des Amis des arts de Paris a fait graver ce tableau. Outre plusieurs portraits, il y eut encore de M. Drolliug au salou de 1919 une composition allégorique, la Force. Ce tableau fut acheté par le ministre de la maison du Roi. Le bon Samaritain parut avec succès eu 1822; et en 1824 ou vit la jeune et belle Polyxène arrachée des bras de sa mère Hécube par les Grecs, qui vont l'immoler aux manes d'Achille. Ce graud ouvrage, dont le Roi a fait acquisitiou, a reçu les houneurs du Luxembourg. Cest à cette même exposition que M. Drolling a reçu de la maiu du Roi la croix de la Legion d'honneur.

arts, l'Agriculture, et l'Abondance, qui sème sur leurs pas toutes les richesses qu'elle leur doit et qu'elle se plaît à répandre.

LA VIGILANCE, - LA FORCE, tableaux par M. Dassy (1).

NUMA DONNANT DES LOIS AUX ROMAINS, par M. Cogniet (3). — Debout et appuyé sur un rocher dans la grotte de la nymphe Égérie, le législateur de Rome médite les sages lois qui doivent assurer le bonheur et la gloire de son peuple.

LES PANDECTES. DE JUSTINIEN, par M. Delacroix (3). — Sous un des portiques de son palais, l'empereur, assis sur son trône, dicte à un secrétaire le recueil de ses lois, que semble lui inspirer un génie que l'on voit à ses côtés et qui est sans doute celui de la justice et de la sagesse.

Moïse donne des lois aux Hébreux, par M. Marigny (4). — Le législateur divin, que troublent encore et qu'inspirent les merveilles dont il a

(1) M. Dassy est né à Marseille en 1793; il est élève de Girodet, et a remporté en 1824 une médaille d'or. Il y eut de lui au salon de 1819 le Sacrifice offert par Noé au sortir de l'arche. Le ministre de la maison du Roi en a fait l'acquisition. En 1824 on vit de M. Dassy une Madelène pénitente.

(2) M. Léon Cognier, né à Paris en 1794, a étudié sous M. Guérin; il a remporté en 1817 le grand prix de peinture. Pendant son séjour à Rome, on a vu de lui, au salon de 1819, une jeune Chasseresse qui déplore la mort d'un faon, innocente victime de son adresse; en 1822, un grand tableau où il a représenté Métabus, roi des Volsques, poursuivi par ses ennemis et lançant au-delà d'un torrent sa fille encore enfant, qu'il avait attachée à un javelot. A l'exposition de 1824, M. Cogniet fit paraître plusieurs tableaux, dont deux, dans le style historique, avaient leurs personnages de grandeur naturelle. Dans l'un, qui a été placé au Luxembourg, il représenta Marius assis sur les ruines de Carthage et répondant avec fierté à l'envoyé du proconsul romain : dans l'autre, une jeune Mère retirée dans un endroit écarté porte avec effroi sa main sur la bouche de son enfant; elle cherche à étouffer ses cris et à le sauver du massacre dont

les horribles scènes seepassent à quelque distance; des soldats avides de carnage s'approchent du réduit où elle se tient ca-chée. Dans un troisième tableau, de petite proportion, M. Cogniet avait retracé pour l'édel-de-ville de Pavis l'action courageuse du jeune tambour Matrau à la prise de Logrono. Il y avait aussi de lui au salon de cette année deux portraits : celui de son père, et celui de M. Thévenin, ancien directeur de l'académie de France à Rome, et une tête d'étude d'après une jeune paysanne de la campagne romaine.

(3) M. Ferdinand-Victor-Eugène DELAcroix, né à Charenton Saint-Maurice en mars 1798, est élève de M. Guérin. En 1824 il a obtenu une médaille d'or. On a vu de lui au salon de 1817 une Prêtresse de Vesta surprise au moment où le feu sacré vient de s'éteindre; - les habitans de Bordeaux accourant au-devant de S. A. R. M.sr le Duc d'Angoulème au 10 mars 1815; - en 1819, un S. Jean-Baptiste et un S. Jean l'Évangéliste. En 1822, M. Delacroix mit au salon un tableau qui de la a passé dans le musée du Luxembourg, et qui représente le Dante et Virgile conduits aux enfers par Phlégyas; et en 1824 le sujet que traita ce peintre fut le Massacre des habitans de Scio.

(4) M. Michel Marigny, ne à Paris en

été témoin, est descendu des hauteurs du redoutable Sinaï; il tient les tables sacrées où Dieu vient de tracer ses lois, qu'attend avec respect le peuple des Hébreux.

LES CAPITULAIRES DE CHARLEMAGNE, par M. Scheffer (1). — Un des conseillers de l'empereur recueille les lois et les ordonnances que médite ce grand homme pour ses vastes états.

Les dessus de porte de cette salle sont de M. Caminade (2).

GÉNIES DE MOÏSE. — Au milieu des nuages et des éclats de la foudre, ils embouchent la trompette et proclament les lois du législateur des Hébreux. Dans le fond on aperçoit l'arche d'alliance.

GÉNIES DE NUMA. — Un de ces génies se prépare à faire des libations sur un autel, auprès duquel sont un gouvernail et l'olivier symbole de l'esprit pacifique de Numa. L'autre génie porte un ancile, ou bouelier sacré.

GÉNIES DE JUSTINIEN. — Assis et recueilli, un de ces génies compare les lois des prédécesseurs de Justinien, dont il va composer le recueil qu'il dicte

1797 et élève de M. le baron Gros, a eu en 1892 une médaille d'or. Il a mis au salon de 1894 un Christ au pied de la croix, tableau commandé par M. le préfet de la Seine, et Henri IV buvant dans un festin à la santé des Suisses en renouvelant avec eux en 1602 le traité d'alliance entre la France et la Suisse.

(1) M. Ary Scheffer, né en 1795 à Dordrecht dans les Pays-Bas, est élève de M. Guérin, En 1817 il obtint une médaille d'or, Parmi ses tableaux, on cite au salon de 1812 Abel et sa femme chantant les louanges du Seigneur au lever du soleil; - en 1814, Eurydice mourant dans les bras d'Orphée; - en 1817, la Mort de S. Louis. Des deux tableaux d'histoire qu'il exposa en 1819, l'un représentait Socrate défendant Alcibiade à la bataille de Potidée ; l'autre , le Dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et de six bourgeois de Calais en 1342. En 1822 les sujets que traita M. Scheffer furent S. Louis accompagné de son fils Philippe le Hardi et visitant ses soldats malades de la peste dont il est lui-même atteint; - les Ombres de Françoise de Rimini et de

son amant apparaissant au Dante et à Virgile. Au salon de 1824 il n'y eut de M. Scheffer qu'un grand tableau, Jésus-Christ sur les genoux de sa mère, et quatre tableaux de chevalet: une jeune Fille soignant sa mère malade, — le Lendemain de l'enterrement, — des parens qui pleurent la mort de leur enfant, et une jeune Fille à genoux près d'un tombeau.

(2) M. Alexandre - François - Manrice CAMINADE, né à Paris en 1784 et elève de David, obtint en 1807 le second grand prix de peinture. Il n'y eut de ce peintre aux salons de 1812 et de 1814 que des portraits; mais en 1817 on y vit de lui un Repos de la Sainte Famille en Egypte. Ce tableau, commandé par M. le préfet de la Seine, a été placé à Saint-Nicolas des Champs. Les expositions de 1819 et de 1820 n'offrirent de M. Caminade que des portraits. En 1824 il peignit pour l'hôtelde-ville de Paris l'Arrivée de S. A. R. Madame , Duchesse d'Angoulême , à Bordeaux, le 7 avril 1823. - Le Mariage de la Sainte-Vierge, qu'il mit aussi cette année au salon, lui avait été demandé par M. le préfet de la Scine.

à un autre génie. La couronne et la croix grecque rappellent l'empire de Constantinople.

GÉNIES DE CHARLEMAGNE. — L'un tient une épée; l'autre, le globe suimonté d'une croix, symbole de l'empire; il déroule les capitulaires ou le recueil des ordonnances établies par Charlemagne.

Le tableau placé entre les fenêtres au couchant est de M. Coutan (1).

APOLLON APPUYÉ SUR UN CIPPE. — Le dieu de l'harmonie tient à la main sa lyre d'or; à ses pieds sont réunis les attributs des arts, les masques de la tragédie et de la comédie, ainsi que le buste d'Homère.

La salle du Conseil d'état, où nous entrons, est la plus grande de celles que nous visitons dans ce moment, et c'est aussi la pièce où l'on a déployé le plus de richesse dans la décoration. Le plasond est de M. Blondel (2), qui

- (1) M. Amable-Paul Couran, né à Paris le 13 décembre 1792, est élève de M. le baron Gros. Il eut le premier grand prix en 1820. On a vu de lui au salon de 1824 Ceyx et Aleyone qui recueille sur le rivage le corps de son mari. Ce tableau a été placé au Luxembourg. L'histoire fabuleuse d'Arion et celle d'Érysichthon fournirent aussi à M. Coutan les sujets de deux compositions.
- (2) M. Marie-Joseph BLONDEL, né à Paris le 25 juillet 1781, devint en 1798 élève de M. Regnault, ancien académicien, dont les conseils et les exemples ont fait sortir de son atclier depuis longues années plusieurs peintres distingués par leur talent. En 1802 M. Blondel remporta le premier grand prix; mais ce ne fut qu'en 1808 qu'il put profiter des avantages de ce succès et aller à Rome. Pendant les trois ans qu'il y séjourna, il envoya les tableaux d'usage, entre autres Prométhée sur le Caucase. A son retour, il exposa au salon de 1812 Zénobie trouvée mourante sur les bords de l'Araxe (ce tableau, de 13 pieds de haut sur 10 de large, a mérité d'être placé au musée du Luxembourg); - Homère à Athènes demandant l'hospisalité. - En 1814, Hécube qui s'évanouit au moment où Ulysse vient lui arracher sa fille Polyxène (12 pieds de haut sur 10 de large). Le Roi a donné ce tableau au

musée de Dijon. - 1817, Louis XII dans ses derniers momens bénit son successeur François I." (11 pieds de haut, 12 pieds de large). Ce tableau a été placé dans le musée de Toulouse. - L'Assomption de la Sainte-Vierge, que M. Blondel avait mise au salon de 1819, avait été commandée par M. le préfet de la Seine (17 pieds de haut, 13 pieds de large). On y vit aussi un Christ au tombeau, destiné pour Bordeaux (9 pieds et demi de large, 9 pieds de haut), et un tableau de chevalet qui représente Philippe - Auguste recepant avant la bataille de Bouvines les sermens des chevaliers français. Ce tableau fait partie de la galerie de S. A. R. M.gr le duc d'Orléans. Ce fut en 1820 que M. Blondel peignit dans la salle ronde du Louvre les compartimens que nous décrirons plus loin, et en 1822 les trois tableaux du plafond de la chambre d'Henri II. Il y eut de fui au salon de cette année une Femme grecque qui pleure sur l'urne qui renferme les cendres de son époux. Ce fut après cette exposition du Louvre que M. Blondel recut la décoration de la Légion d'honneur. En 1824 le préfet de la Seine fit faire à ce peintre, pour l'église de Sainte-Elisabeth, un tableau qui représente cette sainte reine déposant, avant d'entrer dans une église, sa couronne au pied d'un erneifix (10 pieds de haut, 12 pieds de large), et

a peint non-sculement le grand tableau qui en forme le milieu, mais tous les sujets variés des voussures, qui comportent 180 pieds de développement; les ornemens des caissons figurés sont aussi de lui, ainsi que les peintures qui décorent les dessus de porte.

Louis XVIII DONNE LA CHARTE, plafond. - Au milieu des rois législateurs et de jurisconsultes français, la France reçoit de Louis XVIII, assis sur le trône de S. Louis, la charte, que protége de son égide la déesse de la sagesse, qui tient à la main la branche d'olivier, symbole de la paix qu'elle ramène. La Prudence et la Justice sont près du Roi. Plus bas, la Loi soutient des tables où sont gravés ces mots, in legibus salus; un enfant endormi sur les codes indique la sécurité qu'ils inspirent. La droite du tableau est occupée par un groupe qui présente Louis le Gros, S. Louis, Henri IV, et les grands magistrats qui ont illustré leurs règnes, Suger, Sully, l'Hôpital, Molé, Séguier; la partie gauche est remplie par Louis XIV, Colbert, d'Aguesseau, Montesquieu et Malesherbes. Dans le fond de cette grande composition l'on aperçoit une partie du Louvre.

Les peintures qui ornent les voussures offrent des bas-reliefs en carré long qui imitent le bronze et sont séparés par des groupes de figures allégoriques colorées. Dans les angles sont les armes de France soutenues par Mars, Vulcain, Neptune, Hercule, Apollon, Mercure, la Constance et le Silence.

Voici la suite des bas-reliefs et des groupes en commençant par le basrelief qui est au-dessus du tableau qui représente Achille de Harlay : -Louis le Gros accorde aux communes leurs premières franchises ; - groupe, la Charité; - Louis le Gros affranchit les serfs; - S. Louis donne au clergé la pragmatique sanction; - groupe, l'Abondance; - S. Louis établit à Paris la cour des comptes; - création de la chambre des Pairs et de celle des Députés par Louis XVIII; - groupe, l'Espérance et la Foi; -Louis XVIII admet la liberté des cultes; - Philippe le Bel établit les parlemens; - groupe, la Piété et la Fidélité; - création du Conseil d'état par Louis XIV. Les peintures des dessus de porte représentent Moïse, Lycurgue, Solon et Numa.

Les sujets des tableaux qui décorent cette salle sont tirés de l'histoire de France.

MORT DE MAZARIN, par M. Schnetz (1). - Au moment de rendre le dernier soupir, le cardinal tient d'une main défaillante celle de Colbert, qu'il

le ministre de l'intérieur lui ordonna pour la ville de Rodès une Assomption de la Sainte Vierge enlevée par des anges (13 pieds de haut, 9 pieds de large).

A ces grands et nombreux ouvrages de M. Blondel, il faut ajouter quarante-un panneaux qu'il a peints en sept ans pour la galerie de Diane à Fontainebleau, et qui offrent en figures de grandeur naturelle l'histoire de la chaste déesse de la chasse. A la Bourse, on lui doit un plafond colorié et six grisailles qui rendent à s'y méprendre la saillie et l'effet du bas relief.

(1) M. Jean-Victor SCHNETZ, né à Versailles en 1786, a successivement étudié sous MM. David , Regnault, et sous M. le présente à Louis XIV, qui, assis dans un fauteuil, est profondément touché de la perte qu'il va faire.

Boèce, par le même peintre. — L'ancien favori, le vertueux ministre de Théodorie, sous le poids de l'accusation la plus grave, et faussement accusé d'avoir attenté à l'honneur de l'impératrice Justine, a long-temps langui dans un cachot. Ce fut même là qu'il écrivit son ouvrage sur la consolation que procure la philosophie. Des soldats viennent chercher Boèce pour le conduire au supplice. Sa femme éplorée s'élance vers la grille de la prison, et lui présente un de ses enfans, auquel il s'efforce, à travers les barreaux, de donner un dernier baiser. Sur le devant de cette scène de douleur, une vieille esclave maure, nourrice des enfans de Boèce, est accablée de chagrin et déplore la triste fin de son maître.

ACHILLE DE HARLAY. — Cet illustre premier président du parlement de Paris sous Henri III refuse d'enregistrer l'ordre que lui donne Bussy le Clerc, chef fougueux des Seize, de ne plus reconnaître la maison royale. Ce tableau, de M. Thomas (1), a fait partie du salon de 1894.

LE PRÉSIDENT MOLÉ À LA JOURNÉE DES BARRICADES, par le même. - Au

baron Gros. En 1816 il remporta le second grand prix, et au salon de 1819 il mérita une médaille d'or de première classe. Mais il s'était déjà fait connaître aux expositions du Louvre par plusieurs ouvrages. On vit de lui en 1808 un Soldat français défendant son drapeau contre deux Calabrois. - La mort du général Colbert lui fournit un beau sujet pour le salon de 1810. En 1812 il y eut de lui un Christ en croix, et l'Amitié secourant l'homme près de succomber sous le poids du malheur. Trois tableaux de caractères différens firent honneur à M. Schnetz au salon de 1819 : Jérémie versant des pleurs sur les ruines de Jérusalem ; - le bon Samaritain pansant les blessures d'un Juif de Jéricho. - Le troisième ouvrage était un petit Voleur de raisin. En 1822 M. Schnetz parut avec des sujets tirés de l'histoire de France : il offrit la douce et bienfaisante S." Geneviève distribuant des vivres pendant le siège de Paris; - l'impétueux grand Condé à la bataille de Senef. En 1824 le même peintre retraça ce héros à la bataille de Rocroi. Ce tableau fut acquis pour la galerie de Diane par Sa Majesté, et on l'a placé au Luxembourg. - La

Diseuse de bonne aventure qui prédit au berger Montalte sa grandeur future, et qui semble deviner qu'il sera un jour Sixte-Quint .- S. Martin qui coupe son manteau pour en donner la moitié à un pauvre a fait partie des acquisitions du ministre de l'intérieur. Deux tableaux de chevalet ont accru la belle collection de S. A. R. M.sr le duc d'Orléans : un Pâtre de la campagne de Rome, et une Femme de brigand qui fuit avec son enfant. La même exposition offrit plusieurs autres compositions du même genre de la main de M. Schnetz : un Pelerin et son fils, - une Femme assassinée, - une Femme de brigand endormie, - un Ermite consessant une jeune fille. A la fin du salon, il reçut de Sa Majesté la décoration de la Légion d'honneur.

(1) M. Antoine Tuomas, ne à Paris en 1791, a eu pour maitre M. Vincent, et il remporta le grand prix en 1816. On vit de lui au salon de 1819 les Vendeurs chasses du Temple, grande esquisse dont le tableau parut en 1823. Il y mit aussi cette année la Procession de S. Janvier à Naples pendant une éruption du Vésuve; en 1824, une jeune Fille indiquant un abri à un vieil ermite surpris par l'orage.

milieu des barricades (1648), une troupe de factieux arrête le président Molé; l'épée et le pistolet à la main, ils exigent qu'on leur rende les conseillers du parlement que l'on a mis en prison, ou qu'on leur livre Mazarin en otage. Un capitaine de quartier saisit par le bras le courageux Molé, et, le pistolet sur la poitrine, menace de le tuer s'il ne rebrousse chemin. De tous côtés sa vie est menacée par des furieux: un frondeur lui barre le passage avec sa hallebarde; rien n'émeut l'impassible président: Eh bien, quand vous m'aurez tué, dit-il sans se déranger, sans écarter l'arme, il ne me faudra que six pieds de terre. Son sang-froid, et quelque chose, dit le cardinal de Retz, de surnaturel et de plus grand que la fermeté, imposa à ceux qui l'attaquaient: on le laissa passer, et il continua sa marche, au petit pas, dans le feu des exécrations, des injures et des blasphèmes.

ÉTIENNE DURANTI, par M. de la Roche (1). — Pendant les troubles de la ligue sous Henri III, Duranti, premier président du parlement de Toulouse, pousuivi par des furieux armés, s'est retiré dans un couvent. En vain les religieux s'efforcent d'arrêter les flots de la populace qui veut violer cet asile, et se pressent autour de l'intrépide magistrat, qui serre entre ses bras sa jeune femme éplorée et un de ses ensans encore à la mamelle; un autre se précipite aux pieds des assassins et leur adresse d'inutiles prières. Les factieux accablent d'outrages Duranti; un d'eux lève sur lui un pistolet dont à quelques pas de là il lui fracassera la tête. Le courageux président jette sur les brigands un regard de mépris.

LE PRÉSIDENT BRISSON, par M. Gassies (2). — Des furieux, par mille mauvais traitemens, ont forcé le courageux et vertueux magistrat à s'age-

(1) M. Paul DE LA ROCHE, né à Paris en 1797 et élève de M. le baron Gros, a obtenu en 1824 une médaille d'or. Le tableau qu'il exposa au salon de 1819 avait pour sujet Nephthali dans le désert : et celui de 1822, Joas sauvé par Josabeth. II y eut aussi un Christ déposé de la croix. Ce tableau appartient à S. A. R. M.me la duchesse d'Orléans. On vit de M. de la Roche, au salon de 1824, Filippo Lippi qui, peignant dans un couvent, devient amoureux de la religieuse qui lui sert de modèle; - le cardinal de Winchester adressant des menaces à Jeanne d'Arc, qu'il interroge dans sa prison ; - S. Sébastien secouru par Irène, et un tableau que lui avait commandé S. A. R. Madame, Duchesse de Berry, et qui offre S. Vincent de Paul prêchant devant la cour de Louis XIII pour les enfans trouves.

(2) M. Jean - Baptiste Gassies, ne à Bordeaux le 25 octobre 1786, y a étudié sous M. Lacour, et à Paris sous Vincent et David. En 1810 il reçut une médaille d'or, et en 1822 la décoration de la Légion d'honneur. On vit de lui au salon de 1810 Homère abandonné sur un rivage par des pêcheurs , - une Famille naufragee, - un Laboureur tenant d'une main une tête de mort, et de l'autre une épée rouillée; - en 1814, Virgile lisant son Eneide devant Auguste; - en 1817, Horace au tombeau de Virgile. A l'exposition de 1819, M. Gassies fit paraître Jésus-Christ et S. Pierre marchant sur la mer; - la dernière Communion de S. Louis, tableau acquis par le ministre de la maison du Roi; - Homère abandonné sur un rivage; - un autre tableau de chevalet offrait ce poète chantant ses poèmes devant des bergers. En 1822 on remarqua de nouiller, dans son grand costume, aux pieds du séditieux Bussy le Clerc; un greffier qu'on trouva au petit Châtelet, où se passe cette horrible scène, lui lit sa sentence de mort. Brisson, que rien n'intimide, l'écoute avec calme, et semble lui dire: Où sont mes juges? où sont les preuves? Un religieux l'exhorte à la mort, dont on fait les apprêts dans le fond de la salle.

S. LOUIS RENDANT LA JUSTICE SOUS UN CHÊNE DU BOIS DE VINCENNES, par M. Rouget (1). — Ce grand roi, revêtu de son costume royal, pour donner plus d'appareil aux fonctions de juge qu'il exerce au pied d'un chêne, a près de lui sa mèrc, quelques personnes de sa cour, et des gens du peuple qui le prennent pour arbitre. Il juge un dissérend qui s'était élevé entre son frère et un particulier, auquel il donne gain de cause, et qui, se jetant à ses pieds, lui rend grâces de sa justice.

## S. Louis repousse l'odieuse proposition d'Octaï, assassin du sultan

M. Gassies au salon S. Louis visitant ses soldats malades de la peste; - le Combat des Trente; - le Martyre de S. Appien sauvé des flots, tableau acheté par le ministre de la maison du Roi. Un grand tableau de la Transfiguration, que M. Gassies avait fait pour le ministère de l'intérieur, fit partie de l'exposition de 1824. On y vit aussi de lui S.10 Marguerite, reine d'Écosse, lavant les pieds des pauvres, ta Clémence de Louis XII, - la Prise de Santi-Pietri. Ce tableau, de petite proportion, faisait partie de ceux que M. le préfet de la Seine plaça à l'hôtel-de-ville de Paris lors de la fête brillante offerte à S. A. R. M. & le Dauphin au retour de sa glorieuse campagne d'Espagne. M. Gassies ne s'en est pas tenu à la peinture historique : il s'est aussi exercé dans le genre et dans le paysage; et s'on connaît de lui un assez grand nombre de productions de cette espèce, telles que l'Entrée du port de Boulogne, - l'Intérieur de l'église de Saint-Pierre de Calais, et d'autres églises; - la Vue du rocher de Shakespeare à Douvres, tableau appartenant à M. le vicomte d'Houdetot, pair de France, connaisseur et amateur distingué; des vues de lacs d'Ecosse, - des effets de brouillard et des marines.

(1) M. George ROUGET, né à Paris le 2 mai 1784, est élève de David. En 1803 il

remporta le deuxième grand prix; en 1814 il reçut une médaille d'or, et en 1822 la croix d'honneur. En 1812, il mit au salon plusieurs portraits; Œdipe et Antigone y furent exposés en 1814, ainsi qu'un grand tableau qui représentait la Mort de S. Louis, et qui a été placé au Luxembourg. En 1817 on vit de lui un portrait en pied de S. M. Louis XVIII et celui du maréchal duc de Coigny. Il fit paraître en 1819 un Ecce Homo, - Edipe et Antigone sur le mont Cithéron, - et S. Louis recevant les envoyés du Vieux de la Montagne. Au salon de 1822 il y cut trois grands tableaux de M. Rouget : S. Louis qui s'offre comme médiateur entre le roi d'Angleterre et ses barons, - François I.er pardonnant aux révoltés de la Rochelle, - et François I." refusant l'offre des Gantois, qui voulaient se soustraire à l'autorité de Charles-Quint. En 1824 le ministre de la maison du Roi donna pour sujet à M. Rouget Henri IV pardonnant et donnant de l'argent à des paysans qui avaient fait entrer des vivres dans Paris. Il peignit pour le préfet de la Seine S. A. R. Madame, Duchesse d'Angoulême, se rendant à Pouillac près de Bordeaux dans un bateau à vapeur. On vit aussi de M. Rouget, au salon de cette même année, Jesus-Christ au jardin des Oliviers.

Moadan, par M. Lethière (voyez p. 535). — Les mains teintes de sang, le farouche assassin tient encore le poignard dont il vient de frapper le sultan son maître. L'approchant de la poitrine du Roi, il le menace de l'y enfoncer si, pour prix du service qu'il lui a rendu en le délivrant de son ennemi qui avait juré sa mort, il ne le crée à l'instant chevalier. S. Louis, incapable de crainte, écartant de sa poitrine son manteau royal comme pour frayer le chemin au fer d'Octaï, refuse d'accorder à un infidèle, à un meurtrier, un honneur que la religion et les lois de la chevalerie lui défendent de souiller; en vain ceux qui l'entourent, et qui croient que le Roi et eux touchent à leur dernière heure, le supplient de céder. Sur la droite, près d'un autel, est un moine en prière; dans le fond on aperçoit des gardes et le camp des Sarrasins.

PHILIPPE-AUGUSTE AU MOMENT DE DONNER LA BATAILLE DE BOUVINES, par M. Horace Vernet (1). — Le Roi n'a pas encore revêtu son armure. Ayant à ses côtés Garin, élu ou évêque de Senlis, habile général, il vient d'adresser des prières au ciel pour en obtenir la victoire, et il va bénir son armée. Auprès de lui se pressent ses barons et ses chevaliers, qui inclinent devant leur prince leurs bannières et leurs épées. Dans la foule, d'après le

(1) M. Émile-Horace VERNET, d'une famille avignonnaise qui compte déjà une succession de trois habiles peintres, est né au Louvre en 1789. Il se livra, pour ainsi dire, des sa naissance, au dessin et à la peinture sous les yeux et d'après les exemples de son père M. Carle Vernet, et devint ensuite élève de M. Vincent. En 1814 il recut la croix de la Légion d'honneur, dont il fut fait officier en 1822; et en 1826 il fut nommé membre de l'académie des beaux arts. Le nombre des productions sorties du facile pinceau de M. Horace Vernet est trop considérable pour que je puisse en offrir ici une liste complète; je me bornerai à citer les principaux de ceux de ses ouvrages qui ont paru aux divers salons. Ce fut en 1812 qu'il exposa pour la première fois au Louvre; il n'y fit son entrée qu'avec des tableaux de chevalet, des intérieurs d'écuries de Cosaques, de Polonais: mais la Prise du camp retranché de Glatz en Silésie l'annonça comme peintre de batailles et de scenes où le paysage et les chevaux joueraient un grand rôle, et l'on vit qu'il marcherait sur les traces de son père. Aspirant dans ce genre aux grandes compositions historiques, il mit au salon de 1817, à la de-

mande du ministre de la maison du Roi, un tableau considérable et où les figures étaient de grande proportion, ce fut la Bataille de Tolosa, donnée en 1212 par les rois d'Aragon, de Castille et de Navarre, contre les Maures. Don Sanche de Navarre, dit le Fort, brise les énormes chaînes dont Mohamed el Nazir avait entouré ses retranchemens; il renverse tous les obstacles et le force à la fuite. Les autres tableaux que M. Horace Vernet joignit à celui-ci, furent la Mort du prince Poniatowski; blessé, suivi de quelques-uns des siens, il est près de se jeter dans l'Elster; une Surprise d'avant-poste - et la Bataille de Sommo-Sierra. En 1819, M. Horace Vernet se présenta encore au salon avec deux grands tableaux : le Massacre des Mamelucks; Mohamed-Ali pacha les tient renfermés dans une cour du château du Caire : assis sur une terrasse, entouré de quelques officiers et d'esclaves, il regarde de sang-froid le massacre : - Ismayl et Maryam; au milieu des tourbillons de sable brûlant qu'élève l'ardent semoum, vent impétueux du désert, le jeune Arabe veut encore voir un instant celle qu'il aimait et qui a fui avec lui ; il cherche à dégager son corps inanimé du sable qui la récit de Guillaume le Breton dans sa Philippide, livre II, et dans la Vie de Philippe-Auguste, se distinguaient Mathieu II de Montmorency, Gaucher comte de Saint-Paul, Guillaume des Barres, qui par leur valeur contribuèrent tant à la victoire; le vicomte de Melun, Eudes de Bourgogne, Pierre de Courtenai, Robert de Dreux, les comtes de Ponthieu, de Sancerre, et ce Galon de Montigny qui vendit son champ pour acheter un cheval de bataille, et à qui Philippe-Auguste confia l'oriflamme. Dans le fond du tableau, on aperçoit les armées prêtes à combattre; tous attendent avec impatience le signal, et brûlent de voler à la victoire sur les pas de Philippe, qui semble proclamer que nul de ses chevaliers ne se place entre lui et l'ennemi.

Les voussures du plafond de la salle qui suit celle du Conseil d'état, sont ornées de peintures de M. Gassies. Des figures académiques d'hommes en grisailles soutiennent des guirlandes bronze et or. Au milieu de deux des côtés il a représenté, dans des compartimens carrés, la Paix qui éteint le flambeau de la discorde, — la Justice qui réprime Les crimes. Six médaillons sont remplis de génies qui portent les

recouvre, et il va être englouti avec elle. Le Voyage de M. le comte de Forbin dans le Levant a fourni le sujet de cette composition. Ce tableau et la plus grande partie de ceux de M. Horace Vernet qui parurent à cette exposition, appartiennent à S. A. R. M.F le duc d'Orléans. On y remarquait la Folle par amour, - une Prêtresse druide improvisant au son de la harpe, - une Guérillas espagnole embusquée, - un Combat d'avant-postes français et espagnols, - le portrait de M.gr le duc d'Orléans passant en revue le 1.47 régiment de hussards, - la Revue du 2.º régiment de grenadiers à cheval de la garde royale, - l'Hospice du mont Saint-Gothard . une marine, - Molière consultant sa serpante, En 1822 Louis XVIII donna pour sujet d'un grand tableau à M. Horace Vernet un trait remarquable de la vie de son grand-père Joseph Vernet : il vonlut que le petit-fils représentat la scène qu'offrit ce peintre célèbre lorsque, pour mieux saisir les effets d'une tempête, il se fit attacher au mát de la barque légère sur laquelle il s'était hasardé malgré les dangers qu'il avait à courir. Ce tableau, ainsi que le Massacre des Mamelucks , fait partie du musée du Luxembourg. Au salon de 1824 on vit de M. Horace Vernet S. M. Charles X à cheval, entouré de M. le Dauphin , de M. le duc d'Orléans , des ducs de Fitz-James, de Maille, et de plusieurs autres officiers de sa maison; - le portrait à cheval de M.5" le Dauphin, et le portrait en pied de M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr, la nuit, dans sa tente, éclairé par une lampe; le portrait de M.me la comtesse B ... de C ... Parmi les autres ouvrages de M. Horace Vernet, on ne peut oublier la Bataille de Montmirail, - la Désense de la barrière de Clichy en 1814 ; ce tableau appartient à M. Odiot; - le Cheval du trompette, - le Chien du régiment, - Mazeppa, chef de Cosaques : au milieu d'une harde de chevaux sauvages, presque mourant, il est renversé du cheval indompté sur lequel on l'avait attaché en le lançant dans les steppes de l'Ukraine ; - une Course de chevaux barbes à Rome : ce tableau y a été saisi sur la nature et fait pour M. le duc de Blacas. Les productions que je viens de citer ne sont qu'une trèspetite partie de celles que l'on doit à la fécondité de M. Horace Vernet, dont on compterait peut-être plus de six cents tableaux qui ont fourni, ainsi que les innombrables dessins échappés à son crayon, un ample aliment à la gravure à l'eau-forte, à l'aqua-tinta et à la lithographie.

attributs des lois, des sciences, de la guerre, du commerce, de l'industrie et des arts.

CLÉMENCE D'AUGUSTE, par M. Bouillon (1). — Ce prince pardonne à Cinna d'avoir voulu attenter à ses jours, et, lui prenant la main pour gage de son amitié qu'il lui rend, il lui offre le consulat et la main d'Émilie. Cette fière Romaine et Maxime, touchés de tant de grandeur d'aune, se précipitent aux pieds d'Auguste. Dans le fond du tableau, on aperçoit les licteurs et un riche portique du palais.

CLÉMENCE DE MARC-AURÈLE, par M. Guillemot (2). — Le modèle des princes est dans sa tente au milieu de son camp. Il siége sur son tribunal. On amène devant lui des chefs asiatiques qui avaient manqué à la fidélité qu'ils lui avaient jurée. L'empereur tient à la main des écrits qui contiennent les preuves de leur trahison, il les jette au feu. Les chefs conjurés se prosternent pour lui témoigner leur reconnaissance.

- (1) M. Pierre Bouillon, né à Thiviers près de Périgueux en 1776, a remporté en 1797 le grand prix de peinture : mais il s'est moins livré à cet art qu'au dessin, et il a consacré une partie de sa vie à dessiner et à reproduire par la gravure à l'eau-forte les statues et tous les autres monumens antiques du Musée royal tel qu'il était, forsqu'avant 1815 nous le possédions dans toute son intégrité; il serait bien à desirer que tout ce qui reste en Europe de la sculpture antique fût rendu et publié avec autant de fidélité. Outre ce superbe ouvrage, on doit à M. Bouillon une grande quantité de beanx dessins, et il existe aussi de lui plusieurs tableaux. Celui qu'il mit au salon de 1819 représentait Jésus-Christ ressuscitant la fille de la veuve de Naim ; il a été acquis par le ministre de la maison du Roi, ainsi qu'Aréthuse échappant aux poursuites d'Alphée, qui fit partie de l'exposition de 1822. En 1824 il n'y eut de M. Bouillon au Louvre qu'un portrait.
- (2) M. Alexandre-Charles GUILLEMOT, Après avoir, dans les différens concours académiques pour la tête d'expression et pour le torse, remporté tous les prix ou toutes les médailles qui préparent et font espérer le grand prix de Rome, il l'obtint en 1808. Son séjour à Rome fut de six

ans. A son retour, M. Guillemot se présenta au salon de 1814 avec plusienrs portraits et une grande étude dont le sujet était Bacchus et un faune. A l'exposition de 1817, on remarqua de lui un Christ déposé de la croix, composition considérable et que M. le préfet de la Seine lui avait demandée pour l'église de Saint-Thomas d'Aquin. Le ministre de l'intérieur acquit en 1819 le tableau du même artiste qui représentait les Amours de Sapho et de Phaon, et le ministre de la maison du Roi, celui où M. Guillemot offrit Jesus - Christ ressuscitant la fille de la veuve de Naim, production qui vafut à son auteur nne médaifle d'or de première classe. La Mort d'Hippolyte, qu'il fit paraître en 1822, mérita les honneurs du Luxembourg. La vie de S. Vincent de Paul fournit à M. Guillemot deux compositions pour les fresques de Saint-Sulpice, dont on vit les esquisses au salon de 1824 : dans l'une , il représenta le saint donnant ses soins à Louis XIII malade; dans l'autre, S. Vincent harangue les dames de charité en faveur des enfans trouvés. M. Guillemot fut aussi chargé de représenter pour l'hôtel-de-ville de Paris la Prise de Lorca en Espagne par les carabiniers du 4.º léger. Parmi les acquisitions que fit au salon de cette année le ministre de l'intérieur, il comprit un tableau

La Théologie, par M. Hesse (1). — Tenant d'une main le livre de ses dogmes, de l'autre elle montre le ciel.

L'HISTOIRE, par le même. — Appuyée sur les ruines d'un monument et ayant à ses pieds ses écrits, elle grave sur ses tablettes les hauts faits et les noms des grands hommes.

Les dessus de porte de cette salle sont de M. Dubuse (2).

L'ÉGYPTE. — Ayant pour coiffure le vautour sacré en or rehaussé d'émaux, et le cou orné d'un riche collier, l'Égypte s'appuie d'une main sur un sphinx de porphyre, et de l'autre main, qu'elle pose sur une charrue, elle tient des épis de blé et des fleurs de lotus, emblèmes de sa fécondité et de ses richesses. Dans le fond s'élèvent les masses colossales des pyramides.

La Grèce. — Elle est représentée sous la figure de Minerve : son bouclier, sa lyre, indiquent la gloire qu'elle s'est acquise par les armes et par les arts; le papyre qu'elle déroule rappelle qu'elle dut une partie de ses lois et de ses sciences à l'Égypte. Dans le lointain, l'on voit le Parthénon.

L'ITALIE. — Elle s'offre avec son caractère dominant, celui de conquérant; elle est près du Capitole, et sa main s'appuie fortement sur le globe du monde, l'un des principaux insignes des empereurs. A ses pieds sont des armes et le bouclier de Romulus; et sur les extrémités de l'hémicycle où elle est assise sont inscrits les noms de ses législateurs et de ses guerriers.

La France. — Guerrière et législatrice, elle porte le casque, la cuirasse, et le manteau royal semé de fleurs de lis. D'une main elle tient les fastes de la monarchie, de l'autre elle répand les richesses dont l'ont douée et la nature heureuse de son sol et ses succès.

En sortant des salles du Conseil d'état, après avoir passé l'escalier d'Henri IV, qui, bien qu'il porte le nom de ce prince, ne date que du temps

de M. Guillemot où l'on voyait le bon roi René d'Anjou à cheval, signant une lettre de grâce de sa main armée du gantelet.

(1) M. Nicolas-Auguste Hesse, né à Paris en 1795, élève de M. le baron Gros, obtint le grand prix en 1818. A son retour de Rome, il fit paraître au salon de 1824 un tableau représentant Pdris et Œnone.

(2) M. Claude-Marie DUBUFE, né à Paris en 1792, est élève de David. Il y eut de lui en 1819 un grand tableau qui représentait Jésus-Christ apaisant la tempéte, et qui a été placé dans l'égisse de Riom. Celui d'Apollon et Cyparisse, qu'on vit au salon de 1832, fait partie de la galerie du Luxembourg. Psyché qui rapporte à Vénus la boite de beauté, date de la même exposition. A celle de 1834 parut Jésus-Christ marchant sur la mer; ce tableau a été acheté pour l'église de Saint-Leu à Paris. On a donné à celle de Saint-Pierre le tableau qui représente la Délivrance du saint apôtre. M. Dubufe a peint aussi pour Londres le Couronnement de S. M. Chaules X, et pour M. le préfet de la Seine, le Passage de la Bidassoa.

de Louis XIII, on arrive à une grande pièce qui occupe presque tout l'espace du pavillon, et qui autrefois était une chapelle. Supprimée depuis longtemps, elle n'a rien conservé qui puisse retracer sa distribution et encore moins son élégance. Il serait inutile de s'y arrêter, si l'on n'était retenu quelques instans par la belle grille en fer battu qui lui sert de porte. Cette grille, ainsi que celle que nous verrons à l'entrée de la galerie d'Apollon, n'a pas été faite pour le lieu où elle se trouve aujourd'hui ; elles ont été tirées du magnifique château de Maisons, qui appartenait autrefois à M.s Cointe d'Artois. Le dessin de ces grilles a de l'élégance; et les plaques de fer, habilement repoussées au marteau, se sont prêtées à rendre avec exactitude les formes des feuillages et des divers objets qui entrent dans la composition de ces portes. On y remarque surtout les serpens qui forment les caducées. et qui ont beaucoup de souplesse et de vie. Les enfans qui, dans la partie supérieure, se groupent au milieu d'enroulemens et de rinceaux, sont bien modelés, et n'ont rien de la raideur que l'on peut ordinairement reprocher à ce genre de travail. Quoiqu'on ne le pratique plus aujourd'hui aussi habituellement qu'autrefois, et qu'il ait été en partie remplacé par des procédés plus faciles et plus économiques, cependant nous avons encore des ouvriers en état de l'exercer avec habileté; et ces portes, qui avaient beaucoup souffert, ont été réparées de manière que le nouveau travail ne se distinguerait pas de l'ancien. Mais ce qui a été refait avec une supériorité bien marquée sur ce qui existait, ce sont les serrures, les gonds, et toute la partie de la serrurerie, qui étaient très-médiocres et qui sont aujourd'hui d'une grande perfection. Il serait peut-être à desirer que, pour certains objets, on remît en honneur et en vogue ce travail du fer retreint ou repoussé à froid au marteau, qui joint aussi à plus de légèreté et de vivacité que la fonte le mérite d'offrir le fer dans son éclat métallique. On peut regretter que le nom de l'habile ouvrier auquel on doit ces belles portes ne nous ait pas été conservé : on sait bon gré à Pausanias de nous avoir transmis ceux d'Alcon et de Tisagoras, qui faisaient des figures en fer; et parmi le grand nombre d'artistes dont nous parlent Vasari et le comte Cicognara, on aime à trouver Niccolò Grosso dit Caparra, Ferrante Bellino, Pompeo Turcone, habiles ouvriers qui s'étaient rendus célèbres à Florence et à Milan par les belles torchères et les immenses anneaux en fer repoussé et ciselé dont ils avaient orné, ou, pour ainsi dire, armé, les somptueux palais de ces belles villes.

Au rapport de Saugrain (Curiosités de Paris, Versailles, &c.), la bibliothèque du Roi, qui, de la rue de la Harpe, avait passé en 1666 à l'hôtel de Colbert, rue Vivienne, aurait été transportée en 1716 au Louvre, et on l'aurait placée dans les appartemens grands et élevés qui formaient autrefois le dessus de la chapelle, et qui de nos temps ont été changés en de vastes ateliers. Mais il n'est pas dit un mot de cette translation dans le discours préliminaire du Catalogue de la bibliothèque du Roi, rédigé en 1739 par Jourdan, qui en était le secrétaire; ce silence rend très-suspect le récit de Saugrain, qui cependant parle de ce transport comme d'un événement arrivé depuis peu. Le Maire, dans son petit ouvrage imprimé en 1715 (Paris ancien et moderne), annonçait aussi cette translation comme prochaine.

II est bien vrai qu'à peu près à cette époque il fut question de placer la bibliothèque du Roi au Louvre; mais nous verrons plus loin que ce n'était pas dans ce grand pavillon. Au reste, elle ne quitta la rue Vivienne que pour venir où nous la voyons aujourd'hui, dans l'ancien hôtel Mazarin, appelé depuis hôtel de Nevers, qui fut considérablement agrandi. Il est dit, dans le discours cité plus haut, qu'en 1704 on fit placer au Louvre les immenses globes terrestre et céleste faits par Coronelli et que le cardinal d'Estrées avait donnés à Louis XIV, qui les fit mettre à Marly; mais rien n'indique la salle du Louvre où l'on éleva ces énormes machines.

L'immense salle où nous entrons, et qui, depuis plusieurs années, est destinée aux séances royales pour l'ouverture des Chambres, a subi bien des changemens depuis l'époque où, n'ayant que de petites fenêtres, elle comprenait dans ses distributions une partie des appartemens de Charles V. La galerie qui les longeait du côté de la cour, et les autres divisions (voy. pl. 8, C), disparurent lorsque, sous François I.er, Lescot reconstruisit et embellit le Louvre; les croisées, agrandies et espacées d'une manière plus régulière, remplacèrent celles de l'ancien château. On ignore quelles furent les divisions des nouvelles pièces; alors aussi fut changée la salle de Saint-Louis, qui faisait partie des salles que nous venons de parcourir, et pour laquelle on peut se reporter à ce qui en a été dit page 301. Franchissant un grand nombre d'années où l'on ne trouve aucune donnée qui fasse connaître l'état de cette partie du Louvre dont Perrault ne s'était pas occupé, nous avons vu, p. 399, qu'avant 1755 le tribunal des chasses ou de la varenne du Louvre et les plans en relief de la marine avaient été placés dans des pièces que cette belle salle a remplacées lors de la suppression de ces établissemens. Ce fut alors que l'on put lui donner la grande élévation qu'on lui voit aujourd'hui et qui occupe deux étages; le second était autrefois rempli par des appartemens qui, en 1653, faisaient suite à ceux du cardinal Mazarin. Cette salle, par la grandeur de ses dimensions, est certainement une des plus remarquables que l'on connaisse, et elle deviendra une des plus magnifiques lorsqu'ayant recu la décoration qui lui est destinée, ses murailles seront enrichies de glaces, de meubles somptueux, de tapisseries des Gobelins, ou de tableaux de nos meilleurs maîtres, et qu'un plafond à caissons sculptés et dorés aura remplacé celui qui existe à présent, et dont la peinture peut donner une idée de ce qu'on exécutera un jour en relief. Il est probable aussi qu'alors les colonnes de stuc qui soutiennent des tribunes aux extrémités de la salle, céderont la place à de belles colonnes en granit ou en marbre : la France en possède en assez grande quantité et d'assez beaux pour que l'on ne soit embarrassé que du choix; la superbe brèche jaune, blanche et grise de la Penne Saint-Martin, exploitée à Saint-Béat dans les Pyrénées par M. Layerle-Capel de Toulouse, ou d'autres beaux marbres des carrières de M. Pugens, seraient bien dignes de figurer dans le palais de nos Rois.

La salle qui suit celle des séances royales était jadis occupée par la chapelle haute de Charles V (voy. pl. 8, C). Sous François I. et ou sous Henri II, elle

changea de destination et probablement en partie de forme par la suppression de la tour où s'engageait son extrémité tournée vers les Tuileries: cette pièce devint alors une de celles de l'appartement du Roi, et ce qui reste de sa décoration témoigne assez qu'à plusieurs époques on y avait déployé une grande magnificence. Il est difficile, si ce n'est impossible, de voir des sculptures et des ornemens plus riches et de meilleur goût que ceux du plafond. La cire et l'argile ne se seraient pas prêtées avec plus de complaisance que le bois de chêne à reproduire la souplesse des feuillages et des enroulemens qui décorent de haut-relief et avec tant d'élégance ces riches compartimens. Les enfans, les satyres, les masques qui entrent dans cette grande composition, tout y est traité avec le plus grand soin; le travail en est très-pur, très-vif, et en même temps moelleux, et le bois y paraît plutôt modelé que taillé. Mais aussi ce grand ouvrage avait-il été confié aux mains les plus habiles du règne de Henri II : on en avait chargé Paul Ponce, qui mit à faire ce plafond autant de talent qu'il en avait développé dans les beaux bas-reliefs de la cour du Louvre; Roland Maillard et sa femme, les Hardoin, Francisque, habiles sculpteurs, et Biard le père, que sans doute sa grâce avait fait surnommer par Sauval le Praxitèle de son temps. Mais si nous pouvons juger l'ouvrage de ces maîtres, il n'en est pas ainsi des peintures dont le Primatice avait orné avec une grande variété toutes les parties de cette salle : ces peintures n'existent plus depuis long-temps, et l'on n'en connaît même pas les sujets. On serait étonné si dans une salle où Henri II réunissait sa cour il n'eût pas offert à Diane de Poitiers l'hommage qu'il rendait en tous lieux à l'empire qu'elle avait sur son cœur : aussi les croissans mêlés aux fleurs de lis et les devises se présentent-ils ici de tous côtés; le nom de Diane uni à celui de son amant y précède même celui du Roi. On trouve, en rapprochant les inscriptions de deux cartels, la devise entière qui plaisait tant à Henri II : DI (anæ) HENR, II, R. DONEC, TOTUM, IMPLEAT, ORBEM. A Diane (sera) le Roi Henri II jusqu'à ce que ce croissant (de marbre ou de bois) remplisse tout son disque. C'était bien proclamer qu'il aimerait toujours cette maîtresse, qui avait tant d'années de plus que lui. On voit aux extrémités de ce plafond des L enlacées; et ce chiffre des Louis indique les restaurations qui y ont eu lieu sous Louis XIV. Nous avons dit, p. 392, que lorsque ce monarque abandonna ses appartemens du Louvre, cette salle fut assignée à l'académie des sciences pour y tenir ses assemblées : elle l'a occupée pendant long-temps, et c'est ce qui a conservé le plafond.

Les peintures qui décorent aujourd'hui ce beau plafond sont de M. Blondel.

DIFFÉREND DE NEPTUNE ET DE MINERVE. — Jupiter et Junon, assis sur leur trône, président l'assemblée des dieux, juges de la contestation que l'honneur de donner un nom à la ville de Cécrops a suscitée entre la déesse des beaux arts et le dieu des mers. Celui-ci frappe la terre de son trident, et il en bondit un beau coursier blanc qui hennit en agitant avec fierté sa crinière ondoyante. Minerve touche la terre de sa lance, et à l'instant s'élève l'olivier dont les fruits feront la richesse de l'Attique, et qui mérite à Minerve (Athéné en grec) la gloire de donner son nom à la nouvelle

patric des arts. Dans le fond on aperçoit le Parthénon. Derrière la déesse sont groupées les divinités paisibles: Mercure, Cérès, Diane, Apollon. Près de Neptune, les dieux qui se plaisent aux troubles, Mars, Vulcain, Vénus, suivent le parti du dieu qui ébranle la terre.

MARS. — Portant d'une main son bouclier et sa lance, de l'autre une branche d'olivier et une palme, le dieu de la guerre s'offre sous le caractère d'un conquérant qui ramène la paix à la suite de ses victoires.

LA PAIX. — A ses pieds sont des armes; d'une main elle tient son caducée d'or, de l'autre elle pose une couronne sur des fruits qui sortent d'une corne d'abondance: c'est le triomphe de l'agriculture et du commerce, heureuses conquêtes de la douce et belle déesse.

En voyant la grande salle carrée qui touche celle que nous quittons, et à laquelle on a donné, je ne sais pour quelle raison, le nom de salle des Sept Cheminées, que rien n'explique ni ne justifie, on ne se douterait pas de la distribution et de la destination qu'elle avait autrefois, je ne dis pas à l'époque où il y en avait une partie qui formait la salle aux joyaux de Charles V (voy. pl. 8, C, p. 296), mais dans des temps plus rapprochés du nôtre. On sait qu'avant les changemens opérés au Louvre par Perrault, et jusqu'à ce qu'il eût élevé sa façade sur la Seine, cette pièce était beaucoup moins grande dans toutes ses dimensions, ainsi que l'on peut s'en convaincre en comparant la salle D et celle qui lui est contiguë (pl. 9) avec la salle M et le corridor V (pl. 11) (1). Au lieu d'occuper deux étages en hauteur comme aujourd'hui, ces pièces, de même que les autres, n'avaient qu'un étage, et elles n'étaient pas très-élevées. On voit, pl. 9, qu'une de ces chambres, D, était éclairée par quatre fenêtres : deux vers la Seine, et deux du côté des Tuileries: Celles-ci sont devenues des portes lorsque sous Charles IX, Henri IV, et même sous Anne d'Autriche, la façade du gros pavillon et de la galerie E a été portée plus en avant sur la place, et que cette galerie est devenue telle qu'on la voit en L, pl. 10. Il paraît qu'elle servit alors de salle des gardes. La salle D, pl. 9, était le salon du Roi, et la pièce longue et étroite qui est à côté formait sa chambre à coucher. Le fond très-obscur forçait presque d'aller à tâtons dans la partie où était le lit, qui s'élevait sur une marche de six pouces dans une alcove tendue en cuir vert; une balustrade en bois, sculptée, peinte en blanc rehausse d'or et haute de 3 pieds, fermait cette alcove, qui outre les rideaux du lit en avait qui n'étaient que figurés et sculptés en bois peint et doré. Des groupes d'enfans dorés les relevaient de chaque côté. Cette chambre, qui fut celle de nos Rois depuis Henri II jusqu'à Louis XIII, avait été décorée avec beaucoup de luxe, et l'on

les mêmes mesures, et l'on voit que la salle des Sept Cheminées tient tout le dessus de l'emplacement M, V, du rez-dechaussée.

<sup>(1)</sup> Quoique dans la planche 11 il n'y ait que le plan du rez-de-chaussée, on peut s'en servir dans cette partie pour le premier étage, qui offre à très-peu de chose près

y avait prodigué les ornemens sculptés en haut-relief et la dorure. Les panneaux et le plafond étaient ornés de jolies peintures des meilleurs peintres de ces époques, tels que Bunel, Ambroise Dubois, Fréminet, Errard. La plus grande partie de ces belles boiseries existe encore dans les magasins du Louvre, et elles ont servi à M. Civeton à faire un dessin, qu'on peut croire exact, de cette petite chambre (pl. 104 bis), qui acquiert un grand degré d'intérêt lorsqu'on pense que ce fut probablement là que le bon Henri IV rendit le dernier soupir après y avoir été transporté de la tribune de la salle des Carvatides, par l'escalier d'Henri II, et à travers les salles que nous venons de visiter. Au reste, ces ornemens sont de différentes époques; il y a, dans le haut du devant de l'alcove, des L enlacées qui datent du règne de Louis XIII, ou peut-être même de celui de Louis XIV. Il est plus que douteux que les enfans et la tenture soient de Paul Ponce, ainsi qu'on l'a assuré : son goût était plus pur. Je les croirais plutôt d'une époque postérieure, et lorsque la sculpture commençait à sortir de la route qu'elle avait suivie sous Jean Goujon et sous Paul Ponce (1). La boiserie du salon D (pl. 9), que nous possedons encore, est peut-être mieux que celle de la chambre à coucher d'Henri IV et de Louis XIII; elle sent mieux son temps d'Henri II, dont elle porte les chissres et tout le caractère, et se trouve plus en rapport avec le beau

(1) C'est ici le lieu de relever des erreurs qui me sont échappées dans la Description des sculptures de la galerie d'Angouléme. J'attribue, p. 3 et p. 40, à Ponce Jacquio deux figures, celles de Charles Maigné ou de Magny et d'André Blondel, que l'on donne ordinairement à Paul Ponce Trebatti, et je me fonde, par rapport à la statue de Maigné, sur ce que Paul Ponce serait mort avant lui, et pour celle de Blondel, sur la conformité d'exécution qu'il y a entre elle et celle de Maigné. Mais ces raisons ne sont pas solides, si on les fonde, comme M. Le Noir (Musée des monumens français, t. III, p. 84-89; t. V, p. 233), et moi d'après lui, sur la mort de Paul Ponce, qui aurait précédé celle de Charles Maigné, et si, ainsi que paraît le prouver M. Émerie David (article de Trebatti dans la Biographie universelle), il existe des travaux de Paul Ponce datés de 1565, neuf ans après la mort de Maigné. Ce n'est pas cependant que ces figures ne puissent être de Ponce Jacquio; elles n'ont pas un caractère de style et de faire qui les range d'une manière incontestable parmi les œuvres de Paul Ponce plutôt que parmi celles de Ponce Jacquio. Mais le motif que j'avais mis en

avant pour les lui attribuer, tombe d'après l'observation de M. Émeric David, et je me fais un plaisir de le retirer. D'un autre côté, je ne puis croire, comme le pense M. Emeric David, que les sculptures des petits frontons de l'ancien Louvre ne soient pas en grande partie de Paul Ponce; cncore moins que tous les ornemens de la chambre d'Henri IV soient de Iui. Sauval dit bien que ce fut Jean Goujon qu'on chargea des sculptures du Louvre ; mais ce n'est pas une raison pour que Paul Ponce n'y ait pas travaillé : cet écrivain n'est pas toujours exact, et souvent on peut le prendre en contradiction. Et d'ailleurs, Germain Brice, qui écrivait à la même époque que lui, attribue une partie des sculptures des petits frontons à Paul Ponce; il n'y a pas de motif de croire qu'il ait moins raison que Sauval. En outre, quand il ne donnerait pas ces bas-reliefs à Paul Ponce, il me semble qu'il ne faut que s'en rapporter à leur style, à leur caractère, très-différens de ce qu'on trouve dans les ouvrages qui appartiennent positivement à Goujon, pour être persuadé qu'ils ne sont pas de la même main que les caryatides et que les figures des œils-de-bœuf :

plafond de la chambre de parade. Il est impossible de voir des sculptures en bois exécutées avec plus de goût et de facilité que les trophées, les guirlandes, les enlacemens, les ornemens divers qui décorent les portes, et que les corniches et les lambris qui règnent autour du salon. Il est difficile aussi de les rendre sur une petite échelle avec plus de précision que ne l'a fait M. Civeton dans le dessin que présente la planche 104, et qui a été gravé avec le plus grand soin par M. Normand fils. C'est grâce à leurs talens et en m'aidant des conseils et des beaux dessins que M. Percier a faits en grand de tous les détails de ces chambres, que j'ai pu reproduire, ce qui n'avait jamais été fait, l'appartement d'Henri II, d'Henri IV et de Louis XIII, d'une manière qui offre quelque garantie pour l'exactitude. N'ayant plus la cheminée qui était autrefois dans ce salon, nous y avons suppléé en lui en donnant une très-belle que nous ont fournie les porteseuilles de M. Percier, et qui, autrefois à Fontainebleau, porte le chiffre d'Henri II. Quant aux meubles, ils sont de l'époque de ce prince ou d'Henri IV, et nous nous sommes servis d'anciens fauteuils d'un beau travail que l'on conserve au Palais de justice. D'anciennes tapisseries des Gobelins, faites d'après les dessins de Raphaël et de Jules Romain, ces peintres chéris de François I.er et qu'admirait Henri II, convenaient à cet appartement, où il y en avait du temps

ce ne sont ni les mêmes airs de tête ni la même manière de draper. La touche aussi est différente; il règne dans les figures des frontons un tout autre sentiment, et il y a, ainsi que je l'ai fait observer (p. 426 et suiv.), plus de michel-angelesque et de grandeur que dans les productions de Jean Goujon, qui, d'un autre côté, ont plus de moelleux, d'abandon, et de cette grâce qu'il s'était faite et qui ne va bien qu'à lui. Je n'affirmerais donc pas que toute la sculpture des petits frontons soit de Paul Ponce, parce qu'il y a des figures qui ne sont pas dignes de son talent; mais je pense que les grandes sont de lui et ne peuvent pas être de Jean Goujon. Quant à la sculpture de la chambre d'Henri II, qui depuis fut celle d'Henri IV et dont je parle dans le texte, il s'est glissé une inexactitude dans la description qu'en donne M. Émeric David. Ce sont, selon lui, des renommées qui soutiennent les rideaux de l'alcove, tandis qu'au fait ce sont des enfans.

Le même écrivain dit aussi que l'on avait conservé au bois de noyer sa couleur naturelle dans les fonds des boiseries; qu'il n'y avait que les reliefs qui fussent dorés au mat, et que toutes ces pièces se démontaient pour pouvoir être nettoyées. Mais tout était doré en plein, et les pièces ne se démontaient pas; ce qu'il est aisé de vérifier.

Aux pages 34 et 35 de la Description de la galerie d'Angoulême, j'ai avancé que Paul Ponce avait exécuté les sculptures du monument de Louis XII, et qu'il était sculpteur du cardinal George d'Amboise. Cela ne se peut pas. Paul Ponce, d'après ce que rapporte Vasari, ne serait venu en France qu'avec le Primatice en 1531, et le mausolée de Louis XII porte la date de 1515. D'un autre côté, on peut placer sa naissance entre 1505 et 1510, et le cardinal d'Amboise est mort en 1510 e initial Paul Ponce n'a pas travaillé pour lui.

Voici donc les ouvrages que l'on peut attribuer à cet habile sculpteur.

Stucs de Fontainebleau. Vasari en dit un mot dans la vie du Primatice. Ce furent probablement les premiers ouvrages que Paul Ponce fit en France sous la direction, ou du Rosso, qui vint en France en 1530, on du Primatice, qui y arriva en 1531.

Mausolée du prince Pio da Carpi en 1535. Voyez Sauval, t. II, p. 344; Galerie d'Angoulème, n.º 56.

Travaux à Pontainebleau sous Henri II. Sculptures des frontons du Louvre et de ces princes, dont la protection éclairée et les bienfaits recherchaient les artistes en Italie aussi bien qu'en France; nous y en avons placé. Pour terminer ce qui concerne l'ameublement de nos appartemens, j'ajouterai que le tapis que nous avons pris pour modèle est le plus ancien qu'il y ait parmi ceux de la couronne, qu'il passe pour être du temps d'Henri II, avec d'autant plus de raison qu'il porte son chiffre aux quatre coins, et qu'il n'y avait pas de motif pour l'y faire figurer après la mort de ce prince.

Quant aux scènes que nous avons supposées dans les appartemens de nos Rois, l'une, dans le salon d'Henri II, offre ce prince, à qui Lescot soumet ses plans du Louvre; dans l'autre, on voit Henri IV avec Marie de Médicis et Louis XIII.

Les salles où nous allons passer, et qui, dans le corps de logis du midi, occupent la façade qui donne sur la cour, appartenaient en partie au premier Louvre, et nous rappellerons, quoiqu'elles aient subi bien des changemens, qu'elles formaient l'appartement de Charles V (voy. p. 296 et suiv. et pl. 8, C). Depuis, sans qu'on puisse désigner leurs diverses destinations, elles ont dépendu de l'appartement de François I. et et d'Henri IV, et plus tard (voyez p. 392) elles ont servi en partie à loger des personnes attachées à la cour. Au reste, ainsi que nous l'avons vu, cette aile n'offrait

quelques ornemens de la salle des Caryatides avec Jean Goujon, p. 426.

Sculptures en bois, avec Roland Maillard et d'autres sculptenrs, de la chambre de parade et de la chambre à concher d'Henri II au Louyre.

Paul Ponce travailla avec le Primatice à la grotte ou petit château de Meudon, bâti en 1552 par le cardinal de Lorraine.

Tombeau et statue de Charles Maigné en 1556 (Sauval, t. III, p. 343; Galerie d'Angoulème, n.º 3); ils étaient aux Célestins, et c'est cette statue qu'Orlandi a prise pour un Charlemagne.

Tombeau d'André Blondel de Roquanconrt eu 1558, en bronze (Sauval, t. I.ª, p. 582; Galerie d'Angoulème, n.º 57).

Colonnes et génies funèbres de François II en 1562, actuellement à Saint-Denis (Sauval, t. I.ª, p. 461).

Figures et ornemens du fronton oriental des Tuileries, exécutés après 1564, probablement vers 1568.

Au-dessus de la porte du manége, il y avait un cheval en pierre, de grandeur naturelle, sculpté de ronde-bosse par Paul Ponce.

Fontaine colossale en marbre, projetée pour le jardin des Tuileries. Paul Ponce en fit vers 1566 le piédestal, et en basrelief deux fleuves et denx naïades plus grands que nature (Sauval, t. I.ª, p. 60).

Panl Ponce, vers 1568 ou 1570, fit pour la chapelle ronde des Valois, projetée à Saint-Denis par Catherine de Médicis, un Christ mort, de grandeur naturelle. Cétait son plus bel ouvrage (Pélibien, Histoire & Saint-Denis, p. 566). Sous Louis XIII, le Christ était, avec plusieurs tableaux de Germain Pilon destinés à cette chapelle, chez Lérambert, an magasin des marbres du Roi (Sauval, t. III, p. 16-17).

Chez le même Lérambert, il y avait de Paul Ponce une statue d'Anne de Bretagne, autre que celle du monument de Louis XII, et un S. George combattant le dragon, qui peut-être n'était pas celui de la galerie d'Angoulème, n.º 73 (Sanval, t. 1.e., p. 131). Cet écrivain cite encore du même sculpteur une S.º Anne qui montre à lire à la Sainte-Vierge.

Le buste en bronze d'Olivier Lefévre segueur d'Ormesson, né en 1525, parait avoir été fait vers 1565 (Galerie d'Angouléme, n.º 40). Enfin il y avait autrefois an-dessus de la porte de l'hôtel-de-ville de Paris, à côté de la statue d'Henri IV, un grand bas-relief de Paul Ponce.

pas la belle distribution qu'on y voit aujourd'hui, et c'est un de ces points dont ne s'était pas occupé Perrault : il avait abandonné cette tâche aux architectes qui devaient lui succéder dans les travaux du Louvre. C'est cette tâche qu'ont si bien remplie MM. Percier et Fontaine; et lorsque le plan qui a été adopté aura reçu son entière exécution, ces salles, qui, au nombre de neuf, s'étendent d'un des grands escaliers du Louvre à la grande salle des Sept Cheminées, formeront une superbe suite de pièces richement décorées de marbres, de stucs et de peintures. Elles seront dignes de recevoir les belles collections d'antiquités égyptiennes, grecques, romaines et du moven âge, ainsi que les objets rares et curieux par leur matière et par leur travail, dont la munificence de Charles X les a en richies, et qui, réunis, composeront le musée qu'il a daigné honorer de son nom. Quoique les travaux pour l'établissement du musée Charles X se poussent avec une activité qui permettra de l'ouvrir bientôt à l'impatience du public, cependant il n'est pas encore possible d'en indiquer les dispositions. La plupart des peintures sont trop peu avancées pour pouvoir être décrites; il y en a même dont les compositions sont encore tenues secrètes par les peintres qui les ont conçues. Je me contenterai donc, et seulement pour donner un avant-goût du plaisir qu'elles procureront sous peu, de faire connaître les sujets des plafonds et des tableaux qui se préparent à orner ces belles et vastes salles. Ces courtes indications commenceront par celle de ces pièces qui touche la grande salle, et qui, ainsi que les trois suivantes, contiendra les antiquités grecques et romaines, telles que vases et bronzes, et celles du moyen âge, ou ce qu'ont produit les artistes français au siècle de la renaissance et de François I.er, les terres émaillées, les vitraux. Ces collections précieuses seront disposées dans des armoires vitrées, en harmonie avec la décoration des salles, mais auxquelles cependant on n'aura pas à faire le reproche de briller aux dépens des objets qu'elles doivent renfermer.

Les grisailles qui ornent les panneaux des salles 1, 2, 3, 6, sont toutes de MM. Vinchon (1) et Gosse (2): le premier les a composées en grande

(1) M. Jean-Baptiste-Auguste Vinchon, ne à Paris en 1787, est élève de M. Serangeli. En 1815 il obtint le second prix, et en 1822 le premier. Il fut choisi pour orner de fresques à Saint-Sulpice la chapelle de Saint-Maurice, et l'on vit au salon de cette année les esquisses des compositions qu'il y devait exécuter. Cétaient S. Maurice, S. Exupère et S. Candide refusant de sacrifier aux faux dieux; - le Massacre de la légion thébaine. Dans les pendentifs sont représentées la Religion et les Vertus chrétiennes, et tous ces sujets se composent avec des anges qui soutiennent, au-dessus des martyrs, des guirlandes, des couronnes et des palmes. Au même salon M. Vinchon

retraça le Dévouement du jeune médecin Mazet pendant la fièvre jaune en Espagne. Le sujet qu'il traita en 1824 fut Jeanne d'Arc qui, malgré la blessure qu'elle a reçue, s'empare du fort des Tournelles. Ossian lui fournit aussi une composition, Comala mourant de saisissement entre les bras de Fingal victorieux et qu'elle avait cru mort.

(2) M. Nicolas-Louis-François Gosse, né à Paris en 1787, est élève de Vincent. En 1807 il mérita une première médaille en or. En 1818 il fit pour l'église de Saint-Étienne du Mont à Paris un jeune homme guéri d'une maladie dans l'église de Sainte-Geneviève. Jusqu'en 1819 il partie; et quoique ces deux artistes se soient réunis pour les exécuter, M. Gosse y est pour la plus forte part.

Dans la petite pièce qui précède les salles du musée Charles X, il y a deux grisailles de M. Fragonard: dans l'une on voit les différens génies des arts qui reçoivent des couronnes; dans l'autre, ces mêmes génies présentent au trône l'hommage de leurs couronnes.

Homère des salles consacrées aux antiquités grecques et romaines que l'hommage rendu au chantre divin de l'Iliade et de l'Odyssée, au vaste génie duquel, depuis près de trois mille ans, la poésie et les beaux arts durent leurs plus heureuses inspirations, leurs plus riches compositions, et à qui l'antiquité éleva des temples et consacra des autels que la postérité a vénérés, et des palmes qui, malgré l'envie, s'élèvent encore au sommet du Parnasse.

n'y eut de ce peintre aux expositions du Louvre que des portraits; cette année il y mit le vieux nocher Caron qui reçoit dans la barque fatale les trois âges de la vie. Parmi plusieurs portraits que fit paraitre M. Gosse en 1824; il y en avait un en pied; mais en 1824 il présenta un tableau qui mérita d'être placé au Luxembourg et qui lui valut une médaille d'or: on y voit S. Vincent de Paul esclave chez les Turcs, convertissant son maître, qui avait renié la foi de ses pères et qui se jette à ses pieds pour qu'il implore du ciel le pardon de son apostasie.

(1) M. INGRES, né à Montauban en 1781, est de l'école de David, En 1803 il remporta le grand prix de peinture; à la promotion de 1824 il reçut la croix de la Légion d'honneur, et en 1825 il devint membre de l'académie royale des beaux arts. Aux expositions du Louvre de 1803 et de 1806 il n'y eut de M. Ingres que des portraits; et les tableaux qu'il fit dans les années suivantes resterent pour la plupart en Italie, où il a passé de longues années. En 1814 on vit de lui au sa-Ion Don Pèdre de Tolède, ambassadeur d'Espagne, baisant dans la galerie de Fontainebleau l'épée d'Henri IV. Un autre de ses tableaux représentait le pape Pie VII tenant chapelle Sixtine. Un des sujets qu'il fit paraître en 1819, offrait Philippe V donnant, après la bataille

d'Almanza, la toison d'or au maréchal de Berwick ; un autre était une Odalisque nue et couchée. Ce tableau fait partie de la précieuse collection de M. le comte de Pourtales-Gorgier, Dans le troisième de ses ouvrages on voyait Roger, monte sur l'hippogriffe et couvert d'une armure d'or, délivrant Angélique. Au salon de 1822 il n'y eut qu'un tableau de M. Ingres : c'était Charles V, qui, après l'expulsion du duc de Bourgogne, rentre à Paris et reçoit le prévôt et les échevins de Paris, que Jean Pastourel et Jean Maillard lui présentent. Ce tableau appartient à M. le comte Amédée de Pastoret. Le Vœu de Louis XIII, que M. Ingres mit au salon de 1824, est le plus grand tableau qu'on ait encore vu de lui à Paris; il est placé dans l'église de Montauban, à laquelle l'auteur en a fait hommage. Le Roi, revêtu de son manteau de cérémonie et à genoux sur le devant de la composition, lève les mains vers la Sainte-Vierge, qu'entourent et que soutiennent des chœurs d'anges au milieu d'un ciel éclatant de lumière. Outre plusieurs portraits, parmi lesquels on remarquait celui de M. de Norvins de Montbreton, il y eut à cette exposition deux tableaux de petite proportion de M. Ingres : François I. " recevant les derniers soupirs de Léonard de Vinci; - Henri IV jouant avec ses enfans au moment où l'ambassadeur d'Espagne est admis en sa présence.

Au milieu de la composition de M. Ingres, et en avant d'un temple de marbre élevé sur le sommet de l'Hélicon, Homère, assis sur un trône, ainsi que les divinités, est couronné par la Gloire. Derrière lui paraissent dans le fond les poètes qui l'ont précédé. Il est dans le costume des héros qui recevaient les honneurs de l'apothéose. A ses pieds l'Iliade et l'Odyssée, personnifiées, et comme de nouvelles muses, rappellent par leurs expressions et par leurs attributs le courroux et le repos d'Achille, les voyages et les ruses d'Ulysse. La foule des grands hommes qu'ont illustrés leurs chefsd'œuvre dans les beaux arts, s'empressent vers Homère comme vers leur père. C'est un hommage filial que lui rendent les anciens et les modernes. Chacun de ceux-ci a pour guide celui des personnages de l'antiquité avec lequel il a le plus de rapport. Sur la droite se font remarquer Phidias, Hérodote, Socrate, Platon, Périclès, Aristote et son élève Alexandre le Grand, à qui il apprit à admirer Homère, et qui tient à la main le coffre d'or où il renfermait les ouvrages du poète. Au côté opposé, Eschyle, Sophocle, Euripide, s'approchent avec respect d'Homère, et font brûler l'encens en son honneur. Apelle amène vers lui Raphaël; Virgile conduit le Dante. Sur le devant de cette scène triomphale, d'un côté, l'on distingue Shakespeare, Corneille, le Poussin; de l'autre, près de Longin, qui, contemplant Homère, écrit sur le sublime, on voit Boileau, Racine, Molière. D'autres personnages illustres dans les lettres et dans les arts sont répandus dans les divers groupes de cette grande composition.

Les figures des voussures en sont la suite et la complètent. Ici, d'après les attributs consacrés par les médailles, on reconnaît sept villes qui se disputaient l'honneur d'avoir donné le jour à Homère; là Apollon élève au rang des muses l'Hiade et l'Odyssée, et le chœur des chastes sœurs s'unit à celui des génies des beaux arts et des sciences, qui rendent hommage au génie d'Homère. Ces grisailles et les ornemens ont été peints, d'après les dessins de M. Ingres, par MM. Moench fils, connus sous le nom de Munic (1).

(1) Ayant à parler, dans d'autres endroits, des travaux de décoration exécutés par M. MOENCH et ses fils, je réunirai ici ce que j'ai recueilli sur ces trois artistes,

M. Simon-Frédéric MOENCH (nom que l'on est habitué à prononcer MUNIC), né à Stutgard le 28 mai 1746, est élève de l'académie de cette ville; il a étudié aussi à Paris sous Doyen. Après s'être exercé dans le genre historique, il s'est voué à la décoration non-seulement des maisons particulières, mais même des salles de spectacle et des palais. On a vu de lui une grande quantité de belles décorations à l'Opéra, aux Italiens, au Vauxhall d'été, à l'Ambigu comique, où l'on remarquait la vérité de ses paysages; à la Cité, où

il avait représenté le Pont-Neuf sur le rideau de l'avant-scène. Il a exécuté aussi en grande partie le décor de Saint-Cloud, de Fontainebleau, de Notre-Dame lors de grandes solennités, des Tuileries, ainsi que la voûte de la galerie du Louvre, et il a orné beaucoup de beaux hôtels d'après les compositions de MM. Percier et Fontaine.

M. Charles Moench, élève de Girodet, est né le 10 avril 1784, et son frère, M. Auguste Moench, le 25 septembre 1786. Ils ont étudié sous MM. Percier et Fontaine. En 1811 leur père les associa à ses travaux; et lui ayant succédé dans ses entreprises depuis 1816, ils ont été chargés de restaurer les peintures des plafonds de la chapelle de Versailles et d'achever

Grisailles. Homère chantant ses poèmes, — Thétis consolant Achille, — Thétis lui apportant ses armes, — Vénus blessée par Diomède, — Minerve protégeant Ulysse, — Ulysse chez Circé, — Ulysse reconnu, — Honneurs rendus à Homère.

LE Vésuve personnifié reçoit la foudre de Jupiter, par M. Heim (1).

— Le ciel brille de tout son éclat; des nuages viennent de transporter la cour céleste de l'olympe vers ces rivages célèbres dont le Vésuve est à-la-fois le tyran et le bienfaiteur. Le génie turbulent du volcan, irrité sans doute de ce que les contrées qu'il domine lui adressent moins d'hommages qu'aux villes qui sont à ses pieds, demande à Jupiter de l'armer de son foudre vengeur. Les déesses protectrices de Pompéi, d'Herculanum, de Stabies, prévoyant les malheurs qui menacent leurs villes et leurs

les ornemens de la galerie de Diane aux Tuileries, qu'avait commencés leur père. Ces deux frères ont exécuté de grands travaux de décoration au Palais-royal, au ministère des finances, dans les salles de spectacle des Français, des Variétés, de la Porte Saint-Martin à Paris, ainsi que dans celles du Havre, de Metz et de Boulogne. Ce furent eux aussi qui, en 1823, décorèrent la belle salle du Trône.

(1) M. François-Joseph Heim, né à Belfort le 16 janvier 1787, élève de M. Vincent, a remporté le grand prix de peinture en 1807, et, après avoir mérité une médaille d'or en 1812, il en obtint encore une de première classe en 1819, et la croix de la Légion d'honneur en 1824. Ses principaux ouvrages sont, en 1812, l'Arrivée de Jacob en Mésopotamie, et un Chasseur, portrait en pied. En 1814, un petit S. Jean, et il reproduisit le tableau de Jacob. Au salon de 1817 on vit de M. Heim un grand tableau où il représenta Ptolémée Philopator repoussé par un pouvoir divin du temple de Jerusalem, où il voulait entrer au mépris de la loi; - la Douleur de Jacob, à qui l'on apporte la robe ensanglantee de Joseph. En 1819, ce peintre fit paraître, à la demande de M. le préfet de la Seine, le Martyre de S. Cyr et de S.1c Juliette sa mère. La maison du Roi cut de lui denx tableaux : Titus faisant distribuer des secours au peuple; - le même empereur pardonnant à des

conjurés. On vit aussi de M. Heim à cette' exposition la Résurrection de Lazare. Le Rétablissement des sépultures royales de Saint-Denis en 1817 parut au salon de 1822. Ce tableau, dont la composition offre dans un grand nombre de figures les portraits des personnes qui assistèrent à cette touchante cérémonie expiatoire, a été placé à Saint-Denis par le ministre de l'intérieur. M. Heim mit au même salon un ouvrage de grande proportion, le Martyre de S. Hippolyte traîné par des chevaux fougueux. Ce tableau a été acquis par M. le préset de la Seine, S. A. R. M.gr le duc d'Orléans a placé dans sa riche collection, S. Arnould lavant les pieds d'un pelerin qui part pour la Terre-Sainte. En 1824, M. Heim fut un des peintres auxquels M. le préfet de la Seine commanda des tableaux pour la fête de l'hôtel-de-ville; il représenta le moment où S. A. R. M.gr le Duc d'Angoulème reçoit au Port Sainte-Marie le roi d'Espagne et sa famille. La vie de S. te Adelaide lui fournit aussi le sujet d'un tableau dont S. A. R. M.gr fe duc d'Orléans a fait l'acquisition : un pécheur retire, des roseaux d'un étang, S." Adélaide et sa jeune compagne qui étaient sur le point d'y périr. La même année, le Massacre des Juiss par les Romains dans une des cours du temple de Jérusalem fit partie des grands tableaux, commandés par M. le ministre de la maison du Roi : il a été placé dans le musée du Luxembourg.

campagnes chéries, implorent en leur faveur le père des dieux; la déesse des arts, Minerve, à leurs prières joint les siennes. Elles sont repoussées. Eole et ses fougueux enfans bouleversent les airs et rassemblent les tempêtes. Neptune effrayé s'élance au-dessus des flots, et c'est en vain qu'il s'efforcera de calmer le trouble que le Vésuve furieux va répandre jusqu'au fond de ses ondes.

Les tableaux des voussures retracent les scènes de désolation qu'amènent à leur suite les éruptions du Vésuve. Ici un jeune homme engage son amie à prendre la fuite, — une mère serre ses enfans contre son sein, — une jeune femme meurt suffoquée; — là Pline l'ancien trouve la mort au milieu de ses observations; — Pline le jeune écrit les siennes à la lueur des flammes du volcan. Dans les médaillons, des génies emportent des vases, des bronzes, qu'ils sauvent du bouleversement général. De distance en distance, des thermes complètent cette composition ornementale, et rappellent les beaux bronzes que l'on doit à Herculanum, à Pompéi et au Vésuve.

Grisailles. Triomphe de Bacchus et de Cérès, — Sacrifice à Bacchus, — Sacrifice à Cérès, — l'Agriculture, — Bergers et troupeaux, — jeune Fille qui trait une chèvre, — Vendange, — Chasse, — Repas, — Bains, — Bacchanale.

MINERVE CONSOLE PARTHÉNOPE ET LES NYMPHES DE SES RIVAGES, par M. Meynier. — Les nymphes de l'antique et belle Parthénope (c'est le premier nom de Naples, Neapolis, ville nouvelle) ont quitté les bords rians du golfe où, au milieu des chefs-d'œuvre des arts, elles goûtaient les plus doux loisirs. Conduites par Minerve, elles sont arrivées sur les bords de la Seine, qui, développant son Louvre et ses autres richesses, jette des regards satisfaits sur les déités étrangères. Elles lui apportent leurs dieux et ces belles productions des arts qui ont illustré la grande Grèce. Le génie de la France accueille les belles nymphes; et le portrait de Charles X, qu'il tient, dit assez que c'est à sa munificence que l'on doit l'avantage de les voir embellir le Louvre de leurs chefs-d'œuvre.

Les bas-reliefs figurés dans les voussures représentent d'un côté Parthénope; de l'autre, cette nymphe supplie en vain Neptune et Pluton de la soustraire aux malheurs dont la menacent et la mer et les feux du Vésuve. Les figures groupées avec des marbres et des bronzes auxquels ceux d'Herculanum ont servi de modèles, offrent des philosophes et les villes personnifiées de Pompéi, d'Herculanum, de Stabies, dont les désastres nous ont conservé les chefs-d'œuvre et ont enrichi Portioi, Naples, et tous les nusées de l'Europe.

Grisailles. Pline observant le Vésuve, — Prêtre emportant les instrumens sacrés, — Habitans se sauvant, — le Vésuve ensevelissant les villes de la Campanie, — jeune Fille consultant une magicienne, — jeune Fille se parfumant, — Anacréon composant ses odes, — Philosophe cynique et son chien.

Dig Ledby Google

François I. "Reçoit Les Statues qu'il avait fait venir en France et Les Tableaux de Raphaël, par M. Fragonard (1). — Le Roi, suivi des personnes de sa cour, donne la main à sa sœur la reine Marguerite de Navarre. Il monte l'escalier de son palais, et découvre avec admiration les chefs-d'œuvre antiques et les belles productions de Raphaël que, par ses ordres, le Primatice a apportées d'Italie. Après les avoir disposées dans les salles du Louvre, il va développer aux regards du prince toutes les merveilles antiques et modernes dont son goût pour les arts a enrichi la France.

Dans les voussures de cette salle, des bustes entourés de génies rappellent les grands artistes italiens et français qui ont rendu si célèbre l'école de Fontainebleau : mais on ne peut se flatter d'y retrouver leurs traits; les portraits de la plupart d'entre eux ne nous sont pas parvenus : M. Fragonard a dû se borner à donner à ces têtes le style de leurs époques.

Les grisailles de cette salle offrent les génies des sciences et des arts qui

illustrèrent le règne de François I.er et d'Henri II.

Les génies des armes marchent vers l'autel de Mars, — les génies des sciences entourent l'autel de Minerve, — les génies des arts industriels déposent leurs offrandes sur l'autel de Mercure, — le génie de la peinture consacre dans ses ouvrages les traits du prince protecteur des arts, — le génie de la sculpture les perpétue sur ses monumens, — le génie de l'architecture soumet ses plans au génie qui fait fleurir les arts. Un autre

(1) M. Alexandre-Evariste FRAGONARD, né à Grasse en Provence en 1783, est élève de son père et de David. En 1812 et en 1819 il obtint des médailles d'or de première classe, et en 1822 il fut décoré de l'ordre de la Légion d'honneur. Pendant plusieurs années, s'occupant plus à dessiner qu'à peindre, M. Fragonard fit une immensité de dessins, dont une grande partie a été reproduite par la gravure. Il s'est aussi livré à la sculpture, et de lui sont les figures de haut-relief qui décorent ie fronton du palais de la Chambre des Députés, du côté de la Seine. Ce n'est qu'au salon de 1819 que M. Fragonard a paru comme peintre d'histoire, et il est entré en lice avec trois grands tableaux, dont l'un représentait François I.er armé chevalier par Bayard; l'autre, Gabrielle d'Estrées près de s'évanouir de dépit des reproches qu'Henri IV lui adresse devant Sully; dans le troisième tableau on voyait Fénelon secourant et pansant les blessés après la bataille de Malplaquet. Au salon de 1822 on vit de M. Fragonard le Dévouement des bourgeois de Calais et

d'Eustache de Saint-Pierre, qui viennent en chemise, pieds nus, la corde au cou, se livrer à Édouard, que la reine implore pour leur sauver la vie; la scène de l'Héraclius de Corneille, Devine, si tu peux, et choisis, si tu l'oses; - l'Entrée de Jeanne d'Arc dans Orléans; - Marie-Thérèse présentant son fils aux Hongrois (le dessin de ce tableau, qui est au Luxembourg, fait partie de la collection de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry); - un Turc montant à l'assaut. Les tableaux que fit paraître M. Fragonard au salon de 1824, avaient pour sujets, la reine Blanche délivrant les prisonniers de Châtenay, et la Naissance de S. A. R. M.gr le Duc de Bordeaux : c'est le moment où S. M. Louis XVIII lui fait boire du vin de Jurançon, comme Henri d'Albret, roi de Navarre, en avait fait boire à Henri IV. M. Fragonard a fourni un grand nombre de compositions de tout genre, de dessins de vases et d'ornemens très-variés et du meilleur gout, à la manufacture royale de Sèvres, et beaucoup de modèles de costumes aux théâtres de Paris.

de ces bas-reliefs figurés offre les génies de la gravure en taille douce et de la gravure en médaille, qui travaillent de concert. La dernière de ces grisailles présente le génie de l'histoire gravant sur un bouclier les noms qui se sont rendus célèbres sous les règnes de François L.º et d'Henri II.

LA GLOIRE, par M. Gros (1).

La grande salle à colonnes de marbre blanc veiné qui forme le milieu de cette aile et établit une communication avec celle qui est tournée vers la Seine, sera richement décorée de peintures par M. le baron Gros : on ignore les sujets que doit animer son savant pinceau.

Les grisailles de cette salle sont de M. Fragonard. Il y a représenté des génies qui portent des bannières où sont inscrits les noms des habiles artistes dont les ouvrages forment les richesses du Musée royal.

(1) M. le baron Antoine-Jean GRos, né à Paris en 1771, a étudié sous David. En 1789 il remporta le grand prix. Il fut reçu chevalier de la Légion d'honneur en 1808, membre de l'académie des beaux arts en 1816, décoré de l'ordre de Saint-Miehel en 1819, et nommé baron par le Roi en 1825. Parmi les nombreux ouvrages de cet habile chef d'école, on eite les tableaux suivans, dont la plupart sont de vastes compositions exécutées dans de grandes proportions. Salon de 1801 : le général Bonaparte à Arcole, - Sapho s'élançant du rocher de Leucate. Ce tableau, qui appartient au général marquis Dessoles, a été gravé pour la société des Amis des arts de Paris. Cette même année, M. Gros, réunissant à la peinture historique un genre bien différent, exposa une tableau de famille en miniature. Ce fut en 1804 que parut son grand tableau de la Peste de Jaffa, regardé comme une de ses plus belles productions. En 1806 on vit de lui la Bataille d'Aboukir. qui avait passé à Naples et qu'il a rachetée. Le Champ de bataille d'Eylau après la victoire fit partie du salon de 1808, ainsi que le portrait à cheval du Roi de Westphalie, et eelui du général Lasalle en pied, l'un des ouvrages les plus remarquables de M. Gros, La Prise de Madrid lui fournit pour 1810 le sujet d'un grand tableau, auquel il en joignit deux autres : l'un, le général Bonaparte haranguant les troupes françaises avant la bataille des Pyramides : l'autre était une grande

esquisse de la Bataille de Wagram, Il y eut encore de lui cette année au Louvre deux grands portraits en pied : l'un, du général de division comte Le Grand; l'autre, de son fils, officier de cuirassiers. En 1812 M. Gros mit au salon l'Entrevue des empereurs de France et d'Autriche; - François I.er recevant Charles-Quint à Saint-Denis (ee tableau a été placé à Saint-Denis); - le portrait en pied de M.me la comtesse de Lasalle, et les portraits à cheval du Roi de Naples et du maréchal duc de Bellune. Il n'y ent de M. Gros que des portraits au salon de 1814 : le comte de Montbrun, - le général Fournier - et M.me la comtesse Le Grand. On vit de M. Gros au salon de 1817 le Départ de S. M. Louis XVIII dans la nuit du 20 mars; et en 1819 il représenta le moment où Madame, Duchesse d'Angoulême, s'embarque, le 15 avril 1815, à Pouillac près de Bordeaux. Les ouvrages que M. Gros fit paraître en 1822, furent. David qui dissipe au son de la harpe les sombres idées qui tourmentaient Saül; -Ariane à Naxos, consolée par Bacchus de l'abandon de Thésée. En 1824, ce maître termina les peintures de la coupole de Sainte-Geneviève, grande et belle composition, à laquelle il travaillait depuis plusieurs années, et dont le succès lui fit conférer par le Roi le titre de baron, Cette même année M. Gros ne mit au salon qu'un très-beau portrait de M. le comte Chaptal, pair de France.

L'ÉTUDE ET LE GÉNIE DÉVOILENT À ATHÈNES L'ANTIQUE ÉCYPTE, par M. Picot (1). — A la gauche du tableau, fière de ses monumens, l'Égypte, immobile sur son antique trône, paraît absorbée dans ses graves et hautes pensées. Sur la droite, dans un ciel brillant d'un jour pur et doux, s'avance, timide encore, la belle Athènes: l'Étude, et le dieu des arts, son flambeau à la main, guident ses pas incertains, et, secondés par des génies, ils écartent le voile qui dérobait l'Égypte aux regards de la ville de Minerve: elle contemple avec une surprise dont elle ne peut encore se rendre compte les merveilles qui se présentent à ses yeux. Ces monumens vont peut-être lui servir de premiers modèles; mais bientôt elle surpassera ces chefs-d'œuvre, et elle mettra sa gloire à offrir aux beaux arts une nouvelle et plus heureuse patrie.

Les voussures qui accompagnent ce plasond offrent dissérentes divinités de l'Égypte, ses armes, ses instrumens, les attributs sacrés de ses dieux, et des génies, dont les uns rappellent les usages, les arts et les cérémonies de ce peuple extraordinaire; et les autres déroulent ces papyres, mystérieux dépôt de son impénétrable mythologie encore plus peut-être que de son histoire et de ses connaissances.

Grisailles. Sculpteur grec copiant une Isis égyptienne, — Phidias sculptant d'après nature, — Apelle choisissant ses modèles, — Origine du dessin, — Origine du chapiteau corinthien, — Orphée chantant, — Poète tragique faisant répéter un rôle à un acteur, — les Barbares renversant les monumens de la Grèce.

L'ÉGYPTE SAUVÉE PAR JOSEPH, plafond par M. Abel de Pujol (voy. p. 540).

— Dans sa haute sagesse, le fils de Jacob avait prévu que sept années de stérilité désoleraient l'Égypte, que devaient enrichir sept années d'abondance; par les ordres de ce prudent ministre, les greniers publics avaient été remplis. Le peintre, personnifiant les années de détresse, les offre comme les génies du mal, que la canicule fait naître des vapeurs du Nil desséché par ses feux. Hâves et décharnés, ils se précipitent avec fureur

(1) M. François Picor, né à Paris en 1786, est élève de M. Vincent; il remporta le grand prix en 1813, et reçut en 1824 la décoration de la Légion d'honneur. Il se présenta au salon de 1819 avec deux grands tableaux, l'Amour qui abandonne Psyché pendant son sommeil, et Saphire qui tombe morte devant les Apôtres. L'exposition de 1822 offrit plusieurs ouvrages considérables de M. Picot. L'un avait pour sujet Oreste épuisé par ses sureurs, s'endormant entre les bras d'Électre ; - dans un autre tableau on voyait Jesus-Christ baptisé par S. Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain; - le troisième représentait Raphael peignant sa maîtresse la Fornarina. Outre ces compositions historiques,

il y eut encore du même peintre plusieurs portraits, ceux de S. A. R. M.sr le duc d'Orléans et de sa famille, et ceux de Talma, et de M. Paul, acteur du théâtre Fevdeau. En 1824 M. Picot représenta pour l'hôtel-de-ville de Paris S. A. R. M.sr le Duc d'Angoulême à Chiclana. Il y eut aussi de lui cette année un tableau qui offrait Céphale cherchant inutilement à rendre Procris à la vie. Ce tableau et l'Oreste ont reçu les honneurs du musée du Luxembourg. Cette même année, M. Picot termina pour le ministère de l'intérieur une composition qui avait été ébauchée par feu Léon Pallière, et qui avait pour sujet la Délivrance de S. Pierre.

sur la malheureuse Égypte, qui se jette éperdue dans les bras de Joseph en implorant son secours. Pharaon sur son trône, au milieu des monumens de l'antique terre de Mesraïm, confie le salut de son peuple à l'Hébreu Joseph, issu de ces familles patriarcales qui les premières peuplèrent l'Égypte.

Au milieu d'ornemens et de guirlandes soutenues par seize génies, emblèmes de la fertilité dont jouissait l'Égypte lorsque l'inondation arrivait à seize coudées, les voussures offrent dans des compartimens des traits de cette histoire de Joseph, dont le récit présente dans les livres saints tant d'intérêt et de charme. On y voit Joseph gardant ses troupeaux, vendu par ses frères; — ici il explique les songes de Pharaon, — et là ce prince lui remet le gouvernement de l'Égypte.

Les grisailles de cette salle sont de M. Abel de Pujol. Elles représentent, d'après les monumens égyptiens, un Magasin de blé, — une Chasse, — le Retour de la chasse, — le Labourage, — la Pêche, — le Retour de la pêche, — un Laboratoire, — des Marchands allant au marché, — la Vendange, — la Moisson, — des Marchands de lait.

Jules II examine les plans de Saint-Pierre que lui présente le Bramante, par M. Horace Vernet (voyez p. 556). — Le pape, assis et dans l'attitude de la réflexion, considère avec attention les plans que lui présente le célèbre Bramante, et il paraît les approuver. Près de lui, le grave Michel-Ange voit dans l'avenir tout ce que Saint-Pierre devra à son génie, et il suspend déjà à trois cents pieds de terre la coupole du Panthéon. Le jeune et beau Raphaël offre à Jules II les esquisses des admirables compositions dont il embellira le Vatican, dans les magnifiques portiques duquel se passe cette scène. La suite du pape, un prince de sa famille assis à ses côtés, un cardinal, le peintre Frà Bartolomeo, et plusieurs autres personnages, admirent les brillantes conceptions des sublimes artistes qui doivent porter au plus haut degré de gloire Jules II, Rome et les beaux arts.

Les peintures des voussures de cette salle n'offrent que des ornemens qui ont rapport au sujet principal et qui rappellent les belles productions des arts au xv.º et au xvl.º siècles.

Les grisailles de cette salle sont dues à M. de Pujol, et retracent dans des médaillons les progrès des arts depuis les Égyptiens jusqu'à Louis XIV.

CHARLES X PREND LES ARTS SOUS SA PROTECTION, plafond par M. le baron Gros.

Nous n'aurons rien à dire des nombreuses et belles salles qui, du côté de la Seine, doublent celles que nous venons de parcourir et avec lesquelles elles se trouvent en communication; on n'y voit encore que les dispositions premières et indispensables, et l'on ne connaît pas d'une manière positive leur destination. Mais, soit qu'on en fasse un vaste et somptueux appartement de représentation, soit qu'on les ajoute au musée Charles X, qui ne peut manquer d'acquérir chaque jour de nouvelles richesses qui se trouveraient trop à l'étroit dans les pièces qui leur sont assignées, quel que soit

enfin le parti que l'on prendra, on ne peut qu'exprimer le vœu de voir bientôt compléter cette magnifique aile du Louvre, qui, par une suite non interrompue de galeries et de salles de la plus grande beauté, se rattache de plain-pied, dans une étendue de 360 toises, aux appartemens du Roi aux Tuileries.

Notre excursion dans ces salles du côté de la Seine nous a ramenés dans la salle dite des Sept Cheminées. J'ajouterai à ce qu'on a lu sur cette vaste pièce, que l'on doit y placer les copies que Louis XIV avait fait exécuter d'après les plus belles fresques de Raphaël par les meilleurs maîtres de son temps, Bon Boulogne, Jouvenet, de Troy, et qui contiennent la bataille de Constantin contre Maxence, - la Messe de Bolzen, - l'École d'Athènes, - l'Incendie, - Héliodore chassé du temple, - la Délivrance de S. Pierre. Ces copies, faites avec le plus grand soin, avaient été commandées par Colbert pour servir de modèles aux tapisseries des Gobelins; et, d'après la manière dont on y travaillait alors, on n'avait pu se dispenser de couper par bandes ces tableaux. Après avoir servi aux tapisseries, ils avaient été mis en magasin et y étaient restés presque ignorés ou du moins oubliés. Enfin ils attirèrent les regards de M. le baron des Rotours, directeur de la manufacture des Gobelins, qui fit part à M. le comte de Forbin de cette découverte d'autant plus précieuse, que ces peintures, divisées en bandes, étaient bien conservées, et qu'il ne s'agissait que de les réunir et de les rentoiler. Ce fut le parti que prit M. le comte de Forbin, qui confia cette grande restauration aux soins de MM. Maillot et Haquin, restaurateurs des tableaux du Musée royal. L'opération réussit parfaitement, et M. de Forbin a rendu à la magnifique collection du Roi et aux artistes, en leur restituant ces belles copies, un service auquel ajoute beaucoup de prix l'état où se trouvent les fresques originales : chaque jour voit dépérir ou s'altérer les chefs-d'œuvre de Raphaël, que retracent ces tableaux faits à une époque où ils étaient encore dans toute leur beauté.

Les pièces qui, vers l'escalier du Musée, suivent la grande salle, après avoir fait partie de la salle de spectacle de Marie de Médicis et d'Anne d'Autriche, changèrent de destination et de distribution, et furent données à l'académie de peinture et de sculpture, qui occupait tout ce corps de bàtiment jusqu'à l'extrémité du pavillon qui fait angle sur la place : nous avons vu dans la note de la page 395 que la maison du directeur de l'académie s'appuyait à cette extrémité.

La première salle, où sont aujourd'hui des vases antiques, servait aux assemblées de l'académie de peinture; elle était ornée de tableaux et de sculptures des académiciens : on y avait placé les bustes de Raphaël, de Michel-Ange, d'Annibal Carache, de Pietre de Cortone, du Bernin, d'André Sacchi. Il aurait été à desirer qu'on ne se fût pas contenté de leur adresser des hommages, et que l'on eût mieux suivi la route que la plupart de ces grands maîtres avaient tenue, et les exemples qu'ils avaient laissés.

Le plafond de cette salle est de M. Mauzaisse; il y a représenté LE TEMPS, qui dans sa course rapide élève des monumens et amoncelle des ruines.

La salle ronde qui suit était celle où l'on exposait les ouvrages de sculpture couronnés par l'académie. Il y avait en outre des copies d'antiques, des plâtres moulés sur l'antique. On sait que Louis XIV, imitant François I. et, avait fait mouler en Italie les chefs-d'œuvre les plus remarquables des anciens, et c'est à lui que l'école des beaux arts doit plusieurs plâtres qui lui servent encore aujourd'hui de modèles, tels que l'Hercule Farnèse, les Lutteurs, et plusieurs autres statues dont nous n'avons jamais eu les originaux, et que nous tenons du goût de Louis XIV pour les beaux arts, surtout pour la sculpture, et du desir qu'il avait d'en favoriser les progrès.

Les stucs et la mosaïque de cette salle ont été faits sous la direction de M. Belloni. Le grand vase bachique, imité de l'antique, qui s'élève au milieu de cette pièce, est un ouvrage de M. Lange, chargé de la restauration des antiques du Musée royal. De M. Mauzaisse sont les grandes figures en grisailles qui imitent à s'y méprendre des bas-reliefs et qui soutiennent les compartimens du plafond. La grande composition qui en remplit la partic supérieure est de M. Blondel; il y a peint LA CHUTE D'ICARE. L'imprudent voyageur, voulant se frayer une route nouvelle à travers les cieux, n'a pas suivi les sages conseils de son père Dédale; il s'est trop approché du soleil : la cire qui attachait les plumes de ses ailes se fond à l'ardeur des rayons de Phœbus, dont le char radieux, emporté par ses fougueux coursiers, poursuit sa brillante carrière. Dans un de ces compartimens M. Blondel a représenté Éole. Le dieu des vents, l'espoir et la terreur des navigateurs, frappe le rocher; ses cavernes s'entr'ouvrent : Borée et Aquilon déchaines s'élancent, et, pour plaire à l'implacable Junon, vont de leur souffle impétueux disperser la flotte du pieux Ence. Les peintures des autres panneaux sont dues à M. Couder (1). VENUS DEMANDE À VULCAIN DES ARMES POUR ÉNÉE. L'artiste divin est auprès de ses fourneaux embrasés; il écoute avec complaisance la déesse de la beauté, et les armes vont être livrées. Un autre compartiment représente la lutte terrible d'HERCULE et d'Antée. Celui-ci, serré par les bras vigoureux et contre la vaste poitrine

(1) M. Louis-Charles-Auguste Couden, né à Paris en 1789, est élève de MM. Regnault et David, Parmi ses ouvrages on cite, en 1817, le Lévite d'Ephraim trouvant sa semme morte à la porte de sa maison. Ce tableau, qui est au musée du Luxembourg, partagea le prix avec le S. Etienne de M. Abel de Pujol. - La Mort de Masaccio. En 1819 M. Couder a peint les trois panneaux de la salle ronde du Musée royal dont il est question ici. On vit de lui au salon de cette année, un Guerrier athénien qui tombe mort aux pieds des magistrats auxquels il vient d'annoncer la victoire de Marathon ; -Leçon de géographie donnée au collège de Reichnau par S. A. R. M.sr le duc d'Orleans, à qui appartient ce tableau; -Michel-Ange faisant admirer à ses élèves les beautés du torse du Belvédère. En 1822 il y cut de M. Couder au salon, Adam et Eve au moment où les anges Ithuriel et Zéphon chassent Satan, qui, sous la forme d'un serpent, cherchait à corrompre Eve dans son sommeil. Ce tableau a été acquis par le ministre de la maison du Roi, ainsi qu'un portrait de François I.er à cheval. Un autre tableau représentait Roméo et Juliette. En 1824 le sujet traité par M. Couder fut les Adieux de Léonidas à sa famille lorsqu'il s'en sépare pour aller combattre et mourir aux Thermopyles. Ce tableau fait partie du musée du Luxembourg.

de son redoutable ennemi, est sur le point de suffoquer. Le dernier tableau offre le COMBAT D'ACHILLE CONTRE LE XANTHE ET LE SIMOÏS. L'intrépide fils de Thétis soutient avec audace un combat inégal que lui livrent les divinités de ces fleuves pour venger l'honneur de leurs ondes, que le héros avait souillées par l'affreux carnage des Troyens.

Les autres salles de l'ancienne académie, qui servaient aux études des élèves, n'existent plus; elles ont été remplacées par l'escalier du Musée royal. On se rappelle les avoir vues il y a vingt ans : on y arrivait par un escalier sombre et tournant qui subsiste encore dans l'angle du pavillon A, pl. 10.

De la salle ronde on passe dans la galerie d'Apollon, dont, comme on le sait, on doit la construction à Henri IV. La grille qui en ferme l'entrée vient, ainsi que celle dont il a été question p. 560, du château de Maisons : elle ne lui cède en rien en beauté; l'habile ouvrier ne s'est pas servi pour elle du même modèle que pour l'autre, et il en a varié avec goût la composition et les détails. Depuis l'époque où cette galerie, qui ne fut d'abord qu'une terrasse au-dessus des appartemens de Charles IX, a été terminée et ajoutée à ceux d'Henri IV, elle a subi bien des changemens dans sa décoration et dans sa distribution, si ce n'est dans sa forme primitive. Ce furent d'abord du Breuil, Porbus, Bunel, qui furent chargés de l'orner de plafonds et de tableaux. Ils y peignirent entre les fenêtres et dans les trumeaux qui y font face les portraits en pied des Rois et des Reines de France depuis S. Louis jusqu'à Henri IV. Ils étaient de grandeur naturelle. Bunel et sa femme, à qui ce grand travail fut confié, y apportèrent un grand soin. Ils firent dans toute la France des voyages pour y rechercher les portraits, les costumes anciens et tout ce qui pouvait contribuer à donner à leurs ouvrages le caractère du temps où vivaient les princes et les autres personnages qu'ils avaient à représenter : car on ne leur avait pas seulement demandé de peindre les Rois et les Reines, ils devaient leur associer les portraits en buste des hommes célèbres qui avaient contribué à illustrer leurs règnes. C'était une iconographie qui offrait un haut intérêt, et l'on se plaisait à voir nos Rois entourés des grands capitaines, des sages magistrats, des savans distingués, auxquels la France avait du sa gloire. Aussi Sauval fait-il un grand éloge de cette collection, qu'il avait vue encore dans son entier; et ce qu'il ajoute, qu'on ne pouvait s'empêcher de rire en voyant cette variété de costumes bizarres, fait croire qu'on avait mis beaucoup d'exactitude à les recueillir. Parmi ces portraits on remarquait celui de Marie de Médicis par Bunel et par sa femme ; c'était elle qui avait fait ceux des Reines. Les tableaux du plafond étaient de du Breuil, ou plutôt il n'y avait de lui que la composition et le dessin : il en faisait les cartons; et comme il peignait moins bien qu'il ne dessinait, ce qu'il avait tracé était peint par Bunel et Arthus Flamand. Les sujets avaient été tirés de la mythologie et de l'ancien Testament : on y citait un très-beau combat des géans. Il serait superflu de s'étendre davantage sur ces peintures, qui depuis long-temps ont péri et dont aucune gravure ne retrace le souvenir. Ces productions des meilleurs peintres de l'école de Fontainebleau n'existèrent qu'environ cinquante ans, et furent entièrement consumées lors de l'incendie de cette aile du Louvre en 1661.

Nous voici à la seconde époque de la galerie d'Apollon, qui, de ce qu'elle était sous Henri IV et sous Louis XIII, n'avait conservé que ses murailles, qui même avaient été endommagées par le feu; et c'est de cette époque que doivent dater les disparates qu'offre, dans l'architecture de son étage supérieur, la façade qui donne sur le jardin de l'Infante. Louis XIV, voulant réparer cette aile de son palais, chargea Le Brun de cette entreprise; c'était lui qui devait exécuter en grande partie les peintures dont la nouvelle galerie devait être décorée, ou c'était d'après ses dessins que les artistes qu'il y emploierait avaient à travailler.

A l'époque où nous nous trouvons, les arts en France et tout ce qui v avait rapport étaient soumis au génie de Le Brun, qui, comme premier peintre du Roi, avait un grand pouvoir, et qui l'exerçait avec une sorte de despotisme. De même que le Bernin en Italie, il tenait à faire exécuter ses idées par les artistes qu'il avait à ses ordres. Ce n'est pas qu'il n'eût beaucoup de mérite, et certainement beaucoup plus que ne lui en accorde M. le comte Cicognara, qui prétend (1) que sans le burin d'Audran Le Brun serait oublié par la juste postérité. Il est douteux qu'elle puisse ratifier ce jugement plus que sévère; et, malgré bien des défauts, de la pesanteur dans les formes, un ton souvent lourd et rouge dans le coloris, qui du reste a souffert, on trouvera toujours de la grandeur et de la chaleur dans un grand nombre des compositions de Le Brun, surtout dans ses batailles d'Alexandre, l'Entrée à Babylone, la Famille de Darius. Il y règne une sorte de pompe et de prestige qui séduit dans de vastes sujets; et enfin, au temps où il florissait, l'Italie n'avait pas de peintres qu'elle pût lui opposer et qui joignissent moins de défauts à autant de qualités. Mais, sans discuter ici sur son talent et sans le comparer avec celui d'autres peintres, il est certain que la direction qu'il exerçait sur les beaux arts leur fit tort; s'ils doivent éviter la licence et s'il leur faut des règles, ils demandent aussi de la liberté. Le Brun ne leur en laissait pas. Il voyait tout en peintre, et voulait assujettir la sculpture aux compositions de la peinture et surtout aux siennes. Aussi les productions des arts prirent-elles toutes la même physionomie, et c'est toujours Le Brun et son genre de composition que l'on retrouve dans les ouvrages que, sous son règne, il permit à la peinture et à la sculpture de produire : on eût dit qu'on ne voyait plus la nature qu'à travers un prisme magique qui lui imprimait partout un caractère uniforme, et que le génie de Le Brun venait se placer entre elle et l'artiste pour exercer sa funeste influence.

On aimait beaucoup alors ce genre de décoration à grandes figures de ronde-bosse dont la sculpture chargeait les corniches et les entablemens de l'architecture; l'Algarde l'avait mis en vogue en Italie, et nous en avons parlé lorsque, nous trouvant dans les salles du musée des antiques, nous y avons examiné les figures de Michel Anguier. Le Brun adopta

<sup>(1)</sup> Storia &c. t. VI, p. 260.

pour la galerie d'Apollon le même système de décoration; il en composa et dessina les figures, et Girardon, les Marsy et Regnauldin furent chargés de les exéeuter. Pris séparément, la plupart de ces personnages, auxquels peu de personnes font attention, sont bien, d'un bon mouvement et d'un dessin assez pur; mais ils encombrent la corniehe: la composition en est plus compliquée que celle des figures d'Anguier, qui ont aussi plus de légèreté, et les figures dictées par Le Brun sentent plus le peintre que le seulpteur (1).

Certainement le costume du siècle de Louis XIV a été très-funeste aux beaux arts : mais il le fut surtout à la peinture; car, malgré ce qu'en dit M. le comte Cicognara (2), il n'eut pas une aussi fatale influence sur la seulpture. A l'exception de quelques statues de Louis XIV, des princes de sa famille et de généraux, on ne voit pas que les perruques, et le genre de draperies ou des costumes d'alors, se soient introduits dans la sculpture. Le théâtre, la cour, l'usage de modes ridicules, n'avaient pas autant influé sur nos artistes qu'on aurait du le craindre, et il paraît qu'ils avaient étudié en Italie la sculpture antique avec assez de fruit pour résister à ce mauvais goût. Il fallait une sorte de courage : le eostume était alors si éloigné de celui que les modèles de l'antiquité offraient, que l'on devait le trouver d'une simplicité bien bizarre; et un sculpteur pouvait hésiter à représenter ses figures sans vêtemens , ou vêtues d'étoffes légères , lorsque de tous côtés il voyait dégrader les beautés des formes humaines par un tas de costumes sans goût, qu'on trouvait charmans, et dont on affublait au théâtre ces dieux et ces héros, ces nymphes, sujets les plus fréquens des compositions de la peinture et de la seulpture.

Louis XIV avait à cœur que les figures de grande proportion qui orneraient sa galerie d'Apollon fussent faites avec soin : aussi promit-il une prime de trois cents louis, qui en feraient près de six cents aujourd'hui, à celui des quatre sculpteurs qui réussirait le mieux. Ce fut Girardon (3) qui

(1) Je crois devoir avertir que, dans les planehes de cet ouvrage, ces figures ont des poses en sens inverse de celles qu'elles ont dans les compositions originales; ce qui vient de ce qu'ayant été dessinées lorsque la galerie d'Apollon, qu'on répare, était déjà entièrement remplie d'échafaudages, il n'a pas été possible de les dessiner d'après les plâtres, et qu'elles ont été copiées d'après d'anciennes gravures assez bien faites, mais qui datent d'une époque où l'on ne gravait pas au miroir. Le dessin, reporté sur la planche dans le sens où il avait été fait, produisait une gravure qui se trouvait dans le sens opposé.

- (2) Storia &c. t. VI, p. 275-279.
- (3) GIRARDON naquit à Troyes en 1630

de Nicolas Girardon, fondeur. Dès sa plus tendre jeunesse, il annonça de grandes dispositions pour la seulpture. Son père, avant inutilement essayé d'en faire un procureur, le mit ensuite en apprentissage chez un menuisier seulpteur, nommé Baudesson, en le priant de le dégoûter du dessin et de la seulpture. Malgré tous ces obstacles, Girardon fit de grands progrès; et se trouvant à Troyes, l'une des villes de France où la sculpture a été le plus tôt en honneur et où elle a été cultivée avec le plus de sucees, il étudia les sculptures des bons maîtres du xv1.º siècle qui y sont répandues, entre autres celles de Gentil de Troyes et de Dominique de Florence, élèves de maître Roux et du Primatice. Protégé ensuite par le chancelier Séguier.

l'obtint: peut-être aussi Le Brun le favorisa-t-il pour reconnaître la docilité avec laquelle il suivait ses modèles; car on ne voit pas (pl. 106, n.º 4; pl. 108, n.º 2) que ses figures aient une supériorité bien marquée sur celles de ses compétiteurs: du reste, elles sont bien modelées; le dessin de ses satyres a de la fermeté, et les jeunes gens ne manquent pas d'élégance. Il y a aussi de l'expression et de la fermeté dans les captifs et les autres figures de Balthasar Marsy (1); ses scènes sont même mieux composées et ont plus d'intérêt que celles de Girardon (pl. 106, 1, 2, 3; pl. 107, 4). Il est vrai que cette partie de l'éloge qu'on peut en faire revient à Le Brun. Les figures de femmes par le même sculpteur ont de la légèreté, surtout celles de droite (pl. 108, 4): elles sont dans le style de celles de Michel Anguier, son maître. On voit que ce fut Balthasar qui fit la plus grande partie des sculptures de la galerie. Au reste, comme il travaillait presque toujours de

Girardon alla à Rome, et voyagea avec fruit; à son retour il travailla chez les Anguier. Il avait du talent, et il en aurait développé sans doute davantage, si, se fiant plus à lui-même, et courant moins après la fortune et les faveurs, il ne se fût pas tant attaché à la manière de dessiner de Le Brun, qui devint son unique guide, dont il recherchait la protection par tous les movens, et qui lui donnait non-sculement les sujets de ses compositions, mais même les dessins d'après lesquels il devait les exécuter. Aussi peut-on souvent reprocher à ses draperies d'être lourdes, et à ses figures de manquer d'élégance dans leurs formes et de fermeté dans leur exécution. Girardon modelait avec facilité et esprit; mais il était moins heureux dans le travail du marbre. Il donnait eependant beaucoup d'expression à ses têtes : ce que l'on peut voir dans le mausolée du cardinal de Richelieu, placé à la Sorbonne, lequel passait avec raison pour le plus bel ouvrage de Girardon, qui n'y était que pour l'exécution; car la composition était de Le Brun. Versailles, Trianon, sont remplis de statues et de bas-reliefs de ce maître : on y remarque quatre statues des Bains d'Apollon, l'Enlèvement de Proserpine, une figure de l'Hiver, et plusieurs autres. La statue équestre de Louis XIV sur la place Vendôme était de Girardon; elle avait 21 pieds de haut, et, selon d'Argenville, c'était la première qui cût été fondue d'un seul jet. Girardon avait d'abord

fait pour la même place une autre statue qu'on trouva trop petite; elle fut donnée au maréchal de Boufflers, qui, avec la permission de Louis XIV, en fit présent à la ville de Beauvais : les écoliers vinrent la chercher à une lieue et demie de la ville, et la traînèrent en triomphe, sinsi que nous avons vu faire à Paris pour la statue d'Henri IV. Parmi les productions de Girardon, on citait le mausolée de la princesse de Conti à Saint-André des Arcs, et ceux du marquis de Louvois aux Capucines et de M.me de Lamoignon à Saint-Leu. Il fit aussi plusieurs beaux ouvrages pour la ville de Troyes.

Nommé à l'académie en 1657, Girardon en devint chancelier en 1695. Après la mort de Le Brun, il lui succéda dans la direction générale de tous les ouvrages de seulpture, et, comme son prédécesseur, il exerça sur les artistes un pouvoir trop étendu, qui contraignit leurs talens et fit grand tort aux arts. Girardon eut une nombreuse école, dans laquelle on distingue Robert le Lorrain, Granier, Frémin, Jean Joly de Troyes, Nourrisson et Charpentier. Il mourut en 1715 le même jour que Louis XIV.

(1) Gaspar et Balthasar Marsy, nés à Cambrai, le premier en 1624, et le second en 1628, vinrent en 1648 à Paris, Ces deux frères, liés par la plus intime amitié, unirent leurs travaux et leurs elances de fortune. Leurs premiers essais dans la carrière de la sculpture concert avec son frère Gaspar, il est probable qu'ils se sont aidés l'un l'autre dans leur tâche. Celle de Gaspar (pl. 108, 1, 3) paraît la plus légère; elle ne consiste qu'en quatre figures où l'on retrouve le même style et la même manière d'ajustement que dans celles de son frère. Les autres personnages sont de Thomas Regnauldin (1): ses captifs ne sont peut-être pas aussi bien que ceux de Balthasar Marsy; et quant aux autres scènes, elles n'ont rien qui les fasse remarquer (pl. 107, n.º 1, 2, 3).

Le Brun, que les grandes entreprises n'ess'avaient pas, s'était chargé d'orner de tableaux de sa main les plasonds et les panneaux de la galerie d'Apollon. Mais, soit que ses autres travaux l'aient détourné de ceux du Louvre, soit par d'autres raisons, il n'exécuta qu'une partie du projet qu'il avait formé. Il avait dû peindre dans le plasond le Soleil sur son char avec tout ce qui composait sa brillante cour, l'Aurore, les Saisons, la Nuit; c'était une suite de tableaux entourés de riches ornemens. A l'extrémité de

furent chez un sculpteur en bois; mais bientôt Sarraziu, Buister, les Anguier, Vau Opstal, s'aperçurent des talens de ces jeunes artistes, et leur procurèrent des ouvrages qui leur offraient plus de ressources et comme études et comme moveus d'existence. S'étaut fait avantageusement conuaître, les Marsy ne tardèrent pas à être employés à l'hôtel de la Vrillière et dans d'autres grands édifices de Paris. Outre les figures qu'ils firent dans la galerie d'Apollou au Louvre, en concurrence avec Girardon et Regnauldin, ils exécutèrent plusieurs ouvrages considérables dans les jardins de Versailles, C'est d'eux que sont, autour de la pièce du Dragon, les enfans, en bronze, portés par des cygnes ; au bassin de Latone, cette déesse métamorphosant des paysans en grenouilles; aux bains d'Apollou, un groupe de Tritons qui donnent à boire aux chevaux de ce dieu. On voit encore à Versailles d'autres productions de ces deux sculpteurs, et ils fireut à Saint-Germain en Laie le tombeau de Casimir roi de Pologne.

Gaspar exécuta seul, d'après les dessins de Le Brun, plusieurs figures en marbre pour les jardins de Versailles, telles que le Midi, le Point du jour, désignés par un coq et par une étoile; l'Afrique, et daus le bosquet d'Encelade, ce géant accablé sous des rochers. Les statues de la Valeur et de la Libéralité, qui décoraient le mausolée de Turenne à Saint-Denis, étaient

de Gaspar Marsy. De sa maiu est aussi le bas-relief de la porte Saint-Martiu du côté du faubourg, lequel représeute Mars armé de l'écu de France poursuivant un aigle. L'Enlèvement d'Orithye par Borée, que l'on voit aux Tuileries, est uu ouvrage de Gaspar Marsy, qui fut reçu à l'académie en 1657, professeur en 1659, et adjoint à recteur en 1675; il mourut en 1681. Balthasar fut de l'académie en 1671. ( Voyes d'Argenville; Félibien, t. 1V, p. 339. M. Cicognara, t. VI, p. 300, ne citte de ces habiles sculpteurs que le groupe des Bains d'Apollon.

(1) Thomas REGNAULDIN, né à Moulins en 1627, fut élève de François Auguier, et travailla beaucoup aux ouvrages exécutés sous Louis XIV. Reçu à l'académie en 1675, il mourut en 1706. Quoiqu'il ait poussé sa carrière jusqu'à un âge très-avancé, il a laissé peu d'ouvrages. On voit de lui dans les Bains d'Apollon à Versailles trois nymphes d'après les dessins de Le Brun. En géuéral, ce sculpteur est lourd et maniéré; ce fut probablement aussi sous la direction du premier peintre du Roi que Regnauldin fit pour les Tuileries le groupe de Cybèle enlevée par Saturne. Il avait décoré de deux Renommées le dessus de la porte de l'hôtel de Hollande, vieille rue du Temple, et il exécuta en marbre pour l'hôpital de Sainte-Catherine une statue de cette sainte. ( Voyez d'Argenville, )

la galerie vers le nord, dans la partie cintrée au-dessus de la corniche, il aurait représenté le Soir, et, à l'autre extrémité vers le midi, le Réveil des eaux, ou le Triomphe d'Amphitrite. Il fit ce dernier tableau. Ce sujet y est développé avec une grande richesse de composition : la souveraine des mers, entourée de toutes les divinités dont les peuplait la brillante imagination des Grecs, est portée en pompe au milieu des ondes par les tritons et les néréides. Le Brun avait développé tout son talent dans ce tableau, et c'était parmi les nombreuses productions de son fertile pinceau une de celles où il avait le mieux réussi et dont on faisait le plus d'éloge : malheureusement ce beau morceau et les autres qu'il avait exécutés dans la galerie d'Apollon, ont été dégradés par le temps; et l'état où ils se trouvent actuellement ne permet pas d'en parler d'une manière plus positive, surtout sous le rapport du coloris et de l'effet. Mais on peut faire observer que dans des galeries voûtées, et où les parties cintrées des extrémités sont éclairées en dessous, le jour n'étant pas franc, ces places sont peu favorables à la peinture,

Il est à croire qu'après la mort de Le Brun (1689), qui survécut six ans à Colbert, les travaux de la galerie d'Apollon éprouvèrent le même sort que ceux du reste du Louvre, et qu'ils furent suspendus pour ne plus être repris que long-temps après. Cette belle pièce, où la sculpture, les ornemens dorés, les panneaux surmontés de frontons et richement décorés, brillaient de toutes parts, devint une salle d'exposition où l'on plaça de beaux tableaux; entre autres, ceux de Le Brun : on y mit aussi des plâtres moulés sur l'antique, que venaient étudier les élèves de l'académie. Cette galerie recut même des distributions; une partie fut changée en ateliers : ces ateliers achevèrent de la dégrader; on avait pu en établir un nombre assez grand dans une étendue de près de 200 pieds de long sur 28 de large, éclairée par douze fenêtres. C'est ainsi qu'une protection peu éclairée ou peu réfléchie accordée aux arts, en dénaturant la destination des monumens, peut alterer et détruire de beaux produits des arts. Tel était en 1755, et long-temps après, l'état de la galerie d'Apollon. Mais en 1764 on songea à retirer de l'abandon où elle se trouvait depuis tant d'années cette belle partie des appartemens d'Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV; on s'occupa de la réparer et de la débarrasser des distributions qui l'obstruaient : cette galerie fut donnée à l'académie de peinture. Le plafond attira d'abord son attention, et il fut décidé, sans doute par M. de Marigny, alors directeur général des bâtimens, à qui les arts eurent de grandes obligations, qu'à l'avenir les académiciens, pour leur morceau de réception, seraient tenus de faire un tableau pour un des compartimens de ce plasond, et l'on devait de cette manière compléter toute la décoration de la galerie. Ce procédé eût été long, puisque le nombre des académiciens était limité, et qu'il n'y avait d'appelés à remplir cette tâche que les peintres nouvellement admis dans le sein de l'académie. Aussi paraît-il que de 1764 à 1781 il n'y eut que quatre grands cartouches qui furent remplis successivement par Lagrenée le jeune, Taraval, Durameau et Callet.

L'AUTOMNE, par Taravai (1).

L'Éré, par Durameau (3). — Cérès et ses compagnes se préparent à la moisson : le soleil, près d'atteindre le signe de la Vierge, est dans toute son ardeur; les zéphyrs la tempèrent par leur souffle, et rafraîchissent la déesse. Ce grand tableau eut du succès au salon de 1775 : on en louait la composition, le coloris suave et lumineux, la noblesse des têtes; mais on aurait desiré que le dessin fût en général moins lourd.

(1) Hugues TARAVAL, né en 1728, fut reçu à l'académie de pcinture en 1769, et adjoint à professeur en 1778. Il était aussi membre de l'académie des beaux arts de Stockholm; il mourut en 1785. Ses ouvrages, peu connus aujourd'hui, étaient autrefois cités avec éloge, et il eut pour élèves plusieurs peintres qui sc sont distingués. Parmi plusieurs de ses tableaux, on remarqua, au salon de 1773, le Mariage de S. Louis, - Procris blessée par Céphale; - en 1775, un grand tableau de l'Assomption de la Sainte-Vierge. - une Sainte Famille. Outre un ton jaunc, on reprochait à ces tableaux, bien composés, des incorrections de dessin et de ne pas être assez faits. En 1777 on cita avec éloge le Triomphe d'Amphitrite. En 1779 il n'y eut de Taraval que de petits tableaux, une nouvelle Mariée, ou jeune Grecque sortant du bain, un Pacha auquel on amène de belles esclaves; - un Chimiste et un Médecin d'urines. En 1781, on vit de lui au salon, la Sibylle de Cumes, - une Nativité, - Diane surprise par Actéon, - et Télémaque dans l'île de Calypso. Le sujet qu'il traita en 1783 dans un · tableau de 8 pieds de largeur sur 10 de hauteur fut le Sacrifice de Noé au sortir de l'arche; on en louait le dessin et le coloris. Peu de temps avant sa mort, en 1785, Taraval exposa un tableau de 10 pieds en carré qui représentait Hercule enfant étouffant les serpens.

(3) DURAMEAU naquit à Paris en 1733. Reçu à l'académie de peinture en 1774, deux ans après il fut adjoint à professeur, et il devint premier peintre de la chambre et du cabinet du Roi. Ce peintre aimait les grandes compositions, et on cite de lui des tableaux de dimension considérable : en 1773, S. Louis lavant les pieds aux pauvres; - en 1775, l'Été (19 pieds sur 10). La Continence de Bayard, qui parut en 1777 (10 pieds sur 7), plut par sa composition; mais on reprochait de la raideur au dessin, et à la figure de Bayard de manquer de dignité. Au sa-Ion de 1779, le Combat d'Entelle et de Darès, que Durameau fit pour le Roi d'après la belle description de Virgile, avait 18 picds de long sur 10 de haut. Un autre de ses ouvrages qui parut en même temps, offrait la Piete filiale de Cléobis et de Biton, deux jeunes Grecs qui, s'attelant au char de leur mère, grande prêtresse de Junon, la conduisirent au temple de cette déesse. En 1783 on vit de Durameau à l'exposition Herminie qui, revêtue de l'armure de Clorinde, est reçue par un vieillard et ses trois fils; ce tableau avait 8 pieds sur 10. Celui de 1789 était de 30 pieds de long sur 14 de haut : il y avait pris pour sujet la Séance des états généraux à Versailles le 5 mai 1789. Si ce grand ouvrage était terminé et que ce ne fût pas l'esquisse que l'on eût portée sur le livret du salon, il prouverait que Durameau avait le travail très-facile, car l'exposition eut lieu au mois de septembre. Outre ce tableau, il parut encore de lui Jésus-Christ guérissant un paralytique, - Jésus-Christ chassant les vendeurs du Temple, tableau destiné à Fontainebleau. On revit à ce même salon le Combat d'Entelle et de Darès; ce qui ferait croire que celui qui fut exposé en 1779 n'était qu'une esquisse du tableau que le Roi lui avait commandé et qu'il n'aurait exécuté en grand que long-temps après.

L'HIVER, par Lagrenée le jeune (1). — Éole déchaîne les vents qui répandent la neige et les frimas; le Temps paraît inactif et engourdi, et un fleuve appuyé sur son urne voit à regret son onde arrêtée et changée en glaçons. Des lettres écrites sur le salon de 1775, où parut ce grand tableau, font l'éloge de la composition et du ton général de la couleur. On y loue

(1) Jean-Jacques LAGRENÉE, qu'on surnomma le jeune ponr le distinguer de son frère, dont il fut élève, est né à Paris en 1740. Agréé à l'académie en 1771, il y fut recu en 1774, et il y devint professeur en 1781. Lagrenée avait une grande facilité, dont quelquefois il abusait; ce qui lui mérita le reproche de ne pas toujours soigner assez son dessin. Ses compositions sont remplies de feu et d'esprit. En général, son coloris avait de la finesse et de l'harmonie, quoique souvent aussi il donnât dans le rose, ou que ses couleurs fussent trop heurtées. On aurait aussi desiré que dans ses petits tableaux ses figures cussent été renducs avec plus de soin. Parmi les productions de ce peintre qui furent exposées au Lonvre, il y en eut un assez bon nombre de grande dimension; c'est à celles-là plutôt qu'à ses tableaux de chevalet que je m'arrêterai, en indiquant les années où elles ont paru. On vit de Lagrenée, au salon de 1771, S. Paul prêchant devant l'Aréopage (14 pieds sur 10), et la Présentation au Temple (11 pieds snr 6); en 1773, le Baptême de Jesus-Christ, pour la cathédrale d'Auxerre. A l'exposition de 1777, on parla avantageusement de la manière riche et simple dont Lagrenée, dans un tableau de 10 pieds carrés, représenta Albinus fuyant de Rome et offrant son char aux vestales. On fit aussi un grand éloge de ses petits onvrages, et on alla jusqu'à le comparer à l'Albane pour la grâce qu'il avait donnée à ses figures de femmes et d'enfans dans le Jugement de Pâris, - Vénus animant la statue de Pygmalion, - Télémaque et Calypso, - des Enfans renversés par une chèvre. En 1779 il prit pour sujet la scène terrible dont Jubellius Tanrea effraya Rome lorsqu'il se tua avec sa femme et ses enfans pour se soustraire aux supplices auxquels les Romains livraient les sénateurs de Capoue révoltée. On remarqua

de Lagrenée, au même salon, un beau Christ sur la croix, et parmi beaucoup de petits tableaux, une Diane au bain, - un Repos en Égypte, - Mercure changeant Aglaure en statue, - l'Arche dans le temple de Dagon. Dans l'année où ce peintre fut nommé professeur à l'académie (1781), il fit paraître plusieurs grands tableaux, le Martyre de S. Étienne et la Conversion de S. Paul, et pour Fontainebleau, le Baptême de Jesus-Christ et les Noces de Cana, -Mercure, sous les auspices de Louis XVI, répandant l'abondance sur la France. En 1783, l'Automne (10 pieds carrés), - S. Jean préchant dans le désert. Ce fut cette année que Lagrenée exposa pour la première fois des peintures collées sur glace et entourées d'ornemens en or, genre qu'il a perfectionné depuis, et où il s'acquit de la réputation par l'élégance de ses compositions et de ses dessins. Le tableau qu'il mit au salon offrait les génies des arts, la Justice, la Bienfaisance, qui inauguraient le buste du comte d'Angivillers dans la grande galerie du Lonvre, où il avait fondé le Muséum. Les grands tableaux de Lagrenée en 1785 et 1787 furent Moise sauve des eaux, - Ulysse chez Circé, - Jesus-Christ enfant en prière. Il fit pour le Roi, en 1789, Achille reconnu par Ulysse au milieu des filles de Lycomède, - et Télémaque à qui Mentor reproche le plaisir que lui cause la beauté des vêtemens que lui préparent les nymphes de Calypso, tableau de 10 pieds carrés. Dans les années suivantes, il n'y eut de Lagrenée au salon jusqu'en 1804 que de petits ouvrages : Psyché triste et pensive dans le palais enchanté (1798), - des tableaux peints sur marbre, Archimède sortant du bain et tracant sur sa cuisse des figures de géométrie, - Apollon et Diane tuant les enfans de Niobé. Ce peintre est mort en 1821.

particulièrement la figure du fleuve; mais on trouve lourd et peu correct le dessin d'Éole et du Temps.

LE PRINTEMPS, par Callet (1). — Zéphire et Flore couronnent Cybèle; les amours et les habitans de la terre, par leurs danses et par leurs jeux, célèbrent le retour du printemps.

Depuis long-temps la galerie d'Apollon menaçait ruine de toutes parts;

(1) Antoine-François CALLET naquit à Paris en 1742. Agréé à l'académie en 1779, il y fut reçu en 1780. Ce peintre, qui ne manquait pas de talent, surtout pour la grande machine, aimait beaucoup l'allégorie; mais celles qu'il mettait dans ses compositions, n'étant pas toujours trèsclaires, avaient besoin de longues interpretations. Il y avait souvent aussi de la confusion dans la manière dont il disposait ses personnages ordinairement trèsnombreux; son dessin, qui avait la prétention à une grande vigueur, n'était pas sans exagération, et son coloris était dur. Voici les principaux ouvrages de Callet : en 1779, le tableau qu'il présenta à l'académie pour en être agréé, fut un portrait de M.sr Comte d'Artois, aujourd'hui S. M. Charles X. Le Printemps , qu'il fit pour la galerie d'Apollon, fut son morceau de réception en 1781, et l'on vit de lui, cette même année, Hercule sur le bucher, et un portrait du comte de Vergennes. Aux salons de 1783 et de 1785, if fit paraître deux grands tableaux : l'Hiver, ou les Saturnales qui avaient lieu dans cette saison ; - Achille trainant le corps d'Hector autour des murs de Troie. En 1787 et 1789, il ajouta à ses deux premiers tableaux des Saisons l'Automne ou les fêtes de Bacchus, et l'Été, caractérisé par celles de Cérès, et il compléta les portraits de nos princes par ceux de Louis XVI et de Monsieur. Le sujet que Callet traita en 1791 fut les Dames romaines rendant, lors du printemps, hommage à la déesse Lucine. Celui de 1795 était Vénus blessée par Diomède. Ce peintre sans doute se reposa, car il n'y eut rien de lui à l'exposition de 1798. Il mit à celle de 1799 Marcus Curtius se

dévouant pour sa patrie. A partir de 1800, Callet se livra presque entièrement aux grandes compositions allégoriques : cette année, ce fut le Dix-huit Brumaire, ou la France sauvée, qui exerça son imagination; il n'en présenta cependant que l'esquisse, et le grand tableau parut en 1801. Quinze renommées, représentant les armées françaises, élevaient sur un pavois la France entourée des productions des arts que ses victoires lui avaient fait conquérir; Hercule foulait aux pieds ses ennemis, la Discorde prenait la fuite, et le signe du Sagittaire dans le ciel indiquait que ce tableau offrait le 18 brumaire, Au salon de 1804, on vit de Callet l'Entrée triomphante du premier consul à Lyon; Minerve conduisait son char, et il était entouré de la Victoire et d'une foule d'autres personnages allégoriques. Les expositions de 1806 et de 1808 n'offrirent presque rien de Callet; celle de 1810 vit de lui une allégorie qui faisait allusion an traité de Presbourg; une autre au mariage qui unit alors la France à l'Autriche. La France, les Arts, les Muses, Apollon, recevaient l'archiduchesse conduite par l'Amour et par l'Hymen, sous l'égide de Mars; l'Autriche s'éloignait affligée. La mythologie lui fournit deux sujets, Erigone et Ganymède. En 1819 et 1814, il n'y eut de Callet que des dessins. En 1817 il représenta, dans le style allégorique, l'arrivée de Louis XVIII. Le Roi, soutenu par la Justice et la Prudence, prend possession de la couronne; la Discorde fuit. Telles sont les principales productions de Callet, qui a laisse la réputation d'un peintre laborieux et d'une imagination plus active que bien réglée. Il mourut en 1823.

les ornemens en plâtre se détachaient, et les peintures, altérées par l'humidité, étaient méconnaissables. Tout cet ensemble exigeait une grande réparation. Enfin en 1826, sous le ministère de M. le duc de Doudeauville et l'administration de M. le vicomte de la Rochefoucauld, elle fut décidée : il ne s'agissait de rien moins que de reprendre dans son entier le berceau de la voûte en bois, qui est dans le plus mauvais état, et de conserver, autant que possible, tout ce qui, dans les ornemens de cette galerie, mérite d'être respecté. M. Fontaine a déjà, pour obtenir ce résultat, fait toutes les dispositions nécessaires : toutes les parties de l'architecture sont étayées; un échafaudage habilement combiné soutient de tous côtés la voûte et la maintient, afin de pouvoir en opérer la restauration par la partie extérieure; enfin tout annonce que si pendant quelque temps on prive de la galerie d'Apollon le public, ce n'est que pour la lui rendre entièrement et solidement réparée et plus belle qu'elle n'a jamais été.

Le grand salon d'exposition faisait partie des constructions d'Henri IV. Ce ne fut que sous Louis XIV qu'il fut consacré aux ouvrages des académiciens, qui auparavant, ainsi que nous l'avons déjà dit, étaient offerts au public dans la salle ronde qui précède la galerie d'Apollon. On les y trouvait sans doute trop à l'étroit, et ils gagnèrent beaucoup à passer dans cette salle, vaste dans toutes ses dimensions, et dont la lumière est trèsbelle. Pendant long-temps l'exposition eut lieu tous les ans à la fin d'août ou au commencement de septembre; elle durait un mois, et quelquefois sculement trois semaines : comme elle n'était destinée qu'aux productions des membres de l'académie, elle n'était pas nombreuse, et le local était plus que suffisant pour la contenir. On fixa ensuite à deux ans l'intervalle d'un salon à l'autre; cet usage subsista jusqu'en 1791 : de 1798 à 1802 il y en eut tous les ans, et depuis il fut réglé qu'il serait ouvert tous les deux ans, pendant deux mois. Les années où les intervalles furent plus longs n'ont été que des exceptions amenées par des circonstances particulières. Mais, depuis la suppression de l'académie de peinture, de sculpture et d'architecture, tous les artistes, pourvu qu'ils en soient jugés dignes par un jury, étant admis à faire paraître leurs ouvrages au salon, leurs productions se sont accrues à un point prodigieux, et avec lequel cette salle, quelque grande qu'elle soit, ne s'est plus trouvée en proportion : chaque année a vu s'étendre l'espace destiné à l'exposition, et l'immense récolte que deux ans de travail de notre école font sortir actuellement de ses innombrables ateliers, n'a pas assez de la plus grande partie du Louvre pour faire briller toutes ses richesses.

Le plafond de la petite salle qui sert d'entrée au grand salon est de M. Meynier.

TRIOMPHE DE LA PEINTURE. — Le génie des arts élève vers le ciel le Poussin, Le Brun et Le Sueur; il repousse le Temps, et semble lui ordonner de respecter les ouvrages de ces grands maîtres, qu'Apollon va couronner de lauriers et qu'attendent au céleste séjour Michel-Ange et Raphaël, tandis que l'Histoire inscrit les hauts faits du siècle de Louis XIV,

qu'ont illustre par leurs belles productions les peintres qui ont mérité ces honneurs.

Il a été trop question, p. 354, de ce qui a rapport à la construction de la grande galerie du Louvre pour qu'il soit besoin de revenir sur ce sujet. On se rappellera qu'Henri IV en avait presque terminé le bâtiment en 1608, et qu'il fut achevé sous Louis XIII et sous la régence d'Anne d'Autriche, qui donna aux travaux beaucoup d'activité. Il paraît qu'au point où Henri IV laissa cette immense galerie, la partie décorative de l'intérieur était entièrement à faire; et ce ne fut, comme on le verra plus bas, que longtemps après sa mort que l'on s'en occupa. Le Mercier, à qui Louis XIII ou le cardinal de Richelieu faisait continuer et agrandir le palais du Louvre, fut aussi chargé de finir cette galerie. Décorer d'une manière convenable une étendue de 1332 pieds de long sur 36 pieds de large, mettre de l'harmonie dans ce vaste ensemble et dans ses parties, n'était pas une entreprise facile, et peut-être demandait-elle encore plus de talent et de goût que ne pouvait en avoir Le Mercier, qui réussissait mieux dans l'architecture extérieure des édifices que dans les dispositions et la décoration de l'intérieur. C'est du moins ce que l'on peut inférer des lettres du Poussin (1).

Cet habile homme était à Rome, lorsqu'au mois de janvier 1639 il reçut des lettres, non-seulement du cardinal de Richelieu et du directeur général des bâtimens Sublet de Novers, mais même de Louis XIII, qui le pressaient de la manière la plus flatteuse de venir à Paris employer au service du Roi les talens qu'il avait cultivés en Italie et qui y avaient porté sa réputation à un si haut point. On lui offrait toute sorte d'avantages; un logement agréable et commode lui était assigné à son choix, soit au Louvre, soit aux Tuileries : on poussa, ce qui est assez remarquable, la déférence pour lui jusqu'à l'assurer formellement que, dans les travaux qu'il exécuterait ou qu'il dirigerait, il ne serait pas tenu, sans doute pour qu'il eût moins de fatigue, à travailler de sa main aux voûtes et aux plafonds. Ces propositions, plusieurs fois réitérées avec instance, n'avaient pendant long-temps pu décider le Poussin à quitter Rome, et les ouvrages qu'il avait entrepris, et sa femme qu'il chérissait. Il craignait d'ailleurs de ne pas être à Paris secondé dans ses plans comme il pouvait le desirer; et le Poussin était du petit nombre de ces artistes à qui le succès et la perfection de leurs ouvrages sont bien plus à cœur que les avantages qu'ils peuvent en retirer. Ensin M. de Chantelou, en qui le Poussin avait toute consiance, fit un voyage en Italie, et, l'enlevant, pour ainsi dire, afin de l'arracher à ses irrésolutions, il le conduisit à Paris à la fin de 1640. L'accueil du Roi, et celui du cardinal, qui, de joie de l'avoir attiré en France, l'embrassa, eurent lieu de le satisfaire; les frais de son déplacement et de son voyage lui furent largement payés; on lui assigna un traitement; une maison meublée, située dans le jardin des Tuileries, fut mise à sa disposition, et au mois de mars 1641 il reçut le brevet de premier peintre du Roi.

<sup>(1)</sup> Foy. les lettres du Poussin, et les extraits qu'en donne Félibien, t. IV, p. 34 et suiv.

Après avoir laissé le Poussin prendre quelque temps de repos et avoir concerté avec lui ce qu'on desirait qu'il fit pour la grande galerie du Louvre. où l'on voulait déployer une grande magnificence, il fut chargé d'en commencer les travaux. Comme la galerie devait être conservée dans sa longueur sans être interrompue par des divisions, le plan du Poussin était d'orner chaque travée de manière qu'elle sit un ensemble complet, et de combiner les peintures et les ornemens de la voûte, ainsi que le tableau qu'il comptait mettre dans chaque panneau, de sorte que d'un côté de la galerie on pût saisir, au vrai point de distance, toute la décoration du côté opposé. Les lois de la perspective étaient sacrées pour lui : elles lui paraissaient exiger qu'on ne plaçat pas dans ces panneaux, qui ont 24 pieds de large sur 22 pieds de liaut, des tableaux qui cussent presque cette grandeur, hors de proportion avec la largeur de la galerie. Ceux qu'il y destinait ne devaient avoir que 12 pieds sur 9. Les encadremens de ces panneaux auraient été riches et en stncs blancs reliaussés d'or : mais il ne voulait pas qu'ils fussent lourds, ni les profils trop saillans. Il avait été décidé que ces quatre-vingt-seize tableaux seraient de la main de Fouquières, qui devait y peindre les plus beaux sites des villes de France. Ce peintre avait un grand talent, mais ses prétentions étaient intolérables : chargé de ce travail important, il se regardait comme le maître de la galerie, où tout devait se subordonner à ses ouvrages; probablement même avait-il déjà, avant l'arrivée du Poussin, exécuté quelques-uns de ces paysages, et il se refusait d'en régler les grandeurs d'après les plans du premier peintre du Roi. Ce fut déjà pour le Poussin des entraves dans son entreprise.

D'un autre côté, Le Mercier, chargé de l'exécution des premiers travaux, avait trop surbaissé la voûte; un plus grand développement de la courbe eût mieux fait et l'eût rendue plus légère : il l'avait en outre surchargée de compartimens massifs et trop rapprochés, d'ornemens trop saillans, de mauvais goût, et, dans les panneaux, des parties lourdes s'appuyaient sur des parties faibles. Cet architecte avait même fait soutenir la corniche par de grandes consoles dont le nombre et la disposition ne se répondaient pas dans les deux côtés de la galerie. Ses divisions n'avaient pas la régularité qu'exigeait le Poussin et qui lui était nécessaire. Ce grand peintre trouvait incommode pour le spectateur que les peintures fussent dans le haut de la voûte au-dessus de sa tête, et il pensait qu'il était plus convenable de placer les compartimens ornés de sujets à la naissance du cintre, au-dessus des tableaux des trumeaux : il comptait y figurer en grisailles des bas-reliefs où il aurait représenté toute la vie d'Hercule et dont il avait déjà fait en partie les cartons. Les défauts qui nuisaient à la galèrie obligèrent à rectifier ou à détruire les ornemens de Le Mercier. Le Poussin avait sous sa direction des hommes habiles, des Italiens qui entendaient parfaitement la sculpture d'ornement : c'étaient Arudini, Bianchi, pour les stucs; et, pour les rehaussés d'or, Tritani, Ponti, artistes dont nous avons déjà parlé lorsqu'il a été question des appartemens d'Anne d'Autriche. Mais ces auxiliaires n'étaient pas assez forts pour lui faire surmonter les obstacles et les dégoûts que lui suscitaient des antagonistes plus puissans et qui se prétendaient ses rivaux

en talent. Simon Vouet et son école, Le Mercier et le vaniteux Fouquières, lui causaient toute sorte de désagrémens. Ils lui reprochaient surtout de n'avoir pas mis assez de richesse dans son projet : ils voulaient de la profusion, tandis que le Poussin n'avait d'autre but que de diminuer les frais de décoration de la galerie et de l'orner avec une noble et élégante simplicité. Ces travaux d'ailleurs demandaient moins de temps, et c'était, selon lui, un point important dans un pays où les bons ouvriers étaient rares, et où souvent, au bout de quelques années, on se plaît à détruire ce que l'on a eu beaucoup de peine à établir. Enfin de dégoûts en dégoûts on fatigua la patience du Poussin. Voyant qu'il ne parviendrait pas, au milieu de toutes ces contrariétés, à terminer ce qu'il avait entrepris, il demanda un congé pour l'Italie, où il retourna au mois de septembre 1649. D'après ses engagemens il comptait cependant revenir à Paris et y ramener sa femme; mais la mort du cardinal de Richelieu (4 décembre 1642) et celle de Louis XIII (14 mai 1643) lui firent changer de projet et le délièrent de ses promesses. Les travaux de la galerie se trouvèrent ou suspendus ou continués avec lenteur et négligence. On eut recours encore au Poussin. Souvent dans ses lettres il répond aux instances qu'on employait pour le ravoir. Plusieurs fois on se flatta d'y parvenir : mais, soit qu'il craignit de s'exposer à de nouvelles intrigues, soit que chaque jour il s'attachât davantage à l'Italie, où il était aimé et considéré, et où il avait tous ses intérêts, il ne revint plus à Paris; et s'il fut de quelque utilité à la grande galerie du Louvre, ce ne fut que par ses conseils et par quelques dessins qu'il envoyait de temps en temps et qu'on n'exécuta pas (1). Il en fut de même des tableaux dont était charge Fouquières; cette belle suite, qui aurait offert beaucoup d'intérêt, ne fut pas continuée. La galerie même changea de destination. Ce ne fut plus une communication libre entre le Louvre et les Tuileries; on y placa des plans en relief des villes fortes de France. Il y en avait en 1698 cent soixante-dix : ils avaient été faits avec un grand soin par un ingénieur habile en ce genre d'ouvrages, nommé Berthier. Cent vingt existaient encore en 1755, et ont fait le fonds de la belle collection réunie aujourd'hui aux Invalides et à laquelle ont beaucoup travaillé MM. Boitard avec une habileté et une adresse qui laissent bien en arrière, sous tous les rapports, ce qu'il y a de mieux parmi les anciens modèles. Il faut que vers 1790 ces plans en relief aient été transportés hors de la grande galerie du Louvre; car, lors du sejour que fit au Louvre l'infante qui devait épouser Louis XV, ils n'y étaient plus.

(1) Une partie de ces dessins fut gravée en 1678 par Pesne, qui les dédia à Michel Anguier. Ils représentent Minerve, qui, pendant le sommeil de Junon, a approché du sein de cette déesse Hercule enfant, — Hercule jeune apprenant à tirer de l'arc, — Hercule jeune à cheval, — Hercule menant un quadrige, — ce héros vainqueur des fils d'Actor, — Hercule

combattant Achélous métamorphosé en serpent, — Hésione délivrée par ce héros, — Hercule consultant la pythie, — son triomphe sur le lion de Némée, — sur Cacus, — des génies d'Hercule qui portent son carquois et sa massue : tels sont les sujets qu'offre l'œuvre de Pesne au cabinet des estampes de la Bibliothèque du Roi.

Il paraît que le sort de la grande galerie était d'être negligée, et au fait sa grandeur imposait un entretien difficile et coûteux : il est à croire que, tandis qu'on s'occupait du Louvre, et depuis pendant les guerres de Louis XIV, ou lorsqu'il créait son pompeux Versailles, ou qu'il élevait tant d'autres demeures royales qui lui avaient fait abandonner l'habitation du Louvre et des Tuileries, la grande galerie dut être délaissée. Si le Poussin se plaignait du mauvais état où il avait trouvé les combles, ses plaintes auraient encore été bien mieux fondées quelques années après qu'il eut quitté Paris. L'humidité avait pénétré à un tel point à travers les toits, que la plus grande partie des peintures de la voûte avait été endommagée. On craignit même pour les tableaux de Le Brun, et surtout pour ses batailles d'Alexandre, qui avaient été placées dans cette galerie, quoiqu'elles fussent d'une proportion qui n'y convenait pas : on les transporta dans la galerie d'Apollon. Au commencement du xVIII. siècle, probablement vers 1716, il fut question de mettre la bibliothèque du Roi dans la grande galerie. Ce projet fut débattu et présenta bien des inconvéniens. Comme elle ne pouvait pas en occuper toute l'immense longueur, on n'en aurait pris qu'une partie : mais la largeur n'eût pas été suffisante pour une bibliothèque, qui demandait de grandes armoires et des tables, et autour de laquelle, pour disposer les livres d'une manière commode, on voulait établir une galerie supérieure et en saillie sur les côtés; ce qui aurait encore rétréci l'espace et aurait rendu les pièces moins claires. On ne donna pas de suite à ce projet; peut-être cependant aurait-il été repris sans l'arrivée en 1722 de l'infante d'Espagne qu'on destinait pour femme à Louis XV. Pour loger les personnes attachées à son service, on s'empara d'une partie de la grande galerie du côté du Louvre et l'on y fit des appartemens : le reste servait de passage à la jeune princesse pour aller du Louvre, où elle habitait, aux Tuileries. On plaçait alors un immense tapis de la Savonnerie, qui n'était composé que de sept pièces, dont, au reste, on ne peut pas connaître les dimensions, puisque l'on ignore l'étendue occupée par les appartemens de la maison de l'infante.

Si l'on ne supprima pas ces distributions aussitôt après le départ de cette princesse, il est à croire que lorsque le marquis de Marigny, qui prenait tant d'intérêt au Louvre, fut revêtu de la charge de directeur général des bâtimens, en 1754, il s'occupa de la grande galerie et la rétablit dans toute sa longueur; car en 1755 on y replaça, au nombre de cent vingt, ce qui restait en bon état des modèles des places fortes de France. On voit qu'il y avait aussi des tableaux, puisque dans cette même année on en donna à l'évêque de Meaux plusieurs de Raphaël qui étaient dans la galerie.

Le comte d'Angivillers, qui succéda presque immédiatement à M. de Marigny dans la direction des bâtimens, et qui la conserva de 1775 à la fin de 1789, avait formé pour la grande galerie un projet qui depuis a reçu l'exécution que ce directeur général, aussi zélé qu'éclairé, n'avait pas eu le temps de réaliser. Il comptait réunir tout ce que la couronne possédait de beau en peinture et en sculpture, et le placer sous le nom de muséum dans cette galerie, qui depuis lui était devenue un trésor immense des chefs-

d'œuvre les plus remarquables de la peinture. Ce fut en 1796 que l'on forma cette vaste collection, qui prit le nom que lui avait destiné M. d'Angivillers. Quelques années après, M. Denon, directeur général du Musée, et MM. Percier et Fontaine, améliorèrent la distribution de la grande galerie : ils la divisèrent par travées, et, les éclairant par en haut, ils y répandirent une lumière plus favorable aux tableaux que celle des fenêtres, quoiqu'elle ne soit pas encore telle qu'on aurait pu se la ménager, si cette galerie cût été faite dès le principe pour être un musée, et si les constructions ne s'étaient pas opposées aux dispositions que l'on aurait voulu y exécuter. Au milieu de la galerie, un salon carré, encadré de deux côtés par un soubassement et de belles colonnes, forme un repos dans cette prodigieuse longueur. De côté et d'autre, des cippes de marbres rares, et les bustes des grands artistes dont on admire les ouvrages dans ce temple des arts, exécutés par les meilleurs sculpteurs de notre école moderne, ajoutent à la beauté de la galerie et à l'intérêt de cette collection royale, que depuis dix ans M. le comte de Forbin, directeur général des musées royaux, s'efforce de consoler de ses pertes par des arrangemens bien entendus et par des acquisitions de tableaux ou anciens ou de peintres modernes, auxquels après leur mort leurs talens ont mérité cette espèce d'apothéose.

Pour compléter ce qui regarde cette vaste et belle partie du Louvre, il ne me reste qu'à dire un mot sur ce qui occupait autrefois au-dessous de la grande galerie les nombreuses pièces où sont placées aujourd'hui la bibliothèque particulière du Roi, dont M. Valery est le conservateur, et les archives du Conseil d'état, confiées aux soins de M. Bary. On sait que, par une ordonnance de 1608, Henri IV, à qui étaient chers, et la gloire de la France, et les arts qui en font la plus belle partie, avait assigné, sous la galerie qu'il venait d'élever, des logemens spacieux et commodes aux artistes de talent attachés à son service, ou aux fabricans, tels que joailliers, orfévres, horlogers, dont les professions avaient rapport aux arts et qui s'y étaient distingués. Ce grand prince non-sculement avait pour but dans cet établissement d'honorer les artistes et de leur accorder une faveur utile à leur bien être, mais il songeait encore à encourager l'amour et le progrès des arts. Les ateliers de ces hommes habiles en différens genres devaient servir d'école et fournir des modèles. Les jeunes gens y étaient admis et s'y formaient; c'était en quelque sorte une réunion d'académies où la pratique marchait à côté de la théorie. C'est donc à notre bon Henri que les artistes devaient ces ateliers royaux et ces honneurs du Louvre, qui leur furent conservés par les Rois ses successeurs, et dont ils ont joui pendant long-temps : il y a peu d'années qu'on voyait encore sur d'anciennes portes les noms d'artistes et d'ouvriers du Roi à qui ces logemens avaient été accordés, et c'était devenu des titres de famille.

Cependant, sous Louis XIV, de nouvelles institutions qui avaient les arts pour objet, ayant exigé de nouvelles distributions dans les bâtimens de la couronne, on fut obligé de diminuer le nombre des logemens concédés aux artistes; il est vrai aussi que l'intérêt général des arts y trouvait son bénéfice.

En 1640, Louis XIII fonda l'établissement connu sous le nom d'Imprimerie royale, pour y réunir les types royaux qui avaient été gravés par les ordres de François I.er, ou acquis par lui-même de Savary de Brèves, son ambassadeur à Constantinople. Ces types jusqu'alors avaient été confiés à des imprimeurs particuliers pour servir aux éditions qui portent sur le frontispice, typis regiis. Sébastien Cramoisy fut nommé le directeur et Trichet du Fresne le correcteur de l'imprimerie royale, sous l'autorité de Sublet de Noyers, marquis de Dangu, surintendant des bâtimens. L'importance qu'on attachait aux ouvrages qu'on y imprimait est attestée par le choix qu'on fit du Poussin pour en dessiner les frontispices : non-seulement ce grand peintre les composait, mais encore il ne s'en rapportait qu'à lui-même de leur exécution. On voit par ses lettres que quelques-uns de ces dessins lui demanderent un temps assez considerable. Richelieu placa l'imprimerie rovale au Louvre : elle y occupait plusieurs pièces près du troisième guichet. Elle y est restée, en prenant des accroissemens successifs, jusqu'au commencement de la révolution, époque où elle fut transportée à l'hôtel de Toulouse maintenant la Banque de France], rue de la Vrillière, d'où, en 1809, elle a été transférée au palais Cardinal (de Rohan), vieille rue du Temple,

Près de l'emplacement qu'occupait l'imprimerie royale, était le cabinet des médailles, que Colbert avait établi sous la grande galerie; les chambres qui le contenaient étaient élégamment ornées de peintures, d'ornemens en relief et de bustes en bronze et en marbre. On y trouvait réunis et classés dans de belles armoires vitrées tous les poinçons et tous les coins qui avaient été gravés en France depuis les premiers règnes de nos Rois, ou du moins tous ceux qu'on avait pu recueillir. On y avait rangé avec ordre la collection des monnaies, des médailles et des jetons depuis l'époque où ils n'étaient frappés qu'au moyen de marteaux dans les moulins de la monnaie placés dans une petite île de la Seine près du Pont-neuf, jusqu'à celle où l'on inventa et l'on perfectionna le balancier, et où Varin grava les belles et grandes médailles qui font encore par la franchise et la facilité de leur travail l'admiration des connaisseurs. Cette suite était très-nombreuse; elle fait aujourd'hui partie de celle de l'hôtel des monnaies et des médailles. Varin, à qui l'on confia la garde de ce dépôt, fut aussi chargé jusqu'à sa mort, arrivée en 1679, de tout ce qui avait rapport au travail des médailles-L'histoire numismatique de Louis XIII et de Louis XIV l'occupa pendant plus de trente ans, et elle fut continuée au Louvre dans les mêmes modules, ainsi que celle des règnes suivans, par les successeurs de Varin, Ballin, l'abbé Bizot, Petit, Delaunay, Robert de Cotte, jusqu'au moment où la monnaie des médailles quitta ce palais, et c'est de ce Louvre dont l'origine se confond, pour ainsi dire, avec celle de la monarchie, que sont sortis en grande partie les monumens numismatiques qui en ont consacré la gloire.

Au cabinet des médailles était jointe une collection qui contenait plus de dix mille dessins originaux de la plupart des meilleurs maîtres d'Italie et des autres écoles depuis la renaissance des arts; elle fait aujourd'hui l'ancien fonds de celle du Musée royal, qui a été portée à un nombre beaucoup plus

considérable.

## INTÉRIEUR DES TUILERIES.

De la grande galerie du Louvre nous passerons dans les appartemens de la fantille royale aux Tuileries, moins pour décrire leur état actuel que ce qu'ils étaient autresois. D'ailleurs leur distribution n'a presque pas changé; et comme dans d'autres endroits nous nous sommes occupés de tout ce qui avait rapport à l'architecture extérieure de ce palais, il ne s'agira ici que de nous arrêter quelques instans à la partie décorative de l'intérieur. Il serait difficile de remonter à l'époque de Catherine de Médicis : on sait que cette princesse n'habita jamais le château des Tuileries, quoiqu'elle l'eût fait bâtir, et que Marie de Médicis préférait le Louvre ou le Luxembourg. Au reste, on n'a pas de données qui puissent faire connaître la manière dont étaient décorés des appartemens qui ne servaient pas de demeure habituelle à nos Rois. Tout ce que l'on sait, c'est que Bunel les avait ornés de peintures et qu'il y avait des sculptures de Paul Ponce et de Bullant. Nous ne remonterons donc pas au-delà du règne de Louis XIV.

La première grande pièce que l'on trouve dans le premier corps de bâtiment est la galerie de Diane, que l'on appelait aussi la galerie des Ambassadeurs, parce que Louis XIV les y recevait. Colbert l'avait fait décorer avec magnificence de dorures, de glaces et de peintures. Pour mettre à profit et exercer les talens des élèves de l'académie que le Roi entretenait à Rome? le ministre fit faire par les plus habiles d'entre eux des copies des tableaux qui embellissent le palais de la Farnésine, et dont Annibal Carache avait puisé la plupart des compositions dans les Métamorphoses d'Ovide. Ces nombreuses et belles copies, faites avec un grand talent, furent disposées dans les riches compartimens de la voûte de la galerie. Il n'est guère possible d'en désigner les auteurs : de tous les élèves qui remportèrent le grand prix de 1665 à 1690 et qui allèrent à Rome, je ne trouve, d'après les registres manuscrits de l'académie, que le nom d'Hyacinthe Rigaud qui ait survécu avec éclat; les autres n'ont laissé aucune réputation. Quoique ces tableaux fussent l'ornement de cette galerie, ils ne furent pas respectés lorsque, sous la minorité de Louis XV, on y pratiqua des logemens pour les officiers de sa maison. La galerie fut dégradée dans toutes ses parties; on y établit même des entresols. Les peintures ne furent pas mieux traitées que le reste des ornemens. L'état déplorable auguel étaient réduites les Tuileries fut même porté au point, qu'en 1755 la galerie de Diane, dégagée des logemens dont on l'avait encombrée, subit d'autres changemens qui ne furent pas moins funestes à sa conservation, puisqu'on y établit les ateliers où l'on faisait les décorations du théâtre des Tuileries; elle ne fut même plus comptée parmi les appartemens du Roi : au reste, nous verrons bientôt qu'à cette époque ceux-ci n'étaient pas plus épargnés. Depuis ces temps d'abandon, cette galerie fut en partie réparée. Cependant les peintures étaient encore en mauvais état, et ce ne fut qu'en 1806

qu'elles furent entièrement restaurées, ainsi que d'autres plafonds des Tuileries, par MM. Abel de Pujol, Blondel, Hersent (1), Vafflard (2) et

(1) M. Louis HERSENT, né à Paris le 10 mars 1777, est élève de M. Regnault. Il fut recu à l'académie en 1822. Décoré en 1819 de la croix de la Légion d'honneur, il en devint officier en 1824. Le premier ouvrage que M. Hersent mit au salon fut, en 1802, Narcisse changé en fleur. Deux ans après il fit paraître Achille ligrant Briseis aux hérauts d'Agamemnon, et en 1806, Atala qui s'empoisonne dans les bras de Chactas. Il n'y eut de M. Hersent qu'un portrait de femme au salon de 1808. Celui de 1810 offrit de lui deux tableaux : Fénelon qui ramène à de pauvres paysans leur vache qui s'était égarée, - le Passage du pont de Landshut par le général comte de Lobau. En 1814, on vit Las Casas malade soigné par des sauvages. Deux autres charmans tableaux de M. Hersent faisaient encore partie de cette exposition : Daphnis et Chloé; ils sont entièrement nus et dans toute la naïveté de l'innocence : Chloé est assise sur les genoux de Daphnis, qui retire du pied délicat de son amie une épine qui l'a blessée, Ce tableau a été reproduit avec un grand soin par l'habile burin de M. Laugier pour la société des Amis des arts de Paris. L'autre production de M. Hersent retraçait la mort du célèbre médecin Bichat : les docteurs Esparron et Leroux sont près de lui; celui-ci est assis, l'autre debout. En 1819, parut le Gustave Wasa: ce prince, courbé sous le poids des années, dans les derniers momens de sa glorieuse vie, donne sa bénédiction à ses enfans qui le soutiennent et l'entourent, et à l'assemblée des états de Stockholm, qui l'admirent et le pleurent. Ce tableau appartient à S. A. R. M.gr le duc d'Orléans. M. Hersent ne mit au salon de 1822 qu'un tableau d'histoire, Booz et Ruth, effet de clair de lune, et les portraits de M.me la marquise de Clermont-Tonnerre, - de M. le marquis de Rivière, - de M.me Joseph Perrier, - et de M. Casimir Perrier : il est dans son cabinet avec ses enfans. Parmi plusieurs portraits que M. Hersent exposa en 1824, on

remarqua ceux de S. A. R. M.sr le prince de Carignan, — de M. le duc de Richelieu, — de M. le marquis de Clermons-Tonnerre, — de M.me Jules Didot — et de M.me et M.le Gay; et le ministre de la maison du Roi acquit pour la galerie du Luxembourg un tableau représentant les Religieux de l'hospice du Saint-Gothard qui donnent des secours à une famille dépouillée par des brigands.

(2) M. VAFFLARD, né à Paris en 1777, est élève de M. Regnault. D'après les exemples de son habile maître, il se voua d'abord à la peinture historique, et depuis il s'est exercé dans le genre. Il a paru de lui un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels je choisirai les principaux. Le premier tableau qui le fit connaître fut. en 1800, Mirza mourant à la vue de son amant Illyssus qu'avait fait poignarder sa rivale Artémise; ce tableau fut suivi en 1804 de la Mort de Jocaste sous les yeux d'Œdipe, d'Antigone et d'Ismène, et de la Mort d'Œdipe entre les bras de ses filles qu'il bénit. M. Vafflard recut pour cet ouvrage une médaille d'or. On vit encore de lui cette année Emma portant sur son dos son amant Éginhard, - et Young tenant entre ses bras le corps inanimé de sa fille. En 1806 il représenta les Honneurs rendus à du Guesclin, aux pieds duquel, après sa mort, on dépose les clefs de Châteauneuf-Randon. Ce tableau, acquis en 1822 par le ministre de l'intérieur, a été donné à la ville de Rennes, Molière mourant assisté par des sœurs de la charité fit partie du salon de 1808, ainsi que la Grace accordée à la princesse d'Hatzfeld. En 1810, M. Vafflard offritle trait touchant d'un Chien qui ramène sur son dos à l'hospice un enfant égare dans les neiges. En 1812, un Voyageur arrêté près d'un tombeau. - deux petits Ramoneurs morts de froid à la porte d'une auberge, - une jeune Fille au désespoir assise sur le parapet d'un pont. Il fit paraître au salon de 1814 Didon et Enée dans la grotte, - et Oreste aocable par ses fureurs et endormi Vauthier (1), auxquels on a l'obligation de les voir rendus à leur ancien état. Les guirlandes de fruits et de fleurs qui règnent au-dessus de la corniche avaient été peintes autrefois par Monoyer surnommé Batiste (2),

entre les bras d'Électre qui veille à son repos. M. Vafflard fut chargé, cette année et en 1815, d'une partie des restaurations des peintures de Versailles, dans le salon de la Guerre et dans la galerie des Glaces. En 1817, M. le préfet de la Seine le chargea de représenter pour l'église de Sainte-Marguerite, cette sainte chassee par son père, grand-prêtre d'Apollon : en vain ses compagnes la pressent de sacrifier aux faux dieux. Ce fut encore pour la ville de Paris que M. Vafflard fit, en 1819, son tableau de S. Ambroise qui sauve un jeune prêtre arien de la fureur du peuple; il est placé à Saint-Ambroise dans le faubourg de Popincourt. La même année, S. A. R. M.me la duchesse d'Orleans douairière lui demanda, pour la chapelle qu'elle faisait élever à Dreux, un tableau qui retraçat la mort de S. Louis, En 1817 M. Vafflard avait déjà traité le même sujet pour la chapelle de l'École militaire. Il fit aussi en 1819, pour le cabinet du Roi à Versailles, Pythagore inspiré par les muses, et pour la ville de Pau, Henri IV à Notre-Dame, entouré de Sully, de Crillon, de Brissac, &c. rendant grâces à Dieu de leur entrée à Paris. Ce salon offrit encore plusieurs autres tableaux de ce peintre : Adam et Ève chassés du Paradis, - Sapho retirée morte des flots de Leucade, - Henri IV et Fleurette : il a quinze ans et donne le bras à sa jeune amie, dont il porte la cruche sur la tête. Charles VIII, trop epris d'une jeune fille, la rend intacte à ses parens. Outre plusieurs tableaux de chevalet, le sujet que M. Vafflard traita en 1822 fut Ulysse demandant l'hospitalité à Nausicaa. En 1824, M, le baron de Laitre, préfet de l'Enre, lui fit faire pour la ville d'Évreux un grand tableau, la dernière bénédiction que donne à la foule attendrie son évêque M. Bourlier, alors dans un agetrès-avancé. A l'exposition où parut cet ouvrage il y en eut beaucoup d'autres de M. Vafflard : entre autres, la Mort du proscrit, - Marie-

Stuart communiant, — un jeune homme, sous la forme du sseuve Achéloüs, déclarant son amour à une jeune fille qui sort du bain. Parmi les tableaux de genre de ce peintre, on peut encore citer, le Chien de l'aveugle, — les Malheurs de la guerre, — Azélie et Volnis, sujet tiré du poème de l'Imagination; — la cruche cassée, — Henri IV et l'abbesse de Montmartre, — le coadjuteur de Rets donnant la bénédiction au prince de Condé, — le prince Poniatowsky retiré mort de l'Elster par des pécheurs.

(1) M. Jules-Antoine VAUTHIER, né à Paris en 1774, est élève de M. le chevalier Regnault. En 1803 il remporta le second grand prix de peinture. On a vu de ce peintre aux expositions du Louvre, Abraham répudiant Agar (1804), - une famille en voyage surprise par des lions (1806). Il mit au salon de 1814, Pierre Corneille inspiré par le génie de Rome, qui lui montre les héros qui l'ont illustrée ; -Henri IV à qui la veuve Leclerc offre sa fortune dans un moment où il était géné dans ses finances. Des portraits, des paysages et des scènes champêtres de M. Vauthier firent partie des salons de 1817 et de 1819. En 1822, il représenta pour M. le préfet du département de la Seine, S. Louis faisant enterrer les morts après la prise de Sidon. Parmi les productions de M. Vauthier on doit compter les beaux dessins qu'il a faits pour l'ouvrage de M. Baltard sur le Louvre, et beaucoup d'autres qui se trouvent dans les recueils de M. Bouillon, de M.me Filhol et de M. Lacour de Bordeaux. M. Vanthier a presque toujours consacré sou crayon à reproduire les monumens de la sculpture antique.

(2) Jean - Baptiste MONOYER, à qui l'on ne donnait habituellement que le noude Batiste, naquit en 1635 à Lille en Flandre. Parmi les différens genres que lui offrait la peinture, il choisit celui des fleurs, et il y eut un grand succès. Il les peignait avec une vérité que peu d'autres

académicien, et habile peintre de fleurs et d'oiseaux; elles ont été restaurées par M. Le Riche. On a placé dans la galerie de Diane plusieurs tableaux de notre école actuelle.

DAPHNIS ET CILLOÉ, par M. le baron Gérard (1). — Au pied d'un arbre et dans un asile consacré aux Grâces, dont les statues ornent une grotte, au milieu d'un bois rafraîchi par les eaux limpides d'un ruisseau qui tombe en cascade, Chloé, assise sur le gazon, dort paisiblement, la tête appuyée sur les genoux de Daphnis, qui veille à son repos et lui tresse une couronne. Ce tableau a fait partie de l'exposition de 1874.

BIENFAISANCE DE LOUIS XVI, par M. Hersent. — Ce monarque, séparé de sa suite, parcourt les campagnes pendant les froids rigoureux de l'hiver de 1788; il visite-les chaumières et y répand d'abondans secours; il accueille les souffrances et les bénédictions du pauvre. Une jeune fille et

ont égalée, et leur donnait l'éclat, la fraicheur et le velouté dont les pare la nature. Ses ouvrages étaient très-recherchés à Paris et chez l'étranger. Lord Montaigu l'engagea à venir à Londres et employa ses talens à orner sa brillante demeure. Batiste it aussi pour Louis XIV à Paris et dans plusieurs de ses châteaux un grand nombre de beaux ouvrages, dont beaucoup ont été gravés; plusieurs même l'ont été par lui. Ce peintre était de l'académie; il en devint conseiller, et mourat en 1699.

(1) M. François GÉRARD, né à Rôme le 4 mai 1770, vint à Paris à dix ans. Après avoir commencé ses études sous Pajou, seulpteur, il se vous à la peinture et reçut les leçons de Brenet et de David. Nommé professeur à l'école des beaux arts en 1811, il fut en 1812 reçu à l'Institut. Chevalier de la Légion d'honneur lors de la création de cet ordre, il en est devenu officier en 1824; en 1816 il avait été créé chevalier de Saint-Michel.

M. Gérard se présenta pour la première fois au salon en 1791. On y vit de lui une Charité romaine; en 1795, il y eut un Bélisaire, petit tableau. A l'exposition de 1798, outre plusieurs portraits, on remarqua sa Psyché éprouvant les premières émotions de l'amour, charmante composition, remplie de poésie, et que la gravure s'est empressée de reproduire: aequise par le Roi, elle fait aujourd'hui partie des richesses du Luxembourg. Pendant

de longues années M. Gérard ne parut plus au salon, et cependant il produisit un grand nombre d'ouvrages, et surtout de portraits en pied, qui, à eux seuls, formeraient une galerie de personnages plus ou moins distingués. Mais l'exposition de 1808 fut riche en productions de M. Gérard : il y eut les trois Ages de la vie; une jeune femme, dans toute la fraicheur de la jeunesse, est assise entre son père et son mari. La seène , placée dans les temps anciens, que retracent les costumes et les fabriques, se passe au milieu d'une belle campagne, Ce tableau est à Naples. On vit de cet artiste, dans la même année, plusieurs portraits en pied : l'impératrice Joséphine, - la reine de Hollande, - la reine de Naples et ses quatre enfans, très-jolie composition; - la comtesse Zamoyska et deux enfans, - le prince de Talleyrand, - le comte Regnaud de Saint-Jean d'Angely; et parmi les bustes ou les demi-figures, S. A. R. le prince Guillaume de Prusse, - le général comte Sebastiani, - Corvisart, - Ducis, - Canora, M. Gérard avait commence cette année son grand tableau de la bataille d'Austerlitz, qu'il exposa en 1810 et qui fut placé aux Tuileries dans la salle du Conseil d'état. A ee même salon il y eut un grand nombre de portraits en pied de cet habile maitre : S. M. le roi de Saxe, - le prince de Ponte-Corvo, - la vicereine d'Italie, - la grande-duchesse de

son père, ancien soldat, expriment leur reconnaissance au prince, dont l'intérêt paternel partage et console leurs peines. Ce tableau a paru au salon de 1817.

HENRI IV DEVANT PARIS, par M. Rouget. — On amène au bon Henri des paysans qu' avaient porté des vivres aux assiégés; les défenses étaient sévères, et ils s'attendent à être punis: mais le prince, qui fut de ses sujets le vainqueur et le père, leur pardonne une faute dont il ne se défendit pas lui-même, et, loin de les châtier, il ajoute quelques pièces d'argent au pardon qu'il leur accorde. Il eût donné davantage: mais le Béarnais est pauvre, leur dit-il; il vous donne ce qu'il a. Salon de 1824.

LE GRAND CONDÉ À ROCROI, par M. Schnetz. — Le duc d'Enghien n'a encore que vingt-deux ans; déjà général et le plus valeureux des soldats, à la tête de sa cavalerie d'élite, il enfonce les troupes espagnoles, et rien ne résiste à son impétueux courage, Exposition de 1834.

Baden, - le duc de Montebello, - le général Édouard Colbert, et plusieurs portraits en buste. On ne vit pas de grands tableaux de lui en 1812; il n'y ent que les portraits en pied de l'impératrice Marie-Louise et de son fils, En 1814, M. Gérard fit paraître celui de S. M. Louis XVIII revêtu de son manteau royal. Des répétitions de ce portrait ont été envoyées dans les principales villes de France et des colonies. Le Roi donna pour sujet à M. Gérard l'Entrée d'Henri IV à Paris. Cette vaste et belle composition parut en 1817, et, cette même année, son habile auteur fut nommé premier peintre du Roi et baron. On vit en même temps au salon le portrait de Monsieur en habit de grandmaître de l'ordre de Saint-Lazare, et celui de S. A. R. M.Fr le duc d'Orleans. Ceux de S. A. R. M.me la duchesse d'Orléans et de S. A. R. M.s. le duc de Chartres firent partie du salon de 1819. Corinne se livrant à ses inspirations sur le cap Misène parut en 1822, ainsi que les portraits de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry, ayant auprès d'elle LL, AA. RR, M.gr le Duc de Bordeaux et Mademoiselle, et de S. A. R. M.lle d'Orléans. En 1824, M. le baron Gérard représenta S. M. Louis XVIII travaillant dans son cabinet; vêtu de la manière la plus simple, il est près de la table de noyer qui l'avait suivi dans tous ses voyages, et médite, an

moment de son arrivée en 1814, sur la charte qu'il va donner à la France. Ce fut aussi à ce salon que parut Philippe V, ainsi que Daphnis et Chloé. Ontre ces tableaux, on y remarqua les portraits de M. le maréchal marquis de Lauriston, - de M.me la duchesse de Dino, - de M.me la duchesse de Vicence. - de M. le maréchal duc de Dalmatie et de M.me Pasta. Enfin les ouvrages de M. le baron Gérard sont trop nombreux pour qu'ils puissent trouver tous place ici; et pour terminer cette longue énumération, j'y ajouterai son tableau d'Ourika pour M.me la duchesse de Duras, - Ossian se livrant à ses inspirations poétiques sur le sommet du Cromla, - une répétition de Corinne, de plns petite dimension et avec des changemens, - Thétis entourée de ses néréides et portant les armes d'Achille; et parmi ses beaux portraits, ceux de l'empereur Alexandre, et du roi de Prusse, qui, ainsi que S. M. Louis XVIII, lui donnérent séance le même jonr; et ceux de M.me la comtesse de Pourtales-Gorgier et de M.me la comtesse Frédéric de Pourtales. On attend de M. Gérard un grand tableau du Sacre de S. M. Charles X, et c'est de Ini que seront les pendentifs de Sainte-Geneviève, figures de 22 pieds de proportion. On lui doit aussi une partie des dessins du magnifique Racine de M. Pierre Didot et de plusieurs grands ouvrages.

Lorsqu'on entre dans les appartemens de Sa Majesté par l'extrémité de la galerie de Diane du côté du pavillon de Flore, on traverse des pièces qui faisaient partie des appartemens de la reine Marie-Thérèse. La salle qui s'offre d'abord, où se tiennent les gardes-du-corps, était aussi celle des gardes. Il n'y reste plus rien de ce qui en faisait autrefois la décoration; celle qu'on y voit est entièrement moderne. Les voussures ont été peintes par MM. Vauthier, Le Sueur et Pernotin, et les ornemens, les trophées figurés en bronze, par M. Pécheux. Mars dans un char à deux chevaux, et les signes du zodiaque, qui forment l'encadrement du plafond, sont de M. Le Sueur. La pièce qui suit, et qui est aujourd'hui la salle à manger, servait autrefois aux assemblées de la Reine. Ainsi que le reste de ses appartemens, elle avait été peinte par Nocret (1), qui avait représenté dans le plafond la Reine sous la figure de Minerve. Il fallait que cette allusion plût à cette princesse; car, dans plusieurs autres parties de ses appartemens, on la trouve sous les mêmes traits. Les peintures des voussures de ce plafond sont lourdes, et les paysages qui remplissent de grands médaillons ne sont pas dignes d'une époque où l'on en faisait de si beaux. La pièce que l'on nomme à présent le salon de famille, était la chambre à coucher de la reine Marie-Thérèse. On y voit le triomphe de Minerve; mais ce plafond n'est pas en assez bon état pour que l'on puisse en parler. Les peintures des voussures ont été refaites en partie par M. Vauthier, et les ornemens en fleurs, qui étaient peints par Batiste, ont été restaurés par M. Le Riche.

Après cette chambre venait un cabinet d'étude, qui est à présent le cabinet de toilette: tous les sujets qui y sont peints font allusion aux occupations des femmes. Ces tableaux, vigoureux de ton, sont d'une bonne école: il est fâcheux qu'ils aient poussé au noir; mais on voit qu'ils ont dû avoir du brillant et être d'un coloris animé. Minerve, au milieu du plafond, semble présider aux travaux qui l'entourent et les diriger. Ces tableaux représentent deux femmes qui brodent, — deux autres qui cousent; — le génie de l'étude ou la vigilance, ce que peut faire croire le coq qu'on lui a donné pour accessoire; — la toilette de Minerve; plusieurs nymphes lui rendent leurs soins (parmi les têtes on peut remarquer celle de la déesse et celle de la femme qui lui essuie les pieds); — deux femmes qui brodent au tambour, — une femme qui lit, — deux autres qui dévident. — Dans un autre tableau Minerve tient une branche d'olivier; on prépare son coursier: le génie de la gloire, qui est aux pieds de la déesse, est fort joii, — Un dernier tableau représente Uranie.

Outre ces tableaux, on voit encore dans ce cabinet trois beaux paysages

(1) Jean Nouret, de Nancy, naquit en 1617. Il était élève de Le Clerc et réussissait bien dans le portrait; il a fait cependant des ouvrages plus considérables. Selon Félibien, sa manière de peindre était fraiche et agréable. Outre ce qu'il a fait aux Tuileries, on voyait autrefois de ses tableaux à Saint-Cloud chez Monsieur, frère de Louis XIV, et il était son premier peintre. Nocret fut reçu en 1663 à l'académie de peinture, dont il mourut recteur en 1672. de Francisque Milet (1). Peints franchement et dans la pâte, ils n'ont, pour ainsi dire, rien perdu de la fraicheur et de l'harmonie de leur coloris : dans les compositions de cet habile maître on retrouve la noblesse des lignes des compositions du Poussin unie à un ton fin et léger et à une touche agréable et ferme. Les petits raccordemens dont ces paysages ont eu besoin ont été faits avec beaucoup d'intelligence par M. Joannis (2).

Le cabinet du Roi, qui suit celui-ci, faisait aussi partie de l'appartement de Marie-Thérèse; il était décoré de la même manière. Les sept paysages qui remplissent les panneaux sont encore de Francisque Milet. Leur forme longue, très-étroite et en hauteur, n'était pas favorable à la composition : aussi s'en est-elle ressentie. Au reste, ces tableaux étant en partie cachés par la bibliothèque, on n'en aperçoit que peu de chose. Les autres peintures sont de Nocret. Le tableau de la cheminée offre Minerve à qui Mercure présente plusieurs femmes, qui rendent hommage à la déesse qui inventa et qui protége leurs travaux. Dans le haut de la composition sont des génies et Jupiter qui voit avec plaisir la déesse des arts et Mercure répandre leurs bienfaits sur la terre. En général, les têtes de ce tableau sont très-bien, surtout celle de la Reine ou de Minerve; les mains sont charmantes. Dans sa fraîcheur, le coloris devait être agréable et fin; mais les draperies, comme la plupart de celles de Nocret, sont lourdes, mal disposées, et il y a de la raideur dans quelques-uns de ses personnages. Dans le tableau principal du plafond on voit Minerve à qui les arts offrent l'hommage de leurs œuvres : la Gloire la couronne ; à ses pieds, un jeune enfant, le génie de la renommée, embouche la trompette et proclame les bienfaits de la déesse. L'effet général de ce tableau est bien, et la plupart des têtes sont jolies; mais les draperies sont traitées comme celles que nous venons de voir.

Le sujet qui occupe la partic la plus reculée du plasond mérite d'être remarqué par la grâce de sa composition et l'agrément de son exécution. Un bel ensant, qu'à ses ailes et à ses autres attributs on prendrait pour l'Amour, repose sur un lit enrichi de pourpre, et dont le dossier, orné d'une tête radieuse du Soleil, fait reconnaître dans cet Amour, ou un des ensans de Louis XIV, ou ce prince lui-même dans son ensance. Près du lit, un autre petit Amour, assis à terre, veille au repos de son frère. Deux semmes, dont l'une a le doigt sur la bouche, sont signe de ne pas troubler son sommeil. Les figures, surtout l'Amour endormi, bien dessinées et bien modelées, sont d'un bon coloris, et tout l'ensemble a beaucoup de charme. Aux quatre angles de ce tableau sont, dans des compartimens, des groupes d'amours

- (1) Francisque MILET, peintre flamand, voyagea en Italie; il y étudia le paysage et s'attacha à la manière grande et noble de Nicolas Poussin. Il acquit une réputation méritée, et ses tableaux sont très-recherchés. Il fut nommé professeur de l'académie de peinture, et mourut à Paris en 1680.
- (3) M. JOANNIS. On n'a vu au salon du Louvre que très-peu d'ouvrages de ce peintre de paysages. En 1808, la Vue d'une écluse, Effet d'orage; en 1812, un Soleil couchant, et en 1824, un autre Coucher du soleil et des Vues de la Ferté-sous-Jouarre, de Suisse et de Clisson.

qui s'embrassent et qui sont pleins de grâce et de naturel. De tous côtés dans le plafond les ornemens retracent les emblèmes de Louis XIV.

Quatre des médaillons de ce cabinet représentent la douceur, la fidélité, la candeur et la foi, que l'on reconnait à leurs attributs, l'agneau, le chien, le lis et la palme, et qui faisaient sans doute allusion aux vertus de la Reine. Deux autres médaillons plus petits offrent la Sculpture et l'Architecture : à celle-ci Nocret a donné pour attribut une hirondelle.

Du cabinet du Roi l'on passe dans la chambre à coucher, qui était aussi celle que Louis XIV occupait en hiver; elle était cependant moins grande qu'elle n'est à présent : on y a ajouté la première fenêtre qui autrefois éclairait la chambre du premier valet-de-chambre de service. La disposition de celle de Louis XIV différait aussi de ce qui existe aujourd'hui : le lit était vis-à-vis de la cheminée et dans une immense alcove. Cette chambre avait été ornée par Noël Coypel (1); ses peintures ont disparu lors des nouvelles distributions, et ont été remplacées par de magnifiques tentures de velours bleu des fabriques de Lyon, richement entourées de broderies en or. Le lit à balustrade réunit une noble magnificence et de la pureté et de la simplicité dans les formes. Les peintures en grisaille dans les voussures du plafond se composent de génies tenant des palmes, de trophées et de griffons, et ont été exécutées par M. Hersent.

Le cabinet de veille qui est à côté de la chambre du Roi était autrefois une petite bibliothèque. Les tableaux sont de Noël Coypel; ce qui en reste est bien conservé. Le plafond représente l'Aurore et deux amours; ces figures sont fort bien et méritent d'être remarquées.

La grande salle qui touche la chambre de Sa Majesté, et où se tient à présent le conseil, était autrefois le grand cabinet de Louis XIV, et par ce qui subsiste encore de sa décoration on peut juger de l'ancienne magnificence de cette pièce. La vaste cheminée en marbre blanc, richement ornée de bronzes dorés, est d'un beau caractère et convient bien à un appartement royal.

(1) Noël Coyper naquit à Paris en 1629, et ent pour premier guide dans la carrière de la peinture, Poncet, qui était professenr et sortait de l'école de Simon Vouet. Coppel s'adonna an dessin. Il y acquit assez d'habileté. Rendant la nature avec vigueur, il cherchait à approcher des grands maîtres. Dans Félibien, il n'est pas question de ce peintre, qui cependant a joni d'une grande réputation; et Orlandi, dans le peu de mots qu'il dit de lui, ne nous apprend presque rien. Après avoir travaillé quelque temps à Paris pour les autres peintres, il exerça son art ponr son propre compte, et fut fort employé dans les maisons royales et dans plusienrs

églises, Louis XIV lui assigna un logement au Lonvre, et le nomma directenr de l'académie de Rome. Pendant son séjour dans cette ville, Coypel se lia avec le Bernin et Carle Maratte, et ce ne fnt peut-être pas ce qu'il y ent de plus avantageux pour son talent; sa manière s'en ressentit, et prit une sorte d'affectation qu'il dut sans doute anx pratiques de ces maitres. A son retour de Rome, Coypel travailla beaucoup pour le Roi, et fit nn grand nombre de tableaux et de cartons pour les tapisseries des Gobelins. A la mort de Mignard, en 1669, il lui snccéda dans la place de directenr de l'académie de peinture, et il mourut le 24 octobre 1707.

Lérambert et Girardon avaient déployé dans la décoration et les figures de ronde-bosse du plasond et des voussures un grand luxe d'ornement; ces figures, qui rappellent par leur style et leur ajustement celles dont Michel Anguier a orné les salles du musée des antiques, offrent la Guerre et l'Abondance. On ne doit pas oublier de jolies compositions peintes dans le bas des lambris : si elles sont de Noël Coypel, elles prouvent qu'il n'avait pas perdu de vue le goût de la bonne école, et qu'il savait donner de la vigueur sans exagération à ses figures d'hommes, et de la grâce sans afféterie à ses femmes et à ses ensans. Mais, quelque riches que soient les ornemens de ces salles, on ne peut cependant pas, sous le rapport de l'elégance et du bon goût, les comparer à ce que l'on saisait sous François Ler et sous Henri II, et à ce qui nous reste de ces princes au Louvre, à Fontainebleau, à Anet, et il s'en faut de beaucoup que ce soit d'un sentiment aussi pur et d'un dessin aussi fin.

On a placé dans le cabinet de Louis XIV le beau tableau de Philippe V par M. le baron Gérard. Il convenait à cette pièce, et l'on croit entendre le grand Roi, au milieu de sa cour, dire à l'ambassadeur d'Espagne et à tous les princes: Messieurs, voici le Roi d'Espagne. Ce tableau a été exposé au Louvre en 1834.

La salle du Trône, que nous avons vue, il y a peu d'années, décorée avec une pompe vraiment royale, et pour laquelle Lyon a produit de nouveaux prodiges, était la chambre à coucher de parade de Louis XIV : on retrouve partout, dans les ornemens, le soleil et les cornes d'abondance qu'il avait pris pour emblèmes, ainsi que la devise dont il les accompagnait. Cette pièce ne devait le céder en magnificence à aucune autre. En lui rendant son ancien éclat, on n'a presque rien changé à ses ornemens, et l'on n'a fait que les rajeunir par une nouvelle dorure. Les stucs qui décorent le plafond sont de Lérambert, et les enfans qui soutiennent des encadremens, les renommées qui remplissent les angles, sont de Girardon : ces artistes n'avaient rien épargné pour donner à cet ensemble toute la perfection qui dépendait de leurs talens. Le tableau du plafond est de Bertholet Flémael, chanoine de Liège (1) : il y a représenté la Religion accompagnée de figures qui font allusion au sacre de nos Rois. Cette composition, exécutée avec vigueur, a joui d'une grande réputation : on retrouve dans quelques figures une sorte d'enthousiasme et de fougue; mais, ayant beaucoup souffert, elle a été restaurée, et il serait superflu d'en pousser plus loin l'examen.

Louis XIV habitait ordinairement au rez-de-chaussée dans la partie occupée aujourd'hui par S. A. R. M. & le Dauphin: lors de sa minorité, ces pièces servaient à son gouverneur le maréchal de Villeroi. Cet appartement donnait alors sur le jardin qu'Henri IV avait fait faire sur l'emplacement

<sup>(1)</sup> Félibien, et Orlandi qui l'a copié, seur, et ils ne citent que le tableau de la ne nous apprennent rien de ce peintre, chambre du Roi. si ce n'est qu'il exerça la charge de profes-

d'une partie de la place actuelle du Carrousel. D'un côté il touchait à la porte Saint-Honoré, de l'autre à la porte neuve qui était sur le quai à peu près vis-à-vis de l'endroit où est le lanternon, et par laquelle il avait fait son entrée à Paris. Ce jardin longeait les murs de la ville, dans les fossés desquels Henri IV, selon Bonfons, p. 429 verso, avait le projet de faire un étang ou une grande pièce d'eau. Il y avait dans cet ancien jardin des Tuileries beaucoup de fleurs et d'arbres taillés qui bordaient un grand nombre de petites allées et des compartimens; il devait aussi s'y trouver des bosquets et des tonnelles en treillage : telle était la vue que Louis XIV, dans sa jeunesse, avait de ses appartemens du rez-de-chaussée. La vue de ceux du premier étage donnait sur le Cours-la-Reine, que Marie de Médicis avait planté en 1616; mais elle était interceptée par des bâtimens qui entouraient en partie un grand jardin qui appartenait aux Tuileries, mais qui en était séparé par une rue qui passait alors devant la façade occidentale du château et allait de Saint-Roch au quai : Louis XIV supprima cette rue lorsqu'il fit rattacher aux Tuileries par Le Nôtre ces jardins, dont nous dirons un mot plus tard.

Cet appartement du Roi au rez-de-chaussée avait été décoré de peintures par Mignard (1); co n'étaient que des allégories à la gloire, à la puissance de

(1) Nicolas MIGNARD, né à Troyes en 1605, se vona de bonne heure à la peinture, qu'il étudia d'abord dans sa ville natale sous un peintre assez médiocre. Sentant la faiblesse de son maître et qu'il méritait d'en avoir un meilleur, l'élève partit ponr Fontainebleau, où il passa quelque temps à étudier les ouvrages de Fréminet et les chefs-d'œuvre de l'école du Rosso et du Primatice. Le gout qu'il prit à ces études lui fit naître le desir de visiter l'Italie, où il ponrrait puiser dans une source encore plus abondante et plus pure. Il partit et passa par Avignon, Mignard avait reçu de la nature, avec un cœur tendre, l'envie et les moyens de plaire : une jenne beauté fit sur lui nne impression si vive, qu'il oublia Rome et ses chefs-d'œuvre, et que, pour ne pas s'éloigner de l'obiet de sa tendresse, il s'engagca à peindre une galerie dans l'hôtel de M. de Montréal. Il prit pour snjet les amours de Théagène et de Chariclée, compositions conformes à la situation de son cœur, et dont peut-être aussi celles d'Ambroise Dubois à Fontaineblean pouvaient en partie Ini avoir inspiré l'idée. Mais lorsqu'il ent terminé cette galerie, soit que l'ouvrage lui manquât, soit plutôt que, l'image de Rome et de ses chefs-d'œuvre se présentant à lni avec plus de vivacité, il voulût devenir encore plus digne par son talent d'obtenir la main de celle qu'il aimait, il se sépara d'elle. Les deux ans qu'il passa à Rome furent employés à l'étude avec une ardenr infatigable, qu'accroissait encore le desir de retonrner à Avignon. Il y revint enfin, se maria, et il eut antant de travaux qu'il pouvait en desirer. Il y était depuis vingt ans, ce qui le fit surnommer Mignard d'Avignon, lorsque, Louis XIV y passant en 1659 pour aller au-devant de l'infante d'Espagne sa future épouse, le cardinal Mazarin, qui, pendant son séjonr à Avignon, avait connn et apprécié Mignard, le présenta an Roi , qui l'engagea à venir à Fontaineblean et à Paris. Ce peintre y eut de grands succès. Gracienx et correct dans ses ouvrages, où souvent il manquait de vigueur dans le dessin et de caractère dans les expressions, il avait un coloris d'une grande suavité, une touche agréable et facile, et sa manière plaisait. D'abord très-occupé de portraits, il pouvait à peine y suffire; cependant il trouvait le temps de faire de grands tableaux qu'il envoyait en Provence. Enfin en 1665 ou 1666 Colbert le chargea de peindre aux Tuileries Louis XIV, que le peintre avait représenté de toutes parts, au plafond, dans l'alcove, sous les traits et avec les attributs d'Apollon sur son char d'or, éclairant le monde et entouré des Heures, des Saisons. Ici c'était Apollon qui punissait Marsyas, ou Midas; là il tuait les Cyclopes; d'un autre côté ce dieu et Diane vengeaient Latone sur la belle famille de Niobé. Toutes ces compositions paraissent avoir été très-compliquées, et souvent les allusions forcées étaient très-fades. Ce qui dut être le mieux, c'était, dans l'alcove, la déesse de la nuit couronnée de pavots et tenant dans ses bras deux enfans endormis. Ces allégories plurent cependant beaucoup à Louis XIV et surtout à sa cour; et si la mort n'eût pas enlevé Mignard en 1668, presque au moment où il venait de terminer ces tableaux, il en aurait été récompensé par des travaux plus considérables. Félibien, t. II, p. 923 et suiv., est entré dans de grands détails sur ces peintures; mais la manière adulatrice et peu naturelle dont il rend compte du sens de ces allégories, ne donne pas une grande opinion de son goût.

Une partic de l'appartement actuel de M. et la Dauphine formait celui du grand Dauphin. Il avait été orné par Philippe de Champagne (1) et par son neveu Jean-Baptiste de peintures dont les idées avaient plus de

l'appartement du Roi; il venait de le terminer lorsqu'il mourut en 1668. Reçu à l'académie en 1645, lors de sa mort il en était directeur.

(1) Philippe DE CHAMPAGNE (c'est ainsi qu'il écrivait son nom, selon Félibien, et non CHAMPAIGNE), né à Bruxelles le 26 mai 1602, montra dès sa plus tendre enfance les plus heureuses dispositions pour les arts du dessin. Tout ce qu'il voyait devenait pour lui un modèle qu'il s'efforçait d'imiter. Quelque peu porté que son père fût pour les arts, il ne put résister à une vocation aussi prononcée, et il consentit à confier Philippe, agé de douze ans, à Jean Bouillon, peintre de Bruxelles, qui le garda chez lui pendant plus de quatre ans. Champagne passa de son atelier dans ceux de plusieurs maîtres. Le dernier fut Fouquières, et il paraissait vouloir se vouer au paysage sous cet habile peintre. Cependant, en 1621, le desir d'étendre ses connaissances et ses études le fit partir pour l'Italie. S'étant arrêté à Paris, il fut employé par un peintre de peu de talent qui lui procura quelques portraits. Mais ce qui fut le plus heureux pour lui, ce fut la liaison qu'il contracta avec le Poussin, qui l'associa aux travaux dont il était chargé pour le Luxembourg par Marie de Médicis. Champagne perdit de vue l'Italie, et son séjour à Paris se prolongea jusqu'en 1627; il ne s'en éloignait qu'avec peine, et il y revint en 1628 après avoir passé quelques mois à Bruxelles. Son retour lui fut avantageux, du moins pour sa fortune; car il aurait été à desirer pour son talent qu'il cut pu le fortifier et lui donner tout son développement par la vue des chefs-d'œuvre de Rome. Nommé premier peintre de Marie de Médicis en 1626, il épousa la fille de Duchesne, à qui il avait succédé dans cette place, Le cardinal de Richelieu lui confia des travaux considérables dans ses terres, ainsi que dans son palais à Paris, quoique, par attachemeut pour la reine-mère, il ne voulût pas se vouer entièrement an cardinal, qui lui en savait assez mauvais gré, mais qui, lui reconnaissant de grands talens, ne pouvait s'empêcher de l'employer. Champagne eut jusqu'en 1640 de grandes occupations à Paris. Il fit une partie des peintures des Carmélites de la rue Saint-Jacques, entre autres, dans la voûte, une Sainte-Vierge et S. Jean aux pieds de Jesus-Christ en croix ; c'est une de ses plus belles productions; - une Nativité,

dignité que celles qu'avait présentées Mignard. Le sujet que traita Philippe, et ce fut le seul, était tiré de l'éducation d'Achille. Cet appartement servit depuis au second Dauphin et ensuite aux princes du sang qui furent surintendans de l'éducation de Louis XV, le duc du Maine en 1715, le duc de Bourbon en 1716 : en 1755 il fut donné au duc de la Vauguyon, gouverneur des enfans du Dauphin fils de Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII et S. M. Charles X.

- une Adoration des mages, - une Purification. Ces beaux ouvrages étaient entièrement de lui, Il travailla aussi dans l'église du Calvaire, près du Luxembourg, caux Carmélites de la rue Chapon, et il fit pour Notre-Dame un tableau qui avait pour sujet le Vœu de Louis XIII. Quoiqu'il ne fût pas avec Simon Vouet, qui jouissait alors d'une grande réputation, trop en harmonie de caractère et de talent, il fut obligé de se joindre à lui dans les travaux que le cardinal faisait exécuter daus sa galerie, et ce fut Champagne qui fit les portraits du Roi, de la Reine et du Dauphin. En 1641 il commença les peintures du dôme de la Sorboune, qu'il termina en 1644. Lors de la formation de l'académie de peinture en 1648, Champagne en fut uommé recteur, place qu'il remplit avec autant de désintéressement que de talent; et il fit présent à cette société d'un S. Philippe, l'un de ses plus beaux tableaux. Ce fut cette auuée qu'il peiguit pour Port-Royal son tableau de la Cène, qui est au Musée; ce sujet lui a fourni deux autres compositions. Daus un tableau qu'il fit à Bruxelles en 1654, il peignit Adam et Eve pour l'archiduc Léopold, et c'est aussi de cette époque que date son tableau de S. Gervais et S. Protais qui apparaissent à S. Ambroise, l'une des plus belles choses du Musée reyal par la noblesse et la pureté du dessin et par la dignité des expressions. D'après ce que l'on sait de l'âge de sa fille, l'une des deux religieuses de son tableau du Musée, il semblerait que cet ouvrage est du même temps que le S. Gervais, En 1660, Champagne fut chargé de peindre le plafond de la chambre du Roi à Vincennes. A l'occasion de la paix de 1667, il le représenta sous la figure de Jupiter qui ordonne à la France d'embrasser la Paix. Ce tableau passe

pour son chef-d'œuvre. Ses travaux aux Tuileries datent de 1666, Enfin cet habile homme finit le 12 août 1674 sa laborieuse et brillaute carrière, couservant toujours le desir d'aller à Rome et n'ayant jamais pu le réaliser. Dans les dernières années de sa vie, il s'était retiré à Port-Royal, où il s'était lié avec le célèbre Arnaud d'Andilly, dont on a au Musée un magnifique portrait de la main de Champagne. Il fit aussi pour cette maison quatre beaux paysages, dont deux sont au Musée royal : un Solitaire visité dans sa cellule au milieu d'un site sauvage, et une sainte solitaire à qui l'on amène des malades. Parmi ses productions les plus remarquables, on ne peut oublier deux autres tableaux de la collection du Roi, Jésus-Christ chez Simon le pharisien, superbe composition, d'une très-belle exécution; et la Mère de douleur, ouvrage admirable pour le dessin et pour l'expression. Champagne n'a pas un coloris brillant; mais il est sage, sans prétention : on voit qu'il ne court pas après l'effet, et l'ou sent dans ses expressions pures qu'il était péuétré de la sainteté des sujets qu'il représentait et auxquels il voua toujours son pinceau.

Jean-Baptiste DE CHAMPAGNE, neveu de Philippe, était aussi né en Flandre. Quoiqu'il fût élève de sou oucle, il paraît, d'après Félibien, qui n'en dit qu'un mot, qu'il ue profita pas aussi bien qu'on l'aurait desiré des leçous de cet habile maître et du voyage qu'il ût en Italie. Il chercha cepeudant à conserver le style italieu, et sa manière de peindre tenait de celle de Philippe. Cependant, dit Félibien (Entretiens, t. IV, p. 396), ses figures avaient toujours un air flamand, et n'étaient couvertes, s'il faut ainsi dire, que d'une légère apparence du goût d'Italie.

Le tableau qui offrait l'éducation d'Achille n'existe plus, ou du moins il ne fait plus partie de ces appartemens, et ceux qu'on y voit sont dans le goût de Mignard; cependant Félibien les donne à Jean-Baptiste de Champagne. Le plafond de la chambre à coucher de S. A. R. M. ... a Dauphine représente l'Aurore entourée d'une troupe légère d'amours et qui répand des fleurs. Dans l'encadrement, de jolis enfans se jouent au milieu des guirlandes qu'ils soutiennent. Tous ces sujets rians sont peints avec grâce, et ils n'ont presque rien perdu de leur fraîcheur.

Dans le petit salon qui tient à la chambre à coucher, le plasond offre le retour du printemps: Apollon, Cérès, Bacchus et Cybèle sont briller sur la terre un jour pur et y répandent toutes les richesses de la nature; les génies des beaux jours célèbrent sa renaissance, d'autres chassent devant eux les frimas. Ce tableau, bien composé et dont les groupes sont dessinés avec grâce, ostre un beau parti de lumière. Il y a de la sinesse de ton, et les détails en sont traités avec goût.

Outre les peintures et les ornemens faits avec recherche dont étaient décorés les appartemens de Louis XIV, ils contenaient beaucoup d'objets rares et curieux et un assez grand nombre de statues et de bustes, la plupart antiques. Parmi les premiers on faisait remarquer, comme rappelant d'anciens et intéressans souvenirs, cinq troncs de cèdre du Liban, qu'on disait avoir été apportés de la Terre-sainte par S. Louis, et c'était aussi à ce pieux et valeureux Roi que l'on devait des fûts de colonne en porphyre qui, selon la tradition, provenaient du temple de Salomon à Jérusalem, et dont, sans égard pour leur origine, on a fait depuis des tables. Au peu de mots que rapporte Sauval sur les antiquités conservées aux Tuileries, il n'est presque pas possible de les reconnaître et de savoir si elles existent encore; il est seulement probable qu'elles appartenaient à l'ancienne collection de la couronne et remontaient à François I.er Sauval cite donc un Mercure, une Minerve et une Cérès de grandeur naturelle; une Cybèle et une Diane d'Ephèse de 2 pieds de haut; un torse qu'il juge être celui d'une statue de Diane, une autre Diane de 4 pieds, et un Bacchus couvert de la nébride : chancelant d'ivresse, il était monté sur une panthère et s'appuyait sur un satyre. La composition de ce groupe devait être remarquable, et il est à regretter qu'il ait disparu. Il n'est pas plus aisé de retrouver les bustes dont parle Sauval. A cette époque on leur donnait des noms un peu à l'aventure. Cet écrivain nomme un (prétendu) Caton d'Utique en marbre noir; cette tête existe, je crois, au Musée royal dans le corridor de Pan, et elle était autrefois dans le cabinet de Louis XVI : une belle tête colossale d'Apollon en marbre, placée par négligence ou par ignorance, dit Sauval, sur un buste de femme ; ce pourrait être une des têtes d'Apollon du Musée, n.º 133 ou 135 : un prétendu beau buste de Marc-Aurèle en marbre noir. Sauval parle encore de deux masques de Pan, qui avaient la bouche ouverte et les yeux à jour : s'ils étaient de forte dimension, ce qu'il ne dit pas, ce seraient peut-être les masques de la cour du Musée, ou plutôt ceux

d'une porte de Fontainebleau, dans le cas où ils auraient été placés après coup et dans les réparations qu'y fit faire Louis XIV.

La salle de la Paix servait de salon d'attente aux appartemens du Roi. Les ornemens sculptés sont de Louis Lérambert (1) et de Girardon; ils les ont prodigués, et l'on desirerait que les formes de leurs enroulemens et de leurs cartouches fussent moins tourmentées. Cotelle de Meaux (2) avait été aussi employé à peindre les ornemens de cette salle et des autres appartemens. Il est assez curieux de voir dans Félibien, t. IV, p. 385, la longue et fade description de ces peintures allégoriques : elles font toutes allusion, selon lui, à la gloire de Louis XIV et aux devoirs des courtisans, et tout, jusqu'à la couleur des vêtemens, lui fournit une flatterie ou un rapprochement. Le Soleil sur son char traîné par quatre chevaux, précédé du Temps, de l'Éternité, du Printemps et de la Renommée, c'est Louis XIV qui, à la sleur de son âge, saisit les rênes du gouvernement. Les Heures, qui se pressent autour du char, rappellent par leurs attributs les arts, les sciences que protégeait le Roi, les ouvrages qu'il faisait faire, et même les bals et les comédies dont il égayait sa cour. Parmi ces Heures ou ces jeunes filles, variées dans leurs costumes, il y en a une qui, couronnée de pavots, se tient à l'écart et repose au milieu de nuages obscurs : c'est l'Heure de la nuit, et la plus jolie pensée de cette composition. Ce plafond, au reste, lorsqu'il était dans sa fraîcheur, devait être d'un très-bel effet; le ton en était très-fin, brillant et lumineux : les figures, légères et en général bien dessinées, sont disposées avec grâce; elles ont du mouvement et forment une danse agréable dans son ensemble et variée dans ses détails. Parmi le grand nombre de ces figures on en trouve dont les têtes sont charmantes. Aux angles de la salle,

(1) Louis LÉRAMBERT, fils de Jean Lérambert, peintre distingué de l'école de Fontainebleau, naquit en 1604; il se destina à la sculpture et fut élève de Jacques Sarrazin. Ses vers, ses bons mots, ses manières élégantes, le firent connaître à la cour, et, plus peut-être que ses talens, lui procurèrent des succès et la protection et même la bienveillance de Louis XIII et du cardinal Mazarin. Lérambert cependant ne chercha pas à profiter de ces avantages pour faire sa fortune, et il travaillait comme s'il n'eut pas été en faveur. Le genre où il réussissait le mieux était celui des figures destinées à l'ornement, comme on en faisait alors. On voit de ce sculpteur, sur la grande terrasse de Versailles, des sphinx en marbre blanc, montés par des enfans en bronze : quoiqu'ils ne soient pas exempts de manière, ils ne manquent cependant

ni d'élégance, ni d'une certaine grace. D'autres groupes d'enfans portant sur leurs têtes des corbeilles de fleurs d'où s'élancent des jets d'eau, sont aussi de Lérambert : ce sont les 7.c, 8.e, 13.e et 14.e groupes en descendant vers la fontaine du Dragon, Ce sculpteur avait fait pour Saint-Germain-l'Auxerrois de très-beaux bénitiers, et pour la cathédrale de Blois, des bas-reliefs en marbre blanc qui offraient la Méditation et la Mémoire. D'Argenville donne comme mauvais un bas-relief de la paroisse de Mendon, où Lérambert avait voulu exprimer les mystères de la religion. Ce sculpteur était de l'académie royale de peinture et de sculpture; il mourat en 1670.

(2) COTELLE, de Meaux. Ce peintre, qui avait du talent pour les ornemens, travailla beaucoup aux Tuileries. Il est mort en 1676. Félibien, t. IV, p. 426. au-dessous de ce plasond, sont les génies des saisons, sous la figure d'enfans entourés d'arabesques. Ce qu'il y a de plus singulier dans les explications de Félibien, ce sont celles qu'il donne de quatre tableaux à fond d'or qui ornent le milieu des voussures du plasond et où l'on trouve de fort jolies figures bien groupées et bien peintes, mais auxquelles nuit l'or sur lequel elles se détachent. Ces sujets sont Procris donnant un dard à Céphale, la statue de Memnon frappée des premiers rayons du soleil, Clytie changée en tournesol, et le Soleil chez Thétis. Ils retracent la vie, les obligations des courtisans, qui ne devaient avoir d'autre pensée, d'autre ame, que celle qu'ils recevaient de Louis XIV, et l'on ne se douterait pas que des sphinx à tête et à corps de semme sont les emblèmes de la vigilance, de la grâce, de la souplesse, de la complaisance et de la discrétion dont devaient être doués, pour plaire au Roi, les courtisans, qui attendaient dans cette grande salle qu'ils pussent paraûtre à ses yeux.

La salle qui suit celle de la Paix était autrefois occupée par les gardesdu-corps, et elle est encore aujourd'hui à peu près telle qu'elle était alors; on la nommait aussi le Salon des nobles et le Salon blane. Il serait difficile d'y louer les dispositions de l'architecture et ces frontons massifs et plus étroits que les portes qu'ils couronnent. Les peintures sont encore en assez bon état, et celles des ornemens n'offrent pas en général des modèles de bon goût. Tous les sujets dont cette salle est décorée ont rapport à la gloire et à la vie militaires. Dans de grandes grisailles qui n'imitent que très-imparfaitement des bas-reliefs, Nicolas Loyr (1), qui a peint ces deux salles, a représenté une marche de troupe, une bataille, un triomphe et un

(1) Nicolas Lova, né à Paris en 1624, était fils d'un orfévre : se sentant plus de vocation pour la peinture que pour l'état de son père, il entra, pour faire ses premières études, chez Sebastien Bourdon, et fnt ensuite recu comme élève dans les ateliers de Le Brun. Après y avoir passé quelques années, il acquit assez de talent pour pouvoir entreprendre avec fruit un voyage d'Italie. Les deux ans qu'il séjourna à Rome lui furent d'autant plus utiles, que, se plaisant aux ouvrages sévères et étudiés du Poussin, et en sentant tont le mérite, il les consultait sonvent, et qu'il profitait aussi des leçons de ce grand maître. Lovr avait d'ailleurs la mémoire la plus heureuse; les sites, les tableaux mêmes qu'il considérait, y restaient si fortement imprimés, qu'il en reproduisait, rentré chez lui, des esquisses de la plus grande fidélité, soit pour l'ensemble, soit pour le ton ou les détails. Le coloris snrtout était ce qui le frappait le plns :

anssi y rénssissait-il encore mieux que dans le dessin. Il s'attachait à rendre avec soin dans ses tableanx le paysage, les fabriques et les autres accessoires. Lovr aimait les compositions historiques exécutées sur de grandes dimensions; cependant il se reposait souvent de ses études graves en faisant de petits tableaux. Il donnait aussi, selon Félibien ( Entretiens , tome IV), une grace particulière aux figures de femmes et d'enfans. De retour à Paris en 1649, il y fut employé et entreprit des travanx considérables à l'hôtel de Senneterre, où il peignit une galerie assez grande , mais qui l'est moins que celle qu'il décora en entier au château du Plessis chez M. de Guénégand. Ses travaux et ses succès le firent connaître et apprécier de Colbert, et vers 1666 il fnt chargé de peindre, aux Tuileries, les salles dont il est question ici. Lovr fut recu à l'académie : il en était professeur lorsqu'il mourut en 1679.

sacrifice. Ces compositions, lâches de dessin et sans style, sont loin d'être aussi bien que le plafond, dont les figures, bien disposées, ne manquent ni de grâce ni de légèreté. On y voit la Renommée, l'Abondance, et d'autres divinités allégoriques, qui, descendant du ciel, distribuent des palmes et des couronnes à la Force, à la Prudence, à la Valeur et à la Fidélité, que représentent les figures entremêlées de trophées qui ornent les voussures.

Quelque beaux que fussent les appartemens de Louis XIV, et malgré les grands souvenirs qu'ils offraient et qu'on aurait du conserver, peu de temps après sa mort ils étaient non-seulement négligés, mais même en partie détruits, et en 1755, à l'exception des appartemens du Roi et de la Reine, presque tout le palais des Tuileries était occupé par des logemens accordés à diverses personnes de la cour, à des gens de lettres et à des artistes; ce ne fut que long-temps après que le Roi en reprit possession et qu'on répara en partie les dommages qui y avaient été causés, et il a fallu bien des années pour les remettre dans l'état où nous les voyons aujourd'hui.

La grande salle qui occupe deux étages et à laquelle les portraits des maréchaux de France que l'on y a placés a fait donner le nom qu'elle porte aujourd'hui, était autrefois destinée aux cent-suisses, qui s'y tenaient lorsque le Roi venait à Paris. Elle a 59 pieds un quart de long sur 52 pieds et demi de large, et occupe l'emplacement de l'ancien escalier circulaire de Philibert de Lorme. La voûte n'en est qu'en charpente, et Blondel ne trouvait cette salle susceptible d'accune espèce d'ornement. Elle servait jadis aux concerts spirituels que le Roi donnait dans la semaine sainte. On y établissait alors un orchestre et des loges que l'on pouvait démonter en quatre heures de temps. De nos jours on a fait régner autour de cette salle un grand balcon supporté par de riches consoles, et l'on a employé, pour soutenir une tribune, des plâtres moulés sur les caryatides de Jean Goujon. Le plafond, les trophées et les autres ornemens de cette salle ont été peints, sous la direction de M. Moench et d'après les dessins de M. le baron Gérard, par MM. Pécheux, Le Riche, Le Sueur et Manzoni (1). Pour terminer ce qui a rapport à cette salle, je donnerai, en commencant près de la porte de l'escalier, la suite des portraits des maréchaux de France et des bustes de généraux morts sur le champ de bataille qu'elle renferme.

M. le maréchal duc de Trévise, peint par M. Ponce-Camus (2); — le

(1) Benoit Pécheux. Je ne trouve cité de ce peintre dans les livrets du salon qu'un Christ mourant (1808) et un tableau de Sabinus et Éponine, qu'il exposa en 1810. Il s'est beaucoup exercé dans le genre de l'ornement.

Quant à M. Manzoni, il était Italien, et peignait le décor. Je n'ai pu parvenir à me procurer aucun renseignement sur son compte. M. Pierre-François LE SUEUR, né à Paris le 8 mars 1757, s'est fait avantageusement connaître dans la peinture ornementale.

(2) M. Marie-Nicolas Ponce-Camus, né à Paris le 15 décembre 1775, est élève de David. Il exposa pour la première fois en 1798 et il mit au salon de cette année un portrait; en 1801 il représenta les Jeux de l'enfance; son sujet en 1804 fut Emma fille de Charlemagne, qui, la nuit, à travers général Dupuis, buste par Roland; — M. le maréchal marquis de Vioménil, peint par M. Delaval (1); — le général Dugommier (Jean-François Coquille), né en 1736 à la Guadeloupe, mort en 1794, buste dont l'auteur n'est pas connu; — M. le maréchal duc de Dalmatie, peint par M. Broc (2); — le général Le Clerc, buste par Lemot en 1805; — M. le maréchal marquis de Lauriston, peint par M. le baron Gérard (ce tableau a paruau salon de 1824); — le général Causse, buste par M. Dumont; — M. le maréchal Moncey, peint par M. Barbier-Valbonne (3). — Entre les fenêtres

la neige, emporte son amant Éginhard pour dérober la trace de ses pas. Au salon de 1806, M. Ponce-Camus fit paraitre Poppa qui meurt au moment où elle vient de sucer, pendant le sommeil de son mari le duc Rollon , la blessure qu'il avait reçue d'une arme empoisonnée. On vit de lui, à l'exposition de 1808, Bonaparte au tombeau de Frédéric le Grand. En 1810 il l'offrit accueillant à Osterode des familles polonaises; en 1812 il le montra ayant une entrevue avec l'archiduc Charles, et donnant son épée à ce prince. Il fit paraître dans la même année plusieurs portraits; entre autres, celui du duc de Trévise. En 1814 on vit de M. Ponce-Camus les Honneurs funèbres rendus à Jacques Delille lorsqu'après sa mort il fut exposé sur un lit de parade dans une des salles du collège de France. Le tableau qu'il exposa en 1817 représentait Aimené, fille d'Evandre, qui, occupée de ses amours, effeuille une fleur tandis que son père lui parle de ses projets. Les salons de 1822 et de 1824 ne virent de M. Ponce-Camus que des portraits.

(1) M. Pierre - Louis DELAVAL, né à Paris le 17 avril 1790, est élève de Girodet. Le premier tableau qu'il fit paraître au Louvre fut, en 1810, Télémaque recevant dans les déserts de la grande Oasis les conseils de Thermosiris. Plusieurs portraits, et Orphée qui perd Eurydice, firent partie de l'exposition de 1812. On vit à celle de 1814 Hélène qui, du haut de la porte Scée, montre à Priam les héros grecs. En 1817, S. Louis prenant la croix contre les infidèles, et le portrait du marquis Louis de la Rochejaquelein, méritèrent à M. Delaval une médaille d'or. Le sujet de son tableau principal en 1819 est Clotilde qui presse Clovis d'embrasser le christianisme. D'autres productions de M. Delaval offraient la Justice, la Force, 
— l'Amour abandonnant Psyché, — la Femme adultère, et les portraits de M. le maréchal marquis de Vioménil, de M. le vicomte du Bouchage et du curé de Saintenche. En 1832, le Départ du jeune Tobie, 
— Herminie arrivant ches le vannier, — 
un Chinois prenant le frais sur une terrasse au bord de la mer. En 1824, Adoration du Sacré-Cœur, tableau commandé 
par le ministre de l'intérieur.

(2) M. Jean Broc, né en 1777 à Montignac dans le Périgord, est élève de David. En 1799 il remporta un second prix d'honneur, et le premier, en 1800, lui fut donné pour en École d'Apelle, tableau de 14 pieds sur 13. En 1801 il fit paraitre le Naufrage de Virginie, — et la Mort d'Hyacinthe. On vit de M. Broc, à l'exposition de 1806, la Mort du général Desaix. Son tableau de Renaud et Armide, qui fit partidu salon de 1810, reparut en 1814. Les derniers ouvrages qu'on ait vus de lui au Louvre furent, en 1819, un Garde national à cheval, et en 1832 une Magicienne qui donne ses consultations.

(3) M. Luc Barber. Valbonne, elève de David, est né à Nimes en 1768. Outre un grand tableau de famille, il y eut de lui au salon de 1798 un Othryade blessé: près de rendre le dernier soupir, il ramasse les armes des ennemis éparses autour de lui, en forme un trophée, et écrit le mot victoire sur son bouclier. On ne vit plus aucun ouvrage de M. Barbier au salon du Louvre jusqu'en 1806; il y mit cette année un tableau de famille, et en 1810 le portrait en pied de M. le maréchal duc de Raguse. Il n'y reparut plus qu'en 1892 avec un grand tableau qui représentait un Pécheur napolitain.

de la cour : le général Joubert, buste par Boizot (1); — le général Caffarelli du Falga (Louis-Joseph-Marie-Maximilien), né en 1756, mort en 1799, buste par François Masson (2). — Les autres portraits à partir de la porte

(1) Louis-Simou Boizor, né à Paris en 1743, fut élève de Michel-Ange Slodtz, celni des sculpteurs de ce uom qui avait le plus de talent, et Boizot eu acquit assez pour contribuer à répandre les bous principes auxquels revenait la sculpture et pour se faire une réputation méritée. En 1779 il fut reçu à l'académie, qui, en 1787, le nomma adjoint à professeur. Son morceau de réception fut un Méléagre de 2 pieds et demi de proportiou; les écrits du temps en fout l'éloge, de même que d'un buste de M.me Chalgrin, et de celui de Racine qu'il fit pour la Comédie frauçaise. Parmi plusieurs productions qu'il fit paraître en 1781, on remarqua le buste de la Reine et un bas-relief eu platre qui représentait le Baptême de Jésus-Christ, et qui fut exécuté en pierre, de 16 pieds de haut sur 8 de large, pour Saint-Sulpice. En 1783 on vit de Boizot au salon le buste en brouze de Joseph Vernet, et un bas-relief en marbre dout le sujet était les Élémens qui rendent hommage à l'Amitié. Il exposa en 1785 un buste eu marbre de Louis XVI, le modèle d'une statue de Mercure, et celui d'une statue de Racine de 6 pieds de proportion, dout le marbre parut eu 1787. Il n'y eut de lui en 1789 que de petites figures en marbre, l'Amitié et la Tendresse, et le buste de M. Necker. Ce que Boizot produisit en 1791 ne fut qu'une terre cuite, c'était un groupe d'Adam et d'Eve : mais il se présenta à l'exposition de 1791 avec des ouvrages plus considérables; une Minerve, platre de 6 pieds, - une Bacchante qui porte un satyre enfant, - une Femme qui répand des fleurs sur le tombeau d'un poète, - et la Piété filiale, caractérisée par un jeuue homme qui aide sa mère à porter l'urne de sou époux. En 1798 on ue vit de lui que le portrait du général Bonaparte qu'il avait fait de mémoire. Ce sculpteur fut chargé de faire pour le palais du Directoire quatre bas-reliefs : la Morale et l'Instruction, - le Commerce et l'Industrie, - l'Agriculture et l'Abondance,

- la Victoire et la Paix. Eu 1800 on lui demanda un buste du premier consul, et le Génie victorieux de la France. Le buste en marbre du général Joubert fut le seul ouvrage que Boizot exposa en 1801, de même qu'eu 1806 celui de Joseph Vernet. que l'on voit dans la grande galerie du Louvre. Ce fut cependant vers cette époque qu'il fit pour la fontaine de la place du Châtelet quatre jolies statues, la Prudence, la Vigilance, la Justice et la Force : elles ont du style, de l'agrément, et donuent uue fort bonne idée du taleut d'exécution et du goût de leur auteur, dont il paraît que ce sout les derniers ouvrages; il mourut en 1809. Ces figures out été gravées pl. 6 du recueil de MM. Lacour et Vanthier.

(2) François Masson uaquit en 1745 à la Vieille-Lire eu Normandie, Après avoir été élève de Guillaume Constou, il perfectiouna, peudant un séjour de cinq aus à Rome, sou talent par l'étude des grauds modèles de l'antiquité. A son retour en Frauce, Masson fut chargé, pour le palais du gouvernement à Metz, de travaux considérables qui lui acquireut uue réputation méritée. Depuis il se distingua par un graud nombre de beaux bustes remarquables par leur ressemblance et leur expression; mais parmi les productions qui lui ont fait le plus d'honueur, on cite les sculptures du tombeau du maréchal de Vauban aux Invalides, le groupe de Thétis plongeant Achille dans le Styx, et surtout sa statue de Flore ou de la Jeunesse, en marbre, figure qui à beaucoup de grâce dans la pose et de pureté dans le dessin joint une exécution très-soignée. Ces différeus ouvrages assurent une place distinguée parmi les sculpteurs de notre école à François Masson, qui est mort eu 1807. Ou a vu de lui au saion du Louvre, eu 1801, les bustes de Kleber et de Caffarelli, et eu 1806 celui de Claude Lorrain, qui a été placé dans la grande galerie du Louvre. Il parut de lui en 1808, après sa mort, la statue en marbre du général Caffarelli, que l'ou voit au

sont: M. le maréchal duc de Bellune, peint par M. le baron Gros; — le général La Touche-Tréville, buste par M. Alexandre Renaud (1); — M. le maréchal duc de Tarente, peint par M. Casanova (2); — le général Bon, buste par M. Renaud; — M. le maréchal duc de Reggio, par M. Robert Lefévre (3); — le général La Harpe, buste par Le Comte (4); — M. le maréchal duc de Raguse, peint par M. Barbier-Valbonne; — le général

Louvre dans la salle des grands hommes, et dont la pose et les draperies sont bien entendues. Il y eut aussi un buste en bronze de Bonaparte, et un en marbre de l'architrésorier Lebrun, dont la statue en marbre, términée après la mort de Masson, fut exposée en 1810.

(1) Je n'ai rien pu savoir sur le compte de ce sculpteur, si ce n'est qu'il était de Bèze près de Dijon, et élève de Pajou. Il est mort en 1817.

(2) M. CASANOVA est élève de son père et de David. Il n'a paru que peu de tableaux de lui au salon du Louvre: en 1808 il y mit le portrait en pied d'un colonel de la garde, en 1810 celui de M. le maréchal duc de Tarente, et il représenta la famille impériale d'Autriche dans un paysage pris dans les gorges de Brühl. En 1812 il prit pour sujet de sa composition le grand banquet donné aux Tuileries lors du mariage de Bonaparte avec S. A. I. l'archiduchesse Marie-Louise.

(3) M. Robert LEFÉVRE, né à Bayeux le 18 avril 1756, se livra dès sa plus tendre jeunesse au dessin et à la peinture. Pendant long - temps il n'eut dans ses études d'autre maître et d'autre guide que la nature. Ce fut en suivant ses inspirations qu'il parvint à faire des portraits et à peindre plusieurs sujets tirés de la mythologie, que l'on conserve au château d'Aires. Enfin, en 1784, il vint à Paris, où dix ans auparavant il avait fait un voyage qui avait développé son goût pour les arts. M. Robert Lefévre se mit sous la direction de M. Regnault. Des circonstances particulières l'ayant empéché de se consacrer à la peinture historique, il se borna à peindre le portrait; mais ordinairement il l'a traité en grand, et l'on cite de lui un nombre assez considérable de portraits en pied. On a cependant de ce peintre plusieurs compositions qui lui valurent des

prix aux salons de 1795 et de 1798. Son Phocion près de boire la ciguë a été placé au château de Compiègne, et son Amour aiguisant ses traits fait partie de la galerie du Luxembourg, Parmi ses autres compositions, on connaît Vénus desarmant l'Amour, - Psyché sur le rocher, -Héloise et Abélard. Le Gouvernement a commandé à M. Robert Lefévre, pour le mont Valérien, une Mort de Jésus-Christ, composition de onze figures; il y en a trepte dans l'Assomption de la Sainte Vierge, qu'il doit faire pour Fontenai-le-Comte. Mais la série la plus considérable des ouvrages de M. Robert est celle des portraits. Il fit pour le sénat et pour le corps législatif celui de l'empereur, dont il y a eu plusieurs répétitions, ainsi que ceux des impératrices Joséphine et Marie-Louise. Parmi les autres portraits, on cite ceux de la princesse Borghèse, de M.me la comtesse d'Osmond, - de M.me Baucher, - de MM. Carle Vernet, - Bertin, - Pierre Guerin, - Van Dael, - de M. le marquis de Barbé-Marbois. Le portrait en pied de S. M. Louis XVIII, qui fut demandé à M. Robert Lefévre pour la Chambre des Pairs, lui mérita le titre de premier peintre du cabinet du Roi, et lui procura l'honneur de faire pour le même palais le portrait en pied de S. M. Charles X. M. Robert Lefévre recut alors la décoration de la Légion d'honneur.

(4) Félix Le Comte, né à Paris en 1737, se vous à la sculpture et fut élève de Falconet; l'académie le reçut dans son sein en 1771, et le nomma en 1787 adjoint à professeur: il mourut le 11 février 1817. Le morceau de réception de Le Comte fut Œdipe qu'un berger détache de l'arbre où il avait été exposé; ce groupe, de 3 pieds de haut, était en marbre. Dans la même année il exposa au Louvre un bas-relief de 22 pieds de long sur 2 pieds

Marceau, buste par M. Dumont; — M. le maréchal Jourdan, peint par M. Vien fils (1).

Nous ne ferons que traverser le grand escalier, qui n'offre rien de remarquable: c'est Colbert qui le fit construire pour remplacer la belle et grande vis de Philibert de Lorme, qui était regardée comme une merveille de hardiesse et de légèreté, mais qui avait le défaut d'intercepter le passage. Il est assez singulier que, dans les ornemens de la rampe de cet escalier, Colbert ait uni la lyre entrelacée d'une couleuvre (coluber), qui rappelait son nom, au soleil emblème de Louis XIV, et il est encore plus surprenant que le monarque l'ait souffert.

La belle salle où sont aujourd'hui les cent-suisses et que termine si bien l'escalier de la chapelle, est tout-à-fait moderne. Le rez-de-chaussée en était autrefois occupé par les appartemens du premier valet-de-chambre du Roi, gouverneur des Tuileries. Au premier étage était la chapelle, destinée à être très-belle, et commencée sous Louis XIV: elle n'était pas terminée en 1755, et ne le fut même jamais entièrement; elle a cependant servi jusqu'en 1792: elle n'offrait d'ailleurs rien de particulier. Celle qui l'a remplacée et où l'on arrive au rez-de-chaussée par le portique de droite sur

10 pouces de haut, que la comtesse du Barry Ini avait fait faire pour Luciennes et qui représentait une Bacchanale d'enfans; - les Sept Sacremens, esquisses en terre cuite; - un autre bas-relief pour M.He Guimard; le Triomphe de Terpsichore traînée sur son char par les amours, et que précèdent les Grâces, la Musique et des Bacchantes. Au salon de 1773, on vit de Le Comte une jeune Fille tenant une corne d'abondance remplie de fleurs, statue en marbre destinée à servir de torchère à Luciennes; - deux figures, la Justice et la Paix : elles devaient être exécutées en pierre et avoir 6 pieds de proportion, pour l'hôtel des monnaies; le grand Condé, pour l'École militaire. En 1775, la Sainte Vierge et l'Enfant Jesus, pour la cathédrale de Rouen; - le buste de d'Alembert, En 1777, Fénelon revêtu des habits épiscopaux et tenant à la main son Télémaque, figure en marbre de 6 pieds de proportion. Le Comte fit paraître en 1781 les modèles de deux statues, la Justice et la Prudence, qui devaient être exécutées en pierre pour le Palais, et, parmi plusieurs bustes, celui du cardinal de la Rochefoucauld en médaillon. On vit de lui au salon de 1783 le buste de la Reine, celui de Daubenton, et en bas-relief un Voyageur qui se repose. Le modèle d'une statue de Rollin tenant le Traité des études et haranguant fut exposé en 1787; la statue en marbre, de 6 pieds de proportion, partut en 1789, avec les bustes du baron d'Holbach et de l'abbé de Radonvilliers, et fut reproduite au salon de 1791. Depuis cette époque jusqu'en 1817, année de la mort de Le Comte, cet artiste ne mit plus rien aux expositions du Louvre : il est probable qu'il ne fit plus d'ouvrages qu'il jugeât dignes d'être soumis aux regards et à la critique du public.

(1) M. Joseph-Marie Vien, né à Paris le 1.c. août 1761, est élève de son père et de Vincent. En 1808 il remporta une médaille d'or : il s'est livré au genre du portrait, qu'il exécuta d'abord (1798, 1799) en miniature à l'huile; il le fit ensuite en grand. Parmi les portraits que M. Vien mit à presque toutes les expositions du Louvre jusqu'en 1814, il y en eut un en pied en 1800. On remarqua en 1801 celui de M. Le Elisabeth de Boisse. Il a plusieurs fois reproduit celui de son père, le sien, et celui de sa femme.

le jardin, et au premier étage par l'escalier de la salle des cent-suisses, est remarquable par l'élégante simplicité et par le bon goût qui y règnent; tout y est bien entendu; deux ordres de colonnes y forment des bas-côtés et des travées : mais on pourrait regretter de ne voir dans une chapelle royale que des colonnes de pierre et de stuc, lorsqu'il serait si facile de les remplacer par de plus riches matières. Le tableau de l'Assomption qui est sur l'autel est de Prudhon.

La salle qui tient à la chapelle était, il y a quelques années, destinée aux séances du Conseil d'état, et l'on y a vu autrefois pour plasond le tableau de la Bataille d'Austerlitz, l'un des plus beaux ouvrages de M. le baron Gérard. C'est aussi d'après ses dessins qu'ont été exécutés par MM. Moench, en bas-relies sigurés et rehaussés d'or, les sujets qui ornent les voussures et qui ont tous rapport aux dissérentes branches de l'administration. Voici, en commençant par la gauche, du côté de la chapelle, la suite de ces compositions : l'Agriculture, les Sciences et les Arts, qui sont partie du ministère de l'intérieur; — la Navigation, — les Finances, — la Guerre; — les Colonies, que l'on reconnaît à leurs plantes et à leurs habitations; — la Marine, — le Commerce, — une Victoire, — la Force enchaînant l'hydre, — la Justice sur son tribunal et tenant ses balances, — l'Histoire écrivant sur ses tablettes et entourée de trophées, — la Paix qui voit élever des monumens, — le Commerce de terre et de mer, — les Arts et les Sciences qui ont pour objet l'agriculture.

Cette salle communique à une galerie qui la sépare de la salle de spectacle et qui a été décorée par MM. Moench d'après les dessins de M. Percier.

Quoique le théâtre des Tuileries soit une fort jolie salle et d'une bonne dimension, il paraît que, surtout sous ce dernier rapport, il ne peut pas être comparé à l'ancienne salle de spectacle, la plus grande qu'il y eût en Europe après le théâtre de Parme. On en devait le plan et la construction à un gentilhomme italien nommé Vigarani (1). Elle occupait dans sa hauteur toute cette aile du château (2): cette grandeur était même hors de proportion

(1) II n'est question de ce Vigarani, ni dans l'ouvrage de Milizia, ni dans les dictionnaires biographiques, et l'on ignore s'il était architecte de profession ou un simple amateur. D'après ce silence des auteurs, il paraîtrait que cette grande salle de spectacle dont Louis XIV le chargea, était la seule entreprise considérable qu'on lui eût confiée: on ne connaît pas de lui d'autres travaux importans qui aient été exécutés en Italie et en France. Blondel ne cite Vigarani qu'en passant.

(2) Voici les mesures de cette immense salle telles que les donne Blondel; il est vrai que celles de son texte ne se rapportent pas avec celles que l'on trouve dans ses plans, et c'est ce qui se rencontre fréquemment dans les ouvrages de cet architecte. La longueur totale en œuvre de l'ensemble était de 336 pieds, sur lesquels il y en avait 146 pour le théâtre et ses appartenances jusqu'au bord de l'avantscène; il en restait 90 pour la salle. La largeur en œuvre était celle du château, ou 69 pieds. La longueur de l'intérieur de la salle était de 75 pieds, et la largeur, de 53 pieds; celle de l'avantscène était de 30 pieds. De chaque côté étaient deux colonnes corinthiennes de 3 pieds de diamètre. La hauteur de la salle, depuis le

avec le nombre des personnes admises au spectacle de la cour; car on dit qu'elle pouvait contenir six mille personnes, et l'on était obligé d'en diminuer la longueur lorsqu'on voulait y jouer. Il est vrai qu'on la fit servir aux répétitions de la comédie française et des ballets de l'Opéra, et elle fut livrée au célèbre Servandoni (1), qui y faisait dresser et essayer les machines

sol jusqu'au premier eutrait, était de 54 pieds; la mansarde pour les machines et les vols en avait 22, et le dessous du théâtre, pour ce qu'on appelait les machines infernales, avait 16 pieds de profoudeur. La pente du théâtre était de 25 pouces.

(1) Nicolas SERVANDONI, né à Florence en 1695, avait reçu de la nature toutes les dispositious qui caractérisent les grands artistes, le goût des compositions nobles et élevées et de la maguificence. L'étude qu'il fit à Rome des beaux modèles de l'antiquité développa ces précieuses qualités, et les circonstances où il se trouva lui facilitèreut les moyens de les cultiver. Il se livra d'abord à la peinture : les paysages et les ruines étaient les geures où il réussissait le mieux; et malgré les travaux plus importans auxquels il se livra dans le cours de sa carrière, il s'occupa toujours de la peinture : il a laissé un grand nombre de dessins et de tableaux qui lui ont assuré comme peintre une réputation honorable, Mais c'est comme architecte qu'il s'en est fait une plus brillante encore. Le génie qu'il déploya daus les décorations de l'opéra italien à Lisbonne et dans les fêtes que donna la cour, lui fit obtenir l'ordre du Christ; et sur le bruit de sa renommée, plusieurs souverains desirérent employer ses talens. Mais ses projets étaient si vastes et si pompeux, que les trésors de plusieurs royaumes auraient à peine suffi pour les exécuter. Servandoni quitta le Portugal pour la France. A son arrivée à Paris, il se présenta à l'académie comme peintre de paysage, et y fut reçu. Peu après, nommé architecte et décorateur du Roi , il dirigea les fêtes les plus spiendides. Appelé en Angleterre en 1749, il y donna un feu d'artifice prodigicux et qui coûta cent mille guinées, A Vienne en Autriche il déploya la plus grande magnificence pour le mariage de l'empereur avec l'infante de Parme, Mais

il parait que ce fut à Stuttgard, à la cour du due Charles, qui avait le plus graud goût pour le faste, que Servandoni put donner l'essor le plus libre à la fécondité de son imagination. Dans un opéra qui représentait un triomphe, il fit paraître sur le théâtre quatre cents chevaux qui exécuterent saus confusion toute sorte d'évolutions militaires. De retour à Paris, il forma le projet de disposer la place Louis XV pour des fêtes publiques : elle eût été entourée en partie de portiques et de galeries qui auraient coutenu à couvert vingt-ciuq mille spectateurs, et qui devaieut être décorées de trois cent soixante colonnes et de cinq cent vingt pilastres. Mais ce plan, qui aurait coûté des sommes énormes, ne fut pas adopté. Parmi les belles constructions que l'on doit à Servandoni, on eite le théâtre qu'il fit à Chambord pour le maréchal de Saxe, la façade de l'église Saint-Sulpice à Paris, et, dans l'intérieur, la chapelle de la Vierge, et la tribune de l'orgue, à laquelle il donna pour supports des colonnes corinthieuues. Peutêtre aurait-il mieux fait de ne pas faire entrer trois ordres dans la composition de sa façade : avec moins de richesse et plus de simplicité, elle cût eu plus de noblesse et uu caractère plus mâle. Il serait trop long d'énumérer tous les travaux que fit Servaudoni chez le maréchal de Richelieu, dans l'église Sainte-Croix de la Bretonnerie, à Coulouge eu Bourgogne, à Sens, à Lyon, à Bruxelles, en Angleterre, et dont une partic n'existe plus. Il mourut à Paris en 1766. Cet habile homme, qui n'avait pour but que la gloire, s'occupait peu de la fortune; celle qu'il laissa aurait été plus consi dérable, si son désintéressement, sa générosité, et son goût pour la dépeuse, lui eussent permis d'y donuer tous ses soins et de retirer des grandes entreprises qui lui fureut confiées tous les avantages qu'elles semblaient lui offrir.

de l'Opéra, et qui y fit de superbes décorations : aussi cette immense salle avait-elle pris le nom de salle des machines. Toute la partie décorative en avait été traitée avec beaucoup de grandeur et de luxe : et ce fut presque en pure perte, car on n'y donnait que rarement des représentations; et comme elle n'était pas favorable à la voix, on finit par n'y jouer que des ballets et des pantomimes. Elle était divisée en trois rangs de loges par deux ordres, le corinthien et le composite : chaque rang avait douze colonnes peintes en marbre et dont les bases étaient dorées. Le plafond, richement orné de sculptures, était divisé en compartimens dont les figures colorées étaient de Noël Coypel, d'après les dessins de Le Brun. Suivant les plans donnés par Blondel (1), on voit que la coupe de cette immense salle n'était pas heureuse; c'était une ellipse très-allongée et presque un carré long, terminé par une partie circulaire, et il n'y avait que les places en face et au parterre d'où l'on pût voir commodément sur la scène. Le fond de la salle était disposé en amphithéâtre; c'était là que se plaçait la cour. La loge du Roi se trouvait en avant : elle était séparée de l'orchestre par un parterre que remplissaient les gardes-du-corps. Le pourtour de la salle au rezde-chaussée était destiné aux officiers de la maison du Roi, et le reste contenait le public ou les personnes invitées. Lorsque cette salle fut abandonnée, on en distribua le vaste espace, et l'on y trouva la place de la chapelle et des pièces qui y touchent, d'une nouvelle salle de spectacle que l'on construisit dans l'ancien théâtre, et de plusieurs appartemens. Ce fut dans cette salle, considérablement diminuée, que jouèrent les bouffons italiens sous le nom de théâtre de Monsieur. Depuis on a vu la convention nationale et le conseil des anciens y tenir ses séances.

Il serait inutile de pousser plus loin les excursions dans cette partie des Tuileries : il suffit de rappeler que le grand pavillon occupé par Madame, Duchesse de Berry, le fut autrefois pendant long-temps par la comtesse de Marsan, qui avait été gouvernante des Enfans de France, et dont il a conservé le nom, et que dans cette partie de la cour le comte de Brionne

avait un hôtel qui existait encore il y a peu d'années.

## JARDIN DES TUILERIES.

LE jardin des Tuileries est certainement une des parties les plus remarquables de ce palais et celle qui lui donne le plus de magnificence. En le voyant distribué avec tant de goût et avec une régularité qui joint à l'élégance l'avantage d'être en harmonie avec l'architecture d'un grand palais, on ne se douterait pas de toutes les peines que la combinaison de son ensemble et de ses détails a coûtées à Le Nôtre. D'après ce qu'on rapporte de la disposition générale qu'offrait ce vaste espace lorsque cet habile homme fut chargé par Louis XIV d'y tracer des jardins, il paraît

<sup>(1)</sup> Arch. franç. tom. IV.

que le parti qu'il en tira fut un tour de force et la plus difficile des entreprises qui lui méritèrent sa haute réputation. Le niveau du terrain et les pentes nécessaires à l'écoulement des eaux opposèrent de grands obstacles. Trouvant des ressources dans son génie et animé par la présence de Louis XIV, que son goût particulier pour les jardins amenait sans cesse au milieu des ouvriers et qui s'entretenait avec lui de ses travaux, Le Nôtre sut vaincre toutes les difficultés. Peu de personnes peutêtre savent qu'il existe une différence de niveau considérable entre la partie du nord et la partie méridionale du jardin dans presque toute sa longueur, et que le pied de la terrasse de la rue de Rivoli est à la hauteur de la partie supérieure de celle qui longe la Seine. Cette différence était encore plus forte autrefois, et il était impossible de la faire disparaître entièrement; il y eut cependant des terres déplacées et rapportées en immense quantité. Ce fut par le moyen de ses distributions, des bois qu'il planta, des allées qu'il dirigea dans différens sens et cependant de manière que leur répartition régulière répondît à des divisions du château, que Le Nôtre parvint à dissimuler cette différence de niveau et à faire paraître le jardin sur un plan horizontal, tandis qu'au fait l'ensemble en est incliné. On abattit des maisons qui bordaient le jardin du côté du quai; la terrasse qu'il éleva dans cette partie lui fut d'un grand secours, ainsi que celles en fer-àcheval qui terminent l'extrémité, où était autrefois un pont tournant fait avec beaucoup d'art, et qui ouvrait ou fermait l'entrée du jardin. Cette partie touchait alors aux bastions de la ville, et elle ne fut réunie au jardin que lorsqu'après la mort d'un valet-de-chambre du Roi, nommé Renard, on eut repris un jardin que Louis XIII lui avait concédé dans un des bastions, et qui, du temps de la Fronde, servait de promenade et de lieu de rendezvous et de plaisir à la jeunesse de la cour. Le Nôtre anima son jardin par les eaux qu'on y amena à grands frais et qu'il distribua en grands bassins; les plus habiles sculpteurs furent appelés à contribuer à l'orner, ou de leurs ouvrages originaux, ou de belles copies en marbre et de répétitions en bronze des chefs-d'œuvre les plus remarquables de l'antiquité. Comme je dois, dans le cours de cet ouvrage, faire connaître toutes ces statues, je me dispenserai d'en parler dans ce moment.

Au reste, l'aspect du jardin des Tuileries a bien changé depuis l'époque de sa création: les bois qu'avait plantés Le Nôtre sont devenus une haute et majestueuse futaie; le jardin, dégagé des édifices qui le déparaient au nord et au couchant, a reçu un développement qu'il n'avait pas alors; les parterres, remplis des fleurs les plus belles, sont fermés par des grillages de fer qui ont remplacé des barrières de bois; les terrasses, rendues libres dans toute leur longueur, ont été bordées d'arbres, et une nouvelle forêt élève déjà ses masses de verdure au-dessus de celles du midi et de l'ouest. Tous ces embellissemens ont eu lieu de nos jours, et l'on n'a guère à regretter un théâtre de charmille qui existait autrefois dans le bois du nord, un écho et d'autres détails dont on encombrait autrefois les jardins et qui n'ajoutaient pas à leur beaute.

### PLACE DU CARROUSEL.

UNE des parties des Tuileries qui attirent le plus l'attention est sans contredit l'arc de triomphe élevé en 1806 sur la place du Carrousel en mémoire des victoires remportées dans les années précédentes par les armées françaises; mais c'est aussi celle qui, plus que toute autre, a été l'objet de l'éloge et de la critique. MM. Percier et Fontaine ont été les architectes de ce monument, à l'élégance duquel on ne peut rien reprocher sous le rapport des proportions, du plan et de l'élévation, ainsi que sous celui de la pureté des profils. Rien ne manque à sa construction, et les ornemens ont été, dans toutes leurs parties, exécutés avec un goût et une netteté de travail qui feraient honneur même à un édifice grec. Les bas-reliefs qui ornaient autrefois les différentes faces de l'arc de triomphe, et ceux qui les remplacent aujourd'hui, ont été confiés à des mains habiles, et tout s'est réuni pour faire de ce monument un morceau précieux d'architecture. Quant à ses dimensions et à la position qu'il occupe sur la place du Carrousel, peut-être, pour bien en juger, faudrait-il attendre que cette place fût terminée, et voir l'effet qu'il produira dans cet ensemble; c'est aussi le parti que je prends, et je m'abstiendrai d'entrer dans une discussion à ce sujet.

Les grands bas-reliefs en marbre qui décoraient autrefois l'arc de triomphe étaient de plusieurs sculpteurs (1). Du côté de la Scine, M. Le Sueur avait représenté la Paix d'Amiens; de lui est aussi une Victoire. En tournant vers les Tuileries, le premier bas-relief, l'Entrevue des empereurs de France et d'Autriche, était de M. Ramey père; après venait la Paix de Presbourg, par M. Dumont; et l'Entrée à Munich, sculptée par Clodion (2), terminait

- (1) La plupart de ces bas-reliefs ont été gravés dans un recueil de sculptures antiques et modernes, publié en 1812 par MM. Vauthier et Lacour, qui les ont dessinés et gravés avec beaucoup de soin et de talent.
- (2) Claude-Michel CLODION naquit à Nancy vers 1740, et mourut à Paris le 28 mars 1814. Dès ses premières années il annonça par ses heureuses dispositions pour les arts et surtont pour la sculpture ce qu'il serait un jour, et qu'il ferait honneur à notre école. Il fit ses premières études sous son oncle Lambert-Sigisbert Adam, l'un des meilleurs sculpteurs d'alors, à qui sa statue de Prométhée avait fait une grande réputation. Clodion ne fut pas heureux dans son premier concours, où il lutta, très-jeune encore, contre des rivaux

plus agés et plus exercés; mais, l'année suivante, l'académie lui décerna le grand prix à l'unanimité des suffrages. Ses études à Rome eurent beaucoup de succès : il mettait du naturel dans ses onvrages, quelquefois peut-être un peu trop láches, et il savait fenr empreindre une grace qui n'était qu'à lui, et à laquelle cependant on pouvait sonvent reprocher un peu de mignardise. Les étrangers, qui affluaient alors à Rome, se disputaient ses productions; et ce fut, sans doute, outre le desir de se perfectionner, ce qui engagea Clodion, après avoir fini son temps de pensionnat, à retourner dans cette ville, où il fit un séjour de onze ans, dont il retira un grand avantage pour son talent. Ce sculpteur, qui composait et modelait avec une grande facilité, a beaucoup travaillé :

cette face. Dans celle du nord, l'Entrée à Vienne était de M. Deseine (1). Le côté tourné vers le Louvre offrait d'abord à droite la Bataille d'Austerlitz, bas-relief de M. Espercieux; celui du milieu, par M. Gérard, présentait

mais il s'est plus exercé sur la terre que sur le marbre, et il existe peu de grands ouvrages de lui, tandis que les cabinets sout remplis de ses terres cuites, dans lesquelles sont reudues avec goût et beaucoup d'adresse de main une foule de scèues trèsjolies, dont des bacchautes, des satyres, des amours, sont ordinairement les personnages. Clodion n'a fait paraître que trèspeu de ses ouvrages au salon du Louvre; quelques-uns de ses sujets érotiques eusseut peut-être même été trouvés trop libres pour y être admis, et ce n'étaient pas les moins bien traités. On vit de lui en 1783 une grande statue de Montesquieu; elle était en marbre, et il la fit pour être agréé à l'académie. Peudant dix-huit ans depuis cette époque il ne parut rien de lui aux expositions. Il fit cepcudant plusieurs ouvrages considérables; car il est question dans Orlandi , imprimé en 1788, d'une grande figure de S." Cécile en marbre qu'il exécuta pour la cathédrale de Rouen, et d'un bas-relief qui représentait le martyre de cette sainte et qui était destiné à la même église. On sait qu'il y eut aussi de lui une Sainte-Vierge et un S. Jean, de 8 pieds de proportion, qui furent coulés en plomb et dorés. Il éleva aussi à Orsay un monument funèbre qui a été détruit. On cite eucore de lui, probablement parmi les ouvrages qu'il fit pendant son séjour à Rome, un Jupiter prêt à lancer la foudre, - le Scamandre desséché par les feux de Vulcain et implorant le secours des dieux, - Hercule en repos, - le Rhin séparant ses eaux, et des modèles en terre cuite des statues de Turenne et du grand Condé destinées pour la place du Pérou à Montpellier. Clodion signala sa rentrée au salon eu 1801 par un beau groupe, de forte proportion, qui offrait une scène du Déluge : un homme emporte son fils ; à ses pieds sa femme renversée serre son enfant contre son sein et est entraînée par les flots. Cette année-la il y eut aussi de lui des groupes et des sujets bachiques

en terre cuite. Il ne parut plus rien de cet artiste au Louvre jusqu'en 1806 qu'on vit une jeune fille assise donnant à marger à de petits oisseaux. Rien en 1810. En 1812 il exposa une statue en marbre qui avait été commencée par Monot, une jeune fille qui vient de prendre un papillon, et un groupe en terre cuite dont le sujet était Homère aveugle chassé par des vécheurs.

(1) Louis-Pierre DESEINE, né à Paris au mois de juillet 1749 et mort le 11 octobre 1822, fut agréé à l'académie en 1785 et n'y fut reçu académicien qu'en 1791. Le grand prix de sculpture que lui fit remporter en 1780 une Scène de déluge en bas-relief, le conduisit à Rome; mais il ne paraît pas qu'il ait retiré de son voyage en Italie et de ses études tout le fruit que l'on eut pu desirer. Les chefsd'œuvre de l'autiquité ne l'inspirèrent pas assez pour lui faire oublier les mauvais exemples et les fausses maximes qu'il avait puisés dans les ouvrages du règne de Louis XV. Aussi, quoiqu'il fût eutré dans la carrière avec d'heureuses dispositions, ne peut-on pas le citer parmi les sculpteurs qui ont contribué à mettre la sculpture dans la boune route : il est resté en arrière de ceux qu'il avait eus pour collègues dans ses études, tels que Poucou, Roland, Moitte, De Joux, Chaudet, Boichot, Clodion. Ses ouvrages, soit dans la composition, soit dans le dessin du uu et des draperies, se sont toujours ressentis de la mauière lâche, sans caractère et sans style de l'aucieune école des Bouchardou, des Le Moyne, et ne peuvent nullement être offerts pour modèles. La première figure de rondebosse par laquelle Deseine se fit connaître, fut en 1785 un Diogène, de 3 pieds et demi de proportion, qui n'a pas été exécuté en marbre. Au salon de 1787 on vit de lui un Bacchus, et plusieurs bustes. parmi lesquels était celui de Vien. En 1789, têtes d'étude et bustes en plâtre; Hercule, Minerve, la déesse Salus et la Victoire soutenant les emblèmes de la France; et le dernier, de la main de M. Cartellier, retraçait la Capitulation d'Ulm. Deux des victoires qui ornent les arcades sont de Taunay: les quatre belles figures de fleuves sculptées en bas-relief des deux côtés du passage sont de Boichot (1), qui a su les disposer avec art et avec goût dans ces places peu propres au développement d'une figure; leur style ne manque

deux esquisses en terre cuite qui ont été reproduites en marbre de grandenr naturelle, l'Harmonie, - Bacchus et Hébé, groupe qui fut placé à Chantilly. Le morceau de réception de Deseine fut. en 1791, un Mutius Scévola, figure en marbre de 3 pieds et demi de proportion. Il fit paraître au salon de 1798 une Vestale alimentant le feu sacré; des bustes, parmi lesquels on remarquait celui de Montaigne, qui ne fut exécuté en marbre, à la demande du ministre de l'intérieur, qu'en 1819, ainsi qu'un buste de Winckelmann, que Deseine avait fait en 1800. Il y eut de lui cette même année au salon ceux d'Abélard et d'Héloïse, destinés an musée des Petits-Augustins. En 1804, 1806, 1808, il n'y eut de Deseine, à l'exposition du Louvre, que des projets de monumens en l'honneur de Bossuet et du cardinal de Belloy, et un grand nombre de bustes, le comte Portalis, l'abbé Sicard, Thouret, le pape Pie VII, M.me Cottin, le duc de Luynes, &c. Cet artiste saisissait bien la ressemblance, et son talent était plus propre an portrait qu'aux grandes compositions de la sculpture : aussi, dans le monument du cardinal de Belloy pour Notre-Dame, et dans les bas-reliefs qu'il fit pour le Calvaire et pour Saint-Roch, les têtes sont-elles ce qu'il y a de mienx. Il exposa en 1810 le modèle d'une grande statue du chancelier de l'Hôpital, placée devant le palais des Députés; en 1812, la statne du comte Portalis en marbre, et parmi d'autres bustes, celni du cardinal Mauri. Nommé en 1814 sculptenr de S. A. S. M.gr le prince de Condé, Deseine se consacra, pour ainsi dire, à représenter les augustes personnages de la famille royale. Il parut de lui plusieurs bustes de Louis XVI, de Louis XVII, de Lonis XVIII, du prince de Condé, de

M.gr le duc de Bonrbon et du duc d'Enghien. Lorsqu'on voulut en 1817 élever na monument à la mémoire de ce valeureux et infortuné prince, à ce dernier rejeton de l'illustre maison de Condé, on chargea de cet important travail Deseine, qui, sentant la grandeur du sujet qui lui était confié, le conçut en homme profondément ému et de la perte qu'avait faite la France, et du crime qu'elle ne partagea pas et qui lui ravit ce jeune héros : mais je crois devoir jeter un voile sur la manière dont il rendit son idée. Quant à la figure du prince et à tout son ensemble, Deseine ne l'avait pas connu , du moins à l'âge où il l'a représenté, et il n'a trouvé que des guides peu sûrs dans les portraits qui lui ont été fournis. Ce monument funèbre, placé dans la chapelle de Vincennes, n'est pas en entier de la main de Deseine : il a été terminé par M. Amédée Durand, qui a exécuté la statue de la Religion, où l'on tronve une tout antre école que dans les autres figures. Aux productions que j'ai citées on doit ajonter une statue colossale du général Colbert, mort en Espagne; celle de M. de Pansemont, évêque de Vannes; les chanceliers d'Aguesseau et de l'Hôpital, pour la cour de cassation; six fenilles des bas-reliefs de la colonne de la place Vendôme. Peu de temps avant sa mort, Deseine mit au salon un bas-relief dont le sujet était la Bienfaisance répandant ses dons sur les vieillards et sur la maternité.

(1) Guillaume Воіснот, né à Châlonssur-Saone au mois d'août 1735, agréé à l'académie en 1789, est mort le 9 décembre 1815. Boichot, qui, comme peintre et comme sculpteur, a fait honneur à notre école, était fils d'un coutelier; mais, doué par la nature de grandes dispositions pour les beaux arts, il se sentait peu de goût pour l'état de son père. Dès la plus tendre pas de grandeur, et elles sont exécutées, ainsi que leurs accessoires de bon choix, avec soin et beaucoup de fermeté.

Quant aux statues de militaires français qui surmontent l'entablement de l'arc de triomphe, malgré l'exactitude observée dans leur costume, on ne peut que plaindre les statuaires qui ont été forcés d'employer leurs talens à de pareilles représentations. Rien certainement n'est d'un meilleur effet

jeunesse, l'amour très-vif qu'il ressentait pour le dessin et pour la peinture, lui faisait imiter tont ce qu'il voyait; il se hasarda même, sans le secours d'aucun maître, à copier à l'huile plusieurs tableaux, et il y réussit assez bien pour que M. Baranit, conseiller au présidial de Châlons et amateur zélé , s'intéressat à ses progrès et cultivât ses talens naissans. Boichot étudia l'anatomie, et s'exerça aussi à peindre le paysage d'après nature; il s'occupa même d'architecture. Il n'avait cependant atteint que sa quinzième année lorsque ses parens se décidèrent à le vouer à la sculpture. Les premières leçons qu'il reçut dans cet art n'étaient pas faites pour l'encourager et pour développer ses talens : elles ini furent données par un assez médiocre sculpteur de Paris, qui ne faisait que l'ornement, et qui, étant allé s'établir à Chalons, employait le jeune Boichot à faire les modèles des statnes qu'il entreprenait pour des églises de village. Après avoir ainsi passé quelques années qui auraient pu lui être plus utiles, il vint enfin à Paris, et entra dans l'atelier de Challe, sculpteur de l'académie. Ce n'était pas encore un bon maître, et il n'était pas propre à former le goût de Boichot, qui sentit l'insuffisance de ses leçons, et qui, n'ayant pas réussi à remporter le grand prix, fit deux fois à ses frais le voyage de Rome, où son talent acquit assez de maturité pour qu'à son retour, en 1771, il trouvât à l'exercer avec avantage. Il travailla beancoup au château de Verdun pour le marquis de Pons, qui eut de lui plusieurs grandes statues et des peintures : car les premiers goûts de Boichot ne l'avaient pas abandonné, et, faisant marcher de front la peinture et la sculpture, il maniait tour à tour le crayon et le pinceau avec autant de facilité et de plaisir que le ciseau : aussi fit-il pour des églises de Châlons et

de Dijon des tableaux et des bas-reliefs considérables. On citait à Saint-Marcel de Châlons la première Prédication de S. Pierre, tableau de 18 pieds sur 10; de grandes figures d'anges en ronde-bosse ponr un sarcophage, et un bas-relief de 12 pieds sur 8; S. Pierre guérissant un boiteux, qu'il fit à Paris ponr l'église de Montmartre. Ces travaux conduisirent Boichot à l'académie de peinture, par laquelle il fut agréé en 1789. Quelques années après, ce sculpteur, qui avait étndié l'antique avec fruit, fut chargé de faire un grand bas-relief pour le fronton du Panthéon. On vit de lui en 1795 le modèle d'un Hercule qui terrasse l'hydre: cette statue colossale, de 15 pieds de proportion, était destinée an même édifice, et devait, ainsi que trois autres, être conlée en bronze. Boichot fit aussi quelques bas-reliefs pour la colonne de la place Vendôme. Parmi ses ouvrages on cite une statue de S. Roch pour l'église de ce nom; celle de la Prudence, pour le palais du Temple; un beau buste de Michel-Ange en marbre ; Télèphe s'arrachant de la cuisse une flèche lancée par Achille (1789); les bustes de M. Denon et de Bernardin de Saint-Pierre (1804); celni du général Watrin (1806). Il paraît que depuis, pendant plusieurs années, Boichot se livra plus au dessin qu'à la sculpture ; les sujets tirés de l'antiquité et propres à être reproduits en bas-relief lui plaisaient le plus, et il a laissé un assez grand nombre de dessins, parmi lesquels, aux salons du Louvre, on a remarqué une Pompe isiaque, - une Réunion de divinités champêtres, - Achille plongé dans les eaux du Styx, - le Jugement de Paris, - Mars et Venus surpris par Vulcain. Enfin on peut dire, à la louange de cet artiste estimable, qu'il a été un des premiers à faire entrer notre école de que nos guerriers et leur équipement à une revue et surtout sur un champ de bataille; mais il n'en est pas de même de la sculpture, et elle en tire beaucoup moins bien parti que la victoire. Ces statues en marbre sont un chasseur de cavalerie, par Foucou; un grenadier de ligne, par Dardel (1); un dragon, par Corbet (2); un carabinier, par Chinard (3); un sapeur, par M. Dumont; un cuirassier, par Taunay; un canonnier, par M. Bridan fils; un carabinier de ligne, par M. Moutoni (4). Les bas-reliefs qui ont

sculpture dans la bonne route et à l'y maintenir par ses exemples.

- (1) DARDEL. Au salon de 1791 on vit de lui un groupe qui représentait Turenne couvrant la France de son bouclier; jusqu'en 1813 il ne parut plus rien de ce sculpteur. A l'exposition de 1814 il y ent de lui une Minerve pacifique, Henri IV pleurant dans les bras de la Victoire, le grand Condé qui d'une main place une couronne sur la tête de Louis XIV et de l'autre en dépose une sur l'urne funèbre de Louis XIII; la France semble renaître en voyant un héros près du monarque ensant; Blaise Pascal tenant en main un stambeau avec lequel il trace la cycloide.
- (2) Charles-Louis Corbet, né à Douai en 1756, fut élève de Berruer, académicieu, et mourut en 1808. On vit de lui aux expositions du Louvre, en 1798, un buste du général Bonaparte; en 1800 celui de la République française. Au salon de 1802 il fit paraitre une statue d'Homère que conduit une jeune fille qui écoute ses chants et porte sa lyre. Outre plusieurs bustes et des têtes d'étude, on vit de Corbet en 1806 la statue du général Caffarelli du Falga, - la Mort de Socrate, - et un jeune Faune qui joue avec une chèvre qu'il a affublée de son manteau. Peu de temps avant sa mort il mit au salon une statue de Bonaparte en grand costume, une branche d'olivier à la maiu.
- (3) Jean CHINARD, né à Lyon le 12 février 1756 et élève de Blaise, remporta le grand prix en 1786. Il fut associé à l'institut. Ce sculpteur mit pour la première fois au salon en 1797, mais ce ne furent que des portraits et des esquisses. En 1800 on vit de lui un groupe en plâtre, Persée déliprant Andromède, — la Justice, modèle

en platre; et parmi plusieurs bustes, celui d'une femme célèbre alors par sa beauté et qu'il représenta avec les attributs de Diane préparant ses traits. Au salon de 1802, Chinard mit une Hebe versant le nectar à Jupiter métamorphosé en aigle, ce groupe était de grandeur naturelle; des bustes, des esquisses. Il n'y ent rien de ce sculpteur en 1804 : mais, aux expositions de 1806 et de 1808, il fit paraître quelques bustes en marbre de la famille de Bonaparte; il y en eut d'autres de plusieurs femmes avec les attributs de Diane, de Sapho, de Psyché, et celui du général Desaix ; en outre , un bas-relief en marbre destiné à un arc de triomphe à Bordeaux, et dont le sujet était honneur et patrie. Chinard fut plus varié dans ses ouvrages en 1810. Parmi les productions de la sculpture exposées au Louvre, on distingua son Othryade mourant sur son bouclier, - Psyché sortant du bain, -Niobé frappée par Apollon, - l'Amour troublé par Psyché dans son sommeil, - la Victoire distribuant des couronnes, - l'Illusion du bonheur, et il reproduisit le groupe d'Andromède. Chinard se montra moins fécond au salon de 1813; il n'y eut en grande figure que le modèle d'une statue pour le pont Louis XVI, le général Cervoni. Parmi plusieurs bustes on remarqua ceux du comte de Bondy et du général Baraguay d'Hilliers. Ce sculpteur, mort le 19 mai 1813, a laissé la réputation d'un homme de taleut.

(4) Je dois ajouter à ce qui a été dit, p. 413, sur M. Antoine Mouron dit Mouront (et non Montoni), qu'il est né en 1765 et fut c'iève de Julien; il remporta le grand prix en 1799. Pendant son séjour à Rome, il fit un groupe qui eut de la réputation et y est resté; il représentait

été supprimés sont remplacés par d'autres compositions qui retracent les actions mémorables de la guerre d'Espagne, si heureusement et si glorieusement commencée et terminée par S. A. R. M. & le Dauphin. Ces bas-reliefs sont, M. s' le Duc d'Angouléme congédiant les envoyés de Cadix, par M. Pradier (1); l'Entrevue de Son Altesse Royale et du Roi d'Espagne à Cadix, par M. Cortot; la Capitulation de Ballesteros, par M. Petitot fils; l'Entrée à Madrid, par M. Roman; et la Reddition de Pampelune, par M. Raggi (3).

Thèse vainqueur d'Hippolyte, reine des Amazones. De ce sculpteur sont plusieurs bas-reliefs de la colonne de la place Vendôme, et une grande partie du modèle de l'éphant colossal qui était destiné à la fontaine de la place de la Bastille.

- (1) M. James PRADIER, né en 1792 à Genève, y a commencé ses études; à l'âge de dix-sept ans il vint se perfectionner à Paris sous la direction de MM. Lemot et Gérard, et en 1812 il remporta le grand prix de sculpture. On a vu de M. Pradier, au salon de 1819, une Nymphe en marbre, et un groupe qui représentait un Centaure et une Bacchante. En 1822, un fils de Niobé, blessé par Apollon et cherchant, un genou appuyé à terre, à arracher la flèche qui lui traverse l'épaule, attira l'attention du public; cette figure de ronde-bosse était en marbre. Il y eut aussi de lui à la même exposition un buste de M. Charles Bonnet. Celui de Louis XVIII couronné d'olivier se fit remarquer au salon de 1824, et fut acquis par Sa Majesté. M. Pradier fit paraître en même temps une statue de Psyché. En 1827 il a été nommé membre de l'académie.
- (3) M. Nicolas-Bernard Raggi, né à Carrare en 1791, est élève de M. Bosio. En 1894 il reçut de la main du Roi la croix de la Légion d'honneur. Le premier ouvrage de M. Raggi qui parut au salon du Louvre, fut, en 1817, un jeune Discobole prêt à lancer son disque. Mais en 1819 il se présenta avec des productions plus considérables, Henri IV en bronze cette figure, de 9 pieds de proportion, offre le bon Roi à pied, armé de toutes pièces; il tend la main droite vers son peuple en signe d'amitié, et, posant la gauche sur son épée, il semble lui dire

qu'il est prêt à le défendre et à répandre son sang pour lui. Cette statue, la première du grand Henri qui ait paru depuis 1814, a été faite aux frais de M. le comte de Digeon pour la ville de Nérac. On vit de M. Raggi, cette même année, un modèle de la statue de Montesquieu méditant sur l'esprit des lois, et l'Amour qui s'approche du lit de Psyché endormie : ce groupe a mérité à son auteur une médaille d'or. En 1822, la ville de Grenoble a demandé à M. Raggi, pour la place de Saint-André, une statue de Bayard mourant. Le chevalier sans peur et sans reproche, blessé à mort, s'appuie contre un tronc d'arbre : il tient son épée, et en baise la poignée, qui a la forme d'une croix. Cette figure, de 11 pieds de proportion, est en bronze. De la même dimension était un groupe de M. Raggi qui se fit remarquer au salon de 1824, et dont le sujet était Hercule trouvant sur le bord de la mer le corps du malheureux et imprudent Icare. Cet ouvrage valut à son auteur la décoration de la Légion d'honneur. On vit aussi de lui au même salon un buste de Ducis, dont le ministre de l'intérieur a fait acquisition. Il a fait depuis, pour une chapelle de Saint-Etienne du Mont, une Sainte-Vierge tenant l'Enfant Jésus : ce groupe a 7 pieds de haut. Le département de la Gironde lui a commandé pour Bordeaux une statue de Louis XVI en bronze, de 18 pieds de proportion. Le monarque est en pied, revêtu de son manteau royal : près de lui sont placés les insignes de la royauté. Dans le moment présent, M. Raggi s'occupe d'une statue équestre de Louis XIV en bronze, de 14 pieds de proportion, pour la ville de Rennes.

Au-dessus de l'arc de triomphe doit être placé un quadrige en bronze doré que montera la déesse de la paix. Ce monument, qui retracera les souvenirs attachés au retour de nos Rois, est confié à M. Bosio (1), premier sculpteur du Roi, et sera fondu par M. Crosatier.

Pour terminer cette histoire des changemens successifs qu'ont éprouvés le Louvre et les Tuileries depuis leur origine, il ne me reste qu'à jeter un coup d'œil sur celui qui doit opérer leur entière réunion et compléter ce grand ensemble. Lorsque l'on construisit ces châteaux, dont l'un, le Louvre, long-temps hors de Paris, y fut enfermé plus de cent ans avant que l'on

(1) M. François Bosio, né à Monaco le 19 mars 1769, après avoir fait ses premières études à Carrare et à Rome, vint à Paris en 1785, et fut élève de Pajou, à qui le prince de Monaco le confia. Ayant quitté la France au commencement de ses troubles, il ne revint s'établir à Paris qu'en 1808. En 1815 il reçut la décoration de la Légion d'honneur, et en fut fait officier en 1824. Nommé à l'académie des beaux arts en 1816, il fut en 1821 créé chevalier de Saint-Michel, et premier sculpteur du Roi en 1822. Le nombre des ouvrages exécutés par ce maître et qui ont paru aux différens salons est trop considérable pour pouvoir trouver place ici, et je suis obligé de me borner à n'en rappeler que les principaux. Ce fut en 1808, à son retour d'Italie, qu'il exposa pour la première fois au Louvre, et l'on y vit l'Amour s'envolant en lançant ses traits. Au salon de 1810, il présenta l'Amour séduisant l'Innocence ; les bustes de l'empereur . de l'impératrice , du roi et de la reine de Westphalie, de la reine de Hollande, de la princesse Borghèse, du prince de Talleyrand, de la duchesse de Rovigo et de M. Denon. Plusieurs des mêmes personnages reparurent en 1812, et on remarqua le modèle en platre de l'Aristée. Celui de l'Hercule combattant Achélous metamorphose en serpent fit partie de l'exposition de 1814, ainsi qu'un buste de Louis XVIII, qui, en 1818, fit l'acquisition de l'Aristée que M. Bosio avait exécuté en marbre et qui est placé au Louvre : nous le donnerons dans la suite de cet ouvrage.

Le Roi lui avait aussi commande un buste de S. A. S. M.gr le duc d'Enghien. On vit aussi cette année, du même statuaire, une jolie figure d'Hyacinthe à demi couché, appuyé sur son palet; il attend son tour de se livrer à ce jeu, qui lui fut si fatal. Un sujet gracieux du même genre, la nymphe Salmacis, se fit distinguer au salon de 1819, où il y eut encore de M. Bosio les bustes du général Charette, du comte de Cazes, de M. Boutard et de M. Bertin. Ce fut en 1822 qu'il exécuta en marbre des carrières de Saint-Béat dans les Pyrénées la charmante statue d'Henri IV enfant, que le ministre de l'intérieur destinait à la ville de Pau : Sa Majesté la fit placer au Louvre : M. Bosio en a fait une répétition pour Pau. Le buste de M. le marquis de Lauriston est de la même époque. Le groupe d'Hercule, coulé en bronze par M. Carbonneau, fut exposé en 1824, et il attend dans la cour du Musée royal qu'on lui ait donné une destination. Outre une tête de Vierge, il y eut au même salon un buste de S. A. R. Madame Elisabeth en marbre des Pyrénées, et un buste de S. M. Charles X, et, comme tête d'étude en marbre, la tête de la nymphe Salmacis. Je terminerai cette longue liste par l'ouvrage le plus important de M. Bosio, sa statue équestre de Louis XIV, jetée en bronze par M. Carbonneau, et qui a été érigée en 1823 sur la place des Victoires. C'est aussi à ce statuaire qu'a été confié le monument consacré à Louis XVIII comme législateur, et qui doit être élevé sur la place du palais Bourbon.

fit passer les murs de la ville au-delà de l'emplacement des Tuileries, on était loin de penser qu'ils fussent destinés à dépendre un jour l'un de l'autre : aussi, en les élevant, ne songea-t-on qu'à la régularité que devait isolément avoir chacune de ces habitations royales. Séparées, comme elles l'étaient lorsque Catherine de Médicis fit construire les Tuileries, par des maisons nombreuses, des jardins, les murailles de Paris, peu importait que la façade de la maison de plaisance ne fût pas parallèle à celle du château royal, et que les axes de leurs entrées, qu'on avait cependant placées l'une en face de l'autre, ne se répondissent pas exactement. Dans la position où étaient les choses, il n'y avait pas encore là de disparate, et l'on ne pouvait que difficilement prévoir l'embarras où jetterait un jour ce défaut d'alignement ou de parallélisme. Mais, lorsqu'Henri IV, agrandissant les Tuileries, voulut de l'extrémité sur la Seine faire passer une galerie qui allât rejoindre la partie qu'en dehors du Louvre avaient commencée Henri II et continuée Charles IX, on dut bien voir alors que ce défaut apporterait de l'irrégularité dans les constructions, et qu'il n'était pas possible que la grande galerie du Louvre vint s'unir à angle droit à l'extrémité des Tuileries, que l'on avait prolongées. Le mal était sans remède : mais sans doute alors ne le trouva-t-on pas aussi grave qu'il a paru depuis. Et au fait, à cette époque cette galerie n'était qu'une communication pour aller à couvert et d'une manière sûre dans des temps de troubles du Louvre aux Tuileries, qui étaient encore hors de Paris.

Quand les murs de la ville furent transportés à l'extrémité actuelle du jardin des Tuileries, on eut le champ plus libre; mais la vue ne l'était guère davantage. Il existait une ville entre les deux palais; la distance de l'un à l'autre et la hauteur des édifices qui les séparaient ne permettaient pas de saisir d'un coup d'œil les défauts de leurs plans. Ce fut lorsque Louis XIV s'occupa de l'agrandissement du Louvre et des vastes projets qui s'y rattachaient, que les relevés exacts du Bernin et de Perrault montrèrent de la manière la plus positive tous les obstacles que l'on rencontrerait si, d'après les intentions de Louis XIV, on voulait établir entre les deux palais d'autres communications que celle de la grande galerie. On connut alors toute l'irrégularité du terrain qui les sépare et celle de leurs façades. Cette irrégularité n'effraya pas le Bernin : il pensa qu'elle disparaîtrait dans l'immensité de l'espace, et que si on le dégageait entièrement des édifices qui le remplissaient, il en résulterait une vaste place qui conviendrait aux deux palais, et qui serait propre ou à des évolutions militaires ou à des fêtes publiques. Mais peut-être le Bernin, emporté par la grandeur de ses idées, n'avait-il pas réfléchi à la différence des niveaux. Les deux côtés de cette place, dans ses extrémités nord et sud vers le Louvre, sont à plus de 9 pieds au-dessous du milieu de leur intervalle; et pour que des Tuileries au Louvre le terrain eût été de plain-pied dans toute son étendue, il aurait fallu enterrer en partie plusieurs des arcades de la grande galerie du côté de ce dernier palais. Et d'ailleurs cette vaste place, terminée d'un côté par cette galerie et de l'autre par celle que le Bernin projetait depuis le pavillon du nord jusqu'au Louvre, cût rendu encore

plus sensible le défaut des Tuileries, qui est d'offrir dans leurs masses irrégulières une ligne trop longue en proportion de leur élévation.

On ne donna pas de suite au projet du Bernin, et il subit le sort de ceux que cet habile homme avait conçus pour le Louvre. Quand on n'eût pas eu de reproches à faire à ses plans, il est plus que probable qu'ils n'auraient pas été adoptés par Perrault, qui lui succéda : aussi prit-il dans les siens le contre-pied de ceux de son prédécesseur. On eût dit qu'il avait pris pour programme de faire disparaître le Louvre et les Tuileries : il encombrait d'édifices élevés et de toutes les formes l'intervalle entre les deux palais, et l'on compte dans ses plans jusqu'à vingt places ou cours grandes ou petites, carrées, octogones, rondes, elliptiques; et toute cette profusion ne dissimulait que maladroitement et imparfaitement le manque de parallélisme des facades et l'angle que forment leurs axes.

Ce projet ne fut heureusement pas plus exécuté que celui du Bernin, et il se passa bien des années pendant lesquelles, ne s'occupant pas du Louvre, on songeait encore bien moins à détruire une quantité de beaux hôtels pour le réunir aux Tuileries. Cù et là cependant il paraissait quelques projets qui semblaient faits plutôt pour exercer les architectes que pour être mis à exécution. Ceux que Desgodets fit en 1798 sur une très-grande échelle étaient fondés sur le programme d'un édit de Louis XIII du 11 mars 1624 et sur un arrêt du conseil du 20 août 1667. Ces plans sont certainement plus sages et mieux combinés que ceux de Perrault; mais ils ont aussi l'inconvenient d'offrir de trop petites divisions, et d'établir devant la façade de l'ancien château des Tuileries une cour dont les bâtimens au midi auraient masqué la galerie du Louvre et resserré la place dans une trop petite enceinte. Il y avait cependant de très-bonnes choses dans le projet de cet habile architecte, surtout dans la partie que traverse l'axe du Louvre : il établissait une galerie du côté de la rue Saint-Honoré, parallèle à la première partie de celle du Louvre et de la même longueur, et au moyen de bâtimens réguliers et de grandes cours de derrière il sauvait la différence de niveau et laissait une grande place devant ce palais. Après ce projet on ne peut guère offrir ceux de Bellanger en 1787 et en 1809 : dans les premiers, il ne cache pas les irrégularités du plan; et dans les seconds, c'est une ville qu'il élève entre le Louvre et les Tuileries, de petites places, de petites rues, des carrefours, et enfin il ne remplit en rien les conditions du programme.

Il scrait trop long et même superflu de passer en revue tous les plans qui depuis vingt-cinq ans ont été faits en grand nombre (1) pour la réunion du Louvre et des Tuilcries, surtout puisque je ne puis les mettre sous les yeux du lecteur pour lui en faire faire la comparaison; et d'ailleurs, avec quelques modifications, ils rentrent en général dans les idées du Bonins et de Perrault. On pourrait en citer plusieurs où l'on trouve de bonnes conceptions; mais dans d'autres elles sont loin d'être sussi sages. Ce sont des

<sup>(1)</sup> On a réuni ces plans, au nombre de a gravés, rue Saint-Hyacinthe, n.º 17; quarante-sept, dans deux grandes feuilles: M. Bance, rue Saint-Denis, n.º 214; M. Marelles se vendent chez M. Drouet, qui les tinet, rue du Coq Saint-Honoré, n.º 15.

cirques, des édifices de formes irrégulières et des constructions qui, prises séparément, n'eussent peut-être pas été d'un mauvais effet, mais qui, considérées dans leur ensemble, ne sont en rapport ni avec le Louvre ni avec les Tuileries, et ne remédient à aucun des défauts que l'on voudrait masquer. Parmi ces projets on en trouvera trois très-remarquables. Dans deux, pour rectifier la façade des Tuileries, on en refait une autre, et dans l'autre on tranche encore plus dans le vif, on abat toute la galerie du Louvre, tout ce palais et le pont des Arts, pour avoir le plaisir de les reconstruire perpendiculairement aux Tuileries. L'innocent aurait souffert pour le coupable; car le Louvre et sa galerie sont à angle droit, et c'était aux Tuileries, comme nouveau venu, à se régler sur ces dispositions

Le projet sur lequel il est intéressant de jeter un coup d'œil est celui qui, après de profondes et nombreuses discussions établies depuis 1806 jusqu'à 1813 en présence des plans et de modèles en relief, fut enfin adopté pour la réunion du Louvre aux Tuileries. On peut voir dans le tableau chronologique qui suit, les vicissitudes que ce projet, qui est dû à MM. Percier et Fontaine, a éprouvées, ainsi que les époques où en a commencé l'exécution, et la planche 110 en offire avec une grande exactitude l'ensemble et les détails (1). Les planches 110 bis et 110 ter en rendront encore mieux compte; et ces vues, prises en perspective cavalière, l'une du côté des Tuileries dans le jardin, l'autre du côté de la colonnade du Louvre,

expliqueront ce que le plan aurait pu laisser d'incertain.

Dans leur premier projet, MM. Percier et Fontaine conduisaient presque jusque sur l'alignement de la façade du Louvre la galerie que l'on a élevée en face de celle qui règne le long de la Seine; mais, d'après les modifications apportées à leurs plans et qui concilient l'économie avec d'autres considérations, cette galerie ne sera poussée que deux arcades au-delà du point où elle est actuellement arrivée, et elle n'aura que vingt-huit accades du côté du Carrousel. Son extrémité orientale sera terminée par un grand pavillon. De ce pavillon, pour former le quatrième côté de la place du Carrousel, partira une autre grande galerie parallèle au château des Tuileries et qui ira joindre le pavillon du campanille. Elle sera de la même hanteur et recevra la même décoration que celles auxquelles elle est unie. La manière dont ses divisions sont réparties est très-ingénieuse, et prouve que sortir des règles est quelquefois un grand effet de l'art. Ordinairement les pleins et les vides sont combinés de façon que ce soit une arcade qui réponde au milieu de l'édifice. Ici nous avons quarante-six arcades : ainsi c'est un pilastre qui forme le milieu. La grandeur des ouvertures des arcades était commandée par celles qui existent déjà, et d'ailleurs cette irrégularité servira à dissimuler celle de la direction des axes du Louvre et des Tuileries, dont l'un traverse la vingt-deuxième arcade, et l'autre la vingt-troisième, en partant du campanille. Pour mieux masquer ce défaut.

<sup>(1)</sup> Le dessin que présente la planche par M. Morey, élève de M. Achille Loclere, 110 et qui a été gravé par M. Thierry, a d'après le grand plan de MM. Percier et été réduit avec le soin le plus scrupuleux Fontaine, gravé par M. Hibon.

au point où se croisent ces axes, on élevera une fontaine dont le bassin aura 8 toises de diamètre. Elle sera directement en face du milieu de l'arc de triomphe et de la grande porte des Tuileries, et par sa position, soit qu'on vienne de ce palais, soit qu'on arrive du Louvre, elle ne permettra pas de voir au premier coup d'œil que leurs milieux ne sont pas sur la nême ligne. L'arc de triomphe gagnera aussi à cette disposition : étant mieux encadré, dans un espace moins vaste et près d'un monument plus petit, il paraîtra plus grand, et les grilles qui doivent diviser la cour des Tuileries en trois parties contribueront encore à le faire paraître dans de plus justes proportions; il semblera moins dépendre de tout l'ensemble du château que de la portion des anciennes Tuileries comprise entre les grilles.

Le dessous de la galerie transversale sera à jour et ouvert à la circulation publique; il y aura même plus d'un rang de portiques : car on voit par le plan qu'une des extrémités de cet édifice est beaucoup plus large que l'autre; ce qui a été adroitement combiné pour l'établir du côté du Louvre parallèlement à sa façade et perpendiculairement à la première partie de la grande galerie. Cette différence dans les largeurs de ce bâtiment ne nuira pas à la régularité des portiques, qui sera maintenue au moyen de distributions cachées et du plus ou moins d'épaisseur des murailles et des pilastres. La décoration de cette façade se raccordera avec celle du Louvre. Ainsi, outre les avantages que présente cette galerie transversale, on y trouve encore celui de remédier au manque d'accord qui existe dans l'architecture des deux parties de la galerie du Louvre; ce que n'avaient pas pris en considération la plupart des auteurs des différens projets. Par son extrémité au sud elle communiquera avec le Musée royal, et elle est, dit-on, destinée à recevoir la bibliothèque royale. De ses entresols on passerait dans la bibliothèque particulière du Roi, et de là dans les archives du conseil d'état.

Nous avons dit que cette galerie aurait une façade du côté du Louvre; elle donnera sur une grande place carrée, dont les trois autres côtés seront formés au midi et au nord par deux corps de logis de la même hauteur que la galerie, et dont les faces seront dans l'alignement de celles du Musée royal et de l'église: des avant-corps de peu de saillie, ornés de colonnes indiquées dans le plan, annoncent qu'on déploierait dans ces bâtimens une grande richesse d'architecture.

A l'est il n'y aura qu'un portique qui s'élevera seulement jusqu'au premier étage et sera terminé par une terrasse de 18 pieds de large, qui, en avant des autres ailes, régnera tout autour de la place, et sur laquelle seront des sorties pour les appartemens du premier. Ces terrasses élevées, garnies de statues, de vases et d'orangers, ajouteront à l'agrément et à la beauté de tout cet ensemble; ce seront des espèces de jardins suspendus : les bâtimens qui entoureront cette place feront partie de la bibliothèque et pourront contenir diverses collections.

En dehors et répondant au milieu de l'aile de gauche serait placée la salle de l'Opéra, dont l'architecture se raccorderait avec celle du bâtiment dont ce théâtre ferait, pour ainsi dire, partie. Cette salle très-grande, par ses dimensions et sa beauté, serait digne de figurer près du Louvre. Entourée, du moins de trois côtés, par une grande place qui en rendrait les abords faciles, elle s'étendrait jusqu'au château d'eau actuel, que l'on transporterait ailleurs, et elle ferait face à l'entrée du Palais-Royal, qui , par cette disposition, se rattacherait au Louvre et aux Tuileries. Mais peut-être, dans l'ensemble des projets conçus pour ces palais, la salle de l'Opéra est-elle la partie qui, sous le rapport de son emplacement, mérite le plus de devenir le sujet de discussions approfondies. On prendra sans doute en considération la proximité où elle serait de la bibliothèque royale, qui, si on la plaçait au Louvre, aurait beaucoup à redouter d'un si dangereux voisinage.

Derrière la nouvelle aile de droite du Louvre seront les écuries et les remises du Roi, qui renfermeront une vaste cour ornée de fontaines et d'abreuvoirs. Ces établissemens auront des dégagemens sur le quai, et ne communiqueront ni avec la place, ni avec les autres parties du Louvre. En les plaçant ainsi, on a trouvé le moyen de parer, et d'une manière utile, à l'inconvenient des différences de niveau, et l'on rétablit la régularité.

L'intervalle qui restera entre le portique dont il vient d'être question et le Louvre formera une cour d'honneur, qui, fermée à gauche par l'église du Louvre, le sera à droite par les bâtimens du Musée royal, à l'entrée duquel on ajoutera un vestibule à jour pour que les voitures y puissent arriver à couvert; on pratiquera aussi sous le portique, pour les personnes à pied,

une entrée qui donnera sur une nouvelle volée de l'escalier.

L'église du Louvre sera d'une belle dimension : à partir de son vestibule circulaire, elle aura environ 230 pieds de long en œuvre sur 120 de large; offrant dans sa première moitié une nef qui s'élevera au milieu d'un double rang de bas côtés, dans la seconde elle sera surmontée d'une coupole aussi spacieuse que celle de Sainte-Geneviève. La peinture et la sculpture contribueront à faire de cette église un monument digne du Louvre, et nos beaux marbres entreront sans doute pour une grande partie dans la richesse de sa décoration. On arrivera à la tribune du Roi, au premier étage, par un magnifique escalier qui établira une communication entre les nouveaux bâtimens de cette partie et le Louvre : le dessus du vestibule de l'église sera occupé par une grande salle destinée à des cérémonies royales.

Nous avons suivi l'histoire du Louvre et de ses accroissemens successifs depuis l'origine de ce palais jusqu'à nos jours. Heureux qui pourra la terminer et décrire les beaux travaux qui restent à faire et qui auront complété ce vaste et magnifique ensemble! Ils sont, il est vrai, considérables; mais quelques millions et quelques années suffiraient pour voir se réaliser ce grand projet, et pour que le monarque qui l'entreprendrait, bienfaiteur de l'architecture, de la peinture et de la sculpture, léguât à la France et à la postérité le palais le plus splendide de l'Europe. Les arts, dont ce pompeux édifice deviendrait le temple, célébreraient à jamais la gloire du prince qui, couronnant ainsi les efforts de tant de siècles, répondrait aux vœux et à l'espoir si souvent décus de la capitale. Mais déjà en peu d'années, à la voix de Louis XVIII, l'intérieur du Louvre a pris une nouvelle face : la partie décorative de la cour a été terminée; toutes les salles des quatre ailes au premier étage ont été préparées à recevoir les ornemens qu'on leur destinait. Charles X, y appelant tous les arts, vient d'y déployer une richesse de peinture et de sculpture à laquelle depuis long-temps le Louvre n'était plus habitué et qui rappellera celle dont quelques-unes de ses parties brillaient autrefois. De tels travaux ont rendu l'ensemble du Louvre plus pompeux et plus complet qu'il ne l'a jamais été, et l'on parcourt à présent avec plaisir, d'une extrémité à l'autre de ce palais, ces nombreuses salles que l'on ne pouvait, il y a vingt ans, explorer sans danger, et où l'on ne se hasardait qu'à travers des ruines et comme à la découverte. Tout ce que nous avons vu s'exécuter en peu de temps nous est un sûr garant, n'en doutons pas, que les hautes pensées du Roi se porteront à l'extérieur aussi bien que sur l'intérieur du Louvre, et qu'un jour viendra (puissc-t-il être prochain!) où il se plaira à promener ses regards sur le nouveau palais qu'il élevera entre les Tuileries et le Louvre, et à voir des milliers d'ouvriers animés par ses bienfaits et empressés de seconder ses nobles projets. Que de souvenirs présentera cette suite longue et imposante de monumens de diverses époques qui, embrassant toute l'histoire de la France, ses prospérités comme ses malheurs, s'étend du Louvre, berceau de la monarchie, jusqu'à cet arc de triomphe dont la masse colossale, terminant ce vaste ensemble, célébrera la gloire recente de nos armes et la consacrera sur le marbre et sur le bronze! Les armes, les lois, le commerce, sont beaucoup pour la gloire : mais celle que laissent après eux les monumens n'est ni moins durable ni moins brillante; ils font vivre avec éclat la mémoire du prince à qui on les doit, et ce ne sont pas les pages les moins intéressantes de son histoire. Que de rois dans la haute antiquité seraient oubliés, si d'âge en âge leurs monumens n'avaient pas réclame pour eux les souvenirs de la postérité! Elle est peut-être plus frappée des chefs-d'œuvre qu'on transmet à son admiration, que des hauts faits, qui, à mesure qu'ils s'éloignent, perdent pour elle de leur intérêt et bien souvent de leur authenticité : les monumens parlent, et leur témoignage n'est pas suspect. Dans les siècles les plus féconds en grands souvenirs et qui ont eu le plus d'influence sur les destinées du monde, l'histoire, à côté des trophées de Périclès, d'Alexandre, d'Auguste, de Vespasien, des Antonins, des Médicis, de François I.er, de Louis XIV, place le Parthénon, les merveilles d'Alexandrie, le Panthéon, le Colisée, le mausolée d'Adrien, Saint-Pierre, le Louvre, Fontainebleau, les Invalides et Versailles. Il y aura sans doute plus de difficultés, mais aussi plus de gloire, à terminer le Louvre qu'il n'y en a eu à le commencer; et il est aussi flatteur d'inscrire son nom sur le fronton d'un temple auquel en le terminant on a donné toute sa valeur, que de le mettre sur la première pierre de ses fondations. Ces grands travaux, qui donneraient à ce palais un tout autre aspect, seraient comme une nouvelle création, et feraient, pour ainsi dire, oublier ceux qui les auraient précédés. La renommée, les beaux arts, n'auraient pas assez de voix pour célébrer le monarque qui, émule de ses augustes ancêtres, mettra la dernière main à ce qu'ont entrepris Philippe-Auguste, Charles V, François I.er, Henri IV et Louis XIV.

# TABLEAU CHRONOLOGIQUE de l'Histoire du Louvre, des Tuileries et de quelques autres Maisons royales de France.

Les rois de France de la première et de la seconde race avaient dans leurs domaines des maisonade campagne ou de phaisance et des chiesaus forts qui leur servaient de résidence, plus souvent même que Paris, Metz et Soissons, capitales des diférens royaunce entre leaquels la France était alors partagée. On ne connaît pas d'aue manière positive l'origine de l'édifer comai connu la Paris sous le nom de padais des Thermes, et dont il existe, rue de la Harpe, des restes qui annoncent qu'il cuit considérable, Julien a paprit la nouvelle de son elévation à l'empire en 3505 mais il n'est pas certain qu'il n'était pas biti avant qu'il vint l'habiter comme proconsul des Gaules. C'était le séjour ordinaire des rois de Paris (Jovis li. "y mourut.

J'ai conservé les noms auxquels on est habitué et dont les aspirations germaniques et très-rudes ont dispars à messure que le langage s'est adousi. Que gapae d'ailleurs fhistoire et qu'a-selle de plus piquant lorsqu'on dit les Franks (ce devrait même être les Franken) au lieu des Frances [Hodewig ou Cladousce, Lodouir, pour Clovis, Losis: Hodewer pour Clodouire, Hodewer pour Clotsire; Radhuff pour Raoul; Thioderi pour Thierri? Ce retour aux anciens nous changerait sans utilité, dans tous les pays, les noms adoptes par l'histoire jet cacore ne serait-on pas certain de les remplacer d'une manière positive par les véritables noms francs de nos premiers rois. Les rois de France de la première et de la seconde race avaient dans leurs domaines des maisons de

| ANNÉES. | ROIS.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481.    | CLOVIS I.", 5.º roi.     | Ce roi et plusieure de ses successeurs habitèrent souvent un patsis près de Sainte-Geneviève, ou le prieuré de Saint-Marcin des Champe (depuis l'abbaye Saint-Marcin), qui ne furent enfermés dans Paris, le premier, qui en touchait l'enceinte, que sous Philippe-Auguste; et le second, que sous Charles V et Charles VI, de 1367 à 1383. Clovis srait une maison à CHELLES, où Cloidée, sa femme, fonda un petit monastère. Cette reine avait un châtens à Tours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 511.    | CHILDEBERT L.", G." roi. | Il paralt que ce prince cut une maison de plaisance au ROULE [Rotolajerasis villa], quoique plaieura suteurs pensent que c'étaic à Rue (Sauval, t. II, p. 288]. Suivant quelques écrivains de peu de crédit, la fondation du Louvar remouterait au règue de Chiddehert L' (vep. p. 285). Thierri L'' (de 511 à 534), roi de Metz, frère de Chiddehert L', résidait, soit le territoire compenants plusieurs maisons royales, soit à Quines, que compensant (Carristacum), sur l'Oise, entre Chaulpe et Noyon. Ce château celèbre avait plusieurs noms sur lesquels on n'est pas d'accord (Sauval, t. II, p. 296-297, et Adrein de Valois, Notstia Galliarum). Childebert avait sussi une maison de plaisance à Couprisons (Compendium), dans la forêt de Cuisa, Cotta Galliarum). Childebert avait assis une maison de plaisance à Couprisons (Compendium), dans la forêt de Cuisa, Guita Cermain de Prés, lorsqu'es for S. Germain, évique de Paris, y cut été enterré. De 339 à 500, Clodoslée ou S. Cloud, fis de Clodomir, fis de Clovis L'' et de Clotide, c'chappé au massacre que firent de ses frères ses ondes Chil- |
| 558.    | CLOTAIRE L'', 7.º roi.   | debert I." et Clotaire I.", fonde sur les bords de la Seine la maison et le couvent de NOGENT, depuis nomme SAINT-CLOEN. Frère de Childebert I." et roi de Soissona (de 51 t à 588), il avait plusieurs maisona de plaisance: à PONTOISE à BRADER, sur la Vesle, en Champagne, où il avait ses trésors; à COMPHÈNER, où, en 534, il fit la paix avec Théodebert I.", son neveu, roi de Metz (de 534 à 548). Ce fut dans ec château qu'en 562 mourar Clotaire I.", qui fit inhamé à Saisn-Médard de Soissona qu'il avait fondé. Sainte Radegonde, la quatrième des six femmes de Clotaire I.", qui fit inhamé à Saisn-Médard de Soissona qu'il avait fondé. Sainte Radegonde, la quatrième des six femmes de Clotaire I.", avait un château à ATBIRS, sur la Somme, dans le Vermandois; elle fonda le monastère de Sainte-Croix à Poițiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ANNÉES. | ROIS.                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 562.    | CARIBERT<br>ou Chérébert, 8.º roi. | Il hérita sans doute des maisous de plaisauce de ses prédécesseurs:<br>il u'est pas dit qu'il eu ait bâti d'autres, ll avait ses trésors à Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 566.    | Chilpéric I.", 9." foi.            | Ce roi, frère de Caribert, tandis qu'il régnait en Austrasie (562 à 566), habitait souvent, sinsi que sa femme Frédégonde, le chiteau de Barne, où il tuit se s'atas en 374, et où était une partie de ses trésors. Il avait des maisons à Chelles, où disti une partie de ses trésors. Il avait des maisons à Chelles, où il conservait une grande quautié de meubles et d'objets précieux, d'or et d'argent mounayés. Il y fut tué par Landri, amant de Frédégonde. Ses autres maisons de plaisance était à COMPIGURE, à NOREN-GLEMBARE, où il avait un trésor jà VILLERS-CONTERTZ, dont la forte, appelée Cotie ao Corta par Grégoire de Tours, semble réunir, par une double acception, dans son uoureau nom l'ancier et cetul de la forte de Reta, à côté de laquelle est Villers-Côterets; à NOISY [NOCEMM] sur la Marne : Clovis, fais de Chilpérie, fusus-ment accusé par as belle-marber Frédégonde, y fut reuferma, tué, jeté dans la rivière (Sauval, t. II, p. 292); à Virray [Victoriacensis ville] sur la Scarpe, eutre Arras et Douait, signèpet, frère de Chilpérie et roi d'Austrasis (562 à 575), y fut tué par ordre de Frédégonde. Cette reine avait une maison de plaisance au ROULE eu Normandie, au confluent de Fleure et de la Scinez. En 866 elle fut ceitée au Varburett, château près de Rouen. Brunchaut, femme de Sigebert (556, m. 613), fonda un grand nombre d'Ébojitaux, de moustères, fit faire de grandes routes. Elle fut lubumée dans l'église de Saint-Marin d'Auton, qu'elle avait bâtie. Gontras, roi de Bourgogne (562 à 593), fâls de Clotaire L'', fut euterré dans le mousaière de Saint-Marin d'Auton, qu'elle avait bâtie. Gontras, roi de Bourgogne (562 à 593), fâls de Clotaire L'', fut euterré dans le mousaière de Saint-Marinel près de Châlons-sur-Saoue, qu'il avait fond. |
| 584.    | CLOTAIRE II, 10.º roi.             | Roi de Soissous (562 à 584), il avait à Crotsev une maison de plaisauce qu'il consacra à S. Médard. Ses trésors étaient à Braine. En 603, Clotaire fit au château de Compègne la paix avec son petit-neveu Théodebert. II, roi d'Austrasie (596 à 612). Thierrill, roi de Bourgoque (596 à 613), frère de Théodebert, fut clevé au beau château de Marlins en Alsace, nomme aussi Marlint [Marlingium]. En 616, Clotaire tint ses états ou sou parlement, ses plactés, au château de Bonsetti, sur la Marrel [Monogillus ville, Benegitus, Benofilus, Bonigulus). Dans la même année, il y eut une autre cour de justice à Marlem; et en 617, on parle de celle qui cut lieu au château royal de Massolace ne Bourgogne. Mais je ne trouve ec château cit que daus un très-bon ouvrage public sans nom d'autur, en 1816, sur les Méroringiens et les Crotaires ans nom d'autur, en 1816, sur les Méroringiens et les Crotaires ans nom d'autur, en 1816, sur les Méroringiens et les Crotaires ans nom d'autur, en 1816, sur les Méroringiens et les Crotaires maison royale (voyez Châlpérie II). En 623, Clotaire maria son fis Dagobert avec Gomatrude, au château de CLICHI (Clépique um) qui puournt et y fut cuterré. Cette maison passa à Dagobert. I' et à Clotaire in the contraire de la cours de Salar Otras, archevêque de Roueu, qui y mournt et y fut cuterré. Cette maison passa à Dagobert of Yours, morten 939, et l'étéegaire, son continuateur, mort vers 668, ne font pas mentiou du Louvre (voye, 238 à 246).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 628.    | DAGOBERT I.", 11.º roi.            | Ce priuce, et Nauthilde ou Nantchilde, sa femme, qu'il avait<br>épousée au chiteau de Clichy en 625, avaient des maisons<br>de plaisance à Cariu [Crofilum] ; à ROMILLY, mais ou ue<br>sait lequel des quatre cudroits de ce nom; à Espirat [Spi-<br>nagilus villa] sur la Sciuc, à une lieue de Saint-Denis; à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| années.              | ROIS.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                              | BIGABOIUM, Garger, sur le Crou [Crodoldus], entre Saint-<br>Denis et Arnouville [Ermenovilla]. D'après une charte de<br>ce roi, de GSA, maia qui n'est pas regardée comme authen-<br>tique, le Louvre cût déjà existé comme maison de chasse<br>(voyez p. 243). Dagobert mouvut à l'abbaye de Saint-Denis,<br>dans une maison qu'il sy était fait bâtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 638.                 | CLOVIS II, 12.º roi.                                                         | Ce roi et Sigebert II, son frère, roi d'Austrasie (638 à 636), ainsi que S.ºº Bathidie, femme de Clovia nommé S.º Baudour par Sauval, habitaient souvent Compiègne. Ce fut là que se ût, au sort, entre les âts de Dagobert, en bas âge, le partage de ses états. S.º Bathidie agrandit et embediit Curlles. Lors de sa régence, sous Clotaire III, elle changea ectte maison royale en na monastère de femmes, et celle de Cobbit en un couvent d'hommes. Elle résidait aussi quelquefois, probablement su printempe, à Vernoux [Fernam palatium] ou au petit palatis de Palatisate [Felatichim]. Elle mourut à Chelles en 680. Sous fes règnes de Clovis II et de Sigebert, farent fondés beaucoup de beaux monastères [Fontrestilles, depuis Saint-Wandbille, près de Romen, par S. Wandrégésile, cousin germain de Pepin d'Héristal; Monssac, sur le Tarn, par S. Amand, de la famille des ducs d'Aquitaine; Saint-Amano en Quercy, par S. Didier, évêque de Cahors; Pleuux, par Léopold, abbé de Saint-Aignan d'Orléans; Saint-Amarin des Cahors; bé de Saint-Aignan d'Orléans; Saint-Martin des Champs à Mett, par Sigebert II, qui y fut enterré. — Pepin de Landen, on le Vieux, maire du palais de Sigebert, mourut en 640. |
| 656.<br>670.<br>673. | CLOTAIRE III, 13.º roi.<br>CHILDÉRIC II, 14.º roi.<br>THIERRI III, 15.º roi. | On ne cite ni châteaux ni maisons de plaisance bâtis par ces<br>trois princes, fils de Clovis II, et l'on ne dit pas quels étaient<br>les endroits qu'ils habitaient de préférence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 692.<br>695.<br>711. | CLOVIS III, 16.º roi.<br>CHILDEBERT II, 17.º roi.<br>DAGOBERT III, 18.º roi. | H n'en est pas non plus question sous les règnes de leurs trois<br>successeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 716.                 | Сипьревіс II, 19.º гоі.                                                      | II avait des maisons de plaisance à VASSI [Vassiacus] sur la Blaise; à MOUSTIRA on MONSTIRA-EN-DER [Monasterium Derwense) sur la Voite [Puteolus]; à ATTIONY, où il mourat (voy. CLOTAIRE II.) à Fannée 623).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 720.                 | THISRRI IV,<br>ou<br>de Chelles, 20.º rol                                    | Ainsi nommé du long séjour qu'il fit à Chelles. Charles-Martel,<br>maire du palais, mort en 741, avait des maisons à VEERERIE<br>[Vermeria] sur l'Oise, entre Compiègne et Senlis; on y tint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 738.                 | Interrègne.                                                                  | quatre conciles, ainsi qu'au château de Quiersi, où l'on frappa<br>monnaie. Il y avait alors d'autres maisons royales : à GENTILLY<br>sur la Bièvre; à PONTOISE [ Briva Isaræ]; à PONTION [ Pon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 741.                 | Culldénic III, 21.º roi.                                                     | sur in Dievre, a Dontolia sur la Sauly, près de Vitry-de-Brûlé; à<br>Samoucr ou Chanoucr [Salmontiacus ou Salmonicum], près<br>de Laon. Ces maisons de Charles-Martel passèrent à ses fils<br>Carloman et Pepin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 752.                 | Реги, 22.* год.                                                              | Ce prince habita ces différens châtesux, ainsi que Braine et Compiègne; il en avait à Vienne, à Bouraus, à Wohns. 754, le pape Étienne III vient à Quirens. 157, assemblée générale à Courrisons Pepin y reçoit les présens de l'empereur Constantin Copronyme, entre autres des orgues. 759 et décâtrée au château de Giars, Pâques à JUPIL [Jobit villa] sur la Meuse. 760, 761, Pepin passe l'hiver à QUIRRI. 753, assemblée générale à ATUNNY, hiver à Air-la-Chapelle, Noel à Sanoucy, Pâques à Chartilly. 776, assemblée à GENTILLY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ANNÉES. | ROIS.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 768.    | CHARLEMAGNE, 23. rol                                               | Outre son magnifique palais d'Aix-la-Chapelle, dont parlent sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771.    | CARLOMAN, frère de<br>CHARLES, meurt à                             | cesse Éginhard, le moine de Saint-Gell, l'Astronome,<br>Thégan, Nithard, ce monarque avait un grand nombre de<br>maisons de plaisance. Hermoldus Nigellus ou le Notroud (voy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 773.    | Samoucy.<br>Le Roi passe Phiver à                                  | la coll, des Mein, de M. Guizot), dans le IV. chant de son<br>poème adressé à Charles le Chauve, fait la plus pompeuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 776.    | TRIONVILLE.                                                        | description du superbe palais d'INGELEEIE près de Mayence;<br>il était orné de marbrea rares et de plus de cent colonnes ; l'or<br>et l'argent y brillaient de toutes parts, et l'on y voyait peints,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777.    | Pâques à CHASSENEUIL.                                              | en grande quantité, des traits de la Bible, de l'histoire de<br>France, et de celle des Perses, des Grecs et des Romains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 779.    | Voyage à Compiègne.                                                | A ce château était jointe une église dont la porte d'airain<br>était chargée d'ornemens en or. Les autres châteaux cités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 781.    | Hiver à Quiensi,                                                   | sont THIONVILLE [ Theodonis villa], où se tinrent quatre<br>conciles; Héristal, berecau de la famille, et où Charlemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 782.    | Hiver à THIONVILLE.                                                | passait ordinairement l'hiver et celebrait Noël et Pâques;<br>depuis 799 il fut presque toujours à Aixla-Chapelle; Pistus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 785.    | Hiver à ATTIGNY; chefs<br>saxons baptisés.                         | [Pisties, Pistae], au confluent de la Seine et de l'Andelle; Anbalacum ou Anniacum [Odreia villa], entre Amiens et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 787.    | Noël et Pâques à Inou;<br>mun; assemblée géné-<br>rale à Worms.    | Arras; Dunen, où il y out assemblée générale en 775, 779;<br>CARBONE, peut-être le même lieu que CORBIONY [Carbonacum],<br>entre Reims et Laon; CASSENEUIL [Casinogilum, Cassionilum],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 788.    | Hiver, Noël, Pâques et<br>assemblée générale à<br>AIX-LA-CHAPELLE. | aujourd'hui Cassignol ou Chassignoles, près du confluent<br>de la Garonne et du Caudrot, entre la Réole et Saint-<br>Macaire : c'était un fort beau palsis ; lldégarde, seconde<br>femme de Charlemagne, y accoucha de Louis le Debonnaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 791.    | Hiver à RATISRONNE,                                                | Il y avait d'autres maisons royales à KUFFENSTEIN sur le<br>Mein; à SELTZ sur la Sale, brûld l'hiver de 790, et à JUPIL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 795.    | Assemblée générale à Kuffenstein.                                  | qui avait appartenu au roi Pepin. D. Duplessis, s l'année 788 de ses Ansales, dit que Charlemagne établit alors dans le Louvre Aleuin et d'autres savans; ce qui fonda les écoles et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 804.    | Hiver et Noël à QUIERS1;<br>le pape Léon III y vint.               | l'université de Paris. Ce fait, très-contesté, n'est pas rapporté<br>par les auteurs contemporains de Charlemagne ( voy. p. 245 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 814.    | Louis le Débonnaire,<br>24.º roi.                                  | Ce roi, outre les maisons de plaisance et les palais que lui avait<br>laisses Charlemagne, en avait à JOCUNDIACUM ou JOGENIACUM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                    | nommé sussi Ardlacus, et qui parait être Joac dans le Li-<br>monsini. Il passait fibire tous les quatre ans, et les autres<br>hivers se pariagesient de même entre Theoduadus, nommé:<br>Théodad par Riginhard, et Tethwat par Hermoldus, su-<br>jourd'hai Doué en Anjou, près de la Loire Euredillus et<br>Ardlacus, qui, expendant, paraissent être le même château<br>que Jocundicusm, nommé par corruption Andiacum. Ses<br>autres maisons étaient à Vernon, à Sautros (Sièvecum; près de Loun Louis le Débonnaire mourt à Industrie.<br>L'impératrice Judith, sa femme, avait une maison de plaisance<br>à Tours, probablement la même que celle de Clotilde. |
| 840.    | CHARLES LE CHAUVE,<br>25.º roi.                                    | Maisons de plaisance à POULLY [Bellus Pauliacus] sur la<br>Loire, entre Gien et la Charitej à Consnivar, qu'avait proba-<br>blement fait bâtir Charlemagne, Charles le Chauve reconstru-<br>sit Paneien château de Compiègne, qu'en nomma alors Carlo-<br>polis et Carmoon, Il avait aussi une maison à Sant-Duns, et<br>à COUTT [Codiciacum, Coccium, Cocicum y Inthian qui<br>parsit avoir existé avant e prince (voy. du Cerceau, t. L'').                                                                                                                                                                                                                      |
| 877.    | Louis II, Le Béque,<br>26.º rol.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 879,    | Louis III (et Carlo-<br>MAN), 27.º roi.                            | Louis III agrandit la meison que les rois avaient à Saint-Denis,<br>et il y fit bâtir un petit château dans l'enclos du monastère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| nnées. | ROIS.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 884.   | CHARLES LE GROS ou LE GRAS, 28.º roi, à l'exclusion de CHARLES LE SIMPLE.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 888.   | Eudes, 29.º roi.                                                                                                                                                                                                                                 | Abbon, dans son poème latin sur le siége de Paris en 880, ne parle pas du Louvre; il paraît espendant que vers cette époque et an x. s'éscie il y avait déji sur les bords de la Seine, dans les hois remplis de bêtes fauves et de loups, une maison de plaissence ou de chasse nommée dans de très-anciennes chartes Castellum de Lupara, d'où viendrait le nom de Louvre; à moins qu'on ne le tire du moit sanon lesvers, tout, ou de reborretums, forêt de chênes, d'où seraient venus rouvre et louvre drevait être à l'attrimité vers l'onset marquée V SP, &c. dans le plan 8 B. Il paraît qu'il y a toujours eu des fosses dans cut le prince, et l'ouvre rememble d'un petit château dont la position près de la Seine convenait à une habitation qui, hors de Paris, sevait de maison de campagne et de château fort.                                                 |
| 898.   | CHARLES LE SIMPLE,<br>30.º roi.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 922.   | RADUL, 31.º roi.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 936.   | Louis D'OUTREMER,<br>32.º roi.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 954.   | LOTHAIRE, 33.º roi.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 986.   | Louis V, 34. rol.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 987.   | HUGUES CAPET, 35. * roi.                                                                                                                                                                                                                         | On croit que le Palais (Palais de justice de Paris), qu'habi-<br>tèrent plusieurs rois de la troisième race, appartenait à Hugues<br>le Grand, père de Hugues Capet. Il aimait aussi le château<br>de Braine. (Sauval, p. 314.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 996.   | ROBERT, 36.º roi. En l'an 1000, ecroi, qui habitait ordinairement au Palais, fit bluir le château de Vauvert, dans l'emplacement où depuis ont été les Chartreux, à l'extrémité du jardin du Luxembourg.                                         | Ceroi et la reine Constance, as femme, avaient des maisons de plaisance à MELUN [Meldunum, Meledunum, Melodunensa castrum]; le château de la reine était situé à la pointe de l'Île; Robert y mourat. La première année de son règne, il donna à l'abbaye de Saint-Denis le châtean qu'y avait fait bâtir Louis III. Ce roi avait d'autres résidences : à Eyappes, le palais de la reine était très-beau; il y en a enore des restes à POISST [Pixedunum, Piuciacus, Pinusicum] jà SAINT-GENRAIT EN LAIR. Robert habita sauss' Compiègne, où il fit couvonner son fils alné Hugues, qui y mourat et y fut enterré en 1046; et il fit tenir un synode à Chélles. Selon du Chesune, qui ne cite ancune autorité, e er oi aurait agrandi le château du Louvre, et il y aurait fait des murs et des fossés (1909, 2023 à 247). Fullbert, érèque de Chartres, architecte vers 10500. |
| 1031.  | HENR: I.", 37." roi.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1060.  | PRILIPPE 1.", 38." roi.                                                                                                                                                                                                                          | Habitait souvent le château de Meinn, où il mourut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1108.  | LOUIS LE GROS, 39.º roi. Ce roi habitait quefquefois le Louvre; car il se faisait prêter ser- ment de fadelité dans ce châtean, regardé déjà comme une forteresse importante. Ministres: Étienne DR SRALIS, érêq, de Paris, mort en 1140. SUGRE. | Passa les premières sannées de sa vie dans la maison de plaisance de Saint-Denis; il résida souvent à Étampes. La reine Addiafde sa veure, habitait une maison de l'abbaye de Monvanarrai qu'elle avsit fondée. On ignore les noms des architectes que purent être employée dans ces temps reuelles à bâtir et à orne les résidences de nos rois. Pendant long-temps d'ailleurs on missingus pas les architectes et les seuplueurs des maçons et de tailleurs de pierres. Le grand nombre de sculpsures qui existen dans les églises de Chartres, d'Autiens, de Beauvais, d'Auch de Vienne, de Reims, d'Autum, de Notre-Dame, de Saint Denis, dont plasieurs remontent au x.º siècle, prouvent que de tout temps il y eut en France beaucomp de sculpteurs.                                                                                                                     |

| ANNÉES.        | ROIS.                             | MINISTRES.                                                                                                                                                                        | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1137.          | Louis VII, LE JEUNE,<br>40.° rol. | SUDER, aé en 1082, mort en 1152. Etienne de Garlande, mort en 1150. RAGUL, comte de Vermandois, scigneur de Péronne, mort en 1152. THIBAUD, premier comte de Blois, mort en 1191. | Ou ne connaît pas les noms des architectes et<br>des ouvriers employés par Suger; mais on sait<br>par sa vie que ce grand ministre, quoiqu'à sintit<br>la magnifecence, se contentait pour habiton<br>d'une cellule de quinze pieds de long sur douze<br>de large.                            |
| 1180.          | PHILIPPE-AUGUSTE, 41.° roi.       | Le sénéchal TRIBADD. Guillaume DR BLOIS, dit le cardinal de Cham- pagne, mort en 1202. Robert Clément, mort en 1181. Gilles Clément, mort en 1182.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1187.          |                                   | Prère Guénn,<br>évêque de Senlis, depuis<br>chancelier, mort en<br>1230.                                                                                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1204.<br>1222. |                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1223.          | Louis VIII, 42.º roi.             | -                                                                                                                                                                                 | Robert de Luzarches , architecte.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1225.          | Louis IX (S.'), 43.º rei.         | Pierre Dr. VILLEBÉON,<br>vivant en 1270.                                                                                                                                          | Pierre de Montereau, architecte.  Thomas de Cormont, architecte.  Eudes de Montreuil, architecte.  Jean de Chelles, architecte, vivant en 1270.  Étienne de Bonneville, architecte, vivant en 1290.  Ces architectes, qui ont construit beaucom d'églites sous Philippe-Auguste, Louis VIII « |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                   | u egines sous rempre-vagantes, coms van. S. Louis, doivent les uns ou les autres avoir ét employés au Lourre (109, p. 263, 64). Ceperant s'il y en parmi cux qui sient travaillé sous Philippe-Auguste, ce ne peut être que dans les extrême jeunesse.                                        |

#### TRAVATIV

### OBSERVATIONS

- On travailla au Louvre sous Louis le Jeune; peutêtre y ajouta-t-on quelques tours. L'art de faire les vitraux, en vogue depuis long-temps en France, faisait tous les jours des progrès. Louis le Jeune le protégeait (p. 311, 312).
- Philippe-Auguste augmente et reconstruit en grande partie le Louvre; if clève la grosse tour ronde qui lui servait quelquefois de doujon on de demeure, de trésor et de prison d'état; elle avait huit toises de diamètre et seits de hauteur jusqu'an toit. De cette tour relevaient les grands fiefs de la conronne. Le Louvre n'avait encore que deux étages, c'està-dire, le rez-de-chaussée et le premier (voyez p. 249, 50, 53 et auiv., et pl. 8 A.). Il y cuiste encore des restes des constructions de Philippe-Auguste (voy. p. 251, 277).
- Robert counte de Dreux, frère de Louis VII, fonde l'église de Saint-Thomas du Louvre. Fondation de l'église de Saint-Nicolas du Louvre dans l'enceinte on près de ce châtean, par le maître de l'Hôpital et les écoliers de Saint-Thomas. (Félibien, t. L'', p. 210, 211.)
- Ce fut vers 1204 que Philippe commença à s'occuper du Louvre; avant cette époque, quand il n'était pas dans ses châteaux, il demeurait dans la cité.
- Ce prince rachète de l'église de Paris et du prieuré de Saint-Denis de la Chartre des droits qu'ils avaient sur les terrains du Louvre ( voy. p. 250).
- Louis VIII s'occupa peu du Louvre.
- S. Louis sit probablement au Louvre la grande salle à laquelle depuis on donna son nom (voy. p. 301). Il dut orner de vitraux ee château comme Saint-Denis et la Sainte-Chapelle de Paris, bâtie par Pierre de Montereau.

- Il est probable que Suger, à qui l'on derait plusieurs besur édifices, s'oceupa du Louvre et l'agrandit; peut-être Fornacid de vitzus, comme il avait fait à Saint-Denis (voy. p. 311, 312). S'il le décora de sculptures, celles des portaits de Notre-Dame et de Saint-Denis en donneraient l'idée (voy. p. 300 à 312). Louis VII habitait souvent FONTAINEBLAZI [Fou-Bliaudi) on Blandi], dont quelques atteur lai attribuent la fondation. Cependant, en 1137, il y avait déjà une maison royale dans la forêt nommée alors forêt de Bière; mais, d'après Adrien de Valois (Notitia Galillarum), l'acte le plus ancien ois et trouve le nom de Fons Bliaudi ne remonte qu'sur èpne de Philippe-Auguste.
- Le Louvre devint, sons Philippe-Auguste, moins un chléan de plaisance, qu'une forteresse qui protégesit la rire droite de la Scine et Paris, dont il touchait en dehors les murs, auxquels ce prince donns une grande extension. Les historiens contemporains, Rigord, Nicolas de Bray, Guillaume le Breton, ne disent que quelques mots de la grosse tour on tour neuve, désignations qui prouvent qu'il y avait de ji d'autres tours au Louvre; on la nommait aussi d'Ax regis, la Forteresse du roi (voy. p. 283, 289, 309, 337).

Ingelburge, seconde femme de Philippe-Auguste, avait une maison de plaisance à Consult, et Aguès, as troitiere femme, une à Porser. Philippe-Auguste deploys une grande magnificence à Compiègne forsqu'il y requi chevalier son fils Louis VIII. Il labitait souvent Part [Parisemen], Etampe, et Fontainebleau, où il edebra les fêtes de Nofl en 1193; il continual c'hâtean de Yincksvage, et aloura de murs le pare, qu'il remplit de bêtes fauves dont une partie lui fut euvoyée par Heuri II, roi d'Angleterre. Ce prince aimait beaucoup a maison de plaisance de GONESSE, où il était né, et il signait souvent Philippe de Gonesse, et tuême, par plaisantrie, di prit le titre de premier citoyen de Gonesse. Il mourut dans son château de MANTES [Meddunta, Petromantalum].

Loin de fouler son peuple par de nouveaux impôts pour fortifier ses villes, ses bourgs et ses châteaux, ee prince indemnisait des dégâts que causaient les travaux des fortifications.

- Dans Guillaume le Breton, on voit par le testament de Louis VIII qu'il avait son trésor dans la tour neuve du Lourre (1903. p. 250). Blanche de Castille, as feume, avait un château en Normandie, au confluent de la Seine et de l'Eure; puet-der étaitce le Roule (1909, Chilpérie L'').
- S. Louis habitait moins le Lonvre que le palais des Tournelles, Vineennes dont il fit construire la première sainte
  chapelle par Pierre de Montereau, le Palais dans la cité, et
  Fontsinebleau, où il faisait de frequens et longs séjours, et
  qu'il special tes a déserts. Il y bâtit un payilon dont il rest
  quelques débris. A cette époque, l'architecture gothique
  exécutée avec soin; beaucoup de statues en marbre bien
  travailléea; celles qu'on faisait en pierre, recouvertes de
  printures; or, verres colorés, dorés, couleurs brillantes dans
  les ornemens de Tarchitecture (p. 260). Fogos les eaveaux de
  Saint-Denis. Il paraît que la description du palais de la
  Jalousie dans la première partie du roman de la Rose, par
  Gnillaume de Lorris, vers l'an 1250, convient au Louvre de
  cette époque (vey, p. 281). Bibliothèque de la Sorbonne
  sous S. Louis (p. 330):

| années. | mois.                                                                                                                                                                        | MINISTRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1270.   | PHILIPPE III, LE HARDI,                                                                                                                                                      | Mathieu DE VEEDÔME,<br>mort en 1286.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                                                              | Pierre DE LA BROSSE,<br>pendu en 1276.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 1285.   | Риплере IV, ле Вел,<br>45.° год.                                                                                                                                             | Enguerrand  DE MARIONY, comte de Longueville, pendu en 1315.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
| 1315.   | LOUIS X, LE HUTIS,<br>46.° roi.                                                                                                                                              | CHARLES DE VALOIS.<br>Gérard DE LA GUETTE,<br>mort à la question en 1322.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|         | Jean I.", Le Pette Roi,<br>n'est pas mis au rang des<br>rois.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| 1317.   | PRILIPPE V, LE LONG,                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| 1322.   | CHARLES IV, LE BEL.,                                                                                                                                                         | Pierre Rest,<br>pendu en 1328.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 1328.   | PEILIPPE VI, DE VALOIS,<br>49.º roi.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , (                                                                                                        |
| 1335.   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erwin de Steinbach, mort en 1335, travailla i<br>Strasbourg en 1277.                                       |
| 1350.   | JEAN II, EE BON,<br>50, rol.                                                                                                                                                 | Pietre de la Forêt,<br>mort en 1361.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| 1351.   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jean Ravy, architecte.                                                                                     |
| 1364.   | CHARLES V, LE SAGE, 51.º roi, avait un grand goût pour l'architecture; il donnait des plans auxquels il avait mis la main, et souvent il dirigeait en personne les ouvriers. | Jean DE LA GRANGE,<br>dit le cardinal d'Amiens,<br>mort en 1402.  Hugues Avaniot,<br>prévôt de Paris, qui prési-<br>da à la construction des<br>édifices elevés à Paris, à<br>Vincennes, au château<br>de Beauté, fut aussi sans<br>doute chargé de l'exé-<br>cution des travaux du<br>Louvre. | Raimond du Temple, moltre des ceneres ou pre-<br>mier architecte du Roi (voy. p. 275, 85, 89,<br>91, 341). |

| TRAVAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D'après une ordonnance de janvier 1274, eitée par<br>Félibien, t. l." p. 435, la fontaine des lanocens<br>existait dejà à cette, époque; ectte foutaine et<br>celle de Saint-Lazare sont les premières dont<br>parlent les anciens titres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Charles de France, comte de Valois, fils de Philippe le Hardi,<br>jets les fondations du château de Vincennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Philippe le Bel naquit à Fontainebleau ; il s'y plaisait beaucoup<br>et y mourut. Il habitait aussi et avait ses trésors au Louvre,<br>au Temple après la condamnation des Templiers, et au Châ-<br>telet, qu'il agrandit et où l'on établit les tribonaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Louis le Hutin est le premier roi qui ait fait du Louvre sa demeure habituelle. Avant fui nos rois préféraient le Palais dans la eité, que Philippe le Bel avait fait réparer et embellir sous la direction d'Enguerrand de Marigny.  Après la mort de Louis X, le conte de Valois voulut disputer le gouverament à Philippe le Long, qui y avait des droits jusqu'aux couches de la reine, Clémence de Hongrie. Il s'empard au Louvre et chercha à s'y maintenir; mais il en fut chassé par la bourgeoisie, qui soutenait les droits de Philippe pendant son absence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| On fait de grands traveux à Vincennes; le donjon s'élève jusqu'au troisième étage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marie de Luxembourg, seconde femme de Charles le Bel, avait<br>une maison de plaisance à Issoudurs. Morte en 1321.<br>Philippe de Valois continua à Vincennes la partie qui avait été<br>commencée par son père Charles de France, comte de<br>Valois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Le roi Jean pourvuirit les travaux de Vincennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termine l'église de Notre-Dame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Les successeurs de S. Louis jusqu'à Charles V s'étaient peu occupés du Louvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le Louvre augmenté de deux étages; grand nombre d'ecaliter, de tours, de tourclies ajoutées, eutre autres la tour de la Librairie, celle de l'Horloge, peut-être celles du l'indal et de l'Écluse (p. 268 et suiv.); la grande vis on grand escaliter. On agrandit les fossés (p. 270 et suiv. p. 288, 89) on résit les appartemens du Roi et de la Reine, la salle neuve de la Reine (p. 296), a selle du Roi (p. 297), la salle aux joyanz (p. 296, 319 et suiv.) la salle basse de la Reine (p. 299), les chapelles (p. 298), la ralle de S. Louis (p. 301), les jardins (p. 273), l'outes ces selles sont risbesuent meublées. | Le Louvre renfermé dans Paris, dont on élargit l'enceinte (1367). Charles V, Jennne de Bourbon sa femme et leurs en fans, habitaient souvent Vineeaunes, dont il termina le donjon et commençala sainte chapelle. Ce châtean étaitleur séjour favori, ou, près de là, le charmant château de Beauté; lis reisdisent aussi auchoure, ou à l'immense hôtel Saint-Paul. Ils allaient aussi quefquefois au château de Carat, bâti par Charles V (voyes-ne le plan dans du Cerceau, les plus accelleurs Bâtimens de France, t. l. "'), et à l'ontaincbleau. Suivant fabbé Guilbert dans sa description de ce château, L. l.", p. A8, ce fut là qu'il commença i rassembler les livres de sa bibliothèque, qui devint celle du Louvre. Le roi Jean n'avait que vingt volumes. Charles V en porta le nombre à neuf cent neuf (p. 336, 334), et donna l'entrée de sa bibliothèque aus sa-vana (p. 339). Bibliothèque of fluite (p. 331). La collection |

| ANNÉES.        | ROIS. | MINISTRES.                                                           | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       |                                                                      | Jean de Saint-Romain, le meilleur innigér ou<br>sculpteur du temps (voy. p. 288, 220, 315).<br>Jean de Launay, sculpteur.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in the         |       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |       |                                                                      | Jean du Liége, sculpteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |       |                                                                      | Jacques de Chartres, sculpteur. Gui de Dampmartin, sculpteur. On sait que ces artistes et d'autres que l'on trouve cités plus loin travaillèrent au Louve sous Charles V et sous Charles VI; on donse même des details assez circonstanciés sur leur travaux : mais rien n'indique d'une manière precise ni même approximative l'année de leur maisance et celle de leur mort. |
| 1365.          |       |                                                                      | François d'Orléans, peintre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |       |                                                                      | Pierre Anguerrand, tailleur de pierres, seulpteur<br>en bois et ornemaniste (p. 290, 307).<br>Jean Colombel, idem (ibid.).<br>Bernard, menuisier, seulpteur en bois (p. 307).                                                                                                                                                                                                  |
| 1367.<br>1370. |       |                                                                      | Henri de Vie , horloger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1372.          |       | Jean DE MONTAIGU,<br>surintendant des finances,<br>décapité en 1409. | Dans la suite les surintendans des finances furet<br>aussi chargés de la direction des bâtimens; mais<br>il paraft qu'au tépoques où nous nous trouven-<br>et surtout sous Charles V, qui simait beuscou-<br>l'architecture et qui s'y entendait, le Roi travi-                                                                                                                |

| E1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S TUILERIES. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TRAVAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Décore le grand portail du Lonvre du côté de la Seine, et le grand escalier (p. 290). Statues de la S.º Vierge, de S. Jean, du Roi, de la Reine; du du d'Ordenns, second fils du Roi; du due d'Annjou, son frère; sergens d'armes, par Jean de Saint-Romain et Jean de Leunay dans l'escalier. Des mêmes sculpteurs dans la grande chapelle basse (p. 315), statues de la S.º Vierge, d'anges, de treize prophètes; ils en firent aussi pour les immenses cheminces des grands appartemens (p. 317). | des joyaux de la conronne est considérablement augmentée (p. 296, 319 et suiv.). Ou peut évaluer à mille quatre cent trois livres pesant d'or ou à 2,366,000 francs l'or travaillé en joyau ou ca vaisselle que couteauit le trésor de Charles V. Parmi les pierreries dont on cite le nombre, ou trouve deux cent vingtsist diamans, ceut soitante-dis-neuf rubis balais, mille deux cent dis-huit grosses perfes, soitante-dix-neuf saphirs, cinquante-aix émeraudes, une turquoise (p. 231). Charles V, selon Sauval, avait fait foudre en lingot tout ce qu'il possédait en or monnayé. Charles VI en fit autant. Peistures et ornemens des salles (p. 305, 360), sheminées, polées ou chamffe-doux mis dans tous les appartemens, même dans les chapelles (p. 296, 17, 318) ] les bosées (p. 296, 37, 318) jes bosées (p. 296, 37, 318) jes bosées (p. 296, 37, 317, 326 et suiv.) jbeau temps du syle goblique (p. 305, 307, 377, 326 et suiv.) jbeau temps du syle goblique (p. 305, 304) jgrand nombre de vitraux (p. 309 et suiv.); prix des vitraux (p. 314); giruntetes très-élevées, dorées, peistes et aux armes de France; parés à compartiemens colorés é dans les appartemens tapis très-beaux; chapelles (p. 316, 317), oratoires décorés avec soin (p. 316). Charles V dépensa pour le Louvre 50,000 livres plus de 500,000 francs d'aujourd'hai. |  |  |
| Statues du Roi et de la Reine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Statues du duc de Berry, du duc de Bourgogne,<br>frères du Roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prix des ouvrages de seulpture et des journées des ouvriers, p. 288, 290, 315. Les registres des œuvres ou des bâtimens royeux. qui estaieut autrefois à la chambre des comptes et qui du roi Jean affaicut jusqu'à Charles IX, contensieut les détaits de tout e qui avait rapport sus constructions et aux dépenses des bâtimens royaux. Ce sont ces registres qui ont fourni à Sauval presque toutes les particularités curieuses qu'il rapporte dans ses Ariguidei de Parize.  Les ouvrages de Christine de Pisan, et, entre autres, la Vie de Charles Vet le Trève de la cité des dames, donnent des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Orne de peiutures la salle basse de la Reine, celle<br>des joyaux et plusieurs galeries au Louvre et à<br>l'hôtel de Saint-Paul (p. 305).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | détails très-curieux sur la vie de Charles V et sur ce qui con-<br>cerne les palais et les usages de ce temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Travaillent au grand escalier et aux ornemens de<br>sculpture en pierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Chargé de la charpente, des meubles et de la sculp-<br>ture des boiseries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| L'enceinte de Paris agrandie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Première horloge publique à Paris, faite par Henri de Vie, placée sur la tour du Palsis dans leife. On envoit une aucassus du portal du Louvre sur la Seine, et une sur une tour de Saiut-Germain des Prés, dans nn tableau qui doit être de 1370 à 1380, et que de cette abbaye a passé à Saiut-Denis. C'est une descente de croix. Dans le fond du tableau est le Louvre, (V. 19., p. 243, 54, 81, 82, et pl. 8 A.)  Le terrain où depais ont été bâties les Tuileries était des 1331, selou Sauval, à la famille Descesaris ; il appartenait en 1372 au suriuteudant Desessaris, decapité en 143. Il n'y avait eucore là en 1372 que trois fabriques de tuiles et de poteric. Ce terrain se nommait alors la Sableanière (p. 345).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

| ANNÉES.        | ROIS.                | MINISTRES.                                                            | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS                                                                |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1377.          |                      |                                                                       | lait directement avec son maître des cruvres e<br>les autres artistes qui étaient à son service. |
| 1379.          |                      |                                                                       |                                                                                                  |
| 1380.          | CHARLES VI, 52, roi. |                                                                       |                                                                                                  |
| 1382.          |                      | Pierre DESESSARTS,<br>surintendant des finances,<br>décapité en 1413. |                                                                                                  |
| 1388.<br>1391. |                      |                                                                       | Nicolas Bonaventure, de Paris, architecte, trava<br>lait à la cathédrale de Milan en 1388.       |
| 1394.          |                      |                                                                       |                                                                                                  |
| 1398.          |                      |                                                                       |                                                                                                  |
| 1399.          |                      |                                                                       |                                                                                                  |
| 1406.          |                      |                                                                       | Jean Campomosia, de Normandie, architecte es<br>ployé à Milan en 1399.                           |
| 1409.          |                      |                                                                       | Jean Mignot, architecte français, y travailla à même époque.                                     |
| 1410.          |                      |                                                                       |                                                                                                  |
|                |                      |                                                                       |                                                                                                  |

| OBSERVATIONS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En 1378 l'empereur Charles IV et son fils Wencesias logèrent<br>à Vincennes et au Louvre, dont ils admirèrent la beauté<br>(p. 308, 324).<br>Quoique Charles V cût déjà réparé le Louvre, ce fut dans<br>la grande salle du Palais qu'en 1378 il donna des lêtes.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Charles V donne à la Sainte-Chapelle de Paris le magnifique<br>camée représentant l'apothéose d'Auguste (p. 322).<br>Charles V avait laissé dans son trésor, qu'il conservait<br>à Melun, 1,800,000 livres; ce qui ferait aujourd'hui près de<br>18,000,000 fr. Ils furent enleves en grande partie et dissipés<br>par le due d'Anjou, oncle de Charles VI.                                                                                                                                                                   |
| Charles VI habitait le Louvre avec Isabeau de Bavière, sa femme; il y fit quéques changemens. Cette reine avait aussi des maisons de plaisance à Mezuve et au VALLAL-REUR.  Il paraît, d'après des titres citée par J. Ronillard dans PHASIONE de Melan, P. 497, que Charles VI se plaisait an château de Noyan-Dawe du Vivira en Brie, qu'il avait augmenté et embelli, et qui, achtet d'abord par Philippe, qu'il y fit un édit, ou par Philippe de Valois, avait été donné par celui-ci en 1343 à son fils le prince Jean. |
| Ce ne fut qu'en 1393 que commença la démence de Charles VI,<br>et il cut souvent des intervalles lucides.<br>Charles VI, pendant sa maladie, donne à sa maitresse<br>surnomunée la petite reine, qui était fille d'un marchand de<br>chevaux, deux maisons de plaisance situées à Carreit, et à<br>BADROLET.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En 1399 l'empereur Michel Paléologue vint à Paris et logea au Louvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En 1406 le duc de Bourgogne ramène le dauphin Louis à Paris,<br>et ils logeut au Louvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sauval dit que ce fut Charles, fils alné de Charles VI, qui donna ces litres; mais il se trompe : le dauphin était mort en 1809, très-jeune, puisque Charles VI ne se maria qu'en 1383. Tout ce qu'il attribue à Charles doit s'appliquer à Louin, second dauphin, dont il est beaucoup question dans Monstrelet, et qui mourut à vingt-et-un ans en 1415. Il habitait souveut le Lourre et était passionné pour la musique et pour les plaisirs.                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| années. | ROIS.                   | MINISTRES.                                                                  | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1413.   |                         |                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| 1422.   |                         |                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| 1423.   | CHARLES VII, 53.º roi.  | George DE LA TRIMOUILLE, mort en 1446. Le président Louvet,                 |                                                                                                                                                                       |
| 1427.   |                         | renvoyé en 1425.<br>Le seigneur DE GIAC,<br>mort en 1426.                   | Guillaume Jasse, sculpteur.<br>Philippe de Foncières, sculpteur.                                                                                                      |
| 1428.   |                         | Jacques Cœur,<br>mort en 1456.                                              |                                                                                                                                                                       |
| 1429.   |                         |                                                                             | -                                                                                                                                                                     |
| 1461.   | Louis XI, 54.º roi.     | Philippe DR COMINES,<br>mort en 1509.<br>Olivier Le Dain,<br>pendu en 1484. |                                                                                                                                                                       |
| 1483.   | CHARLES VIII, 55.° roi. | Le cardinal<br>Guillaume Brigonner,<br>mort en 1514,                        | Jean Juste de Tours, architecte-sculpteur.  Fra Giocondo ou Jean Joconde, de Vérone, ar chitecte (p. 340).                                                            |
| 1498.   | Louis XII, 56.º roi.    | Le cardinal<br>George d'Amboise.                                            | Guillaume, de Marseille, et maître Claude, Français, printreverrier. Il se pourrait que ce peiatr fût le même que maître Claude de Paris qui travailla avec le Rosso. |
| 1515.   | François I.", 57.º roi. | Le connétable Anne de Montmonency, mort en 1567.                            |                                                                                                                                                                       |

| TRAVAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La petite chapelle basse du Louvre changée en<br>avant-portail, avec une chambre au-dessus, termi-<br>née par une terrasse (p. 300, 302).                                                                                                                                                                                                                                  | Sauval, d'après les registres des œuvres royaux, attribue ce<br>changement à Charles duc de Guienne. Mais nons avons vu à<br>l'annet 1409 que c'est une erreur, et que ces changemens<br>doivent avoir été faits par son frère, et l'on doit d'après ecci<br>rectifier ce qui a été dit de Charles p. 300, 302, 311.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En 1413, selon Corrozet, Pierre Desessarts, prévôt de Paris,<br>fut mis en prison dans la tour du Bois au Louvre. Cependant,<br>auivant d'autres auteurs, elle avait été détruite en 1382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D'sprès un nouvel inventaire de la hibliothèque du<br>Louvre, il n'y avait plus que buit cent cinquante-<br>trois volumes, estimés 2323 livres 4 sous, ou<br>17,932 francs 38 centimes (p. 333).                                                                                                                                                                           | Charles VII habitait souvent le château du Plessas ou de Mox-<br>Tila-leks-Tours, if donna celui de Locrus à Agnès Sorel,<br>ainsi que le château de Brauzt, qui passati pour la plui piet<br>maison de plaisance de nos rois, et dont il ne reste pas de<br>traces dans la forêt de Vincennes où il était situé.                                                                                                                                                                         |
| Ornent le portail du côté de la Seine des statues de<br>Charles V et de Charles VI (p. 293).                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En 1428, Jean due de Bretagne et de Richemont donne à<br>l'église de Saint-Thomas du Louvre l'hôtel de la Petite-<br>Bretagne, dans l'enceinte duquel était Saint-Thomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| On vend au due de Bedford, qui s'était déclaré ré-<br>gent du royaume, la bibliothèque du Louvre,<br>qu'il transporte en Angleterre. Il l'acheta 1200 liv.<br>tournois, 9257 francs 65 centimes (p. 333).                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Louis XI embellit le château de BLOIS, qui depuis fut souvent<br>habité par Louis XII. Il paraît que le château d'Amdoiss est<br>àpeu prês de cette époque. Celui du PLESSIS-LÉS-Tours était<br>le séjour favori de Louis XI, qui y mourat.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En 1476, Louis de Berghen, de Bruges, découvre la taille du diamant (page 332).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il paralt que sous Louis XI, Charles VIII et Louis XII, on travailla peu su Louvre de Philippe-Auguste et de Charles V (p. 335). Le cardinal George d'Amboise, ministre de Louis XII, protégea les beaux arts, et fit construire le beau chiteau de Gsillon par Jean Joconde ou d'apprès ses dessins (roy, du Cerceau, t. I.**). Il est probable qu'il y employa les talens de Jean Juste de Tours; mais il n'est pas dit qu'il se soit occupé du Louvre (p. 340). On Shandonnait déjà en |
| Vasari, t. V. p. 153, 164, 164, dans des passages<br>curieux aurel travaï de la peintures ur verre, dit<br>que les ouvrages faits en ce genre par Guillaume<br>de Marseille étaient si beaux, qu'en les voyant on<br>ne croyait pas que ce fossent des vitraux, mais<br>quelque chose que le ciel avait fait pleuvoir, cosa<br>piounta dal cielo, pour charmer les hommes. | partie le gothique pour revenir à l'architecture des Grees et des Romains (p. 335). La reine Anne de Bretagne, femme de Louis XII, avait une maison de plaisance à Niggos, près de Chaillot (Sauval, t. II, p. 311).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vers cette époque on termine à Paris, rue des Mathurins, le<br>bel hôtel de Cluny, dont il reste beaucoup de détails, et<br>entre autres une très-joile chapelle qui se dégrade et qu'il<br>serait intéressant de conserver.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ANNÉES. | ROIS. | MINISTRES.                                                                                                        | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1518.   | *     | Le maréchal de France<br>et<br>amiral<br>Claude D'ANNEBAUT,<br>. mort en 1552.                                    | Léonard de Vinci, pointre-architecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1525.   |       | Jacques DE BEAUNE SAMBLANÇAY, surintendant des finances, pendu en 1527. Antoine Duprat, chancelier, mort en 1555. | Serlio, architecte (p. 352 et 359).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       | François DE TOURNON,<br>cardinal d'office,<br>mort en 1562.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1527.   |       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1530.   |       |                                                                                                                   | Le Rosso ou maître Roux, peintre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1531.   |       |                                                                                                                   | Benvennto Cellini, sculpteur-fondeur-eiseleur.<br>Le Primatice, de Bologne, abbé de Saint-Marti<br>de Troyes, peintre-architecte.<br>Niccolo dell' Abate, peintre-sculpteur.<br>Damiano del Barbiere, sculpteur-peintre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |       |                                                                                                                   | Nicolas Belin , dit Modena , peintre. François Pellegrini, peintre. Laurent Rensudin, de Florence, peint. Luc Romain , peintre. Barthelemi Ministi , de Florence, peintre. Ruggieri de Bologue , peintre. Jean Sanson, peintre. Laucas Penni , peintre. Laucas Penni , peintre. Laucas Penni , peintre. Laucas Penni , peintre. Laucas Virgile Buron , peintres. Jean et Virgile Buron , peintre. Laucas Penni , peintre. Laucas Penni , peintre. Laucas Carmois , peintre. Laucas Carmois , peintre. Laucas Carmois , peintre. Laucas Carmois , peintre. |
| 1539.   |       |                                                                                                                   | Antoine Fantose, peintre. Michel Gérard, peintre. François, Jean et Louis Lérambert, peintres. Simon Lercoi, peintre. Michel Rochetet, peintre. Germain Musaier, peintre. Marin Le Moine, sculpteur. Prançois Sailbut, sculpteur. Prançois Sailbut, sculpteur. Ponce Jacquio, sculpteur. Pierre Lescot, abbé de Clagny, arch. (p. 338 et suir.) Jean Bullant, architecte-sculpteur.                                                                                                                                                                       |
|         |       |                                                                                                                   | Claude Garamond, qui florissait vers 1510 et qui<br>mourut en 1551, grava et fondit de très-beau<br>caractères qui firent faire en Europe de rapide<br>progrès à l'imprimerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### TRAVAUX. OBSERVATIONS. Après avoir passé cinq ans en France, Léonard de Vinei meurt omblé de biens et d'honneurs, entre les bras de François I." Prançois L. fit construire à cette époque le quai de la Mégisserie. On fit des ordonnances très sévères pour la propreté des rues (Félibien). On devait porter les immondices En 1519, François L." achète de Nicolas de Neufville dans le ruisseau et y jeter un seau d'eau pour les faire s'é-eouler vers l'égout. Il était défendu aux maçons de laisser des de Villeroi le terrain où depuis ont été élevées les Tuileries. Il n'y avait alors que quarante-deux décombres dans les rues, et les tombercaux des boueurs dearpens. On lui donna en échange la terre de vaient être fermés. Chantelou, près de Châtres sous Montihéri. On résolut d'y bâtir une maison de plaisance pour la mère du Roi, dont la santé souffrait de séjour du palais des Tournelles. En 1525 la comtesse d'Angoulème donna les Tuileries et ses dépendances à Jean Tiercelin, maître d'hôtel du dauphin , et à Julie Dutrot, sa femme, leur vie durant, à la charge de faire les réparations et de payer les rentes et droits (Felibien, t. II, année 1519). On détruit la grosse tour du Louvre (p. 337). Du Cerceau rapporte que François L.º se plaignait François I." attire par ses promesses et par ses largesses les de ce que ses bâtimens n'étaient pas aussi bien artistes de l'école de Florence, qui embellissent de leurs ouentretenus que ceux des particuliers ; et il paralt vrages Fontainebleau et le Louvre. On reconstruit en France qu'une fois construits on s'en occupait peu. un grand nombre d'églises et de châteaux remarquables. On cite le château de CHALLUAU, entre Fontainebleau, Nemours et Monterean, que François L." fit bâtir avec luxe et qu'il donna à la duchesse d'Etampes ( voyes du Cerceau , les plus excellens Bâtimens de France, t. II ). Il agrandit aussi et embellit le château de Villers-Cotterets (du Cerceau, t. II). Il fit de grands travaux à Saint-Germain en Laie, et dirigeait fuimême les ouvriers ; du Cerceau dit qu'on pouvait presque regarder ce prince comme s'il en eut été l'architecte. L'aneien château fut abattu, et l'on n'en conserva que les fondations. Il fit aussi construire par Philibert de Lorme le château de LA MUETTE, dans la forêt de Haye (aujourd'hui de Saint-Germain), et FOLEMBRAY, près de Couci, ancien château, qu'il embellit, de même que celui de MONTARGIS, dont il fit présent à Renée de France, seconde fille de Louis XI et épouse du duc de Ferrare. Elle l'agrandit encore et y mourut. Ce fut aussi François L." qui fit bâtir la magnifique demeure royale de CHAMBORD et l'élégante maison de plaisance de MADRID dans le bois de Boulogne, qui fut terminée sous Henri II, et qui n'existe plus (voy. du Cerceau, t. l."). En 1531, François L" fit transporter de Blois an Louvre son trésor, qui fut renfermé dans plusieurs grands coffres à plusieurs clefs: le roi en garda une; les autres furent remises au chancelier, an grand-maître, à l'amiral, quelquefois an premier et au second président de la chambre des comptes, et au contrôleur de l'épargue. François L." projette de nouveaux plans pour sgrandir et Le Louvre est mis en état, après beaucoup de réparations, de recevoir Charles-Quint et une cour embellir le Louvre. Serlio en présente ; ceux de Lescot parurent préférables, même de l'aveu de Serlio, qui espendant, nombreuse. Lices pour les joutes et les tournois établies du côté de la Seine (p. 336). à ce que l'on croit, eut quelques travaux du côté de la Seine, et qui en fit de considérables à Fontainebleau, que François L. faisait rebâtir (1544) en même temps que le Louvre (p. 352), et où travailla aussi Benvenuto Ceffini. En 1543, François Le envoie le Primatiee en Italie, d'où il

rapporte pour ce monarque cent vingt-quatre statues antiques

| années.                 | ROIS.                | MINISTRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1540.<br>1547.<br>1548. | HENRI II , 58.º roi. | Philibert Dr LORNE, sur- intendant des bâtimens de Roi. On ne connaît pas précisement l'é- poque à laquelle il cut cette place, et l'on verra plus bas qu'il y a beau- coup d'incertitude dans la manière dont on fixe l'année de as mort et celle du Primatice, qui lui succéda. Il parali que ce furent les premières surintendans des bâti- mons, ou du moins les premières qui en eurent le titre. | Bernard Palissy, potier et pemtre-cerrier très-habde, fut fort protégé par François I.", par Heari II et par Charles IX. II fut chargé de besucoup de travaux par François I.", qui ciabili une mann-facture de poterie vernissée à Rouen et une d'emaux à Limoges, Palissy, chargé de les dirigen, it faire de granda progrès à l'art de la poterie et acelui de la verrerie ou de la peituare sur verrey et les beaux ouvrages qui nous restent de lui dans ces différens genres, donneut une idée très-avmitageuse du lux et surtout de l'étégane des ames-blemens et de vaisselle de temps de François. L'et d'Heari II. Palissy prenaît le titre d'inventeur et d'ouvriere des raustiques figulines du Roi et d'Anne de Montmorency, pair et conneiable de Françe, qui l'employa beaucoup à son châters d'Ecoues. Le travail des pierres dures, telles que jaspes, agates, aardoines, cristal de roche, fut étées en faveur sous les régense de François I." et d'Henri II. Une grande partie des vases faits de se belles substances que nous possédons dat de ces épaques, ainsi qu'un grand nombre de pierres graves, dont les autress ne le cédaient guère et talent aux meilleurs graveurs de l'antiquité. |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jesn Goujon, sculpteur-architecte (p. 340, 342). Il est reçu que Goujon fut tué à la Saint-Barcheni tandis qu'il travaillait à la fontaire des lanceons ou plutôt aux sculptures du Louvre. Cependant il n'en est question, ni dans l'État de la France sous Charles IX, ni dans le Martyrology protestant, qui entreut dans les plus grands de tails sur les massacres non-sculement de Paris, mais de plusicurs autres villes, et qui donneut des listes très-circonstanciées de gens très-obscurs qui y furent tués.  Paul Ponce Trebati, sculpteur (p. 340-312).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1559.                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Androuet du Cerceau, architecte.<br>Roland Maillard et sa femme, sculpteurs-peintres.<br>Germain Pilon, sculpteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Barthélemi Prieur, sculpteur.  Jean et Guillaume Rondelet, peintres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### OBSERVATIONS.

Il paralt que ce ne fut que cette année, on même en 1541, que commencèrent les travaux du Durre sous la direction de Lescot (p. 339). Dans les dernières années du règne de François I.", on demoit lipul de l'ancien Louvre qu'on n'en éleva du nouveau. La principale entrée mise du côté de Saint-Germain l'Austerois (p. 336).

Suiran Felibien, on destina à ces travaux, à l'hôtel-de-ville, à la réparation des fonations de tout set et aux fortifications, 34,000 livres, quoiqu'on en cht dejà dépensé 100,000 pour l'hôtel-de-ville. Mais ces 34,000 livres, le marc d'argent étant alors de 12 livres 10 sous, ne feraient aujourd'hui que 146,890 france.

Les travaux du Louvre prennent de l'activité. Heari II poursuit et exécute en partie les plans de François I." On refait la grande salle des gardes ou des caryatides (de 1538 à 1556, p. 339).

L'inscription placée sur la porte était HEFRICYS EX CERTISTIANIS. VETVYSTATE COLLAPSWA, RE-FICI CORPTUM A PAT. FRANCISCO I. R. CRESTIANIS. MONTY I SANCTIAS. PARRYY. MEMOR PIERTISS. T. LIVS, ABBOLYT. A. S. SALV. REST. M. D. EXIZYIII. A l'entrée de la salle il y avait en lettres d'or, ABBOLYT. A. SALV. M. D. LVI J et aux d'eux extrémités de la salle, virty'il brois invictissais.

Caryatides (voy. pl. 44, 45), orils-de-bouf de la cour (pl. 27-28, 40), sculptures de l'escalier d'Henri II (pl. 29 B, 30, 31).

On ajoute au Louvre en dehors le gros pavillon du Roi (p. 344, pl. 10 e E), et l'on commence, probablement d'après les plans de Serlio, les bàtimens qui sont devenus la galerie du Louvre, et qui, après la mort de Serlio, furent, à ce qu'il paralt, continués par Jean Bullant.

Cinq des petits frontons de la cour du Louvre et les bas-retiefs de l'attique (1909, pl. 24 à 26). Paul Ponce commença la sculpture ornementale de la salle des Caryatides.

On fait an rez-de-chaussée, sur la Seine, les appartemens de Catherine de Médieis, et an premier de ce côté et sur la cour, seux d'Henri II. Le Primatice, abbé de Saint-Martin de Troyes, Niceolo dell' Abate, le Rosso, ornèrent de peintures ces appartemens. On décore de seuhtures la salle des Caryatides (vop. pl. 41 à 46, 53) et Pescalier d'Henri II. Les seuhtures en bois du magnisque plasond de la chambre d'Henri II, aujourd'hui salle qui précède celle des séances roysles, esécutées sons la direction et d'après les dessins du Primatice par Roland Maillard et as femme. Ils firent aussi les peintures qui en ornaient les cartouches. et une grande quantité de bustes. Quelques-unes de ces statues, qui faissient partie de l'ancienne collection de la conronne, sont encore au Muser evol. On moule ussie en Italie, par ordre du Roi, la colonne Trajane et plusieurs chefsd'œnvre de la sculpture antique. Les fouillés des monuuems de Rome étaient alors en grande activité. François I.º contribue fortement à faire renaltre ces chefs-d'œuvre des arts qu'il partage avec l'Italie, et, dés le commencement de son rêgere, Raphaë (mort en 1520) et les plus grands artistes d'Italie lui destinent leurs plus beaux ouvrages. Jean Ballant, architecte et teculpteur, Jean Gonjon et Barthelemi Prieur, élèvent, de 1540 à 1545, pour le connétable Anne de Montmorency, le superbe château d'Ecouen (p. 343, et du Cerceau, L.ºº).

En 1548 Philibert de Lorme bâtit pour Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II, le charmant château d'Anet.

En 1550, Philibert de Lorme et Jean Goujon terminent la fontaine des Innocens,

Jean Gonjon orna de sculptures plusieurs édifices de Paris, l'hôtel de Carnavalet, Saint-Germain l'Auxerrois.

A cette époque, Jacques d'Angoulème, seulpteur, se distingusit à Rome, et en 1530 a satue de S. Pierre fut préférée à celle qu'avait faite Michel-Ange (voyea Vigenère, dont il n'y a pas de raisons de suspecter la véracité, Philostrate yn 1855). Chtérine de Médicis embelit (Cranocexau en le Cher, en Touraine (voyea du Cerceau, t. II). Elle aimais beaucoup sa maison de Chaillot. Heart il fi faire la grande terrasse de Saint-Germain en Laie. Sous le règue d'Henri II, les travaux du Louvre se réduient à la moitige de chacune des deux ailes du côté de la Seine et à l'ouest. D'après le plan qu'on suivait, ce palais n'aurait eu que le quart de ceiul d'aujourd'hui.

Ces appartemens, anjourd'hui les petites salles da Musée royal des antiques, étaient dans l'emplacement de ceux de Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, et le dessus formait en partie ceux de ce prince.

Corroste, qui finit à l'an 1559 sa Description de Parta, imprimée en 1581, annonce les monumens anciene em dernes de Paris gravés par du Cerceau, qui devait avoir déjà de la eclébrité à cette époque, et l'on pourrait placer as naissance vers 1520, Corrocte ne dit presque rien du Louvre.

Paul Ponce a sculpté un plafond de ce genre et beancoup d'ornemens à Fontainebleau. Tous les sculpteurs alors travaillaient aussi bien le bois que la pierre ou le marbre.

| années.        | ROIS.                 | MINISTRES.                                                                                              | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1560.          | CHARLES IX, 60.º roi. |                                                                                                         | Jean Chambiche, architecte (p. 351).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                       |                                                                                                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1564.          |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1570.          |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1572.          |                       | LE PRIMATICE,<br>surintendant des bâti-<br>mens du Roi.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1574.          | Ними III, 61.° гоі.   |                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1590.<br>1596. | Неки: IV, 62.° гоі.   | Le duc DE SULLY fut char-<br>gé de tout ce qui avait<br>rapport aux châteaux et<br>aux bâtimens du Roi, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                       |                                                                                                         | Plain et Fournier, architectes (p. 352).  Étienne du Pérse, architecte-peintre.  Il n'est guère possible que du Pérse soit mo à trente-deux ans, ainsi que le dit Orlandi; as comme le rapporte Féliblen, t. III, il travail, las Rome en 1509. Il faudrait peut-être lire du Orlandi 1551; il aurait eu dir-neuf ans lorsqu' étudiait les monumens de Rome. |

#### TRAVATT

## OBSERVATIONS.

- On continue le pavillon du Roi et les salles jusque près du quai (voyes pl. 10, p. 351). Il n'y avait qu'un rez-de-chaussée surmonté par une terrasse. Les seulptures de cette aile du côté du jurdin de l'Infants, par Barthélemi Prieur.
- Ce Jean Chambiche n'est connu que par Sauvaj; il sursiticontimo l'aile commencé par Serion on par Jean Bullant sur la Seine (pl. 9 et pl. 10 de C en l). La salle du Centaure (pl. 10, 1), où se trouve le grand balcon connu sous le nome de balcon de Chartes IX, u'a certainement pas été bluic en entier de son temps; continuée sous Henri III, elle ne fut terminée que sous Henri IV, et les ornemens extérieurs portent son chiffre réuni à celui de Gabrielle d'Estrées. L'airchitecture de celle de la première partie. Si ec que Brantôme raconte de Charles IX es trais, c'est quelque autre partie de son appartement, et non de cette fenêtre, qu'il a pris une part active à faffreuse journée de la Saint-Barthélemi.
- Charles IX avait entrepris près de la forêt de Lions, à trois lieues de la Seine, le château de CHARLEVAL, qui eût été la plus vaste des maisone royales et qui ne fut pas terminé (voyez du Cercean, t. II).
- Catherine de Médicis, dégoûtée du palais des Tournelles, où Henri II, dans un tournoi, avait été blessé à mort par Montgomery, l'abandonne et revient au Louvre. Elle ajoute des terrains à ceux qu'avait acquis François I." en 1525, et fait bâtir hors de Paris les Tuileries par Philibert de Lorme et Bullant (p. 344 et suiv.). Il n'y eut d'abord que trois pavillons et deux arrièreeorps en terrasse (voyes p. 348). Catherine de Medicis n'habita jamais les Tuileries; elle demeurait près de la au pavillon de Médicis, près de la rue Saint-Honoré. En 1572, elle fit rebâtir pour elle par Bullant l'ancien hôtel de Nesle, qui devint l'hôtel de la Reine, et depuis de Soissons, et qui a été remplacé par la halle aux blés (p. 342, 349).
- En 1566 il y eut devant le Louvre des joutes sur la Seine. La même année on commença les nouveaux murs de Paris au-delà des Tulleries. Si Philibert de Lorme n'est mort qu'en 1570, et si le Pri-

matice n'eut qu'à cette époque la surintendance des bâtimens

- p. 342,

  et Mitizis mettent sans fondement la mort de l'hithert de
  Lorme en 1877.

  de ee

  de ee

  Ce fut alors que l'on détruisit la plus grande partie de ce qui
  existait encore des petits jardins de Charles V et de Jeanne
  de Bourbon; et l'on y fit des euisines.
- du Roi, il ne jouit que bien peu de temps de eette place, car on met aussi sa mort en 1570; mais il avait été chargé des travaux de Fontainebleau, comme peintre, après la mort du Rosso, depuis 1541, et comme architecte, après elle de Scritio (1552), et mem quedques années auparavant, cet architecte ayant passé les dernières années de sa vie à Lyon. Orlandi et Milizia mettent sans fondement la mort de Philibert de Lorme en 1577.
  - Il paralt que le plan du Louvre par Androuet du Cercean est de 1576 (p. 341).
- On travailla peu au Louvre sous le règne de ee prince. On abattit la plus grande partie des bâtimens de l'artillerie et de la maison des lions ou de la ménagerie de Charles V (voyez pl. 8, B).
- En 1593 on tint dans la grande salle du Louvre (ou des Carystides) les états de la ligue. — En 1594, 27 décembre, Henri IV reçut au Louvre un coup de poignard de Jean Châtel.
- Vers cette époque', Henri IV fait travailler an Louvre et continuer l'aile de Charles IX. Il en ploie les architectes Plain et Fournier. On remplace la terrasse par un étage qui devint la galerie d'Apollon. On fait le grand salon où a lieu l'exposition, Henri IV forme le projet de réunir le Louvre et les Tuileries par une grande galerie du cété de la Seine. Du Cerecau ajoute aux Tuileries le pavillon de Flore et le corpa de logis qui s'y joint jusqu'au premier pavillon de Philibert de Loruse de ce cété. On commence aussi le pavillon de l'autre extremité. Du Pérse poursuivit les travaux de du Cerecau.
- Sauval est le seul auteur qui cite Plain et Fournier.
  - Il paraît que du Cerceau, habile architecte, qui en 1578 avait commencé le Pont-Neuf fini en 1604, fut chargé en grande partie des travaux du Louvre et des Tuileries (voy. p. 352). Cependant il quitta la France vers 1588. Du Péras li succède (p. 359). C'ett vers cette époque qu'a dû être construit le pavillon qui fait l'estrémité de l'aile perpendiculaire à la Seine, et qui comprend la saile I, I, pl. 10 (du

| ANNÉES. | ROIS.                                                  | MINISTRES. | ARCHITECTES, PEINTRES, SC                                                                                                                                                                                 | ULPTEURS.                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1600.   | HENRI IV épouse Marie<br>DE MÉDICIS, morte en<br>1642. | 7          | Testelin, peintre. Jean de Brie, peintre. Gabriel Honnet. Guillaume Dumée.  David et Nicolas Pontheron. Nicolas Rouvier.                                                                                  | oteurs.<br>val ; ils étaient<br>on ou de Bar- |
|         |                                                        |            | Jérôme Baulleri.  Pierre Biard, architecte-aculpteur, d Boileau, sculpteur-ornemaniste.  Morel, sculpteur-ornemaniste.  Ils firent la sculpture des cha ornemens de la grande galerie o côté de la Scine. | pitemux et des                                |
| 1603.   |                                                        |            | Fréminet ne revint de Rome en Fras<br>Premier peintre d'Henri IV.                                                                                                                                         | see qu'en 1603                                |
| 1606.   |                                                        |            | Ambroise Dubois, d'Anvers, peint<br>Médicis en 1606.                                                                                                                                                      | re de Marie de                                |
| 1608.   |                                                        |            | Jean Dubois son fils, peintre. Paul Dubois son neveu, peintre. Ninet Flamand, peintre. Maugras de Fontainebleau, peintre.                                                                                 | Élèves<br>d'Ambroise<br>Dubois                |

#### ORSERVATIONS.

- La galerie des antiques (salle de Diane), commencée par Catherine de Médicis, est achevée sous la conduite de Médicaeu et enrichie de beaux marbres. Les frises marines et une partie des sculptures de la première partie de la galerie sur la Seine. La galerie d'Apollon décorée de peintures qui n'esistent plus, d'après les dessins de du Breuil, par phusieurs peintres qui étatient pour la plupart ses élèves ou ceux de Bunel. Celui-ci et sa femme exécutent, avec de grandes recherches pour les oostumes, les portraits en pied des rois, des reines et des personnages illustres de la France.
- En 1600 Henri IV út faire un jardin aux Tuileries (sur la place du Carrousel); il touchait les fossés de la ville qu'on devait changer en étang (Bonfons, p. 429 v.). Ce fut aussi es prince qui termina les Tuileries, et au-dessus de la grande porte d'entrée on mit sur un marbre nne inscription qui portait : PERENITATI INVICTISSIMI PRINCIPIS DE BRALO ET PRES TRIMPARTIS.
- Cet habile sculpteur travaille au Louvre.
- On décore avec magnificence l'appartement de Marie de Médicis (petites salles du Musée des antiques sur la cour, pl. 9 de l' à D, pl. 11, Q. R. S. T. U. V. M.). Les plasonds peints par Evrard, suivant Sauval.
- Les autres tableaux par Fréminet, Ambroise Dubois, Bunel le père. Ce dernier travailla aussi beaucoup aux Tuileries.
- Entre les tableaux, portraits des grands hommes de Florence et surtout de la famille des Médicis, par des peintres florentins que l'on ne nomme pas.
- La construction de la galerie du Louvre était alors presque terminée.

Centaure), et le balcon que l'on attribue à Charles IX. Henri IV, dans les premiers travaux qu'il fit au Louvre, voului sans doute donner à Gabrielle d'Étatrée un preuve de son amour en unissant dans les ornemens son chiffre à celui de sa mattresse. Elle mourut en 1599, et c'est entre cette année et l'an 1596 an plus tôt, époque des premiers travaux du Louvre sous Henri IV, que l'on doit placer celle de l'achèvement de cette alle et du balcon auquel on a infligé à tort une affreuse celébrité, et qui n'existat pas sous Charles IX. Henri IV avait fais présent à Gabrielle d'Estrées du chiteau de MONCART, à deux lieues de Meaux, et à la marquise de Verneuil, de celui de Vinneuil, qu'elle embellit (voyes du Cerrecau, t. L'').

- On s'éloigne de Tarchitecture de Philibert de Lorme aux Tnileries, et de celle de Sertio dans la partie de la galerie qui touche le Louvre. Du Pérac fit encore des changemens aux projets de du Cerceau. Il travsille à la première partie de la grande galerie, à partir du Louvre jusqu'au milicu ji lorne de peintures plusieurs salles de Fontainebleau. En 1599, Jacquet, sculpteur, dit Grenoble, termine la belle cheminée d'Henri IV. Ce prince ne voulait employer dans ses édifices que des marbres de France (1994s p. 1911). On pousse avec activité les travaux des châteaux de Saint-Germain en Laie et de Fontainebleau. Dn Pérac, mort en 1602, est remplacé par Clément Métécaen, qui met ses idées à la place de celles de ses prédécesseurs (p. 359 et auiv.). Henri IV avait son trésor à la Bastille; il était très-considérable, et il fut dissipé sous la régence de Marie de Médicia.
- Sauval regrette des captifs en bas-reliefs de Biard, qui, d'après ce qu'il rapporte, devaient faire suite aux seulptures de Barthelemi Prieur dans la partie de Faile sur le jardin de l'Infante qui vient se joindre su mur de la salle de Candélabre. Ces seulptures farent détruites lorsqu'on ouvrit plus tard des fenètres pour éclairer la salle E, pl. 10. Je ne trouve cet Evrard que dans Sauvai; il est probable que c'est le même qu'Errard de Nantes, qui travailla beanconp au Louvre, Mais comme il ne naquit qu'en 1606, ee ne fut que sous Louis XIII et Anne d'Autriche qu'il put faire les plafonds dont parle Sauvai ; ear il était bien jeune lorsque Marie de Médicis sortit de France en 1630, pour qu'on lui cêt confié, que'ques années avant cette époque, des travaux importans.
- En 1604, on termine le Pont-Neuf; en 1605, l'hôtel-de-ville.
- Cet habile peintre orna Fontainebleau d'un grand nombre de beaux tableaux qui sont en partie détruits ou en fort manvais état (voyez la Description de Fontainebleau, par l'abbé Guilbert ).
- Henri IV, par son édit de 1608, avait donné dans le dessous de la galerie des logemens à des artistes et à des ouvriers distingués, tels que peintres, sculpteurs, orférres, joailliers; e'était pour servir d'école et d'encouragement. En 1608, Description de Paris, par Pierre Bonfons et Dubreul (p. 238). Ils ne disent rien des travaux du Louvre sous Henri II.

| années.        | ROIS.                 | MINISTRES.                                                                                        | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                 |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1610.<br>1614. | Louis XIII, 63.º roi. | Le maréchal D'ANCRE,<br>premier ministre.                                                         |                                                                    |
|                |                       | - 00                                                                                              |                                                                    |
| 1615.          |                       |                                                                                                   | De Brosse, architecte de Marie de Médicis.                         |
| 1617.          |                       | Le connétable DE LOVERS, premier ministre. On ne trouve pas nom- mé de surintendant des bâtimens. |                                                                    |
| 1621.          |                       | Le cardinal DE RETZ,<br>premier ministre.                                                         |                                                                    |
| 1624.          |                       | Le cardinal DE RICHELIEU, premier ministre.                                                       | Jacques Le Mercier, architecte (p. 361).                           |
| 1628.          |                       | -                                                                                                 | Jacques Sarrazin, de Noyon, sculpteur.                             |
| 1638.          |                       | SUBLET DE NOVERS,                                                                                 | Buister, sculpteur, nommé Bistel par Sauval.<br>Guérin, sculpteur. |
|                |                       | marquis de Dangu,<br>surintendant<br>jusqu'en 1643                                                | Jean Varin, graveur en médailles.                                  |
|                |                       | au mois de mai.<br>Pen de temps sprès<br>if rentra en place                                       | Le Clair, dit Capitoli, sculpteur-ornemaniste.                     |
|                |                       | jusqu'en 1645.                                                                                    | Van Opstal, sculpteur.                                             |
|                |                       |                                                                                                   | Errard, peintre-architecte.                                        |
| 1643.          | Louis XIV, 64.º rei.  |                                                                                                   | Patel, père et ûls, paysagistes.                                   |
|                |                       | 1                                                                                                 | Fouquières, paysagiste.                                            |
|                |                       |                                                                                                   | Tritani                                                            |
|                |                       |                                                                                                   | Bianchi. Stuenteurs, orne manistes, dereurs                        |
|                |                       |                                                                                                   | Arudini, employes aux ap Diego Borzoni, partemens d'Anno           |
|                |                       |                                                                                                   | Perlant, ou plutôt Poissant,<br>ornemaniste-cisclour-doreur.       |
|                |                       | -                                                                                                 | Grimaldi ou le Bolognese , peintre.                                |
|                |                       |                                                                                                   | Romanelli de Bologne, peintre.                                     |
| 1646.          |                       |                                                                                                   | Simon Vouet, peintre.                                              |
| 1040.          |                       |                                                                                                   | Nicolas Poussin, né aux Andelys.                                   |
|                |                       |                                                                                                   | Michel Anguier, sculpteur.                                         |
|                |                       |                                                                                                   | Velasquez de Sylva, de Séville, peintre.                           |

| ET LES TUILERIES. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Le 23 avril on érige à Paris la statue équestre d'Henri IV, envoyée par Côme II, grand-duc de Toscane, et faite par Jean de Bologae et Franchevillé. Ce fut le premier moument de ce geure élevé à Paris en mémoire de nos rois (le président Hénault).  Marie de Médicis fait bâtir le Luxembourg par de Brosse, et elle fait planter en 1616 le Cours-la-Reine.  En 1617, le maréchal d'Ancre est tué sur le pont du Louvre, du côté de Saint-Germain l'Auxerrois.                                                                                                  |  |  |  |  |
| En 1624, les murs de Paris, qui passaient encore entre le Louvre et les Taileries , à peu près dans le prolongement de la ruc Saint-Nicaise , sont portés au-deit de l'extrémité occidentale de l'emplacement actuel du jurdin des Tuileries (p. 360). En 1629, la Sorbonne reconstruite avec magnificence par le cardinal de Richelieu d'après les plans de Le Mercier, qui d'ève aussi le palais Cardinal, aujourd'hui le Palais-Royal (p. 361).                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Fondation de l'imprimerie royale au Louvre par le cardinal de<br>Richelieu. L'imprimeur Cramoisy en est le directeur, et<br>Trichet de Frence le correcteur, sous l'autorité de Sublet de<br>Noyers, surintendant des bâtimens. — Monnaie des médailles<br>au Louvre y Varin, graveur                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 1640, Antiquités de Paris, &c. par Claude Malingre (p. 239).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Ce fut surtout pendant sa régence qu'Anne d'Autriche agrandit et décora avec magnificence ses appartemens in Lourre. Survâ, témoin de sès travaux, dit que le laze avait fait de tels progrès, que cetui qu'avaient déployé Catherine et Marie de Médicie paraissait dons très-peu de choes. Il est expendant difficile de porter la magnificence et la recherche du travail plus Join que dans les superbes boiseries qui nous restent des appartemens d'Henri II et d'Henri IV, et le goût y est meilleur que dans ce qui a été exécuté en ce genre sous Louis XIV. |  |  |  |  |
| En 1644 le cardinal Mazarin propose inutilement au cavalier<br>Bernin de se charger d'élever l'hôtel Mazarin, aujourd'hui la<br>Bibliothèque dn Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| En 1646 il attire de Rome à Paris Romanelli, peintre eélèbre<br>de l'école de Pietre de Cortone; Romanelli peint la galerie<br>de l'Ébété Mazarin, anjourd'hui grande salle des manuscrits de<br>la Bibliothèque du Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

| ANNÉES. | ROIS.                                             | MINISTRES.                                                                                                                                                                                                                                             | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                                    |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1655.   |                                                   | Antoine DE RATABON,<br>de Montpellier,<br>surintendant des bâti-<br>mens du Roi,<br>né en 1617, mort en 1670,<br>Il paraît d'après les let-<br>tres du Poussin, que le<br>président de Fourcy fut<br>surintendant des bâtimens<br>après M. de Ratabon. |                                                                                       |
| 1660.   | Le Roi forme de grands<br>projets pour le Louvre. |                                                                                                                                                                                                                                                        | Mort de Le Mercier.                                                                   |
|         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Le Van, architecte.<br>D'Orbay, nommé premier architecte du Roi et de                 |
|         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | ses bâtimens.                                                                         |
| 1664.   |                                                   | COLBERT,<br>ministre, surintendant                                                                                                                                                                                                                     | Le cavalier Bernin, architecte-sculpteur.                                             |
|         |                                                   | des bâtimens du Roi.                                                                                                                                                                                                                                   | Claude Perrault, médecin, architecte.  Mathias de Rossi, architecte, élève de Bernin. |
|         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                               |
|         | £ 1)                                              | ÷ .                                                                                                                                                                                                                                                    | ŀ                                                                                     |
|         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|         |                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| 1665.   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Mort du Poussin, à Rome.                                                              |
|         |                                                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                      | Mort de Louis Le Vau.<br>Charles Le Brun, de Paris, peintre.                          |
| 1667.   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |

### OBSERVATIONS.

mens; Poussin abandonna ce qu'il avait entrepris, et retourna à Rome (1643).

- 1648, fondation de l'académie de peinture par plusieurs peintres et amateurs sous la protection du chancelier Séguier; elle s'assemblait alors à l'hôtel de Brion au Plais-Royal; elle fut rénnie à celle de Saint-Luc à Rome en 1676.
- En 1653 Mazarin loge au Louvre au-dessus de l'appartement du Roi.
- De 1659 à 1661, Romanelli, à son second voyage à Paris, peint les plafonds des appartemens. Il est aidé par le Bolognese, qui peint les paysages.

Pendant qu'on travaillait aux appartemens d'Anne d'Autriche, elle demeura aouvent avec Louis XIV au Palais-Cardinal, que Richelieu avait légué au Roi et qui prit alors le nom de Palais-Royal.

1660, 9 juin, mariage de Louis XIV.

1661, 9 février. Le feu prend avec violence au Louvre dans la galerie d'Apollon; les peintures en sont détruiten. Anne d'Autriche quitte les grands appartemens de l'aile vers la Seine, et ae retire dans les petils sur la cour, qui d'appartemens des reines-mères étaient devenus ceux des reines.

En 1662, 5 juin, carrousel devant les Tuileries. La place en retint le nom. La cour habitait alors Saint-Germain.

En 1663, fondation des académies des inscriptions, de peinture et de sculpture, agréée par le Roi.

Voyez p. 386 les dépenses du Louvre de 1664 à 1679. Le total est de 10,608,903 livres 4 sous 9 deniers. On a pour moyenne proportionnelle par année 650,000 liv. 19 sous 6 den. 3/15. En 1670, la dépense fut la plus forte; elle monte à 1,627,933. 19 a. 11 den. En 1676, elle n'alla qu'à 42,082 L. 18 a. 6 den. On peut prendre 28 liv. pour valeur moyenne du marc d'argent de 1641 à 1690, et la livre d'alors vaudrait 1 fr. 93 cent. d'aujourd'hui.

- On travaille avec activité au Lourre. Le Vau continue les travaux de Le Mercier. On ciève la façade du côté de la Seine. Architecture différente de celle de Lescot et de Le Mercier. Projet et commencement d'exécution de la façade vers Saint-Germain l'Auserrois.
- Colbert ne trouve pas cette façade assez belle : de nouveaux projets sont mis au concours. Les plans des architectes de Paris ne sont pas agrées. Claude Perrault, médecin, en fait un qui plaft à Louis XIV et à Colbert. On fait consulter par le Poussin les architectes de Rome sur les plans de Le Vau et des architectes de Paris; on n'envoie pas celui de Perrault. Les plans renvoyés de Rome, accables de eritique, sont rejetés par Louis XIV. Ce monarque écrit au eavalier Bernin, et l'engage par les plus brillantes promesses à venir à Paris et à présenter des plans pour le Louvre. Le Bernin se décide, et part avec l'agrément du pape Alexandre VII. Son voyage ressemble à une marche triomphale. Le Roi lui fait l'accueil le plus flatteur. Le Bernin soumet ses plans, on les accepte. Les constructions de Le Van détruites. Bernin jette les fondations de la nouvelle facade, Il éprouve des difficultés; on lui en suscite. Ses plana critiqués. On le dégoûte. Il demande à partir. Il part comblé d'honneura, de pensions et de présens pour des travaux qu'on démolit après son départ, Colbert revient au plan de Perrault ; Louis XIV l'agrée , et l'on reprend les travaux du Louvre, Destruction de ceux du Bernin (p. 365-373).

Première pierre posée le 17 octobre 1665 (p. 374).

- 1665. Sauval écrit vers cette époque, et même avant, une partie de son ouvrage sur les antiquités de Paris. Il parle des travaux du Louvre comme témoin oculaire,
- En 1665 Colbert établit l'académie française de pointure à Rome pour les grands prix; ce ne sut que depuis cette époque que l'on exposa au Louvre, dans la galerie d'Apollon, les tableaux et les sculptures des élèves couronnés.
- Par un acte du 7 juin 1667 signé Colbert, on voit que ce furent les projets de Perrault pour le Louvre qui furent adoptés, et

| 1670. |                     |                                                                                      |                                                               |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                     |                                                                                      |                                                               |
|       |                     |                                                                                      |                                                               |
|       |                     |                                                                                      |                                                               |
|       |                     |                                                                                      |                                                               |
| 1674. |                     |                                                                                      | Cliquin , habile charpentier.                                 |
| 1679. |                     |                                                                                      | Cirquia, nabue cuarpentier.                                   |
| 10/5. |                     |                                                                                      | _                                                             |
| 1683. |                     | Mort de Colbert.                                                                     | <b>69</b> –                                                   |
| 1688. |                     | Le marquis DE Louvois,<br>surintendant.                                              | Mort de Perrault.                                             |
| 1691. |                     | Édouard COLBERT,<br>marquis DE VILLACERF,<br>surintendant,                           |                                                               |
| 1699. |                     | né en 1628, mort en 1699.  Jules Hardouin  Mansard,  surintendant jusqu'en 1708.     |                                                               |
| 1708. | Y                   | Louis Antoine DE PARDAILLAR DE GONDRIN due D'ANTIN, surintendant général             |                                                               |
|       |                     | des bâtimens,<br>mort en 1736.                                                       |                                                               |
| 1715. | Louis XV, 65.º roi. | more en 1750a                                                                        |                                                               |
| 1716. |                     |                                                                                      |                                                               |
| 1720. |                     | Le cardinal DE FLEURY,<br>premier ministre<br>de 1726 à 1743,                        |                                                               |
| 1737. |                     | né en 1653, mort en 1743.<br>Philibert Obry,<br>directeur général des bâ-<br>timens. | Jacques-Ange Gabriel, architecte du Louvre jus<br>qu'en 1742. |
|       |                     | né en 1688, mort en 1747.                                                            |                                                               |
| 1746. |                     | Prançois-Paul<br>Lenormant<br>de Tournemen,<br>directeur général,                    |                                                               |
| 1751. |                     | né en 1683, mort en 1750.                                                            |                                                               |

| TRAVAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| La colonnade du Louvre est à peu près terminée cette année. Le Brun dirige les peintures du Louvre. Il peignit en grande partie la galerie d'Apollon, et ne snivi pas les plans du Poussin. Colbert fit copier pour la galerie de Diane aux Tnieries, par les élèves de l'école de France à Rome, les tableaux d'Annibal Carache à la Farnésine. Philippe de Champagne, Noeret, Nicolas Loyn, Mignard, Francisque Milet. Frent les plafonds et les peintures des appartemens du Roi et de la Reine; Lérambert et Girardon, les figures et les ornemens en plâtre. Le tout fut terminé en 1668. Élève et met en place les deux pierres énormes des vymaises du fronton de la colonnade. | que Le Brun devait être chargé de surveiller les seulptures e<br>les ornemens. — D'après M. Dulaure, Nouvelle Descriptio<br>de Peris. 1785, p. 395, Mansard proposa aussi pour I<br>Louvre des plans que Louis XIV sdopts, et qu'il voulais fair<br>exécuter sur-le-champ; mais Mansard s'y refusa, aiman<br>mieux renomere la gloiter qui l'attendait, qu'à la liberté<br>d'revoir et de corriger ses plans.<br>1668. Antiquités de France, par André Duchesne, p. 239.<br>Depuis 1670 les travaux du Louvre s'étaient ralentis; on n'e<br>parle plus depuis 1679 dans le compte rendu par Mansar<br>en 1701 (voy. p. 386). |  |
| cyanes an noncon de la coloniación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En 1679 ou 1680 l'académie de peinture établie définitivemen<br>par ordonnance du Roi et logée au Louvre. Elle était restée<br>pendant trente-et-un ans à l'hôtel de Brion an Palais-Royal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Le Louvre, qui languissait du vivant de Colbert et<br>de Perrault, est abandonné après leur mort. Ce<br>palais, loin d'être achevé, se dégradait déjà. On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il se passe pinsieurs années pendant lesquelles l'abandon dan<br>lequel on laisse le Louvre le menace d'une destruction totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| bitit en dedans et en dehors contre les murailles.<br>En 1709, le duc d'Antin, surintendant des bâ-<br>timens, avait son hôtel adossé à la colonnade<br>(p. 383-390).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1685. Paris ancien et nouveau, par Lemaire (voy. p. 239).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

1715. Le Voyageur fidèle , par Léger, in-12.

1716. Curiosites de Paris, de Versailles, &c., par M. L. R. [Le libraire Sangrain.]

1724. Publication de l'ouvrage posthume de Sauval sur les antiquités de Paris.

1725. Huitième édition de la Nouvelle Description de Paris, par Germain Brice. La même année paraît le grand ouvrage de Dom Félibien, continué par Dom Lobineau, 5 volumes in-fol.: c'est un trésor de recherches faites dans les chartes, de même que le recueil de Sauval (p. 239).

En 1750 on avait établi des bontiques sous l'entrée du Louvre du côté des Tuileries. On perçait les colonnes pour y fixer la menuiserie. En 1752, Turgot, préfet des marchands, proposa d'achever le Lonvre aux dépens de Paris, à condition qu'on y placerait l'hôtel-de-ville dans l'aile du côté de la Seine. La façade de la colonnade n'affait que jusqu'à la balustrade comme à la mort de Colbert, et il n'y avait pas encore

Depuis quelques années la voix publique s'élevait contre l'abandon où était le Louvre. Triste état de ce palais et de ses dépendances en 1750 ( voy. p. 389 et suiv. ). Le duc de Gêvres, gouverneur

On retranche une partie de la grande galerie pour y loger la maison de l'infante.

question d'abattre le Louvre par économie.

Sons le ministère du cardinal de Fleury, il est

| NNÉES.         | ROIS.               | MINISTRES.                                                                                                                                                      | ARCHITECTES, PEINTRES, SCULPTEURS.                                           |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1752.          |                     | M. Poisson de Vandiènes,<br>directeur général.                                                                                                                  |                                                                              |
| 1754.          |                     | Abel-François POISSON,<br>marquis DE MÉSANS<br>et DE MANION,<br>directeur général des bà-<br>timens, 12 octobre,<br>né en 1726 à Paris,<br>mort le 11 mai 1781. | Jacques-Germain Soufflot, architecte du Louvre<br>depuis 1757 jusqu'en 1780. |
| 177 <b>3</b> . | LOUIS XVI, 66. roi. | Le marquis DE MARIONY<br>donne sa démission<br>le 27 juillet.<br>M. Pabbé<br>Joseph-Marie Terrary,<br>directeur général, 8 août.                                | ,                                                                            |
| 1775.          |                     | Le comte DR LA BILLARDRIR D'ANGIVILLER, directeur genéral jusqu'en 1789 inclusive- ment.                                                                        | Brébion, architecte du Louvre, de 1780 à 1790.                               |
|                |                     |                                                                                                                                                                 | Giraud, architecte du Louvre, de 1790 à 1793.                                |
| 1793.          | Directoire.         | Le ministre de l'intérieur<br>eut alors le Louvre dans<br>ses attributions.<br>M. Jean-Marie ROLLAND.<br>M. BENEZECH.                                           | Hubert, architecte du Louvre, de 1793 à 1798.                                |
| 1796.          | DIRECTORNA          |                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 1797-          |                     | M. FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, jusqu'au 22 juin 1799, né en 1752.                                                                                                  | Raymond, architecte du Louvre, de 1798 à 1805.                               |

de Paris, M. d'Argenson, ministre du département de Paris, et le marquis de Vandières, directeur général des bâtiennes, contribuérent beaucoup à faire reprendre les travaux du Louvre. On adressa des remerclimens au Roi. On culera de la cour du Louvre plus de quatre pireds d'épaisacur de gravois qui cschaient les soubassemens. Il s'agissait de rétablir les fossés du côté de Saint-Germain l'Auserrois et de la rue Froidmantéan.

- Ce surintendant éclairé s'occupe avec activité de réparer le Louvre et de l'achever. Ordre du Roi à ect effet. Gabriel continue pour les façades intérieures de la cour du Louvre ce qu'avait commence Perrault, mais sans adopter ses derniers projeta. Le dôme de la façade de Le Vau du côté de la Seine estitati «norce (p. 300 et suiv.).
- Achère le vestibule de la rue du Coq, auquel avaient travaillé Le Mercier, Perrault et Gabriel. En 1770 la moitié de la fașade du côté de l'Oratoire était achevée, ainsi qu'une partie de celle de l'intérieur de la cour derrière la colonnade. On devait y placer le grand conseil. Les travaux ne sont pas pousses avec vigueur. Après la retraite de M. de Marigny, ils sont suspendus.

Ce fuí M. de Marigny qui fit ouvrir au public, no-dessons de la galerie, près des Tuileries, trois guichets du côté de la Scine. Avant lui il n'y avait de passage libre que par le guichet qui est sous le pavillon du campanille. Cest aussi lui qui, en 1764, pour faire réparer la galerie d'Apollon, la donna à l'académie de peinture.

On songe à reprendre les travaux du Louvre. On debhie la cour des gravois qui l'encombrent, et qui en avaient relevé le sol de plusieurs pieds. Brebion fait le grand vestibule du côté de la Seine; il n'y avait plus d'entrée de ce côté depuis les anciens temps du Louvre, le devant de la façade étain occuép par des jardins. Le même architecte fit l'ancien grand escalier du Musée, qui en est aujourd'hui le petit. Pendant plusieurs années on ne s'occupe plus d'achever le Louvre, ni même d'entretenir ce qui était fait. Une particulères, des ateliers; le palais se dégrade de toutes parts (p. 389-397) te palais se dégrade de toutes parts (p. 389-397) te.

Academies conservées au Louvre.

On place dans ee qui formait autrefois les appartemens d'Anne d'Autriche an Louvre, les chefsd'envre antiques conquis en Italie. Ce musée était alors dirigé par une commission des beaux arts formée de quinze artistes (p. 398).

#### OBSERVATIONS.

de toiture. Voyez l'Ombre de Colbert, &c. Il y est dit que sous le ministère du cardinal de Fleury on proposa au conseil d'abattre le Louvre pour en vendre les matériaux. Peu s'en fallut que ce projet ne fit adopté,

- 1752. L'Ombre du grand Colbert, &c., par Lafond de Saint-Gennes; le Génie du Louvre; deux Mémoires sur ce palais, par Bachaumont, petits écrits curieux (voy. p. 239).
- 1756. Architecture française de J. F. Blondel; 5 vol. in-fol. Le 1v.\* traite au long du Louvre (voy. p. 391, d'Argenville, Milizia). Plan de Paris, de l'abbaye Saint-Victor, publié par d'Heulland (p. 243).
- 1759. Mémoires de Charles Perrault, curicux.
- 1765. Description de Paris, par Piganiol de la Force, 10 vol. in-12, en grande partie répétition abrégée de Sauval, qu'il critique.
- 1767. Essais sur Paris, par Saint-Foix. Presque rien sur le Lonvre.
- 1769. Mémoires de Patte sur l'architecture, intéressans sur les constructions du Louvre (voy. le vs.º vol. du Truité d'architecture civile de J. F. Blondel, publié par Patte).
- 1772. Recherches critiques sur Paris, &c. par Jaillot; trèsutiles.
- 1779, Dictionnaire de Paris, par Hurtaut et Mazières. Rien de nouveau sur le Louvre.
- Le marquis d'Angiviller, à qui les arts eurent de grandes obligations, avait fait le projet de former une collection de tableaux et de sculptures dans la grande galerie du Louvre; et elle aurait porté, comme à présent, le nom de Musée.
- En 1781 la galerie d'Apollon était en partie réparée. Les peintures des plafonds, à différentes époques, depuis 1764, avaient été faites par Lagrenée le jeune (p. 585); Taraval, 1709 (p. 584); Duramean, 1774 (p. 584); Callet, 1781 (p. 586). Ces tableaus servaient de morceaux de réception. En 1783 il y eut au salon un tableau de Lagrenée le jeune en l'honneur de M. le comte d'Angiviller et pour célcbrer l'établissement du Maseum qu'il avait fondé.
- 1785. Nouvelle Description de Paris, par M. Dulaure. Quelques détails. Il y rapporte que dans l'hiver très-rigoureux de 1784 on éleva près du Louvre un grand obéligane de neige charge d'inscriptions qui célébraient la bienfaisance de Louis XVI et de la Reine, et M. Imbault en fit construire dans sa maison un parcil en marbre avec les mêmes inscriptions.
- 1787. Guide des amateurs, &c. à Paris, par Thierry. Le Louvre y est traité d'une manière intéressante.

| années. | ROIS.     | MINISTRES.                                                                                                                     | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | Ministre de l'intérieur M. Lucien BUONAPARTE, né en 1775 à Ajaccio. M. Jean-Antoine- Claude CHAPTAL, né en 1755 à Montpellier. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1800.   | CONSULAT. |                                                                                                                                | Ou commence à s'occuper des réparations qu'exi-<br>gesit l'état du Louvre, et à augmenter le nombre<br>des salles consacrées à la sculpture et à la pein-<br>ture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |           |                                                                                                                                | On eutle projet (7 février) de faire une nouvelle<br>façade aux Tuileries sur la place du Carrousel,<br>10 février, Projet pour le pont des Arts,<br>27 mars, On décrète l'ouverture de la rue de<br>Rivoli et de celle qui va du Louvre aux Tuileries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1802.   |           |                                                                                                                                | M. Denon est nommé directeur du Musée; et M. Visconti, conservateur des antiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1803.   |           |                                                                                                                                | On fait les trois dernières travées de la voûte du<br>Musée de peinture du côté du pavillon de Flore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1804.   | EMPIRE.   | Ministre de l'intérieur,<br>le comte<br>Jean-Baptiste Non-<br>père de Champagny,<br>né en 1756 à Roanne.                       | 19 mars. Modèle pour les façades de la rue de<br>Rivoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1803.   |           |                                                                                                                                | MM. Percier et Fontaine, architectes du Louvre 6 février 1805. M. Bernier leur est adjoint comm inspecteur des travaux.  On reprend au rea-de-chaussée sur la Scine le arcades, de la galerie. (Grand ouvrage in-fail sur le Louvre, orné de belles planches détaillées par M. Baltard. Indispensable.)  La restauration et fachèvement du Louvrsont décrétés (28 février). Il est décidé qu'on placers la bibliothèque nationale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 180G.   |           |                                                                                                                                | On fait les voûtes des salles, à partir de celle di Tibre (pl. 11, de M en P), en prolongation de selle du Musée commencées par M. Raymond De 1806 à 1811. Description de Paris, pa MM. Legrand, architecte, et Landon, peintre Trèsbonne à consulter, lly en a eu une densitème édition en 1818.  On adopte (39 janvier) pour le Louvre le système de ne rien détruire de ce qui était fait, e de terminer trois des façades suivant les plans de Perrault, et la quatrième d'après celui de Lescot On est cependant forcé de supprimer dans la façade de la cour qui regarde le nord le deraisé étage de Lescot. Les deux frontons et les sculp tures que l'on en retire sont placés en partis sous le vestibule du côté de la colonnade, et et partie au musée des Petits-Augustins. Il y eut de raisons de construction qui s'opposèrent à et qu'on les mit dans les frontons de la façade de vieux Louvre de Lescot, continuée à droite d |

| années. | ROIS. | MINISTRES.                                                               | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |                                                                          | grand pavillon de l'horloge par Le Mercier et que l'en achevait. Il est arrêté que l'alié de la colonnade contiendra un grand appartement d'apparai et une partie de la bibliothèque.  On décrète (8 février) une salie de spectacle aux Tnileries.  13 février. On ordonne les dispositions pour la réunion du Louvre et des Tuideries. On achète et l'on démolit du côté de ce dernier palais l'hoète de Brionne et plusieurs sutres maisons. On déblaie la terrasse nord des Tuideries des maisons qui la bordaient, pour la prolonger jusqu'à la place Louis XV.  26 février. Are de triomphe ordonné sur la place de Carrousel, d'après les dessins de MM. Percier et Pontaine.  18 mai. On fait évacuer au Louvre et sous la galerie du Musée les logemens occupés par les artistes et les avans. On leur donne une indemnité.  Jusqu'au à juin 1806 le ministre de l'intérieur avait payé six cent millé frances par an pour achever le Louvre; il est décrété que la liste civile se chargera de toute la dépense.  19 août. On ordonne de placer dans le Louvre les armures anciennes prises dans l'arsend de Vienne.  22 aeptembre. Construction de la grille de la terrasse des Peuillans.  Restauration des peintures de la galerie de Diane aux Tuideries, par MM. Blondel, Vafflard, Hersent, Vaulher, Pecheux, Le Sneur, Manzoni, Le Riche, On refait les plafonds et les ornemeas en relief de la suff des Garder (p. 504 st suir). |
| 1807.   |       | Ministre de l'intérieur,<br>М. Сявтят,<br>jusqu'au 1.'' octobre<br>1809. | 20 février. Démolitions ordonnées pour les dé-<br>blaiemens entre le Louvre et les Tuileries.<br>21 juin. Achèvement de la façade du Louvre<br>du côté du pont des Arts, et des premières<br>sculptures dans la cour par Roland (p. 448,<br>pl. 33), Chaudet (p. 448, pl. 34) et par Moitte<br>(p. 443, pl. 32).<br>28 juillet. Continuation des constructions de<br>l'aile neuve des Tuileries en répétition de celle<br>du midi.<br>10 août. Discussion de grands projets pour<br>la réunion du Louvre et des Tuileries.<br>6 décembre. L'arc de la place du Carrousel<br>est terminé.<br>15 décembre. L'arc de la place du Carrousel<br>est terminé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1808.   |       |                                                                          | 17 janvier. On discute divers projets pour les<br>constructions à faire entre le Louvre et les<br>Tuileries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Années. | ROIS. | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | 30 janvier. Le projet de mettre la bibliothèque au Louvre est abandonné. Ce palais est destiné à l'habitation du souverain. 10 février. Projets pour l'arc de triomphe de l'Étoile.  28 février. Projets de placer l'Opéra sur la place du Palais-Royal entre le Louvre et les Tuileries.  10 mars. On capose au Louvre les plans de plauieurs architectes pour la réunion des deux palais.  12 mars. Discussion sur la manière d'éclairer la grande galerie du Louvre. On adopte le parti d'alterner en jour de noise.  13 mars. On accorde un crédit illimité pour terminer l'aile neure des Tuileries.  15 août. La statue de l'Empereur, placée depuis huit jours sur l'arc du Carrousel, est enlevée sans avoir été découverte au public.  11 septembre. La distribution du Louvre est définitivement arrétée le premier étage est entièrement déblayé an pourtour de la cour.  Continuation des travaux de restauration des façades et des intérieurs du Louvre. Peintures de plusieurs salles du musée des antiques par MM. Prudhon (p. 503, pl. 60), Garnier (p. 509, pl. 61), Mérimée (p. 509, pl. 62), Meynier (p. 517, pl. 74), Berthellemy (p. 516, pl. 60), Guérin (p. 537, pl. 94), Lethière (p. 533, pl. 89), Hennequin (p. 534, pl. 33), Peyron (p. 535, pl. 89). Sculptures de la salle du Candelabre, par MM. Espercieux (p. 507, pl. 61), Cartelier (p. 507, pl. 61), Foucen (p. 508, pl. 62), de la salle du Centaure, par de Joux (p. 533, pl. 949). Lethière (p. 507, pl. 61), Cartelier (p. 507, pl. 61), Poucen (p. 508, pl. 62) de la salle du Centaure, par de Joux (p. 533, pl. 949). Let neue entre le Louvre et les Tuileries disparaissent. On ouvre celle du Carrousel qui n'est que provisoire.  25 octobre. On ordonne des dispositions dans le musée de sculpture pour y placer la collection de la villa Borghèse.  25 décembre. On espore à la critique, dans les salles du Musée, le modée en retief du Louvre avec des ailes de rechange qui offrent différentes combinaisons. |
| 1909.   |       | 26 janvier. Les projets sont disentés devant les modèles de MM. Percier et l'ontaine. 17 février. Nouvel eranen du projet et des changemens qui y ont eu lieu. Discussion des projets relatifs à la réunion du Louvre et des Tuléries; il était alors question de mettre an Louvre la bibliothèque royale. Continuation du rétablissement et de la construction des voûtes des salles de la sculpture dans l'aife du côté de la rivière. Ce sont les salles du Tibre, du Héros combattant, de la Pallas et de la Melpomêne.  Tableau pittoresque et historique de Paris, par M. de Saint-Victor, 3 vol. 1-4-1; etact et curieux. La 2º edition, 10 vol. in-8-5°, a paru en 1892. 9 mars. Très-bon article inséré dans le Moniteur, pa M. Fontaine, sur le Louvre et l'achèvement qu'on en projetait — A cette époque et dans les années précédentes, M. Boutard a écrit dans le dournat de l'Empire ou des Débats treise articles intéressans sur le Louvre (voy. p. 241). 12 mars. On place sur les piédestaux de la grille des Tui leries, des statues colossale de l'étroires, par M. Petitot au midi et M. Gérard au nord. Restauration et raprément de la colonnade; construction des voûtes des salles de cette partie au bas des grands esca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ANNÉES. | ROIS. | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | liers, que l'on commence (19 novembre); celui du Muséc était presque terminé. Seulptures des chapiteaux et des ornemens de la cour du Louvre, par MM. Georgerie et Bégneli; frise des premier étage, sculptée par M. Montpellier; M. Fortin seulpte le fronton du côté de la Seine, deux figures dans le eintre de la porte; génies (voyse pl. 16 B et 16 C, et p. 407). M. du Pasquier orne cette porte de deux Renommées (voy, pl. 16, C, et p. 408). On termine la décoration de l'arc de triomphe du Carrousel. Les bas-reliefs que l'on y exécuta furrent la Paise d'Amiens et une figure de Victoire, par M. Le Sucur; Entrevue des empereurs de France et d'Allemagne, par M. Ramey père; la Paise de Preshoure, par M. Dumont; l'Entrée à Munich, par Clodion; l'Entrée à Mence, par Dessine; la bataille d'Austerlitz, par M. Espercieux; Minerve, Hercule et la Victoire, par M. Gérard; la Capitalation d'Ulm, par M. Cartellier; deux Renommées, par Taunay; quatre figures de fleux, par Bolichot. Les statues en marbre placées sur l'entablement sont, un Chasseur de cevalerie, par Foucou; un Gernadier de ligne, par Pardel; un Dragon, par Corbet; un Carabinier, par Chinard; un Saperur, par M. Dumont; un Cuirassier, par Taunay; un Canomier, par M. Bridan fils; un Carabinier de ligne, par M. Montoni (p. 616 et suiv.).  Ministre de l'intérieur, le comte de Montalivet, 1. "octobre 1800.  28 décembre. La construction de la galerie transversale entre le Louvre et les Tuileries est décrétée, Elle doit contenir la bibliothèque. |
| 1810.   |       | On continue les travaux. (31 janvier, 10 février, 23 juillet.) Nouvelles commissions d'architectes. Parmi les quarante-sept projets proposés pour la réunion du Louvre et des Tuileries (100, p.637), on adopte celui de MM. Percier et Fontaine, qui elèvent entre les deux palais une aile transversale, et masquent par-là les irrégularités de position, de nivellement et de décoration.  30 juillet. Projet d'une église attenante an Louvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1811.   |       | 21 janvier. Projet d'exposer les produits de l'industrie nationale sous les portiques des grandes cours qu'offre le Louvre dans le plan adopté pour la réunion des deux palsis.  M. Lemot termine le grand fronton de la colonnade : Minerve , les Muses et la Victoire consacrent le buste de Louis XIV (voy, pl. 18 et p. 409). MM. Ramey père et Le Sucur achèvent les frontons de la cour : Minerve récompensant les Arts; la France et Minerve encourageant les Arts (voy, pl. 23 et p. 418). M. Petitot père seulpte deux bas-reliefs dans la salle des Grands Hommes , vous la colonnade : Victoire navelle , Victoire sur terre (voy. pl. 22 bis et p. 416). Achèvement du musée de peinture et des embellissemens intérieurs duplais des Tuileries; continuation de l'aite neuve; on poursuit au Louvre le rétablissement de toutes les couvertures, des façades, des planchers, des voûtes et des distributions des quistre ailes. On continue les grands escaliers; décoration de l'escalier du Musée sculptée par M. Tanay; trophées et génies (pl. 98 et 98 bis et p. 340). — Projet de deux ailes formant, du cêté des Tuileries, la cour d'honceur du Louvre. — Commencement de Faile qui se rattache au Louvre, et de l'église vis-à-vis de l'entrée du Musée, destinée                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ANNÉES. | ROIS.                  | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        | à remplacer comme paroisse du Louvre Saint-Germain l'Auxer-<br>rois, dont la démolition doit avoir lieu lorsqu'on percera la<br>grande rue du Trône; projet qui faisait partie des plans de<br>Louis XIV et de Colbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1812.   |                        | 14 février. Ordre de commencer la galerie transversale. Continuation des travaux. Projet de réunir par une communication avec l'aile neuve le Palais-Royal au Louvre et aux Tuileries. 21 décembre. Les constructions du Louvre sont achevées. Ordre d'y faire des distributions pour loger un souversin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1813.   |                        | 5 mars et 24 novembre. On renouvelle le même ordre,<br>30 septembre. Les restaurations des façades intérieures<br>de la cour du Louvre sont terminées, excepté celles du rez-<br>de-chausée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1814.   | Louis XVIII, 67.º roi. | Continuation de tous les travaux.  M. le duc de Blacas, ministre de la maison du Roi, chargé du Louvre. — M. le comte de Pradel, directeur général, 15 septembre.  M. le baron Mounier intendant général des bâtimens de la couronne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1815.   |                        | Fronton du côté de la rue du Coq, sculpté par M. Montpellier.<br>5 décembre, Acquisition faite par le Roi de plusieurs<br>beaux monumens de la collection Albani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1816.   |                        | Rétablissement et achèvement des musée de sculpture et de<br>peinture sprès les restitutions faites aux souverains alliés.<br>16 juin. M. le comte de l'Orbin est nommé directeur géné-<br>ral des musées royaux. — Secrétaire général, M. le vicomte<br>de Senonse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1817.   |                        | Ou continne de rétablir les façades de l'intérieur de la cour du<br>Louvre. On place des grilles au rez-de-chausée. — L'ancien<br>plan de Paris connu sous le nom de la Trajisserie est publié<br>par M. le marquis de Mauperché (p. 241). — Mort de M. Vis-<br>conti, conservateur du musée royal des natiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                        | 3 avril. Acquisition de la collection de vases italogrees de M. Tochon.  10 avril. Le comte de Clarac nommé conservateur du musée royal des antiques, 3 octobre. Acquisition de la plus grande partie des monumens antiques de la collection de M. le comte de Choiseud-Gouffer, On termino les grands escaliers du Louvre (pl. 20 et p. 411). Les bas-celiefs des bunettes sont, dans l'escalier da nord, la Renommée, l'ulcain, par M. Dumont (pl. 20 bis et p. 412); Jupiter et Junon, par M. Chardigny (pl. 20 bis et p. 413); te Génie de la victoire et la Fortune, par M. Boitann lis (pl. 20 bis et p. 413); Neptune et Cérès, par M. Bridann lis (pl. 20 bis et p. 414). Dans l'escalier du midi, la Force et la Justice, par M. Gerard (pl. 20 ter et p. 414); l'Agriculture et le Commerce, par M. Taunay (pl. 20 ter et p. 415); les Génies de la pociei et des beaux arts, par M. Fortin (pl. 20 ter et p. 415); le Génie de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); le Génie de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard (pl. 20 ter, et p. 415); les Génies de la guerre et Mars, par Callamard et la guerre et la guerre et Mars, par Callamard et la guerre et la guerre et d'ababitation. On y fait les palandas et les croiscies. |
| 1819.   |                        | Annales de l'industrie, par MM. L. S. L'enormand et J. G. V. de<br>Moléon. On y trouve une notice intéressante sur le Louvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ANNÉES. | ROIS.                | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                      | Piasond de l'escalier du Muséc peint par M. Abet de Pujol: Renaissance des arts (p. 540); le pissond de la salle ronde, Chute d'Icare, et un compartiment, Eole déchainant les vents, par M. Blondel (p. 576); trois autres compartimens, Hereule étousse Antée, Vénus reçoit de Vulcain les armes d'Achille. Combat d'Achille contre le Seamandre, par M. Couder (p. 576); grissilles de cette salle, par M. Mausaisse (p. 576); mosaïque, par M. Belloni. On place à l'entrée de cette salle, à l'extrémité de la galerie d'Apollon, une des belles portes en fer batta qui proviennent du château de Maisons; fautre est placée à la chapelle.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1890.   | *                    | Continuation des travaux intérieurs et extérieurs du Louvre. Les figures d'un oui-de-bord de la cour, la Poésie hyrique et ta Musique, par M. Mansion (pl. 35 et p. 447); en partant de l'angle de l'aile du vieux Louvre de Lescot et aliant vers la droite, o'est le n.º 4; la Géographie et l'Astronomie, par M. Matte (pl. 39 et p. 435), n.º 22.— (Première édition de l'Histoire physique, civile et morale de Paris, par M. Da- laure. Il y a des recherches sur la partie historique du Louvre. La seconde édition a paru en 1823.)  30 novembre. M. le marquis de Lauriston, ministre de la maison du Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1821.   |                      | Mise en état de la grande salle des séances royales destinée à l'ouverture des chambres.  2 mars. Le Roi donne au Musée l'admirable statue de la Vénus Vietrix de Milo, dont lui avait fait hommage M. le marquis de Rivière, ambassadeur de Sa Majesté à Constantinople.  11 noût. M. Alphonse de Cailleux, secrétaire général des musées royaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1822.   |                      | Continuation de ces travaux. On rétablit au rez-de-chaussée, à droite du pavillon de l'horloge, des salles consacrées aux ourrages de la sculpture des 8vu., v.m. et xvu. sicles.  Œils-de-bœuf u.º 21 et n.º 19 sculptés par M. Matte, la Peinture et la Sculpture, la Comédie et la Tragédie (pl. 39 et p. 483) j.n.º 9, Calliope et Polymine, par M. Romagnesi (pl. 36 et p. 449) j.n.º 17, la Poésie et la Musique, par M. de Bay (pl. 36 et p. 459) j.n.º 17, la Poésie et la Musique, par M. de Bay (pl. 36 et p. 450) j.n.º 14, la Guerre et la Victoire, par M. Bra (pl. 37 et p. 450) j.n.º 14, la Poésie et la Musique, par M. Peittot fils (pl. 37 et p. 451). — Plafond de la salle conde, par M. Manzaisse; le Temps, les Ruines et les Monumens (p. 576). On met en citat d'habitation les quater ailes du Louvre pour la deuxième exposition des produits de l'industrie. |
| 1823.   |                      | Œil-de-bœuf, n.º 5, la Force et la Musique, par M. Gérard<br>(voy. pl. 35 et p. 447).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1824.   | CHARLES X, 68.º roi. | M. le duc de Doudeauville, ministre de la maison du Roi, 3 soût 1824.  28 août M. le vicomte Sosthène de la Rochefoncauld chargé du département des beaux-srts.  On continue la décoration de la salle des séances royales. Les salles de la sculpture française ouvertes au public. Louis XVIII a bonoré ce musée du nom de GALERIE D'ANGOULÉME.  CElfs-de-boruf : n.º 16, la Tragédie et la Comédie, par M. Dumont (pl. 38 et p. 452); n.º 15, la Justice et la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ANNÉES. | ROIS. | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | Force, par M. Laitié (pl. 37 et p. 451); n.º 20, la Musique et la Danse, par M. Matte (pl. 30 et p. 453); n.º 13, la Paix et l'Abondance, par M. Cortot (p. 35 et p. 448). Bas-retiefs au haut de l'escalier du Musée, sur le palier des salles de la peinture: Apollon, Minerve et les Arts, par M. Petitot fils (voy. pl. 108 et p. 541).  14 décembre, Acquisition par M. le vieomet de la Rochefoucauld de la collection de vases et d'antiquitée égyptiennes, grecques et romaines, formée par M. Ed. Durand.                                                                                                                                                                                                        |
| 1825.   |       | Établissement du Conseil d'état et de ses bureaux dans la moitié de l'aile de l'horloge et dans la moitié de l'aile en retour jusqu'au vestibule de la rue du Coq. On exécute les travaux nécessaires à cette destination, qui fize l'emploi d'un quart du Louvre au premier étage.  Gäls-de-beruf : n.º 8, la Logique et la Rhetorique, par M. Lange (pl. 35 et p. 449); n.º 18, l'Imocence implorant la Justice, par M. David (pl. 36 et p. 435); n.º 11,                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |       | la Chasse et la Pécke, par M. Roman (pl. 37 et p. 450); n.º 10, la Tragédie et la Gloire, par M. Ramey fils (pl. 38 et p. 450). On commande de nouveaux bas-teliefs en marbre pour Pare de triomphe du Carrousel : MST le Due d'Angouléme congé- diant les envoyés de Cadix, par M. Pradier; l'Entrevue au Port Sainte-Marie, par M. Cortot; la Capitulation de Belles- teros, par M. Petitot fils; l'Entrée de Madrid, par M. Roman; la Reddition de Pampelune, par M. Raggi.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1826.   |       | On fait des dispositions pour rétablir en entier la voûte de la galerie d'Apollon.  Acquisition par M. le duc de Doudeauville, ministre de la maison du Roi, de la collection de monumens égyptiens appartenant à M. Salt, consul genéral d'Angleterre en Egypte. Réunion de ces collections pour former le Musés Charles X dans les salles de l'aile au midi au premier sur la cour et dans d'autres salles au rez-de-chaussée. — Dispositions pour placer ee musée. — On éclaire par le haut fancienne salle des Gardes on des Sept-Cheminées qui doit le                                                                                                                                                               |
|         |       | précéder. — Le plafond du vestibule à l'entrée du musée des<br>antiques, peint par Berthellemy, étant en mauvais état, il est<br>refait par M. Mauzaisse (p. 5.17).<br>On divise en deux sections la conservation des antiques du<br>musée Charles X. — (18 mai.) M. Champollion jeune est nom-<br>mé conservateur des antiquités égyptiennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1827.   |       | On orne de bas-reliefs le grand esealier du Musée; la Peinture, par M. Laitie; la Sculpture, par M. Caillouette; l'Arrhitecture, par M. Guersant; la Gravure, par M. Guillois (p. 540.)  Il est décidé que l'arc de triomphe du Carrousel sera surmonté d'un quadrige en bronze consacré à la restauration de la royauté. Ce travail est confié à M. Bosio, premier aculpteur du Roi; M. Crosatier est chargé de le jeter en bronze. On exécute les peintures du Musée Charles X.  Première salle en arrivant par la grande salle des Sept-Cheminées, plafond par M. Ingres, Homère déjéé (p. 567); grissilles par MM. Vinchon et Gosse (p. 567); youssures par MM. Moench (p. 558). — 2. *salle 1 par M. Heim, le Vénure |
| P       |       | recoit les foudres de Jupiter ; grisailles par M. Vinehon et Gosse (p. 570). — 3. salle: par M. Meynier, Minerve console                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ANNÉES. | ROIS. | TRAVAUX ET OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | Parthénope (p. 570); gissilles par MM. Vinohon et Gosse (p. 571).—4. salle ; par M. Fragonard, François I." regoid d Primatice les premières statues antiques venues en Françe. grissilles par le même peintre.—5. salle; par M. le barot Gros, plusieurs sujets aligoriques.—6. salle; par M. le barot Gros, plusieurs sujets aligoriques.—6. salle; par M. le barot Gros, plusieurs sujets aligoriques.—6. salle; par M. Perengi (p. 572).—7. salle; par M. Abel de Pujol, I. Egypte sauwée par John John G. 7. salle; par M. Abel de Pujol, 1. Egypte sauwée par John John G. 7. salle; par M. Ho trace Vernet, Jules II examine les plans de Saint-Pierre que lui présente le Bramante (p. 572); grissilles par M. Abel de Pujol.—9. salle; par M. le baron Gros, S. M. Charles A. prend les attes sous sa protection (p. 573); grissilles par M. Abel de Pujol.—9. salle; par M. le baron Gros, S. M. Charles A. prend les atts sous sa protection (p. 573); grissilles par M. Abel de Pujol.—9. salle; par M. john John John M. Abel de Pujol. Peintures des salles du Conseil d'état. Première salle en entrant par Fescalier d'Henri IV: Phic lippe-Auguste au moment de donner la bataille de Bouvines par M. Horace Vernet (p. 553); la Clémence d'Auguste en verz Cirna, par M. Bouillon (p. 557); — Marc-Auvile pardonne à des conjurés, par M. Guillemot (p. 558); — I Egypte danne à des conjurés, par M. Guillemot (p. 558); — I Egypte danne à des conjurés, par M. Guillemot (p. 558). Grande salle n. 2. plafond, par M. Blondel, fa France recevant la charte que lui présente Louis XVIII (p. 552). Les dessus de porte, qui représentent quatre légisiteurs, sont aussi de M. Blondel. Tableaux; par M. Schnetz, Mort du cardinal Masarin; Mort de Botec (p. 559); Les dessus de porte, qui représentent du partieure de Saintendel de la forche, courageure résidence d'Étienne Duranti, premier président du parlement de Barricades; — par M. de la Roche, Courageure résidence d'Étienne Duranti, premier président du parlement de lois aux Romains (p. 549); — par M. Cagitet, Numa donnate, par M. |

# TABLE ALPHABÉTIQUE des Châteaux ou Maisons de plaisance des Rois de France.

AIX-LA-CHAPELLE, Aquæ Grani. Charlemagne.

AMBOISE, Ambasia. Louis XI.

Andriacum, Odreia villa. Charlemagne. Aner. Diane de Poitiers.

ATHIES, Atteiæ. S. Radegonde. V. Clotaire I.c.

ATTIGNY, Attiniacum. Clotaire II, Chilpéric II, Pepin, Charlemagne.

BAGNOLET. Charles VI.

Beauté. Charles VII, Agnès Sorel. Blois. Louis XI, Louis XII, François I.ª

BONNEUIL, Bonogilus villa, Bonogilus, Bonoïlus, Bonigulus. Clotaire II.

Bounges (château à), Avaricum Biturigum. Pepin.

BRAINE, Brennacum. Clotaire I.e., Chilpéric I.e., Clotaire II, Pepin, Hugues Capet.

CARBONE, Charlemagne.

CASSENEUIL OU CHASSENEUIL, Casinogilum, Cassionilum. Charlemagne.

CHAILLUT. Catherine de Médicis.

CHALLUAU. François I.T., la duchesse d'Étampes.

CHAMBORD. François I.e. CHAMOUCY. voy. SAMOUCY.

CHANTILLY. Pepin.

CHASSENEUIL OU CASSENEUIL.

CHELLES. Clovis I. et Clotilde, Chilpéric I. et, S. te Bathilde et Clovis II, Thierri IV, Robert.

CHENONCEAU, Catherine de Médicis. Chiersi ou Quiersi, Carisiacum. Thier-

CLICHY, Clippiacum. Clotaire II, Dago-

COMPIÈGNE, Compendium, Carnopolis, Carnoon. Childebert I.er, Clotaire I.er, Chilpérie I.er, Clotaire II, Clovis II, Pepin, Charles le Chauve, Robert, Philippe-Auguste.

CORBEIL. Ingelburge, femme de Philippe-Auguste.

CORBIE, Corbeia castrum. S.te Bathilde.

CORBIGNY, Carbonacum, peut-être le même que Carbone. Charlemagne, Charles le Chauve.

Couci, Codiciacum, Coceium, Cociacum. Charles le Chauve.

CREIL, Crioilum. Dagobert I.er, Charles V. CRETEIL. Charles VI.

CROISSY, Clotaire II.

Cuise (forêt de), Causia silva.

ÉCOUEN. Le connétable Anne de Montmorency.

ESPINAI, Spinagilus villa. Dagobert I.er ÉTAMPES, Stampæ. Le roi Robert, Louis le Gros, Philippe-Auguste.

Euregilum, peut-être le même château qu'Andiacum. Louis le Débonnaire.

FLEURI. Clovis II.

FOLEMBRAY, Follanebraium. François I.<sup>et</sup> FONTAINEBLEAU, Fons Bliaudi. Louis le Jeune, Philippe-Auguste, Philippe le Bel, Charles V, François I.<sup>et</sup>, Henri IV, Louis XIV.

FONTENILLES OU S. VANDRILLE, Fontanella. Clovis II.

Gaillon, Gallio castrum. Louis XII, le cardinal d'Amboise.

GARGES, Bigargium. Dagobert I.er GENTILLY. Thierri IV, Pepin.

GLARE, Longolarium, Longlare. Pepin. GONESSE, Gonessa. Philippe-Auguste.

HÉRISTAL. Pepin, Charlemagne. INGELHEIM. Charlemagne, Louis le Dé-

bonnaire. ISSOUDUN, Exoldunun. Marie de Luxem-

bourg, femme de Charles le Bel.

Joac, Jocundiacum ou Andiacum. Louis
le Débonnaire.

JUPIL, Jobii villa. Pepin, Charlemagne. KUFFENSTEIN. Charlemagne.

LOCHES. Charles VII, Agnès Sorel.

LE LOUVRE, castellum de Lupara. LE LUXEMBOURG. Marie de Médicis.

MADRID. François I.er

MANTES, Medunta, Petromantalum. Philippe-Auguste. MARLEM OU MARLEY, Marilegium. Clotaire II.

MARLEY OU MARLEM.

MARLY, Louis XIV.

MASSOLAC. Clotaire II.

MELUN, Meldunum, Meledunum, Melodunense castrum. Le roi Robert et Constance sa femme, Philippe I. . , Isabeau de Bavière.

Moissac, Musciacum. Clovis II.

MONCEAUX. Henri IV, Gabrielle d'Estrées.

MONSTIER OU MOUSTIER-EN-DER, Monasterium Dervense. Chilpéric II.

Montargis, Mons Argisus. François I.e., Renée de France.

Montils-Lès-Tours ou le Plessis-Lès-Tours. Charles VII, Louis XI.

MONTMARTRE, La reine Adélaîde, femme de Louis le Gros.

Moustier ou Monstier-en-Der.

MUETTE (LA). François I.er

NIGEON. Anne de Bretagne.

NOGENT-SOUS-COUCI. Thierri I.c.
NOGENT OU SAINT-CLOUD. Voyez Childe-

bert I.er Nogent-sur-Marne, Novigentum villa

ad Matronam. Chilpéric I.er

Noisy. Nocetum. Chilpéric I.er

LE PALAIS [ Palais de justice à Paris]. Hugues Capet, S. Louis.

Hugues Capet, S. Louis. PALAISEAU, Palatiolum. Clovis II.

PISTRES, Pistia, Pista. Charlemagne.

LE PLESSIS-LÈS-TOURS OU MONTILS-LÈS-TOURS. Charles VII, Louis XI.

Poissy, Pixedunum, Pisciacus, Pinusicum. Le roi Robert; Aguès, femme de Philippe-Auguste.

PONTION, Pontico ou Pons Hugonis. Thierri IV.

PONTOISE, Briva Isara. Clotaire I.e., Thierri IV.

Poulley, Bellus Pauliacus. Charles le Chauve.

QUIERSI OU CHIERSI, Carisiacum. Thierri I.er, Thierri IV, Pepin, Charlemagne. RATISBONNE. Charlemagne.

ROMILLY. Dagobert I.er

LE ROULE, Rotolajensis villa. Childebert I.er

LE ROULE en Normandie. Frédégonde. SAINT-AMAND en Quercy, monastère avec maison de plaisance. Clovis II. SAINT-DENIS. Louis III, le roi Robert, Louis le Gros.

SAINT-GERMAIN EN LAIE, Le roi Robert, François I. cr , Henri II , Henri IV , Louis XIV.

SAINT-MARTIN DES CHAMPS. Clovis I.er SAINT - OUEN OU CLICHY, Clippiacum. Clotaire II.

SAINT-VANDRILLE OU FONTENILLES, Fontanella, monastère avec une maison de plaisance. Clovis II.

SABLONNIÈRE (LA) ou les Tuileries. Charles V. Voyez 1372.

Samoucy ou Chamoucy, Salmontiacus ou Salmonicum. Thierri IV, Childéric III, Pepin, Charlemagne.

SAULVOY, Silvacum. Louis le Débonnaire. SELTZ. Charlemagne.

THERMES (Palais des). Julien l'apostat, les premiers rois de Paris.

THIONVILLE, Theodonis villa. Charlemagne.

Tournelles (Palais des). S. Louis.

Tours (château à). Clotilde ; Judith, semme de Louis le Débonnaire.

TRIANON. Louis XIV.

Tuileries ou la Sablonnière. Charles V, François I.ºr, Catherine de Médicis.

VAL-LA-REINE. Isabeau de Bavière. VASSI, Vassiacus. Chilpéric II.

VAUDREUIL. Frédégonde.

VAUVERT (château de). Le roi Robert. VERBERIE, Vermeria. Charles Martel.

VERNEUIL. Henri IV, la marquise de Verneuil.

VERNON, Vernum palatium. S. " Bathilde, Clovis II, Louis le Débonnaire.

VERSAILLES. Louis XIV.

VIENNE (château à ), Vienna Allobrogum. Pepin.

VILLERS-COTTERETS. Chilpéric I.er, François I.er

VINCENNES. Philippe-Auguste, S. Louis, Charles de Valois, Philippe de Valois, le roi Jean, Charles V, Louis XIV.

VITRY, Victoriacensis villa. Chilpéric I.c. VIVIER (NOTRE-DAME DU). Charles V. WORMS (château à), Borbetomagus Vangionum, ou Warmatia. Pepin, Charlemagne.

# Table alphabétique des Noms latins des Châteaux ou Maisons des Rois de France.

Ambasia, Amboise. Aquæ Grani, Aix-la-Chapelle. Atteia, Athies. Attiniacum , Attigny. Avaricum Biturigum, Bourges. Bellus Pauliacus, Pouilly. Bigargium, Garges. Bliaudi ou Blaudi Fons, Fontainebleau. Bonigulus, Bonneuil. Bonogillus villa , Bonneuil. Bonogilus , Bonneuil sur la Marne. Bonoïlus, Bonneuil. Borbetomagus Vangionum, Worms. Brennacum, Braine. Briva Isaræ, Pontoise. Carbonacum, Corbigny. Carisiacum, Chiersi ou Quiersi. Carlopolis, Compiègne sous Charles le Chauve. Carnoon, Compiègne sous Charles le Chauve. Casinogilum on Cassionilum, Chasse-Casionilum on Cassinogilum, Chasseneuil, ou Caseneuil. Causia silva, forêt de Cuise. Clippiacum, Clichy ou Saint-Ouen. Coceium, Cociacum, Codiciacum, Couci. Cociacum, Codiciacum, Coceium, Couci. Codiciacum, Coceium, Cociacum, Couci. Compendium, Compiègne. Corbeia castrum, Corbie. Crioilum , Creil, Dervense Monasterium, Moustier ou Monstier en Der. Euregilum, peut-être le même qu'Andia-

Exoldunum, Issoudun.

Follanebraium, Folembray.

Fons Bliaudi ou Blaudi, Fontainebleau.

Fontanella, Fontenilles ou Saint-Van-Gallio castrum, Gaillon, Gonessa, Gonesse. Jobii villa, Jupil. Jocundiacum ou Jogeniacum ou Andiacum , Joac. Jogeniacum ou Jocundiacum, Joac. Longlare, Glare. Longolarium , Glare. Lupara, castellum de Lupara, le Louvre. Marcodurum , Duren. Marilegium, Marlem ou Marley. Medunta, Petromantalum, Mantes. Meldunum, Meledunum, Melodunense castrum, Melun. Meledunum, Meldunum, Melodunense castrum, Melun. Melodunense castrum , Meldunum , Meledunum, Melun. Mons Argisus, Montargis. Musciacum, Moissac. Nocetum, Noisy. Novigentum villa ad Matronam, Nogentsur-Marne. Odreia villa, Andiacum ou Andriacum. Palatiolum, Palaiscau. Petromantalum, Medunta, Mantes. Pinusicum, Pixedunum, Pisciacus, Poissy. Pisciacus, Pixedunum, Pinusicum, Poissy. Pistæ, Pistres. Pistia, Pistres. Pixedunum , Pisciacus , Pinusicum , Poissy. Pons Hugonis, Pontion. Pontico, Pontion. Rotolajensis villa, le Roule ou Ruel.

Salmonicum, Samoucy.

Salmontiacus, Samoucy.
Silvacum, Saulvoy.
Spinagilus villa, Espinai.
Stampa, Étampes.
Tethwat, ou Theoduadum, ou Theodad,
Doué en Anjou.
Theodad, ou Theoduadum, ou Tethwat,
Doué en Anjou.

Doué en Anjou.

Theodonis villa, Thionville.

Theoduadum, ou Theodad, ou Tethwat, Doué en Anjou.

Vassiacus , Vassi.

Vermeria, Verberie.

Vernum palatium, Vernon.

Victoriacensis villa, Vitry.

Vienna Allobrogum, Vienne en Dauphiné.

Warmatia, Worms.



## LISTE CHRONOLOGIQUE des Artistes cités dans l'Histoire du Louvre et des Tuileries.

Les noms en grandes capitales sont ceux des artistes qui ont travaillé à ces palais. — Le ? marque du doute sur les dates dans les colonnes des naissances et des décès.

| Notre-Dame de Paris en 1351. Philippe CalexDanio, sculpt et arch. p. 239, florissait à Venise en 1354. Henri de Vic, horloger, travaillait à Paris en 1370. Henri de Gamoda, arch. affemand, vivait en 1387. Nicolas Boyavenyture, de Paris, architecte, vivait en 1388. Raimond DU TEMPLE, arch. de  Lorenzo Ghisbrat, sculpteur, 68-69, né vers 1378.  DONATRILO, de Florence, sculpteur, p. 421, 468. Luca DELLA Robbia, de Florence, sculpteur, p. 421. 1388. 1488. Henri Mellelis, peintre sur verrer, florissait en 1336, p. 300. Ferrante Bellana ou Belliko, fon- | ARTISTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WAISSANCES.                           | DÉCÈS,                                    | ARTISTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MAISSANCES.             | DÉCÈS.                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| deal-cisteri, p. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chitecte, p. 262, vivait en 1020. BEGERTYO, architecte, p. 263, vivait en 1033. Nicolas de Pibe, architecte et sculpteur, p. 288 et 264 (zim.* siècle). Pierre de Montrebeau, architecte. Jean de Pibe, architecte et sculpteur, file din précédent, p. 259. Robert de Luvargebe, architecte et sculpteur, file din précédent, p. 259. Robert de Luvargebe, architecte, p. 264, vivait en 1220. Eudes de Montrebeur, siècle et sculpteur, p. 259 (zim.* siècle !). Jean Commath, architecte et sculpteur, p. 259 (zim.* siècle !). Jean Colle, sculpteur et architecte, p. 264, vivait en 120. Jean Gualteis on Cimanué, de Florence, peintre, p. 255. André de Pibes, sculpteur, p. 259. Jean de Cuelles, architecte, vivait en 1270. Thomas de Cornont, architecte, vivait en 1270. Gotto, file de Rondore, de Verpigeben en Toscane, né à Florence, p. 162, vivait en 1270. Eleiende de Bondore, de Verpigeben de Romanué, de Romanué, de Verpigeben de Romanué, p. 262, vivait en 1270. Lorens Maitant, architecte, p. 264, vivait en 1290. Eleiende de Bondore, de Florence, p. 269, vivait en 1270. Jean Balduccio, sculpteur, p. 269 (ziv.* siècle). Jean Balduccio, sculpteur, p. 269 (ziv.* siècle). Jean Balduccio, sculpteur, p. 259 (ziv.* siècle). Jean Balduccio, sculpteur en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. Philippe Calexboanio, sculpt. terminit Notre-Dame de Paris en 1354. | 1230?<br>?<br>1232.<br>1240.<br>1270. | 13207<br>1289.<br>1289.<br>1300.<br>1345. | teuu (xiv. et xv. siècles).  Jann DE LAUNAY, seulpteur (xiv. et xv. siècles).  Jan DE LAUNAY, seulpteur (xiv. et xv. siècles).  Jacques DE CHARTRES, sculpteur (xiv. et xv. siècles).  Gui DE DAMPMARTIN, sculpteur (xiv. et xv. siècles).  Pirrar ANGUERRAND, sculpteur ornemaniste (xiv. et xv. siècles).  Jran COLOUMBEL, ornemaniste (xiv. et xv. siècles).  BERNARD, charpentier (xiv. et xv. siècles).  BERNARD, charpentier (xiv. et xv. siècles).  BERNARD, charpentier (xiv. et xv. siècles).  Guillaum AASSE, sculpteur (commencement du xv. siècles).  Guillaum AASSE, sculpteur (commencement du xv. siècle).  Pirluffer DE FONCERES, sculpteur (xv. siècle).  Jen Camponossa, de Normandie, architecte, vivait en 1399.  Jen Camponossa, de Normandie, architecte, vivait en 1399.  Jen Camponossa, sculpteur (xv. siècle).  Jen De Buude ou van-Evex, peintre, nèu Monor, de Porence, p. 421, 68-69, nè ven 1378.  Lorenco Giiserti, sculpteur (xv. siècle).  Lorenco Giiserti, sculpteur (xv. siècle).  Lorenco Giiserti, sculpteur (xv. siècle).  Lorenco Giiserti, sculpteur (xv. siòcle).  Lore | 1370.<br>1377.<br>1383. | 1441.<br>1447.<br>1455. |

## DES ARTISTES CITÉS.

| ARTISTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HAISSANCES,                                   | preis.                                                                             | ARTISTES.                                             | NAISSANCES. | Dácks. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ARTISTES.  denedetto Da Majaro, très-habile dans la marqueterie, sculpt. arch. p. 421. S'il desit frère de Guillano, comme le porteson épitaphe, et non son nevea, sinsi que le dit Vasari, il aurait cu quarante-septans de moins onn evea, sinsi que le dit Vasari, il aurait cu quarante-septans de moins que son frère, ce qui est rare | 1424.  ? 1435.  1443. 1444. 1445. 1451. 1475. | 1478.<br>1455.<br>1486.<br>1494.<br>1520.<br>?<br>1519.<br>1514.<br>1533.<br>1517. | PRANÇOIS PRIMATICE, de Bologue, peintre et architecte | 1490.       | 15701  |

| ARTISTES.                                                                                                                                                                                           | WAISSANCES.    | pricis.        | ARTISTES.                                                                                                                                                                                                 | WAISSANCES,                      | Dúcis.                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| MICHEL ROCHETET, peintre.   JEAN SAMSON, peintre. FRANÇOIS SAILLANT, seulpteur. JEAN POMETART, vaillerent vaillerent                                                                                |                |                | François Mazzuoli, dit Le Parme-<br>san, peintre, p. 493<br>Sébastien SERLIO, de Bologne, arch.<br>François Mosca, de Settignano,<br>seulpteur, p. 484.<br>Jacques Barrozzi, de Vignole, archi-           | 1503.<br>1504?                   |                         |
| sculpteur. GENTIL, de Troyes, direction du Rosso, MARIN LE MOYNE, sculpteur. PONCE JACQUIO, et du                                                                                                   |                |                | teete et fondeur                                                                                                                                                                                          | 1507.<br>1510?<br>1510.<br>1510? | 1579.<br>1578.          |
| Seulpteur. EUSTACHE DUBOIS, peintre. Philippe NROROLO, eiseleur en fer; voyes Vssari, Orlandi, Cieognara. POMPEO TURCONE, de Milan, eise-                                                           |                |                | peintre et sculpteur, était d'un âge<br>très-avancé en 1589, p. 259.<br>Vincent Darri, de Pérouse, aculp-<br>teur, p. 484<br>Barthélemi Анманато, de Florence,<br>sculpteur et architocte, p. 423         | 1511.                            | 1575.                   |
| leur en fer. Jules Pippi dit Jules Romain, pein-<br>tre, p. 492. Jacques Carrucci, dit le Pontorme,<br>de Florence, peintre                                                                         | 1492.<br>1493. | 1546.<br>1558. | George Vasari, d'Arezzo, peintre,<br>dère de Guillaume de Marseille<br>Niccolò DELL! ABATE, seulpieur et<br>peintre, no à Modène, mort à Paris.<br>ROLAND MAILLARD et sa femme,                           | 1512.<br>1512.                   | 1574.                   |
| Bernard Palissy, d'Agen, potier,<br>peintre verrier, éerivain.<br>Alexandre LEOPARDI, seulpt. p. 422<br>(xv. et xvi. siècles).<br>JEAN BULLANT, arch. seulpteur                                     | 1499.          | 1589.          | sculpteurs et peintres. PROSPER FONT ANA, peintre sous le Rosso et Primatiee, de même que les deux précédens                                                                                              | 1512.                            | 1597.                   |
| Benvenuto Cellini, sculpteur, fon-<br>deur, ciscleur et orfévre, de Flo-<br>rence, p. 113, 473 et passim<br>Jérôme Bellarmato, ingénieur,<br>p. 481, du temps de Cellini.<br>Paul ROMAIN, sculpteur | 1500.          | 1570.          | teete, p. 466. GERMAIN PILON, soulpteur et archi- teete de Paris.  JEAN de Bologne, sculpteur, p. 458. Alexandre ALLORI, dit le Bronsino, de Florence, peintre, neveu d'An-                               | 1518.<br>1520.<br>1524?          | 1590.<br>1590.<br>1608. |
| ASCAGNE, de Tagliaeoz-<br>zo, seulpteur, p. 477.<br>Paul Micceni, seulpteur,<br>Cellini.                                                                                                            |                |                | giolo, p. 483<br>Antonio Calcagni, dit le Lombard,<br>seulpteur, p. 421                                                                                                                                   | 1535.<br>1536.                   | 1607.                   |
| p. 480.<br>Ромрио, de Milan, graveur, eiseleur,<br>émule de Cellini, qui le tua<br>Niccolò Gnosso, dit Caparra, eise-<br>leur en fer.                                                               |                | 1534.          | DU CERCEAU, architecte                                                                                                                                                                                    | 7<br>1540.<br>1540.              | 1596.                   |
| AMERIGHI. CARADOSSO. LAUTIZIO. Properzia DE ROSSI, de Bologne,                                                                                                                                      |                | 1533.          | tre, p. 496                                                                                                                                                                                               | 1543.                            | 1615.                   |
| sculpteur, p. 421. Nicolas Triboto, de Florence, sculpteur et architecte, p. 421 JACQUES D'ANGOULÉRE, sculpteur, p. 426, vivait en 1522. Pallibert DE LORME, architecte,                            | 1500.          | 1565.          | NINET FLAMAND, peint. d'Ambroise MAUGRAS de Fontaine Dubois, bleau, peintre. Daniel bu Moutten, de Paris, premier peintre d'Henri IV, p. 495                                                              |                                  | 1631.                   |
| né à Lyon.  JEAN et GUILLAUME RONDELET, peintres, collaborateurs de de Lor- me, de Primstiee, de Goujon.  Augiolo Allozi, dit le Bronsino, de Florence, peintre, p. 483                             | 1500.          | 1570.          | TOUSSAINT DU BREUIL, peint, p. 495.<br>DR BROSSE, architecte de Marie de<br>Médicis.<br>BARTRÉESSI PRIEUR, sculpt, peut-<br>être elève de Germain Pilon, p. 404<br>et suiv. travaillait encore vers 4600. |                                  | 1602.                   |

## DES ARTISTES CITÉS.

| ARTISTES.                                                                                                                                     | NAISSANCES.             | nácks.         | ARTISTES.                                                                                                                                                                         | WAISSANCES.    | DECES.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| JEAN DE HOEY, de Leyde, peintre, p. 497 Pierre Francheville ou Franca- villa, de Cambrai, sculpt. p. 485 Paul Brill d'Anvers, peintre paysag. | 1545.<br>1548.<br>1554. | 1615.<br>1626. | JACQUES FOUQUIERES, d'Anvers,<br>peintre paysagiste                                                                                                                               | 1580.          | 1659.          |
| Louis Carache, de Bologne, peintre,<br>p. 509<br>PIERRE BUNEL, de Blois, peint. p. 496.<br>PIRRER BIARD, de Paris, sculpteur                  | 1555.<br>1558.<br>1559. | 1619.<br>1609. | un des douxe fondateurs de l'aca-<br>démie de peinture<br>CRANOISY, imprimeur, directeur de<br>l'imprimerie royale sous le cardinal                                               | 1581.          | 1658.          |
| MARTIN FREMINET, de Paris, pein-<br>tre, p. 495                                                                                               | 1567.                   | 1619.          | de Richelieu<br>François Pacueco, de Séville, pein-                                                                                                                               | 1583.          | 1665.          |
| DUCHESNE, premier peintre de Marie<br>de Médicis                                                                                              | ?                       | 1628.          | tre, maître de Velasquez                                                                                                                                                          | 1589.          | 1654.          |
| florissait du temps d'Henri IV. CLAUDE et ABRAHAM HALLE, peintres.                                                                            |                         |                | François D'HERRERA, le Vieux, de<br>Séville, maître de Velasquez                                                                                                                  |                | 1656.          |
| Jenome BAULLER!,<br>peintre,<br>HENR: LERAMBERT,                                                                                              |                         |                | Simon Vouet, de Paris, peintre  Jacques SARRAZIN, de Noyon, seulpteur et peintre, p. 439 et suiv.                                                                                 | 1590.          | 1649.<br>1660. |
| PASQUIER, peintre. ROGER DE ROGERY, lerent sous                                                                                               |                         |                | François Duquesnov, de Bruxelles,<br>dit LE FLAMAND, sculpteur<br>NICOLAS POUSSIN, d'Andely en                                                                                    | 1594.          | 1644.          |
| GUILLAUME DUMÉE, d'Ambroise                                                                                                                   |                         |                | Normandie, premier peintre de<br>Louis XIII                                                                                                                                       | 1594.          | 1665.          |
| Paris, peintre.                                                                                                                               |                         |                | Sauval, academicien en 1651<br>Pietro Berrettini de Contone,                                                                                                                      | 1595.          | 1688.          |
| GABRIELHONNET, peint. DAVID et NICOLAS PON- THERON, stuc. orn.                                                                                |                         |                | LECLAIR, dit Capitoli, sculpteur.<br>François STELLA, de Brescia, et selon                                                                                                        | 1596.          | 1669.          |
| JEAN DE BRIE, peintre. FRANCISQUE, peintre. NICOLAS BOUVIER,                                                                                  |                         |                | d'autres, de Lyon, p. 512<br>Raphaël Vaxxi de Sienne, peint. p. 498.<br>Diego VELASQUEZ DE SYLVA,                                                                                 | 1596.<br>1596. | 1647.          |
| peintre.<br>ÉTIENNE DU PÉRAC, architecte-                                                                                                     |                         |                | de Seville, peintre<br>Louis GUÉRIN de Paris, sculpt, sinsi<br>que Leelsir il travailla sous Sarrazin.                                                                            | 1596.          | 1660.          |
| PLAIN, architecte. FOURNIER, arch.                                                                                                            |                         | 1602.          | GÉRARD VAN OPSTAL, d'Anvers,<br>sculpteur, un des douze foudateurs<br>de l'académie, recteur 5 juillet 1659.<br>Le cavalier Jean-Laurent BERNIN,                                  | 1597.          | 1668.          |
| François Pornus fils, de Bruges, peint,<br>Pirrre et François L'HEUREUX,<br>sculpieurs ornemanistes, p. 404.                                  | 1570,                   | 1622.          | architeete, seulpteur, peintre, de<br>Naples, mort à Rome                                                                                                                         | 1598.          | 1680           |
| Jules-Cesar Conventi, de Bologne,<br>sculpt. maître de l'Algarde, p. 511.<br>Christophe Alloni, de Florence, fils                             |                         |                | seulpteur et architeete, p. 511<br>LE MERCIER de Pontoise, arch                                                                                                                   | 1598.          | 1664.          |
| d'Alexandre, peintre, p. 498 Zannobi Rossi, de Flo- rence, peintre.                                                                           | 1577.                   | 1621.          | Schastien Boundon, de Montpellier,<br>peintre<br>Claude Gelée, dit le Lorrain. pein-                                                                                              | 1600.          | 1670.          |
| Valerio Tanteri, de Flo-<br>renee, peintre.<br>Laurent Cerrini, de Flo-<br>renee, peintre.<br>Pierro-Paul Rurens, d'Anvers, pein-             | 1577.                   | 1640.          | tre paysagiste. André Sacciii, de Rome, printre Nicolas Girardon, père de François, fondeur, né vers 1600? Philippe de Champaone, de Bruselles, peintre, académ. en 1648, p. 604. | 1600.<br>1600. | 1682.<br>1663. |
| tre, p. 499<br>Matteo Rossella, de Florence, pein-<br>tre, p. 498                                                                             |                         |                | Jean-Baptiste de Champagne, neveu<br>de Philippe, peintre.                                                                                                                        |                |                |

| ARTISTES.                                                                                                      | NAISSANCES.    | DÉCÉS.         | ARTISTES.                                                                                                                                 | назважень.     | pácks.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Henri Lérambert, sculpteur  Jean Varin, de Liége, sculpt. et grav. mort à Paris, întend. des bâtimens.         | 1602.          | 1670.<br>1672. | Jean Nocret, de Naney, peintre,<br>académicien en 1663<br>CHARLES LE BRUN, de Paris, premier                                              | 1617.          | 1672.          |
| François ANGUIER, d'Eu en Nor-<br>mandie, sculpteur                                                            | 1604.          | 1669.          | peintre de Louis XIV, chancelier<br>et recteur de l'académie<br>Juste b'EGMONT, d'Anvers, peintre,<br>fondateur de l'académie de peinture | 1619.          | 1690           |
| BOLOGNESE, peintre et graveur,<br>mort à Rome<br>ERRARD de Nantea, peint, arch, un                             | 1606.          | 1680.          | en 1648<br>Israël Sylvestre, de Nancy, gra-                                                                                               | 1619.          | 1674.          |
| des douze fondateurs de l'académie.<br>POISSANT, ornemaniste                                                   | 1606.          | 1689.          | Pierre Puget, de Marseille, peintre-                                                                                                      | 1621.          | 1691.          |
| doreur, nommé Per-<br>lant par Sauval, neadé-<br>micien en 1663, p. 499.                                       | 1605.          | 1665.          | architecte-sculpteur, p. 512 Jean Pesns, de Rouen, graveur Gaspar MARSY, de Cambrai, sculp-                                               | 1622.<br>1623. | 1694.<br>1700. |
| TRITANI, doreur. PONTI, doreur. BIANCHI, doreur stueat. Travail-                                               |                |                | teur, mort à Paris                                                                                                                        | 1624.<br>1624. | 1681.          |
| CHARLES MOREL, sculp-<br>teur en bois.                                                                         |                |                | Gènes, peintre paysagiste, acadé-<br>mieien en 1663<br>Le eavalier Carle MARATTE, né à                                                    | 1625.          | 1679.          |
| BOILEAU, seulp. en bois. In direction<br>Diego BORZONI, stucs d'Errard.                                        |                |                | Camurano, marche d'Ancône<br>TROMAS REGNAULDIN, de Moulins,                                                                               | 1625.          | 1713           |
| teur-doreur.<br>BERNARD PATEL père                                                                             |                |                | BALTBASAR MARSY, de Cambrai,                                                                                                              | 1627.          | 1706.          |
| et son fils, de Paris,<br>peintres paysagistes.                                                                |                |                | Noel Corper, de Paris, peintre et                                                                                                         | 1628.          | 1674           |
| ARTHUS FLAMAND,<br>peintre.<br>NICOLAS MIGNARD dit d'Avignon,                                                  |                |                | graveur, académicien en 1663 FRANÇOIS GIRARDON, de Troyes en Champagne, aculpteur                                                         | 1628.          | 1707.          |
| peintre Jean Berthier faisait en relief des                                                                    | 1608.          | 1668.          | Philippe Capping, de Rome, sculp-<br>teur, p. 507                                                                                         | 1634.          | 1715           |
| plans de villea fortes.<br>Baudesson, de Troyes, sculpteur en                                                  |                |                | MATHIAS DE ROSSI, de Rome, ar-<br>chitecte, élève du Bernin                                                                               | 1637.          | 1695           |
| bois, premier maître de Girardon.<br>Poncet, peintre, elève de Vouet et                                        |                |                | Gerard Audran, de Lyon, graveur Jean Jouvener, de Rouen, peintre,                                                                         | 1640.          | 1703.          |
| maître de Noël Coypel.<br>Charles-Alphonse Dupressor, de Pa-<br>ris, peintre, p. 513                           |                | 1665.          | Jean-Baptiste Monxoyen, dit Batiste,<br>de Liffe, peintre de fleurs, acadé-                                                               | 1644.          | 1717.          |
| LE VAU, architecte                                                                                             | 1611.<br>1612. | 1670.          | micien en 1663                                                                                                                            | 1645.          | 1699.          |
| veu et eleve de Le Vau                                                                                         |                | 1698.          | Paris, architecte                                                                                                                         | 1645.          | 1708.          |
| die, sculpteur                                                                                                 | 1612.          | 1686.          | раукаgiste, académicien en 1672<br>Винтиолит FLEMAEL, chanoine                                                                            | 1645.          | 1708.          |
| Jean-Marie BOTALLA dit Raffaellino,<br>de Gènes, peintre                                                       | 1613.<br>1613. | 1644.<br>1688. | de Liége, peintre                                                                                                                         | 1              | ?-             |
| Paul CLIQUIN ou CLIQUET, très-<br>habile charp, travailla sous Perrault,                                       | .013.          | .000.          | peintre paysagiste                                                                                                                        |                | 1680.          |
| André LE NOTRE, de Paris, directeur<br>des jardins du Roi, architecte, X.<br>Gaspar DUGHET, dit Gaspar Poussin | 1613.          | 1700.          | peintre, académieien en 1674<br>Jean JOLY de Troyes, aculpteur,<br>clève de Girardon.                                                     | 1645.          | 1730.          |
| et le Guaspre, de Rome, peint. paya.<br>Henri Testelis le jeune, de Paris,<br>peintre, académicien en 1648     | 1613.<br>1613. | 1675.<br>1695. | Nourisson, sculpt. elève de Girardon.<br>Robert LE LORRAIN, sculpt. elève de<br>Girardon, académicien en 1710.                            | 1645?          | 1              |
| JEAN-FRANÇOM ROMANELLI de<br>Viterbe, peintre<br>François BLONDEL, de Ribemont                                 | 1617.<br>1617. | 1662.<br>1686. | René Frémin, de Paris, élève du Ber-<br>nin et de Girardon, professeur à<br>l'académie en 1705                                            | 1645?          | t              |

| ARTISTES.                                                                  | HAIBBANCES.    | pácks.  | ARTISTES.                                                                    | BAISSANCES,    | pricks.        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| René CHARPENTINE, élève du Bernin<br>et de Girardon, académic, en 1713.    | 1645?          | ,       | Jacques-Ange GABRIEL, de Paris,<br>architecte, académicion en 1742           | 1710.          | 1782.          |
| Pierre GRANIER, de Montpellier,                                            | 2040.          |         | Joseph VERNET, d'Avignon, peintre,                                           | .,,,,,,,       | 1.04           |
| sculpt. élève de Girardon, académie.                                       | 1645?          | 1716.   | academicien en 1753, *                                                       | 1712.          | 1786.          |
| Corneille van Cleve, de Paris,<br>sculpteur, académicien en 1681           | 1645.          | 1732.   | Jean-Baptiste Descamps, de Rouen,<br>peintre, académicien en 1764            | 1713.          | 7              |
| Bon Boulogne, de Paris, peintre,                                           |                |         | JACQUES-GERMAIN SOUPLOT, d'I-                                                |                |                |
| DESCOPETZ, architecte                                                      | 1649.<br>1653. | 1717.   | rancy, près d'Auxerre, architecte<br>Étienne-Maurice Palconnt, de Paris,     | 1714.          | 1780.          |
| PIERRE PATEL dit le Bon et le Tué,                                         |                |         | sculpteur, académicien en 1754,                                              |                |                |
| peintre paysagiste                                                         | 1654.          | 1703.   | Guillaume Coustou le jeune, de                                               | 1716.          | 1791.          |
| PATEL fils, peintre paysegiste.<br>NICOLAS COUSTOU, de Lyon, sculp-        |                |         | Lyon, sculpteur, académicien en                                              |                |                |
| teur, p. 417                                                               | 1658.          | 1733.   | 1742, recteur en 1770, p. 511                                                | 1716.          | 1777.          |
| Antoine COYPEL, fils ainé de Noël,<br>peint, grav. directeur de l'académie |                |         | MAXIBILIEN BREBION, architecte,<br>académicien en 1755                       | 1716.          | 1796.          |
| en 1714, premier peintre en 1716.                                          | 1661.          | 1722.   | Joseph-Marie VIEN, de Montpellier,                                           |                | .,,,,,         |
| Guillaume Coustou, de Lyon, sculp-                                         |                |         | peintre, académicien en 1754, di-                                            |                | - 1            |
| HVACINTHE RIGAUD, de Perpignan,                                            | 1678.          | 1746.   | recteur à Rome en 1775, recteur en<br>1781, premier peintre du Roi en        |                |                |
| peintre                                                                    | 1683.          | 1743.   | 1787, * 5, sénateur                                                          | 17 16.         | 1809.          |
| Antoine-François Vassi, de Toulon,                                         |                |         | Louis-Claude Vassa, de Paris, sculp-                                         |                | 4000           |
| sculpteur et académicien<br>Noël-Nicolas COYPEL, frère d'Antoine,          | 1683.          | 1736.   | Simon CHALLE, seulpteur; premier                                             | 1717.          | 1772.          |
| peintre et graveur                                                         | 1688.          | 1734.   | prix en 1743, académicien en 1756.                                           | 1719.          | 1765.          |
| Charles-Antoine COYPEL, de Paris,                                          |                |         | Jean-Jacques CAFFIERI, sculpt. elève                                         | 1723.          | 1792.          |
| fils d'Antoine, peintre et graveur,<br>premier peintre du Roi en 1747,     |                |         | de Lemoyne, académicien en 1759.<br>Pierre Pattr, de Paris, architecte       | 1723.          | 1814.          |
| directeur de l'académie , p. 393                                           | 1694.          | 1752.   | Louis-Jean-François Lagrenée, de                                             |                |                |
| NICOLAS SERVANDONI, de Flo-<br>rence, architecte                           | 1695.          | 1766.   | Paris, peint, académic, en 1762 .<br>Gabriel-François Dovnn, de Paris,       | 1724.          | 1805.          |
| Jean - Joseph VINACHE, de Paris,                                           | 1093.          | 1700.   | académicien en 1776, p. 510                                                  | 1726.          | 1806.          |
| sculpt, academicien en 1741, p. 393.                                       | 1697.          | 1754.   | HUGUES TARAVAL, peintre, sca-                                                |                |                |
| Edme Bouchardon, de Chaumont en<br>Bassigny, sculpt. académic. p. 392.     | 1698.          | 1762.   | démicien en 1769<br>Étienne-Pierre-Adrien Gois, de Paris,                    | 1728.          | 1785.          |
| LE PLAMAND, peintre.                                                       | .000.          | -7021   | sculpt, académicien en 1771, p. 518.                                         | 1730.          | 1823.          |
| Lambert-Sigisbert ADAM, de Nancy,                                          | 1700           | 1750    | BERRUER, seulpt. académ. en 1770.                                            | 1              | 1              |
| sculpt, scadémicien en 1737, p. 393.<br>Claude FRANCIN, de Strasbourg,     | 1700.          | 1759.   | CHARLES-ANTOINE BRIDAN, de Ra-<br>vière en Bourgogne, sculpteur, aca-        |                |                |
| sculpt, académicien en 1767, p. 393.                                       | 1701.          | 1773.   | démicien en 1773                                                             | 1730.          | 1805.          |
| Paul-Ambroise SLOPTE, d'Anvers,<br>sculpteur, scadémicien, p. 392          | 1702.          | 1758.   | PIERRE JULIEN, de Saint-Paulien en<br>Auvergne, élève de Guillaume Cous-     |                |                |
| Jean-Louis LENOYNE, sculpteur, aca-                                        | . /02.         | . / 50. | tou, sculpt. académ. en 1779, p. 507.                                        | 1731.          | 1804.          |
| démicien, p. 393                                                           | 1704.          | 1778.   | DE JOUX, de Vadans, près d'Arbois,                                           |                |                |
| François Boucher, de Paris, direc-<br>teur de l'académie en 1731, peintre  |                |         | académicien en 1779, de l'Institut.<br>François DEVOSGES, ne à Gray, sculpt. | 1731.<br>1732. | 1816.<br>1811. |
| du Roi en 1762, p. 393                                                     | 1704.          | 1770.   | Jean BARDIN, de Montbard, peintre,                                           | 1,02.          | 1011.          |
| Michel-Ange SLODTZ, de Paris                                               | 1705.          | 1764.   | agréé en 1779                                                                | 1732.          | 1809.          |
| Carle Vanloo, de Nice, premier<br>peintre du Roi en 1762, directeur de     |                |         | DURAMEAU, de Paris, peintre,<br>scadémicien en 1774                          | 1733.          | 1796.          |
| l'académie, p. 395                                                         | 1705.          | 1778.   | MONOT, de Besançon, sculpteur, ne                                            |                |                |
| Jean-François BLONDEL, de Rouen,                                           | 1205           | 4004    | vers 1733, elève de Vassé, académi-                                          |                |                |
| Nicolas-Sigisbert ADAN, de Nancy,                                          | 1705.          | 1774.   | cien en 1779, mort vers 1803.<br>Nicolas-Bernard Lépicié, de Paris,          |                |                |
| frère de Lambert, sculpteur, acadé-                                        |                |         | peintre du Roi, académicien en                                               |                |                |
| micien                                                                     | 1705.          | 1778.   | 1769, p. 395                                                                 | 1735.          | 1784.          |
| François-Gaspar Adam, de Nancy,<br>frère du précédent, seulpt, académ.     | 1710.          | 1759.   | Guillaume Boicsor, de Châlons-sur-<br>Saone, académicien en 1791             | 1735.          |                |
| - Proceeding academs                                                       |                |         | ,                                                                            |                |                |

| ARTISTES.                                                                       | WAISSANCES. | DECES. | ARTISTES.                                                             | NAISSANCES. | nécks. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Louis FOUCOU, senipteur, acadé-<br>micien en 1785                               | 1736.       | 1815.  | PERNOTIN, de Champagne, peintre Jacques-Guillaume LEGRAND, de Pa-     | 1753.       | 1825.  |
| FELIX LE COMTE, seulpteur, aca-                                                 |             |        | ris, arch. cleve de J. F. Blondel                                     | 1753.       | 1807.  |
| démicien en 1771, de l'Institut<br>BLAISE, de Lyon, seulpteur, agréé            | 1737.       | 1817.  | Jacques-François Monal, de Dousi,                                     | 1754.       | 0.1    |
| en 1787                                                                         | 1738.       | 1819.  | Jean-Baptiste REGNAULT, de Paris,                                     | 1/34.       | 0.7    |
| MICHEL CLODION, de Nancy, sculp-                                                |             |        | peint, académ, en 1785, de l'Institut,                                |             |        |
| teur, scadémicien                                                               | 1740.       | 1815.  | A la création de l'ordre, ¾ 1819.<br>RAMEY père, sculpteur, membre de | 1754.       | 0      |
| de Paris, de l'académie en 1774,                                                | 1740.       | 1821.  | l'Institut, &, p. 418                                                 | 1754.       | 1      |
| JEAN-ARMAND RAIMOND, de Tou-                                                    |             |        | BERNARD LANGE, de Toulouse,                                           |             |        |
| louse, srchitecte; académicien en<br>1784, de l'Institut en 1795                | 1742.       | 1811.  | AUGUSTE, ehevalier de S-Hubert,                                       | 1754.       |        |
| DE VECHIS, de Rome, mosaïquiste.                                                | 1742.       | 1011.  | architecte; grand prix en 1785                                        | 1755.       | 1798.  |
| Nосыл, de Rome, mosaïquiste, p. 502.                                            |             |        | BARTHÉLEMI - FRANÇOIS CHARDI-                                         |             |        |
| CALLET, peintre, academ. en 1780.<br>JEAN-BAPTISTE STOUP, sculpteur,            | 1742.       | 1823.  | GNY, de Paris, sculpteur; grand<br>prix en 1782, p. 413               | 1755.       |        |
| académicien en 1817                                                             | 1742.       | 1826.  | ROBERT LEFEVRE, de Bayeux, pre-                                       | 1/33.       | 1809.  |
| BERTHELLEMY, peintre, académ.                                                   | 1743.       | 1811.  | mier peintre de la chambre et du                                      |             |        |
| Louis-Simon BOIZOT, de Paris, aca-<br>démieien en 1778                          | 1743.       | 1809.  | CHARLES-LOUIS CORBET, de Douai,                                       | 1756.       |        |
| GIRAUD, de Paris, architecte                                                    | 1744.       | 1814.  | sculpteur                                                             | 1756.       | 1808.  |
| François-Guillaume MÉNAGROT, né à                                               |             |        | LE SUEUR, de Paris, sculpteur,                                        |             |        |
| Londres, peintre, directeur à Rome,<br>p. 509                                   | 1744.       | 1816.  | membre de l'Institut, p. 418<br>Charles - Clement Benvic (Jean-       | 1756.       |        |
| JEAN-ÉTIRNER BEGNEIT, de Paris,                                                 | 1/44.       | 1816.  | Guillaume BARVET dit), de Paris,                                      |             |        |
| seulpteur ornemaniste                                                           | 1744.       | 1815.  | graveur, &                                                            | 1756.       | 1823.  |
| JEAN-PRANÇOIS-PIRRER PEYRON,<br>d'Aix en Provence, peintre                      |             |        | JEAN CHINARD, de Lyon, sculpteur,                                     |             |        |
| François Masson, de la Vieille-Lire                                             | 1744.       | 1815.  | dève de Blaise, académicien JEAN-PRANÇOIS-LÉONOE MÉRIMÉE,             | 1756.       | 1813.  |
| en Normandie, sculpteur, *                                                      | 1745.       | 1807.  | ne à Broglie, peintre,                                                | 1757.       |        |
| PHILIPPE-LAURENT ROLAND, seulp-<br>teur, p. 444,                                |             |        | CLAUDE-LOUIS BERNIER, de Claie,                                       |             |        |
| Simon-Prédéric MOENCH, de Stut-                                                 | 1746.       | 1819.  | PIERRE-FRANÇOIS LE SUEUR, de                                          | 1757.       |        |
| gard, peintre                                                                   | 1746.       |        | Paris, peintre                                                        | 1757.       |        |
| Nicolas Ponce, de Paris, littérat. grav.<br>Vincent, peintre, élève de Vien, 🔆. | 1746.       |        | CARLE VERNET, d'Avignon, peintre,                                     |             |        |
| ANTOINE-LIÉNARD DU PASQUIER,                                                    | 1746.       | 1816.  | agréé en 1789; académ. en 1791;<br>de l'Institut, 🛠 , 🛧 en 1824       | 1757.       |        |
| de Paris, sculpteur, p. 408                                                     | 1746.       |        | François-Toussaint Haquin, de Paris,                                  | .,.,.       |        |
| JEAN-GUILLAUME MOITTE, seulpt.<br>membre de l'Institut, p. 443, 3               | 1747        | 1810.  | PIERRE CARTELLIER, de Paris,                                          | 1757.       |        |
| DOMINIQUE - VIVANT DENON, de                                                    | 1747.       | 1610.  |                                                                       | 1758.       |        |
| Chalons-sur-Saone , off. , acade-                                               |             |        | ETIERRE-BARTHÉLEMI GARNIER, de                                        |             |        |
| Nicolas-Gui BRENET, de Paris, pein-                                             | 1747.       | 1825.  | Paris, peintre, membre de l'Institut.                                 | 1759.       |        |
| tre, académicien en 1769                                                        | 1748.       | 1792.  | BELLANGER, architecte.                                                | 1759.       | 1823.  |
| FRANÇOIS LE RICHE, de Paris,                                                    |             |        | ESPERCIEUX, sculpteur, p. 507                                         | 1760.       |        |
| Jacques-Louis David, de Marseille,                                              | 1748.       |        | PRUDHON, peintre,                                                     | 1760.       | 1824.  |
| peintre, agréé en 1781, académicien                                             |             |        | de la Guadeloupe, peintre, membre                                     |             |        |
| en 1785, de l'Institut, comm                                                    | 1748.       | 1825.  | de l'Institut, &, directeur de l'aca-                                 |             |        |
| Louis - Pierre Deseine, de Paris,<br>sculpteur, académicien en 1791, 3.         | 1749.       | 1822.  | démie de Rome en 1807<br>Charles-Paul LANDON, de Nonant.              | 760.        |        |
| PETITOT père, sculpteur, p. 416.                                                | 1749.       | .ozz.  |                                                                       | 760.        | 1896.  |
| JEAN-FRANÇOIS LORTA, de Paris,                                                  |             |        | JACQUES-EDMR DUMONT, de Paris,                                        | ,00.        | 1020   |
| PIERRE-FRANÇOIS-JOSEPH GEORGE.                                                  | 1752.       |        | seulpteur, p. 412                                                     | 761.        |        |
|                                                                                 | 1753.       |        | JOSEPH-MARIE VIEN, de Paris, pein-<br>tre; médaifle d'or en 1808      | 761.        | ?      |
|                                                                                 |             |        | ,                                                                     | 701.        |        |

| ARTISTES.                                                                                                                                                                                       | NAISSANCES.             | pécès. | ARTISTES.                                                                                                                                                                                | WAISSANCES.                      | pácks.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| PIERRE-FRANÇOIS-LÉGNARD FON-<br>TAINE, de Pontoise, de l'Institut<br>en 1811, architecte du Roi, 💸, 🕺.<br>CRALLES NORMAND, graveur<br>AUGUSTE BEUDAULT, de Paris,<br>architecte                 | 1762.<br>1763.<br>1763. |        | BELLONI, mosafquiste                                                                                                                                                                     | 1772.<br>1773.<br>1773.<br>1774. | 1827.          |
| ris, seudpteur, p. 445,                                                                                                                                                                         | 1763.<br>1763.<br>1764. | 1810.  | peintre, membre de l'Institut, ½, ½, direct, de l'école de Rome en 1822. PIRRE et JOSEPH FRANQUE, jumeaux, du Buis, département de la Drôme, peintres                                    | 1774.<br>1774.                   |                |
| AUGUSTIN-PÉLIX FORTIN, de Paris, seuipteur. EDMB-ÉTIENNE-FRANÇOIS GOIS, de Paris, sculpteur PHILIPPR-AUGUSTR HENNEQUIN, de Lyon, peintre FRANÇOIS-PIRRER GUILLOIS, de                           | 1764.<br>1765.<br>1765. |        | JULES-ANTOIRE VAUTHIER, de Peris, peintre; 2.º grand prix en 1803. PIGUIAN; mouleur du Musée royal, p. 409. MARIE-NICOLAS PONCE - CAMUS, de Paris, peintre LOUIS-ALEXANDER ROMAGNESI, de | 1774.<br>1775.<br>1775.          | 1818.          |
| Paris, sculpteur  ARTOINR MOUTON dit Moutoni, de Lyon, grand prix en 1799  FHANÇOIS GÉRARD, de Paris, sculp-<br>teur, p. 414  Jean - Baptiste Isaner, de Nancy,                                 | 1765.<br>1765.<br>1766. |        | Paris, sculpteur, p. 449. PIRRUR BOUILLON, de Thiviers près Périgueux, peintre; grand prix en 1797. DE LAFONTAINE, de Paris, pein- tre-fondeur-ciseleur                                  | 1776.<br>1776.<br>1776.          |                |
| peintre en miniature.  MONTPELLIER, de Paris, seulpteur.  Anne-Louis Gironert, de Montargis, peintre, membre de l'Institut, ¾, officier ¾.  PIERRE-CHARLES BRIDAN, de Paris,                    | 1766.<br>1766.          | 1824.  | François DESRET, de Paris, archi-<br>teete, p. 316,                                                                                                                                      | 1777.<br>?<br>1777.              | 1817.<br>1823. |
| sculpteur, p. 414. MEYNIER, peintre, membre de l'Ins- titut, **. TAUNAY, sculpteur, membre de l'Institut, **. VILLENIN, de Naney, dessinateur                                                   | 1767.<br>1767.<br>1768. | 1818.  | académicien en 1822, off                                                                                                                                                                 | 1777.<br>1777.<br>1777.          |                |
| graveur Luc BARBIER - VALBONNE, de<br>Nimes, peintre Faaxçois BOSIO, de Monaco, aca-<br>demicien en 1816, premier sculp-<br>teur du Roi, **, **                                                 | 1768.<br>1768.          |        | nsteur-graveur.  JEAN-VICTOR SCHNETZ, peintre; deuxième grand prix en 1818, \$\frac{3}{2}\$.  Henri JACQUET, de Paris, mouleur, p. 410.  JEAN-BAPTISTE DE BAY, de Ma-                    | 1778.                            |                |
| Giozelimo SERANGRII, de Rome,<br>printre de l'académie de Milan,<br>premier peintre du roi de Sardaigne.<br>CHARLES-ANTONE CALLAMARD,<br>sculpteut, p. 415<br>Le baron François GÉRARD, premier | 1769.                   | 1815.  | lines, sculpteur, &, p. 452 Victor Texers, de la Rochelle, grav. Auguste Hison, de Paris, arch, grav. Nicolss-Schastien Maillot, de Nancy, peintre, & INGRES, de Montauban, peintre,     | 1779.<br>1779.<br>1780.          |                |
| peintre du Roi, membre de l'Insti-<br>tut, officier 🛠, - 🛠<br>Сьемкик, de Paris, architecte<br>Louis-Alekandre Joannis, de Pa-<br>ris, peintre paysagiste<br>Le baron Актопке-Jean GROS, de     | 1770.<br>1770.<br>1771. | 1827.  | membre de l'Institut,                                                                                                                                                                    | 1781.<br>1781.<br>1781.          |                |
| Paris, peint. memb. de l'Instit. *                                                                                                                                                              | 1771.                   |        | Paris, peintre                                                                                                                                                                           | 1782.                            |                |

| ARTISTES.                                                                                   | NAISSANCES.             | Dácès. | ARTISTES.                                                                                                    | HAISSANCES,    | náchs. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| LAITIÉ, de Paris, sculpteur, p. 451.<br>Achille LECLERE, architecte, dève                   | 1782.                   |        | Amédée DURAND, de Paris, sculpteur,<br>grand prix de gravure sur pierres                                     |                | e I    |
| de M. Percier<br>François Mazons, de Lorient, arch.                                         | 1783.<br>1783.          | 1896.  | fines en 1811<br>Pierre-Jean DAVID, d'Angers,                                                                | 1789.          | -43    |
| Noël Fagur, de Paris, peintre, élève<br>de M. Regnault                                      | 1783.                   |        | sculpt. membre de l'Instit. 🛠 p. 453.<br>JEAN-ÉMILE-HORACE VERNET, de                                        | 1789.          | 14     |
| ALEXANDRE - EVARISTE FRAGO-<br>NARD, de Grasse en Provenee,                                 |                         |        | Paris, peintre, membre de l'Institut,                                                                        | 1789.          | 1/1    |
| Peintre, A                                                                                  | 1783.                   |        | Anguste - Jean - Marie CARBONNEAU,<br>de Paris, fondeur-ciseleur                                             | 1789.          | 1 7    |
| MINADE, de Paris, peintre<br>GEORGE ROUGET, de Paris,<br>peintre, ♣                         | 1784.                   |        | Jean - Louis - Toussaint Caron, de<br>Paris, graveur; grand prix en 1811.<br>PIERRE-LOUIS DELAVAL, de Paris, | 1790.          | ă.     |
| JEAN-BAPTISTE ALAUX, de Bor-<br>deaux, peintre                                              | 1784.                   |        | peintre; médaille en 1817<br>NICOLAS-BRENARD RAGGI, de Car-                                                  | 1790.          | 15     |
| JEAN - BAPTISTE MAUZAISSE, de<br>Corbeil, peintre, *                                        | 1784.                   |        | rare, scuipteur,                                                                                             | 1791.          | - q    |
| FRANÇOIS-LOUIS DEJUINNE, de Paris, peintre,                                                 | 1784.                   |        | Paris, sculpteur                                                                                             | 1791.<br>1791. | 157    |
| Henri-Charles MULLER, de Stras-<br>bourg, graveur                                           | 1784.                   |        | JEAN-BAPTISTE-LOUIS ROMAN, de<br>Paris, sculpteur, p. 450                                                    | 1792.          | ŏ      |
| CHARLES MOENCH, peintre ABEL DE PUJOL, de Valenciennes,                                     | 1784.                   |        | CLAUDE-MARIR DUBUFE, de Paris,<br>peintre                                                                    | 1792.          | -      |
| peintre, ₩                                                                                  | 1785.                   | 1824,  | peintre; grand prix en 1820<br>Charles-François La Bour-Nanteull                                             | 1792.          | -3     |
| Louis-Claude-Ferdinand SOTER, de<br>Paris, eisel, médaille d'or en 1822.                    | 1785.                   |        | Sculpteur                                                                                                    | 1792.          | 1      |
| LAUGIER, de Toulon, graveur<br>MANZONI, Italien, peintre orneman.                           | 1785.<br>1785.          |        | DASSY, de Marseiffe, peintre                                                                                 | 1793.          | 1      |
| Pierre-Sérastien GUERSANT, de<br>Déols, près Châteanroux, seulpteur.                        | 1786.                   |        | George Jacquor, sculpteur<br>Lion COGNIET, de Paris, peintre.                                                | 1793.<br>1794. |        |
| FRANÇOIS PICOT, de Paris, peint. A. JEAN - BAPTISTE GASSIES, de Bor-                        | 1786.                   |        | JOSEPH-FERDINAND LANCRENON,<br>de Lod (départ. dn Doubs), peint.                                             | 1794.          |        |
| Michal-Martin DROLLING, de                                                                  | 1786.                   |        | PETITOT fils, sculpteur, p. 451<br>ARY SCHEFFER, de Dordrecht                                                | 1794.          |        |
| Paris, peintre,                                                                             | 1786.<br>1786.<br>1786. | 1826.  | (Pays-Bas), peintre<br>Nicolas-Augustr HESSE, de Paris,<br>peintre; grand prix en 1818                       | 1795.          |        |
| ALEXANDRE-CHARLES GUILLEMOT,<br>de Paris, peint, grand prix en 1808.                        |                         | 1020.  | ÉTIENNE-JULES RAMEY, sculpteur,                                                                              | 1796.          |        |
| FRANÇOIS-JOSEPH HEIM, de Bel-<br>fort, peintre, *                                           | 1787.                   |        | Christophe CIVETON, de Paris, dessi-<br>nateur, élève de M. Nicolas Ponee.                                   | 1796.          |        |
| Marc Mesnager, de Nemours, ar-<br>chitec. élève de M. Pereier, p. 316.                      | 1787.                   |        | Pierre François Godand, d'Alençon,<br>graveur en bois, a fait les vignettes                                  |                |        |
| JEAN-PIERRE CORTOT, de Paris, sculpteur, membre de l'Institut, 🛠                            |                         |        | de eet ouvrage                                                                                               | 1797.          |        |
| p. 448<br>Léon Pallière, de Bordeaux, peintre;                                              | 1787.                   | 1000   | de Douai, sculpteur, p. 450, ∰<br>Michel MARIGNY, de Paris, peint.                                           | 1797.          |        |
| grand prix en 1812<br>Nicolas-Louis-François GOSSE,<br>de Paris, peintre; première médaille | 1787.                   | 1820.  | PAUL DE LAROCHE, de Paris, peint. CHARLES CROSATIER, du Puy en Velay, fondeur-ciseleur                       | 1797.          |        |
| en 1807, médaille d'or en 1824 JEAN-BAPTISTE-AUGUSTE VINCHON,                               | 1787.                   |        | FERDINAND-VICTOR-EUGENE DE LA-<br>CROIX, de Charenton Saint-Mau-                                             | . /9/-         |        |
| de Paris, peint, grand prix en 1816.<br>Louis-Charles-Auguste COUDER,                       | 1787.                   |        | rice, peintre                                                                                                | 1799.          |        |
| de Paris, peintre                                                                           | 1789.                   |        | peintre                                                                                                      | 1799.          |        |

# TABLE ALPHABÉTIQUE des Artistes cités dans l'Histoire du Louvre et des Tuileries et dans les notes.

| ARTISTES.                                                                                                                                                                                                                                                  | WAISSANCES,    | DÉCES.                  | ARTISTES,                                                                                                                                   | MAISSANCES.                      | DÉCÉS.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| ABATE (NICCOLÓ DEL') ou MODE-<br>NA, seulpteur et peintre<br>ADAM (Lambert-Sigisbert), sculpteur.<br>ALAUX (Jax-Barpiste), peintre<br>ALOARDI (Alexandre), seulpteur<br>ALLOII (Alex), dit le Bronzino, peint.<br>ALLOII (Christophe), fils d'Alex. peint. | 1511.<br>1700. |                         | BELINO (NICOLETTO) dit Modène,<br>peintre, de 1500 à 1515.<br>BRILLANGER, architecte.<br>BRILLANG ON BRILLINO FERRANTE,<br>fondeur ciscleur | 1409.                            | 1501.          |
| AMERICHI, grav. eiseleur avec Cellini.<br>AMMANATO (Barthelemi)<br>ANGOULÉME (Jacques D'), sculpteur,                                                                                                                                                      | 1511.          | 1593.                   | BELLONI (PRANÇOIS), mosaïquiste.<br>BERNARD, charpentier (xiv.º et<br>xv.º siceles).                                                        | 1772.                            |                |
| vivait en 1252,<br>ANGUERAND (PIERRE), sculpteur<br>ornemaniste (xIV.º et xV.º siècles).<br>ANGUIER (FRANÇOIS), sculpteur                                                                                                                                  | 1604.          | 1669.                   | BERNIER (CLAUDE-LOUIS), arch BERNIN (le cavalier), arch. sculpteur. BERRETTINI dit Pietre de Cortone. BERRUER, sculpteur, académicien       | 1757.<br>1598.<br>1596.          |                |
| ANGUIER (MICHEL), sculpteur ARCA (Niccolo DALL'), sculpteur ARNOLFO DI COLLE, sculpteur                                                                                                                                                                    | 1612.<br>1232. | 1686.<br>1494.<br>1300. | en 1770. BERTHELLEMY, peintre BERTHELLEMY, fit des plans en                                                                                 | 1743.                            | 1811.          |
| ARTHUS FLAMAND, peintre avec<br>Errard.<br>ARUDINI, atucateur doreur en 1640<br>avec le Poussin.                                                                                                                                                           |                |                         | relief du temps du Poussin. BERVIC (Charles - Clément), voyes BARVET. BEUDAULT (Auguste), architecte                                        | 1763.                            |                |
| ASCAGNE, de Tagliacozzo, sculpteur<br>ciscleur avec Cellini.<br>AUDRAN (Gérard), graveur<br>AUGUSTE, chevalier de Saint-Hu-                                                                                                                                | 1640.          | 1703.                   | BIANCHI, doreur stuest, avec Errard. BIARD (PIRRRE), sculpteur avec Primatice BLAISE, sculpteur.                                            | 1559.<br>1738.                   | 1609.<br>1819. |
| bert, architeese                                                                                                                                                                                                                                           | 1755.<br>1484. | 1798.<br>1542.          | BLONDEL (François), architecte<br>BLONDEL (Jean-François), architecte.<br>BLONDEL (MARIE-JOSEPH), peintre.                                  | 1617.<br>1705.<br>1781.          | 1686.          |
| BAGNACAVALLO (JEAN-BAPTISTE<br>DR), peint, avec Rosso et Primatice.<br>BALDOUIN (CLAUDR), peintre avec<br>le Rosso et Primatice.                                                                                                                           |                | 1601.                   | BOILEAU, sculpt. en bois sous Errard.<br>BOILEAU, sculpt. en bois sous Errard.<br>BOIZOT (LOUIS-SIMON), sculpteur.                          | 1735.<br>1743.                   | 1815,          |
| BALDUCCIO (Jean), sculpt. (xvi.º siècl.) BALTARD, architecte                                                                                                                                                                                               | 1763.<br>1487. | 1569.                   | BOLOGNE (Jean de), sculpteur BONARROTI, voyes MICHEL-ANGE. BONAVENTURE (Nicolas), architecte en 1388.                                       | 1524.                            | 1608.          |
| BARBIER - VALBONNE ( LUC ),<br>peintre                                                                                                                                                                                                                     | 1768.          |                         | BONNEYILLE (Étienne de ), architecte,<br>vivait vers 1290.<br>BONTEMPS (Pierre ), sculpteur, vivait<br>en 1560.                             |                                  |                |
| BARDIN (Jean), peintre, académicien.<br>BARROZZI (Jacques), voy. VIGNOLE,<br>BARVET (Jean-Guillaume) dit Bervic,                                                                                                                                           | 1732.          | 1809.                   | BORZONI (DIEGO), stucateur doreur<br>sous Errard.<br>BORZONI (FRANÇOIS-MARIE), peint.                                                       | 1625.                            | 1679.          |
| graveur                                                                                                                                                                                                                                                    | 1756.          | 1823.                   | BORZONI (Lucien), peintre<br>BOSIO (FRANÇOIS), sculpteur<br>BOTALLA (Jean-Marie), dit Raffuel-                                              | 1590.<br>1769.                   |                |
| BAUDESSON, sculpteur en bois, maître<br>de Girardon.                                                                                                                                                                                                       | 1645.          | 1699.                   | BOUCHARDON (Edme), sculpteur BOUCHARD (François), peintre BOULLLON (PIERRE), peintre                                                        | 1613.<br>1698.<br>1704.<br>1776. | 1762.<br>1770. |
| avec Bunci.<br>BÉGNEIT (JEAN-ÉTIENNE), sculp-                                                                                                                                                                                                              | 1744.          | 1815.                   | BOULDNONE (Bon), peintre, académic. BOUNDON (Sébastien), peintre BOUVIER (NICOLAS), peintre avec Buncl.                                     | 1649.<br>1600.                   | 1717.<br>1670. |

| ARTISTES.                                                                                                                                             | WAISSANCES.                               | péces.                           | ARTISTES.                                                                                                                                                                                                                                                           | NAISSANCES.    | DÉCÉS.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| BRA (THÉOPRILE-FRANÇOIS-MAR-<br>CEL), seulpteur                                                                                                       | 1444.<br>1716.<br>1748.<br>1730.<br>1767. | 1514.<br>1796.<br>1792.<br>1805. | CASANOYA, le fils, peintre.  CAVIN (Jean), graveur en médnilles avec André Riceio.  CELLINI (Servenuto), sculpteur-fon- deur-ciscleur.  CELLINI (Jean), père de Benvenuto. CERBINI (Lauvent), peintre, d'ève de Christophe Allori.  CINALEN, sculpteur, scademicien | 1500.<br>1719. | 1570.<br>1528.       |
| BROC (JEAN), peintre                                                                                                                                  | 1777.<br>1302.<br>1370.                   | 1571.<br>1441.                   | CHAMBICHE, arch. sous Charles IX. CHAMPAGNE (PHILIPPE DE), peintre, scadémicien CHAMPAGNE (JEAN-BAPTISTE DE).                                                                                                                                                       | 1602.          | 1674                 |
| BULLANT (JEAN), arch. sculpteur. BUNEL (PIERRE), peintre BURON (VIRGILE),                                                                             | 1595,<br>1500,<br>1558,                   | 1688.                            | CHARDIGNY (BARTHÉLEMI-FEAN-<br>ÇOIN), sculpteur                                                                                                                                                                                                                     | 1755.          | 1809                 |
| peintre. Avec le Rosso BURON ( JEAN ), et Primatice. peintre. BUSCHETTO, arch. vivait en 1063.                                                        |                                           |                                  | CHARTRES (JACQUES DE), seulp-<br>teur (xiv.º et xv.º siècles).<br>CHAUDET (DENIS), seulpteur<br>CHELLES (JEAN DE), architecte                                                                                                                                       | 1763.          | 1810                 |
| Busti (Augustin), surnommé Agosto Bambajo, sculpteur en 1522. CACCIANEMICI (FRANCESCO), peintre                                                       |                                           | 1542.                            | sculptcur, vivait en 1270. CHINARD (JEAN), sculpt. académic. CICCIONE (André), sculpteur CIMABUÉ (JEAN), peintre CIVETON (Christophe), dessinateur.                                                                                                                 | 1240.          | 1813<br>1453<br>1306 |
| peintre. CAFFIERI (Philippe), sculpteur CAFFIERI (Jacques), sculpteur CAFFIERI (JEAN-JACQUES), sculpt. CAILLOUETTE (LOUIS - DENIS),                   | 1634.<br>1668.<br>1723.                   | 1716.<br>1755.<br>1792.          | CLAUDE, peint. verrier? (xvi.* siècl.)<br>CLAUDE (maltre), de Paris, seulp-<br>teur ornemaniste avec le Rosso.<br>CLEMENCE, architecte et graveur<br>CLIQUIN, charpentier avec Perrault.                                                                            | 1770.          | 1827                 |
| sculpteur  CALENDARIO ( Philippe ), sculpteur (xiv.* aicele).  CALLAMARD (CHARLES-ANTOINE),                                                           | 1791.                                     |                                  | CLODION (CLAUDE-MICHEL), seulp-<br>teur, no vers 1740                                                                                                                                                                                                               | 1794.          | 1813                 |
| Sculpteur                                                                                                                                             | 1769.<br>1742.<br>1785.                   | 1815.<br>1823.<br>1824.          | (XIV.* et XV.* siècles), COLSON (GUILLAUME-FRANÇOIS), peintre                                                                                                                                                                                                       | 1782.          |                      |
| MAURICE), peintre<br>CAMFONOSIA (Jean), arch. viv. en 1399.<br>CAMUS (MARIE-NICOLAS-PONCE),<br>peintre<br>CANUVA (Antoine), sculpteur                 | 1784.<br>1775.<br>1759.                   | 1823.                            | maître de l'Algarde. CORBET (CHARLES-LOUIS), seulpt. CORMONT (Thomas DE), architecte (XIII.* siècle).                                                                                                                                                               | 1756.          | 1808                 |
| CAPARRA (Niceolò Grosso, surnommé),<br>eiseleur en fer (xv.º et xv.º siècles).<br>CARACHE (Louis), peintre<br>CARADOSSO-FOPPA, graveur-fondeur-       | 1555.                                     | 1619.                            | CORTONE (Pictre DE), voy. BERBET-<br>TINI, peintre.<br>CORTOT (JEAN-PIERRE), seulp-<br>teur, académicien                                                                                                                                                            | 1596.<br>1787. | 1668                 |
| ciseleur-sculpteur avec Cellini. CARBONNEAU (Auguste-François-Ma- rie), fondeur-ciseleur CARWOY (Charles), peiutre. CARON (Jean - Louis - Toussaint), | 1789.                                     |                                  | et xiv. aiceles). COTELLE (Jean), peintre paysagiste et en miniature. COUDER ( LOUIS - CHARLES - AU- GUSTE), peintre.                                                                                                                                               | 1645.<br>1789. | 170                  |
| graveur.  Cannox, d'Abbeville, sculpteur et ar- chitecte, maître des Anguier.                                                                         | 1790                                      | 1811.                            | Cousin (Jean), peintre et sculpteur<br>Coustou (Guillaume), sculpteur<br>COUSTOU (Guillaume) le jeune,                                                                                                                                                              | 1678.          |                      |
| CARTELIJER (PIERRE), sculpteur,<br>académieien                                                                                                        | 1758.                                     |                                  | Sculpteur                                                                                                                                                                                                                                                           | 1716.<br>1658. | 177                  |

| ARTISTES.                                                             | WAISSANCES, | pécès.  | ARTISTES.                                                               | NAISSANCES. | DÉCES. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| COUTAN (AMARLE-PAUL), peintre.                                        | 1792.       |         | DURAND (Amédée), sculpteur                                              | 1789.       | . 11   |
| COYPEL (Antoine), peintre, academ.                                    | 1661.       | 1722.   | EGNORT (Juste D'), printre, fonda-                                      |             |        |
| COTPEL (Noël), peintre                                                | 1629.       | 1707.   | teur de l'académie de peinture                                          | 1619.       | 1674.  |
| COYPEL (Noël-Nicolas), peintre                                        | 1694.       | 1752.   | ERRARD (CHARLES), peintre                                               | 1606.       | 1689.  |
| CRAMOIST, imprimeur                                                   | 1583.       | 1665.   | ESPERCIEUX ( JEAN - JOSEPH ) ,                                          |             |        |
| CROSATIER, fondeur-ciseleur                                           | 1797.       |         | sculpteur                                                               | 1760.       |        |
| DAMPMARTIN (Gui DE), seulpteur                                        | -           |         | FALCONNET (Étienne-Maurice), sculp-<br>teur, académicien                | 1716.       | 1791.  |
| (xiv. et xv. siècles).                                                |             | 1575.   | FANTOSE (ANTOINE), peintre avec                                         | 1/10.       | 1701.  |
| DARDEL, sculpt, travaillait en 1809.                                  |             | 1373.   | le Rosso et Primatice.                                                  |             |        |
| DASSY, peintre                                                        | 1793.       |         | FLAMAND (LE), sculpteur.                                                |             |        |
| DAVID (Jacques-Louis), peint. academ.                                 | 1748.       | 1825.   | FLEMAEL (BRRTHOLET), peintre                                            |             |        |
| DAVID (PIERRE-JEAN), sculpteur,                                       | 11.40       |         | sous Louis XIV.                                                         | İ           | 1      |
| académicien                                                           | 1789.       |         | FLORENCE (Dominique DR), voy. BAR-                                      |             |        |
| DAUJON, sculpt. travaillait en 1809.                                  |             |         | BIERE.                                                                  |             |        |
| DE BAY (J. B. JOSEPH ), sculpteur.                                    | 1779.       |         | FONCIÈRES (PRILIPPE DE), sculp-                                         |             |        |
| DERRET (François), architecte                                         | 1777.       |         | teur (xIV.º et xV.º siècles).                                           |             | i      |
| De Brosse, arch. de Marie de Médicis.                                 |             |         | FONTAINE ( PIERRE - FRANÇOIS -                                          |             |        |
| DE LORME (PRILIBERT ), architecte.                                    | 1500.       | 1570.   | Léonand), architecte, académicien.                                      |             |        |
| DENON (DOMINIQUE-VIVANT), soad.                                       | 1747.       | 1825.   | FONTANA (PROSPER), peintre                                              | 1512.       | 1597.  |
| Descamps, peintre, académicien                                        | 1713.       |         | FORTIN (Augustin-Pelix), sculpt.                                        | 1764.       |        |
| DESEINE (LOUIS-PIERRE), sculp-                                        |             |         | FOUCOU (Louis), seulpteur                                               | 1736.       | 1815.  |
| teur, académicien DESGODETZ, architecte                               | 1749.       | 1822.   | FOUQUIÈRES, peintre, en 1660.                                           |             |        |
|                                                                       | 1653.       | 1728.   | FOURNIER, arch. sous Henri IV.                                          |             |        |
| DRTROY (François), peintre, académ.<br>DEVOSGES (François), sculpteur | 1645.       | 1811.   | FRAGONARD (ALEXANDRR - EVA-                                             | 1783.       |        |
| DONATELLO, sculpteur                                                  | 1383.       | 1466.   | FRANCHEVILLE OB FRANCAVILLA                                             | 1700.       |        |
| D'ORBAY (FRANÇOIS), architecte                                        | 1000.       | 1698.   | (Pierre), sculpteur                                                     | 1548.       |        |
| DORIGNY (CHARLES et THOMAS),                                          |             |         | PRANCIN (Claude ), sculpt. académic.                                    | 1701.       | 1773.  |
| peintres.                                                             |             |         | FRANCISQUE, collaborat, de Bunel.                                       |             |        |
| DOYEN (Gabriel-François), peintre                                     | 1726.       | 1806.   | FRANCUCCI, d'Imola (Innocent),                                          |             |        |
| DROLLING (MICHEL - MARTIN ),                                          |             |         | peintre, maître de Primatice.                                           |             |        |
| peintre                                                               | 1786.       |         | FRANQUE (PIERRE et JOSEPH), ju-                                         |             |        |
| DUBOIS (AMBROISE), peintre avec                                       |             |         | meanz, peintres                                                         | 1774.       |        |
| Primatice,                                                            | 1543.       | 1615.   | FREMIN (René), sculpt. né vers 1706.                                    |             |        |
| DUBOIS (JEAN), file d'Ambroise.                                       |             |         | FREMINET (MARTIN), peintre                                              | 1567.       | 1619.  |
| Dunois ( Paul ), neveu d'Ambroise,                                    |             |         | FREMY (Noël), peintre                                                   | 1783.       |        |
| printe avec Primatice.                                                |             |         | FULBERT, évêque de Chartres et ar-                                      |             |        |
| DUBREUIL (Louis), peintre avec le<br>Rosso et Primatice.              |             |         | GABRIEL (Jacques-Ange), arch                                            | 1710.       |        |
| DUBREUIL (TOESSAINT), peintre                                         |             | 1602.   | GABRIEL (Jacques-Ange), aren<br>Gamodia (Henri de), areh, viv. en 1387. |             |        |
| DUBUFE (CLAUDE-MARIE), peintre.                                       | 1792.       | - 00 00 | GARAMOND (Clande), graveur fond.                                        |             |        |
| DU CERCEAU, architecte                                                |             | 1596?   | de earactères d'imprimerie en 1510.                                     |             | 1561.  |
| DUCHESSE, premier peintre de Marie                                    |             |         | GARNIER (ÉTIENNE-BARTHÉLEMI),                                           |             |        |
| de Médicis                                                            |             | 1628.   | peintre                                                                 | 1759.       |        |
| DUFRERNOY ( Charles - Alphonse ) ,                                    |             |         | GASSIES (JEAN-BAPTISTE), peintre.                                       | 1786.       |        |
| peintre                                                               | 1611.       | 1665.   | GENTIL, de Troyes, sculpteur,                                           |             | - 0    |
| DUGHET (Gospar) dit Gaspar Pous-                                      |             |         | elève du Primatice vers 1550.                                           |             |        |
| sin et le Guaspre, peintre paysag.                                    | 1667.       |         | GREER (Claude ) dit le Lorrain,                                         | 4000        | 4000   |
| DUMEE (GUILLAUME), peintre avec<br>Bunel.                             |             |         | peintre paysagiste                                                      | 1600.       | 1682.  |
| DUMONT (JACQUES-EDNE), sculpt.                                        | 1761.       |         | Joseph ), sculpteur ornemaniste                                         | 1753.       |        |
| DUMOUTTER (Daniel), peintre, né                                       | 1/01.       |         | GERARD (MICHEL), peintre d'ara-                                         | . 10d.      | 1      |
| vers 1550                                                             |             | 1631.   | besques avec le Rosso.                                                  |             |        |
| DU PASQUIER (ANTOINE-LIÉNARD),                                        |             | .001.   | GERARD (Le baron Prançois), pre-                                        |             |        |
| sculpteur                                                             | 1746.       |         | mier peintre du Roi                                                     | 1770.       |        |
| DU PERAC (ÉTIENNE), arch. peint.                                      | 1570.       | 1602.   | GERARD (FRANÇOIS), sculpteur                                            | 1766.       |        |
| DURAMEAU, peintre, académicien.                                       | 1733.       | 1796.   | GRIBERTI (Laurent), sculpt, ciseleur.                                   |             |        |
|                                                                       |             |         |                                                                         |             |        |

| ARTISTES.                                                                                                                                                    | NAISSANCES.    | DÉCES,         | ARTISTES,                                                                                                                       | WAISSANCES.             | DÉCES.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| GIROT (Alexandre), graveur<br>GIGCONDO (Fra), voyez JOCONDE<br>GIOTTO DI BONDONE, peintre                                                                    | 1435           | 1526.          | ISRAEL SYLVESTRE, graveur.                                                                                                      | 1766.                   |                         |
| GIBARDON (Nicolas), père de Fran-<br>çois, fondeuc, né vers 1690.<br>GIRARDON (FRANÇOIS), sculpteur.<br>GIRAUD, architecte<br>GIBODET (Anne-Louis), peintre, | 1630.          |                | JACQUET, voyes GRENOBLE.  JACQUET (Henri), mouleur du Musée du Louvre                                                           | 1778.                   |                         |
| academicien                                                                                                                                                  | 1767.          | 1824.          | JASSE (GUILLAUME), sculpteur<br>(xv.' siècle),<br>JOANNIS (LOUIS-ALEXANDRE), pcin-                                              |                         |                         |
| en bois                                                                                                                                                      | 1797.          | 1823.          | Ire paysagiste                                                                                                                  | 1783.                   |                         |
| GOIS (EDME-ÉTIENNE-FRANÇOIS),<br>sculpteur.<br>GOSSE (NICOLAS-LOUIS-FRANÇOIS),<br>peintre.                                                                   | 1765.          |                | né vers 1645.  Jouvenet (Jean), pointre, académic.  JOUX (DE), sculpteur, académicien.                                          | 1675.<br>1731.          | 1717.                   |
| GOUJON (JEAN), architecte et sculpt.<br>GRANIER (Pierre), sculpt. né vers 1645.<br>GRENOBLE (JACQUET dit LE), sculp-                                         | 1510.          | 1572,<br>1716. | JUINNE (FRANÇOIS-LOUIS DE), peintre  JULIER (Pierre), sculpteur                                                                 | 1784.<br>1492.<br>1731. | 1816.<br>1546.<br>1804. |
| teur sons Henri IV. GRIMALDE (JEAN-F BANÇOIS) ou le Bolognese, peintre                                                                                       | 1606.          | 1680.          | JUSTE, de Tours (Jean), architecte<br>et schipteur sous Louis XII.<br>LACOUR (Pierre), dessinateur grav.                        | 1778.                   |                         |
| leuc en fer (xvi. siècle). GUERIN (Louis), sculpteur avec Sarrazin.                                                                                          |                | 1677.          | LACROIX (FERDINAND - VICTOR -<br>EUGENE DE), peintre<br>LAFONTAINE (DE), fondeur eisel.<br>LAGRENÉE (JEAN - JACQUES) 10         | 1799.<br>1776.          |                         |
| GUÉRIN (PIERRE-NARCISSE), pcin-<br>tre, académicien                                                                                                          | 1774.          |                | a company of                                                                                                                    | 1740.<br>1724.<br>1782. | 1821.                   |
| GUILLAIN (Simon), sculptcur GUILLAUNE, de Marseille, peintre<br>verrier GUILLEMOT (ALEXANDRE-CHAR-                                                           | 1581.<br>1475. | 1658.<br>1537. | LANCRENON (JOSEPH-FERDINAND),<br>peintee                                                                                        | 1794.<br>1760.          | 1826.                   |
| GUILLOIS (FRANÇOIS - PIERRE),<br>sculpteur.                                                                                                                  | 1786.<br>1765. |                | LAROCHE (PAUL DE), peintre                                                                                                      | 1754.<br>1797.<br>1785. |                         |
| HALLE (CLAUDE et ABRAHAM),<br>peintres avec Dubreuil.<br>HAQUIN (François-Toussaint), peintres.<br>HARDOUYN (les frères), peintres<br>avec Dubreuil.         | 1757.          |                | (xiv.º et xv.º siècles).  LAURENT, de Picardie, sculpteur ornemaniste avec le Rosso.  LAUTIZIO, graveur avec Benvenuto Cellini. |                         |                         |
| HEIM (FRANÇOIS-JOSEPH), peintre.<br>HENNEQUIN (PHILIPPE-AUGUSTE),<br>peintre.                                                                                | 1787.<br>1765. |                | LAVAL (PIERRE-LOUIS DE), peint,<br>LAZZARI dit Bramante, architecte<br>LE BRUN (CHARLES), premier pein-                         | 790.                    | 1514.                   |
|                                                                                                                                                              | 1777.<br>1795. | 1656.          | tre du Roi, académicien                                                                                                         |                         | 1690.                   |
| HIRON   Auguste), architecte et grav.<br>HOEY ( JEAN DE ), peintre<br>HONNET ( GARRIEL ), peintre avec                                                       | 1780.          | - 11           | LEFEVRE (ROBERT), pointre 1 LEGRAND (Jacques-Guillaume), arch. 1                                                                | 756.                    | 1817.                   |
| Dubreuil,<br>IMOLA (Innocent o'), voy. FRANCUCCI,<br>INGRES, pointre, académicien                                                                            | 1781.          | - 11           | LEMOT (FRANÇOIS - FRÉDÉRIC),                                                                                                    |                         | 1660.<br>1827.          |

| ARTISTES.                                                                                                                                      | WAISSANCES. | pácis. | ARTISTES.                                                                                                                                           | MAISSANCES-    | pácks.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| LEMOYNE (MARIN), sculpteur avec<br>Primatice.                                                                                                  |             | - 1    | MARSY (GASPAR), sculpteur MASEGNE (Pierre-Paul et Jacobello                                                                                         | 1624.          | 1681.        |
| LEMOYNE (Jean-Louis), sculpteur dn Roi, académicien LE NOTRE (ANDRÉ), directeur des jardins du Roi                                             | 1704.       | 1778.  | DALLE), sculpteurs en 1394.  MASSON (FRANÇOIS), sculpteur  MATTE (NICOLAS-AUGUSTE), sculpt.  MAUGRAS, de Fontainebleau, pein-                       | 1745.<br>1781. | 1807.        |
| LEONARD LE FLAMAND, peintre<br>avec le Rosso.<br>LEGFARDI (Alexandre), sculpteur<br>(xv.º et xv.º siècles).                                    |             |        | tre avec Ambroise Dubois.  MAUZAISSE (JEAN-BAPTISTE), peint.  MAZOIS (Prançois), architecte  MAZZUOLI (Francesco) dit le Parme-                     | 1784.<br>1783. | 1826.        |
| ( xv. et xv. sieciss).<br>Lépicié ( Nicolas-Bernard ) , peintre.<br>Lénament ( François-Jean ) , peintre<br>avec Primatice.                    | 1735.       | 1784.  | san, peintre                                                                                                                                        | 1503.          | 1540.        |
| LERAMBERT (HENRI), sculpteur<br>LERAMBERT (LOUIS), peintre<br>avec le Rosso et Primatice                                                       | 1604.       | 1670.  | MÉNAGEOT (François - Guillaume),<br>peintre, académicien<br>MÉRIMÉE (JEAN-FRANÇOIS-LÉO-                                                             | 1744:          | 1810.        |
| LERICHE (FRANÇOIS), peint. ornem.<br>LEROI (SIMON), peintre, avec Rosso<br>et Primatice.                                                       | 1748.       | 1578.  | MESTAGER (Marc), architecte METEZEAU (CLÉMENT), architecte                                                                                          | 1757.<br>1787. |              |
| LESCOT (PIRRE), architecte LESUEUR, sculpteur LESUEUR (PIERE - FEANÇOIS), peintre                                                              | 1757.       | 10/6.  | Sous Henri IV et Louis XIII. MEYNIER (CHARLES), peintre MICCERE (Paul), sculpteur eiseleur avec Ceffini.                                            | 1767.          |              |
| LETHIERE (GUILLAUME-GUILLON),<br>peintre, académicien<br>LE VAU, architecte                                                                    | 1760.       | 1670.  | MICHEL-ANGE BONARROTI, architecte,<br>sculpteur et peintre                                                                                          |                | 1564<br>1668 |
| L'HEUREUX (PIERRE et FRANÇOIS),<br>seulpt. ornémanistes sous Henri IV.<br>LIBON (François), seulpteur fondeur                                  |             |        | Mionot (Jean), areh. vivait en 1399.<br>MILET (Francisque), peintre pays.<br>MINIATI (Вантиблені), peintre                                          |                | 1680         |
| avec Primatice.  LIEGE ( JEAN DU ), sculptour (xiv.° ct xv.° siècles).  LOMBARDI (Alphonse), sculpteur                                         | 4.1         | 1536.  | avec to Rosso et Primatice.  Mino da Firsole, sculpteur  Modena (Niccoletto da), voyes Brilino.                                                     |                | 1486         |
| LORBARDI (Antonio), sculpteur LORBARDI (Robert LE), sculpteur, academicien, ne vers 1645.                                                      | 1536.       | 1594.  | MODENA (Niccold BA), voyes<br>ABATE.<br>MOENCH (Simon-Francisco), peint,                                                                            |                |              |
| LORTA (JEAN-FRANÇOIS), sculpteur,<br>LOYR (NICOLAS), peintre<br>LUCAS LE ROMAIN, peintre avec Pri-                                             | 1624.       | 1679.  | MOENCH (CHARLES), peintre<br>MOENCH (AUGUSTE), peintre arch.<br>MOITTE (JEAN-GUILLAUME), sculp-                                                     | 1784.          |              |
| matice. LUZARCHBS (Robert DE), architecte, vivait en 1220                                                                                      |             | 1289.  | teur, académicien  MOMAL (JACQUES - FRANÇOIS), peintre  MONNOYER, voy. BATISTE.                                                                     | 1754.          |              |
| Sculpt. peintres avec Jean Goujon. MAILLOT (Nicolas-Schastien), peint. MAITANI (Lorenzo), arch. viv. en 1290. MAJANO (Benedetto DA), sculpteur | 1781.       |        | Monor, sculpteur, né vers 1733, aca-<br>démicien en 1779, mort vers 1803<br>Montelupo (Baccio da), sculpteur<br>Monterrau (Pierre de ), architecte. | 1/45           | 153          |
| Majano (Giuliano da), seulpteur<br>(xv. siècle).<br>MANSARD (JULES HARDOUIN),                                                                  |             | 110    | MONTPELLIER, sculpteur<br>MONTREUIL (Budes DE), architecte<br>MOREL (CHARLES), sculpteur er                                                         | 1766           |              |
| MANSION, sculpteur                                                                                                                             | 1773.       | 1517.  | hois avec Errard.  Mosca (François), fils de Simon sculpteur.                                                                                       |                | 155          |
| MANZONI, peintre ornemaniste MARATTE (le cavalier Carle), peintre. MARCONE, orfévre, maître de Cellini. MARIGNY (MICBEL), peintre              | 1625.       | 1713.  | MOURRET (JEAN-FRANÇOIS), sculp<br>teur ornemaniste                                                                                                  | 1777.          | 1            |
| MARSY (BALTHASAR), sculptcur                                                                                                                   |             |        | MULLER (Henri-Charles), graveur.                                                                                                                    |                |              |

| ARTISTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WAISSANCES,                               | pácis.                           | ARTISTES. RPPMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HAISSANCES.                                                                                     | pácks.                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MUSNIER (GERMAIN), peintre avac le Rosso et Primatioe.  NALDINI (LORENZO), seulpteur or- nemaniste avec Primatice.  NEGROLO (Philippe), ciseleur en fer (xv. siecle).  NINET FLAMAND, peintre avec Ambroise Dubois.  NOCHAI, mosalquiste.  NOCRET (Jara), peint. esadémicien.  NONARSO (Charles), graveur.  NORARS (Charles), graveur.  NORARSON, sculptuer, né vers 1645.  OFRAG (Giovanni BARDNIN on DALL'), sculpteur (Grangia (Bardnin), peintre (uv. et xv. siecles).  ORLÉANS (FRANÇOIS b'), peintre.  PALLISEN (BRANARD), pointre, peintre verrier, sérivain.  PALLISEN (BRANARD), pointre, peintre verrier, sérivain.  PARIS (CALDE DE), voy. CLAUDE.  PARIS (CALDE DE), voy. CLAUDE.  PARIS (SIMON DE), sculpteur orne- maniste avec le Rosso.  PASQUIER, peintre avec Dubreuil,  PATER (Pierre), architecte.  PATER (Pierre), architecte.  PATER (Brep), printre avec Dubreuil,  PATER (Pierre), printre avec de Cellini.  PATER (BROMAN), sculpteleve de Cellini.  PAUCHENNAMAR, sculpt, clève de Cellini.  PAUCHENNAMAR, sculpt, clève de Cellini.  PAUCHENNAMAR, sculpt, clève de Cellini. | 1742?<br>1617.<br>1763.                   |                                  | POMPBO, graveur avec Cellini POMPBO, TORCONE, ouvrier en fer (xvi. siècle), PONCE (Paul.), seculpteur PONCE (Paul.), seculpteur PONCE (Paul.), seculpteur PONTER Seculpteur PONTER Seculpteur PONTER Seculpteur PONTI SECULPTI | 1746.<br>1510.<br>1493.<br>1570.<br>1594.<br>1793.<br>1790.<br>1622.<br>1785.<br>1613.<br>1791. | 1575<br>1558<br>1622<br>1665<br>1570<br>1824<br>1694<br>1644 |
| PELLEGRINI (FARXON), peintre avec le Rosso et Primatier avec le Rosso et Primatier avec le Rosso et Primatier.  PENNI(LUCAN), peintra avec Primatier per Roter (Carden), architecte.  PERROLER (CARDE), architecte.  PESNE (Jax), graveur.  PETITOT (PIRRIR), sculpteur  PETITOT (PIRRIR), sculpteur  PETITOT (LOUIS) fils, sedipteur  PETYRON (JARSFARXON), peintre  PERROLE (PROCE PROGRAM, 1996)  PIGCOT (FARXON), peintre  PIRRIREPAUL, voyes MASSONE.  PIGGANT, mouleur du Musée royal  PILOS (Germain), sculpteur  PIPTO (Jules), voyes JULES ROWAIN,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1764.<br>1775.<br>1613.<br>1623.<br>1752. | 1825.<br>1688.<br>1700.<br>1815. | RAYMOND (JEAN-ARMAND), archi- teste, asadémisicas. REGRAULDIN (TROMAS), aculpteur. REGRAULDIN (TROMAS), aculpteur. RENAUDIN (Sam-Bapt.), peints. asad. RENAUDIN (LAUBENT), peints. RENAUDIN (LAUBENT), peints. RECO (André), sculpteur ciscleur. RICCIO (André), sculpteur ciscleur. RICCIO (André), sculpteur. RICCIO (André), sculpteur. ROCHETET (MICHEL), peintre avec le Rosso et Primatice. ROGERY (ROGER DE), peintre avec Dubreuil. ROLAND (PRILIPPE-LAUBENT),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1742.<br>1627.<br>1754.<br>1480.                                                                | 1811<br>1706<br>1817<br>1535<br>1743<br>1388                 |
| PDER (André DE), sculpteur.  PDER (Jean DE), sculpteur.  PDER (Nicolas BE), architecte et sculpteur (XIII.* siècle).  PLAIN, architecte sous Heuri IV.  POISSANT (TOUSASINT), sculpteur, académicien.  POMETART (JEAN), sculpteur avec  Primatice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1270.<br>1230.                            | 1345.<br>1320.<br>1668.          | ROMAND (Faithers LIGHRY), ROMAGNESI (LOUIS-ALEKARDAE), sculpteur ROMAN (JRAN-BAPT. LOUIS), sculpt ROMANELLI (JEAN-FRANÇOIS), printres are devillerar), printres are Jean Gonjo. ROSSELLI (Matteo), printre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1746.<br>1776.<br>1792.<br>1617.                                                                | 1819<br>1669<br>1650                                         |

| ARTISTES.                                                         | NAISSANCES,    | вискя.         | ARTISTES.                                                                | NAISSANCES.    | DECES. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| ROSSI (MATHIAS DE), architecte                                    | 1637.          | 1695.          | TESTELIN (HENRI) le jeune, pein-<br>tre, académieien                     | 1615.          | 1695   |
| Rossi (Properzio DE), sculpteur<br>(xvi* sicele)                  | 1037.          | 1533.          | TEXIER (Victor), graveur Turévenis (Charles), peintre                    | 1779.          | 1000   |
| Rossi (Zannobi), peintre, élève de<br>Christophe Allori.          |                | 1000.          | THOMAS (ANTOINE), peint., p. 553. TINTORET ROBUSTI, pelut., p. 500.      | 1791.          | 1594   |
| ROSSO (LE) ou Maître Roux,<br>peintre, architecte, p. 474, 480,   |                |                | TORRETTI (GIUSEPPE) (XVII° siècle). TRIBOLO, sculpteur                   | 1500.          | 1565   |
| 603ROUGET (Gronge), peintre, p. 554,                              |                | 1511.          | TRITANI, dorenr avec Errard,<br>p. 499, 589.                             | 1900.          | 1000   |
| 598                                                               | 1784.          | 1640.          | VAFFLARD (PIERRE - AUGUSTE),                                             | 1777.          |        |
| RUGGIERI, de Bologne, peintre<br>avec Primatice, p. 494.          | 1377.          | 1640.          | VAN CLEVE, sculpteur, académicien,                                       | 1645.          | 1732   |
| RUSTICI (Jean-François), sculpteur.                               | 1600.          | 1560?<br>1663. | VANLOO (Charles ou Carle), peintre,<br>académicien                       | 1705.          |        |
| SAILLANT (François   , sculpteur avec.                            | TORKI,         | 1003.          | VANNI (Raphaël), peintre, élève de<br>Christophe Allori                  | 1596.          |        |
| SAINT-ROMAIN (JEAN DE), sculp-<br>teur (xiv° et xv° siècles).     |                |                | VAN OPSTAL (GERARD), sculpteur.<br>VARIN (Jean) ou WARIN, graveur en     | 1597.          | 1668   |
| SAMSON (JEAN), peintre avec le<br>Rosso et Primatiee.             |                |                | médailles<br>Vasari (George), peintre                                    | 1604.<br>1512. | 1679   |
| SARRAZIN (JACQUES), sculpteur,                                    |                |                | VASSÉ (Louis-Claude), sculpteur,                                         | 1717.          |        |
| p. 707<br>CHEFFER (ARY), printre, p. 550.                         | 1590.<br>1795. | 1660.          | VAUTHIER (Jules-Astoixe), pein-<br>tre, élève de Régnault, p. 596, 599.  | 1774.          |        |
| SCHNETZ (JEAN-VICTOR), peintre,<br>p. 552, 598.                   | 1100.          |                | VECHIS (DE), monalquiste, maître de M. Belloni, p. 502                   |                |        |
| SEBASTIEN del Piombo, de Venise,<br>peintre, p. 475               | 1485.          | 1547.          | VELASQUEZ DE SYLVA (Dirego),<br>peintre, p. 500                          | 1596.          | 1660   |
| SERANGELI (GIOACHINO), peintre.<br>SERLIO (SÉRASTIEN), architecte | 1769.<br>1504. | 1352.          | VERNET (Joseph), peintre, académi-                                       | 1712.          |        |
| SERVANDONI (Nicolas), archi-<br>tecte, p. 615                     | 1695.          | 1766.          | VERNET (Carle), peintre, académi-                                        | 1757.          | 1780   |
| SLODTZ (Paul-Ambroise), sculpteur,                                | 1702.          | 1758.          | VERNET (JEAN-ÉMILE-HORACE),<br>peintre, académicien, p. 556, 575.        | 1789.          |        |
| COUFLOT (Michel-Ange), sculpteur                                  | 1705.          | 1764.          | VIC (Henri DE), horloger (xive siècle).<br>VIEN (le comte Joseph-Marie), |                |        |
| chitecte                                                          | 1714.          | 1780.          | VIEN (JOSEPH-MARIE) fils, peintre,                                       | 1716.          | 1806   |
| ciscleur                                                          | 1785.          |                | vigarani, arch. sous Louis XIV,                                          | 1761.          |        |
| vivait en 1277<br>STELLA (François), peintre                      | 1596.          | 1335.<br>1647. | p. 614.<br>VIGNOLE (JACQUES-BARROZZI DE),                                |                |        |
| P. 547                                                            | 1799.          |                | VILLEMIN, dessinateur graveur                                            | 1507.<br>1768. | 1572   |
| STOUF (JEAN-BARTISTE), sculpteur,<br>académileien                 | 1712.          | 1826.          | VINACHE (Jean-Joseph), sculptenr,<br>academieien                         | 1697.<br>1746. |        |
| CANTERI (Valerio), peintre, élève<br>de Christophe Atlori         |                |                | VINCENT, peintre, academicien<br>VINCHON (JEAN-BAPTISTE - AU-            | 1787.          | 1011   |
| TARAVAL (Hugues), printre, académicien, p. 584                    | 1728.          | 1785.          | VINCI (Léonard DE), peintre, p. 477.                                     | 1443.<br>1590. |        |
| FAUNAY, sempteur, p. 414, 620                                     | 1768.          | 1818.          | VOURT (Simon), peintre, p. 590                                           | * tronte       |        |
|                                                                   |                |                |                                                                          |                |        |
|                                                                   |                |                |                                                                          |                |        |

## ADDITION A L'ARTICLE SUR LA FONTE

(Pages 55 et suiv.).

Depuis l'époque où j'offris, dans cet ouvrage, quelques notions sur l'art et les procedes de la fonte en bronze, l'usage de ses productions s'étant plus repandu, soit en grand pour les statues, soit en petit pour les exigences et les caprices du luxe, des essais souvent répétés ont du amener plus d'un perfectionnement dans les pratiques du moulage et de la fonte : et au fait c'est ce qui a eu lieu. Plusieurs de nos bons fondeurs ont fait faire des progrès très-marqués à leur art. L'on fond avec plus de facilité qu'il y a quelques années, et avec moins d'attirail pour les travaux préparatoires et pour l'exécution; on est aussi plus sur de la réussite : les accidens se présentent plus rarement et la fonte est meilleure; offrant au sortir du moule un aspect bien plus satisfaisant, elle oblige à beaucoup moins de réparage. Il paraît que les jets et les évens des grandes pièces, disposés avec plus d'intelligence, concourent mieux au remplissage égal du moule par le métal en fusion, et que, plus sûr de la chaleur des fourneaux et plus maître d'en diriger la température, on en calcule d'une manière moins incertaine les effets sur le moule et sur la fonte. Quelques-uns de nos fondeurs, entre autres MM. Richard et M. Honoré, sont parvenus à couler très-mince, et d'une grande légèreté, des morceaux d'une dimension ordinaire et de petits objets, et à les faire sortir du moule assez nets pour n'avoir plus besoin que de très peu de réparage ou de retouches. Cet avantage est certainement très grand; mais cependant, jusqu'à un certain point, il ne faut pas en abuser. Car coulez aussi bien que possible une grande statue en bronze, aussi bien que l'antique, aussi bien que Benvenuto Cellini, les Florentius, vous ne sauriez, de même que ces habiles artistes, en raison du grain, ou si l'on veut de la rudesse de l'épiderme du bronze, vous dispenser de le réparer, si vous tenez à ce qu'il offre un aspect aussi flatteur à l'œil que le marbre ou même que le platre qui vous aura servi à reproduire en métal votre statue. Benvenuto mettait la plus grande importance à ce réparage; il le croyait indispensable; celui de son Persée lui coûta sept à huit ans; il est est à croire qu'il le remania en entier à l'outil, et qu'il y avait une bien grande différence entre son bronze et le modèle qu'il dit cependant avoir travaillé avec le plus grand soin. Il ne fondait que par parties séparées qu'il rassemblait ensuite, comme le pratiquaient les anciens, ce que l'on voit aux statues d'Herculanum et de Pompéi. Benvenuto préférait cette méthode, plus facile et plus sûre, à celle de la fonte d'un seul jet, plus imposante, mais sur laquelle on peut moins compter. Mais ce réparage, si recommandé par Cellini, offre un travail difficile, délicat et même spécial, qui, demandant tout le talent et l'adresse d'un statuaire, réclame la connaissance et la pratique des outils propres au bronze; et, pour devenir enfin tout ce qu'il peut être, il exigerait la main et encore plus le sentiment de l'auteur

du modèle, qui ne devrait pas l'abandonner, surtout pour les parties nues, à la routine et aux caprices du simple ciseleur. Il s'en trouve certainement de très-adroits et de fort intelligens; mais malheureusement ils n'ont, presque jamais, assez d'étude de la partie essentielle de la statuaire, du dessin du nu, du modelé, et de la pureté des formes, pour pouvoir remplacer le talent d'un bon statuaire. Mais aussi, pour produire des statues qui fussent belles, non-seulement sous le rapport de l'art, mais encore comme bronzes, il faudrait que le statuaire se familiarisat avec le métal, et qu'après avoir livré son ouvrage au fondeur, il sût réparer son bronze sorti du moule, et y donner la dernière main. N'y mettant que ce qu'il faut, il ne fatiguera pas, n'altérera pas ses formes par un travail trop minutieux, et donnant à chaque partie le soin et le fini qu'elle réclame, il répandra sur tout l'ensemble un accord, un charme qui le feront valoir et seront en harmonie avec la nature du bronze, dissérente de celle du marbre, et qui, pour produire le même effet, exige un tout autre mode d'exécution. Espérons donc que plusieurs de nos jeunes statuaires, se livrant au travail du bronze, ajouteront à leurs talens celui de savoir terminer eux-mêmes leurs statues, et il est hors de doute qu'elles n'y gagnassent beaucoup sous tous les rapports.

Mais en général, lorsque l'on parle de ciseler, on croirait qu'il ne s'agit que de tailler, d'enlever du métal, ainsi que le pratiquent sur le bois le menuisier ou le tourneur; mais tant s'en faut; et l'on pourrait, en réparant un ouvrage en bronze, n'en couper que très-peu de métal. Le bon ciscleur doit le modeler et, pour ainsi dire, le pétrir. C'est l'action du marteau et du ciselet d'un taillant plus ou moins vif, plus ou moins émoussé, l'un et l'autre adroitement conduits, qui resserre ou étend, foule et écrouit le bronze, et lui donne la forme, ainsi que la font sortir de l'argile, avec une toute autre facilité, le pouce et l'ébauchoir du plasticien. Le travail du ciseleur habile se rapproche donc plus qu'on ne pense de celui qui s'exerce sur la terre. Les substances sont bien différentes, de même que les manières de les traiter; mais il y a bien quelque rapport dans les résultats. Souple et liante, l'argile se prête avec douceur à la main qui la modèle pour ainsi dire en se jouant. Le bronze, au contraire, résiste, est revêche; mais sa dureté s'allie avec beaucoup de tenacité et de ductilité; et bien que ce ne soit que la force ou la fermeté qui puisse le façonner à son gré, la ciselure, habilement entendue et exécutée, n'est, dans bien des parties, qu'une espèce de modelage, et son travail est tout à fait différent de celui du marbre, cassant, fragile, sans liant ni ductilité, et avec lequel le sculpteur ne peut pas jouer comme le ciseleur adreit avec son bronze, Tout coup porte dans la sculpture, et les fautes sont irréparables; tandis que le bronze de la statuaire, plus maniable, présente toujours des ressources aux erreurs et au repentir. Il serait donc important, et même indispensable pour le statuaire qui veut mériter ce titre, et qui tient à ce que son ouvrage soit tout ce qu'il peut être, qu'il fût en état de le réparer lui-même et de lui donner la dernière façon. Il faudrait qu'il devint lui-même son ciseleur : il imiterait en cela les statuaires de l'antiquité, les Myron, les Phidias, les Polyclète, et, dans les temps modernes, Benvennto Cellini. Ces grands artistes étaient en même temps les modeleurs, les fondeurs et les ciseleurs de leurs belles compositions, et ils ne devaient qu'à eux ce que la critique avait à y donner de louanges ou de blâme, et c'était avec des chefsd'œuvre entièrement crées par leurs talens divers qu'ils s'élancaient vers l'immortalité. Si nos jeunes statuaires, marchant vers le même but, prenaient la même route ils y arriveraient de même. Le sculpteur en marbre ne peut pas ne pas être modeleur en argile, de même le statuaire en bronze devrait être, de toute nécessité, modeleur et ciseleur, et il faudrait, de plus, qu'il fût au fait de tout ce qui a rapport à la fonte; et peut-être serait-il à désirer qu'un jour le statuaire ne pût arriver à l'académie qu'après avoir fait ses preuves dans les diverses branches de son art, qu'il doit savoir pratiquer toutes pour le posséder complet. Traitées par ses propres mains, ses productions, qu'il ne devra qu'à lui et à la réunion de ses talens, se trouveront très-bien de cet heureux concours, surtout pour la partie la plus importante, le nu, et elles acquerront de la chaleur d'exécution et de la vie.

Souvent le bronze, lorsqu'il est trop poli et comme lustré, ce qui tient au travail routinier du ciseleur de pratique, prend des luisans dont la vivacité sciutillante fatigue les yeux, nuit à la pureté des formes et détruit le calme et l'harmonie de l'ensemble; souvent aussi, lorsqu'on laisse à ce metal son grain, il produit l'effet opposé : il est rude, terne, et la lumière n'y joue plus avec le même piquant. On parvient, avec quelque adresse, à s'éloigner également de ces deux inconvéniens et à obtenir un bronze qui ne sera ui trop luisant, ni trop terne. Pour parvenir à ce satisfaisant résultat, on peut retravailler légèrement ses chairs au moyen d'une espèce de mat rude, sin, irrégulier, qu'on n'aperçoit que de très-près, qui ne sait, pour ainsi dire, que caresser l'épiderme et y donner du moelleux, et c'est ainsi que le grand Canova assouplissait les chairs de ses statues en marbre, en y promenant légèrement et irrégulièrement la rape. Le Vendangeur improvisant, de M. Duret, au Salon de 1839, a été terminé de cette manière par lui et par son fondeur-ciseleur M. Quesnel. Vu à la distance convenable, cette jolie figure offre une chair plus souple, plus vivante, et j'allais dire plus élastique que si l'on en eût poli le bronze, ou si l'on en avait conservé le grain que donnent, à la fonte, l'action du feu et le contact du sable. Le bronze a été, en quelque sorte, resserré, recroui, et l'aspect du métal a pris quelque chose de plus ferme, et cependant sans dureté; et l'on ne peut que louer M. Duret d'avoir, dans sa statue en bronze, réuni l'adresse du ciseleur au talent du statuaire.

Nous avons beaucoup insisté, au commencement de ce volume, sur l'importance d'un bel alliage pour les statues en bronze, auquel les anciens statuaires, ainsi que le témoigne Pline, attachaient un grand prix. C'était à l'union ou à la bonne combinaison des différens métaux que le bronze devait les belles nuances que le temps lui faisait prendre, et qui ajoutaient beaucoup à son aspect et à sa valeur. C'étaient aussi ces qualités diverses, d'où dépendaient la beauté et l'avenir de l'airaiu, qui lui avaient fait donner différens noms, selon la couleur qu'il offrait d'abord, et celles que l'on es-

perait des influences du soleil et de l'air. Ce métal leur devait, survant la combinaison de son alliage, ces belles teintes qu'admiraient les anciens et dont nous ne pouvons guère que soupçonner les effets; car il ne nous est arrivé qu'un si petit nombre des statues de bronze qu'ils possédaient en si prodigieuse quantité, que nous ne saurions nous flatter qu'il nous soit parvenu aucun de ces chefs-d'œuvre, où la beauté de la matière égalait, pour ainsi dire, la perfection du travail. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le temps qui a exercé son action sur les bronzes qui nous sont parvenus; ils ne sont plus tels qu'ils eussent été, si conservés et soignés dans les temples ou les édifices, ils n'eussent eu à lutter que contre les agens destructeurs, tels que l'air, l'humidité et la chaleur. Enfouis en terre, sous des décombres imprégnées de salpêtre et de divers acides, ou dans des terreins volcaniques chargés de soufre, ils ont été attaqués par des décompositions, des altérations de plus d'un genre. Oxydes à divers degrés, et par des agens chimiques qui déployaient contre eux leur puissance délétère de manières différentes, c'était comme des supplices variés qu'ils subissaient et qui tous s'efforcaient de les détruire. Si des bronzes antiques ont reçu du temps et de la terre des teintes agréables et qui nous plaisent, ce ne sont probablement pas celles qu'ils auraient acquises si, conservés dans l'état pour lequel ils avaient été faits, ils n'avaient pas partagé la ruine des lieux qu'ils embellissaient. C'est donc, dis-je, quelques unes de ces belles nuances que nous trouvons encore, bien qu'altérées, à certains bronzes antiques que nous cherchons à imiter. Y réussissons-nous? La réponse ne serait pas, je crois, affirmative. Nous ne nous contentons pas, comme les anciens, de frotter les statues de bronze de marc d'olives et de laisser au temps le soin de les faire briller des couleurs que lui seul peut leur imprimer. Pressés de jouir que nous sommes, nous hâtons ses effets à l'aide d'acides ou de mordans, ou plutôt nous masquons le bronze par une patine ou une couverte qui, n'étant pas produite de lui-même, n'est qu'une parodie de celle qu'il aurait due à l'action du temps ou des agens de l'atmosphère, qui, avant de ronger ce métal et de le détruire, le font, selon sa qualité et la beauté de son alliage, briller, pendant des siècles, des nuances les plus suaves. Mais il semblerait qu'à présent on est tenté de ne plus s'occuper de la beauté des alliages, et que, pourvu que le bronze coule bien et remplisse le moule, il est toujours assez bon. Aussi voyons-nous des bronzes aux teintes sales, et qui n'ont guère meilleur air, si même ils font aussi bien, que des plâtres colorés. Aux beaux temps des Médicis, à ces temps qui, comme aux époques de Périclès, d'Auguste, des Antonius, de François Ier, après avoir vu briller tous les arts, disparaissent en laissant de longues lacunes dans la série des siècles; au xvie siècle, donc, les statuaires de Florence avaient trouvé pour le bronze une sorte de vernis ou de patine d'un beau ton pourpre fonce, qui peut-être se rapprochait de la teinte que les anciens aimaient beaucoup à voir à l'airain, et qui, tirant sur la couleur du foie de bœuf, avait fait nommer hépatizon, tirant sur le foie, le métal auquel son alliage faisait prendre cette nuance. Cette couleur florentine a du charme; amie de l'œil, elle est d'un ton doux, solide, riche, et ses reflets n'ont pas de dureté.

Il est bien à croire qu'elle n'était pas tout à fait ainsi dans le principe, et que le temps l'a fondue, et, pour ainsi dire, recuite, et qu'il lui a donné de l'harmonie, telle que celle qu'il ajoute à la bonne peinture ou qu'il répand en tons dorés et chauds sur les marbres des monumens des contrées favorisées par un beau ciel et un ardent soleil. Nous cherchons actuellement à reproduire cette couleur du bronze florentin; mais ne se presse-t-on pas trop de lui faire prendre un ton qu'elle ne saurait peut-être acquérir que par l'effet du temps. Jusqu'à présent, l'on n'est pas parvenu à une imitation satisfaisante. Quelques procedes qu'on n'a pas encore découverts, peutêtre des fumigations de diverses matières, procureront de plus heureux résultats, et l'on trouvera le moyen d'éteindre les brillans trop crus et d'adoucir la couleur âcre de ces vernis ou de ces fausses patines qui ne vaudront jamais celle dont le temps seul sait revêtir le bronze comme pour en tempérer à l'œil l'éclat et la dureté. Je ne dirai rien ici de cette couleur terreuse, rouge, terne, chocolat d'Espagne, dont on barbouille actuellement les bronzes qui infestent les magasins. Uni à l'or, cet enduit produit le plus désagréable effet : on n'y reconnaît plus le bronze; son aspect métallique est masqué sous cette lourde enveloppe : c'est absolument comme si l'on chargeait d'ornemens en or du fer rouillé. Flattons-nous de l'espoir que le bon goût fera justice de ces productions bizarres et hétéroclites, et qu'on les traitera comme les caprices et les jouets de la mode. Mais il eût été fort à désirer que le bon goût ne se fût pas fait tant attendre, et qu'il se fût opposé de toute la force de sa critique éclairée à ce que, dans la décoration si longtemps différée, et si discutée, du plus vaste des monumens publics, on se laissat aller à imiter sur de la fonte de fer ce détestable bronze chocolat, devenu plus ridicule encore par son alliance avec l'or prodigué sur une place publique et comme enchâssé dans des balustrades de pierre. Passe encore si elles étaient en marbre. Il n'en cût peut-être pas coûté un quart de plus pour couler en bronze tout ce qui est en fonte de fer, métal nullement propre aux monumens, et qui, malgré toutes les précautions, finit, et en peu d'années, par s'oxyder et se detruire. Et d'ailleurs partout nos bronzes ont, à l'étranger, une grande réputation, et ils la méritent par leur supériorité sur ceux de tous les autres pays. Maintenons-la; laissons à d'autres contrées l'avantage de produire en fonte de fer de petits objets d'art; exécutés avec le soiu le plus minutieux, ils peuvent être très-agréables; mais il n'en est pas de même des grandes statues : du moins jusqu'à présent n'en avons-nous pas vu qui méritent d'être mises en parallèle avec les productions de la statuaire en bronze; elles sont toujours d'un travail et d'un aspect très-grossiers et très-rudes. Et d'ailleurs on ne peut pas leur conserver la couleur naturelle de la fonte de fer, qui serait très-désagréable et fort triste, soit qu'elle restât telle qu'on la retire du moule, soit qu'en la frottant et l'adoucissant on lui donnat un éclat que lui enlèverait bientôt l'oxydation du fer, si prompte et si inégale. On est donc obligé de charger de couleur à l'huile, de bitume, ou d'enrichir de quelques légères feuilles d'or, ces statues, ces grands candélabres de fonte; on en masque le mieux qu'on peut le métal; il peut être tout, excepté lui-même, et l'on ne lui permet que la trompeuse apparence de la richesse. Autant vaudrait, fausseté pour fausseté, se contenter de celle qui est meilleur marché; et dans les endroits qui sont hors des atteintes de la foule, se rappelant que les premières sculptures de Rome furent en terre cuite frottée de minium et d'or, on pourrait avoir recours à la modeste et souple argile, ou au complaisant carton-pierre; et, en les pénétrant d'huile, de bitume, les colorant, les dorant, on leur donnerait assez de solidité pour leur faire jouer, comme à la fonte de fer, le rôle de l'or et du bronze de toutes les couleurs. Mais, parlant plus sérieusement, nous répéterons que le bon et beau bronze porte en luimême sa propre richesse, et toutes ses solides qualités lui ont fait, depuis longtemps, décerner l'honneur d'être le seul métal monumental, et celui qui convient le mieux aux grandes productions de la statuaire. Il est vrai que son prix a été bien souvent funeste aux chefs-d'œuvre qu'il avait produits, et que ses dieux, ses heros, sortis brillans du feu pour embellir le monde et l'attirer à leurs pieds, se sont vus précipités en foule dans la fournaise pour devenir des armes, des ustensiles, du billon et des cloches. C'est ainsi que nous ne connaissons plus que par les écrits de Cellini les chefsd'œuvre en or et en argent que lui avaient fait créer la libéralité et le goût de François Ier et d'Henri II; leur valeur intrinsèque les a fait périr, et ils eurent le même sort que ceux qui brillaient à Rome, lorsqu'elle fut prise et pillée sous le pape Clément VII. Mais cette crainte de l'avenir pour leurs monumens en bronze n'arrêta pas les Grecs et les Romains, et ils en avaient couvert et enrichi la terre. Espérons que nous conserverons mieux les nôtres, et n'imitons pas ces rudes Spartiates, qui n'avaient fait leur monnaie qu'en fer cassant, trempé, dit-on, dans du vinaigre, de peur que si elle eût été en bronze et en argent, on l'eût employée à d'autres usages; et comptons bien que nos armes de fer protégeront toujours nos chefs-d'œuvre de bronze. Le temps même est en leur faveur quand il est abandonné à sa seule action et que ses effets ne sont pas multipliés par les guerres et les révolutions. Sans crainte de l'avenir, respectons la beauté sévère qui convient aux monumens, et que seul leur assure le bronze sans le secours de l'or. Comparez avec nos statues en fonte celles en bronze, si belles et si nombreuses, des deux grands bassins carrés devant le château de Versailles; voyez, au Jardin des Tuileries, le Laocoon, l'Apollon du Belvédère, la Vénus du Vatican, la Zingarella, l'Ariane endormie, l'Hercule et le Télèphe, que le Primatice fit fondre par ordre de François ler : quelle différence d'effet, à part même le talent, avec des statues en fonte de fer! Quelle riche et pompeuse décoration! Si François Ier, Louis XIV et Colhert avaient eu la malencontreuse pensée de couler ces statues en fonte de fer, depuis longtemps elles n'existeraient plus; on bien, altérées par les couches successives d'enduits qui ne les auraient préservées qu'en les masquant et en les empatant, elles seraient méconnaissables, et de belles productions des arts ne seraient plus que des produits défigurés de l'industrie.

Je crois devoir ajouter ici quelques mots sur le moulage et la fonte en bronze des grandes statues et sur les progrès qu'ont fait faire à cet art monumental les nombreux essais de M. Soyer et les henreux résultats qu'il en a obtenus. En parcourant ce que j'ai offert sur ce sujet dans ce volume-ci, p. 55 et suivantes, on y verra une partie des procédés du moulage et de la fonte, auxquels diverses ameliorations ont fait prendre une marche plus facile et plus sûre. Des notes que M. Soyer a eu la complaisance de me fournir me serviront souvent de guide, et en le suivant je ne cours pas le

risque de m'égarer.

Autrefois, et il n'y a même que quelques années, lorsqu'on voulait mouler ou obtenir, pour la fonte, le creux d'une statue seulement de quinze pieds de hauteur, on employait, pour la solidité du moule et pour le succès de la fonte, beaucoup plus de moyens et de précations qu'il n'était peutêtre nécessaire. C'était un effrayant appareil d'armatures en fer, d'une immense quantité de barres, de tringles, de fils de fer, pour le novau de la statue, pour le moule et pour sa chape. L'enterrage du moule dans la fosse précédait la fonte et le déterrage la suivait : pour être bien faites, ces opérations demandaient un grand travail, et d'elles dépendaient la réussite de la fonte et l'espoir d'éviter les accidens. Toutes ces précautions n'étaient pas toujours, à beaucoup près, des garanties sûres du succès, et bien des fontes, pour une cause ou pour une autre, venaient mal ou manquaient tout à fait. Quelque soin que l'on prit dans l'enterrage, on n'était pas certain qu'il résistat aux premières secousses du moule lorsque le métal en fusion s'y précipitait. L'immense pression (15 livres par pouce carre, 2160 par pied) qu'il exerçait contre les parois des pièces, pouvait les refouler, les repousser ou les déplacer. La terre, n'étant pas toujours assez fortement et assez également foulée dans l'enterrage, cédait, et il s'établissait un peu de vide entre elle et le moule. Ce vide, en cas de fuite du métal à travers les joints des pièces en sable du creux et des nombreuses chapes en plâtre qui l'entouraient, était d'autant plus à redouter, que le métal qui s'échappait augmentait le vide en dégradant les parois du moule et de la chape, et facilitait à la matière restée liquide dans le moule le moyen d'en sortir et de causer de grands ravages, dûs en partie à la dilatation de l'air embrasé ou en vapeur qui s'échappait du moule avec fracas. Les procedes employes par M. Soyer préviennent presque tous ces dangers ou diminuent beaucoup leur gravité.

On sait que l'on opérait ordinairement le moulage en sable par parties de quatre pieds en carré, en commençant par le bas d'une statue, que nous supposerons de quinze pieds de haut sur huit pieds de base. Après avoir ainsi recouvert en entier la statue, on retirait ces pièces et l'on reconstruisait l'ensemble de ces morceaux qui formaient son creux ou son moule. Il fallait ensuite envelopper le tout d'une grande et forte chape, composée de grosses pièces ou de blocs en plâtre moulés sur l'extérieur du moule, et qui, en en saisissant toutes les assises sans y adhérer, consolidait tous ces morceaux pour n'en faire qu'une seule masse, que maintenaient de puissantes ceintures de bandes de fer munies de gros boulons et d'écrous, et rendues plus solides encore par les bandes verticales qui venaient s'v agrafer : c'était un vaste réseau de fer dont on entourait l'ensemble du moule. Cette chape était ordinairement composée de vingtquatre blocs ou chapes partielles, sans y compter une pièce qui, dans le haut, formait comme la clef de voûte de toute cette masse. Malgré son apparence de solidité, cet énorme appareil présentait plusieurs inconvéniens : la multiplicité des pièces multipliait les coutures ou les traces des joints des morceaux du moule en sable sur la statue moulée; il en résultait plus de chances pour les fuites du métal et un travail de plus pour le réparage. On courait aussi plus de risques d'avoir des pièces renfoncées ou ressorties, très-grave inconvenient qui provenait de ce que les pièces du moule, ne pouvant pas être toutes au même degré de dureté ou de dessiccation, n'offraient pas, dans toutes leurs parties, une égale résistance à l'impétuosité du métal en susion et aux efforts de l'air intérieur dilaté par la puissance de la chaleur. Les fondeurs ne peuvent connaître qu'à peu près la force du métal en fusion; et, quant à celle de l'air dilaté, il est peut-être encore plus difficile de l'apprécier avec quelque exactitude. L'expérience est insuffisante; des cas imprévus se présentent, et les plus habiles s'y trompent. Ne pouvant pas s'opposer assez énergiquement à la puissance de ces forces désorganisatrices si peu connues, M. Soyer s'est proposé d'en prévenir ou d'en détourner les attaques. Voici par quels moyens il y est, en général, parvenu, et les procédés nouveaux qui ont perfectionné le moulage et la fonte des grandes productions de la statuaire.

Au lieu de former le creux ou le moule en sable par pièces de quatre pieds en carré, il ne le fait que de deux parties, ou, si l'on peut s'exprimer ainsi, de deux coques qui se réunissent, pour ainsi dire, comme les deux valves d'une coquille posée sur sa tranche, et que l'on réunirait après les avoir séparées entièrement l'une de l'autre. La statue, ou tel autre grand morceau, se place sur un massif qui laisse tout autour un espace vide entre le sol de la fosse et la base de la statue. En procedant de bas en haut, soit en prenant par devant et par derrière, soit en opérant sur les côtés, on la couvre, dans la moitié de son épaisseur et dans toute sa hauteur, de sable de Fontenay que l'on bat fortement. Ainsi que dans le moulage ordinaire et par pièces carrées, on donne à cette couche de sable une épaisseur convenable, en général de trois à six pouces, en rapport avec la hauteur et l'épaisseur de la statue, et avec la grandeur que doit avoir le moule. Il est très-important que le tout soit bien de dépouille, c'est-à-dire qu'on puisse aisément le détacher de la statue en tirant à soi en ligne droite ou suivant une direction qui lui soit perpendiculaire. Mais souvent des parties ne remplissent pas ces conditions, et leurs diverses faces rentrées ne permettraient pas au sable qui les couvrirait on au creux de se dégager, et en s'arrachant elles emporteraient avec elles les parties qui leur sont contiguës. Il s'agit donc de parer à cet inconvenient majeur et de rendre tout le creux de dépouille. C'est ce que l'on obtient au moyen de pièces mobiles, que l'on peut à volonté placer dans le moule ou en enlever après l'avoir dégagé de la statue. Les pièces qui ne sont pas de dépouille se moulent séparément et à l'aide de repères on les remet à leurs places dans le creux qu'elles complètent. On obtient donc un moule divisé en deux parties, dont le joint ou l'endroit où elles se réunissent est vertical. Nous avons dit que notre statue

avait huit pieds de large par le bas. A sa base, et dans le vide dont nous avons parle, et qu'on a ménagé autour du massif, on place en contre-bas, et de manière à toucher le dessous de la plinthe, un chariot très-bas et trèsfort, en fer, portant sur des rails où les roues sont disposées de façon à ne pouvoir dévier, ni en avançant ni en reculant dans une direction perpendiculaire au plan de la coupe ou de la réunion des deux parties du moule. Ce chariot, qui peut être poussé sous la base qu'il arrase, est formé de fortes barres de fer, et il n'a pas plus d'un pied ou quinze pouces de hauteur au-dessus de terre. Il est garni dans sa longueur de deux puissans essieus parallèles munis l'un et l'autre de roues en fer, dont le nombre varie et se règle d'après la forme que doit prendre la masse du moule. Ce nombre peut n'être pas à l'arrière le même qu'à l'avant du char, et on le règle, pour chacun des deux essieux, d'après le poids qu'il a à supporter, et de manière à en conserver toute la force, à laquelle ajoutent encore les traverses et les diverses pièces par lesquelles on lie les essieux l'un à l'autre, pour les garantir de tout écartement qui paralyserait le mouvement du chariot et les opérations qui en dépendent. Selon la résistance et la place dont on a besoin, la longueur de cette machine déborde de deux pieds, plus ou moins, la base ou la plinthe de la statue : la largeur d'ailleurs ne peut en être déterminée que par la saillie la plus forte de l'objet à mouler, et par exemple pour un chapiteau colossal, par celle des volutes et des feuilles d'acanthe. La superficie du chariot doit alors dépasser de plus de deux pieds la ligne à-plomb, tombant du bord extérieur de la partie la plus saillante du haut du chapiteau.

C'est sur ce chariot que l'on élève carrément la bâtisse de la chape, dont les deux parties ou les deux coques ne peuvent se construire que l'une après l'autre. Occupons-nous de la première, et supposons qu'il s'agit du moule d'une grande statue équestre que nous avons moulée en deux parties. L'une de ces parties recouvre à droite, dans sa longueur et dans sa hauteur, la moitié de la statue, à partir du milieu du poitrail jusqu'au milieu de la croupe. Tout le côté gauche, en partant des mêmes points, est enveloppé par la seconde partie du moule. On voit que chacune des deux pièces de la chape ou de l'enveloppe du moule en sable recevra la moitié de ce moule. Elle formera sur le côté une longue muraille droite, et en avant, ainsi qu'en arrière, deux plus courtes qui devront se réunir aux deux petits côtés de la seconde partie de la chape, et compléter cette grande masse qui aura à peu près la forme d'un dé. Au reste, c'est tout à fait une chambre en carré long, dont on scierait perpendiculairement les deux murs des petits côtés à moitié de leur longueur, et dont on pourrait, à volonté, écarter ou rapprocher les deux parties pour en réunir ou séparer les tranches ou les deux murs scies. A environ un pied de l'objet moulé, on ménage horizontalement dans les petits côtés, à peu près à moitié de l'épaisseur de la chape, un conduit dans toute leur longueur. A mesure qu'elle s'élève, on pratique, de dix-huit pouces en dix-huit pouces, de pareils conduits parallèles au premier. Ces conduits carres de quinze lignes serviront à faire passer de forts boulons carrés en fer garnis de vis et d'écrous à leurs extré-

mités, et au moven desquels, lorsque les deux parties de la chape seront réunies, on pourra les serrer fortement l'une contre l'autre. Dans l'épaisseur de la tranche perpendiculaire de ce que l'on pourrait appeler les demimurs de la chape, à moitié de l'espace qui reste du moule de la statue aux conduits des boulons, on pratique une rainure perpendiculaire d'un pouce de large sur un pouce de profondeur, et l'on répétera la même opération de même que la continuation des conduits des boulons, lorsqu'on construira l'autre partie de la chape, qui sera entièrement la contre-partie exacte de la première. Quand la chape est terminée, les demi-rainures pratiquées dans les joints de ses deux pièces juxta-posées n'en forment qu'une ou un conduit vertical d'un pouce de large sur deux de long, traversé au milieu par le joint des deux pièces du moule, qui d'ailleurs s'adaptent parfaitement bien l'une sur l'autre. Cette rainure ou ce conduit est la partie la plus importante de ce procédé de moulage, puisque nous verrons qu'elle sert à fermer hermétiquement le moule, et à ne faire qu'une seule masse compacte de ses deux pièces. En bâtissant la chape, on a le soin de ménager, dans l'extérieur du moule en sable, des repères qui, se répétant dans le plâtre de la chape, serviront à y fixer le moule. Afin que son sable ne se mêle pas au plâtre, ou n'y adhère pas, on le couvre d'un encollage et de feuilles de papier joseph, ce qui n'empêche pas la chape de se joindre au moule, mais qui ne lui permet pas de tenir trop au sable. On conçoit aisément que lorsque l'on veut séparer du modèle, renfermé dans le moule, l'une ou l'autre des deux parties de celui-ci ou toutes les deux à la fois, pour dégager entièrement la figure, l'opération consiste à faire glisser sur les rails le chariot qui supporte le moule et la chape ; ce qui se pratique au moyen de longs et forts leviers engagés dans des trous carrés ménagés sur la circonférence des roues en fer du chariot. Ce mouvement s'exécute avec aisance et sans à-coup; des masses pesant chacune plus de deux cents milliers se meuvent ainsi sur les rails avec une étonnante facilité.

Par cette méthode de moulage, supérieure peut-être à celle de la cire perdue, on peut toujours, en déplacant son moule, en visiter l'intérieur et remédier à ce qui pourrait se déranger. Il est fort avantageux de n'y avoir qu'une couture, que l'on place où l'on veut, à l'endroit où elle est presque sans inconvenient. Il n'y a pas de couture, il est vrai, au moule à cire perdue, mais la haute température (500 degrés) à laquelle, pour fondre les cires et pour cuire le moule, on est obligé de pousser la chaleur, occasionne souvent dans le moule des gercures beaucoup plus fâcheuses que la couture de M. Soyer, qui, par la disposition de son moule, n'éprouve presque jamais de ces mouvemens généraux qui portent partout le désordre, et que produit la dilatation subite et violente des fers de l'armature du moule à cire perdue, ou formé par les procédés ordinaires du moulage au sable. Les deux pièces de son moule étant indépendantes l'une de l'autre, sèchent isolément et sont vérifiées l'une sur l'autre; ce sont des garanties pour la justesse et la solidité. Il n'a besoin, pour sécher son creux et sa chape, que d'une chaleur d'environ 90 degrés; s'il la portait jusqu'à 100, elle serait trop forte et le platre perdrait sa force de cohesion. Ce

moulage demande considérablement moins de temps que celui qui se fait au sable, mais par les méthodes ordinaires. De cette manière, une statue équestre, sans parler du modèle, et en ne comptant que le moulage, la fonte, le reparage et le bronze à la charge du fondeur, reviendrait à plus de deux tiers de moins que telles ou telles statues que je ne citerai pas et qui ont été d'une cherté excessive. Ce genre de moulage n'en exige pas même un complet pour le novau, que l'on peut opérer partiellement et au moyen de faux moules qui se font très-promptement. Pour faire les moules de ce noyau par parties, on bouche les endroits trop creux, les noirs de la statue; on met de dépouille les portions qui n'en sont pas, et l'on obtient ainsi des morceaux séparés; il est facile ensuite de réunir et de rajuster le tout et de disposer le noyau de manière à ce que, dans toutes ses parties, il laisse entre lui et le creux du moule l'espace qu'on désire et qui donne au métal l'épaisseur qui convient. On en juge aisement en mettant de tous côtés sur le noyau ce qu'on appelle des mouches, petites pincées de sable frais légèrement humide (voy. p. 122): en rapprochant du noyau le moule et en le retirant on voit si les mouches ont été trop ou trop peu pressées, et alors on ajoute ou l'on enlève ce qui est nécessaire. On met même des pièces qui se fixent au moyen de longues et minces aiguilles de fil de fer, dont on larde tout le noyau; elles se rouillent, retiennent le sable, le rendent compacte et lui donnent une grande solidité. Quant aux parties de la statue ou très-minces, telles que des plis légers et très-refouillés, ou à forte saillie, qui courraient risque de ne pas bien venir au moulage du creux du moule, et qui ne pourraient pas, faute de dépouille, en sortir, on les moule séparément, et faisant, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, leur place dans le moule, on les y fixe ou on les en enlève à volonté.

Quand il s'agit de couler la pièce on ferme le moule, on le serre par le moyen des boulons garnis d'écrous qui traversent ses deux parties. La rainure ou le conduit perpendiculaire dont nous avons parlé reste vide; on y introduit deux lames de tôle mince qui en occupent toute la largeur, et dont une s'appuie sur le côté intérieur du conduit et l'autre sur le côté opposé. Ce conduit ainsi préparé, on le charge de sable frais, que l'on bourre fortement avec une tige de fer de la même forme que cette espèce de canal, et qui y entre exactement. Cette précaution a pour objet de remédier à quelque fissure que le premier choc et la chaleur du métal en fusion pourraient occasionner dans le sable du creux par l'élasticité du fer de l'armature de la chape. L'air qui chercherait à s'échapper par le joint des deux parties du moule trouve un obstacle dans le sable compacte de la rainure, qui, des deux pièces, n'en fait plus qu'une; ses efforts contre les parois latérales sont sans effet; il s'élève dans la partie supérieure du moule et sort par les évents. On voit qu'ainsi disposé, ce moule est de la construction la plus solide et en même temps la plus simple : il est hermétiquement fermé et ne peut fuir. C'est à peu près, en grand, la méthode du moule en deux parties pour les cuillers d'étain; à la différence près cependant que celui-ci n'est pas tout à fait ferme, tandis que notre grand moule l'est complétement. Ces suites de métal, si redoutées et si nuisibles à la netteté de la sonte, et qui d'ailleurs peuvent entraîner les plus graves accidens, sont causées par l'air dilaté qui cherche à s'échapper à travers les joints du moule, et à la suite duquel se précipite le métal en fusion. Mais ici l'air comprimé entre le moule et la rainure s'oppose à la fuite.

Pour remédier plutôt que pour s'opposer à la force de l'air et du métal en fusion dont on ne connaît pas la puissance, et qui varie suivant la chaleur du métal, M. Soyer pratique un ou plusieurs jets qu'il nomme de dilatation, et qui, partant du bassin, aboutissent à travers le novau au fond du moule. Par ce moven, il dilate ou raréfie l'air contenu dans le moule avant l'arrivée de la matière en fusion, et lui donne le moyen de se dégager sans inconvénient. Tous les courans d'air s'établissent alors; l'on mène encore d'autres jets au moyen desquels le moule s'emplit sans secousses, Les ramifications de ces jets s'y attachent obliquement et en remontant, et on les fait sortir, selon les convenances, dans les diverses parties du creux de la statue. Le métal en fusion se précipite par les maîtres jets vers les parties les plus basses; à mesure qu'il afflue, il remonte par les jets secondaires, et se déverse dans la cavité du moule : c'est ce qui s'appelle fondre à la remonte. Cette manière est bien présérable à celle où les jets secondaires se dirigeaient obliquement vers le bas en partant des maîtres jets; le poids du métal et son impétuosité, quand il descendait ainsi, exposaient la surface du creux à être éraillée et emportée, danger que ne lui fait pas courir la fonte à la remonte.

Il arrivait souvent autrefois que les pièces considérables, surtout celles qui tenaient de la forme ronde, comme les tambours d'une colonne, se fendaient dans le moule. Cet accident provenait de ce que le métal en fusion, après avoir, à l'état liquide, pressé le moule, serrait, en refroidissant lors de son retrait, le noyau avec une très-grande force; il fallait alors qu'il cédât, ou que la pièce moulée cassàt. Ce retrait du métal passant de la liquidité à l'état solide est assez grand et, à peu près, de 14 millimètres sur un mètre. On eut d'abord l'idée, pour prévenir ces inconvéniens majeurs, de faire ce noyau très-mou; mais alors il s'affaissait sous le poids du métal et la pièce pouvait prendre plus d'épaisseur qu'on n'avait voulu lui en donner, et le remède était pire que le mal que l'on cherchait à éviter.

M. Soyer procède autrement : en foulant son noyau, il ménage, à différents endroits et à quatre à cinq pouces en dedans de la superficie, des conduits qui vont du fond du noyau à la partie supérieure du moule. Un instant après la fonte, il verse, en grande quantité, dans ces conduits ou ces évents de l'eau qui, entrant aussitôt en ébulition, pénètre le noyau et le dissout de tous côtés. Le bronze fait alors son retrait sans difficulté. Ce moyen doit surtout s'employer toutes les fois qu'un retour d'équerre ou un angle quelconque nuirait au retrait du métal.

Ayant remarqué que souvent l'air extérieur retardait la montée du métal liquide dans le moule, M. Soyer eut l'heurcuse idée de mettre sur chaque évent un paquet d'étoupes imbibées d'alcool, et de réunir toutes ces étoupes par des guirlandes de ouate qui communiquent au bassin du métal. Au moment de la fusion, et lorsqu'il se précipite dans l'écheno, tout s'enflamme à la fois; le vide s'établit sur les évents, ou du moins l'air se raréfie et se dégage, et rien ne s'oppose plus à la montée du métal dans le moule.

Toutes ces précautions ingénieuses ne suffisent pas toujours pour obtenir une parfaite reussite. Des pièces, surtout lorsqu'elles sont très-fortes, peuvent être entièrement défigurées ou percées par le sable qui s'abreuve de bronze, et la fonte à cire perdue, et au moyen de la potée, n'est pas exempte de ce grave inconvénient, qui altère les pièces et donne tant de travail aux ouvriers. Cet abreuvement est occasionné par le haut degré (plus de 1,500) auquel on est obligé de pousser la chaleur pour mettre le métal en fusion et lui donner la liquidité convenable. Cette grande intensité de chaleur vitrifie certaines parties terreuses ou salines mêlées au quartz du sable, et les combine avec du métal ou les en abreuve. Il en résulte une croûte noiratre d'une extrême dureté, souvent très-épaisse, qui, s'attachant au bronze avec la plus grande tenacité, résiste pendant longtemps au marteau et au ciseau le mieux acere, et souvent, après de longs et pénibles efforts, on ne parvient à la briser et à la détacher qu'au grand détriment des parties de bronze qu'elle recouvre. Plus le bronze est pur, c'est-à-dire moins il v a d'alliage, et plus il se rapproche du cuivre rouge, plus il lui faut de chaleur pour entrer en fusion, et moins bien il coule, Il est gras et n'acquiert que très difficilement la liquidité convenable. Aussi, lorsque, il y a quelque trente ans, M. Mongès lut à l'Académie des Inscriptions un Mémoire sur les chevaux de bronze antiques de Venise, je me rappelle que l'on fut très-étonné d'apprendre, d'après les essais faits à la Monnaie, que le métal en était pur à deux ou trois millièmes près, et que c'était, pour ainsi dire du cuivre rouge. On ne concevait pas quel était le flux ou le fondant que les anciens fondeurs avaient pu employer, et par quels moyens ils parvenaient à porter la chaleur à un degré assez fort pour couler d'aussi grandes pièces d'un métal qui, en morceaux peu considérables, exige, pour bien fondre, toute la chaleur à laquelle ne peut atteindre la chimie métallurgique que par des combinaisons particulières et des moyens auxiliaires, qui augmentent l'activité et la puissance du feu de ses fourneaux. Plus d'allinge de métal blanc, étain, plomb, zinc mélés au cuivre rouge, rend le bronze plus facile à la fusion et plus coulant. Il peut y avoir, en chaleur, une différence en moins de 100 à 150 degrés sur celle que demande, pour couler convenablement, le bronze plus rapproché du cuivre pur. La chaleur alors, suffisante pour le bronze, n'est pas assez élevée pour la vitrification des parties terreuses du sable, et l'on est moins exposé au grave désordre de l'abreuvement; il en résulte en outre une grande économie sur la main-d'œuvre du réparage, surtout lorsque les pièces coulées sont de grandes dimensions.

La position de l'objet dans le moule est très-importante; d'elle dépend, en grande partie, le succès de la fonte. Tous les chevaux de forte dimension ont manqué, parce qu'avant M. Soyer on les moulait sur leurs quatre pieds, et que les armatures des jambes, soit qu'elles fussent fixées au moule, soit qu'elles s'attachassent au sol, ne laissaient pas assez de liberté au retrait du métal. Il était d'ailleurs difficile de retirer l'air. M. Soyer pensa qu'il obvierait à tous ces inconvéniens en plaçant son cheval la tête

en bas et les jambes en l'air. Cette idée était très-simple, mais il fallait la trouver et en hasarder l'exécution. L'essai réussit et toutes les difficultés disparurent. Il attaqua, suivant l'expression d'atelier, le cheval au corps, ou, si l'on veut, il y plaça les jets; les jambes, ainsi qu'un conduit partant du bout du nez et sortant par le haut du moule, dressés comme des espèces de cheminées, lui offrirent alors d'excellens évents pour le dégagement de l'air et de la vapeur embrasée. La position d'une jambe pliée peut donner de l'inquiétude, et il est quelquefois à craindre que l'effort du métal. dans son retrait vers le corps, ne la brise ou n'y cause de graves fissures. Ajoutez alors un jet de 18 pouces de long qui, partant du sabot ou du genou, aboutisse dans l'épaisseur du moule, où son extrémité s'encastrera par une tête en champignon très-large. Vous aurez un puissant soutien ou un contresort qui assurera la jambe contre les essets du retrait, ou qui le fera s'opérer dans le sens qui vous conviendra. Ces faux jets, qui ne sont que de prévoyance, doivent être beaucoup moins épais que les jambes. Ils suffiront, lors du retrait, à les forcer à se maintenir dans la direction que vous leur aurez donnée. Au reste, la suite des expériences de M. Sover lui a démontré que les jambes pleines sont beaucoup moins solides que les creuses. En voici, selon lui, la raison : il pense, ce qui aurait besoin d'être constaté, que dans les jambes pleines, le bronze se cristallise en lames transversales; tandis que lorsqu'elles sont creuses la cristallisation s'opère en rayons qui tendent comme à un centre; ce sont, croit-il, pour ainsi dire, les claveaux d'une voûte, disposition qui, d'après ses conjectures, offre plus d'élémens de résistance aux contours de la jambe. Mais cette cristallisation, se conduisant de deux manières différentes dans le bronze, demande à être vérifiée par les maîtres de la science métallurgique, avant que l'on puisse se rendre bien compte de ce qui donne aux parties vides plus de solidité qu'à celles qui sont pleines : car il est à croire que M. Soyer n'affirme cette particularité que d'après ses observations souvent repétées et son expérience. Il en sera de même dans toute figure pour les parties légères et saillantes que le retrait du métal peut briser ou altérer, et auxquelles il est important de donner de l'appui, ce que l'on obtient par le secours de jets subsidiaires et d'une force convenable. Ce sont autant d'étais ou de soutiens pour la pièce qui a besoin de ce renfort. Le même procédé de jets de prévoyance ou d'étais sera très-utile dans de grands chapitaux à feuilles détachées et d'une grande saillie : ils les assureront contre les effets du retrait. Ce sont deux puissances en présence qui se combattent et tirent chacune de son côté. Le talent du fondeur est d'égaliser, autant que possible, leurs forces de manière que ce qu'elles se disputent n'aille ni d'un côté ni de l'autre, et conserve sa position. C'est à lui à varier la disposition de ses moyens suivant les formes de la statue qu'il métamorphose en bronze, et suivant les exigences du métal; et il ne peut espérer de succès brillans et durables, surtout dans la fonte des grandes pièces, qu'au prix de beaucoup de soins et de sagacité, pour prévoir et vaincre les obstacles nombreux que de tous côtes lui présente son état difficile, pénible, et qui a sans cesse à lutter contre le feu, l'eau, l'air et les métaux.

### NOTES ET CORRECTIONS.

Page 2, 1re lig. de la note, Caryophyllus, lisez Cariophilus.

1re lig. de la 2e col., après Levrault, ajoutez : en 1816.

Page 17, 9e lig., après l'ivoire ajoutez : le κολαπτήρ, d'après le Lex. de Schneider, était aussi dans le genre du ciseau, et servait à creuser le bois ou la pierre.

Page 28. On peut ajouter à la fin du 1er alinéa: — Au reste, Diogène Laërce n'attribue que d'après une tradition, à laquelle il ne semble pas ajouter foi, l'invention de la roue du potier au philosophe Anacharsis. Strabon, I. VII, c. III, § 9, et Sénèque, èp. 90, éd. Var., t. II, p. 412, font remarquer que cette précieuse découverte est beaucoup plus ancienne que le philosophe scythe, puisque Homère, dans une de ses comparaisons, se sert de la roue que le potier met en mouvement. Ces vers, que Posidonius, dit Sénèque, regardait comme intercallés dans Homère, parce qu'il s'en tenait à la tradition sur Anacharsis, sont dans l'Iliade  $\Sigma$ , v. 600, à la fin de la description du bouclier d'Achille. La tradition qui faisait honneur à Anacharsis de l'invention de la roue du potier se trouvait rapportée par Éphore, historien de la véracité duquel Strabon ne fait pas grand éloge. Mais aussi est-il bien sûr que la description du bouclier d'Achille soit d'Homère? Il me semble que c'est plus que donteux, ce que nous discuterons ailleurs. Mais ne fût-elle pas de lui, il n'en serait pas moins extrêmement probable que la roue du potier doit être l'une des plus anciennes inventions, et remonter plus haut, non-lement qu'Anacharsis, mais même qu'Homère.

Même page, 2º alinéa, lig. 3, fils d'Érechthée, lisez arrière-petit-fils.

Page 33. Après le 1et alinéa, on peut ajouter: Pollux, Onom., I. X., 189, fournit un beau passage, où fon trouve très-bien l'emploi de la cire pour fondre, ainsi que nous, à cire perdue. On y voit les trous on les jets et les évents par où s'écoule la cire fondue. Les Grees appelaient ce moule ½/dos, voy. ce mot, et zoden dans le Lex. de Schneider, et ici, p. 105. Ce passage est peut-être le seul qui nous donne quelque idée de l'un des procédés des anciens dans la fonte du brouze; et ces notions, bien que l'égères, modifient un peu ce que je dis p. 67, au commencement de l'article du moulage, sur l'ignorance où nous laissent les auteurs de l'antiquité sur leurs moyens de mouler et de fondre.

Page 118, 2e alinéa, 3e lig., à fine, réparations, lisez : réparages.

Dans cette même page on peut faire observer, au sujet du moulage au sable, qu'au mot zoden, dans le bel article du dictionnaire de Schueider, l'expression xoria, à la 2º colonne, porterait à croire que les anciens se servaient aussi de sable pour le moulage, ce mot xoria, poussière, sable, étant rapproché du λίγδοs, moule, par Hesychius et par Eustathe, p. 1239, H Φ, 166, Mais il se pourrait bien, cependant, ainsi que le pensent des commentateurs d'Hésychius, entre autres Saumaise, que dans ce graumairien, de même que chez Eustathe, on dit, au lieu de xoria, lire χωνείον, ou χωνεία, ou χωνεία, le même que χοίση, mot par lequel on désignait le creuset. Alors, dans Hésychius et dans le savant commentateur d'Homère, on aurait réuni le moule, λίγδοs, et le creuset, χωνία ou χωνέπη, et il faudrait renoncer à l'idée de moule en sable que xoria pourrait faire naître. Au reste, les passages d'Hésychius et d'Eustathe sont très-courts et trop vagues pour donner aucune lumière bien nette sur les moules, de quelque espece qu'ils fussent, et sur la fonte.

Quelques erreurs, et des omissions que je n'ai pu éviter, parce que les renseignemes n'ecessaires me sont parvenus trop tard, ayant eu lieu dans l'impression de ce volume, j'ai cru ne pas devoir différer de les réparer.

Page 123, note, colonne 2, je dis que, d'après la manière dont on a scellé, au moyen de crampons, les plaques de bronze sur le noyau de la colonne de la place Vendôme, il est à craindre que ce monument ne souffre de la dilatation et du resserrement, qui n'agissent pas également dans la pierre et dans le métal; mais il parait que cette crainte serait mal fondée. On est rassuré par ce que M. le colonel Coutelle a consigné dans le tome XXV, p. 619, de la Revue encyclopédique. Les plaques ne sont pas scel-lées sur le noyau de la colonne, mais elles y sont adaptées et assujetties par des tenons qui passent par des trous et sont simplement arrêtés par des clavettes. Ces trous, de différentes formes, sont creusés dans la pierre de façon à laisser du jeu aux tenons et à se prêter au mouvement que la dilatation et le resserrement pourraient produire en divers sens dans le métal et dans la pierre. Le mémoire de M. Coutelle ne laisse aucun doute sur les nombreuses et ingénieuses précautions prises par M. Le Père, architecte de la colonne, pour assurer le succès de sa grande entreprise et garantir la solidité de ce beau monument.

Page 131, lig. 22, après en fonte, ajoutez : celle-ci était d'Aristonidas.

- 138, note, lig. 20, Sainte-Chapelle, lisez : Chambre des comptes.
- 163, lig. 30, Buscheto, lisez : Buschetto.
- 259, lig. 23, Pierre Calendario et Pierre-Paul, lisez: Pierre Calendario, Pierre-Paul.
- 313, lig. 2, après Rome, lisez : par le Bramante. A la fin du 2º alinéa on peut ajouter : On voit par ce que dit Vasari, t. VII, p. 169, qu'il y avait deux parties très-distinctes dans l'art de faire les vitraux : il paraît que celui qui les peignait n'était pas toujours celui qui les faisait cuire. Au reste, il est tout simple qu'il en fut ainsi, et c'est ce qui a encore lieu aujourd'hui et pour les vitraux, et pour la porcelaine. Peindre les vitraux était un art ; les cuire n'était qu'un métier qui ne demandait que de l'habitude et de l'adresse. Vasari parle d'un Maso Porro de Cortone, qui était plus habile pour cuire et monter les vitraux que pour les peindre. Cétait sans doute quelque peintre verrier qui, n'ayant pas bien réussi, avait trouvé plus sûr et plus facile de se livrer à la partie mécanique de sa profession : et probablement c'était sous ce rapport qu'il était très-utile au célèbre peintre-verrier Guillaume de Marseille, auquel il s'était attaché. L'éditeur de l'édition de Rome, de Vasari, se trompe, lorsqu'il dit que l'Abecedario Pittorico d'Orlandi ne dit rien de Guillaume de Marseille : il se trouve à la p. 768 de l'éd, de Florence, sous le nom de Guglielmo di Meda da Marsiglia. Vasari, p. 164, dit que les peintures sur verre de Guillaume de Marseille étaieut si belles, qu'en les voyant on ne croyait pas que ce fussent des vitraux, mais quelque chose tombé du ciel, cosa pioputa dal cielo, pour la consolation des hommes. Il reste encore beaucoup de vitraux et de beaux tableaux à fresque et à l'huile de ce Guillaume à Rome, à Florence et surtout à Arezzo, où il s'était fixé dans les dernières années de sa vie, et où il mourut, à 62 ans, en 1537. Sa vie, par Vasari, qui était son élève, offre des détails curieux sur la peinture sur verre, Parmi les bons élèves de Guillaume on citait le PASTORINO, de Sienne; Benedetto Spadari, Battista Borro, d'Arezzo, et Michel-Ange Urbin,

Page 335, 3º alinéa, lig. 15, à entendre cependant, etc., refaites la phrase ainsi: à entendre cependant quelques écrivains étrangers, cette France n'eût été qu'une terre entièrement privée du goût des arts, et où ils ne vivaient, etc.

45

Page 407, note, M. FORTIN, ajoutez: (Augustin-Pélix), né en 1764, mort en 1832, statuaire et peintre.

- 409, note (2), après Paris, ajoutez : en 1758.
- 410, note, lig. 11, aussi en marbre; Pour le Luxembourg, mettez : aussi en marbre, pour le Luxembourg.
- 413, 4e alinéa, Montoni, lisez: Moutony, ainsi que dans la note (2).
  - Note (1), CHARDIGNY, ajoutez : (Pierre-Joseph), né à Aix en Provence.
- 440, lig. 25, les remplacer, mettez : y substituer.
  - Note, 2º col., lig. 12, Des Jardins, lisez : Desjardins.
- 441, lig. 1re, ajustées, mettez : disposées.
- 449, note (1), à la fin, ajoutez : mort le 28 mai 1839.
- 452, note, 1re col., lig. 26, Sebastien, mettez : Saint-Sebastien.
- 474, note, 2° col., lig. 27, à la manière terrible dont il les maniait, etc., suppléez: à voir l'effrayante dextérité avec laquelle il les maniait, etc.
- 477. Remplacez la sous-note \* par celle-ci : En 1540, l'écu d'or à la croisette était de 45 sous; il y en avait 76,66 au marc; le marc d'or valait 1651 7º 64 tournois, ou 159¹ 86c; la livre, 330¹ 15º, ou 319² 72º; le kilogramme d'or vaut aujourd'hui 3444,444; la livre, 1696,035, et le marc, 848,027; ainsi la valeur du marc d'or de 1540 était à celle d'aujourd'hui comme 1 à 5,305. Nous parlons de l'or pur; la différence est actuellement d'un 10º pour la monnaie, ou le titre est à 0,900; en 1540, il était à 0,958; le métal était plus pur. Le marc d'argent valait 14 livres tournois, ou 13¹ 33° 55; le sou répondait à 19°,38 d'aujourd'hui; la livre, à 3¹,976, et l'écu, à 8¹,55¢. Ainsi les 700 écus équivaudraient à 5983¹ et les 500 à 437¹.

Page 494, note, 2º col., 2º alinéa, lig. 2, RUGGINI, lisez RUGGIERI.

#### SUR LES MARBRES DES PYRÉNÉES.

Page 187, note, 2º col., lig. 8, Juzet-Dizant, lisez: Juzet-Dizaux; lig. 10, Sterp, lisez: Sierp; lis. 16, après Barbazan, ajoutez: fond vert-brun sale, fragmens noirs, blancs; brèche très-employée à Toulouse, souvent terrasseuse, inégale de dureté, poli gras; — Manjions, lisez: Mansioux; lig. 17, après très-bon, ajoutez: marbre coquiller, fond nankin rosé, quelquefois plus foncé, rouge-brun jaunâtre; rognons plus ou moins expacés, les uns rosé clair, d'autres bleuâtres. L'espèce de ce joit marbre, appelée granit nankin, est composée de fragmens de très-petites coquilles très-serrées, lenticulaires et coupées sur la tranche; il parait qu'elles sont de la famille des numulites.

A la fin de décembre 1836, M. Layerle-Capel, à la suite d'une excursion que nous fimes ensemble aux carrières de Saint-Béat, a découvert à Pleides une nouvelle brèche très-belle, qu'il a appelée brèche royale, et qui est fond rouge brun caillouté de divers rouges plus clairs et de quelque peu de blanc; elle parait fort bonne, et conviendrait d'autant mieux à des monumens que l'on peut s'en procurer des blocs considérables. On en a vu de beaux morceaux à l'exposition de l'industrie de 1837.

Note 2. Au sujet de l'évaluation qui porte à 175,289 pieds 8 pouces cubes la brêche que les Romains auraient extraite de la belle carrière de la Penne Saint-Martin à la porte de Saint-Béat, je ferai observer que, quoique ces excavations soient d'une grande beauté, taillées à pie comme une muraille, et régulières, elles ne le sont cependant pas assez pour qu'on ait pu les meurer à quelques pouces ou même à quelques pieds

cubes près. Cette magnifique marbrière est parfaitement saine, et l'on en tirerait des colonnes de cinquante pieds de haut. Elle appartient à M. Layerle-Capel,

Page 189, 1er alinéa, ligne 10, au lieu de Médon, lisez : Médoux.

- 190, 1er alinéa, ligne 1re, à dix lieues, lisez : à cinq lieues.

J'ajouterai à ce que j'ai dit pages 190 et 191 sur les marbres statuaires de Sost et de Saint-Beat, que jusqu'à présent on n'a pu extraire des carrières de Sost que de petits blocs irréguliers et qui ne cubent que 60 pieds au plus, et même dans ces dimensions ne sont-ils pas exempts de fils; et lorsqu'ils seraient purgés, ils ne fourniraient que de petites statues. La teinte en outre est fort désagréable et tire sur celle de la cire blanche qui a jauni et verdi. Ce marbre, du moins celui que nous avons vu jusqu'à présent, et il est à croire que la compagnie Pugeus qui l'exploite avait fourni le meilleur, par sa couleur et sa nature revêche, presque intraitable, et qui résiste aux instrumens et surtout au trépan, présente les plus grands inconvéniens pour la statuaire. Il est rempli de veines ou de grandes écailles qui ressemblent à des félures et le pénètrent assez profondément et dans différens sens, et qui, formant une bigarrure désagréable à l'œil, unisent à la pureté des contours. On a pu s'en convaincre en voyant à l'exposition du salon de 1827 la sainte Marguerite de M. Nanteuil, très-jolie figure dans le modèle en plâtre, et qui a beaucoup perdu, contre l'ordinaire, à être exécutée en marbre; ce que l'on ne saurait attribuer qu'aux mauvaises qualités de celui de Sost, et non au statuaire : on ne peut que le plaindre, ainsi que ceux qui seraient forcés à travailler de ce marbre, à moins que celui que l'on exploitera à l'avenir ne gagne et pour le coup d'œil et pour la facilité du travail. Ce dernier point est à considérer; car une statue telle que celle de M. Nanteuil, qu'on a payée au statuaire sept mille francs, lui est revenue à six mille francs, dont huit cents pour les outils qu'il a failu faire en acier foudu et qui s'usalent très-vite, et le reste pour le praticien. On avouera que les deux ans de travail qu'elle a coûtés ont été bien peu payés, et que, vu le résultat, c'est du temps et de l'argent perdus ou à peu près.

Quant au marbre de Saint-Béat, exploité par M. Layerle-Capel, dont j'ai visité en 1826 les belles carrières à la même époque que celles de Sost, il est vraiment statuaire; et à mesure que l'on pénètre dans la masse de la montagne, qui est toute de marbre, il devient plus beau et meilleur. Ce marbre, qui par sa contexture a beaucoup de rapports avec celui de Paros, offre toutes les qualités que l'on peut désirer pour la statuaire. Je m'en suis assuré en causant avec le praticien qui a exécuté la sainte Marguerite en marbre de Sost et le Pâris de M. Jacquot, en marbre de Saint-Béat; il ne voudrait plus travailler du premier, et il fait un grand éloge du second. Le marbre de Saint-Béat qu'a employé M. Pradier pour une grande statue de Vénus, et surtont celui de son buste de Charles X, sont peut-être encore d'une qualité supérieure à celle du marbre du Pâris, et tous les deux se travaillent à peu près comme le marbre de Paros ou le beau marbre de Carrare. C'est en marbre de Saint-Béat que doivent être la statue colossale de Louis XVI, commandée par la ville de Rennes, et celle de Talma, que Msr le duc d'Orléans fait faire par M. de Bay père. Ce marbre se prête à merveille aux opérations successives de la pointe, de la gradine, de l'ognette, du trépan et de la râpe, Mais, lorsqu'on arrive à donner le fini au ciseau, ayant des parties plus dures les unes que les autres, il présente un peu plus de difficulté à cet instrument qu'aux antres outils; cependant, avec du soin et des précautions, il reçoit très-bien le fini. Le coup d'œil en est agréable, le blanc doux et égal de ton, les veines y sont très-rares. Et quel est le marbre de Carrare, à moins qu'il ne soit de qualités qu'on ne voit que rarement, qui n'en ait pas? Enfin le marbre de Saint-Béat de premier choix est un beau et bon marbre qu'on ne saurait trop recommander aux statuaires, qui y trouveront d'ailleurs de très-grands avantages sous le rapport du prix, qui, les blocs rendus à Paris, est de

plus de moitié moindre que celui de Carrare, dont nous ne recevons presque jamais que des secondes qualités remplies de défauts. On peut citer pour preuves de cette assertion plusieurs statues de l'exposition de 1827 : le groupe de Daphnis et Chloé, de M. Cortot; la statue de M. le Dauphin, par M. Bra; l'Argus de M. de Bay; le groupe de Nysus et Euryale de M. Roman; le Mercure de M. Jacquot. Tous ces ouvrages recommandables, et plusieurs autres, sont plus ou moins défigurés par des taches nombreuses, noires ou brunes, d'un effet très-désagréable, qu'on ne trouve pas dans la première qualité de Carrare, qui sans doute la garde pour l'Italie, en ne nous envoyant en général que ses rebuts. Il serait donc bien important de pouvoir, ainsi que le désiraient Henri IV et Louis XIV, nous affranchir du tribut que nous payons à Carrare, qui nous traite avec si peu de façon, comme des gens qui ont de grands besoins, qui s'arrangent de tout et dont on ne craint pas la concurrence. Bien exploitées et avec l'activité qu'elles méritent, les carrières de Saint-Béat peuvent, pendant des siècles, suffire à toutes les productions de la sculpture en France. La montagne paraît être en entier de marbre statuaire et d'une richesse inépuisable : elle ne trompera pas l'espoir qu'on peut en concevoir; il ne s'agit que d'y employer des bras qui ne manqueront jamais de travaux, et d'y verser des fonds dont on retrouvera bien les intérêts. Il s'agirait aussi de faciliter le transport des blocs jusqu'à Toulouse, soit en raffermissant quelques endroits de la route, soit en rendant navigables quelques parties de la Garonne. Ces dépenses, qui ne seraient pas très-considérables, se trouveraient bien compensées par les avantages que l'exploitation de ces carrières procurerait au département de la Haute-Garonne ainsi qu'à la France, qui n'aurait plus besoin d'avoir recours aux marbres étrangers pour embellir ses monumens et pour transmettre à la postérité les chefsd'œuvre de sa sculpture. Les carrières de beaux marbres de couleur, telles que celles de la compagnie Pugens, de Layerle-Capel, et plusieurs autres en France, méritent sans doute d'être encouragées et distinguées par d'honorables récompenses; mais celles de marbre blanc statuaire sont d'une bien plus grande importance et d'un plus haut intérêt pour les arts, et c'est avec raison et une vraie connaissance de cause que le conseil départemental de Toulouse a, depuis plusieurs années, décerné à M. Layerle-Capel une médaille d'or, qu'il a méritée par ses longs travaux, ses nombreuses découvertes et son désintéressement, et qu'il n'a pas encore eu la satisfaction de recevoir.

FIN DU TOME PREMIER.

# TABLES ADDITIONNELLES.

LISTE GÉNÉRALE des Bustes faisant partie de la décoration du Louvre et des Tuileries,

#### BUSTES

DES MARÉCHAUX DE FRANCE ET DES GÉNÉRAUX PLACÉS AUX TUILERIES, DANS LA SALLE DES MARÉCHAUX.

Le maréchal AUGEREAU; - le général BANNEL; - Jean BARTH; - le chevalier BAYARD; le maréch. BRRTHIER; - le maréch. Bessières; - le génér. BEYRAUN; - le génér. Bon; - le génér. BOUDET; - l'amiral DE BOUGAINVILLE; - le maréch. BRUNE; - le génér. CAFFARELLI DU FALGA: - le maréchal de CATINAT: - le génér. CAUSSE; - l'amir. Philippe de CHABOT; - le général Auguste de Colnert; - l'amiral Gaspard de Coligny; - le grand Conné; - le prince de CONTI; - le génér. CROIZIER; - le génér. Custine ; - le génér. Dampierer ; - le maréchal DAVOUST; - le général DESAIX; l'amir. DUGAY-TROUIN; - le gén. DUGOMMIER; - le connétable Duguescux; - le général DUMOURIEZ; - le général DUPUY; - l'amiral DUQUESNE; - le général ELLIOT; - le général n'Espaone; - le génér. Foy; - le maréch. GOUVION-SAINT-CYR; - le génér. HOCBE; -

le génér. JOURERT; - le génér. JULLIER; le maréch. Kellerwann; - le génér. Klében; - le génér. Laharpe; - La Mothe-Piquet; - le maréch. LANNES; - LA PEYROUSE; le général LASALLE; - l'amiral de La TOUCHE-TRÉVILLE; - le maréch. de LAURISTON; - le gén. LE BLOND DE SAINT-HILAIRE: - le gén. LECLERC; - le maréch. LEFÈVEE; - le maréch. de LUXEMBOURO; - le génér. MARCEAU; - le maréchal MAURICE DE SAXE; - le maréchal MASSENA; - le comte MORLAND; - le génér. MUYRON; - le maréchal NEY; - le maréchal de Parignon ; - le génér. Rosent ; - le génér. SANSON; - le maréch. SÉRURIER; - le génér. SHULKOWSKI; - le bailli de SUPFREN-SAINT-TROPEZ; - LA TOUR - D'AUVERGNE; - le maréchal de Tourville; - le maréchal de Turenne; - le maréchal de Vauran. -65 hastes.

#### BUSTES

PLACÉS AU MUSÉE DE LA MABINE.

BOUGAINVILLE; — DU COUÉDIC; — DUGUAY-TROUIS: — DUQUESNE; — D'ESTBÉES; — LA MOTHE-PIQUET; — LA PÉROUSE; — LOUIS XIV; — SANÉ; — SUPPREN; — TOURYILLE, — 11 bust.

#### BUSTES

DE PENTRES ET DE SCULPTEURS PLACÉS AU MUSÉE BOYAL, DANS LA SALLE D'ENTEÉE RT DANS LE GRANDE GALERIE DU LOUVRE.

LE SUEUR; — MICHREL-ARGE; — MIONARD; —
PÉRUGIN (PIETE); — PRILIPPE DE CRAMPAGNE; — PLOOS (GERMAID); — POUSEIN (Nicoles); — PRUD'ROY; — PUORT; — RAPHARL
SANZIO; — REMBRANST; — RIOAUD; — RUISDAEL; — RUBENS; — SÉRASTIEN DEL PIONBO;
— TENIERS (David); — TINTOREY; — TITIERS; — VALENTIN (LE); — VANDYCK; — VERHART (JOSEPh); — VÉRONREZ (PAU); — VOURT
(SIMON). — 46 BURSE. — TOISI des BURSE: 122.

TABLE ALPHABÉTIQUE des Ouvrages de Sculpture moderne, Statues, Bas-Reliefs, Bustes et Ornemens qui, sans être compris dans la collection de Sculpture des Musées, font ou ont fait partie de la décoration du Louvre et des Tuileries, et dont la plupart sont cités dans ce volume.

| SUJETS.                                                                                                                 | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.           | PAGES.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| ARONDANCE (L')                                                                                                          | Louvre          | Bas-rel.       | N                     | 552.             |
| ABONDANCE (L')                                                                                                          | Tuileries       | Idem           | LERAMBERT             | 502.             |
| AGRICULTURE (L'), escalier du Musée                                                                                     | Louvre          | Idem           | TAUNAY                | 414.             |
| AGRICULTURE (L'), cour du                                                                                               | Idem            | Idem           | Paul PONCE            | 431.             |
| AGRIPPINE, jardin                                                                                                       | Tuileries       | Stat. m        | LEGROS                | 440, 512         |
| croissant                                                                                                               | Louvre          | Bas-rel        | Jean Gouson           | 438.             |
| ANDRÉ DEL SARTO, 1827, grande galer<br>ANGOULÉME (Monseigneur le duc d') con-                                           | Idem            | Buste m.       | FOYATIER.             |                  |
| gédiant les envoyés de Cadix                                                                                            | Carrous         | Baserel.       | PRAGIER.              | 668.             |
| Annibat, vainqueur à Cannes, jardin Apollon reçoit les hommages des Beaux-                                              | Tuileries       |                | Séb. SLODTZ.          |                  |
| Arts, escalier du Musée                                                                                                 | Louvre          | Bas-rel        | Ретитот бів           | 541.             |
| APOLLON, Minerve et les Arts, esc. du M.                                                                                | Idem            | Idem           | Idem                  | 108, 541<br>668. |
| APOLLON poursuivant Daphné, jardin                                                                                      | Tuilcries       | Stat. m        | G. Corstor            | 532.             |
| ARCHITECTURE (L'), escal. du Mus                                                                                        | Louvre.         | Bas-rel        | CAILLOUETE            | 540.             |
| ARISTÉE, grand escalier nord                                                                                            | Idem            |                | Le baron Bosio        | 624.             |
| ARMES DE FRANCE, sculp, sous Charles V. ARTS (Les) encouragés par le Génie de la France et par Minerre; l'un des petits | Idem            |                | Jean de Saint-Romain. | 292,             |
| frontons de la cour                                                                                                     | Idem            | Idem           | RAMEY père            | 418.             |
| petits frontons de la cour                                                                                              | Idem            | Bas-rel        | Paul PONCE            | 432.             |
| de bœuf de la cour                                                                                                      | Idem            | Idem           | MATTE                 | 453.             |
| ATALANTE devancée par Hippomène, jard.                                                                                  | Tuileries       |                | Pierre LEPAUTRE.      |                  |
| ATLAS change en rocher, jardin                                                                                          | Idem            |                | Тибовом.              |                  |
| France (1); trib. de la salle des maréch.                                                                               | Tulleries       | Buste pl.      | N.                    |                  |

(1) Né à Paris le 11 nov. 1757; d'abord eavalier et maréchal des logis dans les carabhiners de France; sert à Naples jusqu'en 1792; revient en France; gén. de brig. en 1794; lutrépidité hérolque; très-suide et trè-ambiliteux epulois à l'armée des Pyrénées, à Figuères, à la Flacvia en 1795; en Italie, gén. de divis. en 1796; se couvre de gloire à Milleaimo, 16 av.; au pout de Lodi, 10 mai, et sur l'Adige, la Brenta, rontre le gén. Wurmser; à Cattiglione, à soits; 16 nov., au pont d'Arcole, qu'il enlève en s'y précipitant le prémier un drapeau à la main, qu'il reçoit comme récompense; fivre Lugo au pillaçe. De retour à Paris Augereau joue un grand rôle au

18 fruct. an v (4 juin 1797). En 1798, gén. en chef de l'arm. de Sambre-et-Meuse; de celle de Hollande en 1800; de l'arm. contre le Portugal en 1803, mar. de France le 19 mai 1804. Brill. camp. de 1805 en Allemagne; de 1806 en Prusse; de 1807 en Pologne; blessé le 8 fér. A Bylan. En 1808, fait dac de Castiglione; gén. en chef en Catalogue en 1809; il prend Gironne; en 1812, comm. le 11' corpt d'arm. en Bussi; se disting. A Lelpsick en 1813. En France en 1814, il défend faiblement Lyon; pair de l'rance et chevalier de Saint-Louis. En 1813, gouverneur de la 14' div. milit; revieut à Bonaparte, qui le reponse; mort le 12 juin 1816.

| SUJETS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES.         | SCULPTEURS.    | PAGES.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|
| AUSTERLITZ (Entrevue d'), Arc de tr<br>AUSTERLITZ (Bataille d'), Arc de tr                                                                                                                                                                                                                                                               | Carrous.        | Bas-rel                | RAMEY          | 418.<br>507, 619. |
| AUTOMNE (L'), demi-figure en galne;<br>jeune homme tenant un masque, jardin.<br>AUTOMNE (L'), demi-figure en galne;                                                                                                                                                                                                                      |                 | Stat. mer.             | LEGROS         | 440, 512.         |
| femme tenant une eorbeille de fruits,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Idem            | Idem                   | Idem.          |                   |
| BANNEL (Pierre), néà Lectoure le 30 juill.<br>1766; entré eu service le 20 avr. 1784;<br>génér. de brig., 13 juin 1795; tué à l'aic-<br>taque du châtecu de Cassaria en Itelic.<br>13 avr. 1796; salle des maréchaux                                                                                                                     |                 | Busto m                | BARTOSANI.     |                   |
| BARTH (Jean), né à Dunkerque, en 1651,<br>d'un simple pêcheur; parvenu, par ses<br>services et sa bravoure, au grade de chef<br>d'escadre; mort le 17 avr. 1702; salle                                                                                                                                                                   |                 | Dunte III.             | JAKI OTAKI.    |                   |
| des maréchaus. BATAND (Pierre du Terrail, chevalier), ne h Grenoble en 1476; glorieuses eam- pagnes d'Italie sous Charles VIII et Lonis XII. Ce héroa, surnoumé le Che- valier sans peur et sous reproche, arme François l'enevalier après la bataillé de Marignan; blessé à mort à la retraite de Romagnann e 30 avril 1525; actaellem. | Idem            | Idem                   | Le baron Lинот | 101, 409.         |
| à Versailles, entref. salle des gr. homm.<br>Bayand, buste moulé sur la statue précé-<br>dente; tribune de la salle des maréch.                                                                                                                                                                                                          | Louvre          | Stat.mar.<br>Buste pl. | BRIDAN père    | 414.              |
| BRAUX-ARTS (Génica des), façade de la<br>Seine                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Louvre          | Bas-rel                | FORTIN         | 415.              |
| Вински jonant de la flûte et un jenne<br>Pan, jardin<br>Вински (Nicolas), né à Harlem en 1624;                                                                                                                                                                                                                                           | Tuileries       | Stat.mar.              | COTZEVOY       | 442.              |
| peintre de paysages et d'anim., gr. gal<br>Вянтиня (Alexandre), prince de Neuf-<br>ehâtel et de Wagram (1); tribune de la                                                                                                                                                                                                                | Louvre.,        | Buste m.               | Јасопот.       |                   |
| salle des meréchaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tuileries       |                        | N.             |                   |
| salle des maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idem            | Idem                   | N.             |                   |

(1) Né à Versailles le 20 nov. 1753; capitaine des dragons de Lorraine; colonel aide-major dans la guerre d'Amérique; major général des garde nationale de Versailles en 1789; commandant général en 1791; helle et componeros conduite envers nos princes aux temps révolutionaires; maréchal de camp en 1792; général de divis. en 1786; brillant e ampagne d'Italie; gén. en chef en 1797; prend Rome; habite chef d'étaimajor de l'arme d'Égypte, de celle d'Aisonsjor de l'arme d'Égypte, de celle d'Aisonsjor de l'arme d'Égypte, de celle d'aisons le gén. Bonaparte, en 1800; contribus à ses succès; maréch. de l'empire le 19 mai 1804; vice-connétable; en 1814, pair de France; capitaine des gardes du corpa; mort le 1" juin 1815. (2) Né à Pressac en Query le 6 a out 1768;

volont. cn 1793; campagnes des Pyréncies, 1795-1795; 1796, 1797, en Italie; chef des guides du général en chef Bonaparte; se distingue aux bat. de Roveredo, 1796; de Rivoli, 15 jaur. 1797; en Egypte, A Saint-Jeen-d'Arce, à Aboukir, 2 juill. 1799; fait gén. de brig, il participe au 16 brum. 90 déc. 1799); peu de temps après, gén. de div.; 14 juin 1800, se signale à Mirengo 1 la tête des guides de la garde consul; maréch. de l'emp., 19 mai 1804; gr. odie. 28, gr. ajide 28, 1805; à la tête de la garde imp., il contribue puissamm. cux vict. d'Auxerfüit; 3 déc. 1805; d'Îrân, 14 oct. 1806; d'Eylau, 6 fév.; de Friedland, 14 juin 1807; ambass. en Wurtemberg en 1808; grands anceès ne Espagne, à Burgos, à Sommo-Sierra,

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LO-<br>CALITÉS, | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.      | PAGES.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|
| BEURNONVILLE (Pierre RIEL, marquis de),<br>pair et maréchal de France (1); tribune<br>de la salle des maréchaux                                                                                                                                                                              | Tuileries       | Buste          | N.               |           |
| l'armee d'Italie le 3 sont 1796; tribnne<br>de la salle des maréchaux.<br>BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas), né à Pa-<br>ris ou à Crône en 1636; poête satiriq.,<br>didactiq., etc.; de l'acad. franç. en 1684,                                                                                    | Idem            | Buste m.       | CORDET           | 622.      |
| et de celle des inscript.; mort le 13 mai<br>1791; antrefois an Lonver                                                                                                                                                                                                                       | Louvre          | Idem           | CAFFIER:         | 543.      |
| le 19 mai 1799; salle des maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                | RENAUD           | 612.      |
| BORÉE enlevant Orythée, jardin<br>BOUDET (Jean), comte de l'empire (2),                                                                                                                                                                                                                      | Idem            | Stat.mar.      | Gaspard DE MARSY | 581, 582. |
| Salle des maréchaux.  BOTOAUTVILE (DUBL-Antoine de), ne à Paris en 1729; servit sur mer et sur terre; se signals sous le maréchai de Monteslim dans le Cansda; colonel en 1762; fit un célèbre voyage antour du monde terminé en 1769; en 1779 maré- chal de camp et chef d'escadre; en 1790 |                 | Baste in .     | A. DUNONT,       |           |

29 nov. même année. En 1809, 6 juill, il décide up artie la victoire de Wagram; bleasé grièvement; créé duc d'Istrie; command, de la 16' div. mill.; géner. en chef de l'armée du nord. En 1810, il reprend Flessingue; en 1811, gouverne svec habileté, et de manière à se âire simer et craindre, la Vieille-Castille et le royamme de Léon. En 1812, à la grande arm., il commande la caval. de la garde; en 1813, campagne de Saxe; tné dans un combat le 1" mai, la veille de la victoire de Lutten.

(1) Né à Champignoles (Côte-d'Or) le 10 mai 1732; parti en 1773 comme sergent volont. avec te bailli de Suffren; servi à l'Ilie-de-France et aux Indes jusqu'en 1781; lieut-coloute en 1789; ne 1791, march. de camp sons le marchal Lakner et Dumouriez; en 1792, lient. gén.; surnommé alors l'Ajax français; grande bravarre; il cut peu de succès contre les Autrich. En 1793, minist. de la guerre très-peu de temps; charge par la Convention, avec trois commissaires, d'une mission secrète contre Dumonriez; arrèté par les Antrichiens; en prison à Olmutz jusqu'au 3 nov. 1795; échangé avec les trois commissaires contre madame la Duphine. En 1796, command. en che l'Iramée du nord et de

Hollande; inspect, génér, de la caval. en 1798; en 1800, ambassad. à Berlin; à Madrid en 1802. Il est fait gr. offic. È; sénat. en 1803; comte en 1808; à la sénatorerie de Florence en 1808. — A la restavation en 1814; de gouvernament provisoire; pair de France; minist. d'état; suivit Louis XVIII en Belgique; gr. croix È; soivit Louis XVIII; marquis, 1817; chevalier des ordres, oct. 1820; mort le 23 avril 1821.

(2) Né à Bordeaux le 19 fév. 1769; entré au service le 22 oct. 1785; sous-lient. dans la légion de Maillebois; se retire en 1788; rentre au service en 1792; capit. des chass. de la Gironde; se distingua à l'armée des Pyrénées; chef de bataillon au siége de Toulon en 1793; sert contre la Vendée; à la Guadeloupe bat les Anglais avec des forces très-inférieures; fait général de brig.; gener. de div. en 1798; se signala en Hollande. En Italie, il remplace le gén. Désaix à Marengo. En 1802, à Saint-Domingue, avec le général Leclere, déploie des talents et la plus grande énergie; campagnes brillantes en Prusse, en Autriche, à Essling, 22 mai 1809; à Lobau, à Gross Aspern; mort de la gontte à Budwitz en Moravie le 14 sept. 1809.

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>TRAGES. | SCULPTEURS.       | PAGES.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| command. de la marine à Brest; amiral,<br>sénateur, de l'institut sous l'empire;<br>mort en 1811; musée de la marine                                                                                                                                                                      |                 |                |                   |                   |
| BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de); trib.                                                                                                                                                                                                                                                    | Louvre          | Buste m.       | Bosto neven.      | 1 1               |
| de la salle des maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tuilcries       | Buste pl.      | N.                |                   |
| Nord; mort en 1671; grande galerie BRUNE (Georges), maréch. de France (1);                                                                                                                                                                                                                | Lonvre          | Buste m.       | CHAUDET           | 445, 515.         |
| tribune de la salle des maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                         | Tuileries       | Buste pl.      | N.                |                   |
| CADMUS combattant le Dragon; jardin<br>CAFFARELLI DU FALGA (Louis-Marie-Jo-                                                                                                                                                                                                               | Idem            | Stat. mar.     | DUPATY            | 416, 448.         |
| seph-Maximilien), né au châtean de<br>Falga dans le laut Languedoe le 13 fév.<br>1756; refusa d'adhérer à la dechènce<br>de Louis XVI en 1792; — général de<br>brig. le 20 nov. 1795; général de divis.<br>du génie; vendit de grands services à<br>du génie; vendit de grands services à |                 |                |                   |                   |
| l'armée d'Égypte; mort de blessures à<br>Saint-Jean-d'Acre le 27 avr. 1799; salic<br>des maréchaux                                                                                                                                                                                        | Idem            | Buste m.       | Fr. Marson        |                   |
| CAFFARELLI DU FALGA (Louis-Marie-Jo-<br>seph-Maximilien), actuellement à Ver-                                                                                                                                                                                                             | Idem            | Buste m.       | Pr. MARSON        | 611.              |
| suilles; antrefois salle des gr. hommes                                                                                                                                                                                                                                                   | Louvre          | Stat. mar.     |                   |                   |
| CANONNIER; sur l'Arc de triomphe                                                                                                                                                                                                                                                          | Carrons         | Idem           | BRIDAN GIS        | 622.              |
| CAPITULATION d'Ulm; idem                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem            | Bas-relief     |                   | 620.              |
| CARABINIER de ligne; idem                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem            | Stat.mar.      | MOUTONY           | 522.<br>413, 622. |
| CARON passe les âmes dans sa barque.                                                                                                                                                                                                                                                      | Idem            | Iuem           | MOUTONY           | 413, 622.         |
| Musée royal                                                                                                                                                                                                                                                                               | Louvre          | Bas-r. br.     | André Riccio      | 472.              |
| grande galerie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Idem            | Buste m.       | RONDONE.          |                   |
| CARTATIDES du grand pavill. de l'Horloge.<br>CATINAT (Nicol.), maréch. de France (2);<br>actuellem. à Versaillea, autref. nº 8º6,                                                                                                                                                         | Idem            | Statues        | Jacques Sabbazzin | 439.              |
| salle des grands hommes                                                                                                                                                                                                                                                                   | Idem            |                |                   | 532, 619.         |
| CATINAT; trib. de la salle des maréchanx.<br>CATON B'UTIQUE, conserve, selon Sau-                                                                                                                                                                                                         | Tuileries       | Buste pl.      | Idem.             |                   |
| val, autrefois aux                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idem            | Bust.ant.      | S                 | 606.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                   |                   |

(1) Në à Brives-La-Gailla-de en 1763; imprimeur, jonraliste jusqu'en 1792, curté an service en 1793; bientôt génér. de brig., se signala dans la guerre d'Italie sous Bonaparte; fat fait gén. de div.; gén. en chef de l'armée contre la Hollande en 1799; défit les Anglais et le dac d'York; en 1800 marcha soutre la Vendée; en 1802, général en chef de l'armée d'Italie; en 1803-1803 mabasad. à Constantinople; marcén. de France, 9 mai 1804; en 1807, gouvern. des villes Annéastiques; disgrècié. En 1814, il donne son adhesion à Louis XVIII; en 1815, reconnait Bonaparte, est fait pair; comm. le 9° corps d'arm.; le 2 août, est assass, par la populace à Avignon.

(2) Né à Paris en 1637; d'abord au barreau; catra an service en 1667; fait llenten. de caval. par Louis XIV pour ane action d'éclat an siège de Lille; se signale partout dans les guerres de Flandre; blèsse à la bataille de Seneffe, 11 soût 1674, lieuten. génér. en 1688; vaiuqueur du duc de Savoie à Stafrade, 18 noût 1690; maréch. de Frauce, 27 mars 1693. Bat le duc de Savoie à la Marsaille le 4 oct. En 1701, sa campagne contre le prince Eugene fut peu hoereuse, maigré ses talens, par la trahison du duc de Savoie. Diggraté, il an te mettre an-déssus de l'envie et de l'injustice; mort le 25 fév. 1712 à Saint-Gratien, près Moutmorracy.

| 411777                                                                           | 10-       | ou-                  | SCULPTEURS.  | PAGES.    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|
| SUJETS.                                                                          | CALITÉS.  | VRAGES.              | SCOLPINGES.  | rauss.    |
|                                                                                  |           |                      |              |           |
|                                                                                  |           |                      |              |           |
| Béziers le 30 août 1751; entré au service                                        |           |                      |              |           |
| le 26 fév. 1770; général de brig. le 13                                          |           |                      |              |           |
| juin 1795; tué à Dégo, à l'armée des                                             |           |                      |              |           |
| Pyrénées-Orient., le 15 avr. 1796                                                | Tuileries | Buste m.             | Ed. DUMONT   | 412.      |
| Cénes, autrefois, selon Sauval, aux                                              | Idem      |                      | N            | 606.      |
| Céaks, escalier du nord                                                          | Louvre    | bas-relief           | BRIDAN 66    | 414.      |
| CHAROT (L'amiral Philippe de), d'après                                           |           |                      |              |           |
| J. Cousin; trib. de la salle des maréch.                                         | Tuileries | Buste pl.            | J. Cousin    | 259, 403. |
| CHAMPAGER (Philippe de), peintre d'his-                                          |           |                      |              |           |
| toire, grande galerie                                                            | Louvre    | Buste m.             | MARSION      | 447.      |
| CHAMPS-ELYSÉRS, Musée royal                                                      | Idem      | baser. br.           | André Riccio | 472.      |
| CHAPITAUX                                                                        | Idem      | Sculptur.            | LE CLAIR     | 441.      |
| CHARITÉ romaine, petit fronton de la                                             | Idem      | Reseast              | Paul Ponce   | 430.      |
| cour du<br>Спантте́ (La), sculpture moderne                                      | Idem      | Sculptur.            | N            | 552.      |
| CHASSE (Emblèmes de la) et de Diane de                                           |           | -aptur.              |              |           |
| Poitiers                                                                         | Idem      | Bas-relief           | Jean Govjox  | 438.      |
| CHASSE (La) et la Pêche, mil-de-bouf                                             | Idem      | Idem                 | ROMAN        | 450, 668. |
| CHASSEUR en repos, jardin                                                        | Tuileries | Stat.mar.            |              | 417.      |
| CHASSEUR de cavalerie sur l'Arc de tr                                            | Carrous   | Statue               | Poucov       | 622.      |
| CHAUDET, sculpteur, grande galerie                                               | Louvre    | Buste m.             | VALOIS       | 000.      |
| CHAUSSEE (Pierre-Claude Nivelle DE LA),                                          |           |                      |              |           |
| né à Paris en 1692; poête dram., acad.                                           | n.        |                      |              |           |
| franç.; mort en 1754; autrefois an                                               | Idem      | Buste                | CAPPIERI     | 543.      |
| CHRVAUX de Marly, deux groupes, place<br>Louis XV.                               |           | See-                 | G Comerce    | 532.      |
| CINCINNATUS; jardin                                                              | Tuilcries | Statues<br>Stat.mar. | G. COUSTOU   | 302.      |
| CLAUDE LORRAIN (Claude GELÉE, dit),                                              | - aneries | Dist. mar.           | . STATISE.   |           |
| né au château de Chamagne en Lor-                                                |           |                      |              |           |
| raine en 1600; mort en 1682 à Rome;                                              | 1         |                      |              |           |
| peintre de pays. et de marines; grande                                           |           |                      |              |           |
| galerie                                                                          | Louvre    | Buste m.             | MASSON       | 611.      |
| COLBERT (Auguste-Marie-François), né à                                           |           |                      |              |           |
| Paris le 18 nov. 1777; d'abord soldat;                                           |           |                      |              |           |
| aide de camp du gén. Grouchy en ven-                                             |           | 1                    | 1            |           |
| dem. an IV; du gen. Murat en Italie, en                                          |           |                      |              |           |
| Egypte; chef d'escadr, après la bataille                                         |           |                      |              |           |
| de Salahieh; revint avec Desaix; colonel                                         |           |                      |              |           |
| du 10° de chasseurs à Marengo; général<br>de brig. en 1805; mission diplomatique |           |                      |              |           |
| à Saint-Pétersbourg; en 1806 se signala                                          |           | 1                    |              |           |
| en Espagne; y fut tué à Calcabellos le                                           |           | 1                    |              |           |
| 3 janvier 1809; d'après un décret de                                             |           |                      |              |           |
| l'Empereur, devait avoir une statue sur                                          |           |                      |              |           |
| le pont Louis XVI; salle des maréch                                              | Tuileries | Idem                 | RENAUD       | 612.      |
| COLIGRY (Gaspard de), né à Châtillon-                                            |           | 1                    |              |           |
| sur-Loing en 1517; colonel général de                                            |           | 1                    |              |           |
| l'infanterie; amir. de France en 1552;                                           |           |                      |              |           |
| un des chefs des protestans aux batailles                                        |           |                      |              |           |
| de Dreux, de Saint-Denis, de Jarmas                                              |           |                      |              | 1         |
| assassiné à la Saint-Barthélemi; tribune<br>de la salle des maréchaux            |           | Buste pl.            | Jean GOUJON. | 1         |
| COMMERCE (Le) et la Guerre, mil-de-                                              |           | paste pl.            | Sent Odelow. | 1         |
| beraf                                                                            |           | Basarelia            | Idem         | 435.      |
| COMMERCE (Le), petit front, de la conr.                                          |           |                      |              |           |
| COMMERCE (Le), escalier du Musée                                                 |           |                      |              |           |
| CONCLAMATION et funérailles                                                      | Idem      |                      |              |           |
| Cospé (Louis II de Boarbon, le grand)                                            |           | 1                    |              |           |
| 1                                                                                |           |                      |              |           |
| L                                                                                |           | -                    |              |           |

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LO-<br>CALITÉS.                 | OU-<br>VRAGES.                     | SCULPTEURS.    | PAGES.                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| premier prince du sang, duc d'Eu-<br>ghien (1); (* d'après la statue en marb.<br>de Roland, aujourd'hui à Versailles, au-<br>trefois au Louvre, salle des gr. homm.,<br>n*897); trib. de la salle des marcéh<br>CONTELLANO (Duc de). Voy. MONCEV.<br>CONTI (Louis-François de Bourbon,<br>prince de), né en 1717; entré au ser-<br>vice dans la guerre de Bavière en 1741;<br>commandant en chef 20,000 hommes<br>cans la guerre de Piémout en 1741;<br>campague brillante; victoire de Conij<br>en 1745, guerre d'Allemague; en 1746,<br>de Flandre; prise de Mons; mort en | Tuileries                       | Buste pl.*                         | Roland.        |                          |
| 1776; (° d'après un marbre du Palais-<br>Royal); trib. de la salle des maréchaux.<br>Connellle (Pierre), né à Rouen le 6<br>juin 1606; poëte trag.; de l'acad. franç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idem                            | Buste pl.*                         | N.             |                          |
| en 1647; mort en 1684; sa stat. assise<br>de petite proportion; autrefois au<br>CORNELLE (Thomas), né à Rouen en<br>1625; poëte trag.; des aesd. franç. et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Louvre                          | Statue                             | N              | 544.                     |
| des inscrip.; mort à Andely le 8 dée.<br>1709; autrefois au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem                            | Buste                              | CAPPIERI       | 543.                     |
| à Correggio dans le Modenois en 1494;<br>mort en 1531; pelntre d'hist; gr. galer.<br>Courrou (Nicolas), de Lyon, né en 1658;<br>seulpt., élère de Coyaerox; grand prix,<br>5 sept. 1692; aead., 39 juin 1693; adjoint<br>à prof., 13 juin 1695; prof., 24 juillet<br>1702; adjoint à recteur, 29 juin 1713;<br>rect., 26 oet. 1720; ehancelier, 10 janv.<br>1733; mort le 1° mai de la même année;                                                                                                                                                                           |                                 | Buste m.                           | LORTA          | 515, 516.                |
| grande galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Idem.,                          | Idem                               | LEGENDRE HERAL | 609.                     |
| Dijon en 1762; poëte trag.; autref. au<br>CROIZIER (Le général); aide de camp du<br>général en chef Bonaparte; tué à Saint-<br>Jean-d'Aere le 4 juin 1799; tribune de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Buste                              | Cappieri       | 543.                     |
| la salle des maréchaux.  CURATUS (Dévouement de );  CURTUS (Dévouement de );  CUSTUS (Adam-Philippe comte de ), né à Méts en 1740; colonel à 22 ans; camp.  brillantes dans la guerre de sept ans et en Amérique; lieux. gén., député de la noblesse de Lorraine sux états généraux                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tuileries<br>Carrous.<br>Louvre | Buste pi.<br>Stat. mar.<br>Br.mod. | TAUNAY         | 416.<br>415, 622<br>529. |

(1) Né à Paris le 8 sept. 1621; vainqueur des Epaggnois à Rocroi le 19 mai 1634, à Pribourge, 3, 5 et 9 août 1645; à Dunkerque, qu'il reprend aux Anglais, 7 oct. 1646; de Erschidac Léopold, à Lens en Flandre, 20 août 1648. Emprisonné à Vincennes la même année pendant treize mois par le card. Mazarin. Il se met la têté du parti protestant et de la fronde; bat. du faub. Saint-Antoine à Paris, qu'il perd contre Tureme le g'uill. 1652; l'aert les Espagoules fait as paix et reutre en grâce, 1660; brill. camp. de ce héros en Franche-Comté contre les Espagoule, 1663; en Hollande, 1672; victoire de Senef, 11 soût 1674; il se retire à Chantilly, 1675; mort à Fontaineblean le 11 décembre 1686.

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LO-<br>CALITÉS, | OU-<br>VRAGES.        | SCULPTEURS. | PAGES.                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| en 1789; adopte la révolut.; commande<br>en 1792 les armées du Rhin et du Nord;<br>quelques nuccès, plus de revers; aban-<br>donne Mayence; accusé, condamné,<br>caécaté par le trib. révolut. le 28 août<br>1793; tribune de la salle des marcél<br>Currix's: (Le général comte de); actuel-<br>lement à Versailles, autrefois n° 991,<br>salle des grands hommes<br>CYBER DU la Terre; Musice coyal |                 |                       | MOITTE      | 443, 619.<br>000.<br>525. |
| Cynèle, stat. autiq. conservée selon Sau-<br>val autrefois aux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m               | Stat. ant.            | N           | 606.                      |
| DAMPIRARE (Aug-Heuri-Marie Picor de),<br>ué à Paris en 1756; aide de eamp du<br>maréch, de Rochambeau; colouel de<br>dragous; brillant à Valimy, à Jemmapes,<br>à Matstricht; génér, en chef sans succès<br>de l'armée du Nord après Dumouriez;<br>tué près de Velencieunes d'un coup de<br>tué près de Velencieunes d'un coup de                                                                     |                 |                       |             |                           |
| eauon le 8 mai 1793; salle des maréch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idem            | Buste m.              | Povcov      | 508, 619.                 |
| DANSE de jeunes filles spartiates en honn,<br>de Dianc; Musée royal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Louvre          | Bas-relief            | CARTELLIER  | 507.                      |
| temple de Disne à Éphèse; Mus. roy<br>Dantzic (Le due de). Voy. Levebyre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Idem            | Idem                  | For cov     | 508, 619.                 |
| DAVIDE (Le due le Voy. LEFENTE.  DAPINE (Le)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Stat. mar.            | ROLAND      | 445.<br>532.<br>430.      |
| le 8 déc. 1795; restaurateur de l'école<br>française; révolutionn. exalté, ami de<br>Robespierre et de Marat; régicleiq; §<br>1805; offic., command., 1815; mort à<br>Bruxelles en déc. 1825; grande galerie.<br>Davour ou Davourr (Louis-Nicolas),<br>pair et maréchal de France (1); tribune<br>de la salle des maréchaux.                                                                          | Idem            | Buste m.<br>Buste pl. | Rude.       | 624.                      |

(1) Né à Auaoux en Bourgogne le 10 mai 1770; à l'école militaire d'Auacrre en 1785, chef de bataill, en 1791; sert en Belgique sous Dumoriez; se distingue à Nerwinde, et est fait adjudant-général; chef de brigade en 1793; gén. de brig. en 1794. Par des succès coatre le génér. Beuder, il contribue fortement, en 1799, à la prise de Luxembourg. En 1796-1798, il sert avec éclat sur la Moselle, le Rhin; en Égypte, gr. succès avec sou ami le géu. Desaix, à Samanbout, Aboukir en juill. 1799; il s'oppose lunti-lement à la résolution de Kléber d'évacuer l'Égypte; revient en Frauce; fait génér. de divis. En 1800; en Iulie, se distingue au Minci.

Inspect, gén. de caval, en 1801; command, de la caval, de la garde consult, marché. de l'emple 19 mai 1803; gr. ofile. \$\frac{3}{2}\$. A la tête da \$\frac{3}{2}\$ ronge de la grande armée en 1805, il se signale sur le Necker, l'ilan, à Vieuue, à Preshourg, à Austeriitz, 2 déc.; par sa vict. à Aucretiedt, sur Blucher, il contribue à celle d'lena, 1 à oct. 1806. Ses succès contre les Russes sur la Vistule, le Bug; et à Carmovo, à Pulstuck, à Heilsberg, décident la vict. d'Eylan, a fér. 1807. Après celle de Friedland, il administre la Pologne. En 1808, créé duc d'Aucretacdt. Par de brillautes affaires en 1809 contre l'archiduc Charles à Taun, etc., il a la plus graude part à la viet. Teknuhl; prime d'Eckumbl; 2 avril; fait prime d'Eckumbl;

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                           | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.       | PAGES.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| DRLORME (Pilibert), né à Lyon en 1510;<br>archit.; mort en 1578; grande galerie<br>DENON (Domin. VIVANT), né à Châlona-<br>sun-Saône en 1747; page de Louis XV,<br>gentifh. ordin.; secrét. d'ambass. en ita-<br>lie; ancien acad.; de l'institut; de l'ez-                       | Louvre          | Buste m.       | Legendre-Héral    | 609.      |
| pédition d'Égypte, qu'il a fait connaître<br>par un bel ouvrage; direct. génér. des<br>musées et de la monnaie jusqu'en 1815;<br>a dirigé lea travaux de la coloune de la<br>place Vendôme; mort lo 25 avr. 1825;<br>grande galerie.                                              | Idem            | Idem           | Marin.            |           |
| DESAIX DE VOJGOUX (Louis-Charles-An-<br>toine), né en 1768 à Saint-Histàried'Ayat<br>en Anvergue, en 1791, aide de camp du<br>génér. Vietor de Broglie; gén. de divis.<br>le 2 sept. 1794; en 1796, brillant génér.<br>de div. à l'armée du Rhin; défend Kehl;                    |                 |                |                   |           |
| en Égypte, aeconde puissamm., par sea<br>victoires, lea succèa du général en chef<br>Bonaparte; en 1800, décide la victoire<br>de Marengo; y est tné le 14 juin, modèle<br>dea vertus milit, et civiles; salle des mar.                                                           | Tuileries       | Idem           | Dajoux            | 532, 619. |
| DIANE                                                                                                                                                                                                                                                                             | Louvre.         |                | Jean Goujos       | 438.      |
| val, autrefois aux                                                                                                                                                                                                                                                                | Tuileries       | Stat. ant.     | N                 | 606.      |
| Belon Sanval, aux                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem            | Idem           | N                 | 606.      |
| eain leurs armes de chasse, Mus. roy                                                                                                                                                                                                                                              | Louvre          | Bas-relief     | Espencieux        | 507.      |
| DIANE, salle des caryatides au Mus. roy DOMINIQUIN (Domenico ZAMPIERI, dit le), de Bologne, né en 1581; peintre d'histoire, élève d'Augustin Carrache,                                                                                                                            | Idem.,          | Idem           | STOUFF            | 486.      |
| mort en 1641; grande galerie                                                                                                                                                                                                                                                      | Idem            |                | Mile CHARPENTIER. |           |
| Dagon, sur l'Arc de triomphe Du Cougne, de Nantes, lieut. de vaiss., ilvre, sur la frégate la Surveillante, le 7 oct. 1779, un combat à ontrance à la frégate anglaise le Quebec, capit. Fraser; il s'en empare; fait capitaine de vaisseau; mort de ses blessures quelques jours | Carrous         | Stat.mar.      | CORPET            | 622.      |
| аргès le combat; mus. de la mar.; 1831.<br>Dugonnien (Jean-François Coquille),                                                                                                                                                                                                    | Lonvre          | Buste m.       | Bougnon.          |           |

contribue à la vietoire de Wagram, 6 juill.; à la pair, gouver, du pays d'Hambourg. En 181; il passe le Niémeu à la tête de 60,000 hommes; se courre de gloire à Mohllow, Smotonsh, à la Mohlow, shans la retraite de Russie, saure la défense de Thorn, de Magdebourg. De retour à Hambourg le 30 mai 1813; rendant dix mois se soutient contre le général rus-se Beningen, à la tête de 80,000 hommes. Le marcchals se croit étée de 80,000 hommes. Le marcchals se croit

obligé, pour défendre Hambourg, de détruire une partie de la rille, d'en chasser 25,000 hab. et de s'emparer de la banqua, qu'il emploie su service de l'armée. A la première restauration, remplacé par le général Gérardi accusé par les Hambourgeois; estlé; justifié; en 1815, ministre de la guerre t'enè-estif; commande l'armée son Paris et sur la Loire; revient à Paris en 1819; pair de France en 1819; mort le 1"juin 1823.

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                             | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS. | PAGES.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|
| né à la Basse-Terre (Guadeloupe), en<br>1736; lieut. génér. en 1793; génér. en<br>chef de l'armée des Pyrénées ; es signals<br>an siége de Toulon en 1793; tué près<br>Saint-Sébastien le 17 nov. 1794; ac-<br>tuellement à Versuilles; autref. n° 894,<br>mille des grands hommes. | Louvre,.        |                |             | 445.      |
| DUGONMIER; salle des maréchaux<br>DUGUAY-TROUIN (René) (1); musée de la                                                                                                                                                                                                             | Tuileries       | Buste m.       | CORBET      | 610.      |
| marine                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                | FLATTERS.   |           |
| DUGUAY-TROUIN; salle des maréchaux DUGUESCLIN (Bertrand), connétable de<br>France (2); moulé sur la stat. en marb.<br>de Foucou, qui du Louvre a passé à                                                                                                                            |                 | Buste m.       | Lucas       | 449.      |
| Versailles; trib. de la salle des maréch.<br>Dujardin (Carle), né à Amsterdam en<br>1640; peintre d'anim. et de psysages;<br>grav. à l'eau forte; mort à Venise en                                                                                                                  |                 | Buste pl.      | Foucou      | 508, 619. |
| 1678; grande galerie<br>Dumouniez (Charles - François Dupé-                                                                                                                                                                                                                         | Louvre          | Buste m.       | DELAISTRE.  |           |
| RIRA) (3); trib. de la salle des maréch DUPUY (Dominique-Martin), né à Tou- louse le 18 fév. 1767; entré au service le 4 nov. 1783; génér. de brig. le 6 déc. 1796; tué au siége de Saint-Jean-d'Acre                                                                               | Tuileries       | Buste pi.      | N-          |           |
| le 19 mai 1799; salle des maréchaux<br>Duquesne (Abraham marq.) (4); musée                                                                                                                                                                                                          | Idem            | Buste m.       | ROLAND      | 444, 619. |
| de la Marine                                                                                                                                                                                                                                                                        | Louvre          | Buste m.       | Thérasse.   |           |

(1) Né à Saint-Mâlo en 1673; d'abord dans la mirim marchande en 1691; command. une frêç de 14 eanons en 1694; une de 40; combat prè des Sorlingues avec acharnem, six vaisseaux anglais, dont un de 66; déemparé, son magasin à pondre sauté, il est prix; s'échappe de Plymouth. En 1694, il prend deux vaiss. angl. Présenté à Louis XIV, il entre dans la marina proy, en 1697, cause les plus grauds torts su commerce des Anglais et des Hollandais; en 1711, prend Rio-Janeiro; chef d'escadre en 1715; lieut. gén. eu 1728; l'une des gloires de notre marine; mort à Paris le 27 sept. 1735.

(2) Né en 1314 à la Mothe-Broon près da Rennes; dès sa jeunesse, l'un des plus intrepides et des plus vigureux guerriers qui sientexisté; après les guerres pour l'hérédité de la Bretagne, entre Charles de Blois et le comto de Montfort, entre un service de Charles V; vainquenr à Coeherel en 1363; pris à Auray par le général anglsis Chandos; racheté par les Bretons pour 100,000°, plus d'un million d'apréent. À la tête des granudez compagnier, il soutient deux fois en Espagne Henri de Transtamare contre Pierre-le-Cruel; près la la staille de Navarette, reliché par le prince de. Galles; chassa les Anglais de la Normandie; leur presad chassa les Anglais de la Normandie; leur presad tifié, ca grand guerrier veut quitter la France; mort la 13 juill. 1380 au siége de Randan, dont le gouvernem. dépose les eles sur son cercueil; enterré dans les tombes roysles de Saint-Denis.

(3) Né à Cambray en 1739; sprès les campagnes de la guerre de sept sus, et 22 blessures, la croix de Saint-Louis; capit, de caval, en 1763; réformé; eut des succès en diplomatie, surtout en Pologne en 1770; maréch. de camp en 1788; chef da la 12º division milit. dans la Vendée en 1791; ministre habile des affaires étrangères du 15 mars 1792, jusqu'an 15 juill. Ministre de la guerre; commande avec éclat l'armée du Nord; prend la Belgique. En janv. 1793, il cherche en secret, sans succès, à sauver Louis XVI. Après le 21 janv., génér. en chef de l'armée du Nord, il perd la bat. de Nerwinde; livre aux Autrich. les cinq commissaires envoyés par la Convention pour l'arrêter; passe aux Antrichiens avec 1,500 hom.; est mis en prison à Olmutz; relaché; parcourut les cours de l'Europe; se fixa en Angleterre; mort le 14 mars 1823 à Surville-Park.

(4) Né à Dieppa en 1610; capit. de vaiss. en 1627; se distingua à la Corogne en 1639; devant Tarragone en 1641; au cap de Gates en 1643. Avec la permission de Louis XIV, il ser avec éclat la Suède contra les Danois, dont il

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | -              |                        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------|
| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.            | PAGES.    |
| DUQUESHS (Abraham marq.), buste moulé<br>sur la statue en marbre de Monot, qui<br>du Louvre, asile des grands hommes,<br>n° 800, a pase à Versailles, tribune de<br>la salle des maréchaux                                                                                                                                                        | Tuileries       | Buste pl.      | Мовот                  | 453, 619. |
| ECKHUHL (Le prince d'). Voy. DAVOUT.<br>ÉGYPTE (L') montre le colosse de Mem-<br>non; Musée royal<br>ELCHIRGEN (Le due d'). Voy. MOSKOWA<br>et NEY.                                                                                                                                                                                               | Louvre          | Bas-relief     | Lange                  | 516.      |
| ELLIOT (Jacques), né à; entré au<br>service le 24 oct. 1795; sous-lieut. aide<br>de camp du général Bonaparte; tné à<br>Arcole le 16 uov. 1796; trib. de la salle<br>des maréchanx                                                                                                                                                                | Tulleries       | Buste m.       | Dardel                 | 622.      |
| Énée portant Anchise, et suivi d'Ascagne;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idem            | Stat.mar.      | LEPAUTRE.              |           |
| ENPARS et guirlandes, frise de la cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Louvre          | Bas-relief     | Buisten et I., Guénin. | 441.      |
| Espans en ornemens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tuilcries       | Bas-relief     | GIRARDON               | 602.      |
| ENTRÉE à Madrid ; pour l'Arc de triomph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carrous.        | Idem           | ROMAN                  | 623, 668. |
| ENTRÉE à Munich, Arc de triomphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem            | Idem           | CLODION                | 618.      |
| Ентия́в à Vienne, Arc de triomphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem            | Idem           | DESEINE                | 619.      |
| ENTREVUE du duc d'Augoulème et du roi<br>d'Espagne au port Sainte-Marie; modelé                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |                        |           |
| Pour l'Are de triomphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Idem            | Idem           | Совтот                 | 623, 968. |
| d'Antriche, Are de triomphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Idem            | Idem           | RAMEY perc             | 618.      |
| ERIDAN (L'); Musée royal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Louvre          | Idem           | G018                   | 518.      |
| ESPÉRANCE (L') et la Foi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Idem            | Idem           | N                      | 552.      |
| ESPAGNE (Jean-Louis-Brigitte d'), né à<br>Auch le 16 fév. 1769; gésér. de div. en<br>Italie le 1" fév. 1805; au service de<br>Naples en 1806; blessé à la grande armée<br>su combat d'Heilsberg en 1807, et fait                                                                                                                                  |                 |                |                        | -         |
| grand offic. X; tué à Wagram le 6 juill. 1809; par un décret impér., sa stat. de- vait être sur le pont Louis XVI; salle des maréchaux.                                                                                                                                                                                                           | Tuilcries       | Buste m.       | C                      | A15.      |
| des marcenaux. Esrarkas (Victor-Marie d'), né à Paris en 1660; vice-amiral de France; maréc. de France en 1703, command. les secadres français et espagnole; détruisit en partie les pirates d'Alger et de la Méditerrautée; de l'acad. franç., et de celles des sciences et des inscrip. mort ce 1737; mort ce 1737; mort ce 1737; mort ce 1737; |                 | Duste m.       | CALLAMART              | 413.      |
| musée de la Marine<br>Éта́ (L'), demi-figure en gaine; femme<br>tenant une faueille et une gerbe; jardin.                                                                                                                                                                                                                                         | Louvre          | Idem           | Bougnos                | 440, 612  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                | 1                      | 440, 612  |
| FAUNE portant un chevreau; jardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem            | Idem           | LEPAUTRE.              |           |

détruit la flotte devant Gothembourg. En 1650, il arma une escadre à ses frais; nommé chef descadre par Anne d'Autriche, qui l'ul donns, pour le dédommager de ses dépenses, l'île et le château d'Indret près de Nantes. En 1672, glorieuse campagne contre le célèbre amiral holi-

landais Ruyter, qu'il bat, et qui meurt de ses blessares en 1676; Duquesne convrc de gloire le pavillon de notre marine française; détruit les pirates de la Méditerranée; châtie Tripoli, bombarde Alger, Génes; en oblige le doge à venir implorer Louis XIV; mort à Peris en 1686.

| SUJETS.                                                                                                                                                              | LO=<br>CALITÉS. | OU-<br>VEAGES.          | SCULPTEURS.       | PAGES.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| FLEUVES (Quatre figures de ) à l'Arc de tr.<br>FLORE et l'Amour; jardin,                                                                                             | Carrous.        | Bas-relief<br>Group, m  | BOICHOT           | 620.<br>442. |
| Fonce guerrière (La); Musée royal                                                                                                                                    | Louvre.         | Bas-relief              | Michel ANGUIER    | 532.         |
| FORCE (La) et la Musique, oil-de-bouf.                                                                                                                               | Idem            | Bas-relief              | Fr. GÉRARD        | 447.         |
| Fonce (La) et la Sagesse ; Are de tr                                                                                                                                 | Carrous.        | Idem                    | Idem              | 414.         |
| Force (La); escalier du musée                                                                                                                                        | Louvre.         | Idem                    | Idem              | 414.         |
| FORTUNE? cil-de-bouf; voy. PAIX                                                                                                                                      | Idem            | Idem                    | Jean Govjon       | 437.         |
| FORTUNE; escalier du Nord                                                                                                                                            | Idem            | Idem                    | MOUTONY           | 413, 622.    |
| For (Maximilien-Sébastien), lieutenant<br>génér. (1); trib. de la salle des maréeb.                                                                                  | Tuileries       | Buste pl.               | Baa.              |              |
| FRANCE (La); Musée royal                                                                                                                                             | Louvre          | Bas-relief              | Michel Anguier    | 513.         |
| FRANCE (La) et la Charte, œil-de-bœuf.                                                                                                                               | Idem            | Idem                    | Fr. Gerard        | 451.         |
| FRANCE (La) victorieuse                                                                                                                                              |                 | Statue                  | Idem              | 414.         |
| FRANCE (La) montre le Milon du Puget;                                                                                                                                |                 | .,                      |                   |              |
| Musée royal                                                                                                                                                          | Louvre          | Bas-relief              | LORTA             | 513.         |
| FRONTON du côté de la Seine                                                                                                                                          | Idem            | Idem                    | FORTIN            | 407.         |
| FINERAILLES et Monument; Musée roy                                                                                                                                   | Idem            | Bas-r. br.              | André Riccio      | 471.         |
|                                                                                                                                                                      |                 |                         |                   |              |
| GARONNE (La); Musée royal                                                                                                                                            | Idem            | Bas-relief              | Michel ANOUIER    | 527.         |
| GÉNIE de l'année                                                                                                                                                     | Idem            | Idem                    | Idem              | 524.         |
| GÉRIES des Arts du dessin; grand escalier                                                                                                                            |                 |                         | -                 |              |
| du Musée royal                                                                                                                                                       | Idem            | Idem                    | TAUNAY et PLANTAR | 540.         |
| GÉNIE des Beaux-Arts; escal, du Mus, roy.<br>GÉNIE de la Gloire; Musée royal                                                                                         | Idem            | Idem                    | FORTIN            | 415.<br>532. |
| Génie de la Guerre; escalier du midi                                                                                                                                 | Idem            | Sculptur.<br>Bas-relief | DE JOUX           | 415.         |
| Ginib de la Justice; galer, d'Angoulème.                                                                                                                             | Idem            | Idem                    | Fr. Anguier       | 512.         |
| Génie de la Paix; voy. Fortune                                                                                                                                       | Idem            | Idem                    | Jean Gotion       | 436.         |
| GENTE de la Poésie; escalier du Midi                                                                                                                                 | Idem            | Idem                    | FORTIN            | 415.         |
| Génie de la Seulpture                                                                                                                                                | Idem            | Idem                    | CHAUDET           | 515.         |
| GENIE du Temps                                                                                                                                                       | Idem            | Idem                    | Michel ANGUIER    | 524.         |
| Genin de la Victoire; escalier du Nord                                                                                                                               | Idem            | Idem                    | MOUTONY           | 413.         |
| Génie supportant l'écusson de France                                                                                                                                 | Idem            | Idem                    | Michel Anguier    | 528.         |
| GEOMETRIE (La) et son Génie, fronton                                                                                                                                 | Idem            | Idem                    | Paul PONCE        | 432.         |
| GERMAIN PILON, sculptcur; gr. galerie.                                                                                                                               | Idem            | Buste m.                | GUERSANT          | 540, 668.    |
| GIRODET - TRIOSON, né à Montargis le<br>29 janv. 1767; peintre d'histoire, élève<br>de David; gr. prix, 1789; grand prix dé-<br>cennal, 1794; % 22 oct. 1808; acad., |                 |                         |                   |              |
| 21 mars 1816; profess., 17 août 1816;                                                                                                                                |                 |                         | 1                 |              |
| offie. \$ le 19 août 1824; mort le 9 dée.                                                                                                                            |                 |                         |                   |              |
| même année; grande galerie                                                                                                                                           | Idem            | Idem                    | ROMAN             | 450, GG8.    |
| Gouson (Jean), seulpt.; grande galerie                                                                                                                               | Idem            | Idem                    | RAGGI             | 623, 668.    |
| Gouvion-Saint-Cyn (Louis marquis de),                                                                                                                                |                 |                         |                   |              |
| pair et maréchal de France (2), tribune                                                                                                                              |                 |                         |                   |              |
| de la salle des maréehaux                                                                                                                                            | Tuileries       | Buste pl.               | DAVID d'Angers    | 453, 668.    |
|                                                                                                                                                                      |                 |                         | 1                 |              |

(1) Né à Ham en 1775; officier d'artillerie en 1792 sous Dumourier; adjudant général en 1800; belles campagnés en latile, en Allemagne, en Portugal. Général de brigade en 1809 sous Massénas; gén. de divis. en 1811; il se distingua à la retraite de Portugal; à la bataille de Samanque, 22 juillett 812; blessé pour la quinsième fois à Waterloo; inspect. gén. d'infant., député en 1819; se fit un grand nom counce orateur à la chambre des Députés; mort le 28 nor. 1825.

(2) Né à Toul le 13 av. 1764; d'abord peintre; à la révolution, volontaire; adjudant genér. en 1793; se distingue à Kaiseriautern; fait génér. de brigade; 16 juin 1794, à l'attaque de la Ramasse, dans la Maurienne, fait gén. de div. Il se signale au siége de Mayence en 1795; en 1798, sert sous Masséna; en 1799, belle retraite de Novi; brillant à Coni; dans la retraite de Genes, reçoit un sabre d'honn. du premier consul Bosaparte. En 1800, il remplace Moreau; prend Pribourg; a grande part la la vict. d'ilonculinden.

| SUJETS.                                                                     | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.    | PAGES.    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| GRAVURE (La); gr. escal. du Mus. 10y<br>GRÈCE (La) montre l'Apollon Pythien |                 | Bas-relief     | GUILLOIS       | 540, 668. |
|                                                                             | Idem            |                |                | 516.      |
| GRENADIER de ligne; Arc de triomphe                                         | Carrons         | Statue         | DARDEL         | 622.      |
| Guerchia ou Gurreino (Gian-Francesco<br>Barrieri, dit), né à Cento en 1590; |                 |                |                |           |
| peintre d'histoire; mort en 1666; gr.                                       |                 |                |                |           |
| galerie                                                                     |                 | Buste m.       | BRION.         | 1         |
| Gnos (Le baron Antoine-Jean), né à Pa-                                      |                 |                |                | 1         |
| ris le 16 mars 1771; peintre d'histoire;                                    | 10 2            |                |                | 1         |
| élève de David; \$ 22 oct, 1808; acad. le                                   |                 |                |                |           |
| 21 mars; prof. le 19 oet. 1816; eheva-                                      |                 |                | 01             |           |
| lier de Saint-Michel ; baron le 16; offie.                                  |                 |                |                | 1         |
| # le 26 av. 1828; mort le 25 juin 1835;                                     |                 |                |                |           |
| grande galerie                                                              | Idem            | Idem           | DE BAT père    | 452.      |
| GUÉRIN (Le baron Pierre-Narcisse), né à                                     |                 |                |                |           |
| Paris le 13 mars 1774; peintre d'hist.;                                     |                 |                |                |           |
| élève de Regnault; grand prix en 1797;                                      |                 |                |                |           |
| ie 18 déc. 1803; académ. le 21 mars;                                        | 1               |                |                |           |
| prof. le 9 oct. 1816; direct. de l'école                                    |                 |                |                |           |
| de Rome en 1833; chevalier de Saint-                                        |                 |                | (0.00          |           |
| Michel en 1824; offie. 🛠 le 30 mai 1833;                                    |                 |                |                |           |
| mort le 16 juill. même année; grande                                        |                 |                |                | 1 1       |
| galerie                                                                     | Idem            | Idem           |                |           |
| GUERRE (La) et le Commerce                                                  | Idem            |                | Jean Goujon    | 435.      |
| GUERRE (La), figure de ronde-bosse                                          | Tuileries       | Idem           | LERAMRERT      | 602.      |
| GUIDE (GUIDO RENI, dit LE), né à Bo-                                        |                 |                |                |           |
| logne en 1575; peintre d'hist.; élève                                       |                 |                |                |           |
| d'Annibal et de Louis Carrache; mort                                        |                 |                |                | 1         |
| en 1642; grande galerie                                                     | Louvre          | Buste m.       | N.             |           |
| HAMADEVADE et Enfant; jardin                                                | Tuileries       | Group, m       | Corzevox       | 442.      |
| HERCULANUM personnifiée; mus. Ch. X                                         | Louvre          | Bas-relief     | N.             |           |
| HERCULE combattsnt Achélous; jardin                                         | Tuileries       | Statue br.     | Le baron Bosio | 624.      |
| HERCULE, Minerve, Salus et la Victoire,                                     |                 |                |                |           |
| sontenant les emblèmes de la France                                         | Carrous         | Bas-relief     | Fr. GERARD     | 620.      |
| HERCULE                                                                     | Louvre          | Idem           | ROLAND         | 444.      |
| Hipponene courant devant Atalante; jar.                                     | Tuileries       | Statue m.      | LEPAUTRE.      |           |
| HISTOIRE (L') et l'Éloquence, œil-de-                                       |                 |                |                |           |
| bœuf                                                                        | Lonvre          |                | ROMAGNESI      | 449.      |
| HISTOIRE (L') et la Victoire, œil-de-b                                      | Idem            | Idem           | Jean GOUJON    | 434, 436. |
| HIVER (L'), demi-figure en gaine; vieil-                                    |                 |                |                |           |
| lard tenant un vase rempli de feu; jard.                                    | Tuiteries       | Statue m.      | Lugros.        |           |
|                                                                             |                 |                |                |           |

En 1801, command, an chef en Portugal; après le trailé de Badajos, ambassadeur extraord, en Erpagne. En 1804, colon, gén. des cuirsas; en 1803, gr. offic. 25; en 1806, comm. le camp de Boulogne. En 1816; H bat les Autrichiens à Castelfranco; sous Masséna, il s'empare d'une partie du roy. de Naples. En 1807, brill. camp. de Prusse; gouvern. de Varsorie. Il passe en Espagne, prend Roses, Barcelone; a de gr. sue-és; fait comte en 1808. En 1812, command. en chef le 12° corps de la grande armée; le 173 coit, et 6°19; bat 4 Polotik le gên. russe Wittgenstein; le 27 août, créé maréeh. de l'empire. Dan la retruite de Moscou, à la têle du 6° corps, il

se meure encore à Polotsk avec Wittgenstein; est blessé; quitte l'armée. Campagne de Saxe en 1813; bat. de Dresde; défait le génér. cuase Tolatoi; est obligé de rendre Dresde par capitulat, ton ne la tient pas. En 1814, il est nomme comm. de S'-Louis; gouvern. de la 14' div. mil. En 1815, délè à Louis XVIII sur cent-jours. An retour du Roi, a la 2' divis. milit; ministre de la guerre; ne signa pas le traité du 19 nov. se retira. En 1816, gouverneur de la 5' divis. milit; grand'eroix de Siant-Louis; fait comte et marquis en 1817; ministre de la marine et de la guerre, 12 sept. 1818; mort à Hyères (Var) le 17 mars 1830.

| SUJETS.                                                                                                                                                              | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.    | PAGES.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| HOCHE (Lazare), génér. en ehef (1); salle<br>des maréchaux                                                                                                           | Tuileries       | Buste m.       | DELAISTRE.     |           |
| INNOCENCE (L') implorant la Justice,                                                                                                                                 |                 | Day on Park    | D 474          | 479 660   |
| æil-de-bæuf                                                                                                                                                          |                 |                | David d'Angers | 444.      |
| Istair (Due d'). Voy. Bessières.  ITALIE (L') montrant le Moise de Michel-                                                                                           | гает            | raem           | MONTE          | 444.      |
| Ange; vestibule du Musée royal                                                                                                                                       | Idem            | Idem           | LORTA          | 516.      |
| JOUDERT (Barthélemi-Catherine), génér.<br>en chef (2); salle des maréchaux; 1801.<br>JOUVERET (Jean), né à Rouen en 1647;                                            | Tuileries       | Buste m.       | Воггот         | 611.      |
| peintre d'hist.; acad. en 1675; mort à                                                                                                                               |                 |                |                |           |
| Paria en 1717; grande galerie                                                                                                                                        | Louvre          | Idem           | Béguin.        | 417.      |
| JULES-CESAR en costume militaire; jard                                                                                                                               | Tuileries       |                | Nic. Coustou   | 417.      |
| Jules-César en costume militaire; jard<br>Jules Romain (Giulio Pipi, dit), né à<br>Rome en 1492; peintre d'hist. et archit.,<br>élève et ami de Raphael; mort à Rome | Idem            | Idem           | Тиέовон.       |           |
| en 1554; grande galerie                                                                                                                                              |                 | Buste m.       | Blaise         | 519.      |
| tribune de la salle des maréchaux                                                                                                                                    | Idem            | Idem           | BOIZOT.        |           |
| JUNON ou l'Air                                                                                                                                                       | Idem            | Bas-relief     |                | 525.      |
| JUNON; escalier du nord                                                                                                                                              | Idem            | Idem           |                | A13.      |
| JUPITEE; escalier du nord                                                                                                                                            |                 | Idem           |                | 413.      |
| JUSTICE (La)                                                                                                                                                         | Idem            | Idem           | Paul PONCE     | 429.      |
| JUSTICE (La) et la Force, œil-de-bouf                                                                                                                                | Idem            | Idem           | LAITIÉ         | 451, 668. |
| JUSTICE (La); escalier du midi                                                                                                                                       | Idem            | Idem           | Fr. Gérard     | 414.      |
| Kellermann (François-Christophe), duc<br>de Valmy (3); trib. de la salle dea mar                                                                                     | Tuileries       | Buste pi.      | N.             |           |

(1) Né à Montreuil près Versailles en 1768; soldat aux gardes françaises; caperal en 1789; successivem. adjudant, lieuten., aide de camp, génér. de brig. et de divis.; en 1793, génér. en chef de l'armée de la Moselle; eut de grands succès contre les Prussiens et les Autrichiens aux lignes de Weissembourg; en débarrassa l'Alsace. Accusé, arrêté, dégradé, ne sortit de prison qu'après le 9 therm. (27 juill, 1794). Employé contre la Vendée; parvint à rétablir le calme en Bretagne, en Anjou, dans le Maine et la Normandie. Il échoue dans son expédition en Irlande. A la tête de l'armée de Sambre-et-Meuse, il passe le Rhin en 1797, bat les Autrichiens à Neuwied, à Ukerath, à Altenkirchen, à Dicdorff; mort le 15 sept. 1797 à Weslar.

(2) Ne à Pont-de-Vsux le 14 avril 1769; entra au service en 1791; lieuten. en 1793; chef de bataillon en 1795, et génér, de brig, après la bat. de Loano; génér, de divis. le 6 déc. 1796. En Itslie, en 1797, il eut une grande part aux rict. de Bonaparte, Génér, en chef de l'armée de Hollande; de celle de Mayence et de celle d'Italie en 1798; révolutionne le Pfémont; nommé gouverneur de Paris; sert soua Moresu à l'armée d'Italie; tué à la bataille de Novi le 15 août 1799.

(3) Né à Strasbourg le 28 mai 1735; hussard volontaire dans le régim. de Lowendahl en 1752; enseigne en 1753; capit., 1758; guerre de sept ans, 1758-1762; mission en Tartarie, 1765, 1766; guerre de Pologne, 1771, 1772; se distingue au combat de Cracovie; lieut. colon., 1780; brigad., 1784; maréchal de camp, 1788; en 1791, comm. de l'Aissee, fait gén. de div.; command, en chef de l'armée du centre, 28 août 1792, en remplac. de Lukner. Il met l'Alsace, Metz, Thionville, Weissenbourg en état de défense; fait sa jonction avec Dumouriez. A Valmy, 20 sept., avec 24,000 hommes bat 80,000 Prussiens et 20,000 Autrichiens; cette victoire fait proclamer la République; commandant en chef de l'armée des Alpes et d'Italie; dénoncé par Custine, 1793; acquitté le 18 mai même

| SUJETS.                                                                                                                                                                | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS. | PAGES. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| Klúann (Jesn-Bsptiste) (1); tribune de la<br>salle des maréchaux                                                                                                       |                 | Buste m.       | Masson      | 611.   |
| LABOURRUR (Le) de Virgile; jardin<br>Laharpe (Amédée-Emmsnuel-François),                                                                                               |                 | Stat, mer.     | Lenaire,    |        |
| né le 27 sept. 1754 an château d'Uttins<br>près de Rolle, pays de Vaud; entré au<br>service de Hollande le 12 mai 1773; de<br>France, le 31 oct. 1791; génér. de div.; |                 |                |             |        |
| tué par sceident su passage du Pô le 13<br>flor, en 1v; salle des msréchsux<br>La MOTRE-Picquet (Le comte Toussaint-                                                   | Idem            | Buste m.       | LECORTE     | 612.   |
| Guillaume), né à Reunes en 1720; au<br>service de la marine, 1736-1782; vingt-                                                                                         |                 |                |             |        |
| huit campag. brillautes; chef d'escadre<br>dana la guerre d'Amérique; combst du<br>Fort-Royal en 1779; en 1781, fit grand                                              |                 |                |             |        |
| tort au commerce anglais; mort en<br>1791; musée de la Marine                                                                                                          |                 | Lilon          | Resor       |        |
| LA MOTHE-PICQUET (Le comte Toussaint-                                                                                                                                  |                 | , ac           | Dailon.     |        |
| Guillaume); trib. de la salle des mar                                                                                                                                  |                 | Buste pl.      | N.          |        |
| LANNES (Jean), due de Montebelio (2);<br>tribune de la salle des maréchaux                                                                                             |                 | Idem           | N.          |        |

année. An mois d'sout, il fait le siège de Lyon; bat les Piemontais venus au secours de la ville ; secusé, arrêté, 18 oct.; treize mois eu prison à Paris, jusqu'su 9 therm. (27 juill. 1794); sequitté, 1795. Il reprend son command.; livre quarantetrois batailles ou comb. en Italie; y est remplace par le général en chef Bonsparte. Après le 18 brum. (9 déc. 1799); inspect. génér. de eavalerie; sénat.; présid. du sénat, 2 août 1801; maréch. de l'emp., 19 mai 1864; gr. offie. 🛠 en 1805. Il commande en chef le 3º corps de réserve, 1805; l'arm. de réserve en 1806, 1807; due de Valmy, 1809; command. l'armée de réserve du Rhin et de l'Elbe; gouvern. des 5', 25', 26' divis. milit.; en 1813, des 2', 3', 4'. 1er avril 1814, il reconnaît Louis XVIII; pair de France et gr. croix \$; comm. de la 3º div. milit.; mort à Paris le 13 sept. 1820.

(1) Ne à Strasbourg en 1764; elève de l'erchitecte Chaigrin; sept ans au sevrice d'Antriche; rous-lieut, dans le regim. de Kaunitz; greandier volont. à la révolution; de grade en grade bientât génér. de brig.; sert contre la Vendée; génér. de divis. en 1792; se signale à l'Ieurus; fait prisonuier le prince d'Orange; ses siége et prend Mestricht. En 1793, ha tele de l'arm. de Sambree-t-Meuse, il passe le Rhin; en 1796, grands succès à Altenkirchen contre le prince de Wirtemberg; à Koldingen, courre le génér. Kray; à Freyberg, contre le gén. Wartensleben; inactif en 1797. L'un des génér. de divis. du génér. en chef Bonaparte en Égypte; se couvre de gioire en Syrie; à El-Arinich; à Jaffa, qu'il prend; à la bataille du mont Thabor; après celle d'Aboukir, et le départ de Bonaparte, command. en chef l'armée en détresse. Pour en sauver les débris, il traite à El-Ariseh arce les Tares et sir Sidney Smith pont évant l'Egypte avec armes et bagges; l'améral Keith er raitie pa le traité; Kléber reprend les armes, bat avec 10,000 hom. à Héliopolis le grund risir, qu'il posses jusqu'an désert de Syrie; reprend le Caire soulevé; resoumet PEgypte. Après de si prodigienx succès, ce héros, sussi habile administrat, que vailant capit, et poignardé le 14 juin 1800, au Caire, par un jeuen Ture fanatique nomme Soleyamn.

(2) Né à Lectoure le 11 avril 1769; d'abord teinturier; en 1792, chef de bataill. de volont.; en 1793, à l'armée des Pyrénées-Orientales; en 1795, chef de brigade; en 1796, volont. à l'arm. d'Italie; se signale à Millesimo, Bassano; su passage du pont de Lodi, 10 mai 1796; aux siéges de Pavie, de Mantone; comme gén. de brig. su pont d'Arcole. Le 16 nov. 1796, il est chargé de traiter svee le Pape à Rome. Brill, de val, et de talent, il passe en Égypte avec Bonaparte; se convre de gloire à S'-Jean-d'Acre, à Aboukir, 25 juill. 1798; 1799 , gén. de div. Au retour d'Égypte, gouvern. de Toulouse. Il prend gr. part an 18 brum.; va pacifier le Midi; command. en chef de la garde consul, Dans la camp. d'Italie, il comm. l'avant-garde de l'armée de réserve; gravit le premier le mont S'-Bernard , mai 1800 ; chasse les Autrich. de la vallée d'Aoste; prend, du 17 mai au 7 juiu, Ivrée, Turin, Pavie; vict.

| SUJETS.                                                                                                                                                     | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.    | PAGES. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| La Pérouse (Jean-Franç, Galaup de)(1);<br>musée de la Marine<br>La Pérouse (Jean-François Galaup de);                                                       | Louvre          | Buste m.       | Ruds.          |        |
| tribune de la salle des maréchaux                                                                                                                           | Tuilcries       | Ruste pl.      | N.             |        |
| LASALLE (Antoine-Charles-Lonis comte<br>de) (2); salle des maréchaux                                                                                        | Idem            | Buste m.       | DELAISTRE.     |        |
| amiral (3); salle des maréchaux                                                                                                                             | Idem            | Buste pl.      | RENAUD         | 612.   |
| La Tour-D'Auvergre (Théophile-Maio<br>Corret de) (4); saile des maréchaus<br>Laurerston (Jacques-Alexandre-Bernard<br>Law, morquis de), pair et maréchal de | Idem            | Buste m.       | N.             |        |
| France (5); trib. de la salle des maréch.                                                                                                                   |                 | Buste          | Le baron Bosio | 624.   |

de Montebello, 9 juin 1800; il a la plus gr. part à celle de Marengo, 14 juin. Ambasa. à Lisbonne; violent et sans succès. Maréchal de l'empire, 19 mai 1804. Brillantes campagnes de 1805 en Antiche; 2 déc., il courtible fortem. à la viet. d'Austerlitz. Dans la campagne de Russie; bat. de Pulutuk prise de Dantziek; comb. de Friedberg. En 1806, il est fait due de Montebello; succès en Espagne; Sarragouse, 21 fév. 1809, passe en Alfamagne. 20 avr., vict. d'Abenberg; es signale à Eckunhl, à Ratishonne; fait capituler Vienne, 12 mai; blessé le 22 à Essling; mort le 31 mai 1809.

(1) Né à Albi en 1741; enseigne en 1764; parcourut les mers pendaut 14 ans; en 1778, commandait une frégate daus l'escadre du comte d'Estaing; brillantes sfiaires; capit. de vaisseau n 1780; en 1782, ruina les établissemens anglais de la baie d'Hindson; chargé en 1785; par Louis XVI, d'un voyage autour du monde, pour le commerce et la science, avec le chevalier de Langle, sur les frégates la Boussole et l'Astronder, mit y voile et l'avoit n'a plus reproduée; mit à voile et l'avoit n'a plus reproduct.

(2) Né à Metz le 10 juin 1775; sons-lieut, à 11 ans au régim. d'Alsace; à la révolnt., entre soldat volontaire au 25° de chasseurs à cheval; se distingua; ne veut être offic. qu'à 19 ans; aide de camp du gen. Kellermann. En Egypte, il décide la vict. des Pyramides, 21 juill. 1798; fait colonel du 22° de chasseurs à cheval; se signala à toutes les bat.; partout courage, valeur héroig.; gén. de brig. en 1805; 29 oct. 1806, prend Stettin. Lient. gén. le 6 déc.; se couvre de gloire dans la guerre de Prusse; à Heilsberg, à Kænigsberg, à Friedland. Eu Espagne, en 1808, il se distingue à Torquemsda, Cabesou, Palencia, Medina del Rio Secco, sous le maréch. Bussières; fait gr. offie. 3. Il se signale à Burgos, à Villa Viejo, à la gr. bat. de Médelin le 28 mars 1809; dans la dernière eampagne d'Autriche, à Presbourg, Altembourg, au siège de Raab, à Essling, à Wagrem le 6 juillet 1809, où il fut tné; par un décret du 1er janv. 1810, une statue Îni était décernée sur le pont Louis XVI.

(3) Né le 3 juin 1745 à Rochefort ; garde-marine en 1758; réformé en 1768; entre dans les monsquetaires; rappelé dans la marine; capit, de brûlot en 1772; en juin 1780, capit. de la frégate l'Hermione; brillant combat contre la frégate anglaise l'Iris; blessé; chev. de Saint-Louis , 1781. Sur l'Hermione, réunie à l'Astrée , commandée par La Pérouse, il bat quatre frégates et deux corvettes anglaises. En 1789, deputé aux états génér. ; puis à l'assembl. constitnante. En 1793, mis en prison; en 1794, reutre dans la marine; la commande en 1801 contre Nelson; est nommé chef de l'escadre expéditionnaire pour Saiut-Domingue; vice-amirol en 1804; mort le 19 juin, de maladie, à bord du Rucentaure.

(4) Né à Carbaix (Finistère) le 23 nov. 1743; reconu de la maison de Bonillon par arrêt di Parlement; de l'école militaire il entra au service en 1767; capit. en 1779; fit la guerre d'Amérique, et sons le duc de Crillon le siège de Mahon. En 1793, il commauda à l'armée des Pyrchées, comme le plus ancien capit., la colonne infernale de 8,000 grenad.; en 1796, il trenplaça comme soldat le fit de son amit. En Engant; il fut alors nommé premier grenadier de France; tota u combat de Nembourg le 27 juin 1800; l'armée porta son deuil pendant trois jours; son comer fut donné an 45° de ligne; il s'occupa beaucoup des langues, et surtont du calie.

(5) Në à Pondinhery le 1" (fv. 1765, d'origine écossaise; diève d'artillerie en 1784; lieux, 1785; capit., 1791; à l'armée du nord, 1792, 1793; colonel à l'armée de Sambre-et-Meuse, 1795. En 1890, side de camp du prem. Consul; se distingue à Marengo, 14 juin; nommé comm. d'éc. d'artill. de 18 Père; en 1801; euvoyê à Copenhague, lors du bombard. par les Anglais; an mois d'oct., il porte à Londres, où le peuplé.

| SUJETS.                                                                                                                | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.    | PAGES.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| LEBRUN (Charles), peintre d'histoire (1);<br>grande galerie                                                            | Louvre          | Buste m.       | Cotzevos       | 442.      |
| des maréchaux                                                                                                          |                 | Idem           | Le baron LEMOT | 101, 409, |
| LECLERC (Victor - Emmanuel ); jardin                                                                                   |                 |                |                | 416. 448. |
| LEFEVRE (François - Joseph), duc de<br>Dantzick, pair et maréch. de France (3);                                        |                 |                |                |           |
| trib. de la salle des maréchaux                                                                                        | Idem            | Buste pl.      | N.             | 1 1       |
| LESUEUE (Eustache), surnommé le Ra-<br>phael français, né à Paris en 1617;<br>peintre d'hist., élève de Vouet; mort en |                 |                |                |           |
| 1655; grande galerie                                                                                                   |                 | Buste m.       | ROLAND         | 445.      |
| LOBAU (Le maréchal). Voy. MOUTON.                                                                                      |                 |                |                |           |
| Logique (La) et la Rhétorique, mil-de-b.                                                                               | Louvre          | Bas-relief     | LANGE          | 449, 668. |
|                                                                                                                        |                 | 1              |                |           |

s'attèle à sa voiture, la traité de paix d'Amiens; en 1804, eomm. #; 1" févr. 1805, gén. de div.; génér. en chef de l'armée à bord de l'escadre de l'amir. Villenenve; bat. désastr. de Trafalgar, 21 oct. 1805. Il passe à l'armée d'Allemague; gouvern, gén. de Braunau en nov. Après la viet. d'Austerlitz, 2 dée., il rejoint l'armée d'Italie; s'empare de l'arsenal de Venise; se rend maître de Raguse; repousse les Russes et les Monténégrins, malgré une escadre russe que son artillerie force à s'éloigner de Castel-Nuovo; appnyé par un renfort du maréch. Marmont, il ponrsuit ses importaus suceès. - Gouvern, de Venise, 1807; en 1808, il contribue à la prise de Madrid par l'Empereur. En 1809, à l'armée d'Italie; en Hongrie, se distingue à la bataille de Raab, 14 juin; prend la ville le 24. Appelé au commandem. de l'artiflerie de la garde; 6 juill., à la tête de 100 pièces de canon, décide la viet. de Wagram; créé comte de l'emp. Ambassad. à Vienne, en ramène l'archidnchesse Marie-Louise, En fev. 1811, ambassad, à Saint-Pétersbourg; en 1812, à la retraite de Moscou, commande l'arrière-garde; et en 1813, le 5' corps à Magdebourg; il se signale anx bat. de Lutzen, 2 mai; de Bautzen, 20 mai; de Wnrtehen, le 22; prend Breslau; suceès, le reste de la camp., à la bat. de Katzbach contre les Russes, 24 août; à eelle de Waehan, 16 oet., contre les Prassiens; h Leipsick, 18 oet., fait prisonnier, conduit h Berlin, mis en liberté. - A la restaurat., chev. de Saint-Louis, 1er join 1814; capit. des mousquetaires gris, 26 fev. 1815. Aux cent-jours, il se retire dans ses terres. Pair de France, 17 août; command, de la 1ºº divis, de l'infanter. de la garde royale; command. de Saint-Louis, 1816. Ministre de la maison du Roi, 1er nov. 1820. Maréch. de France, 6 juin 1823; command. le 2' corps de réserve de l'armée d'Espagne; chev. des ordres. Grand veneur, 1824; grand'eroix 3, sept. 1827; mort le 11 juin 1828.

(1) Né à Paris le 22 mars 1619 ; fondateur de

l'acad. de peintare, 1" fév. 1648; recteur et chancellier, 2 mars 1652; premier peintre de Lonis XIV, 1662; chev. de Saint-Michel; lettre de noblesse; principal rect. et chancell, 12 déc. 1673; prince et directeur de l'académ. de Saint-Luc à Rome, 1676; direct. de l'acad. de peinture, 11 sept. 1675; mort le 22 février 1698.

(2) Ne à Pontoise en 1772; fort jeune an service; y'd diriogna, fait adpla, gén. an siège de Tonton en 1794; gén, de brije, en 1797; épouse Pauline Bonaparte; chef d'état-major en Italie sous les géner, en chef Berthier et Brune; en l'an vin, commandant aupér, à Lyon; rétablit discipline dans les troupers; contribus fortem discipline dans les troupers; contribus fortem au 18 brumaire; gén. de div. le 3 déc. 1790; en 1801, force le Portugal à nu traité avantageux à la France; en 1802, envoyé avec des forces imposantes pour reprendre S'-Domingue; y debarque; grands auccès pendant quelques mois; revers; révolte des noirs; affreuse epidémie; ment de la fièvre le 11 nov. 1802.

(3) Né d'un mennier à Ruffach en Alsace le 25 octob. 1755; soldat aux gardes françaises, 10 sept. 1773; sergent, 1782; premier sergent, 9 avril 1788; lienten, de la garde nationale soldée, 1789. Par sa conrageuse et noble conduite en faveur de sea anciens officiers, et pour la famille royale, 1790, 1791, 1792; par les blessures qu'il reçut en les défendant, il mérita les remercimeus de Louis XVI et de sa famille. Copitaine en 1792, il sauva la caisse d'escompte du pillage. Adjudant général, 3 sept. 1793; génér. de brig., 2 déc.; gén. de divis., 10 janv. 1794; prend une brillante part à la viet, de Fleurus, 26 juin; à celle d'Aldenhoven, 2 cet.; comm. de la 17º div. milit. En 1795, il opère avec viguenr le premier passage du Rhin; se distingue partout par son coursge, son humanité, sa loyanté et sa probité. Il a de grands succèa à Willerdorf, 4 juill. 1796; à Kænigshofen, 2 août; à Altendorff, le 6; à Siegberg, à Altenkirchen, en 1797. Lienten. dn génér. Bonaparte, 9 nov.

| SUJETS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.    | PAGES.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Los (La), petit fronton de la cour du<br>Losre (La); salle de la Paix, M. des Ant.                                                                                                                                                                                                               | Louvre          | Bas-relief     | MOITTE         | 443.<br>527. |
| LOUIS-LE-GROS affranchit les communes,                                                                                                                                                                                                                                                           | Idem            | Idem           | N              | 552.         |
| Louis IX (Saint-Louis) donne la pragma-                                                                                                                                                                                                                                                          | Idem            | Idem           | N              | 552.         |
| Louis IX établit la Cour des Comptes;                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Litera         | N              | 552.         |
| mame salle                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Idem            | Buste m.       |                | 442.         |
| Louis XIV; musée de la Marine                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |                |              |
| Louis XIV erée le Conseil d'état; salle du<br>Conseil d'état                                                                                                                                                                                                                                     | Idem            | Bas-relief     | N              | 552.         |
| Louis XVIII erée la Chambre des pairs<br>et celle des Députés; même salle                                                                                                                                                                                                                        | Idem            | Idem           | N              | 552.         |
| LUXEMBOURG (François-Henri DE MOST-<br>MORENCY-BOUTEVILLE, due de), maré-<br>chal de France (1); as siat., aujourd. à<br>Versailles, et de Mouchy, acad., était<br>autref. au Louvre, saile des gr. homm.,<br>n° 812; e'est d'après elle qu'est le bust<br>de la trib, de la saile des maréchaux |                 | Buste pl       | . N.           |              |
| MALADIE de Jérôme de la Torre; Mus. r.<br>MANCO CAPAC, fondateur de Cusco et de                                                                                                                                                                                                                  | 1               | Bas-relie      | André Riccio   | 470.         |
| Pempire du Pérou; prem. ineas, ? 1140                                                                                                                                                                                                                                                            | Idem            | Idem           | . MOITTE       | 444-         |
| MARC-AURELE donne la paix aux Marco-<br>mans; musée royal des Antiques                                                                                                                                                                                                                           | . Idem          | Idem           | . ROLAND       | 510.         |
| MARC-AURELE, buste antique conserve<br>autrefois, selon Sauval, aux                                                                                                                                                                                                                              | . Tuilerie      | Bust. an       | t. N           | 606.         |
| MARCEAU (François-Séverin DES GRA-<br>VIERS) (2); saile des maréchaux                                                                                                                                                                                                                            | . Idem          | . Buste m      | . Edme DUMONT. |              |

1799; décide le succès du 18 brum. an viii (9 nov.). Nommé comm. du 1et corps de l'armée de réserve; sonat., 1800; marcch. de l'emp., 19 mai 1801; gr. eroix . Ce maréchai commande en chef le 2 corps de réserve de la grande armée, 1805; ac signale aux bat. d'Iéna, 14 oct. 1806; d'Eylau, 8 février 1807. La prise de Dantziek, 23 mai; l'en fait nommer duc le 28. En Espague, 1808, victoire de Durango; prise de Bilbao. En 1809, command. en chef de l'armée bavaroise; glorieux faits d'armes à Thaun, Abensberg, Eckmuhl, 22 avril; h Wagram, 6 juill. li comm. en 1812 la vicille garde dans la camp. de Russie; en 1814, se distingue à Champ-Aubert, 10 fev.; à Montmirail, le 11; à Arcissur-Aube, 20 mars. A la restaurat., 1814; pair de France, 2 juin; mort à Paris le 20 sept. 1820.

(1) Né le 7 janv. 1628; sous le uom de comte de Bouteville, assiric à la bataille de Rocroy, 1633; campag. d'Allemague, 1644, 1645; de Flandre, 1646; aide de camp en 1647, en Catalogue, du duc d'Enghien, depuis le gran-Condé; après la bat. de Lens en Artois, 20 août 1638, maréchal de camp. Du parti des princes de Condé et de Conti, dans les troubles de la

fronde, de 1650 jusqu'au traité des Pyrénées, 1659. Il épouse, 1661, l'héritière de la maison de Luxembourg; ajoute ce nom h celui de Montmoreney-Bouteville. En 1667, il fait la guerre de Flandre contre l'Espagne, sous Turenne et le grand Condé; en 1672, contre la Hollande; célèbre retraite d'Utrecht : 16,000 hom. contre 70,000, sans perdre un homme. A la bataille de Sénef, 11 août 1674, il commande l'aile droite du grand Condé. Maréch. de France, 30 juili. 1675; prend Valenciennes, 17 mars, Cambrai, 5 avr. 1677; Ypres, 25 mars 1678; bat le prince d'Orange à Saint-Denis, près Mons, le 14 août. Ce marceh., impliqué dans le procès d'empnisonnement de la Voisin et de la Vigoureux, passe quatorze mois en prison. Acquitté le 14 mai 1680; reprend, 1681-1690, sa place de capit. de la prem. compagn. franç. des gardes-du-corps; chevalier des ordres, 1688; guerre de Flandre; vainqueur h Fleurus, 1ºr juill. 1690; h Leuze, 13 sept. 1691; à Steinkerque, 3 août 1692; à Nerwinde , 29 juill. 1693; mort le 4 janv. 1695.

(2) Ne à Chartres le 1er mars 1769; s'engagea en 1785; prit congé en 1789; chef de bstaillon de volontaires en 1791; servit contre la Vendée;

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.    | PAGES. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| Mans; soubassement d'un petit fronton                                                                                                                                                                                                                                                                   | Louvre          |                | Paul Posce     | 431.   |
| Mass; escalier du midi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem.,          | Idem           | CALLAMAND      | 416.   |
| de la salle des msréchaux                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tailcries       | Buste m.       | N.             |        |
| MÉDITATION; salle dn Centaure                                                                                                                                                                                                                                                                           | Louvre          | Bas-relief     | Michel ANGUIER | 534.   |
| MERCURE; autrefois, selon Sauval, aux                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tuileries       |                | N              | 606.   |
| MERCURE sur Pégasé, gr. groupe, jardiu.<br>MICHEL-ARGE BONARROTI, né à Floreuce<br>en 1474; archit., peintre, sculpt.; mort                                                                                                                                                                             | Idem            |                | Covzevox       | 442.   |
| en 1564; grande galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lonvre          | Buste m.       | GATTEAUX       | 147.   |
| Troyes en 1608; mort en 1668; gr. gal.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem            | Idem           | DESJARDINS     | 603.   |
| MINERVE; soubassem. d'un petit fronton.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem            |                | Paul Ponce     | 431.   |
| MINERVE; soubassem. d'un petit fronton.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem            | Idem           | ROLAND         | 445.   |
| MINERVE; autrefois, selon Sauvel, aux                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tuilcries       | Stat. ant.     | N              | 606.   |
| MINERVE; seulpture de ronde-bosse<br>MINERVE récompense les Beaux-Arts et les                                                                                                                                                                                                                           |                 | Bas-relief     | DE JOUX        | 532.   |
| Sciences; un des frontons de la conr                                                                                                                                                                                                                                                                    | Idem            | Haut-rel.      | LESUEUR        | 418.   |
| MOISE, un des petits frontons de la cour.,<br>MONTREBLIO (Le duc de), Voy. LANKES,<br>MORLANT (François-Lonis), ne le 11 soût<br>1771 à Souilly (Menrthe); entré au ser-<br>vice le 1" soût 1779; colonel des chass,<br>à cheval de la garde impér. le 2 déc.<br>17805; uté à Austerlis le 2 déc. 1805; | Idem            | Idem           | Монтте         | 444.   |
| salle des maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Baste m.       |                |        |
| gures; jardin des                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Idem            | Stat. mar.     | Τπέοσον.       |        |

se distingua à la bataille de Saumur, est fait géude brig.; Kléber le fit nommer général en chef des deux armées de l'Ouest. Il gagna la bataille du Mans les 12 et 13 déc. 1793. Génér. de divisse signala à l'Ieurus le 26 juin 1794 ; prit l'escalade Coblentz le 30 oct.; se distingua dans le Palatinat en 1795; en 1796, força de lever le blocus de Mayence; protégea la retraite de Jourdan devant l'archid. Charles; tué le 19 août. A Altenkirchen; il fut pleuré par les ennemois.

(1) Né le 6 mars 1738 à Nice, Masséna sert dans la marine march, jusqu'à 17 ans; s'engage en 1775 dans Royal-Italien; passe par les différens grades jusqu'à celui d'adjud-sous-office en 1784; congé en 1786 s; rentre au service; a djud-major, 1792; génér. de brig., 22 août 1793 à de divin, 1792; génér. de brig., 22 août 1793 à de divin, 20 déc. 1794. Il emporte en Piémont le fort important de Saorgio; par ses belles dispositions, contribus fortement à la victoire de Loano, remportée par le gén. Schérer, 23 nov. 1795. Le 15 mai 1796, Masséna entre le premier à Minn, pris par le gén. Bonaparte. Dans cette belle camp., il se signale à Rivoli; 14 janv.; à Montente, 12 av.; à Milletimo, le 143 à Lodi; 10 mai;

à Castiglione, 5 août; à Roveredo, 4 sept.; à Arcole, 15, 16, 17 nov.; à Castelnovo, le 21; surnommé l'enfant chéri de la Victoire, En 1797, succes à Rivoli, 14 janv.; à Bassano, 25; à Carpenodolo, 26; à la l'avorite, à la Chiusa, à Klagenfurt, 30 mars, et dans tant d'autres combats. En 1798, command, en chef de l'arm, d'Italie; à Rome, de graves désagrémens de la part de ses tronpes le forcent à retourner à Paris, Génér, en chef de l'armée d'Helvétie en 1799, il gagne, le 25 sept., la bat. de Zurich sur le maréch. Souwarow. En 1800, avec pen de tronpes, il défend avec le plus grand talent le pays de Gênes contre le gén. autrichien Mélas; est force, faute de vivres et de munitions, et par les maladies, de rendre Gênes; mais avec tous les honneurs de la guerre. Après Marengo, ce grand capitaine commande en chef l'armée d'Italie; le 19 août 1804, maréch. de l'emp.; grand sigle \$. En 1805, il obtient en Italie d'import. avantages sur l'archid. Charles ; bat. de Vérone , 28 oct. Il envahit le royaume de Naples, prend Gaëte, regardée comme inexpugnable; chasse les Anglais de la Calabre, et la pacifie; rejoint en nuv. la

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.0-<br>CALITÉS.                    | OU-<br>VRAGES.                                | SCULPTEURS.                                                                                      | PAGES.                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mouton, Voy. p. 750.<br>Musique (La) et la Danse, œil-de-bœuf.<br>Musnon (Jean-Baptiste), né le 10 janv.<br>1774; entré au service le 1" sept. 1792;                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Bas-relief                                    | Маттв                                                                                            | 453, 668.                                            |
| ehef de bat. d'artill.; tue à Arcole le 16<br>nov. 1796; trib. de la salle des maréch.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tuileries                           | Buste m.                                      | TAUNAY.                                                                                          |                                                      |
| NAVARRE (La); Musée royal des Antiq.,<br>salle de la Paix.<br>NEPTURR ou l'Elau; Musée royal, idem<br>NEPTURE; escalier du Nord<br>NEUTURE; escalier du Nord<br>NEUTURE; Let WAGRAM (Le prince de).<br>Voy. BRATHIER.                                                                                                                                                              | Idem<br>Idem                        | Bas-relief<br>Idem<br>Idem                    | Michel Anguier  Idem Bridan fils                                                                 | 524.<br>525.<br>414.                                 |
| NEY (Michel), prince de la Moskowa et<br>due d'Elchiquen, marécha de France (1);<br>tribune de la salle des maréchaux.<br>Niz (Le).<br>Niz (Le).<br>Niz (Le); soubass, d'un front de la cour,<br>N'MA; idem.<br>NYMPRE de Diane et Enfant; jardin des.<br>NYMPRE de Diane et Enfant; jardin des.<br>NYMPRE de Tontsinchleau; Musée royal.<br>NYMPRE de Tontsinchleau; Musée royal. | Tuileries<br>Louvre<br>Idem<br>Idem | Bas-relief Idem Idem Idem Group, m Bas-r, br. | N. BRIDAN GIS. BRIDAN GIS. MOITTE Paul PONCE. Nicolas COUSTOU. Nicolas COUSTOU. Nicolas COUSTOU. | 519.<br>445.<br>445.<br>429.<br>417.<br>473.<br>417. |
| Océan; soubassem, d'un front, de la cour.<br>Oneste et Iphigénic enlevant la statue de                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                               | Paul Ponce                                                                                       | 431.                                                 |
| Diane Taurique; mus. des Antiques ORNEMENS sculptés de la salle de la Paix .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                               | FOUCOU<br>LÉRAMBERT et GIRARDON                                                                  | 508.<br>607.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                                                                                  |                                                      |

grande armée d'Autriche. En 1807, command. en chef le 7º corps, il se signala contre les Russes à Wirbiza, à Pulatuck, à Ostrolenka. En 1808, erce duc de Rivoli; la perte de son wil gauche à la chasse l'empêcha de prendre part à la campagne d'Espagne. A la tête de l'armée du Rhin, en 1809, il eut de grands succès contre l'archid. Charles dans la campagne d'Autriche : à Landshut, Eckmuhl, à Pfaffenhofen, au terrible combat d'Ebersberg, le 4 mai, avec les divisions Legrand et Claparède; et surtout à la défense acharnée d'Aspern, 21 mai : le 22, viet. d'Essling ou d'Aspern; il défend l'île de Lobau. A Enzersdorf, 5 juill.; à Wagram, le 6, il comm. l'aile gauche, comme le maréch. de Saxe à Fontenoy, dans sa calèche à quatre chevaux, ayant été moulu par une chûte de cheval. Nommé prince d'Essling, avec la dotation du château de Thouars en Poitou (Deux-Sevres). Gén. en chef en Portugal en 1810; malgré ses savantes dispositions, sa sermeté et sa belle victoire de Fuente-Donoro le 5 mai 1811, il n'eut pas, contre Wellington, tous les succès qu'il eut obtenus sans la mésintelligence et la désobéissance de ses généraux; belle retraite du Portugal. A la fin de 1813, Masséna commande la 8º divis. milit. à Toulon. Eu 1814, 16 av., à Marseille, il reconnaît Louis XVIII : en 1815. après des hésitations, il se déclare pour Bona-

parte, A la deuxième restaur., gouvern. de Paris par le gouvern. provis. Ce grand général meurt le 4 avril 1817.

(1) Né à Sarrelouis le 10 janv. 1769; fils d'un tonnelier, destine à être notaire; s'engage dans les hassards, 7 fév. 1787; officier, 1790; capit., 1792; aide de camp du génér. Lamarche; adjudant-général sons Kléber; se distingue à l'armée de Sambre-et-Meuse; au passage de la Lain, au combat d'Altenkirchen, 4 juin 1795; aux comb. de Diedorf et de Montabor, 5 juin 1796; prend Wurtzbourg, 3 août. Après la prise de Pfortzheim par Kléber, 18 août, fait génér. de brigade; se signale sous le génér. Hoche, 1798; sous le général Bernadotte, avec 150 hom., fit capituler Manheim; nommé alors gen. de divis. Il se couvre de gloire par son courage et son activité sur les bords du Rhin, sous Moreau et Lecourbe; passe en Italie ayee le gen. en chef Bonaparte; contribue fortem. à la viet. de Marengo; en 1800, à celles de Morskirch, 5 mai; de Hohenlinden, 3 dée., sous Moreau. En 1803, il fut charge d'une importante mission diplomat. en Suisse, à la satisfaction de ce pays et de la France. Maréchal de l'emp., 19 août 1804; 19 nov., il prend inspruck. Dans la camp. de Prusse, en 1805, command. en chef le 6° corps; il se signale sur le Danube; victorieux à Elchingen, 14 oct.; à Schar-

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                  | LO-<br>CALITÉS.   | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.                         | PAGES.                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| PAIX (La); dans la salle de ce nom aux PAIX (La) et l'Abondance, œil-de-bœuf PAIX (La) d'Amiens; Arc-de-triomphe PAIX (La) de Presbourg; Arc-de-triomp                                                                                                   | Louvre<br>Carrous | Bas-relief     | CHAUDET CORTOT LESUEUR Edine DUMONT | 446.<br>448.<br>418, 618.<br>618. |
| Pan (Deux masques de) conservés autre-<br>fois, selon Sanval, aux                                                                                                                                                                                        | Tuilcries         |                | N                                   | 606.                              |
| à Vérone en 1528; peintre d'hist.; mort<br>en 1588; grande galerie<br>Рынтивк (La); grand essalier du musée<br>Pénic, és tenant une couronne d'olivier;                                                                                                  |                   |                |                                     | 540, 668.                         |
| jardin                                                                                                                                                                                                                                                   | Tuilcries         | Stat.mar.      | De Bay père                         | XL11,452.                         |
| PÉBICNON (Le marquis Dominique-Cathe-<br>rinc de), pair et maréch. de France (1);<br>tribune de la salle des maréchaux<br>PEBUGIN (Pierre VANUCCI, dit le), né à<br>Città della Pieve en 1446; peintre d'his-<br>toire, maltre de Raphael; mort en 1524; | Idem              | Buste          | Матте                               | 453, 668.                         |
| grande galerie en 1827                                                                                                                                                                                                                                   | Louvre            | Buste m.       | Bougnon.                            |                                   |
| PHAÉTUSE se changeant en penplier; jard.                                                                                                                                                                                                                 |                   |                | Theodon.                            | 1                                 |
| PHIDIAS; jardin                                                                                                                                                                                                                                          | Idem              |                | PRADIER                             | 623, 668.                         |
| PRILIPPE-LE-BEL établit les parlemens                                                                                                                                                                                                                    | Louvre            | Bas-relief     | N                                   | 552.                              |
| PHILOPENEN arrachant une flèche de sa<br>cuisse; jardin                                                                                                                                                                                                  |                   | c              |                                     | 450 000                           |
| Pιέτέ (La) et la Fidelité                                                                                                                                                                                                                                |                   |                | DAVID, d'Angers                     | 453, 668.<br>552.                 |
| PLAFOND de la salle du Trône                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                                     | 602.                              |
| Poésie érique (La) et l'Élégié, œil-de-b.                                                                                                                                                                                                                |                   |                | PETITOT GIS                         | 451.                              |

nitz, 7 nov.; à Neustarek, le 13. Il a une graude part aux viet. d'Iéna, 14 oet. 1806, preud Thorn le 6 dec. Après la viet, de l'riedland, 14 juin 1807; surnommé le brave des braves, comme l'infatigable dans les premières campagnes. En 1808, en Espagne, contre les gen. Wellington et Wilson; puis en Portugal refuse d'obéir à son chef le maréch. Masséna; renvoyé en France. En 1812, en Russie, il commande le 3' corps : déploie une valeur et un sang-froid héroïques à Smolensk, 17 août; à la Moskowa, 7 sept., et dans la retraite de Moscou : à Viasma, 2 nov.; à Krasnoi, le 5; à Kowno, au passage du Nicmen. En 1813, il contribue aux viet, de Lutzen, 2 mais de Bautzen, le 20. Brillante eamp, de France en 1814; avec peu de troupes, il se distingue à Brienne, 29 janv.; à Mézières, à Champ-Aubert, 1er fév.; à Montmirail, le 11; à Château-Thierry, 12 mai. Il annonce le prem. à l'Emperenr sa déchéance : est un des premiers à reconnaître Louis XVIII; 20 mai, nommé command. des dragons, des chasseurs, des chevau-légers lanciers; 1er juin , chev. de Saint-Louis; pair : gouvern. de la 6º div. milit. Au mois de mars 1815, Nev envoyé contre Bonaparte, reste dévouć à Louis XVIII jusqu'au 13; à Lons-le-Saulnier, gagné, trompé par les émissaires de Bonaparte, change le 14; se déclare pour lui ; le suit au Champ-de-mai, à Waterloo; arrêté; jugé par

la Cour des Pairs; condamné le 4 déc. 1815, à la majorité de 119 sur 160; mort le 7.

(1) Né a Grenade-sur-Garonne le 31 mai 1754 : sous-lieuten, en 1782; en 1791, député de la Hautr-Garonne à l'assemblée législative ; lieut .eolonel en 1792; général de brig. à l'arm. des Pyrén.-Orient. Il se distingue aux combats de Thuir et du Mas-de-Serre, 17 juill. 1793; fait gén. le 23 déc.; gén, de div.; gagne les batailles d'Escola, très-disputée et très-sanglante, de la Jonquière, de Saint-Sébastien, 18 nov. 1794; de la Magdeleine. Il commande en chef l'armée après Dugommier; prend les forts de Roses, de Figuières, 20 nov., après des prodiges de valeur et d'immenses travaux. Il fut ambassadeur à Madrid en 1797. Command, en chef de l'armée d'Italie, 1798; se couvre de gloire à la bat. de Novi, 17 août 1799. En 1801, à la tête de la 10° div. milit. et sénat. En 1804, il a la sénator. de Bordeaux; créé maréch, de France le 19 mai; il recut le gr. cord. Tie le 2 fev. 1805. Il fut en 1806 gonvern, de Parme et de Plaisance; et de Naples de 1808 à 1813; en 1811, comte de l'empirc. En 1814, à la restaur. , il devint gouvern. extraord, de la t'e divis, milit.; chev. de Saint-Louis; pair de France. Aux cent-jours, fidèle à Louis XVIII. A la deuxième restaur., gouvern. de la 1'e divis, milit.; en 1816, command, de S'-Louis; marq. en 1817; mort le 25 déc. 1818.

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                   | LO-<br>CALITES.               | OU-<br>VRAGES.                     | SCULPTEURS.                 | PAGES.               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Poésir (La) et la Musique, œil-de-bœuf.<br>Pouvés personnisée<br>Poussin (Nicolas), né aux Andelys en                                                                                                     | Louvre                        | Bas-relief                         | DE BAY père                 | 452.<br>571.         |
| Normandie en 1594; peintre d'hist. et<br>de pays.; la gloire de l'école française,<br>prem. peintre de Louis XIII; gr. gal<br>PRIMATICE (François), né à Bologne en                                       | Idem                          | Buste m.                           | Blaise                      | 519.                 |
| 1490; peintre d'hist. et archit.; mort en<br>1570; grande galerie<br>Ряомятиек attaché sur le Caucase; jard.<br>Ряомю (Pierre-Paul), né à Cluny le                                                        | Idem<br>Tuileries             | Idem<br>Stat.mar.                  | FOVATIER. PRADIER           | 623, 668.            |
| 16 avr. 1763; peintre d'hist., élève de<br>Devosges; * le 22 oct. 1808; acad. le 21<br>sept. 1816; mort le 18 fév. 1823; grande<br>galeric en 1827                                                        | Louvre                        | Buste m.                           | NANTEUIL.                   |                      |
| PUGET (Pierre), né à Marseille en 1622;<br>archit., peintre, sculpt.; son Milon de<br>Crotone en 1673; mort en 1694; grande<br>galerie en 1835<br>PUISSANCE (La) et la Richesse, wil-de-b.                | Idem                          | Idem                               | Legendre-Héral.             | 447.                 |
| QUADRIGE sur l'Arc de triomphe<br>QUINAULT (Philippe), né en 1635; poête<br>comiq., lyriq.; inventeur de l'opéra ou                                                                                       | Carrous                       | Statues, .                         | Le baron Bosio              | 624, 668.            |
| tragédie-opéra; mort le 26 nov. 1688;<br>sutrefois su                                                                                                                                                     | Louvre                        | Buste                              | CAFFIERI                    | 543.                 |
| REDUITION de Pampelune, pour l'Arc de<br>triomphe                                                                                                                                                         | Carrous                       |                                    | RaggiPaul Ponce             | 623.<br>429.         |
| près de Leyde en 1606; peintre et grav.;<br>mort à Amsterdam en 1674; gr. gal<br>REMOULEUR (Le) de Florence<br>RENOMMÉE SUR Pégase; jardin                                                                | Idem Tulleries                | Buste m .<br>Statue br<br>Group, m | Les KELLER.                 | 442.                 |
| RENOMMÉES; fronton de l'horloge RENOMMÉES en ornem, de ronde-bosse RENOMMÉE (La) et la Victoire, œil-de-b- RENOMMÉE (La), sculpt, de ronde-bosse.                                                         | Louvre<br>Tuileries<br>Louvre | Haut-rel.  Idem  Bas-relie         |                             | 441.<br>602.<br>435. |
| RENOMMÉE (La); salle des Caryatides<br>RENOMMÉE (La), escalier du Nord<br>RENOMMÉES couronnant un coq; un de                                                                                              | Idem                          | Bas-relie                          | André Riccio<br>Edme Dumont | 473.                 |
| grands frontons de la conr  RHIN (Le) et la Moselle, groupe de quatre figures; jardin  RHIN.                                                                                                              | Tuileries                     | Group. n<br>Bas-relie              | VAN CLEVEN                  | 514.                 |
| Rnône (Le), sculpt. de ronde-bosse<br>Ricaun (Hyacinthe) ou Ricau v Ros oi<br>Le Roux, de Perpignau, nd le 20 juill<br>1659; peintre; gr. prix, 16 sept. 1682<br>acad., 2 janv. 1700; adj. à profess., 2: |                               | Sculptur                           | . Michel Anguien            | 327.                 |
| juill. 1702; profess., 27 sept. 1710; adj<br>à rect., 10 janv., et rect., 28 nov. 1733<br>chevalier de Saint-Michel; mort le 21<br>dée. 1743; (corrigez, pour l'année de l                                | ;                             |                                    |                             |                      |
| naissance, les pag. 679, 688); grande<br>galerie en mai 1827                                                                                                                                              |                               | Buste m                            | PIGALLE.                    |                      |

| SUJETS.                                                                                                                                                            | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGRS. | SCULPTEURS.    | PAGES.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| RIVOLI (Le due de). Voy. MASSÉNA.                                                                                                                                  |                 |                |                |           |
| ROBERT (Jean-Gilles-André), né à Puy-<br>Ségur le 16 nov. 1755; entré au service<br>le 15 août 1774; général de brig. le 18<br>nov. 1795; mort le 15 déc. 1796 des |                 |                |                |           |
| suites de blessures ; saile des maréch                                                                                                                             |                 | Buste m.       | Gots fils      | 518.      |
| Routlus et Renus trouvés par des bergers                                                                                                                           |                 | Bas-relief     |                | 529.      |
| RUBENS (Pierre-Paul) (1); grande galerie.                                                                                                                          | Louvre          | Buste m.       |                | 320.      |
| RUIS DAEL (Jacques), ne à Harlem en<br>1636; peintre de paysages et de marines;                                                                                    | Dou.i.          | Duste m.       |                |           |
| mort à Harlem en 1681; grande galeric.                                                                                                                             | Idem:           | Idem           | CAULIOUETE     | 540, 668. |
| SACRIFICE; sur le monum. de Della Torre.                                                                                                                           | Idem            | Berel, br.     | André Riccio   | 470.      |
| SACRIPICE romain                                                                                                                                                   | Idem            | Bas-relief     |                | 599.      |
| SAINT-HILAIRE ( Louis - Joseph - Vincent                                                                                                                           |                 |                |                |           |
| LEBLOND), né à Ribemont (Aisne) le 4                                                                                                                               |                 |                |                | 1         |
| sept. 1766; général de divis. le 27 déc.                                                                                                                           |                 |                |                |           |
| 1799; tué à Essling le 22 mai 1809; salle                                                                                                                          |                 |                |                | 1         |
| des marcehaux                                                                                                                                                      | Tuileries       | Buste m.       | BRIDAN fils    | 414.      |
| Sané (Le baron Jacques-Philippe), né à                                                                                                                             |                 |                |                |           |
| Brest en 1753; inspect. génér. du génie                                                                                                                            |                 |                |                | 1         |
| de la marine; de l'acad. des seiences;                                                                                                                             |                 |                |                |           |
| grand offic. 🛪; le Vauban de la ma-                                                                                                                                |                 |                |                | 1 1       |
| rine; par les plus savantes et les plus                                                                                                                            |                 |                |                | 1         |
| henreuses combinaisons, a perfectionné                                                                                                                             |                 |                |                |           |
| la construction et la coupe des vaisseaux                                                                                                                          |                 |                |                | 1 1       |
| de guerre, et a procuré une marche su-                                                                                                                             |                 |                |                |           |
| périeure aux bâtimens de haut-bord;                                                                                                                                |                 |                | D              | 1         |
| mort en août 1831; musée de la marine.<br>Sanson (Nicolas-Antoine), né le 17 déc.                                                                                  | Louvre          | Idem           | DAUMAS.        |           |
| 1756; entré au service en janv. 1792;                                                                                                                              |                 |                |                |           |
| gén. de div. ; trib. de la salle des mar.                                                                                                                          | Tuilcries       | Rusto          | MATTE          | 453, 668. |
| SAPEUR; Arc de triomphe                                                                                                                                            | Carrous         |                | Edme DUMONT    | 413, 622. |
| SATURNE enlevant Cybele, groupe de trois                                                                                                                           | Carrous         | State man.     | Came Dungal    | 410, 022  |
| Ggures; jardin                                                                                                                                                     | Tuileries       | Grown, m       | Th. REGNAULDIN | 514, 580. |
| SATTRES; ornem. du Mus. roy, et d'escal                                                                                                                            | Lonvre.         |                | Jean Goujos    | 438.      |
| SAXE (Arminius-Maurice comte de), ma-                                                                                                                              | Doutio          | - Comment      | 300 SON        |           |
| réchal de France, général des armées                                                                                                                               | 11.7            |                |                | 1         |
| françaises (2); trib. de la salle des mar.                                                                                                                         | Tuileries       | Buste m        | CARTELLIER     | 409, 620, |
|                                                                                                                                                                    |                 |                |                |           |

(1) Né à Cologne le 29 juin 1577; d'abord page de la comtesse de Lalain; peintre d'hist., élève d'Adam Van Ort, d'Otto Venius; en 1600, en Italie, se forme aur les grands maîtres; se fixe à Anvers; comblé de faveurs à Bruxelles par l'archidue Albert et sa femme l'infante Isabelle; en 1620, Marie de Médicis lui fait orner de tableaux la galerie du Luxembourg; il les exécute à Auvers; charge par l'infante Isabelle de missions diplomatiques importantes en Espague, en Angleterre et en Hollande; feit chev. par Philippe IV et Charles I"; marié deux fois ; en 1610, à Isabelle Brant; en 1630, à Helene Froment; laisse une nombreuse école de grands peintres, qui le secondérent dans ses ouvrages, dont on compte plus de 1500; mort à Anvers le 30 mai 1640.

(2) Né à Goziar le 19 oct. 1696; fils naturel d'Auguste II, elect. de Saxe et roi de Pologne, et de la belle comtesse Aurore de Kænigsmarck, Après avoir assisté, à 12 ans, en 1708, au siège de Lille, et avoir servi contre les Suedois, et sous le prince Engène à Belgrade, il reçut en Pologne l'ordre de l'Aigle-blanc, et fut nommé génér, major. En 1720, il entre au service de France avec le grade de maréchal de camp; il part pour le Nord; aimé par la dnehesse douairière de Courlande Anna Iwanovna (née en 1693), il espérait se faire nommer due de Courtande par la diète de Pologne. L'impératrice Catherine I'e déjoue ses projets; il les renoue en 1728; mais ses infidélités le fout abandonner par Anna Iwanovua, devenue depuis, en 1730, impératrice de Russie. Revenu eu France, Manrice

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                            | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS.   | PAGES             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| SCULPTURE (La) et la Peinture, œil-de-b.<br>SCULPTURE (La); grand escal. du mus<br>SÉBASTIEN DEL PIONRO (Frà), nommé<br>d'abord LUCIANO, né à Venise en 1485;                                                                                                                      | Louvre<br>Idem  | Bas-relief     | MATTEGUERSANT | 453, 668.<br>540. |
| peintre; mort à Rome en 1547; grande<br>galerie; 1827                                                                                                                                                                                                                              | Idem            | Buste m.       | JE. GATTEAUX. |                   |
| Seine (La) et la Marne, groupe de quatre<br>figures; jardin<br>Seine (La); dans la salle de la Paix, M. r.<br>Séaunien (Jean-Mathieu-Philibert, comte),                                                                                                                            | Louvre          |                |               | 417.<br>527.      |
| pair et maréchal de France (1); tribune<br>de la salle de maréchaux SHULKOWERS ( Joseph ), né en Pologue en<br>1774; génér, de brig,, aide de camp du<br>général en chef Bonsparte en 1795; se<br>distingua à Mantoue, à Arcole, en Ty-<br>rol; tué dans la révolte du Caire le 21 | Tuileries       | Buste          | N.            |                   |
| oct. 1798; salie des maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                     | Tuileries       | Buste m.       | Espercieux    | 507.              |
| cant la vietoire; jardin des                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Stat. mar.     | CORTOT        | 448, 668          |
| Spantacus; jardin                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                | FOYATIER.     | 1                 |
| STABLES personnifiée; musée Charles X<br>SUFFREN-SAINT-TROPEZ (Pierre-André<br>de ), bailli de Malte et amiral de                                                                                                                                                                  | Louvre          | Bas-relief     | N             | 571.              |
| France (2); musée de la Marine TERMERS (David), dit le Jeune, né à Au-<br>vers en 1610; merveilleux peintre de<br>genre, élève de son père David Tenier                                                                                                                            | Idem            | Buste m.       | BRION.        |                   |

sert sur le Rhin en 1733, sous le maréch, de Berwick; se distingue au siège de Philisbourg; lieut, gen. en 1734. Dans la guerre de Bohême, après la mort de l'emper. Charles VI, il prend Prague, Égra, 1741. Fait marceh. de France le 26 mai 1744, il commande en chef dans la guerre de Flandre, et vant à la France d'importantes conquêtes; célèbre viet, de Pontenov sur le duc de Cumberland, 11 mai 1745, en présence de Louis XV et du Dauphin ; prend Apt , Bruxelles. A Rocoux, 11 oct. 1746, il bat complétem. le même général. Nommé alors, comme Turenne, maréch. gén. des armées du Roi; on lui assigna le château de Chambord et 40,000 liv. de rente. Victorienx à Laufeld, 2 juill. 1747, du duc de Cumberland. La prise de Maestricht, le 6 mai 1748, est suivie du traité de paix d'Aix-la-Chapelle. Le maréchal de Saxe meurt le 30 nov. 1750; Louis XV fit élever à ce grand général, qui avait sauvé à Fontenoy la France, sa seconde patrie, un magnifique monnm. per Pigalle, h Strasbourg.

(1) Né à Laon le 8 sept. 1742; licut. de milices eu 1755; campagnes de Hanovre, 1758-1760; en 1759, licuten. du régim. de Beauce; le 31 juill. 1760, il eut la machoire fracassée au combat de Warbourg; en 1762; il fit la eamp. de Portugal, et en 1771; celle de Corse. Capit. en 1778; il était major en 1789; nommé gén, de brig. le 22 août 1793; en 1794, il se distingua dans les Alpes sous les gén. en chef Kellermann et Scherer. Le 13 juin 1795, il se signale sous le gén. eu chef Bonaparte à Vico en Piémont, au Mincio; le 21 av. 1795, à la bat. de Mondovi, et fut fait gén. de div. le 13 juin. Le 12 mai 1796, il se fait remarq à la prise de Crémone; le 7 août, à celle de Vérone; à Mantoue, rendue le 2 fév. 1797: le 12 mars, à la Piave: le 16, au Tagliamento. En 1797, il gouverne Venise avec talent et fermeté, et Lucques en 1798. Malgré des efforts de valeur, le 27 av. 1799, à la bataille de Cassano, le génér. Sérurier fut fait prisonn, par Souwaroff, et revint en France, Sénat, en 1799. Il prépara et seconda le 18 brum.; il fut préteur du Sénat eu 1803; gouverneur des Invalides le 23 av. 1804; maréch, de l'emp, le 19 août; et gr. croix & en 1805; comte en 1808; en 1809, lors de l'expédition des Anglais contre l'île de Walcheren, il fut nommé command, gén. de la garde nationale de Paris. - En 1814, pair de France; en 1815, il se rallia à Bonaparte; à la deuxième restaur., il perdit sa pairie et les Invalides; en 1818, gr. eroix de Saint-Louis; mort le 21 décembre 1819.

(2) Né à Saint-Cannat en 1726; chevalier de Malte en 1743. Il fait avec distinction ses prem-

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LO-<br>CALITÉS.                 | OU-<br>VRAGES.             | SCULPTEURS.                       | PAGES.                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| le vienx, créateur da geure, et presque<br>aussi habile; mort à Bruxelles en 1694;<br>graude galerie<br>Tussis terrassaut le Missotaure; jardin<br>Tinss (Le.); Musée royal<br>Tixroner (Jacques Ronuser; dit), né à<br>Venise en 1512; peintre d'hist., pen-<br>dut couleur terre d'hist., pen-<br>dut couleur terre d'hist. | Louvre<br>Tuileries<br>Lonvre   | Group. m                   | Mansion                           | 447.<br>450, 565.<br>519.                   |
| dant quelque temps élève da Titien;<br>mort eu 1504; graude galerie                                                                                                                                                                                                                                                           | Idem                            | , a                        | VIETTI. BRIDAN Sis                | 414.                                        |
| hommes TOURVILLE; musée de la Marine. TOURVILLE; trib. de la salle des maréch. TRACÉDIE (La) et la Comédie, œil-de-b. TRACÉDIE (La) et la Gloire, œil-de-bœuf. TRITONS et Néréides.                                                                                                                                           | Idem Idem Tuileries Louvre Idem | Bas-relief<br>Idem<br>Idem | RAMEY fils                        | 450, 565,<br>452, 667,<br>450, 668,<br>438, |
| TROPHÉRS et Ornemens; escal. du musée. TUCCIA, vestule; son iunocence recounue. TUCRENSE (Henri de LA TOU-D-AUVERONE vicomte De, maréch, égu. de France(3); sa statue, par Pajou, antref. au Louvre, saile des gr. homm., n° 820, est actuel- jement à Versailles. — Trib. de la saile                                        | Idem<br>Idem<br>Idem            | Idem                       | TAUNAT. BUISTER et L. GUÉRIN., N. | 415.<br>441.<br>529.                        |
| des maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tnileries                       | Buste                      | Pajou                             | 444, 597.                                   |

armes daus la marine, jusqu'en 1748. Dans la guerre de 1756, il coutriba a la price de Mahon, camp. nuiv. brillantes. Bailli de Malte en 1780; en 1781, il sauve la colonie du esp de Bounce-Bepérance des attaques des Anglais, qu'il bat plusienrs fois aux Indes; allie la Frauce à Hpuiscars fois aux Indes; allie la Frauce à Hpuiscars fois aux Indes; allie la Frauce à Hquelon Ali Nabab des Marstes; reprend Negopatin, preud Trinquemalé en ciun jours; dégage Goudelonr avec 15 vainseaux contre 18 vaiss, angl., command, par l'amir. Hughes; à la paix de 1783, revieut à Toulou eu mars 1784; requ en France avec euthoussiame; mort en 1788.

(1) Né à Piere di Cadore dans l'état de Venine en 1477, peintre d'hist, et de portraits; élève de Séb. Zancato, de Gentil Belliul et de Giorgione; nommé par la république de Venise sou premier peintre; créé chevalier, comte palatiu par Charles-Quint. Ce fut pour ce prince, opour son fis Philippe II, ponr Venise, Alphonse d'Este dan de Ferrare, pour le duc Octave Farnèse, que le Titien prodainit la plus graude partie de ses nombreux chés-d'œurre, dont quinze sont au Musée royal; mort de la peste à Venise en 1576.

(2) Né à Tourville en 1642; chev. de Maite; belles earavannes en 1656; capit. de vaiss, en 1667; se distingue à Caudie contre les Tures; en 1672, sous le maréch. d'Estrére, à la hat, de Sonthbay contre lea Anglais; en 1675, à Messiae coutre les Espagnols; chef d'escadre en 1676. Apris la victoire d'Agousta, par Duqueauc, en 1677, il coule devant Palerne 22 vaiss, de l'escadre anglo-hollandaise; en 1682, lieut. gén.; 1689, vice-aunir. En 1690, glorieuse, mais malheureuse bat. de la Hogue, de 44 vaiss, françcontre 88 vaiss. angl., commandés par l'amiral Russel. En 1693, maréch. de Frauce; il prend le 28 juin as revanche an cap S-Vinceot. Après la paix de Ryswick, 1697, forcé par sa santé à la retraite. Hueurt à Paris el 18 mai 1701.

(3) Né à Sedan le 16 sept. 1611; deuxième fils el Henri de la Tour-d'Auvergne duc de Bouillon prince de Sedan; il fait ses premières armes comme soldat, pendaut cinq ans, en Hollaude, sous son oncle le prince Murrice de Nassau et le prince d'Orange Frédéric-Henri; se distingue au sièges de Groll, de Klundert et de Bois-le-Duc. Il entre en 1630 au service de France; colon. d'infant, pend part au siège de la Motte, 1634. Maréch. de camp. 1633; pert sous le cardiual La Valette en Allemagne, en 1633, 1636; blesse au siège de Severne; camp. de Flaudre en 1637; de 1638, en Allemagn, sous le duc de Weimar. Turrnne se distingue au combat de Guirra sous

| SUJETS.                                                                                                                                                                                           | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | SCULPTEURS. | PAGES.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|
| Valentin (Moïse), né à Coulommiers en<br>1600; peintre d'hist.; onze tableaux de<br>lui an Musée royal; mert à Rome en<br>1632; grande galerie                                                    | Lonvre          | Buste m.       | Fresard.    |           |
| Valeur (La) accueilfant les habit. d'une<br>ville conquise; Arc de triomphe<br>Valur (Duc de). Voy. Kellermann.                                                                                   | Carrous         | Bas-relief     | Edme DUMONT | 413.      |
| Van Dyck (Antoine), né à Anvers en<br>1599; peintre d'hist, et surtout de por-<br>traits; élève et émule de Rubens; ses<br>portraits comparables à ceux du Titien;                                |                 |                |             |           |
| mort à Londres en 1641; grande gal<br>VAUDAN (Sébastien LE PRESTRE DE),<br>maréchal de France (1); sa statue en<br>marbre, par Bridan père, autrefois au<br>Lourre, saile des gr. hommes, n° 814, |                 | Buste m.       | MATTE       | 453, 568. |
| est actuellem. à Versailles. — Tribune<br>de la salle des maréchaux                                                                                                                               |                 | Buste          | Bridan père | 414.      |

le maréch. d'Harcourt , 20 nov. 1639; an comb. de Montearlier en Piémont, 4 juin 1640; et sons le prince Thomas de Savoie an siége de Turin, qui se rendit le 24 sept. Fait lient, général en 1642; maréch, de France en 1643. Les 3 et 5 août 1644, avec le duc d'Enghien, depnis le Grand Condé, il bat les Bayarois retranchés dans les lignes de Fribourg, et les prend. Il se sontient avec avantage en Franconie contre le gén. Merci, qui cepend, le bat à Mariendal le 5 mai 1645, et est défait complét. à Nordlingue, 3 soût, par le duc d'Enghien et Turenne, qui occupe Trèves le 19 nov. Le 9 sept. 1646, il emporte Schorndorf en Franconie; le 17 mai 1648, il bat les impériaux à Zusmanhausen, Par les instigations de la duch. de Longueville, qu'il aimait, Turenne entre dans le parti des princes, soutenu par les Espagnols, contre la régente Anne d'Autriche et le cardin. Mazarin; il s'empare le 15 juin 1650 du Catelet, et le 3 sout de la Capelle; ne rénssit pas à enlever de Vincennes les princes de Condé, de Conti, et le duc de Longueville, prisonniers; il est battu le 15 déc., à Rhétel, par le maréch. Duplessis-Praslin. Turenne se réconcilie avec la cause royale en 1651; remporte à Gien, sur le Grand Condé, une importante victoire; le 2 juilf. 1652, il le repousse dans le combat du faubourg Saint-Antoine. Après l'avoir battu à Étampes le 25 août 1654, il fait lever le siège d'Arras anx Espagnols; le 6 sept., il prend le Quesnoy. En 1656, avec le maréch. de la Ferté, il s'empare de Landrecies le 14 juillet; retraite habile sur le Quesnoy. Le 14 juin 1658, il prend Condé; le 16, victoire des Dunes; le 24, il prend Dunkerque; Bergues, le 2 juill.; Furnes, le 3; Dix-

unde, le 7; Menin, le 17; Ypres, le 24. Les vietoires de Turenne amènent la paix des Pyrénées, 7 nov. 1659. En 1660, au mariage de Louis XIV, il est nommé maréchal général des armées, et eut été fait connétable, s'il n'eut pas cte protestant; il ne se fit catholique que le 23 octobre 1668. Nommé généralissime pour la guerre de Hollande; il avait pour adver-aire le célèbre Montecuenili. Turenne porte la guerre en Allemagne: le 27 inin 1667, il prend Tonrnai aux impériaux, et Donai le 6 juill. En 1672, il s'empare sur les Hollandais de Nimègne, le 9 juill.: du fort de Crevecour, le 19, et le 26 sept., de l'île de Bommel. En 1674, le marech. passe, le 2 juin, le Rhin à Philisbourg; le 15, il gagna sur les impériaux la bat. de Sinzheim, et le 5 juill., il les défait à Ladembourg, et à Ensisheim le 4 oct.; il ravage malgré lui le Palatinat; forcé à la retraite, il les bat le 29 déc. à Mubihausen, et puis à Turkheim, 16 janv. 1675, et les force à repasser le Rhiu le 6. Le 27 juill., il est tué à Saltzbach d'un boulet de canon. Ce grand homme, plusieurs fois le sanvenr de la France, avait été inhumé, le 29 août, à Saint-Denis, dans la sépulture des Rois; il est aujourd'hui aux Invalides.

(1) Né le 1<sup>st</sup> mai 1633 à Saint-Léger-de-Foucheret en Bourgogne; orphein sabadonné, ne reçut qu'une instruction très-superficielle d'an bon prieur de village qui en prit soin. En 1631, Il est reçu cadet dans le réglim. de Condet; bienlôt offic. par an bravoure et son intelligence; se voue à l'étude du génie; ingénieure necond su siège de Sainte-Menchould, en 1653, par le chevalier de Cleville, celèbre ingén; dirige en chef en 1658 les sièges de Gravelines, d'Oude-

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LO-<br>CALITÉS.                   | OU-<br>VRAGES.                        | SCULPTEURS.                              | PAGES.                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| peintre de marines et de pays.; étndis<br>à Rome sous Bernardin Fergioni. Reçu<br>de l'acad. de Saint-Luc; en 1754, il en-<br>treprend pour Lonis XVI à Belle collec-<br>tion des ports de France; acad. en 1754;<br>eonseiller en 1766; mort en 1789; gr. gal.<br>Virus accroupie, bronze moulé sur l'an-<br>tique; jardin.<br>VICTOINE (La) et la Renommée; œil-de-b.<br>VICTOINE (La) et l'Histoire, œil-de-b.<br>VICTOINE (La) et la Gnerre, œil-de-b.<br>VICTOINE (La) et l'Abondance; cour | Louvre Tuileries Louvre Idem Idem | Statue br.<br>Bas-relief<br>Idem      | Les Keller                               | 611.<br>69.<br>435.<br>434, 436.<br>450.<br>444. |
| Victorian (La), la Pair et l'Abondance;<br>Are de triomphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carrous  Idem Louvre Carrous Idem | Idem<br>Idem<br>Statues<br>Bas-relief | LESUEUR PETITOT fils PETITOT père TAUNAY | 407.<br>618.<br>416.<br>416.<br>620.             |

narde, d'Ypres; en 1662, fait lient, col. du régim. de la Ferté. Dans la guerre de 1667, Vauban prend, défend, fortifie, détruit un grand nombre de places; crée de nonveaux systèmes de défense et d'attaque, et des améliorations de tout genre pour le service des sièges; s'occupe surtont de ménager le sang du soldat. Chargé par Lonvois de l'inspection de tontes les villes fortes de France; il dirige les siéges dans les campagu. de Louis XIV; en 1673, prend Msestricht, Trèves; en 1674, nommé brigadier; en 1676, maréch. de camp. Après la prise de Condé et de Valenciennes, il est fait, en 1678, commissaire génér. des fortifications. Les villes fortes, les ports, les canaux, refaits, réparés ou créés par son génie, rendent les frontières inexpa-gnables. En 1683, prise de Courtrsi, de Luxembourg. En 1688, Vauban est fait lieut, génér.; en 1689, sièges de Philisbourg, qu'il svait fortifié; en 1691, de Mons; en 1692, de Namur; en 1693, de Charleroi , du fort Guillaume , onvrage de son rival le celebre Cohorn , le l'auban hollandais; gr. croix de Saint-Louis en 1693, siège d'Ath en 1697. En 1699, il fut reçu de l'académ. des sciences, et malgré lui, le 14 janv. 1703, il fut fait maréch, de France, Son dernier siège fnt celui de Brisach, rendu le 6 sept., sous le duc de Bourgogne. En 1705, il est créé chev. des ordres; en 1706, command. de Dunkerque, qui lui devait son port. Ce grand homme, aussi simple et anssi bon qu'il était habile et ferme, est mort le 30 mars 1707; il a laissé une immense quantité d'écrits de la plus haute importance sur toutes les parties de l'art militaire, et sur les ports, les canaux et les rivières.

(1) No le 7 dec. 1764 à la Marche (Vosges);

soldat d'artillerie le 7 déc. 1781; en 1792, chef de bataillon de volontaires; en 1793, décide la reprise de Tonlon; génér. de brig. à l'armée des Pyrénées; se distingue à Collioure, à Tores; en 1796, à Loano, Cossaria, Dego, Mondovi, Castiglione, Peschiera, Roveredo, S'-Georges. il contribue aux succès du gén. Bonaperte; fait génér. de divis.; prend Faenza, Forli, Ancône. En 1799, sur l'Adige, le Pô, dans les Apennins, se signale contre les Russes; fait rénssir la jonetion du corps d'armée du général Macdonald venant de Naples; se couvre de gloire aux batallles de la Trébia, de Bassano, de Marengo; décide en partie cette dernière viet. En 1805, ambassad, en Danemarck. A la tête du 10° corps d'armée, en 1806, bataille d'Iéna; y fut blessé; bat. de Pulstuck; en 1807, décida la victoire de Friedland. Falt maréchal de l'emp.; gr. croix & en 1808; créé duc de Bellune. Succès en Espagne; en 1808, 1809, 1810, 1811, h Spinosa, Sommosierra, Madrid, Ucles, Medelin; perd la bataille de Talavera; se soutient à Cadix. Il commande en 1812 le 9º corps; Bérésina; le 2° en 1813; a grande part à la vict. de Dresde. En 1814, brillante eampag. de France; bataille de Saint-Dizier, de Craonne; blessé dangereus. A la restaur., chev. de Saint-Louis; a la 2º div. milit.; snit Louis XVIII à Gand. Il est nommé Psir de France en 1815; major gén. de la garde royale; en 1816, à la tête de la 16° div. milit.; en 1820, gr. croix de Saint-Louis et chev. des ordres; en 1821, 6°, 7°, 8°. 19° divis. milit.; ministre de la guerre. En 1823, commande en Espagne; revient; chargé du camp de Reims en 1825; en 1828, an conseil supér. de la guerre. En 1830, snit Charles X à Rambouillet.

| SUJETS.                                                                                                                                       | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES.         | SCULPTEURS.          | PAGES. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------|
| VOLTAIRE (François-Maric AROURT de),<br>né à Chatenay près Sceaus le 30 fév.<br>1694; mort à Ferney le 30 mai 1778;<br>son baste autrefois su | Louvre          | Buste                  | Cappieri             | 543.   |
| sueur, Dufresnoy; mort au Louvre en<br>1649; graude galerie en 1827<br>Vulcain; escalier du Nord                                              | Idem            | Buste m.<br>Bas-relief | FRSSARD. Edme Dumont | 413.   |
| Zaleucus, philos., législat. des Loeriens<br>épizéphyriens; né en 664 ? av. J. C                                                              | Idem            | Haut-rel.              | Paul Ponce           | 688.   |

LISTE GÉNÉRALE des Portraits faisant partie de la décoration du Louvre et des Tuileries.

## PORTRAITS

DES TRENTE-NEUF MARÉCHAUX DE FRANCE ET DES DEUX AMIRAUX QUI SONT AUX TUILERIES, QU QUI DE CE PALAIS ONT PASSÉ À VERSAILLES.

ALBUFERA (Duc d'), voy. SUCHET; - AUER-STAEDT (duc d'), prince d'Eckmuhl, voy. Da-VOUT ; - AUGEREAU ; due de Castiglione ; - BRLLUNE (due de), voy. VICTOR; - BERG ET CLEVES (grand duc de), voy. MURAT; -BERNADOTTE, prince de Ponte-Corvo, roi de Suede; - BERTHIER, prince de Neufchistel et de Wagram; - BESSIÈRES, due d'Istrie; - BEURNONVILLE (marq. de); - BRUNE (comte); - Castiglione (due de), voy. Au-GEREAU; - CLARKE, coute d'Hunebourg, due de Feltre; - CLAUSEL (comte); -COIGNY (due de); - CONEGLIANO (due de), voy. Moncey; - DALMATIE (due de), voy. SOULT; - DANTZICK (due de), voy. LE-FEBVRE; - DAVOUT, due d'Auerstaedt, prince d'Eckmuhl; - DUPERRÉ (baron), amiral; - ELCHINGEN (duc d'), prince de la Moskowa, voy. NEY; - EssLing (prince d'), due de Rivoli, voy. MASSENA; - FELTRE (due de), comte d'Hunebourg, voy. CLARKE; -GERARD (comte); - GOUVION-SAINT-CYR ( marquis de ); - GROUCHY ( marquis de ); -HUNEBOURG (comte d'), duc de Feltre, voy. CLARKE; - ISTRIE (duc d'), voy. BESSIÈRES; - JOURDAN (comte); - KELLERMANN, duc de Valmy; - LANNES, duc de Montebello; - LAURISTON (marquis de); - LE-FEBVRE, duc de Dantzick; - LOBAU (comte

de), voy. Moutox; - LUCKNER (baron de); - MACDONALD, due de Tarente; - Mai-SON (marquis); - MARMONT, duc de Raguse; - MASSÉNA, duc de Rivoli, prince d'Essling; - MOLITOR (comte); - MON-CEY, duc de Conegliano; - MONTEBELLO (duc de), voy. LANNES; - MORTIER, duc de Trévise; - Moskowa (prince de la), due d'Elchingen, voy. Nav; - MOUTON, comte de Lo-BAU; - NAPLES (roi de), voy. MURAT; -NEUFCHATEL (prince de) et de WAGRAM, voy. BERTHIER; - NEY, due d'Elchingen, prince de la Moskowa; - OUDINOT, due de Reggio; - PÉRIGNON (marquis de); - PONIA-TOWSKI (prince); - PONTE-CORVO (prince de), roi de Suede, voy. BERNADOTTE; - Ra-GUSE (duc de), voy. MARMONT; - REGGIO (duc de), voy. OUDINOT; - RIVOLI (duc de); prince d'Essling, voy. MASSENA; - ROCHAM-BEAU (comte de); — SÉRURIER (comte); SOULT, due de Dalmatie; — SUCHET, due d'Albuféra; - Suede (roi de), voy. Berna-DOTTE; - TARENTE (due de), voy. MACDO-NALD; - TREVISE (due de), yoy. MORTIER; - TRUGUET (comte), amir.; - VALÉE (comte); - VALMY (duc de), voy. KELLER-MANN; - VICTOR, due de Bellune; - VIO-MENIL (comte de); - Wagnam (prince de) et de Neufenâtel , voy- Berthier.

TABLE ALPHABÉTIQUE des Peintures et Tableaux pour la plupart cités dans ce volume, et qui, faisant partie de la décoration du Louvre et des Tuileries, n'appartiennent proprement pas à la collection de tableaux.

| SUJETS.                                                                          | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.             | PAGES.  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------|
| ACHILLE (Éducation d')                                                           | Tuileries       | Peinture.      | PHILIPPE DE CHAMPAGNE | 605.    |
| ACRILLE combattant le Xanthe et le Si-<br>mois; musée Charles X                  | Lonvre          | Idem           | Couder                | 578.    |
| ADRIEN et Justinien donnent à la Terre<br>le Code des lois rom.; musée des Antiq | Idem            | Plafond        | Meynier               | 518.    |
| AGRICULTURE (L') distribue les fruits de                                         |                 |                | D                     | 528.    |
| la terre; musée des Antiques<br>Aoriculture (Arts et sciences de l'),            | Idem            | Fresque.       | ROMANELLI             |         |
| bas-relief figuré rehaussé d'or                                                  | Tuileries       | Grisailte.     | Макси                 | 614.    |
| AGRICULTURE (L'); mus. Charles X                                                 | Louvre          | Idem           | VINCHON et GOSSE      | 571.    |
| AMPRITRITE triomphant; galerie d'Apol                                            | Idem            | Plafond        | Ch. LEBRUN            | 583.    |
| ANACRÉON; musée Charles X                                                        | Idem            | Grisaille.     | VINCHON et GOSSE      | 571.    |
| APELLE choisissant ses modèles; musée                                            |                 |                |                       |         |
| Charles X                                                                        | Idem            | Idem           | Gosse et Vinchon      | 574.    |
| APOLLON sur son cher                                                             | Tuileries       | Plafond        | Mignard               | 604.    |
| APOLLON punissant Marsyas                                                        | Idem            | Peinture.      | Idem                  | 604.    |
| APOLLON punissent Midas                                                          | Idem            | Idem           | Idem                  | 604.    |
|                                                                                  | Idem            | Idem           | Idem                  | 604.    |
| APOLLON tuent les Cyclopes                                                       | Idem            | Idem           | Idem                  | 694.    |
| APOLLON et Diane tuant les Niobides                                              | Louvre          | Fresque.       | ROMANELLI             | 527.    |
| APOLLON et Diane; mns. des Antiq                                                 | Idem            | Idem           | Idem                  | 526.    |
| Arottos et Marsyas; mus. des Antiq                                               | Idem            | Idem           | Idem                  | 525.    |
| APOLLON et les Muses; mus. des Antiq                                             | Idem            | Tableau.       | COUTAN                | 550, 66 |
| APOLLON tenant sa lyre; anc. Cons. d'état.                                       | Idem            | Idem           | Idem                  | 551.    |
| APOLLON sppuyé sur un eippe                                                      |                 | Peinture.      | NOCERT                | 601.    |
| ARCHITECTURE (L')                                                                | Tuileries       | Tableau.       | Paud'non              | 614.    |
| ASSOMPTION; chapelle                                                             | Idem            | I ableau.      | BOUILLON              | 558.    |
| AUGUSTE (Clémence d'); anc. Cons. d'ét.                                          | Louvre          |                |                       | 601.    |
| AURORE (L') et deux Amours                                                       | Tuileries       | Peinture.      | JB. DE CHAMPAGNE      |         |
| AURORE (L') répandant des fleurs<br>AUSTERLITZ (Betaille d'); ajourd'h. à Ver-   | Idem            | Plafond        |                       |         |
| sailles; autrefois aux Tuileries, puis au                                        | Louvre          | Tableau.       | Le baron GÉRARD       | 614.    |
| AUTOMNE (L'); galcrie d'Apollon                                                  | Idem            | Plafond        | TARAVAL               | 584.    |
| AUTONNE (L'); mus, des Antiq                                                     | Idem            | Fresque.       | ROMANELLI             | 526.    |
| BACCHANALE; mus. Charles X                                                       | Idem            | Grisaille .    | Vinction et Gosse     | 571.    |
| BACCHUS et Cérès triomphant; musée                                               |                 | 1.7            |                       |         |
| Charles X                                                                        | Idem            | Idem           | Idem                  | 571.    |
| BACCHUS (Secrifice à); mus. Charles X                                            | Idem            | Idem           | Idem                  | 571.    |
| BARBARES renversant les monumens de la                                           | Idem            | Idem           | Idem                  | 571.    |
| Grèce; mus. Charles X                                                            | Idem            | Idem           | Gossu et Vinchon      | 574     |
| BATAILLE                                                                         | Tuilerie        |                | Nicolas LOYR          | 608     |
| BERGERS et troupeaux; mus. Charles X                                             | Louvre          | Idem           | GOSSE et VINCHON      | 571.    |
| BRRNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules), mo-                                            |                 | 1              |                       |         |
| rech. de l'emp., prince de Ponte-Corvo,                                          |                 | 1              | 1                     | 1       |
| roi de Suède et de Norwège sous le nom                                           |                 |                |                       |         |
| de Charles XIV (1); salle des maréch                                             | Tuilerie        | Tableau        | Kinson.               | 1       |

<sup>(1)</sup> Né à Pau le 26 janv. 1764; en 1780, soldat en 1789; adjud. en 1790; licut. en 1791; adjud.dans le régim. de Royal-marine; sergent-major major, chef de brig. en 1792, par sa bravoure

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                 | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.        | PAGES.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                  |           |
| BIENFAISANCE de Louis XVI                                                                                                                                                                                               |                 |                |                  | 597.      |
| Bolice conduit au supplice; auc. Cons. d'ét.<br>Brisson (Le président à mortier Barnabé),<br>entendant avec le plus grand saug-froid<br>son arrêt de mort; avocat général en<br>1575, pendu par les ligueurs le 15 nov. | Louvre          | Idem           | SCHWETE          | 553, 609. |
| 1591; grande salle de l'anc. cons. d'état.                                                                                                                                                                              | Idem            | Idem           | Gassies          | 554, 669. |
| CANDEUR (La)                                                                                                                                                                                                            | Tuileries       | Printure.      | NOCRET           | 601,      |
| salle de l'ancien Conseil d'état                                                                                                                                                                                        | Louvre          | Tableau.       | SCHEFFER         | 550, 669. |
| Cénis (Sacrifice à); musée Charles X                                                                                                                                                                                    | Idem            |                | GOESE et VINCHOR | 571.      |
| CHAPITEAU corinthien (Origine du); mus.                                                                                                                                                                                 |                 |                |                  |           |
| Charles X                                                                                                                                                                                                               | Idem            | Idem           | Idem             | 574.      |
| CHARLEMAGNE (Génie de); troisième salle<br>de l'ancien Conseil d'état                                                                                                                                                   | Idem            | Peinture.      | Caminade         | 550, 669. |
| CHARLES X prend les Arts sous sa protec-                                                                                                                                                                                |                 | 5.00           |                  |           |
| tion; mus. Charles X                                                                                                                                                                                                    | Idem            |                | Le baron Gros    | 573, 669. |
| CHASSE; mus. Charles X                                                                                                                                                                                                  | Idem            |                | VINCHON et GOSSE | 571.      |
| Снавве égyptienne ; mus. Charles X                                                                                                                                                                                      |                 |                | Abel de Prior    | 575.      |
| CHASSE (Retour de la); mus. Charles X                                                                                                                                                                                   | Idem            | Idem           | Idem             | 575.      |
| CINCINNATUS recevant du Sénat la pour-<br>pre de dictateur; mus. des Antiq                                                                                                                                              | Idem            | Fresque.       | ROMANELLI        | 530.      |
| CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume), d'o-<br>rigine irlandaise, due de Feltre, comte<br>d'Hunebourg, pair et maréchal de<br>France (1); sou portrait en pied actuel-                                                       |                 |                |                  |           |

et sea talens; en 1793, capit.; servit sur le Rhin sous Custine et Kléber; fait génér. de brigade; génér, de divis, en 1794, se signale à Fleurus, 26 juin. Après le passage du Rhin, il a des succès, 8 juillet, à Runkel, près de Limbourg, duché de Nassau; à Teining, 22 août; à Bamberg, 29 août 1796, sous le gen. Jourdan; il est battu par l'archiduc Charles. Le 19 mars 1797, à l'arm. d'Italie, preud, avec le général Sérurier, Gradisca sur l'Isonzo; le 24, Trieste. Il rétablit le calme dans le midi de la France; retourne à son armée d'Italie. Ambassad. à Vienne sans succès. En 1798, commande en chef l'armée du Rhin : s'y fait aimer. Après le 18 juin 1799, minist. de la guerre, avec talent et de grands résultats. Opposé au 18 brumaire (9 nov. 1799); nommé command, en chef de l'armée de l'ouest, 16 mai 1800. En 1803, ambassad. aux États-Unis. Le 19 mai 1804, créé maréchal de l'emp.; chef de la 8º eohorte &, institution qu'il avait desappronvée, En mars 1805, le maréch, Bernadotte est mis à la tête de l'armée de Hanovre; entre à Munich le 21 oct.; à Salzhourg, le 30; se distingue à Austerlitz le 2 déc. 1805; nommé prince de Ponte-Corvo. Dans la guerre de Prusse, il comm. le 1er corps; vainqueur à Schleitz sur le Wiesenthal en Franconie, 9 oct. 1806; h Saalfeld, Uni aux maréch. Soult et Murst, il prend Halle sur la Saal, Lubeck, le 6 nov., après une

sanglante bataille : la ville est pillée. Il entre eu Pologue en 1807, bat les Russes à Mehrungen, et le 26 fév. à Braunsberg sur la Passarge près de la Baltique. En 1808, le prince de Ponte-Corvo commande en chef l'arm, de Hambourg; obtient des sueces militaires; il rendit les plus grands services dans son administrat., qui le fit chérir du pays. En 1809, il comm. le 9º corps, les Saxons; le 17 mai, il bat les Autrichiens à Linz; le 6 juillet, se signale à Wagram; déplait à l'Empereur, qui le renvoie à Paris. Le 10 oct. 1810, il est proclamé prince royal de Suède par les états du royaume; arrive à Stockholm le 1er nov.; se fait protestant; depuis cette époque, le prince royal a toujours été dévoué sux intérêts de la Suède; roi le 5 fév. 1818.

(1) Né à Landrecies le 17 oct. 1765; à l'école milit. de Paris le 17 sept. 1781; sous-lieut dans le régim. de Berwick le 11 nov. 1782; cornette de hussards, 7 sept. 1784; capit. de dragome; 1 juill. 1790; lieut. col., 2 fév. 1792; servit avec distinction sous le gén. Custine; fait gén. provisoire de brig. sprès le combat d'ilerchiem; ché d'état-major général; emprisonné comme noble; relàché; longtemps suns servir. Génér. de brig., 1\*" mars 1793; it a la direction du burea topographique. Gén. de div., 17 déc. 1795; envoyé en ltalie; se dévone au gén. en chéf Bonaparte; contribue au traité de Campo Formio.

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                      | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.    | PAGES.            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| lement à Versailles, autref, à la selle des<br>maréchaux                                                                                                                                                                                     | Tuileries       |                | DESCAMPS.    |                   |
| réch. de France (1); salle des maréch<br>Clémence d'Anguste envers Cinna; pre-                                                                                                                                                               | Idem            | Idem           | CHAMPMARTIN. | 1 1               |
| CLEMENCE A Auguste envers Cunna; pre-<br>mière salle de l'aneien Conseil d'état<br>CLUTIE changée en tournesol<br>COUGNY (Marie-François-Henri de Fran-<br>quettot, due de), pair et maréchal de<br>France (2); son portrait aujourd. à Ver- |                 |                | BOUILLON     | 557, 669.<br>608. |
| sailles, antref. saile des maréchaux<br>Colonius (Les), bas-rel. figuré, rehaussé                                                                                                                                                            | Idem            | Tableau.       | Rovent       | 554.              |
| d'or; salle du Conseil d'état sons l'emp.<br>COMMERCE (Le) de terre et de mer, bas-                                                                                                                                                          | Idem            | Grisaille.     | Межкен       | 614.              |
| relief figuré, rehaussé d'or                                                                                                                                                                                                                 | Idem            | Idem           | Idem         | 614.              |
| d'or                                                                                                                                                                                                                                         | Idem            | Idem           | Idem         | 614.              |
| Diane                                                                                                                                                                                                                                        | Idem            | Tableau.       | SCHNETZ      | 598.              |
| troisième salle de l'ancien Conseil d'ét.                                                                                                                                                                                                    | Louvre          | Idem           | COGNIET      | 549, 669.         |
| CONTINENCE (La); mus. des Antiq                                                                                                                                                                                                              | Idem            | Fresque.       | ROMANELLI    | 534.              |
| CONTINENCE de Seipion; mus. des Antiq.                                                                                                                                                                                                       | Idem            | Idem           | Idem         | 531.              |
| DALMATIE (Le due de). Voy. Soult.                                                                                                                                                                                                            |                 |                |              |                   |

en 1798. Destitué par le Directoire jusqu'au 18 brum. (9 déc. 1799); rentre au bureau topographique; chargé des négociations de Lunéville en 1801 ; ambassad, en Etrurie, 1801-1804 ; reprend du service à l'armée du Rhin. En 1805, eonseiller d'état et gonvern. de Vienne, de la Styrie, de la Carinthie et de la Basse-Autriche; chargé des limitations des états d'Allemagne. Après la viet. d'Iena, gouvern. d'Erfurt, de Berlin; ministre de la gnerre, 19 août 1807-1814, avec talent et une grande activité; comte d'Hunebourg en 1808; duc de Feltre en 1809; - en 1814, il est eréé pair de France; chevalier de Saint-Louis. En 1815, il rejoint Louis XVIII en Belgique; en sept., nommé minist. de la guerre; gouvern. de la 9° divis. milit.; du conseil privé; maréchal de France, 3 juill. 1816; quitte le minist, en 1817; mort le 28 oct, 1818.

(1) Né à Mirepoix (Arriége) le 12 sept. 1773; sons-lient. dans Royal-vaisseaux, 1791; cepit, side de eamp du gén. de Périguon à l'arm. des Pyrénées en 1794; chef de bataill. adjud. gén.; 1798; on 1798. chef de brigade; gén. de brige, 1798 à l'armée d'Italie en 1799; en 1802, gén. de div. If ait la eamp. de Saint-Dominique sous le gén. Le Clere; y rend de grands services par sa bravoure et ses talens. En 1804, command. ∰; se distingue dans les camp. de 1805; 1806, 1807, 1808, λ l'armée du nord, et dans celle de 1809, à latéte da 8 corps, en Allemagne et en italie,

en Dalmatie. A la fin de 1809, il passe en Eapagne, jusqu'en 1812; y obtient de grands succes. Après la bat. de Duero, 22 juill. 1812, il remplace dans le comm. en chef de l'armée du nord de l'Espagne le maréch. duc de Raguse, blessé; belle retraite du Portugal. Fait comte en 1813; il se signale dans les brillans succès et les revers de la grande armée du nord. - A la restanr., ehev. de S'-Louis, comm. #; inspect. gen. de l'infant. En 1815, ce gen. se rattache à Bonaparte; il est eréé pair et comm. en chef de l'armée du midi; se fait remarquer à Bordeaux, An retonr de Louis XVIII, Il est exilé le 24 juill. 1815 : se retire aux Étate-Unis. En 1830 , après le mois de juill., comm. en chef l'armée d'Afrique; maréchal de France en 1831; de 1835 à 1837, gouverneur général de l'Afrique.

(2) Nó le 28 mars 1737; gouvern. de Choisy, 1748; monsquetaire, 4 oct. 1752; mestre-de-camp gén. des dragons, 24) janv. 1754; brigadier, 23 janv. 1756; se distingua dans la guerre de Hanovre, 4 Hastembeck, 20 juill. 1757; à Crevelt, 23 jain 1758; à Minden, 1" août 1759; à Corbach, 19 juill. 1760; à Warbourg. Maréchal de camp, 30 fév. 1761; colonel génér. des dragons, 1711; lieut. gén., 1" mars 1780; en 1789, député aus États généraux. En 1792; il servit à l'arméc des princes; depuis, capit. génér. en Portugal; à la restaurat., maréch. de France, 3 juill. 1816; gouvern. des luvaildes mort 18 mai 1821.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ov-         |                  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------------------------|
| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LO-       |             | PEINTRES.        | PAGES.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALITÉS.  | VRAGES.     |                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                  |                                         |
| DAPHNIS et Chloé; galerie de Diane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tuileries | Tableau.    | Le baron GÉRARD  | 597.                                    |
| DESSIN (Origine du); mus. Charles X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Louvre    | Grisaille . | Gosse et Vinchon | 574.                                    |
| DIANE et Endymion; mus. des Autiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Idem      | Fresque.    | ROMANELLI        | 525.                                    |
| DIANE et Actéon; mus. des Autiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idem      | Idem        | Idem             | 525.                                    |
| DIANE rend à Aricie Hippolyte ressuscité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |                  |                                         |
| par Esculape ; mus. des Antiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem      | Tableau.    | Menzuée          | 509.                                    |
| DIANE prie Jupiter de ue pas l'assujettir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                  |                                         |
| à l'Hymen; mus. des Antiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idem      | Plafond     | Paup'non         | 505.                                    |
| Douceun (La); aucien cabinet dn Roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tnileries | Peinture.   | NOCRET           | 601.                                    |
| Dupenné (Victor-Guy, baron), amiral de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |                  |                                         |
| France, grand officier \$ (1); salle des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |                  |                                         |
| maréchaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idem      | Tablean.    | COURT.           |                                         |
| DURANTI (Étienne), premier président du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |                  |                                         |
| parlement de Toulouse, né à ?, mas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |                  |                                         |
| sacré par les ligueurs en 1589 ; grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Ì           |                  |                                         |
| salle de l'ancieu conseil d'état                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Louvre.   | Tableau.    | Paul de la ROCHE | 554, 669.                               |
| Said at 1 and the company of the control of the con |           |             |                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ÉGYPTE (L') sauvée par Joseph; masée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             | 1                |                                         |
| Charles X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idem      | Pfafond     | Abel de Pujol    | 574, 669.                               |
| ÉCYPTE (L'), dessus de porte de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |                  | ,                                       |
| 1'e salle de l'ancien Conseil d'état                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idem      | Peinture,   | DUBUFE           | 559, 669.                               |
| Expans au milieu de guirlandes; chambre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |                  |                                         |
| de madame la Dauphine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tuileries | Idem        | JB. DE CHAMPAGNE | 606.                                    |
| ENLEVEMENT des Sabines; mus, des Aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Louvre    | Fresque.    | ROMANELLI        | 530.                                    |
| ÉQLE déchainant les Vents; salle ronde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idem      | Peinture.   | BLONDEL          | 577.                                    |
| ESTRER et Assuérus ; mus. des Antiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Idem      | Fresque.    | ROMANELLL        | 533.                                    |
| Éré (L'); musée des Antiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Idem      | Idem        | Idem             | 526.                                    |
| ÉтÉ (L'); galerie d'Apollon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Idem.,    | Plafond.    | DURAMEAU         | 582.                                    |
| ÉTUDE (L') et la Renommée; musée des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |                  |                                         |
| Antiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Idem      | Peinture.   | PEYRON           | 535.                                    |
| ÉTUDE (L') et la Méditation; musée des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |                  |                                         |
| antiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Idem      | Fresque.    | ROMANELLI        | 534.                                    |
| ETUDE (L') et le Géuie dévoilent à Athè-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |                  |                                         |
| nes l'antique Égypte; mus. Charles X.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idem      | Plafond     | Рісот            | 574, 666.                               |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |                  |                                         |
| FERRE lisant; ancien cabinet d'étude de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |                  |                                         |
| Marie-Thérèse , femme de Lonis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tuileries | Tableau.    | NOCERT           | 599.                                    |
| FEMMES (Deux) brodant; ancien cabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1           |                  |                                         |
| d'étude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idem      | Idem        | Idem             | 599.                                    |
| FEMMES (Deux) brodant au tambour; au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |                  | 1                                       |
| cieu cabinet d'étude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idem      | Idem        | Idem             | 599.                                    |
| FEMMES (Deux) qui dévident ; ancien ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1           |                  | 1                                       |
| binet d'étude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem      | Idem        | Idem             | 599.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                  |                                         |

(1) Né à La Rochelle le 20 fév. 1775; pilotiu daus la marine march. 1791; emseigne de vaiss. 1795; command. un brick en 1799; lienteue, de vaiss. en 1802; capit. de la frégate la Sirène en 1806; capit. de vaiss. en 1806; se distingue aux indes daus plusieurs rencontres avec les Anglais. En 1810, le capit. Deperré, à bord de la Bellone, et ayant sous ses ordres la Minerve, qu'il avait prise aux Espagnols, et le Victor aux Anglais, preud ou détruit à l'Ile-de-France quatte frégates anglaises, et reprend le fort de l'entrée du port. Après la prise de l'Ile par les Anglais, Daperré, de retour en France en 1811,

est créé baron et command. X; contre-amiral en 1812. En 1813, 1414, il commande en chef dans l'Adriatique, et fortile les défenses des lagunes de Venise. En 1814, il est fait chevalier à Toulon. De 1818 à 1821, il commanda la station des Antilles, et rendit de grands services au commerce en détruissus les pirates; grand officier X. En 1823, il assiege par mer Cadix, et le force à se rendre; commande l'escadre à la prise d'Alger. Le 13 août 1830, pair et smirall; ministre de la marine, 1834, 1840.

| SUJETS.                                                                              | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES,          | PEINTRES.                                           | PAGES.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| FERRES (Deux) qui cousent; ancien cabi-                                              |                 |                         |                                                     |                   |
| net d'étude                                                                          | Tuileries       | Tableau.                | NOCRET                                              | 599.              |
| FIDÉLITÉ (La); cabinet de la Reine                                                   | Idem            | Peinture.               | Idem                                                | 601.              |
| FINANCES (Les), bas-ref. figuré, rehaussé                                            |                 |                         |                                                     |                   |
| d'or ; salle du Conseil d'état sous l'emp.                                           | Idem            | Grisaille.              | Манси                                               | 614.              |
| Foi (La); anc. eabinet de Marie-Thérèse.                                             | Idem            | Peinture.               | NOCRET                                              | 601.              |
| Fonce (Génie de la), dessus de porte de                                              |                 |                         |                                                     |                   |
| la 4° salle de l'ancien Conseil d'état                                               | Louvre          | Idem                    | STEUREN                                             | 548, 669.         |
| FORCE (La); 3° salle de l'anc. Cons. d'ét.<br>FORCE (La) enchainant l'Hydre, bas-re- | Idem            | Tableau.                | Dassy                                               | 549, 669.         |
| lief figuré, rehaussé d'or; salle du Cons.                                           |                 |                         |                                                     |                   |
| d'état sous l'empire                                                                 | Tuitania        | Grissille.              | Манси                                               | 614.              |
| FRANCE (La) recevant la Charte, que lui                                              | Luneries        | Ormanie.                | MICHELL                                             | 614.              |
| présente Louis XVIII; grande salle de                                                |                 |                         |                                                     |                   |
| l'ancien Conseil d'état                                                              | Louvre          | Plafond                 | BLONDEL                                             | 552, 669.         |
| FRANCE (La), dessus de porte; 1" salie                                               |                 |                         |                                                     | , 550             |
| de l'ancien Couseil d'état                                                           | Idem            | Peinture.               | DUBUFE                                              | 559, 669.         |
| FRANCE (La) protégeant les Arts; grand                                               |                 |                         |                                                     | ,                 |
| escalier du Musée royal. Voy. p. 687                                                 | Iden            | Plafond                 | MEYRIER                                             | 517, 570.         |
| FRANÇOIS I'r recevant du Primatice les                                               |                 |                         |                                                     |                   |
| statues antiques et les tableaux de Ra-                                              |                 |                         |                                                     |                   |
| phael; musée Charles X                                                               | Idem            | Idem                    | FRAGONARD                                           | 572, 669.         |
| a:                                                                                   |                 |                         |                                                     |                   |
| GÉNIE de l'Architecture; mus. Charles X.                                             | Idem            | Grissille.              | Vinction et Gosse                                   | 572.              |
| Génies des Armes; musée Charles X                                                    | Idem            | Idem                    | Idem                                                | 572.              |
| Génie des Beaux-Arts; grand escalier du<br>Musée royal                               | Idem            | Plafond                 | Abel DE PUJOL                                       | ***               |
| GENIES des Arts; salle du Centaure; M. r.                                            | Idem            | Peinture.               | PRUD'HON                                            | 541.<br>536.      |
| Grinies des Arts; musée Charles X                                                    | Idem            | Grisaille.              | FRAGONARD                                           | 568.              |
| GÉNIES des Arts industriels; mus. Ch. X.                                             | Idem            | Idem                    | VINCHON et GOSSE                                    | 572.              |
| Gintus de Charlemagne, dessus de porte                                               |                 |                         | ***************************************             |                   |
| de la 3º salle de l'ancien Conseil d'état.                                           | Idem            | Peinture.               | CAMINADE                                            | 551, 669.         |
| Géntus des Eaux; salle du Centaure; M.r.                                             | Idem            | Fresque.                | ROMANELLI                                           | 536.              |
| Gante de l'Étude; aneien cabinet d'étude                                             |                 |                         |                                                     |                   |
| de la Reine                                                                          | Tuileries       | Tableau.                | NOCRET                                              | 599.              |
| Génies de la Gloire ; salle du Centaure                                              | Louvre          | Fresque.                | ROMANELLI                                           | 536.              |
| Génius de la Gravure en taille-donce et de                                           |                 |                         |                                                     |                   |
| la Gravure en méd.; mus. Charles X                                                   | Idem            | Grisaille.              | Vinction et Gosse                                   | 573.              |
| GÉNIE de la Guerre, dessus de porte de la                                            |                 | 0.1                     | D                                                   |                   |
| 4º salle de l'ancien Conseil d'état                                                  | Idem            | Peinture.<br>Grisaille. | DEJUINNE                                            | 547, 669.<br>573. |
| GÉNIE de l'Histoire; musée Charles X<br>GÉNIES de l'Immortalité; salle du Cen-       | ruem            | Grisanie.               | VINCHON EL GOSSE                                    | 5/3.              |
| taure; Musée royal                                                                   | Idem            | Peinture.               | Pierre Guénis                                       | 537.              |
| Génies de la Justice; salle du Centaure                                              | Idem            | Fresque.                | ROMANELLI                                           | 536.              |
| Géniz de Justinien, dessus de porte de la                                            |                 |                         |                                                     |                   |
| 3° salle de l'ancien Conseil d'état                                                  | Idem            | Peinture.               | CAMINADE                                            | 350, 669.         |
| GENIE des Lois, dessus de porte de la                                                |                 |                         |                                                     |                   |
| 4° salle de l'ancien Conseil d'état                                                  | Idem            | Idem                    | COLSON                                              | 547, 669.         |
| GÉRIES de Moïse, dessus de porte de la                                               |                 |                         |                                                     |                   |
| 3º salle de l'aneien Conseil d'état                                                  | Idem            | Idem                    | CAMIRADE                                            | 550, 669.         |
| Génies de Numa, dessus de porte de la                                                |                 |                         |                                                     |                   |
| 3º salle de l'aneien Conseil d'état                                                  | Idem            | Idem                    | Idem                                                | Ibid.             |
|                                                                                      | Idem            | Tableau.                |                                                     | 548, 669.         |
| GÉRIE de la Paix; 4º salle de l'anc. Cons.                                           |                 | I abicau.               | LANCRENON                                           | J40, 069.         |
| d'état                                                                               |                 | Coing!!!-               | Vinceion at Goser                                   | 579               |
| d'état                                                                               | Idem            | Grisaille.              | VINCHON et GORSE                                    | 572.              |
| d'état                                                                               |                 |                         |                                                     | 572.              |
| d'état                                                                               | Idem            | Grisaitle.              | VINCHON et GOSSE  GOSSE et VINCHON VINCHON et GOSSE |                   |

| SUJETS.                                                                   | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.         | PAGES.    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
|                                                                           |                 |                |                   | 100       |
| Génie de la Sculpture; mus. Charles X                                     | Louvre          | Grisaille.     | GOSSE et VINCHON  | 572.      |
| GÉNIES du Temps; salle du Centaure                                        | Idem            |                | ROMANELLI         | 536.      |
| GERIES portant sur des banières les noms                                  |                 |                |                   |           |
| d'artistes célèbres : mus. Charles X                                      | Idem            | Grisaille.     | FRAGONARD         | 573.      |
| Génies tenant des palmes ; chambre à cou-                                 |                 |                |                   |           |
| cher d'hiver de Louis XIV                                                 | Tuileries       | Idem           | HERSENT           | 601.      |
| GÉRARD (Étienne-Manrice, comte), maré-                                    |                 |                |                   |           |
| chal de France (1); saile des maréch                                      | Idem            | Tableau.       | LA RIVIÈRE.       |           |
| GLOIRE (La); musée Charles X                                              | Louvre          | Plafond.       | Le baron Gros     | 573, 669. |
| GRECE (La), dessus de porte de la 1" salle                                |                 |                |                   |           |
| de l'ancien Conseil d'état                                                | Idem            | Peinture.      | DUBUFE            | 359, 669. |
| GRIFFONS; chambre à coucher d'hiver de                                    |                 |                |                   |           |
| Louis XIV                                                                 | Tuileries       | Grisaille.     | HEASENT           | 601.      |
| GROUCHY (Emmanuel, comtc de), maré-                                       |                 |                |                   |           |
| chal de France (2); son portrait à Ver-                                   |                 |                |                   |           |
| sailles y est venn de la salle des maréch.                                | Idem            | Tableau.       | ROUILLARD.        | 1         |
| GUERRE (La), bas-relief figuré, rehanssé                                  |                 |                |                   |           |
| d'or; salle du Cons. d'état sous l'emp.                                   | Idem            |                | March             | 614.      |
| Guerer (La), 4° saile de l'ane. Cons. d'ét.                               | Louvre          | Tableau.       | DRJUINNE          | 546, 669. |
|                                                                           |                 |                |                   |           |
| HABITANS d'Herculanum fuyant; musée                                       |                 |                |                   |           |
| Charles X                                                                 | Idem            | Grisaille.     | Vinction et Gosse | 571.      |
| HARLAY (Achille de ), premier président                                   |                 |                |                   | 1         |
| du parlement de Paris, résistant aux li-                                  |                 |                |                   |           |
| guenrs; gr. salle de l'anc. Cons. d'état.                                 |                 |                | Тиомав            | 553, 669. |
| HENRI IV devant Paris; galerie de Dione.                                  | Tuileries       | Idem           | ROUGET            | 598.      |
| HERCULE obtient de Diane la biche anx<br>cornes d'or; salle du Candélabre |                 |                |                   |           |
|                                                                           | Lontre          | iaem           | GARNIER           | 509.      |
| HERCULE et Antée; salie ronde; musée<br>Charles X                         |                 | n              | C                 | 577.      |
| HERCELE français; salle du Centanre                                       | Idem            |                | COUDER            |           |
| mencula mangain, same ou Centabre                                         | raem            | Idem           | HENNEQUIN         | 534.      |
|                                                                           |                 |                |                   |           |

(1) Né à Damvilliers le 4 fév. 1773; volont. on 1791; sergent en 1792; lienten, en 1793; capit, en 1797; aide de camp du gén. Bernadotte sur le Rhin et en Italie; montre à Vienne, dans une émeute contre l'ambassad, de France, le plus grand courage; chef de brigade en 1800; colonel en 1805; se signale à Austerlitz, fait command. #; en 1806, gén. de brig.; dans la guerre de Prusse , beau comb. de Gladz , 17 mars 1807; chef d'état-major du prince de Ponte-Corvo en 1809; se signale au combat d'Erfurt, à Wagram, à la tête de la esvalerie saxonne. Brillante camp. de Portugal, 1810; fait baron. A la grande arm. en 1812; gén. de divis., remplace le gén. Gudin dans le commandem. de la garde impér.; se signale à la Moskowa, à la Bérésina, à Wilna. A la retraite, comm. l'arrière-garde avec le plus ferme courage et la plus grande habileté; arrive à Francfort; refuse de l'évacuer, et opère ensuite tranquillement sa retraite. En 1813, il est créé comte: par aa ténacité, a la plus grande part à la victoire de Bautzen, 20 mai; à celle de Goldberg, comm. en chef le 11º corps. Blessé à la Katzbach; à Leipsick il est mis hors de combat, déc. 1813.

En 1814, il comm. les réserres de Paris ; se diseigne an pont de Dienville, à Montereau. — A la restaur., cher. de S'-Louis et gr. creis \$\frac{3}{2}\$. En 1812, luspect. géu. d'infant, accepte la pairie de Bonaparie et est mis à la tête de l'armée de la Morelle; 16 juin, emporte Liguy ; le 18, à Wartelo, blesse grirèrem, jforcé de se retier. A la densième restaur., il se retire à Bruxelles; en 1817, revient en France. Député en 1822, 1823, 1827; marcén. de France le 17 août 1830; mistre de la guerre; commande l'armée du nord en 1831; prend Anvers; en 1835, grand chanclier \$\frac{3}{2}\$. Command. suprieur des gardes nationales du département de la Seine, 11 décembre 1838.

(2) Né à Paris le 23 oct. 1766; elève d'artill. A Strasbourg en 1780; capit. de earal. en 1784; offic. des gardes du corps en 1789; colonel de dragons en 1783; génér. de brigs; fait la guerre en Savoig; contre la Vendée comme général et comme volontaire. Gén. de div., 11 pin 1795, il sert sous le gún. Horbe contre la Vendée avec auccès. En 1796, il comm. en second, sans réussite, l'armée espéditionn. d'Irlande. Gouvern. auccessiv. des 111, 121, 131, 147, 222 div. milit.;

| SUJETS.                                                                                                     | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.           | PAGES.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| HISTOIRE (L') écrivant sur ses tablettes,<br>bas-relief figuré rehaussé d'or; salle du                      |                 |                |                     |              |
| Conseil d'état sous l'empire                                                                                | Taileries       | Grisaille .    | Манси               | 614.         |
| d'état                                                                                                      | Louvre          | Tableau.       | firess              | 559, 669.    |
| Antiques                                                                                                    | Idem            | Presque.       | ROMANDELLI          | 526.<br>583. |
| Homere déifié; 1" saile du mus. Charles X.<br>Homere (Honneurs rendus à); 1" saile                          | Idem            |                | ingres              | 568, 668.    |
| du musée Charles X                                                                                          | Idem            | Grisailles     | Можен               | 570.         |
| musée Charles X                                                                                             | Idem            | Idem           | Idem                | 570.         |
| ICARE (Chûte d'); salle ronde, musée<br>Charles X                                                           | Idem            | Pisfoud        | BLONDEL             | 577.         |
| musée Charles X                                                                                             | Idem            | Grisaille.     | Morsen père et fils | 560.         |
| 4° salle de l'ancien Conseil d'état<br>ITALEE, dessus de porte; 1° salle de l'an-                           | Idem            | Tableau.       | ALAUX               | 546, 669.    |
|                                                                                                             | Idem            | Peinture.      | DURUFE              | 559, 669.    |
| JEUNE fille consultant une Magicienne;<br>salle de Pompéi, 8º du musée Charles X.                           | Idem            | Grisaille.     | Gosar et Vincuen    | 571.         |
| JEUNE fille se parfumant; 8° salle du mus.<br>Charles X                                                     | Idem            | Idem           | VINCHON et GOSSE    | 571.         |
| JEUNE fille qui trait une chèvre; 8' salle<br>du musée Charles X                                            | Idem            | Idem           | Gosse et Vinchon    | 571.         |
| JEUNE homme engageaut son amie à fuir<br>de Pompéi embrasée; même salle<br>JEUNE femme mourante; même salle | Idem            |                | Hrim                | 571.<br>571. |

en 1798, sert à l'armée d'Italie sous le général Joubert; est chargé de l'administr. du Piémont; fait la camp. d'Italie sous Moreau; se signale aux comb. de Valence, de San Giuliano, de Novi; au village de la Pasturana; reçoit quatorze bless. En 1800, sous Moreau, à la tête d'une division de 18,000 hommes, le gén. de Grouchy ent la plus grande part à la vict. de Hohenlinden. A la paix de Léoben , il est fait inspect. gen. de caval. En 1806, brill, camp. de Prusse; il se distingue, de la manière la plus éclatante, à Zidernitz, à Wittmansdorff, à Prentziow, 28 oct., devant Lubeck , où il fit capitul. le gen. Blucher; à Hoffa, à Landsberg , a Eylan , 8 fev. A Friedland , 14 juin, à la tête de toute la cavalerie, il eut la plus grande part à la viet.; après la bataille, reçoit le gr. cord. . En Espagne, 1808; geuvern. de Madrid, réprime vigoureusem, nue insurrect, le 2 mai; revient en France. En 1809, le 2 mai, il se signale au passage de l'Isonzo; prend Udine le 4; peu de temps après, Marbourg et Gratz; entre en Hougrie; se joint au prince Eugène; contribue à la vict. de Rash , 22 juin; à celle de Wagram , 6 juill. A la fin de la camp. , ce génér. est nommé colonel génér. des chasseurs ; grand

offic. de l'emp. En 1812, à la tête du 3° corps de caval., se couvrit de gloire à Llody, 14 août; à Krasnoe, le 15; à la bat. de Smolensk, le 17; au combat d'Inkowo, le 24; aux batailles de la Moskowa, 7 sept.; de Maloïaroslawetz, 24 oct.; de Wiasma, 3 nov., et à la retraite de Moscou, il commanda l'escadron sacré. Dans la campagne de 1814, en France, chef de la cavalerie, il se distingua dans les Vosges avec le maréchal Victor, et aux bat. de Brienne, 29 janv.; de la Rothière, 1et fév.; à Vauchamps, le 14; à Étoges, fait maréchal de l'emp.; il n'en eut le brevet qu'en 1815; blessé le 7 mars à la bataille de Craone. — A la restauration, commandeur de Saint-Louis en janv. 1815; aux centjours, il commande en chef les 7°, 8', 9° divis, militaires; envoyé contre le duc d'Angoulème et pour pacifier le midi, il execute cette mission avec honneur et modération. A la tête de la cavalerie, il contribue, le 16 juin, à la victoire de Ligny; u'arrive pas à temps à la bataille de de Waterloo. - A la seconde restauration, se retire aux États-Unis; rappelé d'exil par ordonnance dn 94 nov. 1819; revient en 1820; maréchal de France en nov. 1831.

| SUJETS.                                                                                                                   | LO-<br>CALITÉR. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.           | PAGES.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| JOARPH expliquant les songes de Pharaon;<br>3' saile du musée Charles X<br>Joseph gardant ses troupeaux; 3' saile du      | Louvre          | Peinture.      | Abel DE PUJOL       | 575.      |
| musée Charles X                                                                                                           | Idem            | Idem           | Idem                | 575.      |
| JOURDAN (Jean-Baptiste comte), pair et<br>maréch. de France (1); portrait actuell.                                        |                 |                |                     |           |
| à Versailles, autref. salle des maréch                                                                                    | Tuiteries       | Tsbleau.       | JM. VIRN            | 613.      |
| JUDITH et HOLOPHEREE; saffe du Cen-<br>taure; musée des Antiques                                                          | Louvre          | Presque.       | ROMANELLI           | 533.      |
| Pierre, que lui présentent le Bramante,<br>Michel-Auge et Raphaël; 2º salle du<br>musée Charles X                         | Idem            | Plafond        | H. Vennet           | 575, 669. |
| JUSTICE (La) veille sur le repos du monde;                                                                                |                 |                |                     |           |
| 4° salle de l'ancien Couseil d'état                                                                                       | Idem            | Tableau.       | ALAUX et P. FRANQUE | 546, 669. |
| JUSTICE (Triomphe de la); 3° salle de<br>l'ancien Conseil d'état                                                          | Idem            | Plafond        | Daolling            | 548, 669. |
| JUSTICE (La) réprime les crimes ; 1° salle<br>de l'ancien Conseil d'état                                                  | Idem            | Grisaille,     | GASSIES             | 557, 669. |
| JUSTICE (La) tenant ses balances, bas-re-<br>lief figuré rehaussé d'or; saile de l'anc.                                   |                 |                |                     |           |
| Conseil d'état sous l'empire  JUSTICE (La) et l'Abondance: salle du                                                       | Tulleries       | Idem           | Макси               | 614.      |
| Centaure.; musée des Antiques  JUSTICE (La) protége l'Innocence; 4° saile                                                 | Louvre          | Fresque.       | ROMANELE            | 534.      |
| de l'ancien Conseil d'état                                                                                                | Idem.,          | Tablean.       | STEUBEN             | 547, 669. |
| JUSTINIEN dictant ses pandectes; 3° salle<br>de l'ancien Conseil d'état                                                   |                 |                | Engène de la Croix  | 549, 669. |
| Kellenmann, duc de Valmy (voy. aux<br>sculptures); son portreit aujourd'hui à<br>Versaillen, autref. selle des maréchanx. | Tuileries       | Idem           | Ansiaux.            |           |

(1) Né à Limoges le 29 av. 1762; soldat en 1778; fait la guerre d'Amérique; en 1791, command. de bataill. de la garde nat. de Limoges; gén. de brig. le 27 mai 1793; génér. de divis. le 30 juill.; le 9 sept., blessé à la bat. de Hondschoote; le 11, nommé génér. en chef de l'armée des Ardenues; le 16 oct., il gagne sur les Autrich. la bat. de Watignies en Belgique; mis à la retraite en fev. 1794; remplacé par Pichegru. On rend justice an gén. Jourdan; à la tête de l'armée de la Moselle, il passe la Sambre le 12 juin ; le 16, vict. de Trassignies; le 25, il prend Charleroi; le 26, il remporte sur le prince de Cobonrg la belle vict. de Fleurus : 70,000 hommes de nouvelles levées contre 100,000 Autrich.; le 6 juill. il les bat à Waterloo; prend Bruxelles le 10, et Namur le 16; s'empare de tonte la Belgique. Le 3 mars 1795, génér. en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse; s'empare de Luxembourg; le 7 sept., passe le Rhin , prend Dusseldorff, Alz-la-Chapelle; passe la Roër malgré 80,000 Autrich. ; prend Juliers, et Kléber, un de ses généraux, Maestricht; belle retraite devant lea forces supérieures du gén. Clairfait. En 1796, Jourdan porte, le 1er juill., la guerre sur la rive droite du

Rhin, s'empare de Rothembourg, de Wurtzbourg; obligé de se retirer devant l'archiduc Charles. En 1797, il fut du couseil des Cinqcents; présid., le 23 sept. 1797 et le 24 sept. 1798; en oct., nommé commandant en chef de l'arm. du Danube; il ocenpe Ehrenbreitstein le 27 janv. 1799; l'archiduc Charles le force à la retraite. Le 3 av., Jourdan quitte l'armée; il est remplacé par Masséna, et est nomme insp. gén. de la caval. Il revient an conseil des Cinq-Cents; Connaissant l'ambition sans bornes de Bonaparte, il désappronve le 18 brum.; exclu ee jourlà du corps législat, Le 21 juill. 1800, il est envoyé en Piémont comme ambass. extraordin. et administr. du pays. Conseill. d'état en 1802; du sénat en janv. 1803; maréch. de l'emp., 19 mai 1804; gr. cord. 4, 1" fér. 1805; en 1806, gouvern, de Naples; en 1808, major-gén, de l'arm.; gouveru. de Madrid, 1811-1813; en 1814, command, de la 15º div. milit. A la restaur., reconnaft Louis XVIII le 3 av.; 1" janv. 1815, chev. de Saint-Louis. Aux cent-jours, command. en chef de l'orm. du Rhin; pair, 5 mars 1816; gouvern. de la 7º div. milit., 10 janv.; en 1830, gouverneur des Invalides; mort le 23 nov. 1833.

|                                                                                                                                                         |                 | _              |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| SUJETS.                                                                                                                                                 | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>YRAGES. | PEINTRES.       | PAGES.    |
| LABORATOIRE égyptien; 3° saile du musée<br>Charles X                                                                                                    | Louvre          | Grisaille.     | Abel BE PUJOL   | 575.      |
| Charlea X                                                                                                                                               | Idem            | Idem           | Idem            | 575.      |
| (voy. aux sculptures); son portrait ac-<br>tuellem. à Versailles, autrefois salie des<br>maréchaux                                                      | Tuileries       | Tableau.       | Mile Godefroid. |           |
| Louis (Saint) rendant la justice sons un<br>ehène à Vincennes; grande salle de l'an-<br>eien Conseil d'état<br>Louis (Saint) reponsse la proposition de | Louvre          | Tsbleau.       | Rouget          | 555, 669. |
| l'assassin du Sultan; grando salle de<br>l'ancien Conseil d'état                                                                                        | Idem            | Idem           | LETHIERE        | 555, 669. |
| la reine Marie-Thérèse                                                                                                                                  | Tuileries       | Plafond        | NOCRET          | 600.      |
| LOUIS XIV, autref. à l'Acad. des inscrip<br>LUCKNER (Nicolas, baron de), maréch. de                                                                     |                 |                | RIGAUD          | 543.      |
| France (1); actuellem. à Versaillea, au-<br>trefois salle des maréchaux<br>Lucungue, dessus de porte de la grande                                       | Tuileries       | Tablean.       | COUDER          | 577.      |
| salle de l'ancieu Conseil d'état<br>MACDONALD (Étienne - Jacques - Joseph-                                                                              | Lonvre          | Peinture.      | BLONDEL         | 552.      |
| Alexandre), duc de Tarente, pair et<br>maréch. de France (2); salle des maréch.<br>Magasin de blé égyptien; 3° salle du mus.                            | Taileries       | Tableau.       | CASANOVA        | 612.      |
| Charles X                                                                                                                                               | Louvre          | Grisaille.     | Abel DE PUJOL   | 575.      |
|                                                                                                                                                         |                 |                |                 |           |

(1) Né à Camper en Bavière en 1722; esdet en 1737 dans le régim. d'infant, de Morawitzki; enseigne en 1739; sous-lieut. en 1741; 1er lient. dans Ferrari-hussard en 1743; capit,-lient. en 1745; capit. en pied en 1746 au service de Hollande; major en 1748, au service de Hanovre; se distingue à la bataille de Rosbach, 5 nov. 1757; lieut. colon., 1758; colon., 1759; gén.major, 1761; en 1763, à la paix après la guerre de sept ans, quitte le Hanovre; entre an service de France comme lieut. gén. - A la révolut., il se montre ardent pour les idées nouvelles; nommé maréch. de France en déc. 1791. Le 20 av. 1792, command, en chef l'armée dans la Basse-Alsace, puis en Belgique; il prend Menin le 17 juin, Courtrai, qu'il n'occupe que trois jours; il obtient quelques suecès sur les Autrichiens; après le 10 août 1792, il est remplacé par le génér. Custine. En juiffet 1793, il est nommé généralissime de l'armée du nord; peu après destitué et près d'être égorgé par les septembriseurs pour son attachement à l'infortuné Louis XVI; en janv. 1794, ce maréchal de France est traduit devant le tribunal révolutionnaire; condamné, exécuté le 5.

(2) Né à Sapeerre le 17 nov. 1765, d'origine irlandaise; sous-lieuten. au régim. de Dillon en 1784; en 1785, dans la légion de Maillebis; lieut, en 1791 : capit, et lieut, colon, en 1792 : aide de camp des généraux Beurnonville et Dumouriez; se distingue à Jemmapes le 30 oet.; colon. d'infant.; bientôt gén, de brig.; à la prise de Meuin par le gén. Souham, 1793. En 1794, à l'arm. du nord, il a des succès contre le duc d'York; brillante campagne de Hollande sous Pichegra; prend Thiel dans la Gueldre, Verdun. Pait gen. de divis. Macdonald a des succès sur le Rhin et en Italie en 1796. En 1798, à Rome et dans le royaume de Naples, avec des forces inférieures, il remporte à Otricoli, à Capoue, des avantages sur le gén. autrich. Mack. Après la destitution du gén. Championnet, ce général commande en chef; par suite d'opérations milit. dans le nord de l'Italie, il est forcé d'évacuer le royaume de Naples; belle retraite. A la Trébia , 18 , 19 , 20 juin 1799 , il intte avec éclat , à forcea inégales , contre Souwarow ; il eut le dessous; savante retraite sur Parme, il rejoint Morean. De retour en Plance, gouvern. de Versailles; seconde Bonaparte su 18 brum. (15 nov. 1799); devient un des lieutenans de Moreau aur le Rhin; le 24 août 1800, inspect. gén. d'infant.; gén. en chef de l'armée de réserve on des Grisons ; le 6 déc. , passe le Splugen malgré les plus grandes difficultés, semblables à celles du passage du mont Saint-Bernard, per

| SUJETS.                                                                                                                 | LO=<br>Calités. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.     | PAGES.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| Maison (Nicolas-Joseph), pair et maréch.<br>de France (1); salle des maréchaux<br>Manc-Aurille pardoune à des conjurés: | Taileries       | Tableau.       | Léon Cogrist. |           |
| 1" salle de l'ane. Conseil d'état                                                                                       |                 | Idem           | GUILLEMOT     | 558, 669. |
| MARCHANDS égyptiens allant au marché;<br>3' soile du musée Charles X                                                    | Idem            | Grisaille.     | Abel DE PUJOL | 578.      |
| MARCHARDS de lait égyptiens; 3° salle du<br>musée Charles X                                                             | Idem            | Idem           | Idem          | 575.      |
| MARCHE de tronpes; aucien salon bisuc<br>MARCE-THÉRÈSE, femme de Louis XIV,                                             | Tnileries       | Idem           | Nieolas Lova  | 608.      |
| en Minerve; eabinet de la Reine                                                                                         | Idem            | Plafond        | NOCRET        | 509.      |

Bonaparte; le 4 janv. 1801, combat de Saint-Alberto dans le Tyrol; le 7, prise de Trente; nommé ministre plénipot. en Danemarck; gr. offic. . Son amitié pour le gén. Moreau le fait disgracier. En 1809, avec le prince Engène, Maedonald cut de grands succès contre le gén. Meerfeld, et à Raah, 22 juin ; à Wagram, 6 juill., se couvre de gloire, et a la plus grande part à cette viet.; créé le 7, sur le champ de bataille, maréch. de l'emp. et due de Tarente. En msi 1810, nommé command. en chef du 7° corps de l'armée d'Espagne eu Catalogne; se réunit à Suebet; prend Figuières le 10 août 1811. En Russie en 1812, à la tête du 10° corps, il prend les villes de Rossiénie, de Dunabourg sur la Dwina, de Mittau en Courlande; bat le gén. russe Luckow. Le 26 dée., lors de la défection des Prussiens, Macdonald opère sa retraite et arrive le 3 janv. 1815 à Kænigsberg. Après la retraite de Moscou, il commande en chef le 11° corps; bat le génér. York le 29 avr.; se signale à Lutzen, 2 mai; à Bautzen, le 20; à la Katzbach; à Wachan, 13 oct.; à Leipsick, 16, 17, 18 oct.; protège à l'arrière-garde la retraite; se distingue à Hanau le 30 oct. Dans la camp. de France, en 1814 le maréch. se fait remarquer à Nangis et contre le gén. Blucher. A la restaur., il reconualt Louis XVIII; est fait membre du conseil de guerre; chev. de Saint-Louis, pair de France; a la 21º div. milit. - En 1815, il commande l'armée royale sous Paris; accompagne Louis XVIII jusqu'à Menin. Aux cent-jours, simple grenad. de la garde nation. de Paris. Au retour du Roi, est mis à la tête de l'armée de la Loire, et la licencie; en juill. 1815, grand chancelier 🗱; en 1816, command. de Saint-Louis; major-gen. de la garde nation, en 1819; gr. croix de Saint-Louis , 30 sept.; chev. des ordres; un des quatre maréch. de la garde roy.; mort le 25 sept. 1840.

(1) Né à Épinsy-sous-Saint-Denis le 19 déc. 1770; offic. le 29 juill. 1792; capit., 1" soût; se distingué Jemmapes, 6 nov. 1792; Prieurus, 26 juin 1794, et à l'armée de Sambre-et-Meuse en 1795, 1796; le 18 juill., chef de batail. après une action d'éclat au pont de Limbourg. Dans la camp. d'Italie de 1797, le 17 juill., adjudantgénér., side de comp de Bernadotte; en 1800, blessé très-grièvem, au village de Shoote en Hollande, contre les Anglo-Russes, En 1805, sous Bernadotte, Maison se signale le 2 déc. à Austerlitz; fait génér, de brig. Dans la campagne de Prusse, beile affaire, le 9 cet. 1806, contre la caval. pruss.; il se distingue à léna le 14 oct, ; a des succès contre le prince de Wurtemberg sur la Ssale, et contre le gen. Bincher à Lubcek, dont il est nommé gouvern. En 1807, il se fait remarquer, le 8 fév., à Eylan; chef d'état-maj. de l'armée en Pologne. En 1808, il fait la camp. d'Espagne sous le maréch. Victor; le 10 nov., contribue à la viet. d'Espinosa-de-los-Monteros; le 22 oct., fait comm. & à la prise de Madrid : blessé grièvem. Il passe en 1809 au 8° corps de l'arm, du Nord, et en Hollande, sous le prince de Ponte-Corvo. En 1812, en Russie, le génér. Maison se signale au combat de la Drissa, gagné par le maréch, duc de Reggio, et surtout à Polotsk, le 18 ; aussi le 21 est-il fait gén. de divis. Il eut encore de beaux faits d'armes au passage difficile et à la retraite de la Dwina, le 19 oct., contre le gén. Wittgenstein ; nommé baron sur les bords de la Bérésina , il commande le 2' corps, le maréch. Ondinot ayant été grièvem, blessé, Il contribue fortement à effectuer l'affrenz passage de la Bérésina et protège la retraite jusqu'à la Vistule. Dans la campagne de 1813, le génér. Maison combit avec avantage la caval, pruss,; à Mækern, prend Halle, Leipsick, le 2 mai, jour de la bataille de Lutzen; conserve les ponts de l'Elstert se distingue à Boutzen le 20 mai, et par une manœuvre très-hardie à la désastreuse journée de Leipsick le 18 oct.; le 28, il est nommé gr. offie. 4, et le 21 nov., comte; le 22 déc., command, en chef l'armée du Nord sur la Meuse et sur l'Escaut, ayant en tête le prince de Weimer et le prince royal de Suède. Il défeud Anvers contre les Anglais; le 11 jonv. 1814, dans une sortie brillaute, il repousse les génér. Graham et Bulow. Les opérations qui ont lieu sur le Rhin et sur la Meuse l'obligent à la retraite ; il l'opère avec habileté sur Bruxelles et

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                       | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES. | PAGES.            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|
| MARINE (La), bas-relief figuré rehaussé<br>d'or; salle du Conseil d'état sons l'emp.<br>MARINONT (Auguste-Frédérie-Louis DE<br>VIEFEE DE), duc de Raguse, pair et<br>maréch. de France (1), actuellem. Y Ver- | Tuileries       | Grisaille .    | Манси     | 614.              |
| sailles, autref. salle des maréchaux<br>Mans dans son char; anc. salle des gardes.                                                                                                                            | Idem            | Peinture.      | Lesuzus   | 599.              |
| Mars; salon d'Henri II                                                                                                                                                                                        |                 |                |           | 563.<br>552, 669. |

sur Lille; par les avantages qu'il remporte sur le colonel Helwig à Courtrai et à Menin, il parvient à rétablir sa communication avec Anvers. Après avoir pris Gand malgré les généraux alliés Thielmann et Walmoden; il les hat le 31 mars entre Courtroi et Lille, et marche sur Paris. Il apprend le 7 avr. l'abdication de l'Empereur : le 13, reconnaît à Liffe Louis XVIII, et parvient à y maintenir la tranquillité parmi les troupes. Le 1er juin 1814, le génér. Maison est fait chevalier de S'-Lonis; pair le 4; gr. cord. # le 23 juill. Gouvern. de Paris en mars 1815; le 20, il court des dangers à Paris de la part des troupes mutinées. Reconnaiss. des faveurs de Louis XVIII, il le suit en Belgique; est destitué le 7 avr. par Bonaparte. - A la deuxième restaur., gonvern. de la 1" divis. milit.; se déclare incompétent dans le procès du maréch. Ney. Après le 10 janv. 1816, il passe à la 8º divis. milit. à Marseille; le 3 mai , command, de Saint-Lonis; 31 août 1817, pair; 30 sept., gr. cord. de Saint-Louis, et marquis en 1818. En 1828, il commande en chef l'expédition de Morée, et est fait maréchal de France le 22 fev. 1829: en 1830 il accompagne comme commissaire, avec MM. Odiflon-Barrot et Schonen , jusqu'à Cherbonrg, Charles X à sa sortie de France. Ministre des affaires étrangères en 1830; ambass. à Saint-Pétersbourg en 1833; ministre de la guerre en 1835.

(1) Né à Châtilion-sur-Seine le 20 juill, 1774; sous-lient. d'infant. en 1789; d'artillerie, à la Fère, en 1792; se distingua, par son courage et son sang-froid, au blocus de Mayence, 29 oct. 1795 Chef de bateill, et side de camp du génér. en chef Bonaparte en 1796, à l'armée d'Italie; se signale aux batailles de Lodi, 11 msi; de Castiglione, 5 sout; en 1798, su siège de Mafte. Fait génér. de brig., d'ortiflerie, 2 juill., à l'assaut d'Alexandrie; le 21, bataille des Pyramides. Il bat les Tures à Beniçouel le 30 janv. 1799. Gouvern. d'Alexandrie pendant l'expédition de Svrie. De retour avec Bonaparte, le seconde au 18 brum. an viii (9 nov. 1799). Nommé command, en chef de l'artill, de l'arm, de reserve, il déploie une grande activité dans l'organisation de ce corps ;en 1800, se distingue, le 14 juin,

à Marengo; fait gén. de divis.; se signale an passage du Mincio. En 1801, il est fait 1" inspecteur gén. d'artill. En 1805, le gén. Mermont contribue à la prise d'Ulm, 20 oct.; gouv. de la Stirie. Command. en chef de la Dalmatie, 1807-1809, il bat les Russes à Castel-Nuovo; fait duc de Raguse. En mai 1809, command. en chef le 11º corps, rejoint par la Croatie, avec des succès contre les Autrichiens, la grande armée; se distingue à Wagram le 6 julil., et est fait maréch. de l'emp.; brillant comb. de Znaîm le 11 juill. Nommé gouvern. de l'Illyrie en 1811, il s'y fait remarquer par sa justice et sa modération; en mai, rempiaco en Portugal le maréch. Masséna dans le commandem, en chef; à peu de succès contre le gen. Wellington; perd la bataille des Arapiles le 2 juill. 1812; grièvem. blessé. En 1813, ce maréch. se signale aux bat. de Lutzen, 2 mai; de Bautzen, le 20; de Wurtehen, le 21; de Dresde, 27 août. En 1814, dans la camp. de France, il comm. les trois corps de l'armée du Rhin; oblige à la retraite, arrive à Metz le 12 janv.; combat à Vitry-le-Français; à Brienne, 29 janv. : à Champ-Aubert, 10 fev. : a des succès contre les Russes à la bat. de Vauchamps le 14 : à Étoges; à la Ferté-sous-Jouarre. Il se joint au due de Trévise; vient défendre Paris; a des avantages contre les Russes le 1er mars et dans plusieurs rencontres. Il combat sons les murs de Paris; suspension d'armes par le roi Joseph Bonaparte; Marmont est obligé de céder à des forces supérieures; Montmartre pris par les alliés; l'armée très-affaiblie du maréch., d'après une convention, se retire à Essone; les alliés entrent à Paris. - A la réstauration , le maréch. Marmont est nommé capit. d'une compag. des gardes du corps; en 1815, major-génér. de la garde roysle; suit Louis XVIII en Belgique, et se retire à Aix-la-Chapelle, En 1817, il rétablit la tranquillité à Lyon; gr. eroix de Saint-Louis et ehevalier des ordres en 1820; gouvern. de la 1" divis. milit. en 1821; ambassad. à Saint-Pétersbourg au couronn, de l'emper. Nicolas, en 1826; du conseil supér. de la guerre en 1828; en 1830, chargé, suns succès, par Charles X, de sa défense ; l'accompagne jusqu'à Cherbourg.

| SUJETS.                                                                                                                                                                                          | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.         | PAGES.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| MENNON; sa statue frappée des premiers<br>rayons du soleil; fond d'or; salle de la                                                                                                               |                 |                | 10 E. VI          |          |
| Paix,                                                                                                                                                                                            | Tuileries       | Plafond        | COTELLE, de Mesus | 608.     |
| musée Charles X                                                                                                                                                                                  | Louvre          | Idem           | Неги              | 571.     |
| lon d'Henri II                                                                                                                                                                                   | Idem            | Plafond        | BLONDEL           | 562.     |
| Melpomène; musée des Antiques Minenve console Parthénope; 7° salle du                                                                                                                            | Idem            | Mosaïque       | Bellom            | 502.     |
| musée Charles X                                                                                                                                                                                  | Idem            | Plafond        | MEYNIER           | 571, 669 |
| MINERVE protégeant Ulysse; mus. Ch. X.<br>MINERVE accepte le Code que lui présente<br>le Génie des lois; 4° salle de l'aucien                                                                    | Idem            | Grisaille.     | Mornen            | 570.     |
| Conseil d'état                                                                                                                                                                                   | Idem            | Tabicau.       | COLSON            | 547, 669 |
| 4° salle de l'ancien Conseil d'état<br>Minenve recevant les hommages des Arts:                                                                                                                   | Idem            | Plafond        | MAUZAISSE         | 545, 669 |
| eabinet de la reine Marie-Thérèse                                                                                                                                                                | Tuileries       | Idem           | NOCRET            | G00.     |
| cabinet d'étude de la reine Marie-Thér.<br>Minenve et Mereure; cabinet de la reine                                                                                                               | Idem.,.,        | Tableau.       | Idem              | 599.     |
| Marie-Thérèse                                                                                                                                                                                    | Idem            | Idem           | Idem              | 600.     |
| MINERVE (La toilette de); idem<br>MINERVE triomphante; eabinet d'étude de                                                                                                                        | Idem            | Idem           | Idem              | 599.     |
| la reine Marie-Thérèse                                                                                                                                                                           | Idem            | Plafond        | Idem              | 599.     |
| 3° salle de l'ancien Conseil d'état<br>Moïsz, dessus de porte de la grande salle                                                                                                                 | Louvre          | Tableau.       | MARIGNY           | 549, 669 |
| de l'aneien Conseil d'état                                                                                                                                                                       | Idem            | Peinture.      | BLONDEL           | 552.     |
| Charles X                                                                                                                                                                                        | Idem            | Grisaille.     | Abel DE PUJOL     | 575.     |
| Parlement de Paris, opposant le plus<br>grand courage et la plus ferme dignité,<br>pendant les barricades, aux menaces fu-<br>ricuses des frondeurs; grande salle de-<br>l'ancien Conseil d'état | Idem            | Tableau.       | Тномав,           | 554.     |
| maréchaux                                                                                                                                                                                        | Tuileries       | Idem           | H. VERNET.        | 1        |

(1) Ne à Hayange en Lorraine le 7 mars 1770; chef de bataillon le 25 août 1791; adjud-genér. en 1793, à l'armée da Rhin et de la Moselle; se distingue à la bat. de Kaiserslautern sons le gén. Hoche, et à celle de Mert le 23 jans. 1794; à celles de Weissembourg, 30 juill. 1799; de Glaris, 28 sept. Gén. de brig. en Snisse aous Maséna; a des succès contre le gén. autrich. Jellachitch; avec Moreau, il passe le Rhin le 1" mai 1800; se signale à la bataille de Moskirch, à Brégentz, dans le Tyrol, chez les Grisons; gén. de div. le 6 det. En 1805, sous Masséns, le gén. Molitor a des avantages sur l'archiduc Charles;

Russes. Le 16 juill. 1806, il delivre Raguse, defendue par le gén. Lauriston; est nommé gr. croix \$\frac{1}{2}\$. Il comm. en chef, en 1807, l'armée de la Poméranie suédoise; repousse les Suédois; coutribue à la prise de Stralsund; nommé comte et gouvern. de la Poméranie. En 1809, il ent des succès sur l'inn, le Danube; le 19 mi, il prend l'île de Lobau; contribue aux victoires d'Essling, 22 mai; de Wagram, 6 juill.; en 1810, brillaute campag. en Hollande; de 1810 à 1814, commande la 17 div. milit. — A la restauration, ehev. de Saiut-Louis; inspect, génér. d'infant. En 1815, aux cent-jours, organies la garde mationale d'Alsace; est, fait pair de France

| SUJETS.                                                                                                                                               | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.        | PAGES. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------|
| MONCEY (Rose-Adrien-Jeannot de), due<br>de Conegliano, pair et maréchal de<br>France (1); salle des maréchau<br>Moutres (Adolphe-Casimir-Joseph), duc | Tuileries       | Tablean.       | BARBIER-VALBONNE | 620.   |
| de Trévise, pair et mar. de France (2);<br>salle des maréchaux                                                                                        |                 | Idem           | Larivière.       |        |

et command. de la 5' diris, milit, par Bonaparte, En 1823, il comm. en chef le deutième corps des Pyrénées; le 11 jain, prend Sagonte, le 23, vict. de Campilio de Arenas fait pair, maréch. de France et commandeur de Saint-Louis; du conseil supér. de la guerre de 1828 à 1830; cu 1831, command. des 8' et 9' divis, milit,

(1) Né à Besançon le 31 juill. 1754; s'engage en 1769; racheté, se réengage; grenad. jusqu'au 17 juin 1773, dans Champagne infant.; du 22 av. 1774 au 20 sout 1778, sert dans les gendarmes de la garde ; entre sous-lieuten, dans les dragons de Nassau-Siegen; est fait lieut, le 30 août 1782; capit, le 12 av. 1791; peu après, chef de bataill. des chasseurs Cantabres; se distingue, par sa bravoure et son babileté, à l'armée des Pyrénées; livre un beau combat le 6 inin 1793 à Château-Piguon; gén. de brig. en avr. 1794; de divis, en inin. Le 17 août 1795, nommé gén, en ehef de l'armée des Pyrénées-Occident.; a de grands succès contre les Espagnois; s'empare de la valée de Roncevaux, de la Navarre, de la Biscaye; force les Espagnols à la paix de Saint-Sébastien. Le gén. Moneey est nommé comm. en chef de l'armée des côtes de Brest le 31 août 1796; il montre du talent et de la modération. En 1797, il a la 1º divis, milit, à Bayonne, En 1799, il contribue au 18 brum. (9 nov.); nommé command. de la 15° divis, milit. En 1800, il fait une belle et nuile eamp, en Lombardie; se distingue à Marengo. Malgré ses habiles dispositions et plusieurs beaux combats, il fut moins heureux en 1801 contre le gén, autrich, Landon. Le 3 dée., nommé inspect. gén. de gendarmerie, il l'organisa sévèrement, et rendit de grands services an gonvernem. Le 19 mai 1804, maréch. de l'emp.; le 1" fév. 1805, gr. cordon 2. En Espagne en 1808, il passe, le 30 janv., la Bidassoa; se signale, dans le royaume de Valence, an défilé d'Almanza. A la tête de l'armée de réserve du nord en 1812 et 1813, le maréch. Moncey resta sans activité. Nommé major-gén. de la garde nationale de Paris le 8 janv. 1814, il se distingue à la prise de Paris le 31 mars. Le 1er avril, membre du conscil d'état provis.; il reconnaît Louis XVIII; fait ehev. de S'-Louis le 2 juin ; pair de Prance le 4 ; 1" insp. de la gendarm. En 1815, n'abandonne pas Louis XVIII; se recuse pour le procès du maréch. Nev: en prison à l'am pendant trois mois; confirmé maréch.

de France le 14 juillet 1816; et pair le 5 mars. 1819; le 5 avr., command. de la 5º divis. milit.; chev. des ordres le 30 sept. Il commande en Espagne le 4° corps en 1823; se signale en Catalogne par des succès et par sa modération; à la fin de la campagne, gr. croix de S'A-ouis.

(2) Né à Cateau-Cambresis en 1768; capit. en 1791 au 1er bataill, du nord; se distingue à Quiévrain le 28 av. 1792; à Hanovre, le 5 juin, et à Jemmapes, 6 nov.; à Nerwinde; à Hondtschoote, 7 sept. 1793; adjud.-gen., 16 oct.; se signale sons Jourdan à Fleurus, 26 iuin 1794; au siège de Maestricht sons Kleber; sous Lesevre, à Altenkirchen, 4 juin 1796; à Friedberg, 4 juill.; à Giessen, le 8; à Francfort, à Gemmnnden, le 22; à Herscheid, le 6 août; à Ehrmansstadt, le 7; à Grossemberg, le 8; Mortier traite avec l'Electeur pour la reddition de Mayence, que les Français occupent le 30 déc. Il est fait genér, de brig, en 1799. Gén, de divis, à l'arm. de Sambre-et-Meuse et sur le Rhin, le 25 mars, il remporte des succès à Liptingen, à Offembach; 25 sept., contribue en Suisse aux viet. de Massena sur les Russes, et dans les Grisons et le Tvrol, sur les Autrichiens. En 1800, il commande la 17º divis, milit. A la tête de l'armée du Hanovre en 1803, avec succès, il s'en empare, d'après la convention de Sublingen, du 3 juin, avec le feld maréch, de Walmoden : s'établit à Hanovre le 5 juin. Il est nommé un des quatre command, de la garde des consuls; et le 19 mai 1804, marech, de l'emp. Le 11 nov. 1805, à la tête de 4,000 hommes, le 4º léger, le 100° et le 103° de ligne, avec son intrépide major Henriod, et ayant sous lui le général Gazan, Mortier se convre de gloire dans les défilés de Diernstein et à Loiben sur le Danube , près de Krems ; culbute et bat complétem, 12,000 Russeau bat le génér, russe Kutusow, En 1806, il occupe Hambourg, le Hanovre, l'Elbe, le Weser; après la rupture de l'armistice du 16 nov., il s'empare de la Poméranic suédoise. Il se signale, le 14 juin 1807, à la bataille de Friedland, et est fait due de Trévise. Le 2 fév. 1808, fait gr. cord. 🛠; commande eu chef le 5° corps de l'armée d'Espagne. En 1809, il prend part au siège de Saragosse; le 18 nov. , à la tête de 30.000 hommes, il remporte a Ocana une sangl, viet. sur 60,000 Espagnols; le 19 fev. 1811 , il les bat à Gebora. Le maréchal Mortier est fait colonel gen. des sapeurs de l'ar-

| SUJETS.                                                                                                                                                         | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES.        | PEINTRES.                       | PAGES.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| MOUTON (Georges), comte de Lobau,<br>maréch. de France (1); saile des maréch.<br>MUNAT (Joschin), maréchal de France,<br>grand duc de Berg et de Clèves, roi de | Tuileries       | Tableau.              | Ary Schepfer                    | 550.         |
| Naples (2); salle des maréchsux<br>Muses (Les) reudant hommage à Homèré;                                                                                        | Idem            | Idem                  | Baron GÉRARD.                   |              |
| 9º saile du musée Charles X                                                                                                                                     | Louvre          | Grisaille,<br>Fresque | Mænen père et fils<br>Romanelli | 569.<br>529. |
| NAVIGATION (La), bas-relief figure re-                                                                                                                          |                 |                       |                                 |              |
| haussé d'or; saile du Cons. d'état sous<br>l'empire                                                                                                             |                 | Grisaille.            | Маяси                           | 614.         |

tillerie. En Russie, en 1812, il commande la jeune garde à la retraite de Moscou; le 19 nov. , il fait sauter le Kremlin le 23; grand sang-froid à la Bérésina; il réorganise à Francfort-sur-le-Main la jeune garde, qu'il commande avec éclat en 1813 à Lutzen, 2 mai; à Bautzen, le 20; à Dresde, le 27 août; à Wachau, 19 oct.; à Leipsick et à Hanau, - En 1814, il défend Paris : reconnaît Louis XVIII; le 8 avr., nommé gouvern. de la 16º div. milit.; le 2 juin, chev. de S'-Louis; le 4, pair de France; en 1815, il aecompagne Louis XVIII jusqu'à Lille, et l'escorte au sortir de la ville. Aux cent-jours , pair de Bonaparte; au retour du Roi, privé de la pairie. Le 10 jany, 1816, fait gouvern, de la 15º divis milit.; pair le 5 mars 1819; ehev, des ordres en 1825; gr. ehancel, S en 1831; ministre de la guerre et président du conseil en 1831; tué dans l'horrible attentat de Fieschi le 28 juillet 1835,

(1) Né à Phalsbourg le 21 fév. 1770; en 1798, colonel aide de eamp du gen, en chef Joubert, se distingue à Gênes; fait adjud-gen. et aide de camp de l'Empereur au camp de Boulogne. Blessé à Friedland, Gén. de div. le 5 nov. 1807. En 1808, il se signale en Espagne, 14 juill., sous le due de Bellune, à la prise à la basonnette de Medina-del-Rio-Secco; le 10 nov., à celle de Burgos, Le 21 avr. 1809, veille de la victoire d'Eckmühl, et feudemsin de celle d'Abensberg, par une attaque d'une audace prodigieuse, en franchissant, à la tête des grenadiers du 17° de ligne, un pont embrase, il s'empare de Landshut, prise d'un immense avantage par le matériel de toute espèce que l'on y trouve. Le 21 mai, veille de la viet. d'Essling, le général Mouton prend ee village avec une grande valeur: ses services dans l'île de Lobau lui valent le titre de comte de Lobau. En 1812, camp. de Russie; il revient avec l'Empereur. En 1813, en Saxe, il comm, le 6' corps; fait prisonn, à Dresde; il est retenu en Hongrie jusqu'en 1814. En 1815, pair de Bonaparte aux cent-jours, et comm. de la 6' div. milit.; pris à la bat. de mout Saint-Jean; meué en Angleterre; exilé en 1816; rentré en 1818; député en 1828. Comm. supér. de la garde nat. de la Seine. Mort le 27 avr. 1838.

(2) Né d'un riche anbergiste à la Bastide-Fortunière, près Cahors, le 25 mars 1768; destiné à eutrer dans les ordres, étudie à Cahors et à Toulouse. Il change de earrière; entre en 1787 comme chasseur dans le régiment des Ardennes, et en 1790, dans la garde constitutionn. du Roi; le 20 mai 1791 , il est fait lieuten. , et en 1795 , ehef d'eseadron au 21° de chasseurs; chef de brig. en 1794. Après la réaction du 9 thermid., il est destitué; fait connaissance avec Bonaparte; après le 13 vendém., 5 oct, 1795, se lie avec lui; devient gén. de brig. et son aide de camp en Italie en 1796; fait sous ce général, de la manière la plus brill., les eampagnes de 1796, 1797; se distingue aux batailles de Dego, de Ceva, de Mondovi; au siége de Mantoue, an passage du Tagliamento, à Gradisca, Murat s'embarque pour l'Égypte le 19 mai 1798; est fait génér. de divis. le 25 juill. 1799, après s'être couvert de gloire, par la bravoure la plus hérofque et par des talens comme général de cavalerie, à la prise d'Alexandrie, 2 juillet 1798; à la bat. des Pyramides, 21 juill.; dans l'expédition de Syrie, fév. 1799; à la prise de Jaffa, à la bataille du mont Thabor, a celle d'Aboukir, 23 juill. 1799, où il décide la victoire par son audace et son habifeté. De retour en France, le géo. Murat décide en grande partie, par son intrépldité, avec 60 grenadlers, la journée du 18 brum. (9 nov. 1799); il épouse Caroline, sœur de Bouaparte; nommé command. de la garde consul. En 1800, il a de grands succès en Italie; s'empare de Verceil, de Novarre, de Milan; à Marengo, il commandait toute la cavalerie. Chef de l'armée d'observation en 1801, et gouvern. de la république Cisalpine : le 6 fev., il conclut à Poligno un armistice avec le roi de Naples, et la paix le 28 mars. Du corps législat, en 1803; il est général en chef, et gouverneur de Paris en 1804; le 19 mai, fait maréchal de l'empire; il se signale à Hollabruna, 16 nov. En 1805, grand aigle 3, 16 nov., & Gurtersdorf.;

| SUJETS.                                                                                                                 | LO=<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.        | PAGES. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------|
| Numa donnant des lois aux Romains;<br>3' salle de l'ancien Conseil d'état<br>Numa, dessus de porte de la grande salle   |                 | Tablean.       | Cognist          | 549.   |
| de l'ancien Conseil d'état Nuir (La) tenant dans ses bras deux en- fans endormis; alcève de la chambre de               |                 | Peinture.      | BLOMPEL          | 552.   |
| Louis XIV an rez-de-ehanssée                                                                                            | Tuileries       | Tableau.       | MIGNARD          | 604.   |
| ORPHÉE chantent; musée Chorles X<br>OUDINOT (Charles-Nicolas), duc de Reg-<br>gio, pair et maréeh. de France (1); salle |                 | Grisaille .    | Gosen et Vincuon | 574.   |
| des maréchanx                                                                                                           |                 | Tableau.       | ROUILLARD.       |        |

il eut une grande part, le 2 dée., à la viet. d'Austerlitz, En 1806, bat, de Prentzlow, 28 oct. Pait grand due de Berg et de Clèves par l'Empereur; après la camp. d'Allemagne, il partit pour comm. l'arm. d'Espagne. Il entre à Madrid le 23 mars 1808; le 2 avril, réprime une insurrection avec la plus grande énergie. Le 1º août, il est créé rol de Naples par l'Emper. Il y arrive en sept.; prend l'île de Capri, défendue par les Anglais. Il se fit aimer des Napolitains par la sagesse et la douceur de son gouvernement, où, lorsqu'il était absent, le remplaçait avec une grande habileté et une volonté ferme et sage la reine Caroline, il tente sans succès de s'emparer de la Sielle. En 1812, il part pour la campagne de Russie; grands succès le 23 juillet à Ostrowno; le 17 août, à Smolensk ; il décide en partie la vict. de la Moskowa , 7 sept.; le 18, il est battu à Winkowa par le génér. Kutusow. Dans la retraite de Moscou, il commande l'escadron sacré, formé de généranx et d'officiers; à la tête de l'armée, sprès le départ de l'empereur, il abandonne Wilna et ses magasins. Le 8 janv. 1813, il laisse le command. au prince Eugène Beanharnais, et part le 17. De retour à Naples, le roi crut, dans l'intérêt de son royaume, devoir traiter en secret avec l'Autriche. Il reparatt à l'armée du Nord; a la plus grande part à la viet, de Dresde, le 27 août; à celle de Wachau, le 10 oet.; sa distingue à la funeste journée de Leipsick; quatre jours après, il retourne à Naples. Se décidant à abandonner les intérêts de l'Empereur pour ceux de son royaume, et à se joindre à la coalition, le 14 janv. 1814 il lui promat 30,000 hommes. Il marche en Italie, occupe Rome, suspend les succes du prince Eugèna; mais, agissant avec incertitude envers les alliés et les Français, par ses manœuvres indécises il contrarie les opérations des nus et des autres. Peu après, il peuse à quitter la coalition, à s'opposer à la restaurat. des Bourbons, et à soulever eu sa faveur toute l'Italie, Après le retour de Bonaparte da l'île d'Elbe, pour se rallier à lui, il se déclare contre

l'Antriche; le 16 mars, il était parti de Naples, à la tête de 40,000 hommes; la coalition tente en vain de se le rattacher; la guerre s'engage; il a d'abord quelques succès contre les Antrich. , qu'il surprend; la fortune se déclare contre lui ; ses généraux sont battus; il évacue Bologue le 15 avril, et est complétem, défait le 2 mai 1815 à Tolentino par les génér. Bentink , Nenperg, Bianchi. Il s'échappe; reutre presque senl à Naples: le 19, il en repart incognito avec pen de monde pour Gaète, où Il ne peut arriver; se retire à Ischis; de là s'embarque avec le génér. Manhès, et arrive à Connes le 25 mal : Bonaparte lui refuse l'entrée de Paris. Après la bat, de Waterloo, il erre quelques jours autonr de Toulon et de Marseille, et, après des peines infinies, il passe, le 22 août, en Corse. Bercé d'illusions trompeuses, qu'on avait exaltées à dessein, il en part le 28 sept. pour reconquérir le royaume de Naples; trahi, abandonné, sa flottille de quelques barques dispersée, il aborde avec quelques hommes su Pizzo en Calabre : est pris, condamné, fusillé le 13 oct. 1815.

(1) Né à Bar-le-Due le 2 soût 1767; soldat dans Médoc de 1783 à 1787; chef de bataill, de volout, en 1791; défend en sept. 1792 le château de Bitche; fuit eolonel du régim. de Picardie; se distingue par la plus brillante valeur: dans cette campagne, son nom douné pour mot d'ordre; fait gen, de brigade, Il preud Trèves le 6 noût 1794; en est gouvern., 13 sept. 1795; blessé, pris, 18 oct. En mars 1796, il s'empare de Nordlingen, de Donawert, de Neubourg; en 1799, prend Constance; fait gen. de divis; il se signale à la bat. de Zurieh , 25 sept. 1799, et à la défense de Gênes, sous Masséna. En 1800, le gen. Oudinot est chef d'état-major de l'arm. de Brnne; se distingue au passage du Mincio. En 1805, gr. cord. 7; commande les grenadiers réunis de l'armée; prend Vienne et le pont défendu par 180 canons ; se couvre de gloire à Wertingen, à Amstetten, à Guntersdorff, a Austerlitz. Il est nomme en 1806 gouvern, de la principanté de Neufchâtel; mérite la recon-

| SUJETS.                                                                                                                                                                                                                                                    | LO-<br>CALITÉS.     | OU-<br>VRAGES.         | PEINTRES.         | PAGES.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Paix (La) élevant des monumens, bas-<br>relief figuré rehaussé d'or; salle du                                                                                                                                                                              |                     |                        |                   |              |
| Conseil d'état sous l'empire<br>PAIX (La); saion d'Henri Il                                                                                                                                                                                                | Tuileries<br>Louvre | Grisaille .<br>Plafond | Manch             | 614.<br>563. |
| PAIX (La) éteint le sambeau de la dis-<br>corde; gr. saile de l'anc. Cons. d'état<br>PAIX (Les bienfaits de la); 4° saile de                                                                                                                               | Idem                | Grisaille.             | Gassies           | 557.         |
| l'ancien Conseil d'état<br>Paix (La) brûle des semes; salle de la                                                                                                                                                                                          | Idem                | Tableau.               | LANCRESON         | 548, 669.    |
| Paix, musée des Antiques                                                                                                                                                                                                                                   | Idem                | Fresque.               | ROMANELLI         | 528.         |
| de la Paix; musée des Antiques<br>PAYSAGES (Dix); ancien cabinet d'étude                                                                                                                                                                                   | Idem                | Plafond                | Idem              | 528.         |
| de la reine Marie-Thérèse<br>Pècne en Égypte et le retour; 3° salle du                                                                                                                                                                                     | Tuileries           |                        | Francisque Milet  | 600.         |
| musée Charles X                                                                                                                                                                                                                                            | Louvre              |                        | Abei de Pujol     | 575.         |
| PHIDIAS sculptant; musée Charles X PHILIPPE-AUGUSTE au moment de livrer la bataille de Bonvines; 1 <sup>70</sup> salle de                                                                                                                                  | Louvre.,            | Grisaille .            |                   | 729.<br>574. |
| l'ancien Conseil d'état                                                                                                                                                                                                                                    | Idem                | Tableau.               | H. Vernet         | 556, 669.    |
| grand cabinet de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                 | Tuileries           | Idem                   | Le baron GÉRARD   | 602.         |
| PRILOSOPHE cynique; mus. Charles X PLINE observant le Vésuve; 7° saile du                                                                                                                                                                                  |                     | Grisaille.             | Vincuon et Gosse  | 571.         |
| musée Charles X                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Idem                   | Idem              | 571.         |
| Charles X                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem                | Peinture.              |                   | 571.         |
| PLINE l'Ancien mourant; même salle                                                                                                                                                                                                                         | Idem                | Idem                   | Idem              | 571.         |
| Porta tragique; 3º salle du mas. Charles X. Porta atts des rois, des reines de France,<br>en pied, et des grands hommes de leurs<br>règnes, en buste, peints par Bunel et<br>as femme, qui avait peint les reines,<br>tableaux existant encore du temps de |                     | Grisaille,             |                   | 574.         |
| Sauval; antrefois à la galerie d'Apollon.                                                                                                                                                                                                                  | Idem                | Tableaus               | BUNBL et sa femme | 578.         |

naissance du pays; reçoit une épée d'honneur; est fait citoyen de Neufchâtel; le 25 oct., entre le premier à Berlin. Après sa victoire d'Ostrolenka, 6 fév. 1807, est fait comte; le 27 mai, il contribne à la prise de Dantzick par le msréchal Lefèvre; le 14 juin, on lui dut en grande partie la victoire de Friedland. En 1808 et 1809, il fut gouverneur d'Erfurt; 6 juill., se distingue à Wagram, et est fait maréchal de l'emp. et duc de Reggio. Ce maréch. s'empare de la Hollande en 1811; une belle épée ini est offerte par le pays pour sa noble con-duite. En 1812, à la tête du 2° corps de la grande armée en Russie; gouvern. de Berlin; se distingue an Niemen, à la Dwina; le 1er août, par la vict. de la Drissa; le 17, blessé grièvem. à Polotzk, au moment de gagner la vicoire, qu'acheva son success. Gouvion-Saint-Cyr. Il reparaît à l'armée à Borizow; est encore grav. blessé à la Bérézina; en 1813, contribue, le 20 mai, à la vict. de Bautzen; repoussé de Berlin par Bernadotte; se signale à la bataille de Leipsick; protége à l'arrière-garde la retraite jusqu'au Rhin. En 1814, dans la campagne de France, brillant aux batailles de Brienne, de Champ-Aubert. - A la restauration, le duc de Reggio est nommé colonel génér, des grenadiers et des chasseurs royaux ; gouvern. de Metz. Anz cent-jours, fidèle à Louis XVIII; au retour dn Roi, command. en chef de la garde nationale de Paris; major-génér, de la garde royale; ministre d'état ; pair de France ; gr. eroix de Saint-Lonis; chevalier des ordres; en 1823, dans la guerre d'Espagne, gouvern. de Madrid.

| SUJETS.                                                                                                                                                                | 10-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.         | PAGES.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| PRÉTRE d'Herculanum; 7° salle du musée<br>Charles X<br>PRINTEMPS (Le retour du); petit salon                                                                           | Louvre.,        | Grisaille.     | Gossb et Vincuon  | 571.         |
| dn grand Danphin au rez-de-chaussée<br>PRINTEMPS (Le); salle des Saisons; mus.                                                                                         | Taileries       | Plafond        | JB. DE CHAMPAGNE  | 606.         |
| des Antiques<br>Procris donnant nn dard a Cephale; foud                                                                                                                | Lonvre          | Fresque.       | ROMANELLI         | 526.         |
| d'or; ancienne salle de la Paix, salle<br>d'attente de Louis XIV<br>Рвометие́в forme l'homme; Minerve t'a-                                                             |                 | Peinture.      | Nicolas LOVR      | 608.         |
| nime; vestibule, musée des Antiques<br>PRUDENCE (La); salle du Centanre; idem.                                                                                         | Idem            |                | ROMANELLI         | 516.<br>534. |
| RAGUSE (Le duc de). Voy. MARMONT. REGGIO (Le duc de). Voy. OUDINOT. RELIGION (La) présidant au sacre des Rois; chambre à coucher de parade de                          |                 |                |                   |              |
| Louis XIV, aujonrd. saile du Trône<br>Religion (La); grand cabinet d'Anne d'Au-                                                                                        | Tnileries       | Plafond        | BERTHOLET-FLÉNAEL | 602.         |
| triche, salle du Centanre; mus. des Ant.<br>Rεκονικέε (La) et l'Abondance distri-<br>buant des palmes et des couronnes; an-<br>cienne salle des Gardes, on salon blanc | Louvre          | Fresque.       |                   | 534.         |
| ou des Nobles                                                                                                                                                          |                 | Plafond        |                   | 609.         |
| REPAS; 8° salle du musée Charles X<br>ROCHAMBRAU (Jean-Baptiste-Donatien DE<br>VIMEUR, eomte de), maréeh. de Fr. (1);<br>actuellem. à Versailles, autref. salle des    |                 | Grisaille.     | Gosse et Vinchon  | 571.         |
| Rous célébrée par la Poésie et l'Histoire;                                                                                                                             | Tnileries       | Tableau.       | La Rivière.       |              |
| salle des Romains; musée des Antiques.                                                                                                                                 | Louvre          | Presque.       | ROMANELLI         | 531.         |
| SACRIFICE; salon blane                                                                                                                                                 | Tnileries       | Grisaille.     |                   | 608.         |
| SCULPTEUR gree; 8' salle du mus. Charl. X.<br>SCULPTURE (La); cabinet de la reine Ma-                                                                                  | Louvre          | Idem           | Gosse et Vinchon  | 574.         |
| rie-Thérèse                                                                                                                                                            | Tuileries       | Peinture.      | NOCRET            | 601.         |
| de la Paix                                                                                                                                                             | Idem            | Idem           | Nicolas Love      | 608.         |
| plusieurs personnages allégoriq.; idem.                                                                                                                                | Idem            | Plafond        | Idem              | 607.         |

(1) Né à Vendôme le 1er juillet 1725; en 1742, cornette au régim. de Saint-Simon; capit. en 1744; sert en Allemagne sous le maréchal de Coigny; eu 1746, aide de camp dn dnc Louis-Philippe d'Orléaus; sous le prince de Clermont, se distingue aux siéges d'Anvers, de Namur; à la tête du régim, de la Marebe, à la bataille de Rancoux, gagnée par le maréch. de Saxe, 11 oct. 1746; en 1748, à celle de Laufeld, au siège de Muestricht, par le maréch. de Lovendahl; à la prise de Mahon, par le maréch. de Richelieu. Colonel du régim. d'Auvergne; il se signale aux malheureuses bat. de Crevelt, 23 juin 1758; de Mindeu, 1" août 1759; aux beaux combats de Corbach, 10 juill. 1760; et de Clostereamp, le 16 oct. 1761, où il ent une graude part, et célèbre par la réponse et la mort hérolques du

chev. D'Assas, capitaine du régim. d'Auvergne. Maréch. de camp en fév. 1761; il est fait gr. croix de Saint-Louis, et inspect. de la Bretagne et de la Normandie en 1769; lieut. gén., 1780. Dans la guerre d'Amérique, le gén. de Rochambeau reud de grands services à Washington; il prend New-Yorek, Gloeester; les États-Unis lui donnent deux pièces de canon auglaises. De retour en France, il est fait chev. des ordres; gonvern. de Picardie. En 1788, il siége à l'assemblée des Notables; en 1789, il commande eu Aleace; en 1790, à la tête de l'armée du Nord. sa fermeté et sa sagesse maintiennent la tranquillité; il refuse le ministère de la guerre; le 28 déc. 1791, il reçoit le bâton de maréchal de France. En 1792, il commande l'armée du Nord et se déclare pour le système défensif; mais la

| SUJETS.                                                                                                 | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.  | PAGES. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|
| SOLON, dessus de porte, grande salle de l'ancien Conseil d'état                                         |                 | Peinture.      | BLONDEL    | 552.   |
| SOULT (Nicolas-Jean-de-Dieu), duc de<br>Dalmatie, pair et meréch. de Frauce (1);<br>solle des maréchaux |                 | Tableau.       | ROUILLARD. |        |
| Sucher (Louis-Gabriel), duc d'Albuféra,                                                                 |                 |                |            |        |

guerre offensive étant décidée, il la commence le 24 mers, rétablit en partie les affaires, ébranlées par quelques combats malheureux. Dumouries, ministre de la guerre, lui suscite des démagrémens; discuple par l'Assemblée nationale, 7 mai 1792, il donne sa démission le 15; arrêté en 1793, il est sur le point d'être exécuté; repoussé de la troupe des victimes par le bonrreau; il est sauvé au 9 thermid; se retire chez hii. En 1803, eccueilli par le premier consul Bonaparte; gr. croix de en 1804; mort le 10 mai.

(1) Né à Saint-Amand (Taru) le 29 mars 1769; soldat dans Royal-infant. en 1785; adjud .maj. en 1792; sous-lieut. de grenad.; capitaine; fait ses premières armes en Allemagne en 1793; se distingue au combat d'Oberfelsheim, à la prise du camp de Mursthal, à la bat. de Weissembourg, 25 dec. Chef de bat. en 1794, sous le général Lesebvre, il se signale particulièrem. h la bat. d'Altenkirchen, h Arlon, h Fleurus; h Ostrach; à la tête de l'avant-garde, ou passage du Danube à Dutlingen. Fait gen. de brig. en nov. 1794; gén, de divis. le 21 av. 1799; à l'arm. du Danube et de l'Italie; contribue, sous Masaéna, à réduire les Suisses, et à la viet. de Zurich sur les Russes. En Italie, en 1800, il concourt à la beije défense de Gênes; et commande l'aile droite de Messéna; le 7 ev., il enlève les hanteurs d'Albisole; ravitaille Savone, remporte de grands evantages à Mascherola, à Satello, à Ponte Ivrea, au mont de l'Hermette, sur le gén. Bellegarde; le 10 av., s'empare du camp de Montecento; le 13, blessé, pris. Après Marengo, gouvern, du Piémont; le soumet. En 1801, il fait une eampagne en Calabre; nommé colonei gén. de la garde des consuls. Après la rupture du traité d'Amiens, il comm. le camp de Boulogne. Le 19 mai 1804, il est fait maréchal de l'empire; commande en chef un corps d'armée en Allemagne; prend Augsbourg le 9 nov.; Memmingen, le 14; e des succès le 16 à Hollabrunn, à Guntersdorff. Gr. cord. #; chef de la 4º cohorte le 1º fev. 1805. A le tête de l'aile droite, il décide le viet. d'Austerlitz le 2 déc. 1805. En 1806, le maréch. Soult se couvre de gloire dans la camp. de Prusse; à Iéna, à Giessen, à Magdebourg, à Lubeck, à Pulstuck; le 3 fév. 1807, au pont de Bergfried; le 6 juin, à Bylant le 12, à Hellsberg; prend Konigsberg

le 16; fait duc de Dalmetie. En 1808, il passe en Espagne, prend Burgos le 10 nov.; la 12, Revnosa ; Santauder, le 16, li bat à la Corogne le gén. angl. John Moore le 16 janv. 1809; le 20, il prend la Corogue; le 27, le Férral, evec 8 veisseaux, des frégates, un immeuse matériel de guerre; pousso en Portugal les Anglais jusqu'à Oporto, qu'il prend d'assaut le 29 mars. Force par les circonstances d'opérer sa retraite le 2 mei, il évacue Oporto le 12; le 8 sout, il bat les Anglo-Espagnols à Obispo; les Espagnols, le 18 nov., à Ocana. En 1810, le 20 janr., vainqueur à la bataille de Sierra Morena; il prend Séville le 22. En 1811, le 16 mai, il remporte le vict. d'Albuera; fait lever à lord Weilington le siége de Badajox. Lorsque Joseph Bonaparte eut abandonné Madrid, et après la perte de la betaille des Arapiles, le maréchal Soult lève le siège de Cadix , 25 août 1812. Rappelé d'Espagne eu mars 1813, il commenda co chef le 4° corps à la grande armée; se signals à Lutzen, 2 mai; à Bautzen, le 20, où il commandait le centre. Il resourne à l'arm. du Midi et des Pyrénées, réorganise à Bayonne les débris de l'armée. Attequé, du 10 au 13 dec., sur le Nive et l'Adour, il fait éprouver de grandes pertes aux elliés; meis, blen que considérablem. effaibli par les troupes que lui enlève l'Empereur, il livre avec avantage des comb. à Orthès, 27 fév. 1814; à Aire, 1er mare; à Vie-de-Bigorre, le 19; à Tarbes, le 20. Il dispute la vict. à la bat. de Toulouse, le 10 ev., avec 20,000 hom. contre 100,000, comm. par lord Wellington, qui perd 11,000 hom. Le 20 av., le marcchal reconnsit Louis XVIII; est fait gouvern. de la 13' divis. milit.; le 24 sept., commandeur de Saint-Louis; le 3 déc., ministre de le guerre; se démet le 11 mars 1815. Aux cent-jours, pair et major gén.; il joue un grand rôle aux batailles de Fleurus et de Waterloo; après le 8 juill., il suit l'armée sur la Loire. D'après l'ordonn de 24 juill., il se retire à Dusseldorf en fev. 1816. Le 28 mai 1819, il est autorisé à rentrer en France; Louis XVIII lui rend le bâton de marechal de France le 6 janv. 1821; en 1825, il est fait chevalier des ordres; pair la 5 nov. 1827; ministre de la guerre en noût 1830; président du conseil en 1832; ministre de la guerre et président du conseil en 1840.

| SUJETS.                                                                                                                                                         | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.      | PAGES. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| pair et maréch. de France (1); à Ver-<br>sailles, autrefois salle des maréchaux<br>TARENTE (Le duc de). Voy. MacDonald.<br>TEMPÉRANCE (La) et la Poix; salle du | Tuileries       | Tsbleau.       | Paulin Guésis. |        |
| Centaure; musée des Antiques                                                                                                                                    | Louvre          | Fresque.       | ROMANELLI      | 533.   |
| TEMPS (Le) renversant les monumens;<br>salle des Joyaux; musée Charles X<br>THÉOLOGIE (La) et l'Histoire; 1° salle                                              | Idem            | Plafond        | MAUZAISSE      | 566.   |
| de l'ancien Couseil d'état                                                                                                                                      | Idem            | Tsbleau.       | НЕЗВР          | 559.   |
|                                                                                                                                                                 | Idem            | Grisaille.     | Макси          | 570.   |
| Tuétis apportant à Achille des armes;<br>9° salle du musée Charles X                                                                                            | Idem            | Idem           | Idem           | 570.   |
|                                                                                                                                                                 | Idem            | Idem           | METNIER        | 518.   |
| TRAJAN rétablit la voie Appienne; musée<br>des Autiques; salle des Emperenrs<br>TRÉVISE (Le duc de), Voy. MORTIER.                                              | Idem            | Idem           | Idem           | 518.   |
|                                                                                                                                                                 | Tuileries       | Idem           | Nicolas Love   | 608.   |
|                                                                                                                                                                 | Idem            | Idem           | LE PECHEUX     | 599.   |
|                                                                                                                                                                 | Idem            |                | HERSENT        | 601.   |
|                                                                                                                                                                 | Idem            | Tableau.       | Paulin Guérin. |        |

(1) Né à Lyon le 2 mars 1772; caval. volont. en 1792; capitaine, chef de bataill. en 1793; à l'armée d'Italie sons le gén. La Harpe; se dis-tingue sous Augereau, Masséna; chef de brig. en 1797; campagne brillante en Suisse, Major gén. de l'armée d'Italie sons le gén. Brune; développe de grands talens, ainsi que sur le Danube et dans les Grisons, sous Massena, Joubert et Championnet. En 1800, nommé par le premier cousul lienten. de Massena eu Italie; il obtient des succès, avec des forces inférieures, sur le gen. autrichien Melas; se distingue à la bataille de Marengo; fait command, de Gênes. A la tête du centre de l'armée d'Italie remporte des avautages sur le genér. Bellegarde. Il a un commandem. au camp de Boulogue. En 1805, Suchet se signale à Austerlitz; en 1806, à la bat. d'Iéna; en 1807, en Pologue. Command. en chef en Espagne l'arm. de l'Aragon, en 1808, il remet dans le meilleur état cette armée délabrée: victorieux à Margalef; à Vich, 7 fevr. 1810; il preud, le 14 mai, Lerida, regardée comme inexpugnable; remporte de grands succes en Aragon; à la prise d'Oliva le 29 mai 1811; au comb. de Mont-Serrat, 24 juillet fait maréch. de France. Il prend Murviedro, gagne la bat. de Sagonte le 26 oct.; prend cette ville en déc., et Valence le 10 janv. 1812. Nommé duc d'Albuféra; gouverne avec sagesse et modérat. les pays couquis; s'y fait estimer et aimer, et maintient la discipline dans ses troupes; opère avec

grand talent sa retraite lors de l'évacation de l'Espague. A la restauration, nomé command. de Saint-Louis, gouvern. de la 10' divis. milit.; sa belle conduite à Lyon aux cent-jours mérite a reconnaissance du pays. Le 16 noût 1816, gr. croit \$\frac{1}{2}\$; pair de France le 5 mars 1819. Le 29 sept. 1880, il est témoin oculaire, avre des gardes nationaux, des conches de madame duchesse de Berri, et de la naiss. du duc de Bordeaux. Une maladie l'empéche de faire la camp. d'Espagne, 1823; mort à Marcille, 7 jaur. 1836.

(2) Ne à Toulou vers 1750, d'une famille distinguée de la marine; garde marine en 1765, il devient euseigne ou garde du pavillon en 1773; donne des preuves pen ordinaires de zèle et d'instruction en marine, en géographie et eu astronomie ; il fit huit campagnes avant la guerre d'Amérique, et six pendant celle-ci, avec beaucoup de distinction; en 1778, 1779, sous le comte D'Estaing; en 1781-1783, sous le comte de Guichen et sous le comte de Grasses. Eu 1780, il recut la croix de Saint-Louis. A la paix, en 1783. il commande une corvette et, attaché à l'ambassade du comte de Choiseul-Gouffier à Constantinople, a la mission de répandre parmi les Turcs les connaissances marines. Il s'occupe de relever avec exactitude les côtes de la Méditerrance, de la mer de Marmara et de la mer Noire. En 1787 et en 1788, il fut chargé par Louis XVI, qui lui donna lui-même ses instructions, d'une opération secrète de la plus haute

| SUJETS.                                                                                                               | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.         | PAGES. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| TURENE. Voy. aux Seniptures.                                                                                          |                 |                |                   |        |
| ULYSSE reconnu; musée Charles X                                                                                       | Louvre          | Idem           | Макси             | 570.   |
| ULYSSE chez Circe; musée Charles X                                                                                    | Idem            | Idem           | Idem              | 570.   |
| URANIE; cabluct d'étude de la reine Ma-<br>rie-Thérèse                                                                | Taileries       | Tableau.       | Nocret            | 599.   |
| Valée (Sylvain-Charles comte), pair et<br>maréch. de France (1); salle des maréc.<br>Valuy (Due de). Voy. Kellermann. |                 | Idem           | Court.            |        |
| Vendanges; musée Charles X                                                                                            | Lonves          | Crimilla       | Vinction et Gosse | 571.   |
| Vendanges égyptiennes; mns. Ch. X                                                                                     |                 |                |                   | 575.   |
| VÉNUS blessée par Diomède; mus. Ch. X.<br>Vénus demande à Vulcain des armes pour                                      | Idem            |                |                   | 570.   |
| Énée; salle Ronde                                                                                                     |                 | Peinture.      | COUDER            | 577.   |

importance en Égypte, et où il s'agissait d'onvrir nne route à notre commerce aux indes par l'isthme de Suez et la mer Rouge, Des causes indépendantes de M. Truguet, et la jalousie de notre compagnie des Indes, firent avorter ce grand projet de Louis XVI. En 1791, ee monarque l'envoya en Angleterre et en Hollande pour approfondir tout ce qui avait rapport à la marine, et ee voyage, où les Anglais et les Hollandais lui offrirent toutes sortes de ressources ct de facilités, devait avoir les plus heureux résultats pour notre marine, qu'aimait tant Louis XVI, à qui ses grandes connaissances en géographie donusient le goût le plus vif et le plus éclairé pour les voyages, les découvertes et les succès militaires de sa marine, dont la gloire l'occapsit sans cesse. Le 1° janv. 1792 , M. Truguet fut nommé capit, de vaiss., et le 1er juill., contre-amiral. L'excention de grands projets snr la mer Noire devait Ini être confiée: la révolution dn 10 août les fait manquer, et rend inutiles les immenses préparatifs faits à Toulon. Le contre-amiral sauve à grand'peine en Corse des officiers de la fureur de la populace. Ses tentatives contre la Sardaigne avec M. de la Touche-Tréville sont sans succès. De retonr à Paris en 1793, il est arrêté, mis en prison; en sort après le 9 thermid. Ministre de la marine sous le Directoire pendant deux ans avec sneeds, il épare ce corps et obtient l'approbation gén. Il s'occupe très-utilement des colouies, malgré les efforts des Auglais , anxquels il fait beaucoup de tort anx indes; et, malgré son habileté, étant mal seconde, son grand projet sur l'Irlande échoue. Des intrigues le font renvoyer du ministère peu avant le 18 fructidor. Ambasendeur à Madrid, il n'y réussit pas; à son retonr, aceusé, exilé, se retire en Hollande; rappelé peu avant le 18 brum.; attaché à l'administrat. de la marine et conseiller d'état. En 1802, il comm. en ehef l'armée navale à Cadix; est destiné à

aller avec Linois, Gantheaume et Decrès reprendre Malte, et l. opérer un débarquemente un Angleterre avec l'armée commandée par le gén. Angereau; ces projets avortent. Lors de l'établissement de l'empire, il est destitué pour as froidenr, et perd tontes ses places et ses honneurs. En 1809, il rentre en grâce et en activité; préfet marit. à Rochefort; chargé ensuite de l'administr. marit. du royaume de Hollande; il s'y fait estimer et chérir. En 1813, 1ors de la réaction, il y est traité avec les plus grands égards. En 1814, à la restaurat., nommé comte et gr. offic. §; en juill. 1815, command. supér. à Brest; en mars 1819, pair de Frauce; amiral, 9 nov. 1831; mort le 26 déc. 1839.

(1) Né à Brienne-le-Château (Anbe) le 17 dée. 1773; sous-licut, d'artill, à Châlons le 1er sept. 1792; lieut, le 1" juin 1793; capit, le 29 avril 1795. Il se distingue dans la camp. de Flandre, anx siéges de Charleroi, de Valenciennes, de Maestricht; au passage du Rhin; en 1796, à la bat, de Wurtzbourg, par sa valenr et comme offie, d'artill.; et en 1800, à celles de Mæskirch et de Hohenlinden, 3 déc. Chef d'escadron en 1802; lient, colon, en juin 1804. Sons-chef d'état-major gén. d'artill. dans la camp. de 1806; il se signale à Iona le 14 oct. Nommé colonel du 1er reg, d'artill., 1er janv. 1807; il se distingue à Eylau, 8 fev.; à Friedland, 14 juin. En 1808, il fait la esmp. à la grande armée; en 1809, passe en Espagne et commande l'artill. du 3º corps, ou armée d'Aragon. Génér. de brig., 22 août 1810; beaux siéges de Lérida, de Méquinenza, de Tarragone, de Tortose, de Valence. Le 6 août 1811, gen. de divis.; il sert en Espagne jusqu'en 1813; le 13 avril, bat. de Castalla. Le gén. Valée est fait comte le 12 mars 1814. A la restanration, chev. de Saint-Louis, 27 juin; inspecteur gener. d'artill., 1º' juill.; comm. 🛠 le 30 juili.; gr. offic. 🛠 le 17 janv. 1815. Aux ecut-jours, commande l'artillerie du 5° corps à

| SUJETS.                                                                                                   | LO-<br>CALITÉS. | OU-<br>VRAGES. | PEINTRES.          | PAGES.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Vésuve (Le); sept. salle du mus. Ch. X.<br>Vésuve (Le) reçoit la foudre de Jupiter;                       |                 | Grisaille.     | Vinction et Gosse  | 571.     |
| 8' saile du muséc Charles X                                                                               | Idem            | Plafond        | Нвим               | 570, 668 |
| d'or; salle du Conseil d'état sous l'emp.<br>Victoire et Génies des Arts; salle du                        | Tuileries       | Grisaille.     | Менси              | 614.     |
| Centaure; musée des Antiques<br>Vigilance (La), 3° saile de l'ancien                                      | Louvre          | Peinture.      | LETHIÈRE           | 535.     |
| Conseil d'état                                                                                            | Idem            | Tableau.       | Dassy              | 549.     |
| l'honneur d'être la patrie d'Homère;<br>musée Charles X                                                   | Idem            | Grissille.     | Manca père et fils | 569.     |
| des maréchaux                                                                                             | Tuileries       | Tableau .      | DELAVAL.           |          |
| NOMS OUBLIÉS ET                                                                                           | REPORT          | rer à li       | EURS PLACES.       |          |
| BERTHIER (Le maréchal), prince de Wa-<br>gram et de Neuschâtel; portrait à Ver-<br>sailles, autresois aux | Tallada         | matta          |                    |          |
| BESSIÈRES (Le maréchal), due d'Istrie;<br>son portrait a passé aux Invalides; au-                         | Luiteries       | Tableau.       | PAJOU.             |          |
| trefois aux                                                                                               | Idem            | Idem           | Riesner.           |          |
| de France; son portrait à Versailles;                                                                     | Idem            | Idem           | RATHIER.           |          |

Strasbourg, et le 6 mai, commande en second l'artill. de Vincenues. En 1830, direct du dépoi central d'artill.; le 17 août 1832, gr. croix & et inspect. gén. du service ceutral de l'artill. En 1827, command. de Saint-Louis, et en 1830, membre du conseil supér. de la guerre. Pair de France en 1830; direct. des poudres et salpêtres en 1830; commande en chef l'artill. dans la province de Bone et à Constantine; maréchal de France en 1837; gouvern. geln. en Afrique.

(1) Né à Rupe en Lorraine en 1734; assistut très-jeune, et avant d'avoir fini son éducation, aux batailles de Laufeld, de Berg-op-Zoom;

ī.

aide de camp de Chevert dans la guerre de sept anns sert en Corse sous le maréch. de Vaux; fait brigad. des armées en 1770. Maréch. de camp en 1780 fait la guerre d'Amérique avec le gén. Rochambeau; gouvern. de la Martinique en 1789. Il commanude l'avant-garde de l'armée de Condé de 1791 à 1797, sous le duc d'Enghien. Il sert en Portugal le roi Jean VI, qui le nomme maréch, générs, se retire en Angleterre de 1808 à 1814; reutre en France avec Louis XVIII; créé pair; le suit en Belgique; en 1816, commande la 11' divis. milit., puis la 13'; maréchal de France en 1616; mort h Paris le 5 mars 1821.

LISTE ALPHABÉTIQUE des endroits où ont eu lieu les Batailles, B.; les Combats, C.; les Prises de villes, P.; les Sièges, S.; les Batailles navales , B. nav., où se sont signalés les Marechaux de France, les Généraux et les autres Officiers cités dans les tables précédentes.

Asensaeno, en Bavière (Regen), sur l'Abens, à 6 lieues 1/2 S. O. de Ratisbonne. - B. 20 avr. 1809, l'Emperenr; Lannes, 724; Lefebvre, 726; Monton, 750.

ABOUKIR, dans la Basse-Égypte, sur la Méditerranée. - B. 25 juill. 1799, Bonaparte; Bessières, 711; Davoust, 716; Kieber, Lannes, 723; Murat , 750.

AGOSTA, sur la côte S. O. de la Sieile, à 4 lieues 1/2 N. de Syracuse. - B. nav. 22 avr. 1676, Duquesne, 733.

AIRE, en Frauce (Pas-de-Calais), ville forte, au confluent de la Lys et de la Laquette, à 4 lieues S. E. de Saint-Omer. - C. 1er mars 1814.

ALBUHÉRA, en Estramadure, à 6 lieues S. S. E. de Badajoz. - B. 16 mai 1811, Soult, 754.

ALDENHOVEN, en Prusse, sur la Merz, près d'Aixla-Chapelle, à une lieue O. S. O. de Juliers. - B. 2 oct. 1794, Jourdan, Lefebvre, 725.

ALEXARDRIE d'Égypte. - P. 2 juill. 1798, Bonaparte, Marmont, 747; Murat, 750.

ALKAN, en Egypte. - C. 1798, Jullieu, 722. ALMANZA, eu Espagne (Murice), h 26 I. N. N. O.

de Murice. - B. juill. 1808, Moncey, 749.

ALTENBOURG, en Allemagne, sur la Pleisse, à 30 l. E. de Gotha. - C. 1806, Lasalle, 724. ALTENDORF, en Westphalie, régence d'Arnsberg,

à 2 lieues 3/4 S. S. O. d'Arnsberg. - C. 6 août 1796, Lefebvre, 725.

ALTENKIRCHEN, en Prusse, sur la Wied, à 8 l. 1/2 N. de Coblentz. - B. 4 juin 1796, Kleber, 723; Lefebvre, 725; Mortier, 749; Ney, 728; Soult , 754. - C. 19 aout 1796, Marceau , 727; - C. 1797, Hoche, 722.

AMSTRTEN, village du comté de Lintz, sur la route de Vienne. - C. 1805, Oudinot, 751. ANVERS, en Belgique, sur la rive droite de l'Es-

caut. - P. 1835, Gérard, 742. Anapiles, ville du royaume de Léon, eu Espague,

entourée de monticules et de tertres, près de Salamanque. - B. perd. 2 juill. 1812, Marmont, 747. ARCIS-SUR-AUBE, en France, sur la rive gauche de l'Aube, à 6 lieues de Troyes. - B. 20 mars 1814, l'Empereur; Lefebvre, 726.

ARCOLE (royaume Lombardo-Vénitien), sur l'Adige, à 6 lieues E. S. E. de Véronne. - B. 16 nov. 1796, Bonaparte; Augereau, 710; Bon, 712; Elliot, 719; Lannes, 723; Massena, 727. ARLON, dans le Luxembourg, à la source du Sé-

mois, sur une moutagne, à 4 lieues O. N. O. de Luxembourg. - B. 1794, Soult, 754.

ARRAS, France (Pas-de-Calais), ville forte, sur la Scarpe. - S. fin d'août 1654, Turenne, 734. ASPERN (Gross), en Autriche, près d'Enzersdorf et d'Essling. - B. 21 mai 1809, Massena, 727; Boudet, 712. Voy. Essling.

ATH, dans les Pays-Bas, sur le Deuder, à 6 lieues

N. O. de Mons. - P. 5 août 1697, Catinat, Vauban, 735.

AUERSTADT ou AUERSTÆDT, dans le duché de Weimar, près d'Iéna. - B. 14 oct. 1806, Davoust, 716.

AUOSBOURG, en Bavière, près du confinent de la Wertach et du Lech. - P. 9 nov. 1804, Soult, 754.

AURAY, dans le Morbihan, à 4 lieues O. de Vannes. - C., Duquesne, 718.

Austerlitz, en Moravie, à 4 lienes S. E. de Brûns. — B. 2 déc. 1805, l'Empereur; Bessières, 711; Davoust, 716; Gérard, 742; Lannes, 724; Lauristou, 725; Maison, 746; Murat, Oudinot, 751; Soult, 754; Suchet, 755.

BADAJOZ, eu Espagne, dans l'Estramadure, sur la rive gauche de la Guadiana, à 27 lieues S. de Madrid. - S. mai 1811, Soult, 754.

BANDERG, en Bavière (Haut-Mein), sur la Regnitz, à 10 lieues O de Baireuth. - C. 29 août 1796, Bernadotte, 738.

BASCARA, daus la Catalogne, à 5 lieues N. N. E. de Girone. - C. 24 avr. 1794, Pérignon, 729. - C. 26 mai 1795, Scherer et Perignou.

BASSANO (royaume Lombardo-Vénitien), sur la Brenta, à 7 lieues N. N. E. de Vicence. - B. 8 sept. 1796, Bonaparte; Lanues, 723; Victor, 735. - C. 25 janv. 1797, Masséna, 727.

BAUTZEN ou BUDISSIN (royaume de Saxe), Haute-Lusace, sur la Sprée, à 13 lieues R. N. E. de Dresde. - B. 20 mai 1813. L'Empereur; Gérard, 742; Lauriston, 725; Macdonaid, 746; Marmont, 747; Mortler, 750; Ney, 728; Oudinot , 752; Soult , 754.

BERISOUEFF, en Égypte, sur la rive droite du Nil, à 25 lieues 1/2 S. du Caire. - C. 30 jauv.

1799, Marmout, 747.

BÉRÉSINA (LA), rivière de Russie veuant du distriot de Vileika et qui se jette dans le Niémen. - B. 28 nov. 1812, l'Empereur; Gérard, 742; Maison, 746; Mortier, 750; Oudinot, 752; Victor, 735.

BRRGFRIED (Pont de), sur l'Alle. - C. 3 fév. 1807. Soult. 754.

BERG-OP-ZOON, dans les Pays-Bas, sur la Zoom, à 8 lieues N. N. O d'Anvers. - B. 1742, Vioménil , 757.

BERGUES, France (Nord), à 2 lieues S. S. E. de Dunkerque. - P. 2 juill. 1658, Tureuue, 734. BERLIN, sur la Sprée, à 267 I. N. N. O. de Paris.

- P. 25 oct. 1806, l'Empereur; Oudinot, 752. BILBAO, à 3 lieues de la mer, sur la rive droite de l'Ausa, en Biscaye. - P. 1808, Lefebvre, 726. Bois-LE-Duc, en Brabant, au coussueut du Dommel et de l'Aa, à 18 lieues S. S. E. d'Amsterdam. - S. Turenne, 733.

- BOMMEL (He de), dans la Gueldre, formée par le Waal et la Meuse, à 3 lieues N. de Bois-le-Duc. — P. 22 sept. 1672, Turenne, 734.
- Borisov, en Russie (Miusk), sur la Bérésina. -C. 19 nov. 1812, Oudinot, 752.
- BRAUNSBERG, eu Prusse, sur la Passarge, à 14 lieues S. O. de Konigsberg. — C. 26 fév. 1807, Bernadotte, 738,
- BREGENTZ, sur sou lac, partie orientale de celui de Coustance, dans le Voralberg, au Tyrol. — C. 1800, Molitor, 748.
- BRESLAU, en Prusse, sur la rive gauche de l'Oder, au confluent de l'Ohlau. — P., Lauriston, 725.
- BRIENNE, près de la rive droite de l'Aube, à 9 lieues N. N. O. de Bar-sur-Aube. B. 29 janv. 1814, l'Empereur; Grouchy, 743; Marmont, 747; Nev. 728; Oudinot, 752.
- Brisaca (Le vicux), sur la rive droite du Rhin, autrefois sur la rive gauche, à 5 lieues O. de Fribourg. — P. 6 sept. 1703, Vaubau, 735.
- Bungos, dans la Vieille-Castille, sur la rive droite de l'Arlanna, à 55 lieues N. de Madrid. — B. et P. 10 nov. 1808, Soult, 754; Bessières, 711; Lasalle, 724.
- Carezon, en Espegne, sur la Pisuerga, à 2 lieues N. E. de Valiadotid. — C., Lasalle, 724.
- CACARELLOS, en Espagne, province de Léon, sur le Gua. — C. 3 janv. 1809. Colbert, 714.
- Cainn (Le), en Égypte. P. 22 juiil. 1798, Kléber, 723.
- CAMBRAI, ville forte de Prauce (Nord), avec citadelle, sur la rive droite de l'Escant, à 14 lieues S. de Lille; à 45 N. E. de Paris. — P. 15 avr. 1677, Luxembourg, 796.
- CAMPILLO DR ARESAS, en Espagne, province de Jacu, à 7 licues S. de Jacu. — B. 28 juin 1823, Moliton 748
- Molitor, 748.

  CAPELLE (LA), en France (Aisne). P. 3 août 1650, Turenne, 734.
- CAPOUE, royaume de Naples, terre de Labour, sur la rive gauche du Vulturne, à 7 ffeues N. de Naples. — P. 1798, Maedonald, 745.
- CAPRÉE (He de), dans le golfe et à 9 lieues S. de Naples. — P. sept. 1808, Murat, 751.
- CARPENEDOLO, en Italie, royaume Lombardo-Vénitien, sur la rive gauche du Chiese, dans le distriet de Brescia. — C. 26 janv. 1797, Masséna, 727.
- CASSANO, sur l'Adda (royaume Lombardo-Vénitien), à 6 licues 1/2 E. de Gorgonzola. B. 27 avr. 1799, Sérurier, 732.
- Castalla, en Espague, royaume de Valence, sur la Castalla, à 3 lieues E. N. E. de Villena. — B. 11 avr. 1811, Valée, 756.
- CASTELFRANCO, dans le royaume de Naples, Capitanate, à 10 lieues O. N. O. de Bovino. — C. 1806, Gouvion-Saint-Cyr, 721.
- Castel-Nuovo, ville forte, en Dalmatie, sur le golfe de Lisano, à 5 lieues O. de Cattaro. — C. 1807, Marmont, 747.
- CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, dans le district de Mantoue, à 8 lieues 1/2 S. E. de Brescia. — B. 3 août 1796, Bonaparte; Augeresu, 710; Marmont, 747; Massens, 727; Victor, 735.

- CATELET (LE), départ. de l'Aisne, à 5 lienes N. de Saint-Quentin. — P. 15 juin 1650, Turoune, 734.
- CEVA, sur le Tanaro, États-Sardes, à 4 fieues E. S. B. de Mondovi. — B. 1796, Bonaparte; Murat, 750.
- CHAMP-AURERT, en France (Marne), à 4 l. 1/2 N. de Sézause. — B. 10 fév. 1814, L'Emperent; Lefebvre, 726; Marmont, 747; Ney, 728; Oudinot, 752.
- CHARLEROI, sur la Sambre, dans le Hainaut, à 13 lieues S. de Bruxelles. — P. 11 oct. 1693, Villeroi; Vauban, 735. — 25 juin 1794, Jourdan, 744. — 1795. Valée, 756.
- CHÂTEAU-PIGNON, en Espagne, dans les Pyrénées, sur la frontière. — C. 6 juin 1793, Moncey, 749.
- CHATRAU-THIRRRY, sur la rive droite de la Marne (Aisne), à 16 lieues S. S. B. de Laon. — B. 12 mai 1814, l'Empereur; Ney, 728.
- CHIUSA (La), Étata-Sardes (Coni), près de la rive gauche du Pesio, à 3 lieues S. B. de Coni. — C. 1797. Masséna, 727.
- CLOSTERCAMP, abbaye en Prusse, près de Wesel.

   C. 16 oct. 1760, marquis de Castries; Rochambeau, 753.
- COBLENTZ, en Prusse (Bas-Rhin), au confinent du Rhin et de la Moselle. — P. 30 oct. 1794, Marceau, 727.
- ecau, 727. Cochenel-sun-l'Eune, entre Évreux et Épernon. — В. 6 mai 1364, Dugueselin, 718.
- COLLIOURR, port sur la Méditerranée (Pyrénées-Orientales), à 6 lieues S. E. de Perpignan. — C. 1795, Victor, 735.
- CONDÉ, dans le départ. du Nord, au confluent de la Haine et de l'Escaut, à 3 fleues N. N. E. de Valencieunes. — P. 14 juin 1658, Turenne, 734; Vauban, 735.
- Cont, en Piémout, au confluent de la Stura et du Gesso, à 19 lieues 1/2 S. de Turin. — B. 1745, Prince de Conti, 715; — 1799, Gouvion-Saint-Cyr., 780.
- CONSTANCE, graud-duché de Bade, sur le Isc de Constance et sur le Rhin, à 30 lieues S. de Stuttgard, à 15 lieues N. E. de Zurich. — C. et P. 1799, Oudinot, 751.
- CONSTANTINE, en partie l'ancienne CIRTA, en Afrique, sur le Rummel ou El-Kebir, à 30 lieues de la mer. — P. 13 oct. 1837, Valée, 757.
- CORBACE, en Allemagnc, sur l'Itter, principauté de Waldeck, à 11 lieues O. de Cassel. — C. 19 juill. 1760, Maréch. de Broglie; Coiguy, 739; Rochambeau, 753.
- CORDONE (LA), port en Espagne, Galice, dans une baie de l'Océan, à 14 lieues N. de Compostelle. — C. nav. 1639, Duquesne, 718; — P. 27 janv. 1809, Soult, 754.
- Cossanta, montagne et vieux château en Piémont.
   C. 1796, Victor, 735.
- COURTRAY, Flandres occident., sur la Lys, à 11 lieues 1/2 S. de Bruges. — P. 6 nov. 1683, Maréch. d'Humières; Vaubsn, 735; — C. 1814, Maison, 747.
- CRACOVIE, en Galicie polonaise, sur la rive gauche de la Vistule, au confluent de la Rudawa. — C. 1772, Kellermann, 722.

CRAONE, départ. de l'Aisne, à 4 lieues S. E. de Laon; la bataille ent lieu à Hurtebise, près de Craone et de Vauclair. — B. 6 et 7 mars 1800, l'Empereur; Grouchy, 743; Victor, 735.

Cnevacaun, fort eu Flandre. - P. 19 juill. 1672, Turenne, 734.

CREVELT, en Prusse, district de Clèves, près de la rive gauche du Rhin, à 15 lienes S. S. E. de Clèves. — B. perdue par le prince de Clermont-Condé contre le duc de Brunswick, Coigny, 739; Rochambeau, 753.

CZARNOWO, en Pologne, district de Plock, sur l'Orz, à 6 lieues S. d'Ostrolenka. — C. 23 déc. 1806, Davoust, 716.

Dantzick, Prusse occident., sur la rive gauche de la Vistule, près de son embouchne; arrosée par la Radaune et la Mottlau. — P. 7 mars 1807, Lefebrre, 726; Lannes, 724; Oudinot, 752.

Dego, sur la rive gauche de la Bormida, États-Sardes, à 5 lieues 1/4 S. d'Acqui. — C. 15 avr. 1796. Bonaparte; Cansse, 714; Murat, 750.

DIENVILLE, sur l'Aube, à une lieue 1/2 S. de Brienne. — C. 1814, Gérard, 742.

DIERDORF, en Prusse, district de Coblentz, sur la Wiedbach, à 7 lienes N. N. E. de Coblentz. — C. 1796, Ney, 728; — 1797, Hoche, 722.

DIERSTEIN, en Autriche (an-dessons de l'Ens), sur la rive gauche du Dannbe, à 5 lieues S. E. de S'-Pælten; Richard-Cœur-de-Lion y fut en prison en 1194. — C. 11 nov. 1805, Mortier, 746.

DIXMUDR, Flandre occident., sur l'Yperlède, à 3 lieues 1/2 E. S. E. de Furnes — P. 7 juill. 1658, Turenne, 734.

DONAMERT, en Baviere, Haut-Danube, au confluent de la Wernitz et du Danube, à 10 lieues N. N. O. d'Angsbourg. — P. mars 1796, Oudinot, 751.

Douat, départ. du Nord, sur la Scarpe, à 7 l. 1/2 S. de Lille. — P. 6 juill. 1667, Turenne, 734.

DRESER, en Saxe, cercle de Misnie, au confluent de la Weisseritz et de l'Elbe. — B. 27 soût 1813, l'Empereur; Gouvion-Saint-Cyr, 721; Marmont, 747; Mortier, Mouton, 750; Murat, 751; Victor, 735.

DRISSA (LA), petite rivière de Russie qui se jette dans la Dvina, district de Vitepsk. — C. 1er août 1812, Maison, 746; Oudmot, 752.

Dueno (Sur les bords dn), en Espagne. — B. 22 juiil. 1812, Marmont, 739.

DUNABOURG, sur la Dvina, cerele de Vitepsk. — P. 1812, Macdonald, 746. DUNES (LES), entre Nicuport et Dunkerque. —

B. 16 juin 1658, Turenne, 734.

DUNKERQUE, départ. du Nord, ville forte et port sur la mer du Nord, à 18 lieues N. O. de Lille, —P. 7 oct. 1646, duc d'Enghien, grand Condé, 715. — 24 juin 1658, Turenne, 734.

DURANGO, en Espagne, Biscaye, près du confluent du Durango et de la Manoria, à 7 lieues S. E. de Bilbao. — B. 1808, Lefebyre, 726.

DUTLINGEN OU TUTTLINGEN, Wurtemberg (Forth-Noire), sor la rive ganche du Danube, à 23 lieues S. S. O. de Tubingen, et à 13 N. O. de Constance. — C. 1794, Sonit, 754.

DVINA occidentale (Sur les bords de la ), eu Russie, et qui se jette dans le golfe de Livonie, à 2 l. 1/2 au-dessous de Réga. — C. 19 oct. 1812, Maison, 746; Oudinot, 752.

ÉBRESBERG, en Antriche (au-dessus de l'Ens), sur la rive droite de la Traun, à 6 lieues N. N. O. de Steyer. — C. 4 mai 1809. Masséna, 727.

ECKNOBL, en Bavière, district de Regen, sur la rive ganche de la grande Laber, à 5 licues S. de Ratisbonne. — B. 22 avr. 1809, l'Empereur; Davoust, 716; Lannes, 724; Lefebvre, 726; Masséna, 727; Monton, 750.

ÉGRA, ville forte de Bohème, sur l'Éger, à 36 lieucs 1/2 O. de Prague; Wallenstein y fut tué en 1634. — P. 1741, Maurice de Saxe, 732.

en 1634. — P. 1741, Maurice de Saxe, 732. Ehrmanstadt, en Bavière, sur le Wiesent. — C. 7 août 1796, Mortier, 749.

Èt-Aniscu, Basse-Égypte, sur la Méditerranée. — В. 1798, Kléber, 723.

BLUMINGEN, en Bavière, sur la rive gauche du Danube, à 2 lieues N. E. d'Ulm. - B. 14 oct.

1805, l'Empereur; Ney, 728. Визвивии, en France, sur la rive droite de FIII, Haut-Rhin, à 6 licues sud de Colmar. — В.

Haut-Rhin, à 6 licues sud de Colmar. — B.
4 cot. 1674, Turenne, 734.
ERFURT, en Prusse, province de Saxe, sur la
Gère, ville forte désendue par le Pétersberg et

Gère, ville forte défendue par le Pétersberg et le Cyriskiburg, à 8 lieues S. O. de Welmar. — C. 1809, Gérard, 742.

Esslingen, sur ie Necker, en Wurtemberg, à 2 lieues E. S. E. de Stuttgard. — B. 22 mai 1809, L'Empereur; Boudet, 712; Lannes, 724; Masséna, 727; Molitor, 748.

ÉTAMPES, Seine-et-Oise, aur deux petites rivières, affluens de la Juine, à 13 lieues S. S. O. de Paris. — C. 25 août 1654, Turenne, 734.

ÉTOGRS (Marne), à 9 lienes O. de Châlons, 6 E. de Montmirail. — C. fév. 1814, Grouchy, 743; Marmont, 747.

EYLAU, en Prusse, district de Kænigsberg, à 9 lienes 1/2 S. S. E. de cette ville. — B. 8 fér. 1807, l'Empereur; Augerean, 710; Bessières, 711; Davoust, 716; Grouchy, 743; Lefebyre, 726; Maison, 746; Soult, 754; Valée, 756.

PARNZA, sur la rive ganche du Lamone, à 7 lieues O. S. O. de Ravenne. — P. 1796, Victor, 735. France (LE), port et forteresse en Espagne, Galice, à 5 lieues N. E. de la Corogne. — P. 27 janv. 1809, Soult, 754.

FERTÉ-SOUS-JOUARRE (La), sur la Marne (Seineet-Marne), à 5 lieues E. de Meaux. — C. fév. 1814, Marmont, 747.

FIGURES, forteresse en Catalogne, sur la route de France, à 11 lienes 1/2 S. de Perpignan. — P. 1794, Augereau, 710; Pérignon, 729; — 10 août 1811, Maedonald, 746.

FLESSINGUE, dans l'île de Walcheren, en Zéeland, à l'embouchure d'un bras de l'Escaut, à une liene 1/2 S. S. O. de Middelbonrg. — P. 1810, Bessières, 712.

FLEURUS, Pays - Bas, sur la rive gauche de la Sambre, à 2 lieues 1/2 N. E. de Charleroi. - B. 1° juill. 1690, Luxembonrg, 726; - B. 26 juin

- 1794, Jourdau, 744; Kléber, 723; Lefebvre, 725; Maison, 746; Marceau, 727; Mortier, 749; Soult, 754; 1815, Soult, 754.
- FONTENOY, en Hainaut, près de la rive gauche de l'Escant, à 2 lieues S. E. de Tournay. — B. 11 mai 1745, Maurice de Saxe, 732.
- Form, au pied des Apennius, dans l'État de l'église. - P. 1796, Victor, 735.
- FORT-ROYAL, à la Martinique. C. nav. 1779, Lamotte-Piquet, 723.
- FRANCFORT-BUR-LE-MEIN, qui la divise en Francfort et Sachtenhausen, à 8 lieues E. N. E. de Mayence, — C. juill. 1796, Mortier, 749.
- FREYBRRO, en Saxe (Erzgebirge), sur la Freybergermülde, à 7 lieues 1/2 E. S. E. de Dresde. — C. 1796, Kléber, 723.
- FRIRDBERG, eu Bavière (Hant-Danube), à une lieue 1/2 d'Augsbourg. — C. 4 juill. 1796, Lannes, 724; Mortier, 749.
- FRIEDLAND, en Prusse (Konigsberg), sur la rive gauche de l'Alle, à 11 lieues de Komigsberg.— B. 14 juin 1807, l'Empereur; Bessires, 711; Davoust, 716; Grouchy, 743; Lasalle, 724; Mortier, 749; Mouton, 750, Ney, 728; Oudinot, 752; Valée, 756; Victor, 735.
- FRIBOURG, en Brisgau, sur la Treisam. B. 3, 5 août 1644, grand Condé, alors duc d'Eughien, 715; Turenne, 734; — P. 1800, Gouvion-Saint-Cyr, 720.
- FURRTES DE ONORE, en Espague (Salamanque), sur la rive gauche du Rio-das-Casse, à 6 i. O. de Cindad-Rodrigo. — B. 5 mai 1811, Masséna, 727.
- FURNES, dans les Pays-Bas, à une lieue de la mer, sur le canal de Bruges à Dunkerque, à 11 lieues O. S. O. de Bruges. — P. 3 juill. 1638, Turenne, 734.
- GAETR, dans le royaume de Naples, terre de Labour, port et forteresse, à 16 lieues N. O. de Naples. — P. 1805, Masséna, 727.
- Gaso, Flandre orientale, sur l'Escant, à son confluent avec la Lys et la Liève, à 12 lieues 1/2 N. O. de Bruxelles. — P. 1814, Maison, 747.
- GATES (Cap de), eu Espagne (Grenade), sur la Méditerranée, à 6 lieues d'Almeira. — C. nav. 1643, Duquesne, 728.
- Genora, rivière d'Espagne (Estramadure). B. près de Christoval, 19 fév. 1811, Mortier, 750.
- GEMÜNDEN, en Prusse (Coblentz), près du Simmerbach, à 14 lieues S. O. de Coblentz. — C. 22 juill. 1796, Mortier, 749.
- Genes. S. 1798, Jonbert; Monton, 750; Oudinot, 751; 1800, Massena, 727; Soult, 754.
- GIRN, en France (Loiret), sur la rive gauche de la Loire, à 15 lienes E. S. E. d'Orléans, à 2 l. N. de Briare. — B., Turenne, 734.
- Girssen, au confinent de la Lahne et de la Wieseck, Haute-Hesse, à 2 lieues E. de Wetzlar, à 12 lienes N. de Francfort-sur-le-Mein. — C. 4 juill. 1796, Mortier, 749; — 1806, Soult, 754.
- GIRONE, ville forte aur une colline escarpée, en Espagne, Catalogne, sur le Ter, à 20 lieues 1/2 N. N. E. de Barcelone. — P., Augereau, 710.
- GLARIS, en Suisse, sur la Linth, à 30 lieues B. de

- Berne, et 10 E. de Schwitz. B. 28 sept. 1799, Molitor, 748.
- GLADTZ, en Prusse (Breslau), ville forte entre deux hautes mont., sur la Neisse, à 19 lieues 1/2 S. S. O. de Breslau. — C. 17 mars 1807, Gérard, 752.
- GLOUCESTER, port aux États-Unis (Massachussetts). — P. 1780, Rochambeau, 753.
- GOLDBERG, en Prusse (Liegnitz), près de la rive droite de la Katzbach, à 4 lieues 1/2 S. O. de Liegnitz. — B. 1813, Gérard, 742.
- Gotha-Elf, près du golfe de Cattégat. С. . nav. 1650, Duquesne, 719.
- Gradisca, en Illyrie (Trieste), sur la rive droite de l'Isonzo, à 9 lieues 1/2 N. O. de Trieste. — C. 19 mars 1797, — Sérurier, Bernadotte, 738; Murat, 750.
- GRATZ On GRATZ, en Styrie, sur les deux rives de la Muhr, avec un château fort, à 36 lienes 1/2 S. O. de Vienne. — P. 1809, Grouchy, 743.
- GROL, dans les Pays-Bas (Gueldre), sur la rive gauche du Slink, à 7 lienes E. S. E. de Zutphen. — S., Turenne, 733.
- GROSSEMBERG, montague de Styrie, près de Judenbourg. — C. 8 août 1796, Mortier, 749.
- GUIERS, petite rivière entre le départem. de l'Isère et la Savoie, affluent du Rhône. — C. 20 nov. 1639, maréch. d'Harcourt; Turenne, 733.
- Guillaume (Le fort), dans les Pays-Bas. P. 1693, Vauban, 735.
- GUNTERSDORY, en Autriche, au-dessous de l'Ens, à 4 lieues 1/2 N. E. de Meissan. — C. 16 nov. 1805, Murat, Oudinot, 751; Soult, 754.
- Halle, en Prusse (Mersebourg), sur la M\u00e4hlergaben et la rive droite de la Saale, \u00e5 30 lieues S. O. de Berlin. P. oct. 1806, Bernadotte, Murat, Sonit, 738; 1813, Maison, 746.
- HANAU, dans l'électorat de Hesse, près du confluent de la Kinzig et du Mein, à 3 lieues E. de Francfort-sur-le-Mein. — B. 30 oct. 1813, L'Empereur; Macdonaid, 746; Mortier, 750.
- HANOVER, en Allemagne, ville forte, h 6 lieues S. R. de Brunswick, sur la Leine. — C. 5 juin 1792, Mortier, 749.
- HASTEMBECK, en Hanovre, principauté de Kalemberg, à 2 lieues S. E. d'Hameln. B. 20 juill. 1757, maréch. d'Estrees; Coigny, 739.
- Hellsberg, en Prusse (Konigsberg), sur la rive gauche de l'All, à 18 lieues S. de Konigsberg. — B. 10 juin 1807, l'Empereur; Davoust, 716; d'Espagne, 719; Lassile, 724; Soult, 754.
- Hériopolis, en Égypte, près du Caire. B. 20 mars 1800, Kléber, 723.
- HERSCHEID, en Prusse (Coblentz). C. 6 sout 1796, Mortier, 749.
- HERMETTE (Mont de l'), en Piémout. C. avril 1800, Soult, 754.
- HOCHRIM, village du duché de Nassau, près de Rheinzabern, à une lieue du Rhin et de son confluent avec le Mein, à 7 lieues S. S. O. de Francfort-sur-de-Mein; célèbre par son vin. — C. décembre 1792, Custine, Clarke, 738.

Horr, en Prusse, près d'Eylau. — C. 6 fév. 1807, Augereau, Soult, Grouchy, 743.

Hogue (Cap de la), en France (Manche), à 7 I. O. N. O. de Cherbourg. — B. nav. 1690, gagnée par l'amiral Russel; Tourville, 738.

HOHENLINDEN, en Bavière, à 7 lieues 1/2 E. de Munich. — B. 3 déc. 1800, Morean; Grouchy, 743; Ney, 728; Valée, 756.

HOLLASRUN, dans la Basse-Autriche, quartier du Bas-Manhartsberg, près de Vienne. — B. 15 nov. 1805, Murat, 750; Soult, 754.

HONDSCHOOTE, France (Nord), sur le canal de la Basso-Colme, à 2 lieues 3/4 E. de Bergues. — B. 9 sept. 1793, Jourdan, 744; Mortier, 749.

16xa. dans le grand-duché de Weimar, au confluent de la Leathra et de la Sasie, à 4 lieues E. de Weimar. — B. 14 oct. 1806, l'Empereur; Bessières, 711; Davoust, 716; Lefebvre, 726; Maison, 746; Ney, 728; Soult, 734; Suchet, 735; Valée, 756; Victor, 735.

INNSBRUCK OU INNSPRUCK, dans le Tyrol, en amphithéatre contre une montague, au confluent de l'Inn et de la Sill. — P. 19 nov. 1804, Ney. 728. ISONZO (Passage de P.) stribus con 1804, Ney. 728.

Isoszo (Passage de l'), rivière qui, venent de l'lliyrie, se jette dans le golfe de Trieste. — 2 mai 1809, Gronchy, 743.

Iuxowo, en Russie, petite ville du geuvernement de Smolensk, près et an N. E. de Valutina-Gora. — C. 25 août 1812, Gronchy, 743.

lvnée, États-Sardes, sur la Doire-Baltée, à 8 lieues N. de Turin. — P. moi 1800, Lannes, 723.

AFFA, en Turquie d'Asie, district de Damas, sur la Méditerranée. — P. 1798, Kléber, 723; Murst, 750.

JEMMAPES, dans les Pays-Bas, à nuc lieue 1/2 de Mons. — B. 6 nov. 1792, Dumouriez, 718; Dampierre, 716; Macdonald, 745; Maison, 746.

JONQUIÈRE (La), Junquera, en Espague. (Catalogne), à 11 lieues 1/2 N. E. de Girone. — B. 1794, Pérignon, 729.

KAISHRSLAUTERN, en Bavière, sur le marais de la Lauter, à 13 lieues O. N. O. de Spire. — B. 1793, Hoche; Gouvion-Saint-Cyr, 720; Molitor, 748.

KATZBACH (LA), rivière de Prusse (Liegnitz), qui se jette dans l'Oder. — C. 1813, Gérard, 742; Lauriston, 725; Macdonald, 746,

KLAGENFURT, sur le Glan, gouvernem. de Laibach, à 17 lieues 1/2 N. N. O. de Laibach. — C. 30 mars 1797, Masséna, 727.

KLUNDERT, dans fe Brabant septent., sur l'Aalstreeck, à 5 lieues N. O. de Bréda. — S., Turenne, 733.

KGNIGSBERG, en Prusse orient., sur la Rœrike, a 11 lienes 1/2 N. N. O. de Custrin. — P. 16 juin 1807, Soult, 754; Lasalle, 724.

Kuniushopen, en llavière, sur la Sasle, à 2 lieues S. S. E. de Bischofsheim. — P. 2 août 1796, Lefebyre, 725.

KOLDINGEN, village du Hanovre, près de Patensen. — C. 1796, Kléber, 723.

Kovno, en Russie (Wilna), au confluent du Néimeu et de la Villia, à 30 lieues O. N. O. de Wilna. — C. 1812, Ney, 728. Krasnoń, en Russie (Smolensk), sur la Svinaia, i 13 liencs N. E. de Smolensk. — C. 15 août 1812, Gronchy, 743; — 5 nov., Ney, 728.

KREMLIN, ancien château de Moscou, încendié. — 23 uov. 1812, Mortier, 750.

LADEMSOURG, dans le grand-duché de Bads, sur le Necker, à 2 lieues E. de Manheim. — B. 5 juill. 1624, Turenne, 734.

Landrectes, en France (Nord), ville forte, sur la Sambre, à 4 lienes 1/2 O. d'Avesnes. — P. 14 juill. 1656, Turenne, 734.

LARDSBERG, en Prusse (Konigsberg), sur le Stein, 1 2 lienes S. de Konigsberg. — C. fév. 1807, Grouchy, 743.

Landshut, en Bavière, sur l'Iser, à 15 lieues N. E. de Munich. — P. 21 avr. 1809, Massena, 727; Mouton, 750.

La Ramasse, dans la Maurienne (Piémout). - C. 16 juin 1794, Gouvion-Saint-Cyr, 720.

LA ROTHIÈRE, en France (Anbe). - C. 1st fér. 1814, Grouchy, 743.

LAUFELD, ferme près de Maestricht. — B. 2 juill. 1747, Maurice de Saxe, 782; Rochambeau, 753, Vioménil, 757.

LEIPSICK, en Saxe, au confluent de l'Elster blanche, de la Partha et de la Pleisse. — B. 18 oct. 1813, Augereau, 710; Gérard, 742; Macdonald, 746; Mortier, 750; Murat, 751; Oudinot, 759.

LENS, départ. du Pas-de-Calais, sur le Souchet, à 4 lieues 1/2 S. de Béthune. — B. 20 août 1646, le grand Condé, 715; Luxembourg, 726.

LERIDA, en Catalogue, ville forte, sur le fianc d'une colline, sur la rive droite de la Sègre, à 57 lienes O. de Barcelonne. — P. 14 mai 1810, Suehet, 735; Valée, 736.

LEUZE, dans le Hainant, sur la rive droite de la Dender, à 4 lieues E. de Tournay. — B. 18 sept. 1691. Luxembourg, 726.

LIGHY-LB-CHATEAU (Youne), sur la rive droite du Serein, à 2 l. 1/4 N. de Chablis. — B. 16 juin 1814, l'Empereur; Gérard, 742; Grouchy, 743.

LIMBOURG (Pont de), aux Pays-Bas, sur la Veze, à 2 lieues 1/4 E. N. E. de Verviers. — C. 18 juill-1796, Maison, 746.

LINTZ, en Antriche, au confinent du Danube et de la Traun. — B. 17 mai 1809. Bernadotte, 738. LIODY, en Russie, district de Smolensk, près de Krasnoï. — C. 14 août 1812, Grouchy, 743.

LIPTING, village sur la frontière de la Suisse, près de Stokach. — C. 25 mars 1799, Mortier, 749. LOANO, dans les États - Sardes, sur le golfe de Gênes, à 7 ileues 1/2 S. O. de Savone. — B.

23 nov. 1795, Scherer; Joubert, 722; Massenz, 727; Vietor, 735. Lobau, ile du Danube, à 5 lienes S. E. de Vienne. — P. 19 mai 1809, Boudet, 712; Mas-

séna, 727; Melitor, 748; Mouton, 750. Lour, royaume Lombardo-Venitien, sur la rive drolte de l'Adda, à 8 lieues S. E. de Milan.— B. 10 mai 1786, Bonaparte; Augerean, 710;

Lannes, 723; Marmont, 767; Masséna, 727. LOIDEN, en Autriche, près du Danube et de Dicrstein. — C. 11 nov. 1799, Mortier, 749. LUBECK, de la Conféderasion germanique, dans le duché d'Oldenbourg, ville forte jusqu'en 1806, au confluent de la Trave et de la Wackenitz. -P. 6 uov. 1806, Bernadotte, 738; Mairon, 746;

Murat, 738; Soult, 754.

LUTZEN, en Prusse (Mersebourg), entre l'Eister et la Soale, à 3 lieues O. S. O. de Leipsick. B. 2 mai 1813, l'Empereur; Bessières, 712; Lauriston, 725; Macdonald, 746; Marmont, 747; Mortier, 750; Ney, 728; Soult, 754.

LUXEMBOURG, dans les Pays-Bas, sur l'Elze. -P. 4 juin 1684, maréchal de Créqui; Vauban. 735; - 1795, Davoust, 716.

MADELEINE, mont. d'Espagne, dans la Catalogne. - B. nov. 1794, Augereau, Pérignou, 729.

MADRID. - P. 4 dec. 1808, l'Empereur; Lauriston, 725; Maison, 746; Murat, 751; Oudinot, 752; Victor, 735.

MAESTRICHT, aux Pays-Bas (Limbourg), sur la rive gauche de la Meuse, à 22 lieues E. de Bruxelles. - P. 29 juin 1673, Vaubau, 735; 1748, marcch, de Lovendahl; Rochambeau, 753;

- 1792, Dampierre, 716; - 1794, Kleber, 723; Mortier, 749; - 1795, S., Valce, 756. Magnesoung, en Prusse, sur la rive gauche de l'Elbe, à 38 lieues 1/2 S. O. de Berlin. - B.

1806 , Soult , 754.

MARON, dans l'île de Minorque. - P. 19 avril 1756, maréch. de Richelieu; Rochambeau, 753. MALOJAROSLAVETZ, en Russie (Kalouga), sur la rive droite de la Louia. - B. 24 oct. 1812, L'Empereur; Grouchy, 743.

MANHEIM, grand-duché de Bade, au confluent du Necker et du Rhin. - P. 1797, Ney, 728.

Mans (LE), en Prsuce (Sarthe). - B. 12, 13 déc. 1793 . Marceau . 727.

MANTOUE, Italie autrichienne, ville forte entourée en partie par des marais et trois lacs formés par le Mincio, à 32 lienes E. S. B. de Milsu. - P., Murat, 750.

MARBOURG, en Styrie, sur la rive gauche de la Drave, à 16 lieues S. de Gratz. - C. mai 1809,

Grouchy, 743.

MARENGO, États - Sardes, sur la Bormida, à 2 lieues 1/2 S. E. d'Alexandrie. - B. 14 juin 1800 , l'Empereur; Bessières , 711; Boudet , 712; Colbert, 714; Desaix, 717; Lannes, Lauriston , 724; Marmont , 747; Moucey, 749; Murst , 750; Suchet , 755; Victor , 735. MARGALEY, en Espagne (Catalogue), près de Lé-

rida. - C. 1808, Suchet, 755. MARIENTHAL, en Fraucouie, sur le Tauber, près

du mont de Kitzberg, à 6 lieues S. O. de Wurtzbourg, chef-lieu de l'ordre Teutonique. - C. 5 mai 1645, général Merci, vaiuqueur; Turenne, 734.

Manignan, royanme Lombardo-Vénitien, sur le Lambro, à 4 lienes S. E. de Milan. - B. François I'r; Bayard, 711.

MARSAILLE (LA), États-Sardes (Coni), plaine entre Pignerol et Turin. - B. 4 oct. 1695, Catinat , 713.

MAN-DE-SHRRE, village à une lieue de Perpignan. - C. 17 juill. 1793, Pérignon, 729.

MASCHEROLA, dans le pays de Gênes. - C. 1800, Soult , 754.

MEDELLIN, en Espagne (Estramadure), sur la Guadiana, à 6 lieues N. B. de Mérida. - B. 28 mars 1809, Lassile, 724; Victor, 735,

MEDINA DE RIO-SECO, en Espagne (Valladolid), sur la rive droite du Seco, à 8 lieues N. O. de Valladolid. - P. 14 juill. 1808, Lasalle, 724; Mouton, 750; Vietor, 735.

MENNINGEN, en Bavière (Bas-Danube), sur la rive droite de la Werra, à 11 lieues S. B. d'Ulm. - P. 14 nov. 1804, Soult, 754.

MENIN, aux Pays-Bas, sur la Lys., à 2 lieues S. O. de Courtrai. - P. 17 juill. 1658, Turenue, 734; - oct. 1793, Macdonald, 745; - 1814, Maison, 747.

MEQUINERZA (Siège de), en Espagne (Aragon), au confluent de l'Ebre et de la Sègre, à 25 lieues S. E. de Saragosse. - 1810. Valée. 756.

MERT. - B. 23 janv. 1794, Molitor, 748.

MESSINE, en Sicile, ville très-forte, au pied du mont Pelore, avec un très-beau et bon port, à 50 lieues B. de Palerme. - B. nav. 1675, Tourville . 733.

Mizzens, en France (Ardennes), sur la rive droite de la Meuse, vis-à-vis de Charleville. -C. 1814, Ney, 728.

MILAN, sur la rive gauche de l'Olona. - P. 15 mai 1796. Bonaparte; Massena, 727; Murat, 750.

MILLESINO, sur la Bormida, dans les États-Sardes (Gênes), à 3 licues 1/4 de Ceva. - B. 14 avr. 1796, Bonaparte; Masséna, 727; Augereau, 710; Launes , 722.

Mincio (Passage du), rivière du royaume Lombardo-Vénitien, qui sort du lac de Garde et forme le marais de Mantoue; - 1800, Davoust, 716; Marmont, 747; Oudinot, 751.

MINDEN, eu Westphalie, au confluent de la Pastau et du Weser. - B. 1" août 1759, perdue par le marech. de Contades; duc de Coigny, 739; Rochambean, 753.

MITTAU, en Courlande, sur l'As. - P. 1812, Macdonald. 746.

MCHRINGEN ON MOBRUNGEN, en Hanovre, district de Kalemberg , à 4 lieues N. E. de Gettingen. - C. 1807, Bernsdotte, 738.

MCKERN, en Prusse (Magdebourg), sur l'Ebie, à 5 lienes E. de Magdebourg. - C. 1813, Maison, 746.

MORSKIRCH, dans le grand duché de Bade, sur l'Ablach , à 9 lieues N. de Constance. - B. b mai 1800, Molitor, 748; Ney, 728; Valée, 756.

Monitow, en Russie, sur la rive droite du Dniéper. - B. 1812, Davoust, 717.

Mojalsk, eu Russie, au confluent de la Mojalka et de la Moskova, à 4 lienes de Borodino, où se donna la bataille de la Moskova, à 26 l. O. de Moscou. - C. 7 sept. 1812, l'Empereur; Ney, 728.

Monnovi, États-Sardes, district de Coni, près de PElero, à 13 lieues S. E. de Turin. - B. 1796, Bonaparte; Murat, 750; Victor, 735.

Moss, dans le Hainaut, sur la Trouille, à 15 lieues S. S. O. de Bruxelles. - P. 1691, Vauban, 735; - 1740, prince de Couti, 715.

MONSERRAT, montagne et abbaye, en Catalogne,

- à 9 lieues 1/2 N. O. de Barcelonne. C. 24 juill. 1811, Snehet, 755.
- MONTABAUR, sur le Westerwald, dans le grand-duché de Nassau, à 12 lieues N. N. O. de Wiesbade. — C. 15 juin 1796, Ney, 728.

Mostcantien, en Piemont. - C. 4 juin 1640, Turenne, 734.

MONTEBELLO, États-Sardes (Alexandrie), sur l'Aldego, dans le Vicentin, à 3 lieues 1/4 S. O. de Vicenee. — B. 9 juin 1800, Lannes, 724.

MONTECENTO, dans le pays de Gênes. — C. 10 avr. 1800, Soult, 754.

- MONTENOTTE, dans les États-Sardes, district de Conl, sur le versant nord dea Apennins, à 3 ileues 1/4 N. de Savone. — B. 12 avr. 1796, Bonaparte; Rampon; Masséna, 727.
- MONTERRAU-FAULT-YORSE (Seine-et-Marne), au confluent de la Seine et de l'Yonne, à 6 lieues E. de Fontainebleau. — B. 18 fév. 1814, l'Empereur; Gérard, 742.
- MORTHIRAIL, dans le départ, de la Marne, près de la rive gauche du Petit-Morin, à 20 lienes S. O. d'Epernon. — B. 11 fév. 1814, l'Empereur; Lefebvre, 726; Ney, 728.
- MONT-SAIST-JEAN, dans les Pays-Bes, près de Waterloo, et où eut lieu le fort de la bataille. — 18 juill. 1815, Wellington; Bonsparte; Mouton, 780.
- MOST THABOR, dans la Turquie-Asiatique, près de Nazareth et du lac Tabarich. — B. 1799, Bonaparte; Kléber, 723; Murat, 750.
- naparte; Kléber, 723; Murat, 750. Мотив (La), départ. de la Haute-Marne. — Р.
- 1634, maréch. de la Force; Turenne, 733. Moskova, rivière de Russie, cercle de Mojaïsk. — B. de la Moskova on de Borodino, 7 aept. 1812, l'Empereur; Davonst, 717; Gérard, 742; Grouchy, 743; Murat, 751; Ney, 728.
- MUNICHAUSEN OU MUNICHOUSE, eu Alsace, Haut-Rhin, sur l'III, à 8 lienes S. de Colmar. — B. 29 déc. 1674, Turenne, 734.
- MURRSTHAL (Camp de), dans la vallée de la Murr au Würtemberg. — P. 1793, Soult, 754. MURVIEDRO, près de l'aucienne Sagonte, sur le
- Munviedno, près de l'aucienne Sagonte, sur le Murviedro, royanme de Valence, à 7 lieues 1/2 N. N. E. de Valence. — P. 1811, Suchet, 755.
- Namur, aux Pays-Bas, au confluent de la Sambre et de la Meuse, à 13 fieues S. E. de Bruxelles. — P. 1692, Vauban, 735.
- Nancis, départ. de Seine-et-Morne, à 5 lieues O. de Provins. — C. 17 fév. 1814, l'Empereur; Macdonald, 746.
- NAVARETTE, en Espague, dans la Vieille-Castille, près de Burgos. — B., Duguesclin, 718.

NEGAPATAM, aux Indes, dans le Carnate. — P., Suffren, 732.

- NERWINDE, village des Pays-Bas, près de Laudeu, sur le Becke, à 2 ficure de Tirfemont. — B. 29 juill. 1693. Luxembourg, 726; — 1793, Dumouriez, 718; Davonst, 716} Mortier, 749.
- NEUBOURG, en Bavière, sur la rive droite du Dauube, à 12 lieues N. N. E. d'Augebourg. P. mars 1796, Oudinot, 751; C. 27 juin 1800, Latour-d'Auvergne, 724.
- NEUWIED, en Prusse (Coblentz), sur la rive

- droite du Rhin, à 6 lieues N. N. O. de Coblentz.

   C. 1797, Hoche, 722.
- New-Yoack, aux États-Unis. P. 1780, Rochambean, 753.
- Niémen ou Memel, rivière de Russie qui passe à Tilsit. — C., Oudinot, 752.
- Nimeous, aux Pays-Bas (Gueldre), sur la rive ganche du Waal, à 17 lienes S. B. d'Amsterdam. P. 6 juill. 1672, Turenne, 734.
- NOBDLINGER, sar l'Éger, en Souabe, comté d'Œltingen, à 16 lieues N. O. d'Augsbourg. — B. 3 août 1645, due d'Enghien, grand Condé, 715; Turenue, 734; — P. mars 1796, Oudinot, 751. NOVARE, dans les Étis-Sardes, entre la Mora et
- Novane, 733; P. mars 1798, Oudinot, 751.

  Novane, dans les Étais-Sardes, entre la Mora et
  la Gogna, sur une hauteur, à 5 lieues N. E. de

  Verceil. P. 1800, Murat, 750.
- Novz, dans les États-Sardes, au pied des Apennins, à 8 lienes N. de Gênes. — B. 15 août 1799, Jonbert, 722; Grouchy, 743.
- ORERFELSHEIM, en prusse, village dans le grand duché de Bas-Rhin, dans la chaîne de l'Esfeld, près d'Andernach et de Nenwied. — C. 1793, Soult, 754.
- Soult, 754.

  Obespa on Obispo, en Portugal (Algarye), h 5
  i. O. de Lagos. B. 8 soult 1809, Soult, 754.
- OCARA, en Espagne (Tolède), à 3 lieues du Tage, à 11 lieues E. N. E. de Tolède. — B. 18 nov. 1809, Mortier, 749; Sebastiani; Soult, 754.
- OFFENBACH, dans le grand duché de Hesse-Darmstadt, sur le Mein, à une lieue E. S. E. de Francfort-sur-le-Meiu. — C. 25 sept. 1799, Mortier, 749.
- OLIVA, en Espagne (Valence), à une lieue de la mer, à 3 lieues 1/2 N. O. de Denia. — P. 29 mai 1811, Snchet, 755.
- OPORTO ou PORTO, anciennement CALLE, en Portugal, entre Douro et Minho, sur le Douro. — P. 29 mars 1809, Soult, 754.
- Ontnès, en France (Basses-Pyrénées), sur le Gave de Pau. — С. 27 fév. 1814, Soult, 754.
- OSTRACH, dans la principauté de Hohenlohe-Sigmaringen, sur l'Oster. — C. 1794, Soult, 754.
- OSTBOLENKA, en Pologne, dans la Vaivodie de Plotek, sur la Narew. — B. 6 fév. 1807, Masséna, 727; Oudinot, 752.
- Ostrovno, en Russie (Mohilev), sur la rive gauche de la Dvina. — C. 3 juill. 1812, Murat, 751.
- OTRICOLI, état de l'église (Spolete et Rieti), près du Tibre, à 7 lieues O. N. O. de Rieti. — C. 1798 Macdonald, 745.
- Palencia, eu Espagne (Palencia), sur la rive gauche du Carrion. — B., Bessières, 712; Lasaile, 724.
- PASTURANA, village des États-Sardes. C. 1799, Grouchy, 743.
- Pavis, roysume Lombardo Vénitieu, au confluent du Tessin et du Naviglio grande. — P., Lannes, 723.
- Peschiera, royaume Lombardo-Vénitien (Verone), sur le Miucio, à 6 lieues O. de Véronc-B. 1796, Victor, 735.
- Peappenhopen, en Bavière (Innthal), sur la rive

- droite de l'Inu, à 4 lieues d'Innepruek et 12 d'Ingolstadt. C. 1809, Masséua, 727.
- Руолтании, grand-duché de Bade, dans une vallée, au confluent de la Wirm, de la Nagold et de l'Ens, à l'extremité N. de la Forét-Noire, à 7 lieues S. E. de Carisruhe. — P. 1796, Kléber, Nev. 738.
- Philissourg, grand-duché de Bade (Neckar), sur la Sulzbach, à 6 lieues S. S. O. d'Heidelberg. — P. 1689, Vauban, 735.
- POLOTSK, en Russie (Vitepsk), au consueut de la Dvina et de la Polota. — B. 17 août 1812, Gouvion-Saint-Cyr, 721; Maison, 746; Oudinot, 752.
- POSTE-IVREA, sur la Doire-Baitée, États-Sardea, à 8 lieues N. de Turin. — C. 1800, Soult, 754. PRAGUE, en Bohême, sur la Moldau, bâtie sur
- sept collines. P. 1741, maréch. de Saxe, 732. PRENTELOW, en Prusse, états de Braudebourg (Potsdam), sur le lac et la rivière d'Uker, à 9 liènes N. N. E. de Potsdam. — B. 28 oct. 1806,
- Murat, 751; Grouchy, 743.
  PERSOURG, sur use hauteur, sur la rive gauche du Danube, à 17 lieues au-dessous et à l'est de Vienue. P. 1809, Lassile, 724.
- PULTUSK, en Pologne (Plock), sur la rive droite et dans une ile de la Narew. — B. 1812, Davoust, 716; Lannes, 724; Masséua, 727; Soult, 7541 Victor, 735.
- Pyramides, en Égypte, près du Caire. B. 21 juill. 1799, Bouaparte; Lasalle, 724; Marmont, 747; Murat, 750.
- QUIÉVRAIN, en Belgique (Hainsut), sur le Hongnau, à 2 lieues O. N. O. de Dour. — C. 28 av. 1792, Mortier, 749.
- QUESNOY (LE), départ. du Nord, entre la Ronelle et l'Écaillou, à 7 lieues N. E. d'Avesnes. — P. 6 sept. 1654, Turenne, 734.
- Raan, en Hongrie, au confluent de la Raab et d'un bras du Danube, à 30 lieues O. N. O. de Bude. — B. 14 juin 1809, le prince Eugène de Beauharnais, Lauristou. 725; Macdonald, 746; Grouchy, 743; Lasalle, 724.
- RAGUSE, sur l'Adriatique, avec deux ports au pied du mont de Beryat, l'un à l'E., presque comble; l'autre à l'O., très-bou. — P. 1806, Lauriston, 725.
- RANDANS, en France (Puy-de-Dôme), h 3 lieues R. d'Aigue-Perse. — P. 13 juill. 1380, Duguescliu, 718.
- RATISBONNE, eu allemand REGENSBUEG, eu Bavière, district de la Regeu, au confluent du Danube et de la Regeu, à 25 licues 1/2 N. N. E. de Munich. — P. 1809, Lanues, 724.
- REINOSA, eu Espagne, Vieille-Castille, près de l'Ébre, à 6 lieues N. O. d'Aguilar. — P. 10 nov. 1808, Soult, 754.
- RHETEL, départem. des Ardennes, près de la rive droite de l'Aisme, à 11 lieues S.S. O. de Mézières. — C. 15 déc. 1650, le duc de Praslin; Turenue, hattu, 734.
- RIO-JANEIRO, au Brésil. P. 1711, Duguay-Trouin, 724.

- RIVOLI, Étata-Sardes, près de la rive droite de la Doire-Ripaire, sur une hauteur, à 3 lieues O. S. O. de Turin. — B. 14 janv. 1797, Bouaparte; Bessières, 711; Masséns, 727.
- Rocoux ou Raucoux, village des Pays-Bas, près de Liége. — B. 11 oct. 1746, maréch. de Saxe; Rochambeau, 753.
- Rocnov, départ. des Ardennes, ville forte, à près de 7 lieues N. O. de Méxières. — B. 19 mai 1643, le grand Condé, 715.
- ROSBACH, Haute-Saxe, près de la Sala, de Naumbourg et de Mersbourg. — B. 5 nov. 1757, perdue; prince de Soubise; Luckner, 745.
- Roses on Rosas, en Catalogne, ville forte et port au pied des Pyrénées, à 16 lieues N. N. E. de Girone. — P. 1807, Gouvion-Saint-Cyr, 721; Pérignou, 729.
- Rossiéné, en Russie, province de Wilna, près de la Doubiza. — P. 1812, Macdonald, 746.
- ROVERBDO OU SANTO MARSO, dans le Tyrol, près du conflueut de l'Adige et du Cino, à 4 lieues S. de Trente. — B. 4 sept. 1796, Bessières, 711; Masséua, 727; Victor, 735.
- RUNKUL, dans le duché de Nassau, sur la Lahu, à 2 lieuea N. B. de Limbourg. — C. 8 juill. 1794, Bernadotte, 738.
- SAALPELD, dans la principanté de Saxe-Altenbourg, sur la Saale, à 20 lieues S. O. d'Altenbourg. — C. 10 oct. 1806, Bernadotte, 738.
- SAGUNTIA OU MUNVIEDRO, en Espague (Valence), sur la rive droite du Murviedro, près de l'anc. Sagoute, à 7 lieues 1/2 N. N. E. de Valence. — B. 26 oct. 1811; — P. en déc., Suchet, 755; — P. 11 juin 1823, Molitor, 748.
- SAINT-ALBERTO, hameau dans le Tyrol italieu, près de Trente. — C. 4 jauv. 1801, Macdouald, 746. SAINT-ANTOINE (Faubourg), à Paris. — C. 2 juill. 1652, Turenne, 734; le grand Condé y eut du désavantage, 715.
- SAINT-DERIS, près Mons. B. 14 soût 1678, Luxembourg, 726.
- SAINT-DIZIRR, dans le départ. de la Haute-Marne, sur la rive droite de la Marne, à 2 lieues 1/2 N. de Vassi. — B. 27 janv.; 26 mars 1814, l'Empereur; Victor, 735.
- SAINT-GEORGES, village qui sert de faubourg à Mautoue. — B. 1796, Victor, 735.
- SAIRT-JEAR-D'ACRE, l'aucieune PTOLÉMAIS, eu Syrie, ville forte et port eu mauvais état, à 32 lieues N. N. O. de Jérusalem. — B. 1799, Bonaparte; Bessières, 711; Caffarelli, 713; Launes, 723.
- SAINT-VINCENT (Cap), à l'extrémité S. et O. de l'Algarve, Portugal. — B. nav. près de ce cap., 27 juin 1693, Tourville, 733.
- SALAHIÉH, en Égypte. B., Colbert, 714.
- Salamanque, eu Espagne, sur la rive droite du Tormès, à 35 lieues N. N. O. de Madrid. — B. 22 juill. 1812, Foy, 720. Voy. Arapiles.
- SAMANHOUT, en Basse-Égypte (Mansourah), sur la rive droite de la branche orientale du Nil. — B. 1799, Davoust, 716.
- San Giuliano, bourg de Picmont, près de Marengo. — C. 1798, Grouchy, 743.

- Santanden, en Bepagne, ville forte et port, dans une péninsule, sur une baie de l'Océan. — P. 16 nov. 1808, Soult, 754.
- Saosoio, États-Sardes (Nice), sur une montagne, avec un fort qui défend le passage du col de Tende. — P. 1794, Masséna, 727.
- Saragosse, en Espagne, dans l'Aragon, sur l'Ébre. — P. 21 fév. 1809, Lannes, 724; Mortier, 749. Sassello, en Piémont, près de Géues. — C. avr.
- 1800, Soult, 754.

  SAYEREE, en France (Bas-Rhiu), sur la Zorn, à 9 lieues N. O. de Strasbourg. P. 1636, Turenne, 733.
- SCHARRITZ, dans le Tyrol, à 4 lieues N. d'Inspruek. — C. 7 nov. 1805, Ney, 728.
- SCHLEITZ, en Allemagne (Misnie), principauté de Reuss, sur la Wiesenthal, à 6 lieues N. de Hoff. — C. 9 oct. 1806, Bernard, 738.
- SCHORNDORF, en Würtemberg, sur la rive gauche de la Rems, à 6 lieues N. E. de Stuttgard. — P. 9 sept. 1646, Turenne, 734.
- SEREF, dans le Hainant, à 5 ffenes N. O. de Charlerol. — B. 11 août 1674, grand Condé, 725;
- Luxembourg, 726; Catinat, 713. Saville, en Espagne (Andalousie), sur la rive gauche du Guadalquivir. — P. 22 jauv. 1810, Soult, 754.
- SHOOT, village de Hollande. C. 1800, Maison, 746.
- SIEGBERG OU SIEGBOURG UCKERATH, en Prusse (Cologne), sur la Siege, à 8 l. S. E. de Cologne. — C. 1797, Hoche; 722; Lefebyre, 725.
- Siebra-Moreya, choine de montag. d'Espagne. -B. 20 janv. 1810, Soult, 754.
- SINZHEIM, en Bavière (Necker), sur l'Elsent, à 6 lieues 1/2 S. E. de Heldelberg. — B. 15 juin 1674, Turenne, 734.
- SNOLENSK, en Russie, sur le Duiéper et les petites rivières de Ratchevka, de Gourylovka et de Gorodenka. — B. 17 août 1812, l'Emperenr; Davoust, 717; Grouchy, 743; Murat, 751; Ney, 728.
- SOMMERSHAUSEN, en Bsvière, sur le Mein, à 2 lieues 1/2 S. S. E. de Würtzbourg. — B. 17 mai 1648, Turenne, 734.
- SONOSIERRA, en Espagne (Guadalaxara), dans la Sierra de Guadarama. — B. 29 nov. 1808, l'Empereur; Bessières, 711; Victor, 735.
- SPINARDO, coffines en Piémout. C. 22 juin 1795, Sérurier, 732.
- STAFFARDE, en Piémont, sur le Pô, à une fleue N. de Saluces. — B. 18 août 1690, Catinat, 713.
- STEINKERQUE, dans le Hainaut, à 2 lieues S. O. de Halle. — B. 3 août 1692, Luxembourg, 726.
- STETIN, en Prusse, sur la rive gauche de l'Oder, divisé en trois brauches, à 15 lieues S. de la Baltique, à 35 lieues N. E. de Berlin. — P. 1806, Lasalle, 724.
- STRALSUND, sur le détroit d'Égel, dans la Baltique. — P. 1807, Molitor, 748.
- SULTZBAY, petite lle sur les côtes de la Hollande. B. nav. 1672, maréch. d'Estrées; Tourville, 733.
- TAGLIAMENTO, fleuve du pays Lombardo-Véni-

- tien qui se jette dans le goife de Venise; passage, 1797, Murat, 750.
- TALAVERA DE LA REINA, en Espagne (Tolède), sur le Tage, à 17 ficues O. de Tolède. — B. 1811, Victor, 735.
- TANN, ville de Bavière, entre Ratisbonne au S.O. et Landshut. B. 1809. Davoust, 716; Le-febvre, 726.
- TARRES, France (Hautes-Pyrén.), sur fa rire gauche de l'Adour, à 10 lieues E. de Pau. — C. 20 mars 1814, Soult, 754.
- Tannagore, en Espagne (Catalogne), ville forte sur une colline et port, à l'embouchure de Frascoli, à 22 lieues S. O. de Barcelonne. — C. nav. 1641, Duquesne, 718; — S. 1810, Valée, 736.
- THRITZ, en Bohême, à 4 lieues S. E. d'Amterlitz. — C. 22 août 1794, Bernadotte, 738.
- THIEL, dans la Gueldre, sur le Waal, à 1t tieues S. O. de Zutphen. — P. 1794, Macdonald, 745. THEIR, France (Pyrén.-Orient.), sur un canal du Tet, à 3 lieues S. O. de Perpignan. — C. 1793, Pérignon, 729.
- TOLENTINO, dans l'état de l'église, sur le Chiento, à 4 lieues 1/2 S. O. de Macerata. — C. perdu, Murat, 751.
- TORRES, en Espagne (Catalogne), sur le Segre. à 3 lieues 1/2 S. S. B. de Lérida. — C. 1796, Victor, 735.
- TORQUEMADA, en Espagne (Palencis), sur la Pisuerga, à 5 lieues N. N. E. de Palencis. — B. 1806, Lasalfe, 724.
- TORTOFR, en Espagne (Catalogne), sur la rire gauche de l'Ebre, à 30 lieues S. O. de Barcelonne. — S. 1810, Valée, 756.
- TOULOUSE, Hante-Garonne, sur la Garonne. -B. 10 avr. 1814, Soult, 754.
- Tounnay, dans le Hainaut, sur l'Escast, à 11 licues 1/2 O. N. O de Mous. — P. 27 juin 1667, Turenne, 734.
- TRAFALGAR, esp d'Espagne (Cadix), à l'entrée du détroit de Gibraltar, vis-à-vis du cap Spartel en Afrique. B. nav. 7 sept. 1805, Nelson, vainqueur; Villeneuve; Lauriston, 735.
- TRASSIGNIES, dans le Hainaut. B. 16 juin 1791, Jourdan, 744.
- TRÉRIA, rivière des États-Sardes et de Parme, prenant as source dans les Apennius, à 4 L 1/2 N. E. de Genes, et qui se jette dans le Po, à une lieue N. O. de Plaisance. B. 17, 18, 19 juin 1799, Souverov, valnqueur; Macdonalé, 745; Victor, 735.
- TRENTE, dans le Tyrol, sur l'Adige, à 40 l. S. d'Innspruck, -P. 7 janv. 1801, Macdonald, 746.
- TREVES, en Pruse (Bas-Rhin), entre deux montagnes, sur la rive droite de la Moselle. - P. 19 nov. 1645, Turenne, 734; - 15 nov. 1673,
- Vaubau, 735; 6 août 1794, Oudinot, 751. TRIESTE, en illyrie, sur un golfe de l'Adriatique. — P. 24 mars 1797, Bernadotte, 738.
- TRINQUENALE, sur la côte N. B. de Ceylan. P. 1782, Suffren, 733.
- Tunin, aur la rive ganche du Pô. P. 24 sept. 1640, prince Thomas de Savoie; Turenne, 734; — mai 1800, Lannes, 723.
- TURKHEIN, en France (Haut-Rhin), à l'entrée de

la vellée de Munster, sur la rive gauche de la Pecht, à une lieue 1/2 O. de Colmar. — C. 16 janv. 1675, Turenne, 734.

Uctis, eu Espagne (Cuença), remarquable par le couvent des chevaliers de Saint-Jacques, Torre-Albarsane, à 5 lieues 1/2 S. S. O. d'Uete. — B. 1811, Victor, 735.

UDINE, dana le Prioul vénitien, dans uue plaine, sur la Roja, à 35 lieues N. E. de Venise, 8 O. de Goritz. — P. 4 mai 1809, Grouchy, 743.

UNERATH. VOY. SIEGBERG.

ULM, dans le Würtemberg, an confluent de la Blau et du Dauube, à 21 lieues S. E. de Stuttgard. — P. 20 oct. 1805, l'Empereur.

VALENCE, en Espague, sur la rive droite du Guadalavier, à une demi-lieue de la mer, dans une grande plaine. — S. 1810, Valée, 756; — P. 10 janv. 1812, Suchet, 755.

Valence, en Italie (Milanais), sur une montagne près du Pô. — C. 1798, Grouchy, 743.

Valenciennes, départ. du Nord, an confluent de l'Escaut et de la Ronelle, à 13 lieues S. E. de Lille. — P. 17 mars 1677, Luxembourg, 726; Vauban, 735; — S. 1785, Valée, 756.

Valmy, en France (Marne), h 2 lieues 1/4 de Sainte-Menchonld. — B. 20 sept. 1792, Dampierre, 714; Kellermann, 722.

VAUCHAMPS, France (Marne). - B. 14 fev. 1814, l'Empereur; Grouchy, 743; Marmont, 747.

Verceil, États-Sardes, sur la rive droite de la Sesia, à 18 lieuca N. E. de Turin. — P. 1800, Murat, 750.

VERDUN, en France (Mense), sur la Meuse. — C. 1794, Macdonald, 745.

Viazma, en Russie (Smolensk), sur la Wiazma, affluent du Dniéper, à 45 lieues E. N. E. de Smolensk. — B. 2 nov. 1812, Ney, 728; Grouchy, 743.

Vic-Dz-Bigoran, France (Hautes-Pyrénées), sur le Chez, à 4 lieues N. de Tarbes. — C. 19 mars 1814, Soult, 754.

Vicu, en Espagne (Catalogne), sur un affluent du Ter, à 14 lieues N. de Barcelonne. — C. 7 fev. 1810, Suchet, 755.

Vienne, capitale de l'Autriche, sur un bras du Danube et les petites rivières de Wien et de Dornbrach, à 315 lieues E. de Paris. — P. 12 mai 1809, l'Empereur; Lannes, 724.

VILLA VIEJA, en Espagne (Salamanque), près de PYeltès, à 10 lieues N. B. de Ciudad Rodrigo. — B. 1818, Lasalle, 724.

VITRY - LE - FRANÇAIS, France (Msrne), sur la rive droite de la Marne, à 8 lieues 1/3 S. E. de Chalons-sur-Marne. — C. janv. 1814, Marmont, 747.

WACHAU, village à 2 lieues de Leipsick. - B.

16 oct. 1813, L'Empereur; Lauriston, 725; Mortier, 750; Murat, 751.

WAGRAM, en Antriche, au-dessous de l'Ens, sur la Russbach, à 2 lieues N. E. de Vienne. — B. 6 juill. 1809, l'Empereur; Bernadotte, 738; Bessières, 712; Davonst, 717; d'Espagne, 719; Gérard, 742; Grouchy, 743; Lasule, 724; Lauriston, 725; Lefebre, 726; Macdonald, 746; Marmont, 747; Masséna, 727; Molitor, 748; Oudino, 752.

WARBOURG, en Prusse (Minden), sur la Diemel. h 25 lieues S. S. O. de Minden. — C. 31 juill. 1760, due de Colgny, 739; Sérurier, 732.

WATERLOO, en Belgique, touchant la forêt de Soigne, à 4 lieues 1/2 S. de Bruxelles. — B. 6 juill. 1794. Jourdan, 744. — B. 18 juil 1815, le duc de Wellington, vainq.; l'Empereur; Gérard, 742; Foy, 780; Ney, 728; Soult, 754.

WATIGNIES, France (Nord), près de Maubeuge.

— B. 16 oet. 1792, Jourdan, 744.

WERTINGEN, en Bavière (Haut-Danube), sur la Zusam, à 7 lieues 1/2 N. N. O. d'Augsbourg. — C. 1805, Oudinot, 751.

WEISSENBOURG, France (Bas-Rhin), sur la Lauter, à 15 lieues 1/2 N. de Strasbourg. — B. 25 déc. 1793, Hoche, 722; Soult, 754.

Weissemboung, en Bavière, sur la Rézat, à 12 lieues 1/2 S. de Nürnberg, — B. 30 juilf. 1799, Molitor, 748.

WILDENDORF, village des états prassiens, entre la Lahne et la Dille. — C. 4 juill. 1796, Lefebrre, 725.

WILNA, en Pologne russe, au confluent de la Wileika et de la Wilia. — C. 1812, Gérard, 842.

Winkowo, en Russie, près de Moscou, sur la petite rivière Czernivans. — C. 17 oct. 1812, Murat, 751.

Wirniza, village de Pologne, près de Drewkenov, entre la Narew et le Bas-Omulew. — C. 1807, Massena, 727.

WÜRSCHEN, en Saxe (Lusace), h 3 lieues B. de Bautzen. — B. 21 mai 1813, l'Empereur; Lauriston, 725; Marmont, 747.

Wüntzsound, en Bavière (Bas-Meiu), sur le Mein, à 16 lieues S. O. de Bamberg. — P. 3 août 1796, Ney, 728; Valée, 756.

YPRES, aux Pays-Bas (Flandre occident.), sur l'Yperle, à 12 lieues S. S. O. de Brugea. — P. 24 juill. 1658, Turenne, 734; — 25 mars 1678; Luxembourg, 726.

ZERDENICK, village de Prusse, près de Nauen. — C. 26 oct. 1806, Grouchy, 743.

ZNATH, en Moravie, sur une Montagne au-dessus de la Taya, à 10 lieues S. O. de Brünn. — C. 11 juill. 1809, Marmont, 747.

ZURICH, eu Suisse. — B. 25, 26 sept. 1799, Masséna, 727; Oudinot, 751; Soult, 754.

# Addition à la Liste chronologique des Artistes vités dans l'Histoire du Louvre et des Tuileries.

#### (Voir la note explicative en tête de la page 674.)

| ARTISTES.                                                                                                                                                                                                  | MAISSAN CBS.   | pécies.        | ARTISTES.                                                                                                                                                | HAIRBANCES. | picits. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| DEMUGIANO, de? scuipteur<br>(xv* siècle)                                                                                                                                                                   | :              | 1713.          | BARTOLINI, de Florence, sculpt.;<br>grand prix en 1802<br>PAULIN GUÉRIN, de Toulon, peint.                                                               |             |         |
| SÉBASTIEN SLODTZ, d'Anvers,<br>senipteur                                                                                                                                                                   | 1655.          |                | d'histoire et de portraits; médaille<br>d'or en 1817; 🛠 en 1822<br>FRANÇOIS RUDE, de Dijon, sculpt.,                                                     | 100         |         |
| sculpteur; grand prix en 1683<br>PIERRE LEGROS, de Paris, sculpt.;<br>grand prix en 1686                                                                                                                   | 1659.          | 1744.          | élève de Devosges à Dijon; de<br>Cartellier à Paris; grand prix en<br>1812; ※ en 1833                                                                    |             |         |
| MOUCHY, sculpteur, académicien;<br>avait ses ateliers an Louvre en                                                                                                                                         |                |                | JEAN-JACQUES FLATTERS, né à<br>Crévelt dans la Roer, sculpteur,                                                                                          |             |         |
| 1755; doit être né vers                                                                                                                                                                                    | ?1720.         | 1801.          | élève d'Hondon (16 nov.)  JACQUES - ÉDOUARD GATTEAUX , de Paris , sculptenr , gravenr                                                                    | 1788.       |         |
| louse en 1761; profess. en 1764<br>HOUDON, de Versailles, sculpteur;<br>grand prix en 1761; académicien en                                                                                                 | 1736.          | 1813.          | JEAN-SÉBASTIEN ROUILLARD, de<br>Paris, peintre, élève de David;<br>méd. d'or en 1822; grande méd.                                                        |             |         |
| 1777; de l'institut le 6 déc. 1795;<br>professeur le 7 janv. 1805; ‡ en<br>1805 (né le 20 mars)                                                                                                            | 1741.          | 1828.          | d'or de 1° classe en 1827; *  JEAN-BAPTISTE-LOUIS PLANTAR,  de Paris, sculpteur-ornemaniste                                                              |             |         |
| JEAN-JOSÉLÉONOR ANSIAUX, de<br>Liège, peintre, élève de Vincent;<br>gr. méd. en 1812, 1819 (mort le                                                                                                        |                |                | (né le 21 déc.)                                                                                                                                          | 1790.       |         |
| 20 oct.)                                                                                                                                                                                                   | 1764.          | 1740.          | élève de Cartellier (né le 10 avr.).<br>JEAN-MARIE PIGALLE, de Paris,                                                                                    |             |         |
| de David (né le 21 avr.; mort le<br>25 juill.)                                                                                                                                                             | 1766.<br>1768. | 1825.<br>1828. | seulpt., élève du baron Lemot;<br>méd. d'or en 1822 (né le 19 mai).<br>NANTEUIL (LEBŒUF), de Paris,<br>seulpteur, élève de Cartellier; gr.               | 1792.       |         |
| Leroux, peintre, élève de David;<br>l'Émilie des lettres de Demoustier,<br>méd. de 1 <sup>re</sup> classe en 1804                                                                                          | ?1770.         |                | prix en 1817; académ. en 1831; & en 1837                                                                                                                 | 1792.       |         |
| LOUIS-MARIE-CHARLES-HENRI MER-<br>CIBR DUPATY, de Bordesux,<br>sculpteur, élève du baron Lemot;                                                                                                            |                |                | élève de son oncle le baron Bosio.  DENIS FOYATIER, né à Bussières (Loire), scalpt., élève de Chena-                                                     | 1793.       |         |
| grand prix en 1799; \$\frac{1}{2}\$ le 21 oct. 1808; académ. le 21 mars 1816; profess. à l'école des Beanx-Arts le 29 mars 1823; offic. \$\frac{1}{2}\$ le 11 janv. 1825 (né le 29 sept.; mort le 14 nov.) |                | 1825.          | vard et de Marin; A.  GRORORS JACQUOT, de Nancy: sculpt., élève de son père, de Ra- mey père et du baron Bosio; grand prix en 1819; profess. de sculpt à | 1793.       |         |
| FRANÇOIS KINSON, de Bruges, peint.<br>JÉROME-MARTIN LANGLOIS, de Pa-<br>ris, peintre, élève de David; grand<br>prix en 1809; & en 1822; académ.                                                            | 1771.          |                | l'école royale gratuite de dessin<br>( né le 7 fév.)<br>LEGENDRE-HÉRAL, de Montpel-<br>lier, sculpt., élève de Chinard et                                | 1794.       |         |
| en 1838                                                                                                                                                                                                    | 1779.          | 1839.          | de M. Revoil; profess. de l'école<br>de Lyon en 1818; médaille d'or en<br>1819; 茶 le 17 août 1837 (né le 3                                               |             |         |
| GUILLAUME-DÉSIRÉ-JOSEPH DES-<br>CHAMPS, né à Lille, peintre,                                                                                                                                               |                |                | janvier)                                                                                                                                                 | 1795.       |         |
| élève de Vincent                                                                                                                                                                                           | 1781.          |                | reney, scalpt., el. da baron Lemot                                                                                                                       | 1795.       |         |

### TABLES ADDITIONNELLES.

| ARTISTES.                                                                                                                      | NAISSANCES. | DÉCES. | ARTISTES.                                                                                                                                   | KAISSANCES. | prcks. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Louis-Victor BOUGRON, de Pa-<br>ris, sculpteur, élève de Dupaty;<br>médaille d'or en 1824<br>EDME CALLAUDE DE CHAMP-           | 1796.       |        | Gérard et du baron Bosio (né le<br>19 décembre)                                                                                             | 1798.       |        |
| MARTIN, né à Bourges, peintre,                                                                                                 |             |        | et Forster                                                                                                                                  | 1799.       | 2      |
| élève de Pierre Guérin; prix du<br>torse en 1820 (né le 2 mars)                                                                | 1797.       |        | JEAN-PIERRE DANTAN jeune, scul.<br>Louis-Joseph DAUMAS, de Tou-                                                                             | 1800.       |        |
| Joseph-Désiné COURT, de Rouen,<br>peintre, élève du baron Gros; gr.<br>priz en 1821 (né le 14 sept.)                           | 1797.       |        | lon, sculpt. (né le 24 janvier)<br>AUGUSTIN-ALEXANDRE DUMONT,<br>de Paris, sculpteur, élève de son                                          | 1801.       | *      |
| THERASSE, de Paris, sculpteur,<br>élève de Bridan fils<br>PRILIPPE-HENRI LEMAIRE, de Va-<br>lenciennes, sculpt., élève de Car- |             |        | père Edme Dumont et de Cartel-<br>lier; 2º graud prix eu 1821; 1º en<br>1823; méd. de 1º classe en 1831;<br>4 en 1836; acad. en 1838 (né le |             |        |
| tellier; grand prix en 1821; méd.<br>d'or de 1° classe en 1827<br>Charles-Philippe de LA RIVIÈRE,                              | 1798.       | ,      | CASIMIR-HENRI RENAUD, de Paris,<br>sculpteur, élève du baron Denon                                                                          | 1801.       | B      |
| de Paris, peintre, élève de Giro-<br>det et de Gros; méd. d'or en 1820;                                                        |             |        | (né le 23 juin)<br>Louis-Auguste-Pascau CAVASSE,                                                                                            | 1801.       | 0      |
| grand prix en 1824                                                                                                             | 1798.       | e      | de Puy-Loubier, sculpt., élève de<br>Dupaty (né le 20 mai)<br>JOSEPH - MARIUS RAMUS, d'Aix,<br>dép. des Bouches-du-Rhône, scul.,            | 1803.       |        |
| en 1824                                                                                                                        | 1798.       |        | élève de M. Cortot; 2º gr. priz en<br>1830; méd. d'or de 2° cl. en 1831;                                                                    |             |        |
| de Paris, sculpteur, élève de Fr.                                                                                              |             |        | de 1° en 1838 (né le 19 jnin)                                                                                                               | 1805.       | ٠      |

ADDITION à la TABLE ALPHABÉTIQUE des Artistes cités dans l'Histoire du Louvre et des Tuileries.

| ARTISTES.                                                                              | NAISSANCES.     | DECES. | ARTISTES.                                                                                         | HAISRANCES.     | přcěs. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| ANSIALX (JEAR-JOSEPH-ÉLÉONOR-<br>ANTOINE), peintre<br>BARTOLINI, de Florence, sculpt.; | 1764.           | -      | GAUTHEROT (CLAUDE), peintre.<br>GODEFROID (M <sup>He</sup> ), peintre<br>Gueris (Paulin), peintre | 1766.           | 1825.  |
|                                                                                        | ?1782.<br>1795. | -      | Houdon, sculpteur, académicien<br>JACQUOT (Gronges), de Nancy,                                    | 1741.           | 1828.  |
| BENOIST (M"*), peintre<br>BOSIO (ASTYANAX - SCEVOLA), de                               | 1770.           | -      | sculpteur                                                                                         | 1794.           | 1839.  |
| Paris, sculptenr                                                                       | 1793.           | -      | LANEUVILLE, peintre<br>LANGLOIS (JEROME-MARTIN), peint.                                           | 1779.           | 1839.  |
| Paris, sculpteur                                                                       | 1796.           | *      | LA RIVIERE (Charles-Philippe de),<br>de Paris, peintre                                            | 1798.           |        |
| CARDELLI, sculpteur                                                                    | 1798.           |        | LEGENDRE-HERAL, de Montpel-<br>lier, sculpteur                                                    | 1793.           |        |
| CAVASSE (Louis-Auguste-Pas-<br>cau), sculpteur                                         | 1803.           |        | LEGROS (PIERRE), de Paris, sculp.<br>LEMAIRE (PHILIPPE-HENRI), de                                 | 1666.           | 1719.  |
| CHAMPMARTIN (Educ CAL-<br>LAUDE DE), né la Bourges,<br>pejutre.                        | 1797.           |        | Valenciennes, sculpteur<br>LEPAUTRE (PIERRE), de Paris,                                           | 1798.           | 1744.  |
| CHARPENTIER (Mile), sculpteur.,<br>COURT (JOSEPH - DÉSIRE), de                         |                 |        | LUCAS (FRANÇOIS), de Toulouse,                                                                    | 1736.           | 1813.  |
| Rouen, peintre                                                                         | 1797.           |        | MARIN (JosCHARLES), de Paris,<br>sculpteur; grand prix en 1801                                    | 71780.          |        |
| Paris, sculptcur                                                                       | 1800.           |        | Mouchy, sculpteur, académicien<br>NANTEUIL (LEBEUP), sculpt., acad.                               | ?1720.<br>1797. | 1801.  |
| DAVIN-MIRVAULT (M**), peint                                                            | 1801.           |        | PAJOU, peintre                                                                                    |                 | -      |
| DELAISTRE (Louis-Jean-Désiré), de<br>Paris, sculpteur                                  | 1799.           |        | PLANTAR, sculpteur-ornemaniste                                                                    | 1792.<br>1790.  | ,,     |
| DEMIGIANO, sculptcur<br>DESCHAMPS (Guilladhe-Désiré-                                   |                 |        | RATHER, peintre                                                                                   | 1803.           | -      |
| DUMONT (Argustin-Alexandre),<br>de Paris, sculpteur                                    |                 |        | RENAUD (Casimir-Hessi), de Pa-<br>ris, sculpteur                                                  | 1801.           | 1828.  |
| DUPATY [LOUIS-MARIE-CHARLES-<br>HERRI MERCIER], de Bordeaux,                           |                 |        | RONDONI, sculpteur                                                                                | ,               | # oz6. |
| sculpteur                                                                              | 1771.           | 1825.  | Paris, peintre                                                                                    | 1789.<br>1735.  | -      |
| Paris, sculpteur                                                                       |                 | * 1    | SLODTZ (SEBASTIES), d'Anvers, sculpteur                                                           | 1655.           | 1726.  |
| FOYATIER (Denis), ne à Bussières,                                                      |                 |        | THEODON (JEAN-BAPT.), sculpt<br>THERASSE, de Paris, sculpteur                                     | 1797.           | 1713.  |
| GATTEAUX (Jacques-Engrand)                                                             |                 |        | VAUCHELET (THÉOPHILE), peint.<br>VIETTY   CLAUDE-MARIE-EUGENE),                                   |                 |        |
| de Paris, sculpteur, graveur                                                           | 1788.           |        | sculpteur                                                                                         | 1791.           |        |

## TABLE DES MATIÈRES.

#### A

#### AIX

ABATE. Voy. Nicolò da Modena. ABBON; son poëme sur le siége de Paris

par les Normands, 238.

ACADÉMIE de peint, fondée en 1648 par plusieurs peintres et amateurs, sous aprotection du chancel. Pierre Séguier, 657; — ACAD. française des inscriptions, de peinture et de sculpture, fondées en 1663 de l'agrém. de Louis XIV, ibid.; — elles avaient autrefois leurs salles au Louvre, 392, 395, 543, 562, 576; — ACAD. française de peinture établie à Rome pour les grands prix par Colbert en 1665, 657.

ADAM, sculpt., académicien, 393. ADÉLAIDE, femme de Louis le Gros, fonde l'abbaye de Montmartre, 635.

ADOLESCENCE (L'), stat. de Callamard, 415.
ADRIEN VI (le pape) accueille Benvenuto Cellini, 475.

AFRICAIN (Marbre); ses espèces, 173.

AGATE de la Sainte-Chapelle, immense camée représentant l'apothéose d'Auguste, av.-pr., xxxvii.

AGINCOURT (SEROUX D'); son bel ouvrage sur les arts aux siècles qui précédèrent la renaissance, 263.

AGNES, troisième femme de Philippe-Auguste; sa maison de plaisance, 637.

AIMANT (Statue en), 131.

AIRAIN. VOY. BRONZE et CUIVRE.

AIX-LA-CHAPELLE, séjour de Pepin le Bref, 633; — magnifique palais de Charlemagne, 634.

#### ALE

ALABANDA (Marbre noir d') et de MILET en Carie, 168.

ALAUX (Jean-Baptiste), peintre; ses ouvrages, 546, 669.

ALBANI (Collection du cardinal), plusieurs de ses beaux monumens conservés à la France en 1818 et achetés par Louis XVIII, av.-pr., x1, xxx1v, 666. ALBANO (Marbre d'), 169.

ALBĀTRE (L') a quelque rapport avec marbre; en quoi il en differe; ALBĀTRE gypseux, 166; — oriental; étymologie du mot albātre, 179; — boite à parfums d'alb. oriental, 180; — carrières d'alb. en France, 186.

ALBERT (L'archiduc d'Autriche), protecteur de Rubens, 731.

ALBERTI (Léon - Baptiste) s'oecupa du porphyre, 182.

ALCAMENE, sculpteur ancien, av.-pr., xxviii, xLiv.

ALDOBRANDINI (Villa), 439.

ALDROANDI (Ulysse) énumère et décrit avec détail toutes les statues antiq. existant à Rome à son époque (1556, 1562), av.-pr., XXIV, XLVIII.

ALENÇON, d'après quelques données, peut être la patrie de Jean Goujon, 402.

ALEXANDRE LE GRAND; son Histoire, beau manuser, de M. Bourdillon, 320; — ses batailles, par Lebrun, 591. ALEXANDRE VII, pape, ardent protec-

teur du Bernin, lui permet de se rendre auprès de Louis XIV, 367, 657. ALEXANDRIA TROAS, ville de la Troade; son marbre blanc, 167.

ALGARDI (Alexandre), sculpt., archit., caractère de ses ouvrages, 417, 511, 513, 579.

ALGER, bombardé par Duquesne, 718. ALLEGRI (Antoine), dit le Corrège, peintre, 505.

ALLEMAGNE (L'); ses collections offrent de grandes facilités aux dessinateurs, av.-pr., xiv.

ALLORI (Ange et Alexand.), peint., 483.
AMBOISE (Georges d'), cardinal, minist.
sous Louis XII, protége les beaux-arts,
constr. le château de Gaillon, 644, 645.
AMBRE JAUNE, ou succin, peut-être l'élec-

Ambre Jaune, ou succin, peut-être l'électron d'Homère, 81; — goût des anciens pour le succin; opinion de Pline, 82.

AMÉNOPHIS III, ainsi que Thouthmosis et Rhamsès III, Sésostris, enrichirent les temples et les palais de l'Égypte de sculptures et de peint., av.-pr., xxxvii. AMERIGHI, grav., cisel., 474.

AMEUBLEMENT du Louvre sous Charles V, 319, 324.

AMIENS (Cathédrale d'), commencée en 1220 et finie en 1269, 264.

AMMANATO, sculpt., en concurrence avec Benvenuto Cellini, fait le Neptune colossal de Florence, 423, 484.

ANAITIS; statue d'or très-ancienne de cette déesse de Phrygie, 83.

ANCRE (Le maréchal d'), premier ministre sous Louis XIII, 654; — tue sur le pont du Louvre en 1617, 655.

ANDRÉ de Pise, sculpt., I, 259, 421; les autres célèbres sculpteurs de cette famille si remarquable sont NICOLAS et JEAN de Pise, 421.

Andriacum, château, l'une des résidences de Charlemagne, 634.

ANET, magnifique château de Diane de Poitiers, bâti par Philibert Delorme et Jean Goujon, 345, 403, 433, 602, 649.

ANGIVILLER (Le comte d'), directeur général des bâtimens sous Louis XVI, fait reprendre les travaux du Louvre, 660, 661; — projette de faire un museum très-considérable de la grande galerie du Louvre, 391.

ANGLAIS iconoclaste mutilant, chez M. Pit-

takis, à Athènes, un bas-relief du Parthénon, av.-pr., xv.

ANGLE (Le chevalier de l'), officier distingué de marine; son Voyage autour du monde avec La Pérouse, 724.

ANGLETERRE; les collections publiques et particulières y sont très-abordables, et on y laisse dessiner, av.-pr., XII, XIII; - les principales collections de statues antiques sont : celle du Musée britannique; la collect, POMFRET du musée d'Oxford; celles du duc de BED-FORD à Woburn; de feu M. BLUNDELL à Ince, près de Liverpool; de lord marquis de CARLISLE à Howard-Castle, près d'Yorck: de sir Thomas COKE à Holkham, dans le Norfolk; de lord comte p'EGREMONT à Petworth: de lord GREY à Newby, dans le Yorkshire; de sir William Hope à Londres; de lord marquis de LANSDOWNE à Londres; de lord duc de PEMBROKE à Wilton; de M. SMITH BARRY à Marbury Hall; de lord duc de YARBOROUGH à Apuldercombe, dans lile de Wight.

ANGOULEME (Galerie d'), av.-pr., XI.

ANGOULESME (Jacques d'), sculpt., 426. ANGUERRAND (Pierre), sculpteur sous Charles V, travaille au Louvre, 640, 641.

ANGUIER (François et Michel), frères, sculpt., av.-pr., VII, 581, 582. - François se lie étroitement à Rome avec Le Poussin, Stella et Dufresnov; de retour en France, il est chargé de la garde des antiques; ses divers ouvrages, 512. -Michel passe dix ans à Rome à étudier les antiques; travaille aux sculptures de la basilique de Saint-Pierre et à celles de Saint-Jean-des-Florentins; est chargé par Anne d'Autriche de la décoration des appartemens du Louvre et d'une grande partie des sculptures du Valde-Grace: ses bas-rel, à la Porte-Saint-Denis; ses autres ouvrages, 510, 513, 514; - décore au Louvre les salles des Saisons et de la Paix, 524, 525, 527, 579, 654, 655. - Pesne lui dédie les gravures de beaux dessins du Poussin, 590. (Note.)

ANJOU (Louis duc d'), frère de Charles V; sa statue au Louvre par Jean de SaintRomain, 292; — ses Heures, très-beau manuscrit de la Biblioth. royale, 317.

ANNE D'AUTRICHE agrandit et embellit avec magnificence ses appartemens du Louvre; fait construire une salle de spectacle, av.-pr., vii; 363, 498, 499, 655; — elle habitait souvent avec le Roi le palais Cardinal, 361, — ses appartemens sont devenus les premieres salles du Musée des antiques, 398, 657; — citée, 734.

ANNEBAUT (Claude d'), maréchal et amiral de France, protecteur de Benvenuto Cellini, 481, 646.

ANNONCIADE (L') de Tours, construite par Le Mercier, 361.

Annonciation, bas-rel. du Donatello, 421.

ANSCHÉRIC, évêque de Paris, le défend contre les Normands en 888, 248.

ANSIAUX, peintre, 744, 768, 770.

ANTÉFIXES des toits du Louvre, 342.

ANTIN (Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'), surintendant des bàtimens du Roi, sous Louis XIV, 658; son hôtel, depuis celui des Postes, touchait presque le Louvre en 1709, 390.

ANTIQUES (Statues), coulées en bronze à Paris par Vignole pour François Ier, 480; acquises en grand nombre par François Ier et Henri II, av.-pr., vii, x. -ANTIQUES (Ancienne salle des ), faisant partie des appartem. d'Anne d'Autriche au Louvre, 538; - dans la salle des Cent-Suisses, aujourd'hui des Caryatides, en 1755, 391. ( Note. ) - Antiquités conservées autrefois aux Tuileries, 606. - Antiquités égypt., grecq. et rom., acquises pour le Musée royal par M. le vicomte de la Rochefoucault, 668. -Nos antiquités françaises doivent être pour nous aussi intéressantes que celles de Rome et de l'Italie l'étaient pour les Romains, av.-pr., v.

A PLOMB (L'), 4.

APOLLON et Hyacinthe, groupe en marb. par Benvenuto Cellini; ne réussit pas et ne fut pas terminé, 484; — APOL.; galerie de ce nom au Louvre; ses vicissitudes, av.-pr., VII; 351, 580 et suiv.; donnée à l'académie de peinture, 583. Aротни́овк (I') d'Auguste, énorme et magnifique camée donné par Charles V à la Sainte-Chapelle de Paris, av.-pr., xxxvii, 322, 643; — Аротни́ове de Claude, grand camée de l'emper. d'Autriche, av.-pr., xxxvii.

Apôtres (Les douze); statues du temps de Charles V à l'hôtel Saint-Paul, 316.

APPARTEMENS d'apparat de Charles V
au Louvre, 294; — de la reine Anne
d'Autriche, 361; — ordinaires de
Louis XIV au rez-de-chaussée des Tuileries, 602; — de la reine MarieThérèse, femme de Louis XIV, 599 et
suiv.; — du grand Dauphin, 604; —
du duc du Maine, 605; — du duc de
Bourbon, 605; — de monseigneur le
Dauphin, 602; — de madame la Dauphine, 606.

APULDERCOMBE, dans l'île de Wight, beau château de lord Yarborough; il y a quelques statues antiq.,

av.-pr., xiv.

ARC DE TRIOMPHE (L') du Carrousel, d'après les dessins de MM. Percier et Fontaine, 663.

ARCET (M. d'); ce savant chimiste a combiné un excellent alliage du cuivre avec d'autres métaux, 67.

ARCHITECTES FRANÇAIS célèbres dans toute l'Europe aux xii<sup>e</sup>, xii<sup>e</sup>, xii<sup>e</sup> siècl., 262 et suiv.; — on peut reprocher à ceux du xvi<sup>e</sup> siècle, tels que Lescot, Philibert Delorme, Jean Bullant, l'abus de la richesse des ornem., 345; — les architectes suivent rarement les plans de leurs prédécesseurs, 407.

ARCHITECTURE (L') et la SCULP-TURE doivent être entre elles en barmonie, 401; — état où se trouvaient ces deux arts du xiº au xivº siècle en France et dans le reste de l'Europe, 255; 275, 276; — ARCHITECTURE gothique; d'où elle est née, 256; — par quoi elle dut plaire, 257; — elle était peinte au xivº siècl., 305. — plusieurs statues de la famille de saint Louis, que l'on voit à Saint-Denis, donnent une idée assez favorable de la sculpture à cette epoque, 260; — statues peintes et richement vêtues, 261; — draperies des

statues de marbre de Saint-Denis et des statues de l'église de Chartres; elles ont plus de moelleux qu'on n'en trouve communément au gothique, 261; - ornemens dans l'architecture, exécutés avec beaucoup de grace et de vivacité, ibid.; - comparaison de l'architecture de Saint-Louis avec celle de Charlemagne. 262; - l'architecture gothique française peut opposer à celle des autres pays les cathédrales de Rouen, Chartres, Beauvais, Auch, etc., ibid.; - l'école italienne d'architecture fut constamment moins heureuse dans le xie et le xiie siècle que l'école grecque, 263; - caractère particulier de l'architecture gothique au temps de Charles V, 303; -ARCHITECT. à bossages et vermiculée : genre apporté d'Italie en France: ses defauts, 346. - ARCHITECT. (Singularité de l'), beau manuscrit de la Bibliothèque royale, 353.

ARGENSON (M. d'), ministre du département de Paris sous Louis XV, contribue beaucoup, avec M. de Gévres, gouverneur de Paris, et M. de Vandières, directeur général des bâtimens, à faire reprendre les travaux du Louvre, 661.

ARGENT (L'), 3; — employé par les anciens à toute espèce d'objets inventés par le luxe : lits, baignoires, tables, miroirs d'argent, 86; — les Égyptiens le teignaient; quel argent était employé pour les statues; peu propre à la fonte; pourquoi il était moins en usage que l'or pour les statues, 87.

ARGENVILLE (D'); sur les travaux du Louvre sous François Ier, 338; — ses Vies des plus fameux sculpteurs, etc., 440; — souvent cité.

ARGILE (L'), 3; — ses qualités propres à la plastique; son nom en grec, en latin, 23; — employée crue ou cuite à faire des briques et des vases, 24; — d'un emploi très-facile, 30; — choix de l'argile pour modeler; travaux pour la décigraisser; comment on la modèle; procédé pour mouler les figures d'argile; précautions à preudre pour la dessication et la cuisson, 31; — l'argile employée au moulage et à la fonte pour

des ouvrages du temple de Salomon, 72. ARIANE ou prétendue Cléopatre; François I<sup>er</sup> la fit mouler et jeter en bronze à Rome, 493.

ARLES; ses immenses et belles arènes déblayées par M. Laugier de Chartrouse, maire d'Arles, 391.

ARMES (Noms de diverses), 274.

ARMATURES en fer de l'intérieur des statues en bronze, des colosses en ivoire et en or, 95.

ARNAUD D'ANDILLY, ami, au Port-Royal, de Philippe de Champagne, 606. ARNOLFO DI COLLE, sculpt., 259.

ARONDEL (Guill. d'), chef des tailleurs de pierre de Vincennes, en 1363, 288. ARTILLERIE du Louvre, 273.

ARTISTES de l'antiquité; types qu'ils suivaient, av.-pr., XLIV; - classés en ordre chronologique, XLIX; - ART. cités dans l'histoire du Louvre et des Tuileries par ordre chronologique et alphabétique, 674 et suiv.; - ART. logés au Louvre par Henri IV, 592; - ceux qui y avaient leurs ateliers en 1755 étaient : Sigisbert ADAM, BOUCHARDON, FALCO-NET, FRANCIN, LE PLAMAND, LE MOYNE, SLODTE, VASSÉ, VINACHE, sculpt. du roi, acad.; - BOUCHER, COYPEL, LÉ-PICIÉ, Carle VANLOO, peintres du roi, acad., 391, 393, 395; - ARTISTES étrangers, amateurs, trouvent en Angleterre, en Bavière, et surtout à Paris, toutes sortes de facilités pour leurs ctudes; il n'en est pas de même à Madrid, à Naples, à Pestum, au château de Warwick, où l'on ne laisse pas dessiner, av.-pr., x11, x111, xvi.

ARTS (Les) de la Grèce et de l'Orient se réfugient en Italie, 265; — en France sous François le, Henri II, 345.

ARUDINI, sculpt., dor., ornem., 589.
ASCAGNE DE TAGLIACOZZO, sculpt., cisel., élève de Benvenuto Cellini; le suit en France, 477, 479, 480, 483;—cherche à lui nuire, 483.

Assomption (L'église de l') à Paris, élevée sur les dessins de Charles Errard, archit. et peintre; jugement de Milizia, 500.

Ateliers et logemens au Louvre accordés à des artistes par Henri IV, 592. ATHIES, château sur la Somme, résid. de Sainte-Radégonde, 631.

ATRAX (Marbre du mont), 169.

ATTIGNY - SUR - L'AISNE, maison royale de Clotaire II, 632; - de Chilpérie II, 633; - de Pepin-le-Bref, ibid.

AUBRIOT (Hugues), prévôt des marchands sous Charles V, recule les murs de Paris, 244, 318; - préside à l'érection de plusieurs édifices à Paris, à Vincennes, au château de Beauté, 638.

AUDRAN, grav., 579.

AUGUSTE (Marbre vert d'), 168; -AUG., habile orfèvre du Roi, 443.

AUGUSTEUM, musée de Dresde, bel ouvrage de M. Becker, av.-pr., xxxIII. AURICHALCUM, alliage; sa couleur; opinion de Mongez sur ce métal; la réputation dont il jouit ne fut pas de longue durée, 63.

AURISPA (JEAN) réunit beaucoup d'ouvrages à Constantinople et dans le Levant pour la bibliothèque de Saint-Georges à Venise, 331.

AUTEURS ANCIENS (ETUDE des) en Italie. au xve siècle; son influence sur la langue italienne, 330; - leurs descriptions de monum. et de stat. en général très-incomplètes, av.-pr., Li.

AVE MARIA, caserne de Paris; à quoi répond son emplacement, 242.

AVIGNON; beau palais des papes, 306. Azur d'Allemagne, fort employé dans les peint. des appart. sous Charles V, 305.

В

BACHAUMONT public, en 1752, son Génie du Louvre et deux Mémoires sur ce palais, 239, 661.

BAGNACAVALLO (Bartolomeo RAMEN-GHI da), peintre, maitre de Primatice selon Baldinuzzi, 493, 494; - travaille à Fontainebleau avec le Rosso, 494; - au Louvre, 646.

BAHUTS pour coffres et pour siéges, 326. BAIGNOIRES en bois décorées de cuivre, du temps de Charles V, 295, 298, 302.

BALCON du Louvre, d'où l'on a prétendu que Charles LX avait tiré sur les Huguenots à la Saint-Barthélemy; il n'existait pas alors, 404.

BALDINUCCI a écrit la vie du Cavalier Bernin, 367.

BALDOUIN (Claude), peintre, travaille au Louvre, 646.

BALDUCCIO, sculpt., 259.

BALLIN, garde du médailler du Roi au Louvre sous Louis XIV, 593.

BALTARD (M.), archit., public en 1805 son grand et bel ouvrage sur le Louvre, 240, 244, 401, 536, 622.

BANDINELLI (Baccio), sculpt., 423; détracteur de Michel-Ange et rival de Benvennto Cellini, finit par lui rendre justice, 474, 475, 483, 538; - très-affligé de ce que le Neptune qui lui avait

été commandé est mis ensuite au concours, 484; - BANDINELLI (Baccio), fils du précédent, sculpt., 474. BARBEAU (Tour de), à Paris, 242.

BARBEAUX, belle abbaye près de Fontainebleau, 496.

BARBERINI (Le cardinal), protège le peintre Velasquez de Sylva, 500; - et Romanelli, 520.

BARBIER-VALBONNE (M. Luc), peint., 610, 612.

BARBIERE (Domenico del), peint., travaille sous le Rosso à Fontainebleau, 492, 494.

BAROZZI DA VIGNOLA, sculpt., peint., fond., travaille à Fontainebleau avec le Primatice, 493.

BARTHÉLEMY (L'abbé) se trompe sur le nombre énorme des stat. antiq. qu'il croyait exister à Rome de son temps, av.-pr., xxv, xxvi; voy. Aldroandi. BARTHÉLEMY (La SAINT-), 404.

BARTOLINI, de Florence, stat., 711.

BARUCH (Le prophète) donne les plus anciennes notions sur les statues revétues d'étoffes réelles; parle de celles de bois, d'or et d'argent dont l'Orient abondait, et les fait bien connaître, 141.

BARY, conserv. des archives du conseil d'état au Louvre, 592.

BASALTE; d'où l'on tirait cette pierre; ses qualités, 170; — divers basaltes, 180.

BASE des ordres attique, ionique, 347. BASES de pilastres arrasées, 359.

BASSE-TAILLE (Œuvres de), bas-reliefs

BASSE-TAILLE (Œuvres de), bas-reliefs ainsi désignés au xive siècle, 305. BASSIEN (Alexandre), de Padoue, grav.

en méd., 467. BASTILLE (La), bâtic en partie par

BASTILLE (La), bâtie en partie par Charles V, 243, 269, 270; — ses fortes constructions, 277.

BATISTE MONOYER, peintre, 596, 597. BAUDESSON, sculpteur en bois, 580. BAULLERI (Jérôme), sculpt., ornem., sous Henri IV, 496, 652.

BAVIÈRE (S. M. Louis-Charles-Auguste roi de), amateur des arts et de l'antiquité; sa belle collection de statues antiques; il accorde à l'auteur la permission de les faire dessiner, av.-pr., XIV.

BEAUNE DE SEMBLANÇAY (Jacques de), surintendant des finances sous

François Ier, 646.

BEAUSSET (Le cardinal de), sur les dépenses de Louis XIV, en bâtimens, a rectifié, ainsi que M. Peignot et le comte de Clarac, les faux calculs malignement débités à ce sujet, 338 et suiv.

BEAUTÉ; son type adopté par les grands maîtres de l'antiquité et reproduits par leurs imitateurs, av.-pr., xxx; — celle qui convient à la sculpture, xLIV.

BEAUTÉ, château d'Agnès Sorel, 266, 283; — bâti par Charles V, 304, 320. BEAUTREILLIS, rue de Paris, 271.

BEAUVAIS, idem, 267, 272.

BEAUVAIS; sa belle cathédrale, 304.

BECKER (M.), auteur de l'Augusteum, ou Musée de Dresde, av.-pr., XXXIII.

BEDFORD (Le duc de) se fait vendre à vil prix, en 1429, la bibliothèque du Louvre et la transporte en Angleterre, 333, 648; — le duc de BEDFORD actuel a dans son beau château de Woburn une jolie collection d'antiquités, av.-pr., xiv.

BEGNEIT, sculpt.-ornem., 665.

BEGUIN (Maurice), sculpt., 722, 768,

BÉHAIGNE OU BOHÉME (Hôtel de), 348.

BELIN (Nicolas), dit MODENA, peintre, travaille au Louvre, 646.

BELLANGER, archit.; ses projets pour réunir le Louvre aux Tuileries, 626. BELLANO, sculpt., 467.

BELLARMATO (Jérôme), chargé de fortifier Paris, 481.

BELLEFOREST. Voy. COSMOGRAPHIE. BELLINI (Gentili), peintre, maître du Titien, 733.

BELLONI (M.), mosaïquiste du Musee royal, a beaucoup travaillé au Louvre, 456; — ses autres ouvrages, 502, 577. BENEDETTI, ami de Colbert, appuie le

cavalier Bernin, 367.

BENEZECH, ministre de l'intérieur sous

le directoire, 660.

BENOIST (Mme), peintre, 770. BENVENUTO CELLINI, stat., cisel., mettait la main à toutes les parties de ses ouvrages et les ciselait, 59, 335;a fondu et ciselé pour François le un Hercule colossal et beaucoup d'autres ouvrages, etc., 91; - ses traités de l'orfevrerie et de la sculpture devraient être le manuel des orfèvres, des fondeurs et des ciseleurs, 114; - devait faire, pour Fontainchleau, un Mars de 60 pieds de hauteur, ibid.; - semble être auteur des deux manières vicieuses de relever et d'attacher avec une agrafe la robe sur chaque cuisse et de former un gros nœud avec la draperie sur le milieu de la ceinture, 457; - détails biographiques sur cet artiste tirés de ses mémoires; ancienneté de sa famille, 473; - ses progrès rapides dans l'orfèvrerie; son caractère peu traitable ; son courage à toute épreuve; ses aventures, 474; ses liaisons avec les plus habiles artistes; il défend le château Saint-Ange, tue le connétable de Bourbon et blesse le prince d'Orange; services qu'il rend au pape pendant le siége de Rome; il est mis à la tête de la monnaie par le pape Clément VII: ses travaux: comment il perd sa place; tue de deux coups de poignard son ennemi Pompeo, 475; est chargé par le pape Paul III, de faire une partie des riches présents que ce pontife offre à Charles-Quint; vient en

France; est présenté à François Ier; retourne à Ferrare; est arrêté à Rome et enfermé au château Saint-Ange; se casse la jambe en voulant se sauver; est remis en prison, 476; traitements qu'il y éprouve; effet qu'ils produisent sur son imagination; il sort de prison et vient en France; mécontent des offres qu'on lui fait veut s'en retourner; y est retenu et reçoit le même traitement qu'avait eu Léonard de Vinci ; ses travaux pour le roi de France, 477; - il est logé au château du Petit-Nesle; sa statue de Jupiter en argent; ses succès et sa faveur auprès du Roi; il en reçoit des lettres de naturalisation , 478; - comment il se fait une redoutable ennemie de la duchesse d'Étampes; persécutions qu'il éprouve de sa part ; il continue ses travaux pour le Roi, 479, 646; - sa vengeance contre un de ses élèves; son triomphe sur la duchesse d'Étampes au sujet du Jupiter, 480; - comment il recoit les reproches que lui fait le Roi qui a en la faiblesse de céder à son impérieuse maitresse; il se décide à retourner en Italie, 48 t; - exécute ce dessein; il ne reste en France presque rien de tous ses beaux ouvrages en or et en argent, 482; - un vase en bronze de la salle des caryatides lui est attribué, 486; - il travaille pour le grand duc de Toscane; refuse de retourner auprès de François Ier; ses succès à Florence, 483; - sa jalousie contre Bandinelli; il est empoisonné; sa santé en est altérée, 484; - ses ouvrages en or et en argent pour la cour de Toscane; sa mort; ses obsèques; ses maîtresses; ses enfants naturels; ses enfants légitimes, 485.

BERGHEN (Louis de), de Bruges, découvre, en 1476, la taille du diamant, 322, 645.

BERNARD, sculpt. en bois sous Charles V; travaille au Louvre, 640, 641.

BERNIER, archit., est adjoint à MM. Percier et Fontaine en qualité d'inspecteur des travaux du Louvre, 277, 536, 662.

BERNIN (Le cavalier), archit., sculpt., est appelé à Paris pour l'achèvement du Louvre; le pape Urbain VIII s'oppose à

son départ; Bernin recoit une lettre pressante de Louis XIV, 367, 368; il quitte Rome et vient à Paris; comment il est accueilli par le Roi et traité, 369; - son plan du Louvre; commencement des travaux, 370; - critiques qu'il éprouve, 371, 372; - Le Bernin demande à retourner à Rome, ce qui lui est accordé , 373, 626, 656, 657; ses travaux au Louvre détruits, 373, 381. Vov. aussi 440, 511, 512, 520; sa belle colonnade de Saint-Pierre de Rome, 367; - la place Navone, ibid.; - le grand escalier du Vatican, ibid.; - critiques de Milizia et de M. Quatremère de Quincy, 368.

BERNIN (Paul), neveu du précédent, archit., 369, 370, 373.

BERRETINI, dit PIETRO DE COR-TONE, peintre, 520. (Notc.) BERRUER, sculpt., acad., 622.

BERRY (Jean duc de), frère de Charles V; sa statue autrefois au Louvre, par Guy de Dampmartin, 292; — ses Heures, beau manuscrit de la Bibliothèque roy., 307. — BERRY (Charles-Ferdinand duc de); son monument devait être sculpté par Cartellier et par M. Cortot, 410, 448.

BERTHELLEMY (Jean-Simon), peintre; travaille au Musée royal des antiques; ses autres ouvrages, 516.

BERTHIER, hab. ingén. sous Louis XIII, fit en relief les plans de places fortes, 590. Voy. BOITARD.

BERTHOLET PLEMAEL, peintre, 602. BERWICK (Le maréchal de), 732. BESAIGUE (La), outil, 14.

BEUDOT, archit., 536.

BIANCHI, sculpt., 589.

BIARD père (Pierre), sculpt. et archit., travaille à décorer les anciens appartemens du Louvre; était auteur de la stat. équestre de Henri IV, autrefois au-dessus de la porte de l'hôtel-de-ville de Paris, 496, 562, 652, 653.

BIBLE (La), le plus précieux des monum, historiques, sous le rapport de l'ancienneté et de l'authenticité, pour les arts des premiers temps, 141.

BIBLIOTHÈQUES; à quelle époque on en

forma, 330; - leur disposition, leurs meubles au xive siècle, 329; - détails historiq, sur celle de Charles V. 326, 327, 329, 331 et suiv., 689; - vicissitudes qu'elle éprouva, 333; - BIBLIO-THÈQUE particulière de Charles V au Louvre, 297, 324, 326 et suiv.; - Biвыотн. royale de Blois, 297, 334; --BIBLIOTH. ROYALE (le bâtiment de la), élevé d'abord sous le nom d'Hôtel Mazarin par le cardinal de ce nom, 655; - ses translations, 560; - en 1716, il fut question de la placer dans la grande galerie du Louvre, 591; rue de la Bibliothèque, 267; - ressources qu'elle offre à l'étude, 305; -Вівыоти, de la Sorbonne aux xiiie et xive siècl.; nombre et prix des livres qu'elle renfermait, 330; - BIBLIOTH. Lorenzo Medicea de Florence accrue par les soins généreux de Cosme de Médicis; par qui elle fut enrichie au xve siècle, 331; - Вівыоти. de Saint-Marc à Florence, 331; - du Vatican, ibid.; - des Augustins de Florence, 332; - Bibl. de St-Georges à Venise, fondée par Cosme de Médicis le vénérable; secondé par un grand nombre de savans; sa munificence à cet égard, 331.

BIGANT (M.), grav. des monum. égypt., av.-pr., viii, xxxviii.

BILLY (La tour de) à Paris, ruinée en 1538, 241.

BISCARRA (M. Paul), peintre, direct. du musée de Turin, rend des services à l'auteur pour les dessins de son Musée de sculpture, etc., av.-pr., xiv.

BIZOT (L'abbé), garde des médailles du roi au Louvre sous Louis XIV, 593.

BLACAS D'AULPS (Le duc de), ministre de la maison du roi, chargé du Louvre, 666; — amateur très-éclairé de l'antiquité et des arts; ses fouilles à Rome; sa collection; ses figurines, av.pr., XXXIV, 177.

BLAISE, sculpt., 519.

BLANCS-MANTEAUX, église de Paris bâtie par Eudes de Montreuil, 264.

BLEU ANTIQUE (Marbre), 173; - petit bleu antique; bleu turquin, ibid.

BLOIS (Cathédrale de), 607; - le châ-

teau de Blois embelli par Louis XI, et souvent habité par Louis XII, 646; sa bibliothèque, 297, 334.

BLONDEL (Jacq.-Franç.), archit., ee qu'il dit sur le Louvre, très-utile et très-intéressant, 239, 210, 303, 359, 364, 416, 440, 447, 609, 610; — sa discussion des plans de Bernin pour le Leuvre, 374, 375; — ses mesures du Louvre, 374, 375, — ce qu'il pense de la façade de Perrault et des escaliers du Louvre, 381, 382, 383; — détails qu'il donne des distributions du Louvre en 1756, 391 (note); — publie en 1756 son architecture française, 661. — BLONDEL (M. Marie-Joseph), peintre, travaille au Louvre, 381 et suiv., 616, 669.

BLUNDELL (Feu M.) avait à Ince près de Liverpool une collection de statues antiques médiocres, et qu'il n'était pas facile de voir, av.-pr., xiv.

BOCACE recueille des manusc., 330, 332. BOFFRAND; son ouvrage sur la fonte de la statue de Louis XIV, 101.

BOICHOT (Guillaume), peintre et sculpteur, 230, 619, 620.

BOILEAU, sculpt.-ornem. sous Henri IV, travaille au Louvre, 652. — BOILEAU DESPRÉAUX critique Perrault, 366. Bois; quelle espèce est plus propre à la sculpture, 3, 4; — dut être employé plus tard que l'argile; colosses en bois très-anciens en Égypte, 38; — de quels bois furent faites les premières statues; leur grossièreté, leurs draperies, 38; — statues en bois et en marbre ou en bronze, 40; — BOIS d'Irlande très-recherché sous Charles V, 307, 320.

BOIS (La tour du) au Louvre, sur la Seine, 242.

BOISERIES fort en usage dans les appartemens du temps de Charles V et plus tard; chargées de sculptures, 295, 307.

BOITARD (MM.) ont executé, avec une habileté et une adresse remarquables, une partie des plans en relief des villes fortes de France, qu'on voit aux Invaitdes, 590. Voy. BERTHIER.

BOIVIN le cadet, de l'ancienne Académie des inscriptions, a écrit sur la biblioth. de Charles V, 327, 333. BOIZOT (Louis-Simon), sculpt.; ses divers ouvrages, 611.

BOLOGNE (Jean de), sculpt., auteur de l'ancienne statue d'Henri IV placée sur le Pont-Neuf à Paris en 1514, 484.

BONAMY, de l'ancienne acad. des inscr.; ses mémoires sur Paris sont très-intéressans, 246.

BONAPARTE (M. Lucien), aujourd'hui prince de Canino, ministre de l'intérieur sous le consulat, 662.

BONAROTTI. Voy. MICHEL-ANGE.

BONAVENTURE (Nicolas), archit. de Paris, est choisi en 1388 pour travailler à la construction de la cathédrale de Milan, 262, 642.

BONAZZA, sculpt., 512.

BONFONS, historien de Paris, 238.

Bonneuil, château sur la Marne; Clotaire II y tint ses états, 632.

BONNEVILLE (Étienne de), archit. sous Saint-Louis et Philippe-le-Hardi, est appelé avec dix autres à Upsal pour y bâtir l'église de la Trinité sur le modèle de Notre-Dame, 264, 636.

BONTEMPS, sculpt, sous Louis XII, 428. BONUCCI, archit. de Naples, directeur des fouilles de Pompéi; les artistes lui doivent de la reconnaissance pour la liberté qu'il leur laissait de dessiner et de mesurer tout ce qu'ils désiraient, av.pr., xy1.

BORGHESE (Marc-Antoine, prince); sa riche collection acquise par l'empereur Napoléon, av.-pr., x, xxxv; — la princesse BORGHESE (Pauline BO-NAPARTE), 725.

BORZONE (François-Marie), peintre, décore des parties du Louvre; son talent pour la peinture de paysage et de marine, 529. — BORZONE (Lucien), peintre, ibid.

BORZONI (Diego), sculpt., dor., travaille au Louvre, 489.

BOSIO (M. le baron), statuaire, auteur de la statue équestre de Louis XIV de la place des Victoires, 101; — de la statue d'Henri IV enfant, 186; — ses principaux ouvrages, 416, 624.

BOSIO (M. Astyanax-Scevola), scul., 713.

BOSPHORE (Marb. blane grisatre du), 166. BOSSAGES (Architecture en), 348, 358. BOTALLA, peintre, 520. (Note.)

BOTTARI, savant antiquaire; son beau

Musée capitolin, av.-pr., xxxIII, Bouc; on a prétendu au xvie siècle que le

Bouc; on a prétendu au xvie siècle que le sang de cet animal servait à donner une extrême dureré à la trempe des outils pour travailler le porphyre, 182.

BOUCHARDON (Edme), sculpt., 619, 620; — logeait au Louvre en 1755, 392. BOUCHER, peintre, logé au Louvre en

1755, 393.

BOUCICAUT (Le maréchal de), 333.

BOUGRON (M.), sculpt., 717,719,729. BOUILLARD (Dom.), son hist. de Saint-Germain-des-Prés, 244.

BOUILLON de Bruxelles, peintre, 604. BOUILLON (Pierre), peintre, travaille au Louvre; ses ouvrages, 558; — son magnifique travail sur le Musée royal, av.-pr., 1V, VII, XXXIII, XL.

BOULLENGER (Jules-César), savant antiquaire, s'est beaucoup servi, dans ses livres sur la peinture, la plastique et la statuaire, du travail de Vigenère; offre des choses utiles à recueillir, 115.

BOULONGNE (Bon), peintre, 576.
BOURBON (Hôtel du petit), 244, 393.
BOURBON (Le connétable de), tué au
siège de Rome par Cellini, 475; —
BOURBON (Le cardinal de), lieuten.
génér, du royaume, 550 ou 556; — ses

armes sur le plan de la tapisserie, 241.
BOURDILLON (M.), possesseur de précieux manuscrits à peintures, tels que le Serment du paon, l'Histoire d'Alexandre le Grand, 320; — la Bataille de Roncevaux, poème du xuesièc., 353.

BOURDON (Sébastien), peintre, 608. BOURDONNAIS (Maison ancienne de la rue des), 285, 308, 314.

ROURGOGNE (Le duc de), frère de Charles V; sa statue autrefois au Louvre, par Jacques de Chartres, 292.

BOURGOGNE (Le duc de) ramène le Dauphin, depuis Louis VII, à Paris, en 1406, et loge avec lui au Louvre, 643. BOURGOGNE (Le duc de), petit-fils de Louis XIV, prend Brisach, 735.

BOUTARD (Marie) a écrit dans le Jour-

Danied by Google

nal de l'Empire treize articles intéressans sur le Louvre, 241, 664.

BOUVIER (Nicolas), sculpt., ornem. sous Henri IV, 496, 652.

BRA (M.), sculpt., trav. au Louvre, 450. BRAINE, Maison de plaisance de Clotaire Ie, 631; - de Chilpéric Ier et de sa femme Frédégonde, 632.

BRAMANTE (LAZZARI, dit), archit., 338; - fait venir pour orner le Vatican des peintres-verriers français, 314.

BRANT (Isabelle), première femme de Rubens, 731.

BRANTOME (BOURDEILLE de), historien, 326, 404.

BRÉBION, archit. du Louvre, en reprend les travaux, 396, 538, 542, 660, 661.

Brèches formées de fragmens de marbre ou de pierres dures, 166; - de diverses espèces, 178, 179, 192.

BRENET (Nicolas-Gui), peintre, 538, 542, 597.

BRICE (Germain), av.-pr., xLv; - en 1725 on donne une 8º éd. de sa Nouv. descript. de Paris, 239, 427, 564, 659.

BRIÇONNET (Guillaume), cardinal, ministre sous Charles'VIII, 644.

BRIDAN (Charles-Antoine), sculpt., 414. ( Note.) - BRIDAN fils (Pierre-Charl.). sculpt., travaille au Louvre; ses ouvr., 414, 448, 450, 507, 519, 622.

BRIE (Jean de), peintre sous Henri IV, 496, 652,

BRILL (Paul), peint. paysages, 497, 504. BRION (M.), sculpt., 721, 723, 769, 770. BRIONNE (Hôtel de), autrefois dans la cour des Tuileries, 399, 616.

Briques vernissées des toits et des appartemens sous Charles V, 308, 310.

BROC (Jean), peintre; ses ouvrages, 610. BROCATELLE, espèce de marbres bréchés, 166; - dorée, 173; - d'Espagne, 192. Bronze (Le), 4; - on s'attache aujourd'hui à le perfectionner; les plus beaux bronzes modernes viennent de

Florence, 61; - BRONZES ou cuivres antiques de Délos, d'Égine, de Tartessus dans la Bétique; de Syracuse, de Cordoue, etc.; leur célébrité, 62; -BRONZE ductile et trés-dur des anciens:

propre à la fabrique des armes; analysé par MM. Mongez et d'Arcet, 64; -BRONZE de Campanie et autres de diverses qualités, cités par Pline, idem; - les proportions indiquées par Pline n'ont pas été retrouvées dans l'analyse de différents bronzes antiques, 65; les statues de bronze chez les anciens offraient une grande diversité de conleurs; comment cet effet pouvait être produit, 66. Voyez cuivre. - BRONZE, de Corinthe, plus ancien qu'on ne le croit communément, n'était pas le produit d'une fusion fortuite de plusieurs métaux, 62, 63: - imitation de cet airain rapportée par Pline; airain noir, nommé hépatizon, moins estimé que celui de Corinthe, idem; - BRONZES; beauté de ceux que François Ier fit couler pour Fontainebleau, 493.

BRONZIN (LE), peintre, 419. BROUIN ou BRUYN. Voyez Cités de l'U-

BRUGES (Jean de), chimiste et peintre, rend de grands services à la peinture sur verre, 312.

BRUNEHAUT, femme de Sigebert, fonde un grand nombre d'hôpitaux, de monastères, fait faire de grandes routes; bâtit Saint-Martin d'Autun, où elle est inhumée, 632.

Buts, son bois propre à la sculpture par la finesse et la dureté de son tissu; usage qu'en faisaient les anciens, pour le dessin et pour l'écriture , 41.

BULLANT (Jean), archit., sculpt., sous François Ier; services qu'il rendit à l'architect., 338, 339, 646; - travaille au château d'Ecouen, 649; - bâtit pour Catherine de Médicis l'hôtel de Soissons, 342 (note), 343; - élève la colonne de la Halle aux blés à Paris, ibid.; - associé à Philibert Delorme, 345; - à Jean Goujon, à Prieur, 406; - prodigue d'ornemens, 350; - peut-être architecte de l'aile du Louvre perpendiculaire à la Seine, 351; - cité 403.

BUNEL (Jacob), de Blois, peintre, continue à Fontainebleau les tableaux du Primatice; partage les travaux de Dubreuil au Louvre ; ses autres ouvrages,

495, 496, e38; — fait avec sa femme les portraits en pied des rois et des reines de France depuis Saint-Louis jusqu'à Henri IV, pour la galerie d'Appollon, 538, 564, 578; — travaille aux Tuileries, 652, 653.

BUREAU DE LA RIVIÈRE, chambellan de Charles V, 324.

BURON (Jean), et VIRGILE, peintres, travaillent au Louvre, 646. BUSCHETTO, archit., construit en 1063 la cathédrale de Pise, 263.

BUYSTER ou BISTEL, sculpteur sous Louis XIII, travaille au Louvre et aux Tuileries, 441, 582, 654, 655.

BYZÉS fait connaître les carrières de marbre blanc statuaire du mont Pentélès près d'Athènes; on lui érige des statues, 134.

#### C

CABINET (Grand) de Louis XIV aux Tuileries, aujourd'hui chambre du conseil, 601; — autres cabinets, 599, 600.

CACCIANEMICI (Franç.), de Bologne, peintre, élève ou collaborateur de maître Roux à Fontainebleau, 492.

CACHETEMIER (Francis), peintre, travaille au Louvre, 646.

CAFFIERI (Jean - Jacques), sculpt. et fond.; ses ouvrages, 508, 544, 718, 714, 715, 730, 736; — Philippe, sculpt., ibid.; — Franc.-Charles, sculpt., ibid.

CAILLEUX (M. Alphonse de), secrétaire général des musées royaux, 667.

CAILLOUETE (Louis - Denis), sculpt.; ses ouvrages, 540, 668.

CAILLOU, employé comme instrum., 3.

CALENDARIO (Philippe), sculpt., 259.
CALANDRINO (Thomas) seconde puissamment Côme le vénérable dans la recherche des manuscrits; pape sous le

cherche des manuscrits; pape sous le nom de Nicolas V, il enrichit la bibliothèque du Vatican de plus de 5000 ouvrages, 332.

CALLAMARD, sculpt., ses divers ouvrages, 415.

CALLET (Antoine-François), peintre; ses ouvrages, 583, 586.

Calligraphie (La), très-cultivée en France, 327; — modèles cités, 328.

CALMÉ, peintre, bon dessinateur du Mus. de Sculpture, av.-pr., XL, 401.

CAMÉES sur des vases d'or, du trésor de Charles V, 321.

CAMINADE (M.), peintre; ses ouvrages, 550, 669.

CAMPAN (Vallée de) dans les Pyrénées; son beau marbre, 192.

CAMPO-FORMIO (Traité de), 738.

CAMPOMOSIA (Jean), de Normandie, arch. sous Charles VI, employé en 1399, à la cathédrale de Milan, 262, 642.

CAMUS (M. Ponce), peintre, 609.

CANAL DU LANGUEDOC, entrepris par Louis XIV et Colbert, 365.

CANDÉLABRE (Salle du) au Louvre; ce qu'elle était autrefois, 344, 368. CANNELLE (Marbre), 173.

CANOVA (Antoine), de Posagno, stat., 259, 505.

CAPELLE (LAYERLE), habile et intrépide marbrier de Toulouse, a découvert et exploité dans les Pyrénées plusieurs marbres blancs statuaires et beaucoup d'autres marbres, 187, 561.

CAPPARA (Nicolo-Grosso, dit), habile ciseleur en fer, 560.

CARADOSSO, grav. sur pierres fines, 474. CARBONNEAU (M.), fondeur, 624.

CARDELLI, sculpt., 770.

CARDINAL (Palais), aujourd'hui Palais-Royal, bâti pour le cardinal de Richelieu par Lemercier, 361.

CARDONE (Château de), une des résidences de Charlemagne, 634.

CARIBERT ou CHÉRÉBERT, VIII<sup>e</sup> roi de France; ses maisons de plaisance; son trésor, 632.

CARLISLE (Le marquis de) a permis à l'auteur de faire dessiner les statues antiques de son beau château de Howard-Castle, près d'York, av.-pr., NIV. CARLOMAN, frère de Charlemagne; ses résidences, 634.

CARMOIS (Charles), peintre, travaille au Louvre, 646.

CARON (M.), grav., 506.

CARRACHE (Annibal), peintre, 504; — Louis, peintre, 511.

CARRARE; ses marbres; leurs différentes qualités, 173.

CARRIÈRES de France riches en marbre blanc statuaire, 189 et suiv.

CARROUSEL exécuté devant les Tuileries en 1662; la place en a reçu le nom, 657; — son arc de triomphe élevé en 1806, 616, 618, 623.

CARTELLIER (Pierre), sculpt., acad., ses ouvrages au Louvre, 409, 449, 450, 451, 507, 540; — au Carronsel, 620. CARTON-PIERRE, perfectionné par M. Ro-

magnesi, sculpt., 449.

CARYATIDES, statues-colonnes ou supports, transportées dans l'architecture; comment et à qu'elle occasion, 463; elles remplacent les colonnes et les pilastres; le bon goût des Grecs les combine de manière à ne pas trop blesser la vraisemblance, 464; - caryatides de Jean-Goujon, - caryatides de Sarrazin, examinées dans leur ensemble, leurs détails et leur emplacement, 362, 379. - CARYAT. (Saile des) au Louvre; ses anciens noms; peut avoir en partie appartenu au Louvre de Philippe-Auguste, 277; - à quel Roi on peut en faire remonter l'origine, 454; - richesse de son architecture due aux travaux de Pierre Lescot, de Jean Goujon et de Paul Ponce; abandonnée ou dégradée pendant 220 ans, magasin de stat. antiq. en 1755; cette salle n'est terminée qu'en 1806 par MM. Percier et Fontaine, 391 (note), 455; - travaux qu'ils y font exécuter; 456, 458; - mesures de cette salle, 458; - richesse de son architecture; exécution de ses ornements, 459. - les défauts qu'on peut y trouver sont rachetés par de grandes beautés; ibid : - beaux bas-reliefs de Riccio, sur la porte de cette salle, 467 et suiv. -NYMPHE de Fontainebleau, par Benvenuto Cellini, 474 et suiv.; - jolie figure

de Diane, bas-rel., par Stouf; deux vases de bronze attribués à Benvenuto Cellini, 486; — belles colonnes en porphyre; différentes destinations qu'à eues cette salle; principaux événemens qui s'y sont passés, 487.

CARYSTE (Marbre vert de), dans sile d'Eubée, 168.

CASANOVA, peintre, ses ouvrages, 612. CASSENEUIL (Château de), une des résidences de Charlemagne, 634.

CASTELLANE (M. le marquis de), amateur très-éclairé des arts, membre de la Société archéol. du Midi, a beaucoup contribué à la fondation, à l'accroissement et à la direction du beau musée de Toulouse, 581.

CATHÉDRALES d'Amiens; — d'Auch; —
de Beauvais; — de Bologne; — de
Chartres; — de Saint-Denis; — ou basilique de Saint-Marc à Venise; — de
Milan; — d'Orvieto; — de Padoue,
Saint-Antoine; — de Paris; — de Pise;
— de Reims; — de Rouen; — de
Sienne; — de Strasbourg, 262, 263, 264.

CAUVIN (Jean), de Padoue, grav. de méd., 467.

CAVASSE (M.), sculpt., 721, 769, 770. CAYLUS (Le comte de), grand antiq., a confondu la ciselure et la gravure, 18.

CEBRE, son bois regardé comme incorruptible; résine ou huile qu'on en tirait chez les anciens, 41.

CÉLESTINS (Les), église de Paris éle-

vée par Charles V, 265.

CELLINI (Fiorino), prétendu ancêtre de Benvenuto Cellini, 473; — CELLINI (André), grand-père de Benvenuto, 473; — CELLINI (Jean), père de Benvenuto Cellini, sculpt., cisel., mus., 474; — CELLINI. Voyez BENVENUTO CELLINI. CELTIQUE (Marbre), 1699.

CENT-SUISSES (Salle des) au Louvre, aujourd. salle des Caryatides, 391 (note) CÉRAMIQUE (Le) d'Athènes occupé par des ouvriers en terre, 28; — sètes

qui s'y célébraient, 29. CERISAIE (Rue de la) à Paris, 271.

CERVELAS (Marbre), 174.

CÉSAR (Jules), archit., élève du cavalier Bernin, 373. CHAILLOT (Maison de), où se plaisait Catherine de Médicis, 649.

CHAISES et fauteuils, d'un usage très-rare du temps de Charles V; ce qui en tenait lieu, 307.

CHALCÉES (Les), une des plus antiques solennités des Athéniens, 58.

CHALLE, sculpt., 621.

CHALLUAU, château bâti par François ler, et qu'il donna à la duchesse dEtampes, 647.

CHAMBICHE (Jean), archit. sous Catherine de Médicis et Charles IX, travaille au Louvre, 351, 650, 651.

CHAMBORD, magnifique château bâti par François Ier, 647.

CHAMBRAI; son ouvrage sur l'architect. très-utile, 145; - ce qu'il pense du prétendu ordre français d'architecture de Philibert Delorme, 346.

CHAMBRE à concher de Charles V au Louvre, 298; - sa grande chambre, 302; - CHAMB. de parade de Louis XIV aux Tuileries, aujourd'hui salle du trône, 602; - CHAMB. du conseil, autrefois grand cabinet de Louis XIV aux Tuileries, 601; - CHAMB. à coucher du Roi aux Tuileries, 601.

CHAMBRE des comptes, bruiée en trèsgrande partie en 1737, 238.

CHAMPAGNE (Philippe de), peintre, orne l'appartement du Grand-Dauphin; ses divers ouvrages; 604 et suiv.; - son neveu J.-B. de CHAMPAGNE, aussi peintre, travaille avec lui, 605, 606.

CHAMPAGNY (J.-B. NOMPERE de), duc de Cadore, ministre de l'intérieur sous l'empire, 662.

CHAMPFLEURI (Rue du), 267. CHAMPMARTIN (M.), peint., 769, 770.

CHAMPOLLION le jeune; ses découvertes pour l'explication des hiéroglyphes égyptiens; a revu les inscriptions hiéroglyph. de cet ouvrage, av.-pr., v, viii. xxxv; - conservateur au Musée roval . 668.

CHANDOS, général anglais, 718.

CHANTELOU (M. de), maitre d'hôtel de Louis XIV, ami du Poussin, l'amène à Paris, 588; - va au devant dù cavalier Bernin, 369.

CHANTILLY, maison de plaisance de Pepin le Bref, 633.

CHA

CHANTRE (Rue du) à Paris, 267.

CHAPEL DE PLEURS D'OR, sorte de couronne sous Charles V, 322.

CHAPELLE (LA SAINTE-) de Paris, par Pierre de Montereau, 238 (note), 264; - ses vitraux, 311, 314; - au lieu de la Sainte-Chapelle, lisez : la Chambre des comptes, 238. - Agate de la Sainte-Chapelle, av.-pr., xxxvii.

CHAPELLE basse de l'ancien Louvre, 297. 298, 299, 302; - ses vitraux, 314; son autel en marbre très - orné sous Charles V, 316. - CHAP. des Tuileries. 613; - CHAP. expiatoire de la rue d'Anjou, élevée par M. Fontaine; la plu-

part des sculptures par Fr. Gérard, 414. CHAPETTE, plaque épaisse dans le moulage à bon creux; son utilité, 51,

CHAPITEAU 10N1QUE de Michel-Ange an salon Farnese, 363.

CHAPTAL (Le comte J.-A.-C.), ministre de l'intérieur sous le consulat, 662.

CHARDIGNY, sculpt., ses ouvrages, 413. CHARLEMAGNE, xx111e roi de France; ses châteaux et maisons de plaisance; ses magnifiques palais d'Aix-la-Chapelle et d'Ingelheim, 634; - sarcophage d'or dans le trésor de Charles V, 323.

CHARLES LE CHAUVE, xxve roi de France, reconstruit l'ancien château de Compiègne; ses mais. de plaisance, 634.

CHARLES LE GROS, xxviiie roi de France, 635; - CHARLES LE GROS, empereur, vient au secours de Paris, assiégé par les Normands; traite avec eux malgré ses forces, 248.

CHARLES LE SIMPLE, xxxe roi de France, abandonne une partie de la Neustrie aux Normands, 248, 635.

CHARLES-MARTEL, maire du palais; ses maisons de plaisance, 633.

CHARLES IV, dit le Bel, xLre roi de France, 638.

CHARLES V, dit le Sage, Lie roi de France, favorise les lettres, les arts et les sciences, la peinture sur verre, 265, 239, 312; - embellit le Louvre et l'enferme dans les murs de Paris, 242, 255; - l'enrichit de vitraux, 312, 313; ses jardins au Louvre, 334, 344; - ses constructions du Louvre en partie conservées par Lescaut et Levau, 365; il élève l'église des Célestins de Paris, 265; - il agrandit et embellit plusieurs demeures royales; augmente Vincennes; fait bâtir le château de Beauté; construit l'hôtel de Saint-Paul, remarquable par sa grandeur et la richesse de ses appartemens, 266; - il n'existe que quelques restes de ces édifices, 284; rien des sculptures de son temps et de celui de Charles VI, 401; - affectionne beaucoup le château de Vincennes, 276; - sa manière de vivre, 271; - aimait les oiseaux rares, 273; - sa belle biblioth., 324, 326; - avait une belle écriture ; fac simile de sa signature , 328; - son goût pour la magnificence, 319; - son trésor, 321 et suiv.; - luxe des femmes de son temps, 324 et suiv.; fait jouir tous les savans de sa biblioth. 297, 327, 329; - son goùt pour l'archit.; il élargit l'enceinte du Louvre; limites de ce château sous son règne, 267 et suiv.; - ses dépenses pour l'embellir, av.-pr., xLv, 292, 566; - il relève le bord de la Seine, 270; - ses maisons de plaisance, 638, 639; - une partie de ce Louvre, et même de celui de Philippe-Auguste, existe excore, 277, 278; - il agrandit l'enceinte de Paris; première horloge publique dans cette ville, 640; - sa stat., par Jean de Saint-Romain, 288; - stat. a son époque, 288; - valeur des peintures et des sculptures, 290.

CHARLES VI, L116 roi de France, ne s'occupe guère du Louvre que pour en agrandir les fortifications, 333, 334;— il en décore la grande tour, 287;— on détruit les jardins de Charles V et de Jeanne de Bourbon du côté de la Seine, 314; — ses résidences, 642; — augmente et embellit le cliâteau de Notre-Dame-du-Vivier en Brie; donne à sa maîtresse les maisons de Créteil et de Bagnolet, 643.

CHARLES VII, LIIIe roi de France, habite le château du Plessis-les-Tours; donne ceux de Loches et de Beauté à Agnès Sorel, 644,645.

CHARLES VIII, Lve roi de France, s'occupe du Louvre, 644.

CHARLES IX, Lxc roi de France, continue les travaux du Louvre, av.pr., xLv11, 650; — y emploie Ducercera, 352; — entreprend, près de la forêt de Lions, le château de Charleval, 651.

CHARLES X, LXVIIIe roi de France, continue les travaux et embellissemens du Louvre et des mus. royaux; crée le mus. de son nom, \$67, 680, 667, 668 et suiv. CHARLES, comte de VALOIS, fils de Philippe le Hardi, ministresous Louis X; jette les fondation du château de Viacennes, 638, 639; — dispute le gouvernement à Philippe le Long, s'empare du Louvre; en est chassé, ibid.

CHARLES IV (L'empereur), et son fils Wenceslas, logent à Vincennes et au Louvre, en 1378, 324, 643.

CHARLES-QUINT admire les beaux ouvrages de Benvenuto Cellini, 476; fait craindre pour Paris, 481; — on met le Louvre en état pour le recevoir; il y vient en 1559, 336, 647; — crée le Titien chevalier, 733.

CHARLES Ier, roi d'Angleterre, fait travailler les artistes de Rome, 520; protége Rubens, 731.

CHARLES (L'archiduc), 727, 728.

CHARLEVAL, château près de la forêt de Lions, entrepris par Charles IX, 631.

CHARPENTIER (Mile), sculpt., 717,770.

CHARTRES (Jacques de), sculpt. sous Charles V; ses talens; travaille au

Louvre, 640, 641.

CHARTRES (Cathédrale de), reconstruite en 1020 et achevée au xivé siècle; remarquable par sa bardiesse, par sa variété et par un nombre considérable de statues anc., 368, 284, 304.

CHARTREUX (Église des) de Paris, par Eudes de Montreuil, 264.

CHATEAU - THIERRY; une de ses portes citées, 270.

CHATEAUX ou maisons de plaisance des rois de France par ordre chronol., 631 et suiv.; — par ordre alphab., 670; — leurs noms latins de même, 672.

CHAUDET (Antoine-Denis), sculpt.; ses divers ouvrages, 445, 446, 515.

CHAUFFE-DOUX ou poèles au Louyre du temps de Charles V, 296, 317.

CHELLES (Maison a), appartenant a Clovis; Clotilde sa femme y fonda un petit monastère, 631; — Chilpéric Ier cut aussi dans ce lieu une maison de plaisance, 632; — Sainte-Bathilde l'agrandit et l'embellit, 633; — séjour de Thierri IV, ibid.

CHELLES (Jean de) fait sous Saint-Louis le portique qui sert d'entrée à Notre-Dame du côté de l'archev., 264, 636.

CHEMINÉES du temps de Charles V; leur grandeur; celles du palais de justice et de l'hôtel de Clun, 318; — CHEM. de Pontainebleau; par Jacquet, dit le Grenoble, sculpt., 317; — à l'abbaye de St-Amaud, 319; — aux Andelys à Rouen, 318; — à l'hôtel St-Paul à Paris, 317; — de la salle des Caryatides, 456.

CHÊNE (Le), employé dans la sculpt. pour sa force et sa solidité, 41.

CHENETS énormes du Louvre du temps de Charles V, 318.

CHENONCEAU, château en Touraine, embelli par Catherine de Médicis, 649. Chevilles citées par Homère, 12.

CHILDEBERT Ier, vie roi de France, fonde l'Abbaye de St-Vincent, nommée

depuis Saint-Germain-des-Prés; ses maisons de plaisance, 631.

CHILDEBERT II, xviie roi de France; ses maisons de plaisance inconnues, 633. CHILDÉRIC II, xive roi de France, 633; CHILDÉRIC III, xxie roi de France, ses

résidences, 633.

CHILLY, château du maréchal d'Effiat;

Jacques Sarrazin y travailla, 439.

CHILPÉRIC Iet, 1xe roi de France; ses maisons de plaisance, 632.

CHILPÉRIC II, xixe roi de France; ses maisons de plaisance, 633.

CHINARD (Jean), sculpt.; ses ouvr., 622. CHIOS (Marbre noir de), 168; — de diverses couleurs, 169.

CHOISEUL-GOUFFIFR (Le comte de), amateur zélé et éclairé des arts; riche collection d'antiquités rapportées par lui de la Grèce et du Levant, av.-pr., x1; - la vente qui s'en fit en 1818 très-animée et très-curieuse; Louis XVIII y acquit pour le musée la plus grande partie des bas-rel, et des inscript., 666.

CHRISTINE DE PISAN, biogr. trèsintéressante de Charles V, 238, 271, 301; — détails qu'elle donne sur la vie de ce prince, 303; — sur le luxe de son temps, 324, 325; — sur les auteurs grecs et latins, 333.

CHRYSÉLÉPHANTINE, statuaire en or et en ivoire, av.-pr., xLII.

CICCIONE, sculpt., 421.

CICOGNARA (Le comte), raisons qui portent à faire suspecter la fidélité des gravures contenues dans sa belle histoire de la sculpture italienne, 259; loue Jean Bulland, 340 (note); - idée qu'il donne du bel age de la sculpture italienne; ouvrages cités et reproduits par cet auteur, 421; - ses planches font tort à la plupart des sculptures qu'elles représentent, 420, 421, 422 et suiv.; 447, 461, 468, 485; - son opinion sur le Bernin, 368; - les recherches de M. Émeric David et surtout de M. Giraud, sculpt., lui ont été utiles, 262, 263; - son Histoire de la sculpt., citée 258, 259, 426, 427, 428, 440, 511, 514, 579, 580.

CIMABUÉ, le plus ancien peintre de l'Italie moderne, 310.

CINYRE, roi de Chypre, 14.

CIPION, pour Scipion, 243, 244. CIPOLAZZO (Marbre), 175.

CIPOLLIN (Marbre), 174.

CIRCULUS, espèce de collier, 113.

Cirac; son usage, 3; — sa souplesse et son moelleux la rendent très-propre à la plastique; est employée plus tard que l'argile aux essais de la sculpture; fait l'office d'huile dans les arts chez les anciens; donne naissance à l'encaustique, 32; — mélée à la térébenthine devient plus liante et plus tenace; ses avantages sur l'argile; en quoi très-utile aux sculpteurs; servait chez les Romains à faire les portraits de famille, 33.

CIRCUMLITIO des anciens; manière de donner le dernier fini à leurs marbres, 156, 157; — opinions à ce sujet, 158. CISEAU, 1, 3, 4; - son nom chez les Grecs et les Romains, 18.

CISELET, 3, 4, 17.

CISELEUR (Le), glyptes des Grecs; cælator des Romains; études que devrait faire celui qui se destine au travail des statues, 59.

CISELURE; en quoi elle diffère de la gravure, 18.

Cité (La) de Dieu, par saint Augustin, très-beau manuscrit à miniatures de la Bibliothèque royale, par Raoul de Presle, 304, 306, 320.

CITÉS DE L'UNIVERS; cet ouvrage, par Brouyn et de Hogenberg, offre quelques notions sur le premier Louvre, 242.

CITRUS (Le), longtemps pris pour le citronnier; où se trouvaient les plus beaux citrus; usage qu'en faisaient les anciens; ses qualités, 41.

CIVETON a dessiné les vues de Paris de l'Histoire de Paris, par Dufaure, 241, 244; — ses Jolis dessins des salles du Louvre pour le Musée de sculpture, etc., 565.

CLAGNY, abbaye donnée à Pierre Lescot par Prançois Im, 340.

CLAPARÈDE (Le Ctc), lieut. gén., 728. CLARAC (Le comte de), auteur de cet ouvrage, nommé conservateur du musée royal des antiques, 666; — avait fait donner à Naples aux artistes la liberté de dessiner partout, av.-pr., xviii. — Voy. Beausset (Le cardinal de).

CLAUDE (Maître), habile peintre-verrier de Paris, travaille à Rome et aux ornemens de Fontainebleau, 492.

CLAUDE GELÉE, dit le Lorrain, peint. en pays., 529.

CLAVIER; inadvertance de ce savant helléaiste, à l'occasion du cheval de Troie, 44; — souvent cité.

CLEPS pendantes des ogives, 304.

CLÉMENCE, archit., excellent graveur d'architecture, a gravé la plus grande partie des plans de cet ouvrage, 376.

CLÉMENT (Gilles), ministre sous Philippe-Auguste, 636; — (Robert), idem. CLEMENT VII (Le pape) accueille Ben-

venuto Cellini, 475.

CLERMONT, abbaye donnée par François I<sup>er</sup> à Pierre Lescot, 340.

CLICHY (Château de), depuis Saint-Ouen; séjour de Clotaire II, de Dagobert I<sup>eg</sup>, et de Clovis II, 632.

CLIQUIN ou QUINCLIN, habile charpent., travaille au Louvre sous Claude Perrault, 334, 658, 659.

CLISSON (Le connétable Olivier de), 318, 334,

CLODION (Claude-Michel), sculpt., a travaillé à l'Arc du Carrousel, 618, 620: — ses autres ouvrages, 619.

CLODOALDE ou Saint-Cloud, fils de Clodomir, fonde la maison et le couvent de Nogent, aujourd'hui Saint-Cloud, \$31.

CLOTAIRE is, viie roi de France, fonde Saint-Médard de Soissons, où il fut inhumé; meurt au château de Compiègne; ses maisons de plaisance, 631.

CLOTAIRE II, xe roi de France; ses maisons de plaisance, 632.

CLOTAIRE III, XIII<sup>e</sup> roi de France, 633. CLOTILDE, femme de Clovis I<sup>e</sup>r, fonde un petit monastère à Chelles, 631. CLOUS cités par Homère, 12.

CLOVIS 1<sup>cr</sup>, v° roi de France, habite, ainsi que plusieurs de ses successeurs, un palais près de Sainte-Geneviève, ou le prieure de Saint Martin-des-Champs (depuis l'abbaye Saint-Martin), 248; sa maison de plaisance à Chelles, 631. CLOVIS II, x11° roi de France; plusieurs

beaux monast. fondés sous ce roi, 633. CLOVIS III, xwir roi de France, ibid. CLUNY (Hôtel de ) à Paris, terminé en 1815; ses belles cheminées autrefois citées, 318, 645.

CŒUR (Jacques), argentier ou trésorier de l'épargne de la couronne sous Charles VII, 644.

COGNIET (M. Léon), peintre, travaille au Louvre, 540, 669, 746, 751.

COHORN, célèbre ingénieur hollandais, émule de Vauban, 735.

COKE (Sir Thomas), des comtes de Leicester, accueille parlaitement l'auteur et lui permet de faire dessiner la précieuse collection de statues antiques de son magnifique château d'Holkham dans le Norfolk en Angleterre, av.-pr., xiv. COLBERT, surintendant des bâtimens en 1664, 658; - contrôleur des finances de Louis XIV; fait suspendre les travaux du Louvre; veut le continuer sur un plan plus vaste que celui de Louis XIII; invite les architectes de Paris à un coucours, 365; - consulte Nicolas Poussin sur le plan de Levau, 366; - appelle à Paris le cavalier Bernin pour l'achèvement du Louvre, 368; - après le départ de Bernin, charge Claude Perrault des nouveaux travaux du Louvre, 373 et suiv .: - établit au Louvre le cabinet des médailles, 593; - décore la galerie de Diane aux Tuileries, 594; - fait faire le gr. escal. des Tuileries, 613; - établit l'académie de peinture à Rome, pour les grands prix, 657; -sa mort, 658. Voy. OMBRE DE COLBEBT. COLBERT (Edouard), marquis de Villacerf, surintend. des bâtim. du roi, 658.

COLISÉE de Rome, 386.

COLLECTION égyptienne de M. Sait, consul d'Angleterre en Égypte, acquise pour fe musée royal par M. le duc de Dou-

deauville, 668.

COLLECTION ÉTRUSQUE du Vatican, ou Musée Grégorien; il n'est pas permis d'y dessiner, av.-pr., xvIII.

COLOMBEL (Jean), sculpt. sous Charles V, travaille au Louvre en 1365, 290, 640. COLONNADE du LOUVRE, voy. LOUVRE.

COLONNE de la place Vendôme; erreurs sur le poids total du bronze qui la compose; inégalité du titre du bronze dans ses diverses parties; à quoi il faut l'attribuer, 123; — calcul de ce qu'elle a dà coâter, 129; — rectifications de plusieurs points qui la concernent, 705; — COLONNE de la Halle aux blés de Paris, par Jean Bullant, 342; — COLONNE à bossage des Tuileries, 346; — COLONNES accouplées, 375.

COLOSSES en or et en ivoire; moyens impraticables d'exécution supposés par des écrivains modernes, 92: — travaux préparatoires de Phidias pour un colosse d'ivoire, 95; — pour former la tête de la statue, 96; — pour la poitrine, 97 — la division du travail contribuait à abréger le temps de la formation de la statue, 99; — ornements, draperies, pierres précieuses, émaux propres à relever l'éclat de l'or et de l'ivoire, 100; trônes ou siéges supportés par des fig., ibid.; — moyens employés pour conserver les colosses et les préserver de l'humidité, 100.

COLSON (M. Guill. - François), peintre, travaille au Louvre; ses autres ouvrages, 547, 548, 669.

COMBAT des trente; poème à ce sujet, 276. COMBLES ornés du Louvre, 343.

COMINES (Philippe de), ministre sous Louis XI, 644.

COMPAS; à quel usage il est employé par le sculpt.; ses variétés, 22.

COMPIÈGNE dans la foret de Guise, maison de plaisance de Childebert ler, et de Clotaire ler, 631; — de Chilpéric ler, 632; — Clotaire II y fait la paix avec le roi d'Austrasie, ibid.; — séjour de Clovis II et de Sainte-Bathilde, sa femme, et de Sigebert II, 633.

COMPTES (Saile des) ou des Requêtes au Louvre de Charles V, 298.

CONCERTS SPIRITUELS aux Tuileries, 609.
CONCHYTE de Mégare (Marbre blanc), 166.
CONCOURS de sculpt. entre Phidias et Polyciète, 365; — d'architet, pour le Louvre, établi par Colbert, ibid.

CONDÉ (Le grand), en prison à Vincennes, 723;—battu par Turenne, 734. Consell (Salle du) ou de la Trappe au Louvre de Charles V, 298.

Conseil des anciens aux Tuileries, 616.

CONSEIL D'ÉTAT établi au Louvre, 668. CONSTANCE, fille de Constantin; son sarcoph. en porphyre au Vatican, 183.

CONSTANCE, femme du roi Robert, 635. CONSTANTIN-COPRONYME (L'empereur), envoie des orgues à Pepin, 633.

CONSTANTINOPLE saccagée par les princes croisés, av.-pr., XLVIII.

Consulat (Le) en 1800; réparations commencées au Louvre, et projets d'embellissemens de Paris, 662, 663.

CONVENTI (Jules-César), de Bologne, sculpt., maître de l'Algarde, 511 (not.). CONVENTION NATIONALE (La) a siégé aux Tuileries, 616. COPENHAGUE bombardé par les Anglais, 724.

COQ (Rues du) et du Champfleuri, sur l'emplacement des jardins de Charles V, 267, 272.

Coquilles dans des ornemens, 405.

CORALITIQUE, marbre, 166, 175. CORBET (Charles-Louis), sculpt.; ses ou-

vrages, 622. CORBIGNY, maison de plaisance de

Charles le Chauve, 634.

CORDELIERS (Église des), par Eudes

de Montreuil, 264.

CORDOUAN, maroquin, rouge vermeil, 326. CORINTHE (Marbre jaune de), 168. CORMONT (Thomas de), archit, sous Saint-Louis, 636.

CORNARO (Le cardinal), protecteur de Benvenuto Cellini, 476,

CORONARIUM (Æs.), nom d'un cuivre de Chypre, 63.

CORÔNELLI; ses grands globes terrestre et céleste à la Bibliothèque royale, av.pr., xlv, 561.

CORPS DE GARDE de l'ancien Louvre, 296.

CORRADINI, sculpt., 512. CORROZET (Gilles), histor. de Paris,

238; — vers de lui, 325; — ne dit que très-peu de chose du Louvre, 339. CORTOT (M. Jean-Pierre), sculpt., tra-

vaille au Louvre et à l'Arc de triomphe du Carrousel; ses ouvr., 448, 623, 668.

COSMOGRAPHIE (La) de Munster peut être de quelque utilité pour l'ancien Louvre, 242; — de Belleforest, ibid.

COSTUME de Louis XIV, funeste aux arts, surtout à la sculpture, 580.

COTELLE de Meaux, peintre, travaille aux Tuileries, 607.

COTTE (Robert de), garde des médailles du roi au Louvre, 593.

COUCY, château, l'une des résidences de Charles le Chauve, 268, 274; — tour de ce château, 283, 634.

COUDER (M. Louis-Charles-Auguste), peintre, travaille au Louvre; ses autres ouvrages, 577, 578.

COULEURS employées par les anciens pour peindre leurs stat. d'argile, 30; — leur valeur au xive siècle sous Charles V; 305. COULEURE (coluber), emblème de Colbert; - unie au soleit, emblème de Louis XIV, 613.

Coupe D'on de Saint-Louis conservée dans le trésor de Charles V, 323.

Coun du musée, 542.

COURS-LA-REINE (Le) à Paris, planté par Marie de Médicis, 360, 603, 655.

COURT (M.), peintre, 740, 756.

COUSIN (Jean), sculpteur, peintre, a travaillé sur les proportions des statues, av.-pr., xLIII, 259, 276, 495.

COUSTOU (Nicolas), sculpt., travaille au Louvre; ses divers ouvrages, 417; — Guillaume le fils, sculpt., 532.

COUTAN (M. Amable-Paul), peintre, travaille au Louvre; ses ouvrages, 551.

COYPEL (Noël), peint., orne la chambre à coucher de Louis XIV; ses divers ouvrages, 601, 602, 616; — ses ateliers au Louvre en 1755.

CRAMOISY, imprimeur, direct. de l'Imprim. roy. établie au Louvre, 593, 655. CRÉCY (Poëme sur la bataille de), 276. CREIL, maison de plaisance de Dagobert le et de Nanthilde sa femme, 632, — de Charles V. 320.

CRETET, ministre de l'intér. sous l'empire, 663.

CRÉQUI (Le duc de), ambassadeur de Louis XIV à Rome, engage le Bernin à se rendre près de ce monarque, 368; hôtel de Créqui au Louvre, 390.

CRILLON (Le duc de) prend Mahon, 724. CROISSANT de Diane de Poitiers, 562.

CROISSY, Clotaire II y avait une maison de plaisance qu'il consacra à Saint-Médard, 632.

CROSATIER (M.), fond le quadrige en bronze de l'arc du Carrousel, 624, 668. CRUCIFIX en marbre, par Benvenuto Cel-

Cuin gauffré et doré pour les tentures du temps de Charles V, 306.

CUINE (Le), 3; — plus en usage pendant longtemps que le fer dans la fabrication des armes et des outils, 7; — le plus abondant des métaux en diverses contrées; l'un des plus faciles à tirer de la terre et à fondre; ses qualités précieuses pour les arts; cité dans les livres saints, dans Homère et Hésiode. 55: — nombre

prodigieux de statues de ee métal dans la Grèce et à Rome, 56; - étymologie du nom du cuivre: comment les Grecs l'appelaient; les termes de bronze ou d'airain et de cuivre désignent aujourd'hni des combinaisons différentes, 56; - preuves que le cuivre a été le premier métal employé ehez les Grecs, dans les arts, 57; - les statuaires Grecs ont cherché à perfectionner le cuivre par des alliages très-variés, ibid.; - cuivre de Chypre appelé coronarium; sa nature; son usage, 63; - euivre fondu des Grecs; ses qualités, 64; - alliage de cuivre et de fer difficile et peu maniable, 65; - le cuivre employé par les anciens presque dans toute sa pureté; leur procedé à cet égard perdu pour nous; dans quelle proportion le euivre est mélé avec d'autres métaux, dans les plus

beaux bronzes modernes, 66; — alliages préférés par les frères Keller; excellent alliage conseillé par M. d'Arcet, 67; — alliage de la statue de Henri IV et de celle de Louis XIV, ibid.; — conditions pour que le métal coule avec facilité et ne soit pas gras, ibid.; — comment on peut espérer un bronze homogène dans toutes ses parties, ibid.

CUMES, av.-pr., xviii.

Curiosités de Paris, de Versailles, etc., publiées en 1716, peut-être par Saugrain, 239, 659.

CYBELE (Marbre du mont), 169.

CYLINDRE (Le), partie du trépan, 21. CYPRÉS; son bois très-beau dans le Levant; ses qualités, ses propriétés; statue de Jupiter; portes du temple d'Éphèse en Cyprès, 42.

D

DAGOBERT I<sup>et</sup>, nº roi de France; ses maisons de plaisance, 633; — se fit bâtir à l'abbaye de Saint-Denis une maison où il mourut, 633; — sa coupe d'or dans le trésor de Charles V, 333.

DAGOBERT II, xviiis roi de France, 633. Dais des trônes et des sièges dans les appartemens de Charles V, 307.

DAMIANO DEL BARBIERE, sculpt., peintre sous François Ier, 646.

DAMOPHON de Messène restaure les joints du Jupiter olympien, vers le commencement du 111º siècle av. J. C., 100. DANDRÉ BARDON, écrivain de mérite

sur les arts, 507.

DANIEL DE VOLTERE, peint., sculpt.;

l'un des chess de l'éc. de Florence, 423.

Fun des chefs de l'éc. de Florence, 423. DANTI (Vincent), sculpt., 484. DANTAN jeune (M.), sculpt., 769, 770.

DANTE ALIGHIERI (Le); son enfer, 259; — recueille des manuserits, 330. DARDEL (M.), sculpt., 622.

DASSY (M.), peint.; ses ouvr., 549, 669.
DAUMAS, de Toulouse (M.), sculp., 731.
DAUPHINS faisant allusion à la naissance
du Dauphin (Louis XIII), dans les or-

nemens du Louvre, 405.

DAVID (Jacq.-Louis), peint., acad., 433, 507, 509, 546, 547, 548, 550, 552, 555, 558, 559, 573, 577, 509, 611, 612.

DAVID (M. Pierre-Jean), d'Angers, sculpt., acad., 453, 668, 720, 729.

DAVIN-MIRVAULT (Mose), peint., 770.
DEBAY (Jean-Baptiste), sculpt., a travailé au Louvre; ses ouvrages, 452; —
DEBAY (MM.) aidèrent l'auteur à établir les proportions d'un grand nombre de statues antiques, av.-pr., XLIII.

DEBRET (M.), archit.; ses beaux travaux à Saint-Denis, 316.

DEDALE invente la scie, le trépan, le niveau, le compas, 5; — connut probablement l'usage de l'argile, 28.

DEJUINNE (M. François-Louis), peintr., travaille pour le Louvre; ses autres ouvrages, 546, 548, 669.

DELACROIX (M. Eugene), peintre; ses ouvrages, 549, 669.

DELAFONTAINE (M.), peintre, bronzier du Louvre, élève de David, 416.

DELAISTRE (M.), sculpt., 718, 722, 724, 769, 770.

DELAROCHE (M. Paul), peintre, acad.; ses ouvrages, 554, 669. DELAUNAY (Jean), sculpt., fait pour le Louvre la stat. de Louis, duc d'Orléans, deuxième fils du roi Charles V, 292; il travaille à ce château, 316, 640.

DELAUNAY, garde des médailles du Roi au Louvre, 593.

DELAVAL (M. Pierre-Louis), peintre; ses ouvrages, 610, 757.

DELORME (Philibert), archit., surintendant des bâtimens du Roi, 648; chargé par Catherine de Médicis du plan et des travaux du château des Tuileries, 345, 651; - voulut employer un nouvel ordre d'architecture, 346, 347; - son bel escalier ou sa grande vis des Tuileries, 350, 609: élève en partic Fontainchleau. Anet, ibid.; s'associe Jean Gonjon, Jean Bullant, Germain Pilon, 345; - bâtit la chapelle de Villers-Cotterets, Meudon, les tomb. des Valois, 345, 346; - on s'éloigna de ses plans pour les Tuileries, 360; - son système de toiture devait être employé au Louvre par Perrault, 383; - les auteurs qui ont parlé de Delorme, 351 (note).

DÉMOCRITE, philos., passait pour avoir amolli et rendu flexible l'ivoire, 93.

DEMUGIANO, sculpt., 768, 770.

DENIERE (M.), chef de fonderic, a obtenu un beau bronze, 61.

DENIS (SAINT-); sa statue en marbre du temps de Charles V, 315; — sa statuette en or. 322.

Dénomination des statues souvent arbitraires, av.-pr., xxxviii.

DENON (Le baron); services qu'il rend au Louvre, 592; — directeur du Musée impér., et depuis du Musée royal, 662.

DÉPARTEMENS de France qui produisent des marbres, 184 et suiv.

DÉPENSES pour le Louvre, Versailles et ses dépendances, faites par Louis XIV en vingt-sept ans, et pour d'antres édifices, 388; beaucoup moins considérables qu'on ne l'avait eru, 386, 387, 657.

DÉPOUILLE, terme usité dans le moulage en platre; explication, 47; — le manque de dépouille rend les beaux camées difficiles à mouler, ibid.

DESAUGIERS (M. Jules), directeur des

consulats, et M. Aug. DESAUGIERS, ancien consul général à Copenhague, par leur obligeance et leurs connaissances, rendeut de grands services à l'auteur pour lui procurer des dessins pour son Musée de sculpt.; av.-pr., xiv. DESBROSSE, archit., élève le Luxem-

bourg pour Marie de Médicis, 360. DESCAMPS (M.), peintre, 535, 739.

DESCENTE de croix, tableau autrefois à Saint-Germain-des-Prés, à présent à Saint-Denis, et où l'on voit l'ancien Louvre de Charles V, 243; — discussion sur l'époque de ce tableau, 244.

DESGODETS, archit.; ses projets de réunion du Louvre aux Tuileries, 626.

DESJARDINS, stat., 440, 727.

DESSINS des grands maîtres au Louvre.

593; — la connaissance et le sentiment
du dessin ne sont pas toujours les qualités dominantes des autiquaires, av.pr., 11; — difficultés que l'on éprouve
à se procurer les dessins de certaines
collections, telles que celles de Madrid,
de Naples, x1, xv; — du temps de l'occupation de Naples par les Français, on
accorda la liberté de dessiner partout à
son gré les monumens et les statues, xv.

DESTE (M.), sculpt., ami et collaborateur de Canova. 439.

DEVAISNES (Pair de France), a traduit le poëme d'Abbon sur le siége de Paris par les Normands, 247.

DEVILLIERS DU TERRAGE (M.), préfet de Nismes, débarrasse les arènes et la maison carrée de cette ville des masures qui les défiguraient, 391, 394.

DESEINE (Louis-Pierre), sculpt., 619. DEVOSGES, sculpt., 505.

DIAMANT (Éclats de); servaient au travail de la glyptique, 4; — poudre de diamant, 182; — art de le tailler, 322.

DIANE d'Éphèse, stat., 508; — DIANE à la biche, stat., 538; — DIANE de Poitiers, maîtresse d'Henri II, 433, 435, 481; — protège les arts, fait bâtir le château d'Anet par Philibert Delorme, 345, 649. — ses emblèmes, 342.

DIBUTADE de Sicyone invente la plastique, suivant les Grees, 24; — peint en rouge ses figures d'argile; on lui dott l'idée de placer des figures dans les frontons des temples, 26.

DILLON, ingénieur en chef des ponts et chaussées; commence le pont des Invalides, 346.

DINAN (Marbre de), 192.

DIVINITÉS (Têtes de), av.-pr., xxxiv.

DOLABRA, doloire, outil employé dans la sculpt. antique, 11.

DOLOMIEU (Le commandeur de), sav. minéralogiste, 176.

DOMENICO DEL BARBIERE, peintre, travaille à Fontainebleau, 492, 494.

DOMINIQUE de Florence, sculpt., 580. DOMINIQUIN (LE), peintre, 520.

DORBAY, archit., av.-pr., XLVII; travaille au Louvre avec Levau, 365; ses ouvrages, 349, 407.

DORIGNY (Charles et Thomas), peintres, travaillent au Louvre, 646.

DORURES employées sur des ornemens de sculpture en terre cuite, 30.

DORYPHORE (Le) de Polyclète, statuecanon ou modèle, av.-pr., XLIV.

DOUDEAUVILLE (M. le duc de), ministre de la maison du Roi, 667; achète pour le musée la collection de monum. égypt. de M. Salt, 668.

DOUÉ en Anjou, maison de plaisance de Louis le Débonnaire, 634.

DOYEN, peintre, 509, 510, 535.

DRAPERIES des statues chez les anciens; en étoffes véritables, en or, en bronze; draperies imitées au moyen des marbres qui en rappelaient les couleurs, 140, 141, 442; — opinion de Visconti concernant les draperies des statues antiques, 162; — DRAPER. remarquables des figures des Heures de Jean duc de Berry, frère de Charles V, 312, 603.

DRESSOUERS, DRESSOIRS, buffets du temps de Charles V, 320.

DRILLE, partie du trépan du sculpteur, 20. DROLLING (M. Michel-Martin), peint., acad.; ses ouvrages, 548, 669.

DUBOIS (Ambroise), d'Anvers, premier peintre de Marie de Médicis, travaille à l'embellissement de Fontainebleau et du Louvre; ses divers tableaux; ses clèves, 496, 497, 564, 652, 653. DUBOIS (Jean), fils d'Ambroise, peintre sous Henri IV, 497, 652; — (Paul), neveu d'Ambroise, peint. sous Henri IV, 496, 652.

DUBOULAY, hist. de l'université de Paris, 245.

DUBREUIL, histor. de Paris, 238.

DUBREUIL (Louis), peintre, 646.

DUBREUIL (Toussaint), peintre, travaille à décorer les anciens appartem. du Louvre; est nommé premier peintre de Henri IV; est chargé de continuer à Fontainebleau les tableaux du Primatice; ses autres ouvrages, av.-pr., v1, xLv, 495; — travaille aux Tuileries, 652, 653; — compose les dessins des tableaux du plafond de la galerie d'Apollon au Louvre, 578.

DUBUFE (M. Claude-Marie), peintre; ses ouvrages, 559.

DUCERCEAU (ANDROUET), célèbre architecte, travaille aux châteaux du Louvre, des Tuileries, sous Henri II, Charles IX, Henri III et Henri IV; commence le Pont-Neuf en 18,78, 299, 355, 648, 651; — son plan du Louvre est le plus ancien, le plus utile et celui qui offre les meilleurs renseignemens sur l'ancien Louvre, 239, 279; — services qu'il rendit à l'architecture, 338, 339, 281, 283; — chargé des Tuileries après Philibert Delorme, 348 et suiv.; — travaille au Louvre sous Charles IX et Henri IV, 352, 359; — commence le pavillon de Flore aux Tuileries, 359,

DUCHESNE (André), écrivain sur Paris, 239, 248; — public en 1668 les Antiquités de la France, 659.

DUFRESNOY, sculpt., 513.

DUGHET, ou LE GUASPRE POUSSIN, peintre de pays., 529.

DUGUESCLIN (Bertrand), connétable de France, 318, 334.

DUHAMEL DU MONCEAU forme au Louvre en 1755 la collection des modèles de la marine, 392.

DULAURE. Nouvelle description de Paris, 1785; peu de chose à en tirer sur le Louvre, 240, 661; — son Hist. de Paris, 1820, 1823, 241.

DULIÈGE (Jean), sculpt., fait les statues de Charles V et de Jeanne de Bourbon au Louvre, 292, 640, 641.

DUMÉE (Guill.), peintre sous Henri IV, 496, 652.

DUMONT (Edme), sculpt., 412, 452, 610, 613, 618, 622, 667, 726, 733, 736. DUMONT (M. August.), stat., acad., 712. DUMOUTIER, peint, sous Henri IV, 495.

Duos PROTEGIT UNUS, devise d'Henri IV, dans des ornemens du Louvre, 356.

DUPASQUIER (Antoine-Léonard), sc., travaille au Louvre, 408.

DUPATY, sculpt., 418, 448, 713, 725. DUPÉRAC (Étienne), archit., construit une partie de la galérie du Louyre sur la Seine, et avec Ducerceau le grand

pavillon des Tuileries, 349, 359. DUPLESSIS (Dominique-Toussaint) a publié le poëme d'Abbon sur le siége de Paris par les Normands, 247; — ses Nouvelles annales, 245.

DUPRAT (Anne), chancelier de France sous François 1et, 646.

DUQUESNOY ou François FLAMAND, sculpt., 512.

DURAMEAU, peintre, travaille pour le Louvre; ses ouvrages, 509, 583, 584.

DURAND (M. Amédée), sculpt., grav. sur pierres fines, mécan., 620.

DURAND (Édouard); sa première collection d'antiquités, acquise par Charles X pour le Musée royal, 668; — sa seconde collect. perdue pour ce Musée; jolies figurines de son cabinet, av.-pr., xxxxv. DUREN (Château), une des résidences

de Charlemagne, 634.

DURET (M.), stat., répare le bronze de son Vendangeur improvisant; exemple à suivre par les statuaires en br., 695.

E

ÉBATTEMENTS (Hôtel solennel des grands), hôtel Saint-Paul, 266.

EBAUCHOIRS; leur usage en sculpt., 19.
EBBLE, neveu de Gozlin, défend Paris
contre les Normands, tue un de leurs
chefs, 247, 248.

ÉBÈNE (L'), fort estimé chez les anciens pour les statues; remplacé par du marb. noir, 42.

Échoppes de buis ou d'ivoire; leur usage en modelant, 19.

ÉCLATS de diamant, de saphir; leur usage dans la gravure sur pierres fines, 4.

ÉCOUANE, sorte de râpe pour le bois, l'ivoire et les métaux tendres, 92.

ÉCOUEN, château élevé pour le connétable Anne de Montmorency, par Jean Bullant, Jean Goujon et Barthélemy Prieur, 340, 433, 443, 406, 647.

Écuries de la Reine, très-considérables, au Louvre en 1755, 393.

EFFIAT (Le maréchal d'), son beau château de Chilly, 439.

ÉGINE (Marbre d'), 170.

ELBŒUF (Hôtel d'), 389.

ELECTRUM, or mêlé à un cinquième d'ar-

gent; — ÉLECTRUM artificiel, tres-estimé des anciens; souvent cité par Homère; vases en électrum prenant les couleurs de l'iris; coupe d'élect, consacrée à Minerve par Hélène, 80.

ELGIN (Lord), av.-pr., xv.

ÉLLIS (M.), directeur du Musée Britannique, a donné à l'auteur, de la manière la plus obligeante, toutes les facilités pour faire dessiuer les statues de cette superbe collection, av.-pr., xiv.

ÉMERAUDES ou smaragdes, 169. ÉMERI; son emploi pour polir les pierres

dures, 182, 183, 184.

ÉMERIC DAVID, acad.; sur Jacq. d'Angoulême, 426; — sur Paul Ponce, 564. EMPENNERESSE, femme empennant ou garnissant de plumes les flèches, 274.

EMPIRE; travaux des Tuileries et du Louvre sous cette époque, 662, 663 et suiv.

ENCAUSTIQUE (L') servit à la sculpture et à conserver les statues antiques, 32. ENCENS (L'), employé comme parfum dans les temples, peut avoir aussi servi de mastic pour enduire et préserver le noyau en bois des statues d'ivoire, 93; — employé à faire de petites figures, 31. ENCLUME, 3; - son antiquité, ses diverses formes; enclumes portatives, 6.

ENGUERRAND (Pierre), tailleur de pierres au Louvre en 1385, 290.

ÉPANELLAGE, opération préparatoire de la sculpture en marbre, 143 et suiv.

EPHÈSE (Marbre blanc d'), 167. ERABLE (L'), grossière statue de Vertumne faite d'un tronc de cet arbre, 42.

ERRARD ou EVRARD (Charles), peintre, archit., peint le plafond de la salle des bains d'Anne d'Autriche au Louvre; il en exécute plusieurs pour Fontaine-

bleau: travaille aux Tuileries, av .- pr., VI. 499, 584, 653, 654, 655; - est envoyé à Rome par le cardinal de Richelieu pour y faire mouler plusieurs statues antiques; élève l'église de l'assomption à Paris; défauts de cet édifice; est un des fondateurs de l'Académie de peint., dont il est nommé direct., 500.

ERWIN de Steinbach commence en 1277 la cathédrale de Strasbourg, 264.

ESCALIER du Louvre (Le grand) de Charles V, par Raimond du Temple, a subsisté jusqu'à Louis XIII, 292, 293, 301, 361; - tournant, très-ancien au Louvre, 299; - escaliers d'Henri II et d'Henri IV, 302, 344; - devaient être détruits par Perrault, 383; - ESCALIER tournant ou grande vis des Tuileries, par Philibert Delorme, 350; - grand escalier actuel du Musée royal, autrefois salle de spectacle d'Anne d'Autriche, 363.

ESPERCIEUX (M. Jean-Joseph), sculpt.; ses ouvrages, 507, 619.

ESPINAY-SUR-SEINE, maison de plaisance de Dagobert Ier, 633.

ESTAING (Le comte d'), amiral, 724. ESTAMOYES, espèce de vase ancien, 323. ESTAMPAGE; en quoi consiste cette opéra-

tion du moulage, 47.

ESTRÉES (Le card, d') donne à Louis XIV les globes de Coronelli, 561; - Gabrielle d'ESTRÉES reçoit de Henri IV le château de Monceaux; sa mort, 653; - son chiffre uni à celui d'Henri IV dans des ornemens du Louvre, 405.

ÉTAIN (L'), employé dans la sculpture par les anciens; cité et confondu avec le plomb par Homère, 129; - de même

que par Pline, 130.

ÉTAMPES, maison de plaisance du roi Robert, 635; - ETAMPES (La duchesse d'), opposée à Benvenuto Cellini, cherche à lui nuire, 336, 479 et suiv. Voy. FRANÇOIS I et CHALLUAU; BENVENUTO CELLINI.

ÉTAU: invention de cet instrument, 9.

ETIENNE III, pape, vient à Quiersi, 633; - ETIENNE de Senlis, évêque de Paris, ministre sous Louis le Gros, 635.

EUDES (Le comte), fils de Robert le Fort, défend Paris assiégé par les Normands; les repousse; pourparler entre lui et Sigefroi, roi des Normands; échappe à leurs coups, 246, 247; - va solliciter les secours de l'empereur Charles le Gros; revient avec le duc de Saxe; bat les Normands; leur fait des prisonniers, 248; - devenu xxixe roi de France, il commence peut-être le Louvre, 635.

EUDES de Montreuil, archit., 264. EUGENE (Le prince) de Savoie, 731. Exposition (Salle d') au Louvre, 395, 577, 587.

F

FAÇADE du Louvre sur la Seine, par Levau, puis par Perrault; terminée en 1808, 398, 407.

FALCONET, sculpt., acad., 612.

FANTOSE (Antoine), peint., travaille au Louvre, 646.

FARINE, FOIN, LAINE, OSIER; employes par

les anciens à faire des espèces de petites figures, 132.

FARNESE (Pierre-Louis), ennemi implacable de Benvenuto Cellini, 476; -(palais) a Rome, par Michel Ange, 363. FARNESE (Le duc Octave), protecteur du Titien, 733.

FASCINO, JETTATURA, MALOCCHIO, SORTIlége des Italiens, av.-pr., xvi.

FEA (Carlo), avocat, savant antiquaire de Rome, donne dans ses curieux Miscellanea des détails sur les fouilles de Rome, av.-pr., xxv.

FÉLIBIEN (Dominiq.), historien de Paris; a bien écrit sur le Louvre, 239; ses entretiens, etc., 494; - souvent cité; sur son goût et ses interprétations, 504, 607; - son grand ouvrage sur Paris continué par Dominique Lobineau, parut en 1725, 659.

FEMMES; leur luxe sous Charles V, 324. Fenèraes du Louvre, 303; - leur irrégularité au XIIIe et au XIVe siècle, 275, 278; - sous Charles V, 308, 314; défauts de celles de la grande galerie du Louvre, 360.

FER (Le), 3; - za trempe connue chez les anciens, 6; - réduit de bonne heure en acier, 7; - employé pour faire des statues; l'art de fondre ce métal date d'une très-haute antiquité, 131; - prix du fer ouvré sous Charles V, 319.

FERGIONI, peintre, maître à Rome de Joseph Vernet, 735.

FÉRON (M.), peintre; grand prix; a beau-

coup dessiné pour le Musée de sculpture, etc., même à Naples, malgré les prohibitions, av.-pr., xvII.

FERRANTE BELLINO, habile ouvrier en fer, 560.

FERRARE (Le cardinal de) fait travailler Benvenuto Cellini; le présente à François Ier, 476; - le tire de prison, 477; - finit par ne le protéger que faiblement contre la duch. d'Etampes, 482,

FERRARE (Alphonse d'Este, duc de), grand protecteur du Titien. 783.

FERTÉ (Le maréchal de LA), 734.

FESSARD (M.), sculpt., 734, 736.

FEUILLANS (Terrasse des) aux Tuileries, le long de la rue de Rivoli, 399. FICORONI, sav. antiq., donne des détails

sur les fouilles faites à Rome de son temps, av.-pr., xxv.

FIGUIER (Le); son bois employé pour des figures de divinités, 42.

FIGULINE. VOY. POTERIE.

FIGURES de ronde bosse, leur abus dans

les compositions de l'architecture, 579. FIGURINES ANTIQUES ajoutées aux statues du musée de sculpt., av.-pr., xxxiv.

FINELLI, sculpt., 512.

FITZ WILLIAM (Musée), à Cambridge, av.-pr., xIV.

FLAMAND (Ninet), peint. sous Henri IV, 497, 652; - FLAMAND (Arthus), peintre sous Henri IV, ibid., 578; -FLAMAND (François) ou DUQUES-NOY, sculpt., 438, 512.

FLAMINIO VACCA, sculpt. et antiq., donne des détails sur les fouilles faites de son temps à Rome, av.-pr., xxv.

FLATTERS (M.), sculpt., 718.

FLEMAEL (Bertholet), peintre et chanoine, de Liége, 602.

FLEURI, monastère fondé par Léopold, abbé de Saint-Aignan d'Orléans, 633; - FLEURI (le cardinal de), premier ministre de Louis XV, 658. - FLEURI (Marbre), 175.

FLEURS DE LYS réduites à trois dans les armes de France sous Charles V. 293.

FLORE (Pavillon de) aux Tuileries, commencé par Ducerceau, 359.

FLORENCE; suivant Benvenuto Cellini, un de ses ancêtres aurait contribué à sa fondation, 473; - sa galerie granducale, publice par M. de Joubert, trésorier des états de Languedoc, dessinée par Vicar, av.-pr., xxxIII. FOGGINI, sculpt., 512.

FOLEMBRAY, château embelli par Francois Ier, 647.

FONCIÈRES (Philippe de), sculpt. sous Charles VII; statue de Charles V, 293; - orne le Louvre, 644, 645.

Fondeurs allemands en concurrence avec Benvenuto Cellini, 478, 483.

FONTAINE (M.), archit.; rapport tresimportant de lui sur le Louvre, 240;il en est chargé en 1802, 277, 398, 407, 416, 627; - avec Percier il sauve des fureurs révolutionnaires des monumens. 356; - restaure le Louvre du côté de la colonnade, 378; - voy. PERCIER et

FONTAINE des Innocens à Paris, terminée en 1550 par Philibert de Lorme et Jean Goujon, 649.

FONTAINEBLEAU, projets d'embellissemens par François 1e, 473, 479; - ce roi en fait rebâtir le château, 647; - fait en partie par Philibert de Lorme sous Henri II, 345. - sa richesse en stat. antiques et en ouvrages d'artistes modernes sous François Ie, Henri II, Henri IV, av.-pr., 1x, x, 493; - bon gout de ses ornemens, 602; stucs ou bas-rel, d'ornemens par Paul Ponce, 565; - beaux tableaux de son école, brûlés dans l'incendie du Louvre en 1661, 579; - sa belle cheminée par Jacquet, 317; - son histoire, par l'abbé Guilbert, intéressante, ibid, (Note.) -Ses cours tres-ornées, \$43; - Serlio travailla à Fontainebleau, 352; -Henri IV s'occupe de ce château, 356. VOY. BENVENUTO CELLINI.

FONTANA (Prosper), peintre, travaille aux ornemens de Fontainebleau, 494. FONTE, 55 et suivantes; - massive ou en plein, 3, 70; - le veau d'or des Israelites, fondu par les procédés de cette première manière de fondre; les statues des dieux dont parlent les Septante fondues de même, 71; - FONTE creuse moins ancienne que le moulage au marteau, ibid.; - FONTE à moule à novau; procédés des anciens pour faire leurs moules, inconnus aujourd'hui, 101: - deux manières en usage pour couler une statue équestre en bronze au moyen d'un moule à noyau; description de la première manière, ibid. et suiv.; comment on établit le modèle en cire, 105; - des grandes armatures qui doivent maintenir la vaste machine, 106: - du novau; comment on le forme, 107; - comment on répare le moule en cire, 108; - tuyaux qui doivent former les jets et les évents, ibid; - moule de potée; de quoi elle se compose, 109; - comment on débarrasse le moule de potée de la cire qu'il renferme, ibid; - fourneau de cuisson pour sécher le moule, ibid; - enterrage du moule de potée; construction de l'écheno ou rigole destinée à recevoir le métal en fusion, 110; - fonte de la statue, 111; - comment on la retire du moule et la répare, 112; — résumé des opérations de la fonte d'un estatue équestre colossale, 113; — procédés de Benvenuto Cellini, 114 et suiv.; — voy. 690 et suiv.; l'addition à l'article de la fonte; — FONTE; progrès marqués qu'a faits cet art depuis quelques années, 693; — comment il peut encore se perfectionner, 694; — la fonte de fer n'est nullement propre aux monumens publics, 694, 695.

FONTENILLES, monastère près de Rouen, fondé par S-Wandregésite, 633. FORBIN (M. le comte de), est nommé direct, gén. des musées roy., 545, 666; — fait rentoiler et rétablir les belles copies des chefs-d'œuvre de Raphaël trouvées aux Gobelins, 576; — services qu'il a rendus au Musée royal, 592.

FORTIN, sculpt.; ses ouvrages au Louvre et ailleurs, 407, 415.

et anteurs, 407, 415.

FOUCOU, sculpt.; ses ouvr. au Louvre et aux Tuileries, 507, 508, 612, 619, 622.

FOUILLES à Rome, av.-pr., x, xxv, xiv.vii;
— qu'on devrait faire dans les contrées qui ont conservé des antiquités, 394;— de Pompei, av.pr., xvi. Voy. Boxucci.

FOUQUET, contrôl. génér. des finances, fait bâtir par Levau les châteaux de

FOUQUIERES, peintre sous Louis XIV; chargé des vues des principales villes de France, qui, dans quatre-vingt-seize tableaux, devaient orner la grande galerie du Louvre; il travaille aussi aux Tuileries, 589, 590, 604, 654, 655.

Vaux-le-Vicomte et le Raincy, 363.

FOURCY (Le président de), surintendant des bâtimens sous Louis XIV, 656.

FOURNIER, architecte du Louvre sous Henri IV, selon Sauval, 352.

FOYATIER (M.), stat., 714, 730, 732. FRAGONARD (Nicolas), peintre, 572; FRAGONARD (M. Alexandre-Évariste), peintre; ses ouvr., 318, 568, 572, 669.

FRANCE (La), aux siècles qui précédèrent la renaissance, n'était pour lesarts guère au-dessous de l'Italie, 264; très-riche en beaux marbres, et ses monumens très-pauvres sous ce rapport, av-pr., XIJII.

FRANCISQUE, sculpt., 562. FRANÇOIS D'ORLÉANS, peintre de

paysages sous Charles V, décore les appartemens de Jeanne de Bourbon au Louvre, peint la salle aux joyaux, 303, 305, 320; - sous Charles VI, peint les statues de l'hôtel St-Paul, 316; cité 492. FRANÇOIS Ier; sa magnificence, 319; attire près de lui les plus grands artistes de l'Italie, 335, 644, 647; - en fait venir des chefs-d'œuvre antiques, 336; - lutte de goût et de libéralité avec le pape et les princes d'Italie dans l'acquisition des antiquités et des chefsd'œuvre modernes, av.-pr., 1x; - fait venir Benvenuto Cellini, et le charge de nombreux et beaux ouvrages, 476, 477, 483; - fait de grandes réparations au Louvre pour y recevoir Charles-Quint et sa suite, 336; - il le rebâtit ensuite sur un nouveau plan, 337, 644, 647; les plus anciennes sculpt. du Louvre datent de son règne, 401; - achète le terrain où depuis ont été élevées les Tuileries; fait construire le quai de la Mégisserie; fait bâtir Chambord et la maison de plaisance de Madrid; projette d'agrandir et d'embellir le Louvre; ses autres travaux en architecture, 647; -Fontainebleau, 497; - ses soins pour la police et la propreté de Paris, 337. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, ministre de l'intér. sous le directoire, 660. FRANQUE (M. Pierre), peint., a peint le dessin de la mosaïque de la salle de Melpomène au Louvre, 502; - ses autres ouvr., 546, 669. — Ce peintre et son frère François, artistes trop modestes, ont fait, en grande partie, sans se nommer, des tableaux de nos prem. maîtres. FRÉDEGAIRE, histor.; continuateur de

Grégoire de Tours, 238, 245.

FRÉDEGONDE, femme de Chilpéric le; ses maisons de plaisance; ses crimes dans quelques-unes; exilée au château de Vaudreuil, 632.

FRÉMINET (Martin), peintre, décore les anciens appartem. du Louvre; va en Italie se former à l'école des grands maires; nommé premier peintre d'Henri IV; ses travaux dans la chapelle de Fontainebleau; est décoré de l'ordre de Saint-Michel, av.-pr., v, 495; — travaille aux Tuileries, 564, 603, 652, 653.

FRÉMY, peint., principal dessin. du Mus. de sculpt. ant. et mod., av.-pr., xL, 401. FROIDMANTEAU ou FROIDMAN-TEL (Ruc); ses anciennes limites, 267, 273.

FROISSART (Jean), hist. de France; ses chroniq.; ses poésies, 276.

FROMENT (Helene), deuxième femme de Rubens, 731.

FRONDE (La), 726. Voy. RENARD.

FRONTIER, très-riche ornement de la coiffure sous Charles V, 322.

FRONTON (Grand) du Louvre. Voy. Louvre. FRUIT ou talus des anciens murs, 268. FULBERT, évêque de Chartres, archit., reconstruit sa cathédrale, 262, 635.

G

GABIES (Marbre de), 170.

GABRIEL (Jacques-Ange), architecte du Louvre sous Louis XV, construit l'École militaire, le Garde-Meuble, la place Louis XV, 395, 658.

GABRIELLE D'ESTRÉES, 405.

GAIGES de bataille (Les), très-beau manuscr. de la Biblioth. roy., 313.

GAIGNIÈRES (Le marquis de) fit faire une copie réduite du plan de la Tapisserie, 241.

GAILLON, superbe château du cardinal Georges d'Amboise, 340, 585, 645. GALERIE (La grande) du Louvre, 354; — devait être décorée par Le Poussin; vicissitudes qu'elle a éprouvées, 588 et suiv.; — GALERIE DE DIANE aux Tuileries, embellie par Colbert; a subi bien des variations, 594; — GALERIES intérieures ou corridors du Louvre de Charles V, 283, 300; — de Vincennes, ib. GARAMOND (Claude), grav. sous Fran-

GARAMOND (Claude), grav. sous François I<sup>ee</sup>, fond de très-beaux caractères d'imprimerie, 646.

GARDE-MEUBLE de la couronne, autrefois au Louvre, 390, 393.

- GARGES-SUR-LE-CROU, maison de plaisance de Dagobert, 633.
- GARLANDE (Étienne de), ministre sous Louis VII, 636.
- GARNIER (M. Étienne-Barthél.), peint., acad.; ses ouvrages, 509.
- GARNIER DE SAINT-YON, bibliothéc. du Roi en 1429, 333.
- GARSON (M.) a dessiné les têtes de l'iconographie du Musée de sculpture, av.-pr., xxxv, xxxvII.
- GASSIES (M. Jean-Baptiste), peintre; ses ouvrages, 554, 557, 669.
- GATTEAUX (M.) père, grav. en méd., inventeur d'une machine pour mettre les statues aux points, 147.
- GATTEAUX fils (Jacques Édouard), sculpt.-grav., 732.
- GAURIC (Pomponius); quelques-uns de ses ouvrages portent à croire qu'il était sculpt. et fondeur; d'après ce qu'il rapporte, on Iui devrait plusieurs inventions utiles dans le moulage et dans la fonte des statues, 115.
- GAUTHEROT, peintre, 768, 770.
- GELÉE. Voy. CLAUDE.
- GENES (Le doge de) à Paris, 719.
- GÉNIES MARINS, bas-rel. de la frise du Louvre sur la Seine, par Pierre et Franç. l'Heureux, 404; — GÉNIES de l'astronomie, de l'agriculture, bas-rel. Louvre par Barthélemi Prieur, 406. GENTIL de Troyes, sculpt., 380.
- GENTILLY, sur la Bièvre, maison de plaisance de Charles-Martel et de Pepin le Bref, 633.
- GEORGES D'AMBOISE (Le cardinal) protège les beaux-arts et fait construire le château de Gaillon, 340, 565, 645.
- GERARD (Michel), peintre d'ornemens, travaille au Louvre, 646; GÉRARD (le baron), premier peintre du roi sous Louis XVIII, a donné le dessin de la mosaïque de la salle de Melpomène au Louvre, 502; ses principaux ouvrag., 597, 609, 610, 614; GÉRARD (Pierre-Franç.), sculpt.; ses ouvrages, 414, 447, 451, 619, 620, 623.
- GERHARD (M. Édouard), savant philologue et antiquaire allemand, 536.
- GEVRES (Le duc de), gouverneur de

- Paris, contribue à faire reprendre les travaux du Louvre, 661.
- GHIBERTI (Lorenzo), sculpt., cisel., 313, 421.
- GIAC (Le seigneur de), ministre sous Charles VII, 644.
- GIBOY, grav., 401.
- GIORGIONE, peintre, grand coloriste, maître du Titien, 733.
- GIOTTO, élève de Cimabue, peintre d'Italie, le Raphael de son temps, 313; décore, au xve siècle, de peintures considérables le palais des Papes à Avignon, 306.
- GIRARDON (Nicolas), fondeur, 580.
- GIRARDON, sculpt., est chargé d'exécuter les figures qui ornent la galerie d'Apollon, 514, 580, 582; — ses divers ouvrages, 440, 512, 514, 580, 582; — il obtient la prime promise par Louis XIV pour de grandes figures, 580; — décore le Louvre et les Tuileries, av.-pr., VII, 582, 602, 603, 607. Voy. 512.
- GIRAULT, archit. du Louvre de 1790 à 1793, 660.
- GIRODET TRIOSON (Anne-Louis), de Montargis, peintre, acad., 509, 546, 548, 549, 610.
- GIROUX (Léonard), sculpt., travaille au Louvre, 646.
- GITTARD, arch., travaille à Saint-Sulpice sous Levau, 363.
- GLARE, château, séjour de Pepin-le-Bref, 633.
- GLYPHANON, chez les Grecs, tout instrument pour creuser, employé dans la sculpture, 135; — souvent cité dans les livres saints, 136; — son nom chez les Romains, ibid.; — le mot grec glyphoin et ses dérivés indiquent plutôt les procédés de la sculpture et de la glyptique que ceux de la plastique et du moulage, 137.
- GLYPTIQUE (La), gravure sur pierres fines, nait de la plastique, 4; — en quoi elle diffère de la sculpture en marbre, 135, et de la plastique, 136; — elle flattait la ressembl. des portraits, av-pr., xxx1; — cet art brillant en France autrefois, aujourd'hui presque abandonné, 1.

Gobelins (Tapisseries des) au Louvre, 565, 576.

GOBELINS; on y a retrouvé les belles copies des chefs-d'œuvre de Raphael, commandées par Louis XIV pour la manufact. des tapis, 576. Voy. FORBIN. GODEFROID (Mile), peintre, 745.

GOIS (Edme-Etienne-François), sculpt., ses ouvrages, 518.

GONESSE, maison de plaisance de Philippe-Auguste, 637.

GONTRAN, roi de Bourgogne, fonde le monastère de Saint-Marcel, près de Châlons-sur-Saône, 632.

GONZAGUE (Le cardinal de) fait travailler Benvenuto Cellini, 475.

GONZAGUE (Frédéric de) envoie des peint. et des sculpt. à François Ier, 493. GONZAGUE (Hippolyte de), 482.

GOSSE (M. Nicolas-Louis-François), peint.; ses ouvr., 567, 570, 372, 668. GOSSE et VINCHON (MM.), peintres;

frise en grisaille du musée Charles X, 567, 668.

GOTHEMBOURG, en Suède, 719.

GOUJON (Jean), célèbre sculpt.; incertitude sur sa patrie et sur la date de sa naissance, 402; - incertitude sur ses premières études et sur ses maîtres, 403; - associé à Pierre Lescot, 340, 342; - ami de Philibert Delorme et de Germain Pilon, 402; - de Bullant, de Pricur, 406; - examen critique de ses ouvrages et de sa manière, 419; - sa prédilection pour le style de quelques maîtres de l'école de Florence; ses figures de femme supérieures à celles d'homme, 420; - ses draperies d'un caractère particulier, 425; - passe pour avoir été tué dans la journée de la Saint-Barthélemy; fut employé avec Bullant au château d'Écouen, 433, 640; - ses bas-reliefs au Louvre, 434, 435, 436, 538; - ils auraient été en grande partie détruits par les projets du Bernin pour le Louvre, 371; - fait revivre l'usage des carvatides; beauté des siennes, dues à ses propres conceptions, n'en ayant trouvé le modèle nulle part, 466; - prix qu'il en retira, 467; comparées avec celles de Vittoria, 461;

— avec celles de la tribune du Pandrosium à Athènes, 485; — reproches que l'on peut faire aux statues de Jean Gonjon, 462; — pourquoi il priva ses caryatides d'une partie de leurs bras et les isola comme des colonnes, 463, 464; l'entablement de Jean Goujon comparé avec celui des Thermes de Dioclétien à Rome; — Goujon cité, 260, 276, 294, 354, 510, 584, 565, 566. Voy. VAU-THIER.

GOTRIQUE du XIV<sup>e</sup> siècle, 297; — de la chapelle de Charles V à Saint-Denis, 304, 307; — de Saint-Louis à Saint-Denis, bien imité par M. Debret, 316.

GOZLIN, évéque de Paris, est blessé en défendant cette ville contre les Normards, 246, 247.

GRADINE, instrument du sculpteur chez les anciens et chez les modernes, 20.

GRANIT (Le); ses qualités, 166; — carrières trouvées près de Philæ, 171; — GRANITS orientaux, 180, 181; — carr. en France, 185; — des Vosges, 192.

GRATTOIRS, instruments propres au bois et à l'ivoire, 3, 4.

GRAVURE; en quoi elle diffère de la ciselure, 18; — GRAVURE aŭ trait à l'eau forte; avantages de cette manière de reproduire les statues et les ouvrages de sculpt. et d'archit., av.-pr., IV. XXXVIII; — très-difficile, XXXIX et suiv.; — gravures et dess. fautifs supprimés eu grand nombre dans le Musée de sculpt., XXXIX. GREC ou grechetto (Marbre), 175.

GRÉGOIRE de Tours, le plus ancien historien de France, 238, 245.

Grégorien (Musée étrusque) du Vatican; on n'y laisse pas dessiner, av.-pr., xviii. Grès fin employé par le sculpteur, 21.

GREY (Lord) possède à Newby de belles statues antiques qu'il a permis très-gracieusement à l'auteur de faire dessiner, av.-pr., xiv. Voy. Warwick.

GRILLES en fer repoussé très-belles, venant du château de Maisons, 560, 578.

GRIMALDI, surnommé le BOLOGNÈSE, habile peintre, embellit de paysages la salle nommée depuis du Candélabre, au Louvre; ses divers ouvrages; ses talens

pour la grav., 504; - travaille sous Louis XIV aux Tuileries, 654, 655. GRIOTTE, marbre du Languedoc, 192.

GRIS ANTIQUE (Marbre), 175.

GRISAILLES du musée Charles X, par MM. Gosse et Vinchon, 567, 668; par M. Fragonard, 669; - par M. Abel de Pujol, 572, 573, 669.

GROS (Le baron Antoine-Jean), peintre; ses ouvrages, 550, 551, 553, 554, 569, 573, 575, 612, 669.

GROSSO. Voy. CAPPARA.

GUARINI de Vérone; réunit beaucoup d'ouvrages à Constantinople et dans le Levant, pour la bibliothèque de Saint-Georges à Venise, 331.

GUERIN (Frère), évêque de Senlis, chancelier de France, 636; - GUERIN, sculpt. sous Louis XIII, travaille au Louvre, 654, 655; - GUERIN (Louis) exécute les belles caryatides de Sarrazin; ses autres ouvrages, 441; -

GUERIN (Pierre-Narcisse), peintre; ses ouvrages, 517, 537, 545, 550.

GUERIN (Paulin), peintre , 747, 755. GUERSANT (M. Pierre - Sébastien), sculpt., 540.

GUESCLIN (Le connétable du ) 318, 333.

GUI DE DAMPMARTIN et JACQUES DE CHARTRES, sculpt., font les stat, du duc de Berri et du duc de Bourgogne, frères de Charles V, 290, 292.

GUIENNE (Le duc de), fils de Charles V; changemens qu'il fait au Louvre, 300, 302; - en augmente la biblioth., 333.

GUILBERT (L'abbé); son intéressante histoire de Fontainebleau, 317, 493, 494, 495, 497; - souvent cité. GUILLAIN (Simon), sculpt., 512.

GUILLAUME DE BLOIS, ministre sous Philippe-Auguste, 646.

GUILLAUME-JASSE, peintre, 293.

GUILLAUME-LE-BRETON, historien de Philippe-Auguste , 238.

GUILLAUME DE MARSEILLE CLAUDE DE PARIS, habiles peintr .verriers, appelés à Rome par Jules II pour orner les fenêtres du Vatican, 314; - beauté de leurs ouvrages, 644, 645.

GUILLEMOT (M. Alexandre-Charles), peintre; ses ouvrages, 558, 669.

GUILLOIS (M. François-Pierre), sculpt.; ses ouvrages, 540, 668.

GUILLOT; sa Description des rues de Paris en 1280, écrite en vers et trèscurieuse, 244.

## H

HACHE (La); son invention; citée par Homère, 10; - à deux tranchans, 11; - ses différens usages, 13.

HALLE (Claude et Abraham), sculpteurs dornem. sous Henri IV, 496, 652.

HANAP, espèce de vase, 323.

HAQUIN (M.), peintre, restaurateur du Musée royal, 576.

HARCOURT (Château des d') à Lillebonne, 268; - (le maréchai d'), 735. HARDOIN, sculpt., 562.

HAUTE-RIVE (Le comte d'), conseiller d'état, chef de la division des archives aux affaires étrangères; extrait qu'il fait, par ordre de l'empereur, du manuscrit de Mansard rendant compte des dépenses de Louis XIV, en bâtimens, pendant vingt-sept ans, 388.

HAVRE (Le), fortifié par Jérôme Belfarmato, 481.

HAWKINS (M.), conservat. des vases et des bronzes du Musée Britannique, a procuré à l'auteur toute sorte de facilités pour faire dessiner les statues antiques, av.-pr., xIV.

HEIM (M. François - Joseph), peintre, acad.; ses ouvrages, 570, 668.

HENNEQUIN (Philippe-Auguste), peint.; ses ouvrages, 534.

HENRI, duc de Saxe, vient au secours de Paris, assiégé par les Normands; se retire, 247; - revient avec des troupes; est tué au siége, 248.

HENRI Ier, XXXVIIIe roi de France, 635. HENRI II, LVIIIe roi de France; sa magnificence, 319; - construit les bâtim. de la cour du Louvre et le pavillon du Roi, 344; — poursuit et exécute en partie les plans de François la; fait la grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye, 648, 649; — escalier de son nom au Louvre, 437; — son appartement, 563, 565.

HENRI III, Lx1e roi de France, travaille peu au Louvre, 650.

HENRI IV, xiie roi de France, av.-pr., xLvII; - ne s'occupe du Louvre que vers 1596, 405; - il y emploie Ducerceau, 351, 352, 355; - Dupérac, 359; - forme le projet de le réunir aux Tuileries, 354, 650, 651; - termine des parties du Louvre, 355, 651; - sa réponse à l'ambassad. d'Espagne, 359; - son chiffre uni à celui de Marie de Médicis, 360; - de Gabrielle d'Estrées, 405; - travaille à Fontainebleau, à Saint-Germain-en-Laye, 653; - fit aux Tuileries un jardin sur une partie de la place actuelle du Carrousel, 602; - accorde sous la grande galerie du Louvre des logemens à des artistes de mérite, 592; - sa chambre au Louvre, 295, 563, 565; - lettre de lui au connétable de Lesdiguière pour les marbres de France, 191; - représenté autrefois à cheval en bas-relief sur la grande cheminée de Fontainebleau, par Jacquet, dit le Grenoble, 317.

HÉRACLÉE (Marbre d'), 170.

HERCULANUM: il serait facile d'accélérer le déroulement de ses nombreux
papyrus, av.-pr., xx; — son académie
empéche à Naples, à Pompéi, à Pestum,
ctc., de dessiner les statues et les monumens inédits dont elle a les dessins,
et qu'elle ne publie pas, av.-pr., xv,
xvii. Voy. Madrid et Caroline Murat. — (Bronzes d'), xxxiii.

HERCULE; une statue de ce héros, en argent, peut-être de Benvenuto Cellini, donnée à Charles-Quint à Paris par le prévot des marchands, 336; — ses travaux sur un vase attribué à Cellini, 486; — une partie de la vie de ce héros dessinée par le Poussin, gravée par Pesne, 590.

HÉRISTAL (Château d'), une des résidences de Charlemagne, 634.

HERRERA, peintre, 500.

HERSENT (M. Louis), peintre, acad.; ses ouvrages, 579, 595, 597, 601.

HERSES des portes du Louvre, 270.

HESSE (M. Nicolas-Auguste), peintre; ses ouvrages, 559, 669.

HÈTRE; son bois employé pour les figures de divinités, 42.

HEULLAND (D'), graveur de plans, 243, 269.

HEURES (Livre d'); — HEURES de Saint-Louis, très-beau manuscrit, 328; — du prince Jean, duc de Berri, frère de Charles V; très-beau manuscrit de la Biblioth. royale, 307, 315, 316, 328; de Louis, duc d'Anjou, frère de Charles V, 317; — de Jeanne de France, 325.

HIÉROPOLIS (Marbre d'), 170. HOEY (Jean de), peintre, 497.

HOGENBERG. Voy. cités de l'univers.

HOLCKHAM, superbe château de sir Thomas Coke, dans le Norfolck en Angleterre; l'auteur y reçoit l'accueil le plus aimable, et on lui donne toute liberté d'y faire dessiner la précieuse collection de statues antiques, av.-pr., xiv. Voy. Grey (Lord), Madrid, Naples, Warwick.

HOMÈRE; ce poëte a fait des vers en l'honneur de la Céramique, 27; — ses têtes antiques et celles de Lycurgue, de Romulus, de Numa, sont des portraits de convention, av.-pr., xxxvi.

HONNET (Gabriel), peint. sous Henri IV, 496, 652.

HONORÉ (M.), habile fondeur de Paris, 123, 693.

HOPE (Sir William), à Londres, permet de la manière la plus aimable à l'auteur de faire dessiner les belles stat. antiqde sa riche collection, av.-pr., xiv.

HÔTEL-DIEU (Église de l'), par Eudes de Montreuil, 264; — HÔTEL-DE-VILLE de Paris, par Henri IV; continué, augmenté, terminé dans le même style en 1839 par M. le comte de Rambuteau, préfet de Paris, 360; — HÔTELS de Behaigne ou de Bohéme, à Paris, 349; — de Créquy, 390; — Lambert, à Paris, par Levau, 363; — de Longueville, par Clém. Métézeau, 356, 357, 359; — de Nesle, 349; — de Nevers, 389; — Saint-Paul, ou Hôtel solennel des grands ébattemens, bâti par Charles V, 266, 300, 302, 306; — ses beaux vitraux, 312; — sa grande cheminée, 317; — HôT. de Pons, par Levau, 363; — des Postes, au Louvre, 390; — de la Reine, 349; — de Soissous, bâti par Jean Bullant pour Catherine de Médicis, 343.

HOUDON, sculpt.-acad., 733. HOWARD-CASTLE, beau château de lord Carlisle près d'York; on permet à l'auteur d'en faire dessiner les statues antiques, av.-pr., XIV.

HUBERT, archit. du Louvre en 1793 jusqu'en 1798, 660.

HUET, sculpt. et archit., 801.

HUGUES-CAPET, xxxve roi de France, habite le palais de son père Hugues le Grand, et qui est devenu depuis le Palais de Justice à Paris, 635.

HURTAUT et MAZIÈRES, dans leur long dictionnaire sur Paris, sont trèsinsuffisans sur le Louvre, 240, 661. HYMETTE (Marbre du mont), 171.

I

IASSOS (Marbre dc), 169.

ICONOCLASTE (Anglais) mutile à dessein, en 183., à Athènes, des bas-reliefs du Parthénon nouvellement découverts, et parce qu'on les disait plus beaux que ceux du Musée britann., av.-pr., xv.

ICONOGRAPHIE; caractères divers des portraits que présente celle des Grecs et des Romains sur les médailles, av.-pr., xxx, xxxi; — Iconogn. égypt., grecq., rom. du Musée de sculpt., etc., xxxiv et suiv.; — franç. du Musée de sculpt., ne remontant qu'à Louis XII, xxxix.

IDÉAL dans les têtes, portraits antiques, av.pr., xxxii;—IDÉALE (beauté); en quoi elle consiste, av.pr., xxx;— laideur; quelques artistes sembleraient se la proposer pour but, xLiv.

IF; son bois employé chez les anciens pour des figures de divinités, 42.

IMBAULT (M.) fait construire dans sa maison un obélisque en marbre en l'honneur de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, 661.

IMITATION de la couleur des yeux par des pierres précieuses ou des verres colorés, chez les anciens, 142.

IMPRIMERIE ROYALE, fond. par Louis XIII; placée d'abord au Louvre, puis rue de la Vrillère, ensuite rue Vieille-du-Temple, 593, 655.

INCENDIE au Louvre en 1661, 657.

INDRET (L'île d'), donnée par Anne d'Antriche à Duquesne, 719.

INFANTE d'Espagne à Paris en 1722, 591; — son jardin au Louvre, 389, 404, 406. INGELBURGE, deux. femme de Philippe-

Auguste; sa maison de plaisance, 637.

INGELHEIM, près de Mayence, palais
de Charlemagne, 634.

INGRES (M.), peint., acad.; ses ouvrages, 567, 668.

INNOCENT X (Le pape) protège l'Algarde, 511; — INNOCENT D'IMOLA peint avec le Rosso à Fontainebleau, 492.

INSCRIPTIONS GRECQUES; observations sur cette collection du musée; sa richesse; noms des savans auxquels on est redevable, av.-pr., VIII.

Instrumens propres à la sculpture, 5; leur invention, 6; — trouvés à Pompéi, 19.

INVENTAIRE des joyaux de Charles V en 1379, 321; — de la bibliothèque de Charles V, très-curieux manuscrits de la Biblioth. royale, 327.

ISABELLE (L'infante), femme de l'archiduc Albert, protectrice de Rubens, 731.

ISRAEL SYLVESTRE, graveur; ses vues du Louvre, 244, 269.

ISSOUDUN, maison de plaisance de Marie de Luxembourg, deuxième femme de Charles le Bel, 639.

ITALIE (L'), dans les temps qui précédérent la renaissance, n'était pas, pour les arts, beaucoup au-dessus de la France; ne produisit pas, dans l'antiquité, un grand nombre d'artistes dont les noms nous soient parvenus, 263; — ses antiquités transportées à Paris, 397. — On y éprouve à présent souvent des difficultés pour y dessiner des statues inédites, av.-pr., xv, 264.

ITALIER (L') du temps des Médicis, 329.
IVOIRE (L'), I, 4; — scié en plaques, 14; — employé dans les temps les plus reculés; presque toujours uni aux métaux, mais ne servant guères qu'à faire des têtes et des extrémités de statues ou quelques autres parties du corps, 74; — ce n'est

que vers le temps de David et de Salomon que les livres saints parlent de l'ivoire; le trône de Salomon étoit de cete matière, rehaussée par des ornemes d'or, 74; — l'ivoire fut travaillé plus tard chez les Grecs, 75; — moyens employés, dit-on, par les anciens pour l'amollir et le rendre flexible, 93; — proportions des morceaux d'ivoire qu'on peut tirer des défenses d'éléphant, 94. IVRY (Bataille d'), en bas-rel,, sur la grande cheminée de Fontainebleau, par Jacquet, dit le Grenoble, 318.

IWANOWNA (Anne), duchesse de Courlande, puis impératrice de Russie, 731.

J

JACOBELLO, sculpt., 259.

JACOBS (M.), savant philologue allem., s'est trompé sur le nombre des statues antiq. existant à Rome, av.-pr., xxvi.

JACQUET, dit le GRENOBLE, sculpt. sous Henri IV; auteur de la magnifique cheminée de Fontainebleau, 317, 318; — travaille au Louvre, 633.

JACQUET (M.), habite chef du moulage du Musée royal du Louvre, 49.

JACQUIO (Ponce), sculpt., souvent confondu avec Paul-Ponce Trebati, 564.

JACQUOT (M.), sculpt., 768, 770.

JAFFA; Eud. de Montreuil le fortifie, 264. JAILLOT a écrit sur le Louvre, 240; —

— ses Recherches critiques sur Paris en 1772, 267, 661.

JALOUSIE (Château de la) dans le roman de la Rose, 268, 270.

JANNET, peint. sous Henri IV, av.-pr., v1.

JARDIN de Charles V au Louvre, 270,
272; — de l'hôtel Saint-Paul, 273; —
d'Henri IV aux Tuileries, 350, 602; —
JARDIN des Tuileries; difficultés qu'il a
opposées à Le Notre, 616; — JARDIN de
Renard aux Tuileries, 617.

JASSE (Guill.), sculpt. sous Charles VIII, fait les statues de Charles V et de Charles VII, 293; — orne le Louvre, 644, 645.

JAUNE antique (Marbre), 175; - bréché;

paille; annelé; jaune et noir; à filets; à veines, 175.

JEAN Ier, dit le Petit roi, 638; — 52 statue à Saint-Denis, 292.

JEAN II, dit le Bon, Le roi de France, travaille à Vincennes, 638, 639.

JEAN duc de Berri, Voy. BERRI.

JEAN duc de Bretagne donne, en 1428, à l'église de Saint-Thomas-du-Louvre. Thôtel de la Petite-Bretagne, 645.

JEAN-AU-BŒUF, couvreur de François I<sup>ar</sup>, est chargé de détruire la grosse tour du Louvre, 337.

JEAN DE BOLOGNE et FRANCHE-VILLE font la stat. équestre d'Henri IV. 428, 658.

JEAN DE BRUGES, qui passe pour être Finventeur de la peinture à l'huile, fait faire des progrès à celle des vitraux, 312. JEAN DE COSMATE, sculpt., 259.

JEAN DE FIESOLE ou FRA ANGE-LICO, peintre, 313.

JEAN DELAUNAY, sc., 292, 316, 401. JEAN DULIÈGE, sculpt., 292, 316.

JEAN DE PISE, fils de Nicolas, sc., 239-JEAN DE SAINT-ROMAIN, sculpt., 288-290, 293; — vitraux d'après ses dessins, 314; cité 354, 401. — Voy. Goulos,

JOCONDE, JUSTE de Tours.

JEANNE DE BOURBON, femme de Charles V; ses appartemens au Louvre, décorés de peintures par François d'Orléans, 303, 305; — sa statue, par Jean de Saint-Romain, 293; — sa salle basse au Louvre, très-ornée, 305,

JEANNE DE FRANCE, fille de Louis XI; les miniatures de ses Heures très-jolies, et plusieurs peuvent se rapporter au Louvre, 243, 325.

JÉRUSALEM (Marbre jaune de), 168. JETTATURA, FASCINO, MALOCCHIO, SORTIlèges des Italiens, av.-pr., xvi.

JEU DE PAUME au Louvre de Charles V, 298.

JOAC, dans le Limousin, maison de plaisance de Louis le Débonnaire, 634.

JOANNIS, peintre de paysages, restaure ceux du cabinet d'étude aux Tuileries;

ses autres ouvrages, 600.

JOCONDE ou FRA GIOCONDO (Jean),
de Vérone, architecte, commence sous

Louis XII à épurer l'architecture, 340, JOUBERT (M. de), trésorier des états du Languedoc, fait dessiner par Vicar, et publie à ses frais, le bel ouvrage de la Galerie de Florence, av.-pr., XXXIII. JOURDAN; son catalogue de la biblioth.

du Roi, 560.

JOUX (DE), sculpt.; ses ouvr., 532, 727.

JOYAUX de la couronne ou trésor de
Charles V; inventaire en 1379 et évafuation, 296, 319, 320 et suiv., 641.

JUDITH, femme de Louis le Débonnaire; 343; — construit le pont Notre-Dame et le château de Gaillon, ibid., 644, 645. sa maison de plaisance à Tours, 634.

JULES II, pape, av.-pr., xvIII, xxIV, 335. JULES ROMAIN, peintre, 474, 492; maître de Primatice selou Vasari; plusieurs tapisseries des Gobelins d'après

ses dessins, 565.

JULIEN, sculpt., acad., 507, 532, 622.
JUPIL, sur la Meuse, une des résidences de Pepin le Bref, 633; — de Charlemagne, 634.

JUSTE (Jean) de Tours, archit., sculpt. sous Charles VIII et Louis XII, épure l'architecture, 340, 343, 428, 644. JUSTE, espèce de vase ancien, 323.

JUSTICE (Le palais de) à Paris était, sous la seconde race, l'habitation ordinaire de nos rois; son immense cheminée, autrefois citée, 378.

## K

KEITH (Lord), amiral anglais, 723.
KELLER (Les frères), très-habites fondeurs; excellent alliage de bronze qu'ils
employaient, 69, 730, 735.
KINNADOS, pout-étre le cipalre, servait

Kinnabos, peut-être le cinabre, servait à colorier les figures en argile, 25, 26. KINSON (François), peintre, 737.
KŒNIGSMARCK (La comtesse Aurore de), mère du maréchal de Saxe, 731.
KRAY (Le général autrichien), 723.

KUFFENSTEIN, maison royale de Charlemagne, 634.

## L

LABOUILLERIE (Le baron de), intendant général de la maison du Roi, 669. LABROSSE (Pierre de), ministre sous Philippe-le-Hardi, 638.

LACOUR (MM.) père et fils, dessinateurs et graveurs, ont gravé et publié le sar-

coph. de Diane et Endymion, 554, 618. LAFOND DE SAINT-GENNES public en 1752 l'Ombredugrand Colbert, 239, 660.

LAFONTAINE (M. De), peintre, bronzier, 473.

LAFORET (Pierre de), ministre sous Jean II, 638. LAGRANGE (Jean de), cardinal d'Amiens, ministre sous Charles V, 638.

LAGRENÉE l'ainé, peintre, 535; — le jeune (Jean-Jacques), peintre; ses ouvrages, 583, 585.

LAGUETTE (GÉRARD DE), ministre sous Louis X, 638.

LAITIÉ (M.), sculpt.; ses ouvr., 451, 540. LALAIN (La comtesse de) protectrice de Rubens, 731.

LAMARCHE (Le général), 728.

LAMARE (Le commissaire); plans de Paris, 242; — du Louvre imaginaires, 267. LAMBERT (Hôtel), par Levau, 363. LANCRENON (M. Joseph-Ferdinand),

peintre: ses ouvrages, 548, 669.

LANDON, peintre, et LE GRAND; Ieur Description de Paris, très-bonne sur le Louvre, 240.

LANEUVILLE, peintre, 770.

LANGE, sculpt., restaurateur du Musée roy.; ses ouvr., 449, 457, 517, 577, 597. LANGLOIS (Jérôme - Martin), printer

LANGLOIS (Jérôme - Martin), peintre, académ., 768, 770.

LANSDOWNE (Le marq. de), à Londres, donne toutes sortes de facilités à l'auteur pour voir et faire dessiner sa belle eollection de statues antiques, av.-pr., XIII.

LANZI, savant antiquaire de Florence, 500, 504; — son opinion sur le Bernin, 368; — admirait les vitraux de France, 313; — souvent cité,

LARIVIÈRE (Charles - Philippe de ), peintre, 749, 753.

LAUGIER, grav., 506.

LAUGIER DE CHARTROUSE (M.), maire d'Arles, en débarrasse, en partie à ses frais, les arenes des maisons ou masures qui les défiguraient, 391.

LATRÉMOUILLE (Georges de), ministre sous Charles VII, 644.

LAUNAY (M.), qui a fondu les deux tiers de la colonne de la place Vendôme, employe pour la fonte une méthode différente, sur plusieurs points, de celles des autres fondeurs, 123, 124, 126.

LAURENT (Maître), de Picardie, travaille, sous le Rosso, aux ornemens de Fontainebleau, 492.

LAURENTUM, maison de campagne de Pline le jeune, comparée aux jardins de Charles V, 273.

LAURISTON (Le maréchal marquis de), ministre de la maison du Roi, 667,

LAUTIZIO, grav. sur pierres fines, 474. LAYERLE, Voy. CAPELLE.

LEBAS (M.), grav., av.-pr., xxxix.

LEBRUN (Charles), premier peintre de Louis XIV, exerce sur les arts un pouvoir trop despotique, 379; — défauts et qualités de cet artiste, 441, 514, 656, 659; — est chargé d'exécuter les peintures dont la nouvelle galerie d'Apollon doit être ornée, av.-pr., v11, 514, — il compose les dess. et les figures de cette galerie, 580, 581, 582; — son Triomphe d'Amphitrite, 583; — ses dessins pour la porte Saint-Denis, 514; — chargé de réparer la partie du Louvre incendiée en 1661, 579; — cité 608.

LECLAIR, dit CAPITOLI, sculpt., ornemaniste sous Louis XIII, travaille au Louvre et aux Tuileries, 441, 654, 655.

LECLERC, peintre, 599.

LE CLERC (Nicolas), peintre de Lyon sous Charles VIII, 1035.

LECLÈRE (Achille), archit., acad., élère la chapelle des Dames du sacré-cœur à Paris, 541, 627.

LECOMTE (Félix), sculpt.; ses ouvrages,

LECOUR, fond. et cisel. à Paris; auteur d'un nouveau procédé pour le moulage des statues en bronze, 126, 127.

LECOURBE, général en chef, 728. LEDAIN (Oliv.), minist, de Louis XI, 644. LEFÈVRE (Robert), peintre, 612.

LEGENDRE-HÉRAL (M.), sculpt., 715, 717, 730.

LÉGER public en 1715 le Voyageur Fidèle, 239, 659.

LEGRAND, archit., et LANDON, penn., publient, de 1806 à 1811, leur Description de Paris, 662.

LEGRAND (Le comte), lieut. gén., 728. LEGROS (Pierre), sculpt., 512, 721. LE LORRAIN. Voy. GELÉE, ROBERT.

LEMAIRE public en 1685 son Paris ancien et nouveau, 239, 560, 639.

LEMAIRE (Philippe-Henri), sculpt., 769.

LEMERCIER (Jacques), architecte, est chargé, sous Louis XIII, des nouveaux plans pour le Louvre; s'éloigne de ceux de Lescot; défauts qu'on peut lui reprocher, 361, 362, 378, 439; — continue la grande galerie du Louvre, 400, 587, 588, 589, 590; — bâtit le grand pavillon de l'Horloge, qui devint l'entrée principale du Louvre, 362, 364; — sá façade du Louvre du côté de la rue du Coq, gâtée en partie par Perrault, qui change ses plans et ceux de Lescot, 379, 381, 383, 388; — reconstruit la

Sorbonne, 361; — bâtit le Palais-Cardinal, aujourd. Palais-Royal, 655, 656; — l'église de Saint-Roch, le portail de l'église de Ruel, 361; — cité 295.

LEMOT, sculpt., auteur des stat. équestres de Henri IV, pour Paris, et de Louis XIV pour Lyon, 101; est chargé du fronton de la colonnade du Louvre; ses divers ouvrages, 409, 610, 623.

LEMOYNE (Jean-Bapt.), sculpt., 619.

LEMOYNE (Jean-Louis), sculpt., 544. LEMOYNE (Marin), sculpt., travaille au Louvre. 646.

LENGLET DU FRESNOY, éditeur du roman de la Rose, 251.

LENORMAND, archit., grav., et MO-LÉON (MM.) publient en 1819 leurs Annales de l'industrie, 666.

LENOTRE, archit. célèbre par les jardins qu'il a dessinés et exécutés à Versailles, Marly et ailleurs; obstacles qu'il eut à surmonter pour faire celui des Tuileries, ao3, 615, 616.

LÉON X DE MÉDICIS, pape, av.-pr., 1x, xvIII, xxIV, 335.

LÉON LÉONI, sculpt., 423.

LÉONARD LE FLAMAND, peint., travaille, avec le Rosso, aux ornem. de Fontainebleau, 492.

LÉONIDAS de Tarente indique par des épithètes les usages des instrumens propres au sculpteur, 15.

LEOPARDI, sculpt., 422.

LÉOPOLD, abbé de Saint-Aignan d'Orléans, fonde le monast. de Fleuri, 633.

LEPAUTRE (Pierre), sculpt., 710, 719,

LÉRAMBERT (Louis), sculpt., acad., orne le salon d'attente aux appartemens du Roi aux Tuileries; genre dans lequel il réussissait; ses divers ouvrages, 440, 566,602,607,728.

LÉRAMBERT (Henri), peintre sous Henri IV, 496, 652; — LÉRAMBERT (Franç.-Jean et Louis), peintres, travaillent au Louvre, 607, 646, 729.

LERICHE, peintre, restaure les peintures de fleurs et d'oiseaux dans la galerie de Diane aux Tuileries, 597; — celles de la chambre à concher de la reine Marie-Thérèse, 599. LEROI (Simon), peintre, travaille au Louvre, 646.

LESBOS (Marbre blanc jaunâtre de), 167; marbre de diverses couleurs, 169.

LESCOT (Pierre), archit., chargé par François Ier de rebâtir le Louvre sur un nouveau plan; respecte une partie des solides constructions de Philippe-Auguste et de Charles V, av.-pr., XLVI. XLVII, 277, 278, 281, 285, 300, 338 et suiv.; - contribue à épurer le style de l'architecture, 339; - s'associe. dans les travaux du Louvre, Jean Goujon et Paul-Ponce, 340; - ses façades du Louvre, 343; - reproches qu'on peut faire à son architecture, 345; - ses plans du Louvre ne furent pas toujours suivis par les architectes qui lui furent adjoints, 352, 361; - sa salle des caryatides au Louvre, 459; le Louvre de Lescot était en grande partie détruit par les projets du Bernin, 370; - ceux de Perrault et sa colonnade n'y furent pas plus favorables, 379, 381, 383, 288, 399, 400; - cité 295, 351, 354, 378, 399. - Vigenère parle de Lescot, 340.

LESDIGUIÈRES (Le connétable DE BONNE DE); guichet de son nom au Louvre, 354.

LESUEUR (Pierre-Franç.), peintre d'ornemens, 599, 609; — LESUEUR, sculpt.; ses ouvrages, 418, 519, 618.

LETHIÈRE (Guillaume-Guillon), peint., acad.; ses ouvrages, 535, 536, 669.

LETTRES et figures gravées sur des pierres dures, 4.

LEVAU ou LEVEAU, architecte sous
Louis XIV, continue, le long de la
Seine, la façade du Louvre; élevée, critiquée, abandonnée, av.-pr., xl.vii, 349,
366, 367; — détruite, 370, 380, 382;
— construit le collège Mazarin; rebátit l'église de Saint-Sulpice, etc., 363,
656; — son plan du Louvre est rejeté,
366, 378; — bátit le château de Vauxle-Vicomte et le Raincy pour Fouquet,
363; — l'église de Saint-Sulpice, ibid.;
— le grand pavillon du Roi et de la
Reine à Vincennes, le collège Mazazarin, les hôtels Lambert, de Pons, le

château de Pontchartrain, 363; - l'ancienne façade du Louvre sur la Seine, 364: - fait aux Tuileries de grands et mauvais changemens aux plans de Philibert Delorme, 365, 368.

LEVIEIL, peint., verr. et vitr., a traité à fond l'art de la peint. sur verre, 310. L'HEUREUX (Pierre et François), sculpt. sous Henri IV, travaillent au Louvre, 404.406.652.

LIBAN; troncs de cèdre apportés, disaiton, de cette montagne par Saint-Louis, et conservés autrefois aux Tuileries, 606.

LIBYE (Marbre rouge de), 168.

Liége (Le); son écorce fut une des premières substances employées pour de petites figures, 42.

LIERRE (Le) servit à faire de petits vases, 42. LILLEBONNE; statue antiq. en bronze doré qui v a été découverte. 75: procédés qui ont dù être mis en œuvre pour la dorer, 77; - le bronze en est aussi fragile que du verre; opinion de MM. Houton de la Billardière et d'Arcet à ce sujet; discutée par Vauquelin, 79; - jusqu'à quel point l'or peut-il prolonger et conserver le bronze qu'il recouvre, 80; - château des d'Harcourt à Lillebonne, 268; - ses belles tours, 286; - cette ville riche en monumens antiques, 394.

LIME; son invention, 14.

LIPONA ( La Come de ). Voy. Carol, MURAT. Lis (Fleurs de) employées dans des chapiteaux du Louvre, 356.

LITS; leur grandeur et leur luxe du temps de Charles V, 325.

LOBINEAU (Dom.), historien de Paris, continuateur de Félibien, 239.

LOMBARDI (Antonio), sculpt., 421.

LONDRES; le Musée britannique, d'une grande beauté, et les collections particulières de l'Angleterre sont en général très-abordables, et l'on y laisse facilement les étrangers dessiner, av.-pr., XII. Voy. WARWICK.

LONGUEVILLE (Hôtel de), par Clément Métezeau, 356, 357, 359, 389,

LONGUEVILLE (La duchesse de), 734. LORRAINE (Le cardinal de) protège Benvenuto Cellini, 479.

LORRIS (Guillaume de), poête, auteur du roman de la Rose, 244, 270, 286.

LORTA, sculpt.; ses ouvrages, 515, 516. LOTHAIRE, xxxIIIe roi de France, 635. LOTUS, arbre différent du lotus nymphæa, et qui fut employé à la sculpt., 43.

LOUIS-LE-DEBONNAIRE, xxive roi de France; ses résidences, 634.

LOUIS II, dit le Bègue, xxv1º roi de France, 634.

LOUIS III, xxvije roi de France, fait båtir un petit château dans l'enclos du mo-

nastère de Saint-Denis, 634. LOUIS IV, dit d'Outre-mer, xxxIIe roi de France, 635.

LOUIS V, xxxive roi de France, 635.

LOUIS VI, dit le Gros, xxxixe roi de France; ses résidences, 635; - le Louvre de son temps, et sous Louis le Jeune, Philippe-Auguste, Charles V. av.-pr., xLv.

LOUIS VII. dit le Jeune. XLe roi de France, 636; - répare l'église de Saint-Denis, 310; - encourage la peinture des vitraux, 312; - ses maisons de plaisance, 637.

LOUIS IX (SAINT-LOUIS), XLIII\* roi de France, 636; - fait refaire presque tous les tombeaux et les statues des rois de France ses prédécesseurs, 262; - fait travailler au Louvre; ses autres constructions; ses résidences, 637; statue autrefois aux Quinze-Vingts, aujourd'hui à Saint-Denis, 258.

LOUIS X, dit le Hutin, xLvre roi de France, 638; - fait le premier sa demeure habituelle au Louvre, 649.

LOUIS, duc d'Aquitaine, fils de Charles VI et second Dauphin, depuis Louis XI, donne, en 1409, vingt volumes à la bibliothèque du Louvre, 311, 643.

LOUIS XI, Live roi de France, accorde aux Médicis d'ajouter des fleurs de lis à leurs armes, 486; - embellit le château de Blois et celui du Plessis-les-Tours, son séjour favori, 644, 645, 646.

LOUIS XII, Lvie roi de France, 644; son mausolée, 565.

LOUIS XIII. LXIIIe roi de France, 654;naquit dans la chambre Ovale de Fontainebleau, 497; - met à exécution le projet d'augmenter le Louvre, conçu par Henri IV, 360; — fonde l'imprimerie royale, 593; — ses médailles et celles de Louis XIV, par Warin, ibid.

LOUIS XIV, LXIVe roi de France; projette de terminer le Louvre; rend une ordonnance qui défend, sous peine d'amende, de bâtir à Paris sans la permission du roi, 363; - fit abattre l'hôtel du Petit-Bourbon, 244; - son mariage avec l'Infante d'Espagne, 527; - engage le cavalier Bernin à venir achever le Louvre, 368; - charge Lebrun d'exécuter les peintures de la nouvelle galerie d'Apollon, 579; - encouragement aux artistes, 580, 657; - fit copier par les meilleurs peintres français les chefs-d'œuvre de Raphael pour les tapisseries des Gobelins, 576; - par ses ordres on moula en Italie un grand nombre de chefs-d'œuvre antiques, 577; - travaux continués ou achevés sous son règne au Louvre et aux Tuileries. 629, 654, 655, 656, 657; - habitait ordinairement aux Tuileries le rez-dechaussée, 602; - dépenses de Louis XIV pendant vingt-sept ans pour Versailles, le Louvre et d'autres édifices, 384; costume de son époque, funeste à la peinture et surtout à la sculpture, 580.

LOUIS XV, LXVe roi de France, 658; fait reparaître le Louvre tel que l'avait laissé Perrault et fait continuer les parties qui avaient été interrompues, 398.

LOUIS XVI, LXVI<sup>e</sup> roi de France, fait reprendre les travaux du Louvre; on déblaye la cour et on ouvre une entrée du côté de la Seine, 396, 660, 661; ordonne à La Pérouse un voyage autour du monde, 724.

LOUIS XVIII, LXVIII roi de France, cherche à consoler le Musée royal de ses pertes, qu'il n'avait pas causées, av-pr., XI; — la France lui doit la conservation de plusieurs chefs-d'œuvre de sculpture et l'acquisition de beaucoup d'autres, 1X, X, XI; — de plusieurs beaux monum. de la collection Albani; des vases italo-grecs de M. Tochon; de la plus grande partie des antiques du comte de Choiseul-Gouffier, 666; — de

la Vénus Victrix de Milo, dont fui avait fait hommage le duc de Rivière, 667; — sous son règne, réparations et grands trav. au Louvre et aux Musées de peinture et de sculpture, 666, 667.

LOUVET (Le président), ministre sous Charles VII, 644.

LOUVOIS (Le marquis de), surintendant des bâtimens du Roi, 658; — ministre de la guerre, 793.

LOUVRE (Le); en quoi il mérite une attention particulière de la part des savans et des artistes; fut un fort en même temps qu'un château de plaisance; éprouva bien des changemens dans son architecture; ses faibles commencemens, 235, 237; - maison de chasse sous Dagobert ler, selon une charte suspecte; sa construction a suivi les phases de la monarchie, av.-pr., vi, 245, 632; aperçu chronologique des ouvrages qui parlent de ce palais, 238, 239; - des dessins où il a été retracé; plan de la tapisserie, 241; - plans de Paris qui offrent quelques détails sur le Louvre. 242; - plan publié par Quesnel, 243; - tableau très-curieux autrefois à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, maintenant à Saint - Denis; on y voit le Louvre, 243, 269; - date probable de ce tableau, 244; - opinion des anciens auteurs sur l'époque du commencement du Louvre, 245; - en grande partie détruit dans les sièges que les Normands firent soutenir à Paris, 246; - étymologie du mot Louvre selon divers auteurs, 247; - Philippe-Auguste en fait un poste important; y fait construire une énorme tour ou furent enfermés plusieurs grands personnages; divers noms donnés à cette tour, 249; - ce qu'était le Louvre sous ce prince; bâtimens qui en entouraient la cour, 250; - épaisseur et solidité des murs du Louvre construits sous Philippe-Auguste, 251, 252. - Détails du Louvre : - AGRAN-DISSEMENS successifs, grandes reparations et travaux du Louvre; - première époque : sous Louis le Gros, Louis le Jeune, Philippe-Auguste, av.pr., xLV, 251, 252; - sous Charles V

av.-pr., xLv, 292, 294, 295 ct suiv., 841; - sous Charles VI, 287; - sous Louis XI, Charles VIII, Louis XII, 335; - deuxième époque, 337; sous François Ier; il l'agrandit d'abord et l'embellit pour y recevoir Charles-Quint et sa suite, 336; - il le fait rebâtir sur un nouveau plan par Pierre Lescot; on abat la partie nord du Louvre de Charles V, 362; - continué par Henri II, 344; - Charles IX, 351; - Henri IV, 351, 354 et suiv.; - Louis XIII et Richelieu, sur les plans de Lemercier, 360, 361, 362; - troisième époque : par Louis XIV, av.-pr., xLVII, 244, 363, 368, 629, 654, 666, 657; - par Louis XV, 390, 395; - Louis XVI, 396, 660, 661; - sous la république, vov. DEGRADATIONS; - sous le directoire, travaux commencés, 660; - continués sous le consul., 662; - en grande activité sous l'Empereur, 662 et suiv.; sous Louis XVIII, 666, 667; - sous Charles X, 667 et suiv.; - AILE du nord du Louvre de ( harles V, donnant sur Paris ; était moins agréable à habiter que les autres, 301; - AILE de l'ouest; elle avait la même profondeur et occupait le même emplacement que celle d'aujourd'hui, et l'aile qui s'y joint du côté de la Seine a les mêmes fondations ct sert d'appui aux murs actuels, 277, 278; - ses bas-reliefs, 443, 454; -AILE perpendiculaire à la Seine, élevée par Henri II et Charles IX; achevée vers la Seine par Henri IV, 351; -AMEUBLEMENS au XIVe siècle, sous Charles V. 306. 307: - ANCIENNETÉ de la muraille de la salle des Carvatides du côté des Tuileries, et d'autres murs qui furent respectés, vu leur solidité, par Lescot et les architectes ses successeurs; - APPARTEMENS; la plupart de ceux du Louvre de Charles V au rez-dechaussée étaient voûtés, 204; - leur distribution; APP. d'apparat, 294; voy. SALLES; - APP. de Charles V, 294; grands appartem. du Roi, au rez-dechaussée et au premier étage; appartem. de la reine Jeanne de Bourbon, femme de Charles V; toutes ces pièces forment

aujourd'hui les salles d'Isis, de la Psyché et de l'Aruspice, 295; voy. SALLES; - APP. anciens des Reines; peintures et ornemens, 490; - APP. de Catherine de Médicis, 341, 342; - d'Henri II, d'Henri IV; reproduits par l'auteur de cet ouvrage, 565; - ARCHITECTURE (1) du Louvre offre des détails d'une irregularité très-défectu use, 359, 360; -ARMATURES du soffite de la colonnade du Louvre, 376; - ARSENAL dans la grande tour, 289; - ARTILLERIE ou arsenal du Louvre de Charles V, du côté de la rue Froid-Manteau, 273; - agrandi par François Ier, 274; - ARTISTES acad. logés au Louvre en 1755, 385, 392; -ARTS; leur irrégularité au temps de Charles V, 276; - BAINS des appartem. de Charles V. 302; - BALCON (le prétendu grand) de Charles IX n'existait pas de son temps , 404; - BARTHÉLEMY (la saint-); à cette époque, le balcon du Louvre d'où l'on a prétendu que Charles IX avait tiré sur les Huguenots n'existait pas, ibid.; - BASSES-COURS et communs du Louvre de Charles V. qui contenait tout ce qui pouvait servir à l'entretien de la table du Roi, 271, 272, 280; - BEAUVAIS (rue de) ou de Biauvoir, 272; - BIBLIOTHÈQUE de Charles V, voy. Toun de la Bibliothèq.; - BOISERIES et parquets du Louvre de Charles V, 307; - BRIQUES vernissées de couleurs variées, servant de parquets au Louvre de Charles V, 308; - CARYA-TIDES de Jean Goujon, 461 et suiv.; - de Jacques Sarrazin, 400 et suiv.; - CHAMBRE (grande) de Charles V; oratoires, bains, etc., qui en dépendaient, 302; - CHAMBRE des comptes de Charles V, 298; - du conseil ou de la trappe, 298; - CHAPELLE (grande) basse du Louvre, formant aujourd'hui la première partie de la salle des Caryatides, 300; - faisait partie des appartemens de la reine Jeanne de Bourbon; ornée de stat. et de sculpt. peintes; autel en marbre, 315, 316; - le grand prie-Dieu, 317; - CHAPELLE ( petite ), à l'autre extrémité de la salle des Caryatides, 299; - changée en vestibule par le duc de Guienne, fils ainé de Charles VI, 300; - CHAPITEAUX exécutés par le Clerc, dit Capitoli, 441; - CHÂTEAUX représentés dans des manuscrits du xive et du xve siècle; peuvent donner une idée de l'architecture du Louvre de Charles V, 243; - CHEMI-NEES et poéles ou chauffe-doux, du temps de Charles V, 317, 318; - CHENETS du temps de Charles V; leur poids, 318, 319; - CLEFS pendantes des voûtes sous Charles V, 304; - COLONNADE, 365, 313; - élevée sur l'emplacement de l'hôtel du Petit-Bourbon, 244; - mesures de J.-F. Blondel rectifiées, et détails sur la construction de la colonnade, 374; - parties qui conterent le plus de peine à Perrault, 375; - pierres énormes de son fronton; critiques de la colonnade, 378, 381; - changemens considérables faits au Louvre pour le mettre en harmonie avec la colonnade, 379; - fronton de la colonnade, par Lemot, 409; - toute cette façade restaurée par MM. Fontaine et Percier, ibid.; - COUR du Louvre, 341, 383; - sculptures : grands frontons, par MM. Coustou (Nicolas), 417; - Lesueur, 418; - Ramey père, 418; - petits frontons, par MM. Chaudet, 445; - Moitte, 443; - Paul Ponce, ibid.; - Roland, 444; - Caryatides du grand pavillon, par Jacques Sarazin; - frises-ornemens, par Bistel on Buyster, Guérin, Leclair Capitoli; - wils-de-bouf, par MM. Bra, 450; - Cortot, 448; - David, 453, - Debay père, 452; - Edme Dumont, 412; - François Gérard, 414, 450; - Jean Goujon, 434; - Laitié, 450; - Lange, 449, - Mansion, 447; - Matte, 453; - Petitot fils, 551; - Ramey fils, 450; - Romagnesi, 449; - Roman, 450; - coun du Musée, autrefois cour de l'appartem. d'Anne d'Autriche, décorée à l'italienne par MM. Fontaine et Percier, 542. — DÉGRADATIONS arrivées au Louvre de Louis XIV avant qu'il sût achevé, 384; - au milieu du xviiie s., 389; - réparées par le marquis de Marigny, qui mit ce palais en état de continuat., 391; - comment le Louvre

et ses alentours étaient alors occupés et dégradés, 391 et suiv.; - est envahi et comme mis au pillage pendant la république, 397; - DÉPENSES pour le Louvre et les Tuileries, de 1664 à 1690, 385; - DESCRIPTION du Louvre de Philippe-Auguste dans le roman de la Rose, 252; - DIMENSIONS du Louvre de Charles V, 275, 278, 285; - de cclui de François Ier, par Lescot, 341; souvent inexactes dans les auteurs, 276; - DRESSOUERS, dressoirs, ou buffets, 320; - ENCEINTE double du Louvre de Charles V du côté de la Seine, 269; -ENTRÉE princip. du Louvre de Charles V sur la Seine: seconde ENTRÉE vers Saint-Germain-l'Auxerrois, 293; - ENTRÉE principale sous François Ia, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, 283, 336; - ENTRÉE principale sous le ministère de Richelieu, du côté des Tuileries, par le Mercier, 361; - ESCALIER (grand) ou grande vis du Louvre, par Raimond du Temple, sous Charles V, 285, 311; ses divisions; nombre et proportions de ses marches; ornem., 290; - statues à l'extérieur, terrasse, 292; - ESCALIER tournant et autres, 296; — ESCALIER singulier projeté par Perrault, 383; -ESCALIER (grand) du musée; difficultés qu'à présentées sa construction dans l'emplacement du théâtre d'Anne d'Autriche; sa magnificence, 539; - basreliefs par MM. Caillouete, Guersant, Guillois, Laitié, 540; - plafond par M. Abel de Pujol; - petit pallier, plafond par Meynier; bas-rel. par M. Petitot fils. 541; - ESCALIERS (grands) du Louvre menant au nord et au midi de la colonnade; obstacles qu'ont eu a surmonter MM. Fontaine et Percier pour les rendre beaux et faciles, 411, 412, 413, 414, 415; - ESCALIER (grand) du midi; sculptures, par Callamard, 414; - Fortin, 407; - François Gérard, 414; -Taunav, ibid.; - ESCALIER (grand) du nord; sculptures, par P.-Charles Bridan, ibid. ; - Chardigny, 412; - Edme Dumont, ibid.; - Moutoni, 413; - FA-CADE du Louvre du côté de Saint-Germain - l'Auxerrois, 374, 376, 408; vov. COLONNADE; - FAÇ. du Louvre sur la Seine, d'abord par Lescot, qui changea en grande partie celle de Philippe-Auguste, embellie sous Charles V par Raimond du Temple; à la façade de Lescot succéda celle de Levau, que Perrault masqua pour établir la sienne, et qui, devenue le mur de refend de cette grande partie du Louvre ajoutée à l'ancien par Perrault, a fini par disparaitre entièrement de nos jours, 363, 364, 366, 367, 370, 380, 382; - irrégularités de cette façade actuelle de Perrault, 357; - FAC. de la grande galerie sur la Seine, commencée, vers le Louvre, par Serlio, sous Henri II, continuée sous Charles IX, Henri IV, par Ducerceau, du Pérac, Métezeau, 363, 364; - frise marine de son premier ordre, sculptée par Pierre et François L'Heureux, 404; - FENÈTRES du Louvre de Charles V; leur inégalité, 275; - leur forme, leur grandeur, 308; -FONTAINE dans la cour du Louvre de Charles V, 283; - Fossés du Louvre de Charles V, av.-pr., xLvII, 267 et suiv.; - leurs dimensions, 276; - au nord, 272; - vers la Seine, occupé par les salles du Musée qui ont la même largeur: Perrault établit sa facade sur le revers de ce fossé, 279; - frise marine, voy. FAÇADE de la grande galerie; -FROID-MANTEAU (rue), 272; - FRON-TON de la colonnade du Louvre, bas-rel. par Lemot; les pierres énormes de sa corniche rampante viennent des carrières de Meudon, 376, 377; - voy. TROSSY; - FRONT. de la façade de la cour opposée à la colonnade, par Nicol. Coustou, 417; - FRONT. méridional de la cour, par Lesueur, 418; - FRONT. nord, par Ramey père, 418; - FRONT. sur la Seine, par Fortin, 409; - RE-NOMMÉES, par Dupasquier, 408; - GA-LERIES du Louvre de Charles V; quelles parties du château devaient en avoir, 301, 303; - GALERIE (grande) du Louvre; ses défauts à l'extérieur, 360; - travaux du Poussin pour en réparer l'extérieur et la décorer; pourquoi suspendus, 589; - elle change de destination, 590; - abandonnée pendant longtemps; le marquis de Marigny la rétablit dans toute sa longueur; le comte d'Angivilliers projette d'en faire un museum, 591; - ce projet s'exécute après lui; destination qu'avait donnée Henri IV aux nombreuses pièces qui sont sous cette galerie; leur destination actuelle, 592; - GAL. d'Apollon; changemens dans sa décoration et dans sa distribution; Bunel et sa femme y peignirent les portraits en pied des Rois et des Reines de France depuis Saint-Louis jusqu'à Henri IV; Dubreuil composa les dessins des tableaux du plasond; perte de tous ces ouvrages, 578; - seconde époque de la galerie; Lebrun est charge par Louis XIV d'exécuter les peintures qui doivent la décorer, 579; - grandes figures dont il composa les dessins qu'exécutèrent Girardon, les Marsy et Regnauldin, 580; - plafond représentant le triomphe d'Amphitrite; la galerie d'Apollon devient une salle d'exposition; elle est ensuite donnée à l'académie de peinture; quatre grands cartouches remplis de peintures par de Lagrenée jeune, Taraval, Durameau et Callet, 583, 586; - GARDE-MEUBLE de la couronne et hôtels qui encombraient le Louvre en 1755, 390, 393; - 60-THIQUE aspect du Louvre encore sous Henri IV, 358, 354; - ( portes et portiques), 315; - GRILLAGES des fenètres de l'appartement de Charles VI, pour le garantir des pigeons, 286; - GRILLES en ser repoussé d'une beauté remarq.; autrefois au château de Maison, depuis à l'anc. chapelle du Louvre et à la galerie d'Apollon, 560, 578; - HAUTEUR du Louvre, 485; voy. DIMENSIONS; -HEURES manuscrites; voy. JEANNE DE FRANCE; - HISTOIRE du Louvre; sous plusieurs rapports elle est aussi intéressante pour les arts et pour les souvenirs que celle des monum. antiques, av.-pr., v, xLIV; - ses premiers temps très-obcurs et presque inconnus; sa première époque, peu connue, de Louis le Jeune à François Ier, 235, 335; - sa seconde epoque, de François Ier à Louis XIV,

811

336 et suiv.; - sa troisième époque, depuis Louis XIV, 363, 368, 579, 629, 654, 657; - VOY. AGRANDISSEMENS; -HORLOGE entre les deux tours de l'entrée principale du Louvre de Charles V, sur la Seine, 251, 281; - INCENDIE du Louvre en 1561, 365, 407; - beaucoup de beaux tableaux de l'école de Fontainebleau y périrent, 579; - INFANTE (jardin de l'), av.-pr., XLVII, 406; -JARDIN (grand) ou grand parc du Louvre de Charles V, 270, 272; - JARD. de l'Infante; bas-rel. de cette façade, 406; -JEANNE DE BOURBON; ses petits appartemens au Louvre, 278; - JEANNE DE FRANCE, fille de Louis XI; ses Heures offrent probablement dans leurs miniatures des parties du Louvre d'alors, 243; - JEU de paume du Louvre de Charles V, 298; - LIMITES du Louvre et de ses dépendances sous Charles V, 267, 268: - il le renferme dans les murs de Paris, 255; - une de ses portes y servait d'entrée, 268; - LITS du temps de Charles V, 325; - MATIGNON (guichet de), 354; - MEDICIS (Catherine de); ses appartem. au Louvre, 341, 342; ses travaux, 351, 485; - (Marie de) fait décorer le Louvre, 494, 498; -MÉNAGERIE du Louvre de Charles V, 274; - MINISTÈRE de la guerre au Louvre en 1755, 395; - MINIST. de la marine et ses modèles au Louvre en 1755, 392; - GILS-DE-BŒUF, VOY. COUR; GUVRES ROYAUX, ouvrage qui devait être du plus grand intérêt, et que cite sans cesse Sauval, sans nous apprendre s'il était imprimé ou manuscrit; il contenait les dépenses faites pour les édifices royaux, ou les œuvres royaux, depuis le roi Jean jusqu'à Charles IX; cet ouvrage est perdu, et il a été impossible d'en trouver trace dans aucune des grandes collections de manuscrits ou de livres imprimés; il contenait des détails sur la décoration des appartem. du Louvre de Charles V, 305, 307; - sur les oratoires, 316; - sur les vitraux, 314; - sur la réception faite par François Ier à Charles-Quint, 336; - ogives et leurs nervures sous

Charles V. 304; - ORATOIRES des appartem. de Charles V, 298, 302, 316, 317; - ORNEMENS du Louvre sous Charles V, peut-être trop charges, 343; - l'intérieur des églises de Chartres et de Beauvais, et des détails de Saint-Denis, du donjon de Vincennes, et surtout les peintures des manuscrits, peuvent en donner une idée, 304; - ceux des boiseries, 307; - PARQUETS, 308; PAVILLON du Roi ou d'Henri II, allant vers la Seine, prolongé par Charles IX, terminé par Henri IV, 344, 351; -PAV. (grand) de l'Horloge du Louvre, par Lemercier, 361; - le cardinal de Richelieu en fit la principale entrée; défauts de cette partie, 362; - PAV. (petits) de la cour, 344; - PEINTURES et sculptures; leur prix au xvie siècle, 288, 290; - PLANS anciens et projets pour le Louvre, perdus avant Sauval, 339: - PLAN (nouveau) du Louvre sous François Ier, par Serlio, 352; par Pierre Lescot, 337, 341; - reproches qu'on y a faits, 343; - ne furent pas toujours suivis par les architectes qui lui furent adjoints, 352; - plan de Ducerceau sous Henri IV, 279; -PLANS pour la grande galerie, par Lemercier; le Poussin consulté à Rome par Louis XIII et le cardinal de Richelieu, 588 et suiv.; - plans sous Louis XIV; le Poussin consulté, 366; - PLAN de Levau pour la façade vers Saint-Germain-l'Auxerrois; envoyé à Rome, 367; - rejeté, 366; - défauts et beautés que l'on y trouvait, 380 et suiv.; - celui du cavalier Bernin adopté; commencé, 370; — abandonné, 373; - le plan de Perrault adopté, exécuté, 373, 374; - PLANS pour la réunion du Louvre et des Tuileries, par le Bernin, Perrault, MM. Fontaine et Percier, et une foule d'autres architectes, 624 et suiv.; - POLICE pour la propreté des rues de Paris sous François Ier, 337: - PORTE fortifiée du Louvre ou venaient se joindre les petits jardins du Roi et de la Reine, 270; - PORTES; une de celles du Louvre de Philippe-Auguste, celle vers Saint-Germainl'Auxerrois, servait d'entrée à Paris, 268; - POUTRES ornées, 304; - PRIE-DIEU très-grand de la chapelle basse du Louvre, 317; - RATABON (M. de), surintendant des bâtimens sous Louis XIV, fait travailler au Louvre, 365; - RÉ-PARATIONS du Louvre, par le marquis de Marigny, 361; - Louis XVI fait déblaver la cour et ouvrir une entrée du côté de la Seine, 396; - RÉPUBLIQUE PRANÇAISE; à cette époque le Louvre, mis pour ainsi dire au pillage, semblait voué à la destruction, 397; - on disposa ensuite des salles pour les antiques apportées d'Italie, 398; - RESTAURA-TION complète du Louvre, entreprise en 1805, 662; - RÉUNION du Louvre et des Tuileries, voy. PLANS; - SALLES du Louvre ; - de ses anciens temps ; -SALLES des cérémonies et de réception de Charles V, 295; - (grande) des Gardes, depuis salle des Antiques et des Caryatides, 338; - (petite) des Gardes, voûtée, soutenue au milieu par un fort pilier, 296; - aux joyaux, ib.; de Saint-Louis, réparée et embellie par Charles V, 301; - détruite par François Ier, 302; - neuve de la Reine, femme de Charles V, aujourd'hui salles du Téléphe et de la Médée, 296; -SALLES de la seconde époque du Louvre; - des Bains d'Anne d'Autriche, aujourd'hui salle du Tibre; magnificence de ses marbres, 499; - salle nommée autrefois des Sept-cheminées, 563, 564; SALLES modernes du Louvre; - de l'ancienne Académie des sciences ; plafond, par M. Blondel, 562; — de l'ancienne Académie de peinture; plafond, par M. Mauzaisse, 576; - salles disposées pour recevoir les chefs-d'œuvre antiques apportés d'Italie, 398; - salle (grande) du Conseil d'état ; peintures, par MM. : Blondel , 552; - Bouillon , 558; -Paul Delaroche, 554; - Dubufe, 559; Gassies, 554, 557; - Guillemot, 558; - Hesse, 559; - Lethière, 556; -Rouget, 555; - Schnetz, 552; - Thomas, 553; - Horace Vernet, 556; salles du Conseil d'état, 544; - peintures qui les ornaient, par MM. Alaux,

546; - Caminade, 551; - Leon Cogniet, 549; - Colson, 547; - Coutan, 551; - Dassy, 549; - Dejuinne, 546; - Eugène Delacroix, 549; -Pierre Franque; Lancrenon, 548; -Marigny, 549; - Mauzaisse, 545; -Henri Scheffer, 550; - Steuben, 547; - salle autrefois des Grands-Hommes; bas-rel., par M. Petitot fils, 413; salles destinées au Musée Charles X; peintures qui les décoraient, par MM .: Fragonard père, 572; - Gosse, pour les grisailles, 567; - le baron Gros, 573, 575; - Ingres, 568, 569; -Monch père et fils, ornemens, 368, 569; - Picot, 574; - Abel de Pajol, ibid.; - Horace Vernet, 575; - Vinchon, grisailles, 567; - salle ronde du premier étage; peintures, par MM. Blondel et Couder, 577, 578; - salle des séances royales, pour l'ouverture des Chambres; ce qu'elle était autrefois, 561; - salles de la partie occidentale de la cour du Louvre; ce qu'elles étaient autrefois; à quoi elles ont été destinées depuis; bustes et portraits qui les ornaient; la plupart des bustes par Caffieri, 543; - salles du Musée des antiques donnant sur la cour, 489; salle (ancienne) des Antiques; ce qu'elle était autrefois, 538; - salle de l'Aruspice; faisait autrefois partie des petits appartem. de Jeanne de Bourbon, 295; - salle du Candélabre ; jadis n'était qu'une étroite galerie au-dessus d'un fossé, et depuis fut nommée salle de Diane, 504; - peintures, par M. Garnier, 509; - Merimée, ibid.; - Prudhon , 505; - sculptures, par Cartellier, 507; - Espercieux, ibid.; - Foucou, 508; - salle des Caryatides; son mur du côté des Tuileries faisait certainement partie du premier Louvre, 277, 454; - salle du Centaure; ce qu'elle fut d'abord, 531; - peintures, par Pierre Guerin, 537; - Hennequin, 534; - Lethière, 535; - Peyron, ib.; - Prud'hon, 536; - Romanelli, 533, 536; - salle des Empereurs, ornée de sculptures par Michel Anguier; caractère de ces sculptures et de celles du

vestibule, 513, 514, 515; - peintures, par Meynier, 517, 518; - sculptures, par Blaise, 519; - Bridan fils, ibid.; - Gois, 518; - Le Sucur, 519; - Roland, ibid.; - belles colonnes de cette salle, 517; - salles du Héros combattant, de la Pallas et de la Melpomène; difficultés que leur distribution a présentées à MM. Raymond, Percier et Fontaine. 501; - salle d'Isis; faisait autrefois partie des petits appartem. de Jeanne de Bourbon, 295; - salle de la Melpomène; ses marbres, sa belle mosaïque, 501, 502, 503; - salle de la paix; d'où lui vient ce nom, 527; - peintures, par Romanelli, 528; - sculptures, par Michel Anguier, 527; - salle de la Psyché; faisait autrefois partie des petits appartem. de Jeanne de Bourbon, 295; - salle des Romains : faisait partie des appartem, d'Anne d'Autriche; peintures, par Romanelli, 529, 530, 531; sculptures, par Michel Auguier, 529; salle Ronde, aujourd'hui vestibule du musée des Antiques, partie des bains d'Anne d'Autriche, ornée de sculptures par Michel Anguier, 510, 515; -Chaudet, Lange et Lorta, 525; - salle des Saisons, partie des appart. d'Anne d'Autriche, 519; - peintures, par Romanelli, 521, 523, 526, 527; - sculptures, par Michel Anguier, 524, 525; - salle du Tibre, bains d'Anne d'Autriche; pourquoi l'on n'a pas pu accorder le plan et la disposition de cette salle et de la galerie V du plan, pl. 11, avec la disposition de la salle des Caryatides; faute que commit Perrault en négligeant les anciennes constructions du Louvre, et en les regardant comme des hors-d'œuvre de sa colonnade, 489; - salles du Musée des antiques dans leur ordre respectif, en partant de celle des Carvatides : - salle des Carvatides ; - de l'Hermaphrodite Borghèse; corridor de Pan ; - salles de Médée; d'Hercule et Téléphe; - de l'Aruspice; - de la Psyché; - de l'Isis; de la Melpomène; - de Pallas; - du Héros combattant; - du Tibre; - du Candélabre; - vestibule; - salles des

Empereurs romains; - des Saisons; de la Paix; - des Romains; - du Centaure; - de la Diane; - dans la Description du Musée, etc., on va du vestibule à la Salle de Diane, et de celleci on revient sur ses pas à la salle du Candélabre; - SALON (grand) d'exposition; plafond de la petite salle qui lui sert d'entrée, par Meynier, 587; -SAUVAL; sur la décoration du Louvre de Charles V, 305, 307; - sur les événemens arrivés au Louvre, 385; - sur les projets et les plans pour le Louvre perdus, 339; - sur les vitraux du Louvre, 314; - se trompe sur les mesures du Louvre, 341; - siéges du temps de Charles V, de diverses espèces, 307, 326; - SOFFITE de la colonnade du Louvre, voy. colonnade; - STA-TUETTES d'or de Charles V, 322; -TAPIS très-riches au Louvre de Charles V. 308, 317; - TENTURES et riches étoffes des appartem. sous Charles V, 306; -TERRASSES, 285, 290, 293; - THÉÂTRE d'Anne d'Autriche, 363; - TOITURE du Louvre; sa hauteur, 342; - Tours du Louvre; plusieurs de celles de Philippe-Auguste et de Charles V existaient encore sous Henri IV, 353; - tours (diverses) du Louvre, 271, 280; - leur irrégularité, 275; - tours (emplacement de plusieurs); leurs formes et leurs dimensions différentes, 280; - tour de l'Armoirie, 297; - tours basses du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, 353; tour de la Bibliothèque ou de la Librairie, 232, 297, 298, 299, 302, 326; nombre des volumes qui la composaient, 327; - couvertures et ornemens de ces livres, ibid.; - ils deviennent la richesse de tous ceux qui veulent y puiser, 329; - genres d'ouvrages dont cette bibliothèque était composée; vicissitudes qu'elle éprouva, 333; quelques manuscrits de cette biblioth. peut-être actuellement à la Biblioth. royale, ibid.; - tour du Bois, prison d'Etat, 269; - détruite en 1382, sous Charles VI, 269, 334; - tours de la grande et de la petite Chapelle, 282, 353; - tour du coin vers le grand jardin . 281; - du coin vers Saint-Nicolas . 280, 353; - du coin vers Saint-Thomas, peut-être la même que celle de l'armoirie, 297; - du coin sur la Seine vers Paris, 268, 353; - tour de l'Échuse, 269, 344; - de l'Étang, 274; - tours en fer de cheval sur l'artillerie (l'arsenal), et le grand jardin, 274, 282; tours formant les fortifications avancées, 274; - tours vers Saint-Germainl'Auxerrois, 283; - tour (grosse) du Louvre de Philippe - Auguste et de Charles V, av.-pr., XLVI, 283, 284; -nombre présumé de ses étages, 286; sa corniche, ses ornemens, 287; - stat. de Charles V placée par Charles VI sur le pignon dont ce prince décora la grosse tour, 288; - prison d'état, dépôt des archives, bibliothèque, arsenal et trésor de la couronne, 289; - par sa hauteur elle dominait toutes les autres; détruite en 1527, 337; - tour de l'Horloge, 251, 281; - de la Librairie, voy. tour de la Bibliothèque; - tour du milieu vers le jardin, 282, 285, 353; de l'Orgueil, 274, - tours des Portaux, 281; - du Portail de l'Ouest, 282; sur la Seine, 242; - du Vindal, 268;-TOURNELLES du Louvre, 302, 305; -Tournois et joutes au Louvre lors de la visite de Charles-Quint en 1539, 336; - TRAIT-FEU, 319; - TRAPPE (chambre de la) ou du conseil sous Charles V, 298; - TRÉSOR et prison dans la grande tour, 289; - TRÉSOR de Charles V, 320; - joyaux, tentures, tapisseries, vases d'or, pierres précieuses, 391; couronnes d'or; images en or; camées antiques, 322; - agate de la Sainte-Chapelle rapportée d'Orient par Saint-Louis; coffres remplis de pierreries et da perles; vaisselle d'or garnie de pierreries et de perles; nefs ou plats creux, en or émaillé; vases sacrés, croix, bassins; 323; - VAISSELLE d'or de Charles V, 321; voy. trésor; - varenne du Louvre, 396; - VESTIBULE du côté de la Seine, fait sous Louis XVI, par Brébion, 396;

— du pavillon de l'Horloge, 365; — vis (grande) ou grand eschier du Louvre de Charles V, 285 289; — vi-TRAUX du Louvre de Charles V, 209, 312; — offrant les portraits de la famille; des fleurs de lis, 313; — leur grandeur et leur prix, 314; — voêtrs; leurs nervures multipliées dans le Louvre de Charles V, 304, 306; — vue cavalière du Louvre, 294. — Projets nombreux pour la réunion du Loure aux Tuileries, 625, 626; — dernier plan de MM. Percier et Fontaine, 627; — galerie transversale, 628; — écuries et remises du Roi; église du Louvre, 619.

LOYR (Nicolas), peintre, orne de peintures la salle de la Paix et le salon des Nobles aux Tuileries; ses divers ouvrages, 608.

LUCAS, de Toulouse, sculpt., 768, 770. LUCAS LE ROMAIN, peintre, travaille au Louvre, 474, 646.

LUCULLUS (Marbre noir de) ou de Numidie, 168.

LUMACHELLE, marbre formé de coquilles, 166; — brun-gris; Castracane; beau jaune; drap mortuaire, 179.

LUNÉVILLE (Négociations de) par le général Clarke, 739.

LUNI (Marbre de), 167.

LUXEMBOURG (Marie de), deuxième femme de Charles le Bel; sa maison de plaisance, 639; — (Ie palais du), biti par Marie de Médicis et son architecte de Brosse, 635.

LUYNES (Le connétable de), premier ministre sous Louis XIII, 654.

LUZARCHES (Robert de), archit. sous Saint-Louis, 636.

LYDIE (Marbre noir de), 168; - marbre rouge et noir, idem.

LYSIPPE, célèbre statuaire, fit, au rapport de Pline, plus de 1,500 statues, 68.

LYSISTRATE est, dit-on, le premier sculpteur en marbre qui établit la méthode de faire un modèle préparatoire en argile, 29. MACÉDOINE (Marbre jaune de), 168.
MACHINE pour mettre les statues aux
points, inventée par M. Gatteaux père,
graveur en médailles; description de
cette machine, 147, 148; — manière de
s'en servir, 149; — avantages qu'elle
offre pour la célérité et l'exactiude du
travail, et pour l'économie, 150; —
autre machine dont se servent les sculpteurs italiens, 151; — celle de M. Chantrey, sculpt. à Londres, 158.

Maçonnerie; ses prix aux xive et xvie siècles, 290.

MACORSE; belle mosaïque trouvée chez lui à Lyon, 502.

MADERNO (Stefano), sculpt. , 512.

MADRID et SAINT-ILDÉFONSE; impossibilité d'obtenir la permiss. d'en dessiner les statues antiq., traitées d'ailleurs comme si fon n'en faisait aucun cas, av.-pr., xxI; — MADRID, maison de plaisance au bois de Boulogne, bâtie par François I<sup>er</sup> et acherée sous Henri II, 647; — un des châteaux de Louis XIV, 385.

MAHON, pris par le duc de Crillon, 724. MAIGNÉ (Charles), ou DE MAIGNY, 864. MAILLARD (Roland), et sa femme, sculpt., peint. sous Henri II, 648; travaillent au Louvre, 562, 649.

MAILLETS ou masses de fer employés par le sculpteur, 21.

MAIN (La), le meilleur instrument de la plastique ou du modeleur, 3.

Maisons royales et édifices appartenant à Louis XIV, 384.

MAISON CARRÉE de Nimes, 393.

MAITANI (Lorenzo), archit., construit l'église d'Orvieto, en 1290, 264.

MALHERBE (François de), poëte, 276. MALINGRE (Claude), hist. du Roi, 239.

MALLET (Gilles), biblioth. de Charles V, 324, 326, 332.

MALPLAQUET (Le), marbre, 192.
MANSARD (Jules-Hardouin), surintendant des bâtim. du Roi; compte qu'il rend
à Louis XIV, sur les dépenses faites à

Versaifles, au Louvre, aux Tuileries et aux autres bâtimens du Roi, de 1864 à 1690, 384 et suiv.; — propose, pour le Louvre, des plans que Louis XIV adopte, 658, 659.

MANSION, sculpt., 447, 730, 733. MANTES (Château de), une des résidences de Philippe-Auguste, 637.

MANUSCRITS; saint Louis en apporte de l'Orient, 327; — voy. Cirk de Dieu, Heures; — ceux des XIIIº et XIVº siècl.; leur belle exécution; peintures dont ils étaient ornés; de qui elles étaient l'ouvrage; font connaître l'architecture, les ameublemens de leurs temps, 303, 304, 305, 329; — voy. RAOUL DE PRESLE, manuscr. à belles miniatures, 312, 313; — celui de la bataille de Roncevaux, et du Serment du paon, à M. Bourdillon; — ceux du temps de Charles V sont très-utiles pour faire connaître l'architecture de son époque, 284.

MANZONI, peintre, travaille à la salle des Maréchaux aux Tuileries, 609.

MARBRE, 4; - il ne fut employé chez les anciens que longtemps après le cuivre et les autres métaux, 69; - ses belles qualités propres à la sculpture; différentes carrières de marbre; - pourquoi les statues antiques de marbre sont plus communes aujourd'hui que celles de bronze, 133; - incertitude sur l'époque on le marbre fut mis en usage, 134; comment la sculpture en marbre était appelée par les Grecs, 135; - ce que les Grecs et les Romains entendaient par marmaros et marmor, 136; nécessité d'une longue suite de procédés géométr. pour faire prendre au marbre les formes qu'on veut imiter, 138; comment on détache de la carrière les quartiers de marbre les plus considérables, 138 et 139; - scies de fer et sable pour débiter ou scier les blocs de marbre, 139; - quel marbre est le plus favorable à la sculpture; celui de Paros employé le premier et le plus longtemps, 139; - MARB. des monumens antiq., av.-pr., xL111; — pratique des anciens pour leurs marbres, 157; - MARB. ( diverses espèces de ), 166; - MARB. blancs, coquilliers, madréporiques, cipollins, cités par les auteurs anciens, 167: - MARB. jaunes, noirs, rouges, verts, 168; - MARB. de diverses couleurs; MARB. sans indication de couleur, 169; - MARB. africains, 173; - MARB. de Carrare; leurs différentes qualités provenant des localités, 173; - MARB. de Sarravezza, trouvé par Michel-Ange et employé de prédilection par lui, 174; - autres espèces de marbre ; MARB. noir antique; MARB. de Paros; ses qualités, 175; - pentélique, 176; - rouge antique; ses qualités, 177; - MARB. de France; dans quels départemens ils sont le plus abondans, 185; - de Saint-Béat, 187; - de Sost, 189; - leurs qualités, 190; - MARB. modernes le plus employés à Paris, 192.

MARC-AURELE, statue équestre; Francois Ier la fit mouler à Rome, 493.

MARC d'argent; estimation de sa valeur à diverses époques, 331.

MARCHIORE, sculpt., 512.

MARCILE FICIN, savant du xvie siècle, recueille d'anciens manuscrits, 332.

MARGUERITE d'Autriche, née Farnèse, protectrice de Benvenuto Cellini, 476.

MARGUERITE de Navarre protège Benvenuto Cellini, 479.

MARIE-LOUISE (L'impératrice), archiduchesse d'Autriche, 725.

MARIGNY (Enguerrand de), ministre sous Philippe le Bel, 638.

MARIGNY (POISSON, frère de la marquise de Pompadour, d'abord marquis de VANDIERES, puis marquisde), surintendant des bâtim. sous Louis XV en 1754; répare le Louvre et le met en état d'être continué, 390, 391, 395; - s'occupe de réparer et de terminer la galerie d'Apollon ; rétablit dans toute sa longueur la grande galerie du Louvre, 583, 591, 660, 661; - double emploi, 660. MARIGNY (M. Michel), peintre, ses ou-

vrages, 549.

MARIMONT, un des châteaux de Louis XIV, 385.

MARLEM ou MARLEY, château en Alsace; Thierri II, roi de Bourgogne, v fut élevé, 632.

MARLY, un des châteaux de Louis XIV, 383, 384; - sa machine, 387.

MAROT (Clément), poëte, 427.

MAROT (Jean), archit.; son grand ou-

vrage sur le Louvre, 383. MARSAN (Pavillon) aux Tuileries, 616. MARSY (Gaspard et Balthazar de), sculpt.;

leurs divers ouvrages; Balthazar exécute les figures qui ornent la galerie d'Apollon, av.-pr., vii, 581.

MARTEAU (Le), 3; - un des plus anciens instrumens, 7; - perfectionné, 8; ses différens noms, 9; - voy. MOULAGE.

MASSE, instrument du sculpteur, 4. MASSOLAC, Château royal en Bourgogne; Clotaire II y tint une cour de justice, 632.

MASSON (Franc.), sculpt.; ses ouvr., 611. MASTIC employe dans le moulage à bon creux; sa composition, 51.

MATHEBRUNE, héroine de roman; son histoire peinte à l'hôtel Saint-Paul, 306. MATHURINS (Eglise des), par Eudes

de Montreuil, 264. MATTE, sculpt.; ses ouvrages, 453, 454,

728, 731, 733, 734. MAUGRAS, de Fontainebleau, peintre sous Henri IV, 497, 652.

MAUPERCHE (M. le marquis de) fait graver et publier en 1817 l'ancien plan de Paris, connu sous le nom de la Tapisserie, 241, 666; - ses recherches

sur Paris, très-curieuses, 241, 243. MAUREPAS (Le marquis de), ministre de la Marine, 392.

MAUSOLÉE de Louis XII, par Juste de Tours et Bontemps, à Saint-Denis, 276. 316, 340.

MAUZAISSE (Jean-Baptiste), peintre, refait au Musée royal un plafond de Berthélemy, 658; - ses ouvrages, 545, 576, 577.

MAZARIN (Le cardinal) fait décorer son palais de la rue de Richelieu, aujourd. Biblioth. royale, av.-pr., V11, 504, 527, 561; - veut faire venir le cavalier Bernin, 368; — attire à Paris le peintre Romanelli, 521, 655; — cité, 734; ses appartem. au Louvre au-dessus de ceux du Roi, 657; — Collége de son nom, qu'il fit bâtir par Levau, 363.

MAZIÈRES, voyez HURTAUT.

MAZOIS, archit.; difficultés qu'il éprouva à Naples pour préparer son magnifique ouvrage sur Pompéi; encouragemens qu'il reçoit de la reine Caroline Murat; reconnaissance que lui devraient Naples et Pompéi pour ses beaux travaux et ses peines en leur honneur, av-pr., xviii, xix et suiv.; — a publié dans son ouvrage sur les ruines de Pompéi un beau bas-relief grec représentant des caryatides, 462.

MÉDAILLES (Cabinet des) placé au Louvre par Colbert, 593; — Mép. de Louis XIII et de Louis XIV, par Varin, 593.

MÉDICIS (Les) forment de grandes bibliothèques, 331; - ALEXANDRE DE MÉDICIS, duc de Toscane, fait travailler Benvenuto Cellini; est assassiné, 476; - CATHÉRINE DE MÉDICIS, femme d'Henri II, aurait voulu attirer Cellini à Paris, 485; - fait batir l'hôtel de Soissons, 343, 349; - embellit le cháteau de Chenonceau; se plait beaucoup à sa maison de Chaillot; abandonne le palais des Tournelles; revient au Louvre; fait bâtir les Tuileries, 345, 348, 349, 485; - fait reconstruire l'hôtel de Nesle, 485; - COME DE MÉDICIS; sa magnificence, 319; - grand protecteur de Benvenuto, 476, 483, 485; - ainsi que LAURENT et le pape Léon X DE MÉDIcis, recueille beaucoup de manuscrits, 330; - trouve le secret de donner une trempe très-dure aux outils pour travailler le porphyre, 182; - HIPPOLYTE DE MÉDICIS (le cardinal), protecteur de Cellini, 475; - MARIE DE MÉDICIS, mariée à Henri IV en 1600, 552: son chiffre, 355; - fait décorer le Louvre par les peintres les plus habiles, 359, 494; - y place une suite de portraits de Florentins illustres, de la main de peintres de Florence, 498; emploie beaucoup Rubens, 731; --FERDINAND COME DE MÉDICIS reçoit

magnifiquement le cavalier Bernin à Florence, 369. Voy. Léon X.

MÉGISSERIE (Le quai de la), à Paris, construit sous François Ia, 647.

MELLEIN (Henri), peintre-verrier, 309.

MÉLOS (Marbre jaune de) ou d'Acythos, 168.

MELUN, une des résidences du roi Robert, de sa femme Constance et de Philippe I<sup>er</sup>, 635; — Charles V y avait un beau château, 320.

Ménagerie du Louvre; de l'hôtel Saint-Paul, 274.

MENUS-PLAISIRS autrefois au Louvre, 394. MÉON, éditeur du roman de la Rose et d'autres anciens romans, 328, 241.

MERCI (Le général autrichien), antagoniste de Turenne, 734.

MÉRILLOU père et fils, sculpt. et archit. du Mans, 811.

MÉRIMÉE (Franç.-Jean-Léonor), peint.; ses ouvrages, 509.

MESNAGER (M.), archit.; ses travaux à Saint-Denis, 316.

MÉTAUX employés dans la sculpture, 4.

METÈZEAU le père, archit. d'Henri IV, travaille au Louvre, 359, 360; — (Cfement), archit, sous Henri IV, continue, dans la grande galerie du Louvre, les travaux commencés depuis le gros pavillon, par du Pérac, 359; — construit l'hôtel de Longueville, 359, 389; — la digue de La Rochelle, 359, 369; — le pavillon Marsan aux Tuileries, 360, 652, 53; — s'est éloigné du style de Philibert Delorme, 360.

MEUDON, château très-beau sous François I<sup>et</sup> et Henri II, bâti en partie par Philibert Delorme, 345, 385, 494, 566. MEYNIER (Charles), peintre; ses ouvr.,

517, 541, 571, 587.

MICCERI, sculpt., cisel., élève de Benvenuto Cellini, 480.

MICHEL-ANGE BONARROTI, sculpt., peintre, archit., av.-pr., xxiv; — ce que devint son école, 420; — reproche qu'on peut faire à ses draperies, 422, 428; — ami de Benvenuto Cellini, 474, 475; — cité 259, 403, 426; — élève Saint-Pierre de Rome, 341; — le palais Farnèse, 363.

MIEL (M.), littér., a écrit sur Jean Goujon, 434.

MIGNARD (Nicolas), peintre, décore de peintures l'appartement du Roi au rezde-chaussée aux Tuileries; son séjour à Avignon, à Rome; ses divers ouvrages; caractère de son talent, 603.

MIGNOT (Jean ), archit. sous Charles VI; appelé en 1399 à Milan, pour achever la cathédrale de cette ville, 262, 642.

MILET (Francisque), peintre flamand, orne de sept beaux paysages le cabinet d'étude de la Reine, femme de Louis XIV,

MILET (Marbre de), 170.

aux Tuileries, et le cabinet du Roi, 600. MILIZIA, auteur de la vie des architectes; sa critique de l'église de l'Assomption, 500; - éloge qu'il fait de Notre-Dame de Paris, 264; - cité au sujet de la mort de Philibert de Lorme, 494; et ailleurs, 262, 289; - ce qu'il dit du Bernin, 368; - ne dit qu'un mot de Jean Goujon, rien de Lescot; très-partial contre les architectes français, 338, 340 (note), 352.

MINERVE POLIADE; son temple à Athènes, 347.

MINIATI (Bartolomeo), de Florence, peintre, travaille aux ornemens de Fontainebleau, au Louvre, 492, 646.

MINIUM (Le), confondu par Pline avec le mercure et le plomb, 25.

MIONNET, acad. des inscr., conservat. de la Biblioth, royale; son bel ouvrage sur les médailles, av.-pr., xxxvII.

MIRRHE (La), employée à faire de petites figures, 132.

MISE AUX POINTS, opération du sculpt., 143 et suiv.

MCENCH ou MUNIC père et ses fils, peintres, ornent de grisailles le musée Charles X, 568, 569, 570; - leurs autres ouvrages, 609, 614, 668.

MOISSAC, sur le Tarn, monastère fondé par Saint-Amand, 633.

MOITTE (Jean-Guillaume), sculpt., travaille au Louvre, 443, 444.

MOLÉON et LE NORMAND (MM.); Annales de l'industrie; ont bien écrit sur le Louvre, 241.

MOLINCHON, dessinat., 195.

MOLOSSES (Marbre des), 170. MONCEAUX, château près de Meaux, donné par Henri IV à Gabrielle d'Es-

trées, 653; - un des châteaux de

Louis XIV, 385. MONGEZ, VAUQUELIN et M. D'AR-

CET, acad., s'attachent à perfectionner le bronze, 61; - explication de l'immense camée, nommé l'agate de la Sainte-Chapelle, par Mongez, 323.

MONNAIE des médailles au Louvre, 955. MONOYER, surnommé Batiste, peintre

de fleurs, d'oiseaux et d'ornemens, décore la galerie de Diane aux Tuileries; ses divers ouvrages, 596.

MONTAIGU (Jean de), surintendant général des finances sous Charles V, 840. MONTALIVET (Le comte de), ministre de l'intérieur sous l'empire, 665.

MONTARGIS, château très-aucien embelli par Charles V, Charles VIII, Francois le, et donné par ce prince à Renée de France, 647. Voy. au 2º vol.

MONTE CAVALLO (Colosses de); le cardinal de Richelieu envoie Errard à Rome pour faire couler en bronze ces chefs-d'œuvre, 500.

MONTECUCULLI (Le général autrich.), antagoniste de Turenne, 734.

MONTEREAU (Pierre de), archit. sous Saint-Louis, fait la Sainte-Chapelle de Paris; refait l'ancienne église de Saint-Germain-des-Pres, etc., 264, 636, 637.

MONTJOSIEU ou Demontiosus a écrit sur la sculpture, la ciselure et la peinture; ses ouvrages, qui renferment des réflexions très - judicieuses, ne sont qu'une espèce de commentaire de quelques passages de Pline, 115.

MONTLUC, ambassad. de François le à Rome, veut lui attacher Cellini, 476. MONTMARTRE, abbaye, résidence de

la reine Adelaide, veuve de Louis le Gros, 635.

MONTMORENCY (Anne de), connétable, ministre sous François Ier, 336, 343, 644; - son gout pour les beauxarts; - fait bâtir Ecouen et y emploie les plus habiles artistes, 406.

MONTPELLIER, sculpt.-ornem., 665. MONTREUIL (Eudes de), archit., fortifie la ville et le port de Jaffa en Orient; construit plusieurs églises de Paris, 264.

MONUMENS ANTIQUES du musée Napoléon, publiés par Piranesi et gravés par Piroli, 4; — MONUM. ANT. souvent dégradés par l'indiscrétion des voyageurs, av.-pr., xv1, xx1; — MONUM. ant. dessinés, gravés, non publiés; encombrent les archives de l'acad. d'Herculanum, av.-pr., xv11; — MONUM. ant. très-riches en marbre; les nôtres très-pauvres, malgré l'abondance de beaux marbres en France, av.-pr., XLIII; — MONUM.; intérêt que doivent avoir pour nous ceux de nos anciens temps, 276.

MOREAU, général en chef, 728.

MOREL, sculpt.-ornem. sous Henri IV. travaille au Louvre, 652.

MOREY (M.), architecte, 627.

MORLAND, quai à Paris où était la tour de Billy, 242.

Mosaïques de diverses espèces, 311; antique trouvée à Lyon chez M. Macorse, 502; — à St-Cloud, au Louvre, salle de la Melpomène, etc., par M. François Belloni, 503.

MOSCA (François), sculpt., 484.

Moulage ou modelage au marteau, ou sphyrélaton des Grecs; les ouvrages faits au marteau précédèrent ceux qui ont été exécutés au moyen de la fonte creuse, 71: - les chérubins du tabernacle de Moise, le chandelier à sept branches et autres ouvrages de sculpture en or, en argent dont il est parlé dans les livres saints travaillés au marteau, 72; - de même que les productions en métal dont Homère donne la description, 73; comment la pratique du sphyrélaton dut se perfectionner, ibid.; - encore en usage pour exécuter des statues sous les empereurs Romains, 74; - MOULAGE et fonte des statues de bronze; ressources des anciens pour multiplier les statues en bronze, inconnues de nos jours, 68; - les anciens étaient-ils réellement plus ou moins habiles que nous dans les procédés de la fonte? ibid.; l'emploi des métaux dans la sculpture a dû précéder celui du marbre, 69; trois époques ou manières différentes

dans l'art de jeter les statues en fonte, 70; - ouvrages coulés en bronze dans la construction du temple de Salomon, 72; - MOULAGE des grandes statues en bronze; progrès qu'on a fait faire a cet art monumental , 698; - MOULAGE au sable; opération moins dispendieuse que le moulage à cire perdue; ses avantages, 118; - ses inconvéniens, 119; - description du procédé; quelles especes de sable en usage; préparation qu'il doit subir; conditions pour l'armature du modèle en platre, 120; - détails, 121; - la statue de Louis XIV, à la place des Victoires, a été moulée au sable, 122; - voyez 695 et suiv.

Moules en terre, 3; - faits ou repoussés sur des ouvrages en métal, en marbre. en terre cuite, 30; - Moules à creux perdu, 48; - pris sur la nature vivante : sur la nature morte; manière de monler sur les deux, trouvée par M. Jacquet, 49; - ces moules rendent, avec une exactitude étonnante, l'empreinte des petits animaux, et même des fleurs, 50; - Moules à bon creux; manière de mouler, la seule en usage quand on veut conserver le moule, 50; - les statues colossales se moulent par ce procédé, 52; - exemple pris d'un cheval colossal destiné à être coulé d'un seul jet en bronze, 53; - voyez, 695 et suiv., des additions à ce sujet.

MOUNIER (M. le baron), intendant général de la maison du Roi, 666.

MOURET fils, sculpt., exécute les ornem. de la salle des Caryat. au Louvre, 459. MOUSTIER ou MONSTIER-EN-DER, sur la Volte, maison de plaisance de Chilpéric II, 33.

MOUTONI, sculpt.; ses ouvr., 413, 622.
MUCIANUS, consul, s'était beaucoup occupé des arts et des statues de la Grèce; souvent cité par Pline, 56.

MUETTE (La) ou la MEULE de Boulogne, château dans la forêt de Saint-Germain, bâti par Philibert Delorme sous François 1er, 647; — un des châteaux de Louis XIV, 385.

MULLER (M. Karl-Otfried), savant philologue et antiquaire, se trompe sur le nombre des statues existant à Rome, av.-pr., xxvi.

MUMMIUS, consul Romain, emporte de Corinthe plus de trois mille statues de bronze et en remplit Rome, 56.

MUNICH; on y laisse dessiner les statues antiq. de son Musée royal, av.-pr., XII. MUNSTER, voyez Cosmographie.

MURAT (Caroline), reine de Naples; son goût éclairé pour les arts; permet aux artistes et aux amateurs de dessiner partout à leur gré les monumens et les statues antiq.; élan qu'elle imprime aux fouilles de Pompéi; ses gratifications; ses beaux projets pour Pompéi; reconnaissance qu'on lui doit pour ce qu'elle a fait, av.-pr., xix et suiv.

MURS DE PARIS sous Philippe-Auguste, 271; — reculés en 1624, 630.

Musée ou Museum, dans la grande galerie du Louvre, projeté par le comte d'Angiviller, directeur général des bâtimens, 1755, 1789. - Musées; leur formation en Europe, av.-pr., xLvIII; Musée ROYAL du Louvre; son origine, 398; - en quelque sorte fondé par François Ier; porté à un haut point de richesse par l'Empereur Napoléon, Louis XVIII, Charles X, av.-pr., x; -MUSERS de peinture et des antiques établis au Louvre; travaux exécutés pour leur embellissem., av.-pr., XLVII, 660, 662 et suiv.; - énormes dépenses faites par la liste civile de 1814 à 1830 pour les enrichir, 471; - MUSEE Charles X formé, 668. - Musée égyp. du Louvre. fondé par Charles X; destiné à être trèsbeau, av.-pr., 1x; - Musée Européen ou de toutes les statues antiq. de l'Europe, projeté et en grande partie réalisé par l'auteur, av.-pr., xxIII; - MUSÉE de Sculpture antique et mod.; nombre des stat. de cet ouvrage, av.-pr., xxvi; - la publication en a été retardée par des circonstances que l'auteur n'a pu vaincre, xxII; - Musées Britannique de Combes; du Vatican, av.-pr., vii; du Capitole, 111, VII; - de Florence, de Dresde, du Louvre; la cherté des grands et beaux ouvrages sur ces musées les rend peu abordables aux artistes, 111; - Musée Pio-Clémentin, musée Capitolin, et autres, av.-pr., xxxIII, xxxiv. - Muses Britannique, d'une grande beauté, offre, avec toute sorte de facilités, toutes ses richesses aux savans et aux artistes étrangers; il en est de même à Oxford, et en général dans la plupart des collections particulières d'Angleterre, av.-pr., x111; - difficultés que l'on éprouve dans les musées d'autres pays, av.-pr., xvii, xviii; -Musée de Naples, la plus belle et la plus nombreuse collection de figures et de bustes antiques en bronze de grande proportion, 68; - statues remarquables par leur beauté et par l'habileté avec laquelle elles ont été coulées, 69; difficultés sans motifs raisonnables qu'on éprouve au musée Borbonico ou Studii de Naples, pour dessiner ce qui est inédit; réflexions à ce sujet, av.-pr., xv et suiv.; - Musés de Madrid; impossibilité d'obtenir la permission d'y dessiner quoi que ce soit, XXI.

MUSNIER (Germain), peintre, travaille au Louvre, 646.

MUTILATION récente et calculée d'un basrel, du Parthénon; voy. Iconoclasta. MYLASA (Marbre blanc de), 167.

MYRON, sculpt. ancien, av.-pr., XLIV. MYRTE; son bois servit à la sculpture, 43.

N

NALDINI (Lorenzo), de Florence; sculpornem., travaille à Fontainebleau, 492. NANTEUIL (LEBŒUF), sculpteur, académicien, 730.

NAPLES; difficultés qu'on y éprouve à dessiner des statues ou des monumens

inédits; — ses Studii ou Musée Bourbon, d'une grande richesse, av.-pr., xv, xvii; — pourrait produire de beaux et intéressans ouvrages périodiques sur les monumens et les fouilles, xvii, xviii; — (Reine de), voy. Caroline Murat. NASSAU (Le prince Maurice de), oncle de Turenne, lui fait faire ses premières campagnes, 733.

NAUDET (M<sup>le</sup>) et M. SAMPIER ont gravé pour le marquis de Mauperché le plan de la tapisserie, 241.

NAVONE (Place) à Rome, par le cavalier Bernin, 367.

NELSON, amiral anglais, 724.

NÉRON, empereur; de son temps on ne connaissait plus la composition du bronze des statuaires de l'ancienne Grece, 58.

NESLE, ancienne tour de Paris, 242;
— le Petit-Nesle, à Paris, château assigné par François I<sup>er</sup> à Benvenuto Cellini, 478.

NEUFCHATEAU (François de), ministre de l'intérieur sous le directoire, 660.

NEUFVILLE DE VILLEROI vend au Roi le terrain où depuis ont été élevées les Tuileries, et reçoit en échange la terre de Chantelou sous Montléry, près de Chartres, 647.

NEVERS (Un comte de), concierge ou gouverneur de la tour du Vindal au Louvre en 1411, 269.

NEVERS (Le duc de); ses appartem. et son jardin au Louvre, 393.

NICCOLÒ, ou NICOLÒ DELL'ABATE, ou DEGLI ABATI, ou DA MODENA, peintre, sculpt. sous François Ia, 335, 480. 494. 646.

NICCOLO GROSSO, dit CAPARRA, FERRANTE BELLINO et POMPEO TUR-CONE, habiles ouvriers en fer, célèbres par les belles torchères et les immenses anneaux en fer repoussé et ciselé dont ils ont orné les somptueux palais de Florence et de Milan, 560.

NICCOLÒ NICCOLINI, riche Florentin, rassemble 800 manuscrits; il établit le premier une bibliothèque publique; se ruine par les dépenses qu'il fait pour ses livres, 331.

NICÉTAS; sur le pillage de Constantinople, par les princes latins, en 1204, et dont il fut témoin, av.-pr., XLVIII.

NICIAS, peintre, employé par Praxitèle pour donner le dernier fini à ses statues; par quel procédé, 157.

NICOLAS de Pise, sculpt. du XIIIº siècle; un des premiers chess des écoles d'Italie, devance son temps, 258; — son Jugement dernier, composition hérissée de dissicultés et remplie de beautés, 259; commence en 1271 l'église de Saint-Antoine de Padoue, 264.

NIL, groupe; François let le fit mouler à Rome, 493; - bas-rel., par Roland, 445.

NIMES; belles restaurations de ses monumens par le préfet M. de Villers du Terrage, 391, 393.

NINET FLAMAND, peintre, 497.

NIVEAU (Le), cité par Homère, 13; — (différence de) entre le Louvre et les Tuileries, 353.

NOCRET (Jean), peintre, décore les appartemens de la reine Marie-Thérèse aux Tuileries; ses autres ouvr., 599; ses peint. dans le cabinet du Roi, 600.

NOGENT, maison et couvent, depuis Saint-Cloud, fondé par Clodoalde ou saint Cloud, 631.

NOGENT-SOUS-COUCI, demeure de Thierry Ice, roi de Metz, 631.

NOGENT-SUR-MARNE; Chilpéric les y avait une maison de plaisance, 632. NOIR ANTIQUE (Marbre), 175.

NOISY, sur la Marne; Chilpéric y avait une maison de plaisance, 632.

NORMAND père, graveur principal du Musée de Sculpt. antique et moderne, av.-pr., xxix, 401; — NORMAND fils, grav., 565.

NORMANDS ou DANOIS, leurs invasions en France et aux environs de Paris, 246; — ils assiégent cette ville en 885; 247; — Charles le Simple Ieur abandonne en 912 une partie de la Neustrie, 248.

NOTRE-DAME de Paris, terminée en 1351 par Jean Ravy, sert de modèle à d'autres cathédrales, 264.

NOTRE-DAME-DU-VIVIER (Château) en Brie, une des résidences de Charles VI, embelli par ce prince, 643. Novau des statues colossales; en bois et

creux comme l'indiquent Baruch et Lucien; renforcé d'armatures de fer; ses parois intérieures garanties de l'humidité par du goudron ou de l'huile, 95. NUDITÉ (La), telle que celle des statues, n'existait, dans la vie habituelle, ni en Grèce, ni à Rome, av,-pr., XXXII,

NUMA établit le collège des figulini ou potiers, 28.

NUMÉROTAGE; important de le rendre commode dans les collections, pour en faciliter la description, av.-pr., x1.

NUMIDIE (Marbre jaune de), probablement notre jaune antique, 168.

### 0

OBÉLISQUE de neige élevé près du Louvre en 1784; chargé d'inscriptions qui célébraient la bienfaisance de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, 661.

OBERLIN s'est trompé sur les stat. qu'il croyait exister à Rome à son époque, av.-pr., xxv, xxv1.

Obscurité des appartem. gothiques, 309. Ocre rouge; son nom chez les Grecs;

OCRE ROUGE; son nom chez les Grecs; il suppléait au cinabre dans les temps héroïques; cité par Homère, 25.

EUVRES ROYAUX, ouvrage très-détaillé sur les édifices royaux, et surtout sur le Louvre, depuis le roi Jean jusqu'à Charles IX; Sauval s'en est beaucoup servi; il est perdu, et on ignore s'il était manuscrit ou imprimé. Il serait bien intéressant de le retrouver : l'auteur du Musée de Sculpture, etc., l'a fait inutilement chercher dans toutes les grandes collections de Paris, 286, 295, 300, 314, 316, 336 et suiv.

OFFRANDES ( dναθήματα ), ou EX-VOTO, mentionnés dans une très-curieuse inscription grecq. trouvée à Caluno, près d'Orope en Béotie, copiée par M. Fauvel et publiée par MM. Osann et Bœckh; détails historiques sur cette inscription, 80; — autres détails sur les offrandes, sur leur matière et leur valeur, 81; — voy, au If vol. OFFRANDES.

OGNETTE ou BEC-D'ANE, instrument de sculpture, 20.

OLIVIER (L'); ses qualités; son bois recherché pour la sculpture, 43.

OMBRE (L') du grand Colbert, écrit par Lafond de Saint-Gennes, 239.

Ongle (L') servait aux sculpteurs anciens à polir leurs ouvrages; adages familiers à ce sujet, 19.

ONYX (L'), on onychites de Cappadoce, 167; voy. Anneaux.

OPPENORT, archit., travaille à Saint-Sulpice, 363.

On (L'), 3; - les statues d'or plaisent sous le rapport du luxe et de la magnificence; mais ne sont pas aussi satisfaisantes comme production des arts, 75; - statue de bronze doré de Lillebonne; analyses qui en ont été faites par plusieurs savants; différences dans leurs résultats, ibid.; - les statues de bronze ne furent dorées que lorsque le mauvais gout commença à s'introduire dans la sculpture; manière de préparer l'or pour l'employer; réduit en feuilles ou en fil par les anciens; tunique de Tarquin l'ancien; manteau d'Agrippine la jeune, faits de cette manière, 76; - feuilles d'or de Préneste; feuilles quæstoriæ; à quoi elles étaient employées; feuilles trouvées dans les fouilles de Pompéi; dorure sur l'argent et sur le cuivre, 77; - feuilles d'or employées par les Romains, comparées avec celles qui servent aujourd'hui à dorer le bois et les métaux, 78; - jusqu'à quel point l'or peut-il protéger et conserver le bronze qu'il recouvre, 79; - dans quelle proportion l'or est allié avec l'argent, 80;grand usage que les anciens faisaient de l'or dans leurs statues; opérations qu'ils durent employer pour exécuter en or des figures de toutes dimensions, 82; - statue d'Anaîtis, d'éesse de Phrygie, présumée d'or massif; enlevée par un soldat d'Antoine, elle fait sa fortune, 83; - évaluation approximative d'une statue en or, 83 et suiv.

ORANGE (Frédéric-Henri, prince d'); Turenne sert sous lui, 733; — battu à Saint-Denis, près Mons, par le grand Condé, 723; — ORANGE (Le prince d'), fait prisonnier par Kléber, 723. ORATOIRE-SAINT-HONORÉ; cette rue a fait partie de l'ancienne rue d'Osteriche, 244, 267.

ORCAGNA (André), sculpt., 259.

ORDRE FRANÇAIS d'architecture, imaginé sans succès par Delorme, 347: -ORDRE JONIQUE du temple de Minerve Poliade à Athènes, comparé avec celui des Tuileries, 347.

ORGEMONT (Pierre d'), chancelier de France, 271.

ORGUES envoyées à Pépin le Bref par l'empereur Constantin-Copronyme, 633.

ORLANDI; son Abecedario pittorico, 440, 441; - souvent cité.

ORLEANS (François d'), peintre sous Charles V, travaille aux ornemens de Fontainebleau, 492; - au Louvre, 302, 303, 640, 641.

ORIGINALITÉ (Sur l') en scuipture, 163. ORNEMENS sculptés des appartemens au xive siècle, 306; - abus de leur trop de richesse dans l'architecture, 345.

ORPIN, couleur, 305.

ORRY (Philibert), directeur général des bâtimens du Roi sous Louis XIV, 658. ORSINI (Jérôme); Benvenuto Cellini fait de beaux ouvrages pour sa femme, 476. ORVIETO: sa cathédrale, bâtie par Lorenzo Maitani, 264.

Os employés par les anciens à faire des figures, 131.

OSTERICHE (Rue d'), ancienne rue de Paris, aujourd'hui de l'Oratoire, 244, 267. 301.

OTTO VŒNIUS, peintre, maître de Rubens. 731.

OUTILS de bois et d'os, 3.

OUVRIERS; leur salaire au xive siècle, 288. OXFORD: on v laisse dessiner au musée légué par lady Pomfret, av.-pr., x111, XIV; -- VOY. MADRID, NAPLES, MUSEES.

P

PACILI (Pierre), sculpt., 512. PAIX (Salle de la), autrefois salle d'attente des appartemens de Louis XIV aux Tuileries, 607.

PAJOU, sculpt., 444, 597, 624.

PAJOU (M.), peintre, 757.

PALAIS CARDINAL (Le), aujourd. le Palais-Royal, báti par Lemercier pour le cardinal de Richelieu, 655.

PALEOLOGUE (L'empereur Michel) loge au Louvre en 1399, 643.

PALISSY (Bernard), peintre-verrier, habile potier, a moulé sur nature à moules à creux perdu la plupart des petits animaux, poissons, coquilles et fruits dont il a orné en haut-rel, ses belles faiences, 50; - est chargé de beaucoup de travaux par François Ier, Henri II et Charles IX; manufactures qu'il établit; titre qu'il prend, 648.

PALMIER: son bois remplaça le liége dans la sculpture, 43.

PALOMBINO (Marbre), 175.

--

PAMFILI (Villa) à Rome, décorée par l'Algarde, 511.

PANTHEON de Paris; Moitte y avait fait le fronton, 443.

PARAGONE (Marbre), 175. PARIS; son étendue sous les rois de la première et de la deuxième race; sous Louis VII; son agrandissement sous Philippe-Aug., sous Charles V, Charles VII, Henri III, Louis XIII, 238, 242; la Seine au-dessus de la Cité, bordée de bois pendant longtemps sur ses deux rives, 240; - comment s'élevèrent les faubourgs de Saint-Vincent, de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Germainl'Auxerrois, de Saint-Marcel, etc., 244; - Paris est assiégé par les Normands en 885, 246, 247; - en 888 et 889, 248; - plan de Paris, dit de la tapisserie, 267, 269; - par Quesnel en 1609, 243; - de l'abbave Saint-Victor, gravé par d'Heuliand en 1756, 243, 267 et suiv.; - PARIS; les artistes ont toutes les facilités de travailler dans les musées et les biblioth., av.-pr., XII; - voy. MADRID, MUSÉES, NAPLES, PESTUM.

PARME; on y laisse dessiner au musée,

53.

av.-pr., xiv; - voy. Madrid, Naples. PAROS (Marbre de), 167, 175.

Parterre (Le), ancien jardin des Tuileries sur le Carrousel, 350.

PARTHÉNON; sur ses sculptures et la noble simplicité de son architecture, 343, 386; — un de ses plus beaux basreliefs mutilé à dessein en 1839 par un voyageur; voy. ICONOCLASTE MODERNE. PASQUIER, peintre sous Henri IV, 652. PATEL père et fils, pays. sous Louis XIV,

PATEL pere et his, pays. sous Louis AIV, travaillent au Louvre et aux Tuileries, 498, 499, 654, 655.

PATINE; ce qu'on entend par ce mot, 61;

— PATINE d'un bleu céleste sur des statues de bronze à Delphes, 66.

PATTE, archit., publie en 1769 ses mémoires très-curieux sur l'architecture, 374, 376, 377, 661; — a bien écrit sur le Louvre, 240.

PAUL (Quai SAINT-) à Paris, 242. PAUL ROMAIN, sculpt., 477, 482, 483. PAUL PONCE, sculpt.; voy. TREBATI.

PAUL III FARNESE (Le pape) veut protéger Benvenuto Cellini, 476.

PAUSANIAS se tait, ainsi que Pline, sur une foule d'artistes et de monumens, av.-pr., xxxvIII.

PAVILLON de Flore aux Tuileries, commencé par Ducerceau, 359; — PAVILL. Marsan, bâti par Ducerceau et du Pérac, 360.

PAVONAZZO (Marbre), 176.

PECORELLO (Marbre), 176.

PEIGNOT (M.), de Dijon, auteur d'une foule de recherches historiques très-curieuses, a écrit sur les dépenses de Louis XIV au Louvre et en bâtimens; voy. BEAUSSET (le cardinal de).

PEINTURE en France au xive siècle, 313;

— PEINTURES et SCULPTURES; comment
payées aux xive et xvie siècles, 288,
290; — PEINT. des manuscrits, 329.

PEIRESC (Claude FABRI de), conseiller au parlement de Provence, savant célèbre, donne le premier une explication de l'agate de la Sainte-Chapelle, 323.

PEMBROKE (Collection précieuse du duc de) à Wilton-House; on y trouve toutes facilités pour voir et dessiner les monumens, av.-pr., xIV. PÉCHER, son bois employé dans la sculpture, 43.

PÉCHEUX (Benoît), peint.; ses ouvr., 609. PELLEGRINI (François), peintre, travaille au Louvre, 646.

PENNI (Lucas), peintre, travaille aux ornemens de Fontainebleau, 447, 492; au Louvre, 646.

PENTELÉ (Mont), près d'Athènes; son marbre, 176.

PEPIN LE BREF, xx11º roi de France; ses châteaux et mais. de plaisance, 633. PERCIER et M. FONTAINE, architectes,

font respecter et sauvent, pendant nos troubles, les ornemens sieurdelisés des Tuileries, du Louvre et de la Portesaint-Denis, 365; — sont chargés de continuer les travaux du Louvre commencés par Raimond, 241, 277; — talens qu'ils y déploient; difficultés qu'ils surmontent, 398, 404, 407, 408, 455, 456, 460, 539, 662, 663; — leur Arc-de-Triomphe au Carrousel, 618; — leur projet de réunion du Louvre et des Tuileries, 627; — leur distribution de la grande galerie du Louvre, 592; — leus beaux travaux au musée Charles X, 567; — dessins du Louvre par Percier, 565.

PERNOTIN, peintre, 599.

PERRAULT (Claude), médecin, archit., présente un plan pour le Louvre, qui est d'abord rejeté, puis approuvé et exécuté, av.-pr., xLv11, 366, 369, 373, 383, 399, 626, 656, 657; — PERRAULT (Charl.), contrôleur des finances et frère de l'architecte de la colonnade du Louvre, le soutient dans son entreprise, 266, 373; — a écrit sur ce palais, 239; — ses mémoires en 1759, 661.

Persica, arbre d'Égypte employé à la sculpture, 43.

PESANTEURS spécifiques des principaux granits, porphyres, marbres et albâtres, par M. Brard, 193.

PESNE grave plusieurs beaux dessins du Poussin, 590.

PESTUM; on n'y laisse plus dessiner, av.-pr., xvi.

PETIT, garde des médailles du Roi au Louvre sous Louis XIV, 593. PETIT-RADEL, de l'Acad. des Inscript., célèbre par ses idées neuves sur les monumens archaïques, nommés par lui cyclopéens; auteur de la plus grande partie du texte des Monum. antiq. du mus. Napoléon, publié par Piranesi, av.-pr., IV, VII.

PETITOT (Pierre), sculpt., ses ouvrag., 416; — PETITOT fils, sculpt.; ses ouvr. au Louvre, 451, 541, 668, 729; — à l'Arc de triomphe du Carrousel, 623.

PÉTRARQUE recueillit beaucoup de manuscrits anciens, 330.

PEUPLIER (Le); deux espèces de ce bois employées dans la sculpture, 43.

PEYRON (Jean-François-Pierre), peintre; ses ouvrages, 535.

PHENGITE, marbre de Cappadoce, 167.

PHIDIAS; ses productions de la statuaire polychrôme, av.-pr., XLII, XLIV; — a le dessous dans un concours avec Polyclète, 365.

PHIGALIE (Marbre gris de), 167.

PHILELFE (François) enrichit l'Italie d'un grand nombre de manuscrits, 331. PHILIPPE I<sup>et</sup>, xxxviii<sup>e</sup> roi de France;

sa résidence au château de Melun, 635.

PHILIPPE II, AUGUSTE, XLI\* roi de France; Paris sous ce roi, 242, 267; augmente et reconstruit le Louvre, avpr., XLV, 249, 269, 338, 241;— encourage la peinture sur verre, 312;— embellit Compiègne, Fontainebleau; ses résidences, 636, 637.

PHILIPPE III, dit le Hardi, XLIIIe roi de France, 638.

PHILIPPE IV, dit le Bel, XLVe roi de France, 338 (note); agrandit le Châtelet, 638; — ses maisons de plais., 639. PHILIPPE V, dit le Long, XLVIIe roi de France, 638.

PHILIPPE VI de VALOIS, xLixe roi de France, fait exécuter de grands travaux à Vincennes, au Louvre, 638, 639.

PHILIPPE DE FONCIÈRES, peint., 293. PHILIPPE II, roi d'Espagne, protége le Titien, 733.

PHILIPPE IV, roi d'Espagne, protége le peintre Vélasquez de Sylva, 500; — Rubens, 731.

PHRYNÉ et LAIS, av.-pr., xxxII.

PICOT (M. François), peintre, acad.; ses ouvrages, 571, 574.

PIED-DB-ROI, mêtre et mesures linéaires d'Angleterre, de Naples, de Rome, de Venise, de Dresde, comparés entre eux, et réduits en mesures françaises, 233.

PIERRE PAUL et Jacobello delle Masegne, sculpt., 259.

Pierre ponce employée au poliment, 21.

Pierres et Marbaes Antiques trouvés dans les ruines des monum, les églises d'Italie, les palais de Rome, à Pise, à Venise, etc., 172; — Pierres et Marb. en partie français qu'on voit au Musée royal, ou le plus employés à Paris, 192; — Pierres Fines, dures, réduites en poudre, servant à la glyptique, 4.

PIGALLE, sculpt., acad.; son mausolée du maréchal de Saxe, 732; — (M. Jean-

Marie), sculpt. , 730.

PIGANIOL DE LA FORCE; sur le Louvre, 239, 240, 335; — souvent cité; publie en 1765 sa *Description de Paris*, 661. PIGHI, sayant antiq, de Rome, 536.

PIGGIANI, CARBONNEAUX et JACQUET, fond. des stat. équest. de Louis XV, de Henri IV et des deux de Louis XIV, l'une pour Paris, l'autre pour Lyon, 101.

PILON (Germain), sculpt. sous Henri II,

PIN, bois employé dans la sculpture, 43.
PINCE (La), instrument; son invention, 9.
PIRANESI (M.); ses Monumens antiques
du musée Napoléon, av.-pr., IV, VII.

PIROGUE ou grande barque trouvée dans les fouilles faites en 1806 pour fonder les culées du pont des Invalides; détails à ce sujet, 246.

PIROLI, grav. des Monumens antiques du musée Napoléon publiés par Piranesi, av.-pr., IV, VII.

PISAN (Christine de), biographe de Charles V; son ouvrage, le Trésor de la cité des dames, très-curieux par ses détails sur le luxe d'alors, 324, 325.

PISE (André de, Jean de, Nicolas de), sculpt.; voy. ces prénoms. — PISE, riche en beaux marbres antiques, 172.

PISTRES, château, l'une des résidences de Charlemagne, 634.

J

PITTAKIS (M.), directeur du musée d'Athènes; on mutile presque devant lui, et avec intention, un beau bas-relief du Parthénon, av.-pr., xv; — voy. Iconoclaste, Parthénon.

PIXODORE, berger, découvre les carrières de marbre dont on construisit le temple d'Éphèse, 134.

PLAIN et FOURNIER, architectes sous Henri IV, travaillent au Louvre, selon Sauval, 382, 650, 651.

PLANTAR (M.), sculpt.-ornem., 720. PLAQUES de métal repoussées au marteau, 3; — voy. Sphyrélaton.

PLASTIQUE (La), ou l'art de modeler en argile, en cire ou en autres matières; on l'imite en bois, en métal, en ivoire, 3; — a donné naissance aux différentes branches de la sculpture, 4; — inventée par Dibutade de Sicyone, suivant les Grecs; mais plus ancienne qu'eux, 24; — comprend dans un sens étendu tous les différens genres de sculpt., 26.

Pi.ATANE; son bois propre à la sculpture; arbre fort estimé chez les anciens à cause de l'ombrage qu'il offre, 43.

PLATRE (Moulage en), 3; - il n'a pu être employé pour la sculpture qu'après bien des essais sur d'autres matières; n'a jamais dù servir à faire un ouvrage original; ses productions sont toujours des copies (on peut cependant en préparer des masses à la main, y mettre un ensemble et les travailler comme la pierre; mais c'est une mauvaise methode); difficulté d'assigner l'époque où il a été employe à faire des moules, 45; - éminemment propre au moulage; nature du platre le meilleur pour cette opération; comment on donne à sa pâte une consistance égale, 46; - noms du plâtre en grec et en latin; son étymologie in dique sa nature; ses dérivés, employés avec une acception différente par la médecine et la grammaire, décèlent la même origine, 54.

PLESSIS (Le) ou Montilz-les-Tours, château habité par Charles VII, et séjour favori de Louis XI, 645.

PLINE le naturaliste nous apprend que Varron inventa un moyen de multiplier les portraits de sept cents personnages illustres, 35; — ne nomme que très-peu d'artistes d'Italie, 265; — se tait, ainsi que Pausanias, sur une foule d'artistes et de monumens, av.-pr., XXXVIII. PLINE le Jeune; son Laurentum, 273.

POGGIO BRACCIOLINI, ou le Poggio, de Florence, réunit un grand nombre de manuscrits pour la bibliothèque de Saint-Georges à Venise, 331.

POINTE, instrument du sculpteur, 20.

Poirier SAUVAGE; son emploi dans la sculpt., 43.

POISSANT, sculpt. et cisel. en bronze, orne les bains d'Anne d'Autriche au Louvre, 499; — voy. Ponti.

POISSY, maison de plaisance du roi Robert, 635.

POLYLITHES, figures de plusieurs espèces de marbres, 4; — définition de la statuaire polylithe, 140.

POMETART (Jean), sculpt., travaille au Louvre. 646.

POMPÉI (Fouilles de), 18; — une de ses portes citées, 270; — bel ouvrage de Maxois sur ses ruines, av.-pr., xxx; — grands projets de la reine Caroline Murat pour cette antique ville, xxx.

POMPÉO, habile cisel., grav., rival de Benvenuto Cellini, qui le tue, 475.

PONCE (Paul), voy. TREBATI.

PONCE-CAMUS (Marie-Nicolas), peint.; ses ouvrages, 609, 610.

PONCE JACQUIO, sculpt., 564.

PONCET DE LA GRAVE; ses mémoires sur Vincennes et sur les maisons royales, intéressans, 288, 308; — sur les joyaux de Charles V, 321, 324.

PONT-AU-CHANGE, 273.

PONT DES ARTS, par M. Dillon, 269. PONT DES INVALIDES, commencé par le même ingénieur, 246.

PONT-NEUF, commencé en 1578 et fini par Ducerceau en 1604, 352, 360. PONT NOTRE-DAME, par Jean Joconde, 340.

PONTHERON (David et Nicolas), sculpteurs-ornem. sous Henri IV, 652.

PONTI, 496, 589; — Tritani, Bianchi, Arudini, Diego Borzoni, Perlant ou Poissant, stucat., ornem., dor., cisel., employes aux appartem. d'Anne d'Autriche, 499, 589, 654.

PONTION, sur la Sauly, maison de plaisance de Charles-Martel, 633.

PONTOISE (Maison de plaisance à) de Clotaire let, 631; — résid. de Charles-Martel, 633.

Poros, marbre et pierre légère, 167.

PORPHYRE (Le); ses qualités, son nom grec, sa couleur, 165; - dans quel temps il fut employé à Rome en statues: ses diverses espèces, 170; - ses différentes couleurs, 171; - carrières de porphyre en Egypte et en Arabie; beauté et dureté de cette pierre, 181; - difficulté pour la travailler, 182; -Tadda, au xvie siècle, exécuta en trèspeu de temps un assez grand nombre de bustes et d'autres ouvrages en porphyre, 182; - beaux morceaux antiq. en porphyre; procédés qu'ont pu employer les anciens pour le travailler, 183; - diverses espèces, 184; - carrières en France, 186.

PORTAUX et portes du Louvre, 268, 270, 281, 282.

PORTE-SAINTE, marbre employé à Saint-Pierre de Rome, 177.

Porte Saint-Honoré, 603; — Porte-Neuve au Louvre, par laquelle Hebril V fit son entrée à Paris, 269; 603; — Porte du château de la Jalousie, 270; — de Château-Thierry; — de châteaux forts; leur disposition; — du Louvre, — de Pompéi, ibid.

PORTOR, marbre, 192.

PORTO-VENERE, marbre, ibid.

Portraits de famille ou imagines chez les Romains; de quoi ils étaient faits; titre de noblesse; à qui il était permis den avoir; par qui ce privilége était accordé; à qui il était refusé, 33; — les portraits étaient de deux sortes, 34; — PORTRAITS de convention, av-pr., XXXVI; — des Pharaons, XXXVII.

PORT-ROYAL; Philippe de Champagne y travailla et s'y retira, 605.

Poteaux, premières statues, 3.

POTERIE ou céramique, 3; — elle lutta avec les ouvrages d'or et d'argent, 27. POTIER le jeune (M.), habile fondeur de Paris, 123.

Potiens (Les) furent les premiers plasticiens, 28.

Poudre de pierres fines très-dures employée dans la glyptique, 4.

Poudingues; en quoi ces pierres différent

des breches, 166.

POUILLY, sur la Loire, maison de plai-

sance de Charles le Chauve, 634. POURTALES GORGIER (Le comte de),

possesseur d'un très-riche cabinet d'antiquités et de tableaux, av.-pr., xxxiv.

POUSSIN (Nicolas), des Andelys, peintre, attiré d'Italie à Paris par Louis XIII et le cardinal de Richelieu, devait décorer la grande galerie du Louvre, av.-pr., vii, 588 et suiv., 654, 655; — consulté par Colbert sur les projets pour le Louvre, 366; — n'y travaille pas, 488; — chargé de dessiner les frontispices des ouvrages de l'Imprimerie royale, 593; — date de sa mort, 656.

PRADEL (M. le comte de), direct. génér. de la maison du Roi, 666.

PRADIER (James), sculpt., acad.; ses ouvrages, 623, 668, 729, 730.

PRASLIN (Le maréchal DUPLESSIS) bat Turenne, 734.

PRATICIENS (Sculpteurs); ce qu'on entend par ce mot, 145.

PRAXITELE, sculpt., av.-pr., xLIV; d'après Pline, réussissait mieux en marbre qu'en bronze, 59.

Pré-AUX-CLERCS, près de Saint-Germaindes-Prés, 244.

PRIEUR (Barthél.), sculpt., archit., collaborateur de Jean Goujon, travailla au Louvre, 406; — à Écouen avec Jean Bullant, 306, 404, 406, 649.

PRIMATICE (LE), de Bologne, peint., sculpt., archit.; histoire de sa jeunesse, 492; — envoyé à François le par le duc Frédéric de Gonzague; travaille sous Le Rosso; mandé en Italie par François le pour en rapporter des statues antiques, 493; — rival de Benvenuto Cellini, 479; — est nommé abbé de Saint-Martin-de-Troyes; surintendant des bâtimens du Roi et des beaux-arts

après la mort de Philibert Delorme, 494, 648; — dirige les travaux de Jean Goujon et de Paul Ponce, 428; — travaille au Louvre, av.-pr., v1, x, 648; — souvent cité, 337, 403, 419, 479, 492, 566, 580, 680.

Prix des travaux d'architecture vers le milieu du xive siècle, 288.

PROCONÈSE (Marbre de), 169.

PROPORTIONS des figures, av.-pr., XLIII;

— de quarante-deux des plus belles statues antiques, 194 et suiv.

PRUDHON, peintre; son talent, ses ouvrages, 505, 506, 536, 614.

PUGENS (La compagnie); ses marbres de couleur dans les Pyrénées, 561.
PUJOL (M. Abel de), peint., acad.; ses

PUJOL (M. Abel de), peint., acad.; ses ouvr., 541, 572, 573, 574, 595, 669. PURICHIELLO et VENTURINO, marbre, 177.

PYRÉNÉES ( Paix des ), 527, 734.

Q

QUATREMÈRE DE QUINCY (M.), acad. des inscrip. et des beaux-arts; sur la statuaire polychrôme, av.-pr., xLII; — sur le Bernin, 368; — sur les caryatides, 362; — sur Philibert Delorme, 346; — son opinion sur une colonne d'or du temple de Junon Lacinienne à Crotone, 84; — a enrichi la langue de la sculpture de plusieurs mots, 88; — a démontré l'erreur des opinions modernes concernant la toreutique, 90; — a dévoilé les procédés de cet art, 92;

— ses éloges de Moitte et de Roland, 443; — cité 338 (note), 340 (ibid.). QUESNEL; le Louvre dans son plan de Paris de 1609, 243, 271, 281, 282,

283, 353.

Queux ou cuisiniers, 271.

QUIERSI on CHIERSI, château sur l'Oise, demeure de Thierri la, roi de Metz, 631; — de Charles-Martel, et souvent cité sous Charlemagne, 633.

QUINETTE, ministre de l'intérieur sous le directoire, 660.

R

RABOT (Le) chez les anciens, 15.

RADEGONDE (SAINTE), une des six femmes de Clotaire Ier, fonde le monastère de Sainte-Croix à Poitiers; habite le château d'Athies sur la Somme, 631.

RAGGI (Nicolas-Bernard), sculpt., 623, 668, 720.

RAIMOND DU TEMPLE, maitre des œuvres ou premier archit. de Charles V, travaille à l'agrandissement du Louvre, av.-pr., XLVII, 275, 285, 294, 341, 354; — termine les derniers étages du donjon de Vincennes, 276; — prodigue toutes les ressources de l'architecture et de la sculpture au grand escalier du Louvre, 289, 290, 291, 361; — orne de statues l'extérieur de la cage de cet escalier, 292; — cité 638.

RAINCY (Le château du), bâti par Levau, 363.

RAMEY (Claude) père, sculpt.; ses ouvrages, 418, 618. RAMEY (M. Étienne-Jules) fils, sculpt.; ses ouvrages, 450, 665, 668, 733.

RAMUS (M.), sculpt., 733; on a mis par erreur Ramey fils.

RAOUL, xxx1º roi de France, 635.

RAOUL, comte de Vermandois, ministre sous Louis VII, 635.

RAOUL DE PRESLE, calligraphe et peintre de miniatures; beaux manuscrits qu'il fait pour Charles V, 304, 306.

RAOUL-ROCHETTE (M.), académ. des inscr. et des beaux-arts, savant antiq., se trompe, ainsi que d'autres, sur le nombre des stat. antiq. qu'il croit exister à Rome, av.-pr., xxy, xxv.

RAPES; leur usage dans la sculpt., 3, 4, 21.
RAPHAEL SANZIO D'URBIN, peintre,
av.-pr., xxiv, 445, 467, 491, 505;
copies de ses chefs-d'œuvre ordonnées
par Louis XIV pour les tapisseries des
Gobelins, 565, 576.

RATABON (Antoine de), surintend. des

bâtimens du Roi sous Louis XIV, 656. RATHIER (M.), peintre, 757.

RAVY (Jean), archit., termine, en 1351, Notre-Dame de Paris, 264, 638, 639.

RAYMOND, archit. du Louvre de 1798 à 1805, est chargé de disposer les salles du Louvre qui forment aujourd'hui, en partie, le musée des Antiques; y déploie un grand talent, 397, 398, 660.

RAYNOUARD, de l'acad, franç.; sa dissertation sur le roman de la Rose, 251. RÈGLE (La), instrum. cité par Homère, 13. RÉGNAULDIN (Thomas), sculpt., exécute une partie des figures qui ornent la galerie d'Apollon au Louvre; ses autres ouvrages, av.pr., VII, 514, 580, 582.

RELIURE des livres au xive sièc., 327, 329.
REMI (Pierre), ministre sous Charles le
Bel, 638.

RENARD; son jardin aux Tuileries, rendez-vous élégant de la fronde, 617.

RENAUD (Alexandre), sculpt., 612. RENAUD (M. Casimir-Henri), sculpt., 714.

RENAUDIN (Laurent), de Florence, peintre, travaille au Louvre, 646.

RENÉE DE FRANCE, épouse du duc de Ferrare, agrandit le château de Montargis, 647.

RENOMMÉES, bas-rel., 406.

RÉPARAGE des statues coulées en bronze, indispensable selon Cellini, 483.

Repoussoirs, instrumens de sculpture de plusieurs espèces, 3.

RESTAURATION des statues antiques, souvent nécessaire, av.-pr., xxviii; comment elle s'exécute, 153, 154, 155.

RETRAIT de la terre dans la cuisson; il faut y avoir égard pour obtenir des figures de grandeur déterminée, 31.

RETZ (Le cardinal de), premier ministre sous Louis XIII, 654.

RHODES (Marbre de), 169.

RHŒCUS de Samos invente l'art de fondre dans des moules à noyau, 134.

RICCIO (André), archit., sculpt., cisel.; époque de sa naissance; sa famille; été confondu avec Antoine Riccio, habile stat.; comment d'orfevre il devient sculpteur; quels furent les maîtres et les modèles qu'il imita, 467; — ses divers ouvrages; est auteur des beaux bas-reliefs qui ornent la porte de la salle des Caryatides, 468 et suiv.

RICHARD II, roi d'Angleterre; poëme sur sa déposition, 276.

RICHARD frères (MM), fond.; progrès qu'ils ont fait faire à leur art, 122, 693. RICHEBOURG (Rue de), 267.

RICHELIEU (Le cardinal de), premier ministre sous Louis XIII, 654; — fait reprendre les travaux du Louvre; en charge l'architecte Lemercier, 361, 665; — fait reconstruire la Sorbonne, bâtir le palais Cardinal, aujourd'hui le Palais-Royal; établir au Louvre l'Imprimerie royale et la Monnaie des médailles, 361, 654, 655; — envoie à Rome mouler des statues antiques, 500; — en fait venir d'Italie; accueille le Poussin, 588; — protège Philippe de Champagne, 604.

RIESNER (M.), peintre, 757.

RIGAUD (Hyacinthe), peintre, fit probablement plusieurs des belles copies des tableaux d'Italie pour les Tuileries, 594. RIGORD; hist de Philippe-Auguste, 238. RIPES, instrum. du sculpt.; leur usage, 19. RIVIERE (Le marquis, depuis duc de), ambassadeur à Constantinople, fait hommage à Louis XVIII de la statue de Vénus Victrix de Milo, av.-pr., x1, 667. ROBERT, xxxvieroi de France; commencement de l'usage des vitraux, 310; ses résidences; il bâtit le château de Vauvert, où depuis ont été les Chartreux du Luxembourg, 635.

ROBERT, comte de Dreux, frère de Louis VII, fonde l'église de Saint-Thomas-du-Louvre, 637.

ROBERT de Luzarches construit en 1220 la cathédr. d'Amiens, que Thomas Cormont continue, et que son fils achève en 1269, 263.

ROCHEFOUCAULT (Le vicomte Sosthène de la), chargé du département des beaux-arts à la maison du Roi, 545, 667; — embellit et augmente le Musée royal, 668.

ROCHELLE (La); la digue faite par Clément Métézeau, 359.

ROCHETET (Michel), peintre, travaille au Louvre, 646.

ROGERI (Roger de), peintre, continue

les tableaux à fresque des aventures d'Hercule, 495.

ROLAND (Philippe - Laurent), sculpt., est chargé, avec Moitte et Chaudet, d'orner de bas-rel. l'aile droite du corps de logis du vieux Louvre; ses ouvrages, 443, 444, 519, 610, 725, 726, 728.

ROLLAND (Jean-Marie), ministre de l'intérieur en 1792 et 1793, avait le Louvre dans ses attributions, 660.

ROLLON, chef des Normands, 246. ROMAGNESI (Louis-Alex.), sculpt., a perfectionné le moulage en carton-pierre;

ses ouvrages, 449. ROMAN (Jean-Baptiste-Louis), sculpt.,

acad., 623; - ses ouvr., 450, 668, 720.

ROMAN (Le) de la Rose, cité, av.-pr., XLV, 251, 268, 270, 276, 281, 286, 328; - le roman du Renard, 328.

ROMANELLI (Jean-François), de Bologne, peintre; sa biographie, 520; chargé par Anne d'Autriche d'orner de peintures ses appartem. au Louvre; av .pr., v1, v11, 498, 524, 536; - travaille aux Tuileries et à l'hôtel Mazarin, aujourd'hui la Biblioth. royale, 654, 658.

ROME: sur le nombre actuel de ses statues antiques, av.-pr., xxvi; - on y éprouve souvent à présent des difficultés pour dessiner même dans des collections publiques, xviII.

ROMILLY, maison de plaisance de Dagobert Ier, 632.

RONCEVAUX (Bataille de), poême, manuscrit à M. Bourdiflon, 353.

RONDELET (Jean et Guillaume), peintr. sous Henri II, 648.

RONDONI, sculpt., 713, 730.

RONSARD, poète, 435.

ROSCOE; sa Vie de Laurent de Médicis et celle de Léon X, 330.

ROSELLINI (M.), savant antiquaire de Turin; son ouvrage sur l'Egypte, avec Champolion le jeune, av.-pr., xxxv11.

ROSSELLI, peintre, 498.

ROSSI (Zannobi), peintre, 498.

ROSSI (Mathias de), élève du cavalier Bernin, archit., 369, 370, 373, 656. ROSSI (Michel-Angelo), sculpt., 512,

ROSSO (Le) ou maitre ROUX, peintre célèbre, enrichit de ses ouvrages les anciens appartem, des Reines au Louvre; son caractère; son imagination poétique; ses grands talens comme peintre; ses divers ouvrages, av.-pr., VI, 335, 474, 499; - maltraité et dépouillé lors du sac de Rome en 1527; il se retire à Perouse; tableaux qu'il y fait; il vient en France; accueil et traitement qu'il recoit de François Ier; son sejour à Fontainebleau; ouvrages qu'il exécute, 491; - ce qu'il fait en architecture est préféré aux compositions du Primatice; il est comblé de biens et d'honneurs; au désespoir d'avoir accusé sans preuve un ami, il s'empoisonne, 492, 646.

ROTOURS (Le baron des), directeur des Gobelins, y retrouve les belles copies des chefs-d'œuvre de Raphaël, ordonnées par Louis XIV, 576.

Roue (La) du potier, 3, 4.

ROUGE ANTIQUE, marbre; ses différens noms et ses diverses qualités, 177. Rouge sanguin, très-beau marbre du

Languedoc, 192.

ROUGET (Georges), peintre; ses ouvrages, 554, 555, 598, 669.

ROUILLARD ( M. ), peintre , 742, 751. ROUILLE, ministre de la marine sous Louis XV, 392.

ROULE (Le), près Paris, maison de plaisance de Childebert Ier, 631.

ROULE (Le), en Normandie; Frédégonde y avait une maison de plaisance, 632.

RUDE (M.), sculpt., 716, 724.

RUEL; le portail de l'église élevé par Lemercier, 361.

RUGGIERI de Bologne, peintre, travaille aux ornemens de Fontainebleau, 494; - au Louvre, 646.

RUYTER, amiral hollandais, battu par Duquesne, 719.

S

SABLE; sert au moulage et à la sonte des metaux, 101 et suiv., 696 et suiv.

SABLONNIÈRE, ancien nom de la plaine où sont les Tuileries, 345.

- SAILLANT (François), sculpt., travaille au Louvre, 646.
- SAINT-AMAND, monastère en Quercy, fondé par Saint-Didier, évêque de Cahors, 623.
- SAINT-AMAND, fondateur du curieux monastère de Moissac sur le Tarn, 623. SAINT-ANGE (Le château), défendu
- par Benvenuto Cellini, 475, 476.
- SAINT-ANTOINE de Padoue, cathédrale bâtie par Nicolas de Pise, 264.
- SAINT-BÉAT (Marbre statuaire et autres de), dans les Pyrénées, 187.
- SAINT-BERNARD (Passage du mont) par le général Lannes, 723
- SAINT-CLOUD, voy. CLODOALDE et NOGENT:
- SAINT-DENIS, abbaye royale, 284, 586; (Maison des Rois à), voyez Louis III; réparé sous Louis VII, 310; des parties de son architect. ont servi à l'auteur à restituer le Louvre de Charles V, av.-pr., xLv; élégance de son grand tabernacle, 310.
- SAINT-DIDIER, voy. SAINT-AMAND. SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS; tableau curieux qui y était conservé, 284, 286; ce qui s'y passe lors du siége de Paris par les Normands, 246; eu partie refait par Pierre de Montereau, 264, voy. DESCENTE DE CROIX.
- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Château de); travaux de François 1er, 647; — sous Charles V, 320.
- SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS; cette église lors du siége des Normands, 246; — citée 607; — principale entrée de l'ancien Louvre de ce côté, 341.
- SAINT-IGNACE à Rome; sa façade par l'Algardi, 511.
- SAINT JEAN, statue par Jean de Saint-Romain, 292.
- SAINT-MARC, ancienne église de Venise, 263; ses curieuses mosaïques, 311.
- SAINT-MARCEL, monastère près de Châlons-sur-Saône, fondé par Gontran, roi de Bourgogne; son tombeau, 632.
- SAINT-MARTIN de Troyes, abbaye; le Primatice en était abbé, 494.
- SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (Prieuré de) à Paris, depuis l'abbaye

- de Saint-Martin; résidence de Clovis et de plusieurs de ses success., 248, 631; — monastère à Metz, fondé par Sigebert II, 633.
- SAINT-MÉDARD de Soissons, fondé par Clotaire let, et qu'il destinait à être le lieu de sa sépulture, 631.
- SAINT-OUEN (Église de) à Rouen, d'une grande beauté, 304.
- SAINT-PAUL, le plus beau des hôtels bâtis par Charles V à Paris, 266.
- SAINT-PETERSBOURG; on y laisse dessiner les monum. du musée, av.-pr., xiv; — voy. Madrid, Naples.
- SAINT-PIERRE (La basilique de) de Rome, par Michel-Ange, 341; — sa colonnade, par le cavalier Bernin, 367.
- SAINT-ROCH (L'église de) à Paris, bâtie par Lemercier, 361.
- SAINT-ROMAIN (Jean de), sculpteur sous Charles V, fait la statue de ce roi, placée sur le pignon de la grosse tour du Louvre, 288, et les statues de Sergens d'armes placées dans des niches aux côtés de la porte du rez-de-chaussée, 290; — fait les statues de la Vierge et de Saint-Jean, et celle du duc d'Anjou, 292; voy. 640, 641.
- SAINT-SULPICE à Paris, rebâti d'abord par Levau, 362 (note).
- SAINT-VICTOR (M. de) publie en 1809 son intéressant Tableau pittoresque et historique de Paris, 664.
- SAINT-VINCENT (Abbaye de), depuis Saint-Germain-des-Prés, fondée par Childebert Ier, 631.
- SAINTE-ANNE (Marb. de), 192.
- SAINTE BATHILDE, femme de Clovis II, agrandit et embellit Chelles, 633.
- SAINTE-BAUME, ou marbre du Languedoc, 192.
- SAINTE CATHERINE du Val-des-Écoliers à Paris, 264.
- SAINTE-CHAPELLE de Paris, 284;
   (Agathe de la), av.-pr., XXXVII.
- SAINTE-CROIX, monastère à Poitiers, fondé par Sainte-Radégonde, 631.
- SAINTE-CROIX-DE-LA-BRETON-NERIE à Paris, église bâtie par Eudes de Montreuil, 264.
- SAINTE-FOIX (Germain POULLAIN

de) public en 1767 ses Essais sur Paris, 661; — ne dit que peu de chose du Louvre, 240.

SAINTE-GENEVIÈVE (Palais de) à Paris; résidence de Clovis et de plusieurs de ses successeurs, 631.

SAINTE-JUSTINE (L'église de) à Padoue, élevée par André Riccio, 468. SAINTE-SOPHIE à Constantinople; riche en mosaïques curieuses, 311.

SAINTE-MARIE-MAJEURE à Rome; ses curieuses mosaïques, 311.

SALLES, voy. LOUVRE; — SALLES, aux Tuilcries, des Cent-Suisses, aujourd'hui salle des Maréchaux, 609; — des Gardes du Corps, 608; — des Machines, 615; — de Spectacle, 614; — du Trône, 602.

SALLUCES (Hugues de), prisonnier au Louvre en 1391, 269.

SALON BLANC, ou des Nobles, aux Tuileries, 608.

SALT, consul général d'Angleterre, vend à Charles X sa collection de monumens égyptiens, 668.

SALVOLINI, élève de Champollion le jeune, a revu avec soin les inscriptions hiéroglyp. de cet ouvrage, av.-pr., viii.

SAMOUCY, près de Laon; maison de plaisance de Charles-Martel, 633; de Pépin le Bref, ibid.

SAMSON (Jeau), peintre, travaille au Louvre, 646.

SAN-FERMO, église de Vérone, 468.

SAN-MARTINO, sculpt., 512.

SANSON. Voy. CITÉS DE L'UNIVERS.

SANTE BARTOLI (Pietro), habile grav. et antiquaire, auteur de l'Admiranda; sur les fouilles de Rome, av.-pr., xxv.

SAPIN (Le); son bois servit à faire la charpente du cheval de Troie, 43. SARRANCOLIN, marbre des Pyrénées, 192.

SARRANGOLIN, marbre des Pyrénees, 192.

SARRAZIN (Jacques), sculpteur sous

Louis XIII; ses divers ouvrages; il est
chargé d'exécuter les caryatides adoptées par Lemercier, 399, 439; — examen critique de ces figures, 440; —
leurs draperies, 441; — travaille au
Louvre et aux Tuileries, 654, 655.

SARRAVEZZA (Marbre de) trouyé par

SARRA VEZZA (Marbre de) trouvé par Michel-Ange, 174.

SAUGRAIN, libraire, peut-être auteur

d'une Descript. de Paris et de Versailles, 239, 560.

SAULE (Le) et l'OSIER; statues colossales grossières qu'on en fit; ouvrage de vannerie, 44. SAULVOY, près de Laon; maison de

plaisance de Louis le Débonnaire, 634. SAUVAL, auteur de l'Histoire de Paris; son plan du Louvre; il n'est pas toujours d'accord avec lui-même, et varie souvent dans les mesures et dans les dénominations des mêmes pièces, av.-pr., XLV, 238, 239, 293; - ses mesures tirées des Œuvres royaux, 267 et suiv.; - il a négligé, dans ses extraits de cet ouvrage, une foule de choses qui nous auraient mieux fait connaître le Louvre sous Charles V, 298, 299, 300; - avait promis un plan du premier Louvre, 266; - sur les appartemens, 295, 305; sur les chapelles, 298, 299; - sur la bibliothèque de Charles V. 333; sur les fossés, 270; - sur les bassescours, 271, 280; - sur les jardins, 272; - sur le corps des bâtimens du Louvre. 275; - sur sa hauteur, 285, 286; sur ses tours, 280 et suiv.; - sur ses sculptures, 564; - sur la salle des Carvatides, 277; - sur les pierres du fronton de la Colonnade, 377; - sur la façade vers la Seine, 405, 406; - architectes du Louvre qu'il est seul à citer, 351, 352; - sur ce qui s'est passé au Louvre, 335; - sur les antiquités conservées aux Tuileries, 606; - son ouvrage posthume sur les antiquités de Paris, publié en 1724, 659; - souvent cité, 307, 314, 341, 441, 447 et suiv. SAVARY DE BRÈVES, ambassadeur de

SAVARY DE BRÈVES, ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, 593.

SAVOIE (Le prince Thomas de); Turenne sert sous lui, 734.

SCAURUS (Palais de), savant et intéress. ouvrage de Mazois, av.-pr., xx11.

SCHEFFER (M. Ary), peintre; ses ouvrages, 550, 669.

SCHERER (Le général en chef); sa victoire de Loano, 727, 732.

SCHISTOS, marbre jaune antique d'Espagne, 168.

SCHNETZ (M. Jean-Victor), peintre,

acad.; ses ouvr., 552, 553, 598, 669. SCHORN (M.), sav. antiquaire de Stuttgard, directeur du musée de Weimar, av.-pr., XIV.

SCHWEIGHÆUSER (M.) le fils, savant philologue, auteur d'une partie du texte des Monum. antiq. du musée Napoléon, publiés par Piranesi, av.-pr., 1V, VII.

SCIE (La), inventée par Dédale, 3, 13.

SCOPAS, statuaire anc., av.-pr., xLiv. SCULPTEURS. De tout temps il y en eut en France un grand nombre, 635; — SCULPTEUR en bronze; talens qu'il doit réunir, 59.

Sculpture, art sévère, av.-pr., xliv; partie technique, XLI; - SCULPT. en marbre, 4; - à quoi elle dut son nom, 18; - ses diverses opérations : épaneller, mettre aux points, 142, 143; praticiens, 145, 146; - instrumens se-Ion le progrès du travail; polissage, 147; - polychrôme ou de plusieurs couleurs; son origine, 3; - teintes ou couleurs employées par les anciens pour leurs statues; ce qu'en disent Callistrate et Philostrate, 159; - peut-il en résulter quelque avantage dans certain genre de sculpture, 160; - opinion de Visconti. 162; - Sculpt, italienne au xvie siècle; en quoi elle s'est éloignée de celle du xive et du xve; son influence sur les sculpteurs français, 423; a-t-elle trouvé ce beau idéal des Grecs vers lequel elle marchait auparavant avec tant de succès, 424; - sa décadence au xviie siècle, 510 et suiv.; il ne reste rien des sculptures du temps de Charles V et de Charles VI, 401; prix des sculptures au xive siècle, 315. SCYROS, ile; son marbre, 170.

SEBASTIEN DEL PIOMBO, peint., 475.

SÉGUIER (Le chancelier Pierre), fonde l'Académie royale de peinture, 500.

Selle du sculpteur; son usage, 31.

SELTZ, sur la Sale, maison royale de
Charlemagne, 634.

SÉNONNES (Le vicomte de), acad., amateur éclairé des beaux-arts, secrét. général des musées royaux, 326, 666.

SENRIC, un des chefs normands qui assiégeaient Paris, se noie en poursuivant les Saxons qui se retirent du siège, 248. SERGENTS d'armes représentés sur un monument de 1314 que l'on voit dans les caveaux de Saint-Denis; leurs différens costumes, 290.

SERLIO (Sébastien), de Bologne, célèbre archit. sous François I<sup>et</sup>, est employé à la reconstruction du Louvre, 352, 358, 359, 646.

SERMENT prété à la Reine Blanche par les citoyens de Paris, qui promettent dy maintenir la paix pendant le voyage de saint Louis son fils à la Terre-Sainte. 452.

SERVANDONI (Nicolas), peintre, architecte, décorateur, travaille à Saint-Sulpice, 363; — notice sur ses travaux et ses belles entreprises, 615.

Sigges ou trônes en bois de dessins trèsvariés; trône de Charles V recouvert d'étoffes très-riches. 307.

SIENNE; sa cathédrale, 263.

SIGEBERT II, roi d'Austrasie, fonde le monastère de Saint-Martin-des-Champs à Metz, 633.

SIGEFROI, roi des Normands, assiége Paris en 885; établit son camp à Saint-Germain - l'Auxerrois, 247; — abandonne le siége que les autres chefs poussent avec vigueur, 248.

SIMON (Maitre), de Paris, travaille aux ornemens de Fontainebleau, 492.

SINGULARITÉS de l'architecture, manuscrit de la Bibliothèque royale, 353.

crit de la Bibliothèque royale, 353. SLODTZ (Sébastien), sculpt., 710.

SMITH BARRY (M.), à Marbury Hall, a des stat. antiq. qu'il a laissé dessiner, av.-pr., xiv.

SMITH (Sir SIDNEY-), amir. angl., 723. Soleil, emblème de Louis XIV, 600, 613; voy. Couleuvre.

SOLYMAN, assassin de Kléber, 723.

SONDES employées par le sculpteur, 3, 22. SORBON (Robert), théologien célèbre du temps de Saint-Louis, 361.

SORBONNE (La); sa bibliothèque sous Saint-Louis, 330; — reconstruite par le cardinal de Richelieu, qui en charge l'architecte Lemercier, 361, 655.

SOREL (Agnès), dame de Beauté, château que lui donna Charles VII, 266. SOST (Marbre de), dans les Pyrénées; ses qualités, 190.

SOUBISE (Hôtel de), 280.

Soufflet, 3; - en quoi celui des anciens différait du nôtre, 10.

SOUFFLOT (Jacques-Germain), archit. du Louvre sous Louis XV, 660.

SOUVAROW (Le marechal); bataille de Cassano, 732; — de Zurich, 727.

SOYER (M.), fond., cisel., recherche la pureté du bronze et en étudie les alliages, 61; — ses nombreux essais pour le moulage des grandes stat. en bronze; heureux résultats qu'il a obtenus; 698; — ses procédés, 699 et suiv.

Sphyrélaton ou sphurélaton. Voyez Moulage au marteau.

STATUAIRE (La) en bronze, 4; — travaux qu'elle exige, 59; — procédés pour couler les statues en bronze, 60, 695 et suiv.; — STAT. en France à l'époque de Charles V, 288.

STATUAIRES (Les); aux beaux temps de la Grèce ils chercherent à perfectionner le cuivre par des alliages très-variés avec d'autres métaux, 57; — ils étaient en même temps sculpt., fond., cisel., 58; — ont exécuté en grande partie leurs statues eux-mêmes, 59; — qualités nécessaires au statuaire en br., 61, 694.

STATUES; procedés de leur exécution, av .pr., XLII; - STAT. antiques se répètent souvent, xxiii, xxviii; - les statues de Phidias, de Polyclète, de Praxitele, de Scopas, servaient de types, et ont dù produire beaucoup de répétitions, xxix, xxx; - dénominations des stat. souvent arbitraires, XXXII; - STAT. honorifiques , XXI; - STAT. rangées par ordre alphabétique, IX, XLVIII, - plusieurs centaines inédites, publiées dans cet ouvrage, XLIX; - STAT. découvertes, à différens temps, dans les fouilles de Rome; le nombre n'en est pas aussi considérable que des savans l'ont prétendu, XXIII et suiv.; - STAT. existant à Rome du temps de l'Aldroandi, en 1556, 1562, xxiv; - à présent, XXVI, XXVII; voy. RESTAURA-TIONS; - vicissitudes qu'ont éprouvées les statues à Constantinople et ailleurs,

XLVIII; - STAT. polychrômes, XLII; - STAT. peintes au xve siècle, 316;-STAT. en or, en ivoire et en bronze, 4; - ce que les anciens entendaient par statues massives en or, 84; - opinion de M. Quatremère de Quincy à ce sujet, 85; - calcul de ce que doit coûter aujourd'hui une statue colossale en bronze, 127, 128; VOY. LILLEBONNE: - STAT. antiques de l'Europe; difficulté de s'en procurer les dessins, av.-pr., X1; vov. MADRID, NAPLES; - que peut-on donc risquer à les laisser dessiner? XII; -STAT. inédites d'Angleterre, qu'a fait dessiner le comte de Clarac, xiv; -STAT. équestre d'Henri IV, envoyée par Côme II, duc de Toscane, érigée à Paris sur le Pont-Neuf le 23 avril 1614, 655; - STAT, antiques que François Ier fait venir d'Italie, 493; - il en fait mouler à Rome, ibid.; - le cardinal de Richelieu suit cet exemple, 500; -STAT. modernes du Louvre et des Tuileries, av.-pr., xxxvIII.

STEINBACH (Erwin de), archit. de la cathedrale de Strasbourg sous Philippe de Valois, 638.

STEINBUCKEL DE RHEINWALL (Le baron de), directeur du Musée impérial de Vienne; services qu'il a rendus à l'auteur par ses intéressans dessins et ses notes, av.-pr., xiv.

STEUBEN (Charles), peint.; ses ouvrages, 547, 548, 669.

STOCKHOLM; l'auteur y a trouvé toute sorte de facilités pour des dessins et des notes, av.-pr., xiv; — voy. MADRID, NAPLES.

STOUF (Jean-Baptiste), sculpt., acad.; ses ouvrages, 486.

STUDII ou Musée Bourbon de Naples, superbe collect., av.-pr., xv, xvii, xviii.

SUBLET DES NOYERS, marquis de Dangu, surintendant des bâtimens sous Louis XIII et Louis XIV, 439, 593, 654.

SUGER (L'abbé), ministre sous Louis VII, 636; — fait à Saint-Denis, en 1140, une nauvelle église de celle que le roi Dagobert avait élevée avec grande pompe, 263; — aime la magnificence, quoique simple dans son intérieur; agrandit le Louvre: fait travailler à Notre-Dame, 636, 637; - fait réparer les vitraux de Saint-Denis, 310.

SULLY (Le duc de) est chargé par Henri IV de tout ce qui a rapport

aux châteaux et bâtimens du roi, 650. Sycomore, caisses de momies égyptiennes, et petites figurines faites de ce bois, 42. SYNNADIQUE, marbre, 167.

SYRACUSE (Marbre de), 170.

#### Т

TABERNACLE de Saint-Denis, 307.

TABLEAU (Ancien) de Saint-Germain-des-Prés, où l'on voit l'ancien Louvre, 243. TABLEAU chronologique de l'histoire du Louvre, des Tuileries et de quelques

autres maisons royales de France, 631 et suiv.

TADDA, sculpt. florentin du xvie siècle, exécute, en très-peu de temps, en porphyre, un assez grand nombre de bustes et d'autres ouvrages, 182.

TANTERI (Valerio), peintre, 498.

Tapis fort en usage au xive siècle, 308. TAPISSERIE (Le plan de la), le plus an-

cien de Paris, 241. TAPISSERIES, tentures d'étoffes d'or, etc.,

au xive siècle, 306. TARAVAL (Hugues), peintre, travaille

au Louvre; ses ouvrages, 584. TARIÈRE (La), outil connu des anciens, 14.

TAUNAY, sculpt., travaille aux ornemens du Louvre et de l'Arc de triomphe du Carrous., 414, 540, 620, 622, 720, 733. TAUROMENIUM (Marbre de), 170. TAYGÈTE (Marbre vert du mont) ou

de Lacédémone, 169. TECHNIQUE de la sculpture en diverses substances, av.-pr., XL1, 236.

TECHNOLOGIE (Le dictionnaire de) de MM. Moléon et Le Normand offre des détails curieux et peu connus sur la colonne de la place Vendôme et sur plusieurs de nos statues en bronze, 67.

TEDALDI de Florence, ami de Benvenuto Cellini, 482.

TENAILLES, 3; - leur invention, 9.

TENARE (Marbre noir du promontoire ·de), tres-celebre, 168; - marb, vert, 169. TEOS (Marbre gris de), 167.

TERRAI (L'abbé), directeur général des bâtimens sous Louis XV, 660.

TESTELIN, peintre sous Henri IV, 496. TESTELIN (Henri), peint. sous Louis XIV, 496, 652.

TETES et extrémités en ivoire sur des corps en bois, 3.

THASOS (Marbre de), 167.

THÉATRE de Monsieur, 616.

THÉODON, sculpt., 710, 722, 727, 729. THEODORE de Samos invente l'art de fondre dans des moules à noyau, 134.

THÉOPHILE (Le moine), avait écrit sur la peint. sur verre de France, 313.

THÉRASSE (M.), sculpt., 718. THERMES de Julien (Les), palais des rois de la première race à Paris, 248.

THÉSÉE et l'héroine Mathebrune; leur histoire peinte à l'hôtel Saint-Paul, 306. THESSALONIQUE, marbre vert, 169. THIBAULT It, comte de Blois, ministre sous Louis VII. 636.

THIBAULT (Le sénéchal), ministre sous Philippe-Auguste, 636.

THIBAULT DE LA NASSE, marguillier de l'église des Innocens en 1363, 290. THIERRI III, xve roi de France, 633. THIERRI IV, ou de Chelles, xxe roi de France, 633.

THIERRY a écrit de bonnes choses sur le Louvre, 240; - son Guide des amateurs, publié en 1787. THIERRY, grav., 627.

THIONVILLE (Château de), un des séjours de Charlemagne, 634.

THOMAS (Antoine), peintre; ses ouvr., 553, 554, 669.

THOMASSON (M.), chef d'atelier de Birmingham, a fait exécuter en bronze une copie du vase de Warwick ou du palais Lante à Rome, 414.

TIBERIUS CÆSAR; marbre vert de son nom, 169.

TIBRE, groupe; François Ier le fit mouler à Rome, 493.

TIBUR ou Tivoli (Marbre de), 170.

TILLEUL (Le), un des bois le plus propres à la sculpture, 44.

TIRALI, sculpt., 512.

TISAGORAS, habile fondeur et ciseleur grec en fer, 560.

TOCHON D'ANNECY, academ., vend à Louis XVIII sa collection de vases italogrecs, 666.

TOLSTOI (Le général russe), 721.

TOREUTIQUE (La), statuaire polychrôme et chryséléphantine, ou en or et en ivoire, naît de la plastique, 4; - d'où łui vient son nom, 16; - deux opinions des écrivains modernes sur cet art; en quoi ils se sont trompés, 89; l'opinion d'Hardouin paraît plus juste, 90; - M. Quatremère de Quincy, dans son Jupiter Olympien, démontre en quoi consistait la toreutique, 90; - cet art doit sa naissance à la sculpture en bois; il embrassait toutes les parties de la sculpture et de la ciselure, le bois, l'ivoire et tous les métaux, et avait quelque rapport avec la peinture; ses principales product, et ses instrum., 61;

Tonos (Le), ciselet, a donné son nom à la toreutique, 16; — ne doit pas être confondu avec le tour, TORNOS, 17.

TORRE (Jérôme DELLA), médecin; de beaux bas-rel de son monument, autrefois à Vérone, aujourd'hui au Louvre, 468 et suiv.

Torus, grosse tresse de cheveux, 115.

TOSCHI (M.), grav., directeur du musée de Parme, procure des dessins à l'auteur, av.-pr., xiv.

TOURNET (Le) du grav. sur pierres fines, 4. TOURNEHEM (François-Paul LENOR-MANT de), directeur génér. des bâtim. du Roi sous Louis XV, 658.

TOURNELLE, ancienne tour de Paris, 242. TOURNELLES (Hôtel des), 271; —

rournelles (Hôtel des), 271; séjour de François I<sup>er</sup>, 647; — Henri II y fut tué, 345.

TOURNON (Le cardinal de) au Louvre, en 1539, 336.

TOURS (Maison de plaisance à ) de Clotilde et de l'impératrice Judith, 634. TOURS (Paris flanqué de trente-six), 242, 268; voy. Louver; — TOUR de bois du pont de Charles le Chauve, 247; — de Barbeau ou de Billy, 241, 242; — de Couci, 283; — de Nesle, 242, 268.

TRAGURIUM ou SALONE (Marbre de), 170.

TRAJANE (La colonne); François Ia la fit mouler presque en entier, 493.

TREBATI (Paul-Ponce), sculpt. italien attiré en France par François It; ses nombreuses productions, comparables, par leur beauté, aux meilleures de l'Italie, 260, 426; - est associé à Lescot, à Jean Goujon pour les travaux du Louvre, 335, 340, 341, 354, 401; en quoi ses ouvrages différent de ceux de Jean Goujon, 427; - quelle influence ces deux artistes exercèrent sur le talent de l'un et de l'autre, 428; - examen critique des draperies de Paul Ponce, ibid.; - ses beaux bas-rel. au Louvre, aux Tuileries . 429, 430, 431, 432, 480, 562, 564, 566; - divers ouvrages qu'on peut lui attribuer, 565, 727, 728.

TRÉPAN (Le), 4; — instrum. de la sculpt. connu des anciens, 15, 20; — inventé par Dédale, cité par Homère, 21.

TRÉSOR de la Cité des Dames, ouvrage de Christine de Pisan, 324, 325.

TRIANON, château de Louis XIV, 383.
TRICHET DU FRESNE, correcteur de f'Imprimerie royale sous Louis XIII.
593, 655.

TRINITÉ (Église de la) à Upsal, 264. TRIPOLI châtié par Duquesne, 719.

TRITANI et ARUDINI, artistes italiens, ornent de stucs rehaussés d'or les trumeaux de la salle des Bains d'Anne d'Autriche au Louvre, 499.

TROADE (Marbre de), 169.

TROSSY (Carrière de), à Meudon; fournit les deux pierres énormes de la corniche rampante du fronton de la colonnade du Louvre, 377.

TUILERIES; François let en achète, en 1519, le terrain de Nicolas de Neufville, 354, 647; — la comtesse d'Angoulème le donne, en 1525, au maître d'hôtel du Dauphin, ibid.

TUILERIES (Le château des), construit

par Catherine de Médicis; quel genre d'architecture y est employé; défauts et beautés qu'on y remarque, 345, 347;sculptures de Paul Ponce, 566; - dimensions de ce palais; ce qu'il devait être par le plan de Philibert Delorme, 348; - ce qu'il est aujourd'hui, 349; - ce qui reste des constructions de Delorme, 350; - grand escalier tournant ou grande vis du pavillon du milieu; sa hardiesse; sa beauté d'exécution, 350; - additions faites par Levau, 365; description de l'intérieur des Tuileries; galerie de Diane, décorée par Colbert, puis dégradée dans toutes ses parties, 594; - à quelle époque les peintures en ont été restaurées, et par qui, 595; tableaux et peintures de notre école actuelle placés dans cette galerie, 594 et suiv.; - décoration de la salle des Gardes du corps; par qui les voussures ont été peintes; salle à manger, peinte d'abord par Nocret; salon de famille; peintures des voussures, refaites en partie par M. Vauthier; les ornem. en fleurs restaurés par Le Riche; cabinet d'étude; tableaux qui y sont peints, 599; - cabinet du Roi; ses décorations, 600; chambre à coucher; cabinet de veille; salle du conseil: cheminée en marbre

blanc ornée de bronzes dorés, 601; décoration et figures de ronde-bosse du plafond et des voussures ; cabinet de Louis XIV; salle du trône, 602; - appartemens du rez-de-chaussée, 603; appartem. du Grand-Dauphin, 604; objets rares et curieux; statues, bustes que contenaient les appartemens de Louis XIV, 606; - salle de la Paix, 607; - salon des Nobles ou salon blanc, 608; - salle des Cent-Suisses, aujourd'hui des Maréchaux, 609, 610; - chapelle; en quoi elle est remarquable; salle destinée aux séances du conseil d'état; sujets en bas-rel. et rehaussés d'or; grande salle de spectacle par Vigarani, 614 et suiv.

TUILERIES (Jardin des); obstacles surmontés par Lenôtre pour faire ce jardin; changemens qu'il a subis depuis sa création, 615; - statues des Tuileries, av.-pr., XI.

TURENNE, du parti des princes, 734;se réconcilie avec la cour, idem.

TURGOT (M.), préset des marchands, propose en 1752 d'achever le Louvre aux dépens de Paris, 659.

Types suivis par les anciens artistes, av.pr., XLIV.

TYR (Marbre de) ou du Liban, 168.

## U

Université de Paris; son histoire par du Boulay, 245.

UPSAL; son église de la Trinité, bâtie au XIIIe s. par des archit. de Paris, 264. URBAIN VIII (Le pape) fait travailler Romanelli au Vatican, 520; - s'oppose d'abord au départ du Bernin pour Paris; le laisse ensuite partir, 368.

VAFFLARD (M.), peint., un des restaur. des peintures de la galerie de Diane aux Tuileries; ses divers ouvrages, 595.

VAISSELLE D'OR de Charles V, 323.

VALERY (M.), conservateur de la bibliothèque particul. du Roi au Louvre, 592.

VALETTE (Le cardinal de LA), 733. VALOIS (Charles de), ministre sous

Louis X, 638; - (Tombeaux des), par Philibert Delorme, 345.

ı.

VAN CLEVE, sculpt., 514, 730.

VANDIERES (Le marquis de), voy. MA-RIGNY (le marquis de).

VANNI (Raphael), peintre, 498.

VAN OPSTAL, sculpt. sous Louis XIII, travaille au Louvre, 654, 655, 730; excellait à travailler l'ivoire, 447.

VAN ORT (Adam), peintre, premier maître de Rubens, 731.

VARIN (Jean), grav. de médailles sous

Louis XIII et Louis XIV, est mis à la tête de la monnaie des médailles établie au Louvre par le cardinal de Richelieu, 593, 654, 655.

VARRON invente un moyen de multiplier les images de sept cents personnages illustres; cette invention reste encore un problème à résoudre, 35.

VASARI, peintre, auteur de la Vie des peintres, etc., 340; — éloge qu'il fait de Fontainebleau, 493; — de Paul Ponce, 426; — sur Jean Joconde, 340 (note); — admirait les vitraux de France, 313.

VASES et ouvrages d'or, d'argent, ornés de ciselures, etc., 4; — VASES à boire faits d'abord avec des cornes d'animaux, puis imités en terre; leurs noms en grec, 27; — VASES de toute sorte en or dans le trésor de Charles V, 323.

VASSY, sur la Blaise, maison de plaisance de Chilpéric II, 633.

VATICAN; son grand et magnifique escalicr par le cavalier Bernin, 367; (magasins du); l'auteur a obtenu di faire dessiner des stat., av.-pr., XXXIV; — il y a des collections qu'on ne faisse pas dessiner, XVIII.

VAUCHELET (M.), peintre, 770.

VAUDREUIL, château près de Rouen où fut exilée Frédégonde, 632.

VAUGUYON (Le duc de la), gouverneur des enfans du Dauphin, 605.

VAUTHIER (Jules-Antoine), peint., restaure les peintures de la galerie de Diane aux Tuileries; ses divers ouvrages, 596; — peint les voussures de la salle des Gardes du corps, 599, 618; — a fait un recueil des sculptures de Jean Goujon, 434.

VAUX-LE-VICOMTE, château bâti par Levau pour le surintendant Fouquet, 363.

VELASQUEZ DE SYLVA (Diego), de Séville, peintre, orne des portraits des rois d'Espagne la salle des Bains d'Anne d'Autriche au Louvre; Rubens se lie avec lui, encourage ses efforts; il fait à Rome, pour Philippe IV, une collection de tableaux et de statues; est créé chevalier de la clef d'or; travaille au Louvre; ses divers ouvrages, 500, 654, 655.

VENDOME (Mathieu de), ministre sous

Philippe le Hardi, 638.

VÉNUS du Capitole; François Iº la fit
mouler en bronze à Rome, 493; — VÉNUS GÉNITRIX, comparée à uné figure
de Jean Goujon, 437; — VÉNUS de
Médicis (une statue de) en or forgé;
estimation de l'or qu'elle pourrait contenir, 84; — VÉNUS VICTRIX, statue
découverte à Milo, donnée au musée
par Louis XVIII, à qui en avait fait
hommage le duc de Rivière, av.-pr.,
XI, 667.

VERBERIE, maison de plaisance de Charles-Martel, et où se tinrent quatre

conciles, 633.

VERMILLON ou cinabre; d'où les anciens le tiraient; recherché par les Romains; avec quoi l'on y suppléait dans les temps héroïques, 25; — employé pour colorer les statues d'argile, et servant de parure chez les Éthiopiens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains, 30.

VERNET (M. Émile - Horace), peintre, fils de Carle, petit-fils de Joseph, arrière-petit-fils d'Antoine Vernet, peintre de paysages à Avignon vers 1705, - plusieurs de ses tableaux pour le Louvre, 555, 556, 578, 375, 669, 738, 735.

VERNEUIL, château donné par Heori IV à mademoiselle d'Entrague, marquise de Verneuil, et embelli par elle, 653.

VERNON (Château de); séjour de sainte Bathilde, femme de Clovis II, 633; maison de plaisance de Louis le Débonnaire, 834.

VERRE (Peinture sur); ce qu'elle était dans son enfance; comment elle se perfectionna peu à peu, 311; — encouragemens que Charles V donne aux peint-verriers, 313; — procédés pour colorer les verres, 313; — supériorité de la France sur l'Italie dans cet art, ibid.: sa prompte décadence, 314; — voy. au II° vol. Ordonn. de Charles VIII.

VERSAILLES, av.-pr., x; — dépenses

de Louis XIV pour ce château, 383.

VERT D'ÉGYPTE, VERT DE MER, très-beaux marbres de Génes, 193. VIC (Henri de), horloger allemand sous Charles V; ses horloges au palais en 1370; au Louvre, à Saint-Germain-des-Prés, 640, 641.

VIEN (Joseph-Marie) fils, peintre, ses ouvrages, 613.

VIENNE en Dauphiné, riche en restes de monumens antiques; des fouilles y feraient découvrir beaucoup de bronzes et d'autres antiquités. 394.

VIETTI (M.), sculpt., 733.

VIF-ARGENT (Le) servait, chez les anciens, à dorer sur l'argent et sur le cuivre, 26.

VIGARANI, Italien, archit. de l'ancienne gr. salle de spect. aux Tuileries, 614.

VIGÉNÈRE (Blaise de), dans ses notes jointes à sa traduction des Statues de Callistrate, a beaucoup profité des écrits de Benvenuto Cellini, quoiqu'il ne le cite pas, 114; — donne des renseignemens très-curieux sur la manière dont il a vu Michel Ange travailler le marbre, 115; — sur Lescot, 340.

VIGNE SAUVAGE; la Diane d'Éphèse était de ce bois; il se prête peu au travail, 44. VIGNOBLES de Charles V, 271.

VIGNORES de Charles V, 2/1.

VIGNOLE, archit. et fondeur, 480.

VIGOUREUX (La), empoisonneuse, 726. VILLEBÉON (Pierre de), ministre sous saint Louis, 636.

VILLENEUVE (L'amiral), 725.

VILLEROI (Le maréchal de), gouverneur de Louis XIV; ses appartemens aux Tuileries, 602.

VILLERS-COTTERETS; Chilpéric y avait une maison de plaisance, 632; agrandie et embellie par Philibert Delorme sous François I<sup>er</sup>, 345, 647; — sa chapelle, 346.

VILLES FORTES de France; cent soixantedix plans en relief, autrefois dans la grande galerie du Louvre, 590, 591.

VINCENNES; ce château, commencé par Charles de France, comte de Valois, est continué par Philippe de Valois et Jean II, 639;—ses fortes constructions, 277; — Charles V y naquit; il l'aimait et l'embellit, 275, 276, 304, 320, 639; — sa chapelle, bâtic par Pierre de Montereau, 264; — son donjon, 268, 284

286, 289; — ses senètres, 308; — rapports de son architecture avec celle du Louvre de Charles V, av.-pr., XIV, 269; — le pavillon du Roi et de la Reine, par Levau, 368; — son histoire, par Poncet de la Grave, très-intéressante, donne beaucoup de détails curieux, 288.

VINCHON (Jean - Baptiste - Auguste), peintre, travaille au Louvre; ses ou-

vrages, 567, 568.

VINCI (Léonard de), peintre, archit., comblé de biens et d'honneurs; un des chefs de l'école de Fontainebleau; meurt dans les bras de François le, 385, 646.

VIOLON (Le), partie du trépan du sculp-

teur; son usage, 21.

VISCONTI (Ennius Quirinus), grand archéologue; son éloge, av.-pr., 1, 11, 1V, XLVII; — nommé conservateur des antiques du Musée du Louvre, 662; son explication de l'agate de la Sainte-Chapelle, 323.

V15 (Grande) ou grand escalier du Louvre de Charles V, 285.

VITRAUX, 309 et suiv.; — leur prix au xive siècle, 314.

VITRY sur la Scarpe; Chilpéric la yavait une maison de plaisance; Sigebert, roi d'Austrasie, y fut tué par ordre de Frédégonde, 682.

VITTORIA (Alexandre) et SARRAZIN, sculpt., n'ont pas montré le même goût que Jean Goujon dans l'emploi de leurs caryatides; 461, 464.

VOISIN (La), empoisonneuse, 726.

VOLTRI (Marbre de), 193. Vollère d'oiseaux rares au Louvre sous

Charles V, 273.

VOUET (Simon), peint. sous Louis XIII et la minorité de Louis XIV, travaille au Louvre et aux Tuileries, 498, 590, 654, 655.

Voussures du musée Charles X, peintes par MM. Gosse, Heim, Mænch père et fils, et Vinchon, 567, 568, 668.

VOYAGE PITTORESQUE et romantique dans Fancienne France, par MM. Nodier, Cailleux, Taylor, 318.

VOYAGEURS indiscrets. Voy. MONUMENS. VRILLE (La), outil connu des anciens, 14. VRILLIÈRE (Hôtel de la), 582.

305, 320, 326, 329.

de la France; excellent à consulter, 290,

superbe monastère de Fontenilles près de Rouen, 933. WARTENSLEBEN, génér. autrich., 723. WEIMAR (Le duc de); Turenne sert sous lui, 733. WELLINGTON (Le duc de), 728, 729. WENCESLAS, fils de l'emper. Charles IV, et roi des Romains, vient au Louvre, 324.

WILLEMIN, dessinat., grav.; son ou-

vrage sur les monumens, les costumes

WILSON (Le général), 729. WINCKELMANN; sur les fouilles de Rome de son temps, av.-pr., xxv. WIRTEMBERG (Le prince de), 723. WITTGENSTEIN (Le général), 721. WOBURN ABBEY, beau château du duc de Bedfort, très-accessible aux artistes, av.-pr., xIV.

Y

YARBOROUGH (M. le duc de) laisse dessiner les collections de son beau château d'Apuldercombe, dans l'île de Wight, av.-pr., xIV.

 $\mathbf{Z}$ 

ZENODORE, statuaire, fondait, du temps ZUCCATO, peintre, maître du Titien, de Pline, d'immenses colosses; l'art de couler en bronze avait déjà beaucoup perdu de son temps, 58.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME ICT.

# ERRATA.

Page XVII, lig. 18, contrées qui leur donna, lisez donnèrent.

- xxxvIII, lig. 4, ouvrage, lisez les ouvrages.
- \_ lig. 15, qui les ont mérités, lisez qui l'ont mérité.
- xxxix, lig. 24, Lenormand, lisez Normand.
- xLIV, lig. 9, Polyctète, lisez Polyclète.



